

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





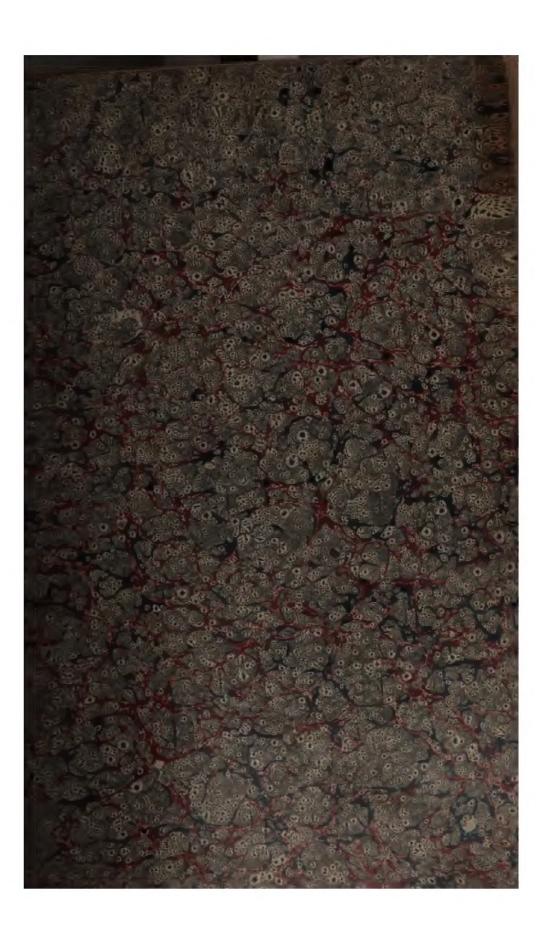



2101 1.79 14 . S.Ry. 251 44

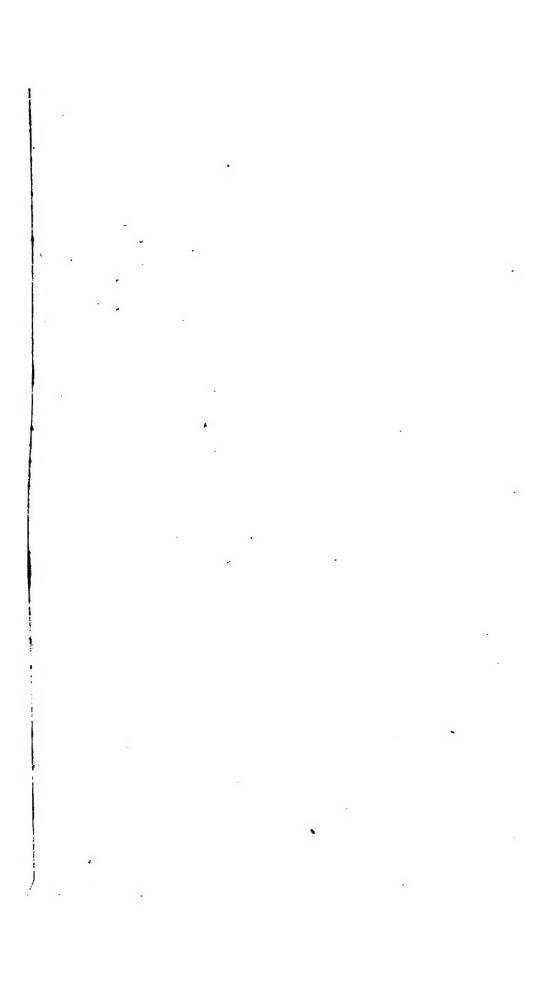

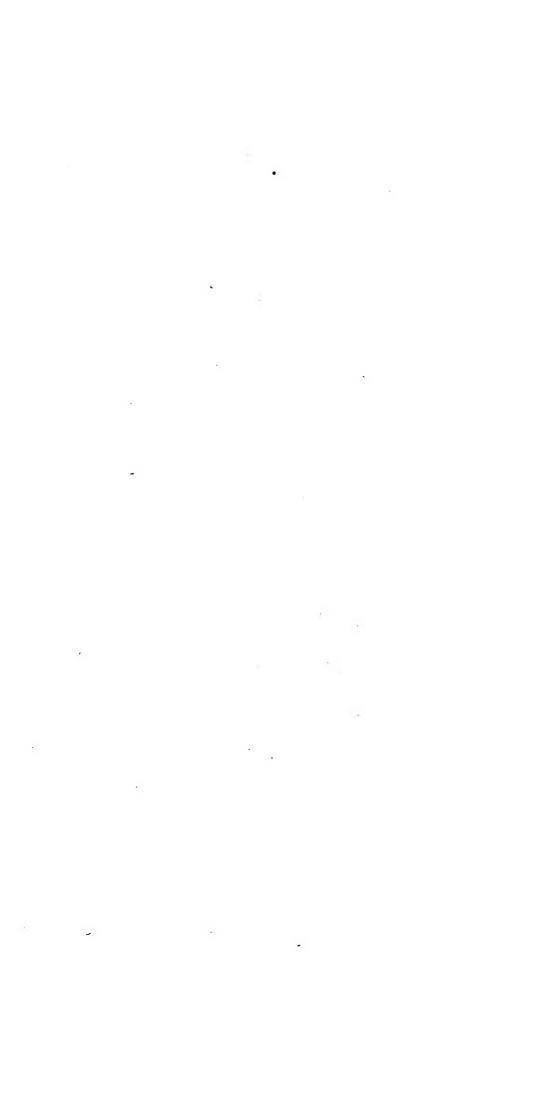

# NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DEPUIS

LES TEMPS LES PLUS RECULES
JUSQU'A NOS JOURS.

TOME QUARANTE-QUATRIÈME.

Simler. — Testa.

•

## NOUVELLE

## BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

DEPUIS

# LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC LES RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES ET L'INDICATION DES SOURCES A CONSULTER;

PUBLIÉE PAR

#### MM. FIRMIN DIDOT FRÈRES,

SOUS LA DIRECTION

DE M. LE D' HOEFER.

Tome Quarante-Quatrième.

#### PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET CIR, ÉDITEURS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB, 36.

M DCCC LXV.

Les editeurs se réservent le droit de traduction et de repreduction à l'étranger.



•

•

### NOUVELLE

# BIOGRAPHIE

### GÉNÉRALE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSOU'A MOS JOURS.



S

HWERE i Josiar), érudit suisse, né le 6 no-120, a Cappel, près Zorich, mort le eva t quitte le monastère de Cappel, dont il s pereus, et qui s'étail marié. Doué des plus recres dispositions, il s'appliqua avec fruit à des bodes lettres, des sciences et de la cope, et consacra plusieurs années à visiter pranquales académies de l'Allemagne. De tour a Zorich (1549), il suppléa d'abord Con-luciaer dans la chaire de mathématiques, si fot charge d'expliquer le Nouveau Tesat (1352, et fit partie comme diacre de l'éde Saint-Pierre. En 1563 il remplaça Pierre tyr dans l'enseignement de la théologie. La ne, qui le tourmentait depuis sa jeunesse, pra ses jours. Ses principaux écrits sont : leme bibliothèce C. Generi; Zurich, 5, 1574, m fol. : ces deux éditions, augmen-de p us de 2,000 articles, ont été effacées par of Free; — De principiis astronomiz; , 1559, 10-80; — De vila P. Mortyris; , 1559, 10-40; — Vila C. Gesneri; ibid., 1. 10-10; — Scripta veterum latina de una sona et duabus naturis Jesu-Christi; , 1571, in-fol., avec des notes et un exposé controverses relatives à cette double ques-- De Helvelsorum republica lib. 1574, to-5°; souvent reimpr. et trad. en name (think, 1576, in-4°) et en français rs. 1579, in-8°); cel ouvrage estimé a été nté par Fuessii, qui en a donné une honne en 1.54, in.8'; — Vallesux descriptionis 11, et de Alpibus; ibid., 1574, in.50; le, 1613, in.24; — De cuta H. Bullingeri; . 1575, in 8°; — Vocabularia rei numa-ponferum el mensurarum; ibid., 1784, . — Commentarius in Axodum; ilml., while to doit surel's Simler la traduction et le publication des Scripta de causa Eu-

charistiz (1563, în-4"), et d'un Commentarius in Samuelem (1564, în-fol.), tous deux de Pierre Martyr. Il a laissé en manuscrit Antiquitatum helveticarum lib. V, en 4 vol., conservés à Zurich

Stuck, Fila J. Semlert; Larich, 1877, In-19. - Morron, Memnires, L. XXVIII.

SIMMIAS (Σιμμίας) de Rhodes, poête grec de l'ecole d'Alexandrie, vivait vers 300 avant J.-C. Comme la plupart des écrivains de cette école, il composa a la fois des traités de linguistique et des vers. Suidas este de lui trois livres de Gloses (Diocoas) et quatre livres de Poésies mélées (Horépa ra diáposa). Il ne reste rien de ses œuvres grammaticales; de ses poèmes il reste trois titres : Gorgo, les Mois, Apollon, et treize vers cités par Tzetzès (Chil., VII, 144), et recueillis par Brunck (Anal., II, p. 525). Simulias avait aussi compusé des épigrammes, qui lui valurent une place dans la Guirlande ou Anthologie de Méléagre. L'Anthologie actuelle contient sous son nom six épigrammes et trois pièces liguratives, c'est-à-dire des pièces où les vers de différents metres sont disposes de manière à représenter un objet; celles de Sinmias portent les titres de : les Ailes, l'Œuf, la Hache. On sait que Théocrite a composé, ou du moins qu'on lui attriboe, une poésie figurative, la Flute.

Il ne faut pas confondre Simmias de Rhodes avec Simmias de Thébes, philosophe et poéto et ami de Socrate. L. J.

Jacobs, Anthologia graca, t. l, 130-143; XIII, 161.

BIMMEL (Lambert), imposteur anglais, ne vers 1471, à Oxford. Élevé par un prêtre rusé, nommé Richard Simon, il apprit à jouer parfaitement le rôle qu'on lui destinait. A quinze ans, il se faisait remarquer par l'air de grandeur et de roajesté répandu sur toute sa personne. L'intelligence avec laquelle il profita des leçuns de Simon, l'aisance et la dignité dont il accom-

pagnait ses démarches semblaient présager le succès de l'entreprise ; car on aurait pu le prendre pour Richard d'York, le second fils d'Edonard IV. Le bruit ayant courn que le comtede Warwick, neveu d'Édouard IV, avait réussi à se soustraire heveu d'Edouard IV, avant reussi à se soustraire à la tyrannie d'Henri VII, Simon changea de plan, et renonçant à donner Simnel pour le duc d'York, lui apprit à contrefaire le fils de Clarence, et le fit passer en Irlando. Le faux prince a'y vit bientôt entouré de partisans. Le combe de Kildare, lieutenant général du royaume, lui offrit ses services avec un empressement qui donne à croire qu'il était entré d'avance dans le complet, et son exemple suffit à entrainer les autres. On installa Simnel dans le château de Dublin, et on le proclama roi sous le nom d'Edouard VI. Henri, dont le droit à la couronne paraissait fort contestable, témoigna de vives inquiétudes; il n'osa attaquer le faux Warwick en Irlande, où il aurait fallu transporter à grands frais un corps d'armée considérable; il fit con-finer dans le couvent de Bermondsey la reine douairière, et montra au peuple le véritable Edouard Plantagenet, comte de Warwick, qu'il tenait emprisonné dans la tour de Londres, Le parti de Simnel se crut assuré de la victoire. An lieu d'attendre Henri, le comte de Lincoln, qui commandait les troupes rebelles, débarqua dans le Lancashire, où aucun sujet anglais ne le rejoignit. Malgré cela, il livra bataille à Sloke (8 juin 1487), et fut complétement defait. On réussit à prendre vivants Simuel et Richard Simon. Le prêtre fut incarcété jusqu'à la fin de ses jours; quant à l'imposteur, il fut condamné à rempfir de vites fonctions dans les cuisines du roi. Celui auquel une victoire aurait pu assurer le trône de l'Angleterre borna désormais son ambition à solliciter dans la fauconnerie du roi une place qu'il finit par obtenir. Le reste de sa vie s'écoula dans l'obscurité. W. H-s.

vie s'écoula dans l'obscurité. W. H.—s.

Hume, Hist. of England.—Llagard, id.—J. Rey, Esson hist. et crit. sur Richard III. p. 163, 186.

SIMON (Saint), l'un des douze apôtres de
Jésus. On ne sait rien de certain sur le surnom de Cananéen, qui lui fut donné peut-être pour son attachement à son maître. Les particularités de sa vie et de sa mort ne sont pas connues. Les Grecs, qui l'honorent le 10 juin, veulent que ce soit Nathanael et l'époux des noces de Cana, et qu'après avoir parcouru les côtes d'Afrique il se suit embarqué pour prêcher l'Évangile dans la Grande-Brelagne, où il aurait subi le martyre; mais il est pius vraisemblable qu'après avoir porté la foi dans l'Egypte et la Mauritanie, il se rendit avec Thaddée, frère de Jacques, dans la

Suamir. La fête de Simon, réunie à celle de Jude, se célèbre le 28 octobre.

S. serome, Comm. in Mattheam, l. l. cap. 10.— Tilicmont, Mémoires, l. 200. SIMON le Magicien, sectaire juif, vivait dans la première moillé du premier siècle de notre dre. C'était un juif de Samarie, né dans

Perse, et que tous deux furent mis en croix à

le village de Gittes (1); son père s'appelait Antoine, sa mère Rachel. Suivant les Clementines (2), il était ambitieux et vaniteux à l'ex-obs, intelligent du veste, disert, familier avec les lettres grecques ; dans sa jeunesse il avait étodie à Alexandrie; à son retour il s'était attaché à Jean-Baptiste, puis à Dosithee (voy. ce nom) illuminé de has etage qui chercha, après la mort du précurseur, à railier autour de lui ses nombreux adhérents, soit en ayant recours aux artinces de la magie, soit en se proclamant le Messie. Jaloux de s'attribuer lui-même un semblable role, Simon renversa Dosithee, et prit sa place. Parcourul il alors la Judée à la tête de ses trente disciples, en discourant et en faisant Demeura-t-il à Samarie, où des prodiges? exerçait, selon les Actes, un grand ascendant sur le peuple, au point d'être regardé comme la vertu de Dieu par excellence (3)? On l'ignore. Eut-il connaissance par lui-même des miracles de Jesus? C'est peu probable, puis-qu'il témoigna tant de surprise en voyant ceux des apôtres Pierre et Jean, et tant d'empresse-ment à en pénétrer le secret. Il voulut l'acquérir d'eux à prix d'argent. Pierre entra dans une violente colère. « Puisse avec toi périr ton argent, s'écria-t-il, puisse up rétends en acheter le don de Dieu (4)! » Et il l'accabla d'invectives et de mépris. Simon ne repliqua an fougueux apetre que ces simples paroles ; « Priez Dieu qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit (5), » Là-dessus ils se séparèrent. De ce moment la vie de Simon devient presque impossible à écrire; le roman s'y mêle a chaque pas. Comme Apollonius de Tyanes, son contem-porain, comme tous les hommes qui ont vivement agi, par leurs actes ou leurs paroles, l'imagination populaire, Simon a été l'objet d'une legende dont il n'est pas aisé de dégager l'histoire. On lui prête du reste une puissante influence et une activité redoulable. Il est représenté comme un prophète, escorte de nombreux disciples, enchainant la faule a son adroite éloquence, lui en imposant par d'ingénieux sor-tiléges; on en fait un chef d'école, en qui vient fondre, à un degré très-confus, la cabale

(1) Pirroy on Pirray on genitif, comme Justin et

(1) Pitter on Pitter an génitif, comme Justin et Eusébe l'écrivent, ou Pittér, selon Theodoret, La rersion de Justin et d'Éusébe est préférable à celle de Joséphe, qui férait natire Simon a Cittium, ca Chypre; au reste, il n'est pas prouvé que ce qu'il en dit se rapporte à la même personne.

(2) C'est dans ce recueit qu'on a puise la plupart des fables qui obscureissent la vie de Simon. D'après les hypothèses recentes de Baur et de Higenfeld. Le nom même de Simon serait supposé, et servirait à représenter d'une part Paul, l'apôtre des gentils et l'adversaits secret de Pierre, et d'autre part les novateurs qui tendaient à faire devier la doctrine chrétienne bors de ses voies.

(a) Gul auscultabant unnes, a minimo usque et maximo, dicentes: Rie est virtus (Euseux) Det que vocatur magna. (Fet. VIII. 9-13)

(b) Precamint tou tecum sit in perditionem! (Ib., 20)

[5] Precamint vos pro me ad Dominom et nibit vendat super me horum que dixists. Ib., 24.)

juive à la gnote orientale. On le promène en triomphateur à travers l'Asie Mineure, la Grèce, l'Italie, jusqu'à Rome; on le pose partout en adversaire implacable de l'enseignement chrétien, en faux Christ, en antéchrist même. - En l'absence de documents authentiques, nous n'ajonterons à la vie de Simon qu'un seul fait de plus, celui de son séjour à Rome. Il y était venu, d'après Justin, sous le règne de Claude. Cet écrivain ajoute qu'il y acquit un tel crédit, sur le sénat et le peuple à la fois, qu'on l'exalta comme un être divin et qu'on érigea même en son bonneur une statue dans une ile du Tibre avec cette légende significative : Simoni deo

saxcro. La critique moderne a fait justice de cette erreur, répétée et embellie par Irénée, Ter-tullien et d'autres auteurs ecclésiastiques (1). Que Simon ait du la renommée à son habiteté dans les arts occultes plutôt qu'à l'expression de ses sentiments philosophiques, il est bien difficile de concilier cette assertion avec le silence des auteurs latins du temps ; d'ailleurs ne sait-on pas que les Juifs étaient odieux à Claude, et que le sénat avait chassé les magiciens de Rome (2)? La rencontre de Simon et de Pierre à Rome n'est pas plus authentique. Les premiers chroaiqueurs de l'Eglise (3) la donnent en quelque sorte comme le dénouement vengeur de ce long duel, plusieurs fols interrompu, toujours repris acharnement, et dans lequel Pierre ne eraint pas d'emprunter à Simon ses propres armes, la magie. Suivant eux, la lutte engagée à Samarie se continue à Béryte, à Antioche, à Cé-sarée sous forme de discussions théologiques; Simon, si audacieux parmi le peuple, balbutie et se trouble devant l'apôtre : partout il est battu, partout il prend la fuite, et Pierre le traque de ville en ville. Les deux adversaires se retrouvent à Rome, sous Claude on sous Néron peut-être, on ne sait. Là ils s'apprétent à un suprême et solennel combat. Simon se partage le monde avec l'empereur : il résume en lui toutes les rces du paganisme ; il règne au nom de Satan ; les miracles lui sont familiers, et c'est un jeu pour lui de changer les pierres en pains, de faire mouvoir sans y toucher les statues et les meubles, de revêtir mille formes et de voler dans l'espace. Aussi en présence du peuple romain assemblé donne-t-il à l'instant une preuve irréfutable de sa puissance : il s'enlève dans les airs sur un char de seu. Soudain, par l'unique

(i) À l'endroit si exectement désigné par Justin, on découvrit en 1874 une atatue portant cette inscription, que différente : Samont Sanco mo Fidro; elle était déside à une divinité d'origine sabline, à Semo Sancas, qui présidait chez les Romains à la sainteté des

P) Tacitg, Anales, II, 7.

P) Les Clémentines ne montrent Simon qu'en Palestine et as Syrie, et indiquent Césarée comme le théâtre de sa démètre lette avec l'apôtre; c'est dans Justin, dans le bu, Abdias, dans la Relation apocryphe de Narcel, etc., et il hat chercher le récit de son voyage à Rome et ce-

triomphe, et avec lui l'Église naissante. Il suffit d'exposer la catastrophe qui dénoue cette dramatique légende pour en démontrer le peu de valeur historique; elle rentre dans le domaine du roman. Ajoutons, s'il est nécessaire, que l'événement est apocryphe, non-sculement à cause de la difficulté de le concilier avec la chronologie, mais parce qu'il est inconnu, avant Justin, aux historiens des premiers siècles. Quant à la présence de Pierre à Rome, elle demeure encore un problème.

esset des prières de Pierre, le charme se rompt,

l'enser est vaincu et son prophète précipité. On le ramasse tout meurtri, on le transporte à

Brindes, où il expire de honte et de rage. Pierre

Comment mourut Simon et à quelle époque, c'est un point qu'il n'est pas possible de déterminer. Sa secte du moins ne s'éteignit point aveclui; elle comptait, dit on, beaucoup d'adhérents en Palestine, à Alexandrie et dans plusieurs villes de l'Orient (1), et l'on en suit les traces jusqu'au milieu du quatrième siècle, où elle s'engloutit dans le vaste débordement de l'arianisme. Quelle doctrine avait-elle héritée du mattre? Et lui-même, ce Juis qui avait rejeté la loi juive comme une œuvre de ténèbres, disciple du platonisme oriental qui croyait rajeunir la philosophie en l'entourant d'appareils magiques, cet illuminé qui méprisait l'Olympe et qui combattait le Christ, qu'avait-il donc enseigné? Ses idées, ou du moins celles qu'on lui prête, ne diffèrent guère des théories gnostiques. Il supposait le monde livré éternellement à l'antagonisme du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Au-dessous de Dieu, intelligence suprême, il donnait place à une hiérarchie d'Esprits intermédiaires, doués de vertus et d'attributions qui variaient à l'infini. La création provenait d'une révolte des Esprits contre Dieu; l'homme, jouet de leurs caprices, était maintenu par eux, dans des vues de vengeance, au sein d'une complète ignorance et d'une dépendance absolue. Dieu eut pitié de ces êtres déchus : il leur envoya, pour les racheter, un de ses anges, son Verbe, le Fils de sa droite, son Paraclet, c'est-à-dire Simon. L'Évangile de cet autre rédempteur était fort simple : les religions sont l'œuvre des Esprits rebelles ; il n'y a point d'acte bon ou mauvais en soi; la grâce suffit pour être sauvé. Et se fondant sur ce sentiment de tolérance ou d'indifférence universelle. Simon prescrivait à ses disciples de rester en paix, d'attendre la grâce et de ne point répandre ieur sang pour propager ou soutenir sa doctrine. — Doit-on voir en lui, d'après ce système, qui n'a rien de commun avec la prédication chrétienne, le premier des hérésiarques? N'est-il pas un sectaire indépendant celui qui,

(i) a li ne reste auenn partisan de Simon, » écri-vait Origène au milieu du troisième siècle (Contra Celsum); « il en reste à peine trente de Douithée. »

loin de reconnattre le Christ, se pose en rival

du Christ? et s'il a commis une hérésie, co vient-il à l'Église, qui n'existait pas encore, de s'en plaindre? Nous n'insisterons pas davantage sur cette question, qui aurait besoin, pour être discutée, de s'appuyer sur le témoignage même du prétendu coupable; or il fait entièrement défaut à ses actes comme à ses idées. Rien n'existe plus des écrits philosophiques de Simon, excepté trois ou quatre passages rapportés par Jérôme (Comm. in Matth., XXIV, ad v. 5) et par Moise Bar-Cepha, compitateur syrien du dixième siècle, et réunis par Grabe dans le Spicil. Patrum, t. 1er. On ne connaît pas même les titres de ces écrits, qui révélaient en lui un dialecticien puissant et habile. On attribue à ses disciples une histoire de l'établissement du christianisme, qu'ils appelaient la Prédication de Paul, ainsi qu'une espèce d'Évangule nominé Livre des quatre coins du P. L-Y. monde.

Monde.

Acta Apart., VIII. — Instin, Arnobe, Cyrille de Jérussiem, isldore de Péluse, Théodoret, Eurébe, Origene.

— Clementis Recognitiones, Huntita — Constit, apostoticae. — Le Nain de Itiliamont, Mamaires, I. II. — Itigs,
De harestarchis, sect. I, c. I. — Mosheim, De rebus
christian. ante Constantinum, exc. I, et De uno 34mone mago; 1734, In-10. — Fabrichus, Codex aporryph,
A. T. — Nicephore, Hist eccles, I. II. e. 31. — behotanus (Christian), De Simone mago et hæres Simonierum; Francher, 1662, In-16. — Tostrup, De citae
ceriptis et morte Simonis magi; Copenhague, 1773,
In-32. — Fluquet, Diet. des hærestes. — Baur, Das Christentium mid die christiche Kirche, 1883.

SIMON BEN JOCHAI, fameux rabbin de Palestine, mort très-âgé, à la fin du second siècle. Élève d'Akiba, il se fit remarquer par son ardeur pour l'étude, par un caractère sevère pour luimême comme pour les autres. Lorsqu'à la suite de la violente persécution contre les Juiss sous Adrien, un decret desendit d'instituer de nouveaux rabbins. Simon fut un des cinq qui, élevés en secret à cette dignité par Jehouda ben Baba, conservèrent intacte la tradition de la religion et de la législation juive. Après 140, ces cinq rabbins s'établirent à Jamnia, y fondèrent une école, qui devint florissante, et se constituérent en san hédrin; leur autorité en matière de rites et de questions de droit fut reconnue sans contestation dans toute la Palestine. Quelques années plus tard Simon fut envoyé a Rome, et réussit à obtenir de l'empereur Antonin un peu plus de li-berté pour ses compatriotes. Selon le Talmul, il aurait chassé les démons qui tourmentaient Lucilla, fille de Marc-Aurèle; ce n'est là qu'une des nombreuses fables que sa reputation de thaumaturge ût répandre après sa mort. De retour en Palestine, il attira quelques annees plus tard, par son intolérance, une persécution générale sur les Juifs de ce pays. Dans un entretien public avec deux de ses collègues et qui a été conservé, il critiqua avec amertume la moralité des Romains. Condamne à mort, il s'enfuit dans un désert, et ne reparat qu'a l'avenement de Marc-Aurèle. Le Miclina contient environ trois cents decisions legales qui éthauent de lui. Il fut un des tondateurs de la cabale; mais c'est à tort qu'on lui a attribué le livre de Zoar (Lumière), qu'il aurait composé en exit; les saisons concluantes qui reportent cet ouvrage à plusieurs siècles après lui sont exposées dans Brucker, Hist. philosophix, t. 11, p. 140.

Jost . Gesch. der Juden. - Grutz, idem. - Franck, la Kubale.

SIMON ( Richard ), bébraisant français, né le 13 mai 1638, à Dieppe, où il est mort, le 11 avril 1712. Il fit ses premières études chez les Oratoriens de Dieppe, et entra en 1002 dans leur congrégation. On l'envoya comme professeur de philosophie au collège de Juilly; mais l'objet de predilection de son intelligence avait éte dès sa première jeunesse l'étude des langues orientales, et grâce à une mémoire produgieuse, il y avait fait en quelques années de grands progrès. Le bruit de sa précoce érudition s'étant répandu, il sut mandé à Paris pour dresser le catalogue des livres orientaux que contenait la bibliothèque de l'Oratoire. Lorsqu'il eut terminé sa tache, il refusa de poursoivre ses travaux de linguis tique sans emploi déterminé, et retourna à Juilly (1668). Dans l'année ou il fut ordonné prêtre (1670), il accepta la défense des Juifs de Metz. accusés d'avoir tué un enfant chrétien, et le /ac-lum qu'il écrivit pour eux, quoiqu'il s'y ap-puyât sur des considérations théologiques plutôt que sur des moyens de jurisprudence, contribua beaucoup au gain de la cause. La vie du P. Simon, calme jusqu'alors, fut profondément troublée dès la publication de ses premiers ouvrages. D'une hardiesse d'opinions singulière pour l'époque, d'une opinialreté insurmontable à soutenir ce qu'il croyait être la vérité, il ne céda ni aux vœux de ses amis, ni aux ordres de ses superieurs, ni aux voix autorisées dans l'Église : il resta jusqu'à son dernier jour le défenseur convaince des points de vue nouveaux qu'il avait tirés de l'étude des livres saints, et qu'il regardait comme légitimement acquis, les tenant de cette science, inconnue avant lui, qui a fait tant de progrès de notre temps sous le nom d'exegèse. Brouillé avec Port-Royal, poursuive par Bossuel comme un hérétique, il se vit contraint, en 1878, de quitter l'Oraloire, dont les principaux membres craignaient d'être rendus responsables de ses doctrines, et se retira au village de Bolleville, en Normandie, dont il avait été nommé curé en 1678. Ayant résigné sa cure en 1682, il vint à Paris, pour s'y occuper entièrement de ses ouvrages, li retourna a Dieppe, et y mourut de la fièvre. Bien loin d'avoir livré ses papiers aux flammes, ainsi que le raconte son neveu, Bruzen de La Martinière, il les légua par testament à la cathédrale de Rouen, et l'on peut en voir la nomenclature dans la Notice des manuscrits de cette église, publiée en 1746, par l'abbé Sans.

L'œuvre qui donna le plus de c lébrité à Richard Simon est l'Histoire critique du l'œux Tratament. By étudiait, à l'aide des faits hissques et des dissemblances ou des similitudes la langue, l'origine des premiers livres de la ele; il arravait à cette conclusion, que le entateuque n'avait pas eté composé par Moise, un par des seribes du temps d'Esdran, sons la refiere de la grande synagogue (1). Le censeur tond, voyant que le livre était dédié au roi et chart que le P. La Chaise s'était chargé de faire treer cette dédicace, avait d'abord donné son nobation. Estrayé, au dervier moment, des laces de l'auteur, il consia ses scrupules à seuet qui obtint du chanceller l'ordre d'empêr la circulation de l'ouvrage, jusqu'à ce qu'il desamine avec quatre docteurs. Le résultat cet examen fut que l'ouvrage renfermait un al sombre de principes dangereux, et que les reclaus consenties par l'auteur ne pouvaient reneder ou mat Parsuite de cette décision, -lonna la suppression des exemplaires associ de imprimes (s. l. [Paris], 1678, Les theviers en donnèrent une édition -defenduee (Amsterdam, 1080, in-4°), d'a-aux cope faite par le chapelain de la du-de Mazaran, et Aubert de Versé en fit une turtion Latine (Amist., 1681, fin-1°), plus dé-neuse encore. En 1685, Leers publis l'Hisprocesse de la Rotterdam, d'après un exem-pare de l'écution de Paris, avec une préface reseaute, une apologie, des notes, et les les qui avaient été écrites pour ou contre. Un r ouvrage attira encore plus d'hostilités à nd Semon : c'est l'Histoire critique des copoux commentateurs du Nouveau tament; ftollerdam, 1692, in-4º. Il y allait la doctrine de plusieurs Pères de l'Église, pa. Les lierement celle de saint Augustin sur Ache originel, sur la grâce efficace et la prénatum gratuite; il accusait ce dernier d'avoir we dans la fot, et d'être l'inventeur d'un nourestent que par l'anéantissement de l'ancienne tone, mieux convervée dans l'Eglise d'Orient. and lui répondit severement par la Défense la tradition et des saints Pères, « Sons tente, dit ce prélat, d'une analyse telle quelle, u i last cantiant de vontoir donner de certains ts, Il seut dire son sentiment sur le fond explicatame, louer, cornger, reprendre qui si plairo, et les l'ères comme les autres, dédes questions qu'il a voulu chaisir, et en ribrorals des sociniens, . En remuant une ante de difficultés qu'il ne peut ni ne veut ré-les, s'n'est propre qu'à faire natire des dontes à reignes... Ce qu'il apprend parfaitement es, c'est à estimer les héretiques et à blamer casala Peres, sans en excepter aucun, pas

même ceux qu'il fait semblant de vouloir louer. Le débat puse sinsi entre la foi et la libre critique ne pouvait avoir au dix-septième siècle un résultat douteux, et bien que Simon fût soutenu par le chancelier Pontchartrain et par l'abbé Bignon, directeur genéral de la librairie, Bossuet

oblint la revocation du privilége.

On a encore de Richard Simon : Histoire de l'origine et du progrès des revenus ecclésiastiques, sous le nom de Jérôme Acosta; Francfort (Notterdam), 1684, 2 vol. in 12; Francfort, 1706, 2 vol. in-12: ouvrage curieux, quoique un peu superficiel, et plein d'épigrammes contre les ordres religieux, surtout contre les benédictins; - Histoire critique de la créance et des coutumes des nations du Levant) sous l'anagramme de Monis); Amst., 1684, în-12; Mons, 1692; Francfort, 1711, in-12: il y attaqu vivement Port-Royal; - Novorum Bibliorum polyglottorum synopsis (sous le nom d'Origene); L'Irecht, 1684, in-8° : evamen de la l'ible po lyglotte de Paris et de celle de Londres, suivi d'un projet d'une polyglotte nouvelle, compre-nant l'hébreu, le grec, la vulgate, et les va-riantes des versions arabe, chaldaique, syriaque, ainsi que de celle de Symmaque; - Disquisiliones critica de varus Bibliorum editionebus; Londres, 1684, in-1°; — Opuscula critica adversus Isaacum Vossium: Edunbourg, 1685, in-1°; — Epistola de novis Bibliis polyglottis; Utrecht, 1685, in 8°: plan d'un Dictionnaire et d'une nouvelle Méthode hébraiques; - Reponse au liere intitule : Sentiments de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament; Rotterdam, 1686, in-4°; — De l'Inspiration des heres sacrés; Rotterdam, 1687, in-4°; -La Créance de l'Eglise orientale sur la transsubstantiation; Paris, 1687, in-12; - Dissertation critique sur la nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, par Jean Reuchlin; Franciort, 1688, in-12; publiée de nouveau, d'après un texte plus étendu laissé par l'auteur, avec le titre de Remarques sur la Bibliothèque des anteurs ecclesiastiques; Paris, 1730, 4 vol. in-8°; — Histoire critique du texte du Nouveau Testament ; Rotterdam, 1689, in-4°: Histoire critique des versions du Nouveau Testament; Rotterdam, 1690, in-4"; - Nonvelles Observations sur la texte et les ver-sions du Nouveau Textament; Paris, 1695, in-4"; - Nouveau Testament traduit en français, avec des Remarques littérales et critiques; Trévoux, 1702, in-8° : cette traduction fut censurée par Bossuet et par le cardinal de Noailles. Richard Simon a encore traduit en latin les opuscules de Gabriel de Philadelphie, sous le titre de Fides Ecclesia orientalis (Paris, 1671, in-4°), et en français, les Cérémonies et coulumes qui s'observent aujourd'hui parms les juifs, de Leon de Modene (Paris, 1674, in-12), le Voyage au mont Liban, de Jeroine

Dandini (Paris, 1675, in-12). Il a édité les Moyens de réunir les protestants avec PÉglise romaine, par M. Camus, évêque de Belley (Paris, 1703, in-12). Il a rassemblé les

pièces relatives à ses discussions avec les théologiens et les érudits, dans ses Lettres choisies (Amst., 1700-1705, 3 vol. in-12, et 1730, 4 vol. in-12); et dans la Bibliothèque critique de Saint-Jore (Amst. [Nancy], 1708-10, 4 vol. in-12), recueil supprimé par arrêt du conseil, et

qui a été reproduit en partie dans la Nouvelle Bibliothèque choisis (Amst., 1714, 2 vol. in-12).

J. M—R—L. Brusen de La Martinière, Vie en tête des Lettres choi-sies, édit. d'Amst., 1780. — Moréri, Grand Dict. hist. — Niceron, Mémoires, 1, let X. SIMON (Honoré-Richard), érudit, né à Cas

tellane, mort en 1693, à Lyon. Il n'avait aucun lien avec le précédent, bien qu'il portat le même nom et qu'il ent de commun avec lui le gont des études bibliques. Après avoir été curé de Saint-Uze, petite paroisse des environs de Saint-Vallier, il vint, pour des motifs de santé, habiter

Lyon, où il compila et publia son Grand Dictionnaire de la Bible (1693, in-fol.). Cet ouvrage eut du succès, comme l'attestent deux éditions successives et augmentées par l'auteur (Lyon, 1713, 1717, 2 vol. in-fol.), et se soutint jusqu'au moment où dom Calmet, à qui il ne fut

pas inutile, en sit parattre un plus exact et plus

Ferand, Biogr. des Basses-Alpes. SIMON (Jean-François), antiquaire français,

instructif.

né en 1654, à Paris, où il est mort, le 10 décembre 1719. Il était fils d'un chirurgien. Destiné

à l'Église, il ajouta à ses études classiques, qu'il

fit dans les colléges de Navarre et du Plessis, des

cours de théologie et de droit canon, et fut reçu docteur en cette dernière faculté. Il accepta en

1684 du ministre Le Peletier la fâche de surveiller l'éducation de son fils. Puis il devint son secrétaire, et obtint en récompense de ses services la place de contrôleur des fortifications.

Dans ce genre d'occupations, il trouva moyen d'entretenir son goût pour les antiquités, et il se montra tellement ingénieux dans l'art des inscriptions et des devises, art recherché et prisé de ses contemporains, qu'il fut admis pour cet unique talent en 1705 dans l'Académie des ins-

criptions. En 1719, il remplaça Oudinet comme garde des médailles du Cabinet du roi, et quitta le petit collet; qu'il avait jusque-là porté sans obligation. On a de lui de savantes dissertations, au nombre de neuf, dans les Mémoires de sa compagnie, t. Ier, III et IV.

De Boze, Hist. de l'Acad. des inscr., t. V. SIMON (Édouard-Thomas), littéraleur français, né le 16 octobre 1740, à Troyes, mort le 4 avril 1818. Il renonça par dégoût à la carrière du notariat, qu'avait parcourue son père, et s'appliqua à l'étude de la médecine; il resta trois ans sous la direction du frère Cosme, fut reçu en 1766 mattre en chirurgie, et en 1785 docteur en mé-

decine. En même temps il suivit les cours de droit, et se sit inscrire, en 1783, au barreau du parlement de Paris. On ne voit pas pourtant qu'il

ait pratiqué l'une ou l'autre de ces professions.

Pendant qu'il aspirait à deux carrières si différentes, il en parcourait sans bruit une troisième, qui l'attira toute sa vie, la littérature. En 1786, il s'établit à Paris. La révolution combla tous ses vœux, bien qu'elle portât quelque atteinte à sa

fortune. En 1790, il fut nommé secrétaire du conseil de salubrité; il occupa le même poste

près le comité de mendicité et celui de secours publics. Accusé, à la fin de 1792, de conspirer pour la royauté, il se déroba aux persécutions en accompagnant son ami Bouret, conventionnel en mission. On le vit en 1795 biblio-

thécaire des deux Conseils législatifs, et en 1799 bibliothécaire du Tribunat. En 1808 il passa dans l'université, et fat envoyé d'abord à Nancy comme censeur du lycée, puis à Besançon comme pro-

fesseur d'éloquence latine (1810). Il laissa une bibliothèque nombreuse, composée en grande partie d'ouvrages curieux. Ses principaux écrits ont : Epitre sur le respect dit aux grunds hommes; Amst. (Troyes), 1765, in-8°; -

maphrodite, lettre (en vers), suivie d'Anne de Boulen à son époux, héroïde; Grenoble, 1765, in-8°; — Histoire des malheurs de la famille Calas, héroïde; s. l., 1765, in-8 - (avec Courtaion-Delaistre); Almanach de la ville el du diocèse de Troyes; Troyes, 1776-87, 12 vol. in-16; — Journal de Troyes; ibid.

12 vol. in-10; — Journal de Proyes; iban. 1782 à 1789, in-4°; — Notice sur Grosley; s. l., 1786, in-12, et à la tête des Mem. Aist. de Grosley, édit. 1811; — Muses provinciales; Paris, 1788, in-12: recueil poétique qui se joint à l'Almanach des Muses; - Les Brochures, dialogue en vers; Paris, 1788, in-8°; - Coup d'ail d'un républicain sur les Tableaux de l'Europe (de Calonné); Bruxelles (Paris), 1796, in-12; - La Clémence royale, ou Précis historique d'un soulèvement populaire arrivé

en Angleterre sous Richard II; Paris, 1796,

in-8°; — Mulius, ou Rome libre, tragédie; Paris, 1802, in-16: il a fait encore trois ou quatre pièces; - L'Ami d'Anacréon, ou Choix de chansons; Paris, 1803, in-18; — Le Congrès des fleuves, poëme latin, dans les Hommages poétiques d'Eckard et Lucet; — L'Orphelin de la forêt Noire, roman; Paris, 1812, 4 vol. in-12;
— Saint Louis, poëme en VIII chants; Paris,

1816, in-8° : c'est un abrégé du P. Le Moine. Simon a aussi coopéré à la Biblioth. des Romans et à la Biblioth. choisie. Mais ce qu'il a écrit de mieux, c'est le Choix de poésies trad. (en prose) du grec, du latin et de l'italien (Paris, 1786, 2 vol. in-18), et la version en prose des Epigrammes de Martial (1819, 3 vol. in-8°), publice par son fils. Il a également traduit les

Contes moraux (1790, in-12) de Soave; l'Essai sur les révolutions (1791, in-8°) de Giuliani, etc. Desessarts, Stècles tittér. - Journ. de la Librairie.

dans son cours et développées dans diverses pudisentions périodiques montraient assez que les teniances de son esprit le portaient autant vers la vie publique que vers les abstractions philomelièmes. Après avoir échoué aux élections de 1846 éans les Côles-du-Nord, il parvint en 1848 à représenter ce département à l'Assemblée cons-tituante. Il vota avec le parti modéré, et com-lutait les théories socialistes de l'organisation du travail; il s'efforça courageusement dans les journies de juin d'arrêter l'effusion du sang. Dans les estions relatives à l'instruction publique, il se ontra le défenseur des droits de l'État, et présenta en 1850 le rapport de la loi organique de l'enseient. Il fut élu, le 11 avril 1849, membre du craseil d'État réorganisé; lors du renouvellement du premier tiers (1850), il fut écarté par l'Assem-Mée législative. En 1851 , il protesta dans son cours de la Sorbonne contre le coup d'État du 2 décembre, abandonna les fonctions auxquelles l'avait conduit un travait persévérant, et rentra dans la vie privée. A deux reprises, en 1855 et en 1856, i se rendit en Belgique pour y faire des confé races de philosophie dans les principales villes. M. Jules Simon est rentré dans la vie politique art dertions de 1863, où il a été l'un des neuf beutés que l'opposition parisienne a portés au Corps législatif. Dans la même année il a été Mais presque à l'unanimité dans l'Académie des sciences morales et politiques. Les ouvrages de cet écrivain attestent des études profonde et ils sont remarquables par l'élévation de la peasée et le talent du style; nous citerons les mivants : Commentaire de Proclus sur le Twie de Platon; Paris, 1839, in-8°; — Études var la théodicée de Platon et d'Aristole; Puis, 1840, in-8°; — Histoire de l'école d'A-lezandrie; Paris, 1844-45, 2 vol. in-8°; — Le Devoir; Paris, 1854, in-8° : plusieurs riticos; — La Religion naturelle; Paris, 1136, in-8°; twe édit, 1857, in-18; — La Li-terté de conscience; Paris, 1857, in-12; — L'Ouerière; Paris, 1861, iu-8°. Il a collaboré au Hannel de philosophie (1847) avec MM. Jacques d Saissel, ainsi qu'au Dict. des sciences phiksophiques, et il a édité dans la Bibliothèque

Cherpentier les œuvres philosophiques de

français, né à Lorient, le 28 décembre 1814. En

sertant du collège de Vannes, il débuta dans la carrière de l'enseignement par l'emploi de maître d'etudes au lycée de Rennes. En 1833 il

fut admis le troisième à l'École normale. Agrégé

de philosophie en 1835, il professa cette science

d'abord comme mattre suppléant et depuis 1842

comme titulaire. En 1839, M. Consin le charges de le suppléer à la Sorbonne, et sans s'asservir ux traditions du maître il sut pendant douze us captiver les sympathies du public par l'indé-

pendance de ses opinions. Il recut la croix d'Hon-

seur en 1845. Les idées qu'il avait exprimées

aen et à Versailles, puis à l'École normale

SI WOX-SUISSE (Jules-François), philosophe · Descartes, de Bossuet, de Malebranche et d'Arnauld. Il a sourni des articles à la Revue des deux mondes depuis 1840, et à la Liberté de penser, dont il aété en 1847 l'un des fondateurs; enfin, il a dirigé pendant quelques années le Journal pour tous, créé en 1856.

Vaperesu, Dict. des contemp. — Docum. part.

SIMON. Voy. MACCABÉES. SIMON DE MONTFORT. Voy. MONTFORT.

SIMOND (Louis), voyageur français, mé à Lyon, en 1767, mort à Genève, le 1<sup>er</sup> juillet 1831. Il prétendait appartenir à la famille de Sismondi. Les événements de la révolution le décidèrent à passer aux États-Unis. Puis il vint habiter l'Angleterre, et ne rentra en France qu'avec Louis XVIII. Après avoir parcouru i'italie, il s'établit à Genève, et y acquit le droit de bourgeoisie. On a de lui : l'ayage d'un Prançais en Angleterre, 1810-1811; Paris, 1816-1817, 2 vol. in-8°; — Voyage en Suisse; Paris, 1822-1823, 2 vol. in-8°; — Voyage en Italie et en Sicile; Paris, 1827-1828, 2 vol. in-8° (Anglete et en Sicile)

ment des beaux-arts. Breghot du Lut, Lyonnais dignes de mémoire. SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-

in-8°. On trouve dans ces relations peu d'exactitude et de fréquentes incorrections de style; bien que Simond cultivat la peinture en amateur son Voyage en Italie est dépourvu du senti-

Léonard), économiste et historien éminent, né à Genève, le 9 mai 1773, mort dans cette ville, le 25 juin 1642. Les Sismondi (1), originaires d'Italie, et qui avaient joné un rôle dans l'uistoire de Pise, quittèrent leur pays dans le quin-zième siècle, et viurent s'établir en Dauphiné, où ils embrassèrent le calvinisme. La révoca tion de l'édit de Nantes les força d'aller chercher un asile à Genève. Le père (2) de notre historien, homme de mérite, sa mère, femme des plus distinguées, surveillèrent son éducation, qui fut excellente. Sans consulter ses goûts, on l'envoya à Lyon pour y apprendre le commerce chez le père du fameux banquier Eynard. La révolution française et le contre-coup qu'elle eut à Lyon en 1792 forcèrent la maison où il travaillait d'interrompre ses affaires, et le jegne Genevois dut rentrer dans son pays. Mais là aussi il devait la rencontrer devant lui. Ses parents, accusés d'appartenir au parti aristocratique, cherchèrent un asile en Angleterre (1793). Quant

(!) Hors de l'Italie ils prirent le nom de Simond on Symend. Ce l'ut le grand-père de l'historien qui le transforma en Simonula, et ce l'ut l'historien iul-même qui à ce nom patronymique ajouta celui de Simmonula, qu'il a rendu célèbre.

(ii) Cédéon-Prinspole SIMONDE, ué en 1720, mort en 1810, exerça de 1778 à 1778 les fonctions pastorales à Gruère et fut élu en 1722 membre du conseji des deux-crais s'

à lui, utilisant ce séjour forcé sur une terre de commerce et de liherté, il ne se contenta pas d'apprendre la langue et la littérature anglaige en perfection, il se rendit compte de la consti-

tution, des lois et des mœurs; il visita les prisons, les institutions célèbres, prenant sur chaque chose des notes exactes et précises. Au bout de dix-buit mois toute la famille rentra à Genève (1794), « mais avec la résolution, disent MM. Haag, de n'y séjourner que le temps nécessaire pour vendre les debris d'une fortune judis considérable ». Elle s'établit dans le domaine de Val-Chiusa (Val-Clos), en Italie. Ce fut Si-monde qui le fit valoir, et durant cinq années il y résida, se partageant entre ses livres et la pratique de l'agriculture, qu'il avait prise tout à fait à creur, et il y recueillit les matériaux de son premier ouvrage, le Tableau de l'agriculture toscone (Genève, 1801, in-8'). En même temps, et malgré les vexations de la po-lice autrichienne, qui lui fit passer en prison l'été de 1799, il se livrait à de nombreuses recherches sur les constitutions des peuples libres, qui n'ont jamais été publices, et préludait à son *Histoire* des Républiques Maliennes. En 1800 il retourna à Genève, et y publia le traité qui com-mença sa reputation, De la Richesse commerciale ( 1803, 2 vol. in-8"). Disciple fervent d'Adam Smith, il combattait, ainsi que Rorderer, Canard et J.-B. Say, les doctrines des physio-crates. Après avoir montré qu'en économie politique la question de la richesse domine toutes les autres; après avoir établi que les eléments essentiels du problème sont les capitaux, soumis à des lois certaines dans leur circulation et leur développement; la fiberté, qui fixe équitablement le prix des choses et le taux des salaires, et les monopoles, qui sont la violationi de l'interêt de tous au profit de quelques-uns, il sollicitait du gouvernement français des modifications progressives dans le regime douanier. En un mot il se prononçait des lors pour la liberte complète du commerce. C'est par cet ouvrage qu'il entra en relations suivies avec Necker, retire à Coppet, et bientot avec Mac de Stael, dont il devint l'ami ainsi que de tous les hommes distingués qui lui formaient une cour ai brillante. Cet ouvrage lui valut aussi l'offre de la chaire d'economie politique à Wilna, avec 6,000 fr. de traitement: il la refusa, mais il accepta la place, plus modeste, de secretaire de la chambre de commerce de sa patrie (alors département du Léman). En ramassant des notes pour son ouvrage sur les Constitutions des villes libres d'Italie, il avait reconnu, dit-il, que « pour bien comprendre l'organisation de peuples livrés à des revolutions continuelles, il faut les voir agir plutôt qu'éludier leur législation ». C'est sous l'influence de cette idée, et juste, qu'il écrivit les premiers volumes de l'Histoire des républiques ulaliennes, se dirigeant d'un pas ferme et sur au milieu de « ce labyrinthe d'États égaux et indépendants, ou il voyait se deployer de plus grands caractères, des passions plus vives, des lalents plus rares, plus de vertu, de courage et de

vraie grandeur que dans d'indolentes monarchies ». Il lui semblait qu'il remplissait le devoir d'un généreux patriotisme en exhumant ainsi le passé de l'Italie; il y avait retrouvé, au milieu de ses recherches, la trace de ses aieux, et, à la surprise des républicains de Genève, il revendiqua comme un bien patrimonial le nom qu'ils avaient porté à Pise. Sous ce nom de Sismondi, il fit parattre en 1807 les premiers volumes de l'Histoire des républiques maliennes ( Zurich, 1807, t. I et II, et 1808, t. 111 et IV; Paris, 1809, t. V à VIII, et 1818, t. 1X à XVI. ; ibid., 1840, 10 vol. in-8"). Au jugement de M. Mignet, cette histoire est intéressante et pleine d'enseignements : « Sismondi l'a retracée avec un vaste savoir, un noble esprit, un labent vigoureux, assez d'art et beaucoup d'eloquence. Il n'expose pas sentement les événements, il les juge, s'en émeut, et l'on sent battre le cœur de l'homme dans les pages de l'historien. Sa marche est vive, sa couleur franche, sa pensée judicieuse. » Benjamin Constant se lia avec l'auteur ; il aurait voulu faire adopter par l'Institut ce travail si neuf et si liberal; mais il n'y parvint pas. L'approbation de Wieland, des deux Schlegel, de Muller et de Brettiger put consoler l'auteur de n'avoir pas obtenu les recompenses officielles. Peu à peu il devenait l'hôte intime de Coppet. C'est là que Sismondi connut Cuvier, Saussure; il y présenta Decandolle. Cette bienveillante société de Mmc de Stael enleva à l'esprit de notre historien ce qu'il avait de trop genevois, c'est-à-dire d'exclusif et d'etroit; elle lui donna de l'étendne en excitant sa curiosité à se porter dans diverses directions, et surtout elle lui communiqua un peu de cette elegano qui lui manquait et sans laquelle les meilleurs ouvrages ne sont pas lus en France. Il eut à accompagner Mme de Stael dans deux royages Allemagne et en Italie durant les années 1804 et 1808, et c'est a la suite d'un sejour assez long à Vienne qu'il publia son Memoire sur le papier-monnaie dans les Etals untrichiens et des moyens de le supprimer (Weimar, 1810, in-8" /.

Après le succès de l'Histoire des républiques italieunes, qui mit Sismondi au-dessus des embarras pécuniaires qu'il avait connus jusque-la, on lui offrit une plane de professeur a cenève avec un traitement fine. Il la refusa encore; mais l'insistance de ses compatrioles fut telle qu'en 1811 il fut forcé de faire à Genève un cours, fort suivi, auquel nous devons le livre De la Intérature du midi de l'Eu-rope (Paris, 1813, 1819, 1829, 4 vol. in-8"), qui se lit encore avec intérêt après les travaux de Ginguené, de Raynouard et de Hallam. En 1813 il vint pour la première fois à Paris. Il y fut goûte de tout ce qu'il y avait aiors de distingue dans les salons. L'horeme du monde, te républicain, le savant et surtout l'aimable causeur trouva une sympathie profonde non seule-

ferentes brochares qu'il publia montrent son in-égnation en assistant au partage des peuples au grès de Vienne. La restauration, emportée par le mauvais gine de la réaction, courait à l'abime. Quand mandi revint à Paris, en janvier 1815, il put er combien la légitimité avait perdu de tern. Aussi l'événement du 20 mars ne l'éa mullement. L'Acte additionnel lui semn un retour sincère de l'empereur à la lierté, et suit de lui-même, soit à l'instigation de mjamin Constant, qui l'avait rédigé, et du parti ieral, qui l'avait pris fort au sérieux, Sismondi, le libéral le plus radical d'alors, pensa qu'il était ergent de rallier autour du drapeau national it ce qui restait en France de patriotisme. Son Examen de la Constitution française (Paris, 1815, in-8°), recueil d'articles insérés m Moniteur, était un vigoureux plaidoyer en reur de la liberté et de l'empereur, qui en ce est avaient, croyait-il, les mêmes intérêts à défendre et les mêmes périls à courir. Napon voolst connatire celui qui l'avait si b du : le 3 mai Sismondi lui fut présenté, ent une heure ils se promenèrent sous les arbres de l'Élysée s'entretenant des hautes questions du moment. Le lendemain 4, le brevet de chevalier de la Légion d'honneur fut envoyé m publiciste, qui le refusait pour conserver à es opinions toute leur indépendance. Tout ce ne Sismondi éprouva après Waterloo et dans

amin Constant, mais même dans les salons mister, dont l'amitié de la comtesse d'Al-

ry lui avait ménagé l'hospitalité (1). De reir dans son pays , au moment où Murat le mmait d'office historiographe de Naples, il

retrouva Genève et son gouvernement sous l'influence de l'intervention étrangère. Ses lettres à sa mère, ses discours au conseil, dif-

poter dans ses Nouveaux Principes d'Éco-(f) C'est dans un article de M. Saint-René Talifaudier, luminis Compidences d'une dine libérale (Revue des deux unades, 5<sup>ne</sup> jusvier 1982), qu'il faut lire le récit de ce séjuer de siemanné à Paris. L'ingenieux écrivain montre un vill Fenivrement de l'austère Genevais au milieu des belles ausversations parisiennes, qui ini montent un peu à la tête.

t aux malbeurs de la France, aux désastres

syère et Ney, c'est ce qu'il faut lire dans sa

asser les matériaux de sa grande Histoire

it allé en Angleterre voir son ami James Mac-

osh, il épousa la belle-sœur de cet écrivain,

in Jessie Allen, le 19 avril 1819. A la même épo

Edimbourg des travaux d'économie politique

où il semblait s'éloigner des idées d'Adam Smith.

Cétait un prélude aux doctrines qu'il allait ex-

e il publiait en anglais dans l'Encyclopædia

les idées libérales, à la mort de ses amis La-

correspondance et dans les fragments de son journal publiés en 1857. Il commença dès 1818 à

des Prançois : mais avant de se mettre à l'œuvre,

nomie politique (Paris, 1819, 1827, 2 vol. in-8°). Ce nonveau travail était un démenti complet aux opinions de sa jeunesse. Il avait assisté à la terrible crise financière et industrielle qui, en 1818 et 1819, mit l'Angleterre à deux doigts de sa perte, et il s'était pris à douler des principes qui ne parvenaient pas à prévenir des situations si critiques. Pour arrêter le mal, il ne

vit qu'un remède : « c'est l'intervention du gou-

vernement qui doit être le protecteur du faible contre le fort, le défenseur de celui qui ne pcut pas se défendre par lui-même. » C'était une contradiction singulière pour un partisan de la liberté civile de devenir l'adversaire de la liberté économique dans les rapports du capital et du travail; mais si elle ne faisait pas honneur

et du travair; mais si elle ne laisait pas nomeur à sa logique et s'il ne faut pas lui accorder tous les éloges que M. Mignet réclame pour elle, il faut avouer qu'elle ne pouvait venir que d'un cœur généreux et profondément touché de la misère des pauvres. En effet, ce qui n'a jamais varié chez notre économiste, c'est l'humanité; il aime la liberté comme un républicain, comme un élève de l'école anglaise; mais il lui préfère encore l'humanité (1). Peu de temps après son mariage, on offrit à

Sismondi des chaires au Collége de France et à la Sorbonne; il les refusa, et se hâta de retourner

saver de la liberté et de l'empereur, qui en ce noment avaient, croyait-il, les mêmes intérêts à défendre et les mêmes périls à courir. Napolitus voulust connaître ceini qui l'avait si bien défendus: le 3 mai Sismoodi lui fut présenté, et pendant une heure ils se promenèrent sous les arbres de l'Élysée s'entretenant des hautes questions du mounent. Le lendemain 4, le brevet de chevalier de la Légion d'honneur fut envoyé as publiciste, qui le refusait pour conserver à ses opinions toute leur indépendance. Tout ce que Sismondi éprouva après Waterloo et dans les premières années de la restauration en assis-

de vingt ans. Il s'était flatté de donner à la mation française ce qu'elle n'avait pas encore,
« un tableau complet de son existence ». Daunou rendit complet dans le Journal des savants des premiers volumes. Il lui sut gré d'avoir resouvelé l'histoire chez nous, en renoutant aux sources originales; il le loua d'avoir
le premier tenu compte des faits économiques;
mais il lui reprocha d'avoir intercalé dans sou
texte des citations trop longues, qui auraient
gagné à y être mieux fondues; de n'avoir pas
assez tenu compte des histoires provinciales,
d'avoir négligé de consulter les travaux modernes et de s'être privé des découvertes de

depuis 1820 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire plus

(i) Il n'est pas étomant que Chauning et lui se soient lies de première vue ; ces deux âmes étaient faites pour s'entendre.

l'érudition contemporaine. Il aurait pu cosin lui

reprocher d'avoir trop souvent jugé le moyen âge et la royauté avec les idées du dix-huitième

siècle et avec la mauvaise humeur d'un protestant ou d'un républicain. Sa diction pourrait donner lieu aussia de nombreuses critiques. Elle est négligée, diffuse, chargée d'uliotismes, et souvent incorrecte. Malgré ces défauts, l'Ilistoire des Français est une œuvre importante : elle est pleine d'idées et de faits nouveaux alors, de sentiments généreux, de vues libérales. Aussi avec ces mérites est-on surpris que ce grand ouvrage, proposé pour le prix Gobert lorsqu'en 1834 l'Academie des inscriptions eut à décerner ce prix pour la première fois, n'ait pas même obtenu une mention. L'estime publique le dédommagea de ces mécomptes. En 1833 il avait été choisi comme l'un des cinq associes de l'Academie des sciences morales et politiques, et en 1811 il reçut cette croix d'Honneur qu'il avait refusée des mains de Napoleon. L'année suivante il mourait, après avoir accompli sa soivante-neuvième année. Son nom s'etrignit avec lui. « Sismondi, a écrit M. Mignet, a été l'un des hommes qui ont le plus honoré les tettres par la grandeur de leurs travaux et la diguité de leur vie. Personne plus que lui n'a pris au sérieux les devoirs de l'esprit. Aimable dans ses rapports privés, dévoué en amitié, indulgent pour les autres, austère pour lui-même, doué d'une activite qui ne s'est reposée en aucun temps, d'une sincérité qui ne s'est démentie en aucune occasion, il a cu au plus haut degré l'amour de la justice et la passion du bien.

Outre les ouvrages cités, on a encore de Sismondi : De la Vie et des ecrits de P.-II. Mallet; Genève, 1807, in-8°; — Considera-tions sur Genève dans ses rapports avec l'Angleterre et les États protestants; Londres, 1814, in-8°; — Sur les lois éventuelles; dres, 1814, in-8°; — Sur les lois éventuelles; Genève, 1814, in-8°; — De l'Intérêt de la France à l'égard de la traite des nègres; Genève, 1814, in-8°; Paris, 1815, in-8°; — Nouvelles Réflexions sur la traite des nègres; Genève, 1815, in-8°; — Histoire des Français; Paris, 1821-1842, t. I à XXIX, in-8°; le 1. XXXX° et dernier, ibid., 1844, in-8°, est tout entier de la main d'Amedée Renée; la table ménérale forme le t. XXXI, 1844, in-8°; la table générale forme le t. XXXI, 1844, in-8°; - Julia Severa, ou l'An 492; Paris, 1822, 3 vol. in-12 : roman historique où il peint les mours et usages de la Gaule lors de l'établissement de Clovis; - Considerations sur la guerre actuelle des Grecs et sur ses historiens; Paris, 1825, in-8°; — Revue des progrès des opinions religieuses; Paris, 1826, in-80; — Histoire de la renaissance de la li-berté en Italia, de ses progrès et de sa chute; Paris, 1832, 2 vol. in-8°; — Des Es-pérances et des besoins de l'Italie; Paris, 1832, in-8°; - Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, 250-1000, Paris, 1835, 2 vol. iu-8°: publice en auglais dans Lardner's Cyclopadia; — Études sur les constitutions des peuples libres;

Paris, 1836, in-8°; - Eludes des sciences sociales; Paris, 1836-1838, 3 vol. in-8° : réimpression de l'ouvrage précedent et d'etudes nouvelles sur l'économie politique; - Precis de l'Histoire des Français; Paris, 1839, 2 vol. in-8°. Sismondi a fait insérer un grand nombre d'opuscules ou d'articles dans les Annales de législation, la Bibliothèque universelle et le Protestant, de Genève; les Atti della Accad. italiana, la Pallas de Weimar, la Biographie universelle, l'Encyclopédie des gens du monde, la Renne encyclopedique, elc On a publié dans ces derniers temps des Fragments de son journal et de sa correspondance avec Mile de Sainte-Aulaire (Paris, 1863, in-6°), et des Lettres inchites à Mme d'Albany (ibid., F. C-1.-P. 1864, in-8°).

1864, In-8").

Blogr univ. et port, des contemp. – Lomente, Galeror des contemp, illustren, t. VII. – Blot, decommute politique, 4, II. – Fix et travaux de sismante; Paris, 1835, In-8". – Hignet, Notices hist., t. II. – Revue britannique, juin 184. – Notices de Mile Montgolfier et de M., Saint-Bene Taillandier.

SIMONE da Rologna, Voy. Avanzi.

SIMONE da Pesaro. Voy. CANTARINI.

SIMONETTA (Angelo), homme d'Etat italien, né à Caccuri, en Calabre, vers 1400, mort à Milan, le 20 avril 1472. Il s'attacha à la fortune de Francesco Sforza, qui le prit pour secrétaire, et l'employa souvent, comme ambassadeur, auprès de divers États d'Italie. L'habiteté et les succès de Simonetta portèrent sa faveur au plus haut point, et le fameux conduttière, devenu maître du duché de Milan, lui donna le titre do consedier et le gratifia de riches présents.

SIMONETTA (Francesco ou Cicco), homime d'État, neveu du précédent, né à Caccuri, en 1410, décapité à Pavie, le 30 octobre 1480. Il était depuis 1448 l'un des conscillers du roi de Naples forsque son oncle le manda auprès de lui, et le mit au service de Sforza. Cicco se distingua d'abord par son courage à la guerre, et fot nommé gouverneur de Lodi, après la conquete du Milanais. Sforza ne tarda pas à reconnaître quels services pouvait lui rendre es dévoué serviteur, par l'étendue de ses commis-sances, la vivacité de son esprit et son aptitude aux affaires; il l'attacha donc de plus près à sa personne, et en tit son conseiller intime. Pendant la minorité de Jean-Galéas (1476), îl devint le premier personnage de l'État. C'est lui qui soutint et diriges la régente Bonne de Savoie, et qui garantit d'abord le jeune son-verain contre les complots de son oncle, Louis Sforza, dit le Maure. Mais la régente ne tarda pas à le sacrifier a son indigne amant, Tassino de Ferrare, qui rappela les exités, entre autres Louis le Maure. Celui-ci, revenu à Milau (1479), prit la direction des affaires, et commença l'exécution des projets qu'il nourrissait depuis longlemps contre son neveu. Sachant bien que Circo était le principal obstacle à son ambition, il l'enferma au château de Pavie (10 septembre

present et le verin d'un procès inique suivi à present reprises de la torture, il lui fit plus d'un un apres trancher la tête. Circa était l'un des hommes les plus éclairés et les plus remarquebles de l'Italie. Outre les langues anciennes et l'hebren, il possedait encore l'espagnol, l'allemant et le français. Ami des lettres, il les cultivat par délassement, et entretenait un commerce familier uvec Philelphe, Buonaccurse, Mombrizzi, Mauroceno, etc. On a de lui en manuscrit : Constitutiones et ordines cancellarix, et Liber memoriarum historicarum.

G. Barri, De antiquit, Calabrix, lib. 1%. — Starbilo, Concentration of the antiquit, Calabrix, lib. 1%. — Starbilo, Commission of the Argunostic, Hist. metholograms — Argunisti, libl. metholograms — Argunisti, libl. metholograms — Louisi Histori del regno di Napoli, l. XII.

smooth united del regno di Napoli, t. XII.

smooth united del regno di Napoli, t. XII.

smooth precedent, né en Calabre, mort à Milan,
ters 1991. Attaché dès 1444 comme secrétaire
a la personne de Francesco Sforza, il devint
son chancelier en 1553. Sous Galéas-Marie, il
partagea la faveur de Cicco, dont il partagea
aussi la disgrâce, lors de la rentree de Lonis
e Maure à Milan; copendant, il échappa à la
mort, lièm qu'il eti élé soumis à la torture, et
a fot extle a Verceil (1480). On sait qu'il dicta
son testament la 21 juin 1491. En 1460 il avait
cop du coi Ferdinand de Naples la seigneuric
et du piermer Sforza, avec beaucoup
l'austitude et d'elégance, sous le titre suivant;
le relui gestis Francisci Sfortiz, mediolaacosti duces, lib. XXXI; Milan, 1480, 1386,
ta-lot.; et dans les Script. ital. de Muratori,
t. XXI; traduit en italien par Landino; ibid.

1500.

\*\*\*\* Hist, medial typogr. - Argellatt, Will, medial. - Trabascht, storia della liter, ital.

other ta (Giacomo), cardinal, fils du precedent, ne à Milan, vers 1475, mort à Rome, le 1º novembre 1539. Après avoir fréquente les scalemies de Padoue et de Pavie, il fot ordonne prêtre, et alta à Rome. Le pape Jules II le nomma avocat consistorial (1505), puis auditur de rote. A la suite de la conduite concidente qu'il sut terre pour apaiser, par ordre de la cour romaine, quelques troubles survenus à Florence, Clément VII fui donna l'évêché de Pearo (1529). Paul III le crèa cardinal (1535), et ui confia en même temps l'evêché de Pearo antique l'administration des diocèses le Lodt, de Sutri, de Nepi et de Conza. Fort ettre et ami du cardinal Sadeleto, mais empéché par ses nombreuses fonctions de se livrer à son soil pour les reuvres littéraires, il n'a laissé qu'un traité de théologie : De Reservationibus benefictorum; Cologne, 1583, in-8°; et Relatio super vita et miraculis francesci de Pauda; Rome, 1525, in-4°.

Francisci de Paula; Rome, 1625, in-4°.
Simanera (Bontfazio), historien, neveu de Francesco et de Giovanni, né vers 1430, dans la Pouille, entra dans Pordre de Citeaux, et fut able de Saint-Liteone del Corno, dans le diocèse

de Lodi; il l'était encore en 1492. Il reste de lui plusieurs lettres latures insérées dans divers recueile, un discours De Pace servanda, et un ouvrage considérable intitulé: De Persecutionibus christiana: fidei et romanorum pontificum; Milan, 1492, in-fol.; Bâle, 1509, in-fol. Très-érudit pour le temps et présentant quelque-fois des critiques judicieuses, ce livre a le tort d'être coupé, sans autre raison que d'interrompre le développement du sujet, par deux cent soixante-dix-neuf épltres, qui lui sont tout à falt étrangères et qui traitent de l'histoire, de la mythologie, de la medecine, de la physique, etc. Il fut dédié à Charles VIII, et traduit en français par Octavien de Saint-Gelais. Bonifazio a encore écrit plusieurs ouvrages restes manuscrits, entre autres une l'ie d'Alexandre VI.

Sou frère cadet, Giacomo-Filippo, né à Milan, embrassa l'étatecclésiastique, et fut pourvu de riches bénéfices. Il a écrit un recueil d'Epigrammata (Milan, s. d., in-4°), et d'autres poésies.

Mantque, Inn. cistere, t. 17. — Argellatt, Libit. mediol.

SIMONETTA (Ludorico), cardinal, né à
Milan, mort le 30 avril 1568, à Rome. Petit-fils
de l'historien Giovanni, il avait pour père Alessandro Simonetta, créé comte del Empire en 1526.
Après avoir reçu le diplôme de docteur in utroque jure (1535), il s'engagea dans les ordres,
et succéda en 1536 à son oncle Giacomo, comme
évêque de Pesaro. Appelé en 1560 au siègo
épiscopal de Lodi et nommé cardinal en 1561,
il fut en 1564 un des légats du saint-siège au
concile de Trente. On a conservé dans la hibiothèque Ambrosienne une partie de sa Correspondance avec l'archevêque de Milan, Charles
Borromeo, dont il était l'ami (1).

Argellatt, Hibl mediolanensis.

SINONIDE (Exportêm:) d'Amorgos, fils de Crinès, poete grec, vivait dans le septième siècle avant J.-C. Né à Samos, il conduisit une colonie dans l'île d'Amorgos, une des Cyclades, et y fonda trois villes, Minoa, Ægialus et Arcésine. Il établit sa résidence dans cette dernière ville. Contemporain d'Archiloque, mais plus jeune (il vivait vers la 29º olympiade, 665 avant J.-C.), il composa après lui, et avant Hipponax, des vers iambiques. A cette époque la prose n'existant pas encore, on n'avait que la poésie pour transmettre à la postérité la mémoire du present, ou pour manifester les sentiments provoqués par les circonstances actuelles. On s'était longtempa servi uniquement de l'hexamètre; plus tard on inventa le metre élégiaque (hexamètre suivi d'un pentamètre), et plus tard encore, l'iambe. Simonide fit usage de ces deux derniers vers ; de

(i) On lit dans l'Histoire des cardinaux d'Aubery un fait assez peu vraisembrable, que recente Moréri. D'après ce rècit, un fineux voleur, profitant de sa ressemblance avec le cardinal Simonetta, parcourut une partie de l'itable sous le nom de ce prelat, et fit un grand combre de dupes. Il fut arrête dans le bionais, et pendu par une cerde d'or file, portant sur la politria une bourse vide et un certeau où on lisuit ces mots : sins monetas.

l'un pour un poême historique sur l'île de Samos, de l'autre pour exprimer des sentences morales donner des conscils ou faire des reproches à ses contemporains. De cette poésie gnomique, comme celle d'Archiloque, mais avec moins d'à-creté personnelle, avait souvent un caractère satirique, il reste un assez long poème tambique sur les femmes. L'auteur, par une sorte d'allé-gorie hardie, suppose que chaque femme tire son origine d'un animal et qu'elle en garde le caractère distinctif. Ainsi la femme malpropre vient du porc, la feinme rusée du renard, la feinnie bruyante, bavarde, affairée du chien, la femme mobile et perfide de la mer, la gourmande et grossièrement sensuelle de l'àne, etc. etc.; la seule bonne, celle qui est diligente et sidèle gardienne de la maison, vient de l'abeille. Il y a de l'imagination, de la force et une sorte de gravité naive dans cet étrange poème, fort remarquable d'ailleurs au point de vue de la langue, car il est un des plus curieux débris du vieux dialecte ionien.

Suidas, à qui nous devons quelques détails sur Simonide d'Amorgos, l'a confondu avec Simonias de Rhodes. Beaucoup d'autres l'ont confondu avec son illustre homonyme Simonide de Céos, qui vivait plus d'un siècle après lui. Pendant longtemps les fragments des deux poêtes ont été mêles; c'est ainsi qu'on les trouve dans les Analeeta de Brunck (t. 1, p. 120), et dans l'Anthologie de Jacobs (t. 1, p. 57). Welcher le premier les sépara, et donna une édition des Fragments de Simonide d'Amorgos (Bonn, 1835, in-80). Ils sont aussi contenus dans le tielectus poesis Gracorum de Schneidewin et dans les Poetæ lyrici græci de Bergk. L. J.

Suldas, sux articles Tepenvien; et Leppia; - Miller, History of til. of ancient Greece. - Uirci, Gesch. d. Heil, Dickh., i. ii, p. 30+307. - Bode, t. ii, p. i, p. 218-377. - Bernhards, Grundess d. Griech, Litt., t. ii, p. 39-365. - Smith, Dictionary.

MANNIDE de Céos, un des plus célèbres poetes grecs, né à Julis (fle de Céos), en 556 avant J.-C., mort à Syracuse, en 467. Son père se nominait Leoprépès, et occupait, à ce qu'il semble, une place distinguée dans nelle petite lle, alors indépendante et prospère. Deux courtes épigrammes, qui ont dù à leur obscurité énigmatique d'attirer l'attention des commentateurs anciens, nous donnent de faibles indices sur la jeunesse de Simonide : l'une (CCXXX, édit. de Schneidewin) nous le montre participant encore enfant au culte de Bacchus; l'autre nous le fait voir dès son adolescence instruisant des enfants dans la poésie et la musique. La poésie musicale on lyrique etait alors très-goûtée par les Grecs, qui n'avalent plus de poetes épiques et qui n'a vaient pas encore de poetes dramatiques. Simonide s'acquit bientôt une grande réputation, dont il songea à tirer parti pour sa fortune, en allant porter ses chants dans l'Asie Mineure et dans la Grèce. C'est sans doute à l'un de ces voyages que se rapporte l'anecdote racontée par le fabuli-te Pholre. Simoniele revenait d'une de ces tournées

oétiques bien muni d'argent et de présents, lorsque le vaisseau qui le portait fut brisé par une tempéte. Les autres passagers se chargérent de leurs biens en quittant le navire naufragé; Simonide seul ne voulut rien emporter de ce qui lui appartenait; et comme on lui en demandait la raison : « Je porte tout avec moi, » répondit-îl. Bien lui prit de cette résolution : ses compagnons se noyèrent sous le poids de leur fardeau ou furent pilles par des voleurs. Simonide gagna sain et sauf la ville de Clazomènes, où son talent lui valut un accueil amical et de riches présents.

Les deux fits de Pisistrate, Hipparque et Hippias, régnaient alors sur Athènes, et ils se plaisaient a réunir auprès d'eux les plus beaux talents de la Grèce. Ils invitèrent Simonide à venir à Athènes. Il y trouva plusieurs poètes distingues, entre autres deux des premiers lyriques du temps, Anacréon et Lasus, qui fut le maître de Pindare, Ses relations avec Anacréon semblent avoir eté amicales; il n'en fut pas de même avec Lasus, à qui il disputa plus d'une fois le prix du dithyrambe. La mort violente d'Hipparque, assassiné en 514 par Aristogiton et Harmodius, mit fin à cette florissante période de culture littéraire. Hippias, occupe à defendre son pouvoir et sa vie contre des ennemis acharnés, dut debisser la poésie. Simonide quitta alors Athènes, et porta ses chants lyriques chez les Alevades et les Scopades de Thessalie, patrons aussi mais moins delicats que les Pisistratides. Les nobles thessaliens consentaient bien a payer les éloges, mais ils voulaient que ces éloges fussent directs. Les sentences morales, les digressions mythiques que le poète mélait à ses louanges leur paraissaient des hors-d'œuvre indignes de salaire. C'est ainsi du moins qu'une tradition ancienne et très-répandue parmi les Grecs represente les rapports de Simonide avec ses nouveaux pro'ecteurs. Un jour, dit on, à une grande sete donnée par Scopas pour celebrer sa victoire à la course des chars, le poete chanta une ode en l'honneur de ce triomphe. Les louanges de Castor et de Pollux n'y tenaient pas moins de place que celles du vainqueur. Scopas déclara qu'il payerait la moitié de l'ode, et qu'il laissait aux deux divinites le soin de payer le reste. Quelques moments après on vint dire à Simoande que deux jeunes gens à cheval le demandaient à la porte; il sortit, et n'aperçut personne; mais au même instant le toit de la salte du festin s'essondra, et écrasa sous ses débris Scopas avec tous ses hôtes. Castor et Pollux avaient payé leur dette en sauvant le poête. Il est impossible de discerner aujourd'hui ce qu'il y a de vrai dans cette tradition extrêmement célèbre chez les anciens. Il est certain seulement qu'une catastrophe subite détruisit la prospérité des Scoades. Simonide faisait allusion à ce changement de fortune dans quelques vers qui nous sont parvenus très-imparfaitement. . Homme, dit-il. n'annonce jamais ce que sera demain, ni, voyant

m housene heureux, combies durers cette prospérité, car elle est mobile et passe plus vite que le vui d'une mouche. » Oncruit que, dégoêté du acjour de la Thesealie,

Cincavit que, dégoûté du séjour de la Theasalie, Sinouside reviut à Athènes peu après l'expulnium d'Hippins et l'établissement de la liberté. Le pouple ne paraît pas lui avoir reproché les hienfitits qu'il avait reçus des Pisistralides; luimême n'en avait pas gardé le souvenir, s'il est vrai qu'il composa pour le monument des tyrannicides oethe inscription où le nom d'Aristogiton

est hizarrement coupé en deux : Une grande hunière se leva sur les Athéoleus lunque Aristo — giton et Harmodius tuérent Hipgarque.

Oes vers sont doublement indignes d'un poète aussi élégant. Il ténoigna plus noblement de non calle pour la liberté en célébrant la victoire de Marathon : dans un concours poétique ouvert à ce sojet, il l'emporta sur Eachyle luimème. Ostie lutte mémorable out lieu sous l'archantat d'Aristide, en 489. Lorsque, dix ans plus tard, une suite de merveilleux faits d'armes ent délivré la Grèce de l'invasion des Perses, il se trurva le poètle tout désigné pour chanter ces exploits. Les Amphicityons le chargèrent de céleiver le dévoncement des guerriers morts aux Thermopyles et de composer des inscriptions funéraires pour leurs tombeaux. Il ne fut pas au-dessous de cette tâche, une des plus grandes qui aiest jamais été assignées à un poète. Il ne reste de son ode sur le combat des Thermopyles qu'une strophe, mais elle est très-belle :

les coux qui sont morts aux Thermopyles — Glo-

he coux qui sont morts aux Thermopyles — Glorieme est la fortune et heau le destin, — Leur bushe est un antel, pour enfants ils ont — Leur sumenir, et heur dendi est un chant de triomphe. — Tue telle épitaphe, ni la rouille dévorante, — Si le temps, qui détruit tout, ne l'aboliront. — Ce tambean d'hommes vaillants a ravi la gloire — Sationale de la Hellade; il en témoigne, Léonides, — Le roi spartiate, qui a laimé une grande œuvre — De verin et un hommeur immortel.

Parmi les inscriptions faséraires, une est trèseffètre; c'est celle-ci :

Ami, amounce aux Lacédémoujens, qu'ici — Neus sommes essevelis pour avoir obéi à leurs lois. Simenide chanta annu les butbilles de Sala-

Simonide chanta annai les batàiles de Salataine, d'Arteminium et de Platée. Il vivait dans l'intimité de Pausanias et de Thémislocle, et il donnait à ces deux chefs enivrés de leurs succès des canneils de modération, dont ils regrettèrent plus tard de n'avoir pas profité. Un jour que dans la gaicté d'un festin Pausanias demandait à Simonide quelques paroles pour la circonstance, celui-ci ini répondit simplement : « Souvienslui que tu es un bomme. » Plus tard le roi unitaile expiant les crimes de son ambition pur une punition terrible, s'écria, dit-on : « O una hâte de Céos, c'était une grande chose que les paroles, et dans ma folie je pensais que ce n'elait rien. » offrait de lui révéler un procédé de me nique qu'il vensit d'inventer. - J'air apprendre à oublier », répondit Thémistoc'e, ré-vélant par ces paroles la tristesse de son aue. Simonide n'ansista pas à la chute de ses deux rotecteurs. Lorsqu'ils successibèrent il était déjà à Syracuse, cù l'avait appelé Hiéron. A la cour de ce prince magaifique, patron de la poésie, il tint la première place, quoiqu'il est pour rivanx dans la faveur de Hiéron Eschyle et Pindare. Son immenne réputation et seu âge avancé lui donnaient une telle autorité que par sa seule intervention il mit fin à une guerre entre les uverains de Syracuse et d'Agrigente, Hiéron et Théron. Ce séjour à Syracuse resta célèbre, et donna lieu à une foule de récits, qui n'étaier pas tous à l'avantage du poête. C'est ainsi qu' aurait vendu une partie des provisions dont Hiéron le faisait amplement fournir. A ceux qui s'en étonnaient il répondait : « Je laisse ainsi à Hiéron le moyen de montrer sa magnificence, et je montre moi-même ma modération. » Ses ennemis l'accusaient d'avarice. Socrate remarque, ou Platon lui fait remarquer, que Simonide pour payer les bienfaits des tyrans lour a donné des louanges qu'il ne leur est pas accordées gratuitement. Le fait peut être vrai; mais les éloges du poête de Céos étaient toujours accompagnés de hons conseils, présentés avec esprit et mo-destie. La femme de Hiéron lai demandant ce qu'il vaut mienx être, riche ou sage : « Riche, répondit-il, car les sages sont antichambre à la porte des riches. » A Hiéron, qui lui demandait : Qu'est-ce que Dien? il réciama un jour pour y penser; le leademain il prit deux jours; et il alla ainsi doublant le délai chaque fois que le prince

oins solennel, mais plus authentique. Le po

A la cour de Hiéron, Simonide rencontra, outre deux poëtes qui lui étaient supérieurs par le génie, Eschyle et Pindare, un poète studieux et étégant, Bacchylide, son neveu et son disciple. Entre ces poètes l'accord n'était pas parfait, et plus d'une fois Pindare, comme en térnoignent plusieurs passages de ses odes, lança contre Bacchylide des traits qui à travers le disciple alteignaient le maltre; mais ces attaques restèrent sans effet sur la renoumée de Simonide, qui, jusque dans un âge très-avancé, conserva tout non talent et toute sa réputation. Les anciens le comparaient au cygne, qui chante plus harmonieusement à l'approche de la mort. Il termina ses jours à Syracuse. On lui fit de magnifiques funérailles, et sur sa tombe on mit cette épitaphe, composée, à ce que l'on croit, par lui-inème:

Cinquante-six fois, 6 Simonide, tu as remporté

revenait à son interrogation. A la fin il répondit : « Plus on médite ce problème, plus on le

trouve obscur. =

Cinquante-six fois, 6 Simonide, tu as remporté des victoires — Et des trépieds. Tu meurs dans la plaine de Sicile. — A Céos tu laisses la mémoire ; è toute la postérité des Grecs - Le glorieux souvenir de tou âme, bien tempérée.

Simonide est le type le plus parfait du poête cultivé ou littérateur chez les Grecs. Inspiré, mais savant et artiste autant qu'inspiré, ne faisant pas de son art un métier, mais habile à en tirer parti pour sa fortune, plaisant aux tyrans sans déplaire aux peuples, chantant les bienfaits du pouvoir et les efforts de la liberté, plein de respect pour la religion, avec une tournure d'esprit philosophique, jouissant avec calme des plaisirs des sens et de ceux de l'intelligence, il offrit ce rare équilibre des facultés morales et intellectuelles que les anciens appelaient la sagesse et qu'on pourrait appeler la mesure. Les Grecs pensaient que pour la conduite de la vie c'est la première de toutes les qualités. Simonide vérifia la justesse de cette opinion par le bonheur constant de sa carrière. Aucun poête ne fut plus estimé de son vivant, et ne conserva plus longtemps après sa mort la popularité. Justifie t-il cette célébrité par le mérite de ses œuvres? C'est ce que nous ne pouvons complétement décider, paisque ces œuvres sont en très-grande partie perdues. Cependant, à en juger par les fragments qui restent, si le poête de Céos fut inférieur pour l'originalité, la passion, la splendeur du génie à Archiloque, à Al-cée, à Sappho; s'il n'égala ni la profondeur et l'élévation de Pindare, ni la véhémence et la grandeur d'Eschyle, il les surpassa tous par la Sexibilité et l'étendue de son talent, capable des applications les plus diverses : il composa un poeme sans doute lyrique sur la monarchie de Cambyse et de Darius ; des élégies sur les batailles de Marathon, d'Artemisium et de Salamine; des éloges (éyxúpua) en vers de différents mètres; des chants de victoire (Exivexos ῷδαί) qui, par la richesse et la variété des com-binaisons rhythmiques, devaient ressembler à ceux de Pindare; des hymnes, des parans, des chansons à boire (σκόλια), des chants pour les chœurs de jeunes filles (καρδέπα), des chants pour la danse (υπορχήματα), des complaintes (10,7,101), des élégies, des épigrammes. Dans tous ces genres Simonide fut supérieur, atteignant le sublime quand le sujet l'exigeait, maniant avec une rare élégance un riche langage lyrique, formé d'un mélange de la diction épique avec les formes doriques et éoliennes; incomparable dans l'expression des sentiments pathétiques. Les anciens l'appelaient le doux poête, et Catulle demande à un aroi comme consolation une plainte plus triste que les larmes de Simonide (mæstius lacrymis Simonideis). Il nous reste de lui en ce genre la lamentation de Danaé abandonnée sur les flots dans un coffre, seule avec son fils au berceau:

Les fragments de Simonide recueillis avec peu de critique par Brunck, Analecta, t. f,

C'est un des débris les plus précieux de la poésie

antique.

nidis Cei Carminum reliquiz; Branswick, 1835, in-8°. M. Bergk les a donnés dans ses Poetæ lyrici græci, p. 744-806. Pour le texte, cette dernière édition est la meilleure; mais celle de Schneidewin garde son prix, à cause de l'introduction et des commentaires. Léo Jounnes, schaeldewin, De Pita et curminibus Simonidis Cei, en ête de son édition. (Les témoignages des anciens sur Simonide, trop nombreux pour être rapportes lei, y sont rassembles et discutés : — Hoffmann, Bibliograsont rassembles et discutés :- Hoffmann, Bibliographisches Lexibon i pour queiques éditions et travaux particuliers de moindre importance qui n'ont pas étécités dans cet article .- Ol. Millier, History of literature of ancient Greece. -- Jacobs, Anthol. Graca, L. XIII, p. 94. -- Bernhardy, Grundriss d. Griech. literat. -- Bolssy, Hist. de la rie de Simonide et du siècle où il a rècu; Paris, 1753, 1758, in-12. -- Ducker, De Simonide; Utrocht, 1703, in-19. -- Ducker, Comm. III de arte mnemonice; Dorpit, 1935, in-10. -- Richter, Simonides der Ellerer von Koos; Schleusingen, 1936, in-19. -- SIMONMEAU (Charles), graveur français, né à Orléans, le 31 août 1645, mort à Paris. le

p. 120-147, et avec plus de soin par Jacobs, Anthologia grzea, t. I, p. 57-80, ont trouvé un excellent éditeur dans Schneidewin: Simo-

né à Orléans, le 31 août 1645, mort à Paris, le 22 mars 1728. Il étudia la peinture dans l'atelier de Noël Coypel et la gravure avec Guillaume Château. Dans ce dernier genre, il s'acquit une assez grande reputation. L'Académie royale l'admit au nombre de ses membres en 1710, sur la présentation du portrait de Mansard, et il fut nommé plus tard premier graveur du cabinet du roi. On a de lui plus de ceut trente pièces exécutées d'après les peintres français de son temps, notamment Jésus et la Samaritaine de Carrache, et la Conquéte de la Franche-Comté de Le Brun, qui passent pour ses chefsd'œuvre. Rigand a peint le portrait de cet ar-

Son fils, Philippe, suivit la carrière de son père, mais il resta dans l'obscurité. Sinoxxeau (Louis), graveur, frère du précédent, néà Orléans, le 22 mai 1654, mort à Paris, le 16 janvier 1727. Commeson frère ainé, il consacra son burin à reproduire presque exclusivement les œuvres de ses contemporains. Il fut admis dans l'Académie en 1706 sur la présen-

Bourdon. Fonicasy, Dict. des artistes. — Huber et Rost, Ma-nel des amateurs. — Mariette, Abedario. sel des amateurs. — Mariette, Abedario SIMONNET. Voy. MAISONNEUVE.

tation du portrait de M. de Charmeys, d'après

SIMONS, Voy. MENNON

SIMONS-CANDRILLE. Voy. CARDEILLE.

SIMPLICIUS (Σιμπλίκιος), philosophe gree, né en Cilicie, vivait dans le sixième siècte après J.-C. Disciple d'Ammonius et de Damascius, il fut un des derniers représentants de l'école néoplatonicienne. Cette école, après avoir longtemps prospéré à Alexandrie, avait dû fuir les persécutions d'une ville fanatiquement chrétienne, et était venue s'établir à Athènes, vers 400. Là pendant plus d'un siècle elle trouva un asile assez aisible, et fournit un dernier point de ralliement à l'hellénisme expirant ; mais enfin elle fut atteinte par les mesures des empereurs contre les pratiques paiennes. La persécution commencée du vivant même de Proclus redoubla après sa mort. Jastimien porta le dernier coup à ce noble vestige de la culture hellénique. En 528 les professeurs de l'ecole d'Athènes furent enlevés de leurs chaires.

de la culture hellénique. En 528 les professeurs de l'école d'Athènes furent enlevés de leurs chaires, privés de leurs revenus et bannis de l'empire si dans trois mois ils ne s'étaient pas convertis; en 529 l'école même fut supprimée, ou du moins Justinien défendit d'enseigner plus longtemps à

Justinien défendit d'enseigner plus longtemps à Athènes la philosophie et la jurisprudence. Pour échapper à la persécution, sept philosophes, parmi lesquels on compte Simplicius, se réfu-

gièrent en Perse, auprès du roi Chosroès; mais chez un peuple si différent des Grees, privés des ressources que leur fournissait pour l'étude la bibliothèque d'Athènes, ils éprouvèrent un tel canni qu'ils demandèrent à revenir en Grèce.

canai qu'ils demandérent à revenir en Gréce. Charrois, dans un traité conclu avec Justinien en 533, stipula que les sept philosophes pourraient rentrer dans leur pays et pratiquer leur religion sons être inquiétés. A partir de ce moment l'histoire les perd de vue. On me sait où

Sompiicius alla passer le reste de sa vie; nous pensous que ce fut à Athènes; il ne pouvait pius enseigner, mais il pouvait encore écrire. De tous les commentateurs anciens qui se sont occupés de la philosophie grecque, Simplicius est le plus judicieux et le plus instructif.

li garde beaucoup trop de l'esprit systématique de son école, qui voulait concilier Platon avec Aristote, et qui opérait cet accord au moyen des nterprétations les plus forcées; mais il fait en moins usage que les autres alexandrins de ces textes apocryphes qui, sous le nom d'orphiques, d'hermétiques, de chaldaiques, ent envahi les doctrines néoplatoniciennes. C'est aux véritables sources, c'est-à-dire à des sophes grees authentiques qu'il emprante ts éclaircissements sur les autenrs qu'il com-mente. C'est ainsi qu'il nons a conservé une feute de passages des Éléates, d'Empédocle, d'Amagoras, de Diogène d'Apollonie et d'autres philosophes, déjà rares de son temps, et aujour-d'un perdus, sans compter d'intéressants fragd'ouvrages d'Aristote et de Théophraste qui ne nous sont pas parvenus. Il a également mis à contribution avec beaucoup Mcligence les commentateurs qui l'avaient précédé, Andronicas de Rhodes, Alexandre d'A-phrodisse, Porphyre, Ammonins, Damascius. Lafa, nous fui devons de précienses notions sur l'adronomie grecque. Les ouvrages qui nous res-

lui par Zacharias Calliergi; Venise, 1499, in-fol.; nimprimé à Bâle en 1551, plusieurs fois traduit en latin. La traduction de Guillaume Dorohée fut publiée à Venise, en 1541; une autre traduction anonyme parut dans la même ville, 1560, 1567; — Commentaire sur la Physica ancastatio d'Aristote; Venise, 1526, in-fol.; trad. lutine par Lucilius Philattheus, ibid., 1543,

lest de Simplicius sont : Commentaire sur les culégories d'Aristote, publié pour la première

1587, et Paris, 1545, in-fol.; — Commentaire sur le traité De Cœlo d'Aristote; Venise, 1526, in-fol. Le texte de cette édition semble avoir été traduit en grec sur une traduction la-

avoir été traduit en gréc sur une traduction latine de Guillaume de Moërbeka, qui vivait au treizième siècle. Cette traduction parut à Yenise, 1540, in-fol.; cette de Guillaume Dorothée parut à Venise aussi, en 1544, in-fol. Le texte original du commentaire de Simplicius est encore

inédit; mais Brandis en a donné des extraits dans ses Scholia in Aristotelem; Berlin, 1836, p. 468-518; — Commentaire sur le traité De Anima d'Aristote; Venise, 1527, in-fol.; trad. latine par Fascoli, Venise, 1543, in-fol. On a

encore de Simplicius une Interprétation du Mamuel d'Épiclète, publiée pour la première fois en grec; Venise, 1528, in-4°; Leyde, 1611. L. J. Agathias, II. 30. — Zumpi. Ucber den Bestand der philosophisch. Schulen in Athen, dans les Bemoires de l'Accal. de Berlin, 1813. — Brandis, même recueil, 1833. — Hollmann, Bibliograph.: Laxicon. — Smith, Dict. of greek and rom. blogr.

SIMPLICUS (Saint), pape, né à Tivoli, mort à Rome, le 27 février 483. On ne sait rien de sa vie avant son élection au siége de Rome, où il succéda à Hilaire, le 25 février 468. Il eut à lutter contre les sectes qui se partageaient le monde, et s'opposa aux prétentions de l'em-

monde, et s'opposa aux prétentions de l'empereur Léon, qui, à l'instigation d'Acace, évêque de Constantinople, le sollicita d'approuver le 28° canon du concile de Chalcédoine, cassé par saint Léon, canon qui élevait le siége de Constantinople au second rang de l'Église, au détriment de ceux d'Alexandrie et d'Antioche. Il s'efforça ensuite de rétablir sur le siége d'Alexandrie et d'Antioche les évêques orthodoxes que

força ensuite de rétablir sur le siège d'Alexandrie et d'Antioche les évêques orthodoxes que les eutychiens avaient remplacés. L'Église a placé son nom dans le martyrologe, à la date du 2 mars, et non du 16 août. Il reste de Simplicius dix-huit Lettres, imprimées dans le Recueil du P. Labbe. On lui attribue divers règlements utiles, entre autres, le parfage des revenus de l'Église en quatre parts, la première pour l'évêque, les autres pour les clercs, pour la fabrique des églises, pour les pauvres. Félix III fut son successeur.

nt son successeur.

Artaud de Montor, Hist. des souver. pont., t. 1er.

SIMPSON (Edward), chronologiste anglais,

né en mai 1578, à Tottenham, mort en 1651, à Cambridge. Comme son père, il se destina au minisière évangélique, et l'exerça à Cambridge et dans la paroisse d'Eastling. Agrégé de l'université de Cambridge, il y professa longtemps l'hébreu et l'Écriture sainte. Outre plusieurs ouvrages de piété, il a laissé: Mosaica, sire Chronici historiam catholicam complectentis pars I; Cambridge, 1636, in 4°; — Chronicon catholicum, ab exordio mundi ad nativitatem J.-C. et inde ad ann. 71; Oxford, 1652, in-fol.; Leyde, 1729, in-fol., avec additions de P. Wesseling: compilation estimée, où l'auteur a

pris pour bases de ses calculs les travaux d'Usher. Th. Jones, sa Fie, à la tête du Chronicon.

SIMPSON ( Thomas ), mathématicien anglais, né le 20 août 1710, a Bosworth (comte de Leicester), mort le 14 mai 1761, dans le même lieu. Il était fils d'un petit fabricant d'étoffes, qui ne mit aucun soin a développer les rares aptitudes dont la nature l'avait gratifié : à peine lui avait il appris à lire, car ce fut l'enfant qui, par amour de l'étude, devint son propre maltre d'écriture. Ses commencements furent pénibles. De frequentes querelles avec son père l'obligerent à quitter Bosworth; il alla s'etablir dans un bourg des environs, à Nuneaton, et y travailla de son métier de tisserand. Il ne renonça point à s'instruire, et augmenta ses connaissances par la lecture de tous les lieres qui lui tombaient sous la main. Un colporteur, qui le prit en amitié, lui procura les moyens de satisfaire sa soif de savoir; en même temps qu'il lui prétait des traites d'arithmétique et d'algebre, il lui enseigna à tirer des horoscopes et à dire la bonne aventure. Simpson s'improvisa sorcier à son tour; il a'acquitta avec tant d'ardeur de son rôle qu'on venait le consulter comme un oracle. Sur ces entrefaites il se maria, et céda a un sentiment de gratitude en éponsant une veuve qui l'avait hebergé, et de beaucoup plus âgée que lui. Un soir qu'il s'était avisé d'évoquer le diable pour en tirer des révélations, une jeune fille, trompée par celle grossière fantasmagorie, tomba dans des convulsions qui firent craindre pour sa vie. Notre sorcier juges prudent de déserter le théatre de ses exploits, et il se retira à Derby, où il vécut deux ou trois ans, agitant la navette le jour, tenant école le soir, mais suffisant à peine aux besoins de son menage. Après avoir séjourné a Spitalfields, il vint chercher fortune à Londres (1736); il y enseigna avec succès les mathématiques, et de nombreux élèves se disputérent l'honneur de recevoir ses leçons. En remplaça Derham comme professeur dans l'academie militaire de Woolwich, et en 1745 il fut admis dans la Société royale. L'excès de travail, joint à de mauvaises habitudes de régime, allera ses forces, et l'air natal fut impuissant à les lui rendre; il mourut dans sa cinquante-unième année. Sans être un grand géomètre, Simpson peut être regarde comme un mathématicien qui s'est distingué par beaucoup d'idées simples et nouvelles, encore plus que par la profondeur de ses recherches. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous ci-ferous: New Treatise of fluxions; Londres, 1737, in-1°; — Treatise on the nature and laws of chance; ibil., 1740, in-1°, suivi de la solution de deux problèmes joints, a le seconde edit, du Book on chances d'Abraham de Moivre: - Essays on several curious and use-(ul subjects in mathematics; ibid., 1740, in 49; — The Doctrine of annuities and reusions, with tables; ilind., 1742, in-8"; Mathematical dissertations on a variety of

physical and analytical subjects; ibid., 1743, in-8"; — Treatise of algebru; ibid., 1745, in 8"; mivrage elémentaire, réimpr. en 1790 pour la sixième lois; — Elements of geometry; ibid., 1747, in-8"; plouleurs éditions; trad. en français par Darquier, Paris, 1751, in-8"; — The Doctrine and application of fluxions; ibid., 1750, 2 vol. in-8": c'est un traite tout a fait different de celui par lequel il avait débuté; — Miscellaneous tracts; ibid., 1757, in-4". Simpson a dirigé, de 1754 à 1760, le Journal des dames (Ladies diary), qui n'était consacré, malgré son titre, qu'a l'étude des mathématiques, et il y a proposé ou resolu un grand nombre de problèmes.

Gentieman's Magasine, L. Lill. - Hutton, Diel. SIMPSON (Christopher), compositeur anglais, né vers 1810, mort vers 1808, à Londres. Il fut élevé dans la religion catholique. On ne sait rien de ses études ni de ses mairres. Du, rant la guerre civile, il servit comme soldat dans l'armée royale, et trouva asile, après la défaite de son parti, chez sir Robert Bolles, qui le chargea de faire l'éducation musicale de son fils. La restauration lui rendit certains asantages à la cour. Ce fut le violiste le plus habile de son temps, et il a écrit sur son art quelques ouvrages estimés, tels que : The Division violist (Le Violiste improvisateur); Londres, 1659, in-fol.; réimprimé en anglais et en latin, sous le titre de Chelys minurationum; ibid., 1667, in-fol. à 2 col.; — Compendium, or introduction to practical music; ibid., 1665, pet. in-8°; la 8º édit. est de 1732, in-8".

Stanking, Hist. of music.

SINA (Ibn ). Voy. AVICENSE.

BINAN (Scipione Cicare), cap taine oltoman, né vers 1515, mort en 1595. C'etait un renegat italien, qu'on croit natif de Florence ou de Mitan, Dans sa jennesse il entra au service des Ottomans, et se fit remarquer, sous le nom de Sinan, par la vivacité de son intelligence et par son courage entreprenant. If n'eut bientôt plus d'autres passions que celles d'un musulman fanatique, et se voua sans réserve aux progrès de la puissance ottomane. Solitnan II récompensa son zèle en l'admettant parmi ses vizirs; il s'empara en 1551 de Tripoli, et traita avec cruauté la garnison chrétienne. Son crédit s'accrut encore sons Selim II, qui l'éleva du gouvernement d'Alep à celui de l'Egypte (1568). Il fut alors chargé de réprimer une insur-rection qui avait éclate dans l'Yémen; il accomplit sa mission avec son énergie et sa dureté ac contumées, tua de sa main le chef des rebe les et replaya sons le joug la province terrifiée (1571). Le gouvernement de l'Égypte revéla chez Sinan les qualités d'un remarquable administrateur. Il triompha sous plusieurs rapports de la routine musulmane, fit adopter des innovations impor-tantes, et laissa pour traces de son passage un grand nombre de constructions d'une grande utilité. En 1574 Selim II le nomma grand-vizie.

et força le souverain du pays à se reconnaître vassal de la Porte. Conservé dans ses fonctions par Mourad III, il osa reprocher au sultan de ster ensermé dans son harem, au lieu d'aller relever par sa présence le courage des troupes qui venaient d'être battues en Perse. On lui ôta ses dignités (1580); mais quelques années plus tard, ayant sauvé l'armée, compromise dans la erre de Perse, il fut rappelé au grand vizirat (1585). Il me tarda pas à en être dépouillé par un deces revirements si fréquents dans les cours orientales (1590). La situation où se trouvait l'empire ottoman réclamait à la tête des affaires un homme comme Sinan. En 1593, il réprima une insurrection des janissaires, puis marcha contre l'empire d'Allemagne. Ses débuts furent horreux : en 1594 Raab et plusieurs autres places tombérent entre ses mains; mais il échoua au siège de Comorn , et bientôt après l'indiscipline de ses soldats lui fit essuyer un plus terrible échec dans les plaines de la Valaquie. Cette journée houteuse coûta aux Torcs leur artillerie et plus de quinze mille hommes. Le sultan acheva d'humilier l'orgueil du général vaincu es le disgraciant. Presque aussitôt on réclama ses services, et pour la quatrième fois Sinan fut élevé au vizirat (1595). Il commença pargoûter le plaisir de la vengeance sur ceux qui avaient travaillé à sa chote; mais il n'eut pas le temps d'effacer par des victoires l'humiliation de sa dernière défaite. Il mourut au milieu de ses préparatifs, âgé d'environ quatre-vingts ans. En mourant transmit au sultan les conseils de sa vieille espérience. Les prodigieux trésors qu'il laisea témoignèrent de l'avidité qu'il avait apportée has l'administration publique. Outre de nomirraces caisses remplies d'or, d'argent ou de pierres précieuses, outre une immense quantité Carmes et d'habillements magnifiques, il avait receilli environ quatre mille exemplaires du Coran, aussi remarquables par le luxe des refores que par la perfection des ornements et de h calligraphie. er, Hist. des Ottomans. SINCERUS (Jodocus). Voy. Zinzerling. SINGLEN (Antoine), théologien français, né Paris, mort le 17 avril 1664. C'était le fils d'un md de vin, qui le destinait au commerce. A vingt-deux ans il résolut d'embrasser l'état ec-Césiastique, et sut encouragé dans ce dessein par Viscent de Paul, qu'il était allé consulter. Après avoir appris le latin dans un collége de Paris, il entra dans l'hôpital de la Pitié pour enseigner le catéchisme aux enfants. Quelque temps après il s'attacha à l'abbé de Saint-Cyran, qui le disposa sacerdoce et le fit nommer confesseur des religienses de Port-Royal. Il joignit dans la suite à ces fonctions celles de supérieur des deux maiseas des champs et de Paris. Il avait l'âme si

Envoyé contre l'unis, il en chassa les Espagnols, I

refuge chez Mwe de Longueville, parce qu'il y avait ordre de l'arrêter, et mournt dans cette espèce d'exil. Singlin n'était pas un savant casuiste : il possédait bien l'Écriture et les Pères; il préchait sans art, mais avec beaucoup d'onction; ses sermons attiraient beaucoup de monde. Tous les solitaires de Port-Royal lui témoignaient une grande déférence. Il avait le jugement si solide, suivant Goujet, que Pascal lui lisait tous ses ouvrages avant de les publier. On a de lui s Instructions chrétiennes; Paris, 1671, 1672, 1673, 5 vol. in-8°, et 1736, 12 vol. in-12, recueil de sermons rédigés on du moins esquissés par

éloignée. Cependant il eut beaucoup de part aux

troubles de Port-Royal. En 1661 il chercha un

les Nouveaux Mémoires de Port-Royal, en 7 vol. in-12. Goujet, sa V. 14, à la tête des Instructions, édit. de 1786. Nécrologe de Port-Royal. SINNER (Jean-Rodolphe), philologue suisse,

Le Maistre de Saci; - et quelques lettres, dans

- Nécrologe de Port-Royal.

SINNER (Jean-Rodolphe), philologue suisse, né en 1730, à Berne, où il est mort, le 28 février 1787 Il était de famille noble, et seigneur de

Balaigues. Après d'excellentes études, il fré-

quenta les grandes écoles de l'Allemagne, et ob-

tint à dix-neuf ans la place de bibliothécaire de

sa ville natale (1749). Il s'y montra le digne suc-

cesseur d'Engel, en mettant en ordre la collection des manuscrits de Bongars et en rédigeant des catalogues qui se recommandent autant par l'exactitude que par l'érudition. S'étant démis en 1776 de ces fonctions, il entra au grand conseil de Berne, et devint bailli d'Erlach. Nous citerons de lui : Extrait de quelques poésies des douzième, treizième et quatorzième siècles; Lausanne, 1759, in-8°; — Catalogus codicum mss. bibliothecæ Bernensis, annotat. criticis illustratus; Berne, 1760-72, 3 vol. in-8°, pl. « Des extraits étendus, dit Weiss, des analyses et des notes pleines d'érudition et de recherches curieuses rendent ce catalogue très intéressant pour les amateurs d'histoire littéraire; on regrette qu'il ne soit pas complet. » Il y a un abrégé de cet ouvrage; ibid., 1773, in-8°; — Bibliothecæ Bernensis librorum catalogus; Berne, 1764, 2 vol. in-80 et suppl.; - Essai sur les dogmes de la mélempsycose et du purgagaloire, enseignés par les bramins de l'Hindoustan; Berne, 1771, pet. in-8°: il cherche à démontrer que les dogmes de l'immortalité de l'âme

et de la nécessité des épreuves ont pris naissance dans l'Orient, d'où ils ont passé aux Égyptiens, aux Grees et aux chrétiens; — Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale; Neuschâtel, 1781, 1787, 2 vol. in-8°. On ui attribue un Essai sur l'éducation publique; Berne, 1765, in-8°. Ce savant a aussi publié deux livres de Mart. Capella (Berne, 1763, pet. in-8°), et les Nouvelles de Marguerite de Valois (ibid., 1781, 3 vol. in-8°).
Ladvocat, Dict. hist., t. VIII. — Meusel, Gel. Teutschland, t. III.

timorée qu'à deux reprises il voulut, par crainte des tribulations, aller vivre dans une retraite

né en 1696, à Sedan, mort le 22 juin 1776, à Munster (Alsace). Après avoir servi quelque temps comme ingénieur en Hollande, il embrassa la vie monastique, et fit profession ea 1716 dans la congregation des bénedictins de Saint-Vanne. Il enseigna la philosophie et la theologie à l'abbaye de Senones, passa dans celle de Saint-Gregoire a Munster, et en devint abbe en 1745. C'était un homme instruit, laborieux et à qui rien n'était étranger dans les lettres et dans les arts. On a de lui : Les Vrais principes de saint Augustin sur la grace; Rouen (Bâle), 1739, in-5°: ou il a pour but de prouver que Jansenius a prêché l'extinction du libre arbitre; - La Verite de la religion cathouque; Strasbourg, 1746, in-80; - Defense du dogue sur l'éternité des paines; ibid., 1748, in-8°; — Essai sur l'accord de la foi et de la raison touchant l'Eucharistie; Cologne, 1748, in-8°; — Chrétiens anciens et modernes, ou Abrègé des points les plus interessants de l'histoire ecclésiastique; Londres, 1754, in-12, — Recueil de pensees diverses sur l'immolérialite de l'Ame; Colmar, 1756, iu-8°

Calinet, Bibl lorraine. - Boulliot, Biogr. ardennaise.

SIONITA. Voy. GABRIEL.

SIRANI (Giovanni-Andrea), peintre italien, né en 1610, à Bologne, où il est mort, en 1670. Élève du Guide, il termina quelques ouvrages de ce maltre, entre autres le Saint Bruno de la Chartreuse. Ses propres tableaux se rapprochent beaucoup, soit de la seconde manière du Guide, comme le Christ sur la croix, à Saint-Martin de Bologne, soit de la première, qu'il imita surtout dans l'age mor; tels sont le Sposalizio, à Saint-Georges, et la Vierge entre saint Michel et sainte Catherine, à San-Benedetto in Galiera. Un de ses meilleurs tableaux, les Douze cruci-fics, est dans la cathedrale de Plaisance. Nons trouvous encore à Sienne un Saint Jerôme; dans la galerie de Modène, Saint François oderant le Crucifix; au musée Campana, un Fortrait d'homme, Sirani eut pour elèves ses tro's filles: Elisabetta (voy. ci-après), Burbara et Anna-Maria, morte en 1715, Marc Antonio Donzelli, et B. Zanichelli.

Smant (Elisabetta), peintre, née en 1638, à Bologne, ou elle est morte, le 29 août 1665. Elève de son père, elle se forma surtout par l'étude du Guide, dont elle s'appropria la seconde maniere avec une telle parfection que leurs ouvrages ont pu être confondus, et en y ajoutant même plus de relief et d'effet. On a peine a comprendre comment cette jeune fille, dans sa courte carrière, put faire de si nombreux ouvrages exicutes avec tant de som et de finesse. Ellea excede surfout à peindre des saintes et des madones, telles que Marthe et Madeleine (Musée de Vienne), une Madeleine et une Madone (au Louvre), etc. Sa renommee s'elendit hors de l'Italie, et plusieurs princes étrangers la chargèrent de commandes importantes. Dans ses grandes compositions, on ne trouve aucune trace decette timolite qui dans les mayres de Lavania I ontana, de la Rosaiba, etc., traint le sexe de l'artiste. Le Bapteme de Jesus (à la Chartreuse de Bologne) fut peint par Elisabetta à l'ûge de vingt ans; elle s'y est représentee assise parmi les spectateurs. On trouvera encore d'elle à Bologne : Scient Antoine; la Vurge et plusieurs saints, un Conception, Saint Philippe, le Bienheureus Ghislieri, les Dix mille crucifies, et le Bienheurena Morco Funtual. Parmi ses tableaux d'histoire, on pent encore citer , au muser de Naples, Timoclee au sac de Thèbes; su mu-see de Turin, le Meurtre d'Abel; a la Pinaco-thèque de Munich, l'Inconstance. Cette artiste ne traita pas moins bren les petits sujets qu'elle peignit sur cuivre, tels que Loth et ses filles du palais Malvezzi de Bologne, et Saint tien soigné par sainte frene, de la galerie Al tieri de Rome. Elle excella aussi dan- la peinture de portraits; on peut en juger par son propre portrait, provenant de la collection Campana au Elle mourut à l'age de vingt-six aus, Lour re. empoisonnée par une servante qu'avait sou-doyée ou jeune homme dont elle avait repoussé les hommages. A son admirable talent en peinture, Elisabetta joignait l'art de la musique, l'esprit le plus charmant et le plus cultisé, et toutes les vertus qui distinguent et honorent la femme. Bologne lui tit de pompeuses funcrailles, et ses restes forent deposes dans le même tombeau que ceux du Guide, qu'elle avait pris pour

modèle.

E. B.—N

Malvasta, Feltina pittrice. Oretti, Memorio. —
Lour, Moria patterica. Reortt, Discourro — totalandi, Memorie originali di betti acti — Tolomri, caido di Pistoja. - Cacolina Bonaled . Bliametto Sirani usome storico aramonitica, Romane, 1888 Insis
SIRET (Louis-Pierre), grammattien francis, ne le 30 millet 1745. È trons

çais, ne le 30 millet 1745, à Evreux, mort le 3 vendemiaire an vi (94 septembre 1797), à Vitrysur-Seine Après avoir terminé ses classes a Évreux, il étudia le droit à Caen; mais au heu de suivre le barreau, il se mit a voyager, et fut chargé de remplir en Angleterre, en Allemagne en Italie des missions secrètes, dont il n'a pas fait connaître l'objet, et que par cela même on a cu quelque raison de juger suspectes. Bien qu'il cot adopté les principes de la revolution, il crut prudent de chercher asile a Bordeaux, et ne revint a Paris qu'à la fin de 1794. Pendant deux ou trois ans il y exploita une imprimerie. Outre des connaissances aussi variées qu'etendues, Siret possédait à fond l'anglais et l'italien, et il a développe en France l'étude de ces langues au moyen des excellentes grammaires qu'il a composees des excellentes grandialies qui la composees d'après le plan de Lhomond; la première, Él-ments de la langue anglaise, date de 1773, Paris, in 8°, el bien qu'elle ait passe par plus de quarante editions, le succès n'en est pas encore epuisé Quant aux Elements de la langue etatienne (Paris, 1797, in-8°), ils n'unt pas elé peimprimés, de même que la Grammaire portuganc do même auteor (Paris, 1798, in-6°).

Loughand File du citoyen stret, e la tete de la Gram-

SIRET ( Pierre-Hubert-thristophe), présteur trançais, ne le 3 août 1751, à Reims, ort ic 19 mai 1531, a Paris. Admis dans la prof sa la theologie, et devint prieur de l'abdu Val des Écoliers; puis il se livra a la ination, et il a laisse dans cogenre quelques remarquables. A l'epoque de la revou il ctart cure de Sourdun, près de Provins. avoir renonce a la prétrise, il fut eurne de 1793 a 1797, dans les bureaux du litueur géneral de la dette des emprés. rempsaça en 1820 dans la cure de Samt-Se-Tel- Ballet, qui venait d'être revoque. atre les erges du cardinal de Bellog (1808, Veneral de la chaire (Paris, 1824, in-12.) Start Churles-Joseph ), frère du precedent, 1850. Apres avoir fait ses études au collège re-le-Grand et au seminaire de Saint-Sulpice, tes int dans sa patrie, et y embrassa la carrière Cen- ignement. Sous l'empire il fut chargé transstrer la bibliothèque de la ville, C'est Lezit qu'il enseignait la rhetorique à Reims u'il composa ce pelit livre à l'usage des écorequi commencent l'etude du latin, l'Epitome other graca : il eut pour editeur Cournand 218, 1799, in-17), et a obtenu depuis un

on ton, Annualre necrol - Querard. France litter. nant i Jean-Baptiste :, juriscousulte fran-s. né a Sarlat (Perigord), le 20 septembre 7.2. mort à Limoges, le 4 décembre 1845. Il lese de ses vieux et étudia le droit. Il adopta les capes de la revolution, mais il en blamait les oralisme, et resta longtemps en prison. Emor su comité de legislation de la Convention ationale, il entra dans les bureaux du ministère cla justice, en qualité d'adjoint au chef de la dicrummeile. Apres le 18 brumaire, il devint cat à la cour de cassation, titre auquel il pet celui d'avocat au conseil d'État et qu'il erva jusqu'en 1836. Il vivait retiré dans le rousin, auprès de la veuve de son fils, lors-tone de ses filles, Mar Jeanron, et son mari, tre d'histoire, formèrent contre lui une de-me en interdiction. Le conseil de famille, multe sut l'état de Sirey, fut d'avis unanime ona vicultard se trouvait dans le cabinet du atent du tribunal civil de Limoges, et exprimat la douleur que ce procès lui faisait eprou-er, busqu'il expire frappe d'une apoplexie fou treyante. Il était âgé de quatre-vingt-trois ans. Ses ouvrages ont pour titres : Du Indunal révolutionnaire, consideré à ses dissérentes epoques; Paris, 1797, 10-89; — Rocueil gené-ral des lois et des arrêts en matiere civile, criminelle, commerciale et de droit public depuis 1800; Paris, 1800-1830, 32 vol. in-4°, y compris 2 vol. de tables : Denevers, puis M. Duvergier, ont éte collaborateurs de Sircy pour ce recueit, qui a change plusieurs fois de titre, et qui est continue, depuis 1831, par MM. Lemoine de Villeneuve, son gendre, et Carette; - Lois cir les intermediaires, ou t'offection des lois sur l'état des personnes et les transmissions de hiens, depuis le 4 août 1789 jusqu'au 30 centise an xu (mars 1804); Paris, 1800, 4 vol. in-8°; - Du Conseil d'Etut selon la charte constitutionnelle; Paris, 1818, in-4°; - Jui 18-prudence du Conseil d'Etal depuis 1806 jusqu'en 1823; Paris, 1818-23, 5 vol. in-40; Code civil annote, etc.; Paris, 1813, 1821, in-4"; il y a un supplement en date de 1816, in 4°; - Code d'instruction criminelle et (ode penal annotes, Paris, 1815, 1817, 2 vol. in-4" et in-8"; — Code de procedure cicale an-note; Paris, 1818, 1819 in-4" et in-8"; — Code de commerce annote : Paris, 1816, in-5°, et 1820, 111-4": - Les cinq Codes avec notes et troites pour servir à un cours complet de droit français; Paris, 1817, 1819, in-80; - Code forestier annate; Paris, 1828, in-40; - (avec Lenwine de Villeneuve) Les six Codes annotés; Paris, 1829, m-4°, et 1832, in-8°. Sirey a donné des articles aux Annales de législation et de juresprudence.

Siller (Marie-Jeanne-Catherine-Joséphine de Lastevine do Salleart, Mine), femine du precédent, nee au Bianon (Loiret), le 25 novembre 1776, morte a Chatou (Seine), le 27 septembre 1843, était mèce de Mirabeau. Elle a publie, sous le voile de l'anonyme: Marie de Courtenay; Paris, 1818, in-12; — Louise et teste; Paris, 1822, 2 vol. in-12; ces deux ouvrages sont des romans de mœuis; — La Mere de famille, journal mensuel; Paris, septembre 1833 à sept. 1834, in-8°, — Conseils d'une grandmère aux jeunes femmes; Angers, 1838, in-12; — Petit manuel d'éducation; Paris, 1841, 1842, in-18 Elle a donne des articles au Journal des femmes et à divers autres recueils.

Le fils des precédents, Aime Sirry, ne en 1806, après avoir tué en duel, à la suite de discussions d'interêt, M du Repaire, mari de sa cousine germaine, fut acquitte du chaf de meurtre, par la cour d'assies de Faris, qui le condanna à 10,000 francs de dommages-interêts envers la veuve. Il fut ini-même tue a Bruvilles, le 19 novembre 1842, dans le salon d'une cantafrice, Mai Catinka Hemefetter, par M. Edouard Caumartin, qui s'y était pris de querelle avec lui. Cette affaire, qui excita vivement l'intérêt du public, fut portée devant la cour d'assises à

Bruvelles, qui acquitta M. Caumartin, sur la plaidonie de M. Chaix d'Est-Ange.

Hinge, unio, et partat, des contemp. — Quérard, la France litter — "asette des imbunaus, aven 1822, — Bocum, partic.

SIRI (Vittorio), historien italien, né en 1608, à l'arme, mort le 6 octobre 1685, à Paris. Il prit l'habit de Saint-Benoît, et en prononçant ses roux (162a), il substitua le prenom de Vittorio à celui de Francesco, qu'il avait reçu au baptême. On l'envoya à Venise pour y enseigner les mathématiques Accueilli avec bienveillance pur l'ambassadeur français, il prit le parti de la France et du duc de Nevers contre l'Autriche et l'Espagne dans l'affaire de la succession de Mantoue, Les premiers volumes de son Mercure ayant repandu sa réputation, le cardinal Mazarin lui fit donner une pension, avec les titres de conseiller, d'aumônier et d'historiographe du roi. Son esprit remoant le rendit suspect aux chefs de la république. Force de quitter Venise, il accepto les offres du duc de Modène, et resta auprès lui jusqu'a son premier voyage en France (1619) Il retourna deux fois en Italie; mais les faveurs dont le comblait Mazarin le rappelèrent en 1659 a Paris : il y eut un benetice de 7,000 francs. une place de chapelain à l'abbave de Saint Michel et une pension sur l'eglise de Fréjus. Son œuvre principale est Il Mercurio, ovvero historia de' correnti tempi I. I et II, Casal [Venise], 1614, in-4°; t. III Lyon, 1652; t IV-X, Casal, 1655-68; I. XI XIII, Paris, 1670-74; t. XIV et XV, Florence, 1682, tous in-4") Ces quinze volumes embrassent l'histoire de 1635 à 1655. Il y ajouta les Memorie recondite dell' anno 1601 sino al 1600 (t. 1 et II, Ronco, 1676; t. 111 et IV, Paris, 1677, t. V-VIII, Lyon, 1679, in-4°), « Le dessein de Siri n'est pas sentement, dit Tiraboschi, de raconter les événements, mais d'en rechercher les origines, de faire connaître par conséquent les négociations des cabinets et de publier les documents qui s'y rattachent. Aussi, ces documents sont-ils très-nombreux dans son histoire; il les tenait des nonces du pape, des ambassadeurs de diverses couronnes des ministres du roi de France. Cet ouvrage est d'autont moins agréable à lire que l'autour passe très-legèrement sur les faits pour lesquels il n'a pas éle renseigne, et que sur d'autres, moins importants, il est extremement diffus. M. Leclerc, qui a donné un court extrait de l'œuvre de Siri , dit que cet historien étant Italien et écrivant des tomes volumineux qui se lisaient peu en France, a parle de Louis XIII, du duc d'Orleans et des ministres plus librement que ne l'ont fait les écrivains français; il n'est cependant pas exempt du defaut ordinaire aux historiens pensionnes, qui est de prodiguer l'eloge à leurs Mecènes, v Requier a traduit en français une partie du Mercurio (Paris, 1755 et suiv., 3 vol in-1º ou 18 vol. in-12), et les Memorie, en entier (Memoires secrets des archives des souverains d'Eu-

rope; Amst. [Paris], 1767-85, 24 vol. in-12). aldory a tiré de ces ouvrages les Anecdoles du ministère de Richelieu (1717) et de celui d'Olivarez (1722). On a encore de Siri : Problemata geometrica et mechanica; Bologne, 1633, in 4°; — Propositiones mathematica; Parme, 1634, in-1"; - Il politico soldato Monferrino, appero Discorso politico sopra gli aftari di Casale, dal capitano Latino Veretà ; Casal (Venise), 1640, in-4°; attaque par le P. Spadafora dans lo Storico politico indifferente, l'auteur se defendit dans deux écrits impr. dans l'année suivante ; - des réponses aux critiques de Birago en 1653, et à celles de Tesauro, en 1671. Les dix-buit volumes de manuscrits de Siri qui se conservaient au couvent des bénedictins de Parme ont été places en 1810 dans la bibliothéque ducale de cette ville.

Tiraboschi, Moria della letterat, Unliana, t. VIII. — Armellini, Ilbi. Casin, t. II. — Lecleic, Ilbi. choisse.

SIMICIUS (Saint), pape, né en 324, à Rome, où il est mort, le 26 novembre 398. Fils de Tiburce et cree par Damase cardinal prêtre, il fut élu, le 22 decembre 384, pour toi succeder. C'est le premier des évêques de Rome qui ait pris la qualite de pape. A peine élu, il adressa le 10 février 385 à Himerius, evêque de Tarragone. une lettre où il répond a plusieurs points de doctrine sur le baptème, les apostals, le mariage, la penitence, les clercs, les moines, elc. On la considére comme la première decrétale qui soit authentique. Cette lettre se trouve dans les anciennes collections des canons de l'Église latine; on a mis a la suite un autre décret de Sincius, portant que toutes les causes qui concernent la religion et l'intérêt des églises doivent être portées au tribunal des evêques et pon des princes temporels. Siricius condamna par divers decrets les manicheens, les priscillianites, les novations et les donatistes. Jovianus, moine de Milan, qui niait la virginite de Marie, fut egalement condanne par lui dans un concile qu'il presida à Rome, en 390. Par sa prudence et sa fermeté, il contribua a éteindre le schisme de l'eglise d'Antioche, après un concile qu'il assembla en 391 à Capone Par son ordre, saint Jérôme mit dans la forme ou nous l'avons le cauon de la messe. Benoît XIV ordonna que son num fût placé dans le martyrologe au 26 novembre. On a encore de ce pontife trois épitres authentiques adressées à Anysius, evêque de Thessalonique, aux evêques d'Italie pour un synode tenu a Rotne en 386, et à l'église de Milan. Anastase les lui succerla.

Tudore, De viris viriste, cap. 3.— Anastave, Glacunius, Platina, De vitti pontificium.— Cedler, Hist. des auteurs sacrès et cecle, t. VIII. p. 162 et soir.— Fhury, Hist. cecles, i. 18.—Artand de Montor, Hist. des sourpontites romains, t. 1.

SIRLETO (Guglielmo), erndit italien, né en 1514, à Guardavaile, près Stilo (Calabre), mort le 8 octobre 1585, à Rome. D'une famule honorable mais pauvre, il se destina à l'Eglise. Une intelligence ouverte et une memoire prodigieuse

sciences qu'on enseignait à Naples ; il possédait a fond la théologie et les Pères, et parlait le grec et l'hébreu comme sa langue maternelle. On dit qu'en venant à Rome il n'y apporta d'autre fortrue que son bréviaire. Grace à une érudition peu commune, il trouva aussitôt des protecteurs : les clercs réguliers de Saint-Silvestre le chargèrent d'abord d'enseigner la rhétorique à leurs élèves, puis le cardinal Marcello Cervini lui consia l'éducation de ses neveux Ricciardo et Erennio. Ce dernier le fit nommer, en 1549, gardien de la bibliothèque du Vatican, et en arrivant au trône pontifical sous le nom de Marcel II il le choisit rour secrétaire-des brefs (mars 1555). Son successeur, Paul IV, le créa protonotaire apostolique (mai 1555). Lorsque après dix ans d'interruption le concile de Trente reprit le cours de ses travaux, Sirleto servit d'intermédiaire entre le saintsiège et cette assemblée, et il déploya tant de ir et d'activité dans sa correspondance avec les légats que Seripando, l'un d'eux, lui écrivait qu'il . valait à lui seul cinquante prélats ». La dignité de cardinal fut la récompense de ses taleuts et de ses vertus (12 mars 1565). Peu s'en fallut que le conclave ne l'élût à la place de Pie IV. Sons le règne de Pie V, il fut comblé de faveurs. D'abord évêque de San-Marco en Calabre (1566), puis de Squillaci (1568), il résigna en 1573 cet évêché pour se consacrer à la direction de la bibliothèque vaticane. Il travailla à la réforme du missel et du bréviaire romain ainsi qu'au catéchisme du concile de Trente et à la formation de l'Index. La riche collection de livres qu'il avait amassés fut acquise après sa mort par le cardinal Ascanio Colonna et réunie par Benoît XIV à la Vaticane. On disait de lui e ses rèves étaient plus savants que les veilles de ses confrères. Ses travaux imprimés sont : Vila sanctorum a Metaphraste edita, dans les t. V et VI des Vitæ sanctorum de Lippomani; Venise, 1551-58, in-4°; — Adnotatio nes in Psalmos, dans la Bible polyglotte d'Anvers, 1569, in-fol.; - Menologium Græcorum, dans le t. Ill des Antiqua lectiones de Canisi; lagolstadt, 1601, in-4°; — deux homélies de saint Grégoire de Nazianze, en latin.

l'aidèrent à parcourir rapidement le cercle des

L. Motta, Franchis oratio in card. Sirictum; Rome, 1985, im-to. Doni d'Attichy, Flores hist. sacri collegii cardinalium. L. III., p. 486. — Tafuri, Scrittori napole-ima. — Ughelli, Italia sacra. — Uomini illustri del repa

SIRMOND (Jacques), érudit français, né à Riom, le 12 octobre 1559, mort à Paris, le 7 octobre 1651. Il était fits d'un prévôt de Riom. Du collège des jésuites à Billom il passa, en 1576, dans leur compagnie. Après avoir fait son noviciat à Verdun et à Pont-à-Mousson, il alla professer à Paris les humanités et la rhétorique; parmi ses étèves, on cite François de Sales. En 1586, il commença son cours de théologie, qui dura quatre ans, et entreprit dès lors la traduction latine de quelques ouvrages des Pères

de secrétaire, emploi que Sirmond occupa pendant seize ans. Ses heures de loisir étaient remplies par l'étude des antiques, des médailles, des inscriptions, des manuscrits précieux que renferment les bibliothèques de Rome. Il lia en même temps un commerce d'amitié avec les plus illustres savants qui se trouvaient en Italie, et particulièrement avec Bellarmino, Tolet, et les cardinaux d'Ossat, du Perron et Baroni; ce dernier surtout tira de lui de grands secours pour la composition de ses Annales. De retour à Paris en 1608, et précédé de la réputation d'un savant de premier ordre, Sirmond, après avoir passé quatre ans dans la maison professe, alla demeurer en 1612 au college pour travailler plus commodement à la collection des conciles de France qu'il avait entreprise. Le pape Urbain VIII ayant voulu l'attirer de nouveau à Rome, Louis XIII s'y opposa, et pour mieux l'attacher à sa personne le choisit, en décembre 1637, pour son confesseur à la place du P. Caussin, Le P. Sirmond, qui aux vertus d'un religieux joignait les qualités d'un citoyen, remplit ce poste avec le plus entier desintéressement. Un peu avant la mort de Louis XIII, is fut forcé de quitter la cour pour avoir proposé au roi la co-régence pour le duc d'Orleans. Malgré son grand âge, il fit un voyage à Rome pour assister à l'election d'un général de la société (1645). Quoique d'un caractère doux et obligeant, il eut de fréquentes et vives disputes avec J. Godefroy, Saumaise, l'abbé de Saint-Cyran, Tristan de Saint-Amant, etc. Il joignait beaucoup d'esprit et de discernement à une érudition peu commune; il écrivait d'un style clair et concis, et surtout avec beaucoup de méthode. Par ses nombreux écrits, il a rendu les plus grands services à l'hi-toire de l'Église. Débrouiller la chronologie, faire revivre plusieurs auteurs ignorés, commenter des ouvrages obs-curs, les rendre intelligibles, faire nattre, pour ainsi dire, l'ordre et la lumière du sein du chaos, voilà l'idée qu'on doit se former des travaux de cet auteur. Ses ouvrages originaux sont peu nombreux; en voici le catalogue: Notæ stigmaticæ; Francfort, 1612, in-4°. cet écrit, publié sous le nom de Jacques-Cosme Fabricius, est dirigé contre Richer, dont le traité sur la puissance temporelle et spirituelle faisait beaucoup de bruit: - Inscriptio L. C. Scipionis Romæ reperta, cum notis; Rome, 1617, in-4°; — Censura conjecturæ anonymi scriptoris De suburbicariis regionibus el ecclesiis; Paris, 1618, in-8° : l'auteur critiqué est J. Godefroy, qui répliqua et rallia Saumaise à son sentiment; Sirmond leur répondit à l'un et à l'autre dans Adventoria causidico; ibid., 1620, in-8°; puis à Saumaise seul dans Propempticon; ibid., 1622, in-80; — Antirrheticus I et II de Canone arausicano; Paris, 1633-34, in-8°: son adversaire est P. Aurelius, et la dispute roule sur le

grecs. Le P. Claude Aquaviva, général de son ordre, l'appela à Rome en 1590, pour lui servir

sacrement de la confirmation; — Dissertatio in qua Dionysu Parisiensis et Dionysii Areo-Dissertatio pagitæ discrimen ostenditur; Paris, 1641, in-8": cette distinction choquait trop l'opinion reque pour qu'elle n'eprouvât pas des contradictions; mais on finit par se rendre à la solidité des preuves dont Sirmond l'a entourée; - Historia pradestinatiana; Paris, 1648, ia-4°; — Tripler nummus antiquus, Christi Do-mini, Perperina civitatis, Hannibaliani mini, Perpercuze ciritalis, Hannibaliani regis; Paris, 1650, in 8". l'explication de cette medaille amena une rupture entre Sirmond et l'antiquaire Tristan de Saint-Amant, qui était son ami celu-ci riposta vivement, celui-là lança coup sur coup ses deux Anti-Tristanus (1650, in-80), et des deux côtés on dépassa toute mesure; — Historia panitentia publica; Paris, 1651, in-8). Il fut choisi pour rédiger la preface de la Collection des couciles impr. à Rome, 1608, 4 vol. in-tot, et il a publié, avec d'excellentes remarques, Concilia antiqua Gallia; Paris; 1629, 3 vol. in-fol., recueil auquel son neveu, Pierre de La Lande, ajouta un supplément, 1666, in-fol. Les œuvres du P. Sirmond ont été recucillies par le P. Jacq de La Baune (Opera varia; Paris, 1696, 5 vol. in-fol.). Outre les écrits ci-dessus, excepté les Nota stigmatique, on y trouve de plus des lettres critiques, des vers, un Eloge de Baronius en italien, les Eurres de Theodose Studide, et la plupart des éditions annotées déjà impr. à part, comme celles d'Ennodius (1611, impr. a part, comme ceurs a commons (1911, in-8°), de Sidome Apollinaire (1614, in-8°), de la Chronique d'Eugène de Tolède (1619, in-8°), de la Chronique d'Edace (1619, in-8°) et de celle de Marcellin (1619, in-8°), d'Anastase le Bibliothecaire (1620, in-8°), des Capitulaires de Charles le Chauve et de ses successeurs (1623, in-8°), des Opuscula dogmatica reterum V scriptorum (1639, m-80), de saint Avit (1643, in-80), des Opuscula d'Eusèbe Pamphile (1643, in-80), de Theodulfe d'Orleans (1646, in-8"), du Liber de Idea de Rubi (1648, in-80), de Liber de Ade de Rofin (1650, in-8°), etc. Enfin, on doit à ce savant d'autres éditions d'auteurs ecclesiastiques, qui n'ont pas été reproduites dans se œuvres, telles que Ecclesia Remensis lib. IV de Flodoard (1611, in-8°), Epistola de Pierre de Celles (1613, in-8°), les Œunres de Paschase Radbert (1618, in-fol.), de Théodoret (1642, 4 vol. in-fol.), d'Hincmar (1645, 2 vol. in fol.), etc. H. F.

La Boune, so Fie a la tête des Opera varia. — Henel de Valois, Oratio in oblium J. Stemonde, dans le même ouvrage. — Brief, Elogium J. Stemonde; Paris, 1653, 1654; 1654; — Colonies, Fie du P. Stemond. Paris, 1671, 1672. — Perrault, Hommes illustres, t. 189. — Solwel, 1893, script. Noc. Jesu. — Du lan, Bibl. des auteurs ecclés. — Niceron. Memoires, t. XVII.

struond (Jean), littérateur français, neveu du précédent, né vers 1589, à Riom, où il est mort, en 1649. A la recommandation de son oncle, il fut employé par Richelieu, qui le chargea de rétuter les paraphlets de l'abbe de Saint-Germain (voy. Moncres). Il le fit avec tant de force et d'un style qui, suivant Pellisson, marquait fant de génie pour l'éloquence, que le cardinal, ravi, le proclama l'un des meilleurs écrivains du temps, et lui accorda le titre d'historiographe du roi avec 1,200 deus de traitement. Sirmond siègea dès 1634 dans l'Académie française, et il proposa à ses confrères de s'obliger par serment à n'em ployer que les mots approuvés par la pluralité des voix, « de manière que celui qui en aurait usé l'antre sorte aurait commis, non pas une faute, mais un péché ». Après la mort de son protecteur il retourna en Auvergne. Les écrits de Sirmond sont la plupart oubliés avec les circonstances qui les avaient produits; nous citerons les suivants: Discours au roi sur l'excellence de ses verlus; Paris, 1624, in-8°; — Le Catholique d'État, ou Discours politique des alliances du roi; Paris, 1625, 1626, in-8°, sous le nom de Ferrier; - La Lettre dechuffree; Paris, 1631, in-8º : éloge de Richelieu; - Vie du cardinul d'Amboise, par le sieur des Montagnes; Paris, 1631, in-80 : il le montre de tous points inferieur à Richelieu; - Le Coup d'Etat de Louis XIII; Paris, 1631, in-8°; - Avertissement aux provinces sur les nouveaux mouvements du royaume, par de Cléonville; Paris, 1631, m-80 : c'était le chef-d'œuvre des pamphlets de l'auteur; — L'Homme du pape et du ros; Paris, 1634, in-40 : réponse à l'ambassadeur vénitien della Rocca; - Consolation à la reine sur la mort du roi; Paris, 1643, in-40; - Carminum lib. 11; Paris, 1654, in-8°, recueil édité par le fils de Sirmond.

Sirmond (Antoine), jésuite, frère du précédent, né en 1591, a Riom, mort le 12 janvier 1643, à Paris. Admis à dix-sept aus chez les Jesuites, il professa la philosophie et se livra ensuite à la predication. On a de lui : De immortalitate anima demonstratio physica; Parls, 1625, in-8°; — L'Auditeur de la parole de Dieu; Paris, 1638, in-8°; — La Défense de la vertu; Paris, 1638, in-8°; — La Défense de la vertu; Paris, 1641, in-8° : il y soutient, entre autres choses, que le commandement d'aimer Dieu n'est pas obligatoire pourvu qu'on observe d'ailleura les autres préceptes de la loi; cette proposition étrango fot désavoure par les Jesuites et réfutee par Pascal dans la X° des Lettres d'un provincial, ainsi que par Arnauld.

Pellisson et d'Ohvet, Hist. de l'Acad. fr. - Alegambe, Bibl. script. Soc. Iesu Moreri, Dict. hist.

SIROES. Voy. KOBAD.

SISRUT, roi des Wisigoths d'Espagne, mort à la fin de 020. Distingue par sa naissance, il fut élu à l'unanimité, pour succéder au roi Gondemar (février 612). Ses lieutenants soumirent d'ahord les Astoriens et les Ruconiens, révoltés. Ensuite, il conduisit dui-même une expédition contre les Grees, qui possédaient encore le littoral à l'est du détroit jusqu'à Valence et le sind du Portugal. Vanqueur dans deux batailles, il contraient ses adversaires à signer un traité que l'empereur Heraelius confirma, et par lequel ils

abandonnaient tout le littoral, excepté quelques villes dans les Algarves. Il n'eut pas à entre-prendre 'd'autres guerres, et il put donner ses soins au développement du commerce et de la marine, surtout au triomphe de la religion chrétienne. Son rèle religieux le porta à faire subir aux juifs une des plus cruelles persécutions qu'ils airet jamais souffertes. Le plus grand nombre reçut le baptême pour se soustraire aux terribles conséquences de ses édits: mais le clergé

recut le l'appetire pour se soustaire aux lerribles conséquences de ses édits; mais le clergé
fut tellement convaincu du manque de foi des
prétendus convertis, que le concile de Tolède
censura la conduite de Sisebut, comme contraire
à l'Évangile. Il s'exposa plus sérleusement à l'inimitié du clergé lorsque, empiétant sur ses
droits, il déposa l'évêque de Barcelone, parce qu'il
avait laissé introduire dans le service divin la
représentation de certaines cérémonies païennes.
Sisebut n'en fut pas moins un des plus grands
princes wisigoths d'Espagne. Avec le courage,
l'habileté militaire et l'habileté politique, il eut le
spoit des lettres, goût si rare au septième siècle.
On conserve plusieurs de ses Lettres dans les

P. Florez en a publié quelques-unes dans l'Espuña sagrada, t. VII. Son fils Récharède II lui succéda. Romey, Rosseuw Salat-Bilaire, Hist. d'Espagne.

archives des églises de Tolède et d'Oviedo; le

SISEMAND, roi des Wisigoths d'Espagne, mort en 636, à Tolède. Il était gouverneur d'une portion de la Septimanie, lorsqu'il s'insurgea contre le roi Suintila. Avec l'appui de Dagobert, roi des Francs, qui lui envoya une armée commandée par Abundantius et Venerandus, il fut hientôt proclamé roi et reconnu dans toute la Péninsule (631). Le concile de Tolède, convoqué en 633, confirma son usurpation, après qu'il est en quelque sorte prêté foi et hommage aux érêques, devant lesquels il se tint à genoux et le front courbé. Sisenand régna en paix jusqu'à sa mort; il eut pour successeur Suintila.

Romey, Rosseuw Saint-Hilaire. Hist. d'Espagne. BISENNA (L. Cornelius), historien romain

ne vers 120, mort en 67 av. J.-C. On ne sait presque rien de sa vie. Il était préteur lors de la mort de Sylla (78). On croit qu'il gouverna ensuite la Sicile. Pendant la guerre des pirates, il fut lieutenant de Pompée, et ce fut dans l'exercice de son commandement qu'il mourut, en Crète. Il avait écrit l'histoire de son temps, c'està-dire de la période la plus agitée des annales romaines, depuis la guerre marsique jusqu'à l'expédition contre les pirates. Salluste, tout en le proclamant excellent et très-diligent, lui reproche de n'avoir pas parlé avec assez de liberté. Cicéron le place au-desaus de tous les autres historiens romains; mais il ajonte que cette supériorité relative montre combien ce genre de composition avait été négligé à Rome; il blame Sisenna d'avoir employé des mots inusités; cette recherche, cette obscurité de diction qui lui valurent d'être souvent cité par les grammairiens,

l'empéchèrent sans doute de trouver de nombreux lecteurs et ont contribué à la perte de son ouvrage. Outre son histoire, qui formait au moins douze ou quatorze livres, Sisenna avait traduit les Fables milésiennes d'Aristide et composé un Commentaire sur Plaute. L. J.

Cheron, Brutus, 64, 68, 74, 85; De leg., I. 2; Ferr., II, 48; IV, 20. — Aulu-Geile, XVI, 9. — Applen, Mithriduita, 98. — Don Cassius, XXXVI, 2. — Krause, Film et fragmenta historic. roman; Berlin, 1833, In-89. — L. Roth, L. C. Sisennæ vita; Bâle, 1864, 1878.

SISINUUS, pape, né en Syrie, mort à Rome, le 7 février 708. Éin le 18 janvier 708, à la place de Jean VII, il mourut, vingt jours plus tard, d'une attaque de goutte. Constantin lui succéda. Artaud de Montor, Hist. des sonv. pontifes, t. 1.

SISMONDI, Voy. SINONDE.

SIX (Jean), poète hollandais, né en 1618, à Amsterdam, où il est mort, en 1700. Issu d'une famille ancienne, originaire du Cambrésis et qui depuis a joué un grand rôle dans la magistrature municipale de sa patrie, il devint bourgmestre d'Amsterdam, et au sein des loisirs que lui laissaient ces fonctions cultiva tout à la fois les muses latines et hollandaises. Il est surtout connu par la tragédie de Médée, que l'on considère comme son chef d'œuvre. Vondel et les poètes contemporains le célébrèrent à l'envi, et le consultaient comme un oracle de goût et de purisme dans sa langue maternelle, et Pels, dans son imitation en vers hollandais de l'Art poétique d'Horace, le met au nombre des aristarques, au jugement desquels il conseille à son jeune élève de soumettre ses productions. Le burin de Rembrandt, dont il était à la fois le pro-

tecteur et l'ami, l'a immortalisé. De Bosch, Hist. de la poésie hoelandaise, t: 1. --Chalmot, Biogr. Woord. der Nederlanden.

SIXTE ou SIXTUS 1er (Saint), pape, né à Rome, où il est mort, le 6 août 127. De race sénatoriale et appartenant à la gens Helvidia, il succéda, en 119, à Alexandre Ier. On ne sait rien de plus de sa vie, sinon qu'il périt victime de la persécution ordonnée par l'empereur Adrien. Il a été canonisé, et son nom figure dans le martyrologe au 3 et au 6 avril, ainsi qu'au 6 août, jours de sa mort et de la translation de ses reliques. On lui attribue-deux Épîtres décrétales, qui sont supposées, ainsi qu'an Commentaire sous son nom, publiés avec des remarques dans la Bibliothèque des Pères. Il eut Telesphorus pour successeur.

SIXTE 11 (Saint), pape, né à Athènes, vers

SIXTE II (Saint), pape, ne à Athènes, vers 180, mort à Rome, le 6 août 258. De philosophe, il devint chrétien. Ayant été élu le 24 août 257 pour succéder à Étienne I<sup>er</sup>, il fut accusé, pendant la persécution de Valérien, de prêcher publiquement Jésus-Christ; arrêté et traîné au temple de Mars, il refusa de sacrifier à l'idole, et subit le martyre. On lui attribue deux Épttres décrétales, qui sont supposées. Denis lui succéda. SIXTE III (Saint), pape, né à Rome, où il est mort, le 18 août 440. Prêtre sous Zozime, il

souscrivit en 418 le décret de ce pape contre les pélagiens, et c'est à lui que saint Augustin adressa sa lettre célèbre louchant la grâce. Succe-seur de Célestin 1er (31 juillet 432), il travnilla avec pius de zèle que de succès à reconcilier Cyrille d'Alexandrie avec Jean d'Antioche, afin d'etembre le schisme qui divisait les églises d'Orient. Il bătit quelques églises, en orna d'autres, augmenta et retablit la basilique de Liberius (aujourd'hui Sainte-Marie-Majeure), et celle de Saint-Jean de Latran, Il reste de ce pape buit Upitres, insérées dans le Recueil de doin Constant. La Bibliothèque des Pères contient de lui quelques poesses religiouses, et trois traités qu'on lui attribue faussement, aussi bien que l'Hypognosticon, dont le P. Garnier le dit auteur. On célèbre sa fête le 28 mars. Léon le Grand fut son successeur,

SIXTE IN [ Francesco BELLA ROVERE), pape, né le 22 juillet 1414, mort le 13 août 1484, Rome. Il appartenait, dit-on, à la famille de la Rovère, dont il portait le nom; mais suivant des historiens accrédités il était fils d'un pauvre pécheur. Élevé par le cardinal Bessarion, il entra dans l'ordre des Frères mineurs, et devint général de cet ordre. Il fut elevé au cardinalat par Paul II, et succéda a ce pape, le 9 août 1471. Il s'occupa d'operer quelques reformes dans la discipline de l'Eglise et surtont des ordres religieux. Il entra en négociations avec Louis XI, et essaya de le reconcilier avec le duc de Bourgogne, afin de les tourner l'un et l'autre contre les Turcs; il n'y réussit pas. Les princes de l'Europe le laissèrent entreprendre seut une nouvelle croisade. Avec le produit des décimes qu'il leva sur les églises de la chrétienté, il equipa une flotte, et l'envoya contre les Turcs. Cette flotte n'eut pas grand succès, et la guerre traina plusieurs années. Vis-à-vis des princes temporels, Sixte IV se montra ardent à maintenir tous les priviléges du siege de Rome; il refusa constamment a Louis XI les concessions que ce prince lui demandait relativement à la collation des hénetices. On accusa Sixte IV de connivence dans la conjuration des Pazzi contre les Médicis (1/; ce qui est certain, c'est qu'un de ses neveux, le cardinal Riario, y eut une grande part. La conspiration ayant élé dejouce par les Florentins cux-mêmes, Sixte IV se prononça contre Florence, et excommunia la ville, coupable à la vérite d'avoir pendu un archevêque. Cette triste querelle dura deux ans. En 1182 Sixte IV se ligua avec Venise dans le but d'enlever au duc Hercule d'Este la ville de Ferrare,

(ii L'acte d'accusation fut rèdigé dans une assembles generale du clerge Boreutin, qui appuvait énergiquement les Mediels : le pape n'y fut pas ménage; on le reprès ute comme le chef secret de la conjuration ; on lui nt en quelque sorte son procès, et les termes d'uns lesqueix on parla de lui depassent en violence ceux dont pins tard se servit Lother. Le curren document, cert de la main de ficulte d'Urbino, exègen d'Arezzo, se reoute dans les archives de l'iorence. Fatroni el Roccoe fout mentionné.

qu'il convoitait pour le comte Girolamo Riario, un antre de ses neveux. Ce coup de main avorta, et la guerre s'ensuivit, où le roi de Naples et Florence prirent parti pour l'opprimé. L'empereur intervint, et menaça de convoquer un concile general. Sixte fit aussitot la paix, et comme Venise refusait de suivre son exemple, il l'excommunia. On lui a reproche avec raison ses prodigalites envers sa famille, sa faiblesse excessive, son humeur intrigante et tracassière. Il opnisa le trésor public, et multipha les impôts. C'est lui qui fit construire la chapelle Sixtine au Vatican. Il fonda en 1474 la fête de la Conception de la Vierge. Un a de lui quelques ouvrages de theologie: De sanquine Christi; Rome, 1473, in fol.; - De potentia Der; - De conceptione Beath Virginis; - plusieurs lettres et decrets, inserés dans divers recueils. Il ent In-nocent VIII pour successeur.

Anastase (Jacobius, Flyins, De vilis pontokeum. -Ceiller, Hot des auteurs sacres et eccl., 1 XIII - Illlement, Mess. cref., 1 IV. - Fleury, Hot. de Ffgirs. - Artivol de Montoc, Hist. des souv. pontifes romains. SINTE V (Felice Penerri), pape, ne le 13 de-

cembre 1521, au village des Grottes (Marche d'Ancône), mort le 17 août 1590, à Rome, li fut elevé chez les cordeliers d'Ascoli, où il se fit remarquer de bonne heure par un esprit vif et un caractère ardent et imperieux. Son talent de predicateur lui valut un rapide avancement dans on ordre. Après avoir professe le droit canon à Rimini (1544), il devint professeur de théologie à Sienne, puis commissaire géneral des cordeliers a Bologue et enfin inquisiteur à Venise. La sevérite qu'il déploya dans ces fonctions et son esprit dominateur lui tirent des ennemis dans cette ville; il la quitta, et vint à Rome vers 1560; il avait deja, dit-un, l'ambition et l'espoir d'être pape. Il accompagna en Espagne le legat Buoncompagni (1565), à titre de théologien, et put étudier de près la cour de Philippe II. Pie V lit de lui son confesseur, et l'éleva au rang de cardinal (1570). Sous Grégoire XIII, il affecta de s'eloigner des affaires. Autant il avait laisse voir jusque-là la fongue et la pétulance de son caractère, autant ikmontra alors de douceur, d'humilité, de détachement des choses de la terre. Il vécut dans la retraite, et ne parut travailler qu'à son salut. On le voyait rarement en public, et s'il lui arrivait de se montrer, sa demarche pénible, son corps voûlé, sa voix faible, une toux continuelle, enfin tous les symptômes d'une vieillesse anticipée faisaient croire que sa fin etait prochame. S'il faut ajonter foi à ses chroniqueurs, qui à la vérité sont pour la plupart ses ennemis, il parait que ces considéra tions déterminèrent le conclave à l'élire pape, le 24 avril 1585. On dit encore qu'à peine l'elec-tion faite, il jeta son bâton, et montra aux curdinaux stupéfaits sa taille encore droite et son regard encore plein de seu. Ce qui est certain, c'est que le nouveau pontife ne tarda pas à montrer une energie à laquelle Rome n'était

plus accoutumée depuis assez longtemps, eŧ de ses récents démèlés avec le roi. Il dut se prononcer d'abord contre Henri IV, mais il avait dont elle avait alors le plus grand bésoin. Sous Pie V et surtout sous le faible Grégoire XIII le deviné l'ambition de Philippe II, et il n'était desordre avait été excessif; dans les États de pas assez aveugle pour laisser la France tomber l'Eglise les crimes étaient impunis, et les brisous l'influence de l'Espagne. Il fut donc un des gamis, conduits par les petits seigneurs féodaux premiers à se réconcilier avec Henri IV, dès que nisés en une vaste association, étaient et once ce prince annonça l'intention de se faire catho-

lique. Il sut si bien traverser les projets de la les maitres des campagnes. Sixte-Quint se fit cour d'Espagne, que le Béarnais le regardait comme son meilleur ami. Les Espagnols, par craimire; des potences élevées çà et là dans les champs, et jusque dans les rues de Rome, anavacèrent que la justice allait être inexorable. Les juges complices ou trop cléments furent frappes les premiers. Il ne fallut pas longtemps ur que le territoire pontifical fût purgé du brigandage; avec la sécurité, on vit renaltre l'agriculture, le commerce, l'industrie. Le pape

et de soie, fonda une ville à Montalte. Il ne négligen ni les arts ni la science; l'université de Bologne hi duit quelques agrandissements ; dans Bome, il embellit l'église de Sainte-Marie Majeure et acheva la basilique de Saint-Pierre. C'est lui qui éleva la partie du Vatican qui est appelee le Belvédère; il rendit publique et

s'occupa de travaux utiles; il fit dessecher les

marais Pontins, établir des manufactures de laine

senta la bibliothèque du Vatican, fonda une oprimerie pour la publication des ouvrages en uçue grecque et dans les langues orientales, fit faire des éditions correctes de l'Ecriture et des Pères de l'Église, et travailla lui-même à quel-ques-mass de ces éditions. Il porta cette même

activité dans l'administration spirituelle de l'Écise, retablit la discipline dans les ordres religena, fonda ou réforma plusieurs congrégations. Il ixa le nombre des cardinaux à soixante-dix et décréta qu'ils seraient égaux aux rois Hors de ses États, il intervint dans la plupart

és grands événements de l'Europe. Il apporta Chard dans la lutte contre l'hérésie tou e de son caractère. Il excommunia Henri & Navarre, le prince de Condé, Élisabeth d'Angelerre, et il engagea l'empereur Rodolphe à ne ire aucune concession aux hérétiques de l'Autriche. Mais il ne se fit pas illusion sur la Ligue et sun but secret; il la qualifiait de conspiration. C'est qu'en même temps que ches spirituel il ctait souverain, et il pensait en chef d'État.

Comme il était ferme à maintenir son autorité chez lui, il n'admettait pas non plus qu'aucune aubunité légitime fût attaquée chez les autres. Il 4st un jour à un ami des Guise : « Qui donc tous a appris qu'on eat le droit de former des tre la volouté de son prince? » Il consertis co

a la journée des barricades, et désapprouva e decret de la Sorbonne qui autorisait l'assassiaut des rois. D'autre part, à la nouvelle du mentre du duc et du cardinal de Guise, il ne Ranque pas d'excommunier Henri III, mais noins pour la mort du duc que pour celle du cardinal. S'il fit en plein consistoire l'apologie de Jacques Clément, contrairement à ses prinopes, c'est qu'il était encore sous l'impression

compensation, finireat par vouer au pape une telle haine qu'on les soupçonna de l'avoir fait empoisonner. Cette accusation, il faut le dire, n'a aucune apparence de fondement. La vérité est que le tempérament de Sixte Quint était usé par le travail et par sa dévorante activité. Il mourut le 17 août 1590, à l'âge de soixante veuf ans, après cinq ans et demi de pontificat. Ses nnemis, et il en eut beaucoup, ne l'ont accusé

d'aucun vice. Ils lui ont seulement reproché une sévérité excessive, qui n'allait peut-être pas à son titre de père des fidèles, mais qui convenait bien à ses fonctions de souverain dans un État jusque-là livré au désordre. Ses sujets, qui le lendemain de sa mort se hâtèrent de briser sa statue, se trouvèrent pourtant bien de sa rigueur, qui fit cesser le brigandage; l'Europe lui

dut peut-être d'avoir arrêté l'ambition de Philippe II et rendu possible l'abjuration de Henri IV. Urbain VII lui succeda. F. DE C. Gregorio Leti, Film di Sisto F; Lausanne, 1869. 2 vol. la-89. — C. Tempesti, Storia della vita e cesti de Sisto F; Rome, 1753, 2 vol. in 89. De ces deux ouvroges le premier est une critique souvent amère, le second un panégyrique. — V. Robardi, Sarti F gesta; Rome, 1330, in-89. — J. Lorentz, Sartius F und sune Zeit; Mayence.

n-8°. — Banko, Fürste und Falker con — Segretain, Surte F et Henri IF; 1961, 1851, in-89 SIXTE de Sienne, théologien et predicateur italien, né à Sienne, en 1520, mort à Gênes, vers la fin de 1569. Né et élevé dans la religion juive, il était encore jeune lorsqu'il fut converti à la foi catholique, on ne sait par qui ni comment. On le fit entrer dans l'ordre des Frères mineurs, où l'on utilisa ses heureuses dispositions pour l'élo-

quence de la chaire; dès l'âge de vingt ans il prècha dans les principales villes d'Italie (1540). Sa réputation se répandit rapidement, et bientôt il ne fut pas moins renommé comme directeur des consciences que comme prédicateur (1). L'entrainement de sa parole ou les ressouvenirs de sa première religion le menèrent à des er-

reurs qui lui firent momentanément interdire le

ministère, et dont la nature n'est pas connue. Il

les abjura, et put reprendre ses fonctions; mais

y étant retombé, il fut arrêté comme relaps, emprisonné, jugé par le saint office et con-damné à périr sur le bûcher. Il dut la vie à Michel Ghislieri, commissaire général de l'inquisition, qui obtint du pape Jules III la révo-cation de la sentence fatale. Sixte, rendu à la liberté, entra dans l'ordre des Dominicains. La

(i) Parmi ses pénitents, il en est un qui lui fit pen d'honneur: C'est le fameux Arcine.

nonne;-

régularité de sa vie, ses travaux et ses prédications le firent estimer de ceux même qui l'avaient condamné, et Ghislieri, devenu pape sous le nom de Pie V, ne cessa jamais de l'entourer de sa protection. Il passa ses derniers jours dans de grandes austérités, dans un couvent de Gênes. On n'a de lui qu'un ouvrage, dédié au pape Pie V : c'est la Bibliotheca sancta ; Rome, 1586, in-4°; Cologne, 1626, in-4°; Naples, 1742, 2 vol. in-4°, avec des additions et des corrections du P. Millante. « La Bibliotheca

sancta, dit Ginguené, contient une exposition savante des livres saints, de leur histoire, des auteurs, traducteurs, commentateurs de ces li-vres, l'examen de leurs opinions, l'appréciation de leur mérite, l'explication des difficultés, sources de la plupart des hérésies. » Sixte de Sienne avait encore écrit d'autres ouvrages; il les fit jeter au feu, peu de temps avant de mourir, ainsi que six volumes d'homélies et les sermons qu'il avait composés et prêchés.
Sa Vic, dans le t. 1 de la Hibliot. sancta. — Tirabeschi, Storia della letter. ital., t. VII, 1ºº part. — Ginguene, Histoire litteraire d'Italie, t. VIII. — R. Simon, Hist. critique du Vienz Testament, p. 157.
SKELTON (John), poète anglais, né vers

1469, dans le Cumberland, mort le 21 juin 1529. Il étudia à Oxford et y fut nommé poëte lauréat, ce qui était alors un simple grade universitaire. Il paratt avoir également étudié à Cambridge. Sa réputation d'erudit lui valut la place de précepteur du duc d'York, plus tard Henri VIII. Ordonné prêtre en 1498, il devint en 1502 curé de Diss, petite ville du Cambridgeshire. Wood le représente comme une sorte de bouffon : en effet dans divers recueils on lui attribue des aventures plaisantes, qui s'accordent peu avec la gravité ecclésiastique. Il se signala d'ailleurs par ses attaques violentes contre les prêtres et contre Wolsey en particulier, qui avait été d'abord son patron et dans lequel il se plait à personnisser tous les vices qu'on reprochait au clergé du temps. « Réformateur

l'action la plus énergique. Scarron polémiste, armé de deux facultés opposées, de l'hyperbole satirique et de la facétiesgrivoise, il les mêle et les confond avec une rapide et foudroyante dextérité. » Irrité des personnalités mordantes du poëte rabelaisien, Wolsey donna ordre de l'arrêter; mais Skelton, prévenu à temps, se ré-fugia à Westminster, où il mourut. Sa conduite privée ne semble guère lui avoir donné le droit de harceler le clergé d'épigrammes ; on l'accusait de s'être marié sans avoir eu le courage de l'avouer. Parmi ses ouvrages, nous citerons, outre ses traductions de Diodore de Sicile et

des Épîtres de Cicéron : Boke of Phillyp Sparow, elégie sur la mort du moincau d'une

burlesque, dit M. Philarète Chasles, exécuteur

politique, homme de combat qui porte la marotte et la massue, Skelton n'est pas un poëte ordinaire; son influence est celle d'un pamphlé-

taire triomphant; et il exerça sur son siècle

laires; - The Garland of laurel, poeme apologétique. Ajoutons, comme dernier éloge, que Skelton, seul poëte de son époque, a contribué pour sa part à former la langue anglaise. Ses Œuvres ont paru d'abord à Londres, 1512, in-80; la meilleure édition est celle d'Alexandre Dyce; ibid., 1843, 2 vol. in-8°, avec notes et glossaire. Watton, Hist. of english poetry. — Disraell; Ame-nities of literature. — A. Dyce, sa Vic. — Revue des deux mondes, 1ºr mars 1842. SKINNER (Stephen), philologue anglais, né en 1628, à Londres, mort le 5 septembre 1667, à Lincoln. La guerre civile ayant interrompu ses études, il passa sur le continent, et frequenta les écoles célèbres. En 1646 il reviut prendre à Oxford ses degrés universitaires; puis, s'étant remis à voyager, il parcourut la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas, et noua des

– The Tunnynge of Elinour Rumming (Description d'une tavernière et de ses prati-

ques); -- Speke, parrot (Parle, Jacquot!) et The Roke of Colin Clout (Le poëme de Colin Lour-

daud), où il critique le clergé en ayant l'air de

répéter tout simplement les médisances popu-

relations avec les principaux savants. Reçu docteur en médecine à Heidelberg (1654), il s'établit à Lincoln, et y pratiqua son art avec succès. Une fièvre pernicieuse l'enleva, à l'âge dequarante-quatre ans. On citait Skinner comme un prodige d'érodition. Les écrits qu'il a laissés en manuscrit se rapportent tous aux origines de la langue anglaise; ils ont été recueillis et corrigés par Th. Henshaw, qui les mit au jour sons le titre général d'Etymologicon linguæ anglicanæ (Londres, 1671, in-fol.). Cet ou-vrage, que Johnson a mis à profit, est moins un traité scientifique qu'un recueil de renseignements curieux. Wood, Athense Oron. - Henshaw, sa Pie, dans l'E-tymologicon. SKRZYNECKI (Jean de Matha), polonais, né le 8 février 1786, en Gallicie, mort le 12 janvier 1860, à Cracovie. Il fit ses études à l'université de Léopol, où il se distingua dans toutes les branches des mathématiques. Lorsque Dombrowski et Wybicki soulevèrent la Pologne, en 1806, il courut se ranger sous le drapeau national. Capitaine en 1809, il déploya une valeur si brillante qu'il reçut en 1812 le commandement d'un bataillon. C'était lui qui commandait, en 1814, le carré qui sauva l'empereur à Arcis-sur-Aube. Lors de la formation

du royaume de Pologne, il rentra dans sa pa-trie, et sut nommé colonel d'un régiment d'infanterie. Il n'eut point part à l'insurrection du 29 novembre 1830, et accompagna Constantin dans sa fuite; mais dès le 3 décembre il rentra à Varsovie pour mettre son épée au service de la cause nationale. Élevé au grade de général de brigade, il arrêta près de Dobre, à la tête de six bataillons, le corps du général Rosen (17 fivrier 1831), et opéra sa retrajte en si

bon ordre que les Russes osèrent à peine le poursuivre. Il déploya en cette circonstance, comme dans plusieurs autres, une telle présence d'esprit, jointe à une énergie si grande, que dès lors l'ar mée polonaise vit en lui son futur chef. A Grochow, il partagea avec Uminski et Prondzynski les honneurs de la journée. Dans la nuit du 25 février, il parut devant le conseil de guerre, et, tout en rendant justice au pa-triotisme de Radziwill, il l'accusa d'incapacité comme général. Nommé pour le remplacer par le parti aristocratique, il accepta le comman-dement en chef de l'armée, en déclarant d'ailleurs qu'il ne restait presque plus aucon espoir de vaincre, mais en jurant de tont faire pour qu'au moins la nation tombât glorieusement. La conduite à la fois ferme et prudente du généralissime releva le moral de l'armée. Le ton religieux de ses ordres du jour, l'impartialité avec laquelle il récompensait les services et livrait les frattres au mépris public, le sirent regarrier par le peuple comme l'instrument choisi par la Providence pour son salut. Dans le fait, ce fut Skrzynecki qui donna à l'armée son admirable organisation; ce fut lui le pre-mier qui la mit sur un véritable pied de guerre. Il laissa au libre choix des troupes la distribution des grades et des honneurs. Il confia le portefeuille de la guerre au général Morawski. La un mot, il prit d'excellentes mesures; mais l ne songea pas à profiler des sautes de Dic-bitsch, qui avait assabli sa ligne d'attaque en dispersant ses troupes sur une trop vaste étendue de pays. Son plan était, au lieu d'attaquer brusquement les Russes, de les arrêter jusqu'à l'intervention des puissances étrangères; mais les espérances qu'il avait pu concevoir de e côlé s'évanouissaient de jour en jour. Il ne hi resta plus qu'à tenter le sort des batailles. Les victoires de Wawer et de Dembe rejetèrent Diebitsch sur la défensive, Quand Skrzynecki vit les Russes sur le point de concentrer toutes leurs forces, il attaqua Siedice et détruisit les corps de Rosen et de Pahlen. Le 8 avril, avec 8,000 Polonais, il défit à Iganié une armée trois fois plus forte. Après ces succès, Skrzynecki re-tomba dans son inactivité, et il fallut la catastophe du général Dwernicki, jointe aux ordres de gouvernement, pour l'engager à marcher routre la garde russe, campée le long du Narew. le 15 mai il tomba sur les avant-postes établis i Przylycza; mais le 16 et le 17 il rencontra me telle résistance, qu'il lui fut permis de touter de la réusaite de son plan. La défaite d'Ostrolenka fut la suite de ces malheureuses hésitations. Si le mépris de la mort suffisait pour hire le grand capitaine, Skrzynecki eût recueilli dans cette journée des lauriers immortels; mais il était trop tard. Il se replia sur Varsovie. Pais il adressa à la diète un mémoire justificatif, et s'occupa d'opérer une réforme dans le gouvernement au lieu de marcher contre l'ar-

de l'armée polonaise, l'opinion publique se souleva contre Skrzynecki, et la diete fit partir, le 10 août, pour le camp de Bilemow, une com-mission d'enquête, qui le priva du commandement en chef et nomma à sa place Dembinski. A la suite des massacres du 15 août, Skrzynecki se démit de tous ses emplois et se joignit au corps de partisans du général Rozycki, avec lequel il se réfugia à Cracovie, le 22 septembre, après l'affaire de Lagor et Gornachocze. Il rentra ensuite en Gallicie, passa quelque temps à Prague, et se retira enfin dans la résidence que le gouvernement autrichien lui assigna; mais il la quitta furtivement lorsque le gouvernement belge, voulant prendre une attitude énergique vis-à-vis de la Hollande et de la conférence de Londres, lui fit des ouvertures. Le 1er février 1839, il fut admis, comme géneral de division en disponibilité, au service du nouveau royaume. Aussitot le cabinet de Saut-Pétersbourg, qui n'était pas représenté à Bruxelles, témoigna son mécontentement dans une note adressée aux cours d'Autriche et de Prusse, et celles-ci firent parvenir à leurs representants un ordre de rappel; mais l'adoption definitive par la Belgique du traité avec la Hollande ramena la paix. Depuis cette époque Skrzynecki vécut dans la retraite à Bruxelles, ensuite à Cracovie. Strazewicz, Les Polonais de 1830. — Letew I, Hist. de la révol. polonaise. —Conv.-Lex. SLEIDAN (Jean Philappson, dit), célèbre historien allemand, né en 1506, à Sleiden, près de Bonn, mort le 31 octobre 1556, à Strasbourg. Il se donna lui-même le nom de Steidanus (!), du nom de son lieu natal Il fréquenta d'abord l'école de Sleiden; il se rendit ensuite à Liége, à Cologne, à Louvain. Six mois après, le comte de Manderscheid, seigneur de Sleiden, où il résidait, le chargea de l'éducation de son fils. Mais après quelques années de séjour dans cette grande maison, il abandonna une position qui ne lui permettait pas de se livrer tout entier aux travaux littéraires, et il alla rejoindre à Paris son ami Jean Sturm. Après avoir passé trois ans à Orléans et y avoir pris ses degrés en droit, il revint à Paris. Recommandé par Sturm à plusieurs personnages considérables de cette époque, entre autres à Jean du Bellay, évêque de Paris, il fréquenta dès ce moment une société d'élite, et acquit dans ces relations une connaissance des hommes et des choses dont il tira plus tard un grand parti, soit dans les négociations dont il fut chargé, soit dans les ouvrages historiques qu'il composa François ler le nomma son interprète. Trois ans après, il accompagna l'ambassade que ce prince envoya à

mée russe, privée de son chef et affaiblie par ses

nombreuses pertes. Cependant, lorsqu'on vit Paskévitch, par une marche de flanc, passer la

Vistule et arriver sans opposition à dix milles

(1) En français Sicidan,

la diète assemblée à Haguenau. Il assista, en la

même qualité, à la diete de Rais-bonne. En " 1542, la riguent des edits rendus contre les partisans de Luther l'obligea de se retirer à Strasboorg, on it fut nomme professeur d'histoire. En 1545, les confederes profestants d'Allemagne le chargerent des fonchous de negociateur et d'historiographe, Bientôt après, il fut envoyé à Paris, avec de Venningen et J. Braun de Nydbrack, pour travailler à remettre en bonne harmonie François 1<sup>er</sup> et Henri VIII. Du 21 no-vembre 1551 au 1<sup>er</sup> avril 1552, il assista au concile de Trente, en qualité d'envoyé de Strasbourg. A son retour, il fut chargé, avec l'ierre Sturm, de négocier avec le roi Henri II, dans le dessein de faire altéger les réquisitions de vivres dont la ville de Strasbourg avait été frappée pour la subsistance de l'armée française, qui traversait l'Alsace pour entrer dans le Palatinat. Vers le commencement de 1556; il tomba malade subitement, et sa mémoire se trouva tellement affaibhe qu'il ne se souvenait plus même des noms de ses enfants. On attribua cette maladie à un empoisonnement; on n'a pas cependant des preuves suffisantes de ce crime. Quoique borgne de l'œil gauche, disent MM. Haag, Sleulan avait un extérieur imposant, beaucoup de diguité dans sa personne ; il était regardé comme un excellent orateur. Ses connaissances étaient étendues et variées. « Plunieurs auteurs l'ont accusé « d'avoir falufié l'histoire dans un intérêt de parti. Il suffit d'opposer à cette accusation vague le témoignage, non pas des écrivains protestants, qui rendent presque tous justice à la bonne foi et à l'impartialite de Sleidan, mais celui de l'illustre de Thou, qui loue sa fidebté et son exacutude ». Il écrit dans un style clair, aisé, poli, dont ses detracteurs eux-mêmes admirent l'elégance.

On a de Sleidan : Frossardus in brevem historiarum memorabilium Epitomen contrnotus; Paris, 1537, in-8" : cet abrégé de Froissard a été réimpriné plusieurs tois; — Orationes II, una ad Carolum V, altera ad Germania principes; Strasbourg, 1544, in-4"; déja publiées en allemand sous le nom de Baptiste Lasden; - Philippe Cominier de gestis Ludovici XI; Strashnurg, 1545, in 4°; — Ejusdem Commentatiorum de bello neapoletano leb. V; ibid., 1548, in-4"; plusieurs édit. : c'est une version libre de Comines ; statu religionis et reipublicæ Carolo Quinto Casare commentaru; Strasbourg, 1855, in-fol., en XXV livres, qui vont de 1817 a 1555 ; ibid , 1559, in-fol. avec un XVI e livre et une apologie de l'auteur, composée par lui-même; l'edition la plus compéte est celle de Franciort, 1785-1786, 3 vol. in-8°. Variotas prétend qu'on a retranché des la seconde édition bien des fâits favorables aux catholiques ; mais Niceron, qui a pris la peine de vériller, déclare que les changements taits ne portent que sur des corrections de mots ou des fautes de typogra-

plue. Cet ouvrage, le moilleur de S'eidan, a entraduit en allemand quatre fois, en italien en 1557, en anglais en 1560, et en français plutieurs fois, et en dernier lieu par Le Courraver ( La Haye, 1707-1709, 3 vol. in-1"). On en a un abroge, sous ce titre : Epilome commentariorum Steidant (Genève, 1556, in-80, fr.al. en français). Il y a diverses continuations de cette histoire; Niceron rend justice & la lefelite de cet ouvrage de Sleidan , qui n'est parrique qu'un extrait des actes publics et des parces originales qui étaient dans les archives de la ville de Strasbourg; - De quatuor summis imperus lib. 111; Strasbourg, 1556, in-89; cette histoire n'a pas eu moins de succes que la precedente: on en connaît une soixantaine d'editions, enrichies de notes, de suppléments ou de commentaires; elle a eté mise en trançaix par Le Prevost (Genève, 15.7, in-8"), par Ant. Teissier et par Hornot; - Opusculu; Haman, 1608, in-8" : choix d'écrits precédemment publiés ; -Epistola de quatuor summis imperios; Liseouch, 1726, in-8", publié par Conr. Gersthirt. Sleb-dana encore trad. en latin la Grande monarchie de France de Seissel (Strasbourg, 15.h, in-5",. ainsi que le Catechiame de Bucer. M. N.

H. Panisico, De Viris illustribus bernanka, par E.
p. 349. — Indianold, homes, par E. p. 134 — Head
Adams rithe berman philosophorum — 150 bernal
den, Espotes prestantium aliquot theologorum, p. inTrisales, Linges. — Muses des pentestants certires
L. I. p. 181 ant. — I boat, i atulique illuscum ruriorum, p. in-623 — Hang lectes, France protect, 21,
PRESISTANCE. — D.-W. Moder, Diss de J. Mediana,
Aliasi, 1675, 10-45. — Am-knule, Fermischle Ammerkungen über J. Steidam; Buremberg, 1780, inLingen über J. Steidam; Buremberg, 1780, in-

SLINGELANDT (PIEITE VAN), peintre luilandais, né le 20 octobre 1640, à Leyde, ou il est mort, le 7 novembre 1591. C'est le plus conciencieux et le plus patient élève de Gerard Dor. Comme lui, il a pent, avec un soin infini, des somes familières, des interieurs de cursine et quelques portraits. Parmi ses œuvres les plus delicates, on peut cuer la Repetation (muse d'Amsterdam), la Famille hollandaise i mose du Louvre ); le Murchand de gibier (galerie Bridgewater), et la Dentelliere (musée de Dresles. Slingelandt, qui employait des annes à achever un tableau, a peu produit, et ses ouvrages se vendent un grand prix : la finease de l'execution en fait le principal mérite, mais Sluigelandt à souvent dépassé la mesure, et l'exces d'un travait méticuleux l'a conduit jusqu'à la fadeur. Ses tableaux ne sont, à vrai dire, que de grandes miniatures, et l'on y dont admiter plus de patience que de génie. Ch Bione, Hist. des peintres de l'ecole hullunduise

SLOANE (Sir Hana), naturaliste anglais, no le 16 synt 1660, a Killileagh, en Irlande, mort le 11 janvier 1753, a Chetsea. Sa famille etait originaire d'Ecosse; il était fils d'un collecteur d'impôts, qui le laissa orphelin à six ans. Dés l'entance il montra une forte inclinat on pour l'instoire auturelle. Ses études furent interrom-

jardin de Chelsea, et mérita d'être admis dans l'intimité de Ray et de Boyle, les plus habiles physiciens de son pays. En 1683 il compléta son instraction par un voyage en France, suivit à Paris les cours de Tournefort et de Duverney, par-courut les provinces du midi, et entendit à Mont-pellier les leçons de Magnol. On dit qu'il prit à Orange le diplôme de docteur ; au reste, il fut en 1687 un des nouveaux membres élus par le collège royal des médecins, et en 1701 il se fit, soivant l'asage, agréger à l'université d'Oxford. En septembre 1687, Sionne accompagna à la Jamaïque le duc d'Albemarle, qui venait d'en être nommé gouverneur; la mort de ce seigneur l'ayant forcé de se rembarquer au bout de minte mois îl venere à l'anales l'asage. quinze mois, il reprit à Londres l'exercice de sa profession (1689). Attaché en 1694 à l'hopital du Christ, il remplit cette place importante squ'en 1730, et en consacra toujours les émolements aux besoins des pauvres malades. Plus tard il contribua à l'établissement du dispensire et de l'hospice des enfants trouvés, à Londres. On signale dans sa vie de nombreuses erques de sa philanthropie et de son zèle pour les sciences : ainsi il engagea Copley à fonder m prix pour les meilleures expériences ; il décon à ses frais l'hôtel du collége des médecins; 🛚 🎗 don du jardin botanique de Chelsea à la compagnie des apothicaires moyennant une relevance annuelle de cinquante plantes ; il légua aux hôpitaux des sommes considérables ; il avorisa de tout son pouvoir la colonisation de a Géorgie. Sa réputation ne fut pas moins étendue dans la pratique de son art que dans la culture des plantes : souvent appelé auprès de à reine Anne, il fut nommé par Georges les bawaet et médecin en chef de l'armée (1716), et médecin de Georges II (1727). Lorsqu'il eut atteint sa quatre-vingtième année, il résigna leus ses emplois, et se retira dans sa terre de Cheisea, où il mourut plus que nonagénaire.
Comme botaniste, a dit un auteur, Sloane s'est plus distingué par la persévérance et l'assiduité de ses recherches que par des décou-vertes et des idées nouvelles. Comme médecin, il se fit remarquer par la sagacité de ses pro-metics et surtout par ses efforts pour étendre l'usage du quinquina et celui de l'inoculation, Til pratiqua sur quelques membres de la fa-mile royale. » Sa célébrité est surtout due à la richesse de son cabinet, qui s'augmenta des col-

ant craindre plus d'une fois pour ses jours, l'o-

nées. Afin d'éviter les suites de cette maladie, il renonca absolument à l'usage du vin et des

liqueurs fortes, et se conduisit toujours si pru-

demment que, malgré de fréquentes rechutes. il

poussa sa carrière bien au delà des limites or-

disaires de la vie humaine. A dix-neuf ans il se

rendit à Londres (1679), apprit la chimie d'un disciple de Stahl, étudia seul la botanique dans le

bligea de garder la chambre durant trois

toutes les académies de l'Europe; notre Académie des sciences l'avait en 1708 choisi pour associé étranger. Membre de la Société royale depuis 1685, il y remplit de 1693 à 1712 l'office de secrétaire, et succéda en 1727 à Newton dans la présidence de cette compagnie. Linné lui a consacré un arbre de la famille des tiliacées. On a de Sloane: Catalogus plantarum quæ in insula Jamaica sponte proveniunt vel vulgo coluntur; Londres, 1696, in-8°; — A Voyaye To the islands Madera, Barbadoes, Christopher and Jamaica, with the natural history, etc.; Londres, 1707-1725, 2 vol. in-fol., avec plus de 300 pl.; la méthode suivie est à peu près celle de Ray; — An Account of the most efficacious medicine for soreness, weakness and other distempers of the

lections particulières de Courten (1701) et de

Petiver (1718), et que Linné visita en 1736. Eu

mourant il le légua à la nation anglaise à la charge de payer à ses héritiers une somme de

20,000 liv. st. (environ 500,000 fr.), somme à

peine égale à la valeur intrinsèque des médailles,

des métaux et des pierres précieuses qui s'y trouvaient (i). Ce savant appartenait à presque

eyes; Londres, 1745, in-4°; trad. en 1746 en français; — plusieurs mémoires dans les Philosophical Transactions, recueil dont il reprit la publication, qui avait été interrompue.

Biogr. britannica. — Pulteney. Sketches. — Michaelis, dans les Comm. soc. Cotting., 1783. — Grandjean de Fouchy, Eloges, t. 1°. — The English cyclop., ed. Knight.

BLOBTZ (Sébastien), sculpteur flamand, né en 1655, à Anvers, mort en 1726, à Paris. Il vint

de bonne heure en France, et étudia la sculpture

dans l'atelier de Girardon. Il a faissé quelques

bons ouvrages, qui ne pèchent que par le défaut

d'expression : Annibal mesurant au boisseau

les anneaux des chevaliers romains tués à

Cannes, dans le jardin des Tuileries; Vertumne, qui était à Marly; Protée et Aristée, à Versailles; Saint Ambroise, statue, et Saint Louis envoyant des missionnaires en Orient, bas-relief, à l'église des Invalides; le buste de Titon du Tillet, etc. Ses quatre fils s'adonnèrent tous aux arls; René-Michel fut le plus célèbre. SLODTZ (Sébastien-Antoine), fils ainé du précéilent, mort en 1754, à Paris, cultiva aussi la sculpture, travailla de concert avec ses frères, et fut employé dans la décoration des fêtes publiques.

(1) Ce cabinet contenait environ 80,000 volumes, 3.516 manuscrits, 82,000 médaliles, 700 pierres gravées et camées, 9,258 pierres précieuses, 1,558 poissons, 1,172 obseaux, 1,886 quadrapédes, 8,489 insectes, 12,506 piantes, etc. « Avoir parcouru en détail un pareit cabinet, dit Grandjean de Fonchy, est presque pour un physicieu avoir fait le tour du monde; il aura pour guide, dans cette espèce de voyage un catalogue en 8 volumes in-foi. et 8 in-4s, qui contieument une courte description de chaque pièce, et renvole aux différents auteurs qui en ont traité. » Ce cabinet, joint aux collections de Harley et de Cotton, a formé le fonds du Brilish Musseum,

Sicceya ( Paul - Améronse ), frère poiné ils 1500, il ne rendit à l'assissate de Leipzig, pass il ferquents celles d'iers, de Wittensterg 16 decembre 1504, fut un des plus hatains aruniters de son trope. Attaché consuse desanteur l'autre du ris, il ful adure dans l'Accolense l'autre du ris, il ful adure dans l'Accolense l'autre 1743, avez na impéterpresentant lu Chure au au l'au l'autre professeur l'au l'autre d'autre de l'autre de l'autre fravaux dans les leur de Mariano Sozzant. Il autre repondre à l'autre de Sant Sutpone, le desart sutpone, le bomérant de leur foi, partieut principle des l'autre fravaux dans les ces de Sant-Eartheisers, de Sant Sutpone, le bomérant de leur foi, partieut principle des leurs de le partieur principle des leurs de l'autre de

Augor Francisco, in Abouter Leaves.

SUDDIE hen With It - suggest fran gant, trestaume file le Kekonte n. me le 29 tepfranker (7 m., a Paris) ou it est mor , le 26 neinbre 17 3. Après assur remperte den bors le semund and the samplane, en 1726 et in 1726, il ful envige a Bourz comme penas anaire du rot. An buill de dix-sept atmees d'etu le et de pratique, If the i text encour fact commall a que par que que creates de peu d'importance, quant à fut charge, an commune, d'executer pour la grande net de Sant Pierre la statue colonsaie de Saint Bruno reforant la mitre époscopa e qu'on ange lui apporte Bien qu'il n'ail pu eviler de fointer dans la manure, il a fait preuve dans cette figure d'une grande habileté de ciscau. Bome lui doit encore un bus relief a Santa-Maria della Scola, le Mansolee du marquis Cappout, à Sant-Jean des Florentins, monument executé sur les desun du aner i um, le Buste de Blenghels, a Saint-Lo is dest rangais. De retour à Parts 1717. Il se sit froidement accueding et l'Academie intime ne un accorda pas d'antre titre que celui d'agree (1745). Toutefois, il oblint one pension par le crédit de Marigny, et succeda en 1758 à son frere Paul Ambroise dans la place de dessuateur du calanet da roi L'auvrage capital de cet artiste est to Tombeou du cure Languel à Saint Solpice, oh il employa le brouze et les marbres de tantes les condeurs. Celle composition haberes, d'un effet the test, et manqu'ent de correction, situa à l'autem un concert d'unanimes louauges, et il n aurait tenu qu'à lin, s'il n'y avail eu de répagnance, d'accepter les offres de Frederic II qui le mandad à sa cour. E. B-N.

tunguas a tim in delin unitura. — Maririle, ilied i rio - La Accratige de 1716, unite de Castillon, reimpe dam lo fletue unar des nets, 1808

troversiate allement me le 12 mars 1572, à Gotha, mort le 5 ou le 8 décembre 1622, à Bacov, en Pologne. Dans le collège de Gotha, on il fit ses premieres études, il montra un zèle pen ordunare pour les disputes théologiques et une telle hardiers à attaquer les dogmes religieux qu'un jour le cecteur Welcken, poursé à bout, s'ecris Erra aliquiando pertis Ecclesia aut respublicat

(i) trate es jounesse are parents his donnerent le surum de Muchel Ange, qu'il conserva le re-le de sa vie-

paus it frequenta cettes d'iena, de Wiliemberg el de Stradourg. En 1522, il fel charge en ivo-Vigne de tener en le dans une ernie de pranus maries, et ce fut la gard consul les avenuerse et leur chef Mariano Syzzint. Il dua les repris fre à Barn, petite time formante aura, on its avaient that time respice duminerale, et que les longtempo le boulevard de leur los, particos prime rite. Apres y avour rie mountre, Smace reimplit ces forcinar a Latin 1598, et ful suppere en 1045 à Renov, on il passa le reste de sa vie. De ses microbreux ecreta, locates dans l'oubit, nous rap pelo en les emisals. De distailate Jesu-Christe; Rame, 10th, 10 at; trail, en podunate, en allesaunt et en flutuant : c'est l'ouvrage le pius compu de Siaux, — Lefensio anonyms cupindam & Sociai, de Ecclesia el mussiane ministrurum; itad, 1612, in 80; — Parzuesis ad Issacum Casabonum, itad., 1614, in-5°, sons le term d'André Reuchim. — Homeliae X super instium keangelis Josanis; ital., 1615, in-60; - Versio A. T. e graco in polonicum; ibul., 1620, in-12. Smarc a pris part à la reducbun du lameux Catechisme de Rucos (ibil., 1605, m-12), recueil des principes generativ des comment, et il a soutrou des controverses avec les themogreus cathonques et protestants, tels que Gaubert, W. Frante, Grawer, Ravenspeiger, les PP. Scarga et Smigreous, etc

Sans Bibl. antitronstareorum, p. 89-165. – Zeider. Uniternit-Lexison.

SWARGIASSO (Pietro Clastera, dit le), peintre, de a Pise, vers 1600, vivait encore en 1601. Il travailla beaucoup à Livourne, penguant à fresque sur les façades des maisons des marines, des architectures, des paysages, ses lableaux à l'huite representant des porte de mer, des vaisseaux, sont ammes de petites figures plemes de vie et revêtues des costumes les pins légarres.

Morrons, Pisa illustrata. — Lauxi, Storia.

sugadts, fils de Cyrus, fut tue par ordre de Cambyse, son frere, qui mourut quelque temps apres, vers 522 avant J.-C. Alors on mage prit le nom de Smerdis, et faisant accroire qu'il était frère de Camby-e parce qu'il loi ressemblait beaucoup, se unt sur le trône; mais il employa tant de precautions pour cacher sa fourberie que cela même le decouvrit. Il se forma un complet entre sept principaux seigneurs de Perse, du nombre desquels était Darius, fils d'Hystaspe, qui succeda à Smerdis. Ce faux prince fut tu sacré dans le huitième mois de son règne (521). Le recit de Ctésias differe de celui d'Herudote dans quelques details, mais les deux historieus sont d'accord sur le fait le plus important, l'usurpation d'un mage. Heeren et Grote unt bien fait ressortir le caractère de cette résolution; il s'agissait pour les Medes, chez qui se recrutaient les mages, de re on mérir la suprematie dont Cyrus les avait dépoullés; aussi &

t-on ume sorte de preuve de cette ambition secrète : cons de grec. Les conseils de John Rolman, helde leux part en les voyant s'insurger aussitôt léniste accompli, l'avaient fortifié dans la conque l'avenement du Perse Darius est connu.

Bernstete, III. 16, 63 a 78. — Ctesias Peru, c. 8. 30 a — Tenispian Cyrop., Vill, ".— Becca, Historical Lagranas, g. E., p. 3-6.—Grote, Hull, of Groces, t. 18. SMRT van nea Kryren (Jenn), en latin Smelma, antiquaire hollandais, ne vers 1585, man Gueidre, mort le 30 mai 16:1, à Nimegoe. ages avoir frequente à Harderwyk les cours specifiques de Pontagus, il alla achever ses em es en France. Appelé à Nimbrie, il y seçut, es même temps que le droit de bourproisse, une nace de minastre et la chaire de philosophie. R s'ecoupa beaucoup, dit Paquot, de l'étode des merfaddes et des antiques. Des 1618 il commença a former un cabenet, qu'il rendit assez camierable pour en faire un des plus beaux ormonte de la ville. . Ce cabinet fut acquis pour 2. ann fhicing par l'electeur palatin Jean-Guilaume. Les grincipaers ouvrages de Smetins sont : Balatorum seu Nevioinagum at. :666, m-4°, traf. on hollandais; — The scurme entequarius Smeturnus; Amst., 1658, -:2; rumger avec additions par son fils Jean, m ce tiere : Antiquidales nociomagenses; 2-12; men Numeron, 1676, in-i\*, pl. : c'est in description numeron de son medaillier.

Surv John, fils du précédent, né vers 163), a Ninaeme, fat pasteur à Altmaer jusqu'en 1625, su a regul une vocation pour la viile d'Amsterum; à y masurut, le 23 mai 1710. On a de lui positeurs livres de piété en botlandais. Papus. Momoros, t. XIII.

STULIS L'EST, staturire grec de la période equadante, c'est-à-dire antérieure au buitteme necie as J.-C. Les renseignements que Pauanua et Pline nons ent transmis à son sojet sont s sugmen et si contradictoires qu'il est in possible i'm fiver aucune donnée positive. On est même marisé a révoyaer en doute l'existence de cet acuste. Sun mon semble être derivé de Eufer, areas a tailler le bois ciseau du sculpteur. inum, dans cette hypothese, servit le represenunt mythèque de l'ancienne statuaire sur bois e de la sculpture de l'ecole d'Ég ne. La suppostate est vramemb able. Il serait inutile d'eau urer et de discuter les travres attribuées à cet icticae fabuleux; nous citerous seulement les -stars des Heures assises, dans l'Heréum on saute de Junon à Elis. Pausanias les attribue à na mulgiteur "Encioc, ce qui parait une faute de imiete geine Dablig. ancas, v. str. vis. s. - Place TXTVI, 12. - Sillig. 1910s artisleum. - Thorreb, Epochen.

léniste accompli, l'avaient fortifié dans la connaissance de cette langue, et peut-être lui avaient-ils suggéré le projet d'introduire a Camière de la prononcer. De bridge la véritable man concert avec Cheke, son condisciple, il et tregrit cette reforme, qui rencontra une violente opposition dans l'eveque Gardiner, chancelier de l'université; ce prelat lança un decret contre celle mouveauté, d'autant p'us con famnable à ses yeux qu'elle avait pour parrains des gens suspicts de pencher vers les opinions de Luther. Le j-une professeur vit ses efforts recompenses par le titre d'orateur, que lui confereicht, en 1530, ses en-l-gues. Afin d'acquerir de nouvelles lumieres, il passa a l'etranger (1539), visità la France et i'Italie, et reçut a Parloue le ducturat en droit casil, A peine de retour (1542), il fut designe pour professer cette acience a Cambridge. Zele protecteur de la reforme religieuse, il fut bientôt pourvu (sans qu'on sache s'il e'ait même diacre) de la cure de Leverington et du doyenne de Carlisle, A l'avenement d'Edouard VI 1547, il quitta l'en-eignement pour entrer chez le duc de Somerset, qui le combla de bienfaits : durant sa faveur; qui n'eut pas plus de duree que celle de son patron, il fut intendant des mines d'etain, chevalier, secretaire d'Etat et ambassadeur aupres de l'empereur. Ecveloppe dans sa disgrace 1549; il subit une detention passagere; mais en avril 1551 il fit partie de l'ambassade envoyee en France pour traiter du mariage du jeune roi. Sous le rème de Marie Tudor, il perdit tous ses emplois; un ne l'inquieta pas ce; endant, et il lui fut même accorde une pension. Tire de sa retraite par Élisabeth, il participa au regionnent des affaires de religion, et se repult troison quatre fors a la cour de France pour y traiter de questions importantes. Ses talents dipiomatiques lui valurent l'entree au conseil prive et la chancellerie de l'ordre de la Jarretière. Malgre son vaste savoir et son experience, Storth se laissa, sur la fin de sa vie, entralner a de chimeriques projets, qui absorberent la memeure partie de sa fortune : en 1570, il imagina, a riustigation d'un certain Melley, de changer le fer en cuivre, et associa à ses folles visces le ministre Cecil et le comte de Leicester; en 1571, il envoya dans des terres qu'il pose-dait en Irlande une colonie, qui ne reussit point et ou son fils unique perit assassine. Smith avait des connaissances trea-étendues, aussi bien en medecine qu'en architecture, et se erreurs en chimie et en astronomie lui furent communes avec son siecle. Linguiste habite, il trouvait vicieuse l'orthographe anglaise, et avait tente de la redresser en compisant un alphabet devingt-neul lettres, dont dix voyeiles. Ses principaux ecrits sont : De recta el emendata inque grace pronunciatione: Paris, 1568, in-4°: c'est une lettre a fressée en 1542 à l'éveque Gardiner, et qui est suivie d'un Treatis: concerning the correct writing and true prononciation of the english tongue, du même auteur; — De republica Anglorum; Londres, 1584, 1584, in-4°, en latin et en anglais; ouvrage renorquable, plusieurs fois réinoprime. On lui altribue un petit écrit intitule: Device for the alteration and reformation of religion, inséré à la suite de l'History of the Reformation de fluccet.

Strype, life of sir Th. Smith; Lond., 1998, in-8". - Lodge, Illustrations, t. il. - Chanlepte Nouveau Dict.

SMITH (Thomas), orientalisto anglais, né le 3 juin 1638, à Londres, où il est mort, le 14 mai 1710. Il prit ses degrés a Oxford, et y entra à la fois dans les ordres et dans l'ensciguement. Son habileté dans les langues orientales le fit choisir en 1668 pour accompagner l'ambassadeur Harvey à Constantinople; il y demeura trois ans, et devint en 1676 chapelain du secrétaire d'État Williamson. Bayé de la liste des agrégés d'Oxford (auût 1685), parce qu'il était defavorable à la réaction catholique, il fut retabli au mois d'octobre suivant; mais ayant refusé, par sernpule de conscience, de prêter serment à Guillaume III, sa place fut déclarée vacante (1692). Il jonissait depuis 1687 d'une po bende à Heitesbury. Il a laissé une vingtaine d'ouverges, entre suires : De chaldaicis para-phrastis ; Oxford, 1662, in 8° ; — De Druidum maribus ac institutis ; Londres, 1664, in 8°; - Remarks upon the manners, religion and government of the Turks, together with a survey of the seven churches of Asia mid a brief description of Constantinople; Londres, 1678, in-80; d'abord publié en latin, Oxford, 1672, 1674, in-8°; — An Account of the greek church, as to its doctrines and rites of worship; Londres, 1680, in-8°; l'originalest en latin, et Smith l'avait fait paraître a Oxford, 1676, in-8"; - Miscellanea; Londres, 1686-90, 2 vol. in-8°; — Catalogus librarum mss. bibliotheca Cottoniana, cui pramittuntur R. Cottonis vita et libliotheca Cottoniana historia; Oxford, 1696, in-fol; il passa les dernières annees de sa vie dans la famille de sic Robert Cotton ; - Inscriptiones gracie Polmyrenorum; Utrecht, 1698, in-80; — 1600. Huntingtoni episcopi et Ed. Bernardi vitx; Londres, 1704, m-80; — Vilw quorumdam illustrium virorum; Londres, 1707, in-40; on y trouve les vies d't sher, de Cosins, de Briggs, de Bainbridge, de J. Greaves, de Pierre et Patrick Young, et de John Dee. Il aaussi publie les Epistolæ de Camden (1091, in-40), avec une Vie do ce savant.

Wood, Athena Oron. A. H. — Chalmers, Blour. diet. SMITU (haber I), physicien anglais, ne en 1689, mort en 1768, a Cambridge. Il clait ble d'un mistre. John Smith, et sa famille tirait son origine du comté de Lincoln. Dés sa jeunesse ils appliqua avec ardeur à l'étude de la geometrie et des sciences physiques. Elève distingué du collège de la Trinité à Cambridge, il se voua à la carrière

du professorat et passa toute sa vie dans cet étabilisement, où il fut admis au double grade de docleur en lettres et en theologie; il y occupa avec honneur la chaire d'astronomie et de physique (1716), el succeda à Bentley dans la charge de principal. l'ar le credit du due de Combertand, dont il avait été le professeur, il fut nommé mattre de mecanique du roi Georges II. Cousin de Roger Cotes, il partagea ses travaux et rivalisa de zèle avec lui pour répandre les principes de Newton; ils étaient liés de la plus tendre amitié, et Smith accepta le soin pieux de mettre au jour les ouvrages du jeune savant, entre autres Harmonia mensururum (1722, in-40) et Lectures on hydrostatics and pneumatics (1737, in-8°). Il fut elu en 1718 membre de la Sociéte royale. Par son testament il fonds dans l'université de Cambridge deux prix annuels pour encourager l'étude des sciences, Quant à ses propres écrits, ils out pour titre : 4 complete system of optics; Cambridge, 1728, 2 vol. in-4° : cet ouvrage, selon Montucla, manque de méthode et a mérité dans certaines parties les critiques amères de Robins; mais il ne laisse pas de contenir beaucoup de choses ntiles et neuves pour le temps. Il a été traduit en hollandais, en allemand par Kostner (1755, in-40) et deux fois en français par le P. Pezenas (Avignon, 1767, 2 vol. in-4°) et par Duval-Leroy (Brest, 1767, in-4° et suppl.); mais cette der-nière est plus recherchée que l'autre, à cause des augmentations considérables qui yont eté faites; Harmonics, or the Philosophy of musical sounds; Cambridge, 1749, 1759, in-8°, pl.: ouvrage estimé, et dans lequel la theorie des intervalles et des divers systèmes du tempérament est traitee avec beaucoup de profondeur.

Hatton, Mathem. diet. — Cusimers, General bivor diet. Montuets, Diet. des mathem , t. 111, p. 280.

SMITH (Adam), philosophe et économiste écossais, né le 5 juin 1723, à Kirkaldy comté de Fife), mort le 8 juillet 1790, à Édimbourg. Son père, qu'il perdit quelques mois après sa nassance, etait inspecteur de douanes ; il était fils unique, et fut elevé par sa mère avec beaucoup de solheitude. A trois ans il fut volé par des chaudronniers et heureusement tiré de leurs maios. De l'école de Kirkaldy il passa en 1737 dans l'universaté de Glasgow, ou il compta Hutcheson parmi ses professeurs; en 1740 d se condit à Oxford, et durant un sejour de sept ans il y fit des mathematiques et de la philosophie naturelle, ainsi que des langues un ciennes et modernes, son étude favorite Mais il quitta l'université sans vouloir s'engager dans les ordres, comme l'aurait souhaité sa mère, et alla resider à Calimbourg (1748), pendant trois annees consécutives, il donna sous le patronage de tord Kames, des *lectures* publiques sur la rhétorique et les belles lettres. En 1751 il obtint dans l'université de Glasgow la choice de logique, et en 1752 celle philosophie morale, de

que flutcheson et Craigie avaient occupée imm ment avant lui. Dans ses cours il parlait d'abondance et d'une manière simple, aisée et aturelle. Aussi la majeure partie en est-elle perdue et n'en connaît-on que ce qu'il en a inere lui-même dans ses ouvrages. Ce fut pen-unt qu'il professait à Glasgow qu'il publia la Lettre critique à la Revue d'Édimbourg sur le Dictionnaire de Johnson (1754), son pre-mer verit; et la Théorie des sentiments moranz (1759). Dans l'automne de 1763, il résiand sa chaire pour accompagner le jeune duc de Borrlengh dans ses voyages sur le continent. Il utit de Loudres en janvier 1764, et se rendit teniouse, où il passa dix-huit mois avec son kve; puis il visita les provinces méridionales e la France, s'arrêta à Genève, et entra dans a la fin de 1765. La Smith n'ent point de cine a connaître, grâce à son intimité déjà nieune usec David Hume, les hommes les plus arquante da parti philosophique; il vit aussi portary. Turgot et les principaux physio-rates. De retour dans son pays (oct. 1766), multi-e retiera & Kirkaldy, et vécut pendant dix in pres de sa robre, dans un isolement presque niero, occupé d'études sérieuses. Le grand ou-nue Sur la Richesse des nations, qui parut worenne. Il était venu s'établir à Londres a 1778 normé commissaire des douanes à Limbourg. Des lors assiégé par les infirmités me precoce vieillesse, réduit à l'isolement par la ant successive de sa mère et d'une cousine, trusit sa maison, il consacra le reste de sa aux devoirs de sa place, assez pénibles pour torber la meilleure partie de son attention, mirailles, à l'âge de soixante-sept ans. Il ne ail pas marie.

Les ouvrages publiés par Adam Smills ont en al pour objet les matières mêmes qu'il avait halatude de traiter dans son cours de philosopur morale. Une première partie de ce cours suprenait la demonstration de l'existence et attributs de Dien, ainsi que l'étude des fas de l'esprit humain qui sont le principe des Bes religiouses. Une seconde partie roulait sur morsle, une troisième sur l'examen des prines moraux qui se rapportent à la justice et sur reture des progrès de la jurisprudence, une l'economie politique. De ces aire parties de l'enseignement de Smith, deux, conde et la quatrième, c'est-à dire la morate l'economie politique, sont passées dans ses rages. Sur la première et sur la troisième par-, c set-à-dire sur la théodicée et sur la jurispru-. Smith n'a rien laisse. La théodicee, à ce d paratt, n'avait jamais offert à ses recherches le publication. Quant à l'histoire de la ju-

risprudence, on sait par lui-même et par se amis qu'il avait toujours compte la publier. Ce travail était même assez avancé au moment de sa mort, et occupait une grande partie des manuscrits qu'il fit briller pendant sa dernière maladie, et dont on n'a jamais su exactement le contenu. Les ouvrages qu'on a d'Adam Smith sont : The Theory of moral sentiments, to which is added a Dissertation on the origin of languages; Glasgow, 1759, 2 vol. in-80; 6° édit., Londres, 1790, 2 vol. gr. in-8°; trad. trois fois en français, par Eidous (Métaphysique de l'ame; Paris, 1764, 2 vol. in-12), par l'abbé Blavet (Théorie des sentiments raux; ibid., 1774, 2 vol. in-12), et par Mme de Condorcet (Idem; ibid., 1798, 1820, 2 vol. in-8°); le traité De la formation des tangues a été en outre traduit séparément par Boulard (Paris, 1796, in-80) et par Manget (Genève, 1809, in-80). Cette Théorie des sentiments moraux n'est, au fond, qu'un système de morale, dont le principe est le sentiment connu sous le nom de sympathie. Smith estime que dans la formation de nos jugements moraux nous procédons non pas de nous-même à nos semblables, mais de nos semblables à nous-même. « Quand les passions de la personne intéressée, dit-il, sont dans une parfaite sympathie avec les nôtres, nous les trouvons légitimes; et, au contraire quand nous ne sommes pas disposé à sentir comme elle, ses sentiments nous paraissent injustes et sans motifs. Approuver ou desapprouver les passions des autres est donc pour nous la même chose que de reconnaître que nous sympathisons ou que nous ne sympathisons pas avec eux. " Mais s'il est vrai de dire que nous sympathisons avec autrui, on ne peut pas nous sympathisons avec autru, on ne peut pas dire également que nous sympathisons avec nous-même, et alors comment le sentiment de sympathie pourra-t-il encore contenir le jugement moral et le produire? Cette diffi-culté est sérieuse, et nous paraît constituer une très-grave objection à tout système qui, comme celui de Smith, reconnaîtrait la sympa-thie comme crimeine unique de tous nos incethe comme principe unique de tous nos jugements moraux. Voici par quel artifice Smith essaye de se tirer de cette disticulté : « Nous cherchons, dit-il, à examiner notre conduite comme nous supposons que pourrait le faire un spectateur impartial et juste. Lorsqu'en nous mettant à sa place nous partageons tous les motifs qui nous ont fait agir, nous nous approuvons par sympathie pour l'approbation de co juge, que nous croyons équitable et desintéresse; dans le cas contraire, nous sympathisons avec la désapprobation du spectateur supposé. » Dans les Considérations sur l'origine et sur la formation des langues, Smith s'est atlaché à montrer comment les relations sociales des hommes entre eux ont donné successivement naissance aux différentes parties du discours. Il estime que le verbe a du nécessairement être

inventé à l'époque même de la formation des langues, attenda que sans lui on ne peut exprimer aucune affirmation. Il essaye d'établir que plus une langue est simple dans sa composition, plus elle doit être comple ve dans ses déclinaisons et dans sa conjugaison, tandis qu'au contraire plus elle est simple dans ses déclinaisons et dans sa conjugaison, plus elle doit être complexe dans

ra composition.

Le principal titre de gloire d'Adam Smith est son grand traite intitute An Inquiry on the nature and causes of the wealth of nations; Londres, 1776, 2 vol. in-4°; 2° édit , falimbourg, 1817, 4 vol. in-8°, avec des notes et un supplém. par David Buchanan; la meilleure des édit, postéricures est celle de Mac-Culloch, Londres, 1822, 4 vol. in-80; reitnprimée en 1855, gr. in-80 Cel unvrage a en plusieurs traducteurs allemands, et il a eté mis en français par Blavet (Yverdun, 1781, 6 vol. in-12; Paris, 1801, 4 vol. in-8°), par Roucher (Paris, 1790, 4 vol. in-8"; ibid., 1795, avec un 5º vol. de notes, par Condorcet), et par Germain Garnier (ibid., 1802, 5 vol. in-80), dont l'excellente version, réimprimée en 1822, a été adoptee pour la Collection des économistes (1842-43, 2 vol. gr. in-8°), avec desnotes de Blanqui, J.-B. Say, Sismondi, etc. Les Recherches se composent de cinq tivres, dont l'objet est ainsi defini par l'auteur lui-mème dans son Introduction : « Les causes qui perfectionnent les facultés productives du travail et l'ordre dans lequel son produit se distribue dans les différents états et conditions des hommes qui composent la société sont le sujet du les livre. - Le Ite livre truite de la nature des fonds, de la manière dont un peut les augmenter par degrés, et des différentes quantités de travail qu'on met en mouvement, suivant les diver- emplois qu'on peut faire de ces fonds. - La politique de quelques nations à donnéun encouragement extraor-dinaire à l'industrie de la campagne, et celle de quelques autres à l'industrie des villes. Les circonstances qui semblent avoir introduit et établi cette politique sont developpées dans le III" hvre. — J'ai tâché d'exposer aussi claire-ment que je l'ai pu, dans le IV livre, les diverses theories d'économie politique et leurs principaux effets en différents siècles et chez différentes nations. Le Ve et dernier livre traite du revenu du souverain et de la republique, » Les Recherches de Smith ne sont que les développements et les conséquences du principe générat qu'il a adopté. Ce principe, c'est le travail. « Le travail abouel d'une nation, dit Smith, est la source d'on elle tire tontes les choses nécessaires et commodes qu'elle consonne annuellement, et qui consistent tonjours on dans le produit immediat de ce travail, ou dans ce qu'elle achète des autres nations avec ce produit. « Maintenant, existe-t il un genre de travail qui représente spécialement, età l'exclusion de tout autre, l'industric et la production? Smith résout cette

question négativement, et blame les économistes qui out vanté outre mesure l'utilité de l'agriculfure ou du commerce en dépréciant les autres manifestations de l'activilé humaine. travail, dans toutes les directions qu'il peut recevoir, telle est, pour Smith, la source de la tichesse, et c'est en quoi son système differe de celui de Thomas Mun, qui avait fait consister la richesse dans le numéraire, et de celui de Quesnoy et des encyclopédistes, qui avait pris pour principe de la richesse l'agriculture. Un des caractères fondamentaux de la théorie économique de Smith, c'est d'interdire à l'État toute espèce de contrôle et de prohibition sur le commerce interieur ou exterieur. A nobstant ce qu'il y a d'exagére dans cette pretention d'une part et, d'autre part, ce qu'il y a de trop exclusif peut-être dans le principe du travail posé comme ontre unique de la richesse, il faut reconnaltre que l'ouvrage d'Adam Smith contient, sur l'économic politique, des vues aussi ingénieus-s que vraies. Un des plus remarquables chapitres de cet ouvrage est celui qui est relatif aux avantages qui résultent de la division du travail L'auteur a pris pour exemple la fabrication des épingles, et il à montre que si elle s'executait par là main d'ouvriers isolés, elle ne permettrait guère à l'un d'eux de faire plus de singt épingles par jour, tandis qu'en parlaceant jusqu'au dernier degré possible de la division tous les détails du travail, on agrice à obtenir de dix hommes réunis, au lieu de deux cents cpingles par jour, dus de quarante mille, c'est a-dire quatre mille huit cents par chaque ouvrier.

On a encore d'Adam Smith : Essays on philosophical subjects; Londres, 1793, in-4", pre cédés d'une Vie de l'auteur par D. Stewart; trad en français par Présost (Paris, 1797, 2 vol. in-s-Une édition des Œuvres complètes de Smith a éte publice en 1812; Édirabourg, 5 vol. in-8°, par Dugald Stewart. C. Maller. par Dugald Stewart.

Par I rugard Stewart.

Fennessan, Mannet de Chart, de la philosophie.

V. Cousin, Cours d'historie de la philosophie mercate
dix-builleme seelle, froie reossise. — Diet des reen
philosophiques. — Pie d'Adam Smith, par D. Steire.
— Sa Fie, pie Blanqui à la tête des Recherches, éd. 19

SMITH (Charlotte Teasen, dame), femme auteur anglaise, née a Londres, le 4 mai 1719, morte le 28 octobre 1806, à Telford, près Farnham (Sussex) Elle regut une éducation buillante, mais superficielle, composa des vers dés l'âge de dix ans, et brilla dans le monde de fort bonne heure Elle epousa en 1765 M. Stoith, fils d'un des directeurs de la Compagnie des Indes. L'union pe fut pas heureuse; le nouveau genre de vie qu'elle dut mener auprès d'une famille de negociants, dont les youts n'étaient rien moins que littéraires, déplot à la jeune femme, qui ne tarda pas à re-connaître combien elle était auperieure à son mari. Ce dernier s'occupait peu de ses affaires commerciales; ne sachant à quoi employer le temps, il se livrait à des captices dispendieux Après la mort de son père, il compromit sa fortune

receptors. Une commande de fournitures pour e sint retablir un moment ses affaires. La 1 de 1º82 ini Ota cette ressource; ses créanbe poursurvirent, et il subit un emprisonnese femme vonlut partager. La situation south, au milieu d'une vie agitée, était noldes. Jeune, belle, spirituelle, elle le trainde, dont elle avait ele l'ornement, res, où elle vivait en compagnie d'une ate qui l'avait elevee, et de ses sept qu'elle nourrit tous elle-même. Elle de la lecture et de la puésie son délasseon. En 1784, elle réunit ses vers dans intitule : Elegique sonnets and other Chichester, 1784, in-40). Dans l'aue 1783, elle avait suivison mari en France d con la muée à vivre dans un vieux château avait loue aux environs de Dieppe. par se distraire qu'elle traduisit Manon et. celle traduction, publice a son relour eterre, en 1785 (Chichester, 2 vol. 10-8°), 13 le regroche, peu mérite du reste, d'im-En 1788, après vingt-trois ans d'une qu'elle regardait comme un esclavage, ili se separa a l'amiable de son mari, elin avait donné douze enfants, et alla . A clater de cette séparation elle pourson existence et à celle de sa famille en ant des romans et d'autres ouvrages qui sent a la réputation qu'elle s'élait acquise prete. La réputation litteraire de Char-Smitte repose moins sur ses romans, dont ert ont été traduits en français et dont Scott a fait un grand éloge, que sur ses , deat once editions attestent la populaerilee. Ses romans sont : Emmeline (1748), nda (1769), Celestina (1791), Desmond the Old manor house (1793), que ott regarde comme son chef-d'œuvre; the derings of Warwick, et the Banishman . Montalbert (1795), Marchmont (1796), meng philosopher (1798), et the Solstary On a encore d'elle : The Emigrant, or. 1793, in-40; - Rural walks; 1795, w-12; - Natural History of birds; fres. 1887; — Beachy head, and other ws; toodres. 1807, in-8°. W. H.-s. isteraria, t. 1. - Public Characters, t. III. Manthis magazine, avril 1807.

STATE (Sir James-Edward), bolaniste anme, ne la 2 décembre 1759, à Norwich, où ilest et. le 17 mars 1828. La délicatesse de sa constité en le friedance le goût de sa mère pour les less . Lest très-marqué du reste chez les habimis de Norwich et qu'ils ont hérité, à ce qu'on premne, des refugies flamands qui leur demanternt aude an acizieme siècle. En 1781, il se

rendit à Édimbourg pour étudier la médecine fut reçu docteur a Leyde (1786), et s'établit à Londres dans le but d'y pratiquer son art; mais en realite il s'en occupa fort peu, et consacra tout son temps à l'objet favori de ses études. Ayant appris des son arrivee dans la capitale (1783, que les livres et les collections de Linné étaient à vendre pour mille guinees, il se hata de s'en rendre acquéreur, et obtint de son père, non sans peine, la somme nécessaire pour conclure le marché. Pen s'en fallut que les trésors scientifiques renfermés dans vingt-six grandes caisses n'atteignissent pas leur destination : le roi Gustave III, courroucé de les voir quitter la Suède, envoya un bătiment pont arrêter celui qui les portait; mais il était trop tard (1). Après avoir parcouru la Hollande, la France, l'Italie et la Suisse, il travailla, avec Banks, à la fondation de la Société linnéenne, dont il fut en 1788 le premier président. C'est là le principal titre de gloire de Smith, et les lettres de noblesse que le regent lui conféra en 1814 ne manquèrent pas d'en faire mention. En 1792 il fut choisi pour enseigner la botanique à la reine Charlotte et aux princesses de la famille royale. Depuis 1796, il résida dans sa ville natale, à l'exception de deux mois qu'il passait chaque année à Londres pour y faire un cours à l'Institution royale. Les efforts de ce lahorieux savant, son zèle infatigable pour la science, ses cerita, sa correspondance volumineuse ont beaucoup contribue aux progrès de la botanique dans son pays; il est à regretter que, dans son cultiousiasme pour Linne, it se soit eru obligé d'employer la methode artificielle plutôt que la methode naturelle, en faveur de luquelle Linné lui-même s'était prononce en termes si expressifs. Nous citerons de lui : Plantarum icones hactenus inedita; Londres, 1789-91, 3 part. in-fol.; - Icones picta plantarum rariorum, descriptionibus illustrate; ibid., 1740-93. 3 part. gr. in-ful.; - English butany; ibid., 1790 et suiv , 36 vol. in-8°, avec 2599 fig. col.; Spicilegium botanicum ; ibid., 1792, in-fol. An Essay on botany of New Holland; ibid., 1793, in-40, fig.; — A Sketch of a tour on the continent; ibid., 1793, 1807, 3 vol. in-8°; — Natural history of the lepidopterous insects of Georgia; ibid, 1797, 2 vol. in-fol., fig., en anglais et en français : ouvrage peu recherché, parce que les planches manquent de vérité; — Flora britannica; ibid., 1800-1801, 3 vol. in-80; la reimpression de Zurich, 1404, contient des notes de Romer; - Compendium flora britannica; ibid., 1800, in-80; - Exotic botany; ibid., 1804-00, 2 vol. gr. in-4°, lig.; - Introduction to botany, ibid., 1807, 1819, in-8°, fig. Smith a public comme editeur : Reliquix Rudbeckians, sive Camporum Elysiorum libri prime, quæ supersunt (Lond., 1789, in-fol., pl.), Flora lapponica

(8) A la mort de Smith ces collections out été acquises par la Société Monécone. (ibid., 1792, in-8°, fig.), et Lachesis lapponica (ibid., 1811, 2 vol. in-8°, fig.), ourrages manuscrits de Linné; Flora graca, de J. Sibthorp (ibid., 1808), qu'il tit preceler d'un Prodromus (in 8º), presque tout entier de sa main. Il a aussi inseré un grand nombre de memoires ou d'articles dans les recueils de la Societé royale et de la Société linnéenne, ainsi que dans la Cyclopædia de Rees.

Memoir of his life and corresp., publies par sa reuve. Landon, Magazine of natural history.

SMITH (Sir William-Sidney), célebre amiral anglais, ne a Londres, en 1764, mort a Paris , le 26 mai 1840. D'une famille originaire du comté de Witta, mais fixée dans le Kent au seizieme siecle, il était petit-fils d'un capitaine de vaisseau mort glorieusement a l'attaque de la Guira (Indes orientales», et fils d'un aide de camp de lord George Sackville, Il fit quelques etudes à Tunbridge, dans l'école dirigée par Vicesimus knos. Embarqué à douze ans, en qualite de midshipmun, il débuta sous les ordres de l'atniral Rodney. Durant la guerre d'Amerique, il prit une part brillante à plusieurs combats maritimes. A sence ans il devint lieutenant (1780), a dix-neuf capitaine de fregate (1783). Son pere, alors chevalier d'honneur de la reine Charlotte, elait très en faveur à la cour. La paix de Versailles rendit le jeune officier à sa famille; mais, impatient du repos, il alia, en 1788, prendre du service en Suede, où la guerre venait d'ecater contre la Russie, et ne le quitta qu'a la fin des hostilites (août 1790); la part qu'il prit à la destruction d'une flotte russe lui valut la grand'eroix de l'ordre de l'Epee. Son caractère aventureux le porta alors vers une suite de voyages qui, commences par une visite au collège inilitaire et à la celebre academie d'équitation de Caen, aboutirent, par les États de l'est de l'Europe et la mer Noire, à Constantinople (1792). Il servait comme volontaire dans la marine ottomane, lorsque la Convention de-clara la guerre à l'Angleterre (1er fev. 1793). Aussitöt il arma un petit navire, avec lequel il rejoignit l'escadre de lurd Hond, devenu, par la tratison, maître du port de Toulon. C'est la que la destinee le mit pour la première fois en presence de Bonaparte, alors presque inconnu. Toujours animé de la même ardeur aventureuse, il proposa a Hood d'incendier l'arsenal et de détruire tous les vaisseaux français restes dans la port; il se chargeait lui-même de l'execution. fut dans la nuit du 17 au 18 decembre 1793 qu'il accomplit cette œuvre de destruction. D'apres son rapport, dix vaisseaux de ligne, deux fregales chargees de poudre qui sauterent avec un fratas horrible, et le magasin general furent la proie des flammes (1). Charge de porter à

ets ceuts galentens dont les Anglais avaient rompulle fers, et qui n'userent de la fiberte que pour tacher d'ar-rêter l'incender, on fui oblige de braquer les causon contre eus. — Il viantall a confronter entre eus le rap

Londres la nouvelle de ce sinistre exploit, il rejoignit bientot l'escadre de la Manche. A bord du Diamond, de trenle-huit canons, il entreprit une croisière pleine de succès. Le 27 octobre 1794, il s'empara de la fregale la Révolutionnaire; le 2 janvier 1795, il pénétra, avec une audace inouie, dans le port de Brest pour s'assurer du départ de la flotte; enfin, il occupa les lles Saint-Marcouf. Sa témérité ordinaire le servit moins bien lorsque, le 17 mars 1796, il usa, passant devant le Havre, remonter la Seine, et y cuplurer un corsaire français; mais empêché, par un calme plat, de regaguer la mer, bientôt entouré par des canonnières et oblige de se rendre. Conduit d'abord à la prison de l'Abbaye, puis enfermé au Temple, toute proposition d'echange à son egard fot refusée par le Directoire, qui le soupçonnait de rapports et de complets avec les émigrés; il faut dire que Smith en effet était accompagné d'un gentithomme français, M. de Tromelin, qu'il ne parvint à sonstraire a une mort certaine qu'en le faisant passer pour son domestique. Garde plus rigourensement encore a la suite du 18 fructidor, ce ne fut que par l'audace et la ruse qu'il reconquet 🛰 liberte. L'histoire de son evasion est un des laits les plus étonnants et aussi des plus obscurs de cette époque. L'ingénieur Philippeaux, Charles Loiseau, plusieurs royalistes, un danseur de l'Opera, nomme Boisgirard, formèrent un véritable complot pour le delivrer.

Echappe de sa prison par miracle ou à pris d'argent (1), Smith gagna Rouen, le Havre, puis, par un petit bateau, le navire anglais l'Argo, qui le debarqua a Portsmouth (mai 1798). On le nomma à la fois commandant du Tigre, de 80, et, conjointement avec son frère Speucer, ministre plenipotentiaire près la Porte Ottomane (30 sept. 1798). Le 5 janvier 1799, il signait le traité d'alliance entre l'Angleterre et la Turque, et pendant son court sejour à Constantinople il s'employa généreusement a amener I cchange des marins français faits prisonniers à la bataille d'Aboukir Le 19 février, il met à la voile pour l'Egypte Prenant le commandement de l'estadre de Trowbridge, qu'il rabie, il se fait preceder, par son lieutenant Wright, dans Saint-Jean d'Acre assiegé, pendant que lui-même bombarde, mais vainement, les Français dans Alexandrie. Le 15 mars 1799, il moulla devant Saint-Jean-d'Acre. et prit avec son ami Philippeaux (voy. ce nomi la direction de toutes les operations du siege Dans la nuit du 21 au 22 mai, Bonaparte, n'ayant plus qu'une caronade de 32 et quatre pieces de 1? levait le siege, après avoir perdu quatre mille

par M. Thirrs) et celui des representants qui prireit passession du pert apres l'evacuation.

1. Trut foi e extraordinaire dans la renssite de cette chieppies que firenton, dans son Histoire de la marine, no pas crant d'alimme que 2,00 fir al Ca confe, vavent cie complees au inmusite des réallems extenueres must enent Bolazirard travetti en nobrest

bommes. Il suffit à l'honneur de Sidney Smith de rappeler que Napoléon a dit dans ses Mémorres : « Cet homme m'a fait manquer ma fore. . Il raconte encore qu'à la suite d'une prociamation où il avait parle un peu vivement du commodore, celui-ci lui avait proposé un duel, ni ne fut pas accepté. Cet échec du plus illustre qui ne ful pas accepte. Cet rener un production des généraux français fut accueilli avec enthouse en Augleierre ; le parlement vota des remerciements à S. Smith. Quant à lui, après avoir réparé sa flutte dans les eaux de l'Archipel et mé à Constantinople quelque temps à ses deroirs d'ambassadeur, il reparut bientôt sur les côtes d'Egypte, au moment même où se livrait la betaille d'Aboukir (25 juillet 1799); sa spération aux dispositions stratégiques de l'arnée turque paralt hors de doute. Profitant du étsir général qui se manifestait parmi les Français de reveir leur patrie, il entama et conduisit habitement une négociation avec le général Kicher, et après une correspondance très-active arec le grand vizir il conclut à El-Arisch, le 26 janvier 1800, un traité par lequel les Français s'engagement à évacuer l'Égypte sous trois mois et les Anglais à les transporter libres en France. Mais son gouvernement ayant refusé de reconnaître cette convention, il s'empressa de prévenir Kieber, et dégagea ainsi sa loyauté du manque de foi britannique auquel répondit la grande victoire d'Héliopolis. Ayant reçu des nouvelles instractions, il chercha, mais en vain, à reprendre les aégociations sur le pied du traité d'El-Arisch; ce me fut qu'après la prise d'Alexandrie, à laelle il coopéra énergiquement à la tête de ses soldats de marine, que le général Menou ac-céda à la convention du 24 janvier (30 août UNITY.

Sidney Smith relourna alors en Angleterre; lly reçut du peuple un accueil enthousiaste, et latélu par la ville de Rochester pour son reprédant (1802). A la reprise des hostilités contre la France, il reçut le commandement de l'escadre de la Manche (12 mars 1803), avec laquelle il attaqua vainement les flottilles françaises dans les ports d'Ostende et de Flessingue. Nommé el des soldats de marine (1804), puis contremiral (3 nov. 1805), il fut chargé, en 1806, de veiller, avec six vaisseaux de ligne, Naples et la Méditerranée. Le ravitaillement de Gaète (avril 1806), la station de la flotte anglaise dans la baie de Naples sous les yeux même de Joseph Bonaarte, l'occupation de l'île de Caprée, signalèrent cette croisière. En 1807, il rallia le vice-amiral Duckworth dans le Levant; ce fut sur son ordre e, le 19 février, il força le passage des Dardanciles, non sans essuyer, entre Sestos et Abys, le feu terrible des batteries élevées à la hâte par le général Sebastiani, et détruisit, dans la er de Marmara, une division turque de dix băsents de guerre. Au mois d'octobre, il reçut le ndement de la flotte destinée à protéger le Peringal contre l'invasion française, surveilla

l'embarquement de la famille de Bragance pour le Brésil, et ne cessa de bloquer Lisbonne que pour passer en 1808 à la station de Rio-Janeiro. Accueilli avec la plus grande distinction par le prince régent, il jouit d'abord auprès de lui de la plus grande faveur. L'expédition contre la Guyane française et l'occupation de cette colonie fut l'effet de ses conseils et de sa coopération. Toutefois, l'appui inconsidéré qu'il accorda au parti de la princesse de Bragance, dont le but était de placer celle-ci à la tête d'un gouvernement indépendant dans les provinces de la Plata, fit solliciter son rappel par le prince de Portugal lui-même (21 juin 1809). On l'éleva, le 31 juillet 1810, au rang de vice-amiral. Il ne reprit la mer qu'en 1812; mais il ne rencontra aucune nouvelle occasion de se signaler. Pourvu, en 1814, d'une pension de 1,000 liv. st. par an, créé, en 1815, commandant de l'ordre du Bain, amiral le 15 juillet 1821, et lientenant général de l'infanterie de marine en 1830, il consacra depuis la paix son existence à la fondation de la société philanthropique des Chevaliers libérateurs des esclaves blancs; cette société avait pour but de lutter contre la piraterie des États barbaresques, qui faisait encore au commencement du siècle tant d'esclaves parmi les peuples de l'Europe. Homme du monde, plein d'esprit et de charme, Sidney Smith s'était fait une reputation en ce genre; il mourut à Paris, où il s'était fixé avec sa famille. Aucun marin, Nelson excepté, ne fut plus que lui populaire en Angleterre, et chacun de ses retours dans sa patrie fut signalé par de véritables ovations nationales. La conduite chevaleresque qu'il avait tenue à l'égard de la princesse Caroline, auprès de laquelle ses attentions et ses égards avaient été incriminés en 1805, ne fut pas sans influence sur les sentiments que le peuple anglais ne cessa de lui témoigner. Eug. Asse.

Marryat, Memoirs of admiral sir S. Smith; Londrea, 1838, 2 vol. in-8". — J. Barrow, Life and correspondence of sir S. Smith; ibid., 1847, 2 vol. in-8". — English and ablography. — Dezos de la Roquette, Notice hist.; 1880.

SMITH (Sidney), publiciste et littérateur anglais, né en 1771, à Woodford (Essex), mort le 22 février 1845, à Londres. Il était un des trois fils (1) d'un Anglais de bonne famille, mais d'un caractère inquiet et original, et qui perdit dans des projets et des spéculations presque toute sa fortune. Sa mère (2) appartenait à une famille de protestants du Languedoc du nom d'Oilier, qui à la suite de la révocation de l'édit de Nantes avait cherché un asile en Angleterre. Il fit ses études à Winchester et Oxford avec le plus brillant succès. Son père ne lui ayant laissé que le choix entre le commerce et l'église, Sidney choisit

<sup>(</sup>i) L'ainé, Robert, fut avocat; le plus jenne, Courte-Ray, se rendit dans l'inde, où il acquit beaucoup de re-putsition comme juge. A sa mort (1839) as fortune, s'élevant à 100,000 liv. st., fut parlaggée entre ses frèce. (3) Cette dame était remarquable par son jugement, l'énergie de son caractère, et un grand fonds de vivacite, Ce fat a elle surtout que sidney dut jes éminentes qua-litée qui le distinguèrent.

Villiers en Normandie, pour s'y perfectionner dans la langue française, il obtint une cure dans le hameau de Netherhaven, près d'Amesbury (1796); c'était un désert à y périr d'ennui. Heureusement il plut au seigneur de la paroisse, un M. Reach, qui au bout de deux ans lui proposa le poste de précepteur de son fils. Il le conduisit à l'université d'Édunbourg (1798). Vers 1800, il épousa miss Pybus, sœur d'un des lords de l'amirauté; mais cette union, fort heureuse du reste, loin de lui apporter quelque avantage, ne fit que lui créer des embarras pécuniaires, dont il ne put sortir qu'en vendant un riche collier de sa femme et en se chargeant d'éducations particulières. Smith trouva aussi une autre ressource dans les travaux littéraires. « A cette époque, dit-il, les principes de la révolution française dominaient complétement à Édimbourg, et il n'est pas possible d'imaginer un état de société plus violent et plus agité. Parmi les personnes dont j'avais d'abord fait la connaissance étaient lord Jeffrey, lord Murray et lord Brougham, alors jeunes et sans titres, et très libéraux dans leurs principes. Un jour que nous étions chez Jessrey, je proposai d'établir une Revue. L'idée fut accueillie avec acclamations. On me nomma directeur, et le premier numéro parut quelques mois après (10 oct. 1802). » Telle fut l'origine de la célèbre Revue d'Édimbourg, qui en peu d'années s'eleva au plus haut degré de popularité. Ce fut là que Smith commença sa brillante carrière de réformes politiques et morales; il s'y montra constamment un publiciste indépendant, un défenseur aussi zélé que spirituel des idées libé-rales. En 1803, il vint s'établir à Londres. Ses commencements furent difficiles. Mal vu du gouvernement tory à cause de ses opinions, sans emploi fixe, il se vit souvent aux prises avec la gêne. Il donna à l'Institution royale une série de lectures sur la philosophie morale (1). Il fut appelé à prononcer dans diverses églises des sermons, qui accrurent sa réputation et ses ressources. Il continuait à fournir des articles remarquables à la Revue. Il put enfin prendre une maison modeste, et y réunir à souper, une fois par semaine, quelques amis choisis. Ces réunions devinrent célèbres par le charme et la vivacité de conversation, et Smith y apportait une verve et un entrain intarissables.

(1) Voici comment il en parle : « Je ne savais pas un (i) Voici comment il ch parie : « Je ne savais pas un mot de philosophie morale, mais en revanche je ne savais que trop, qu'il me faitait 5,000 francs pour meubler une maison. J'eus un succès prodigieux; la rue d'Albemarie était encombrée de voitures, et jamais, autant qu'il m'en souvient, supercherie littéraire n'excita un tel tapage. Chaque semaine j'avais sur la conception et la perception Chaque semaine j'avais sur la conception et la perception quelque théorie toute neuve, et je l'exposais le plus simplement du monde, à grand renfort de paroles, et avec un aplomb qui se conçoit à peine dans une époque si defiante. » Ce Cours de philosophie morale, il fut retrouvé après as mort et publié en 1850 (Londes, in-8°); s'il n'a point de valeur comme système, il offre un curieux mélange de brillants paradoxes, de fines plaisnatires de la carec et d'aprolé libèral. s'il n'a point de valeur comme system rieux mélange de brillants paradoxes teries, de bon sens et d'esprit libéral.

**SMITH** 76 nistère (1806-1807), Sidney Smith avait obtenu le bénéfice de Foston-le-Clay (Yorkshire); il dut se résigner à une résidence permanente, et alla s'y établir avec sa famille (1807). En 1808, il publia sous le nom de Plymley les Lettres au sujet des catholiques, à mon frère Abraham, où il faisait ressortir le danger du système d'intolérance suivi alors par l'Angleterre. Le succès en fut tel qu'on en vendit plus de vingt mille exemplaires. Le gouvernement, voyant l'esprit public très-agité, essaya en vain d'en découvrir l'auteur. Le secret fut bien gardé. Vers 1825, le duc de Devonshire lui accorda le bénéfice de Londesborough, qu'il cumula avec Foston, jusqu'à ce que le neveu du duc fut en âge d'en prendre possession. En 1826, il 6t un voyage à Paris. Il en a consigné les impressions dans des lettres à sa femme; et il y annonce en termes précis la chute des Bourbons. Peu après, lord Lyndburst, alors chancelier, dédaignant les considérations de parti, lui donna un canonicat à Bristol, sans qu'il l'est demandé (1826), et le mit à même d'échanger Foston pour Combe Florey, dans le Somerset, séjour plus agréable et plus avantageux (1829). L'arrivée des whigs au pouvoir fit obtenir à leur vaillant champion le titre de chanoine de Saint-Paul à Londres (1831). L'agitation que produisit le bill de réforme lui fournit l'occasion d'écrire une série de lettres, qu'il intitula : Lettres à Swing (1832). Un de ses derniers écrits, Petition and letters on american repudiation, ent pour objet de réclamer le payement des son considérables qu'il avait placées dans les action de l'État de Pennsylvanie. Il recneillit et publia ses articles de la Revue, à laquelle il avait cessé de collaborer depuis 1826, et y ajouta tout es qu'il avait sait paraître à part, comme Letters on the ecclesiastical commissions, Sermons and Speeches, On the ballot, Letters on railways, etc. (Londres, 1842, 5 vol. im-80). En 1855, sa fille lady Holland a publié une partie de sa correspondance (Londres, 2 vol. in-8°), précédée d'une notice biographique. M. Guizot a rendu hommage à la supériorité de son esprit comme à son caractère. « A l'âge de soixante-neul ans, dit-il, Sidney Smith conservait encore cette vive originalité d'imagination et d'esprit, cette verve inattendue et plaisante qui l'avait renda célèbre dans les salons. Peut-être sa gaieté inta rissable et parsois boufsonne n'était pas toujours en harmonie avec les sévères convenances

> de sa situation comme ecclésiastique; mais, quelque soin scrupuleux qu'il apportat à remplir tous les devoirs de son état, il n'avait pu changer sa nature. D'ailleurs, le meilleur des homm

> aussi doux que courageux, plein de charité chrétienne comme de sincérité libérale; prédicateur efficace dans sa chaire autant que critique éminent dans la Revue d'Édimbourg, et dont

> les sermons, recueillis après sa mort, valent bien ses articles, et couvrent amplement ce qu'il

powait y avoir d'excessif dans ses saillies de moquerie et de guinté, a

The chylish (yelopadia (blogs)). — Edinburgh Re-ik, thirt 1952. — London Quarterly Review, Juliet oct. 1955. — Gutzot, Hemosres, I, V. — Recue des ar mondes, 15 oct. 1866.

11 TH (Joseph), fondateur de la secte des Mormons, ne le 23 decembre 1805, à Sharon (Etat de Vermont), tue le 27 juin 1844, à Carthage. Sa mère était d'une pieté vive et naive; son re, ruiné de bonne heure dans une spéculation 's gengeng (sorte de thé cristallisé), soutenait emblement sa nombreuse famille des produits dun exploitation agricole. Ils étaient membres le l'alise presbytérienne. En 1820 il assista, rec ses parents, à Manchester (comté d'Ontario), à un reviral, sorte de conférence reli-cieuse on se réunissent les dissidents, et dont sa cane imagination (ut frappée, il avait afors unore ans, lisait assez couramment, écrivait na et savait à peu près les quatre règles. Au toles detaits religious du revival, Joseph se cut un instant porté vers les méthodisles; mais entiment qui finit par dominer en lui lut un incident exal pour toutes les sectes. Voici moe il a reconte lui-meme celle crise décide son existence : « Pendant que mon esput souffrait, je vins à lire un jour le verset du chapitre tes de l'Épltre de saint Jacques, lequel est ninsi conçu : « Si quelqu'un de vous auque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, çii a donne a tous libéralement..., et elle lui sera cor d'un homme avec plus de force que celui-ci n onen 11 me temus jusqu'au fond de l'arne.
Les vins à conclure que je devais rester dans
les carité et le chaos, ou faire ce que Jacques
cloune, demander à Dieu la sagesse (1) ». C'est le soite de cette lecture que, se retirant dans Lors voisin de Manchester pour s'adresser à n, il y ent sa première vision « Me voyant w, dit-il, je m'agenouillai et adressai à Dieu s desirs de mon cœur. A peine eus-je lait la, qu'un certain pouvoir s'empara de mon, et mon etre un effet si extraordinaire que langue en demeura paralysée. Dans ce momot de délresse suprême, je vis directement au dessus de ma tête une colonne de lumière, at l'eclat surpassait celui du soleit et qui desabt jusque sur moi, où elle s'arrêta. Tandis le la tomoère reposait sur moi, je vis deux sonnes dont la splendeur et la gloire étaient I saus de toute description; elles se tenaient dent en l'air au-des jus de moi. L'une d'elles me cats, no appelant par mon nom, et me dit, en montrant l'autre ; « C'est ici mon fils bien », éconte-le. « En même temps il recevait Den la promesse de l'entière possession de Evangile, avec l'ordre de ne se joindre à au-

one councer par J. Smith intendence of inscree dans of Autory of the religious denominations at 1 excitors in the United Males, de D. Rapp; rple, 1923 4 and

cune des églises existantes. Trois ans après, le 21 septembre 1823, Joseph avait une seconde, une troisième et une quatrième vision, dans les quelles « un ange » lui révélait une seconde venue du Messie, l'œuvre évangélique à laquelle Dieu l'appelait, et l'existence d'un livre écrit sur des lames d'or et contenant à la fois et l'histoire des auciens habitants de l'Amérique, descendants du peuple juif (voy. BRIGHAM), et l'Evangile éternel tel que Jésus le leur avait annoncé. Sur une éminence voisine de Manchester, Joseph, guidé par ses révélations, decouvrit, sous un rocher « un coffre formé de pierres reliées entre elles aux angles par du ciment ». Au fond se trouvaient les plaques d'or, ou nouveau livre, et l'Urim-Thummim, on perforal du grand-prêtre. Co ne fut que le 22 septembre 1827 obtiut de l'ange la permission d'en prendre possession pour en composer l'Évangile de la religion nouvelle; mais ils devaient ini être repris dès qu'ils auraient servi à accomplir l'œuvre dont il était chargé par Dieu; en mai 1828 il avait cesse de les possèder (t). Tel est le recit, en quelque sorte orthodoxe, de la naissance de la religion des Mormons. Il importait, pour deux raisons, de l'emprunter à leurs livres, la première parce que nulle part ailleurs on ne trouve la preuve de ces faits, la seconde parce qu'il n'est pas sans intérêt de tenir en quelque sorte dans sa main les origines historiques de cette religiou, née sous nos yeux, mais si en debors de nos habitudes de raison et d'examen.

A côté de la légende, plaçons l'histoire et la critique. Au lieu du jeune et pieux farmer-boy, les biographes représentent Joseph Smith plus occupé à vagabonder ou à spéculer sur la crédulité humaine qu'à prier et à remuer la terre. En octobre 1825, la pauvreté de sa famille le forçait à se mettre au service d'un propriétaire de mines d'argent en Pennsy vanie. Le 18 janvier 1827, il se maria (2). La possession des fameuses plaques, qu'il n'avait pas sans doute laisse ignole nouveau rôle que dés lors il essaya de prétendré, lui suscitèrent des dissicultés qu'indique suffisamment son départ subit pour le comté de Susquehanna (Pennsylvanio). Les membres de

(a) Comme on pent avoir nue légitime curiosité de connaître ces objets sacres, voiel ce qu'en dit la mère de Smith, qui les vit : « L'Uriu-Thummim consistait en deux diamants trangulaitres, enchâsses dans du verre et montes en argent, de lagon a reasemblee à d'unelennes hesteles. Les plaques à vitent l'appacence de l'or, d'une dimension de sept pouces de large sur huit de long, et d'une épaisseur un jeu moins forte que cette d'une leuitle de fer-blanc. Ins carvetères egaptiens etaient etait retrée en un velume comme les feut les d'un livre, avec trois annesux pour les fernes. Le volume avait s'al pouces d'épaisseur. Une partie des plaques etait scelles ..., Les caractères des plaques qui n'eta ent pas accilées cialent jettis et animablement gravés »

(3) Sa femme, Emma Hale, était intelligente ; elle accouta Juseph devenu prophète, mais jusqu'a la poligame exclusivement ; en en précent qu'elle se separa de lui lorsqu'il eut inaugure la doctaine de la femme spariatuelle.

sa famille et un fermier, nomme Harris, fusent ses premiers adeptes. Ce fit dans sa nouvelle résulence que, il après son propre récit, il copia et traduisit, avec l'aide divin de l'Urim-Thumnum, les earactères des plaques. Harris, qui avait vendo sa ferme pour subsenir aux besidos de la foi nouvelle, montra, autant par debance que par rele religieux, cette copie et cette traduction an professeur Anthon, de New-York, lequel his donna un certificat en bonne forme constatant « que ces caractères étaient veritables, et que ceux qui avaient éte traduits l'avaient été fidelement (1). « Au mois d'avril 1829, un certain Olivier Cowdery, maître d'é-cole . s'adjoignit à Joseph , et un servit de secrétaire pour la traduction du Liere de Mormin. Dans une première vision commune, ils avaient reçu le baptême et la prêtrise; quand la traduction fut achievee, une seconde visiou vint fort à propos pour consacrer leur œuvre. Dans cette dernière, Cowdery, Whitmer et Harris furent désignes à Smith pour être les témoins de l'authenticaté divine de ce livre; ils se rend rent tous quatre dans un bois voisin, et il fut dressé proces-verbal « qu'un ange de Dieu élait venu du ciel et qu'il avait apporté et placé les plaques devant leurs yeur, de sorte qu'ils les avanent pu distinctement voir, ainsi que les caencheres qui y étaient gravés ». Alors parut, au printempade 1430, le Livre de Mormon Book of Mormon), imprime à Palmyra (New-York) et lire à 5,000 exemplaires in . Ce livre, tout bizarre qu'il était, et quoique revendiqué, des son apparition, comme l'reuvre du ministre presbytemen Salumon Spalding (roy. Buignan), fit rapidement son chamin.

Ce fut le 6 avril 1830, dans une maisonnette de Manchester, que la nouvelle église reçut sa première organisation. Elle se composait de six membres; mais des le mois d'août le ministre Parley Pratt, homme eloquent, el son frere, Orcon Pratt, embrassaient la doctrine de Smith et claient imites par le ministre campbellite de Kirtland (Ohio), Sidney Ruglon. Un premier

ti) Il fant avouer que rette pleze servit d'une certaine valeur historique et elle était represente; man graineur-cusement M. Anthon, plus sceptique encore que susant, l'aurant, à ce que d'estare. Barran dechirer en apprenant l'origine aurantierelle des objets sonime à son appreciation. Voies du reste la description les seule qui existe que donne M. Anthon du monacert qui lui fut presente, « Cétait en verite un s'aguiter griffeneage que ce papier. Il contenat matra encire de caracteres intérutierement tracés, disposés en colonnes et rendemment écrits par quelqu'en qui avant en semiliamement ous les yeun déferents aighabeta. Cétait des lettres grecques et hébiliques, des croits et des arabesques, des lettres monations envirences de consciences, disposés en rangées perpendicutaires : le tout termine par un cercie grossivement formé et enjoirée de signes unguture et certainement copies our le calenquer deconvert par limpositie, mais de telle façon cependant qu'on pouvit diffettementen découvrir l'origine. « Lettre à M. Hoice, « l'écure à M. Hoice, » l'écure i s'At-

15. Il à ele traduit en français, Paris, 1822, in-de fin tenure anni des resolutions de Smith Asra le Book of 40-tenne and communt; Liverpol

temple ful alors bitti sur les bonts du lac Erie, et le 2 août 1801, à quelques milles d'Independence, dans ! Etat de Missouri, Smith jeta les fondements de la cité de Sion et do grand temple. De 1831 à 1833 le nombre des Mormons s'accent rapidement; mais bientôt la lutte s'engages entre les habitants du pays et les nouveaux venus. Désarroes, sur l'ordre du gouverneur Roges, à la parole duquel ils s'etaient fies, les Mormons furent, dans les journees des 5 et 6 novembre 183 , assaillis, dépouillés et enfin chasses du comfé de Jackson. Ils se réfugierent alors dans les comtés de Clay, de Caldwell, puis a Far-West. C'est dans cette dernière ville que Smith Inimême vint s'etablir, en janvier 1838, apres avoir fui de l'Ohio, devant la revolte et l'apo-la-ie de trente de ses adoptes. De plus ruites epreuves l'attendarent encore dans cette partie du Missouri. Les opinions politiques en furent l'origine : menaces dans leur supremalie par les nouveaux venus et leur union inchranialile devant le serutin, les anciens habitants prirent les armes contre Mormons, Le 31 octobre 1838, Smith était arrêlé avec six des siens et con famné a mort par une cour martiale, dont la sentence insque ne fut pas exécutee; mais on sacragea la ville de Far-West; on the on Fon chasse les Mormons; quant a Smith, parvenu a s'éclupper apres six mois de captivité, il passa avec les siens dans l'Illinois (avril 1839). C'est la, par suite de cette énergie si remarquable chez les Mormons, que s'eleva bientit la nouvelle cité de Nauvon, ou la Relle, cotoine ils l'appelerent avec amour. Cependant Smith etait alle a Washington de mander justice au president van Buren, et réclamer une indemnité de 1 381,014 dollars. Il en reçut cette réponse, pleine de philosophie pratique: "Monsieur, votre cause est joste, mais je ne puis tien faire pour vous; si je prenau votre parti, je pentrais la voix du Misseuri. • Plus heureux à son retour dans l'Illinois, il obtint des legislateurs de Springfield une espece de charte qui faisait de Nauvoo un veritable Etat independant et lui accordait une miliee particulière (décembre 1810). Le 6 avril 1841, cette force armée s'elevait à 1,400 hommes; un pouveau temple, qui devait depasser en statenteur tous les édifices religieux connus, s'elevait rapidement : la ville comptait deux mille macross et pres de seize mille habitants, Plus de trepte mille Mormons habitaient le seul com'é de Rancock, et Smith évaluait alors à cent ciuquante mille le nombre de ses adoptes. Mais, au milion même de ses succès, il avait lonjours à lutter soit contre les populations hostiles au milieu desquelles il développait ses ductrines, sociales autant que religieuses, soit contre les rivalites intestines qui travaillaient deja son del se naissante. C'est ainsi que le 3 juin 1811 il etait arrête par ordre du gouverneur, pour répondre a l'accusation « de meurtre, de trabi un, de pillage, et d'incendiarisme » (inq jones après il était

SMITH - SMOLLETT relaché. Des apostats, ses anciens adeptes, alrecueil a éte publié après la mort de Smits par laient faire naître les attaques où il devait périr. Abraham Versteeg, qui l'a fait précéder d'une Le 10 juin paraissait à Nauvoole 1er no de l'Exponotice; Rotterdam, 1758-1764, 3 vol. in-4°. Kampen, Histoire de la littéralure. — De Vries, Hist. de la poésie hollandaise, t. 11, p. 133-148. — Chal-mot, Biogr. IVoordenboek. sitor; il contenait la déposition de seize fernmes, accusant d'immoralité le prophète et ses principanx dignitaires. Smith répondit à cette attaque en convoquant le conseil municipal, qui déclara BMOLLETT (Tobias-George), littérateur anle nouveau journal un Réau public, et le supglais, né en 1721, à Dalquhurn (Écosse), mort prima par arrêt. Le même jour l'imprimerie du près de Livourne, le 21 octobre 1771. Après avoir fait de bonnes études classiques au collége de journal était détruite par ordre. Les adversaires Dumbarton, il apprit la médecine à Glasgow, sous de Smith se retirèrent en armes à Carthage, et ferent soutenus par le gouverneur, Thomas Ford, le praticien Gordon; mais la littérature avait pour lui des charmes plus puissants, et il cherchait sa qui déclara que le conseil de Nauvoo avait excédé voie par différents essais sans but déterminé, quoises pouvoirs, et ordonna à Smith de se remettre aux mains de la justice. Mais si Joseph avait que avec une certaine tendance vers la peinture d'abord agi trop en mattre absolu, il montra alors satirique des mœurs et des caractères. En 1741, une espèce de grandeur et d'abnégation qu'il faut il s'embarqua comme chirurgien pour l'expédi-

reconnaître. Il ordonna à la milice de déposer tion de Carthagène; mais il quitta bientot le serles armes, et, confiant dans le serment du gouvice, et continua de voyager en Amérique, et noerneur, il se rendit lui-même à la prison de Cartamment à la Jamaïque, où il connut Anne Lasthage, accompagné de son frère Hiram, de John celles, qu'il épousa plus tard. A son retour en Angleterre ( 1746), il trouva le pays tout palpitant Taylor et de Richards (24 juin). Il disait aux siens: « Je m'en vais comme un agneau à la encore de la grande tentative jacobite et de la boucherie; mais je suis calme comme un beau réaction violente qui l'avait suivie. Son âme écossoir d'été. Ma conscience ne me reproche rien. » saise s'émut, et dans l'ode des Tears of Scot-Le 27, huit hommes seulement gardaient la priland il rencontra l'inspiration poétique, mieux son; à cinq heures du soir, les ennemis de Smith, que dans les satires et essais dramatiques qui suiau nombre de deux cents, y pénétrèrent en armes. Frappé le premier à la tête, Hiram virent (Reproof, Advice, Alceste, etc.). En 1748 parut Roderick Random (2 vol. in-12), le pretombe mort; John Taylor recoit cinq blessures, mier et le meilleur des romans de Smollett. On v d Smith, après avoir blessé un des assaillants, trouve cette humour franche mais un peu triviale, est atteint de deux bailes au moment où il s'éces peintures de mœurs populaires qui rappellent souvent Pigault-Lebrun. « L'auteur, dit un cri-tique anglais, connaît les singularités des caraclançait par la fenêtre. « Seigneur, mon Dieu! » s'ecria-t-il en tombant. Son corps n'était déjà

tères plutôt que les vrais mobiles des actions plus qu'un cadavre lorsqu'on l'adossa contre la margeile d'un puits pour le faire fusiller par humaines. Il a le coup d'œil qui saisit avec saquatre hommes. Les adeptes de Smith ra-content qu'un de ses assassins, s'approchant gacité les différences superficielles des manières ct des physionomies, mais non le regard qui péer trancher la tête au cadavre, recula frappé nètre dans les mœurs. » Smollett fit un court séuplein visage par un éclair. E. A. jour à Paris en 1750; mais ses préjugés contre Ouvrages cités à l'art. BRIGHAM. les Français et sa connaissance imparfaite de

SMITS (Dirk), poëte hollandais, né en 1702, i Rotterdam, où il est mort, en 1752. Après leur langue l'empêchèrent d'appliquer à l'étude de nos mœurs ses qualités d'observation ordinaires. En 1751, il publia Peregrine Pickle, roman qui n'eut pas moins de succès que Ro-derick Random. Néanmoins il crut devoir res'être livré à de sérieuses études sur sa langue naternelle, il se sit connaitre par quelques poésies légères, où brillait autant de naturel que d'imagination. A la fois musicien et poëte, il sut prendre l'exercice de la profession médicale, et dès le mois de juin 1750 il s'était fait recevoir docteur au collége Maréchal à Aberdeen; mais donner à ses vers une douceur, une harmonie que l'on aimerait à trouver plus souvent chez il revint bieutôt à la littérature, en donnant sucles écrivains de l'Europe septentrionale. Son mys natal lui fournit le sujet de diverses comcessivement au public les Adventures of Ferdisitions, et Smits devint le chef de l'école des nand count Fathom (1754, 2 vol.), une traduction de Don Quichotte (1755), et une pâle îmitarivières de la Hollande, comme Wordsworth le tion de ce roman, Sir Lancelot Greaves (1762, At de l'école des lacs. La paix d'Aix-la-Chapelle laussi inspiré sa muse, et le poëme qu'il com-posa se trouve dans le t. ler du recueil de ses 2 vol., ouvrages qui n'eurent qu'un succès contesté. Il essaya aussi de la direction d'une Poésies, où l'on remarque également quelques traductions du grec, de l'anglais et du latin : Israels

revue, the Critical Review; mais, jaloux, irritable et vain, il n'avait aucune des qualités qui Baelfegor (Le Culte de Belphégorchez le peuple peuvent saire reussir une entreprise de ce genre, d'Israel, ou la Volupté punie); Rotterdam, 1737, in-4°, puème héroique; De Rotte Stroom (la Rotte); Rotterdam, 1750, in-4°, etc. Ce et s'attira une condamnation qui l'en cut bientôt dégoûté. La comédie des Reprisal, or the Tars of old England, destinée à seconder se mouvement de l'opinion publique au moment d'une guerre contre la France (1757), atteignit ce but, grâce aux types de marin, dans lesquels l'auteur excellait, mais aussi, il faut le dire, par l'appel aux passions les plus grossières qui aient jamais divisé les deux peuples. Smollett obtint un succession de l'opinion publique au moment d'une guerre en 1784, par T. Evans. — R. Andersop, Life of T. Saudent; Edimbourg, 1808, in-8°. — W. Scott, Biogr. memors of eminent nocellaits.

SANYERS (Pierre), peintre flamand, né à Anvers, en 1593, mort à Bruxelles, en 1670. Il paraît avoir appris chez van Balen les élé-

aux passions les plus grossières qui aient jamais divisé les deux peuples. Smollett obtint un succès de meilleur aloi en publiant deux grands ouvrages historiques: Complete History of England from the earliest times to the treaty of Akx-la-Chapelle; Londres, 1757, 6 vol. in-4°; et la Continuation de cette histoire de 1748 à 1764; ibid., 1758-1765, 16 vol. in-8°. Cette dernière a été souvent réinprinnée et traduite à la suite de l'uiscuire de Hume, dont elle

duite à la suite de l'Histoire de Hume, dont elle a partagé le succès et la popularité. Smollett n'avait cependant des qualités de l'historien ni la profondeur ni l'impartialité, mais un style clair et facile, qui lui permettait de vulgariser avec succès les pensées d'autruí. La tournure de son

esprit le rendait plus propre à la profession de publiciste, ou, si l'on veut, de pamphlétaire. L'administration impopulaire de lord Bute (1762) acquit en lui un avocat officieux; mais le Briton (tel était le nom du recueil dirigé par Smollett) trouva bientôt dans le North Briton de Wilkes un adversaire redoutable, qui le ré-

duisit au silence. Du reste, le ministre agit si peu

pour son défenseur que celui-ci le fit figurer, avec plusieurs hommes politiques du temps, dans sa vigoureuse satire: the Adventures of an alom (1769). Vers cette époque Smollett prêta sa plume ou son nom à plusieurs entreprises de librairie plutôt que de littérature, parmi lesquelles nous remarquons une traduction des

Œuvres de Voltoire. Déjà, en juin 1763, Smollett avait fait sur le continent un voyage dont il avait publié la relation à son retour (Travels through France and Italy; 1766, 2 vol. in-8°). Le ton de cet ouvrage ne justifie que trop le portrait piquant que Sterne, dans son Voyage sentimental, a tracé de l'auteur, sous le nom du docteur Smelfungus « qui de

Boulogne à Paris et de Paris à Rome a tout vu à travers le spleen et la jaunisse ». L'état de sa santé le força de nouveau, en 1770, à chercher en Italie un plus doux climat, et ce fut pendant le trajet qu'il écrivit son Expedition of Humphrey Clinker (1771, 3 vol. in-12), le dernier de

ses ouvrages, et qui n'est pas l'un des moins piquants. L'auteur languit pendant tout l'été de 1771,

dans une campagne auprès de Livourne, et y mourut, à l'âge de cinquante et un ans.
Les cinq romans de Smollett ont été traduits en français; son Histoire d'Angleterre a donné lleu à deux versions, l'une par Targe (Paris, 1750-1768, 24 vol. in-12). Pantre par divers et

lieu à deux versions, l'une par Targe (Paris, 1759-1768, 24 vol. in-12), l'autre par divers et revue par Campenon (ibid., 1819-1822, 11 vol. in-8°). On a publié un choix des œuvres littéraires de cet écrivain (Works; Londres, 1797, 8 vol. gr. in-8°; 6° édit. Édimbourg, 1820), avec une notice de J. Moore. К.-Ј.-В. В. Катпелу.

Memoirs of the life and writings of Dr Smollett, h

mort, il resta attaché à la maison du cardinal infant. Les principaux tableaux de Snayers sont aujourd'hui en Allemagne et au musée de Madrid. Excellent praticien, il fut le maltre de van der Meulen.

Cornelle de Bie, Guiden Cabinet. — Baldinucel, Notials de professort del disegno, t. XII.

ments de son art. Son pinceau spirituel et facile

s'est exercé avec succès dans divers genres :

il a fait un assez grand nombre de paysages,

mais il est avant tout peintre de batailles. Après

avoir voyagé dans sa jeunesse, il devint peintre de l'archiduc Albert, gouverneur des Pays-Bas, et il alla demeurer à Bruxelles. Ce prince étant

Corneille de Bie, Gulden Cabinet. — Baldinucci, Notiate de professori del disegno, t. XII. SNELL DE ROIEN (Rodolphe), mathématicien hollandais, né en 1547, à Oudewarden, mort en 1613, à Leyde. Il fréquenta les écoles d'Allemagne et d'Italie, faisant de la médecine

ticien hollandais, né en 1547, à Oudewarden, mort en 1613, à Leyde. Il fréquenta les écoles d'Allemagne et d'Italie, faisant de la médecine sa principale étude. Vers 1579 il se mit à enseigner les mathématiques, et fut appelé à Leyde, où la dernière année de sa vie il fit un cours

où la dernière année de sa vie il fit un cours d'hébreu. Disciple de Ramus, il avait adopté et commenté ses méthodes d'enseignement; en outre il a laissé: Annotationes in ethicam, physicam, sphæram Corn. Valerii; Francfort, 1596, in-8°; — Apollonius batavus, seu resuscitata Apollonii geometria; Leyde,

resuscitata Apottonii geometria; Leyae, 1597, in-8°; — Commentarius in rhetoricam Thalæi; ibid., 1617, in-8°.

SNELL DE ROVEN (Willebrod), géomètre, fils du précédent, né en 1591, à Leyde, où lest mort, le 31 octobre 1626. L'étude des mathématiques remplit sa courte existence. En-

est mort, le 31 octobre 1626. L'étude des mathématiques remplit sa courte existence. Entrainé par une sorte de passion, il s'y livra avec tant d'ardeur qu'à dix-sept ans il essaya de restituer le traité perdu d'Apollonius De sectione determinata (1608, in-4°), et qu'à dix-neuf ans il fut en état d'expliquer les premiers livres de l'Almageste de Ptolémée. Puis il parcourut la France et l'Allemagne, et recueillit les leçons de Kepler et de Tycho Brahe, avec lesquels il de-

meura en commerce de lettres. En 1613 il succéda à son pere dans la chaire de mathématiques. Des infirmités précoces le conduisirent

an tombeau, à trente cinq ans. Deux découvertes ont placé Snellius au premier rang des géomètres : il trouva la vraie loi de la réfraction, ainsi que Vossius et Huyghens s'en portent garants; et il détermina le premier la grandeut de la terre par la mesure géométrique et astronomique d'un arc du méridien. L'opération qu'il entreprit entre les villes d'Alkmaèr et de Berg-op-Zoom a manqué d'exactitude, mais ce fut, comme l'a démontré Musschen-

broek, à cause de l'imperfection des instruments dont on se servait alors. On a de Soellus: De re numaria; Anvers, 1613, in-8°; raposé des monnaies anciennes; — Eratosthenes butavus, sive de terræ ambitus vera quantitate; Leyde, 1617, in-4°; il y leatte de a vene methode a employer pour mesurer un an du méridien, méthode qui a servi depuis à tous les savants qui se sont occupés de la figure de la terre; — Descriptio comelæ novembris 1618; Leyde, 1619, in-4°; — Cyclometricus, seu De circuli dimensione; ibid., 1621, in-4°; ees recherches sur la mesure approchée du cercle contiennent, selon Montucla, bin des choses remarquables; — De cursu notam et re navati; ibid., 1624, in-8°; — Decursu triangulorum canonicæ lib. It'; ibid., 1627, in-8°. Ce avant a publié les Obstructures Massiacæ (Leyde, 1618, in-4°), contacture les observations du landgrave de librac, de Regiomontanus et de Walter; et il a urount en latin des ouvrages flamands de Stevin de de van Keulen.

From a. Abbl. belgica. — Sylloge epistolarum virotum carresmo; Leyde, 1708, In-85, p. 115 et suiv. — Seebee, Theatrum.— Montucta, Hist. des. mathem., t. II. — Is las bee, Hist. de C. Astronomic mod., t. II, p. 02-115.

SARRIE STALLESON, historien et poète is-andon, nè en 1178, dans le Dala-Syssil, district corlental de l'Islande, assassiné le 22 sep-mbre 1241. Il était d'une ancienne et illustre mille; il comptait partai ses ancêtres des rois e Suède et de Norvège. Dès l'âge de trois ans fut confié aux soms de Jon Loptson, l'homme e plus instruit de l'Islande, pelit-fils de Sœmund, autour de l'ancienne Edda. Resté sans fortune a la mort de son père, il épousa, en 1198, une seure fitte très-riche, dont il fit fructifier la dot ore une habileté souvent trop exempte de seru-1-a. En 1209, il acquit le domaine de Reykiaolt, dans la partie méridionale de l'île; il l'ende fortifications, et y fit élever d'après ses cans de très-belles constructions, entre autres alle de bain qui existe encore aujourd'hui. Il fut méle à une quantité de ces sanglantes queparticulières, que les assemblées du peuple, thing, no pouvaient pas toujours terminer. It 1913, il composa sa première pièce de vers, poi ent du retentissement, un panégarique du mo de Norvége Haquin IV. En 1218, il se rendit marvege; fort bien accumili par le jarl Skuh, il le decida à ne pas donner solte à ses projets de guerre coutre l'Islande, qu'il promit de soudre l'accumilité, avec de la contre l'Islande, qu'il promit de soudre l'accumilité par le partie coutre l'Islande, qu'il promit de soudre l'accumilité par le contre l'accumilité par le partie de l'accumine de la contre la contre l'accumine de la contre la contre l'accumine de la contre elice a son autorité par des voies détournées. pros avoir reçu du jart de riches présents et le bantes dignités, il revint en 1220 dans son les autres dignités, il revint en 1220 dans son les autres dignités, il revint en 1220 dans son les autres dignités, il se frouilla avec son frère, agwai, et Slorla, le fils de celui-ci; cette querelle, u trembla presque tout le pays et qui amena lerminee qu'en 1730 (1). A cette époque com-

mença son démèlé avec son gendre Kolbein; ils dévastèrent mutuellement leurs domaines, et se livrèrent même des batuilles rangées. Urækia, fils de Snorri, ayant pillé les possessions de sion oncle Sigwat et de son cousin Sturia, il s'en suivit une guerre civile, on Snorri fut entraîné et qui se termine, en 1237, par la victoire de ses adver-saires ; il se rendit alors en Norvege, auprès de Skuli, qui, devenu due, était en mésintentigence avec le roi Haquin V. Snorri composa plusieurs pièces de vers contre le roi, qui lui fit defendre de retourner en Islande; mais il ne tint aucun comple de cet ordre, et revint en 1238 dans son pays, des qu'il ent appris que la puissance de ses ennemis était abattue. Le rol, pour se venger, chargea Gissur et Kolbein, gendres de Snorti, qui convoltaient ses immenses richesses, de s'emparer de lui mort ou vif; ils profitèrent de la querelle qui s'éleva en 1241 entre Snorri et ses beaux-lils, enfants desa seconde femme, Hallweig, pour le surprendre à Reykiaholt sans défense, et ils le firent massacrer. Il avait exercé quatre fois les fonctions de *læysægumadur*, ou su-prème juge; les princes de Norvége l'avaient créé baron et ensuite *jarl*. Ses fils et filles moururent sans posterité, sanf Thordis, une de ses filles, qu'il avait eue d'une de ses nombreuses concubines, et qui laissa un fils, Einar, dont descendent plusieurs des premières familles islandaises de nos jours.

Snorri connaissait à fond les traditions historiques et religienses de l'Islanda et de la Norvege; et il était passé maître dans l'art des scaldes, consistant a aligner les périphrases les plus énigmatiques selon des mesures de vers compliquées à l'excès. On a de lui : Edda, appeloc la seconde ou Snorra Edda, par capport à l'aucienne Edda de Somund; cet exposé méthodique et en prose de la mythologie scandinave Resenius, avec trad. latine; thid., 1746, in-4°, par Gæransson, avec trad. latine; thid., 1746, in-4°, par Gæransson, avec trad. latine, et par Ræsk. Stockholm, 1818. A ce livre, qui a été traduit en dancis (Copenhague, 1808), en allemand (Berlin, 1812), et en français (Genève, 1787), se trouve annexee la Skattda, on Art poétique, dont nne partie, celle qui concerne les periphrases, est de Snorri; le reste est de son cousin Olaf Thordarson, qui a intercalé dans son travail des vers de Snorri. (Voy. sur l'Edda P.-Er. Muller, Ther die Echtheit der Asalehre und den Werth der Snorrischen Edda; Copenhague, 1811, in-80, et le commentaire de M. Bergmann sor la Fascination de Gulfi, partie de l'Edda qu'il a fraduite; Strasbourg, 1862, in-8°;; -Heimskringla (Le Globe du monde); Stockholm, 1697, 2 vol. in-fol., avec trad. latine et suédoise; Copenhague, 1777-1826, 6 vol. in-fol., avec trad. latine et danoise : excellente édition, due à Schening et aux deux Thorlacius, L'Heimskrin

as A fun des thing on l'on sessys de concilier le diffe-

rend, Sporri parul avec hult cent cinquante partiana tout armés,

gla, qui a été traduite en danois (Copenhague, 1633, 1751, in-40; Christiania, 1838-40, 5 gr in-4°), en allemand, la première moitié seulement, par Wachter (Leipzig, 1835, 2 vol. in-8"), en entier et par Moknike (Stratsund, 1837), en anglais (Londres, 1844, 3 vol in-80), est ainsi nommee parce que le premier chapitre commence par le mot de Heimskringla. C'est une chronique étendue des rois véritables et fabuleux de la Norvêge; en tête se trouve la saga des Ynglinges, ou premiers rois de Suède, ancêtres de Harald, premier roi de Norvége. Ce livre, qui est la base de l'histoire de la Scandinavie septentrionale, est écrit d'un style aussi énergique qu'attachant et plein d'étévation. Snorri, qui avait à sa disposition les travaux historiques d'Ariet de Sumund et les chants des scaldes, dont il a intercale de nombreux fragments dans son récit, avec un sens critique si care alors, a extrait de ces sources et des traditions orales qu'il avait recueillies, un hvre, qui seul parmi les productions de ce genre an moyen age peut être comparé aux histones de Tite Live et d'Hérodote. (Voy. P.-Er. Muller, De Snorronis fontibus, Copenhague, 1820, in-4'; et Cronbolm, De Snorrones histo-

1820, 10-4 ; et Cromonn, De Shorrouts Inste-ria, Lund, 1831, in-8°) E. G. surfunça sana; copenhague, 1822, in 4°; histoire complète de la familie des stardanges, cestie par Starla, consin de Shorri, ce qui en concerne ce dernier a été raduit en alicenand par Wachter en lête de sa version de l'Hemskringia. — Finaz Joasson, Jula Americania, dans l'Hadaria celesianica litandare et dans le 1. 1 de la grande settima de la Hadaria celesianica. ls grande citton de l'Heinskrivala — Ampère, Lute-rature et Loyanes — Finn Magnassen, Fie de 35 arri dans le 1. XIX des Meinoires de la Societé de litterature

acandinave, Copenhague, 1821

SNOUCKAEUT (Guillaume), en latin Zenocurus, historien belge, né en 1510, à Bruges, mort vers 1560, a La Haye. Il etail chevalier, et fils d'un secretaire de Charles-Quint, Ayant terminé ses études, il suivit en France l'ambassadeur Cornelle van Schepper, et y prit ses degres en droit. Charles-Quint le choisit pour bibliothecaire ( place honorinque ) et lui donna un siege dans le conseil de Hollande. Il est autenr d'une vie ou platôt d'un eloge de ce prince (De vila Caroli V imp.; Gand, 1559, m fol.; Anvers, 1596, in fol.), ouvrage mal cent, plein de digressions et de fables, mais recherché pour sa tatele.

Son fiere, Martin, né en 1514, à Gand, passa au service des États de Zelande comme avoral, etablità Gand, en 1545, un vaste ate-ter d'imprimerie, devint pensionnaire de Bruges,

et alla linir ses jours en Angleterre.

Sanuers, De Bruxensibus claris. — Paquot, Mémeires, l. M.1 — Vanderhaegen, Bibliogr. gantoise,
t. 125, p. 88.

en 1477, à Gouda, où il est mort, le 1ºº août 1537. Son intelligence fut lente à se développer; mais des qu'il eut pris gont a l'étude, il fit des progres rapides, completa son instruction en ltabe et y fut reçu docteur en medecine. S'etant concilié les bonnes graces d'Adolphe de

Bourgogne, gouverneur de Veere, il eut de lui des presents considérables, et fut introduit par son intermédiaire auprès de Charles Quint, qui le chargea de differentes missions auprès de Christian II, roi de Danemark, et de Jacques IV, roi d'Écosse. Après avoir pratiqué son art pendant plusieurs aunées en Angleterre, il revint dans sa patrie, et consacra sa vicillesse à apprendre la théologie. Erasme l'appelant ulterum literarum hollandicarum decus. Oa a de Snoy : Psatterium Davidicum paraphrasibus brevibus illustratum; Cologne, 1536, in-12; la meilfeure édition est celle de Louvain, 1704, in-12 : ce livre, réimprimé plus de vingt fois et traduit en plusieurs langues, est dépourvn de critique et d'érudition sacrée; - De rehus batavicis lib. XIII, dans les Aunates de Sweert (Francfort, 1620, in-fol.): c'est un récit assez aride des événements militaires jusqu'en 1519. Ce savant a encore laissé en mamuscrit une vingtaine d'ouvrages de medecine, d'histoire, de philosophie, de theologie, de poésie, etc.

J. Brassico, Fila R. Snol, dans De rebus batar. - Pa-quot, Memoires, t. XI.

SNYDERS (François), peintre flamand, né à Anvers, en 1579, mort en 1657. Il fut clève de Pierre Breughel et d'Henri van Balen; mais son veritable maître fut Rubens, à côte duquel il travailla souvent. Un instinct particulier porta a s'attacher presque exclusivoment à peindre des ammaux ou des fruits, et on pe affirmer que personne mieux que lui ne suf rendra largement les sujets qu'il traitait. Philippe III, toi d'Espagne, ayant vu une Chasse au cerf peinte par cel artiste, en fut tellement satisfait qu'il lus fit demander plusieurs todes analogues pour orner ses appartements. Cette commande royale en valut bientôt un grand nombre d'autres a Soyders, et contribua singulièrement à repandre son nom a l'étranger. L'archidue Albert, qui gouvernait alors les Pays llas, le nomma son premier peintre et lui confia pour son palais de Bruxelles plusieurs travaux importants. Enfin, une autre cause contribua à asseoir la renommée de Sayders; c'est que Rabens l'employa souvent à peindre dans ses tableaux les fleurs, les fruits ou les animaux qui encadraient ses figures. Les tableaux de cet artiste sont nombreux; ils ne se rencontrent cependant pas communement, parce qu'ils ont été le plus souvent destinés à decorer quelques appartements dans lesquels ils ont eté conserves. Le musée du Louvre en possède sept, d'une qualite ex-ceptionnelle. On a aussi de Suyders une série de seize feuilles gravées à l'eau-forte et représentant des animaux. Van Dyck a reproduit ses fraits dans une admirable peinture, qu'il a pris soin de graver lui-même.

Descamps, / les des peintres flumiones, 1, 230.

SOANEN (Jean), prelat français, né le 6 janvier 1617, à Riom, mort à la Chaise-Dieu, lo more 1740. Il était fils d'un procureur niece du P. Sirmond. Il ent pour ins-les l'erres de l'Oratoire, et fut admis dès « leur congrégation à Paris, où il reçut ils du l' Quesnel, qui en était directeur. ur professe les humanites et la rhélans plusieurs villes de province, il se au ministère de la chaire, pour lequel un veritable talent; designé pour prê-1686 et 1888 le carême à la cour, tous lus furent acquis. Fénelon ne proantres modeles pour l'éloquence de la Soanen et Massillon, Député du roi blee de sa congregation (1690), il à paralyser l'autorité du P. de Saintedont un craignait les tendances jansé-8 septembre 1695, il fut nommé évê-mer. La simplicité de ses mœurs et me lui permirent de faire beaucoup de Comme son petit diocese n'absorbait son beings. Soanen, après avoir chaque un synche et preside des conterences eques, allait précher à Aix, à Mar-Toulouse, a Montpellier. La constituenitus du 8 septembre 1713, lancee ur de Rome contre le premier direcconscience, le jela dans une carrière orrse. L'un des quinze évêques qui en servat de recevoir cette bulle, Soanen ul exile dans son diocèse. De retour a 👆 la mort du roi, il se joignit à trois ses collegues pour notifier son appel uncile genéral (5 mars 1717), reçut ordre de sortir de l'aris, renouvels le 10 septembre 1720, souscrivit plurits pour soutenir sa demarche, et iia, le 28 août 1720, une Instruction e, sorte de testament spirituel où il umple de sa conduite dans les affaires se. Un concile s'assembla à Embrun ger (1727); son instruction y fut conet lui-même fut prive de toute juridiccopale et de toute sonction sacerdopoi l'exila ensuite à l'abbaye de la lieu, en Auvergne. Les jansenistes en tors un saint; des gravures le repréd chargé de fers, des prières furent en son honneur, des miracles même at attribués, et le bou evêque, dont le ge avait peut être alors affaibli les fagnait ordinairement Jean, evéque de prisonnier de J.-C. On a de ce prelat : sur differents sujets, préches derat, Paris, 1761, 2 sul, in-12; des inpr more avec sa Vie; Paris, 1750, A', ou 8 vol. in-12 : la plupart des corrected sont, dit-on, l'aruvre du docver et de l'abbé l'ouguet. H. F.

to comitte d'Embrun; Crondie, 1750 in-12.

In comitte d'Embrun; Crondie, 1728, in 89.

Men. pour serve a Chief. eccl., L. Il.

Va (Francesco), littéraleur italien, né

à Lugano, le 10 juin 1743, mort à Pavie, le 17 janvier 1806. Ses parents étaient pauvres, et il dut à des protecteurs généreux l'education libérale qu'il reçut chez les PP. Somasque dont il survit l'enseignement, à Milan, à l'avie et à Rome. Appelé à Parme comme professeur des pages, il attira l'attention du ministre du Tillet, qui lui donna dans l'université une chaire de poésie et d'éloquence. Il s'occupa d'ameliorer les méthodes d'enseignement, composa une anthologie latine et une grammaire italienne, et entreprit même de nombreuses traductions. L'Académie de Berlin lui accorda un premier accessit pour son Memoire sur l'institution des societés et des langues. Lorsque du Tillot cessa d'être ministre, la chaire de Soave fut supprimée, et il passa à la faculté de Milan, comme professeur de philosophie. Lors de la création de l'Institut national d'Italie, il en fut nomme membre, et reçut, en 1802, la direction du lycce de Mo-lene; il la garda peu de temps, et accepta la chaire d'ideologie à Pavie. Le but unique de la vie de Soave, l'un des plus beaux et des plus utiles qu'un homme puisse se proposer, fut d'élever le niveau des études, tendre l'instruction, de substituer aux vieillies du corps enseignant des idées plus conformes aux progrès du monde moderne, et de remplacer les anciennes méthodes pédagogiques par des méthodes plus logiques et plus rapides. Tous ses travaux, ses leçons et ses œuvres, concoururent à ce but. Il n'en eut pas d'autre, lorsqu'il cerivit ses Novelle morali, et ce n'est pas la gloire qu'il chercha en les publiant, mais l'education du peuple. Cependant c'est ce petit livre qui lui a donné une réputation durable; il consiste en récits simples, d'un style pur et sobre, qui révèlent à chaque page un esprit sain et un cour sensible. Public en pour la première fois, il a en un grand nombre d'éditions en Italie et en France, été traduit par Simon (1790, in-12) et par Mus Colet (1844, in-18). Nous citerons encore de Snave : Ricerche intorno all'istifuzione naturale di una societa e di una lingua; Milan, 1777, in-80; - Riflessioni intorno l'istituzione d'una lingua universale; Rome, 1774, in-12; — Grammatica ragionala delle lingue statiana e latina ; Parme, 1792, in-8°; Lezioni di retorica e di belle-lettere, traduit de l'anglais de Blair ; ibid., 1801, 3 vol. in-8'; — Isteluzioni di logica, metafisica ed elica; Pavie, 1804, 6 vol. in-12; livre qui fut adopté dans toutes les universites d'Italie. Ses œuvres complètes ont para à Milan (1815-1817); elles contiennent, outre les ouvrages cidessus, des opuscules, des essais, des descriptions scientifiques, des traductions d'Hésiode, de l'odyssée, des Bucoliques et des Géorgiques de Virgile, de l'Art poetique d'Horace, etc.

Sartali, Elozio di Soare; Mitan, 1802, in 180. — Catenazzo, Alogio di noure; Come, 1812, in-18. — Fifa di Fr Soane; Milau, 1915, In-12. — Landl, Storia della letter, ital. at XFIII secolo. — Tipatdo, Biogr. degli Ital., L. I<sup>ee</sup>.

SOBIESKI (Marc), capitaine polonais, en 1525, mort en 1606. Il était d'une famille déjà pnissante du palatinat de Lublin, et dont les généalogistes font remonter l'origine à l'époque qui préceda l'avénement des Piasts au trone. Ses deux frères se distinguèrent dans les guerres contre les Russes, les Tatars, les Turcs et les Suédois; l'un, Albert, mourut vur le champ de hataille en 1581 ; l'autre, Sébastien, eut le même sort, quelques années plus tard. D'abord grand échauson de la couronne, puis palatin de Lublin, Marc prit part à la guerre contre les Moldaves (1550). Lorsqu'en 1577, les habitants de Dantzig se révoltèrent contre l'élection du roi Étienne Batory, il les battit près de Terewo (Dirschau), s'élança dons la Vistule, poursuivit le géneral ennemi, et le tua en présence du roi. En 1579 il fut un des chels de l'expédition, à la suite de laquelle les Russes s'obligérent, par la paix de 1582, à restituer à la Pologne les provinces ruthémennes.

Someski (Jacques), fils du précédent, né en 1579, mort en 1647. De 1623 à 1632, il fut élu quatre fois marechal de la diète. On lui décerna le surnom de bouclier de la liberté polonaise. Dans la suite il devint grand écuyer tranchant la couronne, palatin de Belz, palatin de la Rulhénie rouge, et en 1646 castellan de Cra-covie. En 1618, Władisłas, fils de Sigismond III, a'étant decidé à revendiquer ses droits au trone de Russie, auquel il avait été élu en 1610, s'approcha de Moscou, et l'assiègea. L'ennemi implora la paix; Sobieski, quoique grievement blessé, fut l'un des plénipotentiaires, et signa à Divilino une trêve de quatorze ans. Après avoir combattu à Chocim, il participa à la paix désavantageuse qui fut imposée au sultan Othman II (1621). Il signa encore avec les Suédois la trêve de Starygrod (1629) et celle de Sztum (1635). Ontre cela, il fut chargé de missions à Vienne, à Rome et à Paris; enfin il fut le principal négociateur polonais dans le fameux traité de Westphalie. Il aimait les arts, et rapporta de ses voyages un grand nombre d'objets de sculpture et de peinture. Il a écrit quelques ouvrages : Commentarium Chotimensis belli; Dantzig, 1646, in-8°; - Instructions données à ses fils lors de leurs voyages; -Voyages en Europe, entrepris dans les années 1608 à 1612 : des extraits en ont éle trad. en trançais dans la Pologne illustree, en 1840. C'est un document des plus curieux pour con-naître, non-seulement Henri IV, son esprit, son gouvernement, mais Paris et la France, à cette époque.

Jacques Solieski ent de Théophile Danilowicz, petite-fille de Stanislas Zolkiewski, quatre fils, dont l'un, Jean, qui suit, fut élu roi de Pologne.

SOBIESEI (Jean), roi de Pologne, sous le nom de Jean III, né le 2 juin 1024, à Olesko (Galicie), fils du précèdent, mort le 17 juin 1696, à Willanow, près Varsovie. A peine adolescent, il se mit à voyager en compagnie de son frère ainé Morc, s'arrêla en France, et entre même dans les mousquetaires rouges (1645). Admis dans les meilleures sociétés, il reussit à fixer sur lui la bienveillance de Condé, à qui il avait voué une admiration sans bornes. Un commerce particulier d'entretiens et de lettres s'établit entre eux; il dura toute leur vie. Le prince et le monsquetaire parlaient politique, et, citoyen d'un Etat libre, Sobieski étonnait Condé, en proposant pour remède aux maux de la monarchie française la convocation des états généraux. La Turquie sut le dernier pays que les deux frères visitérent. Au moment de s'embarquer pour le Levant, ils apprirent l'envahissement de la Pologne, par les Cosaques, à la suite de la déroute de Pilawcé (23 septembre 1648), s'empressèrent de revenir et coururent aux armes. A la tête de leurs vassaux, ils s'étaient déjà signalés dans plusieurs rencontres quand, le 2 juin 1652, Marc fut pris dans la bataille de Batov et mis à mort par l'ennemi. Devenu chef de sa maison, Sobieski consacra sa vie à la défense de son pays. Ses talents, son sang-froid, son courage promettaient à la Pologne, un grand capitaine; il avait aussi cette éloquence mâle qui entraîne les soldats, et il le fit bien voir quand il apaisa seul la révolte du camp de Zborov. Le roi Jean Casimir récompensa ses services en lui donnant la charge de porte-enseigne de la couronne. Atteint d'une blessure grave dans la journée de Beresteczko, il quitta sa retraite pour combattre la nouvelle ligue des Russes, des Cosaques el des Suédois, qui, sous la conduite du roi Charles-Gustave, avaient envahi la Pologne ( 1655 ). Durant cette lutte, qui dura cinq ans, il apprit à vaincre, ainsi qu'on l'a dit, au milie d'une armée presque toujours battue; elle se termina par la mort prématurée de Gustave et par le traite d'Oliva (1660). Bientôt après les Russes et les Cosaques rentrèrent en lice; mais So bieski les contraignit à la retraite par l'éclatante victoire de Slobodysza, où il emporta avec une rare audace des retranchements hérissés de canons et défendus par 70,000 horames (1665). A cette époque éclata la rebellion de Lubomirski, à qui la reine Marie-Louise de Gonzague avait juré une baine implacable. Afin de retenir Sobidans le parti de la cour, la reine lui accorda la charge de grand maréchal, dont elle dépouilla son rival; elle alla même jusqu'à négocier son mariage avec Mile de La Grange d'Arquien, une de ses filles d'honneur, qui était devenue veuve du prince Zamoyski. Cette union fut célébrée le 5 juillet 1665, par le nonce Odescalchi, depuis le pape Innocent XI. La rébellion de Lubomirski éclata par suite des concessions que fit à son sujet le roi Jean-Casimir, qui avait été battu

parce qu'il avait tenu peu de compte des concos de Sobieski. Au bruit de ces discordes, une armée innombrable de Tatars, de Cosaques et de l'ures fram hit les frontières meridionales. Le roi, faute de ressources pécuniaires, n'avait nomt de troupes à opposer à ces barbares. Dans et maniment peril Sobieski, investi de l'office de grand general de la couronne (1667), engagea es biens, réunit à grand' peine un corps de 20,000 hommes, et nila s'enfermer à Polhayce, ars un camp retranché au-dessus du Dniester. Condant seize pours il soutint les furieux asauts des assaillants; le dix-septième (15 oclore 1667), il se porta au-devant d'eux, les John en poèces et sauva la république.

n 1669 Jean-Casimir abdiqua, et se relira en e. Le choix des Polonais s'égara sur Mibel Koribut, homme faible et aul, qui n'accepta conronne qu'en pleurant. Toutefois il prit ont « la porter, et refusa de descendre du trone nool on parti puissant se forma autour de Sole cours d'une brillante campagne, de renier les Cosaques, sur lesquels il avait repris ale la contrée situee entre le Bug et le moster. L'anarchie de la Pelogue attira encore i de un plus redoutable ennemi : Maho-IV et son grand vizir Coprogli franchirent and soldats, et investirent Kaminier, tandis de Minn Selim-Gerai et 100,000 Tatars faiat irruption d'un autre côté (1672). Bien e sa tête cut eté mise à prix par le roi Mi-vi, Sobreski, oubliant fout ressentiment, jure presence de son armée de sauver avant tout la ie. f.t, sur le tranchant de son sabre, il uere le front de la vaste ligne qu'occupaient nules tataves, dans les palatinats de Lublin, Betz et de la Rutheme rouge. Le 15 ocdoc, il les surprend pres de Kaluza, les pour-nt, leur tua 15,000 hommes et delivre plus de non prisonmers. Puis, revenant à marches notes sur les musulmans campés à Buczaç, il of our env a l'improvi-te, les disperse et s'eme d'un immense butin. Cependant la forresse de Kammieç, manquant de vivres et de anitions, se rendit. Le roi, épouvanté, s'emroom de conclure avec les Turcs une paix omnancuse, signée à Bucza, même (18 ocder 1672). Sobieski, décourage pur ce honor spectacle, alla dans ses domaines attendre poirs medleurs. Louis XIV lui offert alors on duche pairie et le bâton de marechal. Ceentant on osa l'accuser. Dans une diète con-Varsovie, en janvier 1673, un gentilsomme declars qu'un trattre avait livre Kaminovenant douze millions de florins k 000,000 tr.) et qu'il s'appelait Sobieski. Soseki account, et n'eul point de peine à ra-leur les exprits à son sentinent. Il demanda, versant des larmes d'indignation, que le met de Buczaç fut rompu, aimant mieux mourir avec gloire que de vivre dans l'ignominie. La diète fut close le 3 avril 1673, et on se prépara à une nouvelle campagne. Le sultan s'avança aussitôt, et franchit le Dniester sur sept ponts, tant ses troupes étaient nombreuses. Sobieski avait à peine trente mille Polonais et littuaniens. Les Ottomans, retranchés derrière Chocum, étaient prêts à soutenir l'attaque desesperce des chretiens. C'était le 10 novembre 1673. Le temps était affreux; la neige tombait à flucons. A pied et le sabre à la main, Sobieski, convert de frimas, guidait ses soldats, et en un seul jour il s'empara du camp ennemi. Mutrà de la Moldavie et de la Valaquie, il s'avançait vers le Danube forsque la nouvelle de la mort du roi Michel, arrivée le jour même de la bataille de Chocin, arrêta sa marche. La diète s'assembla le 20 avril 1674 pour élire un nouveau souverain.

Cet interrègne éveilla l'ambition de tous les princes de l'Europe, et le nombre des candidats au trône fut de dix-sept. Sobieski appnya vivement le prince de Condé; mais les vœux de la noblesse se partagérent entre Charles V, duc de Lorraine, et Jean-Guillaume, duc de Neubourg. Les debats et les intrigues electorales se prolongerent près d'un mois. Le 19 mai, Stanislas Jablonovski, compagnon d'armes de Sobieski, prononça un discours éloquent, qui entraina la majorité de l'assemblée en sa faveur. « Vive Sobieski! cria-t-on. Nous périrons ou il sera notre roil " Les incertitudes cessèrent, et le 21 mai 1674 Sobieski fut proclamé roi, sous le nom de Jean III. Cependant les Turcs avaient profité des troubles inseparables d'une élection royale, et après s'être emparés par surprise d'Human et de plusieurs places de la frontière de la Podolie, ils étaient rentres dans leurs quartiers d'hiver. Sobieski, à peme mis en possession de la couronne, se hata de rassembler une armée pour profiler de l'embarras que les Moscovites donnaient alors à l'ennemi. Les Tures repassèrent la frontière; mais l'année suivante (1675) ils vincent, plus nombreux, attaquer à Léopol Sobieski, a qui les tirallements interieurs de son malheureux pays n'avaient permis de réunir que 5 à 6,000 hommes. Il osa avec cette poigner de braves affronter les hordes musulmanes, et remporta sur elles une victoire des plus completes (24 août). La guerre semblait terminée; mais l'Autriche, inquiète des grands succès du nouveau roi polonais, lui suscita dans son propre pays des difficultes telles que Sobieski se vit tout à coup abondonne de ses troupes au moment où les Tures, revenus de leur première surprise, attaquaient la ligne du Daiester an nombre de cent-cinquante mille hommes. Sobieski parvint enfin à rassembler quelques milliers de soblats, avec lesquels il vint prendre position dans la place de Zurawno, où il sut résister aux efforts des musulmans assez longtemps pour contraindre leur général à lui

icoorder une paix glorieuse ( 27 octobre 1676). 🕧 Vienne delivrée (t), et entendit la messe dans l'é-Des ennuis interieurs aigrissaient l'esprit de son comune uncricure agrissment l'esprit de Sobieski. Marie Casimire, sa femme, rempfissant le palais et la république de ses complots et de ses untignes. Avare, ambitiense, abandounée à tous ses caprices, elle secondait merreillense-ment les anarchiques dispositions de l'aristoment les anarchiques dispositions de l'aristo-cratie. Au travers de ces complications, la condaite equivoque du trar de Moscovie domait des inquietades, et pour garantir la Pologne d'une nouvelle invasion on conclut, le 17 août 1678, une trère, qui devait se prolonger jus-qu'en 1693. D'un autre côté, Sobieski cherchait à s'unir étroitement à la politique de Louis XIV, en chrachet le puistance de l'Autriche, tou-jours si fatale à la Pologne. Le marquis de Réthune, ambassadeur de France à Varsovie, excitait, par ordre de la cour de Versailles, Teheil et les Hongrois contre l'Autriche; et les Hongrois finirent, en mars 1682, par former une alliance avec la Turquie. Quant à la Pologne, la restitution de la Podolie et de Kaminice devait être le prix de ce service. Mais le ressentiment de Marie-Casimire (1) et la mefince de l'aristocratie renversèrent ces arrangements. La reine, aidee du nouce du pape, décida son mari à conclure, le 31 mars 1683, une alliance avec l'Autriche coutre les Turcs, alliance doublement opposee à la poirtique française et polonaise. Menace pur une invasion musulmane des plus formidables. l'empereur Léopold l'er (109. ce nom', abandonne des princes de l'Empire, implore le secours de la Pologne. Sun ambassadeur et le monce se jettent ana pieds de Sobieski. L'un s'écrie : « Sauver (Empire! » L'autre ajoute : « Sauvez la chrétiente! . Le prince Charles, dun de Lorraine, suvrit la campagne avec Lubomirski et quatre mille Polouais sous ses ordres; mais le grand vizir Kara-Moustapha, depassant les forteresses, marchait droit sur Vænne. Le 10. l'empereur quitta cette ville avec sa cour et un grand nombre d'habitants; le 14 elle était iegre par une armee tôrte de plus de deux cent mille hommes. Pendant que l'ambassa deur de France ecrivait à Louis XIV que l'extrême emboupout de Sobieski ne lui permettrait pas de se mettre en campagne, Su-hieski sortait, le 15 août, de Cracovie, à la tête de vingt-cinq mille bommes, soutemus par trente bouches à fen. Le 11 septembre il occupa les hondeurs de Kalemberg, qui dominent Vienne à

(2) Fière de mos elévation, Morie-Casimire avait furme le grojet de viniter la France. Dans entre vue, eile de-manule à Louis. XIV d'élèver son père au rang de duc est puire et de le reservoir elle-même aver la pourpe dunit 41 moits homme in moire d'Angletmere. Louis refine. Dans et l'autre dominaite, et répondit : « Je sois la dif-lièmence qu've delt foire entre une roine Auroillaire et puir solten déscriter? »

Fouest; le 12 il se precipita avec un impe-tuenta élan sur les Ottomans, et en fit un im-

menne carnage. Le 13 il fit son entrée dans

Il delibéra longtemps avant de savoir comment, lui prince herestatoire, sevait saluer un prince Alemis a Same aurimonio et los bras ouverts, a electif. . Sons ceremon ie et les bras ouverts, ». s'ecria le duc de Lorraine. Soliceski voulait repartir sans voir l'empereur, lorsqu'il fut déci que l'entrevue acrast lien sor le grand chemi et à cheval. Le 15 septembre , les deux son-rerains vinrent au-devant l'un de l'autre ; Léo-pold salun le premier après avoir bulbutié quelques mots de recomnaissance, d'un air embar rasse; Sobieski toucha aiors à son bonnet muis sans l'éter, et dit d'une voix calme et forte : « Man frère, je suis bien aise de vous avoir rendu ce petit service. » Ensuite, premut son fils Jacques par la main, il le présente à Léopold, en disant : « Voila mon fils, que j'ai éleve pour la chretiente! » L'empereur inch à peine la tête, et ne repondit rien. Mais l'âme da vainqueur était trop grande pour rendre ter un peuple chreties responsable d'une inj personnelle; it resolut d'achever son ouvrage. Par maiheur les Tures, quoique vaineus, éta encure reductables, et il en acquit la preuve à e faillit en l'es-Parkan, ou l'armée masgimae veloppant lui faire perire le fruit de cett morable campagne. Il repara bientit cet éch et à la suite d'un combat au il tue danne u hommes aux infibèles, il les chassa de la Hongrie. Il rentra a Cracovie le 23 decembre, au bruit des acclamations de toute l'Europe; mais il fut reçu frobbement par le peuple, qui bui reprochaît d'avoir verse le plus pur sang de la Pologne an service d'un souverain ennemé, tandis que Kaminier était encure au pouvoir des infelèles. Au reste, ce fut hien gratuitement qu Sobieski sauva l'Antriche : aueun des articles du traité d'alliance ne fut execute, amenne proesse tenue ; et pourtant, molgre des justes s tifs de plainte, malgre le mecontentement de ses sujets, malgre les sollicitations de Louis XIV et les offres secretes du suitan, il ne rempét point la lique chretienne, et, celiant aux instances de la reine et du monce, il la renferça de nouver per le traité de 1686, conclu entre la Pulagne, la Russie et l'Autriche. Le tsur et l'emperer s'engagèrent à le seconder de toutes leurs forces, mon-seulement contre l'ememi commune, m aussi dans la conquête de la Moldavie et de la Valaquie, provinces sur lesquelles il pourrait faire régner ses enfants. Se reposant sur la foi jurée, Sobieski mit aussitôt une armée en campagne sous les ordres de Jabiunovaki ; ce général arriva presqu'à Jasey ( andt (686 ) ; 🖚 n'avant per s'y maintenir parce que l'abandon des puissances aillees l'avait reduit à ses pro-

gise de Saint-Efienne. Le 14 Léopold arriva.

pres forces, il fut force de battre en retraite. A

<sup>(</sup>i) Pendant cent ans la deliverance de Vienne fac cris-bree, non le 13, mars le 16 septembre, jour de la restrois de Loupoid. Cette ceremone (ut supprimee en 1786, per Joseph II.

SOBIESKI

de cette expédition désastreuse, So-una, le 2 fevrier 1687, le traté de Moserant des larmes sur l'avenir de la

res années de son règne furent par les querelles que la noblesse ne tai suaciter. A la diète de Grodno les attaques devinrent si violentes arrachèrent à son indignation cette rote : • Celui-là connaissait bien de l'Ame qui a dit que les petites doucot à parier, que les grandes sont L'aurrers même resiers muel en of nous et nos conseils. Oh! quelle ir la morne surprise de la pos-ir que du latte de tant de gloire, nom polonais remplissait l'uni-ayous laissé notre patrie tomber en tomber, hélas! pour jamais!.... toute cette éloquence tribunitienne a employée coutre ceux-là qui par witres appellent sur notre patrie le uphete, que je crois, bélas ! entendre tils an deseus de nos têtes : Encore pours, et Ninve sera détruite!.... peut impunement oser tout du vice, élever autel contre autel, chereau étrangers, sons l'oril du véritable, et détà les veugeances du Très Haut, « routul abdiquer, mais on se jela à ses o le sopplia de renoncer à cette idée. s acitees curent encore lieu, en 1689 Le veux bésos courut une dernière armes en 1691, pour reprendre Kami-Turca; il les repoussa de la Bessa-de la Moldavie, mais il echona dans sa ntreprise, comme il avait déjà échoué es suparavant. La diete de Grodno es celle de Varsovie (1694) furent ar le fatal fiberum veto, et la guerre ocists entre Sapielia, Brzosłowski, Wisniswiecki, compliqua les malice Pendant que le roi Jean III s'éteirivent, la reine continuait ses intrigues ent de Venise, Alberti. Ce comité sezait de tout. La médecin juil, Jonas, juid, Bethsal, qu'il avait pour inten lassient partie : l'un s'empara du corps ài, l'autre de ses finances. La confuentait dans les affaires. Les monnaies erres; les contributions multipliées. tivre au gasquilage, était vule. L'arit pas payre, à peine comptait-elle lessures sous les drapeaux. Au prin-Wilson, an sul de Varsovie. e dont d'soutfrait depuis longtemps tant de ravages que l'un ne conservait de prolonger sa vie. La reine sou-mil fit un lestament; elle chargea l'émai de sonder ses intentions à ce sujet. moca. cinia. - T. Milv.

A quoi bon? répondit le roi. Nous ordonnous vivant, el nous ne sommes pas écoulé; mort, le serions-nous? - Le jour de la Fêle-Dieu, qui, par une étrange rencontre, avait été le jour de sa naissance et celui de son élection, fut ausci celui de sa mort. Il succomba dans la soirée, à une attaque d'apoplexie. Il vecut soixante douze ans, et en régna vingt-deux. Son corps, déposé dans l'église des Capucins à Varsovie, fut transporté à Cracovie en 1731. Ses fils furent écartés du trône, et sa succession échut à Frédéric-Auguste, électeur de Saxe.

Sa femme, Marie-Casimire, se relira h Rome; elle y demeura jusqu'en juin 1714, où elle vint s'établir en France. Elle mourut le 30 janvier 1716, à Blois, à l'âge de soixantequinze ans. Les enfants qu'elle eut de Sobieski furent: Jacques-Louis-Henri, qui suit; Alexandre-Benott-Stanislas, né le 6 décembre 1677, nommé capitaine des gardes du corps du roi Auguste II (1698), mort le 19 novembre 1714, à Rome'; Constantin-Philippe-Wladislas, ne le 1er mai 1680, détenu avec son frère atué dans la forteresse de Pleissenborg, mort le 28 juillet 1726; Thérèse-Charlotte-Casimire, née le 3 mars 1676, mariée en 1694, à Maximilien, électeur de Bavière, morte le 11 mars 1731, à Venise; et quatre autres tilles, mortes en has age.

Lutter constamment contre les jalousies et les lactions de l'aristocratie; tenir tête aux intrigues de sa femme; être exposé au machiavélisme des cabinets étrangers, qui travaillaient sans relache à pendre la république polonaise; se vouer corps et ame à défendre la gloire et la grandeur du nom polonais; offrir ses biens à la cause publique; étonner l'Europe pendant quarante ans par ses victoires; passer par tons les degrés, et par son mérite personnel arriver au falle de l'echelle sociale, c'est-à-dire au trône; laisser enfin un nom populaire aux ages à venir : voilà quels sont les titres de Jean Sobieski à l'admiration de la postérité.

Léonard Chonzao.

Léonard Chorko.

Berengani, Islovia delle guerre d'Europa, della campurat dell' arest ottomane nell' lingera l'anno 1883, Vence, 1881, 3 vol. 18-3. — Buleyrae, les inecdetes de Pologne, en Menoires secrets du régne de Jean Sousestis; Parts, 1800, 2 vol. 18-3. — Babiohanshi, Januna, om victoires de Sobieski; Ponce, 1830. — Coyer, Ilist de Jean Sobieski; Amsterdam, 1861, 3 vol. 18-3; Irad polonaire, Vinna, 1843 — Bactroniki i Édouard), Lettres de Sobieski a sa femme, certes en 1882, Vanavie, 1831; Irad, en français par Standias Plater. — S. Ciampi, Lettres militari; con un puma 16 riforma del esercità polacco del re fitor. Sobieski; Forca, 1838. — Salvaniv, Ilist, de Priogne sous brum odieski, Parts, 1838, 3 vol. 18-3. — L. (hovisto, la Pologne ullustree. — Bortiski (Léon), Hist, du règne de Sobieski; Vanovie, 1877, 18-28.

SOBIESEI (Jacques-Louis-Henri), fils siné

SOBIBSKI (Jacques-Louis-Henri), fils ainé du précedent, ne le 2 povembre 1667, à Paris, mort le 19 decembre 1734, à Zolàiew, en Gal-licie. Sa mère lui lit donner une éducation toute française. De bonne heure il accompagna sou père dans ses campagnes, et montra un brillant

courage dans celle de Vienne contre les Turcs. Par son mariage il s'allia aux principales maisona régnantes de l'Europe. On le traitait à la cour comme l'héritier présomptif de la conronne, Après la mort de Sobieski (1696), la position de son fils devint facheuse; la noblesse l'abandonna, et la reme elle-même, par aversion pour sa femme, conjura publiquement les Polonais de ne choisir aucun des fils du prince defunt. Un arrêt de la diète exclut foute candidature nationale. Après d'inutiles efforts pour entraver l'élection d'Auguste II, Jacques se retira à Ohian, en Silésie; il s'y tronvait encore lorsque la guerre éclata entre la Suede et la Pologne. Charles XII l'ayant designé dans son manifeste comme le seul competiteur d'Auguste II, celui-ci donna ordre de l'enlever ainsi que son frère Constantin (28 levrier 1704) et de les conduire dans la forteresse de Pleissenburg. On ne les rendit à la liberté qu'à la fin de 1706, par un article du traite qui mit fin a la guerre. Depuis il rentra dans la vie privée, resida tour a tour à Ohlau et à Zolkiew, où les richesses considerables qu'il avait heritées de son père lui permirent de mener un train magnifique. L'union d'une de ses filles avec le pretendant d'Angleterre faillit le broudler avec l'empereur; il ful force de quitter les Etats de l'Autriche et de chercher asile a couvent de Czenstochow, en Pologno (1719). Il etait tellement oublié qu'Auguste II ne prit alors ancun ombrage de sa presence dans ses Etats. Jacques Sobieski vit mourir autour de lui tous les siens, à l'exception de la duchesse de Bouillon. et il fut le dernier représentant d'une illustre famille. De sa femme, Edwige Elisabeth-Amelio de Baviere, morte le 10 août 1722, à Oldau, il avait eu un fils, Jean, mort en bas age, et six filles, entre autres Marie-Charlotte, née le 2 novembre 1697, mariée en 1723 au prince de Turenne, et en 1724 au duc de Bouillon, frère de son premier mari, morte le s mat 1740, à Zolkiew; et Murio-Clementine, née le 18 juillet 1702, morte le 18 janvier 1735, maries au prince Jacques-Edouard Stuart.

Zeidler, Universal-Lexikon.

SOCIN (Lelio Sozzini, en français), célèbre hérésiarque italien, né à Sienne, en 1525, mort à Zurich, le 16 mai 1562. Il était fils de Mariano Sozzini le jenne, habile jurisconsulte, et comptait dans sa famille un grand nombre de savants. En se livrant à l'étude du throit, il s'occupa de theo logie, ému par les discussions religieuses qui agitaient alors une grande partie de l'Europe. Pour s'editier sur les questions soulevees par Luther, il entreprit de lire l'Écriture sainte dans les textes hébraïque et grec. Ces études le rendirent suspect; obligé vers 1544 de quitter l'1talie, il erra pendant quatre ans, en France, en Angleterre, dans les Pays-Bas et en Allemapue, cherchaut en tous lieux à augmenter la somme de ses connaissances. Il finit par se fixer à 2nrich. Son érudition et ses qualités personnelles

lui avaient gagné l'estime d'un grand nombre de savants qu'il avait vus dans ses voyages; il entretint depuis avec eux une correspondance ac tive; mais ses opinions religieuses ne lui firent pas moins d'ennemis parmi les protestants que parmi les catholiques. C'est un fait singulier, mais bien certain, qu'en Italie les quelques hommes qui entrerent dans le mouvement protestant furent beaucoup plus radicana que partout ailleurs. Partant de ce principe qu'on ne peut regarder comme appartenant au christianisme que ce qui est clairement enseigné dans les Écritures, ils repoussèrent les dogmes de la trimité, de la consobstantialite du Verbe, de la divinite de Jesus, de la satisfaction et de l'expiation, dograes qu'its rapportaient à l'influence de la philosophie patenne sur l'Eglise chretienne dans les premiers siècles de notre ère. C'est dans cette voie que marcha Sorin. Au commencement de son sejour à Zurich, il ne cacha pas ses sentiments avec assez de prudence pour ne pas faire nattre des doutes sur la purete de ses opinions religieuses Les soupçons dont il fut tout de suite l'objet lui firent sentir la nécessité d'une plus grande réserve, et il se conduisit des lors avec tant de circonspection qu'il put habiter pendant plusieurs anuées, sans être inquiéte, au milieu d'homu qui n'auraient pas manque de le persécuter s'ils avaient connu à quel point il s'écartait de ce que l'on considérait généralement à cette époqu comme le fonds essentiel du christianisme. Il eut soin de ne communiquer ses vues théologiques qu'à quelques-uns de ses compatriotes; mais il ne cessait de les exposer dans ses lettres à divers membres desa famille, qui fipirent par les adopter.

Après la mort de sou père (1558 ou 1559), Lelio se rendit en Pologne, où avaient trouvé un refuge un grand nombre de personnes qui per saient à peu près comme lui en religion. Ses lalents l'y firent accueillir avec distinction. Le roi Sigismond II fut loin de lui être defavorable, et quand Lelio se rendit en Italie pour recueillir la succession de son père, il lui donna des lettres de recommandation propres a le mettre à l'abri des persecutions qui a cette époque dispersérent sa famille. Des qu'il out termine ses affaires, il retourna à Zurich, ou il resta jusqu'à la fin de ses jours. Il était doue d'une rare éloquence, verse dans la connaissance des langues biblique aussi habile critique qu'on pouvait l'être de so temps. Il est probable que s'il n'était pas mort dans la force de l'âge, il aurait exercé une action profonde dans le monde religieux parmi les protestants; il aurait dans tous les cas imprime une plus forte impulsion à ses doctrines théologiques. Ona delui : Dialogus inter Culvinum et Vaticanum, s. l., 1612, in-8°, dans lequel il refute le procipe admis également par l'Église catholique et par Calvin que les hérétiques doivent être punis du dernier supplice; - De sacramentes, et De resurrectione corporum, insérés dans Fausti et Leiu Socini Tractatus aliquot theologici;

selections fraterin polenumin, t. II. — Sind, Bibl.
automaterieum p. 1828. — Vogt, Cotalique libroren rerierum p. 638 et 435.

ocass (Fausto Sommi, en français), celèbre marque, neveu du précédent, ne le 5 de-~ 1520, a Sienne, mort le 3 mars 1604, au de Luciavie, en Pologne, Orphelm de heure, il fut elevé chez un de ses oncles, ud que ses études furent faites avec peu a. Il se consacra à la profession dans la-Sorzini etaient dejà célebres. Mais de beare les questions theologiques qui agialors tous les esprits, même en Italie, 1 b peroccuper. Les lettres que son oncle entopast à sa famille y donnaient lieu à one auxquelles il prenait part. En quand ses parents furent poursuivis par artion, il dut aussi prendre la foite, et vint er un asile en France. Il était à Lyon detrois and quand il apprit la mort de son e Letin, il se rendit sur-le-champ à Zurich, mettre en possession de ses écrits. La atom s'étant calmée en Italie, Fausto rentra et fut accueilli avec faveur par le duc de l'oscane, François de Médicis, qui lui quelipora emplois honorables. Pendant les no qu'il passa à Florence, il ne s'occupa lica rement des matières religieuses, sans uger cependant entièrement, comme on tqueles prétendu. Le desir de publier et e prevaloir ses opinions l'emporta enfin dans et sur toute autre considération, et en 1574 ut pour l'Allemagne, sans prendre même do grand-duc de Toscone, qui aurait essaye sur. Il resta trons ann à liale. Une double ne qu'il soutint avec Jacques Covet et Pucci additioposaible un plus long séjour en Suisse. s entrefaites Georges Blandrata l'appela la Transylvanie pour l'opposer à Fr. Davidis, atennit qu'il n'était pas convenable de ous du moment qu'on ne le tient pas pour Der Soen passa en 1579 en Pologne. olitrmitatres avaient dans ce pays plusieurs , mas ils s'entendaient peu; ils étaient sur one foule de détails, auxquels on ac-4 une importance exagéree, et ils formaient sorte autant de sectes differentes que ers. Dans la vue de les réunir tous dans one Eglise, il voulut se faire agreger à res congrégations. On refusa de l'y reparce qu'il ne se soumit pas à un nouveau Reponçant dès lurs à son dessein, il l'ecart; mais il se déclars l'ami de toutes nunsutés, et prit leur défense contre leurs or communs. Cette conduite lui acquit une influence considerable sur l'esprit des antitrinitaires, et ses écrits eurent auprès d'eux une grande autorité.

On connaît le système des socimens. Ils prétendaient continuer l'œuvre de la réformation, qui seion eux n'avait pas entierement debarrasse le christianisme des doctrines qui avaient commence de lionne heure à l'envahir. Ce système avait été dejà chauché par plusieurs antitrinitaires réfugies en Pologne. Il avait reçu quelques développements de Lelio Socio ; mais c est Fan-to qui lui donna sa forme definitive. C'est principalement contre le dogme de la trinité qu'il dirigea ses attaques. Ne reconnaissant pour Dien que le Pere, il ne voyait dans le fils qu'un simple humme, mais doué par Dieu d'une puissance extraordinaire, et dans le Saint-Esprit qu'une tocce de la divinité. Il rejetait encore la doctrine du péché originel, pretendant que l'image de Dieu existait dans l'homme même après la chute, et ne faisant d'ailleurs consister cette image que dans les facultes qui distinguent l'homme des animaux. La mort de Jesus n'etait pas pour lui un sacrifice expiatoire; elle élait seulement une confirmation de sa doctrine et en même temps un exemple qu'il avnit donne aux hommes. Il repoussait les dogmes protestants de la prodestination et de la grace, et il n'entendait l'inspiration des saintes ficritures que comme l'effet général des lumières nouvelles que lineu avait accordées à leura différents auteurs.

Ce système, qui fanait une large part à la raison dans les croyances religieuses, souleva à la fois contre lui les catholiques et les protestants. Ceux-ci en furent d'autant plus alarmes qu'il venait s'etablir au milieu d'eux et qu'il aspirait à remplacer feur theologie orthodoxe. Un grand nombre de theologieus profestants entreprirent de le reinter. Dans une conference qui ent lieu au collège de Posna (1565), Socia réduisit au silence ses adversaires. Ne pouvant le vaincre par la discussion, les orthodoxes enrent recours, pour se débarrasser de ce redoutable ennemi, a un moyen qui, pour avoir été employé fort souvent par les différents partis, a'en est pas moins odieux. Un écrit qu'il avait publié en 1581 contre Jacques Paléologue, et dans lequel il elait question des droits des princes, fut présenté au roi de l'ologne comme un libelle séditioux. La lecture de cet ouvrage aurait seule suffi pour confondre les délateurs; mais on ne la lut pas, et on dirigea des poursuites contre son auteur. Socia fot contraint, en 1583, de se cacher dans les terres d'un seigneur polonais, Christophe Morsztyn, qui était un de ses disciples et dont il épousa peu de temps après la fille. En 1587, il perdit sa femme, dont les soins et la tendresse avaient adouci la rigueur de sa position. Jusqu'alors il avait touché régulièrement les revenus des domaines qu'il possédant en Italie; mais François de Medicus, qui n'avait pas cessé d'être son protecteur, étant mort à cette époque, tous ses biens furent con . fisqués. Il se trouva réduit à la misère la plus affreuse. Il supporta ce revers avec resignation. Ses disciples se hâtérent rependant de venir à son aide. Ancès la mort de sa femme (1567) Socia retourna a Cracovie L'annee suivante, il assista au synode de Bezesc en Lithuanie, Dans cette assemblee l'union des unitaires fut décidément accomplie, et depuis ce moment ils formèrent une Eglise considérable. La haine de ses adversaires theologiques trouva dans ce fait de nouveaux motifs de s'envenimer. Dans le courant de 1598, ils ameuterent contre lui la populace de Cracuvie. Arrache demi-nu de son lit, ou la ma ladie le retenait depuis quelque temps, il fut trainé dans les rues, au milieu des vociferations et des ens les plus sinistres, et il aurait fini par etre la victime de ces furieux, si un professeur ne l'eut arraché de tours mains. Pendant ce temps, sa maison fut pillée, ses meubles brisés ou emportes et sa hibliothèque devastre. De toules ces pertes, il ne fut sensible qu'a celle de ses écrits, qu'il anrait vouln, disait-il, racheter an prix de son sang, il regrettail surfoul un Tratté contre les athres, qu'il regardait comme son meilleur ouvrage. Pour éviter de nouvelles schues de ce genre, il se retira chez un de ses anns. Abrabato Blousky, dans le village de Lo-clavie, à neuf miles de Cracovie. Ce fut là qu'il mourut, à sorvante-quatre ans. Il laissa une fille, qui épousa depuis un gentilhomme polonais.

Les éents de Fausto Socia forment les tomes I et II de la Bibliotheca frairum polonorum; frenopolis (Amsterdam), 1656, 8 vol. in-fol. Nous ne mentionnerous que les principarx : Auctoritales sacrae Scriptura; Racov, 1588, in-8"; Steinfort, 1611, in-8°, avec des additions de Vorstius; trad franc, Bâle, 1592; c'est une démonstration de la verité de la religion chrétienne; De Jesu Christo servatore; ibid., 1594, In-5° : c'est une réfutation des opinions orthodoxes sur la rédemption, défendues par Covet; - Christiana religionis brevissimis institutio; ilmi., 1604, in-8° : c'est un catechisme inachere, exposant avec simplicité la doctrine de Socin; il ne faut pas le confondre avec le Catechisme de Racov, publié en polonais en 1605, et traduit en latin ; - Pratectiones theologica ; ibid , 16.9, 1629, in-40; — De statu primi hommus ante lapsum; ibid., 1610, in-80 coutre M. NICOLAS. le Florentin Pucci.

Proventin Piloti.

M. Nicolas.

Man. Perspectus, Fila Famili Social; 1881, in-v. et 

teter du t. 184 de la Bibl. Irairum polonorum 

mil Abliche anistrinitar. — Bayle, Diet. — Book, 
istoria anistrinit, t. 11, p. 633-153.

SOCRATE (Doxping), illustre philosophe grec, no a Athènes, dans la 4º année de la la tnême ville, dans la 4º année de la XCXIVe olympiade ou la 1ºº année de la XCXVe 1401 on 400 avant notre ère) (1). Le père de Socrate

(1) La critique hésite encore entre ces deux dales mais l'époque de la mort de hocrate est ûxée par un grande lête religieuse qui se celebrait à Délos en l'hon

s'appelait Sophronisque et étrit sentpteur, sa mère, Phénarète, etait sage-fernme, Athenieus tous deux, de sang libre et de condition movenne. I, histoire est maette sur l'enfance et sur la jeunesse de Socrate; la legende y supplée à peine. Ou connaît l'anecdote de Zopyre le physiognomoniste. Il passait a Athènes : il s'arrêta aupres de Socrate, qui conversait familierement avec ses descriptes et qu'il ne connaissait pas. A la seule inspecture de ce visage trivial et d'une laideux presque grotesque, il déclara que l'homme avait tous les vices. L'auditoire de rire; mais Socrate avous qu'en effet il était ne avec de mauva penchants, mais qu'il avait dompté sa nature par la force de sa volonté. Une autre tradition, mentionnée par Plutarque, se rapporte aussi à l'enfauce de Socrate. Soubronisque, frappé des merveilleuses dispositions de son fils, alla comsulter l'oracle, qui répondit qu'il fallait le laisser faire tout ce qu'il lus viendrait à l'esprit, ne le contraindre en nen, ne pas le detourner de la voie qu'il choisirait, pour le pousser dans une autre, et en somme ne s'inquieter nullement de son avenir, car il avait pour se diriger un guide meilleur et plus sûr que tous les maîtres (t'. -Le père était pauvre : il crut mieux faire d'enseizuer a son fils son métier, et le jeune Socrate appeit à manier le ciseau dans l'ateirer paternel, Pansanius, Diogène Laerce et le sciroliaste d'Aristophane racontent qu'on montrait dans l'A-cropole un groupe figurant les Grâces voiless attribué à Socrate (2). Quoi qu'il en soit de ses succes d'artiste, on peut affirmer que la pratique de l'art austère de la sempture put et dut mé donner à Socrate ce sentiment de la proportion et ce goût de la beauté qui respirent dans son école et surtont chez sou disciple Platon. S'il faut en croire Libanius, Socrate trouva dans son all one utile ressource. Après la mort de son pere, il perdit par la faute d'un parent le modique beritage de vingt-ciuq mines qu'il avait recneilli 'n peine 2,000 fr. ), et dut vivre de son metier. La pauvreté lui apprit la tempérance et le travail mannel, que plus tard il rehabilità. Alors il qurait rencontre Criton, qui s'intéressa a Ini , l'aida de ses conseils et de ses richesses, et le mit à même

neur d'apollon et d'artemo, et pour laquelle le medire aucun condomor a mort avant que ne fut de retour a Albénea Or, Socrale fut le lendemain du jour on le prêtre d'Agollon rome la prope du sanson sarre. Trente conferent entre la senience et l'exécution. Co

coolerent entre la senience et l'exècution. Condamne au commencement du mois de thargenon, Socrate buit in cignièle mois suivant scirophorion), c'est-à-dire 'afta ta seconde moitté du mois de luin. Poy. Piston, Phedom.

1) Philarque, le genio Socratig.

1: Pausautas, 1, 22, 1X, 33. — Diogène Lucree, II, 4. — Schollarle d'Arist. Ad Nubes, 170. — Piston cependant, dans l'Apologie, fait dire à Socrate qu'il etait tout à fait iznocant dans les arts de la scupliure et de la peinture. Mais la construation que Xéauphan rapporte entre socrate et le peintre Parrinidus peut être opposée au témolgange de l'iaton.

ser décidément l'atelier, où sa vie était trop sit, pour de plus nobles travaux et de plus borizons (1). Toutes ces traditions sont certaines et me méritent qu'une demi-con-De même celles qui regardent son initiailosophique. La liste des différents maîtres lui donne est longue. Platon le fait conavec Parménide, dans le dialogue de ce C'est évidemment une invention poétique.

tout aussi douteux qu'il ait jamais reçu les CARRAGORE et d'Archélaus. Théodore de : lui enseigna, dit-on, la géométrie, Damon as la musique, Prodicos la rhétorique, : In poésie, Ischomachos l'agriculture (2). rore Aristagoras de Mélos parmi ceux ntendit. Ce qui est incontestable, c'est que : avec son esprit curieux et investigateur An étranger à aucune des sciences de nes, qu'il les essaya et les goûta toutes a sorte avant d'imprimer lui-même une Me moitié du cinquième siècle avant

n nouvelle aux intelligences. Athènes we commençait à devenir l'école et l'instidu peuple grec. Artistes, savants, philo-semblaient attirés dans cette ville comme e force mystérieuse. Le mouvement phique avait pris naissance ailleurs. C'était e et de la Grande Grèce qu'étaient sortis shitieux systèmes par lesquels on avait ha expliquer l'origine et la formation de rs. Mais ces systèmes, jusqu'alors isolés, contraient dans la cité de Minerve et esat de s'y retremper. D'autre part, du rapent de doctrines opposées sortait, comme it naturel, l'esprit critique, plus capable voire que de fouder, excellent à trouver le les théories exclusives, et remplaçant un tisme orgoeilleux par des négations trans un par un scepticisme frivole. Je veux de la sophistique; elle faisait après tout uvre utile : elle formait des orateurs, et part servait la cause de la vérité par ses ises spéculatives et surtout en ramenant

à le milieu où se forma Socrate et le couuns lequel il se trouva jeté. Rien de plus qu'il ait rencontré ses premiers maîtres ceux qu'il combattit plus tard, lorsque ar l'âge et la réflexion, émancipé et maître ropre esprit, il entreprit de répandre à ar de nouveaux enseignements.

-même l'esprit humain, jusque-là égaré

e trop vastes recherches, sans avoir me-

nt ma jeunesse, dit Socrate dans le i, il est incroyable quel désir j'avais de coneette science qu'on appelle la physique. Je s quelque chose de sublime à savoir les chaque chose, ce qui la fait naître, ce qui mrir, ce qui la fait être, et je me suis sou-

de corruption, comme quelques-ans le prétendent, que se forment les êtres animés; si c'est le sang qui nous fait penser, on l'air ou le feu, ou si ce n'est aucune de ces choses, mais senioment le cerveau qui produit en nous toutes nos sensations, cell que prouser en nous toutes nos sensacons, cense de la vue, de l'ouie, de l'odorat, qui engendrent, à leur tour, la mémoire et l'imagination, lesquelles, reposées, engendrent entin la science. Je réfléchie-sais aussi à la corruption de toutes ets eloces, aux changements uni gravianment dons les claure à changements qui surviennent dans les cieux et sur la terre (i). =

vent tourmenté de mille manières, cherchant en

oi-même si c'est du froid et du chaud, dans l'état

et qu'il dédaignera plus tard, comme étant hors des prises de l'intelligence humaine et en tout cas stériles, élaient justement celles qu'agitaient alors les Anaxagore et les Archélaus. Socrate s'arrêta quelque temps à lire leurs, ouvrages. S'il ne l'eût pas fait, s'il n'eût pas partagé quelque temps au moins, et dans une certaine mesure, l'engouement de la jeunesse à l'en-iroit des sophistes, pourrait-on comprendre la comédie des Nuées? Le Socrate des Nuées, ceci ne fait doute pour personne, est à la fois un disciple des philosophes d'Ionie, un physicien, comme Aristote les appellera plus tard, et un disciple de Prolagoras et de Prodicos. Est-ce un per-

Ces questions que le jeune Socrate se posait,

sonnage réel, vivant, historique, ou une fiction poétique? Les Nuces, comme on sait, parurent vingt-quatre ans avant le prucès de Socrate. Il était alors arrivé à la pleine maturité de son âge, il avait sans doute trouvé sa voie, il était ensin son propre mattre en philosophie, comme l'appelle Xénophon, αύτουργός τῆς φιλοσοçίας (2); ma is encore de son commerce avec les sophistes il avait conservé une forme d'argumenlation souvent captieuse, pleine de surprises et d'embûches. Et l'on se souvenait sans doute encore qu'il avait naguère pratiqué les maîtres de la sophistique et pali sur les livres d'Anaxagore. Le Socrate des Nuées est à nos yeux na portrait, fort chargé assurément (comme celui de Cléon), mais historique et qui doit se rapporter à la jeunesse du fils de Sophronisque. Et si l'on pretend que dans sa comédie Aristophane ait joué sous le nom de Socrate non pas seulement un individu, mais un type général et qu'il ait voulu représenter de la sorte la double manie de sonder les secrets de la nature et de prouver à son

gré le pour et le contre, il faut, pour expliquer la vraisemblance du choix que fit le poëte du

nom et du masque de Socrate, que Socrate ait élé d'abord sinon à l'école d'Anaxagore et des

sophistes au moins qu'il se soit au commencement

occupé de spéculations analogues. Car on ne peut

admettre en aucune manière qu'Aristophane ait

pris justement pour personnifier les physiciens

et les sophistes le nom d'un homme qui eût été

m, "/polog. — Aris'azène, dans Diogène oc de Tyr, Dissert. XXXVIII, 4.

<sup>(1)</sup> Platon, Phésion, trad. Consin, p. 373-378. Dans le même passage, Socrate avone qu'il a lu les ouvrages d'Amazagore. (1) Xenophan, Samquet, I, S.

leur adversaire le plus déclaré. Une pareille méprise est invraisemblable chez un contemporain mêlé avec ardeur à tous les mouvements de la vie publique et qui iit du théâtre à la fois une école et une tribune. Encore un coup les Nuées son une énigme insoluble avec le Socrate qu'on connaît et qui a pris possession de l'histoire. Au contraire, rien de plus facile à comprendre si l'on veut se souvenir de l'époque où cette pièce fut représentée, si l'on songe au déréglement des esprits à ce moment, si l'on se représente les tâtonnements d'une âme passionnée avide de vérité et la cherchant dans toutes les directions, si l'on veut surtout rapprocher l'œuvre du poête du passage de Platon que nous avons cité plus haut.

passage de Platon que nous avons cité plus haut. La curiosité de la jeunesse et le goût des hautes pensées, si naturels à cet âge chez les âmes bien nées, avaient porté Socrate vers les spéculations des physiciens. C'est par là qu'il dut débuter. La réputation des sophistes l'attira ensuite, non moins que le goût des nouveautés brillantes et subtiles. Muri par l'âge et sortissé par la ré-slexion, quand il en vint à se demander ce que valaient au juste les hypothèses des uns et les antithèses des autres, il reconnut que la sagesse n'était ni dans un camp ni dans l'autre, que les sophistes pouvaient bien avoir raison contre Parménide et Héraclite, mais qu'ils avaient tort contre la raison humaine, qu'ils condamnaient à tout ignorer; que leurs arguments étaient solides, mais leurs conclusions étroites et fausses; que ce qu'ils attaquaient était en effet caduque, ruineux, sans fondement, mais qu'il ne s'ensuivait pas qu'il n'y cut absolument ni vrai ni faux on que tout sut vrai et saux à la sois, c'est-à-dire qu'il n'y côt ni science ni principes, mais seulement qu'il fallait les chercher ailleurs et autrement. Socrate lut alors et médita les sentences et les maximes des anciens sages, et dans ces trésors d'expérience pratique et d'utiles conseils il trouva une tradition à continuer (1). Un des mots prononcés par les sages le frappa sans doute, car il est resté la devise de Socrate le commencement et la fin de la philosophie qu'il a enseignée : c'est le fameux Γνώθι σεαυτόν (Connais-toi toi-même). Même après avoir pris une direction nouvelle, Socrate retint quelque chose de ses anciens mattres : d'Anaxagore la notion d'intelligence ordonnatrice, qu'il sut développer et féconder merveilleusement; des sophistes, l'habitude de ramener la pensée sur elle-même, non pour douter comme ils avaient fait, mais pour y chercher le type de l'être et y poser le fondement de toute recherche. La tradition qui nous montre Socrate assistant à la représentation des Nuces et riant comme les autres du Socrate suspendu dans les nuages, discou-

rant des phénomènes célestes, enseignant à ga-

gner toutes les causes, à donner au faux l'apparence du vrai et à l'injuste les couleurs de la justice, est peut-être vraie. Il riait tout le premier des chimères qui l'avaient séduit, de l'esprit d'aventure et de subtilité auquel il s'était donné naguère et que le poète, selon le privitége de son art, avait rendu plus sensible, pour s'en mieux moquer (1).

Une fois en possession de sa voie, Socrate partagea sa vie entre la polémique et l'enseignement, mélant l'un à l'autre et ne découvrant d'ordinaire ses opinions particulières que par la négation de celles de ses adversaires. Il vivait et enseignait au grand jour, et non dans le secret d'une école. La place publique, les gymnases, les por-tiques, les boutiques des artisans, une salle de banquet, tout lieu lui était bon où il trouvait des hommes de bonne volonté, désireux de s'éclairer, disposés à converser avec lui, à répondre à ses questions, à chercher et à enfanter la vérité avec lui. Il allait donc çà et là, sans presque jamais sortir d'Athènes (personne ne fut d'humeur moins voyageuse que Socrate), s'entretenant avec tous ceux qu'il rencontrait, surtout avec les jeunes gens chez lesquels il reconnaissait les marques d'un heureux naturel, parlant aux poëtes et aux artistes de poésie, de peinture et de sculpture, et discutant avec eux des règles et des principes de leur art, parlant aux politiques des lumières nécessaires à ceux qui veulent prendre part au gouvernement des affaires publiques, du fondement des lois, des ressources et des besoins de l'État; parlant aux pères de famille de l'économie domestique, de la manière dont ils devaient régler leur maison et traiter leurs esclaves; parlant aux fils de leurs devoirs envers leurs parents et leurs frères; par-lant à tous du Dieu qui a disposé le monde avec tant d'ordre et de sagesse, donné à chaque être tout ce qui lui est utile, et auquel dans noire ignorance de ce qui nous convient nous deman dons si souvent de faux biens. Il n'épargnaît ni les sophistes, ni les démagogues, et avec un air de bonhomie souriante, de simplicité affectée, sous prétexte de se faire leur élève et d'apprendre de leur bouche de merveilleux secrets, il les interrogeait avec instance, les priait naivement de satisfaire sa curiosité, puis les poussait de conséquence en conséquence jusqu'à des absurdités manifestes, qui les couvraient de con-fusion devant un auditoire suspendu d'abord à leurs lèvres et à la fin désenchanté. C'était une de ses manières de faire le jour dans les esprits. On comprend que cette polémique d'escarmouches et d'embuscades, d'où il sortait le plus souvent vainqueur, devait amasser sur la tête de Socrate des haines sourdes et vivaces, fort

ti) « Les trésors que les aucieus sages nous ont laissés dans leurs livres, je les parcours avec mes amis, et nous y recueilons tent ce qui s'y trouve d'excellent. » Xénophon, Ném., I, 6, 14.

<sup>(</sup>s) On aait que les Nudes d'Aristophane n'eurent pas de succès; elles furent représentées deux lois, en 193 et en 193, et plus mai accucilles encore la seconde que la première. Les juges qui couronnèrent les rivanx d'Aristophane en cette occasion se sentirent-lis atteints par les railleries du poète;

desgerrases le pour on elles pourraient éclaler.

Il s'en inquetait peu, travaillait chaque jour a reneulter les Atons et à améliorer les meurs, tasant la guerre aux prejugés et aux vices, assur peu soucieux eu géneral des théories sur le sem en soi que lui prête Platon, et au contraire correlant terquira l'application, accommediant el formais aux circonstances et aux caractères, réarant et formiant ses préceptes par des ramples, et les illuminant, si je puis dire, par espectacle d'une vie ouverte à tous les yeux repri était le plus efficace des enseignements. Patre mouse raconte, par la bouche d'Alcibrade, se effets et ennants que sa parole produisait.

Lorsque nous entendous tout autre discoureur, cerse les ples habiles, pas un de nous n'en garde a mois fre imperession. Mais que l'on l'entende ou sou seulement quelqu'un qui répete tes sous, es pauvre orateur que soit celui qui les résets tous les auniteurs, hommes, fommes ou adove de sous les auniteurs, hommes, fommes ou adove de sous les auniteurs, hommes, fommes ou adove de sous les sontsaisses et transportés ... Pour moi, les mentiques et françois et per une le sur j'etais agité de la manie dancie de l'existent que si j'etais agité de la manie dancie de l'existent que si j'etais agité de la manie dancie de l'existent que si j'etais agité de la manie dancie de l'existent que se paroles font conter mes carecters, quadu je les ai entendus, m'ont paru uni doute chaquents, mais sans me faire éprouver en de acunhiable; toute mon âme n'etait point tendeversée, elle ue s'indignant point contre ellement de se entir dats un houteux esclavage, tancie de se entir dats un houteux esclavage, tancie qu'a vivre de l'existent de les entir dats un houteux esclavage, tancie qu'a vivre autre je fais et n'est pas la peine de vivre (1), s

A s'en tenir à cette seule page de Platon, il plus pathetique des moralistes. Il savait sans émouvoir et toucher profondement, mais proceduit pas d'ordinaire par de longs disil foissit profession de dédaigner les arli-· de la thetorique et ses grands ellets. C'etel pour ainsi dire en se jouant qu'il manuit les s, c'etait dans de simples et familières cauqu'il amuit à les captiver et à les sur-14110, le Gorgins, l'Euthydème, on y verra deto et plus gouvent appliquée la méthode de cussion et d'enseignement de Socrate. Avec en qu'il frouvait tranchants dans leurs affirs, infatues et emprés de leur savoir, il se and limitale et ignorant, il feignait une admigelier de recevoir leurs leçons et d'être initie mystères de leurs connaissances. Ceux-ci ommençaient-ils à discourir, il les arrêtait, were et de ne pouvoir les suivre dans leur es-11 les priait de repondre seulement à quelterrogatoires serrés et pleins de piéges par lesquels il les faisait convenir à la fin que leurs idées étaient confuses, obscures, mai digerées ou tout à fait fausses. C'est la ce qu'on a appelé l'ironie de Socrate (lipuria ouxoatini). Après avoir élourdi de la sorte ses adversaires, apres avoir arraché de leur esprit tous les préjugés, comme le laboureur sur un sol débarrassé des mauvaises herbes et de racines steriles, Socrate jetait à pleines mains les bunnes se mences, ou pour mieux dire il faisait germer et fructifier ces âmes ainsi purifiées 1). C'était par de nouvelles questions, adroitement conduites et habilement menagées, éclairees d'exemples vulgaires et empruntés à la vie commune qu'il dégageait pen à peu les idées justes et saînes, les tirait une à une des esprits de ses auditeurs, sans parattre faire autre chose que les aider dans ce travail d'enfantement. Il appelait cette méthode l'art d'accoucher les esprits (paieumen region), par souvenir du métier de sa mère Phénarèle. Il nous a révèle les secrets de cet art dans un passage très-remarquable du Théclète:

Peut-être ignores-tu encore, pauvre innoceat, que je suis fils d'une sage-femme habile et renommée, de Phénarete? — Je l'al oui dire — Ta-t-on dit aussi que j'escree la même profession? — Jamais. — Sache donc que run n'est plus vral...... Le métier que je pratique est en tous points le même, à cela pres que j'aule à la délivrance des hommes, et non pas des femines, et que je sogue non les corps, mais les âmes en mai d'enfant. Mais ce qu'il va de plus admirable dans non art, c'estqu'il peut discerner si l'âme d'un jeune homme va produir eu dètre chimérique, ou porter un fruit véritable..... Pour ceux qui s'attachent à moi, il leur arrive la même chose qu'aux femmes en travail ; jour et unit, ils opeoment des embarras et des douieurs d'enfantement plus vices que celles des femmes. Ce sont ces douleurs que je puis réveiller ou apaiser quand il me plait, en vertu de mon art (2). »

Socrate, dans ce rôle d'instituteur des âmes, croyait remplir une sorte de mission sacree et obéir à une voix d'en haut. A plusieurs reprises dans son Apologie it parle de cette mission :

e Que co soit la Divinité elle-même qui m'ait donné à cette ville, c'est or que vous pouvez austinent recommattre à cette marque qu'il y a quelque chose de plus qu'humain a avoir negligé pendont tant d'ausières mes propres affaires pour m'attacher aux vôtres. Athèmens, en vous premant en particulier, comme un perre ou un frere alné pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu, «—» Je n'agis comme je fais (disait-d'encore) que pour accomplit l'ordre que le Bieu m'a donné par la voix des oracles, par celle des songes et par tous les autres moyens qu'auenne puissance céleste à jamais employes pour communiquer sa volonté à

<sup>(</sup>t' - Les medectes, dit Socrate dans le Sophiste, estiment que la nourreture d'est pas profitable au corps et avant de la prendre le corps n'a ete purge. De même ceux qui veulent purifier leur ûne sont obliges pour la tenir prete à recevoit toutes les commissancés dont elle à bassia d'en arracher d'abord les prétentions d'un savoir limagi-

<sup>12)</sup> Platon, Thecidle, trad. Cousin.

qu'on puisse lui rendre, it l'a déctaré nettement

atteint de monomanie. C'était un grand refor-

maleur, un apotre, le type de la plus pure vertu, mais en même temps un hallscine, un vision

dressant toujours à ses juges ; « Mais, me dira-t on pent-être, Socrate, quand tu nom auras quittés, ne pent-stre, Socrate, quand in nom auras quittes, ne pourras-tu pas te tenir en repos et te condainner au tilence? C'est li ce qu'il y a de pius difficile à faire entendre à quasques-uns d'entre vous, car si je dis que ce serait désoléér à Dieu, et que par cette raisou si m'est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez posnt, et vous prendrez cette réposse pour une plassanterie, et cependant nen n'est plus vras, le tieu semble m'avoir chossi pour sous exister et vous auguillouner, pour gourmander de parent de trains seriont et tourners augus rous laisser. acon de vous partout et toujours sans vous laisser ancune trève (1).

Cest aver cette netteté, cet accent de conviction et de foi religieuse que Socrate, alors âgé de près de soixante-dix ans, en face de juges qui la plupart ne demandaient qu'à l'absoudre, affirmail sa mission. Est-ce pour rendre hommage au caractère de son maltre et pour sanctifier sa mémoire que Platon lui prête ces paroles dans lesquelles il se donne pour un envoyé et un ins-trument de Dieu? Ou bien Socrate eut-il en elfet cette idée qu'il etait l'organe privilégié et choisi some sorte de révélation divine? La question est delicate. Il y a dans Socrate deux choses qui semblent s'exclure : le bon sens et l'enthousiasme, la raison ferme et l'inspiration exaltee. Du bon sens de Socrate il n'est pas besoin de donner des preuves. L'homme qui a pris pour devise le Evan caución des anciens sages pour en faire la base solide de loute philosophie, le commencement de la sagesse; qui a montré que l'ancienne philosophie se perdat dans de vagues spéculations, que la sophistique par ses egations à outrance degradait l'intelligence et laissait l'âme humaine dans un vide ou elle ne pouvait demeurer, cet homme-là sans doute porta le bon seus jusqu'au génie. Mais qu'est-ce que l'enthousiasme, qu'est-ce que l'inspiration de Socrate?

Il p'est guère de question qui ait été plus souvent traitée que la question du démon ou esprit samilier de Socrate. De l'antiquité seulement il nous est venu trois traites spéciaus sur ce sojet (2). A notre époque un physiolo-giste distingué a repris le problème. Il ne pouvait guère croire, comme Plutarque, Maxime de Tyr et Apulée, que Socrale avait eu la rare fortune d'être pendant toute sa vie l'hôte d'un genie qui le guidait et l'inspirait; il s'est placé à un autre point de vue, et tout en rendant Socrate le plus bel et le plus complet bommage

naire. Voila la conclusion du livre de M. Lelut (1). D'autre part un a dit que le demon de Socrate n'était rien de plus que la voix même de sa conscience, explication qui n'expeque men Il y a dans la vie de Socrate des circonstances bizarres. Au siège de Putidée il reste ringiquatre beures debout, immobile et comme en extase au milieu du tenoulte d'un camp, sans que tien puisse l'arractier à sa méditation solitaire. Allant sonper chez Agathon, il 6'arrêle tout à coup sur le seuil de la maison, et y demeure longlemps absorbé dans une sorte de contemplation intérieure. Il parie sans cesse d'une roiz divine, qu'il entend seul et qui le détourne de ce qui est mauvais, d'un génie, d'un démon dont il est comme le papille et qui lui donne des avertissements dont il profite pour lui-même et pour les autres. M. Lélut a curien-ement recueilli ces passages dans Xenophon et dans Malou. Ils sont nombreus; mais prouventils en vérité que Socrate fut atteint de demence? Non, mais qu'il y avait en lui je ne sais quoi de invistique et d'exalté, et en même temps un grain de superstition. Lorsque je vois dans la vie de Sourate fant de suite dans ses pensées, tant de clarifé dans sou esprit, tant d'équilibre, tant de hon sens et un bon sens si pratique; en presence d'une Arne si sereine, si sore, m mattresse d'elle-même, si hien téglée, je ne puis me persuader que j'air affaire à un monomane. Mais, d'autre part, Socrate s'est-il cru inspiré, gualé, éclairé par quelque esprit surai turel, et distinct de sa conscience, s'est-il cro possédé à la façon de ces prophètes et de ces poètes divins dont Platon parle dans un de ses dialogues (lon), et qui proferent de subline accents dont ils ne sont que les échos? Cela est hors de doute, et cela ne suffit pas pour qu'on puise le faxer proprement de folie. Jeanne Dare, qui crut aussi à ses voix, était-elle en démence ou croit-on l'avoir expliquée et comprise quand on dit que la voix qu'elle entendait n'etait rien de plus que la voix de la patrie? Il y a de delicats problemes de psychologie infine qu'on ne tranche pas si facilement; il y faut plus qu'une metaphore. Où finit la raison? ou commence la folie? Il peut y avoir un certain point où l'une confine à l'autre, ou l'homme est hors de la raison sans être pourtant dans la folie. Cette région sague, indécise et impossible à determiner mathematiquement, est la region de l'enthousiasme et de l'inspiration religionse. Si l'on declare alleinles d'alifination mentale toutes les âmes ou l'on rencontre quelque chose de singulier et d'extraoron enverra à Bicétre la plupart des grands hommes, depuis Pythagore, qui croyait

on, Apologie, trad. Cousin. A ces differents papeut jumáre encore refuect: » Si vous me dinte, nous rejetous l'avis d'anytus, et aous le a absons, mais d'est à condition que tu cesseras giber et de latre les recherches accondiumérs; refombes et que lu sois decuvert. Lu montragons me rentogiet à ces conditions, le vous et je, mais j'obeirsi platôt au tires qu'a sous, et le le qu'a sous, et l'est platot au tires qu'a sous de le retre et Jean au saniedrin.

<sup>(1)</sup> Du Demon de Socrate: Paris, 1836, In-40.

lus l'harmanie des sphires célestes, jusqu'à parer des servitours utiles. Lui-même se tenait inn, qui coupuit à sun étoile, sans compler es mystiques de tous les pays et de tous un stimulate de l'écoupe des servitours utiles. Lui-même se tenait eloigné des affaires publiques. Les excès de la démocratie où était tombée Athènes après lu mort de Périche n'elaient pas de son goêt.

— Quelle sottine, disait-il, qu'une fève décide du s s'expliques rien sons doute, mais minimus que Socrate cont à la ristité maintenans que Socrate crut à la renne meintenans que Socrate crut à la renne speit qui l'impirait, et cela mons suffit à n'il juignait au bon sens le plus ferme un t embousiesme mystique. On n'a pas le l'impogner contre les arrêts de la physio-me. de Thelubes; on sait cependant que

uracie de Delphes; on suit rependant que in consultée répondit que Socrate était le upe de tous les hommes. Socrate nous raavec une spirituelle boshomie que cette le l'étama fort.

re l'étamen fort.

Ins hougheups dans une extrême perplexité une de l'oracle, jusqu'à ce qu'enfin, apris lus inservièules, je pris le parti que vous manche pour consultre l'intention du Deutheux ux de nos conciloyens, qui pome pour agitu sucres de la ville, et l'espérais que l'epitalienes je pourais confondre l'oracle et riffu as décisré que je suis le plus supe des m, et orbiéci est plus supe que moi. Examilure ent haume, dont je n'ai que faire de lie le nom, il suffit que é'était un de nou mals pulitiques, et m'entretenant avec lui, noi qu'il pousit pour sage aux yeux de tout alle, surfaunt aux siens, et qu'il ne l'était malement ce qu'il eroyait it vuille déjà ce qui me rendit ofienz à cet et à tous sus suis qui amistient à note et et à tous sus suis qui amistient à note un matre, qui genoure pour plus sage que le premier ; je moure pour plus sage que le pressier ; je 23 métre chore, et je see fis lé de nou-memis. Cependont je ne see relutaj point ; s bien quelles hoines j'auconblais sur moi ; i 🐎 🛥 🕏 timitime. Legacilles hainces j'anecubilate sur non-, die affliggé, efficayé même. Maigré cela je crus : devais pediéser à toutes choses la voix n et, pour en trouver le véritable sens, aller des ceux qui avaient le n et, pour en trouver le véritable seus, aller te en purte chez tous ceux qui avaient le e réputation; et je vous jure, Athénieus, faut vous dire la vérité, que voici le résultat e laimirent mes recherches : ceux qu'ou van-plas me satisficent le moins, et ceux dont suit ancune opinion, je les trouvai beancoup sis de la magene.... Athénieus, la vérité est illes seul est sage, et qu'il a vouls dire seule-pur son seracle, que toute la sagesse housaine us grand' chose ou même qu'elle n'est rien; st évident que l'oracle ne purle pas ici de et d'élècet que l'oracle ne parle pas ici de mis-galli s'est servi de mon nom comme d'un le, et comme s'il clit dit à tous les hommes : a super d'entre vous, c'est celui qui, comme à, recommit que sa sageme a'est rien (1). » sporton questionneur affait aissi partout numi les sottes prétentions de la vanité ute, gourmandant les ambitienx, les foux, les mouvais poètes et les manvais ora-etpandant partout de salutaires conseils lous exemples, et estimant que la neil-

ière de servir l'État était de corriger mos, d'éclairer les âmes et de lui pré-

rtus, Apatogic, Stad. Consis.

Vassione ! - Cependant ii ni acte de crioyen dans plusiours circonstances, et montra que la philo-sophie n'était pas pour lui une lettre morte. Il porta les armes an siège de Potidée (432-430) comme simple soldal ; il y donna l'exemple non-seulement de la bravoure militaire, mais des vertus qu'il recommandait chaque jour, de la tempé-rance et de la force d'âme. Il sauva Alcibiade blessé à Délium (523) il montra la même intosia. blessé. A Délium (424) il montra la même intrépi dile, conservant sa présence d'esprit et sa cont nance assurée au milieu du désardre d'une y manus assurce au maseu en desardre d'une pe-traile (1). Il était aussi à Amphipolis (£23), et s'y condusit hravement. S'il est vrai, nous en dan-toss, qu'il se soit jannis dit cifeyen du monde (c'est Cicéron (2) qui lui prête ce mot, un peu emphatique, qui ne convient guère à un Athénien contemporain de Périclès), il est vrai en même transs au l'hangen la dennem de mattie. temps qu'il honora le drapeus de sa putrie et set faire son devoir à l'armée. Plus tard il fut désigné par le sort pour être prytane. C'est pendant qu'il exerçait ces fonctions que se pré-senta l'affaire des dix généraux qui avaient vaince aux Arginuses (306) : ou les acrusa de n'avoir pas recneilli les morts pour leur donner une sépulture terrestre. Le peuple demandait d'une seule voix la condamnation; le sénat était

choix d'un magistrat, quand on ne tire pas an sort celui anquel on confie le gouvernait d'un vaisseur! » Cependant il fit acte de citoyen dans

d'avis d'accèder aux clameurs populaires ; seul, Socrateosa rendre hommage a la justice et voter contre la condamnation; ma'gré les menaces et les cris de la multitude. Après la ci nte de la démocratie, sons la do mination des Trente (404), Sorrale, qui n'avait jamais flatté le pouvoir populaire, garda ses li-lires allures et sa libre parole. « Je serais pres altures et sa lubre parole. « Je serais étomé, disait-il un jour, que le gardien d'un troupean qui en egorgerait une partie et ren-drait l'autre plus maigre ne voulut pos s'a-vouer mauvais pasteur; mais il serait plus étrange encore qu'un bonnne qui se trouvant à la tête de ses conciloyeus en détruirait une partie et corromprait le reste ne rougit pas de sa conduite et ne s'avouat pas manvais magis-trat (3). » Le mot fut rapporté. Critias et Chariclès, les deux nomothèles, mandèrent Socrale, et loi défendirent d'enseigner la jeunesse; ils ajoutèrent des menaces; il n'en tint uni comple, L'n autre jour ils hi donnèrent l'ordre d'aller avec quatre autres citoyens chercher à Salamine Léon le Salaminien, qu'ils voulaient mettre à

<sup>&</sup>quot;Il C'est dans celle retraite qu'il souva, dil-ou, le vie à Kenophon, renserne de cheval. Ce fait n'ent rapporté of per Leouphon, ni par l'isten dans les évas pustages Lépu-legue et. Banquett) en il parte de la conduite de Socrate près de Délimo.

3 Ocerum, Turrai., V, 37. Épictete, Bissari., i, 9, 1-(8 Kenophon, Hern., i, 2.

mort. Il s'y refusa, prouvant qu'it aimait mieux mourir que de commettre une injustice. « Ma mort, il n'en faut pas douter, dit il, cut suivi mu desobeissance si le gouvernement des Trente n'eut été aboli hientôt après (1). " Vollà toute la vie politique de Socrate. Il sut résister à la tyrannie de la multitude et à la tyrannie d'un gouvernement oligarchique, quand cette résis-

tance pouvait lui coûter la vie.

C'est en 400 ou en 399 que Socrate fut acrosé. Il s'était fait de nombreux ennemis : les démagogues lui reprochaient d'avoir plus d'une fois manqué de respect à la constitution en attaquant la paus populaire des institutions, le tirage au sort des magistrats; les amis de la democratie se souvenaient qu'Alcibiade, ce flean d'Athènes, deux fois trattre a sa patrie, et Critias, le plus urnel des Trente, avaient reçu ses leçons; les prêtres, les devots, les hommes attaches aux auciennes croyances et aux anciennes traditions ne la pardonnaient pas des enseignements qu'ils consideralent coming subversifs de l'ordre social. Ponrquoi donc n'avuit il jamais parlé des diens qu'avec une iconique réserve? C'etait au fond un incredule, un unpie. N'avait-il pas, chose rare alors et scamfaleuse, négligé de se (nice imiter and grands mysteres ? Ne parlaitil pas d'un gente mysterieux qui le conseillait, et d'un Dieu sans nom, inconnu des ancêtres? Chez phisieurs les présentions dataient de foin, et les griefs mis an jour par Aristophane vingt-quatre ans auparavant contribuaient encore a faire passer Socrate pour un homme dangereux, un ennemi de la religion, c'est-à-dire des lois, et un corrupteur de la jeunesse. Les thetenis, les poetes, les artistes, dont il s'était troque plus d'une fois, avaient eux aussi leur amour-propre à venger. Mélitus, Lycon et Anytus donnèrent un corps à ces griefs et à ces rancunes, et intentérent l'accusation. Le texte en est venu jusqu'à nous : « Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de l'ithos, accuse sous la foi du serment Socrate, fils de Sophronisque, du bourg d'Alopéee. Socrate est coupable en ce qu'il ne reconnaît pas les dieux de la répubilique et met à leur place des extravagances démomaquia. Il est compable en ce qu'il corrompt les jeunes gens. Peine, la mort (2). » On a cher-ché ici le dessons des cartes; on a oublié l'accusution d'impiété pour faire du procès de Socrate une affaire exclusivement politique et de sa condamantion une vengeance du parti populaire. Je vois bien dans Socrate certaines tendances, certains gonts politiques, mais il ne mapparatt pas clairement qu'il ait éte l'homme d'un parti. Il blama les excès, d'où qu'ils vinssent, et nes crut pas que la tyrannie de la multitude valer, beaucoup miens que le despotisme de quelq Sessurs. Ca n'est pas sans doute être d'un par ji que d'enseigner à tous le respect des

lois, la dignité de la conscience, la modération dans l'usage du pouvoir et l'utilité des lumières pour gouverner les hommes. Socrate parait avoir été plutôt spectateur qu'acteur au milieu des tristes et sanglantes agitations qui aignalbrent à Athènes les dernières années du cinquieme siècle. Mais cette indépendance mêm cette fière et incurruptible honnéteté, qui était une censure des mœurs publiques, dut amasser bien des haines autour de lui. On a tous les partis contre soi quand on ne s'est donné à aucun. L'accusation d'impiété convrit des ressentiments de plus d'une espèce. Quoi qu'il en soit, le procès de Socrate, à ne considérer que les termes de l'accusation, ne touche la politique qu'en ce sens que dans l'antiquité la religion est essentiellement une institution politique qu'attenter à la religion, c'est attenter aux lois de la cité et que le sacrilège est un crime d'É tat. Le second chef d'accusation n'a pas d'autre signification que le premier. L'impiété prétendus de Socrate n'était pas seulement speculative, theorique, subjective, mais activement conta-gieuse par le fait de ses enseignements. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'a l'antiquité greeque pour entendre appeter professeurs d'immoralité et corrupteurs des âmes ceux qui en matière religieuse professent l'indifférence ou portent dans ces questions l'esprit de critique et de libre recherche.

Ce n'était pas la première sois que retentissail à Athènes une accusation d'impieté. Il avail fallu tont le crédit de Périclés pour sauser Anavagore d'une sentence capitale. Eschyla avant luravait été accusé d'impieté : plus d'une fois les hardiesses d'Euripide avaient excité les clameure de la foule : Diagoras, Protaguras Producus accusés d'athéisme avaient juge pendent de se derober par la fuite à une condam-nation. Socrate demeura. Un de ses ames le vovant dans une complète sécurité : « Socrate, lui dit-il, ne devrais-tu pas songet à la défense? Quoi donc? répondit-il, tu ne vois pas que je m'en suis occupé toute ma vie! - Et com ment cela? - En ne commettant jamais d'injustice. Voilà, selon moi, ma plus belle apologie (1). »

L'affaire fut portée devant les hétiastes. Les membres de ce tribunal, désignes par le sort, claient pour la plupart des hommes du peuple, susceptibles, irritables et plus habitues a entendre les humbles prières des accusés qu'à subir patienment leurs leçons. Socrate comparut entouré de ses disciples. Lysias, le plus grand orateur du temps, avait composé pour lui un brillant plaidoyer. Il le refusa, et se défendit ini-même avec cette noble fierté de l'homme qui a la ronscience pure et puise sa force dans le sentiment de son innocence. « Il s'exprimait, dit Cicéron, non comme un accusé, comme un

nne un suppliant, mais comme attre et le juge de ses propres juges (1). » faten dans leurs Apologies. Quant à la defense represent dife, a dire vrai, elle est faible, afterprimer la pensée inlime de Socrale mieux » Venopdion, requel, paien dévoué, insista « L'excès sur les actes extérieurs de les égale de son maître. On accuse Socrate pas croire oux dieux de l'État. Est-oe of Platen, qu'il était pieux, qu'il reconnaissait crateure de la Divinité, qu'il la voyait par-ul consente, et dans l'âtne humaine, on elle se el exter tre par des signes manifestes, et dans tore, on son empreinte est partout visible.

Son Maxime de Tyr écrira plus tard que Ar al vait souvent son ame vers le ciel, e se fut une prière perpétuelle (2). La at il à la religion positive? Croyait-il aux colors de l'Etat? Ce Dieu dont il voyait tent la troce dans le cieur humain et dans serves, etad-ce Jupiter, Apollon, Neptune, ou quelque autre de ceux auxquels on news a Athenes? Non, sons doute, c'était tren nouveau, le Dieu de la conscience, la a speciment, dont saint Paul parlera plus tard mernes Atheniens. Socrate n'avait jamais que de front les dieux de l'Étal; mais son me et sa reserve à propos de la religion poarr or pervaient passer pour une adhésion. ne ades divinites inférieures et subalternes in noce et conseilleres de la vie des mortels, mit mirroduire une nonveauté dans la relie t'est-a-dire, selon les juges, se rendre des plus encore peut-être, ce fut l'accent de a vous. Les juges élaient au nombre de cinq canquante-neuf. Une majorité de trois voix celun les calculs de Grute, de six voix, le ura coupable Restait la fixation de la peine. le das proposail la mort. L'accusé jugé coupable vant le droit d'indiquer celle à laquelle il se conaumant, et le jury optait entre cette peine et de que l'accusation avant requise.

One the perme affluetive, ou quelle amende indeted le mos que ine ame fait un penacipe de ne conllite a un repor pendant toute un vie, réglical de que les autres recherchent avec tant d'emmant, les trichesses, le soin de sus affaires contents. Les emplois militaires, les fonctions

is its its two set forms homeous et consularie velerem a seratem, qui quom omnium saplentissimer caset, estimospa vitisset, its in judicio capitis pro se reseval, ut son supplex ant reus, aci magister aut access rese videretas pulcame, it deceno, de cred., 1, 84.; 12 11-5 fixet. L'omparet pietro, Edyfig. (Mealme 179, 1980, Xi, 1.)

d'oraleur et toutes les autres dignites; mot qui ne aus jamais entré dans aurune des conjurations et des cabales si fréqueutes dans la république, me trouvant récliement trop honnète houme pour ne pas me perdre en prenant part à lout cela; moi qui, la ssant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous ni à moi, n'ai voulu d'autre co cupation que celle de vous rendre à charun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous individuellement à ne songer qui à ce qui peut vous rendre vertueux et sages? Athéniens, telle a eté ma conduite; que merite-t-elle? Une récompense, si vous voulez être justes, et même une récompense qui puisse me convenir or qu'est-ce qui peut convenir à un homme pauvre, votre bienfaiteur, qui a besoin de son loisir pour ne s'occuper qu'a vous donner des contseils utiles? Il n'y a rien qui lin convienne plus. Athéniens, que d'être nourri dans le Brytanée; et il le mênte blen plus que celui qui aux jeux olympiques a remporté le prix de la course à cheval.... Si done il me faut déclarer ce que je mênte, on home justice, je le déclare, c'est d'être nourri au Prytanée (1). »

En vain, pour complaire à ses amis, detruire l'effet de cette altière bravade et se conformer à la loi, Socrate se condamna à l'amende derisone d'une mine, puis porta le chiffre à trente nunes, les juges, évidemment provoquès, acceptèrent la peine propoèse par l'accusation, et prononcerent la mort. Socrate parait l'avoir cherchée. C'est l'opimon de M. Grote, et elle cet tout à fait vrassemblable. Les dernières paroles que Socrate adressa a ses juges, apres sa cendamnation, sont sublimes:

« Lorsque mes culants secont grands, si vous les voyez rechercher les richesses on foute autre chose plus que la vertu, punssez-les en les fourmentant comme je vous à fourmentés; et s'ils se croieut quelque chose quoiquifs ne soient rien, faites-les rougir de leur insouciance et de leur présumption. C'est aussi que je me suis conduit avec vous. Si vous faites cela, moi et mes cufants nous n'agrons qu'à nous louer de votre justice. Mais il est temps de nous séparer, moi pour mourie, vous pour vivre. Qui de nous à le meilleur parlage? Personne ne le sait, excepté bieu (2). »

La veille de ce jugement, le prêtre d'Apollon avait couronné la poupe de la galere qui portait à Délos les pieuses offrandes des Athèniens. La loi defendait de mettre à mort aucun condamne jusqu'a son retour. Socrate passa trente jours en prison, dans un calme et dans une sérenité admirables, entouré de sa femme, de ses trois enfants, de ses amis, s'entrelement avec eux, les fortifiant, leur donnant ses suprèmes conseils. Son visit ami Critum lui proposa de s'enfur. Le gédier était gagné, un asite attendait Socrate en Thessalte. Il refusa, obeissant à la loi injuste comme du niève deraisonnable, selon la mavime qu'il répétait quelquefois. Un de ses disciples, Apollodore, lui disant qu'il était révolte de l'iniquite du jugement qu'il e frappait :

<sup>(</sup>i) Platon, April.
(2) Platon, Ibid.

« Mon cher Apollodore, répliqua Socrate, avec un doux sourire, et lui passant affectuensement la main sur la tête, afmerais-tu donc mieux me voir mourir coupable (1)? »

Le dernier jour de sa vie, il conversa avec ses amis de l'espérance qu'il avait de trouver dans un autre monde des hommes meilleurs et des dieux justes et bons, puis, calme et souriant, sans emphase théâtrale, consolant ses amis, qui poussaient des gémissements, et le geoffer lui-même, qui ne pouvait retenir ses larmes, il but le poison (2). Rien n'est plus touchant et plus pathétique que le récit qu'a fait Platon des derniers moments de son mattre. L'esclave lui apporte la coupe empoisonnée.

• Socrate la prit avec la plus parfaite sécurité, sans aucune émotion, sans changer de couleur ni de visage; mais, regardant ect homene d'un œil ferme et assuré, comme à son ordinaire : « Dismoi, est-il permis de répandre un peu de ce breuvage pour en faire une libation? — Socrate, lui répondit cet homme, nous n'en broyons que ce qu'il est nécessaire d'en boire. — J'entends, dit Socrate; mais au moins il est permis et il est juste de faire ses prières aux dieux, afin qu'ils bénissent notre voyage et le rendent heureux; c'est ce que je leur demande. Puissent-ils exaucer mes vœux!.» Après avoir dit cela, il porta la coupe à ses lèvres Après avoir dit cela, il porta la coupe à ses levres et la butavec une tranquillité et une douceur mer-veillenses. Jusque-la nons avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes; mais en le voyant hoire et après qu'it ent bu, nous n'en fa-mes plus les maltres. Pour moi, malgré tous mes efforts, mes farmes s'échappèrent avec lant d'abonmes pius les matres. Four mo, magre lous mes efforts, mes firmes s'échappèrent avec tant d'abondauce, que je me couvris de mon manteau pour pienrer sur moi-même; car ce n'était pas le malheur de Socrate que je pleurais, mais le mien, en songeant quel aun j'allais perdre. Criton, avant moi, n'ayant pu retenir ses larmes, était sorti; ct Apollodore, qui n'avait presque pas ressé de pleurer auparavant, se mit alors a crier, à hurler et à sangloter avec tant de force qu'il n'y ent personne à qui il ne fit fendre le cœur, excepté Socrate : Que faites-vous, dit-il, ô mes bons amis ? N'etait-ce pas pour cela que j'avais reuvoyé les femmes, pour éviter des secnes aussi peu convenables? Car j'ai tonjours out dire qu'il taut monrir avec de bonnes paroles. Tenez-vous donc en repos, et mon rez plus de femelé. « Ces mots nous fiient rougir, et nous retinmes nos pleurs. Cependant Socrate, qui se promenat, dit qu'il sentait ses jambes a'appesantir, et il se coucha sur le dos, comme l'avait ordonné. En même temps le même homme qui lui avait donné le poison s'apprucha, et apres avoir examine quelque temps aus pads et les cours de la pued se le cours de la pueds et en course de la pueds et en course de la pueds et examine quelque temps aus pads et en course de la pued se le pued fettement et le la course de la pued et en course de la pued et en course de la pued et en course de la pueds et en course de la pued et en course de la course de la pued et en course de la course de la pued et en course de la course de la pued fettement et la la course de la cours et après avoir examine quelque temps ses poels et ses jambes, il lui serra le paed fortement, et lui demanda s'il le sentait; il dit que non. Il lui serra

[5] Xénophon, April., in fine. Diogène Laerce rapporte ce mot comme ayant été répondu par Socrate à la femme kantippe. II. 5.

[7] ... Supremo vilre die de hoe lpso (animorum immortalitate) noulla disceruit, et paneis ante diebus cum facile possel educi e costodia, notott, et cum pene in mano jam mortiferim illud teneret poculum, locutus l'in cett ut non ad mortem trudi verum in cerium vilcertur ascendere. Ciercon, Tuscell, 1, 19.1. C'est dans cett de phrase, un pen fastiques, plus enore que dans le retit de titledon qu'il faut chercher l'inspiration du tableau de bavid representant la Mort de Socrate.

cusuite les jambes; et portant ses mains plus haut, il nous fit voir que le corps se glaçait et se roi-dissa t; et, le touchant lui-même, il nous dit que dès que le froid gagneralt le cœur, alors Socrate nous quitterait. Déja tout le bas-ventre était glacé. Alves, se découveant, car il était couvert : « Critou, dit-il, et ce furent ses dernières paroles, nous de vous un coq à Esculape, n'ouléte pas d'acquitter cette dette (1... — « Cela sera fait, répondit Cettou; mais vois si tu as encore quelque chose à nous dire. a Il ne répondit rien, et un peu de temps après il fit un mouvement convulsif; alors l'homme le découvrit tout à fait : ses regards étaient fixes. Criton s'en étant aperçu lui ferma la houche et les yeux. Vollà, Echècrates, quelle fut la fin de notre ami, de l'homme, nous pouvons le dire, le meilleur des hommes de ce temps que nous ayons connus, le plus sage et le plus juste de tous

Ce magnifique témoignage de Platon a élé adopté et répété par la postérité. Les docteurs chretiens des preiniers temps, si peu tolerants d'ordinaire pour les hommes et les choses du paganisme, s'inclinent presque tous avec respect devant la mémoire de Soorate (3). Son nom vient naturellement aux lèvres lorsqu'on cherche ici-bas le type de la vertu. Peu s'en faut qu'Érasine ne le mette au nombre des saints (1), et Montaigne écrit : « L'ûme de Socrates est la plus parfaicte qui soit venue à ma cognoissance; de semblable je foys grand doubte qu'il y en ait eu (5). »

Il n'y a guère de musée possédant des dé-If hy a guere de musee possedant des de-bris de l'antiquité qui ne possède quelque buste de Socrate. Il était chauve, avait les yeux saillants, le nez camus, les lèvres épaisses. C'est un type proverbial de laideur physique. « Socrates, dit quelque part Montaigne, a estif un exemplaire parfaict en toutes grandes quatiles. L'ay despit qu'n eust remonde de seit, et un visage si disgraciez, comme ils disent, et un visage si disgraciez, comme ils disent, et un visage si disent si di liles. l'ay despit qu'il eust rencontré un corps si amoureux et si affolé de la beauté! Nature lui feit injustice (6). »

La femme de Socrate, Xantippe, est célèbre. On a sans doute chargé sa mémoire d'un certain nombre d'anecdotes inventées après coup;

(1) Est-il necessalre de redire que ce mot n'est pas une professon de foi paienne ? Il est possible qu'il appritione à l'latoi. Il est ben dans l'esprit un peu manique du Phédon. Le coris y est cemparé à une prison, a un tombeau; l'âme en est delivree par la mort; elle est rendue à la liberte, à la vie véritable, à la sante, l'a mort est pour elle une feitivance, une quérason.

(B) Platon, Phédon, in fine, — Xenopton linit son Apologie de Aocrate par des paroles à que après bleibques : n Si quelque ami de la vertu a rencontre un homme dont le commerce ait etc plus utile que celui de Socrate, je le segarde comme le plus fortune des mortels, »

(5: l'oy, en particulier solut Justin, qui va juaqu'à dire que Socrate était chretien, qu'il commit le Christ en partie. Apol. 1, 15: Il, 18: 1, 18. Apol. II, 10.

(6) Proinde, dit Érasme, quom helpsmodt quardam lego de tallbus viris, vie mith tempero qu'in dicam : « Sancle Socratea, ora pro noble, a.

(6: Montaigne, Essais, II, 14.

parati pas que ne fut un modèle de l'accrate put s'exercer à la patience de chez fui îl ent de Xantippe cinque a montre de l'accrate que, montre a vant leur laissa un autre, dejà grand, et deux

l'a présent de faire connaître l'ornute, les services qu'il a rendus à , co, pour meus dire, à l'esprit les i les nouvelles qu'il a jetees le Neus separons ici deux choses realite farent etroitement unies, la et son enseignement (1). Derrière de lui Sucrate trouva deux sortes s : les disciples plus ou moins files, de Xenophane et de Pathasopla-tes, la plupart echappés des : les premurs, avides de tout de tout expliquer; les autres, romartifice de la dialectique, se farsant er et de nier. Contre les spéculalifs de constructions a priori Socrate acque de toute sage philosophie le A quoi bon explorer les causes phecomenes naturels? Pourquoi tous sens la nature pour chercher ept primitif elle est forrace, coraat de seinppre, quelle est la matière s constatrice des choses? Poser de tras, c'est ignorer en même temps et les trais besoins de notre esprit. as serions capables de résoudre ces n serions-nous meilleurs et plus philosophie pour Socrate n'est exercice d'esprit; elle doit être les boennes et à chacun d'eux. Au de porter nos regards sur tous ces loirs de notre portée, et dont la ce en lous cas ne peut servir de men, as étudier et nous considérer nous-

per évident, dit Socrate, que les homla paraise plus heurent que lorsqu'ils se de cut-mèties, in plus mafficureux que trompeat sur leur propre compte ? ent qui se connaisent ent-mèmes sont ce qui leur convient et distincuent les ils sont capables ou non. Ils se horre coquids savent, cherchent à acquerir manage, et, s'abstenant complétement est au dessus de leur connaissance, ils errores et les fautes. Mais ceux qui ne al pas ent mêmes et se trompent sur pres forces sont dans la même ignorance il sur unites hommes et aux choses linrencrol. Ils ne savent in ce qui leur re qui de sout, ni ce qui leur sert; mais, l'errerar sur ces choses, ils la serié les biens et ne s'attirent que des

se échet de ers Académiques, expose 20002 l'Essitemente philosophique de Socrate. 1 ma, Num, IV, 2; l, 1.

Alasi la philosophie aux yeux de Socrate doit trouver, sinon sa limite et sa fin, au moius point d'appui dans la connaissance approfondie de la nature morale de l'homme. pour ne pas s'egarer, et aussi pour arriver à on résultat utile, la raison ne doit pas sortir d'elle-mème, mais au contraire se recueillir et ren-trer en soi; c'est la qu'elle trouve le vrai type de l'être que ni l'hypothèse, ni l'imagination, ni l'abstraction ne sauraient fournir. C'est la aussi qu'on apprend la veritable science, la science humaine par excellence, l'art de bien sivre (compositat, c'est-à-dire l'art d'être à la fois heu reun et honnête. Tel est le sens du l'aite oravrov. En recommandant la connaissance de soimême comme le commencement de la sagesse, Socrate fondait les sciences morales et donnait une base solide à la metaphysique. Placé sur ce ferme terrain, il démontrait aux sophistes par des analyses délicates et des inductions bien conduites, ou plotôt leur faisait avouer à force de questions, qu'on ne peut ni tout nier ni tout affirmer, et que la conscience sincèrement interrogée trouve certains principes fixes et incontestables.

Nous avons parlé déjà de la méthode de Sociate; elle comprend deux procédés, l'un purement critique, l'ironie; l'autre plus dogmatique, l'imduction lénayéyr, énaxixol lyoc), ou, comme Sociate disait, l'art d'accoucher les intelligences. A l'aide du premier procéde, qui n'est autre chose qu'une forme de réfutation par l'absurde, Sociate amenait ses auditeurs à douter, à confesser, ou tout au moins à sentir leur ignorance; par le second il les conduisait, à l'aide d'evemples et de définitions progressives, à la solution qu'il semblait chercher avec eux et qu'il avait l'art de faire trouver après de longs detours, les faisant passer peu à peu et par des transitions bien menagees de l'obscurité à la pleine lumière, comme on fait à des yeux maladés.

L'enseignement positif de Socrate avait un caractère essentiellement pratique et fauntier : a Il s'entretenait sans cesse, nous dit Xenophon, de ce qui est à la portée de l'homme ; il examinait ce qui est pieux ou impie, ce qui est honnête ou honteux, ce qui est juste ou injuste; en quoi consistent la sagesse et la folie, la valenr et la pusillanimite; ce que c'est qu'un Etat et un homme d'État, ce que c'est que le gouvernement et comment on en tient les rênes. Enfig, il discourait sur toutes les connaissances qui constituent l'homme vertueux, et sans les-quelles il pensait qu'on méritait justement le nom d'esclave (1). • Il s'inquietait moins de la théorie que de la pratique, et s'attachait à celairer les hommes sur leurs devoirs particuliers, convaince que la philosophie vraiment utile est celle qui sait descendre dans le curr de

corrorstances et aux personnes, et regler les diverses relations de la vie pulsique et privée. La suscale de Socrate n'a pas la précision d'un steme dual toutes les parties sout rignureurecent enchainces; c'est en rernacte une caorale vivante, apeciale et positive. Les quelques thes theoriques qu'on y rencontre prétent moins a la critague si un les regante du posat de sue pratupo». Aissi l'apparente cunfusion de bien moral et de l'utile. Sucrate a considere le bonneur, elegația, comme la fin vertable de l'Immore, et n'a pas separe le boutieur de la verto. Par la il a oquest la porte a l'epicurisme. Mais pourrait-on le b'ânser d'avoit enseigne ce que le sinirisme, ce que toute grande morsie, sans excepter la morale chretienne, ont pro-clame de mile manieres, soit en montrant la terre, suit en promettant au dela de la vie d'ineflation recompenses, que ce qu'il y a de plus sur pour l'hosaine et de plus vraiment avantagens, c'est d'être homme de bien ? Dans l'analyse des formes essentielles de la vertu, il s'est arrêlé a la recommander moins pour sa beauté propre que pour les solides avantages qu'elle procure. N'etait-il pas habile, sage, utile, de inoniter aux homines que leur binheur veritable est dans la pratique du bien? Il y a plus que de l'improdence, il y a de l'erreur a creuser un abline entre le bonheur et la vertu. De même Sociate a confondu la science et la vertu, et considére la vertu et ses diverses formes comme des sciences speciales. Aristote dans ses traites de morale releve avec raison cette erreur ; il fait buen voir qu'autre chose est penser, autre chose agir, que la vertu est un fruit de la volonté et non un fruit de l'étade (1). Mais n'estal pas trai en fait que la conscience s'epure en meine temps que l'intelligence s'étend et se fortifie ; que cultiver sa raison, qu'apprendre à bien penser, a juger saincment, c'est apprendre à bien faire, et en theorie, que pour rendre les hommes meilleurs il faut les insfruire et les orfairer? Puisque l'interêt de l'homme c'est d'être vertueux, c'est-à dire couragena et juste, Socrate soutenait que personne ne peut être vicient que par ignorance de son trai hien. La confusion de la verto et de la science paralt dooc une conséquence du rapport étroit qu'il a etabli entre l'utile et le bien.

Xenophon, dans ses Entretiens de Socrate ses Economiques, nous a laisse de vivants témoignages de l'enseignement de son maltre. On peut y voir quelle delicatesse et quelle penetration Socrate porteit dans l'art de détuèlet et d'analyser les idees et de quel ton insinuant et persuasif il fortifiait ses exhorta-

d) Arbitole eritique fort souvent sette theorie; Mo-nie à Neamagne, VI, 21. Crand : Morale, 3, 7. 3, 4, 6; 1, 19; 1, 12, 25, 11, 4, 2 Pacfors il Capropo et eroble la justifier; Mor. & Nicom., 111, 9, 6; VI, 11, 2, 13, 3, 16.

y a de pius original el de plus saillant dans ces caresprenents. La théorie de la justice qui Socrate a exposée est fort remarquable. Qu'e ce que la pastice pour Socrate? C'est Pobe sance oux lors de la cise. Mais ces lois sout diverses; elles changent avec la volonte mobile illa legislateur; elles varient seinen les temps et les heur. Pinisante justice, arraient les mophistes, avant Montagme et l'ascal, qu'une montagne borne ou que le vote d'un colopen ignerant pent moliner! - « Ne sais-to pas, pond Socrate, qu'il y a des lots non ecrites ( igrapa vápa)? - Oni, ce scat cellos qu'un observe dans toos les pays. - Peus tu due que ce soient les humanes qui les avent établies? - Comment le direi-je? Se parlant pas la même langue ils n'auraient pu se rassemb - Qui les a dooc établies ? - Je crois, Hippeas, que ce sout les dieux eux-mémes.... Eiles soot l'ouvrage d'un législateur superieur à Phomme (1). =

Nul philosophe dans l'antiquité tr'a es un entiment aussi vif et aussi pur de la vie dopestique. Il paralt, le premier apres Hesiode, avoir compris la dignite du travail. « Qui ap pellerons-nous sages? disait-il. Sont-ce les p resseux, un les bommes occupés d'objets utile Quels sont les plus justes de ceux qui trava lent on de cenx qui révent, les bras crois aux moseus de subsister? » On lui oppose o les personnes libres ne peuvent pas travailles et que c'est l'affaire des esclaves. - « Els q parce qu'elles sont libres, pensez-vous qu'elles e doivent faire autre chose que manger dormir (2)? » De même il a reconnu l'es morale des deux sexes, et a marque a la ferire, à l'epouse et à la mère sa vraie place dans la milie, ou elle doit être non la servante mais compagne de l'hotome et son associce dans l'administration de la maison (3). Enfin , sons de souter la question de la legitimité de l'esclavage, Socrate a recommandé de traiter les esclaves comme des housines libres et, quand ils le meritent par leur conduite, de les honorer comme des hounetes gins (4). Voilà trois points sur lesquels Socrate devançait singulièrement son temps.

En politique Socrate n'a pas professé de théorie proprement dite.

La justice, le bon sens, la raison, voilà le parti anquel il appartient, et qui lui dicte ses critiques et ses conseils. S'il compta au nombre

les junissances, c'est quand, derenne più par moi, la fronversa en mui le pins acom ; quand leu de craindre que l'age n essa ; quand leu de craindre que l'age n essa consideratta. In a tiltras an contraire que ministras bonne necuagère, garillense se mocesson de mes estants più, i successon de mes estants più que la successon de mes estants più que la successon de mes estants più que que più que que più que più que mes estants più que que più que più que più que que più que tire les respects de toute la finition, a

Lington, Econom., en. 13, nie, niet.

SOCRATE 126

démagogue, on sait que pas livre à la mace du c'est que la justice est la loi elle repose l'Etat et qui doit mps les gouvernements et les ale a a pas eu le genie metaphyo, et rien n'est plus vraisemblable qu'un prête à Socrate à propos des l'taton ruet dans sa houche : - Que pune homme me fait dire auxjamais pense! - Cependant il ne act de dire que Socrate n'a pas re-a de monde de la conscience. Assembinisal religioux n'à pas manquô most accuse d'avoir voulu introl'Etat des dieux inconnus. Socrate er qui ad donne une démonstration ice divine. Voici en deux mids , si souvent répetée et développée ne peut expliquer sans une intellis solrice l'ordre, l'harmome, les rapconance, le merveilleux agencerties, qui sauteul aux yeux, soit Me, soit dans le detail du monde. goaserae notre corps quoiqu'il yeux : de même un Dieu inviieurs present gouverne le monde. d foat repporter tout ce qu'il y a est l'architecte du monde ; il veille rapie. Il connatt nos actions el nus pensées secrètes (1). Sucrate rea la vie : « Il ne peut rien ar-al a l'homme de bien, disait-il a ses tant sa vie, ni apres sa mort (2). » dinait-il à ses amis le jour de son stica, que je me reunirai a des dioux es de l'homme (3). Du mode de la m disast rien : la raison humaine oint aucune lumere; mas il affir-namere de l'ame après la mort, el reclieure pour les bons et moins les mechants.

Secrate et tel fut son enseignement. Il use rare et precieuse, le plus partait ure so vice et sa doctrine. Il enseigna et l'exemple que par les preceptes, et an farent qu'un commentaire de sa secrate, dit Xenophon, aimait ense definer la justice par ses actions que (fine ours (é). » Se vie fut un récitable

The Min. L 4, 1-1; [V, 1.

Aprent.

Aprent. Circen rapporte que Socrate, el directeur sur les autres questions, ne our la directeur sur les autres questions, ne our la directeur direc

apostolat, son enseignement un long procès à l'erreur, à la fousse science, aux prejuges religieux, philosophiques et politiques; sa mort fut un martyre. En philosophie il a trouvé le vrai principe et avant Bossuet proclamé que la sagesse consiste à se connaître soismème et à connaître Dieu. En morale il a laisse de nobles préceptes, réhabilité le travail, releve la diguite de la femme et celle de l'esclave. En politique, il a pose le principe des lois non écrites el subordonne la politique à la morale. Lu religion da revele a la Grèce et à l'Occalent le Dien invisible, le Dieu moral, intelligent, cause et principe de la vie et de l'ordre universels, et enseigne l'immortalite de l'âme. Toutes les vérités les plus utiles, les plus précienses, les plus chères au cœur de l'homme, les vérites de l'ordre moral, il les a ou connues on pressenlies. Socrate est moins un fondateur d'ecole qu'un sage, moins un theoricien qu'un organisateur. Il a fait plus pour la philosophie que de l'enrichir d'une nouvelle doctrine, il lui a donné une base plus ferine et une methode plus sure et plus feconde. Il a surtout donne le branle aux esprits. C'est à lui que se ratlachent de près ou de loin toutes les ecoles qui s elevérent après sa mort. Si nous avious a le rapprocher de quelqu'un des grands génies des temps modernes, nous dirions que flacon a joué dans l'histoire de la pensee un rôle analogue; Bacon, ennem de la scolastique, peu curieux de métaphysique, riche en grandes vues et en vues nouvelles, mais s'inquictant moins de fonder un système que d'eveiller les esprits et de les mettre dans une voie meilleure; Bacon qui de son temps tit la guerre aux entités logiques, aux hypothèses aventureuses, aux theories abstraites, et secona la tyranaie du syllogisme; Bacon, l'homme des faits et des expériences, savant mediocre, mais legislateur émment de la punsee. Il ne familiait pas pousser trop loin ce rapprochement. Socrate et Bacon n'ont pas travaille dans le même ordre d'idées. L'un et l'autre cependant sont des réformateurs. Tous dear out provoque un grand et fecond mouvemont philosophique, l'un dans l'ordre moral, l'autre dans les sciences physiques et naturelles.

Socrate n'a écrit aucun ouvrage. Les sept Lettres qui ont été publiées sous son nom par Léon Ailani en grec et en latus avec des lettres d'Antisthène et d'autres aocratiques (Paris, 1637, in-5°) sont évidemment apocryphes, aussi bien que les lettres qu'on a données sous les noms de Diogène le Cynique et de Cratés. L'antiquite a'a ni connu m cité ces ouvrages. Le ton déclamatoire traint dans ces écrits l'école d'un rhêteur, et les anachronismes qu'on y trouve la maldresse de l'écolier. J. Orelit a édite ces lettres de Socrate avec des lettres de Pythagore, qui ne sont pas plus authentiques, dans sa Collectro Epistolarum gracarum.

B. Atté.

Reagnhon, Memoires vus Socrate, Againgle, Leonomogues, Banquel. Platos, Againgle, Critios, Phedonet les suites dislogues, Dasson, — Affisiophane, Nuées — Associales, Nuées — Associales, Nuées — Associales, Metaphysique, XIII, b, vi Morale a Nicomague, tronie Murule, passon. — Ciccion, Fusculance, in I, IV, et Acad, i, b. — Piniarque, Apside, Maximo de Tyr. De gento Socratis — Diogène Larrec. II, b. — Libashus, Againg Socratis — Themistiss, true, ib. — Sextus Empiricus, Advers. malhem, VII, 8; Pyrch hypotyp., II, 32. — Marsile Flein, De gento Novembre, Staney, Hist. philotophe, p. 11, 6, p. 150 — (Introducter, File de Socrate, 1900.— Chetal, Memoer, Hist. de la philotophie anconne dans la Green IV.— Rucker, Hist. de la philotophie anconne un III — Ad. Garnber, Mist de la monde vecami one moire, Socrate; Vera, 1982.— Iva e Hist. de theories et des idees morales dans Cantonnete, Partis. 1983.— It — P. Janet. Hist. des philotophie morale dans l'antiquite et dans les temps modernes : Part. 1984.— I. — Rossel, De philos Su create; Vertingue, 1131.— Grote, Hist. de trener

506.RATE (Σωκράτης), dit le Scholastique, historien grec, ne vers 379, a Constantinople, mort apres 440 (1). Selon toute apparence, sa vie entière s'écoula dans sa ville natale, ou il recut une éducation littéraire. On ne connaît pas ses parents. Il eut pour mattre les grammairiens Ammonius et Helladius, qui l'un et l'autre avaient desservi le temple de Jupiter a Alexandrie, et peut-être aussi le sophiste Treilus, dont il parle avec quelque détail. Ajoutons qu'il choisit la carrière du harreau et qu'il dut à son titre d'avocat le surnom de Scholasticus, qui avait un sens analogue dans la basse grécité. Il prolonges de quelques années sa vie au delà de 439, date qui marque le terme de son Histotre; car un peu plus tard il fit de cet ouvrage une édition nonvelle en quelque sorte, enrichie de documents authentiques et remaniée en partie pour les deux premiers livres. Quant a savoir s'il était ou non orthodoxe, s'il penchait vers la secte des novatiens ou vers celle des ariens, s'il appartenait à l'Eglise catholique, c'est une question difficile à resoudre, L'impartialité qu'il a observée à l'égard des partis qui divisaient alors le monde chrétien n'est pas un motif suffisant de l'accuser d'imlifférence. Baronius lui reproche de trop bien parler des évêques novatiens de Constantinople, et c'en est assez pour que, sans s'inquieter du ailence des contemporains, il le tienne suspect d'héresie. Socrate paraît être un homme vériilique, prudent, et se piquant d'impartialité au point de ne pas même laisser entrevoir sea propres sentiments; il fait aussi profession d'aimer la pais et d'avoir horreur de toute inquisition religieuse, sous quelque forme qu'elle se cache. On a de Socrate une Histoire ecclésiastique (Exxinstacté latopia), divisée en sept livres et comprenant dans un espace de cent trente-trois ans (306 à 139) une des périodes les plus agitées et les plus fécondes des annales de l'Église. Elle est fort estimer pour son exactitude et pour l'esprit de moderation qui y règne; l'auteur emprunte soit a Rolin, soit à d'antres écrivains, tout ce qui se rapporte aux regues de Constantin,

(1) Valme a crisirel ers deles avec braueup de sagacite ainsi que les principaus points de sa vie, de Constance II et de Julien; mais il raconte pour le reste ce qu'il a vu par lui-même ou c qu'il tient de témoins oculaires. Quant au style de son livre, il ne vise qu'à être clair et simple. Abrégé par Épiphane dans l'Historia tripartHa, ce here a été imprimé pour la première fois en gree par R. Estienne (Paris, 1544, in-fol., c Sozomène, Théodoret, etc.); la dernièn édition grecque est celled'Oxford, 18'4, in-8. 11 a été traduit en latin par Musculus (Bâle, 1549, 18-fol. /, par Christopherson (Paris, 1571, in-fol.); en français par le president Cousin; en auglate r 5. Parker. La meilleure edition est celle d'Henri Valois, grec et latin (Paris, 1658, m-fol.), reprodute plusieurs fois avec on sans les notes et en dernier leu dans la Patrologie grecque de Migne (Paris, 1859, t. LXVII). Citons entin l'edit, grecque et latine d'un savant anglais, R. Hussey (Oxford, 1853, 3 vol. in-8"). P. L. H. Valus, De rata et acriptis Socratis. — Tues, to histor, gracus, I. H. c. 20. — Du Pin, Auteurs ecclesissis, — Colline, Justiners sucres, t. XIII. — Tillemont, Hist, des empereurs, t. VI

BODERINI (Pietro), gonfalonier de Florence, ne vers 1450, mort après 1513. Fils de Tonmaso Soderini, l'un des notables cituyens qui avaient pris le plus de part a l'expulsion des Medicis, il fut élevé dans l'amour de la patrie et le goût des arts. D'un naturel donx, modeste, même un peu timide, il tira de cette éducation des qualités qui le tirent aimer et estimer; quand la république de Florence résolut de nommer un gonfalunier à vie, pour échapper aux troubles qu'apportait dans les affaires le renourellement trop fréquent des magistrats, elle fit choix de Pietro Soderini. Proclamé, le 22 septembre 1502, gonfalonier perpetuel, il entra en fonctions le 1er novembre. Jamais il n'abusa du pouvoir, et il se montra le protecteur éclairé des lettres et des arts ; un ne peut lui reprocher que d'avoir manqué de fermeté et de décision. Opposé aux desseins du pape Jules II, il n'osa se déclarer ouvertement pour Louis XII, et se rendit le premier ho-tile sans se faire un ami du second. Après la soumission de Pise, la puissance des Florentins porta ombrage à la cour de Rorne, qui complota la mort de Soderini. Celui ci avait donné, le 23 septembre 1510, une preuve de prohité inouie à cette époque, en soumettant ses comples à l'inspection du grand conseil; c'est le lendemain de ce jour que le complot fut décou-vert. On le regarda avec juste raison comme une menace contre la republique elle-même plutôt que contre la vie d'un homme, et le grand conseil lit des décrets pour assurer le maintien du pouvoir populaire malgré la réussite de pareilles tentatives. Les Français ayant évacué le Milanais, Jules II fit demander, en juillet 1512, aux Florentins de déposer Soderini et de se joindre a la ligue contre la brance. Les conseils cefusèrent, et le vice-roi espagnol Raimond de Cor-done s'avança avec ses troupes. La ville de Prato fut prise, pillée, et ses habitants massacrés

(30 acol). La terreur se répandit dans Florence; ; à la famille impériale, et l'on croit qu'elle vécut s partisans des Médicis se réunirent, s'empa it de Soderini, et convoquèrent une assem-Mée de soixante-dix membres pris dans les différents couseils. Neuf seulement votèrent la dé-

sition de Soderini, et les antres ne donnèrent kurs voix contre lui qu'après avoir entendu ces paroles du chef des conjurés : « Ceux qui croient

ourd'hui sauver le gonfalonier en lui accorat leur suffrage, assurent sa perte; car ses memis le tueront, s'ils ne peuvent le faire dé-puer. » Soderini prit, le 1er septembre, la route

de Rome; mais ayant su que le pape avait fait misir ses biens, il tourna sur Ancône, et passa à Raguse. Lors de l'avénement de Léon X (mars 1513:, il fut appelé à Rome, et rentra dans la

nce de tous ses biens. Machiavel a comec une épigramme dont le dernier trait fait mortir le manque de caractère et la candeur de Pietro Soderini : il montre son âme à l'entrée de l'enfer, où Pluton refuse de la recevoir, ne la croyant bien placée que parmi les âmes des cu-

nis, en mel limbo de' bambini. 8. Rasso, Faks di P. Saderini; Padoue, 1°37, la-4° mandi, Hist. des republiques ital., t. XIII et XIV. S. Ba SOBERIXI (Giovan-Vettorio), agronome italien, de la famille du précedent, né en 1526, à Florence, mort le 3 mars 1596. Il venait d'ache-rer à l'université de Bologne ses études de ju-

risprudence lorsqu'il fut impliqué dans un complet contre les Médicis, et condamne à mort. Le rand-duc Ferdinand Ier lui fit grâce de la vie, et l'exila à perpétuité à Cedri, non loin de Volterra. Soderini charma sa solitude par des travant agricoles, et acquit en agronomie des con-

ices fort étendues, qui lui permirent de eser des écrits remarquables, entre autres Trattato della coltivazione delle viti e del

fruito que se ne puo cavare (Florence, 1600, M10, 1622, 1734, in-40). On y trouve sur la ture de la vigne des conseils qui pourraient encore être utiles aujourd'hui, quoique l'auteur partage les préjugés de son temps sur les in-facaces des astres et principalement de la lune. Le style en est assez bon, sauf quelques traits de manvais goût, dont on peut donner le suivant pour exemple : « La vite che vite per la vita ch' ella ha e dà alla nostra umana vita. » Soderini a aussi publié la Description des fu-

1587, in-4°). Il a laissé des manuscrits qui furent ervés dans la bibliothèque Magliabecchiana, d dont trois ont été imprimés : Trattato d'africoltura (Florence, 1811, in-4°); Della cultura degli orti e giardini (ibid., 1814, in-4°); et Tratlato degli arbori (ibid., 1817, in-4° Amat, Notice, à la tête du Trattato della coltivazio delle 1811, cett. de 1731. in-i").

irailles de François II de Médicis (Florence,

SODOMA. Foy. RAZZI.

SCRIAS ou SCRIS (Julia), sœur de Julia Mesa et mère d'Héliogabale, mise à mort le 11 eurs 222. Par sa parenté avec Julia Domna, came de l'empereur Septime Sévère, elle tenait NOUT. BIOGR. GÉNÉR. - T. MIV.

fils de Caracalla, ful proclamé empereur, et porta sur le trône les vices d'un enfant dépravé et insensé. Julia Sœmias s'associa à toutes ses extravagances; elle voulut prendre place au sénat, ce qui était moins choquant, mais tout aussi ridicule, elle présida un sénat de femmes, qui régla par des édits les modes des dames romaines et l'étiquette du palais. Le fils et la mère

à la cour de Sévère, puis à celle de Caracalla. Elle était mariée à Sextus Varius Marcellus.

Ambitieuse et corrompue, elle rechercha l'amour

de Caracalla, et après la mort violente de ce

prince, elle se fit un titre de cette liaison auprès

des soldats qui le regrettaient. Son fils, Hélioga-

bale, qu'à tort ou à raison elle donnait pour le

finirent par soulever contre eux le sénat, le peuple, l'armée, et périrent massacrés le même jour dans le camp des préloriens. (l'oy. Héliogabale.) Lampride, Blugabains, 2, — Dion Cassius, LXXVIII, 30, 38. — Herodien, V, 5.

SEMMERRING (Samuel-Thomas DE), CÉlèbre anatomiste allemand, né le 28 janvier 1755, à Thorn, mort le 2 mars 1830, à Francfort. Fils d'un médecin (1), il se destina à la même carrière, et tit de bonnes études à Gættingue, où il fut en 1778 reçu docteur; ce fut sur les bancs de l'université qu'il se lia d'une étroite amitié

avec Blumenbach et Lichtenberg. Après avoir visité la Hollande et l'Angleterre, il fut appelé en 1779 au collège Carolinum, à Cassel, pour y enseigner l'anatomie. En 1784, il fut pourvu de la chaire de médecine à Mayence. Ce sut dans cette ville, dont la saculté était alors si florissante, qu'il passa les plus benreuses années de sa vie; c'est là qu'il faut chercher le berceau de sa réputation, puisqu'il y composa son œuvre principale, De corporis humani fabrica, aussi remarquable par l'exactitude des descriptions que par la variété des faits. En même temps qu'il régénérait ainsi l'étude de l'anatomie, sa science savorite, il publiait des mémoires sur dissérents sujets de physiologie, de chirurgie et de médecine, semant à pleines mains les vues neuves et élevées, les rapports ingénieux, l'érudition la mieux nourrie. La continuation des troubles

les premiers praticiens de l'Allemagne; les honneurs académiques ne lui manquèrent pas, et en 1803 il fut appelé à Heidelberg en qualité-de professeur. Deux ans plus tard (1805), il devint médecin du roi de Bavière. Après la mort de sa femme, il lui sut impossible de prolonger son séjour à Munich, et il se rendit à Francfort (1820), d'où il ne s'eloigna que pour faire un voyage en

politiques fit décheoir la faculté de Mayence du

rang qu'elle occupait dans l'enseignement de la

médecine, et Sœmmerring descendit à regret de

sa chaire pour aller pratiquer son art à Franc-

fort (1797). A cette époque il prit place parmi

(1) Jean-Thomas, son père, né le 2; février 1701, à Lauenburg, en Poméranie, pratiqua la medecine à Thoro, ou il est mort, le 24 août 1781, il a laisse quelques ouvrages.

Angleterre. . Sæmmerring, a dit Begin, doit être considéré comme un des créateurs de l'anatourie chirurgicale. Ses travaux out plusieurs fois éclaire d'un nouveau jour soit l'anatomie descriptive, soit l'anatomie pathologique; il a constamment cherche à féconder les faits qui forment le domaine de l'une et de l'autre par l'application à leur histoire des vérités les mieux constatees de la physiologie. » Ses recherches ont heaucoup d'analogie avec celles de Camper; il occupera une place honorable parmi les Bichat, les Hunter, les Meckel, les Scarpa. Hétait membre de trente-quatre societés savantes, et correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Le naturaliste Ruppel a donne son nom à une nouvelle espèce d'antilope. N'oublions pas de rap-porter qu'en étudiant les lois de l'électricité, ce savant inventa, en 1809, un appared qui, au moyen d'une pile de Volta, transmettait la pensée à une distance de plus de 2,000 pieds. Il fit à ce sujet une communication à l'Institut de France; selon l'usage une commission fut nommée, mais olle ne fit aucun rapport sur celte importante déconverte, qui devait, quarante ans plus tard, sons le nom de telegraphie électrique, répandre la gloire d'un inventeur plus beureux, l'Américain Morso (1). Les principaux ouvrages de Sommering sont : De basi encephali el originibus nervorum cranto egredientium lib. V; Gottlingue, 1778, in-4°; - Ueber die karper la he Verschiedenheit der Mohren vom Europa er (De la difference physique entre le negre et l'Europeen); Mayence, 1784, in-8°; - Vom Hern-und Ruckenmark (De la cervelle et de la moelle épiniere); Mayence, 1788, in-8°; -Urber die Schadlichkeit der Schnarbrüste (De l'effet nuisable des corsets); Leipzig, 1788, in-8°; - Abbildung und Reschreibung einiger Missgeburten die sich auf dem anatomischen Theater in Cassel befaden (Bescription de quelques monstres de la collection anatoinique de Cassel); Mayence, 1791, in-fol.; Vom Baue des menschlichen Karpers (De la Structure du corps humain); Francfort, 1791-96-1800, 5 parties en 6 vol. in 80; une edition refondue et complétée a eté donnce par Bischoff, R. Wagner et autres naturalistes; Leipzig, 1839-43, 9 vol. in-8°; trad. en latin par Clossius et Schreger, sous le titre De corporis humani Intrica; Francfort, 1794-1801, 6 vol. in-8"; trad, en italien (Crême et Livourne, 1818-35, vol.), et en français, sur la 3me edition, par Jourdan (Paris, 1842 et suiv., 10 vol. in 8º, sous In litred Encyclopedie anatomique ; c'est l'ouvrage le plus remarquable de Sommerring; De morbis vasorum absorbentium; Francfort, 1794, in-8°; — Ucber das Organ der Seele

(i) Des détails étendus sur la déconverte de Semmerrieg et sur l'application qu'en fit le baron de Schilling, son ami, a l'electro-magnétisme, ent et donnés en 1858, par M. Hamel, dans un Membre communique a l'Academie des sciences de l'éterabourg.

(De l'organe de l'âme); Kænigsberg, 1796, in-40; y soutient le paradoxe si connu qui consiste à donner pour siège à l'âme, l'humidité vaporeuse renfermée dans la cavité des ventricules cerebraux; - Sur le supplice de la guillotine; Leipzig, 1796, in-8": écrit en français et inséré dans le Moniteur du 9 nov. 1795: selon l'auteur, la guillotine serait le genre de mort le plus lent et le plus doulonreux, et il propose d'y substituer la pendaison; - Ueber die Ursache und Hutung der Nabel-und Leisten-Bruche (De la cause et du traitement des hernies); Francfort, 1797, in-8°; - Tabu/se sceleti feminini; ibid., 1797, in-fol.; - fcones embryonum humanorum; ibid., 1798, in-fol.; - Talu'a baseos encephali; ibid., 1799, in fol.; Abbildungen der Sinnes organe (Figures des organes des sens); Berlin, 1801-1809, 4 vol. in-fol.; trad. en latin par Schreger sous le litre d'Icones organorum sensuum (Berlin, 1804-10. 4 vol. in-fol.); la première partie a été traduite en français par Demours, et forme le t. IV du Traité des maladies des yeux de ce savant; la seconde, l'Iconologie de l'organe de l'oure, a été traduite en français; Paris, 1825, în-8" avec alias; - Ueber die Structur und die Verrichtung der Lungen (De la Structure et des fonctions des pournons); Berlin, 1808, in-8° Veber die todtlichen Krankheiten der Harnblase bei Mannern im hohen Alter (Des Maladies mortelles de la vessie chez les vieillards); Francfort, 1809, 1822, in-4°; trail. en français, Paris, 1824, in-8°; — Veber einen elektrischen Telegraphen (Sur un telegraphe electrique); Munich, 1811, in-40; - Leber die Lacerta giganten; ibid., 1820, in-4°. Seemmerring, auquel on doit encore plusieurs opuscules et divers mémoires inséres dans des recueils périodiques, a aussi donné des éditions et des traductions annotées de quelques ouvrages de Haller, Camper, Monro, Baillie, etc.

Neuer Nekroloy der Deutschen, annec 1830. — Callisen, Medicinisches Schriftsteller-Lexicon, anppl., t. XXXII.

SOISSONS (Charles DE BOURDON, comte DE), fils de Louis Ier, prince de Condé, et de Fran-çoise d'Orléans-Longueville, né le 3 novembre 1566, à Nogent-le-Rotrou, mort le 1er novembre 1612, au château de Blandy, en Brie. Elevé dans la religion catholique, il fut d'abord du parti de la Ligue, et entra dans les desseins du duc de Guise, qui parut avoir l'intention de l'opposer au roi de Navarre, en le faisant déclarer horitier présomptif de la couronne, au lieu du cardinal de Bourbon, Mais la finesse ordinaire du roi de Navarre detruisit cette entente; il s'etait aperçu de l'amour du comte de Soissons pour la princesse Catherine, sa sœur, et, en favorisant son inclination, il attira le cointe dans son parti; ils combattirent l'un à côté de l'autre à Coutras (1567). Le cointe de Soissons toutefois, trèsdissimulé par nature, ne voulait pas le succès de Henri; il ne cherchait que son propre unterêt, comme le fait remarquer Sully : - Il était trouver le roi de Navarre, plutôt pour Il comptait qu'ayant épousé Mme Catherine, il se retirerait à la cour, et s'approprierait tous les grands biens que cette maison de Navarre mant derà la rivière de Loire. » Le Bémnais, qui avail penêtré les projets de son cousin, lui fit mlendre qu'il ne consentirait pas à son mae avec Catherine; des lors a ils se mirent si ensemble par rapports et soupçons qu'ils separèrent quasi cunemis ». Le comte de itti, qui le reçut fort mal, au bout de quelpe lemps, il rentra en grace, fut mis à la tête le revale le Maine, le Perche et la Beauce. En do, il rejoignit le roi, que les ligueurs assié-ment dans la ville de Tours. Sa bravoure et on activac lui valurent le commandement de la Bretagne, Comme il se rendait à Rennes, il s'arretta avec une faible escorte, à Châteaugiron pour y passer la nuit; surpris par le due de Mercusar, il fut fait prisonnier et enfermé à lantes, son sommelier le délivra, en l'emporunt dans la corbeille où l'on metfait les debris pas. Il alla rejoindre, au siège de Dieppe, Benry IV, avec lequel il était rentré en relations Le nouveau roi le nomma grandaltre de France (novembre 1589); la prise de Cendistac et de Verneuil, la part qu'il ent aux tenent rendu la confiance de Henri IV, lorsqu'il la pendit de nouveau, en passant secrètement le Bearn, pour accomplir son maniage avec la course Catherine. Son dessein fut dojoue, et roa, qui ne voulait à aucun prix de cette union, ugea Sully de se faire resnettre les promesses mariage que les deux amants s'étaient donre l'un a l'autre. Sully a raconté par quelles profitant de la conhance que le comte th princesse avaient en lui, il était venu best de sa mission, et quelle inimité l'un et l'autre ini conservèrent ensuite, lorsqu'ils s'a-percurent de sa trabison. Il suivit Henri IV dans ratopogne de Bourgogne (1595); mécontent d'y the large an second rang, il se retira dans ses mais en 1600 il reparut à la cour, prit part l'expedition de Savoie, et s'y distingua en harau dur les passages des Alpes. Sur la déassessa du prince de Conti, son frère, il obtint le sernement du Dauphiné (mars 1602). A l'anement de Louis XIII, il accourat a l'aris, dans udention de disputer la régence. L'habileté des passiflers de Marie de Médicis et la décision du ricipent le forcèrent de renoncer à ses protens; mans on lui donna le gouvernement de la Normanche (10 juin 1610), avec une pension de aquanto mille écus (1). Il parvint, au commen-

Il son svidité de s'arrêta pas là : il se ût encore don-

cement de 1611, à faire renvoyer Sully, avec l'aide de Concini; puis il s'unit au prince de Condé pour dominer Marie de Médicis. On assure qu'il était résolu à se mettre à la tête du parti protestant, lorsqu'il mourut. Dévoré d'ambition, cachant sous une fausse gravité une dissimulation profonde, d'une intelligence étroite, de mœurs dissolues et qui rappelaient, dit-on, celles des mignons de Henri III, sans foi et sans amitié, le comte de Soissons passa foute sa vie à mentir, à ruser et à trahir, pour se faire dans le gouvernement une place à laquelle il ne put jamais atteiudre.

Il a laissé d'Anne de Montafié, Louis, qui suit; Louise, né en 1603, morte en 1637, femme d'Henri, duc de Longueville; Marte, née en 1806, morte en 1692, femme de Thomas-François, prince de Carignan; et deux filles, mortez jeunes. J. M.

Suliv. Memoires. — Journal de l'Estoile. — Legroin, Decade de Louis XIII. — Ameline, Grands of Arters de la couronne.

SOISSONS ( Louis DE Bornson, comte DE), fils du précédent, né à Paris, le 11 mai 1604, thé au combat de la Marfee, le 6 juillet 1641. A la mort de son père, il eut, avec la charge de grand-maître de France, le gouvernement du Dauphiné (1612). Sous les auspices d'une mère ambiticuse et intrigante, il s'habitua aux cabales et aux complois. En 1620, il y cut rupturo entre lui et son cousin le prince de Condé : tous deux se disputaient l'honneur de presenter la serviette au roi; la cour se parlagea, et Mme de Soissons prit occasion de cette futile querelle pour entrainer son fils dans le parti de Marie de Médicis, li fut le chef nominal de l'armée des seigneurs battue aux Ponts-de-Cé (1620), puis se réconcilia avec Louis XIII. En 1692, il fut chargé de bloquer La Rochelle du côté de la terre, et deploya, malgre son extrême jeunesse, une intelligence remarquable de la guerre. Forcé de renoncer à l'espoir d'épouser Heuriette de France, il rechercha la main de Mile de Montpensier, que Richelieu destinait a Gaston, frère de Louis XIII. Bien que le cardinal voulût le gagner en lui faisant donner le titre de chef du conseil, le comte persista dans ses mauvaises dispositions, prit part au complot de Chalais (1626), et se compromit à un tel point qu'il chercha un asile auprès du duc de Savoie. Non-seulement it anima ce prince contre la France, mais il projeta de soulever le Dauphine et de s'unir au duc de Rohan. Louis XIII le rappela à la cour, et l'emmena en 1628 devant La Rochelle, et en 1630 en Italie. Apres la journée des Dupes, Richelieu, voulant s'attacher les Condé, donna au comte de Soissons le gouvernement de Champagne (sept. 1631), et désira lui faire épouser sa nièce, Mme de Combalet. On lui contia le commandement de Paris et des provinces du nord (1632) pendant l'expédition de Gaston d'Orleans dans le Languedoc. En 1635, il réunit en Champagne une armée de réserve, et fut placé,

en 1636, à la tête des troupes chargées de défendre la frontière de Picardie; il montra peu de talents, et ne put arrêter les Impériaux, qui menacèrent Paris. Richelieu, qui se définit de sa capacité et de son bon vouloir, lui adjoignit le duc d'Orléans, et les entoura des généraux les plus fidèles. En effet le comte était blessé du projet qu'avait eu Richelieu de lui faire épouser sa nièce: il était irrité de n'avoir pu obtenir le commandement de l'armée d'Allemagne; son confident, Saint-Ibal, s'entendit avec Montrésor, dévoué au duc d'Orléans, et les deux princes formèrent le projet d'assassiner Richelieu, au moment on il sortirait du conseil du roi, à Amiens ; Gaston n'osa pas donner le signal, et, après la reprise de Corbie, Soissons vint le rejoindre à Paris. Craignant d'être arrêtés, ils s'ensuirent dans la nuit du 19 au 20 novembre 1636, Gaston à Blois, le comte à Sedan, auprès du duc de Bouillon. Ce dernier entra bientôt en correspondance avec la reine mère et les Espagnols; il s'unit avec eux, puis les abandonna pour jorer fidélité au roi, qui lui permit de rester quatre ans à Sedan, sans lui enlever ses biens et pensions (26 juillet 1637). Le comte de Soissons finit par s'entendre avec les ducs de Guise et de Bouillon, que devaient soutenir beaucoup de conjurés à Pintérieur, la reine mère et les Espagnols au dehors. Malgré les prudents conseils de l'abbé de Gondi, il courut aux armes, signa un violent manifeste contre la tyranoie du cardinal (2 juillet 1641), et prit le commandement de trois mille hommes qu'il réunit aux sept mille Impériaux du général Lamboy. Le maréchal de Châtillon, sans vouloir attendre l'arrivée prochaine du roi, attaqua cette armée sur la hauteur de Fournoi, près des bois de la Marfée (6 juillet); dès le premier choc, soit terreur panique, soit plutôt trahison, la cavalerie française tourna le dos; le désordre se mit dans l'infanterie, et le maréchal eut beaucoup de peine à se réfugier à Rethel. La nouvelle de cette défaite répandit l'effroi dans le conseil de Louis XIII; mais le lendemain on apprit que le général victorieux n'était plus, et que les rebelles, sans chef, se dispersaient. On trouva le cadavre du comte de Soissons, ayant le front percé d'une balle, partie de si près que la bourre était dans la plaie; l'opinion générale fut qu'il avait été tué presque à bout portant par un gendarme français; le roi promit un gouvernement de place et une pension à cegendarme s'il se présentait; personne ne réclama : celui qui avait tué le comte était-il mort lui-même? avait-il frappé sans savoir qui? craignait-il le ressentiment des amis de la famille? Ce silence mit en circulation toutes sortes de bruits sur la cause de cette mort singulière : les uns l'expliquèrent par un nasassinat, les autres par un suicide involontaire, le comte, disait-on, ayant la mauvaise ha-bitude de relever la visière de son casque avec le canon de son pistolet.

Le comte de Soissons ne s'était pas marié;

mais il ent un fils naturel, Louis-Henri, qui prit le titre de prince de Neufchâtel et épousa en 1694 Angélique de Montmorency-Luxembourg; il mourut le 8 février 1703, ne laissant que deux filles, dont l'une, Louise-Léontine-Jacquetine, devint, en 1710, la première femme du duc du Luynes, auteur des Memoires. L. G.

Memoires de Montrésor, Montglat, Fontrailles de Retz, etc. — Auberl, Hist. de Richelieu , et les autres historiens du cardinal et de Louis XIII.

BOISSONS (Eugène-Maurice comte DE), fils puiné de Thomas de Savoie, prince de Carignan, et de Marie de Bourbon, né à Chambéry, le3 mai 1635, mort en Champagne, le 7 juin 1673. Entré au service de France avec le brevet de capitaine, il dut à son alliance avec Qlympe Mancini (1657) la faveur du cardinal Mazarin, la charge de colonel général des Suisses et le gouvernement de la Champagne. En 1658 il culbuta l'infanterie espagnole à la bataille des Dunes, et fut blessé au visage, quelques jours après. Il prit part en 1667 à la campagne de Flandre, et en 1668 à la conquête de la Franche-Comté, sut employé en Hollande, et devint en 1672 lieutenant général sans avoir passé par les grades intermédiaires. L'année suivante, il mourut subitement, comme il allait rejoindre l'armée de Turenne. Il avait assisté, comme ambassadeur extraordinaire, au couronnement de Charles II à Londres; là, it voulut tirer l'épée contre un seigneur anglais qui parlait mal du roi de France. C'était un brave soldat, et un fort honnèle homme, mais d'un esprit borné et d'un caractère faible, qui le rendit le jouet de son indigne épouse. Il cut trois filles et cinq fils, dont le plus célèbre fut le prince Eugène (voy. ce nom).

Montfelcon, l'ie du comte de Soissons; Paris, 1677,

18-12.

SOISSONS (Olympe MANGINI, coinlesse ne), femme du précédent, née en 1640, à Rome, morte le 9 octobre 1708, à Bruxelles. C'était la fille d'un baron romain, et l'une des sept nièces du cardinal Mazarin. Elle vint à Paris en 1647. Elle était fort jeune encore, et Mme de Motteville, qui la vit à son arrivée, a laissé d'elle ce portrait : « Elle était brune, avait le visage long et le menton pointu. Ses yeux étaient petits, mais vifs, et on pouvait espérer que l'âge de quinze ans lui donneralt quelques agréments. » Louis XIV la remarqua, et lui tit une cour assidue. La jeune ambitieuse ne se montra pas farouche; mais, sans s'abandonner à l'amour, elle résolut de laire servir à une grandeur durable la passagère fautaisie qu'elle inspirait au jeune monarque. Sa faveur fut considérée par elle comme un marchepied à l'aide duquel elle ponvait arriver à épouser un grand seigneur. Elle avait d'abord jeté les yeux sur le prince de Conti, et celui-ci ayant épousé une autre nièce du cardinal, Anne-Marie Martinozzi, elle en resseutit une jalouse fureur, que son union avec le comte de Soissons (20 février 1657) put seule calmer. Devenue surintendante de la maison de

la reine, charge créée exprès pour elle par oncle, et qui lui donnait de grandes prérogatives, elle voulut empieter sur les droits de la dochesse de Navailles, dame d'honneur de la reine, et il s'éleva entre ces deux dames, antipalhiques l'une à l'autre, des conflits que l'autorité du roi put soule terminer. La comtesse fut alors exilee de la cour, ainsi que son mari, qui, embrassant sa cause, avait provoqué le duc de Navailles. Bentrée en grâce au bout de quel-que temps, elle vint reprendre sa place à la cour; mais, non avertie par celle première dis-grace, elle voulut, à l'aide de son amant, le marquis de Vardes, faire disgracier Mile de La Valuere pour donner au roi dans Mile de La Mulhe d'Argencourt une favorite plus accom-modante et tont à sa dévotion. Son complot ayant échoué, elle se vitencore exilée, et cette fois elle n'obtint sa grâce (1665) qu'à la condi-tion de donner sa démission de surintendante. Des lies elle vécut à l'écart, occupée de ses gaanteries et tenant sa cour à l'hôtel de Soissons. La mort subite de son mari fit planer sur elle des souprons fort injustes : elle n'avait aucun intérêt se défaire d'un homme qu'elle dominait, qui luravait donné huit enfants, et dont elle n'avait aucun heritage à attendre. C'était le temps des mpoisonnements; la comtesse se vit, ainsi que à duchesse de Bouillon, sa sœur, compro-use par les déclarations de la Voisin (1679). a comparatire devant la chambre ardente, s'évada secrètement, et fut décrétée d'accu ution. C'était moins la justice qu'elle redoutait jue la baine de ses ennemis, Mme de Montespan t Louvois. On lui refusa formellement la dispense l'emprisonnement préventif qu'elle sollicitait mant de venir à Paris subir son jugement. Elle laissa donc juger par contumace, et se rendit n Belgique. Louvois ne l'y laissa pas en repos: sposée aux plus grossiers affronts, chassee de plusieurs villes, insultée par le people, qui failun jour la mettre en pièces, elle vit cesser ces mauvais traitements quand elle eut consenti signer sa charge de surintendante en faveur e Mme de Montespan, qui la paya 200,000 écus (080). Ayant retrouvé un peu de calme, elle etablit a Bruxelles et compta le duc de Parme m nombre de ses adorateurs. Au hout de plucurs années, elle quetta les Pays-Bas pour l'Es-pane; elle y venait voir sa sœur, la connétable Colonna. Les charmes de son esprit la mirent tentôt en fort bon point près de Marie-Louise d'Oriena, femme de Charles II. On sait à quelle mort rapide et mystérieuse succomba quelle mort rapide et mystérieuse succomba cette princesse (12 février 1689), empoisonnée, adon Saint-Simon, dans du lait à la glace, ou dans des liuttres, dit la princesse palatine; dans que tourte aux anguilles, d'après Dangeau; en bus int du chucolat, si l'on en croft Mire de La fayette. Nulle part, hors dans Saint-Simon, il n'est question d'accuser la contesse. Il n'est pas lu reste inutile de faire observer qu'elle n'avait rien à gagner à la mort de la reine, qui était sa seule voie de salut pour rentrer en France, et que du reste le gouvernement espagnol ne songea même pas à la poursuivre. S'il y eut un crime, il sut commis par le parti autri-chien du conseit royal, irrité de l'instuence que prenait Marie-Louise sur son faible époux. comtesse de Soissons résida quelque temps en Allemagne, et revint se fixer à Bruxelles. On prétend, sur la foi de Saint-Simon, qu'elle traina ses dernières années dans l'opprobre et dans un abandon complet. Il serait plus vrai de dire que cette quasi-princesse du sang, méprisée de Louis XIV, redoutée de ses ministres, réputée plus dangereuse à l'État que ne l'avait été Murede Chevreuse, et peut-être plus malheureuse que coupable, fut tenue en quelque sorte sous la surveillance de la haute police jusqu'à sa mort. Tous les Français de marque eurent défense de la voir; mais la défense fut violée plus d'une fois. Quant à ses enfants, ils ne la délaissèrent pas dans son exil, et on ne peut pas admettre que le prince Eugène, le plus célèbre d'entre eux, ait eu quelque raison de l'abaudonner à ellemême.

Memoires contemporains. — Am. Renée, Les Nièces de Mazurin.

SOJARO. Foy. GATTE ( Bernardino ).

SOKOLNICKI (Michel), général polonais, né le 28 septembre 1760, dans la Posnanie, mort le 23 septembre 1816, à Varsovie. De l'école des cadets de Varsovie, où il cultiva surtout les sciences exactes, il passa en 1780 à l'é-cole du génie; promu au grade de capitaine (1787), il alla seconder Jasinski dans l'établissement de l'école du génie à Wilna, et y professa la topographie. Après avoir parcouru le nord de l'Allemagne aux frais de l'État, il fut attaché à l'armée de Lithuanie (1792), remplit avec talent les fonctions d'ingénieur. Dans l'insurrection de 1794, il déploya un ardent patriotisme, fit don au gouvernement de la moitié de sa fortune et leva à ses frais un régiment de chasseurs, dont il eut le comman-dement. Puis, à la tête d'une légion de six mille hommes, il forma l'avant-garde de Dombrowski, et se couvrit de gloire dans la grande Pologne et la Prusse occidentale. Il protégeait la re-traite de l'armée nationale lorsqu'il tomba aux mains des Russes; emmené à Pétersbourg et gardé à vue, il ne recouvra la liberté qu'a l'avénement de Paul Icr. Étant venu en France, il passa comme colonel dans la légion polonaise aux ordres de Kniaziewicz, combattit en Italie et en Allemagne, et fit partie avec ses compa-triotes de l'expédition de Saint-Domingue. A son retour il fut fait général de brigade. Sokotnicki ne revit sa patrie que lorsque Napoléon s'appuya en 1806 sur la Vistule; bientôt il or-ganisa des troupes, prit d'assaut Sandomir, et devint en 1809 gouverneur de Cracovie et néral de division. Il eut une part honorable aux

dernières campagnes de l'empire, et commanda le 31 mars 1814 les elèves de l'École polytechnique qui defendaient l'aris sur les buttes Chaumont; il ramena ensuite les debris de l'armée polonaise à Varsovie. Il mourut d'une chute de cheval, en passant une revue militaire. C'était un honnne aussi instruit que brave, à qui l'on doit des écrits scientitiques, tels que : Opuscules sur quelques parties de l'hydrodynamque (l'aris, 1811, in-4", fig.), Recherches sur les lieux où périt Varus (l'aris, in-8"), Lettre a Fossombromi (1812, in-8"), relative au desséchement des grands marais, et un Journal historique des operations de la 7° division de cavalerie légère faisant partie du 5° corps d'armée (1812-1813); Paris, 1814, in-8")

## L. Chodiko, La Pologna illustree.

SOLANDER ( Daniel-Charles ), naturaliste sue lois, né le 28 fevrier 1736, dans le Nordlaud, mort le 16 mai 1782, à Londres. Il était fils d'un ministre de campagne. A l'université d'Upsal, ou il compta Linné pour mattre, il étudia la médecine et prit même, a ce qu'on croit, le grade de docteur. Ce fut par les con-Linné qu'il se rendit en Angleterre de (1760); il s'y établit et en fit sa patrie d'adoption. En 1764 il cutra dans la Sociéte royale. Dès 1762 il avait été employé au classement et au catalogue des objets d'histoire naturelle que rensermait le Musée britannique; en 1765 il y eut le rang de conservateur adjoint, et en 1773 celui de sous-bibliothecaire. L'étude de la nature fut l'unique passion de Solander; il y consacra toute sa vie, et bien qu'il ait peu écut, on regarde avec quelque raison en Angleterre son séjour comme une époque dans l'histoire des sciences naturelles, et comme un des moyens qui ont le plus contribué à y faire connaître le système de son illustre maitre. Aussi Banks s'empressa-t-il de l'associer au premier voyage du capitaine Cook ( 1768 ), sachant qu'il ne pouvait trouver un compagnon plus capable de répondre à ses vues. On ne peut lire qu'avec un vit interêt, dans ce voyage, le récit du peril qu'ils consurent en gravissant dans la Terre de l'eu une montagne on ils auraunt péri infailliblement de froid sans leur exactitude à prendre les précautions que leur avait prescrites Solander, qui faillit lui-même être victime du danger auquel ils s'elaient exposes. Après une absence de trois ans, ce dernier revint en 1771. Excepté quelques mémoires epars dans les recueils des sociétés savantes, il n'a rien publié, qu'une courte description des Fossilia Hantoniensia (Londres, 1766, in-4°). Pullency, Sketches, - Chalmers, Biogr. dict.

SOLARI ou SOLARIO (Antonio), dit il Zingaro, peintre italien, né en 1382, à Cività, dans les Abbruzes, mort en 1455, à Naples. On dit qu'il fut dans sa jeunesse forgeron ou chaudronnier ambulant, et qu'il étudia la peinture pour obtenir la main de la sille de Colantonio del Fiore, peintre napolitain. Après avoir fré quenté à Bologne l'école de Lippo Dalmasio, il résida à Ferrare, à Venise, à Florence, fit, diton, un assez long séjour à Rome, où il aida dans leurs travaux le Pisanello et Gentile da Fabriano, et revint a Naples au bout de dix ane, ayant acquis assez de talent pour être accepté par le père de sa mattresse, qu'il put enfin éponser. Bien accueilli de ses compatriotes, il ouvrit une école, qui bientôt sut très-suivie. S peintures les plus célèbres sont : à NAPLES, les fresques du clottre de San-Severino, un Christ mort à Saint-Dominique Majeur, un Saint Vincent à Saint-Pierre Martyr, et une Fierge au musée des Studi; — au musée de Berlin, Saint Jerôme, saint Benost et saint Mar-tin; — à la pinacolhèque de Munich, Saint Ambroise et Saint Louis, eréque de Toulouse. Solari, malgré un coloris généralement cru, savait donner à ses têtes une expression des plus animées; il poussa assez loin la science de la perspective; ses paysages et ses costumes sont bien composés et bien rendus. Son école, dite des zingaresques, régna en souveraine à Naples jusqu'à l'epoque du Tesauro.

Vasari, Fisle. - Dominici, Fite de' pittori napole-

SOLARI (Cristoforo), dit il Gobbo (le Bossu), sculpteur et architecte milanais, florissait à la fin du quinzième siècle. Il fut un des plus illustres parmi les artistes qui travaillèrent à la Chartreuse de l'avie et à la cathédrale de Milan. Il est difficile de savoir quela sont précisément les travaux de la Chartreuse qui sont dus à son ciseau; mais on lui donne avec quelque certitude les admirables tigures en demi-rehef de Ludovic Sforza et de sa femme Beatrix d'Este, transportées en 1564 de l'église delle Grazie de Milan dans la Chartreuse. Un voit de lui au Dôme les ligures colossales de Sainte Hélène, Judith, saint Pierre, Lazare le mendiant, sainte Lucie, saint Longin et sainte Agathe, ainsi qu'un Christ à la colonne très-remarquable. Comme architecte, Solari n'est connu que par les dessins de Santameries della Passione, de Milan, dessins exécutés après sa mort.

Solant (Andrea), dit Andrea del Gobbo, peintre, frère du précédent, florissait dans la première moitié du seinière siècle. On a des œuvres de lui avec la date de 1495, telles que la Sainte Famulte, du musée de Milan. Il appartient évidemment à l'école du Vinci. Ce tot un peintre savant dans son art et un coloriste habile. Sur l'invitation de Charles d'Amboise, frère du cardinal de ce nom, il prit part a la decoration du châtean de Gaillon (1507-1509). Le musée du Louvre possède d'Andrea un portrait de Charles d'Amboise ( et non de Charles VIII), et la Vierge allattant l'enfant Jesus, œuvre charmante, qui a passé du couvent des Cordeliers

Le musée de Berlin a un Christ portant sa croiz, dû au pinceau d'Andrea Solari. Enfin à la Chartreuse de Pavie est une Assomption, l'aide d'un I Vasari, Fiste. — Lomazzo, Idea det templo della puttura. — Lanzi, Storia pittorica. — Cleognara, Storia detta scultura.

SOLDANI (Jacopo), poëte italien, né en 1579, à Florence, où il est mort, le 11 avril 1841. Après avoir étudié le droit, il s'adonna

SOLDANI (Jacopo), poëte italien, né en 1579, à Florence, où il est mort, le 11 avril 1641. Après avoir étudié le droit, il s'adonna aux sciences et eut pour mattre Galilée. Il devint chambellan du grand-duc Ferdinand II, qui lui confia l'éducation de son frère Léopold, et le nomma sénateur, en 1637. L'Académie de Florence, dont il faisait partie, l'avait choisi pour consul en 1606. Il composa sept salires, dans lesquelles il attaquait l'hypocrisie, l'ava-

de Blois dans la collection du cardinal Mazarin.

dans lesquelles il attaquait l'hypocrisie, l'avarice, la flatterie, la bassesse des courtisans et
tous les vices de son époque; la plus curieuse
est la quatrième, dirigée contre les ennemis de
Gaillée. Écrites en terza rima, avec une recherche évidente du style ancien, elles révèlent
la préoccupation d'imiter Dante; mais l'auteur
a trop peu d'énergie, de chaleur et d'originalité
pour approcher même de loin d'un si haut modèle. Cependant l'académie de la Crusca a
placé les saitres de Soldani parmi les Testi di
tingua. Elles ont été publiées, avec des notes
de Bianchini (Florence, 1751, in-8°), et reprodaites dans le recueil satirique de Poggiali

(Livourne, 1786, 7 vol. in-12). On a encore du même: Orazione in lode di Ferdinando Medici; Florence, 1809, in-4°; — Orazione recitata nell' esequie di Luigi Alamanni, dans les Prose florentine, t. IV.

Gamba, Testi di lingua. — Salvini, Fasti consolari.

SOLDANI (Ambrogio), naturaliste italien, né en 1733, à Foppi, en Toscane, mort le 11 juillet 1808, à Florence. Ses parents, qui étaient riches, lui firent donner une bonne cincation, et ne le détournèrent pas d'embrasser la vie monastique dans l'ordre de Saint-

Romuald. En prenant l'habit à Florence (1752), il échanges son nom de baptême, Baldo, contre celui d'Ambrogio. Pendant huit ans il se voua entièrement à l'étude des sciences physiques et mathématiques, où il eut Grandi pour principal maître, et se délassa de ses travaux abstraits en cultivant les lettres et l'histoire. En 1760 il fut chargé, en qualité de lecteur, d'enseigner aux novices ce qu'il avait si bien appris. On ne le soulagea de ces ingrates fonctions qu'en 1770, où il fut envoyé à Pise comme bibliothécaire de la belle collection de livres que le P. Grandi avait léguée au couvent de Saint-Michel. En 1778 il se rendit à Sienne avec le titre d'abbé. Ce sut là qu'il s'attacha à rechercher les coquilles microscopiques fossiles

qui existent dans les sables, surtout dans les

mentagnes des environs de Sienne et de Vol-

terre. Boyle, Fichtel et Bianchi avaient dejà

attiré l'attention sur cette branche de l'histoire

naturelle, jusqu'alors si dédaignée des savants. En suivant leurs traces Soldani n'en ent pas moins à surmonter des difficultés extrèmes : à l'aide de la méthode qu'il se créa lui-même et d'un microscope particulier construit par l'opticien angles Bierre Pollent et qu'il dut à la ré-

cien anglais Pierre Dollond, et qu'il dut à la générosité de l'évêque de Bristol, il parvint à rassembler un grand nombre de testacés imperceptibles, et les décrivit avec beaucoup de soin, dans une espèce de manuel explicatif (Saggio orittografico). Il offrit en 1780 sa collection et son ouvrage au grand-duc Léopold, qui lui accorda, outre une médaille d'or, la chaire de mathématiques à l'université de Sienne (1781).

mathématiques à l'université de Sienne (1781). Le nom de Soldani sg répandit dans l'Europe savante, et le beau recueil qu'il publia de 1789 à 1798 ne fit qu'ajouter à sa réputation. Il appliqua avec un égal succès le talent d'observation qu'il tenait de la nature à d'autres genres de phénomènes, tels que les terrains brûlants (1784), les aérolithes et les bolides (1794),

les tremblements de terre (1798), et ses conjectures, attaquées d'abord avec une certaine

violence, finirent par obtenir l'approbation de

ses adversaires. Denys de Montfort et Tar-

gioni, qui l'avaient combattu, lui dédièrent l'un le bitomus Soldani, l'autre une espèce d'aérolithe. Vers la fin du siècle il parcourut l'Italie méridionale, la Sicile, l'Autriche et une partie de l'Alternagne. En 1803 il fut nommé par Pie VII général de l'ordre des Camaldules. Les ouvrages de Soldani sont : Saggio orittografico et osservazioni sopra le terre nautiliche ed ammonitiche della Toscana; Sienne, 1780, in-4°; — Testaceographia ac Zoophytographia parva et microscopica; Sienne, 1789-1794-1798, 3 vol. in-fol. : ce recueil contient la description de 1077 espèces. On y a blàmé un certain désordre dans la classification des fossiles; mais

— Sopra una pioggetta di sassi; Sienne, 1791, in-80, fig.; — Relazione del terremoto accaduto in Siena il 26 di maggio 1798; Sienne, 1798, in-8°; — quelques mémoires scientifiques dans le recueil de l'Académie des Fisiocritici, et dans les Opuscoli scelli, de Milan.

G. Blanchi, Elogio storico di .t. Soldani; Sienne, 1808, in-8°. — Ricca, Discorio sopra le opere di Soldani; Bibl., 1810, in-8°. — Tipaldo, Biogr. degli Itali illustri, t. VI.

SOLE (Giangioseffo del), peintre ilatien, ne à

ce reproche semble peu mérité par l'auteur, qui, sentant l'imperfection des méthodes anciennes.

s'est borné avec raison à accumuler des faits plutôt

que de formuler des théories sans consistance;

SOLE (Giangioseffo del), peintre italien, né à Bologne, en 1654, mort en 1719. Il était lits d'un paysagiste distingué, Antonio-Maria, ditle Manchino de' paesi, parce qu'il peignait de la main gauche, né en 1606, à Bologne, et mort en 1684. Se destinant à la peinture, il entra dans l'atelier

gauche, né en 1606, à Bologne, et mort en 1684. Se destinant à la peinture, il entra dans l'atelier de L. Pasinelli, et fit plusieurs voyages à Venise, où, par l'étude des maîtres de cette école, il acquit cette richesse d'ornements et de draperies

qui caractérise ses compositions. Il se distingue missi par la vérité des costumes, par la science du paysage et de l'architecture. Quelques auteurs lui ont quelquefois donné le surnom de Guide moderne. Il peignait lentement, point faute de facilité, mais dans l'espoir de faire mieux. Il travailla beaucoup à Bologne, à Lucques, à Vérone, à Milan; dans cette dernière ville, it à laissé de belles fresques à San-Eustorgio. Campori cite plusieurs tableaux, anjourd'hui perdus, qu'il avait peints pour le duc de la Mirandole et pour les églises de Modène. Le musee de Dresde possede de lui le tableau d'Hercule et lole. - Il forma un très-grand nombre d'élèves, dont les plus connus sont Fe-Torelli, Teresa Muratori, sa femme, Fr. Munti, G.-B. Grati, Mazzoni, A. Lunghi, Tommasini, Donnini, Pucciardi, etc. A la chartreuse de Pologne, on conserve dans une châsse le crâne de cet artiste.

Gustandi, Memorie vriginali di belle arti. — Cam-pori, Lit Artisti negli Stati Estensi.

SOLEIMAN, Voy. SOLIMAN.

SOLEISEL. Voy. SOLLEYSEL.

south (Jean-Pierre Soutien, dit ), acteur et compositeur français, né en 1755, à Nimes, mort le 6 août 1812, à Paris. D'abord enfant de chœur à la cathédrale de Nimes, il fit ensuite de la musique son état; comme son père, il jouait du violoncelle, et fut attaché à l'orchestre de plusieurs theâtres du midi. Un hasard le fit monter sur les planches. Il donnait des leçons de chant et possédait une jolie voix, lorsqu'en 1778, se trouvant à Avignon, il consentit à remplacer l'un des acteurs qui jouaient dans la Rosière de Salenci, de Grétry; on l'écouta avec tant de plaisir qu'il se vous dès lors à la carrière dramatique. Son emploi fut celui de première haute-contre. Chanteur intelligent plutôt qu'habile, acteur plus convenable que chaleureux, il se fit estimer en province pour la solidité de son mérite. Après avoir échoué en 1782 à l'Opéra-Comique, il fut rappelé en 1787 sur cette scène, et languit dans les rôles secondaires jusqu'au moment où une subite indisposition de Clairval lui procura l'occasion de se placer au premier rang en doublant cet acteur avec avantage (mars 1789). Il étudia vers cette époque la méthode des bouffes italiens du théâtre de Monsieur, et apprit d'eux à bien poser le son et à phraser avec largeur. Sa voix passa insensiblement au baryton, genre inconnu jusqu'a lui, et qui fut d'abord distingué de son nom. Il se montra avec honneur dans Stratonice, Eu-phrosine, Philippe et Georgette, les Petits Savoyards, etc. Vers la fin de sa vie il joua les roles à manteau. Solié ne fut connu qu'en 1790 comme compositeur, et son coup d'essai consista dans quelques jolis airs qu'il ajouta à l'opéra des Fous de Médine. Sa première pièce fut Jean et Genevière, jouée en 1792. Il en com-posa encore vingt-cinq nutres, tant pour l'avart

que pour Feydeau, et parmi lesquelles on re-marque le Jockey (1795), le Secret (1796), le Chapitre second (1799), le Diable à quatre (1806), el Milo de Guise (1808). La chûte de son dernier ouvrage, les Menestrels (1811), bientôt suivie de la mort de l'atné de ses fils, lui causa, dit-on, un si vif chagrin qu'il en mourut; mais il faut ajouter qu'il hâta sa fin par des excès de table et une vie pen régulière. On a encore de lui plusieurs romances agreables. Une musique facile et une melodie quelque peu triviale caractérisent en général, suivant Fetis, les productions de Solié.

létis, l'ingraphio universelle des musicions. — Ni-olos, l'hogr, du Card.

SOLIER (François), historien et théologien, ne à Brives, en 1558, mort à Bordeaux, le 26 octobre 1628. Il entra chez les jésuites en 1577, professa une dixaine d'années, et devint premier recteur de sa compagnie au coilége de Limoges. Il traduisit en français (Poitiers, 1611, in-12) trois sermons espagnols qui avaient élé prononcés lors de la béatification de saint Ignace. La faculté de theologie de Paris y condamna trois propositions comme impies, execrables, détestables, sausses et manifestement héretiques. Onfut plus réservé sur la quatrième, qui concernait le pape, appelé légitime succes-seur de Jesus-Christ et son vicaire en terre, ce qui parut contradictoire. Le P. Solier ou plutot les jésuites répondirent par une lettre acerbe (Poitiers, 1611, in-8°); on y remarque ces vers:

O monde immonde et plein d'ordure, D'horreur et de mal-aventure, Sans fol, sans lol, sans rol, sans Dieu, Un cartel de defi l'apporte Pour le pindier dessus ta porte Et pour le combattre en tout-lieu.

La Surbonne y est accusée de se montrer plus sévère que l'inquisition d'Espagne et d'être d'intelligence avec les protestants. Solier a laissé encore : Vie de saint François de Borgia; Paris, 1597, in-8°; - Traité de la mortification; Paris, 1598, in-12; — Vie de J. Lainez; Paris, 1599, in-8°; — Manuel des exercices spirituels; Paris, 1601, in-16; — Traith de l'oraison mentale ; Paris, 1598, in-12; -La Science des Saints; Paris, 1609, in-12; Histoire ceclésiastique du Jopon (pays qu'il avait visite); Paris, 1027, 2 vol. in-40, Il a aussi traduit deux ouvrages de l'italien.

M. AUDOIN.

M. AUDOIN.

Alegombe, Hiblioth, Societatis Jesu. Solwell, Idem, p. 888, — Annales de la Societa des sol-dienuts pervites, t. II, p. 338 et suiv. — Davrignly, Mémor e pour Chist, recles, 20, 1611. — Le Long, Hibl, de la France, I, 1428.

SOLIGNAC (1) ( Pierre-Joseph DE LA PIMEIS, chevalier DE), littérateur français, né à Mont-pellier, en 1687, mort à Nancy, le 28 fevrier 1773. D'une famille originaire du Bourbonnais, il se destina d'abord à l'Église; mais un voyage qu'il fit

(i) D'après Goulet, il debuts dans les lettres sous le nom de Solminiue de la Pimpie,

a Paris changen sa vocation : malgré la différence orge, il se lia avec Fontenelle, qui prit plaisir à corriger les premiers essais de sa plume. S'élant thit connattre a la cour, il recut pour la Pologne une commission honorable. La princesse Radziwill, seur du roi Stanislas let, le retint à Varsovie, en le nommant grand maréchal de sa maison. Quant aStanialas, il apprécia bientôt son merite, et le prit aupres de lui, moins comme secrétaire que comme uni. Ce prince, oblige de quitter ses États pour a seconde fois (1733), lui confia le soin de sauver pusieurs objets précieux, et Solignac ne put le gondre à Kornigsberg qu'après avoir couru les dus grands dangers. Il l'accompagna en France, pus a Nancy (1737); c'est à lui surfout que ette ville doit l'établissement de son Académic, il fut le premier secretaire perpétuel. Il rarça en inême temps les fonctions de biblioare royal et de secrétaire du gouvernement le Louisine et de Bar. Enfin, l'Academie royale les inscriptions le choisit pour un de ses corophique et littéraire qui put le délasser de ses naves fatigues, et la douceur de son caractère, famabilité de ses manières, et une littérature line et varice le firent rechercher de tous ceux qui aiment les falents unis à la probité. On a la lui : Recreations littéraires, ou Recuell poesies et de lettres; Paris, 1723, in-8º; Les Amours d'Horace; Cologne, 1728, in-12; Qualrains ou Maximes sur l'éducation; Soncy, 1728, 1738, in-12; - Amusements des cour de Schwalsbach, avec deux Relutions courness, l'une de la nouvelle Jerusalem, et l'autre d'une partie de la Tortario inpendante; Liege, 1739, in-8°; — Lettres e I histoire du ron de Pologne; Nancy, 11, m-12; - Histoire génerale de Pologne; s, 15an et suiv., 6 vol. in-t2; trad. en alleand : cet ouvrage, qui s'arrête en 1580, est espour les recherches et écrit d'un style uple et naturel, quoique un peu diffus; l'aufur en fit un Abrege; Paris, 1762, in-12; loge de Montesquieu; Nancy, 1755, in-12; -Elege du roi Stanislas; Nancy, 1766, in-12: Mare de Tercier; Nancy, 1767, in-12; rueds. Solignac a laissé en manuscrit une intoire du roi Stanislas, qui est conservée · la bibliothèque de Nancy. Enfin, il a en beauoup de part à la composition des différents rrages qui forment la reumon des Œucres du phelosophe brenfaisant (Sianislas); Paris, 1513, 4 vol. in-8°.

loge iles Acommes exlebres, année 1776

soliman (Abou-Ayoub), calife ommiade, "t en septembre 717. Second fils du calife (b) cl-Melek, il succeda à son frère Walid ler cullet 715. Ce ne fut pas un prince belliqueux, algré les événements militaires qui marquères t on regne, comme l'expédition malheureuse enfreprise contre Constantinople et la soumission par les armes du Korassan. Il sit exécuter en Egypte un nilomètre, qui rendit au pays d'importants services, et embellit Ramlah, sa résidence favorite, de plusieurs edifices publics. Passionné pour les plaisirs de la table, il y consacrait tout le temps qu'il ne passait pas avec ses femmes; des quantités énormes de viandes et de fruits parvenaient à peine à satisfaire sa gloutonnerie. Il mourat, dans la plaine de Dobek, vers l'age de quarante ans, d'une in ligestion qui l'étouffa. Omar II lui succéda.

Hist. de la chute de l'es

SOLIMAN zer (1), sultan d'Andrinople, tué en 1410. Fils alué de Bajazet Icr, il prit part en 1402 à la bataille d'Ancyre, que son père livra à Tamerlan; puis il passa en Europe, s'etablit à Andrinople, et pour affermir son pouvoir conclut une alliance avec l'empereur grec. Garanti des attaques de Tamerlan par l'Hellespont, il repoussa la proposition que lui tit ce conquérant de le reconnaître pour son vassal. Lorsque les Mongols se furent éloignes, il débarqua en Asie pour lutter contre son frère Musa, qui y avait élevé une do-mination rivale. Les débuts de la guerre furent heureux pour lui. Il fut reconnu comme souverain absolu des Ottomans par toutes les puissances voisines (1408). Après avoir montré les qualités d'un conquérant, il se laissa corrompre par la prospérité, et souleva contre lui le mépris de ses sujets. Tandis que libre de tout souci il s'adonnait à la débauche et à l'ivrognerie à Andrinople, Musa parut tout à coup aux portes avec une armée. Soliman, abandonné de ses soldats, n'eut que le temps de sortir du bain pour éviter d'étre pris; il s'enfuit vers Constantinople, et fut tué à coups de flèches comme it traversait un village.

De Hammer, Hist, de l'empire atoman, SOLIMAN II (Soleiman), dit le Grand, le Legislateur et le Magnesique, sultan ottoman, né en 1495, mort dans la nuit du 5 au 6 septembre 1566, devant Szegedin (Hongrie). Fils unique de Selim Ier, à qui il succéda (sept. 1520), il n'avait pas été éleve comme l'élaient d'ordinaire les princes turcs, mais il avait été initié à tous les secrets de la politique. Dès son avénement au trone, il donna une preuve éclatante deson amour de la justice en rendant leurs biens à tous ceux qui les avaient perdus sous le gouvernement de son père, en relevant la considération des tribunaux et en ne nommant aux emplois que des personnes capables, il força à la soumission le gouverneur de Syrie, Gazeli, qui s'était declaré contre lui et avait entraîné dans sa révolte une partie de l'Égypte, il détruisit les mamelouks, et conclut une trève avec la Perse. Tourpant ensuite ses armes contre l'Europe, il assiègea et prit Belgrade (1521). L'année suivante, il conçut le dessein de s'emparer de l'île de Rhodes, et écrivit

(i) On ne le fait pas habituellement figurer parmi les sultans, la précode comprise cofre la bataille d'Ancyre et le triompine de Mahomet il sur sea frères, en 1615, ciant considéree comme un interrègne.

aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem une lettre pleme de fierté, où il les somma de se rendre; cette conquête lui coûta beaucoup de monde; mais la ville, réduite aux dernières extremités, sut obligée de capituler (25 decembre 1526). Les reformes nombreuses qu'il avait introduites dans l'administration de ses États provoquèrent un soulèvement des jamssaires. Persuadé que la guerre était le meilleur moyen de calmer leur caractère turbulent, il les conduisit en 1526 en Hongrie; le roi Louis II marcha imprudemment contre lui et perdit à Mohacs la bataille et la vie. Le sultan penetra ensuite jusqu'à Bude, et conquit une partie du pays, que Ferdinand d'Autriche, beau-frère et heritier de Louis II. lui disputait. Donnant alors un exemple qui fut suivi par ses successeurs, il prit sous sa protection Jean de Zapoly, rival de Ferdinand, et sous pretexte de defendre la Hongrie, il y commit d'afficux ravages. En 1529, après avoir repris Bude et recu la soumission de la Moldavie, il alla mettre le siège devant Vienne ; cette ville résista h vingt assauts, et fut secondee dans la lutte par des pluies torrentielles, par le débordement du Danube, et par l'indiscipline des janissaires. Soliman fut obligé de se retirer avec son immense armée; mais, aigri par cet échec, il souilla son retour de sanglantes cruautés. Pressé de rendre aux armes ottomanes leur prestige, il s'arracha aux fêtes de Constantinople (1530), pénétra en Hongrie et subjugua la p'us grande partie de cette contrée ainsi que l'Esclavonie, Ferdinand n'avait été qu'un faible adversaire pour Soliman; mais cette fois son frère Charles-Quint lui vint en aide; ayant réuni en 1532 sous ses drapeaux les protestants et les catholiques, il tint en echec les Ottomans, et par des manœuvres habiles les força de se retirer sans bataille. En même temps l'amiral Doria s'étant emparé de meine temps l'amirai porta setant empare de Modon et de Coron, les Turcs dirigèrent une expédition de ce côté, et reprirent les places qui leur avaient été enlevées; mais alors Soliman parut oublier sa lutte contre les chrétiens, signa une trève avec Ferdinand et tourna l'effort de ses armes vers la Perse (1533). Des circonstances propices semblaient en rendre la conquête facile. Après une batgille indécise près de Tauris, rebute par les difficultés que presentait la guerre dans ces montagnes, il alla prendre possession de Bagdad; il retourna ensuite en Arménie, et prit Tauris; mais il ne la garda pas, et se contenta de joindre l'ancienne capitale des Abassides et quelques territoires aux conquêtes de Selim Ier. A peine de retour à Constantinople, il signa avec François Ier (1535) les fameuses capitulations en vertu desquelles le commerce du Levant était onvert aux Français, qui devaient jouir de priviléges très étendus en Turquie; les autres nations chrétiennes ne pouvaient y pénetrer que sous notre pavillon (1). En [1536, Soliman mit

ii) Les premières relations qui s'établirent entre la France et la l'orte datent de 1207, epoque ou Bajazet II

à mort son grand-vizir Ibrahim, qu'il avait jusqu'alors investi de foute sa contiance. Il est difticale de suivre le sultan dans les expeditions qu'il entreprit ensuite de différents côtés, ajoutant chaque jour quelque nouvelle conquête à l'empire ture, mais aussi souillant ses entreprises de barbaries qui appelaient sur lui la hame des nations civilisées. Les sonverains de la Géorgie étaient obligés de s'humilier, les Impériaux d'évacuer la Bosnie, l'Albanie de se soumeitre : de nouvelles brêches étaient faites à la domination venitienne dans l'Adriatique; mais Corfou résista a toutes les attaques des Tures. lis facent plus heureux en Hongrie, où ils remportèrent une grande victoire, dans l'Yemen, dans le golfe Persique, dans les Indes même, où de riches contrées firent leur soumission. Vénitiens, après des revers multiplies, obturent la paix à de dures conditions. Soliman, après la mort de Jean de Zapoly (1540), s'empara par trahison de son fils, et força toutes les villes de Hongrie à lui ouvrir leurs portes. Ce matheureux royaume demeura encore à la merci des Tures.

148

Les expéditions de Charles-Quint en Afrique en 1535 et 1541 avaient contribué à resserrer l'alliance de François les et de Soliman. Celui-ci ordonna à son amiral Barberousse de joindre ses vaisseaux à ceux du roi très-chretien. En effet, après avoir pillé les côtes de l'Italie, ils vinrent prendre part à la prise de Nice, qu'ils livrérent à une affreuse dévastation (1542). L'horreur qui s'altachait aux armes des Ottomans s'accrut encore par les actes de piraterie qu'ils commirent dans plusieurs iles de la Meditergance. La douleur que causa au sultan la mort de son lies afué, Mahomet, refroidit pour quelque temps son ardeur belliqueuse, et it signa avec Charles-Quint et l'erdinand une trêve qui permit aux malheureuses populations danubiennes de res-pirer (1547). Mais la paix était inconciliable avec la situation de l'empire ture. Le sultan ne fit guère, il est vrai, en personne qu'une expedition, peu brillante et peu avantageuse, contre les Perses (1548); mais ses lieutenants élaient sans cesse en monvement en Europe et en Asie, sur terre et sur mer. La prise de Gozzo et de Fripoli de Barbarie furent de faibles succès; mais conquête du bannat de Temeswar (1551) assura aux Offomans une position importante pour leurs projets en Hongrie et leurs attaques contre l'Empire. A une troisième guerre que Soliman dirigea alors contre la Perse se rattache une histoire trag que qui troubla la fin de son règne

Parmi les femmes du sultan, il en ciait une,

conceda l'acte contra sous le nom de trète marchemie. François les recherel à d'une manuere plus part cultere l'alliance de la l'arquie, beux fois, en 1838 et eu 1850, il dejecta à Soliman un gentificame appele llineou, qui fot reçu avec des bonneurs inons à Constantin ple. L'ambassade de 1835, la seule publiquement recomme par le roi de Prance, avait pour but ce fiver d'une invenière ostensible les capports des deux contrées, cetut le chevaller de la Forest qui en fut cherge.

SOLIMAN

me hu un puissant ascendant, grâce à sa beauté et surfout à une adresse qui ne connaissait pas de scrupule. Voulant assurer la succession du trone à ses propres enfants, elle trouvait un obstarle à ses projets ambitieux dans Mustapha, nu'une autre favorite avait donné à Soliman et qui par son brillant courage avait su se concilier

la laveur des troupes. Elle résolut donc de s'en debarrasser, et sut aidee dans ses projets par le gand vizir Roustem. La difficulté était de s'emorer de la personne du prince, qui dans son convernement d'Amasie, voisin de la Perse, pourat braver le mauvais vouloir de ses ennemis. Royclane et Roustem entratnèrent Soliman dans me guerre contre le schab, accusérent Mustapha l'avoir noué des intrigues avec celui-ci, et le irent appeter dans la tente de son père. Il y dait a peine entré que des muels se saisirent de lui et l'étranglèrent (1553). Soliman assistait derière un rideau de soie à l'exécution de son fils. La mort de la victime provoqua une doulenr ne lui était lié d'une touchante amitié, tomba lans one profonde mélancolie, qui le conduisit entit au tombeau; plus tard un faux Mustapha mit de nombreux partisans, et suscita au sultan es embarcas sérieux jusqu'au moment où il fut

re presenta pas d'événements dignes d'intérêt, et en 1554 Soliman conclut la paix avec le schah. Le fatal ascendant de Roxelane ne finit qu'avec sa mort, qui ne tarda pas à arriver; par son influence cette période de la vie de Soliman avait été soullée d'exécutions cruelles. Le fils de cette femme atribitieuse, Bajazet, prit les armes en Asic, d, completement défait, se rélugia chez le souve-tain de Perse, qui, gagné par Soliman, le fit empoisonner ou étrangler dans sa prison (1559).

et mis à mort. La guerre contre la Perse

Soliman fut quelque temps après (1561) cor ple de ses chagrins domestiques par une brillante victoire navale. Philippe II, ayant tenté avec les chevaliers de Malte de reprendre Tri-, l'amient Pinti surprit les chrétiens, les battit t leur enleva vingt-huit galères. Ce succès enouragea les Turcs, qui résolurent de venger sur Mate la capture du galion des sultanes; mais La dette se defendit vaillamment, et les assiéwb, après cinq mois d'efforts infructueux, se lowrent (1565). Soliman se tourna alors contre b Hongrie, où Zapoly l'appelait à son secours; fortune echoua devant la petite ville de Szigeth " Szegedin, qui avait déjà repoussé victoricuse ment le pacha de Bude. La colère que fui causa lecter de ses armes jointe aux exhalaisons des avant la reddition de la place.

Soliman était auxi propre aux affaires de la sur qu'à celles de la puerre. Il avait une activité appennne; il était exact observateur de sa pamie, amu de la justice et attentif à la faire rendre.

Roxelane, qu'il éponsa et perdit au mois d'avril 1558, put seul l'entraîner à faire égorger les cufants qu'il avait eus précédemment, pour assurer le trône au fils de cette sultane. Du reste, il était cruel, et il ternit l'éclat de sa gloire, après la bataille de Mohacs, en faisant ranger en cercle 1,500 prisonniers de distinction et en les faisant décapiter en présence de l'armée. Soliman ne croyait pas que rien fût impossible lorsqu'il ordonnait. Il se servit de son pouvoir sans bornes our établir l'ordre et la sareté dans ses États, Il divisa l'empire en districts, dont chacun devait fournir un nombre déterminé de soldats. Une partie des revenus de chaque province fut destinée à l'entretien des troupes, et il surveilla lui-même constamment avec la plus grande attention tout ce qui concernait l'armée. Il introduisit dans son empire un système d'administration financière, et pour que les impôts ne sussent pas trop lourds, il s'imposa dans ses dépenses la plus sévère economie. Il fut sans contredit le plus grand des sultans ottomans. Sous son règne, les Turcs atteignirent à l'apogée de leur puissance; avec lui disparut le bonheur constant qui jusque-la avait accompagné leurs armes. Ambitieux et actif au suprême degré, il signala chaque année de son gouvernement par quelque entreprise considerable. Observateur consciencieux des préceptes du Coran, il fut moins corrompu et beaucoup plus instruit que ses predecesseurs. Il aimait les mathematiques et surtout l'histoire. En un mot, il eut toutes les qualites d'un grand prince, mais il n'eut pas celles d'un bon roi. Son successeor fut Selim II.

Aucilion, Hist, de la vie de Soliman; Botterdam, 1706, In-Re. — De Hommer, Hist, de l'empire des Ottomans, — Lavallee, dans la Revue indépendante, t. X.

SOLIMAN (Al Moslain Billah), douzième calife ommiade d'Espagne, tué le 150 juillet 1016, à Cordoue. Il descendait du calife Abd-er-Raman III. Après le renversement d'Hescham II (1009), il refusa de reconnattre l'usurpateur Mohammed al Mahdi, et se proclama lui-même calife; puis, avec la garde africaine qu'il commandait et les soldats que lui envoya le comte Sancho de Castille, il battit son rival près de Gebel Quintos (7 nov. 1009). Cordoue lui ouvrit ses portes. Son pouvoir ne pouvait être solide, dans l'état d'anarchie où se trouvait l'Espagne; des conspirations éclatèrent de toutes parts. Attaqué par Malidi, qui avait rassemblé une nombreuse armée, il marcha contre lui et essuya un échec si grave (juin 1010), qu'il se dirigea sur Algésiras, avec l'intention de passer en Afrique; atteint pres du Guadiaro, il se tourna avec fureur contro Mahdi, et remporta une victoire, qui lui rendit une partie de son influence. Sur ces entrefaites Hescham II, tiré de sa prison, remontait sur le trône, aux acclamations du peuple de Cordone. Au lieu de se soumettre au souverain légitime, Soliman fomenta des révoltes contre lui, et promit aux walis qui vondraient embrasser son parti

d'ériger leurs gouvernements en principaulés in-dépendantes; de toutes parts lui vinrent des secours, et il put aisement s'emparer de Cordoue, que désolaient la famine et la peste (1013). Un des premiers soins du vainqueur fut de faire disparaltre Hescham. Comme il l'avait promis, il accorda les droits de souveraineté à un grand nombre des gouverneurs de province et ville; mais à dater de cette époque le califat de Cordoue n'exista plus que de nom. Le ministre de Hescham II, Hairan, étant parvenu à passer en Afrique, y chercha des vengeurs; il excita l'ambition d'Ali ben Hamond, wali de Ceuta, qui debarqua en 1010 en Espagne. Une première rencontre indécise cut lieu près d'Almunecar; dans une seconde bataille, livrée à Italica, Soliman fut fait prisonnier. A peine Ali fut-il mattre de Cordone, qu'il se fit amener Soliman, son père et son frère; puis, tirant son sabre, il les immola de sa main, en s'écriant ; « J'offre ces têtes en expiation à Hescham assassiné, »

Romey, Hist, d'Espagne,

SULIMAN, sultan de Perse, né en 1846, mort en 1694. Il était fils d'Abbas II, et lui succéda, en 1666, D'abord couronne sous le nom de Sefi II, il abandonna ce nom, sur la déclsion de ses astrologues, et adopta celui de Soliman. Deux princes de sa famille l'avaient dejà porté honteusement; il ne le réhabilita pas. Son intelligence était aussi médiocre que sa vigueur physique était extraordinaire. Plongé dans la débauche, adonné aux femmes et a l'ivrognerie, versant le sang avec une extrême facilité, dépourvu de courage, il ne s'occupa ni de la prosperité de son empire ni de l'intégrité de ses frontières. Au commencement de son règne, il laissa Stenko-Razin à la tête des Cosaques ravager les contrées septentrionales; les Usbecks purent impunément multiplier leurs incursions; au sud les Arabes commettaient les mêmes ravages, et les Hollandais s'etablirent dans une l'e du golfe Persique. Plongé dans les plaisirs du harem, engourde par les jouissances de la table, Soliman ne trouvait d'initiative que pour ordonner la mort de ceux qui lui portaient ombrage. An milieu des intrigues qui se croisaient à sa cour, l'empire serait tombé en pleine dissolution si l'indigne Soliman n'avait eu auprès de lui un homme capable de suppléer à sun incapacite : Cheikh-Ali-Khan, son ministre, dont l'habileté égalait la fermete et l'honnéteté incorruptible, sut maintenir l'unite du gouvernement et éloigner l'anarchie, presque inévitable sous un tel prince. Cet homme distingué chercha à introduire la civilisation européenne en Perse, et se mit en communication avec les nations chretiennes; il protegea les missionnaires, les voyageurs et les ambassadeurs, et chercha à firer parti de ses relations avec les étrangers dans l'intérêt du commerce de son pays; il fit obtenir à la France des conditions qui auraient été avantagenses aux deux pays si Louis XIV avait su en profiter. Quant à Soliman, à mesure qu'il avança en age, il devint plus étranger au gonvernement; sa faible intelligence avait disparu au milieu des excès; son corps clait use; dans ses dernières années il présentait l'aspect d'une masse inerte. Il mourut à quarante-huit ans, laissant son fils Hussein pour successeur.

Kumpfer, smenitotes exoticus. — Christin, Foyapes. — Malcolm, Hist. of Persia. — Dubens, la Perse, dans El'atters pittorcique.

SOLIMENA (Francesco), peintre italien, né le 4 octobre 1657, à Nocera de l'agani (roy. de Naples), mort le 5 avril 1757, à La Barra, près de Naples. Il eut pour premier mattre son pere, Angelo; d'abord destiné à l'etude des tois, il no lui fut permis de suivre son goût que sur l'intervention toute puissante du cardinal Orsini (depuis Benoft XIII), qui avait reconnu en lui des dispositions hors ligne. Envoye a Naples (1674), il frequenta tour à tour l'atelier de l'r. di Maria et celui de Giac. del Pò; il etudia aussi les œuvres des mattres, et tacha d'imiter Pierre de Cortone, le Calabrèse, Lanfranc et le Guide. Il fut en quelque sorte un artiste universel, ayant peint des portraits, des sujets historiques, des paysages, des animaux, des fruits, des architectures, et le tout avec une telle perfection qu'il semblait ne pour chaque nouveau genre dans lequel il s'exerçait. " Doue d'une grande facilité de pinceau, dit Lanzi, il a répandu dans toute l'Europe des œuvres presque aussi nombreuses que celles de Luca Giordano, dont il fut à la fois l'émule et l'ami, » Il possédait plusieurs des que lites qui constituent les grands peintres; il avait une touche ferme, savante et libre, un coloris vigoureux, bien que s'éloignant parfois de la vérité, enfin une rare intelligence de composition; matheureusement il ue sut pas toujouis éviter le maniérisme. Sa réputation devint mmense; mais après la mort de Luca Giordano, en 1705, il travailla avec plus de négligence, tout en mettant ses œuvres au plus haut pris, et sans cependant pouvoir satisfaire à toutes les demandes; aussi moutut-il comble d'honneurs et de richesses. Ce n'est qu'à Naples, qu'il habita presque sans cesse, que l'on trouve ses peintures à fresque, par exemple à la Trimtà Maggiore, Heliodore chasse du temple (1675), la vonte de la sacristic de Saint-Dominique; à Saint-Philippe, la coupole representant la Gloire du saint, œuvre finie comme une miniature; et ses chefs d'auvre, la Conversion de saint l'aut et la Chute de Simon le Magicien, à San-Paolo Maggiore.

Voici la liste de ses principaux tableaux à l'huite: Naples, à l'eglise del Carmine, Etic et Elisée; à la Donna Regina, Saint François;—Rome: au palais Doria, les Quatre parties du monde et Proserpine; à l'église du Jesus, Abraham adorant les anges;— au Mont Cassin, quatre grands sujets historiques;—Assises: au réfectoire du couvent, la Cone, un de ses plus importants ouvragos;— Maccrata:

tationus au palais Bouaccorsi; -la cathedrale, Saint Entychien, toppe et saint Genes; - Turin : à » Neci, le Saint en extase; la galerie publique, Diane et Casetrait de l'auteur ; - Ancône : aux ule Thérèse errivant ; - Dresile : ta Mart de Sophonisbe, l'Apparies deesses a un berger, la Madone François de Paule, deux Combat aures et des Lapethes, une Madeloine later dolorosa; — Munich : à la piun Prêtre offrant une couronne ange: -- Darmstadt : Saint Fronout la Vierge, et le même Saint enune munque céleste; - Vienne : l'Aurore, la Résurrection, la Desmes, Boree enlevant Orythie; mouse, le Serpent d'arrain, Pro-rechaine, le portrait du peintre; — Leuvre, Adam et Ece éptes par notore chasse du temple ; - Nantes : e de Jules 11.

a a turmé une nombreuse école, dont aux element le counte Ferd Saude Mura, dell' Asta, N.-M. Rossi, Cain, Sebastiano Conca, etc. E. B-n. tosti, Norm. — Gallandi, Napoli.

(Coms Julius), compilateur latin, lubisment dans le troisieme siècle On a de lui un Abrège de géograant la description du monde connu , avec des renseignements sur l'orirors, la religion des divers peuples, maux, les productions végétales, et es de chaque region. Ces détails sont presque exclusivement à Pline le napue Solinus pille sans le notomer et a le bien comprendre. Cette compid'un usage plus commode que l'ounal; aussi obtint-elle un grand succès. d abord sans l'aven de l'auteur, luiis l'apprend, une edition très fautive, dre : Cullectanea rerum memorabisecunde édition sut revue et publiée es lumneme, qui lui donna le titre de or. Sur beaucoup de manuscrits le nom est suivi de la qualification de graml'est tout ce que l'on sait de lui. Soencure compose un poeme sur les ontica), dont il ne reste que le début, gt-leux vers. C'est une invocation à rile dans le style de Lucrèce, el rappela manière des poètes latins du bon Nernsdorf a cru pouvoir l'attribuer d Atace; mais Saumaise, qui le premier adiquee pour Solinus, se fondait sur de plusiente manuscrits. Le l'olyhisous, tres étudié au moyen age, fut un s livres imprimés. La plus ancienne tée est celle de Jenson; Venise, 1473,

in-4°. Deux autres éditions, sans date, parurent probablement la même année à Milan et à Rome. Parmi les editions postérieures, il suffira de citer celle de Saumaise placée en tête de ses Exercitationes Plinianæ (Paris, 1629, 2 vol. in-fol.), travail immense, dont la compilation de Solinus est le prétexte plutôt que le sujet. Le Polyhistor a eté trad. en allemand (1600, in-fol.), en italien (1603, in-4°) et en français dans la Illebliothèque de Panckoucke (1817, in-87) Le fragment des Pontica se trouve dans l'Authologia latina de Burmann et dans les Poeta latini minores de Wernsdorf, t. 1er. L. J.

Saunaise, Protegoment de ses Exercitat. Plin. — munell, Ditsect. Cypriunze. — U.-M. Moller, De C. f. olino, Altarl, 1693, in 42.

SOLIS (Juan-Dias ne), navigateur espagnol, né vers le milieu du quinzième siècle, a Lebrica, tué en 1515. Il acquit assez de réputation pour être associé aux entreprises de Pinzon, et il l'accompagnait lorsque ce dernier découvrit, en 1508, les bouches du fleuve des Amazones. De retour Seville, il s'occupa exclusivement de la theorie d'un art qui comptait alors beaucoup d'hommes habiles : avant d'etre un marin renominé, il avait été un savant cartographe (1). Le 21 juillet 1512, une ordonnance regale confia à Solis et à Joan Vespucci, le fils d'Amerigo, la direction des cartes nauliques réservees à la marine espagnole. C'est ce qui a fait supposer, sans raison, que les deux marins cites ici avaient éte les premiers cosmographes de la célèbre Casa de Contratacion, qui présidait aux expeditions maritimes les plus importantes (voy. Navarrete, Historia de la Nautica. En Espagne et en Portugal on avait concu l'idée que les côtes du Nouveau Monde devaient offrir dans leur immense ctendue quelque passage ignoré, conduisant aux Mo-luques. Solis fot chargé d'une exploration que lui seul, à ce qu'on supposait, était capable de mener a bien. Il quitta le port de Lepe le 8 oc-tobre 1515, avec trois navires, et, longeant les côtes du Bresil, atteignit le grand fleuve que les Indiens de la race Guarani nommaient l'arana; il lui imposa son propre nom (2). La situation géographique de ce fleuve le frappa et lui donna le désir d'en entreprendre la reconnaissance. S'étant embarque sur une caravelle, il s'aventura dans l'intérieur des terres. Ce fleuve était alors domine par la nation guerrière des Charruas, dont les derniers representants sont venus mourir en 1833 parmi nous. Feignant d'être transportes de joie à l'aspect de l'etranger, ils lui officient de nombreux présents; puis, l'ayant attiré dans une embuscade, ils le massacrérent sous les yeux de son équipage, qui n'eut pas le temps de lui porter secours. Les sauvages emporterent ensuite son corps, le firent rôtir et le mangérent;

<sup>(1</sup> lies le début du seixième siècle, le gouvernement expagnot s'était vivement preoccupe de la correction des portulans. (2 le rus de Solis se nomme aujourd'hut le rio de la Plata (rivière d'argent).

c'est du moins ce que raconte la légende. Cet événement déplorable eut lieu entre Maldonado et Montevideo, aux sources d'un petit cours d'eau qui a conservé le nom du navigateur.

Le propre frère de Solis et l'un de ses neveux, qui avaient été les témoins de cette exécution sanglante, s'empressèrent de retourner à bord et de se rendre en Espagne. P. D.

Funes, Ensavo de la historia civil del Paraquay, Buenos-Ayres, ele; Buenos-Ayres, 1816, 3 vol. pet. in-ten.
Fehr d'Arara, Foyages. — De Angells, Collection, 6 vol. in-tol. — Navarette, Hitt. de la Nauttea.
SOLIS (Antonio DE), historien espagnol, né

le 18 juillet 1610, mort le 19 avril 1686, à Madrid. Sa famille était ancienne. Il acheva son éducation à Salamanque; de bonne heure il montra un goût très-vif pour les lettres, et à dix-sept ans il composa une comédie, Amor y obligacion, qui fut jouée avec succès. Il se lia d'amitié avec Calderon, dont il se plut à reconnaître la supé-tiorité, et écrivit les prologues de quelques-unes de ses grandes pièces. Il ajouta à sa propre répulation d'auteur dramatique par plusieurs comédies qui brillent par l'utrigue et par l'éclat du style; celle de l'Amour à la mode resta longtemps au théâtre et servit de canevas à Thomas Corneille. Le comte d'Oropesa, de Toledo, devint le patron de Solis, et l'emmena en qualité de secrétaire dans ses gouvernements de Navarre et de Valence. Ce fut pour ce seigneur qu'entre autres témoignages de sa reconnaissauce il composa, en 1642, la pièce d'Orphée et Eurydice, qui offre une alliance ingénieuse de la fable greeque et des sentiments castillans. Appelé vers 1654 à la cour, il gagna par son esprit aimable et cultivé les bonnes grâces de Philippe IV, qui le nomma un de ses secrétaires. La naissance de l'infant Philippe-Prosper lui donna occasion d'écrire une comédie, les Triomphes de l'Amour et de la Fortune (1658), repré-sentee au palais de Buen-Reuro et imitée depuis par Quinault. La régente Marie-Anne d'Autriche, qui lui voulait du bien, le pourvut en 1666 de la charge lucrative et très-recherchée d'historiographe des Indes (cronista mayor). Soit pour vaquer plus librement aux devoirs de son emploi, qu'il eut été touché de la grace, il renonça tont à coup au monde et embrassa, en 1667, l'état ecclésiastique. Dès lors il vécut avec beaucoup de régularité, abandonna la poésic profane, et ne voulut pas même travailler à ces pièces de dévotion connues sous le nom d'autos sacramentales. Un peu avant sa mort, il publia l'Histoire de la conquête du Mexique, histoire qui tient à la fois de l'épopée et du drame. Ce beau livre n'aurait jamais vu le jour sans la genérosité d'un ami de Solis, Antonio Carnero, vecdor general des États de Flandre. L'auteur était pauvre, et le trésor espagnol dans la plus grande détresse. « J'ai des créanciers, dit Solis quelque part, qui m'arrêteraient dans la rue s'ils me voyaient des sonliers neufs. » Ailleurs, il écrit à son ami pour lui emprunter un manteau. Tout

le monde admirait son livre, mais peu de gens l'achelaient. « Jusqu'ici je n'entends dire que du bien de mon ouvrage, mais il ne s'en est pas vendu plus de cent cinquante exemplaires. » Solis est un historien artiste, une sorte de Quinte-Curce espaguol, moins soucieux d'instruire que de plaire. Les Espagnols modernes lui savent gré d'avoir échappé, mieux qu'auteur de son temps, au détestable goût de l'époque, et de n'avoir gardé du cultisme qu'une certaine affectation d'ornements qui ne dégénère jamais en puérilités, et ils lui font un mérite capital d'avoir un style tellement pris dans le vrai génie de la langue castillane, qu'il n'est pas un terme, pas une lo-cution qui aient vicilli. On a de Solis : Comedias; Madrid, 1681, in-4°, formant le t. XLVII du recueil des Comedias escogidas de La Huerla: il y en a neuf, dont une seule, Un Bobo haze ciente, a été trad. en françois dans le Theules espagnol de Linguet; - Historia de la conquista de Mexico; Madrid, 1684, in-fol. : c'est, suivant Sismondi, le dernier des bons ouvrages de l'Espagne; il a été souvent réimpr, notamment à Madrid, 1783, 2 vol. gr. in-4°; 1798, 5 vol. in-12; 1828, 4 vol. in-8°; à Bruxelles, 1704, in-fol.; à Barcelone, 1840, 2 vol. in-8°, Paris, 1858, gr. in-8°; traduit en français par La Guette (1691, in-4°), en italien et en anglais; — Varias poesias sagradas y profanus; Madrid, 1692, 1732, in-4°. E. Baner.

Sa Fie par Jun de Goychèche, ed. 1705 de lu tonquête du Mexique. — Autonio, Bibl. hispana nova. — Maysos y Sisear, Episiolarum tib. VI — Niceron, Memoires, t. 1X et X. — Siamondi, Hist. des litter du midi, 1.1V — Ticknor, Hist. of apunish. liter, t. 11 et 111.

SOLLEYSEL (Jacques DE), écuyer français, né en 1617, à la terre du Clapier, près de Saint-Étienne (Forez), mort le 31 janvier 1880, à Paris. Il était fils d'un officier des gendames écossais. Après avoir sait ses études chez les jésuites à Lyon, il alla à Paris, où il se livra à son gout pour l'équitation; M. de Mesmon fut son premier mattre; il se mit ensuite à l'ecole de M. de Buades, écuyer du duc de Longueville, et l'ayant accompagné au congrès de Munster (1648), il profita de ce voyage pour s'initier aux connaissances des Allemands sur les maladies et l'éducation des chevaux. Lorsqu'il revint dans le Forez, il y ouvrit une académie, dont la réputation se répandit bientôt jusqu'à Paris. Il prêta ensuite son concours à Bernardi pour fonder cette célèbre académie qui fut considérée longtemps comme la meilleure de l'Europe pour la jeuns noblesse. On y apprenait non-seulement à dresser un cheval, à l'emboucher, à le manier, mais aussi à reconnaître ses qualités et ses défauts, et à soigner ses maladies. Solleysel était aimé de ses élèves et recherché dans la société; on vantait sa probité et son obligeance; il passait pour bien savoir la musique, et il peignait avec goût. Il a laissé sur son art un livre qui a en beaucoup d'éditions et qui a été traduit partout en Europe : Le Parfait marechal (Paris,

٤.

g-:

ins ...

tudes 7 ou i = le Mass

er autid

int isses

ia repos

1664, in-40); la dernière édition est de Paris, 1775, in-4º. latraduit la Nouvelle Méthode de dresser les chevaux, par le duc de Newcastle (1677). On lui doit aussi deux des traités qui font partie des Aris de l'homme d'épée par Guillet, et qui sont signés par l'écuyer La Bessée. Perrault, Hommes tilutres. BOLLIER ( Jean-Baptiste pu), hagiographe belge, né le 28 février 1669, à Herseau, près Courtrai, mort à Bruxelles, le 17 juin 1740. Après avoir achevé ses études au collège de Courtrai, il entra chez les jésuites (1687), professa pendant Quelque temps les humanités, et alla 1 Rome era 1697 pour étudier la théologie. A son retour en Flandre, les continuateurs de Bollandus l'associ & rent à leurs travaux, et il rédigea la Suite chrore ologique des patriarches d'A-

lexandrie, et la me Dissertation sur le bienheu-leux Raymond Lulle, impr. séparément en 1708 et insérées ut Lulle, des Acta sanctorum. L'électeur philips Jean-Guillaume l'attira à sa cour et lei dens beaucoup de marques d'estime, ainsi que Thownas Hennin de Chimay, archevêque de Mali mes, qui avait été son condisciple à Rome. En 1714, le P. du Sollier publia une nouvelle élition du Martyrologe d'Usuard (1714, in-fol. ), dont il revit le texte sur soixante-شت. sept manuscrits, excepté sur celui de Saint-Ger-ain-des-Prés, dont l'antiquité ne lui semblait pas suffisamment constatée. Dom Boulliart publia en 1718 æ manuscrit, en ayant soin d'y ajouter des notes dans les quelles il relève avec angres.

pries éthappées à son adversaire. Malgré ses travant la correspondance suivie qu'il entretenait vanet la correspondance suivie qu'il entretenait

--treuva dans ses papiers environ douze mille illes), le P. du Sollier trouvait encore le temps In the problem of the In la justesse de sa critique, pendant les ie intel<sup>a</sup> 2 to a in Longies Manson the antes qu'il a eu la direction de ce grand inal, enfin par les secours et la protection ties du P. du Sollier, par le P. Stilting, à la tête du L'y des Acta Sanct. du mois d'août. — Mémoires de Braux, soût 1748. — Moréri, Dict. hist., éd. 1789. bites a MON (Σόλων), législateur d'Athènes, né To 638 av. J. C., mort vers 558, était d'une îl-late famille, qui faisait remonter son origine à l snèu 4 núer 42

arec's phopart des savants de l'Europe ( car on

ori acquit dans ses nombreux voyages en Cite, en Asie et en Égypte, le fit mettre au rsel etas la secretare des sept sages; mais elle ne l'empêcha nce: in la de se livrer aux plaisirs et à la bonne chère, i personne de livrer aux plaisirs et à la bonne chère, i de laisser paraître dans ses poésies son goût livre de livr l vre en la lisser parattre dans ses poésies son goût rajuit se voluptés. La guerre entre Athènes et cotains lui fournit l'occasion de se mêler aux affaires publiques et de montrer la grandeur de son caractère. Les Athéniens, découragés par leurs revers, avaient défendu par un décret, sous peine de mort, de jamais rien proposer, par écrit ni de vive voix, pour en revendiquer la possession. Solon, indigné d'une telle làcheté, imagina de

contrefaire l'insensé, et de réciter au peuple non

un discours, mais un poême où il l'exhortait à

recommencer la guerre. Reprochant à ses concitoyens leur lacheté, il s'écriait : « Puissé-je alors être un habitant de Pophlégandros ou de Licinos plutôt qu'un Athénien, et changer de patrie; car il me faudrait entendre ces paroles : Voilà un Athénien, un des fuyards de Sala-mine! » « Allons, disait-il en terminant, allons à Salamine, combattre pour cette île désirable et chasser loin de nous la lourde houte. » Ces vers, pleins d'un noble patriotisme, entraînèrent le peuple; le décret fut rapporté et Salamine reprise aux Mégariens. Solon fit confirmer cette conquête en alléguant, devant les Spartiates chargés de juger entre les deux peuples, les oracles de la Pythie, qui donnaient à l'île le nom d'Ionienne,

et en intercalant dans le dénombrement d'Homère deux vers où les Salaminiens étaient nommés à la suite des Athéniens. La guerre sacrée augmenta encore la réputation de Solon. Il prononça un discours pour le temple de Delphes contre les Cirrhéens, coupables d'impiété envers le sanctuaire. Il rédigea le décret par lequel les amphictyons déclarèrent la guerre aux sacriléges; la ville de Cirrha fut prise après un long siège, les habitants réduits en esclavage et leur territoire consacré à Apollon. Solon usa de son crédit à Athènes pour mettre fin aux troubles qui divisaient la cité depuis le meurtre de Cylon;

vices lui attiraient l'admiration générale, et c'est à lui qu'on eut recours, après l'impuissante tentative du Crétois Épiménide, pour calmer les dissensions politiques qui s'étaient ranimées avec une nouvelle fureur. L'Attique était alors déchirée par la lutte de trois partis; les habitants de la montagne, qui demandaient un gouvernement populaire; ceux de la plaine, qui préféraient un État oligarchique, et ceux de la côte, partisans d'un État mixte, qui balançaient les deux autres partis. En outre

il décida les sacriléges à se soumettre au juge-

ment de trois cents des plus honnêtes citoyens

et à quitter leur patrie. Sa gloire et ses ser-

gager leurs champs, à vendre leurs enfants, à devenir eux-mêmes esclaves de leurs créanciers, étaient prêts à se soulever contre les riches. Tout le monde s'accorda à nommer Solon archonte (594) et à lui consier les pouvoirs nécessaires pour faire la réforme et établir un gouvernement régulier. Il se montra digne de cette confiance en refusant la tyrannie, que lui offraient les chess des divers partis et en résistant à leurs railleries comme à leurs instances. Cette modé-

les pauvres, accablés de dettes, réduits à en-

ration est le caractère de ses ordonnances et de sa législation. Il fallait tout d'abord apaiser les troubles causes par les dettes. Solon y pourvut par une mesure appelée seisachthie, ou décharge, sur laquelle les historieus ne sont pas d'accord. Selon les uns, c'était une abolition complete des dettes; selon les autres, une simple diminution par la reduction des intérêts, et l'abaissement du taux de la monnaie; la valeur de la mine fut portée de 73 drachmes à 100; la contrainte par corps fut abolie. Après quelques murinures des deux partis, des riches, qui per-daient tout ou partie de leurs creances, et des pauvres, qui espéraient un partage des terres, les Athéniens reconnurent l'excellence de cette mesure, et Solon put avec justice s'en glorifier dans ces vers qui attestent à la fois la guérison et l'étendue du mal. « J'ai enlevé les bornes qui étaient fixées sur un grand nombre de champs; esclave auparavavant, la terre est maintenant libre. J'ai ramené à Athènes, dans leur divine patrie, beaucoup de citoyens rendus à l'étranger et qui avaient oublié la langue attique, errant par tous pays. Ceux qui supportaient en ce pays une honteuse servitude et qui tremblaient devant des maîtres, je les ai rendus à la liberté. »

Investi d'un pouvoir illimité, Solon sut porter ce même esprit de mesure et de conciliation dans la constitution politique et dans la législation civile. Pour la constitution, il accomplit une revolution analogue a celle de Servius Tullius à Rome. Il substitua la richesse à la naissance, la timocratie à l'aristocratie, changement qui se fit sans opposition, parce qu'alors la richesse et la noblesse appartenaient aux mêmes citoyens. L'ancienne division en quatre tribus fut remplacée par la nouvelle division en quatre classes, selon le revenu. La première comprenait les citoyens qui avaient 500 médimnes de revenu, ou pentacosiomedimnes; la seconde, les chevaliers, on ceux qui avaient un revenu de 300 médimnes; la troisième, les seugites, qui possédment 200 mo-dinnes; tous ceux qui n'avaient qu'un revenu inférieur étaient rangés dans la quatrième, sous le nom de thètes. Toutes les classes assistaient à l'assemblée générale, qui adoptait ou rejetait les lois, élisait les magistrats, delibérait sur les affaires publiques. Comme on comptait les votes par tête, c'étart au plus grand nombre, c'est-àdire à la quatrième classe, qu'appartenait la prépondérance. C'était encore dans les quatre classes qu'etaient pris les juges ou heliastes, tirés au sort chaque année. Four balancer le pouvoir donné au peuple dans l'assemblée et dans les tribunaux, Solon établit que les magistrats ne pourraient être pris que dans les trois premières classes. Il y ajouta deux conseils, que Plutarque eppelle les deux ancres qui retinent le vais-seau de la république, entraîne vers la democratie : le sénat et l'aréopage. Le sénat était compose de quatre cents membres, élus chaque année par la majorité et plus tard designés par le

sort ; leur probité et leur capacité étaient soumises à un examen public, et ils étaient responsables La principale fonction du sénat était de discuter les affaires, avant qu'elles fussent proposées à l'assemblée générale; il s'occupait encore de l'entretien de la flotte, de la direction des finances et surveillait les orateurs. Solon divisa le sénat en prytanées de trente cinq membres chacune; les prytanes en fonctions siègeaient dans le prytanée, où ils étaient nourris aux frais de l'État; c'était à eux qu'on s'adressait lorsqu'il se présentait une affaire importante, et ils pouvaient alors convoquer le sénat. L'aréopage, tribunal dont l'existence remontait à l'urigine même d'Athènes, fut composé de tous les acchontes soriant de charge, et par consequent des principaux citoyens des trois premières classes. Outre ses fonctions judiciaires, Solon lui attribua le soin de surveiller l'éducation de la jennesse et de maintenir les lois. Aristote donne de justes éloges à cette démocratic tempérée, qui conciliat les droits du peuple et des grands; et Solon pouvait dire justement dans ces vers : « J'ai armé chaque parti d'un solide bouclier; je n'ai pas permis à l'un de vaincre l'autre injustement. »

Les tables de Solon contenaient une législation complète traitant toutes les malières; il y avait des lois politiques et religieuses, civiles minelles, somptuaires, pénales, relatives à l'a-griculture et au commerce. Il en reste des fragments importants, conservés dans ses poesie ou dans les orateurs et les historiens. Il est inpossible de reconstituer co vaste ensemble, mais on peut voir cependant quel en était le carac-tère. Pour Solon, la cilé la mieux policée était celle ou tous les citoyens poursuivaient la repa ration d'une injure aussi vivement que celui qui l'avait reçue, De là le droit donné au premier venu de prendre la défense d'un citoyen ussu le De là encore cette loi qui note d'infamie quiconque, dans une sédition, ne se déclare pour aucun parti. L'education des jeunes gens était une des questions qui preoccupaient le plus les législateurs anciens. Eschine nous a conservé le texte de plusieurs lois de Solon, dont l'extrême sévérité paraît empruntee au code de Dracon.

Pour la famille et la propriété, les lois de Salon sont supérieures à celles de Lycurgue, il s'efforça de donner au mariage toute sa diguite, et surtout de l'empécher de devenir une spéculation. Pour cela, il réduisit le luxe des femmes, il réduisit le luxe des femmes, il réduisit leur dot à trois tobes et à quelques meubles de peu de valeur; il alla jusqu'a porter contre les vicillards qui épousernient une jeune et riche héritière une loi qui permettait a la femme de choisir un amant parmi les parents du mani; il descendit même sur ce sujet à des details qu'admire Plutarque, mais qu'il nous répugne de voir régler par le législateur. Les attentats contre la femme, le rapt, la violence, furent sévèrement punis; la femme elle même

de n'etait pas convenablement vêtue, tandis que scurgue undonnait aux jeunes filles de s'exersus retements. Dans la famille, Solon sut ser les droits du père avec ceux du fils; le Sur devait le respect sous peine d'infamie; i! at of se de le nourrir dans sa vieillesse, à n'avait plus le droit de le vendre pour payer dettes, et il était tenu de lui apprendre un pas au père le droit de dépoudler ses te; cile lui accordait, à la vérité, la libre estion de ses biens, qui auparavant resof dans le cas où il n'avait pas d'enfante . Cette législation embrassait toute la diagre et privée, depuis les règlements reser sacrifices et à la réforme du calencome a ceux qui se rapportaient à la plancontre es vivants et les morts, les repas ius, etc Piularque fait, à mon avis, le plus et éleze de l'oravre de Solon, en disent qu'il moda les lois aux choses plutôt que les

don, plein de mépeis pour la vigueur des athletes, favorisa l'industrie et hole travail Hérodote attribue même à Soune loi regoureuse, qu'il avait emprun-id-il, sex Egyptiens, et qui subsistait en-4e son temps : elle punissait de mort tous qui es pouvaient pas justifier de leurs es d'existence. Les étrangers, loin d'être es comme à Sparte, furent attires à Athènes la Merte dont ils y jouissaient; le droit de le fut acounte à ceux qui étaient bannis à perle de leur patrie ou qui venaient s'établir à est aussi leur part de cette modération, et constituon etait plus heureuse à Athènes que hout le reste de la Grece. Solon n'eut pas, our Lycurgue, la pretention d'avoir fait une A ceux qui lui deman it vid avait donné aux Athénieus les lois les ures : . Oui, repondait il, les medleures ils pur wont recevoir. . C'était reconnaître que uvi e clait perfectible, et lui-même prit som tevar la marche à soivre pour les innovations. Levair : adresser aux prytanes, qui deferaient importion au senat, et le senat la presentait

tires avoir publié ses lois, Solon fit jurer aux interes de n'y rien changer pendant dix ans, di partit d'Athènes sous pretexte de voyager. Il seil atanden Egypte, où il vit Amasis; il sejourna por tempe a Canope, et s'entrefint de philosoperare tes plus savants des prêtres egyptiens. De la passa en Chypre, et se lia d'amitié avec un repetus rois de l'ile, Philosopeus, qu'il a célébre avec sers. Son voyage à Sardes et son entre avec Grésus étaient révoqués en doute

dès l'antiquité par quelques chronologistes scrupuleux. En effet Crésus ne succéda à son père qu'en 560, époque à laquelle Solon était de retour à Athènes. Malgré cette difficulté, les historiens et les philosophes anciens n'hésitent pas à rapporter en detail les entretiens de Solon avec le roi de Lydie, comme une leçon de morale, conforme d'ailleurs au caractère de Solon.

Lorsqu'il revint dans sa patrie, Athènes était en proie aux anciennes séditions. Solon montra autant de courage que de prévoyance pour prévenir l'établissement de la tyrannie. Il essaya bord de ramener Pisistrate à de meilleurs desseins; puis, malgre les cris de la foule, il dénonça sa ruse au peuple. Quand Pisistrate se fut emparé de l'Acropole, Solon, malgre sa vieillesse, se rendit avec ses armes sur la place publique, et exhorta les ciloyens à renoncer à la tyrannie. Se voyant abandonné, il rentra dans sa de-meure en disant : - J'ai défendu, autant qu'il était en mon pouvoir, la patrie et les lois. « La moderation de Pisistrate, qui respecia et maintint les lois de Solon, le soin qu'il prit de le consulter, peut-être aussi le souvenir de son ancienne affection pour le tyran, lui brent enfin accepter cette domination. Il passa sa vieillesse l'étude de la philosophie et la culture de la poésie. Il s'y était livre avant de se mêler aux affaires publiques; il y revint après la chute de la liberté. Nous avons des fragments de ses poésies en vers élégiaques, hexametres et iambiques. Il avait entrepris de mettre ses lois en vers; la poésie lui servait à expliquer sa con-duite et à adresser aux Athéniens des exhorta-tions, des conseils ou de vives censures; les fragments que nous avons cités montrent quelle verve animait ces poésies. Un fragment considérable est digne des plus grands poetes. Il promettait à sa patrie au nom des dieux une immortelle durée; il rappelait comment luimême avait voulu concilier les droits des pauvres el des riches; il montrait aux Atheniens la perte de leur este dans les discordes et la corruption, sa prosperité dans la concorde et le respect des lois : pièce éloquente et pleine d'un ardent amour de la patrie, que plus tard Démosthène citait à la tribune et proposait comme règle de conduite à ses concitoyens. Outre ces sujets politiques, il avait aussi mis en vers des maximes philosophiques; il avait même dans sa vicille-se commencé à traiter la fable de l'Atlantide, qu'il avait rapportée d'Exple. Dans quelques autres fragments, Solon est un poete moraliste qui a plus d'un rapport avec Horace, par sa sagesse aimable et facile, et aussi par ses faiblesses. Dans des pièces plus legeres, il celebrait ses amours; car, seion Plutarque, Solon fot un athlète sans force contre les attraits de la beauté; il allait même jusqu'à la licence et parlait des voluptés d'une manière peu digne d'un sage. Les deux seuls vers qui nous en restent : « Ce que j'aime aujourd'hui, ce sont les dons de Venus, de Bacchus et des Muses, c'est là ce qui fait le bonbeur , prince Georges Troubetzkoi. Ses descendants vi des hommes » montrent que Solon ne fut rien moins qu'un sage austère. Les anciens n'étaient pas d'accord sur la date

de la mort de Solon; l'opinion la plus pro-bable est qu'il ne survécut guère plus de deux ans à l'usurpation de Pisistrate. La gloire de Solon resta toujours vivante chez les Athéniens. Démosthène et les autres orateurs ont souvent rendu hommage à la mémoire du législateur

modéré et du citoyen courageux. Sa constitution politique sut modifiée par Clisthène et Pisistrate, et Athènes jetée dans la démocratie; mais ses lois durèrent autant que la cité, et au temps de Plutarque on gardait encore avec respect dans le prytanée les débris du texte original. Cinquante ans avant Démosthène, les Athéniena lui érigèrent sur la place publique de Salamine une statue, qui le représentait haranguant le peuple,

la main enveloppée dans son vêtement, dans la pose de la belle statue du musée de Naples qu'on appelle l'Eschine. Il fut regardé comme le héros fondateur de la cité, qu'il avait rendue à sa patrie, et il reçut le glorieux surnom de Salami-Pragments des poètes gnomiques. — Eschen, Contre simarque. — Demosthène. — Aristote, Politique. — iodore de Siche. — Pintarque, Solon. — Diogène acree. — Samuel Petit, Lois attiques. — Bareh, Écomie politique des Athèniens. — Grote, Historu of recce, ch. XI. — Thirtwalt. Idam nien, que quelques-uns ont pris à tort pour l'indication de sa patrie.

Larree. — Samuel Pellt, Lois alliques. — Baeckh, Economic politique des Atheniens. — Grote, History of Greece, ch. XI. — Thirlwall, Idem. — Dict des sciences philos. — Henrslus, Solon, seu de ejus vila, legobs, etc.; Copenhague, 1832, in-4°. — G. Schmidt, De Solons legislatore; Leipug, 1833, in-4°. — Kleine, Questiones de Solonis vita et fragmentis; Crefeld, 1832, in-4°. — H. Schelling, De Solonis legibus; Berlin, 1844, in-8°. SOLON, graveur gree, vivait sous Auguste, au commencement de l'ère chrétienne. Il fut, avec Dioscoride, son compatriote et son contemporain, le fondateur de cette école de gra-

veurs sur pierres précieuses qui portèrent

art à un haut degré de perfection dans les deux

premiers siècles de notre ère. Il reste de ces

artistes de nombreux et beaux ouvrages. Solon, entre autres, en a laissé plusieurs; mais comme son nom ne se trouve dans aucun auteur ancien, sa vie nous est inconnue, et c'est simplement par conjecture qu'on le place sous le règne d'Auguste. Nazier, Kanstler Lexicon. - Thiersch, Epochen, 201. - Ot. Müller, Archwol. der Kunst.

SOLTIKOF. Cette famille, dont le nem le plus exact est Saltikop, a pour fondateur un certain Prouchamine, qui vint de Prusse à Novgorod au commencement du treizième siè-

cle; ses principaux membres sont:

SOLTIMOF (Michel-Gliebovitch), boyard, mort en Pologne, vers 1620, s'est fait connaître par le rôle qu'il joua en Russie à l'époque des faux Dmitri. Après avoir vu empaler son fils atné, Ivan-Michel, à Novgorod, sous l'accusation d'intelligences avec le roi de Pologne (15 août 1610), il alla loi demander un refuge, en 1611, avec quatre autres fils et son gendre, le (voy. ci-après). SOLTIMOF (Vasili-Féodorovitch), né en 1675, mort en 1755. Beau-frère du tsar Ivan V, il jouit d'une grande faveur, sans en abuser, sous le règne de sa propre nièce l'impératrice Anne. L'avénement de son petit-neveu Ivan VI

lui valut le grade de général en chef ( 1740 ). Il

consacra la fin de sa vie à l'administration de

vent encore en Pologne, sous le nom de Soltyk

ses terres, qui ne contenaient pas moins de quatre-vingt mille paysans. SOLTIKOF (Pierre, comle), feld-maréchal, né en 1700, mort à Moscou, le 15 décembre 1772, était fils du général Simon-André Soltikof, mort en 1732, à Moscou. Il fut envoyé

par Pierre Ier en France à l'âge de quatorze ans, alin de s'instruire dans la marine, pour laquelle il n'avait aucun goût. L'impératrice Anne, dont il était parent et qu'il avait aidée à monter sur le trone, le fit chambelian et genéral major (1730), puis lieutenant général (1733). Après s'être distingué contre les Suédois, il se couvrit de gloire dans la guerre de Sept aus. Chargé en 1759 du commandement de l'armée russe, il

autrichiens, peut-être parce qu'il ne se souciait pas, comme on l'a dit, de s'exposer au ressentiment du grand-duc Pierre, qui entretenait des relations secrètes avec le roi de Prusse, Remplacé en 1760 par Czernitchef, il reçut de Catherine II l'administration de Moscov, qu'elle lui enleva peu de temps avant sa mort. SOLTIKOF (Ivan, comte), fils du précédent, né en 1736, mort à Moscou, le 14 novembre

1805, fut, comme son père, feld-maréchal et

battit les Prussiens près de Crossen, s'empara de Francfort sur l'Oder, et s'élant réuni à Laudon, remporta sur Frédéric II la sanglante victoire de Kunnersdorf. Bientôt il refusa de con-

courir davantage aux opérations des généranx

gouverneur de Moscou; mais c'est contre les Turcs qu'il déploya sa valeur, et il tit prenve d'une grande habileté vis-à-vis des Suédois, lorsqu'ils vincent, en 1790, jusqu'à mei Pétersbourg, il resta étranger aux saturnales de la cour de Catherine II, et ne fléchit jamais sous le despotisme de son successeur Sa fille, Anne, née en 1781, à Pétersbourg, mariée en 1800 au comte Grégoire Orlof, morte à Paris, le 16 décembre 1824, a laissé et

grande réputation de bienfaisance et d'affabilité. Lemontey lui a consacré une notice dans son introductionaux Fables de Krilof (Paris, 1825). Soltinos (Nicolas, prince), né le 31 o tobre 1736, mort le 16 mai 1816, gagna les grades de major et de colonel en Prus sous les ordres du feid-maréchal Pierre Soltikof. Il dut à son mérite personnet d'être nommé, par Catherine II, général en chei (1773), menin de son fils Paul, qu'il accompagna à l'étranger, puis gouverneur de sea petils-fils

Alexandre et Constantin (1783). Paul Jer Ini

baton de feid-maréchai (1796); e l'e le nomma président du conseil des ministres (1812), lui confin plula conson absence l'administration de ses l'èlesa en 1813 à la dignité de prince dire, peu commun, d'altesse.

tire, peu commun, d'altesse.
le petit-fils du prince Nicolas qui est si
Paris par son intelligent amour pour
et ses belles collections d'armes, d'éde bijoux anciens, dont une partie orne
ent le Louvre.
Pée A. G.— N.

nes rusess, Petersbourg, 1835, 1. 11. — Bannet, Diet biogr russe. — Svinini, Hist. du Aul Sallikof; Felerabuurg, 1818.

(Stanislas), patriote polonais, né Krysk (palatinat de Plock), mort en Varsovie. Sa famille se rattachait à loltikof; elle possédait de grands biens xovie. Il trouva l'exemple des vertus oprès de son oncle Gaétan Sollyk, Cracovie, qui, sous le règne de Sta-juste, fut arraché de son siège en puson patriotisme et relégué dans l'inla Russic. Nonce de Cracovie, il se uer par ses lumières et par son élons la diète d'où sortit la constitution Dans la séance du 3 octobre, il adde s'allier avec le gouvernement franpere par les principes de la révolution, il sacrifier pour la liberté de la Po-Vous approchez, lui disait-il, des les plus critiques de votre vie : ils voir si vous méritez d'être mis au plus célèbres monarques, ou si avec périr la mémoire de votre règne. pas seulement par de sages conseils it sa patrie ; il s'épuisa pour elle en oules espèces; il livra les armes et ca-en châteaux, et équipa à ses frais un orbre de soldats. L'exil fut le prix de ces. Après avoir passé trois ans à obtint la permission de rentrer dans (1798); malgré la surveillance et les ions de la police, il ne perdit pas cou-funda en 1800, avec Dmuchowski et backi, une societé des amis des scienrovie, et en 1802, avec Czacki, Mi-licki et Drzewiecki, une association late pour faciliter la vente des produits l'une et l'autre entreprises avaient pour bile d'entretenir le seu sacré du pa-Nommé maréchal de la diète de 1811, les travaux de cette assemblée, et les travaux de cette assemblée, et le rovaume de Pologne eut été pro-fot choisi pour porter à Wilna, dans tatum solennelle, cette nouveile a Na-le, Soltyk se rallia sincèrement en 1815 ernement d'Alexandre I<sup>ve</sup>; il venait eve à la dignité de sénateur lorsqu'é-saint-Pétersburg la révolte du 26 dé-1); les nombreuses arrestations qui la suite révélèrent à la police russe l'existence de la Société patriotique de Potogne. Les prisons furent aussitôt remplies. Après une année entière d'instruction, buit des principaux accusés, parmi lesquels figurait en première ligne Stanislas Soltyk, furent livrés au tribunal de la diète (avril 1827). Bien qu'il n'eot pas assisté aux débats, il fut absous à l'unanimité, moins une voix. Au mépris des lois on le retint sous les verroux pendant trois années encore, et il n'en sortit que pour mourir, accabié par l'âge, par les infirmites et par les tortures de sa prison.

SOLTYK (Roman, comte), fils du précédent et de Caroline Sapieha, ne en 1791, à Varsovie, mort le 22 octobre 1843, à Saint-German-en-Laye, près Paris. Envoyé en 1805 a Paris pour y achever son éducation sons les yeux de Kosciuszko, ami intime de son père, il n'e-prouva aucune difficulté à être admis à l'É-cole polytechnique (1805). A seize ans il fut nommé sous-treutenant dans l'artiflerie; capitaine à dix-huit, il prit part à la campagne de 1509, et se signala au combat de Wrzawy, on il sauva l'armée de Pomatowski en arrêtant pendant plus de six lieures la marche victorieuse des Autrichiens. En 1810 il devint fieutenant-colonel. Attaché en 1812 à l'etatmajor de Napoléon, il fit preuve d'intreputité à la bataille de Malo-Jaroslawiec, et recut la croix d'Honneur des mains même de l'empereur. Nommé général de brigade en 1813, il enturdre d'amener à Leipzig le grand parc qui se trouvalt à Elsembourg; mais, trahi par les Saxons qui lui servaient d'escorte et livré à l'ennemi, il ne fut mis en fiberté qu'à la paix. S'étant établi à Varsovie, il y ouvrit sous son nom une maison de commerce pour la vente des produits de ses usines de fer. Compromis dans la conspiration dont son père ctuit regardé comme l'un des chefs, on ne put fournir contre lui nucune preuve de complicité. Lors du soulèvement de 1830. Roman Soltyk, que ses opinions démocratiques avaient rendu populaire, fut vice-président de la Societé patriolique et siegea dans l'assemblee nationale, ou il proposa de proclamer la déchéance des Romanof en même temps que la souveraineté du peuple. Pendant la guerre il déploya d'abord beaucoup d'activite à former de nouveaux corps et à mobiliser la garde nationale, puis à defendre Varsovie, ou il commandait toute l'artillerie. Réfugie en France, il adoucit les douleurs de l'exil en composant des ouvrages, écrits avec une tidélité conscien-cieuse: La Pologne. Précis historique, poli-lle et militaire de sa révolution; Paris, tique et militaire de sa révolution; Paris, 1933, 2 vol. in 8°, cartes et lig.; — Nepoléon en 1812. Mémoires historiques et militaires sur la campagne de Russie; Paris, 1836, in-8°; — Relation des operations de l'ar-mée aux ordres du prince Poniatowski pen-dant la campagne de 1809 en Pologne; Paris, 1841, in-8°.

Babbe, floor, unic. et poriat des contemp. — Sarrat et Saint-Edme, Hommes du jour, 1, ill, 2° partie. — 1. Chodako, Potogne eliustres.

SONAIZE (Antoine BAUDEAU DE), littéraleur français du dix-septième siecle. Il était encore jeune lorequ'il publia ses écrits sur les precieuses (1860 et 1661). On croirait, dit M. Livet, que les ouvrages de Somaire, qui durent mettre en jeu lant de susceptibilités, firent quelque bruit au moment où ils parurent. On n'en trouve pas trace dans les contemporains; son nom, ses œuvres, sont constamment oubliés. » Nous savons seulement de sa vie privée qu'il fut secrétaire de la connétable Colonna, Marie Mancini, et qu'il l'accompagna en Italie. Voici quelques passages de son portrait tracé par lui-même, dans son Dictionnaire, sous le nom de Suzavion : « C'est un jeune homme qui fait des vers et de la prose avec assez de facilité; son penchant est du côté de la raillerie, et il se persuade qu'il est bien difficile de ne point écrire de satires... On lui a donné pour emblème un soleil en son midi qui brûle une vaste campagne, et l'on y a ajouté cette devise : « Il brôle antant qu'il éclaire. » Il est sraisemblable que Somaize fréquentait la société des précieuses et qu'il y faisait figure; aussi prit-il leur cause en main avec autant d'ardeur que si elle ent été sa propre cause, lorsque Molière les livra au ridicule sur le théâtre, en 1659. Au fond, sous de mauvaises plaisanteries, avec un style déplorable et un grand desordre d'idées, Somaize soutenait une vérité que son adversaire ne songeait pas à combattre, c'est qu'il y avait en de tout temps des semmes d'esprit, et il en concluait que de tout temps il y avait eu des précieuses. Ses ouvrages, malgré leurs défauts, excitent aujourd'hui à juste titre notre curiosité, parce qu'ils nous éclairent sur l'origine d'un grand nombre d'expressions et de tournures, dont ils nous font connaître les auteurs. Ces ouvrages sont : Le Grand Dictionnaire des Pretieuses (sic), ou la Clej de-la langue des ruelles; Paris, 1660, in-12; - Les Veritables Pretieuses, comédie en prose. Paris, 1660, in-12; — Les Prétieuses ridicules (de Molière) mises en vers; Paris, 1660, in-12 : si l'auteur a pris la peine de traduire en vers cette piece de Mascarille (Molière), c'est qu'il s'y trouve de bien bonnes choses volées à l'abbe de Pure, et que le jeu de Mascarille « a plu a assez de gens pour lui donner la vanité d'être le premier farceur de France »; — Le Procez des Prelieuses, en vers burlesques, comédie; Paris. 1660, in-12; — Le Grand Ductionnaire des Prélieuses, historique, poétique, géographique, cosmographique, chronologique et armotrique; Paris, 1661, 2 vol. in-80. On a encore de Somaize, des Remarques fort aigres sur la Théodore de Bois-Robert (1856); le Secret d'être toujours belle, opuscule; Récit en prose et en vers des Prétieuses, dialogue, inseré dans la Biblioth. du ThéatrePrançaus, t. 111. M. Livet a réedité les principaux ouvrages de Somaire, dans la Bibliothèque elsevirienne [Paris, 1856, 2 vol. in-16), et les a fait suivre d'une Clef historique.

Ch.-L. Livet, Prefane de son mullon.

SOMBRECIL | Charles-François Vinor, marquis de), general français, né en 1727, à Ensisteim (Alsace), thort le 17 juin 1794, à Paris. Sa famille était originaire du Limonsio. Il était maréchal de camp et commandait à Litle lorsqu'il fut nommé lieutenant général et ap-pelé en 1786 à remplacer M. de Guibert comme gouverneur de l'hôtel des Invalides. Quoique opposé aux principes de la révolution, il ful néanmoins maintenu dans ces fonctions jusqu'en 1792. Accusé d'avoir concouru à la défense Tuileries dans la journée du 10 août, il fut conduit à l'Abbaye; le dévouement de sa fille (voy. ci-apres) le sauva des massacres de septembre. Il résigna ses functions militaires, et vécut à l'écart, mais sans quitter Paris. Arrête de nouveau, il fut enveloppé dans le procès des chemises rouges, et guillotiné le même pour que son fil- alné. Il avait épouse en 1767 Françoise-Josephine Desflottes de Leichousier, dont il eut trois enfants.

SOMBREUIL (Charles Vinor, vicomte DE), fils du précédent, né en 1769, exécuté à Van-nes, le 28 juillet 1795. Il émigra en 1792, et entra dans l'armée prussienne; il fit la ca pagne de 1793 sur les bords du Rhin, et celle de 1794 en Hollande, puis il passa en Angleterre, et se mit en relations avec les royalistes qui projetaient d'effectuer une desceute sur la côte de Bretagne. On mit sous ses ordres la seconde division de l'expédition, composee des debris des legions françaises de Salm, de Beon, de Damas et de Périgord, et s'élevant en tout à onze cents hommes. Il allait célébrer son manage avec Mile de la Blache forsqu'on lui annonça que l'escadre, profitant d'un vent favorable, était prête à meltre à la voile; il partit aussitôt, et rejoignit sur la presqu'île de Quiberon (15 juillet 1795) la première division et M. d'Her villy, debarqués depuis neuf jours. Il apportait des recours en vivres et en munitions. Le lendemain 16, Puisaye dirigea contre les républicains une attaque infructueuse et dans laquello d'Hervilly fut mortellement blessé. Hoche, voulant mettre à profit sa victoire, tenta de sur-prendre le fort Peathièvre; la trahison d'une partie des soldats royalistes rendit son succes facile. Sombreuil, qui avait succédé à d'Hervilly dans le commandement, se voyait donc exposé sans défense à l'ennemi sur un terrain qu'il ne connaissait pas. Il supplia Puisaye d'envoyer un homme sur à bord de l'escadre anglaise, afin de la faire approcher. Puisaye alla lui-même vers l'escadre anglaise, et s'enfuit loin du danger, sous le prétexte de sauver sa correspondance. Le commodore Warren arriva a la portée du canon, au moment où Huche, à la tese de « el crats grenadiers, pressait la troupe e Sombrouil et attait fui faire perdre terre. Quel spectacle, dit M. Thiers, présentait cette de marheureuse! La mer agitee permettait à me aux embarcations d'approcher du rivage; se multitude de chouans, de soldats fugitifs, drawent dans l'eau jusqu'à la hauteur de la le pour joindre les embarcations, et se novaient sur y arriver plus tôt; un millier de mal-areux emégrés, placés entre la mer et les assemettes des républicains, étatent réduits à se ou dans l'une ou sur les autres, et soufavent autant du feu de l'escadre anglaise que republicains eux-mêmes... Quelques grenare crierent, dit-on, aux émigres : « Rendezrang en rang... Les émigrés, n'ayant pas autre ressource que de se rendre ou de se un tore, eurent l'espoir qu'on les traiterait entre comme les Vendeens. Ils mirent bas l'arres Aucune capitulation, même verbale, les traiterait de la comme de dernier défens les Arcune captuanon, memo verbate, ice teo arec Hoche. • Ce dernier défera le compresse à Tallien, commissaire de Convention, et au comité de salut public. Ce ale, qui efait loin à cette époque d'être come de montagnards, ordonna cependant l'apdema des lois. Sombreuil avait été couduit à nnes; il fut jugé par une commission milide vingt six ans. Peu de temps avant de care, il avail ecrit an commodore Warren une dans taquelle il accusait avec la violence lesespoir Puicaye de lâcheté et Hoche de rassage Hoche connaissait trop bien les lois alce les emigrés pour avoir conclu avec eux capitulation : il n'eut point de peine à se

Sa fière alné, Soumettie (Stanislas, comte a. 26 en 1763, à Leichoister (Limousin), était aprèse de liussards au moment de la révolutie; è n'eut pas le temps d'émigrer, et fut arrête comme suspect. Impliqué dans le procès des demues rouges, il fut condamne à mort et exémite 17 min 1794, en même temps que son père.

Nort, Mut de la recalulion française. — Muret, Novos des guerres de l'ouest. — Menoires de Pulnot

temposer, pres Limoges, morte le 15 roai le lemposer, pres Lille et à Paris, et demanda à priager sa captivite lorsqu'il fut enferme dans prissa de l'Abbaye. Le 3 septembre Sombreuil d'appose devant le prétendu tribunal preside par Machard. Le debat fut long et affreux. Sa fille, calore, lement faible, déploya une energie surbune e Ses efforts, son dévouement, dit plus une le conventionnel Piette, determinèrent des constant de ces scènes d'horreur à solliciter un utats pour prendra des renseignements sur l'in-

fortuné vieillard aux Invalides et à la section du Gros-Caillou, qui attestèrent son civisme et sa bienfaisance. » Durant la lutte elle avait reçu trois blessures légères. Maillard prononça entin l'acquittement, et tel avail eté l'entrainement evercé par cette héroique jeune fille, que les assassins la prirent dans leurs bras et la portèrent en triomphe dans la rue (1). Une tradition veut que Mile de Sombreuil ait racheté la vie de son père en buvant « à la sante de la nation » un verre de sang, ou tout au moins un breuvage mêlé de sang et de vin. La première trace de cette tradition se trouve dans une note du Merite des semmes, par Legouve, qui parit en 1800. Delille ne fait, dans le poeme de la Pitié, aucune allusion au verre de sang. Le poête Coittant n'en dit rien non plus dans la romance où il célèbre le dévouement de Mile de Sombreuil et qu'il lut lui-même, le 27 frimaire an II, à l'heroine, en présence d'un groupe de prisonniers. Des témoins contemporains, tels que Mer de l'ausse-Lendry, Mehec ilis, l'abbé Sicard, Peitier, Mathon de la Varenne, Jourgniac de Saint-Méard, le député Piette, sont egalement muets sur un fait qu'ils auraient du connaître et que plusieurs historiens de cette epoque ont accepte sans le mettre en doute (2).

(i) Ce fut surtout à la généreuse persistance d'un tèmoin des massacres, nomme Grappin, qui ctait venu a l'Abbaye reclamer deux prisonniers au nom de sa section, que M. de Sombreuil dut la vie. Il aliait sortie forsqu'il recognir le vieiliard et sa fille que l'on amenait devant Mailiard; il ne les connaissait pas, mats emu de compassion, il parvint à les faire introduire dans un capinet retiré. Puis il obtiut de Mailiard qu'in Nassurat aux invalides si le gouverneur absuit pas quitie l'hôtel le 10 août. On apporte une tettre du major qui atteste la verité du fait. Elle n'est pas trouves suffisante, a Grappin insistit, au second ordre est expedie, et Grappin accompagne aux l'ovalides quarte septembrierers ayant la confiance de Mailiard. Il était quaire heures et demie du mailin. Le major des invaindes se lève, les pouvoirs sont exhibes, la generale bat, les invalides se rassembient dans la grande cour, au nombre de huit cents.

Que ceux, dit Grappin, qui ont des dénounciations contre Sombreuil passent d'un côté; que ceux qui l'unt rien à dire passent de l'autre. • Boure s'ebranient et en entraînent cent cinquante. Il se refuse à ce qu'on pose des motifs par écrit l'une rite. S'engage; les gius mattins des invalides sont reconduits dans leurs chambres, et quand le calme est retabil, l'épreuve recommence, et la minorite articule verbalement ses démonciations. Ilans cet état de choses, Grappin témolgne sa satisfaction aux invalides, et fait renarquer aux commissaire qui l'accompagnent que la très-grande majorité n'a point lineulpe Sombreuil, qu'elle lui a un contraire qui l'accompagnent que la très-grande majorité n'a point lineulpe Sombreuil, qu'elle lui a un contraire qui l'accompagnent que la très-grande majorité n'a point lineulpe Sombreuil est readu; Sombreuil est acquité. Il voie vers ce citoyen et sa filte, qui etalent retté dans le faita cabmet; il leur annonce leur délivrance; il les montre a la fouie en dasant : « C'est un brave cofficier : Cest un bou pere de famille ! » Après les avoir conduits quelques

Mile de Sombreuil n'avait sauvé son père que pour peu de temps. Arrêtée avec lui et son frere ainé et conduite à la prison de la Bourbe (31 décembre 1793), elle fit de vains efforts pour les arracher à l'échafaud (1). Mise en li-berté après le 9 thermidor, elle demeura à Paris, et y traina une existence malheureuse. "Ses chagrins, ce qu'elle a souffert, disait Piette à la tribune, le 7 mars 1795, ont tellement altéré sa santé qu'elle ne peut par sou travail suffire à ses plus pressants besoins. « Il ajoute qu'elle avait été « obligée d'emprunter pour ne pas mourir de faim, » et il demanda pour elle une somme de 3,000 livres. Au reste, elle avait adressé elle-même, le 27 février précédent, une pétition à la Convention, qui lui accorda, dans la séance du 23 avril, 1,000 tivres a titre de secours. Nous ne savons si ce fut avant ou après cette date qu'elle vendit sa propriété de Leichoisier; mais peu de temps après la mort tragique de son frère Charles, elle quitta la France et epousa en Allemagne M. de Villelume, excapilaine au régiment de Flandre. Rentrée en France en 1814, elle résida à Limoges, puis à Avignon, où son mari avait été nommé gouverneur de l'hôtel des Invalides.

Martial Account et P. Louisy. Auteurs cités. - Mahul, Annuaire nécrol. - M rice, Hist. des prisons de Puris. - Renseign, purtic

SOMEREN (Corneille VAN), medecin hollandais, né le 28 septembre 1593, à Dordrecht, on il est mort, le 11 décembre 1649. Il termina à Caen ses études en médecine, et y sut reçu docteur, en 1615. Nommé médecin de sa ville natale, il joignit à la pratique de son art Pexercice de plusieurs fonctions municipales. On peut citer de lui : De unitate (Dordrecht, 1639, in-4°), et De variolis et morbillis (1641, in-8°, avec une lettre sur la gravelle), trad, en flamand par Martin Huygens.

SOMEMEN ( Jean van ), son fils, né le 3 juillet 1622, à Dordrecht, où il est mort, le 22 décembre 1676, embrassa la carrière du droit. Après avoir pris le bonnet de docteur à Leyde (1643), il pratiqua le barreau à La Haye, et

(1695), il pratiqua le Darreali a La Haye, et fait avec de legères variantes; ainsi de ceux qui les ont précedés, a l'exception de Lacretelle, le premier en daie des listoriens de la revolution (Assemblée legislutiva; 1801-1806, 6 vol.). D'après in on prèsenta un verre à Mile de Sombreuil : « Rite regarde, ajoute-t-il, elle chort vous du vasie. « Aucon d'eux du reste ne fournit de preuves, Quant à Mile de Sombreuil, on n'a d'elle aucun temognage direct qui etablisse qu'on ait mis la vie de con pere au prix d'un pareil raffinement de cruante. Son fils affirme, dans une lettre publice par MM. Settement et Granier de Cassagnac, qu'elle avait bu le verre de la gali la sante de la nation, d'autre part M. Louis Blanc a public dans l'Athenseum anglais du 22 août 1868 une lettre d'après laqueile on aurait out dire à Bille de Sombreuil qu'elle n'avait du qu'un verre d'eau tache de sang. (1) Quand l'un et l'autre furent compris dans le compit de latz, elle adressa à Fouquier l'inville une supplique ou fon remarque ce passage : « Je me repose sur la justice; ion ame intégre et pure, ton zèle, ton dévouement » la patrie te feront un devoir d'examiner avec la séverité, mais aussi ta justice ordinaire, la conduite des deux individus », etc.

revint en 16'16 dans sa patrie, où il remplit dif-férentes magistratures. C'était un homme ha-bile dans l'antiquite, éloquent, bon poete, bon humaniste, et qui comptait Cats et Huygens au nombre de ses amis Ses principaux ouvrages sont : Herstelde Oudheyd, ofte Beschryving van Batavia (L'Antiquité rétable, ou Description de la Batavie); Nimègue, 1657, in-4"; Uylspanning der vernuften (L'Esprit tendu), poésies sacrées et profanes; ibid., 1660, in-8°; — Julius Cæsar, tragédie; Dordrecht, 1870, in-8°.

Pag sot, Memotres, t. III.

SOMERS (John), baron d'Evernam, légiste et homme d'État anglais, né à Worcester, le 4 mars 1650 (1), mort à Londres, le 26 avril 1716. Son père, chaud républicain, avait, sous Cromwell, quitté un instant son étude d'atterneg pour commander un corps de cavalerie; il n'avait pas tardé à reprendre le soin d'une nombreuse clientèle et destinait son fils à lui succéder; mais sur les instances de sir Francis Winnington, représentant de Worcester, il lui lut permis de consacrer six ans à Oxford au perfectionnement de ses études classiques. C'est à cette période (1676-1682) que se rapportent les premiers travaux de Somers comme littéra-teur et comme publiciste; on y remarque : A brief history of the succession of the crown of England (Loudres, 1681, 1714, in-8"), the Security of Englishmen's lives (1681), traité sur le pouvoir du jury; des traductions de la Vie d'Alcibiade par Plutarque, de l'E-pitre de Didon à Enée par Ovide, cette der-nière en vers, ainsiqu'un poeme satirique contre Dryden (Dryden's Salire to his muse, 1652), etc. Reçu avocat en 1676, Somers se livra à la pratique du barreau vers 1682, et l'on ne s'etonnera pas de trouver son nom méle la plupart des affaires qui, vers la fin du de Jacques II, soulevèrent les plus hautes regne de Jacques II, souleverent les plus hautes questions de droit public; tel fut le procès des sept évêques (juin 1688), dont il fut l'un des plus éloquents défenseurs. Aussi, lors de la révolution, il prit part avec son ami, le comte de Shrewsbury et les autres chefs du parti whig, aux négociations qui amenèrent l'avénement de prince d'Orange. Représentant de Worcesler à convention qui se réunit en janvier 1689 ul la convention qui se réunit en janvier 1689, il joua un rôle important dans les conferences et les discussions parlementaires à la suite desquelles fut proclamée la dechéance de Jacquelles fut proclamée la dechéance de Jacques II; il fut president du comité qui prépara la declaration des droits, dont il passe même pour l'un des principaux rédacteurs, meritant ainsi le magnifique éloge de Burke : « Qui pourrait se flatter de surpasser en patriotisme cer hauvans dont la ctura incisif a reare durant ces hommes dont le styte incisif a geave dans nos lois et dans nos cœurs les paroles et l'es-prit de ce statut immortel? » Dès l'abord Guillaume III avait reconnu dans Somers un de cus

(1) Lodge donne la date de 1682.

mute liberans, à la fois fermes et conciliants, plus propres a le seconder dans l'accoment de son œuvre, l'accord du pouvoir de la Elberté. Successivement solicitor geral et chevalier (9 mai 1689, puis altor-y general /2 mai 1692), garde du grand ma 23 mars 1693, enfin chanceller d'An-lierre '22 avril 1697, et pair avec le titre de run d'Evesham (2 décembre 1697), Somers mantra à la hauteur de tous ces emplois. st dans l'ouvrage de lord Campbell qu'il faut iffier le c'été professionnel de sa vie, les unles affaires qu'il dirigea, les reformes qu'il nomplit dans l'administration de la justice,

fin les qualités éminentes qu'il déploya dans

i hantes charges, qualifés relevées encore par modentie, car il resta toujours fidele a sa de-re : Prodesse quam conspici. à partir de sa promotion au poste de garde E manux. Jord Somers ent part à l'adminisntium des affaires publiques, et longtemps il Il regende à la foir comme un des chefs du inistere et comme un des plus devoués et des us influents parmi les amis du roi. Cette haute eer me pouvait manquer de lui attirer des emis. Le parti tory dirigea contre lui, sous urs prélexies, des attaques qu'il reponssa d avec succès, unais en 1699 l'impopu illé des deux actes de partage relatifs a la conssisse d'Espagne rejailit sur les whigs, qui i avaient conseillés, et sur le ministre qui, ns les approuver, avait du y apposer le secau l'État. Une vive opposition éclata dans la numbre des constaunes; le roi sentit le ben de se rapprocher des tories, et de modifier n ministère dans ce sens. Il aurait voulu que o mi of Somers facilitat ces arrangements par une on volotaire; mais, sur son refus, le avril 1700, il lui fit redemander les sceaux. elle retraite ne satisfit pas l'animosité des unmones. Un an après, eiles formulaient untre Somers un acte d'accusation dans lemd, parmi des articulations fausses on ridicul exagérées de vénalité et d'alors des bienids du roi, se trouvait adroitement mise en reel l'imputation plus sérieure, au point de vue es anadernes aur la respos sabilité miile, d'avoir scellé des pleias pouvoirs avec es nons en blanc, et sans les communiquer aux bles ministres, pour la conclusion des deux bités de partage, objets de l'animadversion bités de partage, objets de l'animadversion bités penageifion ani n'ent aux d'actueilist point title penageifion ani n'ent des d'actueilist point le proposition, qui n'ent pas d'autre suite. La et de Guillanne III et l'avénement d'Anne, un n'aimait pas lord Somers, étoignèrent ce donier des fonctions publiques. Méanmoins, il unions de prendre une part active aux débats le la chembre haute , et présida la Société l'éale de Landres de 1696 à 1703. En 1708, et la che

sement de ses facultés por la maladie le con-damnèrent définitivement à la retraile. Une dernière attaque d'apoplexie l'emporta, le 26 avril Outre les Somers' Tracts, collection de pièces

rares réunies par lui, publiées d'abord en 1748, 16 vol. in-1°, puis, par les soins de W. Scott (1809, 13 vol. in-4°), il laissa plus de 60 vol. de manuscrits qui, déposés à Lincoln's Inn, forest detroits en 1752 par un incendie. Sans être jamais sorti de l'Angleterre, lord Somers parlait, dit-on, sept langues. Non-seulement il protègea Addison, Locke et Newton, et contribua à remettre en bonneur le Paradis perdu de Milton; mais il étendit son généreux patronag sur le journaliste Le Clerc , sur Bayle, auquel îl fit offrir une somme considérable pour l'impression de son Dictionnaire, et l'on est élonné de trouver dans les œuvres du poête italien Filia une ode latine à la louange de l'homi d'État anglais. Addison, Swift, Horace Walpole ont fait son eloge dans des pages qui sont pré-sentes en Angleterre, à la mémoire des patrioles comme à celle des littéraleurs. Le dernier ne craînt pas de comparer Somers à notre Lhospital pour l'élévation des sentiments comme pour l'élégance du savoir. L'un et l'autre vit ses sentiments de tolérance taxés d'irreligion ; enfin

est chez nous : le Grand chancelier. E. R-Y. Memoirs of the life of lord Somers; Londren, 1788, in 88, ... Cooksey, Essai on the life and character of Somers; Worcester, 1791, in 88. ... Maddock; Heavy), Account of the life and artilings of lord chancellor Somers; Londres, 1912, in 88. ... Campbell, Lices of the lords chancellors, 1, 18. ... Lodge, Portraits. ... Chancerie, Noncean Decl. hid.

le premier est pour les Anglais ce que le second

SOMERSET (Robert Cann, vicomite de Ro-CHESTER, puis comte ne , favori de Jacques Iei roi d'Angleterre, né vers 1589, en Écosse, mort après 1636. C'était le quatrième fils d'un petit gentilhomme, et il n'avait de remarquarble qu'une jolie figure. Il comptait parmi les pages de Jacques VI, roi d'Écosse, et suivit ce prince en Angleterre lorsqu'il fut appelé à succé ler à Élisabeth (1603). Un accident grave le fit sortir de l'obscurité pour l'élever jusqu'aux marches du trône. Dans un tournoi où se trouvait le roi, il tomba de cheval et se rompit la jambe (1609); ce qui émut le roi de telle sorte qu'il veilla lui même au traitement du jeune blessé et qu'il le visita tous les jours jusqu'a sa guérison. Puis il le fit chevalier et gentilhomme de sa chambre, et prit même la peine de lui apprendre le latin. Un mouvement de pitié avait attiré sur Carr la bienveillance du roi; sa jeunesse et sa beauté suffirent à la retenir. Jacques n'eut plus rien à lui refuser, ni la charge de grand trésorier d'Écome, ni une pairie anglaise sous le titre de vi-comte de Rochester, ni le cordon de la Jarre-Act du retour des whigs au pouvoir, il fut voique temps président du conseil ; mais bien-lut le nouveau triomphe des tories et l'affaiblis-le conste de Salisbury, premier ministre : la mort le débarrassa coup sur coup de l'un et de l'autre (1612), et dès lors il devint absolu à la cour. Monté si haut, la tête lui tourna, il abusa de sa puis-sance et fut le propre artisan de sa ruine. Jusque là il s'était laissé diriger d'après les conseils de Thomas Overbury (voy. ce noin), à qui il avait inspiré une fraternelle affection; le fol amour que lui avait inspiré la comtesse d'Essex (1) les sépara. En vain Overbury s'efforça-t-il d'arracher son ami à cette liaison secrète, en vain lui remontra-t-il que prétendre s'unir, comme il en nourrissait le dessein, à une fetame mariée, de mœurs dissolues, et dont lui-mêtne avait abusé, c'était s'exposer à la fois au blâme d'autrui et au mépris de soi. Loin de ressentir vivement la honte ou la faute d'un semblable dessein, Carr s'y affermit davantage et en conçut contre Overhury une haine mortelle. N'ayant pas réussi à l'éloigner d'Angleterre, il le fit enfermer dans la tour de Londres, et six mois plus tard il s'en débarrassa par le poison. Pendant ce temps la comtesse d'Essex plaidait en sépara-tion; la plus grande difficulté du procès était que le mari con-entait à confesser son impuissance par rapport à sa femme, mais qu'il voulait avoir la liberté de se marier à une autre, n'étant mateficatus que ad illam. Cette scandaleuse affaire se termina, suivant la volonté expresse du roi, par une déclaration de nullité rendue le 25 septembre 1613; il y avait alors dix jours qu'Overbury avait rendu le dernier soupir. Jacques 1°, qui ne voyait plus que par les yeux de son favori, intervint encore pour aplanir les difficultés qui pouvaient retarder l'union des deux amants : elle fut celébrée avec une pompe extraordinaire, le 26 décembre 1613, dans la chapelle royale. Pour cette occasion Carr avait reçu le titre de comte de Somerset ainsi que sept grands domaines, qui valaient, dit-on, un million d'or. La mort du comte de Northampton, son oncle et son complice, ajouta encore deux hautes charges à celles dont il était accablé. Jamais son crédit n'avait semblé plus ferme lorsque la révélation d'un garçon apothicaire mit son crime au grand jour. Le roi, qui d'ailleurs s'etait épris d'amitié pour Georges Villiers (roy, BUCKINGHAR), abandonna sans regret son favori à l'action des lois. En mai 1616 ce dernier fut condamné à mort ainsi que sa femme, comme coupables de meurtre; tandis que la potence faisait justice des quatre agents obscurs de leur crime, ils y échappèrent, grâce à la faiblesse du roi; non-seulement il leur permit en 1621 de sortir de prison et d'aller résider à la campagne, mais il leur accorda, à la fin de 1624, des lettres de pardon (2). Le comte de Somerset passa la

plus grande partie de sa vie à Chiswick; ce fut là que naquit en 1620 sa fille unique, Anne, qu'il chérissait tendrement et dont il négocia en 1637 le mariage avec William Russell (voy. ce nom), par l'entremise du comte Philippe de Pembroke; pour vaincre la répugnance du Pembroke; pour vaincre la répuguance du duc de Bedford, il vendit tout ce qu'il possedait, argenterie, bijoux, sa propre maison, et éleva la dot de sa fille jusqu'à 12,000 liv. st., somme énorme pour le temps. On ignore l'époque de sa

Amos. Trial of the earl of Somerset — Wilson, Life of king James t. — Bapin, Hist. d'Angleterre, t. Vil. — Waldon, tourt and characters of James 1. — Bupuy, Hist. des favorst. — Lodge, Portraits (Anne Care et Robert, coute d'Essex).

SOMERSET. Voy. HOWARD et SEYMOUR. SOMERVILLE (William), poete anglais, né en 1692, à Edstone (comté de Warwick), mort le 19 juillet 1742, dans le même lieu. Il descendait d'un baron normand qui avait obtenu de Guillaume le Conquérant de geands biens sur les bords de l'Avon. Sa famille était dechue (1). Il reçut à Winchester et à Oxford une éducation classique. Au lieu d'aller voyager, il rentra dans la maison paternelle, et y passa le reste de sa vie, partageant le temps entre les devoirs de juge de paix, les amusements de la campagne et la culture de la poésie. Bien qu'il fût riche à plus de 25,000 livres de revenu, il se conduisit avec tant de prodigalité et d'insou-ciance qu'il mourut crible de dettes. Au rapport de son ami Shenstone, il avait fini par chercher dans le vin l'oubli de ses tribulations. Somerville est un poete agreable, qui a decrit dans une manière simple, animée, souvent élégante, le-passe-temps de la vie champêtre; son poeme de la Chasse a été plus d'une fois réimpr., notamment en 1796, gr. in 4°, fig. On a encore de lui : Hobbinol, or Ruralgames; Field sports, and the Bowling-green (Londres, 1813, pet. in-4°), poemes; des fables, des contes et des

Johnson, Lives of the poets. -Gentleman's Magazine, 1. LAXXIV. - W. Scott, Biogr. memoirs.

SOMMARIVA (Giovanni-Battista), homme d'État italien, né à Milan, où il est mort, le janvier 1826. Après avoir fait de bonnes études, il embrassa la carrière du barreau, el y acquit beaucoup de réputation. A vingt-deux ans il fut adjoint à une députation chargée de défendre auprès de l'empereur Joseph II les intérêls de la Lombardie. Lorsque les Français eurent franchi les Alpes (1795), il se prononça en leur faveur et eut beaucoup de part à la révolution de sa patrie : d'abord membre de l'administration municipale et centrale de la Lombardie, il devint en juin 1797 secrétaire général de

is) Françoise Howard, seconde fille du combe de Suf-foik, avait épouse en 1606, a l'age de treize aus, Robert bevereux, comte d'Essex. (3) = Après que Someriset eut été condamné, dit Rapin, te rol lui donna 4,000 fiv. et, de rente en fonds de terre, sous le nom d'un de ses domestiques. « Le conduite de Jacques 10º dans cette affaire a donné lieu aux plus

etranges suppositions; il serait peut-être plus naturel de l'expliquer par la laiblesse de son caractère et par l'ex-trème affection qu'il avait vouée à son favori. (i) le chieran de Somerville se voyait recore en 1790 en Normandie. Une branche de cette famille, établie en ficome, a figure parmi les pairs représentatifs de ce paya.

la république Cisalpine, et résigna ces fonctions en même temps que deux membres du Directoire, sur l'ordre formet du général Brune (13 avril 1798). Lors du triomphe éphémère des Autri-

is (1799), il ne quitta point son pays, mais il honhenr d'échapper aux poursuites dont il ent le bonheur d'échapper aux poursuites dont il était l'objet. Après la victoire de Marengo, il fut

rté par Bouspurte au nouveau directoire de la publique cisalpine; lorsqu'elle fut transformée lique italienne (26 janvier 1802), il renna la vie privée, et établit pour quelques

urées sa résidence à Paris. Une grande fortus qu'il derait à d'heureuses spéculations sur les de publics, lui permit de cultiver les arts et de les encourager avec la munificence d'un sou-verain. Sa magnifique collection de fableaux a joui d'une célébrité européenne.

Shopr, atrangère, t. II. - Moniteur, 1826, p. 25. SOMMERARD (DC), Voy. DESCRIERARD.

SOMMER (Jean-Claude), prélat français, ne le 22 juillet 1661, à Vauvillers (comté de gne), mort le 5 octobre 1737, à Saint-

Die. Il fit ses études à Besançon, et y fut reçu decleur en théologie et en droit. Après avoir desservi la cure de Girancourt, il fut nommé en 1636 à celle de Champs. Ayant pratiqué avec suc-ces l'éloquence de la chaire, il devint prédicateur ces l'aloq

de Léspoid Ier, duc de Lorraine, qui le chargen noncer les oraisons funèbres de son prédérur Charles V, et d'Éléonore d'Autriche, sa verve. Ce prince lui confia ensuite plusieurs né-presidens importantes à Venise, à Mantoue, à

e, à Paris et à Rome, et le sit conseiller d'Élat. Le pape Benoît XIII le nomma archevêque le Césarée et protonotaire apostolique (1725) Dans sée il reçut la grande prévôté de 96 36

nt-Dié et l'abbaye commendataire de Saintetie pour maintenir les droits et les priviléges attribuait à son église de Saint-Dié lui xacionna avec M. Bégon, évêque de Toul,

des contestations embarrassantes, qui duraient more à sa mort. On a de lui : Orgia Alicaptilana (Fêtes d'Alichapelle; 1702, in-8°,, pièce bisrare : c'est un petit poeme en trois chants, avec la traduction en vers français, en regard; Histoire dogmatique de la religion, ou la ion prouvée par l'autorité divine et hu-le et par les lumières de la raison ; Paris, 174-11, 6 vol. in - 4°: ouvrage fortestimé; -- His-

bire degmatique du saint-siège; Nancy et Saint-16, 1716-30, 7 vol. in-8° : œuvre savante, mais mot de critique et trop ultramoutaine; Sisteire de l'Église de Saint-Dié; Saint-Dié, 17%, in-12; saivie d'une Apologie, impr. en 1737; — Statuts synodaux; 1731, in-12. Nova, Memoires, t. XLI. — Calmet, Biblioth. Ior-

· SONNER ( William ), antiquaire anglais, né inovembre 1586, à Casterbury, où il est mort, le 30 mars 1669. Il était d'une famille respec-table et ancienne. D'abord adjoint à son père,

qui était greffier de la cour ecclésiastique du diocèse, il obtint de l'archevêque Laud un bon emploi dans cette même cour. Il montra du zèle pour les intérêts de Charles ler, et subit quelques mois de prison pour s'être associé à une pétition qui demandait à Cromwell un parlement libre.

Il fit de l'étude des antiquités nationales son délassement favori; ses travaux en ce genre modèles d'exactitude, et assent pour des laissent peu à désirer. Ce sut par les cons de Meric Casaubon qu'il s'appliqua à la langue

saxonne, peu cultivée alors, et la connaissance qu'il en acquit lui permit de composer des ouvrages utiles. Il entretenait un commerce de lettres avec Usher, Cotton, Dugdale, Ashmole, Fuller et autres savants. Après sa mort le chapitre de

Canterbury acheta sa bibliothèque et ses nombrenx ouvrages manuscrits, consistant presque tous en copies, en notes ou en corrections. Quant à ceux qui ont vu le jour, nous citerons : The Antiquities of Canterbury; Londres, 1640, in-4°; ibid., 1703, in-fol., fig., avec des addit.

de Nic. Batteley; il travailla longtemps à une histoire générale des antiquités du Kent, mais sans parvenir à la terminer; — The Insecu-

rity of princes, poëme; Londres, 1648, in-4";
— le Glossarium, à la fin des Hist. anglicanæ scriptores X; Londres, 1652, in-fol.; -- Dictionarium saxonico-latino-anglicum; Oxford. 1659, in-fol., augmenté de la Grammaire et du Glossaire saxon d'Ælfric : c'est son meilleur

ouvrage; - A Treatise of Gavel-Kind; Londres, 1660, in-4": excellent commentaire de l'ancienne coutume du Kent; - Treatise of the roman ports and forts in Kent; Oxford, 1693, - Ad Chiffelii librum De portu Iccio responsio; Oxford, 1694, in-8': la question de savoir quel est le port où César s'em-barqua pour passer dans la Grande-Bretagne a beaucoup occupé les savants (roy. Le Long,

Bibl. hist., t. 1er, nos 295-311); Somner s'était prononcé pour Whitsand, près Calais. Ce savant aida encore Dugdale et Dodsworth à compiler le Monasticon anglicanum. W. Kennet, Sa Pic à la tête du Trouliss of roman ports. - Chaufepie, Nouveau Diet, hist.

SONCINAS, Voy. BARBUS.

SOXXEXBERG

(François-Antoine-Joseph-Ignace-Marie, baron de ), poëte allemani, né a Munster, le 5 septembre 1779, mort à iéna, le 22 novembre 1805. A douze ans, il esquissa, d'après la Messiade de Klopstock, le plau d'un

poème épique, das Weltende (la Fin du monde),

publié à Vienne, 1801, in 6°. Il étudia ensuite le

droit, pour obéir au vœn de sa famille. En 1798, il parcourut l'Allemagne, la Suisse et la France. A son relour, il fut pris d'un profond dégoût pour la vie sociale de sa patrie e, el se retira à Drakendorf, près de léna, entièrement occupé de la composition d'un nouveau poème, Donatoa (Rudoistadt, 1806, 2 vol. in-12), qu. présente le tableau de la destruction du monde,

Il sacrifia à cette œuvre fout commerce avec les hommes, jusqu'au manger et au sommeit. Son naturel, sureveite, se detruisit par sa propre force : à peine âgé de vingl-six ans, il finit par attenter à ses jours, en se precipitant d'une des fenêtres de son appartement dans la rue. On a aussi publié ses Pocsies (Rudolstadt, 1808, in-8°). Sonuenberg avait reçu les dons les plus précieux ; ses connaissances étaient fortetendues, et dans les lettres comme dans les sciences il avait beaucoup appris. Si son ame ardente avait pu se plier aux règles du beau, il aurait merite d'être place à cote de Grethe et de Schiller, comme un des rénovateurs de la poesie alle-H. W.

Gruber, Lebensbeschreibung sonnenberg's, Rudol-s'adt 1808. - Comversations-Lexicon.

SONNERAT (Pierre), voyageur et natura-liste français, né à Lyon, en 1749, mort a Paris, le 31 mars 1814 (1). D'une famille de negociants, il entra dans les bureaux de la marine. Poivre, son parent, l'emmena en 1767 à l'Île de France, et il fit de 1768 à 1771, en compagnie de Com-merson, l'exploration de Madagascar et des terres A peine de retour dans la colonie, il se rembarqua de nouveau avec Poivre, visita les Moluques et les Philippines, et lorsque deux ans plus tard il revint à Paris (1774), il déposa ao cabinet du Jardin du Roi tout ce qu'il avait recueilli de plus précieux. Nominé commissaire de marine, il fut aussitôt envoyé dans l'Inde. Il explora les montagnes des Ghâtes, les côtes de Coromandel et de Malabar, le golfe de Cambaye et l'île de Ceylan; puis la peninsule de Malacca et la Chine, dont il ne put obtenir qu'une con-naissance très-superficielle. La guerre ayant mis un terme à ses travaux dans les provinces de Carnute et de Maduré, il se rembarqua en 1778 après avoir assisté au siege de Pondichery. peine avait-il donné ses soins à la publication de son voyage, qu'il repartit avec une ardeur nouvelle pour l'Inde; il y fit encore d'autres courses, dont il n'écrivit pas la relation, et ne repassa que vers 180a en Europe, L'Academie des sciences l'avait nommé l'un de ses correspondants. Les relations de Sonnerat sont empremtes d'une grande exactitude descriptive; mais on y re-marque peu d'ordre et trop de crédulité; la partie la plus précieuse de ses récits est sans contredit celle de ses observations sur l'histoire naturelle, et l'on doit aussi reconnaître que ses dessuis Indèles ont mis en lumière les coutumes et le genre d'industrie de plusieurs peuples de l'Inde. Il découvrit dans les Châtes l'oiseau qu'il regarde comme le coq primitif, et attira l'attention des savants sur l'aïe-aïe. Au nombre des végétaux dont Sonneral, se conformant à l'heureuse idée de Poivre, a enrichi l'agriculture des colonies, on cite surtout le cacao, le rima ou arbre à pain, et le manguier, aujourd'hui si multipliés à l'île de France et à Hourbon. On a de lui : Voyage dans la Nouvelle-Guinee; Paris, 1776, in-4", avec 120 fig.; trad. en allemand par Ebeling (Leipzig, 1777, in 4°). Survant les geographes. il n'a point visite la véritable terre des l'apous, mais la petite de Pomo-Ghebi, où se termina l'expedition, et très-voisine de Gilolo; - Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du roi depuis 1774 jusqu'en 1781, avec des observations sur le cap de Ronne-Esperance, les iles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines, les Maluques, etc.; Paris, 1782, 2 vol. in-4°, avec 140 pl., ou 3 vol. in-8°; trad. en allemand (Zurich, 1783, 2 vol. in-4°) : le tome ler est one histoire et surtout une description du Dekhan; on y trouve des documents curieux sur les aris, les usages, la religion, les mœurs et les scienc chez les Hindous. Sonnini a donne une nouvelle édition corrigée et augmentée de cet ouvrage; Paris, 1806, 4 vol. in-8°, avec atlas; et on y s ajoule un Supplement, par un ancieu marin (Fouché d'Obsonville); Amsterdam, 1785, in-8°. Linné a donne le nom de sonneratia à un artice de Malabar et de la Nouvelle-Guince, decrit par Sonnerat sous celui de pagapaté.

Ribbe, Biogr. unic. et port. des contemp. - Docum

SONNINI DE MANONCOURT ( Charles-Nicolas-Sigisbert), voyagem français, ne le 1er fevrier 1751, à Lunéville, mort le 9 mai 1812, à Paris. Sa famille pretendait se rattucher à celle de Famèse, et son père (1) était Romain d'origine. Il fitses études à Pont-à-Mousson, chez les jesuites, et il n'avait pas seize ans quand on le jugea digne du grade de docteur en philosophie. A celte époque déjà il entrait en rapport avec Buffon et Nollet, qui se plurent à encourager son goût pour les sciences. Par déférence pour son père, il étudia le droit à Strasbourg; mais à peine reçu avocat à la cour de Nancy (1768), il céda au hesoin des voyages, servit quelque temps dans les hussards d'Esterhazy, et passa en 1772 dans les troupes de la marine française en qualite de cadet a l'aiguillette. On l'envoya d'abord à Cayeune, Grâce à un robuste tempérament, il acquit bientôt la réputation d'un voyageur détermine et infatigable. Les administrateurs eurent plus d'une fois recours à son zèle pour assurer de plus grands avantages à la colonie. Parmi ses nombreuses expéditions dans l'interieur, nous citerons celle de 1774, qui dura cinq mois et fut employée à traverser la Guyane dans toute sa largeur jusqu'au Perou; celle ou il decouvrit, à travers d'immenses plaines marécageuses, une route par cau pour se rendre à la montagne la Ga brielle. Pendant un voyage qu'il lit en France, il fut nommé ingénieur et correspondant du Cabinet d'histoire naturelle, auquel il avait offert

(i) il ciatt venu dans sa jeunesse en Lorratoc, e était correli dans le négoce. Le roi Stanislas de un recevur à Loneville, et l'amblit en 1756, ce fut-qu'il ajout à son nom celui du fiel de Manoncourt, avail acquis.

<sup>[</sup>i] Date vérifiée sur les registres de l'état civil.

une collection d'oiseaux rares. Il quitta Cayenne | en 1776, à cause d'une fièvre quarte opiniâtre, et alla passer six mois à Montbard, auprès de Bufion, qui le chargea-de decrire vingt-six espèces d'ornithologie étrangère depuis les gallinacés jusqu'aux oiseaux d'eau. Attaché, sur sa deante, à l'expédition du baron de Tott, il endarqua le 26 avril 1777, et frouva à Alexandrie des ordres particuliers de Louis XVI pour royager en Egypte. Son intention etait de traverser l'Afrique entière dans son milieu, depuis golfe de la Sidra jusqu'au cap de Bonnerepresente : mais ce projet gigantes que, dont la promere idez lus appartient, ne fut point approuve du gouvernement. Contraint de se renfermer dans l'Egypte, il la parcourut dans tous es sens, el s'appliqua à mieux la faire connoître sons le rapport des productions natuelles. Il visita ensuite la Turquie, la Grèce, andre et l'Archipel, prit part a un combat naval ets de Milo entre la Mignonne et deux entra angiais, et rentra en France le 18 octobre 500 Son père était mort, et il fut obligé de sputer son heritage à l'avidité de quelques parents qui se l'étaient approprié; après des traies sans nombre, il parvint à recouvrer une pette terme a Manoncourt, et il y crea des jordus, qu'il cultiva lui-même. C'est à lui qu'on doit l'introduction du chou-navet de Laponie, de a ientille de Canada, du fenu grec et de la julenne. Quand la révolution éclata, Sonnini sut do juge de paix ; puis il devint l'un des adminis-trateurs de la Meurthe, et partagea la captivité que, sous la terreur, subirent ses collègnes, acd avoit laisse manquer de vivres les armées dy Rhin et de la Moselle A peine libre, il sut desdue comme noble et comme frère d'émigré. Runé presque entièrement par la dépreciation assignata, il vint à Paris pour rétablir sa ortune, et se livra à des travaux littéraires. Sa entation attira sur lui l'attention de Fourcroy, un dirigeait alors l'instruction publique : placé por lui à la lête du grand collège de Vienne (Iscre) out 1805), il voulut y rétablir l'ordre; deux e d'efforts ne suffirent pas a vaincre la sourde musica (1807). Toujours dans le but de refaire ofurtune, il se rendit en 1810 en Moldavie, et aprieut presque aussitôt son arrivée que sa nanc lui avait été surprise. Tuntefois, il ne reud en France qu'apres avoir parcouru les pronces danubiennes et y avoir recueilli des makoaux précieux. Il mourut de la sièvre pernicross qu'il avait gagnée dans ces pays insalubres, d'Espe de soixante et un ans. Sonnini, d'après biographie, clait ne avec les plus heureuses lispositions; mais son inconstance, son ame niente le poussaient sans cesse bors de la ligne a l'hamme peut goûter quelque félicité. Il était renx, et ne calculait point avec l'avenir; aussi il récut pauvre, et s'il eut un reproche à se faire, cet de n'avoir pu corriger en lui l'amour du

faste qui avait perdu son père. Il s'est peint dans ses écrits. Comme Petrarque, il aimait passionnement les chats, et il en avait toujours plusieurs autour de lui. On a de Sonnini : Memoire sur la culture du chou-navet de Laponie; Paris, 1788, in-8°; — Vœu d'un agricul-teur; Paris, 1788, in-8°; — De l'admission des juiss à l'étal civil; Nancy, 1790, in-8°;— Essas sur un genre de commerce particulier aux iles de l'archipet du Levant; Paris, 1797, 1809, in-8" : l'auteur avait songé un moment à s'établir dans l'île de Naxos; Voyage dans la haule et dans la bosse Egypte; Paris, 1799, 3 vol. in-8° et atlas; trad. deux sois en anglais; - Voyage en Grèce et en Turquie; Paris, 1801, 2 vol. in-8° et atlas; - (avec Latreille), Histoire naturelle des reptiles; Paris, 1802, 1826, 4 vol. in-18, fig.; - Histoire naturelle des poissons et des cétacés; Paris, 1804, 14 vol. in-80, fig.; — Culture de la julienne; Paris, 1805, in-8°; - Manuel des propriétaires ruraux; Paris, 1808, in-12; 3º edit. augmentée par Thiébaut de Berneaud; — Traité de l'arachide; Paris, 1808, in-8°; Trasté des asclepiades; Paris, 1810, in-80, pl.; (avec Thiébaut de Berneaud), Annuaire de l'industrie française; Paris, 1811, in-12. Sonnini a encore eu part à la rédaction du Journal du département de la Meurthe (1790), à la Bibliothèque physico-économique l'oct. 1801-mai 1812), à la Statistique de la France d'Herbin, an Nouveau Dictionnaire d'Agricullure, an Cours d'Agriculture de Rozier (l. XI à XII). Il a redige, avec Veitlard et Chevalier, le Vocabulaire d'Agriculture (1810, gr. in-8"). Il a fourni des notes à diverses relations de voyages; et comme éditeur, il a attaché son nom à la première édition complète des tEuvres de Buffon (1798-1807, 127 vol. in-8"), dans laquelle il a fait entrer deux parties qui sont de lui, les poissons et les cétacés.

Thichaut de Bernesud, Étoge Aist. de Sonnini ; Paris, 1812, in-5°.

SONTAG ( Henricite ), comtesse Rossi, contatrice allemande, née le 13 mars 1805, à Coblentz, morte le 18 juin 1854, à Mexico. Ses parents, chanteurs nomades, cultiverent de leur micux ses merveilleuses dispositions musicales. Dès sa sixième année, elle parut sur le theatre de Darmstadt dans la Petite fille du Danube. A neuf ans elle suivit sa mère à Prague, on elle joua des rôles d'enfant, sous la direction de Weber, alors chef d'orchestre. Pendant quatre ans elle étudia avec ardeur au Conservatoire de cette ville. Elle attergnait sa quinzième année lorsqu'elle remplaça la première chanteuse dans Jean de Paris de Boseldieu. Le succès qu'elle obtint fut si complet qu'on la fit venir à Vienne pour y jouer alternativement l'opéra allemand et l'opéra italien. Son talent gagna beaucoup en flexibilité à l'obligation ou elle se trouve de s'exercer dans deux langues si différentes et dans

les dent genres de musique; elle dut aussi une grande partie de ses progres aux conscils de Mor Mainvielle-Fodor. Engagée à Leipzig (1828), puis a Berlin, elle souleva l'admiration dans Freyschutz et Eurranthe; le roi de Prusse la recut a sa cour. Le 15 juin 1826, profitant d'un congé, elle se fit entendre a Paris dans le Barbier, et eut un succès éclatant, surtout par les ingénieuses arabesques qu'elle broda sur le canevas mélodique des variations de Rode. Après gouir chanté a Londres, elle reparut sur notre scène italienne, le 2 janvier 1828, par le rôle de Desdemona d'Otello. Un sentiment de rivalité s'éleva d'abord entre cile et Mue Malibran; mais il s'affaiblit peu à peu, et finit même par se changer en amitié. En 1829, Mue Sontag contracta un mariage secret avec le comte Rossi, charge d'af-faires du Piemont à Paris. Décidée à quitter la scène, maigré l'enivrement d'un succès toujours croissant, elle donna sa dernière représentation ca janvier 1830, et partit pour Berlin. Après avoir donné des concerts à Varsovie, à Moscou, à Pétersbourg, à Hambourg et dans d'autres villes d'Allemagne, elle rendit son mariage public, et accompagna son mari dans les differents postes diplomatiques qu'il remplit, s'attirant par ses vertus l'estime et le respect de la plus hante sociéte, « M<sup>He</sup> Sontag, dit M. Scudo, possédait une voix de soprano très-étendue, d'une grande égalité de timbre et d'une merveilleuse flexibilité. On remarquait surtout la limpidité de ses ammes chromatiques et l'eclat de ses trilles... Et toutes ces merveilles s'accomplissaient avec une grâce parfaite, sans que le regard fût jamais attristé par le moindre elfort. La figure charmante de Mile Sontag, ses heaux yeux bleus, timpides et doux, ses formes élégantes, sa faille élancée et souple achevaient le tableau et completaient l'enchantement... Malgré les qualités brillantes qu'elle a deployees dans le rôle de Desdemona et surtout dans celui de donna Anna, c'est dans la musique légere et dans le style tem péré qu'elle trouvait sa véritable supériorité. Le rôle de Rosine du Barbiere, ceux de Ninette de la Gazza ladro, d'Aménaide de Tancredi el d'Elena de la Donna del Laga, ont été ses plus helles conquêtes. » Après la révolution de 1848, des revers de fortune déterminèrent Mme Sontag à reparattre sur la scène. Elle chanta d'abord à Londres et à Paris, pendant les années 1849 et 1850, puis elle partit pour l'Amérique. On remarqua que son talent avait conservé la même grâce, que sa vocalisation avait la même souplesse, et que sa voix s'était alourdie seulement dans les cordes inférieures. Après une suite de représentations fructueuses et vraiment triomphales dans le Nouveau Monde, M<sup>me</sup> Sonlag mon-rut du cholèra, a Mexico, à l'àge de quaranteneuf ans. On lui fit de splendides funérailles.

Seuto, done to Reene des deux mondes, 1º mars 19:0.

- Monteur universet, 1881, p. 788, 788. - Fells, Biogr.
univ. des musiciens.

SONTHONAX (1) (Leger-Felicité), agent révolutionnaire, né le 17 mars 1763, a Oyennax (Bugey), ou il est mort, le 28 juillet 1813. Fils d'un négociant assé, il 6t de bonnes etudes, et était avocat au commencement de la révolution. Il en a lopta les principes, prit une part active à la rédaction des Revolutions de Paris, et devint avocat an tribunal de cassation. Il se ha avec le parti de Condorcet et de Brissot, qui cherchait à faire decréter la liberté des hommes de couleur dans les Antilles. Des troubles graves ayant éclaté en 1791 à Saint-Domingue, le roi nomma, le 3 juin 1792, Sonthonax, Polverel et Ailhaud (2) co missaires avec des pouvoirs étendus, à l'effet de prendre les mesures necessaires pour retablir l'ordre dans cette riche colonie. Au moment de leur déharquement au Cap (19 septembre 1792), les noirs de la province du Nord élaient en pleme insurrection. Les commissaires reconnurent deux classes distinctes à Saint-Domingne, ce'le des hommes libres, sans distinction de conteur, et celle des esclaves, et la guerre fut pour-uivie contre les noirs revoltés. Après avoir soumis le Port-au-Prince, Sonthonax revint au Cap, on it recut un accueil enthousiaste; mais bicutot le général Galbaud, que les commissaires avaient privé de son commandement, s'empara de la rade et de l'arsenat. Les commissaires se virent reduits à donner des armes aux exclaves, mesure extrême, qui plus tard en assurant leur concours à la defense de la colonie contre les Anglais, en empêcha l'envahissement. Bientôt après ils pro clamerent l'affranchissement des noirs (29 août 1793), et s'attirérent ainsi le ressentiment des blancs et des hommes de couleur, qui appelèrent à leur secours les Anglais de la Jamaique. guerre civile s'unit à la guerre étrangère. Les commissaires, s'appuyant exclusivement sur l'evaltation des chefs militaires et des nouveaux affranchis, désarmèrent les blancs et les anciens libres et soumirent leurs adversaires à un regime d'extrême rigueur. Sonthonax défendit contre les Anglais, avec un admirable courage, le Portan-Prince, dont ils finirent par s'emparer. Ayant appris que la proscription des girondins l'avait livré aux attaques de ses ennemis et qu'il avait été décréte d'accusation le 16 juillet 1793, A s'embarqua pour la France, obtint sa liberté provisoire; puis il parut à la baire de la Convent et lit rapporter le décret rendu contre lui. E voyé de nouveau à Saint-Domingue par le Directoire (1796), sur la proposition de Truguet, ministre de la marine, il trouva presque tout-puissant le nègre Toussaint Louverture, qu'il se vit forcé d'appeler au commandement des troupes de la colonie, et qui finit par lui intimer secrètement l'ordre de faire voile pour la France, Sonthonax, pendant son absence, avait été vivement an conseil des Cinq-cents par Tarbe, Blad, Bourdon (de l'Oise), et surtout par Vau-

(i) La lettre z pe se prononce pas dans ce nom.

blone, et défeu lu par Harriy. Envoye à ce même used par les electeurs de Saint-Domingue (il y rea ile sept. 1797 au 20 mai 1799), il vit se reaixeler les anciennes accusations relatives à ses usaions; mais Garan de Coulon s'attacha à euser que les désastres des colonies avaient our cause des évenements bien antérieurs à l'éie ou il y avait eté envoyé. Après le coup (Flat de 18 beumaire, Sonthonax fut mis en surdeserve. Lors de l'explosion de la Charentenaie du 3 nivôse, il fut arrêté et conduit a la re; mais on reconnut hientôt qu'il était larger à cette entreprise du parti royaliste, et fut uns en liberté. Dénoncé par des agents cets de la police comme avant improuve la state du géneral Rochambeau à Saint-Do en 1803, et les barbaries exercées contre segres, il tut oblige de se rendre à Fontaine-Le premier consul ayant, en 1806, donné entre de l'exiter de nouveau, le grand-juge l'au-🖚 a resider a Orléans. Enfin, à l'époque de equistion de Malet, il fut encore éloigne de . un ces mesures arbitraires l'empechaient exercer sa profession d'avocat, et il se trouvait entanement dans son pays natal, lorsqu'il y un t. Southonax avait une ame ferme et haute, es espoit cultivé, beaucoup de désintéressement; et c'est surtout à la constance de son dévouesent à la cause de la liberte qu'il faut attriles persecutions et les calonnies dont il E. REGNARD.

New Car ustr. - Galerie hitt. des contemp. - Blogr.

cornie ALEXBIEVNA, tsarine de Russie, e le 7 septembre 1657, à Moscou, morte le quillet 1704, près de cette ville. Son père, Alexis vailoritch, avait une nombreuse famille; a, à l'exception de son plus jeune fils, Pierre, om de ses enfants n'égalait Sophie en intelli-ce et en energie. Elle était née de la même et que Forduc et Ivan Alexéievitch, et les Miserly, ses uncles, la gouvernaient. Ceux-ci were Natalie Narischkine, et surtout la naiscon de Pierre; aussi lorsqu'après la mort de ide (1032), les Narischkine reussirent à faire returer tear le fils de Natalie, alors une lutte hkine, ainsi que deux princes Dolgorouky le vertueux Matvéiel, en devinrent les prete victimes Miloslavsky n'ent pas de peine pertainer la tsarine, alors âgée de vingt-quatre n, suriouse de la présérence qu'on donnait sur bree germain au fils de l'odieuse Narischkine, para de defendre ses droits, et appela les techez a la révolte. Pendant trois jours (mai 5.7 le Krembu fut livre à une barbare soltasque, et colvante sept personnes perdirent la sain le massacre. Enfin, le 3 juillet suivant, to deux freres furent couronnés ensemble, et

c'est-à-dire sept ans, non sans gloire, car elle alliait à une grande énergie beaucoup de perspicacité ainsi que l'amour des arts et des lettres. Poete elle-meme, elle fit donner aux Russes les premières représentations théâtrales. Mais un nouveau soulèvement des strelitz, mécontents du peu de déference qu'on leur témoignait, et qui avaient à venger la mort de leur chef, prince Khovansky, la força bientôt de quitter Moscou et de chercher un refuge dans le couvent de Troitza (1683). Ce ne fut qu'après avoir triomplié de cette rébellion qu'elle put se livrer aux soins de l'Etat. Tous les principaux faits de sa regence ont ele raconles à l'art. GALLITZINE (Vasiti), un de ses nombreux favoris et son principal ministre. La fin de cette periode se confond avec l'histoire de Pierre le Grand; aussi a-t-il été dit dans la notice de ce dernier que, las de sa tutelle et choqué de ses prétentions excessives, le jeune tsar y mit fin lorsqu'il eut ac-compli sa dix-septième année. Il ne craignit pas d'entrer en lutte ouverte avec cette sirur impérieuse, et à l'occasion d'une solemité qui devait avoir lieu en juillet 1689, il lui signitia qu'elle ent à y paraftre simplement comme sœur et tsarine, mais nullement en qualité de régente ou même d'autocrate, titre qu'elle prenait publiquement depuis deux ans. La résistance de Sophie à cet ordre amena une rupture. Pierre eut le dessus. La Isarine fut enfermee dans le couvent dit Novo-Devitchei, qu'elle avait foudé elle-même non loin de Moscou, et le 18 septembre elle y prit le voile sous le nom de sœur Suzanne. On sait néanmoins qu'elle fut soupçonnée, non sans raison, d'avoir eu une grande part à la révolte des strelitz qui eut lieu bientôt après, pendant que Pierre voyageait à l'etranger, et que deux cent-trente rebelles furent accroches à trente gibels élevés sous les senètres de la royale recluse. Elle demeura sous une surveillance sévère jusqu'à sa mort. J.-11. S.

Karamsine, Hist. de Mussie. - Levesque, Idem.

SOPHIR-DONOTMÉE DE BRUNSWICE, née le 15 septembre 1666, mortele 13 novembre 1726, au château d'Ahlden. Elle avait pour père Georges-Guillaume de Brunswick Lunebourg, duc de Zell, et pour mère Éléonore d'Olbreuse, fille d'un gentilliomme protestant français (1). On la remarqua de bonne heure pour sa beauté et son élegance, pour son caractère, mélange de douceur et de franchise imprudente qui allait jusqu'à l'impétuosité. Il était question de lui donner pour époux son cousin Auguste de Wolfenbuttel, qui lui inspirait une vive inclination; la politique en décida autrement. L'évêque d'Osnabruck, frère pulné du duc de Zell, imagina

(i) Son père, à lexandre Desmier, possèdait la seigneurie d'Obreuse dans le Pottou. Elle était acc en 1624, et mourul en 1722; on la connaissait sous le titre de duchease de Zell Par Sopue fourother, sa fille unique, cile est décenue l'alquie des souverains de la maison regnante d'Angleterre, alnsi que des rois de Prasse à partir de Proderie i].

de la marier à son fils ainé, Georges, qu'il avait en d'une petite-fille de Jacques ler, roi d'Angieterre. Malgré une extrême répugnance, Sophie épousa donc son cousin germain, le 24 novembre 1682. Ce prince, emporté, cruel, débauché, ne tarda pas à manifester les vices qui firent de lui, jusque sur le trône d'Angleterre, un des hommes les plus dégradés de son époque. Cependant, les premières années du mariage furent assez paisibles, et il en naquit deux enfants : un fils (1683), qui devint Georges II, roi d'Angleterre, et une fille (1687), qui porta les prénoms de sa mère et donna le jour au grand Frédéric. Sophie-Dorothée brillait à la cour de Zell et à celle de l'évêque d'Osnabruch, devenu électeur de fin-novre. L'éclat de sa beauté lui attira bien des jalousies, et surtout celle de la comtesse de Platen, mattresse de l'électeur. L'arrivée du jeune et brillant Philippe-Christophe, comte de Krenigsmark, fut la cause qui dévoila les inimities jusque-là restées dans l'ombre. Mme de Platen essaya vainement de lui inspirer de l'amour, et il ne dissimula pas les sentiments de sympathie qu'il éprouvait pour Sophie-Dorothée, déjà en butte aux manyais traitements de son mari. Celle-ci n'avait pour confidente que sa demoiselle d'honneur, Mile de Knesebeck; touchée de l'affection que lui témoignait le comte de Kænigsmark, elle l'admit dans son intimité et lui de-manda plus d'une fois des conseils. Un jour, échappée à grand'peine des mains de Georges, qui voulait l'étrangler contre une muraille, elle s'enfuit chez son père. Mat reçue, elle retourna à la cour de Hanovre, et imagina de se réfugier à Wolfenbûttel, chez le père de celui qu'elle avait pensé épouser. Mile de Knesebeck et Philippe de Keenigsmark, auxquels elle communiqua son projet, l'approuvérent et se mirent à en préparer l'execution. Cependant la haine qu'avaient mise au cœur de Mme de Platen les dédains de Kornigsmark ne faisait que s'accroftre. Elle avait déjà denoncé à l'électeur Sophie-Dorothée comme la mattresse du comte. Voyant son accusation saus effet, elle corrompit un des domestiques de Konigsmark, et fit placer sur sa table un fragment de papier blanc portant ces mots tracés au crayon d'une main tremblante : « Ce soir, après hult heures, la priocesse Sophie-Dorothée attendra le comte de Kenigsmark. » Celui-ci, sans prendre garde à l'écreture incertaine et à l'heure indue du rendez-vous, se présenta chez Sophie-Dorothée qui, étonnée, donna l'ordre de le faire entrer. Lorsqu'il en sortit, quatre gardes apostés le mirent à mort On fit le procès de Sophie-Dorothée; le comte de Platen s'étaut présente pour l'interroger, et lui ayant dit que l'on craignait de la voir mère d'un tils de Koenigsmark : " Vous me prenez pour votre femme! " répondit-elle fièrement. La cour consistoriale assemblée pour la juger prononça le divorce le 28 decembre 1695, sans s'occuper de l'adultère. On conduisit la princesse au châtean d'Ahlden,

où elle mourut après trente-deux années d'une solitule profonde, n'ayant pu jamais revoir ni ses enfants ni sa mère. « Elle apercevait de sa fenêtre pour toute récréation, dit-elle, la petite rue tortueuse du village et les habitants levés dès quatre heures du matin. »

Cette histoire est restée pendant plus d'un siècle presque incomue, ou du moins connue d'une façou confuse et mêlée d'inventions romanesques. La publication des Mémoires de Sophie-Dorothée (1) a enfin révélé la vérité, et leur témoignage est d'autant plus puissant qu'il concorde avec deux écrits publiés à la suite des Mé-moires : la confession faite par la countesse de Platen au moment de mourir (1706), et la nar-J. M. ration de Mile de Knesebeck.

13. M. Ph. Chasies, Drame-Journal de Sophis-Dorothec, deu la Revne des deux mondes, pullet 1848. — Hist. secréte de la duchesse d'Hanovere; Londes (Hambourg), 1732, 10-12. — Fredegunde, oder Denkuurdigketten zur gehelmen Casekichte des Hunnoverischen Hofes; Berlin, 1825, 10-10. — Henri Blaze, Les Kunfgimurk; Paris, 1836, 10-18.

SOPROCLE (Σοφοκλής), un des plus grands poetes grecs, né à Colone, bourg de l'Attique, la 1<sup>re</sup> année de la LXXI<sup>e</sup> olympiade (490-496 avant J.-C.), mort la 3º année de la XCIIIº (406-405 avant J.-C.) (2). Son père, nommé Sophile, homme riche et de bonne naissance, possédait une forge ou un atelier de fondeur ce qui a fait dire quelquefois que le poête était fils d'un forgeron. Pline au contraire le dit issu de noble lieu (principi loco genitum, Hist. nat., XXXVII, 40). Sophocle appartenait certainement à une des bonnes familles de l'Attique. Il recut une éducation libérale, qui consistait à peu près uniquement dans la musique, comprenant aussi la poesie, et dans la danse. Il eut pour maître Lampros, poête et musicien alors célèbre, et tels surent ses progrès que dans les concours de gymnastique et de mu-sique institués parmi les enfants, il remporta souvent le prix. Aussi dans le péan qui fut chanté après la bataille de Salamine autour du trophée élevé dans cette tie en l'honneur de la victoire, conduisit-il le chœur des enfants. Avec ce talent précoce Sophocle aurait pu aborder jeune le genre de poésie qui avait alors le plus d'éclat, le drame tragique; mais Eschyle régnait en maître dans les concours du théâtre, et pour oser se mesurer contre un rival aussi redoutable, il fallait une longue preparation. Ce fut

(1) Écrits en français dans l'original, ils ont été traduits par Fr. Müller en allemand (Hambourg, 1810, 181-19), et de cette langue en anglais (Londres, 1885, 2 vol. 10 av.). Paimblad a publié en allemand la Correspondance de Ph. de Kanigsmark et de la princesse (Leipzig, 1817, ina-80), d'après un manuscett construé en Suède.

(8) Nous adoptons les dates donnees par Diodore de Sielle qui prétend (XIII, 103) que Sophoele mourui, dans l'olymp. XCIII, an. 3, à l'âge de quatre-vingt-dans Le Marbre de Paros le fait moorir à la même date, sous l'archontat de Callias, à l'âge de quatre-vingt-onse ans; la différence est peu considérable. Quant à la date de l'olymp. LXXIII, an. 3, assignée par Soldas pour la naissance de Sophoele, elle est évidemment fautive.

seulement à l'âge de vingt-sept ans que Sophocle osa entrer en lutte. Sa première pièce fut re-présentée sous l'archonte Apséphion, la 4º an-nee de la LXXVII colymp. (468 avant J.-C.), aux Dionysiaques du printemps, il avait Eschyle pour concurrent, et cependant il remporta la ictoire. L'animation du public, partagé entre le sienx poète et son jeune rivat, était si vive que l'archonte Apséphion n'osant pas tirer au sort juges qui devaient décerner le prix, s'en remit du som de prononcer la sentence à Cimon, alors stratége, et à ses collègues; nous arque, de qui nous tenons le fait (Cim., 8), joule que Cimon venuit de conquérir l'île de cycos et d'en rapporter les ossements de Théec : ces dernières circonstances sont inexactes, t pourraient faire douter du reste du récit. La priaz de Sevros et la translation des ossements de Thesée avaient eu lieu, c'est Plude Thesee, c. 36, sept ans plus tot, sous Farchontat de Phédon, olymp. LXXVI, 1. Mais ette inadvertance de l'historien ne prouve pas ue le tond de son récit soit faux. Cimon avait les premiers mois de cette année 468 ( en soft ou en septembre: l'année athénienne commencart un solstice d'été), remporté sa grande de glotre, et il allait repartir au printemps pour une nouvelle expedition, lorsqu'il fut appelé à se pronouver entre les deux rivaux. Il semblait que te fuls de Miltiade dût pencher pour le végate le fut pencher peur le pencher pour le végate le fut pencher peur le pencher peur le pencher peur le pencher peur le peu tern de Marathon, pour le glorieux poête de arment gouverné l'État; aussi sa décision, qui mbiait en contradiction avec ses préférences, n'en sut-elle que plus honorable pour le vain-jorur. On dit qu'Eschyle en ressentit tant de bagrin qu'il quitta bientôt après Athenes pour entirer à Géla, en Sicile, on il mourut. Exville olymp., Eschyle fit représenter les Sept chess devant Thèbes, et il est probable pil ne quitta Athènes qu'après la représenta-ton de son Oréstic, olymp. LXXX, an. 2 (458 mant.J.-C.), c'est-à-dire dix ans après la victoire

In a pretendu aussi que des ce premier contiens Sophocle avait montré cette manière parlemere de comprendre la tragédie qui distiens est ceuvres les plus parfaites. « Ce fut
me grande journée dans l'histoire de la tracoins grecque, dit M. Patin après Welcker, que
relicon les deux systèmes se disputèrent pour
la première fois l'empire de la scène, » Mais il
scoble que dans ce débat solennel il s'agissait
monta de deux systèmes différents que d'un degrecole plus de perfectiou dans le même sysleme. L'us das pièces qui méritèrent à Sophocle
ce trioriphe était le Triptolème. Un sujet qui
lemait de si près aux institutions religieuses et

civiles de l'Attique, traité avec cette élégance de style qui se marquait surfout dans les chants lyriques, a bien pu gagner la faveur des juges et l'emporter sur les mâles et rudes beautés de la poésie d'Eschyle.

Ce début éclatant, soutenu par d'autres succès, assura à Sophocle la première place parmi les tragiques athéniens, après la retraite et la mort d'Esclute, Son grand rival Euripide, quoique plus populaire dans le monde hellénique, ne jouit jamais à Athènes de la même faveur. Cette faveur se marqua d'une manière qui a paru étrange. Le poête fut élu stratége, On donnait ce titre à dix magistrats, nommés annuellement et chargés du pouvoir exécutif. Leur principale fonction consistait dans le commandement de la milice et de la flotte. Comme tout Athénien faisait partie de la milice et recevait une éducation militaire, comme de plus la poe-sie était une aptitude et non pas une profession, rien n'empêchait qu'un poete ne fût un habile général ; mais il paratt que ce n'était pas le cas de Sophocle. Il fut elu stratége à la suite du grand succès de son Antigone dans l'o-lymp, LXXXIV, an. 4 (440 avant J.-C.) Or cette aunée même Samos, la plus puissante des dépendances d'Athènes, se révolta. Les dix stratéges, parmi lesquels se trouvaient Sophocle et Périclés, partirent avec soixante trirèmes pour soumettre l'île rebelle. Sophocle fut chargé d'aller recueillir les contingents de Chios et de Leshos. Il nous reste de cette mission un souvenir curieux. Le poete lon, qui avait obtenu quelques succès sur le théâtre d'Athènes, vivait alors a Chios, sa patrie; il eut occasion de diner avec son illustre confrère, et il raconta dans une page charmante de ses Mémoires, citée par Athénée, les details de ce hanquet où le poéte athénien montra plus de bonne humeur que de gravité. Sophocle, entre autres choses, avoua gatement que Périclès ne faisait pas grande estime de ses talents militaires. Périclès aurait eu raison si, comme le prétend Suidas, Sophocle, chargé peu après de bloquer le port de Samos, se fût laissé battre par Melissus, philosophe re-nominé et pour le moment général des Samiens. La défaite de l'escadre athenienne en l'absence de Périclès est certaine, mais il est douteux que Sophocle en eut le commandement. Il revint à Athènes avant la fin du siège. Ce ne sut pas la seule fois qu'il remplit des fonctions publiques. On a conjectoré d'après un passage de Plutarque (Nicias, 15) qu'il avait éte plusieurs fois stratége, et une inscription nous apprend que dans l'olymp. LXXXVI, i (435 avant J.-C.), il était un des directeurs des contributions lé-dérales (hellenotamiæ). Enfin, malgré sa modération, il ne put rester toujours à l'écart des parlis qui agitérent Athènes. Nommé membre de la commission des hants conseillers (προβούloi ) chargés de veiller à la sécurité de la ville après la malheureuse expédition de Syracuse (413), il se prèta comme ses collègues à l'usurpation des Quatre cents, puis il proposa leur renversement. Cette versatilité, qui lenait plus aux
circonstances qu'à son caractère, lui attira quelques questions embarrassantes de la part de Pisandre, un des chefs des Quatre cents. On peut
lire dans Aristote (Rhet., 111, 18) le court dialogue qu'ils échangèrent le jour où fut votée la
deposition des Quatre cents (A11 avant J.-C.).
M. Grote pense qu'il ne s'agit pont ici du poète,
mais d'un autre Sophoele, qui fut plus tard un
des Trente tyrans (Hustory of Greece, vol. VIII).
M. Bengk n'est point de cet avis. « Le passage
d'Aristote, dit-il, se rapporte indubitablement
au poète tragique. » (Comm. de vit. Soph.,

P. VIX.)
Tels sont les faits, peu nombreux, qu'on a pu recueil,ir sur la vie publique de Sophocle. Sa vie privée n'a guère laisse plus de traces dans les cerivains anciena. De sa femme légitime, Nicostrata, il cut un fils, nommé lophon, qui se distingua lui-même comme poête tragique. Une femme etrangère, Theoris de Sicyone, avec laquelle, survant les lois atheniennes, il ne pouvait contracter un mariage legitime, lui donna un autre fils, qui s'appela Ariston. Il semble qu'Ariston mourut jeune, laissant un fils nommé Sopliocle comme son aioul et objet des predifec-tions du vieillard. Cette preference nuisit au repos du poete. On rapporte en effet que Iophon demanda l'interdiction de son père pour cause d'insanité. Sophocle pour toute défense lut quelques vers de l'OEdipe à Colone, qu'il composait alors (v. 668 et suivants), et les juges, persuadés que l'auteur d'un pareil chefd'œuvre ne pouvait être privé de sens, déboutèrent loption de sa demande. Il 5 aurait beau-coup à dire sur cette anecdote célèbre. D'abord ceux qui la rapportent ne s'accordent pas entre eux. Lucien (Macroh., 24) désigne Iophon comme l'auteur de l'action judiciaire; Apulée ( Apol. ) parte d'un fils de Sophoele ; Plutarque (An seni sit resp. gerenda, c. 3) et Ciceron (De senect., 7) parlent des fils du poete le citant en justice. On ne nous dit pas quels motifs ils alleguaient pour lui retirer la gestion de ses biens. Ce ne pouvait être des dépenses excessives puisque, si l'on s'en rapporte à Aristophane, Sophocle aurait plutôt passé pour avare ou du moins pour fort exact à se faire payer ses œuvres. Ajoutons que lophon montra pour la mémoire de son père une piété qui s'accorde mal avec l'histoire du procès. Cependant il n'est point vraisemblable qu'une anecdote aussi accréditee n'ait pas quelque fondement. Un passage obscur et sans doute mutilé de sa biographie par un grammairien grec anonyme nous met sur la voie de la verité, en rapprochant l'affection de iophocle pour son petit-fils de l'action que lui Intenta Iophon. Tendrement attaché à l'enfant qui pertait son nom, Sophocie voulut le faire inscrire sur les registres de sa phratrie, afin que, reconnu citoyen d'Athènes, il cût les droits d'un tils légitune. Iophon s'opposa à cette legitimation devant le tribunal de la phratrie. Les juges lui donnèrent tort; il ne tarda pas à se reconcilier avec son père et même avec le jeune Sophoele. On croit qu'il finit par adopter pour fils le jeune homme à qui il avait contesté le titre de citoyen. Sophoele survecut peu à la sentence de la phratrie : il mournt à l'âge de qualre-vingt-dix ans, vers la fin de l'automne de 406. On rapporte que Lysandre, qui assiegeait alors Athènes, accorda une trêve aux habitants pour qu'ils ensevelissent leur grand poete. Ce récit est évidemment fiebf : Sophoele était mort plus d'une année avant le siège d'Athènes par Lysandre.

Les anciens nous représentent Sophocle comme un homme aimable, facile dans ses mœurs, ficile dans son caractère, jouissant de la vie sans excès et renonçant aux plaisirs qui ne convenaient plus à son âge (Platon, De re-publ., I, p. 329). C'est un Virgile enfin, moins la mélancolie et avec cette aisance, cette liberte, naturelles à Athènes et qui enssent paru deplacées sous Auguste. Aucun poête ne fut plus anné des Athéniens ; mais l'admiration de ses concitoyens ne le fit point tomber dans les défauts de l'orgueil Vainqueur d'Eschyle, il resta son ami; rival d'Euripide, il ne montra à son égard aucune lousie. Ce fut en tout une nature admirab ment tempérée. On trouve dans sa vie comme dans ses œuvres le bonheur et la mesure; seulement on trouve de plus dans ses œuvres ce qu'on ne demande pas à sa vie, la grandeur.

Avant de caractériser le génie de Sophocle et d'indiquer les progrès qu'il lit faire à l'art dramatique, il est utile de rappeler ce que l'on sait de son théâtre et d'analyser le petit nombre

de pièces qui nous restent de lui.

Du temps d'Aristophane de Byzance, il existait sons le nom de Sophocle cent trente pièces. dont dix-sept au jugement de ce critique ne lui appartenaient pas. Il en restait donc cent treixe. Si on était assuré qu'il eût présenté régulièrement au concours des tetralogies, c'est-à-dire trois pièces tragiques et une piece sattrique, ce nombre se décomposerait ausi : quatre quatre tragedies, vingt-huit drames satiriques, une pièce incertaine; mais du temps de So-phocle les tétralogies tombaient en desuétude. Après avoir présenté au concours quatre pieces sur le même sujet, puis quatre pièces sur des sujets différents, on en était venu à n'observer aucone regle à cet égard. Ainsi toute teutative pour classer par ordre de genres les titres et fragments qui subsistent de cent de ses pièces, outre sept pièces entières, doit rester imparfaite : M. Wagner a cru reconnaître dans ces fragments dix-huit drames satiriques, d'où la conclusion que Sophocle avait écrit dix-huit tétralogies; ses quarante et une autres pièces auraient paru isolement; ce n'est qu'une conjecture peo probable.

miant plus de soixante ans Sophocle fit er des pieces, et sa dernière tragédie, l'Œdipe et, de socie que sa carrière lhéâtrale comrend soivante sept aus (468-401). Des pièces ai neue resteut de lui la plus ancienne paratt ser Astrone, pouée en 140; les autres sont, par else entronégique: Electre, les Trachmenses. Chârje roi. Ajax, Philoclète, poué en 19, et Câdipe à Colone, en 401.

Antique est une tragélie politique. Elle est contre entre les droits

l'Etat et les droits et devoirs de la famille. noce, qui avait conduit des armées étran-s contre Thèbes, sa patrie, vient d'être tué les murs de cette ville. Son corps, demeuré pout uir des Thebains, est condamné à rester ne de sépulture, en punition de son crime par sa patrie. C'est Créon, le nouveau roi qui donne cet ordre rigoureux : en daes l'exercice d'un droit aussi terrible la de ation qui conviendrait, il déploie une jac-ace tyrancique, le genre d'excès que les dieux ment le peus et qu'ils laissent le plus rarement Antigone, sœur de Polynice, emportée n, qui nous paralt aujourd'hui singulière, utre, que si elle perd ses enfants, elle peut stir d'autres, mais qu'elle n'a aucun moyen residence un frère perdu (raisonnement qui plus de la tyrannie de Créon, elle refuse d'or, et accomplit sur le cadavre de Polynice les les luperaces. Pour cette transgression Créon con lame a être enfermée dans une caverne, on la laissera mourir de faim. L'ordre atroce treule malgre l'intervention d'Hemon, fits du reale maigre d'intervention d'un devait être le châtiment suspendu sur la le 40 Créen éclate à coups resloutiés. Hémon ets pres d'Antigone morte; Eurydice, femme tireon, ne veut pas survivre à son fils, et cequi a meconnu dans Antigone les droits de tanulle reste lui-même privé des affections b lamelle, sans fils, sans femme, livré à un quir inconsolable. La moralité de cette comme de presque toutes celles de So-, c'est qu'il ne faut jamais s'enorgueillir de bonheur, jamais abuser de sa puissance, et 'a colere des dieux.

lectre appartient à cette sombre légende rete, qui avait déja fourni à Eschyle sa trirgie de l'Orestie. En reprenant le et trivié dans les Choephores, c'est-à-dire le curre le Clytemnestre et d'Égisthe par Oreste, renge la mort de son père, Sophocle a mon-le caractere particulier de son art, ce qui la caractere particulier de son le vieux poète, ce qui lagre d'Eschyle. Dans le vieux poète, ce qui sepe c'est l'acte terrible, le parricide prescrit par l'oracle d'Apollon, mais réprouvé par la na-ture. Oreste, exécuteur fatal de l'ordre des dieux, y lient la première place; Sophocle, au con-traire, s'est attaché à peindre Électre, et il a fait ressortir avec un talent incomparable sions, les sentiments, les motifs volontaires enfin qui poussent cette jeune fille à se faire la complice, l'instigatrice du meurtre de sa mère. Tout ce caractère d'Électre est admirablement developpé. Le reste de la pièce, sans offrir la grandeur simple, l'intensité de terreur du drame d'Eschyle, est d'un effet pathétique et d'une riche

Les Trachiniennes nous montrent, comme la pièce précédente, la tendance de Sophocle à substituer des causes morales ou libres a des causes fatales comme motifs déterminants des catastrophes tragiques. Le sujet de cette pièce est la mort d'Hercule, qui périt pour avoir revêtu une tunique empoisonnée que lui avait envoyée sa femme, Déjanire, dans un accès de jalousie. C'est la passion de Dejanire, la souffrance causée par l'amour, qui domine dans cette tragédie; elle a été rendue par le poete avec une profondeur et une finesse qui attestent combien la poésie grecque avait fait de progrès dans l'étude des passions et des caractères depuis les rudes et sublimes ébauches d'Eschyle.

Œdipe roi est un exemple de l'instabilité des choses humaines, de cette terrible condition de la vie de l'homme qui veut que sous le bonheur le plus éclatant se cache l'infortune prochaine et irremédiable. Œdipe au commencement de la tragédie paraît au comble de la félicité; on ne voit qu'une ombre sur sa brillante fortune, c'est la peste qui ravage Thèbes; mais le peuple, qu'il a déjà sauvé d'un fléau aussi terrible, attend de lui son salut. Cependant cette ombre s'étend pen à peu; une énigme plus terrible que celle du sphinx se pose devant lui, et à mesure qu'elle se dévoile, il apprend qu'il est parricide et incea-tueux. En vain il veut fermer les yeux à l'évidence; elle éclate de manière à ne lui laisser aucun doute : alors il s'arrache les yeux, pour ne plus voir cette lumière du jour dont il se juge indigne, et il s'exile loin de cette ville, qu'il souille de sa présence. - Les beautés de cette tragédie sont bien connues; mais plus on l'étudie, plus on y découvre de nouveaux motifs d'admiration. La progression constante de la terreur, l'aveuglement moral d'Œdipe, s'obstinant dans son orgueil, lorsque tout s'écroule sous lui, et cette ironie sublime des puissances surnaturelles se jouant de la vanité de l'homme qui veut lutter contre sa destinée, en font un des spectacles les plus pathétiques qui aient été offerts aux homines, en même temps que pour l'exécution littéraire l'Œdipe roi est la pièce la plus parfaite du théâtre aucien et le type même de

la tragédie grecque. L'idée mère de l'Ajax tient de près à celle de Œdipe; cette idée, c'est que tont homme qui a

en lui-même une confiance excessive sera châtie de son orgueil par les dieux. Le châtim et d'ajax c'est la foile, au milieu de laquelle il commet les actes les plus indignes de lui. Quant il sort de son delire, il ne peut supporter l'idée de sa dégradation. Sa mort expie la faute de sa vie, les hommers de la sepulture sont accordés a cette victime de la divinité jalouse que les anciens

appela.ent Nemesia.

L'interêt du Fhiloctèle est lout moral, et résuite du coullit des trois caractères mis en some : Philoctèle, Ulysse, Néoptoleme, Philoctèle, irrite contre les Grees, qui l'ont indanement alamdonné dans une lle déserte, refuse obstinement de se rendre a leur appel lorsqu'ils reclament son secours; Ulysse, charge de l'emmener dans le camp des Grees, s'acquitte de cette mission avec une calme et pru lente résolution, prêt a employer, su vant l'occurrence, la persuission, la ruse on la forre; Neoptoleme, d'aboud compline des projets d'Ulysse, ne peut ader jusqu'au bout dans cette voie de duplicite, il se refourne brusquement du côté de Phinoctèle, et cette peripetie qui renoue le drame au moment on il sembiait près de finir, rend necessaire i intervention divine, seule capable de mettre fina cette in te sans issue entre deux voluntes egal mont obstinoss. Le Philoctète est une des pièces qui permettent le mieux d'apprecier l'art profond de Sephicele et son admirable connaissance de la nature humaine.

L'Œdipe à Colone est le complément de l'Œdipe rou, bien qu'il n'en soit pas la suite, serant absurde de s'imaginer que l'Adipe roi, l'Adipe a Colone et l'Anligone forment une triogne. Les trois pieces ont été cônçues in-dépendamment l'une de l'antre; mais le lieu moral entre l'Édipe soi et l'Édipe à Colone n'en est pas mouis reel. Dans la première pièce le poete nous avait montré tout ce qu'un lieur apparent peut cacher de misère. Edipe au comble de la prosperite portait en lui une ef-froyable malédiction, qui le rendait le fléau involontaire de sa ville natale ; il ne conjurait la co-lere des dieux qu'en s'infligeant à lui-même le terrible chaument. An contraire, Edipe aveng'e, mendiant, proscrit, an comble enha du malheur, est devenu un objet sacré; sa présence est une benediction pour le pays qui le reçoit, et la terre qui lui aura donne le dernier asire trouvers dans cet aute pieux une sure sauvegarde. Toute la pièce est le developpement de cette ider : la puissance du matheur. Ochpe s'est retire dans le bois sacré des Eumenides. Tout ce qu'il demande aux sévères déesses, c'est de faire qu'il puisse enfin sortir de la vie, si son expiation feur paralt suffisante. Cette grâce fui est accordee. Le grand criminel involuntaire, celui que l'impénetrable volunte du sorte charge des forfaits les pius terribles, le parrieide, l'inceste, mend en paix avec lui même, en paix avec les dieux. Une fin mysterieuse mais solennelle et douce enveloppe l'auguste victure. Cette pèce est d'une grandeur rel greuse monparable. On ne saurait concevoir un plus d'appecampagne ent de la plurique carrière du con-

196

Conconnement de la glorieu-e carrière du possible.

Ces sept trage lies ne nous donnent probablement pas une des compiete du gonie de Sophocle, mais l'idée qu'elles nous en desmont sof t pour assigner à ce poète une des premosphaces dans la poisse de tous les temps. Con minventon, il a au moins un rival dans Lealite et un superieur dans Shakespeate; pour l'harmonieuse perfection de la composition, il n'a mosperieur in même d'egal. Il est vrai qu'il ne faut point hi deman ler, comme à Shakespeate, me representation reelle et cui plet de la vio hamaine il nous en donne se lement une ribe, mais cette idee est si vraie, a element une ribe, mais cette idee est si vraie, a element une ribe, mais cette idee est si vraie, a element une ribe, mais cette idee est si vraie, a element que clor Shakespeare les types geniroux proment istrate particuliers qui en font des caractères in dividuels, chez Sophocle les caractères partez-liers s'elèment a la handeur du type general. Cette lendance à géneraliser n'est pas sans deule le procede qui convint le meur à cette métalise de la vie qu'on appelle le drame, mais c'etait e seul qui convint au drame grec tel qu'il exitat du temps de Sophocle.

Le drame grec lut une prolongation et un de-veloppement le la peccie lyrque; il commenca à s'en degager par l'intervention d'un acteur; puis il se constitua decolerarent par l'introsuction d'un second acteur, qui permit le cus one mais ce n'était pas avec deux acteurs, se livrant, sous trois ou quatre noms et autant de costistore differents, a des monologues et à des dialiques anveloppes et coupés par les chansons du el conqu'on pouvait donner une vraie represolation de la vie. Suphocie à ses debuts, l'aligne ren la fin de sa carrière introduisirent un tribicae acteur; entin dans sa dermere piece, l'I, une s Colone, Sophocle alla jusqu'a quatre Avec tras acteurs jouant sept a huit personnames (1), a étail possible de composer des groupes tra et de derouler toute une action dans uze sorte de bas-relief; bien qu'il ne fût pas possible de donner a cette action le vaste enscruble, les plans divers et la perspective reculee d'un tat Sophoele tira fout le parti possible de ce system dramatique assez étroit. Il augmenta le noutre des acteurs et restreignit d'autant le rôle cheur, c'est-à-dire qu'il degagea de plus cu pas l'élement tragique de t'élément lyraque; d'ue s'atreignit plus à l'usage de la totralogie, et pur

the surant Ot. Maller votel quelle était la distribution des rôles catre les trois acteues de l'Antisoire. Le permiter scheur speciaconiste Leouit : Aurecea. Dissuis, Eurordee, le hérauit ; le second acteur deuterago lait per ait visante, le parde, Homas, (Amessager: le broades acteur, Indonesie, pe parde, Homas, (Amessager: le broades acteur, Indonesie, pe parde, Homas, (Creon, Dans l'Of aparte produzoniste, quait Circia, Caron, Trivia, le la presuper de produzoniste, care arriveur, le hérauit; le fritagoniste, Creon, Trivia, le messager.

suite il put donner à chacune de ses pièces plus d'etendue. Mais ce sont la des changements techniques et pour ainsi dire matériels; la véritable est d'un autre ordre. Eschyle avait mis en scène de grands faits légendaires ou historiques; il avait rendu dans un langage magnitique l'impression que ces faits produisent sur les hommes qui en est e spectateur; en cela il avait été lyrique plutôt que dranvatique. Pour Sophoele, au contraire, le tait n'a qu'une importance secondaire; ce qui importe, c'est l'homme lui-même, agissant en verto de résolutions intimes qui se fortifient, dell'entennent, se transforment par soite des émotions, des raisonnements de l'acteur, bien plus que par les nécessités de l'action. En un mot le drame la fatalité ne règne pas absolutiont dans le drame d'Eschyle et que la liberté morale. Il est juste de dire que la fatalité ne règne pas absolutiont dans le drame d'Eschyle et que la liberté morale trouve assez ute ses limites dans le drame de Sophoele; mais con il n'en est pas moins vrai qu'il y a entre les deux poétes cette différence que l'un est plus dema de l'action, du fait, et que l'autre s'attache plutôt au caractère. Ce progrès décisif contenait tout l'avenir de la poèsie dramatique.

A un art en grande partie nouveau il fallait une forme nouvelle; celle de Sophocle se dis-togne par l'harmonie; les divers éléments dont se compose son drame: le chant et le dialogue, l'expression des sentiments familiers et l'expres ion des passions les plus violentes sont si habiement gra loés qu'il n'y a ni choes ni disparates, olis qu'Eschyle passe brusquement de l'expression la plus pompeuse à la plus simple et uil mêle à ses dialogues de tels raffinements de e et de langage qu'il est souvent très-diffide de les comprendre. Les plus anciennes pièces le Sophoele, l'Antigone, les Trachiniennes, l'Iuctre, ont gardé quelque chose de la manière l'Ethyle; mais l'Afax, le Phitoctète, les deux Elipe sont écrits dans un style élegant sans alerche, très riche, très-poétique dans les parles lynques, précis, vigoureux dans le dialogue. Sophocle avait profité de l'exemple d'Euripide, renait de modifier si profondément, soit le od des légendes héroiques, soit la forme du logue. Mais il y a chez Euripide une contrasi radicale entre les sujets qu'il traite et h mamère dont il les traite que ses pensées et ses entiments, son cloquence et sa poésie sont très-touvent depensés en pure perte; l'effet partiel al punsant, l'effet total manque. Sophocle, beauour ciles, obtient à moins de frais un effet d'en-mille très-supérieur. Ses pièces sont parfaites : unes les parties dont elles se composent sont rdonnées dans les plus justes proportions, et concer à cette perfection la grandeur, la lu-ère, la distinction, en un mot l'élégance dans

la sublimité, et vous avez l'art de Sophocle, art véritablement athénien et qui n'a d'analogue que l'art de Phidias; peut-être même est-il plus purement athénien. Sophocle passa toute sa vie à Athènes; il ne porta point, comme Eschyle et Euripide, son génie à la cour de rois étrangers. Toutes ses pensees, toutes ses muves eurent pour objet la ville de Minerve. Eschyle et Euripide plus que lui furent des poetes de la Grèco entière. Euripide surtout fut un véritable poête panhellénique. Sophocle fut par excellence le poete athénien. Il résums sous une forme achevée le génie de sa ville bien aimee, et par cela même it est devenu une des expressions les plus parfaites et les plus splendides du génie humain,

La premièrcédition de Sophocle est celle d'Alde l'ancien, Venise, 1502, in 8°. Parmi les éditions du seizième siècle, on distingue celle d'Henri Estienne, Paris, 1508, in-4°, et celle de G. Can-terus, Anvers, 1579, in-12, loutes deux fondées sur le texte d'Adrien Turnèbe, Paris, 1553, in-8°, qui devait servir également de base aux éditions assez insignifiantes des deux siècles suivants, jusqu'à celle de Brunck, Strasbourg, 1786, 2 vol. in-4°. Le texte de Brunck, retour intelligent à l'édition aldine, a mérité de servir de modèle aux éditions suivantes : celles de Musgrave (Oxford, 1800, 2 vol. in-8°, reimpr. plusieurs fois); d'Er-furdt (Leipzig, 1802-1825, 7 vol. in-8°); de Bothe (Leipzig, 1806, 2 vol. in-8°); de G. Hermann (Leipzig, 1809-1825, 7 vol. in-8"; Leipzig, 1823-1825, 7 vol. in-80); de Schneider, avec un commentaire allemand (Weimar, 1823-1830, 10 vol. in-8°); de Elusley (Oxford, 1826, 2 vol. in-8°); de Dindorf, dans les Poetæ scenici græci (Leipzig, 1830, in-8°; réimprimée à Oxford, en 1832, avec un volume de notes, 1836); d'Abrens, avec une traduction latine par L. Benkew, dans la Bibliotheca script. gracorum de A.-F. Didot; de Wunder (excellente surtout pour le commentaire, Gotha et Erfort, 1831-1846, 2 vol. in-8°; une réim-pression de cette dernière édition se poursuit en 1864 à Leipzig). Il serait trop long d'enumérer les éditions des pièces séparées ; mais nous citerons l'Antigone, texte et traduction par M. Borckh; Berlin, 1843, in-8º. Parmi les traducteurs de Sophocle on cite en anglais Franklin, Potter et Dale; en allemand, Solger, Jordan, Stolberg, Fritz, Schneidewin (Betlin, 1854-56, 6 vol. in-12); en Rochefort (1788, 2 vol. in-8°), Artaud (1827, 3 vol. in-32, et plusieurs fois depuis), Pons (1836-41), et Fayart (1849), ces deux derniers en vers. Sophocle avait eu dans l'antiquité plusieurs fois depuis) sieurs commentateurs, parmi lesquels on men-tionne Aristarque, Praxiphane, Didyme, Herodien, Horapollon, Androtion et Aristophane de Byzance. Les scholies qui nous restent sur ses tragédies se trouvent dans les éditions de Musgrave, d'Erfurdt, de Dindorf; elles sont utiles à consulter. On peut recourir aussi avec profit pour l'intelligence de la diction, quelquefois obscure, du poéte au Lexicon Sophocleum d'Ellendt; Kurnigsberg, 1835, 2 vol. in-8. Léo JOUBERT.

Fila et genus Sophoelis, dans les Biographi graci de Westermann, p. 126. - Suidas, au mot Logonafic. de Westermann, p. 126. — Suidas, au mot Lozoxáñs. — Lessing, Leben des Sophacles : Rerlin, 1780, in 29. — Regelmann, Bibl. script classicorum, 1847, in. 29. — 28. — Schoell, Sophakles, sein Leben und Firken nach den Quellen darvasteilt, Franciert, 1842, in. 29. — Bergk. De Fsta Sophaclis, en lête de son édition; Leipzig, 1838. — Welcker, Die griechischen Tragadien; floun, 1839-41, 3 vol. in. 29. — Patin, Etutes zur les tranques grees, i. Il (deuxieme édition). — Ot. Muller, History of the literature of ancient (prace. — Bernhardy, Grundriss der griech. l'Atteratur. — Kayner, Historia critica trag. urac. — Beech, Tragici graci principez.

SOPHONIE ou SOPHONIAS, le neuvième des petits prophètes juifs, commença à pro-phétiser vers 624 avant J.-C., sous Josias, roi de Juda. Ses prophéties sont en hébreu, et contiennent trois chapitres; il y exhorte les Juifs à la pénitence et prédit de plus la ruine de Ni-nive ; elles sont écrites d'un style véhément, et ont une grande conformité de style avec celles de Jérémie, dont il paratt n'être que l'abreviateur. Tous deux étaient contemporains et ont predit les mêmes choses.

Saint Jèrôme, Comm. in XII Prophetas minores. Dum Calmet, Dict. de la Rible.

SOPHONISBE, fille d'Asdrubal, devint, en 200 av. J.-C., la femme de Syphax, chef de la tribu numide des Massésyliens et allié de Carthage. Étant tombée au pouvoir de Masinissa, à qui elle avait d'abord été destinée, lors de la prise de Cyrta (203), sa beauté frappa vivement le roi des Nomides, et, loin de songer à la livrer aux Romains, il résolut de l'épouser. Mais elle avait déjà détourné Syphax de l'alliance des Romains, et Scipion craiguit qu'elle n'ebranlat aussi la fidélité de Masinissa; il lui ordonna donc de renoncer à ce mariage, et réclama la princesse. Ne pouvant résister aux instances de l'Illustre Romain, Masinissa en donna avis à Sophonisbe par un message se-cret. Alors la jeune femme heroique, qui craignait par-dessus tout l'humiliation d'être tratuée à Rome, demanda à son nouvel époux, pour son présent nuptial, une coupe empoisonnée. Le roi ent la lacheté de la lui envoyer, et elle la vida courageusement.

L'histoire de Sophonisbe a souvent été traitée pour le théâtre. Sans parler de Trissino et d'autres vieux poètes, Corneille en fit le sujet d'une de ses tragédies, puis après lui Lagrange-Chancel et Voltaire.

Tite tive, XXIX, 28; XXX, 3, 7, 15 5 11. — Polydo, XIV, 1, 7. — Appleo, Pun., 10, 27, 28.

SOPHROX (Σώτρων), poète gree, néà Syracuse,

vivait dans la seconde moitié du cinquième siècle avant J.-C. Contemporain de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane; plus jeune que le principal poète de la comedie dorienne, Épicharme, il se distingua par l'invention ou le perfectionnement d'un geure dramatique nouveau, le mime (μέμος). Comme aucune reuvre de ce genre ne nous est parvenue, il est impossible de dire avec précision en quoi il consistait. Il se peut que dans l'origine

le mime fût un drame muet, l'auteur ne fournissant qu'un canevas ou livret que l'acteur interprétait par ses gestes ; mais du temps de Sophron. et peut-être grace à lui, la partie écrite se dé-veloppa, et devint un petit drame, distingué seulement de la comédie par la simplicite de son sujet, le petit numbre des personnages, la familiarité du style. On peut le regarder comme un perfectionnement de ces tableaux scéniques destinés à peindre les mœurs communes et rustiques, qui étaient très-goûtés des populations doriennes et qui restèrent en honneur, même après que la comédie dorienne eut pris avec Épicharme tout son développement. Sophron donna à ces tableaux une forme plus litteraire; il y introduisit des pensées graves, morales, philosophiques, qui excitaient l'admiration de Platon; il choisit quelquefois des sujets pathétiques et qui touchaient à la tragédie. Les anciens distinguaient deux sortes de mimes, les sérieux (σπονδαίοι) et les inimes amusants un pour rire (yekofor); ceux de Sophron étaient surtout du premier genre. On croit que plusieurs des tableaux ou ldylles de Théocrite prove-naient des mimes de Sophron, et l'on sait que deux des plus beaux au moins en étaient directement imités. Dans ces deux tableaux Théocrite n'a fait que resserrer et revétir d'une forme poefique deux mimes de Sophron écrits dans une forme plus libre, qui relenait à peine quelque chose de la versification. C'est une question de savoir si Sophron écrivit en prose ou en vers. Les fragments qui nous restent de lui ne peuvent se ramener à aucone combinaison rhythmique connue, mais on peut y discerner le re-tour fréquent de certaines mesures, et un certain arrangement de mètres qui les distinguent de la simple prose. La diction de Sophron est le vieux dorien, mêlé d'idiotismes siciliens el de locutions populaires et rustiques, comme if convenait à un auteur qui mettait en scène des pêcheurs et des bouviers. Quelque chose de ce mélange, mais atténué et adouci par le goût delicat d'un lettré alexandrin, se retrouve dans les idylles de Théocrite. Les fragments de Sophron, recueillis surtout dans des grammairiens qui les avaient cités à cause de particularites de langage, ne peuvent nous donner aucune idee de son talent, qui au jugement des anciens était digne d'Epicharme pour le sérieux de ses sentences morales, et qui par la guieté rappelait la comédie athénienne. Les frayments de Sophron ont été recueillis par Blomfield dans le Classical journal de 1811, 380-390, et dans le Museum criticum, t. II, Cambridge, 1826. Abrens les a donnés dans son traité De dialecta

dorica, p. 464.
Febrichus, Ribitol, graca. — Grysar, De comantin Doriemitim; de Soptrone mimographo; Coloque, 1828.

Hermann, Ad Aristot, Poet., 1, 8. — Bernhardy, Grundrist d. arisch. 12t., 1 11.

SOPRANI (Raffaello), biographe italien, né en 1612, à Gênes, où il est mort, le 2 janvier

10. 2 Il fut éleve chez les Jésuites. Sa constituement et au faitile qu'il fallut beaucoup de métagraments pour le conserver a la vie. Il conserver aux arts du dessin et aux lettres la plus arande partie de sa vie, et compila, en l'honneur de sa patrie, des recueils oubliés aujourd'hui. Le regret d'avoir perdu sa femme le jeta dans un prodond chagriu : il résigna sa change de sénaleur, et entre della Leguria; Génes, 1667, in-4°: outragn soperficiel et peu exact, inferieur à ceun d'Oldoni; — Vita di Tommasa Fiesca e della beata Enterima Fiesca Adorna; ibid., 16°, in-4°. — Vite de pittora, scultori ed archiesta genouesi; ibid., 1674, in 4°, et 1768, 1964 un-6°, avec des additions de Ratti.

ADRANZO (Giovanni), doge de Venise, auten decembre 1327. Apres avor commandé ave bomeur les armées de la république, notambre en 1308, a la prise de Ferrare, il fut en, se 33 juillet 1312, pour succéder à Marino Gioure C'était un homme brave et ferrie, aus d'un caesactère doux et moderé. Il gonvena avec sagerse, et fut un de ceux qui médietent le mieux de la patric Sous son règne a rebelhion de Zara fut apaisée sans effusion de sanc, et une courte guerre avec les Génoise terrinoa par une victoire (1324); Venise se reconcisa avec le saint-siège, et l'interdit qui pant sur vile depuis 1308 fut cofin levé par Cernent V (1323), moyennant cent mille florins for Ce doge ent pour successeur Francesco

ADRILLE (Samuel), littérateur français, 3 Samt Ambroix (Gaid), le 17 septembre 615, mort a Paris, le 9 avril 1670. Orphelin de e beure, il fut elevé dans la maison de son rie, le savout Samuel Petit, qui aurait voulu voir se consacrer au ministère évangelique; so my trouvant aucon attrait any cludes theo ques, il alla à Paris, en 1639, pour suivre les ours de medecine. Après avoir eté reçu docar, il exerça son art en Hollande jusqu'en 11 22, ou il prit la direction du collège d'Orange. la un de 1653, il se rendit aux sollicitations Suarra, exéque de Vaison, el embrassa le caalaurene. N'ayant pu réussir à faire augmenter nsion qu'on lui avait accordee, il partit pour me (16-5), frien acqueille du pape et des cara 1656 d clait à Paris, implorant sans aucune de la protection de tout homme haut placé. es organites ini valurent en 1660 le brevet hatoriographe du roi. Après la mort d'A-naulre VII (1667), il s'empressa d'accourir à ome, et se rapporta de ce voyage que quelques passeder un asser bon nombre de bénehces, out chacun class sans doute minime, mais dont andte pullmait a le faire vivre honorablement. S'il était toujours dans la gêne, il ne pouvait s'en prendre qu'à son esprit inquiet, remuant e; sans ordre. Il avait plus de reputation que de veritable science. « Il n'est pas sans lumières et sans savoir, dit de lui Chapelain; mais il ne voit et ne sait rien à fond. Tout ce qu'il a fait a pour but la fortune et point la gloire. Ce qui est cause qu'il passe partout pour adulateur de ceux dont il espère et pour satirique contre ceux qui ne ini donnent pas ce qu'il prétend. En philosophie il était sceptique, d'ailleurs grand admirateur de Hobbes et de Gassendi, avec lesquels il était lié, et peu porté pour Des-cartes, contre lequel il a décoché plus d'un trait sanglant. Il mourut comme il avait vécu, s'il est vrai, comme le rapporte Graverol, qu'après trois mois d'une maladie causée par une hydropisie, « voyant qu'il ne lui restait pas d'espoir de guérison, il prit quatre grams de laudanum. » En outre d'un certain nombre d'opuscules sans importance, on a de Sorbière : une traduction de l'Etopie de Thomas Morus; Amsterdam, 1643, in-12; - Discours sceplique sur le passage du chyle et sur le mouvement cour; Leyde, 1668, in-12 : écrit sans valeur, d'après Gui Patin; — Éléments philosophiques du citoyen, par Th. Hobbes; Amsterdam, 1849, in-80; traduction reproduite dans les Œurres de Hobbes ( Neufchillel, 1787, 2 vol. in-8"; en 1617, Sorbière avait donné une édition du texte latin de cet ouvrage; Amsterdam, in-12. - Lettres et discours sur diverses matières curieuses ; Paris, 1660, in-4°: quelques-unes des pièces sont réellement curieuses, entre autres celles où il est question de Descartes; - Relations, lettres et discours sur diverses matières curieuses; Paris, 1660, in-8° : ouvrage différent du précédent; - De vita et moribus Petri Gassendi; Londres, 1662, in-12 : imprimée d'abord en tête des Œurres de Gassendi; Lyon, 1658; - Relation d'un royage fait en Angleterre; Paris, 1664, in-12 : cet ouvrage fut supprime par ariet du conseil et l'anteur evilé à Nantes; ces rigueurs furent motivees par la liberte qu'il s'était donnée en parlant dans son hyre du comte d'Ulfeld, qui avait epousé une fille paturelle du roi de Danemark; - Epistolæ illustrium et eruditorum rirorum; Paris, 1669, in-8°. Sorbière a édite les Memoires et voyages du duc de Rohan (Amsterdam, 1646, in-16), et d'antres écrits. On a un portrait de lui, gravé, en

1667, par Audran.

Sorberand, the excepta ex are Sam. Sorbera, es munico Fr. Granvirol; Toulouse, 1691, In-12. — Niceroa, Memosius, t. IV et X. — Nicolas, Hist. Inter. de Nimas, 1, 17

français, né le 14 juillet 1532, à Montech-en-Querci, mort le 1" mars 1606, à Nevers. Ce personnage, dont la plupart des auteurs unt laissé le nom dans l'oubli, et qui fot un des plus fougueux polémistes du seizième siècle, eut

les commencements les plus laborieux. Tout enfant il gagnait à pied Montauban chaque semaine, recherchait de tous côtés les moyens de s'instruire, et, soutena par quelques âmes charitables, il rentrait dans son village pour se livrer seul à ses chères études. Cette insatiable curiosité d'esprit le conduisit à Toulouse, où, grace à quelques protecteurs, il put achever son éducation. Il entra dans les ordres, fut reçu docteur en théologie, et obtint en 1557 la cure de Sainte-Foi de Peyrolières (diocèse de Toulouse), village dont, par reconnaissance, il voulnt toute sa vie conserver le nom. Louis d'Est, archevêque d'Auch, ayant entendu parler de son mérite oratoire, l'appela dans son chapitre en qualité de théologal ; Georges d'Armagnac, en montant en 1562 sur le siège de Toulouse, lui conféra le même emploi. Arnaud prêcha dans les églises de Toulouse, de Narbonne, de Lyon et de Paris, et en 1567 Catherine de Médicis l'attira à la cour, et lui donna le titre d'ecclesiaste ou prédicateur du roi. Adversaire déclaré de la réforme, dévoué en outre à la cause royale, il débuta dans la polémique par un traité de théologie apologétique, intitulé : Truce du ministère visible de l'Église catholique romaine, prouvée par l'ordre des pasteurs et pères qui ont escrit et presché en icelle, avecque la remarque des algarades que l'hérésie calvinesque luy a données en divers temps (Paris, 1568, in-8"), et le ût suivre d'une vingtaine d'écrits semblables, conçus dans un ton agressif et emporté, et dont un contemporain disait qu'en les lisant « on ne sait si l'on doit rire ou pleurer de fant d'impudence ou de vilainie ». La prose et les vers tentèrent également la verve de cet écrivain; mais on trouve chez lui plus de fougue que de talent véritable. Le style s'abaisse a la violence; quelquefois même, il descend jusqu'à l'injure ; aussi ne devons-nous pas nous étonner que Sorbin ait été un des instigateurs de la sanglante nuit de la Saint-Barthélemy. Les Mémoires de l'Elat de France sous Charles IX, la témoignage de de Thou, les affirmations des historiens modernes sembleraient ils insuffisants pour justifier cette grave imputation, que Sorbin lui-même viendrait la rendre évidente par l'apologie explicite qu'il a faite du massacre dans un pamphlet intitulé : Le vray Respeillematin pour la défense de la majesté de Charles IX (Paris, 1574, in-89); réimpr. sous le titre de Vrai Resveille-matin des Calvinistes et Publicains françois (Paris, 1578, in-80), et publié en réponse au Resveille-matin des François et de leurs voisins, attribué à Th. de Beze. Sorbin glorifie le crime du 24 août 1572, d'abord par deux hymnes en l'honneur de la Saint-Barthélemy, placés parmi les pièces préliminaires, puis dans une dissertation savante, divisée en quatre chapitres, et qui constitue le corps même du pamphiet. Il ne fut pas seule-

ment à la mode par ses écrits, il le fut aussi pour ses oraisons funèbres, et dans ce genre il passe pour le prédicateur le plus abondant et le plus fleuri de son temps. Henri III lui conserva le titre de predicateur du roi, et Sorbin, sur la prière de ce prince, consentità prononcer, en l'eglise de Saint-Paul, les oraisons funèbres ou les panégyriques de Quélus et de Saint Mégrin (31 mai et 25 juillet 1578). Cet acte de comp'aisance était le prix de sa promotion à l'évêché de Nevers, pour lequel il avait eté sacre le 22 juillet de cette année. Dès que, le 8 octobre suivant, il eut pris possession de son diocèse, il paratt s'être livré avec assiduité à ses devoirs pastoraux; il n'intervient qu'à de rares intervalles dans les agitations de la Ligue, et son rôle comme écrivain polemiste cesse dès 15 De même que les principaux chefs de la Ligue, il reconnut Henri IV après sa conversion, et jouit de la confiance de ce prince, qui, en 1595, choisit pour aller à Rome obtenir du pape la levée des dernières excommunications lance contre lui. En 1600, il fut l'un des juges de la conférence de Fontainebleau entre du Perron et du Plessis Mornay. A cette époque, il se rendit à Orléans pour y prêcher le jubilé, fit imprimer un Missel, un Bréviaire et un Ri-tuel à l'usage de son diocèse, et mourut après un épiscopat de vingt-huit années, pendant lequel il sut se concilier l'estime générale. L'ag du reste, contribua sans doute à le calmer, et pour avoir de lui une juste idée, il faut le juger au point de vue du temps où il a vecu et des passions qu'il a parlagées. Outre les ouvrages mentionnés, on a de lui : Histoire de la Lique sainte contre les Albigeois, traduite de Pierre de Vaulx-Cernay; Paris, 1569, iu-6°; Conciles de Tholose, Béziers et Narbonne. ensemble les ordonnances du comte Raymond contre les Albigeois; Paris, 1569, in-8°; - Allègresse de la France pour l'heureuse victoire obtenue entre Coignac et Chastel-Neuf, le 13 mars 1569; Paris, 1569, in-8°, en vers; — Tractatus de Monstris; Paris, 1570, in-16; trad. en français et inséré dans les Histoires prodigieuses de Boistunu; Description de la source, continuation triomphe d'erreur ; Paris, 1570, in-8°, et 1574, in-4°, en vers; - Histoire contenant abrège de la vie, mœurs et vertus de Charles IX; Paris, 1574, in-8°; -- Huit Sermons de la résurrection de la chair; Paris, 1574, in-8°; - le Vray discours des derniers propos mémorables et trépas du feu ros Charles IX; Paris, 1574, in-8°; - Homelies (dix-neuf) sur l'interprétation des dex commandements de la loi; Paris, 1575, in-8°; Advertissement opologétique au peuple françois; Paris, 1575, in 80; - Exhortation à la noblesse pour la dissuader et detourner des duels ; Paris, 1578, in-12; grets de la France sur les misères des trou-

204

oles: Paris, 1578, in-8°, co veis; — Homelies sur l'Epitre canonique de saint Jude; Paris, 1878, in-8°. Les oraisons funèties qu'il a processes et qui ont été imprimees sont celles l'anne de Montmorency (1567, in-8°), de Costae la Médicis (1574), de Costae la Médicis (1574), de Marquerite, duchesse de Savoie (1575), de Marie-Isabelle de France (1578), de Quelles et ce Soint Mesgrin (1578), du cardinal Charles e Bouchon (1595), de Louis, duc de Nivernois (1595), et de Marie de Cleves, princesse de Corte (1691).

Grand economics, t. XII. — D'Estale, Junioral des e es de preuri III et de Benri IF. — De Thou, Hist. au c. — t. — Bey, Fie d'irn Sorbin; Montanban, e i e e e en Vilse, Flude hite et bloge, tur crossed sorbez; l'oumuse, 1982, lu-89.

sounds ( Robert DE), fondateur de la Sor-Leine, me le 9 octobre 1201, à Sorbon, près Leinel, mort le 15 août 1274, à Paris, L'un de en parties écoliers qui demandaient l'authône o, et auxquels l'espoir d'obtenir un benée ordenstique faisait supporter les rigueurs es de l'étude, il fut élevé au sacerdoce doctione, et pourvu d'un canonical dans l'éde Cambrai. Ses sermons et ses conférences piete lui acquirent une si grande reputation Louis 12 le norama son chapelain, puis son n'evene. Dans le but d'aplanir aux écoliers outes les obstacles qu'il avait rencontres dans cours de ses études, il établitune société d'eccléadoptes réculiers, qui, vivant en commun, mier. Ceux de ses amis qui contribuerent le plus nouvelle fondation furent Guillaume de lun, archidmere de Reims, Robert de Douai, dus tard cardinal, et Guillaume de Chartres, aumomers du roi. Louis IX concourut a si aux vues de son chapelain. Par un acte du estabre 1250, ce prince, ou plutôt la reine a malie Robert de Sorbon, chanoine de onica, pour la demeure des pauvres ecoliers, o muson qui avait appartenu à un nommé un l'Ortrana, et les ecurres contigues de Pierre me-l'Aue Petri Pungentis-Asinum) situées Bernoes . Cet acte, le plus ancien que l'on conorten royale, que ce que nous venons de a l que deux ans après sut sonde, en 1203, le art, qui, du nom de Robert, s'appela la Sor-ure. Lu fevrier 1258, et en 1263, celui-ci fit cut entres cehanges de maisons avec le roi, et or reconnattre la genéro-ite de Robert à pourir, par so fundat on et son zele incessant, aux one des paneres etudiates, on lui donna le tre de proviseur. Quoi qu'en dise du floulay, i ent des les premiers jours de la fondation son point seure boursières, mais des docteurs, des bacheliers boursiers et non boursiers, et de pauvres étudiants. Cette organisation subsista jusqu'en 1790. Robert ordonna que, pour être membre de son collège, on ne recevrait que des hôtes et des associes (socii et hospites), les uns et les autres soumis à divers examens avant leur réception; et comme il ne crut pas devoir exclure les riches, il reçut également des associés non boursiers (socii non bursales), obligés aux mêmes examens et aux mêmes exercices que les associés boursiers, avec cette soule différence qu'ils payaient à la maison cinq sons et demi parisis par semaine, somme égale à celle que l'on donnait aux boursiers. Robert voulut que tout se gerat et se réglat par les socii, qui étaient tous egaux et n'avaient ni supérieur ni principal. Outre la theologie, qu'on enseignait dans toutes ses parties, il voulut qu'il y ent toujours dans son collège des docteurs qui s'appliqua-sent perticulièrement à la morale et à la solution des cas de conscience; ce qui fit que depuis son temps la maison de Sorbonne fut consultee de toutes les parties de l'Europe. Lorsqu'il eut établi solidement sa société pour la théologie, approuvée en 1259 par le pape Alexandre IV, Robert y ajouta, en 1271, un autre collège pour les humanites et la philosophie, lequel subsista jusqu'en 1635, on Richeheu le démolit pour bâtir sur son emplacement l'église actuelle de la Sorbonne, Devenu chanoine de Paris en 1258, Robort de Surbon s'acquit une telle réputation par sa fondation, sa piété et ses ouvrages théologiques, que les princes même le consultaient souvent et qu'ils le prirent pour arbitre en quelques occasions importantes. Par son testament, de 1270, il légua à la Société de Sorbonne tous ses biens, qui étaient considérables. On a de Robert de Sorbon des ouvrages en latin qui montrent plus de pieté que d'erudition; le style en est plat et même grossier. Les principaux sont : De conscientia, Super confessione, Her Paradisi, tous trois inserés dans la Bibliothèque des Peres; de petites Notes sur l'Écriture, impr. dans l'édit. de Menochius, par le P. Tournemine; les Statuts de la maison et Société de Sorbonne, en 38 articles, statuts qu'il ne dressa qu'après avoir gouverné son collège pendant plus de dix-buit ans; un grand nombre de sermons, restes manuscrita dans la bibliothèque de Sorbonne.

Hist. list. de la France, t. XIX. — H. Phiquet, France pontificale, Archidocese de Paris. — Moreri, Diet. hist. — Petin. Diet. hist. des auteurs cretes — Et hard et Girado, Blogr. sierfe. — De Boulay Historia Universitales paristenses — Gerad du Bob., Hist. Eccles. paristenses. — Lebeuf, Hist. du dioc. de Paris.

sondelle, à Goilo, près de Mantane, mort après 1266. Fils d'un pauvre chevalier, il sentit de bonne heure une vocation décidée pour la poésie, et apprit à faire des vers en italien, en français et en provençal. Il était heau et avenant de sa personne, et avait une voix agréable;

il apprit par cœur les pieces d'une foule de poetes, et se mit à parcourir la liaute Italie de cour en cour, chantant ses vers et ceux d'autrui, à la fois troubadour et jongleur. Il demeura assez longtemps auprès du comte de San-Bonifazio, ches des Capuletti à Verone; il chanta les louanges de la belle comtesse Cunizza, socur d'Ezzelino III, et lui declara un amour qui resta d'abord piatonique. Après la brouille survenue entre le comte et Ezzelino, il aida ce dernier à enlever Cunizza, et alla vivre quelque temps à la cour d'Ezzelino. Mais il fut obligé de la quitter à la hâte, lorsqu'Ezzelino apprit que ses relations avec Cunizra n'étaient pas restées simplement poétiques. Il visita alors un grand nombre de châteaux des marches de Verone et de Trévise; bientôt sa réputation s'étendit au delà des monts, et les Provençaux le regardaient euxmêmes comme un arbitre en fait de poésie prorençale. Dans un château des environs d'Udine, il seduisit la sœur du seigneur du heu; fuyant la vengeance de celui dont il avait outragé l'honneur, il se rendit, vers 1245, en Provence, à la cont de Charles d'Anjou, qui l'accueilht bien, ini donna un fief et le maria. Après s'etre fast dispenser d'accompagner Charles à la croisade, il visita les cours des rois d'Aragon et de Léon. En 1266 il accompagna Charles d'Anjou dans l'expédition contre Mainfroi; il tomba malade à Novare, et y resta pendant que l'armée s'avançait vers Naples. Il se plaignit d'être dans cet état abandonné sans secours par Charles, auquel le pape Clément IV fit à ce sujet des reproches, en exprimant la haute idée qu'il avait de la renommée de Sordello; Charles répondit par une petite pièce de vers, où il traite Sordello d'injuste et plein de folie. Ce dernier succomba d'une façon imprévue, comme nous l'apprend Dante, qui paris de lui avec les plus grands éloges au chant VI du Purgatoire. Tels sont les faits les moins douteux que Fauriel a extraits d'une foule de récits fabuleux sur la vie d'un personnage auquel Dante a fait une imposante et mystérieuse renommée, en le donnant, on ne sait pourquoi, comme le représentant du plus pur patriotisme italien (1). Il nous reste de Sordello une trentaine de pièces de poésie; quatre out été impr. dans le recueil de Raynouard. Ce sont des canzones ou poésies amoureuses et des sirventes ou pièces satiriques. Parmi les premières il y en a où règne un ton trèsnoble, d'autres qui sont parsemées de traits graciens et ingenieux; mais on n'y trouve guère e le fonds banal et convenu de sentiments et d'idées sur lesquels repose toute la poésie amoureuse des troubadours. En revanche, il montre dans ses sirventes beaucoup d'esprit et une originalité rare à cette époque; la plus célèbre est sa complainte sur la mort de Blacas, où il

(1) bucche limit a fant dans l'Histoire litteraire deux priminages différents du Sociello de la Dieine Comedie et du teonbadour. lance des traits d'excellente saure sur les rois et princes de l'Europe.

Turbouch, Sior, della leller, ital. — Histoire litter, de la France, L. XI. — Dieta, Leschichte der Tronbadours — Franci, Dante, L. I., p. 200, et dans la Bibliothéque de l'École des charles, L. IV.

peintre, né a Pise, au dix-septième siècle. Il se nt connaître en peignant d'après les dessins d'autres artistes; et dans ses rares compositions originales, il se montre plutôt peintre que desinaleur; tel on le trouve à Saint-Martin de Pise, dans un tableau d'autel representant l'Annon-ciation.

Lanzi. - Ticozzi. - Morrona, Pisa illimirata.

BOREL (Charles), sieur de Souvigny, litteraleur français, né à Paris, vers 1597, mort dans la même ville, le 8 mars 1674. Il était fils d'un procureur au parlement, et neveu de l'historiographe de France Charles Bernard, qui se chargea de son éducation. Avant même d'avoir quitté le collège, il était déjà pris de cette sièvre de production qui le posséda toute sa vie. Les premiers ouvrages de sa jeunesse, les uns en vers, par exemple des odes à la louange de Louis XIII, les autres en prose, parurent sous le voile de l'anonyme ou du pseudonyme; plusieurs, comme Francion, obtinrent un énorme succès, qui était bien capable de l'enivrer. Néanmoins, les conseils de son oncle parvinrent à le detourner de la littérature legère, qu'il ne cultiva plus dès lors que par accidents, et, pour ainsi dire, à la dérobée Il se consacra à l'etude de la science, de la littérature, de l'histoire, et en 1635 il succéda à Bernard dans les functions d'historiographe. Les lettres de Gui Patin renferment des détails curieux et assez abondants sur Sorel, qui s'était étroitement lié avec lui des avant l'age de vingt ans. Il nous apprend que c'était e un petit homme grasset, avec un grond ner aigu, qui régarde de près, qui paraît fort mélancolique et ne l'est point, fort délicat et souvent malade, homme de fort bon sens et taciturne. Il n'y a guère que moi, dil-il, qui le fasse parler et avec qui il aime à s'entretenir. . Il ajonte : « Je ne suis point savant comme lui, mais nous sommes fort de même humeur et de même opinion, presque en foutes choses; il n'est ni bigot, ni Mazaron, ni Condé. « On peut comparer ce purirait d'une part, avec celui qui est do au burin de Michel Losne, de l'autre, avec la caricature satirique que Furetière a tracéedu même écrivain, dans le Roman bourgeois, sous la transparente anagramme de Charruselles. Furctière, devenu son ennemi, on ne sait pourquoi ni comment, s'égaye sur la laf-deur et la saleté de cet écrivain; il l'accuse d'humeur médisante, de vanité et d'envie, et prétend qu'il avait la mesquine vanite de so faire passer pour gentilhomme. Surel en effet se prétendait de la même famille que la gentelle Agnès. Il ne se maria pas. Malgré son titre d'historingraphe, que du reste il perdit plus SOREL 210

coleries le maintincent dans une exeducente de fortune. Il avait particuen borreur la speculation, alors si rédes dédicaces. Il a dédié son Francion a lui-même (1). Sorel professa toute ur les lettres une ardeur infatigable. dans sa Bibliothèque française, il avec complaisance sur ses livres de le science et d'histoire, les seuls qu'il achement, c'est avant tout un écrivain employant l'observation familière et bouffonne pour s'attaquer à la sol'emphase, au gonflement romanesque ieux qui dominait dans la litterature e. On ne s'en douterait pas, et pourde plus vrai : Sorel est un précurseur a. Comme lui, quoique dans un autre employant d'autres armes, il essaya ution contre la poesie officielle et les vogue. Avec une vigueur moindre et ben inferieur, il declara la guerre au niodes de son temps, dont il prit contrepied (dans ses livres). Pour rivain, il lui manque le style. Ses ousont guère que des ebauches mai déqui valent plus par le but et l'intention

difficile d'énumérer tous ses écrits; en compte trente-neuf, et sa liste est te. Nous allons énumérer seulement paux et ceux qu'il parait impossible intester : Les Amours de Floris et the. Paris, 1613, in-12, sous le pseude Moulinet du Parc; — Les diverses de Cleagenor; — Les Nouvelles de Cleagenor; — Les Nouvelles es, 1623, in-5"; reimp., avec additions, titre de Nouvelles choisses; — La Histoire comique de Francion, camar Nectos de Moulinet, seur du l'aris, 1622, in-80; celle première édi-contenatt que sept livres; la seconde auit donze, et c'est sous cette nouvelle elle a toujours repara depuis. M. Em. en a donné une nouvelle édition dans heque gauloue (Paris, 1858, in-16). eut un succès prodigieux : on le sotsaute fois dans le courant du siètradurait ou on l'imita dans beaucoup i, et Gillet de la Tessonnerie en tira sa le Francion (1642). Néanmoins Sorel jamais en avouer franchement la paas doute a cause des gravelures inet souvent degoûtantes qu'il rendont son titre d'historiographe lui faiour de rougir, mais on sait, à n'en pas les témorgnages des contemporains,

pas enterement exact, comme on fa refree hieron, we'll se soit toulours abstenu de car us defice son Orphics de Chryzonir a produit, who il that al frume alors qu'on peut perdouner cette faute unique.

qu'il est de lui. Son but, ainsi qu'il le proclame, fut de ressusciter le roman rabelaisien, pour l'op poser aux compositions tristement langourcuse qui commençaient à envaluir la litterature. C'est un vrai roman picaresque, où une intrique amusante se mèle à la peinture des mœurs du temps, surtout des mours populaires. On a beaucoup puisé dans Francion, et Molière même n'a pas dédaigné d'y prendre quelquefois son bien; - Le Berger extravagant, où, parmi des fantaisses amoureuses, on voit les impertinences des romans et de la poésie; Paris, 1627, 3 vol. jet. in-8°; réimp. en 1633 et 1657, sous le titre de l'Anti-roman, qui marquait nettement le but. Cet ouvrage est une évidente imitation de Don Quichotte. On y trouve à chaque livre des remarques étendues qui témoignent de l'erudition la plus minutieuse et la plus pedantesque. Le Berger extravagant eut aussi un très-grand succès : on ne lui tit pas moins d'empeunts qu'à Francion; Clerville et du Verdier l'imiterent dans Le Gascon extravagant et Le Chevalier hypocon driaque; Thomas Corneille en tira une comédie ou pastorale burlesque du même titre (1663); - La Science universelle ; Paris , 1635-1644 , 4 vol. in-12. Sorel a donné l'Ordre et le suiet de cet ouvrage, auquel il attachait une trèsgrande importance, à la fin de sa Bibliothèque françoise; - Histoire de la monarchie françoise; Paris, 1636, 2 vol. in-8"; - La Maison de jeux; Paris, 1642, in-80 : recueil de nouvelles comiques, bourgeoises, satiriques, de divertissements et de jeux d'esprit; — Nouveau Recueil des pièces les plus ugréables de co temps; Paris, 1644, in 8; - Polyandre, histoire comique; 1648, in-12; - Discours sur l'Academie françoise, pour savoir si elle est de quelque utilite aux particuliers et au public; Paris, 1654, in-12. C'est aussi à Sorel que l'on attribue generalement le Rôle des présentations failes aux grands jours de l'& loquence françoise sur la reformation de notre langue, publie dès le debut de l'Académie (in-8°, s. d.), bien qu'il ait décliné la paternite de cet opuscule ; - Relation de ce qui s'est passe au royaume de Sophie depuis les troubles excites par la rhétorique et l'éloquence; Paris, 1650, in-12 : allegorie satirique, dans un genre alors très en vogue; -Description de la grande isle de portraieture; Paris, 1659, in-12 : dirigée contre la mode des portraits dans les ouvrages de l'epoque; - l'istoire de la monarchie françoise sous le regne de Louis XIV; Paris, 1662, 2 vol. in-12; - Bibliothèque françoise; Paris, 1664, in-17; 2ª edit., revue et augmentée, 1667, in-12 Cet ouvrage est un de ses plus utiles, et on le consulte encore avec fruit. On peut joindre encore a cet ouvrage celui qu'il publia sous le titre de : La Connonsance des bons livres; 1673, in-12. Socel a fait également une Suite à la Polizene de Molière, et il a terminé deux ouvrages que son osole avait laissés inschevés, la Génealogie de la maison de Bourbon (1636) et l'Histoire de Victor FOURNEL Louis XIII (1016).

Lettes de lui Patin, année 1833. — Sorel, Biblioth, francolse, l'avant-dechier chapitre, p. 381 et suiv. da la 27 è lit. Niverson, Memoires, t. XXXI. — Demograt, Priblian da lu litter, jr ançaise au disseptieme siècle, p. 122 et saiv — Themenm français, 1856, p. 187. — Brunet, Manuel du litraire, poux, celt.

SOREL (Agnès). Voy. Agnès.

ROSIBIUS (Σωσίβιος), sculpteur athenien, d'une époque incertaine. Il est l'auteur d'un trèsbean vase qui se trouve au musée du Louvre. Ce vase, de deux pieds de haut, est orné de huit figures en relief, dont deux représentent Artémis (Diane) et Hermès, tandis que les six autres re-présentent un sacrifice. Les deux divinités sont conçues dans le style archaique, mais les six autres figures sont exécutées avec tant de liberté et de grace qu'on a supposé que Sosibius étart contemporain de Phidias, hypothèse qui n'est pas contredite par l'ornementation architecturale du

Llarac, Musée du Louvre. - Nagier. Kanstier-Lexicon.

SOSIGNE (Σωριγένης), philosophe et astro-nome gree, né en Egypte, vivait dans le premier siècle avant J.-G. On ne sait rien de sa vie, sinon qu'il appartenait à l'école péripatéticienne, qu'il ecrivit sur l'astronomie et qu'il fut employé par Jules César pour la réforme du calendrier romain. Les Romains comme les Grecs employaient pour la division de l'année des mois lunaires qu'ils tachaient de faire concorder avec les saisons au moyen de cycles d'omissions et d'intercalations, c'est-à-dire en retranchant ou en ajoutant un ou plusieurs jours au bout d'une certaine periode. Ce systeme luni-solaire, fort compliqué, avait assez hien réussi en Grèce, où il était reglé par des astronomes (voy, Callippe et Méron); mais à Rome, on il était entre les mains des patriciens et des prêtres, il avait produit une confusion complete. Ainsi les mois d'hiver avaient fini par tomber en été et même en automne. Pour remédier à ce desordre, Jules César, d'après l'avis de Sosigène, emprunta le système des Égypticus. Chez ceux-ci l'année purement solaire comprenait 365 jours, et se divisait en mois sans égard pour le cours de la lune. Cette année etait trop courte de 5 heures 48m 46s; et comme les-Egyptiens n'employaient pas d'intercalations, il en résultait un écart qui faisait passer chaque mois par toutes les saisons jusqu'à ce qu'il revint à son point de départ dans une période de 1,461 ans (1,461 années egyptiennes ne faisaient que 1,460 révolutions solaires). Sosigène pourvut à cette dissérence en intercalant tous les quatre ans un jour supplémentaire. Mais soit par quelque erreur de sa part, soit que ceux qui efaient charges à Rome d'appliquer son calendrier l'enssent mal compris, au lien d'intercaler un jour tous les quatre ans, ils l'intercalèrent tous les trois ans,

de sorte qu'au bout de trente-six ans il y avait entre l'année réelle et l'année jutienne une dilférence de trois jours. Auguste y remédia en ordonnant que dans les douze années suivantes on n'intercalerait pas. On a supposé que Sosigent était resté à Rome pendant tout ce temps, et qu'il avait aidé à réparer l'erreur remarquée dans son calendrier; mais cette erreur aurait-elle pu se commettre sous ses yeux? Il est certain du reste que lui-même, en fixant la durée de la révolution solaire à 365 jours 6 heures, il s'élait trompé en plus de 11 minutes et 9 secondes, de sorte que son année devait rétrograder d'un jont environ en 183 ans. Cette erreur, qui étail dejà sensible du temps du concile de Nicée, ne cessa de s'accroître avec le temps et finit par provoquer la réforme du papa Grégoire XIII (coy. ce nom), laquelle delermina notre calendries actuel. En Europe le calendries julien ou de Sosigène n'est plus en usage que chez les Russes et les chrétiens du rit gree.

Place, Hist. nat., 11, 6; XVIII, 28. — Fabricius, Biblioth, greece, t. IV, p. 21. — Weblier, Hist. astron. — Montucia, Hist. des mathematiques.

SOSTHEE (You (Deat), poute gree, vivait dans le troisseme sieule avant J.-C. On le fait naitre diversement, à Syracuse, à Athènes, à Alexandreia dans la Troade. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il fut un poete distingué de l'ecole d'Alexandrie, et qu'il appartenait à la plé ade tiagique. Il semble avoir cultive de preférence le drame pastoral, qui se rapprochait du drame satirique des Athéniens, mais qui tenait aussi aux compositions miniques et bucoliques des Dori us de Sicile. Il nous reste vingt-quatre vers de so Daphnis on Lityerse. Par le choix de ses sujels il rappelle Théocrite, son contemporain et son compatriote, si Sosithée était de Syracuse.

So das, an mot Lawistor. — Clinton, Fasti helicate.
1. III. — Welcker, Griech tray, p. 1638, — Wagner,
Fragm tray Graca, dans Bibl. greeque de A.-F. 194 it. SOSTHÈNE (Emoléves), géneral macédonies, vivait dans le troisième siècle avant J.-C. Dans la période de confusion qui sulvit la mort de Ptolémée Céraunus et les règues éphémères de Méléagre et d'Antipater, au milieu des dangers erées par l'invasion des Gaulois, Susthème, distingué par ses talents militaires et sa naissance noble, fut choisi pour chef suprême des Macédoniens. Il obtint d'abord quelques avantages, c parvint à chasser de la Macédoine les cavahis seurs commandés par Belgicus; mais les Gaulon revinrent à la charge, sous les ordres de Brennus, et forcèrent Sosthène à s'enfermer dans les forteresses du pays. Heureusement pour lu les Gaulois, au lieu de profiter de leur victoire, se dirigèrent sur la Grèce. Sosthène, avec ou sans le titre de roi, continua pendant près de deux ans encore à gouverner la Macédoine, Justin, XXIV, S. S. - Busebe, Chron

SOSTRATE (Σώστρατος), architecte gree , né à Cnide, visait vers la fin du quatrieme siècle avant J.-C. Il était fils de Dexiphane Deux ourrages contribuerent surfont à sa célébrité, le pare d'Alexandrieut la colonnade de Chide. Le remer fut construit par l'ordre de Ptolémée fils et az is. On reconte que l'architecte n'ayant pas denn la permission d'inscrire son nom sur cet dince, ou Ptolémée voulut figurer seul, éluda etc desense de la manière suivante : il creusa ouvrit cette riece d'une matière moins résisante, qui portait inserit le nom du roi. Ce sub-cinge est d'autant noins probable que Pline expressement Ptolemée d'avoir permis à and the de graver son nom sur le phase. La met de promeñade; on ne sait rien de plus cette construction, qui formait probablement longue serie d'arcades. Si ces arcades s'é-ntaient en droite ligne ou si elles formaient mente d'une place publique, c'est ce que at des colonnes, de manière à former une Majquertenir en propre à Sostrate; du moins ne les attribue l'houneur d'avoir élevé le pre-

og timonutient de ce genre.

L. J.

L. Hair, out., XXXVI, 12 - Strabon, XVII - Suldas

mane de Bysance, au not Pagos, - Lucien, Do

mane de Bysance, au not Priton de Bysance,

to rece uses redit. o'trein'). - Hirt, Lesch, d.

mane de Li, 2 100. - A Rochette, Lettre a M. schorn.

sutada (Emzády,), poete grec, né a Maronée, e (ou, selon d'autres, en Crèle), vivait s le tro-sième siècle avant J.-C. Il dut une ce eletitic à des ouvrages licencieux, qui cerent chez les ecrivains d'Alexandrie de Leux imitateurs, entre autres Alexandre Lien, Pyrés ou Parrius de Milet, Alexas, dere, Timocharidas, Xenarque, Suidas préavait composé aunsi des vers; car rs soludiques (Surcideix giopara, n'éat pas moins fameux que ses Contes ioniens Acros Acros A l'impureté de la pensée et attaques violentes contre de grands persone et même contre des souverains. Ptolimée L'include, offensé de quelques vers injurieux aujet de son mariage avec sa sœnt Arsinoé, fit ter le poète en prison, et l'y laissa longtempa. Sotade attaqua Lysimaque et membe, et sédant enfui d'Alexandrie, il tomba pouvoir de Patrocle, géneral de Ptolémec, qui en enfermer dans un coffre de plomb et pré-

li ne nous reste de ses ouvrages que quelques n el les tiltre suivants : Adons (Ačassa); mazone, Augist); la Descentedans l'en-ti, adro caradaris); l'Iliade (Dias); Moines: Le noin de poemes soloeta en usage chez les anciens pour quer des ouvres du genre licencieux. L. J. States , an mot Locading. — Patricius, Dibl grava, SOTER (Saint), pape, né à Fondi, près de Naples, mort a Rome, le 22 avril 177. Il fut élu le 1er janvier 162 on 168 pour succéder à Anicet. On a rendu hommage à sa charité, et on assure qu'il s'opposa à la propagation des doctrines de Montanus. Sa mémoire est honorée le 22 avril par les martyrologes, bien qu'un ne sache point s'il a été victime d'une persécution. Il eut Éleuthère pour successeur.

Rohrbacher, Hizl. univ. de l'Église.

SOTO (Hernandes ne), explorateur espa-gnol, ne vers 1496, à Villanueva (Estramadure), mort le 25 juin 1542. Vers 1520 il passa au Pé-rou, avec Ponce de Léon. Résolu, intelligent, infatigable, il entra bientôt fort avant dens la faveur des Pizarre, et ceux-ci l'employèrent eq mainte occasion périlleuse ou délicate; ainsi il fut chargé particulierement de la garde d'Afaliualpa, lorsque l'inca eut perdu sa liberté. Il revint ensuite à Caxamarca, où il fit des affaires excellentes. Il jouissait paisiblement à Séville des richesses qu'il avait aoquises ; il avait epousé une dame de haut lignage, lorsque les récits exagérés de Nuño Cabeça de Vacca sur la Floride lui inspirerent le désir de tenter la conquête d'une contrée qu'il croyait être un second Perou. Il vendit ses biens, réunit une troupe de six cent vingt homines, et de cent vingt-trois cavaliers, arma à ses frais quatre navires, et obtint de Charles-Quint le titre d'adelantado des terres de la Floride et celui de gouverneur de Cuba. Il quitta San-Lucar en avril 1538, relacha quelque temps à la Havane, et reprit la mer le 12 mai 1539. Le jour de la Pentecôte il était devant les côtes de la Floride; mais, comme il le dit lui-même, on manqua le port de cinq ou six lieues, « sans qu'aucun des pilotes pat reconnaître ou l'on Mait ». Le débarquement s'effectua à la Baya Honda. De là Soto se dirigea avec six cents hommes vers les régions de l'ouest, puis au nord-est, sans avoir d'autre but que celui de chercher de l'or. Il apprit d'un chef indigene à quel point il s'etait abusé sur l'état d'un pays dont il cherchait avec une sorte d'aveuglere systématique les tresors imaginaires. Ce fut alors qu'à travers la Georgie il s'aventura au sein de la chaîne des Apalaches ; mais auparavant il renvoya sa jeune feinme à la Havane, et ordonna aux hatiments de l'expédition de remonter la côte. Il penetra dans une province appelee Cosilachiqui, gouvernée par une ferome, et renfermant des richesses d'une nature particulière et qui enssent bien pu contenter l'avidité de Soto, s'il n'eût été préoccupé suriout de l'abondance des métaux précieux qu'il prétendait découvrir. C'était nne sorte d'Eldorado, capable d'approvisionner les cours d'Europe des perles les plus belles et les plus grosses; celles qu'on y riunissait en si grande abondance étaient malheureusement presque toutes altérées par le feu. Tout cela fut declaigne par Solo, au grand chagrin de son armée, dejà exténuée, et qui n'aspirait

qu'à prendre quelque repos dans ce beau pays. De grandes misères l'attendaient dans sa marche vers le Mississipi, qu'il traversa heureusement vers Chisca, la province opulente où it prétendait s'arrêter. Les attaques des Indiens se multiplièrent; presque partout les vivres étaient en quantité insuffisante; les chevaux sucrombaient de fatigue comme les hommes; ces alternatives de succès inattendus et de misères poignantes font de l'expedition inutile de Solo un récit des plus attachants; il s'y mêle malheureusement trop de cruautes exécutées en pure perte. Déçu partout, Soto errait sur les rives du Mississipi, songeant à gaguer par terre la Nouvelle-Espagne, lorsque le découra-gement s'empara de lui. Il tomba dangereusement malade; il y avait trois ans que, dévoré par l'ambition et la cupidité, il menait cette vie vagabonde, et il se voyait à bout de ressources. Avant de mourir il designa pour lui succeder dans le commandement Moscoso, son lieuteuaut. On l'enterra dans le sable, sous l'appentis où il etait mort; puis on l'exhuma dans la nuit, on emplit son suaire de sablon grossier, et une pirogue le conduisit au beau milieu du fleuve. Ce fut le Mississipi qui lui servit de tombeau. F. D.

Garcilasso de la Vega, Hist. dei adeluntado Hermando de Solo; Mairid, 1733, In-lol — Histoiro de la conqueste de la Floride, ecrile en portugois par sis perelithomae de la ville d'Elina, Paris, 1835, In-12. — Collection d'Aurrages relutifa a l'Amdrique, publ. par M. Henri Ternaux (recit du chapelain de l'expedition).

SOTWEL, Voy. SOLTUWELL.

SOUNEVRAN (Pierre), graveur suisse, né le 6 novembre 1709, à Genève, où il est mort, en 1775. Il était fils d'un serrurier du Languedoc qui s'était expatrié pour cause de religion. De bonne heure il s'appliqua au dessin, et reçut des leçons de Gardelle l'atné, qui l'avait pris en affection. Le professeur Burlamachi s'intéressa aussi à lui, et l'envoya à ses (rais à Paris 11730), en le recommandant à des arlistes distingués. Soubeyran s'attacha à la théorie de l'art autant qu'à l'exécution, et fut compté au nombre des habiles graveurs de son temps. Il tit en outre faire des progrès à l'impression en couleur. Lorsqu'on parvint, en dépit de la résistance du parti devot, à fonder à Genève une école de dessin, il en fut nommé directeur (14 mai 1748), avec un modique traitement de 1,300 fr. environ; mais il pe revint qu'en 1750 dans sa patric. Ses principales estampes sont: la Conversion de S. Bruno, de Le Sueur; la Belle villageoise, de Boucher; une Jeune fille devant son miroir, de Natoire; six Paysages, de Lucas van Uden; la plupart des planches du Traité des pierres antiques de Mariette, d'après Bouchardon; des vignettes pour la Galerie de Versailles, de Massé, elc.

Mariette, Abedario. — Nagier, Aunstler-laxicon. — Rigaud, Des beaux-arts à Ceners.

SOUBISE (Benjamin de Ronas, seigneur de), capitaine protestant, né en 1583, à La Rochelle, mort le 9 octobre 1612, à Londres. Troisième fils de Roné de Rohan et de Catherine de Parthenay l'Archevêque, il était frèra puiné du celèbre duc de Rohan (voy, ce nom), et n'ent pas moins de zèle que lui pour la defense de la religion réformée. Il apprit le mé tier des armes sous le prince Maurice, en Ilollande. Après avoir assiste en 1611 à l'assemblée de Sanmur, il entra en 1616 dans le parti de Condé; mais ce fut dans la dernière guerre religicuse, en 1621, qu'il déploya, sinon les fa-lents, du moins la hardiesse d'un capitaine d'aventure. Tandis que son frère organisait la révolte dans le midi, il fut chargé de soulever les provinces de l'ouest; puis, s'enfermant dans Saint-Jean d'Angely, il defia pendant près d'un mois l'armée royale. Obligé de se rendre à discrétion (23 juin 1621), il obtint son pardon Louis XIII, après lui avoir juré une inviolable fidelité. A six mois de là il oublia son serment, et reprit les armes : son premier exploit fut la conquête de l'île d'Oleron et de Royan. En 1622 il ravagca le Poitou, s'empara des Sables d'O lonne, et commit à Luçon mille excès ; Louis XIII se mit à sa poursuite, et l'atteignit dans l'ilot de Ric, à l'embouchure de la Vie Quoiqu'il côt sous ses ordres trois mille hommes despied el huit cents chevaux, et qu'il occupat une position presque imprenable, « une terreur panique to saisit, dit la France protestante, et il s'enfuit, dans la unit du 14 au 15 avril, abandonuaut son infanterie, qui fut massacrée, noyée ou prise et envoyée aux galères ». Malgré l'accueil severe qu'il avait reçu à La Rochelle, il passa en Angleterre, équipa à ses frais dix bâtiments tégers, et dévasta les côtes de la Saintonge et du l'oiton. It faisait la guerre pour son compte, laissant à ses coreligionnaires la liberté de le desavouer s'il ne réussissail pas. Aussi une telle audace le fit-elle déclarer criminel de lese-majesté (15 juillet 1622). En 1625 Soubise ouvrit la campague par un avantage marqué, qu'il n'obtent, dit-on, que par une indigne superchere. à la tête d'une petite flottiffe, montée par quatre cents hommes détermines, il assaillit dans le port de Binvet l'escadre royale, et brûla le vaiseau amiral (17 janvier). Au mois de juin il remonta la Garonne et occupa Castillon; le 19 juillet il battit la flotte batave, qui etait venue en aide aux Français, et lui coula quatre ou cinq bătiments. La flottille calviniste avant été blo quée le 15 septembre suivant dans la fosse de l'Oie (Ile de Ré), Soubise en laissa le communedement a Guiton, et se rendit dans l'He poempêcher le débarquement des royalistes; il fut completement defait, bien qu'il se fût conduit selon le temoignage de Rohan, « en bon captaine et vaillant soldat ». A la paix de 1626, fl vit sa baronnie de Fontenay érigée en durh pairie; les lettres patentes, il est vrai, ne furent pas enregistrées. La guerre s'élant rallumé (1627), il chercha à compromettre les Rochelots dans une alliance étroite avec l'Angleterre : ceuxd reselèrent, voulant avant fout rester Francars, et n'admireut point dans leur port la flotte de Buckingham. Soubise revint en septembre sur les vaisseaux du comte de Lindsay; mais les tentatives pour forcer la digue qui bloquait La Rochelle furent infructueuses, et après vainemement tenté un accommodement le cardinal, il revint à Londres. Malgré bolition qui lui fut accordée par l'édit de grâce, refusa de retourner dans sa patrie. Il fut shume dans l'abbaye de Westminster.

ling freres, France profest. - Massion, Histoire de

sorbisk (François oz Rouxs, prince de), me de la branche de Rohan-Soutise, né en fé mer 1031, mort le 24 août 1712, à Paris. Il était b. "Herrule de Rohan (voy. ce nom), duc de southeren, et de la belle Marie d'Avaugour, sa ale femme. Après avoir servi comme voloneul en Hongrie, il oblint en 1667 une sousde mmanda comme capitaine en 1673. Sans es militaires, mais officier ferme et brave, il of part aux campagnes de la Franche-Comté, de Hattande et de la Flandre, fut blessé à la bataille Semef, et se retira après celle de Steinkerque. et tat marèchal de camp en 1675, et lieute et général le 25 fevrier 1679. Le gouvera du Berri lui fut donné en 1681, et il hangea ea 1692 contre celui de Champague de Brie. Sa fortune s'élevait à sa mort à 1,000 hvevs de rente. La baronnie de Soubise, lui avait apportée sa seconde femme , avait rigre en principaulé (mars 1867). Alte seconde femme , Anne ne Rohay, née en

5, de Henri Chabot et de Marguerite de lan, fut la plus secrète mais la plus avide des unitresses de Louis XIV. Elle avait éponsé son orsa le 27 avril 1663; Mane de Chevreuse, qui it fait ce mariage, eut assez de crédit pour ine fois a la cour, dit Saint-Simon, sa beauté fit rete. - Le roi s'en éprit. Ce fut chez la mahaie de Rochefort, « accoutumée au métier, » se donnérent les rendez-vous. Cette inme, née durant la taveur de Mme de Montesn, se prolongea une dizaine d'années, et lorsu d • u'y out plus rien entre eux », l'amitié et considération subsistèrent; de sorte que la bane et les honneurs des Rohan dérivèrent prande partie de cette source empoisonnée, unit à M. de Soubise, s'il ne prit pas le ch honnête, il s'en tint au plus utile : on le trarencent a la cour, - il se renferma dans le unermement de ses affaires donnestiques, et ne Lamais semblant de se douter de rien ». Il se l au-dessus des préjugés, et préfera les intéreta de sa famille à « un affront obscur et demi-» Saint-Simon les accuse en maint endroit lavoir eu l'un et l'antre une conduite « toute sere a ce luit ». Jusqu'à la dernière heure Mar de Soubise, sans cesse tourmentée par l'ambition, entretint son commerce de lettres avec le roi et M<sup>me</sup> de Maintenon. Sa beauté lui conta la vie : afin de conserver l'éclat de son teint, elle s'était condamnée au régime le plus austère; mais quand l'âge commença à ne plus s'en accommoder, elle voulut y persister, g une moladie scrofuleuse, et pourrit, dit Saint-Simon, sur les meubles de son magnifique hôtel de Guise. Elle mourut le 3 février 1709, à Paris, à l'âge de soivante et un ans, peu regrettée, même des siens, pour qui elle avait tant agi. M. de Soubise n'avait point eu d'enfants de sa

première femme, Catherine de Lyonne, veuve du marquis de Nonant, morte le 10 août 1660, à vingt-sept ans. La seconde lui en donna onze, entre autres : Louis, prince de Rohan, né en 1666, colonel d'un régiment de cavalerie, mort le 5 novembre 1689, d'une blessure qu'il avait reçue dans la guerre de Flandre; Armand-Gaston, cardinal de Rohan (voy. ce num), et le suivant.

Hercule-Meriadec, fils des précédents, né le 8 mai 1669, à Paris, mort le 26 janvier 1749, fut connu sous les titres de duc de Rohan-Rohan et de prince de Rohan. Il prit le parti de l'épée après la mort de son frère ainé (1689), et fit comme mestre de camp ses premières armes aux batailles de Steinkerque et de Nerwinde. Il continua de servir avec bravoure dans les guerres de Flondre, regut un coup de feu à Ramillies, com-battit à Malplaquet, et assista aux sieges du Quesnoy, de Landau et de Frihourg. Le 26 octobre 1704 il avait été nommé lieutenant général, Le roi lui accorda ce que sa mère avait demandé avec tant d'instances : il érigea sa terre de Fontenay en duché-pairie ( oct. 1714), en lui permettant d'y ajouter le nom redoublé de Rohan Rohan (1). En 1721 il fut chargé d'aller recevoir sur la frontière l'infante d'Espagne et de remettre aux Espagnols la princesse de Montpensier. Au sacre de Louis XV (1722), il représenta le grand maître de France. Comme son père, il fut mis en possession du gouvernement de Champagne. Il se maria deux fois : d'abord, en 1694, avec Anne-Geneviève de Levis, veuve du prace de Turenne, morte le 21 mars 1727, à Paris; puis, en 1732, avec la duchesse douairière de Pecquigny, petite-tille de Dangeau.

Sounise ( Louis-François-Jules DE Rollan . prince DE), fils du précédent, né le 16 janvier 1697, fut reçu en 1717 capitaine des gendarmes du roi en survivance de son père; il avait épousé, en 1744, Anne-Julie-Adelaide de Melun, fille du prince d'Espinoy, qui fut adjointe en 1722 à Mile de Ventadour comme gouvernante des enfants de France. Une épidémie de petite vérole emporta les deux epoux, l'un le 6 mai, l'antre le 18 mai 1724. Ils curent cinq enfants, parmi lesquels Charles, qui suit, et Armand,

cardinal ( coy ROBAN).

<sup>(</sup>i) Benjamin de Soubise avait obtenu de Louis VIII une faveur «imblable pour ce même domaine.

La Cheanaye-Dasbois, Diet de la noblesse, - Saint Simon, Dangeau, Memotres.

SOUBISE (Charles DE ROHAN, prince DE), maréchal de France, fils du précedent, no le to juillet 1715, à Paris, où il est mort, le 4 juillet 1797. Orphelm dès 1724, il fut élevé par son grand-père. A seize ans, il entra dans les mousquetaires, et devint à dix-neuf ans capitaine de la compagnie des gendarmes de ta garde; il reçut en même temps le gouvernement de la Champagne. Ses succès à la cour furent rapides et brillants : à peu près du même âge que Louis XV, il entra si avant dans son intimité que ses contemporains l'appelaient l'uni de cœur du roi. D'un caractère facile, il eut de plus l'habileté d'être du parti de toutes les favo-rites qui se succédérent depuis Mma de Châ-teauroux, « avec laquelle, au dire du duc de Luynes, il était fort aun et depuis longtemps, » jusqu'à Mus du Barry, dont il rechercha l'al-liance en mariant Mus de Tournon, sa parente, avec le vicomte du Burry. Aide de camp du roi, qu'il suivit dans les campagnes de Flandre (1744-47), il fut un de ceux que Louis XV convisit le plus souvent à ces soupers des cubinets ou le plus souvent à ces soupers des cubinets où régnait la plus étrange familiarité. Veuf de deux premières femmes (voy. ci-après), il épousa, le 24 décembre 1745, la princesse Christine de Hesse-Rhinfeld, peu riche, mais, d'après de Luynes, « jeune, fort bien élevée, grande, bien faite, la peau fort brune »; il mit le sceau à sa faveur en s'alliant à la famille royale, par le mariage de sa fille alnée avec le prince de Condé (2 mai 1752). Cette unive couver de Muse de (3 mai 1753). Cette union, œuvre de Mme de Pompadour, ne fut pas vue avec plaisir par les princes du sang, qui protestèrent contre la qualité de très-haut et très-excellent prince, que prit Soubise; mais vainement, le roi ne voulant « rien juger ni faire juger ». Profitant de cette faveur pour soutenir les prétentions de la maison de Palen à de Rohan à prendre rang au-dessus des autres pairs, immédiatement après les princes du sang, il présenta plus d'une fois au roi des mémoires tendant à contester aux pairs le droit de porter les plats à la cène (avril 1749) ou le goupillon (février 1751), et fit rédiger, en 1771, par l'abbé Georgel, un long mémoire, qui fit alors beaucoup de bruit. Brigadier de cavalerie le 17 janvier 1740, la guerre qui s'ouvrit bientôt lui valut le brevet de maréchal de camp (14 mai 1743) : il prit part à la bataille de Dettingen, assista en 1744 aux sièges de Menin, d'Ypres, de Furnes, et eut le bras droit cassé devant Fribourg. Puis il contribua beancoup à la victoire de Fontenoy, en secondant le cointe de la March dans la défense obstinée du poste d'Antoing, et il se trouva aux batailles de Rancoux et de Lawfeld. Le ter janvier 1748, il fot nomué lieutenant général. Revenu à la cour, après la paix d'Aix-la-Chapelle (18 oct. 1748), il devint l'ami dévoué de M<sup>me</sup> de Pompa-dour, et l'aida de tout son pouvoir à renverser Maurepas. A la mort du jeune duc de Boufflers

(1751), il regut l'important gouvernement de la Flandre en échange de celui de Champagne. Quand éclata la guerre de Sept ans (1756), il eut part, sous le maréchal d'Estrées, à l'envahissement de la Westphalie. Après la victoire d'Hastembeck (20 juillet 1757), chargé de coopérer au plan conçu par Paris-Duverney et Richelieu, il se réunit en Thuringe au contingent des cercles, commandé par le prince de Saxe-Hildburghausen. Richelieu, parvenu à Halberstadt, n'avait qu'à se joindre à Soubise pour accabler Frederic II; Ame de Pompadour l'en empécha, voulant assurer à Soubise l'honneur de delivrer la Saxe. Soubise avait vingt-cinq mille hommes; mais, se defisat de lul-même, il recula devant Fréderic jusqu'à Eisenach (20 septembre), et ne reprit l'offensive qu'à la nouvelle de l'entrée des Autrichiens dans Berlin, Le 4 novembre, il rencontra Frederic, campé près de Mersebourg, à Rosbach. La position de Soubse était excellente; adossé à la petite ville de Mücheln (Saint-Michel), « il avait etendu ses troupes sur une hauteur, a écrit Fredéric, devant laquelle régnait un ravin; droite s'appuyait à un bois, qu'il avait fortifié d'un abattis et de redoutes garnies d'artillerie; sa gauche était environnée par un étang spa cieux pour qu'on ne pût pas le tourner. « Le roi de Prusse, qui ne pouvait opposer aux ailies qu'une armée de moitié inférieure à la leur (25,000 homines contre 50,000), se replia vers le camp de Braunsdorf. Soubise ne fut pas d'avis de l'attaquer; mais le prince de Hildburghausen, qui commandait en chef, en décida autrement, d'accord en cela avec le comte de Revel, et avec les dépêches secrètes de M. de Stainville, notre ambassadeur à Vienne, qui poussait vivement à une bataille. Le 5 novembre au matin, les ailles s'ébrantèrent, cherchant à tourner Frédéric par sa gauche en gagnant la route de Mersebourg; Frédéric les laissa s'avancer en désordre et sans éclaireurs; puis à la tombée du jour, il les fit charger par la cavalerie de Seydlitz, et les mitraille sous le feu des batteries démasquées sur haufeurs. En peu d'instants tout fut culbuté : MM, de Revel et de La Fayette s'étaient fait luer; M. de Mailly avait été pris; quant a Soubise, qui avait bravement combattu à la tête de la cavalerie, voyant deux régiments suisses lot tant encore seuls sur le champ de bataille, « il allait à eux au milieu du feu, et les faisait re-tirer au petit pas ». Le corps de Saint Germala, qui n'avait pas pris part au combat, sauva seul l'armée française, qui s'enferma dans Cassel. Le fuxe qui amollissait alors nos armées, l'exageration des cadres, surchargés de généraux ignorants, les essais confus d'une nouvelle tactique, furent les causes principales de cette honteuse défaite (1). Les résultats matériels en furent

f (t) - A la batallic de Rosbach, dit Napoleon , le prince de Soublise lungina de vouloir singer l'ordre oblique ; il ât une marche de fianc desant la position du roi ; les résultats en sont assez connus,, »

a pen près nuis; tout fut dans l'effet moral (1). Tachant à faire oublier sa défaite par sa mo-deste, Soubise reçut en 1758 le commandement fune nouvelle armée, chargée d'opèrer dans la Hesse, et remporta successivement deux vic-tores, celle de Sundershausen (23 juillet 1758), de Lutzelberg (10 octobre), due en partie à Che-rert Notatue maréchal de France, à la suite de double succes (19 octobre 1758), puis minetre d'Etal (18 février 1759), il devait être ente en Angleterre, lorsque la défaite navale de de Contlans fit avorter cette entreprise. En 701, il prit le commandement des cent mille nes cantonnés sur le Rhin, mais avec la commandation de no point se réunir au manot le Broglie, posté à Cassel, afin d'éviter de cause de rivalite. Il n'en tit rien, et croyant le succes de la campagne, rallia le mao pian concerté, devançait Soubise sur le camp de bataille de Wittinghausen, et était die par le prince de Brunswick (15 juillet de). Un pretendu mémoire justificatif de Broan roi mit Soubise dans l'obligation de ndre par un autre meinoire : il l'emporta durs ces tristes debats, et le maréchal fut exilé durs que son frère (17 fevrier 1762). « A cette durs que son frère (17 fevrier 1762). « A cette durs cle, dit Hénault, la consternation s'etait connibre dans Paris. Il fallut envoyer sur-lehamp au heutenant de police pour faire dis-numer dans la ville que M. le maréchal d'Estrées commanderait l'armee avec M. de Soubise. » dalgre la presence du vieux d'Estrees, la cam-cue de 1762 ne fut pas heureuse. Soubise, ver quatre-vingt mille hommes, fut batto à Vithern-lad, retrograda sur Prancfort (24 juin), de malgre l'avantage de Johannisberg, remporté a la divinion du prince de Conde, il laissa coulre Cassel (1er novembre).

a parx de Paris mit lin aux hostilités (15 févr. La carrière de Soubise était terminee; il tors sa vie de courtisan , tonjours nimé de VV. dont il ctait le complai-ant bien plus come VV, dont il etait le complaisant bien plus ar avengle amitié que par ambition, favori de film de Pompadour, et même de Muse du Barry, contribuant, pur son exemple, à rallier autour de rela-ci me cour qui, malgré sa corruption, s'en lant écoignée; mais, malgré ces indignes failleures, conservant, par ses manières affables par la franchise de son connerce, cette répu-Thounette homme, que d'Argenson consstad des 1756. Pourvu de tous les vices de son , il y ajoutait au moins quelques vertus;

Rosbach, dit Frédéric II, ne valul d'alier chercher de nouveaux perils es int importante que par l'impres-François et sur les debris de l'ar-beriond. « On sait qu'en 1808, l'ar-

et s'il affichait avec éclat ses maitresses sanes la plupart, comme la Michelon, il réclamait, en 1757, la clémence royale en faveur des dix sept conseillers démissionnaires de la grand' chambre. En 1771, lors de la protestation des princes sur la destruction des parlements, il fut chargé de ramener le prince de Conde de Versailles à Paris; seul parmi les courtisans, il ac-compagna les funérailles hâtées du roi, ou plutôt de son anni (mai 1774). Cette conduite le mainint du conseil de Louis XVI, alors que tous les par-tisme de la du Parra, an étainet élainais est étaine tisans de la du Barry en étaient éloignés, et il ent le mérite de s'abstenir de toute cabaie contre Turgot et des réformes dont son bon sens lui montrait la nécessité. C'est dans cette demifavent qu'il mourut, le 4 juillet 1787, à soivante-donze ans. Il avait cussé de sièger au conseil des ministres à l'époque du procès du cardinal de Rohan, vers 1786.

Le prince de Soubse avait été marie trois fois : 1º le 30 décembre 1734, à Anne-Marie-Louise de la Tour d'Auvergne, princesse de Bouillon, née le 1er août 1722, morte le 17 septembre 1739, laissant une fille, Charlotte-Godefride-Elisa-beth, née le 7 octobre 1737, mariee, en 1753, au prince de Condé; 2º le 5 novembre 1741, à Thérèse de Savoie, princesse de Carignan, morte le 5 avril 1745, dont une fille, Victoire Armande-Josèphe, née le 28 décembre 1743, et mariée, en 1761, à Henri, prince de Guémené; et maries, en 1761, a reem, prince de Guernae; 3º le 20 décembre 1745, à Christine, princesse de Hesse-Rhinfeld, qui, le 22 juin 1757, futexidée à Ablon, à cause des relations qu'elle entrete-nait avec son oncle, le prince de Hesse, alors en guerre contre la France. Les Memoires de Besenval tracent ainsi le portrait de Soubise; « Né avec peu d'esprit, il a cependant un acquis et des connaissances que lui a procurés un grand usage du monde et de la cour, où sa conduite politique et molle ne répond point aux prêtentions qu'il y forme. Son ambition la plus forte a toujours été de commander les armées, Embarrassé et indécis dans le cabinet, il l'est encore plus devant l'ennem: sa vêritable qualité militaire est la valeur... Fort brave, mais indecis, circonspect et devenu timide par le malheur qu'il avait essuyé à la tête des armées, prenant tous ses partis avec beaucoup de lenteur. »

Eug. Asse.

Eug. Asse.

Nosilles, Inutios, de Luynes, Beseuval, Memoires. —
Préderic II, Démore hitorques — D'Argensun/Journal.

Bachaumont, Memoires secrets. — Soulasle, Mem, de Richelseu — Napoléon, Reflexions sur les campagnes de Frederic II.— in Gunoust, les Matresses de Loins XV. — De Courcelles, Dict. hist. des generaux frunçais.

SOUBISE, Voy. ROBAN.

SOUBRANY (Pierre-Auguste DE), conventionnel, ne à Riom, en 1750, mort à Paris, le 18 juin 1795. Il embrassa la carrière militaire, et fut officier au régiment de Royal-dragous. Les principes de la révolution trouvèrent en lui un fervent adepte, et il leur parut d'autant

plus dévoué qu'il leur sacrifia la noblesse de a naissance et le soin d'une fortune considérable. Membre de la Convention pour Puy-de-Dôme, il vota la mort du roi, et montra dans ses missions à l'armée de la Moselle (mai 1793) et à celle des Pyrénées orientales (janvier 1794) et à ceue nes ryfeuces oriennes (janvier 1794) un courage, une simplicité et une douceur qui lui gagnèrent l'estime de tous. De retour à Paris, il fut impliqué dans l'insur-rection de prairiat (juin 1795) par Romme, son compatriote et son ami, et chargé du commandement de la force armée qui devait marcher contre la Convention; l'assemblée ayant triomphé, elle décréta d'arrestation Soubrany et quatre autres de ses membres, puis les livra à une commission militaire, qui les condamna tous à mort (18 juin'. Soubrany pouvait fuir; il ne pensa qu'au saint d'un émigré qui était caché dans sa maison, et qu'il voulait avertir de chercher un asile plus sûr; il etait près d'entrer chez lui, lorsqu'il fut arrêté. En apprenant sa condannation, il se frappo d'une paire de ciseaux qui servit ensuite a chacun de ses collègues; n'ayant pas plus réussi que Bourbotte et Duroy à se porter des atteintes mortelles, il fut trainé tout sanglant a l'échafaud. Soubrany avait une physionomie heureuse, un abord prévenunt, un caractère aimable et beaucoup de gaieté.

L. Blanc, Thiers, Hist. de la recol. franç

SOUGHAY ( Jean-Baptiste ), littérateur français, né en 1688, à Saint-Amand, près Vendôme, mort le 15 (non le 25) août 1746, à Paris. Après avoir fait ses classes chez les oratoriens de Vendome, il alla étudier la flicologie à Paris. Le président Durey de Noinville lui confia l'éducation de ses neveux, et le comte de La Vauguyon Carency celle de ses deux fils. Il fut admis en 1726 dans l'Académie des inscriptions, et nommé en 1732 professeur d'élo-quence au Collége royal. Par la cession que lui avait faite Durey de Noinville de son droit d'indult, il devint, en 1734, chanoine de Rodez. Sa douceur, sa parfaite politesse, son penchant à obliger, et aussi son érudition sore et variee, fui valurent de nombreux amis. Quoique d'une santé fort délicate, il a donné ses soins à des neuvres nombreuses; c'est surtont par la publication et la réimpression de divers ouvrages qu'il s'est fait un nom dans la littérature. On lui doit comme éditeur : Tarsis et Zélie, par Le Vayer de Boutigny (1720), Ausone (texte latin) (1730, in-4°), Astrée, par d'Ursé (1733), Œuvres diverses de Pellisson (1735, 3 vol. in-8"), Œuvres de Boileau (1735, 1745, 2 vol. et 1740, 2 vol. in-4" et in-fol.), avec des Celaircissements historiques Josephe, trad. par Arnauld d'Andilly (1744, 6 vol. in-12), édi-tion augmentée de deux fragments et de notes. Il a aussi mis en français PEssai sur les erreurs populaires de Th. Brown (Paris, 1738). Quant à ses œuvres originales, elles consistent en six Dissertations, insérces dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions, dont les plus importantes traitent de l'élègie, de l'épithalome et des hymnes grecs. L'abbé Souchay a laissé en manuscrit un Traité de

Souchay a laissé en manuscrit un Traité de Rhélorique, une Vie de Catinal, etc.
Fretet, dans les Mem, de l'acad des inser., 1714, —
Goulet, Bibl. française. — Querred, França istier.
SOUCHET (Jean-Baptisle), érudit français, né vers 1590, à Chartres, où il est mort, le
9 avril 1634. Issu d'une ancienne famille, il se destina à l'Église, devint docteur de Sorbonne, et fut en 1618 pourvu de la cure d'Abondant, près Dreux. Nommé ensuite notaire et secretaire du chapitre de Notre-Dame de Chartres, il en sut, en 1632, chanoine titulaire; a celle époque il rendit le prieuré-cure de Morancez, dont il avait été investi. Il travailla pendant plusieurs années à une édition complète des (Euvres d'Yves de Chartres, et lit d'assez bonnes notes sur les lettres de cet évêque, pour suppleer à ce qui manquait dans celle de Juret. Après avoir termine son travail, il en confia la révision au P. Fronteau, cha noine régulier. Celui-ci, par un abus de con-fiance inqualifiable, s'appropria l'œuvre de Souchet, et fit paraître B. Yvanis Opera omnia, in duas partes distributa (Paris, 164) in-fol. ), avec une dédicace à Lescot, évêque de Chartres. Ainsi déponillé, Souchet jeta les hauts cris, et accusa justement Fronteau de plagiat. Une dispute s'éleva entre eux, qui produisit quelques écrits de part et d'autre. On a eucore de Souchet : Vita B. Bernardi fundutoris et abbatis primi Tironensis (Paris, 1649, in-4°), écrite par Geoffroi le Gros, et augmentée de notes et de la serie des abbés de Tiron. Il donna ses livres à l'abhaye de Josaphat; mais ses manuscrits furent dispersés; la biblioth de Chartres en possède quelques-uns, notainment une Histoire de Chartres à peu près terminée et des Mémoires sur le pays charirun et l'église de Chartres qui ont servi beaucoup à Doyen, à Ozeray et aux autres écrivains qui se sont occupés de l'histoire de cette contree. Moren, Dict. Aist. — Liron, Bibl. chartraine. — Doyen, But. de Chartres, t. I).

SOUCHON (François), peintre français, ne à Alais (Gard), le 19 novembre 1785, mort à Lille, le 5 avril 1857. Les heureuses dispositions qu'il montra de bonne heure pour les arts decidèrent ses parents, simples artisans, à l'envoyer à Paris (1808), où il perfectionna son talent dans l'atelier de David, puis dans celui de Gros. Force de se procurer des ressources pour vivre, il fit des portraits et donna des leçons. Au salon de 1824 il exposa le Martyr saint Sebastien, achelé pour la cathédrale de Bordeaux; en 1827 la Résurrection de Lazare, qui se voit dans Saint-Nicolas des Champs, à Paris. En 1833 il accompagna à Rome son compatriote et ami Sigalon, et exécuta pour lui les cartons du Jugement dernier d'apres Michel Ange. Ces dessins, qui reçurent alors la plus flatteuse approbation, ne furent pas d'un mediocre secours à Sigalon pour la reproduction dont il était chargé. À son retour, Souchon exposa an salon de 1837 : Jeanne Darc au sacre de Charles VII, et le Supplice de Jeanne Darc Ou a encore de cet artiste une unte de dessins composée de quatre portraits le mattresses de rois de France, et de douze quies d'odalisques, qui ont été reproduits par a thograf die. Notimé le 21 août 1838 professur à l'école de dessin de Lille, Souchon prit a rétraile en 1853.

Cabet, INct. des Artisles — Livrels des Salons, —

DOUCIET ( Elienne), érudit français, né à paris, le 12 octobre 1671, mort à Paris, le pansier 1744, était fils d'un avocat au parmeet le l'aris, qui lui lit faire ses études au ches de sa ville natale, dirigé par les jésuites, et d'embrassa l'institut, le 7 septembre 1690. pure moir professé à Alençon et à Bourges, s derniers væux en 1706, et vint Paris, ou il fut choisi pour travailler à l'ouaze que les jésuites voulaient opposer aux ça à apprendre l'hébreu, et lui procura par nte l'occasion de mettre au jour un grand de l'Ecriture sainte. Il avait été chargé la cluire de théologie morale, qu'il échangea Louis-le-Grand. Travailleur insatigable, le Souriet avait tout appris, théologie, laugues, r, histoire, géographie, numismatique. Sa le renommée lui avait attiré l'amitié de beauup d'érudits, surtout dans l'ordre sacré ; il enettat que étroite fraison avec les jésuites d'Apers, auxquels il a fourni plus d'un memoire ur leurs Acta Sanctorum. La liste de ses taraux se compose de : Recueil de disserta-tuna critiques sur les endroits les plus arbeites de l'Écriture, et sur des matières on ont rapport à l'Écriture; Paris, 1716, en': — Recueul de dissertutions chronologi-mes; Paris, 1726, in-4": la dissertation sur la propologie de Newton donna lieu à une cripe de La Nouze; — Observations mathé-nétiques, etc., firées des anciens livres chi-pus ou nouvellement faites aux Indes et à of time par les PP. (Gaubil, Jacques, Ko-br. Savierk) de la Compagnie de Jesus; lais, 1729-1732, 3 vol. in-4°; — Critique de Bilitathèque des auteurs ecclésiastiques l'Ellies du l'in, avec des eclaircissements des supplements aux endroits où on les a was necessaires, par R. Simon; Paris, 30, 4 vol. in-8": ces remarques sont de Souartous le manuscrit de Simon; — Dissertaof the second less of the second seco

toire chronologique des rois du Bosphore Cimmérien; Paris, 1736, in-4º. Il a trad. en latin les Lettres d'un Suisse à un Français (1703-1711, 2 vol.), et en français l'Abregé de la chronologie de Newton (1725). Souciet pris une grande part à la confection du Diotionnaire de Trévoux, édit. de 1721. Enfin, les Mémoires de Trévoux de 1708 à 1731 contiement de ce prêtre laborieux treize dissertations, qui toules ont pour objet des questions littéraires on de numismatique, et dont Moréri a donné le catalogue.

Soucier (Etienne-Augustin), frère du précedent, né à Bourges, le 1° septembre 1685, mort à Paris, le 16 janvier 1744, deux jours après son ainé, s'était, à son exemple, attaché à la Société de Jésus; il régenta en rhétorique à Caen et à Moulins, et il enseigna la théologie scolastique au collége Louis-le-Grand. Son plus grand mérite a été d'être un latiniste élégant, comme le prouvent les poemes du geure didactique intitulés Cometa (Caen, 1710, in-8°), et Agricultura (Moulins, 1712, in-8°), réimprimes lous deux dans les Poemata didasculica. Il aida son frère dans l'édit. du Dictionnaire de Trévoux qui parut en 1743.

Sourier (Jean), frère cadet des précédents, et jésuite comme eux, prit part à la rédaction du Journal de Trévoux, de 1737 à 1745, et devint bibliothècaire au collège de Louis-le-Grand.

H. BOYER.

Morert, Dictionn. Aixforique. — Chevaller de Saint-Amand. Biogr. berrupere.

SOUPPLOT (Jacques-Germain), architecto français, ne à Irancy, près Auxerre, le 22 juillet 1713, mort à Paris, le 29 août 1780. Son père, qui, après s'être enrichi dans le commerce, était devenu licutenant au bailliage d'Irancy, lui donna les meilleurs mattres, et le laiss suivre sa vocation pour l'architecture. Puis it l'envoya à Rome, où, par la protection de notre ambassadeur, le duc de Saint-Aignan, il fut admis au nombre des pensionnaires de l'Académie de Trois ans plus tard il fournit aux Chartreux de Lyon un projet de coupole, que plus tard il se plaisait à citer comme sa meilleure conception. Aussi, lors de son relour, fut-il reteau dans cette ville par des travaux importants, d'abord la Loge du Change (1745), aujourd'hui temple protestant, puis la vaste et magnifique façade de l'hôtel-Dieu, que couronne une majestueuse coupole. Soufflot venait d'être admis dans l'Académie royale d'architecture (1749), lorsqu'il repartit, en 1750, pour l'Italie, en compagnie de M. de Marigny, frère de Mme de Pompadour; c dernier, qui était directeur des bâtiments, lui lit donner à son retour le contrôle de Marly, puis celui de Paris. Ce fut encore à la ville de Lyon qu'il consacra son talent, muri par l'étude nou-velle qu'il venait de faire des monuments antiques. En 1754, il entreprit la construction du Grand-Théâtre, qui, jugé insuffisant en 1826, a

MM. Chenavard et Pollet.

Louis XV, malade a Metz, avait fait voru, pour obtenir se guéricon, de remplacer l'en-cienne église de Sainte-Geneviere, qui tombait en ruines, par un temple magnifique. Un conet l'exécution en commença en 1757. Sept années farent employées aux travaux des fouilles et des fondations, et ce ne fut que le 6 septembre 1761 que Louis XV posa la première pierre de la nouvelle basilique (1). Sans doute cet édifice, four à tour église et Panthéon conracré aux gloires de la Prance, ne répond pas complétement aux idées de notre temps sur le culte chrétien (2); mais Souffot vivait an dix-hutième siècle, et il ne pouvait proposer un projet d'un style antre que celui qui regnait en France depuis plus d'un siècle, Sarbons lui gré d'avoir su au moins retrouver une architecture plus pure, d'avoir dessiné cette façade si imposante malgré la largeur un peu exagérée de ses entrecolonnements, et qui offrit à Paris le premier exemple d'un portail formé d'un seul ordre égal à la hauteur du temple, et cette counote à triple calotte que distingue de toutes les sutres la colonnade qui l'entoure d'une élégante calerie. Un reproche mérité fut adresse à Sonflot des 1770 par l'architecte Patte et plusieurs autres critiques, et le chagrin qu'il en ressentit ne fut pas, dit-on, étranger à sa mort. On trouvait, et l'avenir prouva qu'on avait raison, que les quatre piliers portant la coupole étaient trop faibles pour souteuir une pareille masse; en effet, en 1796, les parements de ces piliers commencerent à se lézarder, par suite d'un vice d'apparent; heureusement Rondelet, succesde Soufflot, a réussi à les consolider en les renforcant sans nuire à l'ordonnance du monument, et tout danger a disparu; sculement, les quatre massifs de construction qui réunisament les colonnes précédemment isolees out fait disparattre l'effet grandiose que produisait la disposition primitive. En avant de ce mo-nument Soufflot avait coaçu une place régulière dont un seul batiment , l'École de droit, fut eleve par lui; l'édifice qui aujourd'hui lui fait pendant est de construction récente. Citona encore parmi lés œuvres moins impor-tantes de ce grand architecte la fontaine de la

in les frais de se construction furent couverts par ane augmentation de quatre som sur les biliets de totere de vingt son; cette augmentation, dont le bilt ne justifiait pas la moralité, ne supportait pas moins de sou,000 livres par an.

p en a pretenda que le plan en craix grecque à quaire craisillons convenait peu aux mager du culte.

Tons les changements, fait observer dustremère de Quince, auruenus depuis la construction de craix cater, ont fait unifier et perdre de vue que, d'abord construite pour la congrégation des Genovelains, elle dessit affire à cres critaient un chœur spacient; en unite que le mitieu de la coupele devait être occupe par la chasse de sainte Genevière, centre des hommages de la devotion, «

rue de l'Arbre-Sec, la grande socristée de Notre-Dame, aujourd'hui détruite, et l'orangerie du château de Menars, près Blois. En 1776 il avait été pourvu de la charge d'intendant général des bâtiments. Il a publie ses Œueres en 1767, 2 vol. gr. in-fol. avec 230 planches (1).

o Soufflot, dit Quatremère, était d'un caractère vif; il avait l'humeur brusque, mais le ceur sensible, noble et généreux. Sa passion pour l'architecture ne lui avait fait négliger aucun des autres arts, et il cultiva toujours la litterature. Il avait traduit en vers, avec autant de grace que de précision, plusienrs morceaux de Metase; mais cette traduction n'a pas vu le jour. Il fit lui même son épitaphe en quatre vers, qui le peignent fidelement et qu'on a placés nu bas de non portrait:

Pour maître de con art il n'eut que la naiure : Il alma qu'un talent on Johnil la droiture ; Plus d'un rival Jalous, qui lut sun ennemb, S'il cut connu son creur edi cle son aun.

E. B-3

ipastremere de Quincy. I ses des pins retebres arrid tectes. — Gauthey, Inssertation sur les deprahations surrenvenues pairres du dons du Pantheen transmis. — Randelet, Henouves hist sur le Puntheus fear, cau, 1787. — Panorama de Lyon, — Le Norming français, 1781.

SOUHAM (Joseph, comte), général français, né le 30 avril 1760, à Lubersac (Corrère), o il est mort, le 28 avril 1837. Fils d'un culusa teur, il entra comme simple soldat dans le rès ment royal Cavalerie, en 1782, et revint dans son pass natal au commencement de la résolu-tion. Elu en 1792 chef du denvieme bataillea de volontaires de la Corrèze, il parti pour l'armée du nord, où il ent un avancement ra-cide du a sa forme se la sa telle que tiniment pide, du à sa force et à sa taille prodigieuse uon moins qu'à ses talents militaires. Les representants du peuple en mission le nommément gé-néral de brigade le 20 juillet 1793 et général de division le 13 septembre enivant. Placé ausatot à la tête d'un corps d'armée, il seconda vigou-reusement les opérations de Pichegru, s'empara de Courtray, et enleva Nimègue, le 8 novembre 1795, après cinq jours de tranchée. En septembre 1796, le Directoire lui confia le commu dement de Bruvelles et de la 24º divis. mil; mnis, soupçonne d'intelligences avec Moreau Pichegru, il fut destitué le 9 septembre 17 Remis en activité le 16 août 1798, et envoy l'armée du Danube, avec le commandement de la denzième division, il y resta jusqu'à la pali de Lunéville ( 1800 ). Il fut nominé membre de la Légion d'honneur le 11 decembre 1803. Gravement comprumis dans la conspiration de Moreau, Pichegru et Cadoudal, il se vit emprisonse au Temple, puis destitué, le 15 février 1865. Les preuves n'étant pas suffisantes pour le mettre

In Diamont (G. M.) a public on that less Elevations et compas de quelques édifices de France et d'unité dessances par Soufféé. L'Academie de Lyon, dont ce dernire était membre, possède de jul quelques mémoires inédit.

m superment on his rendit la liberte, et par des tations de dévouement à l'empereur il obit il être réintégré dans les cadres, le té mars Place sons les ordres de Gouvion Saint-Cr. à l'armée de Catalogne, il se distingua en suicurs occasions, principalement à Vich, ou resta victorieux d'un ennemi supérieus en maire (20 février 1810). A la suite de ce nhat, oo il avait reçu une grave blessure, il nommé comte de l'empire. Chargé, le 17 sep-1811, de rallier les débris de l'armée Portogal qui avaient survecu à la défaite de Salamanque, il les réunit à l'armée d'Espagne, et concourut à la levée du siège de Burgos. En 1813. Il fut appelé en Allemagne, et se signala luns la hataille de Lutzen, à la tête de la preere division du troisième corps, qui, bien que nnée de conscrits, contribua beaucoup à aser le succès de cette journée. Il reçut pour respesse le cordon de grand-officier de la o d'honneur et le commandement du troiue corps. Le désastre de Katsbach lui fut ca partie traputé; mais il répara sa faute par sa conduite à Leipzig, où il fut blessé de nouveau. En 1818, lors de l'attaque de Paris, il com-nendat la première division du corps de Maront, et parlagea la délection de ce maré-ul. C'est lui qui mena les troupes à Versailles avril); à poine y arrivèrent-elles, que, funt; des coups de fusil furent tirés contre hare, qui ne dut son saint qu'à la vitesse de cheval. Les Bourbons lui donnèrent le comnent de la 20º division militaire; Napoon retour de l'ile d'Elbe, le destitua; la se-le restauration lui rendit son commande-Le 1818 à 1830, il commanda la 5e divimilitaire, et le 5 avril 1832 il prit sa re-ite Le nom de Souham est inscrit sur l'arc momphe de l'Étoile.

faites de la légion d'honneur, t. III. — Rabbe.

Fromont, près Ris (Scincet-Oise), le 23 juildi tota. Pils d'un médecin, il fit de bonnes
dués ches les oratoriens de sa ville natale, et
muit un cours de médecine. En 1796 il accompera comme secrétaire Aubert-Dubayet dans
au ambassade de Constantinople, revint en
frace après la mort de ce général, arrivée le
l'une entre 1797, et remplit différents emplois
de la comme en 1807 chef du cobinet
le price Eugène, ille suivit dans ses campagnes,
autorient en Russie, et mérita de recevoir de
la courome de fer. Après la chute de
la coronne de fer. Après la chute de
la price l'une chargé de la surveillance des
la maltana de Fromont, commune de Ris (Seine-etlier), il s'a telira, et fit bientôt de cette terre

un véritable jardin hotanique, ou l'on trouvait une collection universelle de végétaux evoliques, des plantes de serre chaude, d'orangerie, terre de bruyère, des Alpes et d'Amérique. Dans le but de contribuer à la propagation des connaissances agricoles, Soulange-Bodin fonda à Fromont, sous le titre d'Institut horticole, une école spéciale que Charles X visita en 1829 et à laquelle il accorda le titre d'Institut royal. La volution de 1830 laissa périr cette utile institution. Membre et plus tard secrétaire perpétuel de la Société royale et centrale d'agriculture, Soulange-Bodin fut un des fondateurs de celle d'horticulture de Paris, et c'est à ses efforts qu'on dut la première exposition florale qui ent lieu au Louvre, en 1832. Peu après, il proposa un prix sur les moyens de parvenir à la destruction du ver blanc. On a de ce laborieux horticulteur : Notice sur une nouvelle espèce de magnolia; Paris, 1826, in 80; - Discours sur l'importance de l'horticulture; Paris, 1826, in-80; - Annales de l'Institut royal hortirole de Fromont; Paris, avril 1829-1834, 6 vol. gr. in-8°; — Catalogue des duhlios nains d'origine anglaise, Paris, 1831, in-8°; — Rapport sur le reboisement des montagnes; Paris, 1842, in-8°; - beaucoup d'articles dans les recueils périodiques traitant d'agriculture.

Abbé Berbère, Novee sur voulange-Boden, dans tes Annales de la Societé d'agriculture, 1946.

SOULAS (Josias DE), sieur de Princfosse, comédien, conqui sous le nom de Ploridor, ne en 1608, dans la Brie, mort en avril 1672, à Paris. Il était d'une bonne famille (1). Après avoir fait ses études, il entra dans le régiment des gardes françaises, puis devint enseigne dans le régiment de Rambures. Sa compagnie ayant été réformée, il quitta le service militaire, et, se livrant à sou goût pour le théâtre, il commençe à jouer la comedie en province, et prit le noin de Floridor. Son talent lui permit bientôt de venir à Paris, où il se fit voir d'abord sur la scène du Marais (1640), puis à l'hôtel de Bourgogne (1643). Floridor, dit La Porte, avait beaucoup de noblesse dans l'air et dans les mameres, et était fort aimé à la cour, dont il avait reçu plusieurs graces pour lui en particulier et pour la troupe en général. Il remplissait l'emploi des premiers rôles, d'une fuçon si poble et si naturelle qu'il fit oublier tous les grands acteurs qui avaient joué avant lui. Il avait beaucoup d'esprit et, ce qui est encore plus à priser, une probité et une conduite exemplaires. Aussi s'était-il attire l'approbation et l'estime de tout le public. » Il était l'orateur de la troupe;

(i) Son histori, Latare-Victorin de Soulas, aveit elé massagré en 1872 aux côlés de l'oligny, dont il avait elé page. Sun perc, teorges, lut piece ares de la dutenbesse de Bar, seur de Henri Pyten qualité de mintre professant. Vers 1000 il alla rempir aes fonctions à Fontainelléau; mais ayant quitté cette eguse sans conge, il fut fradut en (£12 devant le synode du flerra, ou d'erfusa de comparatre. Unas l'intervalle di wratt embrasse la foi catholique. C'est le même personnage qui figure dans les France professants sous le nom de Sorisse, sut Joules,

ses compliments étaient ordinairement courts, mais bien tournes. Quelques auteurs ont dit que Louis XIV rendit, à l'occasion de Floridor, un arrêt qui déclarant que la profession de comédien n'était pas incompatible avec la qualité de gentilhomme : le fait est que, comme il prenaît la qualitécation d'écuyer, on lui demanda ses titres, et que le conseil lui accorda, le to septembre 1668, un an pour les produire; ce qu'il ne fit pas, du reste. Floridor quitta le théâtre peu de mois avant sa mort, lorsqu'il y foit contraint par la maladie à laquelle il succomba. Sa femme, Marguente Vallore, jouait aussi dans la troupe de l'hôtel de Bourgogne.

Les frères Parfaict, Hist. du thedire français, t. VIII. p. 317 — De La torie, Anecdotes dramatiques.

SOULAVIE (Jean-Louis Gibaid), litterateur français, ne en 1752, à l'Argentière (Ardeche), morta Paris, en mars 1813. D'abord alibe a Nimes, puis curé de Sevent et vicaire general du diocèse de Châlons, il mélait aux soins de son ministère des études sur l'histoire naturelle, lorsque la révolution de 1789 tourna son esprit vers des idées plus actuelles et plus périlleuses. Son adhesion anx principes nouveaux ne se lit pas attendre, et, l'un des premiers parmi les prêtres, il se prêt à rejeter la discipline ceclesiastique. Deux articles de lui au Moniteur de 1790 indiquérent ses tendances : dans le pre mier (2 juillet), il disputait au roi le droit de paix et de guerre; dans le second /4 juillet), il accusait l'abbé de Citeaux d'avoir enferme un de ses religieux dans une cage de bois et de l'y avoir laissé mourir pour se venger d'un soufflet qu'il en avait reçu. La publication des Mé-moires du duc de Richelteu, le bruit et les discussions qui la suivirent marquerent encore davantage ses opinions, et il les dévoita tout à fait lorsqu'il rédigen et présenta à l'Assemblée nationale l'adresse des prêtres de Saint-Sul-pice qui avaient prête serment à la constitution civile du clergé janvier 1791' Dès lors il se lia avec Chabot, Bazire, Gregoire, Collot d'Herbuis, etc. En 1792 il se maria avec Mile May-naud, et leur union fut bénie par l'évêque Fauchet. En mai 1793, il fot nomme resident à Geneve, et, maigré les attaques de Chaumette, il y resta jusqu'au 3 août 1"94. Révoqué alors par les vainqueurs du 9 thermidor, sur une dénunciation faite contre lui à la Convention, le juillet, il fut conduit en France et emprisonné. Lorsqu'il surtit de prison (1795), il ne s'occupa plus que de travaux litteraires. Il avait ete rendu à la vie seculière à l'epoque du concordat; et l'on affirme, sans pouvoir toutefois en donner de preuves, que quelques jours avant de mourir il retracta ses sentiments révolutionnaires et montra un grand repentir de sa revolte contre l'Église. Ses ennemis même avouent qu'il etait d'une bonte toujours inalterable, d un commerce facile, et cherchant toutes les occasions de rendre service, même aux depens de son

repos. - Nul faiseur de livres, dit M. Feuillet de Conches, n'a été plus fécond, ni en même temps moins ecrivain; mais admis aux archives de affaires etrangeres et dans le cartulaire de quelques grands seigneurs, il a puise à des sources abondantes et authéntiques. Compilateur indigeste, prolive, trivial, fastidienx, il a enfanté des volumes condamnés au pi'ori des quais, après une vogue éphemère, due pour quelques-uns au scandale; mais les documents dont ils abondent mais je ne sais quel sentiment politique naturel on d'emprunt qui y règne, les ont justement rachetes de l'oubli, et le curieux d'histoire leur rend une place dans sa bibliothèque. » Soulavie fut, avec fort peu de ressources d'argent, un chercheur infatigable, et outre ses estampes et dessina, il avait amassé plus de trente infle pièces et brochures sur l'epoque de la résolution. Le cabinet de M. Deschiens en possède une partie, le reste s'est disseminé 1). Il avait eté, avant la révolution, membre correspondant de l'Académie royale des inscriptions. Ses ouvrages sont : Géographie de la nature ; 1730, in-8"; - Histoire naturelle de la France méridionale; Paris, 1780-1783, 8 vol. in-8"; - Des maurs et de leur influence sur la prosperite ou la decadence des empires, discours pour la ceremonie d'ouverture des états genéraux de Languedoc; Paris, 1784, in-8°; - Tublequa des anciens Grecs et Romains et des nutions contemporaines; Paris, 1785, 2 cah. in-4°; Classes naturelles des minéraux; Suint-Pétersbourg, 1785, in-40; — Trasté de la composition et de l'etude de l'histoire; Paris, 1789, in-8°; — Histoire de la convocation et des elections aux clats géneraux en 1789; Paris, 1790, 1791, in-8°; - Memoires du marechal de Richelieu; Londres et Paris, 1790-1791, 9 vol. in-80 : accusé par le tils du marechal d'avoir abuse de la confiance de son pere, il répondit qu'il avait en des pièces authentiques, des lettres originales et beaucoup de contidences; mais il ne chercha pas à refuter l'accusation qui lui clait adressée, d'avoir fait de ces documents un usage partial, conforme a ses propres idees. et non à celles du maréchal; ce qui a redu! en definitive ces Memoures a un ouvrage de circonstance, à une saure de l'ancien regime; — Mémotres historiques el diploma-

(1) On lit dans la Biographie universalle que Sealiste avait laisse, nous le titre de Miniminanta de l'Assione de France en estampes et dessina 102 volumes d'estampes et dessina rot volumes d'estampes et dessina recuevité a l'entranger, jusqu'en 100, reptesentant dans son ordre chronologique la suite ac l'abolice de France et que cette epitection a été trau erre, après la mort de Souloise, aux archives des Siagnes etrageres, sur un ordre arbitraire de Sapoteon. M. Fruitet de Couches rect. las cette assertion, et dit qu'en effet l'es avait permis à Soulaive de déposer sur archives des affaires etrafuteres livus les rocueits de son cabinet, qui y resterent longeungs, insi qu'on y trouve restemble anjouration un seul volume de mauvaires erp uves de mauvaires portents, et que la cultection, acquos par le prince Rogène de livanharmin, int partire de la cilio thèque du patais de Loucitembers, dut partire de la culte thou

tiques de Barthelemy; Paris, 1799, in-8°; ; manuscrit de ces Mémoires sopposés, commo ornant de Sinamary, ou l'ex-directeur était dé-perté, et en faveur duquel il tâchait par cette d'intéresser le gouvernement; -Memoures historiques et politiques du règne de Louis XVI; Paris, 1807, 6 vol. in-8-, fig.; on trouve des documents curioux, que le comité revolutionnaire communiqua à l'anteur après la prise des Tuileries, en 1792 ; — Histoire de la décudence de la monarchie française, et des progrès de l'autorité royale à Copenhague, Madred, Vienne, etc.; Paris, 1803, 3 vol. in-8°, ig., et trois grands tableaux, in 4°; -- Pièces medites sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV; Paris, 1809, 2 vol. in-8°. Soulavie a fail, en collaboration avec le duc de Luynes : listoire, cerémonial et droits des étals gé-meeux de France; Paris, 1789, 2 vol. in-8°. On lui à attribus : Mémoires historiques et ancedotiques sur la cour de France pendani la faveur de la marquise de Par cour : Paris, an & (1802), in 80; mais il pour-(Luvres complètes d'Hamilton (Paris, 1781, in 80). Mémoires du duc de Saint-Simon (1788-89, 7 val m-89), la Correspondance par-ticulière du comte de Saint-Germain , mi-ustre de la guerre (1789, m-8°), celle du marcchal de Richelieu (1789, 2 vol. in-8º); Mémoires du duc de Choiseul (1790, 2 vol. in-8º); Via privée du maréchal de Richelieu (1790, 1792, 3 vol. in.80); Memoires de la minorité de fours XV, par Massillon (1790, in.80 et 10-12): ils sout évidemment supposés; Augres campletes de Louis de Saint-Simon (1791, 13 vol. (n-8°); Memoires de Maurepas (1792, vol. (n-8°); Memoires du ministère du duc d'Arguillon (1792, in-8°). Soulavig a laissé en annserit six ouvrages sur l'histoire moderne, colre autres une Histoire de la révolution française, 12 vol., et un Dictionnaire historique depuis 1774. J. M-n-1..

traillet de Lonches, Canterles d'un curieur 1 11. — Joure I. France litteraire, — De Mantigo, les plus chotes victimes renges, du Rejulation des paradoxes à Il Andieve, Paris, 1805, in 15. — Abbe Parriel, Memaires pour servir à l'histoire du jacobintière, hontes, Dict, des oute, anonymes.

actales (François), littérateur français, me en 1748, à Boulogue-sur-Mer, mort en 1809, à Poris. Il fit ses études dans sa ville natile, et passa douze ons en Angleterre. A son retour il s'établit à Paris, où il acquit quelque organistion par la fidelité de sea traductions; mais tealgre la chaleur de sea sympothies pour la révolution, il demeura à l'écart des événements politiques. Il figure pour une somme de 1,000 livres dans l'état des auteurs et artistes ousquels la Convention accorda des secours 16 avril 1795). Outre deux ou trois écrits de corconstance on a de lui : A new Grammar of

the french language; Londres, 1784, in-8°; mentionné dans la Bibl. britannica de Watts; Histoire des troubles de l'Amérique anglaise; Paris, 1787, 4 vol. in-8°, avec cartes : cet ouvrage, déché à Louis XVI, est le meilleur de ceux de Soulés, qui l'a rédigé sur des sources dignes de foi ; - L'Indépendant, nouvelle : Paris, 1788, In-8º; — De l'homme, des 20·cietés, des gouvernements; Paris, 1792, in-8º; - Montalbert et Melanie, nouvetle, Paris, 1800, in-80; — Adonia, ou les Dangers du sentiment; Paris, 1801, 4 vol. in-12, fig. — Les traductions de Soulès sont toutes faite d'après des ouvrages anglais; on en connaît une vingiaine, notamment : Exposition des intérets des Anglais dans l'Inde (1787, in-80), do W. Fullarion; Affaires de l'Inde (1788, 2 vol. in-8"), les Droits de l'homme (1791, in-8"), de Th. Payne; Voyage en France (1793, 1794, 3 vol. in-8°), de Young; Voyage en Afrique par Hornemann (1802, in-8°), Voyage au Brésil par Th. Lindley (1806, in-80). Il a cu part à la traduction de Gibbon et de la Géographie de Gutheie.

Morand, Annuaire Mist. de Boulogne-sur-mer, 1859,

SOULIE (Melchior-Frederic) . français, né le 23 décembre 1800, à Foix, mort le 2d septembre 1847, à Bièvre, près Paris. Son père, après avoir professé la philosophie à l'université de Toulouse, s'enrôla en 1792, et parvint an grade d'adjudant général; puis, forcé d'abandonner le service militaire pour cause de maladie, il s'attacha à l'administration des droits réunis. Frederic le anivit dans les diverses villes on il fut successivement appelé, commença ses études à Nantes et entra en rhétorique au collège de Pottiers. Il étudia le droit à Paris; mais il s'occupa plus de politique que d'etude, s'affilia au carbonacisme, et fut du nombre des étudiants que le gouvernement envoya à Rennes pour y ferminer leurs cours. Bientôt il rejoignit son père à Laval, et entra dans l'administration ; mais son père avant été mis à la retraite, il quitte la vie bureaucratique (1894), et se rendit à Paris, où il publia ses premiers vers (Amours françaises, 10-18). La nécessité de subvenir aux besoins de la vie le força de se livrer à l'industrie, et il devint directeur d'une scierle mécanique à la gare près du Jardin des Plantes. Loin de renoncer à la poésie, il se mit à traduire Romée et Jufielle de Shakespeare; mais il fit une cruvre dissemblable, sinon pour le fond, du moins pour les details. Sa tragédie introprésentée avec succès à l'Odeon, le 10 juin 1828. Christine à Fontainebleau, drame en vers qu'il donna au même theatre, tomba d'une façon éclatante, le 13 octobre 1820 (1). Cette chute lui lit prendre la ré-

(i) M. Alexandre finmas, qui ciait l'ami de f. Soulle, avait foit de son rôte, ainsi qu'ils en étaient convenue, que pièce sur le même sujet, que le Théates-Français aveit reque, le directeur de l'Odéon, tièrel, décira que la Cartaline de Dumas successit sur son théatre à la

solution de renoncer à la poesie, et de chercher le succès dans des œuvres faites en vue du public plus qu'en vue des lettrés. Lorsque la révolution de 1830 éclata, il se battit bravement dans les trois journées, et reçut la croix de Juiltet. Bientot il aborda en meme temps les deux voies de publicite, le théâtre et les cabinets de lecture. En 1832, le roman des Deux Ca-daures et le drame de Clotelde, joué au Theâtre-Français le 11 septembre, eten lirent sa reputation, qu'il accrut encore dans la suite par ses rou ans historiques sur le Languerloc. En 1836, le maréchal Chaisel, son oncle, devecant une accorde fois gouverneur genéral de l'Algerie, lui reitera l'offre qu'ir lui avait deja faite en 1831 d'un emploi dans l'administration de la colonie; Soulie refusa encore. Il refusa de même, en 1837, M. Molé, qui lui proposait d'entrer au conseil d'État, à la condition qu'il abandonnerait les tettres. C'est vers ce temps qu'il publia les Memotres du Diable, son plus grand succès comme romancier; les qualités dramatiques, l'invention, le mordant du style, la violence des conleurs et la nouveauté donnèrent à ce roman un succès dont il y avait peu d'exemples. Ce fut le premier des longs romans, dont l'abus a produit chez le public la satiété. Depuis ce moment jusqu'à sa mort. Soulié ne cessa plus d'ecrire d'une manière bâlive et fiévreuse, cherchant à toucher toutes les cordes qui vibrent dans le com homain; il eut encore un succès i opulaire avec la Closerie des Genets. Pourtant, s'il n'avait pas eu besoin de devoir à sa plume l'indépendance de la fortune, il n'eût été que poete ou bien il n'eût composé en prose que des seuvres lentement élaborées et finies avec soin, commo le Lion amoureux. Il avait souvent man lit cette nécessité qui l'entrainait en dehors de sa nature mélancolique et réveuse; il avait souvent jeté à l'oreille de ses amis des fragments de atrophes qu'il n'achevait pas. Peu d'instants avant de mourir, il disait encore, au milieu des hoquets de l'agonie, à ceux qui l'entoursient ces vers qu'il venait de composer :

In placheveral point mon pentile labour!
This de récolte... helas! imprindent moissonnear,
instant tous tes traveus faits a ma forte loule,
de jeta s an grender le froment et la paille,
the mon rode labour nourrissont ma maison,
cans in linemer continent séconast la moisson,
vans près de moi, la rode<sub>pen</sub>, et vous, Masse, Goidn!
Près de moi, pris de moi, car volet blentôt l'houre!...
vand qu'hon me royet de moi robe de lin
Pour entrer dignement dans... »

Et sa voix s'arrêta. M. Victor Hugo a dit sur sa tombe : « Son talent, c'était son âme, toujours pleme de la meilleure et de la plus saine énergie; de là lui venait cette force qui se résolvait en

uniheurenze Christina de Soulié. Celul-ci répondit à la deman de de Dumas, qui hestiati de fiamasse les morceaux de ma Christine, fais colsayer le théâtre, prends-les, le de les donnes fonts foi e Et il demands cinquante places du percecre, qu'il distribus à ses seleurs de long pour faire applaudir son ami là ou il vensit d'être stiffe. vigueur pour les peuseurs et en puissance pour la foule. Il vivait par le cœur; c'est par là aussi qu'il est mort. « Soulie avait reçu la croix d'houneur en 1845.

Voici la liste de ses romans : les Deux Ca-davres (1832, 2 vol. in-80); le Port de Cré-teil, recueil de nouvelles (1833, 2 vol. in-80); le Magnetiseur (1834, 2 vol. in-80); le Vi-comte de Besiers (1834, 2 vol. in-80); le Comte de Toulouse (1835, 2 vol. in-80); Contes pour les enfants (1835, 2 vol. in-18); le Con-seiller d'État (1835, 2 vol. in-80); Deux Séseiller d'État (1835, 2 vol. in-80); Deux jours, Province et Paris (1836, 2 vol. in-8°,; Un Ete a Meudon (1836, 2 vol. in-8°); Sathaniel (1836, 2 vol. in-80); les Mémoires du Diable (1837-38, 8 vol. in-80); l'Homme de lettres (1838, 2 vol. in-80); Six mois de correspondance (1839, 2 vol. in-8°); le Maltre d'école (1839, 2 vol. in-8°); l'n Réve d'amour (1840, in-8°); la Chambrière (1840, in-8°); la Chambrière (1840, in-8°); les Ougles Serves (1841, 2 vol. in-8°); les Ougles Serves (1841, 2 vol. in-8°); les Quatre Sœurs (1841, 2 vol. in-80); Si Jeunesse savait et si Vieillesse pouvait (1841-Jeunesse savast et si Vreillesse pouvait (1841-45, 6 vol. in-80), Eulalie Pontois (1842, 2 vol. in-80); les In-80); Marquerile (1842, 2 vol. in-80); les Pretendus (1843, 2 vol. in-80); le Bananier (1843, 3 vol. in-80); Maison de campagne à vendre (1843, in-80); le Château des Pyre-nces (1843, 5 vol. in-80); le Château de Walstein (1844, 2 vol. in-80); Au jour le jour (1844, 4 vol. in-80); les Drames incon-nus (1846, 2 vol. in-80); les Aventures d'en cadet de famille (1846, 3 vol. in-80). nas (1846, 2 vol. in-80); les Aventures d'en cadet de famille (1846, 3 vol. in-80); la Comtesse de Monrion (1846-47, 4 vol. in-80). Huil jours au château (1847, in-80); et Saturnin Fichet (1847-48, 6 vol. in-80). Il a fait représenter : Roméo et Juliette (1828. Christine à Fontainebleau (1829); une Nuit du duc de Moutlort (1820). Nobles et Brows du duc de Montfort (1830); Nobles et Bourgeofs, avec M. Cavé; la Famille de Lusigny, avec Ad. Bossange (1831); Clotide, avec Bossange (1832); l'Homme a la blouse (1833); le Roi de Sicile (1833); une Aventure sous Charles IX, avec Badon (1834); les Deux remes, opera comique, avec Arnould (1838); Diane de Chivry (1839); le Fils de la felle (1839); le Proscrit, avec Debay (1839); l'Ouorier (1840); Gaclan il Mammone (1842); les Amants de Murcie (1841); les Talismans (1845); les Étudiants (1845); la Closerie des Genéts (1846). On a représenté après sa inort Hortense de Blengie, comédie-drame en trois acles, précédée d'un prologue en vers par Antony Béraud. Soulié a collaboré à plusieurs journaux et recuells, le Figaro, le Corsaire. la Mode, l'Artiste, la Revue de Paris, le Musée des familles, le Livre des Cent-et-un, le Foyer de l'Opera, où il a donné le Lion

amoureux (1839), etc.

J. Monel.

M. Champion, Fred. Soulie, sa vie et ses our ragre;
Parls, 1837, In-12. — Notice neerol, sur F. Soulie (par V. Hugo, A. Dumas, J. Janin, etc.); Parls, 1887, In-8°. — Autobiographic, dans la Presse du 17 sept. 1887. — Quera: d. is frame latterwise. — Bourquelot, Litter. ;
frame, contemp. SOULOUQUE (Fauslin), empereur d'Haiti,

sous le nom de Faustin ler, 1), né dans l'esclavage, ters 1785 (2), au Petit-Goave (département de l'Ouest). C'est un nègre issu de la race mandingue. Il devint libre à la suite de la proclamation de Sontbonax (29 août 1793), qui rendit à

Saint-Domingue la liberté aux esclaves. Il prit part. en 1802, à la guerre de l'indépendance, et entra, en 1810, comme lieutenant, dans la garde

2 cheval du président Petion, Boyer le nomma capitaine, et l'attacha au service particulier de M'e Joute, sa maliresse, qui lui confia la gerance Juge sucrerie qu'elle possédait. Chef d'escadron sons Rivière-Hérard, dont il avait embrassé le

arti contre Boyer (1843), il devint colonel sous Guerrier, général et commandant supérieur de la garde sous Riche. Sous Pierrot il avait contribue a la définte d'Acaau, le chef des piquels, ou cira-soirs du Sud, en arrêtant les principaux officiers de ce bandit. Appelé par Riché, en 1846, a presider un conseil de guerre auquel, d'après

rae fansse accusation, avait été déféré le général Fabre Geffrard, il eut le courage de prononcer son acquittement. Après la mort mystérieuse de Riché, les politiques du sénat persistèrent lans le système qu'ils avaient adopté, de porter à la tête des affaires de vieux généraux noirs imbéciles, afin de gouverner sous eux, imputement et au profit de leur ambition. Les voix s'étant partagées entre deux généraux nègres, Paul et Souffrant, le mulâtre Beaubrun Ardouin,

ça présidait, mit en avant le nom de Soulouque. Li candidature d'un soldat illettré, quasi-sau-1:24, conna seulement par sa bonhomie et par an finalisme au raudoux (3), surprit tous les Il i lens; elle n'en fat pas moins acceptée, et le mars 1847 il était proclamé président. Le Sis étonné de cette subite fortune fut Soulouque, oat la vie ne fut plus à partir de ce moment couce sorte de mélodrame ou, dans des flots de sez, le grotesque se mèle à l'horrible.

En juin 1847, le nord ayant tenté une séces-502, les chefs du complot furent impitoyable-n: et exécutés à Saint-Marc. En l'absence du president, qui s'était rendu au Cap, le nègre Sitelien, commandant la garde du palais, ayant frit peser sur Port-au-Prince des menaces pulispes de pillage et d'incendie, des troubles éclaterent dans cette ville. Soulonque, de retour, approuva non-sculement la conduite de l'indigne efficier, mais il enjoignit au sénat de décréter d'accusation l'un de ses membres, Courtois, qui

s'était rendu coupable d'avoir denonce dans la

Feuille du Commerce les projets de Similien.

dence par Petion et Boyer, épousa sa concubine, du nom d'Adelina. L'idée d'une conspiration générale des mulatres l'obsédait sans cesse. « Je n'ai pas demande d'être président, disait-il à ce propos, je sais que je n'y étais pas prepare; mais puisque la constitution m'a appele, pourquoi veut-on se défaire de moi? » L'entourage de Soulouque, composé en grande partie de vils scelérats, l'entretenait dans ses craintes chimeriques. Ils lui conseillèrent le rétablissement de la constitution de 1816, qui transformait la presidence en dictature viagère, le renvoi du cabinet et la substitution de simples secretaires aux ministres. Soulouque adhéra aux deux dernières parties de cette requèle, et promit, quant au reste, d'obéir aux reclamations du peuple. On s'attendait à un coup d'État, quand éclatèrent les troubles d'Aquin. Trois communes de cet arrondissement avaient couru aux armes afin d'oblinir la mise en liberté du général Dugué Zamor, qui jadis avait donné la chasse aux piquels.

C'est alors que Soulouque lança sa fameuse proclamation du 15 avril 1848. Le lendemain 16,

convaincu que les mulâtres voulaient le renverser,

il fait tirer le canon d'alarme et masser ses

troupes autour du palais. L'ancien ministre de

l'intérieur, M. Céligny Atdouin, qu'il avait mandé

auprès de lui, est envoyé aux arrêts après avoir éte a sailli de coups de sabre, et avoir échappe à deux coups de carabine. Au bruit de cette

double détonation, les troupes de la place font feu sur un groupe de généraux, d'officiers et de

de prison, fut renvoyé, par l'ordre exprès du

président, devant un conseil de guerre, qui lui in-

fligea, pour délit de presse, la peine de mort (1).

En décembre 1847, Soulouque, contrairement aux traditions scandaleuses léguées à la presi-

fonctionnaires civils réunis sous le péristyle. Le massacre des mulatres continua deux jours de suite à Port-au-Prince, sous les ordres des généraux nègres Souffrant, Bellegarde et Similien. Si le 18 avril une amnistie fut proclamée, on la dut aux démarches de M. Rey baud, consul de France. Le 22 Soulouque partit pour le sud; il y apporta la terreur. Avec l'aide des piquets, donna, dans les villes des Cayes, de Jeremie et d'Aquin, de nouveaux massacres, qui furent suivis d'une série de mesures odieuses : les commissions militaires siegèrent en permanence, les prisons s'emplirent de victimes, l'émigration fut interdite. Un décret frappa les émigres de moit civile et de bannissement perpétuel, et tous les mulatres valides furent contraints de s'enrôler

nationale.

dans l'armée. Au mois d'octobre le sénat accorda

par une loi à Soulouque le droit d'établir et

d'exercer à son gré le monopole des pro luits du sol. En novembre une propriété à son choix dans la capitale lui etait donnée à titre de recompense

<sup>\*\*</sup> Ou le surnemmait fauillèrement compère Conachi.

1) L'état civil n'existant pas alors dans les colonies
pour les seclaves.Soulonque lui-même ne pourrait guère
de crainer au juste l'année de sa naissance.

2. Nelange de sorcelierse et de mystères religieux,
prapre aux Africains de Saint-Homingue et de la Kou1: Le-Orléans.

<sup>4&#</sup>x27; Par l'interrention du consul de France, cette dernière sentence (at communée en un banquissement perpetuel.

Soulouque était, paraitrait-il, disposé tout d'abord à laisser en repos la république dominicaine; mais Similien, dans le hut de conspirer à son aise, et M. Dupuy, l'ancien ministre, intéressé dans les fournitures pour l'armée, avaient poussé à la guerre. La campagne s'ouvrit en mars 1849, Sinenez, président des Dominicains, est battu-par Soulouque, qui marche sur Santo-Domingo; mais, repoussé à son tour dans deux rencontres par Santana, il est forcé de reprendre la route de Port-au-Prince. Durant sa retraite, il incendie le bourg d'Azna, les villes de Saint-Jean et de las Malas, des champs de cannes, des chantiers de hois d'acajou ainsi que les habitations et les distilleries, et fait fusiller les prisonniers. A son retour dans la capitale (6 mai), il fait chanter le Te Deum de la victoire. En même temps il commet de nouvelles violences. Similien est jeté dans un cachot; Pierre Noir, successeur d'Acaau dans le commandement des piquets, est fusillé aux Cayes; ceux des piquets qui tentent de se son-tever subissent le même sort. M. Céligny Ardouin fut dénoncé pour avoir essayé, de concert avec neuf autres prisonniers, d'allenter à la vie du président à l'aide de manœuvres de sorcellerie. Quelques-uns de ces prétendus coupables furent condamnés à trois ans de réclusion ; les autres furent acquittés, mais laissés à la disposition de Soulouque,qui les renvoya devant un nonveau conseil de guerre. En attendant le jugement il tit exécuter le général Desmarct et trois autres citoyens. Quelques jours après, M. Céligny Ardouin, condamné à mort, était fusille, malgré son recours en révision.

Le 26 août 1849, à la suite d'une humble supplique présentée aux chambres comme la libre manifestation du peuple, Soulouque, par un vote presque unanime, fut élu empereur. Il prit le nom de Faustin 1°7, et fit venir de l'aris une couronne, un sceptre, un globe, une main de justice et un trône. Il s'adjuges, à titre de liste civile, 800,000 fr. sans compter un supplement annuel de deux ou trois milhons sur la vente du café. Il oréa quatre princes de l'empire, cinquantedeux ducs, deux marquis, quatre - vingt - dix comtes, deux cent quinze barons et frente chevaliers, en tout quatre cents nobles. On comptait parmi ces dignitaires quelques assassins et beaucoup de pillards de deniers publics. Son-louque créa, en outre, l'ordre militaire de Saint-Faustin, l'ordre civil de la Légion d'honneur, une maison de l'empereur et une maison de l'impératrice. En 1851, il recommença les exéentions a mort. A propos de la conspiration Lamollie, un grand nombre de citoyens furent fusillés. Le général Francisque, duc de Limbé, ex-ministre de la justice, accusé de propos malveillants contre l'empereur et l'impératrice, le même sort ainsi que neuf autres individus. La tête du prince Bobo, l'ancien chef des pillards du nord, qui s'était révolte, est mise à prix pour 10,000 gourdes. Défense est faite de

lui accorder soile, et ceux qui ne s'y conforme ront point et qui, connaissant son refuge, ne l'auront pas dénoncé seront considéres comme ses complices et livrés au conseil de guerre, c'est-à dire à la mort (1).

En 1852, Soulouque conclut une trêve avec ses voisins de l'est, et se fit sacrer le 18 avril par le curé de Port-an-Prince. En 1854, l'Umon américaine menaçant à son tour la petite république dominicaine, Soulouque ajourna contre elle toute expédition, en présence de l'ennemi commun. Cependant son unique pensée élait la réunion des deux parties de l'île d'Haili sous un seul pouvoir. Il entra de nouveau en campagne, en decembre 1855, fut défait entre Las Mates et Saint-Jean à la tête de huit mille six cents hommes par cinq cents dominicains commandés par Santana, et revint dans sa capitale non sans avoir au préalable fait susiller plusieurs officiers supérieurs, notamment le géneral Voltaire Castor, un des massacreurs de 1848, et le général Toussaint, gouverneur des pages de l'impératrice. Puis, atin de distraire l'opinion publique, il donna des armoiries aux villes de l'empire et fonda les deux ordres de Sainte-Marie-Magdeleine et de Sainte-Anne. C'est aussi en 1855 (2) qu'éclata un incendie qui réduisit en cendres une partie de Port-au-Prince; Soulouque, dans le but de ruiner les bourgeois, aurait cle, dit-on, l'auteur de ce désastre

Cependant une sourde agitation régnait dans l'armée. Des comités d'insurrection avaient ét créés sur divers points de l'île. La prochaine campagne de l'est provoqua définitivement révolution. Grace au devoucment de M. Jeanbart, mulatre de la Guadeloupe, le géneral Geffrant parvint à sortir de la capitale et à se rendre aux Gonaives. Là, seconde par le capitaine Legros, qui battit lui-même la générale, il se mit à la têle de soixante-treize jeunes gens, presque tous mulatres, puis il s'empara de l'importante place de Saint-Marc, y proclama la déchéance de l'empereur Faustin et rallia les régiments qui composaient la garnison. Soulouque, après avoir lait jeter en prison les familles des insurgés et des fogitifs, à commencer par Mmc Geffrard et ses lilles, se mit en marche contre les rebelles, le 26 cembre 1858, à la tête de trois ou quatre mille hommes. Les deux armées se trouvérent en pre sence le 5 janvier, à la Gorge-Marie, à deux ou trois lienes de Saint Marc. Mais de fausses pouvelles, répandues à dessein, et qui représentaient l'insurrection comme possedant des forces considérables, décidèrent Soulouque à regagner la

<sup>(</sup>i La pénalité contre la non-dénonciation en matière de delits politiques existe dans la législation, encore harbare, d'ilstil.

g) Dons la même année le consul espagnol à Port-sa-Prince compit tout rapport avec le gouvernement haiten, a la suite d'une sommation faite par les sentinelles su secrétaire du convult d'élésagne passait devant l'une des résidences de Soulouque, d'ôter son chapeau et de

apitale. Il y centra le 10 janvier, et y fit chanter Fe Deum. La terreur planait sur la ville, asterneu : le massacre des mulátres fut résolu : il devait commencer le 15, dans l'après-midi. milant, vers trois houres du matin, Geffrard penetrait dans Port-au-Prince, et ne rencontrait au son passage que des acclamations sympainiques En apprenant cette nouvelle, le premier ot de Soulouque fut de « faire marcher la arde »; mais la garde refusa de marcher. Il cit alurs : « Allez dice au général Geffrard de envoyer une garde. " Geffrard lit protéger sa sonne, se bornant à exiger son abdication. commença alora lui-même ses préparatifs de nagement, laissant dans sa précipitation à ndonner le palais une valeur de 2 millions gonides ; mais il emportait des bijoux et en-on 2 millions de francs. Il se dirigea avec arte sa famille au consulat général de France.

Les ouq heures du soir la frégate anglaise le Melbourne le reçut à son bord pour 50,000 francs. ise a Kingston, le 22 janvier, il fut accueilli debarquant par les huées de la multitude. Il nmes qu'il emportait, moins une malle pleine Pargent, qui fut considérée comme hagage, et ses ombreuses propriétés immobilières furent consquées par le nouveau gouvernement. On prélacees en France et en Angleterre.

MELVIL - BLONCOURT.

"tudes sur l'Histoire d'Autt, par A. Artoure, t. VII. Le Aveneuer hallien — Soulougue et son empire, t. d'Alaux — La Geronforratse en Matti; Paris, 9, 10-20 — Rousemements particuliers.

SOULT (Nicolas-Jean de Dieu), duc ne Danarie, maréchal de France, ne le 29 mars 1769, à Saint-Amans la Bastide (Tarn), mort le oraqu'il entra dans Royal-infanterie, depuis 23 regiment (16 avril 1785). Peu apte aux etercues du corps, il se fit remarquer par une upline exacte, par son sang-froid et son in-ligence. Le ter juillet 1791 il reçut du maréal Luckner la mission d'instruire le ter sillon du Bas-Rhin; plustard ca bataillon, dans equel il avait eté incorporé avec le grade de mas-licutenant de grenadiers, le nomina par eclamation adjudant-major (1<sup>er</sup> juillet 1792) d'Optiane (20 août 1793). Dans l'intervalle, le 29 mars 1793, il s'etsit signalé au combat l'Therfelsheim, livré par Custine, et peu après, aus les ordres de René Moreaux, à la repriso fun camp refranché dans les Vosges (1). Al-

è cette epoque (juillet 1795), Soult, qui avait me aver force les tières républicaires, lança aux nts de Lesmen (gransi-duché de Bade) un mani-vénement, où fi les invitatir à défendre la France

taché, le 19 novembre 1793, à l'état-major de l'armée de la Moselle, il fut chargé par Hoche de l'organisation d'une division d'infanterie, de l'enlèvement du camp de Marsthal et de l'at taque de gauche dans la reprise des lignes de Wissemhourg (2 décembre). De Jourdan, successeur de Hoche, il reçut les grades de chef de bataillon (5 avril 1794) et de chef de brigade adjudant général (14 mai). Après avoir combattu dans les plaines d'Arlon et au siège du Fort-Louis, il alla remplir les fonctions de chef d'état-major à l'avant-garde de l'armée de Sambre et Meuse. Le 26 juin il s'illustra dans la journée de Fleurus. Au moment le plus critique, alors que Marceau, abandonné des siens, courait seul en avant pour se faire tuer, Soult, se jetant au-devaut de lui, le décida à tenter un effort suprême pour rallier ses soldats. Lui-même seconda habilement la persistance héroïque de Lefebvre, son chef immédiat, persiatauco qui fut, comme on sait, l'une des principales causes du succès. Celte campagne lui valut le brevet de général de brigade (11 octobre 1794), et il servit dans cette qualité au siège de Luxembourg, qui dura six mois. En 1796, il commanda sur le Mein les troupes légères de la division Lefebvre, empêcha la jonction du duc de Wurtemberg avec les Autrichiens, et contribua ainsi au succès de la journée d'Altenkirchen. Quand l'armée de Sambre et Meuse fut obligée de se replier de la Lahn sur le Rhin, Soult, qui ignorait ce mouvement de retraite, fut enveloppé par une troupe nombreuse de cavalerie; il répondit aux sommations par des coups de susil, recut victorieusement sept charges générales, et parvint à se dégager après cinq lieures de marche et de lutte sans relâche (15 juin). L'armée ayant repris l'offensive, il se distingua de nouveau à Wildendorf et à l'riedberg, et penétra jusqu'aux frontières de la Bohême. Toujours à l'avantgande, il se trouva encore compromis après les evers de Neumark et de Wurtzbourg, et se tira encore d'affaire avec honneur. Au mois d'avril 1797, il defit le général Elnitz près de Steinberg. A la reprise des hostilités ( 1799 ), il continua, dans l'armée du Danube, de conduire l'avant-garde avec Lefebvre, et remplaça bientot ce dernier, grièvement blessé. Après avoir fait des prodiges de valeur à la malheureuse journée de Stockach (25 mars), il eut à soutenir la re-traite dans une saison et dans un pays des plus difficiles, contre un ennemi supérieur en forces. Pour comble de malheur, le commandant de la seconde division d'avant-garde se laissa surprendre, et l'armée dut à Soult la conservation de sa ligne de retraite, c'est-à-dire son salut.

Le pouveau commandant en chef, Massena,

contre l'insurretton des aristocrates », fi faut, ajo-lait-il, « que nous opposions lous ensemble un rempa impénétrable à ces hommes insolents qui vondraise reaverser le système houreus de l'égalité sociale état sur les droits de l'humanifé ».

s'empressa de nommer Soult général de division (21 avril 1799). Il lui donna pour promière tache de combattre la dangereuse insurrection des petits cantons suisses, qui tendait à relier les efforts de l'archiduc Charles à ceux de Souvorof. Soult eut l'adresse de décider les habitants de Schwytz à déposer les armes sans coup férir; puis il dispersa par la force les ressemblements d'Uri et d'Underwald, et rélablit les communications de Lecourbe avec Massena. Rappelé précipitamment par ce dernier, il revint prendre part aux luttes acharnées des 2, 7 et 25 juin. Contrainte d'abandonner Zurich, l'armée ne put être forcée dans ses nouvelles lignes, et notamment dans l'importante position de l'Albis, dont la défense était confiée à Soult. Il cut une grande part dans la victoire de Zurich (25 septembre). C'était à lui qu'incombait la tâche de surprendre, dans des retranche-ments presque inexpugnables, le feld-marechal autrichien Hotze. Depuis plusieurs jours, posté en sentinelle avancée sous l'habit d'un simple soldet, il étudiait la nature du terrain, l'attitude de l'ennemi. Il prit si bien ses mesures, qu'au moment decisif, un peu avant le point du jour, l'artillerse franchit rapidement sur des fascues un marais d'une largeur de 300 mètres, considéré comme impraticable , tandis qu'une troupe de nageurs faisait une fausse attaque du côte de la Linth, Hotze ayant été lue dans les premiers moments, ses soldats furent mis en déroute, et complétement séparés du gros de l'armee ennemie, dont Massena triomphait de son côté. Envoyé aussitôt à la tête de trois divisions, Soult pénetra, en escaladant les pentes du Wiggis, dans les gorges où Souvorof se debattait entre Mortier et Molitor, et lui ferma la retraite par Glaria; mais le vétéran russe parvint à s'échapper en gravissant, par des sentiers de chè-vres, la muraille de rochers à laquelle il était accule. Massena se préparait à dessendre im-médialement en Sounbe, et Soult était désigné pour commander l'aile gauche quand un arrêté des consuls les envoya à l'armée d'Italie (13 décembre 1799). - Soult partagea avec Massenu les travaux et la gloire du siège de Gênes. Cette épopée militaire ne comporte pas une séche analyse. On trouvera dans les historiens du consulat, et surtout dans les Mémoires de Soult lui-même, le détail des grandes choses accomplies par ces soldats naguère demoralisés, mourants, dont Massena et Soult refirent des hères. On verra notamment le général Soult, dans une sortie, pris en tête et en queue, réduit à deux cartouches par homme et manquant de vivres, répondre aux sommations de Bellegarde « que les Français ne capitulent jamais, tant qu'ils ont des baionnettes, » lui imposer par cotte fière contenance, et rentrer sain et saul avec un nombreux convoi de prisonniers. Nous citerons encore, au moment le plus crilique, alors que Soult se trouve enfin véritablement enferme, qu'il voit les boulets anglais et autrichiens se croiser autour de lui, et que la famine et le typhus lui tuent plus de monde que l'ennemi, l'assaut du fautourg Saint-Pierre d'Arena si vivement repoussé (23 avril 1800), la reprise à l'arme blanche de la position des Deux-Frères 1" mai, l'enièvement, plus hardi encore, du Monte-Fascio (13 mai). Deux jours après, dans une sortie ou un orage effroyable se fit l'auxiliaire des Autrichiens, Soult, la jambe fracassée d'un hiscaren, tomba en leur pouvoir. Un mois plus tard la victoire de Marengo le rendit libre. A peine convalescent, il fut chargé du commandement du Piemont. De concert avec Jourdan, ulors administrateur civil de ce pays, il y ré-tablit prompt ment la tranquillité. On remarqua son habileté à transformer en gendarmerie les insurgés des Alpes. En l'an ix, il alla prendre le commandement des troupes qui, d'après le traité récemment imposé au roi de Naptes, devaient occuper la presqu'île d'Otrante (21 fevrier 1801). Lors de la paix d'Amiens, Soull, chandement recommande par Massena à Bonaparte, qui ne le connaissait encore que de ré putation, fut nommé colonel géneral de la garde consulaire ( 3 mars 1802 ). A la reprise des hostidles, il eut sous sa direction le plus considérable des trois camps formés sur le littoral de la Manche, celui de Saint-Omer (1).

Soult fut un des plus jeunes et un des premiers généraux qui reçurent la dignité de maréchal d'empire (19 mai 1804), en même temps
que le titre de grand-officier de la Légion d'honneur celui de chef d'une des cohortes de cet ordre.
Quand l'armée fut drigée vers l'Allemagne, il fut
mis à la tête du quatrième corps (15 septembre
1805). Il justifia tout d'abord la confiance de
l'empereur, par cette marche de soixante-douze
heures, pendant laquelle il franchit tour à tour
le Danube et le Lech, culbuta l'ennemi à Landsberg, et enleva cinq mille prisonniers à Memmingen. Il prit ensuite une part considérable à
la prise d'Ulm, au succès de la première rencontre avec les Russes à Hollabrunn. A Austerlitz, suivant l'expression de Napoléon, il
mena la bataille », en perçant le centre des
Russes, en les jetant sur le lac glacé, où ses
boulets leur entr'ouvraient de toutes parts des

(i) Le complot de la machine infernale lui donna l'occasion de signaler la souplesse de son caractère. Aux solidats il disait : « Pour mieux reussir dans leurs projets sinistres, aux restes degoutants de la Viendee sétalent Joints des bommes qui ont figuré dans vos rangs, ainst onn vu reuns sous la même bannière. Georges et Lajoisis, Moreau et Pichegru. » Au premier consul il certivait à la même date (20 pluviose au xii) : « Toule l'armée se mèle, se rejouit, se fellette de vous avoir conservé, mais que ce spectacle, fait pour toucher, ne vous entraîne point à une demence dangareuse. » Un pen plus tard il l'encourage « a mettre le secou à sea subilines institutions, en plaçant majestucasement sa familie chiefe au faite de l'édifice pour fier à jamais les regards des citogess vertueurs. A desi en apprenant à acs troupes que l'empire est proclaine (16° projettal au XiII), il a écrie avec le même elan d'enthroist sine que « le bonheur de la France est gasuré pour jamals ».

A la para, Soult fut charge du gouver le Vienne. Il dirigea la retraite de lena ( 14 octobre 1806 ). Il montra activité ordinare dans la poursuite, cul-tarrece garde de Kalkreuth et le corps de mar, et. de concert avec Bernadulte, conms lithcher a mettre has les armes. Dans parre de Pologne il commanda le troicorps. En festier 1907, il atteignait déja la m liquie par l'empereur sur les derde Boumngsen; ce general allait payer and offensive imprudente, quand une deinteresphie le sauva. Soult, vigoureuseet servate par Moral, alleignit deux fois front de cette lutte, et dans la bataille du aver une constance inchrantable. Cette ba-Accise avait plutôt encourage qu'abattu et ce fut encore Soult qui, au mois de repeit l'offensive. Les Russes croyaient stre pos cantonnements sur la Passarge; partiest nous cliens sur nos gardes, et poor sa part, repoussa victoriensement ar soate l'armee russe, retranchée à Heilsde friedland, il entra le nome jour de force à Kiemigsberg (4) join). Après Til-4 nega les delimitations des nouvelles s du territoire de trantaig et du grandde Varsovie, remplit ensuite les fonc-de gravement de Berlin, et reçut le titre

la recessants d'Espagne exignaient la préce de l'empereur et de ses meilieurs lieuteles sult, desgue t un des premiers, n'eutque le
ple traverser la France pour aller se mettre
le tet eu 2 corps de cette nouvelle armée.
Lies beures après son arrivee 6 novembre
le de l'empereur les fivants les Espagnots aux
colos de Eurgos, et entrait dans cette ville
le avec les fivands. Après cet exploit,
correit à Napoleon la route de Madrid,
de étant sur la droite, poussa vivement
lac, dejà vaineu par Victor à Espinosa, discetta peur faire face à sir John Meore, le
seculus peur faire face à sir John Meore, le
seculus peur faire face à sir John Meore, le
seculus peur faire face à sir John Meore, le
seculus peur faire face à sir John Meore, le
seculus peur faire face à sir John Meore, le
seculus la tatuille qu'il fui offrit à Lugo,
de l'attaqua que devant la Corona (16 jantesso). Il fot repousse; mais cet échec lui
la trasas cher qu'aux Anglais, qui perdirent
contral et abandonnèrent tout leur mace les places maritimes de la Corona et du
rel, un donna toute l'apparence et une grande
le des problits de la victoire.

Tagazzon avait confie a Soutt le commandement de l'expedition de Portugal, laquelle forment dans sa pensee avec la reduction de Saragosse, les préliminaires indispensables d'une son mission entiere de la Peninsule. Bien qu'il n'edt avec lu que vingt-trois utille bommes sans vivres, sans solde et sans equipages, Soult envahit le Portugal (4 mars), après avoir rudoment ecarté, chemin faisant, le general espe gnol de La Romana. Il battit cusuite le général portugais Silveyra, s'empara de Chaves, puix de Braga, où il resuporta une victoire complete el des plus meurtmeres sur un rassemblement d'insurges. Cette affaire et plusieurs autres compats partiels n'étaient que le prélude de la prise d'Oporto (29 mars), defendue vainement par un nouveau rassemblement fort de plus de quarante mille hommes, et commandé par un évêque. Le long séjour que Soult tit dans cette ville, la seconde du Portugal, donna lieu des cette époque à des accusations qui out ête récemment reproduites. On a reproche a Soull d'avoir voulu escompter auprès de l'empereur un succes encore incertain, en laissant ou faisant signer dans les provinces envalues des adresses où l'on demandait a Napoleon, pour le Portugal, un prince ou gouverneur de sa famille on de son choix. H esperait, dit-on, achever ainsi, sans coup ferir, la conquête du pays et conciler les exigences de l'humanite et celles de l'ambition. On ajoute, non sans quelque fondement, que ces préoccupations, au moins prematurees, nuisirent a nos interêts militaires. Sans doute Soult ne pouvait depasser Oporto sans l'appui d'une des divisions du duc de Bellune, ainsi que l'avaient prevu les ins-tructions de l'empereur; mais l'espérance d'un succes éclatant, dont tout l'honneur serait revenu à lui seul, semble lui avoir fait negliger de réclamer cet appui, l'avoir entrainé a s'isoler de l'Espagne, et ce fut là une faute. Il avait ero trop facilement, comme Napoleon luimême, que le resultat de l'expedition de Moore rebuterait les Anglais de toute tentative nouvelle dans la Peninsole; il tut detrompe par leur retour offensif. Menacé d'être assailli ou enveloppe même par des forces considerables, il battit en retraite le 2 mai, es acua Oporto le 12, acrifia l'artillerie et les equipages, se jeta dans les montagues, et se tira, sans autre accident, de ce très-mauvais pas Un pareil denouement, quoique penible, valait mieux qu'une capitulation comme ceile de Junot.

De retour dans la Galice, où il fit lever le siège de Lugo à div-huit mille Espagnols. Souit concerta avec Ney un plan d'operations pour en finir avec les insurgés. Un malentendu facheux fit avorter ce plan, mit au plus mal casemble les deux maréchaux, et causs la perle de cette province. Napoleon connut, par des rapports contradictoires, ce qui s'était passé en Portugal et en Galice; et, gans approuver toutes les démarches de Souit, il lui écrivit « qu'il ne se souvenait que d'Austerlitz », confirma et accrut même son autorite, en plaçant sous ses ordres Ney et Mortier (15 juillet

(809). Mais la dis que les déplorables tiraillements produits par la jatousie réciproque des chefs de corps retardaient les mouvements de Soull, le duc de Bellune, croyant vaincre à lui seul les Anglais, leur livra la bataille de Talavera. Quelques jours après, Soult put débaucher dans la vallée du Tage, et tout le profit que Wellesley retira de sa victoire fut de parvenir à s'échapper, abandonnant ses blessés et une partie de son materiel. Soult le poursuivit et maltraita fort son acrière-garde, composée d'Espagnols, à Arzobispo (8 nont). Le 26 septembre il rempiaça Jourdan comme major général des armées françaises en Espagne, avec l'autorisation expresse de prendre le commandement en chef partout où il se trouverait. Par des manœuvres habites, il obligea l'ennemi à se masser dans les plaines d'Ocana, où le 18 novembre il remporta une victoire celatante. D'autres succès ayant été obtenus presqu'en même temps par Kellermann, Saint-Cyr et Suchet, Soult écrivit aussitôt au ministre de la guerre « que dans aucun temps les circonstances n'avaient été plus favorables pour entrer en Andalousie et qu'on s'y préparait ». L'armée a'ébrania en janvier 1810; les cols de la Sierra Morena furent occupés presque sans coup férir : Cordoue, Grenade, Séville ouvrirent leurs portes, et Soult renvoya à Paris les drapeaux français pris a Baylen. Au milieu de la déroute des Es-pagnots, le duc d'Albuquerque, leur meilleur géneral, se jeta dans Cadix, et conserva à son parti un centre de résistance et d'action, bientôt renforce par les secours anglais. Jusque-là, tout en se plaignant vivement d'autres géneraux, le roi Joseph reconnaissait que « Soult rendait les plus granda services ». Il cessa de tenir ce langage, quand l'empereur eut divisé l'Espagne en gouvernements militaires indépendants du roi, dont l'autorité fut circonscrite à la Nouvelle-Castille. Pour sa part, Soult reçut le titre de géneral en chef de l'armée du midi (14 juillet 1810), qu'il commandait déja de fait, et demeura chargé jusqu'en 1812, sous son entière responsabilité, de la direction des affaires civiles et militaires l'Andalousie, Dignement secondé par ses liente-nants, Mortier, Victor, Schastiani, Dessolles, le duc de Dalmatie oblint des avantages marqués en Estramadure et dans la province de Murcie, on un corps de débarquement anglais fut anéanti. et il poussa vigoureusement l'investissement de Cadix. Vers la fin de 1810, il regut l'ordre de coopèrer, par une diversion, à la nouvelle ex-pédition de Portugal, confiée à Massena. On lui a reproché d'avoir opéré fardivement et mollement sa diversion; la seconde partie au moins de ce reproche est injuste. Soult pénétra en Es-Gebora un général espagnol (19 février), prit Badajoz (11 mars) et plusieurs autres places. Tandis que Masseua reculait devant la tigne înfranchisable de Torres Vedras, Soult rebroussa chemin pour se porter au secours de Badajoz, assiégée par un des lientenants de Weilington. Malgré la disproportion des forces (22,000 hommes contre 40,000), il livra à Beresford, sur les hauteurs de l'Albuhera, une bataitte vallamment disputée, mais qui demeura indécise (16 mai). Ce ne fut qu'un mois plus tard, le 21 juin, que grâce aux renforts fournis par Marmont et Drouct d'Erlon, il réussit à degager, pour quelque temps au moins, cette place. Attaquée en effet par Weilington lui-même, elle capitula après une héroique résistance (6 avril 1812), et Soult arriva tenn tard.

Soult arriva trop tard. L'empereur, en partant pour la Russie, avait rendu au roi Joseph le titre de commandant s périeur des armées d'Espagne (celle de Suchet exceptee), et le maréchal Jourdan pour major genéral. Cette situation, pareille à celle de 1809, ramena les mêmes conflits. Soult considéra la préference accordée à Jourdan comme un trait d'ingratitude du roi. Le ressentiment qu'il en éprouvait l'égara jusqu'à soupçonner que Joseph voulait suivre l'exemple de Bernadotte, et ju qu'à faire part de ce soupçon à Napoléon. dépêche qui contenait cette insinuation tomba dans les mains de Joseph, qui y répondit en accusant à son tour le maréchal de vouloir reen Andalousie une domination pareille à celle des rois maures. Ces dénonciations reciproques parvinrent à Napoléon au moment de l'évacuation de Moscou; il répondit avec raison qu'il avait sur les bras des choses trop sérieuses pour s'occuper de pareilles pauereles. Après la prise de Badajoz, le roi voulut attirer a lui Soult et une portion considérable de sun armée pour concourir à la défense de Madrid, Soult s'y refusa, offrant plutôt sa demission, quo l'on n'osait pas accepter. Une telle diversion lui semblait de nature à compromettre irrévocablement toute la péninsule jusqu'a l'Ébre. La journée des Arapiles (22 juillet 1812), on Marmont ful hattu et blessé, ne finit pas ces débats, si profitables a l'ennemi. Obligé d'abandonner Madrid pour se réfugier à Valence, Joseph prescrivit l'evacuation immediate de l'Andalousie, et Soult proposa à Joseph de venir au contraire se réunir à lui. « Changer tout le théâtre de la guerre et reprendre l'initiative des mouvements après defaite, dit avec raison Napier . c'est là le fait des maîtres de l'art. « Aussi Napoléon aplait des mattres de l'art. « Aussi Napoléen ap-prouva ce plan, mais il n'était déjà plus temps de l'exécuter. Forcé de céder a des exigences formelles et réitérées, Soult concentra ses di-visions à Grenade, et fit sa retraite dans un tel ordre qu'aucun ennemi n'osa l'attaquer. L'enfrevue avec le roi, sur les frontières de la province de Valence, fut moins orageuse qu'on aurait pu le craindre. Les affaires, d'ailleurs, re-prenaient une meilleure allure. L'opiniatre défense de Burgos ainsi qu'un retour offensif de l'armée de l'ortugal décidèrent les Anglais à battre en retraite, et Joseph à rentrer dans se capitale (ter novembre). Après cinq années de

combals glorieux en Espagne, Soult, dont la poution devenut intolerable, but rappele à Paris, sur sa demande. Au mois de mars 1813 il reregnit la grande armée, et commanda à Lutzen limanterie de la vieille garde, et à Bautzen le centre de l'arrade, Pendant l'armistice de Newmark, l'empereur apprit l'evacuation définitive de l'Espagne et le desastre de Vittoria. Jugeant le duc de Dalmatie seul capable de remédier au al, d le nomma son lieutenant dans le midi de ance, et l'envoya « au-devant des Anglais ». soult justifia pleinement la confiance de son in , et ces jours difficiles sont les plus leaux de sa vie. Arrive à Saint-Jean de Luz (2 juillet) il fit dès le 25, pour dégager Pamciune et Saint-Sebastion, une tentative que Actington out beaucoup de peine à repousser. o une série d'engagements où les succès ment partagés, il ramena ses troupes derrière a Balassoa, et y prit position. « Ni difficultés a chalcles no me feront manquer à mon tres . , écrivait-il à l'empereur. Jamais peut-tre, depuis la fameuse campagne de Turenne atre Montreuccolt, on n'avait vu deux grunds alents militaires demeurer pendant si longtemps octobre 1813 - avril 1814) dans un si parfait unibre. Soult eut constamment affaire à des roupes plus aguerries et réellement plus nomorce de s'affaiblir par de continuels envois Bommes à l'interieur. Ce qui fait sa gloire, dest une admirable promptitude à neutraliser les mitata des combats malheureux, à s'armer outre l'ennemi de ses propres succès; c'est ce na froid qui ne l'abandonna jamais, même and les soulèvements royalistes vincent en ile & l'invasion. Les batailles d'Orthez et de wlouse (27 fevrier et 10 avril 1814) ne sont fort au-desaous de Montmirail et de Montereau. La question de savoir s'il y eut un vainqueur à sulouse et quel il fut demeure controversée otre les écrivains inibitaires. Ce qui parait certou, c'est que nonobstant l'évacuation de Toue, l'insurrection de Bordeaux, et l'impossiblite où se trouvait Suchet de cooperer à la déuse du territoire, l'invasion de Wellington, umt Bayonne à sa gauche, et Soult dans une noun résultat négatif. Sur ce terrain, « nous avons pas été vainens ». Soult repoussa énersquement les insimuations royalistes par une Poclamation qu'il cut bien de la peine à se faire adonner plus tard, bien qu'en realité il n'eut hil que son devoir. On prétendit qu'il avait unhattus Tuntouse, ayant dans sa poche la nouelle de l'abdication de Napoléon; cette calonnie fut refutée en plein parlement anglais, par Wel-lington Im-mêrne. Les depêches expedices le avril de l'aris par le gouvernement provisoire parvincent au duc de Dalmatie que le surlendemain de la bataille de Toulouse. Ayant rasnide un conseil de guerre, il refusa, unalgré les instances de Wellington, son adhésion anx actes de Paris, juaqu'à la réception d'une depêche de Fontainebleau. Alors seulement il so crut dégagé de son serment.

Pendant la première reslauration, Soult mit tous ses soins à taire oublier, par des démons-trations d'un royalisme exagéré, qu'il était resié le dernier au champ d'honneur. Ces avances au nouveau pouvoir lui valurent le gouvernement de la tre division militaire (juin 1814), puis le grand cordon de Saint-Louis (24 sept.). Ce fut lui, vieux soldat de floche, qui provoqua l'érection d'un monument expiatoire en l'honneur des victimes de Quineron (17 novembre). Le 3 décembre il fut appelé à remplacer le général Dopont au ministère de la guerre. On lui a reproche amerement la rigueur deployee contre Exelmans, sa presence dans la procession expiatoire du 21 janvier 1815, et sa docilité à con-férer des grades élevés dans l'armée à des hommes qui n'avaient jamais fait la guerre que contre elle Lors du debarquement de Napoleon, il eut la faiblesse d'apposer son nom au has d'une proclamation qu'on lui apporta toute faite, et dans laquelle Buonaparte etait qualifié d'usurpateur et d'aventurier (8 mars 1815). L'exagération même de son rôle le rendit suspect, et son porteseuille lui sut redemandé le 11 mars. Napoléon ne voulut se souvenir que d'Austerlitz et Toulouse : il le nomma major général de l'armee (9 mai) (1) et pair de France (2 juin). Après avoir combattu à Fleurus et à Waterloo, après avoir entrainé Napoléon loin du champ de bataille, Soult se rendit à Laon, où il rol-liales débris de l'armée. Le 26 juin il assista au conseil de guerre tenu à la Villette, et y sontint, comme Carnot, que le résultat d'une bataille sous Paris était au moins douteux. Le jour même de la signature de la capitulation (3 juillet), il se réfugia au Malzieu, dans la Lozère, chez le général Brun de Villeret, puis dans son lieu natal, à Saint-Amans. L'inscription de son nom en tête de la liste des trente-huit réserves par l'ordonnance du 24 juillet 1815 le mit dans la nécessité de publier un mémoire dans lequel il se justifiait surabondamment du soupçon de trabifson (2). Il fut néanmoins compris parmi les bannis du 12 janvier 1816, et passa trois ans en

Dannis du 12 janvier 1816, et passa frois ans en (1) Soult était peu propre à l'office dans lequel Berthier excellait. La preuve de cette incapacité relative cat inscrité à chaque page de la campacie de 1815, au laquelle d'auportants travaux ont derotéroment ramane faitention publique. Nous n'eu expositerons qu'un seul caemple, le plus fatal de tous, la redaction et maisdroite, la traismission et incacte des ordre a adressés su maréchia Grouchy. Nous avons entendu nousemble le duc de balmatic regretter autérement que l'empereur ne lui cut pas plutot confie des fonctions actives, dont il se accait à coup sur niteux acquillé.

(El On y remarque ce passage où il est question de Mapoleon e l'armore entière aut bien que je n'eus jamais qu'à me plaindre de cet homaie, et que sui no détests plus franchement sa tyzame, « Ce Memogre matificatif eut deux éditions en 1815, l'une de 30 et l'autre de 23 pages in-87. On a présendir qu'il sortait de la plame du deputé Mannel.

exil dans le duche de fierg, patrie de sa femme. Rappeir en France par l'ordonnance du 26 mai 1819, il reçut, le 9 janvier 1820, le băton de marectal des mains du roi, qui le lui avait retiré. et le s jum sus ant one gratification de 200,000 fr. sur la le-le civile. Charles à lui accorda à Reims le cultier de ses ordres (30 mai 1825) el pa siège dans la chambre des pairs (5 povembre 1527 (1 ; il prit une part active à ses travaux, et se mon tra le partisan devoué du ministère. Cependant il s'occupa, cans cel intervalle, de grandes affaires industrielles, netamment des charbon-nages d'Alais, et communique à MM. Napore et Matteen-Dumas o'mportants materiagy pour l'histoire des guerres de la P-ninsule.

La revolution de Juillet relata, et Soult n'eut plus de repes qu'il ne fot rentre aux affaires. Il rempioça le manechal Gérant à la guerre duas le monstere Laffitte |17 monombre 1830]. Il fut en-urte le compne de Caumir Perrer, et presida le rabinet do 11 octobre 1-32 L'arrestation de la ducuesse de Berri, l'expedition d'anvers, le projet de loi au sujet des forts actaches, la loi tes he associations, le comtat décisif une au parti republicam en avril 1831, sont des acles co-ectifs and ne juna per loujours le rôle persequil . Apres les journées d'avril, dit un biogranbe, le système repressif et mutaire represente par le marechal n'établ plus une nécessue, devait forceroept se monifier.... En creant and orner, en constitutiant contre les factions, le manichal avait tres largement usé du budget ile son departement; le mere parts lui demanta comple de son administration .. M. Thiers de listantes trabilement de son collègoe, et le présalent du conseil fut abique de ini ceder la place als perdet 1834 121. . A l'epoque du couronnee-at de la reine Victoria, Louis-Philippe illegrense pensie de chaisir pour ambassadeur outraordinaure 25 avril 1835 Thompse out tans pus d'une circonstance avait fulance la fortune du leros de l'Angleterre. Soult tet accu-sili par Wellington avec contraine, par le pemple anglais avec entrecoissure. Quant le catmet du 15 avril socremba sous les coops de la coatrion, le duc residu son ancien prestige, fat charge d'essayer exterieures. Cette rombusason averta au dernier ten tances lediqueuses M. Duiers chez ses istars collègnes, et notain-ment chez le marechal. L'omente du 12 mai 1839

ena la formation du cabinet Souit-Passy, dans lequel le marechal est le titre de nistre des affaires etrangeres et la présidence du conseil. Ce cabinet successha bientol dans l'affaire de la dotation, et lit place au ministere du 1er mais 1840. La guerre semblait imminente quand le duc de Dalmatie et M. Guizot furent charges par le roi de furmer l'administration pacifique du 19 ortobre 1840; le marrichal y lut compris avec le titre de président du conseil et le portefeui le de la g L'appreciation putit que des differents cabi doct Soult a fait partie dans ses dernier mèrs serait d'autant plus superflue, que son accepta la responsabilité d'actes dont l'initi bui appartenait pas, et qui frossaient seen sa viville serte militaire Sincerement d au rei Louis-Hillerse, il le géca plus d'un par des éctats intençestifs. Il avait trop soos un reaime tout di ferent pour s'init mais aux petits constense de la strategie tambere; il y porta souvent le rode langa caesque, et freissa vivement, en plus d'un sun, des especte superneurs. L'affaiblis de sa sante lui fit resegner le 10 novemb les fonctions de transtre de la guerre et le lembre 1847 cel es de president du conseil. I mieux harvier sa sunliesse, on remousela laveur le titre basoribque de maréchal ge titre qui avait de '26 serdembre 1547' accorde a Turesne, à Villare et au combe Parveno à cet àze ou il de reste plus aux bons superseurs d'autre ambition que celle de mourir tout collects, il comprit eatin q improprialité était anieurs que dans le ments partementaires et ministeriels do respe. Ses prasees se reporterent presque e sivespret sur la partie vra ment glorie vie. Plus qu'octogenzire, il mestut peu d avant le comp d'Etat napoleonien, le vembre 1851. Il fut inhamé dans sa répasa-ruvale de Sun'There, a Saint Athan 1852 sa statue en pied, en marbre biane eau de Pradier, fut places dans de Versaules. La marechale, a laquelle uni par les fiens de l'affection la plus tarda pas à le suivre dans la tombe ; le 12 mars 1852, à Soulthers, à l'àge d vingt-un aus. Else etait Alternande et p dans ses dermers jours elle demanda à vertir an catholicisme. Elte avait de enlants an marechal, on fils, que mit, et u

Soult a laisse des Nemoures, encore e rtie médits : Paris , 1856, L. 177, in-8"), dont

ropeenne; elle se composit principalement de peintures de l'école espagnole, et l'en v comptait quiste Murillo, ringt Lerburn, sept Alonso Ca pt Bilvera, Irans da pressure acides. Ma

a charte de 1830 revoqua des so associations de portuent créte date, man au servet specios retablet le dec de l'inimatie dans sa dignéte date se rous pas dive que la Thirre sacceda la Servet passe de l'inimatie dans sa dignéte da la crimita par diversaria la comme prepuèras de comme, il rede l'informate, mais anquel pius d'influence, saccique, de 18 juillet au 50 revisites 1834, com-

vente les 19, 21 et 23 mai 1852 à Paris, elle pro-

vente les 19, 21 et 23 mai 1852 à Paris, elle produisit la somme totale de 1,467,361 fr. 50 c. C'est dans la première des trois vacations que le célèbre tableau de Murillo, la Conception de la Vierge, fut adjugé au musée du Louvre au pris énorme de 586,000 fr. Baron Ernoup.

Biographie des hommes vivants, 1816. — Galerie des contemp. — Jay, Jouy, etc., Biogr. noue, des contemp. — Babbe, Biogr. inite, at port, des contemp. — Sacrat et Saint-Bame, Hiogr. des hommes du four, 1901. — Patter de la Legion d'homeur, 1701. — Pretoures et computers, — Lounémie, Galerie des contemp. — Patters, Diet, hist, des generaux francist. — Fretoures et computers, — Lounémie, Galerie des contemp. Histories, U. 170. — Moulteur de l'armee, nov. 1811. — A. de 1 cont., dans la Revue génerale biogr. et utics., 1843. — Thiers, Hist, de la revolution et Hist, de Compute — Vaulabelle, Hist, des deux vectours — Souther, Hist, of the peninsular war. — W. Napier, Hist, des querres de la peninsule, tran, per latition-bin mas — Salle, L'se polit, du marchal Soult, 1833, lu-50.

SOULT (Pierre-Benoft, baron), général, bore du précédent, né le 20 juillet 1770, à Saintant aus (Tarn), mort le 7 mai 1869, à Tarbes.

urans (Tarn), mort le 7 mai 1843, à Tarbes. tals le regiment de Tomane de la Moselle, de Sambre et Meuse, du Danube, et prit part à la défense de Gênes. Il gagna sous republique les grades de chef d'escadron Topraireal an vu) pour sa conduite à Zurich, et le chet de brigade du 25° de chasseurs à cheval ie (let de brigade du 2a de chasseurs à chessa 9 nivôse au xt.). De l'empire il tint ceux de general de brigade (11 juillet 1807) et de géneral de dittsion (3 mars 1813), ainsi que le titre de baron. Dans toutes ses campagnes il se contenta de remplir un role secondaire, mals qui ne fut pas sans utilité auprès de son illustre frère; il le seconda jusqu'en 1807 en qualite d'side de camp, et jusqu'en 1814 il command), en Prusse et en Espagne, la cavalene des corps armée placés sous ses ordres. Il se signala au assage du Tage, et défit en 1812 les insurgés es moutagnes d'Alpujarras. Pendant les Cent-urs it se trouva à Waterloo. Quoique mis à retracte par les Bourbons, il n'en obtint pas in- le cordon de grand-officier de la Légion floomeur (17 janvier 1825). Enfin, sous la royanté le Juillet, il fut employé à l'intérieur jusqu'en 1836 Son nom est inscrit sur l'arc de triomphe

lee, Jony, etc., Biog nouv. des contemp. — Fastes de lonon Chonneur, t. III.

sover (Napoleon-Hector), marquis, puis duc de Dalmatie, fils du maréchel, né en 1801, mort le 31 décembre 1857, à Paris. Admis le patrième à l'École polytechnique dans le contours de 1819, il choisit pour arme l'état-major, et il la compagne de Morée (1828) en qualité dable de camp du général Maison. A son retour reçut la croix d'Honneur (1829) et se maria; lemme, née d'un premier mariage de la du-three Decrès avec le general de Savigny, monrat le 28 mai 1830, à vingt-quatre ana, Après la tévalution de Juillet il résigna ses epaulettes de apitame pour entrer dans la carrière diplomab pur . nommé ministre plénipotentiaire à Stockholm (janvier 1831), il remplit le même poste à La Haye (mai 1832), à Turin (7 juillet 1839) et à Berlin (6 novembre 1843). Il figura à cette époque dans la chambre, y entra en 1844 avec une double élection, et représenta le collége de Castres jusqu'à la révolution de Février, où il fut remplacé à Berlin. En 1849 il siègea pour le dépar-tement de l'Hérault dans l'Assemblée législative. Le coup d'Etat du 2 décembre le rendit à la vie privée. Son titre s'est éteint avec lui.

Le Moniteur unit

SOUMAROKOF (Alexandre - Petrovitch), poëte russe, né en 1718, mort à Moscou, le 1° octobre 1777. Élevé au corps des cadets, il y consacrait ses récréations à se familiariser avec les chefs-d'œuvre de la littérature étrangère. Des chansons furent son premier essni; en 1748, il se lança dans l'art tragique. D'abord jonées au corps des cadets, ses pièces constituèrent le ré-pertoire du premier théâtre russe fondé à Jaroslaf, et donnérent l'idée à l'impératrice Élisabeth d'en bâtir un dans sa capitale, dont elle confia la di-rection à Soumarokof, alors colonel. Nommé brigadier par Pierre III, conseiller d'État par Ca-therine II, le poëte ne répondit pas aux espérances qu'il avait données : vaniteux, il voulot briller dans tous les genres, et perdit en vigueur ce qu'il gagnait en fécondité; jaloux, il eut avec Lomo-nosof des discussions qui ont jeté du ridicule sur sa mémoire. Ses œuvres ont été rassemblées par Novikof (Pétersbourg, 1787, 10 vol.). Il a laissé en vers dix tragédles (cinq ont été trad. en français par Papadopoulo; Paris, 1801, 2 vol. in-80; la meilleure est celle du Faux Démétrius), une traduction du Paautier, beaucoup d'odes, d'églogues, de satires, de madrigaux, rarement consultés. Il était aussi journaliste, et rédigeait

l'Abeille industrieuse. A. G. Novikol, Essai de biographie des écrivains russes. — Mémoires de Porochin. — Dmitrieraki. Eloge de soume-rohaf; Saint-Pélerabourg, 1807. — Revus française, 1ºº ferrier 1857.

SOUMET (Alexandre), poête français, né le 8 février 1788, à Castelnaudary, mort le 30 mars 1845, à Paris. Il était fils d'un ancien directeur du canal du Midi, mort en 1828, à Paris. Presque au sortir de l'enfance, il eut pour diriger ses premières études un neveu de dom Calnet, le célèbre bénédictin. Destiné à la carrière du génie militaire, il subit en 1803 à Toulouse un examen pour l'École polytechnique; les chances du concours ne lui ayant pas été favorables, il se délassa de travaux qui lui répugnaient par quelques essais littéraires, que l'Académie des Jeux floraux accueillit avec éloges. « Sa vocation pour la poésie, dit M. Vitet, fut aussi pré-coce qu'irrésistible : dès l'enfance il parlait, il écrivait en vers. » Enclin par caractère à une revouse mélancolle, il inclina de préference sea pensées vers les sujets religieux; il savait le psatmiste par cœur; il ne cessait de méditer Klopstock. Lorsqu'il vint à Paris, c'était déjà un poete chargé de couronnes; il avait vingt-deux

ans, et entrait bien malgré lui dans l'administration avec le litre, fort recherché alors, d'au-diteur au conseil d'État (1810). Mais on ne le rencontra ni dans les bivouacs ni dans les villes conquises. . Au lieu de courir d'un bout de l'Europe à l'autre, le portefeuille du monarque à la main, il poursuivit paisiblement ses poétiques méditations. « S'il prodigua l'encens à Napoleon, qu'il proclamait le conquérant de la pair, et au divin roi de Rome, il le fit avec une entière bonne foi, comme plus tard il épuisa les formes adulatrices en faveur de la légitimité et du due de Bordeaux, de la dynastie d'Orléans et du comte de Paris. Ces faiblesses, on les lui pardonnait à cause du profond respect qu'il avait de son art : des honneurs lui furent offerts par des titres des titres, des nonneurs fur fureir onters pumontra presque offensé. L'empire tomba, et Soumet, qui comptait parmi les hommes du régime nouveau des protecteurs et des amis, préféra de quitter Paris; il se retira à Toulouse, près de son père, et pendant cinq années il vécut dans la retraite, « se lassant à peine dérober par intervalle quelques pièces fugitives; une entre autres, dont le succès fut populaire, suave et touchante complainte où s'exhalent sous une forme gracieuse les soupirs de loute cette por-tion de l'humanité abandonnee, comme la Pauvre fille, à son entrée dans la vie, et reduite à s'écrier comme elle :

Reviens, ma mère, je t'atiends Sur la pierre où tu m'as laissee! •

Il n'était pas resté indifférent à la querelle des classiques et des romantiques. Professant en littérature les opinions les plus libérales ainsi qu'il l'avait prouvé en 1814, en reprenant Mine de Staët de sa trop grande timidite, il était acquis en principes aux idées de réforme; toutefois ramené par les habitudes de son talent aux traditions d'ordre et de régularité, il ne prit pas une part active aux controverses théoriques, et se contenta de sournir des vers au Conservateur et à la Muse française, ces deux hérauts du romantisme. A celte époque il ne tendait qu'à un seul but, le théâtre. A deux jours d'intervalle il fit représenter, avec le même bonheur, deux tragédies, Clytemnestre (? nov ) et Saut (9 nov. 1822). Ce double triomphe, remporté an Théatre-Français et à l'Odéon, fui ouvrit les portes de l'Académie française (29 juillet 1824), qui l'élut à la place d'Aignan. En possession de la célé-brité, Souract tenta de nouveau la fortune dans le genre qui l'avait porté si haut : Cleopâtre (3 juillet 1824), les Macchabées (1827) et Élisabeth de France (1828) ne reçurent qu'un accueil bienveillant; Jeanne d'Arc (1825) excita de bruyants transports, non moins qu'Émilia (1er sept. 1827), drame imité du roman de Kenitworth; de vifs applaudissements signalerent l'apparition d'Une Féte de Néron (29 dec. 1829), composée avec M. Belmontet. Quant à Norma (1831), elle ajouta pen de chose à sa réputation;

la tragédie le Gladiateur, écrite avec sa fille, el la comédie le Chêne du roi, jouées l'une et l'autre au Théâtre-Français, le 24 avril 1841, n'enrent qu'un succès d'estime. Depuis longtemps ses études et la nature même de son talent le portaient vers la poésie épique; bien jeune encore, il avait choisi dans Jeanne d'Arc l'héroine d'un poëme national, auquel il travailla jusqu'à son dernier jour. Mais il se recommande par une création plus complète et que « le public a reçus avec une sorte d'étonnement respectueux » avec une sorte defonmentent respectueux » :
nous voulons parler de la Divine Epopée
(Paris, 1840, 2 vol. in-8°, et 1841, in-18). Le
rachat de l'enfer par le Christ, voità le sujet.

Ce n'est qu'un rêve, s'écrie l'anteur; je ne
m'en prosterne pas moins devant l'autorité du
dogme. » Mais, fait observer M. Vitet, « plus est grand le vice du sojet, plus nous admirons la puissance du poête, qui parvient presque à le faire oublier.... Cette prédilection pour les beautés de la forme poussée juequ'à une sorte d'in-souciance pour la solidité du fond, nous la retrouvons à des degrés divers dans tous les ouvrages de l'auteur... M. Soumet appartient à la familie des coloristes. » Ce poète succomba une affection de l'épine dorsale, qui depuis plus de treize mois le conduisait lentement à la mort, à travers des douleurs aiguês que l'opium seul pouvait suspendre par moments. Il avait cinquante sept ans passés. En septembre 1822, il avait été nominé bibliothécaire au palais de Saint-Cloud; en octobre 1824, il avait été transféré à Rainbouillet, et après 1830 à Compiègne en la même qualité. Louis XVIII lui avait accordé la croix d'Honneur (1823) et Charles X une pension (1825).

Outre les ouvrages cités, on a encore de Soumet : Le Fanatisme, poeme; Paris, 1808, in 8°; — L'Incrédulité, poème; Paris, 1810, in 80 ct in-18; — Les Embellissements de l'aris; Paris, 1812, in-80; — Les Scrupules literaires de Mme de Staél, ou Reflections sur le livre De l'Allemagne; Paris, 1814, in-8°; — La Decouverte de la vaccine, poème, Paris, 1815, in-8°; — Les Derniers moments de Rayard, poème; Paris, 1815, in-8°; — Oraison funèbre de Louis XVI; Toulouse, 1817, in 8°; — Pharamond, opéra, joué en 1825 : en société avec Ancelot et Guiraud; — Le Siège de Corinthe, opéra, joué en 1826, et composé avec Ballochi; — Jane Grey, tragédie, jouée en 1841; avec Gabrielle Soumet, sa fille; — Jeanne d'Arc, poème; Paris, 1315, in-8°; — David, opera en trois actes, joué en 1846 : avec Malefille; — Monseigneur se marie, comédie non représenter; — des articles dans le Livre des Ceut et Un; e dournal des jeunes personnes, etc. — II. T.

Journal des jeunes personnes, etc. II. T. Ralbe, etc., Biogr unte et portal, des contemp - Sarret et Saint Edme, Biogr des hommes du jour, t. 18, 2º partie. - Bisc. de recapt de M. Filet à l'Acad. fr. et llepouse de M. Male.

"SOUMET (Mine Bet vain d'Altennem, née

"SOUMET (Mes Bet vais d'Alterrem, née Gabrielle), fille unique du précédent, n'ées paris, le 17 mars 1814. Guidée par son paris, le ce uvra dès sa jeunesse à la composition littéraire. A vingt ans. elle se maria; à vingt-deux elle publiates Filiales (1836, in-8°), son premier recueil le vers. Elle eut part au Gladiateur (1841) et à lane Grey (1844), les dernières tragédies de son perc. On a encore d'elle: Nouvelles fitiales Paris, 1838, in-12), Récits de l'histoire d'Anyleterre (18...); Berthe Berthu, poème (1843); les Anges d'Israel (1856), et les Deux frères (1858, in-18).

les semvies auteurs contemp. françaises.

SOURCE (LA). Voy LA Source.

BOTADAS (François D'Escounteau, cardinat , prelat français, né en 1575, mort à Bordeaux, le 8 février 1628. D'une maison noble et rançois marquis d'Alluye et d'Isabelle Babou de Bourdaissière, tante de Gabrielle d'Estrées. Ce fut au créstit de la favorite que la famille entière, josqu'alors assez obscure, dut son élévation. Français embrassa d'abord le parti des armes, sous le nom de comte de la Chapelle-Bertrand. accompagna le duc de Nevers à Rome, il gagna les bonnes grâces de Clément VIII. A coup il entra dans les ordres, et fut su de la riche domerie d'Aubrac (diocèse de Sur les vives sollicitations d'Henri IV, d obtint à vingt trois ans le chapeau de cardinal 3 mars 1598); il fut nommé en 1599 à l'archereché de Bordeaux, vacant depuis près de huit at ordonné prêtre par son oncle Henri d'Escou-bleau, évêque de Maillezais, et sacré le 21 décembre 1599 par le cardinal de Joyeuse, arche-veque de Toulouse. Sous ses auspices, un grand combre de maisons religieuses s'établirent dans on diocèse, et on lui dut la helle Chartreuse, construite au milieu de marais qu'il fit dessér, et où it fonda un hôpital. Il assista en 1605 l'élection de papes Léon XI et Paul V, et fut conderé de ce dernier pontife comme plus lard de Grégoire XV et d'Urbain VIII. Se trouvant à Paris Iorsque Henri IV fut assassiné (1610), il contut au Louvre, s'approcha du carrosse qui renfermait le corps tout sanglant du roi, et lui lonna l'absolution sous condition. Il temoigna son rèle pour l'Eglise dans le concile qu'il at à Bordeaux en 1624. Sa charité éclata surout pendant la famine qui désola en 1622 la e. Ce prélat eut, il est vrai, avec son chale parlement de longs démèlés, l quelques-uns valent la peine d'être rap-d'x ll 1 avait dans la cathedrale deux autels n ornements sur leaquels le peuple avait pris habitude de venir s'asseoir pendant la prédicalion. Cette inconvenance scandalisa le cardinal, pi prit sur lui de faire démolir les autels Grande rumeur? le chapitre demande justice au rdement. Celui-ci nomme des commissaires; carlinal les excommunie, et se voit frappé du arrêt qui lui enjoint de lever l'excommu-aration, à peine de quatre milla écus d'amende.

Mandé à la cour, le cardinal reçut du roi quelques reproches; mais Clément VIII approuva sa conduite, et adressa en 1502 au chapitre un bref des plus mortifiants. En 1606, un prêtre, nommé Philippe Premier, ne résidait pas depuis lung-temps dans sa cure; sommé d'y revenir, il se far-qua de la protection du maréchal d'Ornano, et répondit avec arrogance aux ordres du prélat, qui alors l'excommunia. Sur son appel, le par-lement déclars l'excommunication nulle et abusive, et ordonna au cardinal d'absoudre la partie dans le jour, ad cautelam, sous peine de 4,000 livres d'amende et de la saisie de son temorel. M. de Sourdis résista à cet arrêt arbitraire, défendit avec chaleur son droit devant plusieurs juridictions et sortit avec avantage de cette affaire. Il ne fut pas aussi heureux dans celle que lui attira, en 1615, sa compassion intempestive pour Antoine de Castaignet, sieur de Haut-Casici. Ce gentilhomme ayant été condamné à avoir la tête tranchée pour ses crimes, le cardinal et le maréchal de Roquelaure obtinrent du roi sa grace, qui fut ensuite révoquée sur les représentations de quelques membres du parlement. Le cardinal, accompagné de quarante ou cinquante gentilshommes, sit ensoncer la petite porte de la conciergerie et délivra Haut-Castel, qu'il conduisit aussitôt à Lormont, pour le sonstraire au sup-plice. Cette action fit d'autant plus d'éclat qu'elle coûta la vie au concierge de la prison, qui fut tué d'un coup d'épée pour avoir refusé la clé de la chambre où était le criminel. L'archevêque fut décrété de prise de corps, et Louis XIII, qui était alors à Bordeaux, renvoya au pape la connais-sance de cette affaire. Le cardinal en fut quitte pour quelques mois d'interdiction et d'exil.

Soundis (Henri d'Escoubleau de), prélat, frère du précédent, né en 1593, mort à Auteuil, près Paris, le 18 juin 1645. Pourvu de bonne heure de plusieurs bénéfices considérables dont se démit son frère en sa faveur, il succéda à son cousin Henri d'Escoubleau sur le siège de Maillezais, et fut sacré le 19 mars 1623. Après la mort du cardinal de Sourdis, il reçut le 16 juillet 1029 le bref qui lui conféra la dignité d'archevêque de Bordeaux. Fort avant dans l'intimité de Richelieu, dont fl avait pendant quelque temps gouverné la maison, il était à la fois pré XIII et guerrier. Il avait accompagné Louis au siège de La Rochelle (1628), où il eut l'inten dance de l'artillerie et la direction des vivres. Il le suivit ensuite en Piémont, et il reçut du roi, lors de la prise de Suze, la mission d'extirper l'hérésie et de relever la religion ca-tholique dans la vallée de Pragelle. En 1033, il fut admis avec les cardinaux de Richelieu et de la Valette, et les archevêques de Narbonne et de Paris, au nombre des commandeurs ecclésiastiques du Saint-Esprit. Ce fut cette année même que l'archevéque, non moins ferme et non moins résolu que son frère, fut amené à donner au royaume le scandale de fâcheux débats avec le

duc d'Épernon, alors gouverneur de Guienne. L'ancien mignou de Henri III, bien qu'àgé de quatre-vingts aus au moment de cette lutte, avait encore la turbulence et l'orgueil de sa jeunesse. En confiant l'archeveché de Bordeaux à un homme énergique, Richelieu avait voulu opposer un contre-poids à l'autorité du vieux duc, qui de son côté devait voir avec deplaisir sur ce siege une créature de son ennemi. Déja la disconfe était flagrante entre les deux personnages, quand d'Épernon l'aviva par des mosures graves. Le 29 octobre 1033, il lit occuper les avenues de l'archeveché par des hommes armes, et envoya un de ses officiers, qui, par de grossières menaces, contraignit le prélat, revêtu de ses ornements pontificaux, à sortir de son carrosse. Non-seulement il refusa de désavouer la conduite de son lieutenant, mais il commit de nouvelles violences. Un jour même, suivi de ses gardes, il marcha au-devant de M. de Sourdis, le băton haut, puis avec force injures lui donna des coups de poing dans l'estomac et dans la figure, lui arracha son chapean, qu'il foula aux pieds, et finit par le frapper de son bâton. Après cette scène inquie, le prélat declara au people l'excommunication du duc et de ses complices, et l'interdiction des églises de la ville. Cette querelle répandit la consternation à Bordeaux. La cour s'en émut vivement. Enfin, le mariage du duc de la Valette, fils de d'Épernon, avec une parente de Richelieu, rendit co dernier plus favorable à l'adversaire de l'archevêque, et l'affaire s'airangea moyennant quelques actes de soumission chrétienne, men mortifiants pour le tier et fongueux vivillard (1). La guerre ayant été declarée à l'Espagne (1636), l'archeveque de Bordeaux fut nommé chef des conseils du roi en l'armée navole, poès du sieur d'Harcourt, et directem géneral du materiel de l'armée. Revêtu d'une autorité aussi élendue, Sourdis fit preuve d'un sentiment strategique fort droit, d'une race intelligence pour les operations navales, d'une activité et d'un courage militaire fort remarquables. Ceci ressort aussi bien de l'examen de a correspondance, qui expose les événements les plus importants de l'histoire maritime de la France, de 1636 a 1641 (2), que des faits ac complis sous ses ordres. Sans doute ses succès furent mélés de revers; son esprit inquiet, irritable et jaloux, entrava la reussite de plusieura projets; mais la pri-e des îles Sainte-Marguerite, la descente d'Oristan, le combat de Cattari, etc., doivent faire oublier les mauvais succes du secours de Parmeet la défaite devaut Tarragone, définte qui, en apparence du moins, causa la disgrace de l'archevêque. Pour oblenir d'heureux résultats dans son expédition,

de Sourdis avait eu à surmonter, à braver de frequents conflits de juridiction ou de pouvoir, des rébellions, des menaces de toute nature. De sourdes intrigues hatèrent sa chute. On commenca contre lui une instruction fondée sur des reproches dont la lecture des pièces prouve le peu de solidité. La mort de Richelien (4 décembre 1652) mit fin à ces persecutions. Le prélat retourna dans son diocèse, d'ou il ne soi tit que pour venir presider à Paris l'assemblée du clergé de France

Soundis ( Charles n'Escounteau , marquis DE ), frere aine des précédents, fut maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de l'Or-leanais, et mourot le 25 décembre 1666.

Son fils, François, dit le chevulier de Sourdis, gouverneur de Bordeaux, mort en 1707 ne laissa qu'une fille, qui fut marice au marquis de Saint-Pottarge. H. F

Gallia Chrastiana, t. H. — Le Vassot, Mitt. d Louis Alll. — P. de l'Estole, Jainnal di réane d Meuri II'. — Devienne, livit, de Bandenix. — Mercar François. — Benya de la Barde, Ordion Jun. de Nour dis; Paris, 1648, in-58. — Bichelieu, Memoires.

SOURE ( Comfe be ). Voy. Costa.

SOUTHEN (Robert), poète et littérateur an-glais, né a Bristol, le 12 août 1774, mort à Keswick, le 21 mars 1843. Son père, qui tenait une maison de lingerie a Bristol, et qui mourut en 1792, laissant des affaires embarrassées, paralt l'avoir abandonné aux soins de ses plus proches parents. C'est ainsi que jusqu'à l'âge de dix uns il veent à Bath, chez sa tante, Mue Tyler, vieille fille originale, qui avait la passion du théâtre, et ne fut pas sans influence sur la précoce voca tion littéraire de l'enfant. Plus tard, un oncle, le révérend Herbert Hill, pourvut aux frais de son éducation. Cette éducation fut assez décousue . commencee dans diverses écoles de Bristol et des environs, elle se continua à Westminster; il en fat renvoyé en 1792, pour sa collaboration à un journal claudestin. le Flagellant, on les châtiments corporels, fort usites dans l'école, étaient l'objet de vives attaques. Cet acte da ri gueur faillit lui fermer les portes de l'université d'Oxford, où son oncle parvint cependant a le foire entrer pour le préparer à prendre les ordres ecclesiastiques. Mais il y porta un mélange de doctrines unitaires et d'idees révolutionnaires (onétait alors en 1793) qui devaient contrairer les vues de son oncle, et il en sortit au hout d'enviro dix-huit mois. Il se lia intimement avec le quaker Lovell et le poete Coleridge; il songen à fonder avec eux, sous le nom de Pantisocratie, une république humanitaire sur les bords du Sus-quehannah ou dans la pays de Galles. Ce reve finit assez prosaiquement, par le mariage des trois amis avec les trois sœurs Fricker, de Bristol. Heureusement pour notre poete, qui venalt d'entrer ainsi en ménage (novembre 1795), sou oncle Hill, nommé chapelain de la factorerie anglaise à Lisbonne, l'emmena en Portugal, où un sejour de six mois, suivi peu de temps apres

(1) P'oy, la Bibliothique du P. Lelong pour les nom-:

to you a storage of the storage point of the constraint of the storage of the sto

d'une résidence d'environ deux années, lui peruit d'acquerir une connaissance parfaite de la illerature et de l'histoire de ce pays. Pendant ecretaire du chancelier de l'échiquier d'Irlande, wee un traitement considérable; mais il y rea au bout de six mois, voulant se livrer ans partage à la littérature, qui était sa vraie vocation, et qui devait, grâce à son activité et la variété de ses aptitudes littéraires, lui fourir désormais de quol suffire à ses modestes resoins et même aider des parents plus pauvres que lui. En 1804, il s'établit à Greta-Hall, près Reswick (Cumberland), près de ses belles-nrs. Ce fut là qu'il passa le reste de sa vie, sein de l'étude, jouissant des ressources de tai offrait sa riche bibliothèque, non lacs qui donnèrent leur nom à l'école poésie dont il fut un des sectateurs. Aux opinions démocratiques de sa jeunesse avaient aucédé, en religion et en politique, des idées dannetralement opposées, qui le désignèrent, en 1813, pour la place de poète lauréat. Il obtint de plus une pension de 300 liv. (7,500 fr.) roulut ni être baronet ni membre du parlement. Sa jemme étant morte folle en 1837, Southey contracta, en 1839, un second mariage, avec Caroline Howles (voy. cf-après). Ses soins adou-crent les dernières années de la vie du célèbre rivain, dont l'activité intellectuelle fit place, lans la periode qui suivit cette seconde union, un affaiblissement sensible de ses facultes, jade si puissantes,

Southey aborda tous les genres, et réussit presque dans tous. A vingt ans, il débuta par un ceneil de vers (Poems; Londres, 1794, in-8°), en commun avec Lovell, et par le draine révolutionnaire de Wal Tyler, qui ne fut imprimé quen 1817, et sains son assentiment. Il n'a pas composé moins de six poëmes épiques: Joan of Arc (Bristol, 1796, in-4°; 4me edit., 1812, 2 vol. 12), où il prodique les éloges à l'héroine ainsi pel la révolution française; Thalaba the Destroyer (Londres, 1801, 1809, 2 vol. in-18), et the Curse of Kehama (1810, in-4°), imitations polquesnis heureuses, et plus souvent bizarres, des epopées arabes et hindoues; Madoc (Edimbang, 1805, 1809, in-4°), fondé sur la traditon qui attribue à un prince gallois la découverte la l'amérique au douzième siècle; Roderick, the last of the Gothi (Londres, 1814, in 4°; 115, 2 vol. in-12), où les lègendes espagnoles et maureaques, si familières à l'auteur, sont heureusennt mises en scène. Des poëmes de Soubles, c'est celui qui a été le plus souvent reimpuné; il en existe trois traductions françaises, deux en prose (1820-21, 3 vol. in-12, et 1821, in-8°), et une en vers (Angers, 1841, in-8°).

Citons encore the Vision of Judgment (Londres, 1821, in-4°), poême hardi et singulier, que l'auteur dédia au roi d'Angleterre. Malgré le luxe de couleur locale qu'il a prodigué dans ces grandes compositions, Southey a peut être montré plus d'originalité véritable dans les petites pièces que renferment ses recueils de poésies : Minor Poems (1797, 2 vol., et 1815, 3 vol. in-8"), Metrical Tales and other poems (1805, in-8°), Odes (1814, in-4°), etc. Telles sont les ballides sentimentales, lantastiques on chevaleresques, intitulées : La Jeune Alle de l'auberge, la Sorcière de Berkeley, Saint Gualbert, la Reine Urraca, don Ramire, comparables à ce que Uhland et Victor Hugo ont fait de mienx dans ce genre. L'auteur a rassemblé lui-même ses ruvres poétiques, non sans quelques chan-gements et suppressions (Poetical Works; Londres, 1837-1838, 10 vol. in-12; réimprimé en 1843, 1850 et 1853-54, 10 vol., et en 1815, 1850, 1853, gr. in-8"). Les ouvrages en prose de Southey, fruits d'une érudition solide et variée, sont écrits avec plus d'aisance et de naturel que la plupart de ses vers. Son History of Brazil (Londres, 1810-19, 3 vol. in-4°) (1); son History of the Peninsular War (1823-32, 3 vol. in-4°) (2), et sa Chronological history of the West-Indies (1827, 3 vol. in-8°), offrent des recherches étendues, présentees sous une forme pleine d'intérêt. Il n'a pas moins bien réussi dans es biographies : Life of Nelson (1813, 2 vol. in-8°), très-souvent reimpr., et trad en français 1820, in-8°; Life of Wesley (1824, 2 vol. in-8°) et British naval commanders (1833-37, 4 vol. in-12), pour la Cabinet Cyclopædia de Lardner.

On a encore de ce fécond écrivain: Letters written during a short residence in Spain and Portugal; Bristol, 1797. In-8°; — Letters from England (sous le pseudonyme de don Espriella); Londres, 1807, 3 vol. in-12; trad. en français sous ce titre: l'Angleterre et les Anglais (Paris, 1817, 2 vol. in-8°); — Specimens of the later english paets, with preliminary notices; Londres, 1807, 3 vol. in-8°; — Omnulana; Londres, 1812, 2 vol. in-12; — Book of the Church; Londres, 1824, 2 vol. in-8°; — Vindiciæ Ecclestæ anglicanæ; Londres, 1826, in-8°: ves trois recueils sont des mélanges religieux, philosophiques et littéraires; — Sir Thomas More, or Colloquies on the progress and prospects of society; Londres, 1829, 2 vol. in-8°; — Select works of the early british poets; Londres, 1831. gr. in-8°; — Essays, moral and political; Londres, 1832, 2 vol. in 8°; — The Doctor; Londres, 1834-35, t. I à V, in-8°; les t. VI et VII sont postbumes; réimpr. en 1847, gr. in-8°: « amalgame baroque, dit Ph. Chasles, de citations, réflexions, anecdotes, réveries »; — Oliver Newman, and

<sup>(1)</sup> Trad, en portugais avec notes, 1832-43, 6 vol. in-60, (2) Trad, en français (les t, l et 11), 1823, 2 vol. in-80.

other fragments; Londres, 1845, in-8°; -Robin Hood, fragment; Londres, 1847, in-8°. Southey a trad, en anglais de l'espagnol et du portugais: Amadis de Gaul (1803, 4 vol. in-12), Palmerin of England (1807, 4 vol. in-89) et Chronicle of the Cid (1808, in-4°), et il a édité: Remains of H. K. White (1807 22, 3 vol. in-89), Life of Arthur (1817), 2 vol. in-4°), de Malory; Attempts in verse (1831, in-80), de J. Jones; Watt's Poems (1834, in-12), et Works of W. Cowper (1835-38, 15 vol.), en les accompagnant d'excellentes notices. Pour donner une idée des immenses travaux littéraires de Southey, it faudrait encore indiquer les articles (on en évalue le nombre à 126), fournis par lui à l'Annual anthology (1799-1800), à la Quarterly Review, depuis 1809; à la Critical Review (52 articles), à l'Edinburgh Annual Register, etc. Enfin, des extraits de ses innombrables lectures, on a formé 4 gros vol. grand in-8" à 2 col., sous le titre de Southey's Commonplace Book, Londres, 1849-1851. Le même éditeur (son beau-fils) a donné : Selections from the letters of Robert Southey; Londres, 1836, 4 vol. in-80. E.-J.-B RATHERY.

Life and Correspondence of Robert Southey, edited by his son C. C. Southey; Londres, 1888-50, 8 v.l. In.8°. — C. T. Browne. The Life of Nobert Southey; Londres, 1885. In.8°. — The english Cyclopædia, ed. Knight. — Ph. Chreles, dans in Revue des deux mondes, 1889. — Forgues, dans in Revue da Paris, nouv. série, t. XXXIV.

SOUTHEY (Caroline-Anne), femme du précédent, née le 6 decembre 1787, à Buckland (Hampshire), ou elle est morte, le 20 juillet 1854. C'était la fille unique de Charles Bowles, capitaine d'infanterie. L'étot chancelant de sa santé, un caractère timide, des goûts sédentaires lui firent de bonne heure préférer au monde les tranquilles loisirs d'une vie retirée et la société de quelques amis de choix. Elle avait quarantedeux ans lorsqu'elle épousa Robert Southey (5 juin 1839), alors veuf de sa première femme. Cette union tardive s'accomplit, pour elle du moins, sous de fâcheux auspices. Les facultés du poéte commençaient déjà à baisser, et bientôt il tomba dans une insanté sénile. Elle se soumit sans murmure au triste rôle de garde-malade, et adoucit par les soins les plus affectueux les derniers jours de son mari; tant d'abnégation et de dévouement méritait d'être traité avec plus de respect dans la vie de Southey par son fils Cuthbert, Aussi après la mort de son mari Mmc Southey quitta-t-elle la résidence de Greta pour aller se confiner dans le petit domaine qu'elle avait hérité de son père. Peu de temps après elle reçut de la reine Victoria une pension de 200 liv. st. Ses poésies se recommandent par la tendresse, la grâce, la moralité des sentiments; mais on y trouve de la diffusion et un ton souvent monotone. Ses principaux ouvrages sont : Ellen Fitz-Arthur, a poem; Londres, 1820: ce fot ce poème qui la mit en rapport avec Southey; — The Widow's tale and other poems; ibid.,

1822; — Solltary hours, prose et vers; ibid., 1826; — Chapters on churchyards; ibid., 1829, 2 vol., — Birthday, a poem; ibid., 1836; — Life of Andrew Bell; ibid., 1844; — Poems; ibid., 1847. Elle a aussi terminé le poëme de Robin Hood, laissé incomplet par son mari. The english Eyetop.

SOUTHWELL (Robert), jésuite anglats, né en 1560, dans le Norfolk, pendu le 21 février 1595, à Londres. Sa famille était ancienne et pro-(essait la religion catholique. Admis à dix-huit ans dans la Compagnie de Jésus à Rome, il fut mus en 1585 à la tête du collége anglais de cette ville, et retourna bientôt après dans son pays pour travailler à l'œuvre secrète du rétablissement de la foi. Cette mission de propagande l'exposait à des dangers sérieux; aussi parvint il durant quelque temps à tromper l'ombrageuse surveillance des agents d'Elisabeth. Il demeurait dans l'hôtel d'Arundel, dont les maltres, lord Philippe et lady Anne, sacrifièrent leur fortune et leur vie à la religion, qu'on ne put leur faire abjurer Ce fut cette protection compromettante qui le perdit. Arrêté en juillet 1592, et confiné dans la tour, il se vit impliqué dans un pretendu complet contre l'État, et pendant sa captivité, qui dura trois années, on le soumit, dit-on, dix fois à la torture. Il finit par avouer, non sa participation à un crime imaginaire, mais, ce qui était pis peut-être, sa qualité de jésuite et comment il était venu en Angleterre pour y prêcher la communion romaine. Par une loi rendue en 1585 tout Anglais alfilié à la Société de Jésus et qui refusait le ser-ment de suprématie était déclaré coupable de haute trabison. Ce fut probablement en vertu de cette loi que Southwell comparut devant la cour suprême, qui le condamna à la potence. Il montra en mourant beaucoup de culme et un ferme courage. Comme écrivain il avait de l'instruction et de l'élégance; on loue dans ses poésies un charme moral, qui n'était pas commun à cette époque. Ses ouvrages, aujourd'hui rares, ont été très-recherchés des catholiques, et l'on en si-gnale, entre 1593 et 1600, vingt-quatre éditions differentes; nous citerons: Saint Peter's Com-plaint, with other poems; Londres, 1993, in-80; — Maronia, or Certain excellent poems and spiritual hymns; ibid, 1595, iu-40; — The Triumph over Death; ibid, 1595; — Mary Maydalen's Funeral tears; ibid, 1609, in-8".

Dodd, Church history. - Headley et Ellis, Specimens.

- Chilmers, General biograph dict.

SOUTHWELL (Nathaniel), appelé aussi SOTWELL, biographe anglais, né à Norfolk, mort le 2 décembre 1676, à Rome. Il appartenait à la famille du précèdent. Comme lui il s'engagea dans la Compagnie de Jésus, mais on ne sont en quelle année. En 1624, il retourna en Angletere, et en 1627 il fot attaché en qualité de procureur au collège anglais de Rome, où il avait fait ses études. Pendant trente et un ans il remplit l'emploi de secrétaire du général de son ordre (1637-

1668); à cette dernière date on l'en déchargea, pour lui laisser le loisir de travailler à son grand ouvrage. C'etait une continuation de la Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu des PP. Ribodeneira et Alegambe; elle parot à Rome, 1676, m-fol., avec une dédicace au cardinal Nithard. Bien qu'écrite avec methode et sans affectation, on la regarde comme inferieure, sous le rapport exactitude, à l'œuvre d'Alegambe. Il a po la modestie jusqu'à ne s'y point donner de place. On a encore de lui : Journal of meditations for every day in the year (Londres, 1669, in-80). ne 30 ceker, Bibl. des ecrivains de la Comp. de Jesus.

SOCVESTRE (Emile), littérateur français, 2 Mortaix, le 15 avril 1806, mort à Paris, 4 5 juillet 1853. Fits d'un ingénieur des ponts chaussées, il fut d'estine à l'École polytechmque et envoyé au collège de Pontivy; mais mort de son père (1823) il se tourna e l'etude du dioit, et suivit les cours de la ulté de Rennes, Lorsqu'il vint à Paris, il chanet encore de direction; ses idées, comme il dit lasmême, avaient pris leur vol, et il révait la loire littéraire. Il composa le Stège de Mis-alengler, drame en vers, qui fut reçu au llédire Français, parles bons offices d'Alexandro Duval, son compatriole. La censure demanda les retranchements, auxquels il ne voulut pas se soumeltre, et la pièce ne fut pas représentée. une autre lorsqu'il apprit la word de son frère alné, capitaine au long cours, qui avait peri en mer avec toute sa fortoneta. Restant le seul soutien de la famille, il n'hésita has a quitter Paris (1828) pour entrer eu qualité de commis chez le libraire Mellinet, à Nantes. San intelligence et sa douceur lui acquirent bentot des sympathics, qu'il justifia par de graceux essais publiés dans les Recues de Nantes d de Rennes, et M. Luminais, ancien député, lui ofirit de diriger avec un jeune érudit, M. Pa-pot, la maison d'éducation qu'il fondait à Nantes. établissement prospéra; mais un désaccord Pant survenu entre les deux associés, au sujet lu système pédagogique à suivre. Souvestre se de Brest. Des scrupules politiques lui firent quitde Brest. Des scrupules politiques invurent quicette feuille, et il se mit à enseigner la rhéprique à Brest d'abord, dans une institution
articulière, puis à Mulhonse. Vers la fin de
136, il se fixa a Paris, dans l'intention de se
irrer entièrement aux lettres, il commença par
abbler les muvres qu'il avait composees en
trelagne, et qui etablirent aussitôt sa réputation;
itavailla ensuite, avec persévérance et bonheur,
de audenne. En 1848, il fut appelé cotoine la soutenir. En 1848, il fut appelé comme rofesseur de style administratif à l'école d'adoinstrution fondée par la république; il eut part aussi aux lectures du soir qui eurent la otine origine, et il y obtint un grand succès. Ce ucces fut renouvelé en 1853, lorsqu'il alla sure des lectures semblables en Suisse, à Genève, à Lausanne et à Vevey. L'Académie fran-caise, qui avait couronné en 1851 son livre intitule un Philosophe sous les toits, décerna à sa veuve, le 24 août 1854, le prix sondé par M. Lambert pour honorer la mémoire de l'écrivain le plus utile. « Il ne voyait dans les lettres, dit M. Charton, qu'un moyen de satisfaire s passion la plus ardente, celle de se rendre utile selon ses facultés en exprimant les sentiments généreux dont son creur était plein, en défendant les vérités de l'ordre moral reniées, proscrites, oubliées, au milieu des entraînements matériels du siècle. Là était récliement sa vocation. C'est dans ce besoin et ce zèle persévérant d'enseignement moral qu'il faut chercher la véritable unité de sa vie... Reliré à l'extrémité d'un faubourg de la capitale, à un quatrième étage, d'où la vuo s'étendait sur quelques jardins, il travailla pen-dant dix huit années, sans relâche, sans tracer une seule ligne que la conscience la plus scrupuleuse cât voulu effacer. » Souvestre avait reçu la croix d'Honneur en 1847.

La tendance de Souvestre à une sorte de prédication morale est en effet le caractère le plus mar jué de ses romans et de ses nouvelles. L'invention et l'originalité y font souvent défaut, mais l'intention philosophique n'y mauque jamais, et dans ses bons écrits elle est accompagace d'une simplicité qui en est l'ornement naturel, et de sentiments gracieux qui la rendent aimable. Ces qualités ont valu un succès durable à plusieurs de ses ouvrages : Un Philosophe sous les toits ; Confessions d'un ouvrier ; Au coin du feu; Sous la tonnelle; Au bord du lac; Pendant la moisson; Dans la prai-rie; Récils et Souvenirs, insérés dans le Magasin pitloresque. Il est une autre veine on Souvestre a trouvé des œuvres intéressantes, c'est dans le sentiment vrai de son pays natal. Les derniers Bretons (Paris, 1835 37, 4 vol. in 8°, et 1843, in 18) présentent une description étudiée de la Bretague, des paysages pittoresques, de bons tableaux de mœurs, un choix heureux de traditions populaires et de poésies nationales. Le Finistère en 1836 (Brest, 1836, in-4°); le Foyer breton (Paris, 1844, in-3°) et la Bretagne pittoresque (Paris, in-fol.), sans égaler l'ouvrage précédent, le rappellent ou le complètent. Les romans qu'il a écrits sont : L'Echelle des femmes (1835, 2 vol. in-8°); Riche et pauvre (1836, 2 vol.); la Maison rouge (1837); l'Homme et l'argent (1839); le Journalisme (1839); Mémoires d'un sansculotte bas-breton (1840, 3 vol.); Pierre et Jean (1842, 2 vol.); la Goutte d'eau (1842); le Mât de Cocogne (1842); Deux Misères (1843); la Valise noire (1844); les Réprouvés et les elus (1845, 4 vol. in-8°); le Monde tel qu'il sera (1845-46, gr. in-8°, fig.); les Pé-ches de jeunesse (1849); le Sceptre de roseau (1852, 3 vol.); le Roi du monde (1852), 2 vol.). — Parmi ses wurtes diverses citons ;

Trois femmes poëtes inconnues; Nautes, 1829, in-18; — Rèves poetiques; ibid., 1830, in-12; — Manuel des elections; Paris, 1848, in-8; — le Memorial de famille; Paris, 1854, in-12; — Causeries historiques et luttéraires; Paris, 1854, 2 vol. in-12. Souvestre a collaboré à plusieurs recueils, principalement au Magasin pittoresque. Il s'est aussi occupé de theâtre, mais ses comédies-vaudevilles et ses drames, languissants et ternes, sont tombés dans l'oubli; le talent de Bouffé fit cependant vivre quelque temps l'Oncle Bapliste (1842), et le Mousse (1846).

La femme de Souvestre, Nanine Paror, sœur de son ancien associé, a écrit : Antonio Giovani (Brest, 1836, 2 vol. in-12); un Premier mensonye (Limoges, 1844, in-12), etc.

Charton, dans le Magasin pulturesque, 1884, p. 401.

A. Acineld, dans l'Assemblee nationale, 23 juillet 1984. SOUVICAY (Gut DE), helléniste français, né à Blors, mort à Orléans, le 17 mars 1672 Il eutra dans l'Oratoire en 1625, et enseigna d'abord les humanités dans plusieurs collegés, puis en 1634 la rhetorique à Marseille. De la il se tendit à Rome, où Leo Allatius apprécia son érudition et sa sugacité dans la lecture des manuscrits; leurs relations devinrent intimes, et ils travaillèrent ensemble dans la bibliotheque du Vationn, en même temps que le P. Morin et Lucas Holstenius, leurs amis. On a de lui : Gyri Theodori Prodromi Epigiammata graca; Paris, 1632, iu-4" : les vers latins de la traduction sont places en regard de l'original; Trat'ato del computo ecclesiastico; Rome; 1641, in ko; - In natales delphini gallici Leurs Allatu Hellas, traduction en vers la-tins d'un poème gree d'Allatius, placée en tête de l'unvrage De Ecclesic occidentales perpetua consensione de ce savant. Souvigny a aussi laissé quelques Lettres. Morerl, Grund Dict. hist. - Licon, Bibl. chartraine.

conte), prince d'Italie, général russe, né à Moscou, le 13 (24) novembre 1729, mort à Saint-Petersbourg, le 6 (17) mai 1800. Il descendrit d'un Suédois nommé Souvor, qui avait émigre en Russie en 1622. Son père, qui était officier, s'eleva sous Catherine I'é jusqu'au grade de genéral en chef et à la dignite de sénateur. Admis comme simple soldat, à l'âge de treize ans, dans le régiment de Semenof, le jeune alevandre en sortit, en 1754, pour passer dans un régiment de campagne avec le brevet de tieutenant. Trois ans après, il était dejà lieutenant-colonel, et lorsque la guerre avec la Prusse éclata, il fut nommé commandant de Memel.

SOUVOROF ( Alexandre - Vassiliévitch ,

nétration, son activité et son courage. A la mort de l'imperatrice Elisabeth, en 1763, il fut envoyé à Saint-Pétersbourg pour porter la nouvelle

Transféré, sur ses instances, en 1759, à l'armée active, il assista à la balaille de Kunersdorf, et

se fit remarquer dans cette campagne par sa pé-

que les troupes russes, selon les ordres de Pierre III, avaient commencé à opérer leur retraite. Catherine II le nomma colonel du régiment d'infanterie d'Astrakhan, et signa sa nomination de sa propre main. En 1768, placé à la tête d'une division de l'armée muse dans la guerre que la Russie faisait à la Pologne au sujet des dissidents, il dispersa les armées des deux Pulawski, emporta d'assaut Cracovie et obtint divers autres auccès, qui lui valurent le grade de major général. En 1773, il servit contra les Turcs, sous les ordres du maréchal Rioumiantsof, battit les troupes ottomanes en trois différentes rencontres, et, après sa jonction avec le général Kamenskoï, il remporta sur le réis-effendi une victoire déclaive à Kasladgi. Legrade de genéral de division ne tarda pas à recompenser ses services. Après la conclusion de la paix de Kainardji, Souvorof fut employé à apaiser les troubles qui avaient éclaté dans l'intérieur de la Russie, à la suite de la révolte de Pougatchef (voy. ce nom). En 1783, il soumit au sceptre moscovite les Tatars du Kouhan et du Boudjak, et les força de rendre hommage à l'impératrice, qui le recompensa en l'élevai au grade de général en chef. A la bataille de Kinburn, où il exerçait le commandement supérieur, il ordonna à l'infanterie de déposer ses gibernes, et la lauça à la baionnette sur les re-tranchements de l'ennemi. Toutes les attaques furent repoussées, et Souvorof lui-même blessé d'un coup de seu dans le ventre; il se sit mettre à cheval, courut après ses cosaques, qui fuyaient, mit pied à terre au milieu d'eux : « Fuyer fuyez! leur criait-il, abandonnez votre général aux Turcs! » Au siège d'Otchakof (1788), ou il servait sous les ordres de Potemkin, il se laissa emporter trop loin par son courage, et il aurait été perdu avec six cents hommes qui le suivalent, si le prince Repnin ne l'eot delivré. Le 1er août 1789, il remporta avec le prince de Saxe-Cobourg, à Fokchani, une victoire sur le seraskier Mehetned. Sa réputation grandit encore lorsque, sur la nouvelle que le prace de Cobourg était enveloppé par l'ennemi, il courul a son secours et battit complétement la grande armée turque sur les bords du Rymnik, le 22 septembre 1789. Cette action d'eclat ini valut le double titre de comte, que lui conférèrent à la fois et l'empereur Joseph et sa souveraine. Chargé par Polemkinde prendre Ismail, qui depuis longtemps bravait tous les éfforts des Russes, Souvorof, ne pouvant amener le commandant de cette place à capituler, se décida à livrer l'assaut. Pour encourager ses soldats, il leur promit le pillage de la ville, et leur ordon de ne faire aucun quartier. Deux fuis les Russes furent repoussés avec une perte énorme; mais ils revincent à la charge et emportèrent les retranchements; trente mille Torce forent tues on gravement blessés, et dix mille faits prisonniers. Voici son laconique rapport adressé

: " Gloire à Dieu et à Votre Excellence? La ville est prise, je suis dedans, » Il fallut huit jours pour entercer les morts. De fout le butin, Souvorof ne prit pour lui qu'un cheval. la paix de 1791, Catherine II le nomms chef uvernement d'Iekatherinoslaf, de la Criee et des provinces conquises à l'embouchure du Dniester. Il choisit Kherson pour sa résie, et y passa deux ans. Mais la guerre ne tarda pas à le reclamer de nouveau. Lors du soulevement de la Pologne, en 1794, Souvorof fut charge de la ramener à l'obéissance. Après pluseurs victoires sur les patriotes, il prit d'assaut ga, et cutra, le 19 novembre, danz Varsovie. Co harrable carnage signala son triomphe, L'imtruce l'eleva au grade de feld-maréchal, et w ut don d'un bâton de commandement en insi que d'une couronne de chéne enrichie

diaminta d'une salour de 60,000 roubles. Sons Paul Ier, Souvorof tomba en disgrace et fut destitue de son rang (septembre 1798); le sejour de Moscon lui fut défendu. Il se readit dont à Pétersbourg, où l'intervention de l'An-deterre los fit bientôt rendre ses bonneurs. A la naude de l'empereur d'Allemagne, Paul lui confia le commandement des troupes destinées à agir, de concert avec les Autrichiens, costre l'armée de la république française en Itale ; l'empereur d'Allemagne mit ses forces sous ordres du général russe, en le nommant feld-maréchal genéral. En avril 1799, Souvorof l'Oglo: le 27, il passe l'Adda et remporte avec Melas de gran la avantages sur Moreau; le 28 du même mois, enfio, il entre dans Milan et met a néant la republique cisalpine. Dans les mois suivants, il emesa aux Français, par des victoires plus si-gnatees sur la Trebbia (17 juin) et à Novi (15 août), toutes leurs conquêtes dans la haute . En récompense de tant de services , il resul le titre de prince Italiiski (c'est a-dire d'Icol le titre de prince Italiiski (c'est a-dire d'I-talie). Par suite de changements apportés dans le plan d'opérations, il traversa les Alpes et pé-rètra en Suisse; mais il arriva trop tard. Mas-ma avuit buttu Korsakof près de Zurich, et avait forcé à repasser le Rhin. Ce revers et le clard des secours qu'il attendait de l'Autriche, mais qui p'arrivèrent point, forcèrent Souvorof legerer sa retraite, poursuivi par les généranx Lecourse, Molitor et Gudin jusque sur les bouts de Courtaines. Curné dans la vallée de la Reuss de Constance. Cerné dans la vallée de la Reuss, de peta dans le Schackenthal, et, prenant un étroit sentier, qui n'était connu que des chasseurs de chanois, il arriva enfin au village de Mutten, ou il opéra sa jonction avec Korsakof. Cepen-dant Paul, mécontent de la cont d'Autriche, résolut de rappeter son armée. En vain Souvorof, qui a ait pris ses quartiers d'hiver en Boheme, la representat-il la nécessité de continuer la guerre : il lui fallut obéir. L'empersur décida qu'il ferait une entrée triomphale à Pétersbourg d qu'il serait logé dans le palais împérial; un

monument devait aussi être élevé en son homneur. Mais, à peine arrivé en Russie, Souvorof fut atteint d'une maladie qui le força de s'arrêter dans ses terres en Lithuanie. Paul mienvoya son propre médecin, en ordonnant de ne rien négligor pour conserver une vie aussi préciense. Au milieu des preparatifs de son entrée triomphale, Souvorof tomba une seconde fois en disgrace. Depuis longlemes la volonté de l'empereur était que tons les généraux de l'arroée fussent nommes à tonn de role general du jour, et Souvorof avait commis la faute de ne pas vouloir d'autre général du jour que le prince Bagration, le seul de ses lieutenants qu'il crôt digne de sa confiance. Paul, en ayant été informe, fit luc en presence de tous les régiments un ordre du jour portant que Souvores avait encouru un blâme pour n'avoir pas observé une loi militaire rendue par l'empereur. Tous les préparatifs de l'entrée triomphale furent suspendus à l'instant, et la chambre du paluis impérial destince à Sou-vorof donnée au prince de Mecklembourg. Souvorof apprit sa disgrace à Riga; mais, comme il ne lui avait pas été défendu de parattre à Saint-Pétersbourg, il continua sa roule, et alla descendre chez sa nièce, qui habitait dans un quarfier retiré. Personne n'osa l'approcher. Le chagrin empira son mal, et, s'étant fait administrer, il attendit tranquillement la mort, qui l'enleva a l'age de soinante-dix ans, seize jours après son arrivée dans la capitale de l'empire, le 17 mai 1800. On lui fit des funérailles magnifiques, et en 1801 Alexandre ler bii fit élever une statue sur le Champ de Mars de Saint-Pétersbourg.

Souveroffut un homme extraordinaire. Maigre languissant, maladif dès sa jeunesse, il avait tellement endurci son corps, principalement par l'usage des bains froids, qu'il jouit toute sa vie d'une excellente santé. Il couchait sur une paillasse avec une légère converture, et so nourrissait des mels les plus simples. Rien ne fut changé dans son genre de vie lorsqu'il arriva au sommet des grandeurs. Sa garde-robe se composait d'un uniforme et d'une robe de chambre en fourrure. Sa tempérance et son activițé lui conserverent jusqu'à un âge avancé toute l'ardeur de la jeunesse. Sévère observateur des prescriptions de sa religion, il voulait que ses subordonnés s'y conformassent tout aussi ponctuellement, et il les forçait à assister a des lectures élifiantes les dimanches et les jours de fête, Jamais il ne lui arriva de donner le signal du combat sans faire le signe de la croix et baiser l'image de saint Nicolas. Inchrantable dans ses résolutions, il était fidèle à sa parole et incorruptible. Dans ses discours et dans ses écrits, il affectait un style laconique, et souvent il redigeait ses ordres et ses rapports en michants vers. Quoiqu'il connnt plusieurs langues modernes, if refusa constamment d'entrer dans une correspondance politique ou diplomatique; il avait coutume de direque la plume ne convenuit pas à la main d'un soldat. La rudesse de ses manières, son mepris pour toute espèce de luxe et son intrépidité l'avaient rendu l'idole de ses soldats, tandis que, au contraire, les officiers le détestaient, a cause de la severité de la discipline a laquelle il les assujettissait. Toute sa tactique, disait-il, consistait en trois mots : Stoupai i bi, En avant et frappe! Mais il ne faut pas se laisser prendre à cette apparente simplicité : Souvorof avait toutes les connaissances militaires requises; sculement il détestait les vaines pratiques et les subtilites. Lorsque Paul adopta pour ses troupes les queues et les boucles, Souvorof s'écria : « Les queues ne sont pas des piques, ni les boucles de cheveux des canons! « Ses adjudants, si par hasard il lui arrivait de s'oublier, étaient chargés de lui rappeler les ordres du feld-maréchal Souvorof. Un jour qu'il réprimandait un soldat pour une faute dans le service, un adjudant lui dit : « Le feidmaréchal Souvorof a ordonné de ne pas se laisser emporter par la colère. - S'il a donné un tel ordre, répondit-il, il faut y obéir »; et il s'éloigna. Peu de généraux pouvaient se comparer a Souvorof pour le courage, l'esprit entreprenant, la promptitude des résolutions et la rapidité l'exécution. On lui a même reproché de ne pas assez mûrir ses projets, comme aussi d'avoir manqué d'habileté dans ses évolutions. D'un autre côté, on l'a accusé d'une extrême cruaufé; et quoique ses panégyristes aient cherché à le laver de ce dernier reproche, il est impossible d'en absoudre tout à fait sa mémoire.

Le feld-maréchal a laissé un fils, qui, devenu général lui-même, périt en 1811, dans les eaux gonflées du Rymnik, témoin de la victoire de son père. Son fils, le prince actuel, quoique légèrement impliqué, en 1825, dans la conspiration contre le trône, devint side de camp de l'empereur Nicolas, qui lui avait pardonné, puis gouverneur de la capitale. J.-H. SCHNIZMER.

verneur de la capitale. J.-H. SCHNITZLER.

Bantich-Kamenski, Dict. blogr., auppl. — Conversations-Lexikon.—Hist des campagnes de Souvarof, Parls,
199-1802, 5 vol. in-8° et in-12. — Leben d. Suicorone;
Franchert, 1799.—Pagant, Istoria deila campagna fattu
in Italia da Suscarone; Florence, 1799, in-8°.—Vul
put, Suvorone und die Kosaken in Italien; Leipzig,
1800. In 8°. — Anthing (un de ses aides de camp), Pernuche iner Kriegsgeschichte des Grafen Sucarone; Gotta,
1807. 3 vol. in-8°. — Precis un le feld-marechal Soucorof; Hambourg, 1808, in-8°. — De Laverne, Hist. de
Souvarone, itee a celle de son femps; Parls 1808, in-8°.
— Dumas (géneral), Campagnes du comte de aucarone;
Hambourg, S. d., in-8°. — G de Fuchs, Hist. de la
campagna austro-russe de 1799 (en russe); Pétersbourg,
1898, § vol. in-8°. — Le même, Corresp, un cette campagne, Glogau, 1815, 3 vol. in 8°, et Aneciotes sur
Souvorof, Leipzig, 1819, in-8°; ces deux ouvrages sont
Heerzinge; Vina, 1833-30, 3 vol. in-8°. — Astadef, Soucorrof et son valet de chambre; ibid., 1881, in-8°.

BOUVRÉ (Gilles DE), marquis De Courten.

SOUVRÉ (Gilles DE), marquis DE COURTEN-VAUS, maréchal de France, né vers 1542, mort à Paris, en 1626. Il était issu d'une ancienne famille du Perche. Le duc d'Anjou l'emmena en Pologne (1573), et lui donna, lorsqu'il devint Henri III, la maltrise de sa garde robe et la capitainerie de Vincennes. Souvré resta en faveur, malgré l'inimitié de Catherine de Médicis, qu'il s'était attirée pour avoir refusé de se prêter à ses desseins contre la vie du duc de Montmorency, enfermé au donjon de Vincennes. En 1585, il fut nommé chevalier du Saint-Esprit et gouverneur de la Touraine. Après avoir combatta à Contras (1587), il se rendit dans son gouvernement, qu'il garantit contre les entreprises de la Ligne. Henri IV, qui eut en lui un servieur dévoué, lui confia la charge de gouverneur du dauphin. Souvré reçut en 1613 le titre de maréchal de France. On cite de lui plusieurs muta qui honorent son caractère et rehaussent sa physionomie. Il fit dire au duc de Mayenne, qui lui offrait cent mille écus s'il voulait quitter le parti du roi : « Ce serait payer trop cher un trattre. • Il eut plusieurs enfants, entre autres deux file, qui suivent, et deux filles, Françoise, dame de Lansac, gouvernante de Louis XIII, morte le 8 juin 1657, et Madeleine, marquise de Sablé, renominée pour son esprit, et qui mourul le 19 janvier 1678.

Souvas (Jean DE), marquis de Coustenvaux, fils siné du précèdent, mort à Paris, le 9 novembre 165st, fut aussi gouverneur de la Touraine. Sa petite-fille, Anne, porta les biens et titres de la maison de Souvré au célèbre Louvois, qu'elle épousa, le 19 mars 1662. Elle mourut le 2 décembre 1715.

Souvas (Jacques DE), frère pulne du dent, mort à Rome, le 22 mai 1670. Il fut reçu l'ordre de Malte dès l'âge de cinq an mais il demeura auprès de Louis XIII jusqu'en 1628, époque où il commença ses caravaues Lors du siege de Casal, il leva un regiment de cavalerie, l'entretint à ses frais, et prit une part gloriense a toutes les opérations. En 1616, il fit, avec le titre de lieutenant général, le siège de Porto-Longone, à la tête des galères de France; cette campagne accrut sa réputation, et en 1648 il fut nommé ambassadeur de l'ordre de Malte près de Louis XIV. Son esprit, son gont des lettres, sa magnificence et son amour plaisirs attirèrent chez lui l'elite de ces spirituels disciples d'Épicure qui rendirent plus brillantes les belles années du dix-septième siècle, et qui surent allier à la bonne chère la politesse de haute société et les charmes de l'intelligence On dégustait les vins en même temps que les œuvres litteraires, et plus d'un homine de goul lit, comme le grand-prieur, partie de l'ordre des Côteaux. Les mémoires du temps citent plus d'une fois parmi les mieux fréquentées la maison du commandeur de Souvré(1),nom sous lequel il fut longtemps conqu', puisqu'il ne reçut le bire

(1) C'est lui qu'a désigné Bolicau dans ces vers de la 111° astire :

".... et chez le commandeur Villandry priserait sa sève et sa verdeur.

de grand-prieur de France qu'en 1667. C'est à un que l'ordre dut l'hôtel du Temple, qui élait destine à devenir la résidence ordinaire des grands-prieurs de France. Mignard a peint son portrait.

Nover, Grand Diet, hist. - Memoiras du femps. -

SOUZA (Pero-Lopes DE), navigateur portugais, mort en 1539. Il était frère de Martim-Affonso de Souva, gouverneur des Indes. Il s'était dis-lingué en combattant les corsaires qui infestaient les meis d'Europe, lorsqu'il accompagna son rère sor la flotte qui le conduisait au Brésil. A a suite d'une tempète qu'il essuya sur les côles le re pays, celui-ci renonça au projet d'explorer region méridionale, et en contia l'exécution à Lopes (nov. 1531). Le jeune capitaine s'éleva du Rio de la Plata vers le nord à cent lieues et dela, et durant cette courte navigation, qui s'ellectuait dans des mers inconnues, il eut besoin sang-froid et de sagacité pour accomplir sa misson; il se reunit à la flotte le 27 décembre emant dans l'île das Patrias. Chargé de faire musitre a la métropole les résultats de l'expelinon, il entra dans le port de Lisbonne au comneacement de 1533; il reçut de Jean III, en recompense de ses services, quatre-vingt lieues e terrain, à choisir sur trois cadroits différents du littoral brésilien, pour lui et sa postérité. Apres avoir fait, vers 1335, un voyage dans sa apitainerie d'Hamaraca, qu'il avait l'intention le coloniser, il partit pour les Indes à la tête l'one flottille de six navires, et ce fut à son reour qu'il alla faire naufrage sur la côte de Mapart in a sure nauruge sur la cole de ma-casear, on il périt corps et biens. Souza, dont sprit était fort cultivé, a laissé un routier dans just il rend compte du voyage maritime qu'il le long des côtes du Brésit; il a été publié Ad. de Varnhagen, sous ce titre : Diario da Nampagagao da armada que foi a terra do Brasil em 1530; Lisbonne, 1839, in-8°. F. D. An de Varnhagen. Hist. gerni do Brazil, t. 1°. SOUZA (Luiz DE), historien portugais, no

souza (Luiz de), historien portugais, né tres 1.560, à Santarem, mort en mai 1632, au couvent de Bemfica, près Lisbonne. Il apparimată une famille illustre, et par son père, Lopo de souza Coultinho (1), et par Maria de Novella, sa mère. En sa qualité de cadet, il fut destine a l'ordre de Malle. A la suite d'une courte captivité chez les Tures, il renonça à l'ordre, et a servir avec les troupes portugaises en Aménque et dans les Indes. De retour dans sa patrie, il comsa Magdalena de Villena, veuve du conte Jean de l'ortugal, qui touchait de près à la

m il ctait mort en janvier 1877, a l'âge de solvantemiseau. Tout jeune, il avait arrel dans les indes, et és 1834 il s'etait trouvé au secc de (16), ou il avait dépuie une valeur singuilere il publia ful-mème une relition de ce auge, sous le titre : Do Cerco que os Furcos maseum a fontalezza de Diu (Golmbre, 1854, In-Iol.). Coul un lettre et un crudit, comue il le il voir nonmiliament par des traductions de lucain et des tragedics 615 traque, mais a oussi par diverses puésies, invereos dans la Cantamelro peral [Añvez, 1870].

maison régnante. La mort de sa fille, fruit unique de ce mariage, lui causa une vive douleur; mais ce qui le détermina à quitter le monde fut l'exemple de son parent Luiz de l'ortugal, comte de Vimioso, qui entra dans l'ontre de Saint Dominique en même temps que sa femme. Il en sit autant avec la sieune, et reçut l'habit le 8 sep-tembre 1614, des mains de Luiz de Portugal, dont il prit le prénom en échange de celui de Manoel, 'il avait porte jusque là. Souza avait cultive les belles-lettres; il était érudit et écrivait avec beaucoup de politesse; ces qualités le firent choisir pour rédiger l'histoire de son ordre en Portugal. L'étude et les devoirs religieux partagèrent le reste de sa vic, et il mourut en réputation d'une grande pieté. On a de lui : Vida de Bartholomeu dos Martyres, arcebispo de Braga; Viana, 1619, in-fol.; Lisbonne, 1703-85, 2 vol. in-8"; trad. en français, Paris, 1674, in-4"; -Historia de San-Domingos; Bemlica, t. 1623; Lisbonne, t. II et III, 1662 78, in-fol. : on reproche à cette histoire un style trop ampoulé et un défaut marqué de critique. Luiz de Souza avait écrit une Histoire du roi Jean III. qui s'est perdue.

N. Antonio, Bibl. hisp. nora. - Schard, Seripl. ord. Prædic., t. 11. - Barbosa-Machado, Bibl. insklana.

SOUZA (Joao), orientaliste et philologue por-tugais, né vers 1730, à Damas (Syrie), mort à Lisbonne, le 29 janvier 1812. Fils d'un l'ortugais établi en Syrie, il sut élevé par les capacins françals qui desservaient cette mission, et passa en Europe pour perfectionner son education, Une tempéle l'avant force de relâcher dans le port de Lisbonne, il trouva dans Gaspard de Saldanha un généreux protecteur, qui l'emmens avec lui à Coimbre. Là il connut le marquis de Pombal, qui l'employa dans plusieurs affaires secrètes et délicates. En 1770, il entra dans un couvent de Saint-François; mais il avait à peine fait profession que Pombat le nomma secrétaire interprète de l'ambassade envoyée en 1773 à l'empereur du Maroc. La chute de Pombal (24 février 1777) ne lui fit rien perdre de sa faveur, car ses talents fixèrent l'attention de la reine Maria, qui fonda, dans le couvent de Jesus, une chaire de langue arabe, dont elle le nomma titulaire. Elle le fit ensuite commis de la secrétairerie d'État de la marine, emploi que remplit Souza sans quitter l'habit de son ordre. Il devint en 1792 associé de l'Académie des sciences. On a de lui : Grammare arabe; Lisbonne. 17 ..; - Vestiges de la langue arabe en l'ortugal, ou Dictionnaire élymologique des mois portugais dérives de l'arabe; Lishonne, 1789, in-8°, composé par ordre de l'Academie royale des sciences de Lisbonne; — Récit de l'arrivée des princesses africaines dans celle capitale; Lisbonne, 1793, in-8°; - Mémoire sur quatre inscriptions arabes, avec leurs traductions, dans les Mémoires de littérature de l'Académie, tome V; - Documents arabes extraits des archives de Lisbonne. Le P. Souza laissa en outre en manuscrit les journaux de ses voyages, des Mémoires sur des médailles et autres inscriptions arabes, etc.

SOUZA-BOTELHO (José-Maria, marquis DE), diplomate portugais, ne à Oporto, le 9 mars 1758, mort à Paris, le 1<sup>er</sup> join 1825. D'une des plus anciennes familles du Portugal, il entre dans l'armée en 1778, apres avoir terminé ses études à l'université de Connbre, et y resta jusqu'en 1791. Cette même année il fut nommé ministre plenipotentiaire en Suède; en 1795 il passa avec le même titre à la cour de Dancmark, et retourna a Lisbonne en 1799. Après avoir rempli diverses missions à Madrid, à Londres et à Berlin, il fut accrédité, en 1802, comme ministre plenipotentiaire à Paris, près du premier consul. Lors de la saisie que fit, en 1803, le gouvernement français de la correspondance de Drake, ministre anglais à Munich, M. de Souza manifesta hantement son indignation contre ces complets tramés par un membre du corps diplomatique, et s'attira ninsi la malveillance du cabinet britannique, qui obtint sans peine de la cour de Lisbonne son remplacement. M. de Souza continua cependant à habiter Paris, où il ne s'occupa plus que de litterature. Il édita, avec un grand luxe typo-graphique, de belles gravures et des caractères fondus exprès, les Lusiades de Camoens (Paris, 1817, in-4°). Mais ce travail, fait d'après un exemplace de l'édition princeps appartenant à lord Holland, était loin d'être complet, puisqu'il n'y était pas tenu compte de la seconde édition, que le poête avait lui-même revue et corrigée. M. de Souza fit donc une nouvelle édition, qu'il enrichit de ces variantes (Paris, 1819, in-8º ). En 1824, il donna la traduction en portugais des Lettres portugnises, et s'attacha à demontrer qu'il n'y a que cinq lettres authentiques. Il avait fourni des notes à la 2º édit, des Campagnes de Schomberg en Portugal (Hambourg, 1797, in-12), de Dumonriez.

M. de Souza avait épousé, en premières noces, une femme de la maison de Noronha, dont il cut un fils, Luiz-José, comte de Villameal; il n'eut pas de postérité de sa seconde femme (voy. ci-après).

Rabbe, Biog. univ. et portut. des contemp. - Raysonard, dans le Journal des suvants, 1818.

SOUZA-BOTELHO (Adelaide-Marie-Émille Filled, comlesse de Flanallt, puis marquise ce), femme auteur française, née le 14 mai 1761, à Paris, où elle est morte, le 16 avril 1836. Ayant perdu ses parents de bonne heure, elle fut elevée au couvent (1), et n'en sortit que pour épouser le comte de Flahanit, maréchal de camp. Cette union mal assortie ne fut point heureuse.

(f) a bile avoit regu l'éducation du monde, a écrit C. Boniour, mais celle que dounent les moitres lui manquait. Effe ignorait complétement la théorie de cette laugue qu'el a parlait al bien et ce qui lui féssoit dire avec beaucoup de sens qu'elle « chantait juste, mais qu'elle ne savait pas la musique ».

Lorsque la révolution éclata, elle se mità voyager; elle avait parcouru l'Allemagne, et elle se trou-vait en Angleterre avec son fils unique, aujourd'hui sénateur, lorsqu'elle apprit la mort de son mari, qui avait per sur l'échafaud, à Arras (1793). Une fermeté d'âme peu commune la sontint durant ces épreuves, dont le sonvenir a inspiré un de ses incilleurs romans, Eugénie et Mathilde. Demandant à un talent encore ignoré le royens d'élever son fils, elle fit paraître en 1794, au milieu des amères douleurs et de la gêne tnatérielle, son premier ouvrage, Adète de Senanges (Londres, in-8"), auvre empreinte de fraicheur et de jeunesse. Après le 9 thermidor, elle essaya de rentrer en France; mais forcée de s'arrêter à Hambourg, où se trouvait une assez nombreuse réunion d'émigrés, elle y rencontra M. de Souza-Botelho (roy. ci-dessus), qu'elle épousa plus tard, en l'an X, lorsqu'à la paix génerale il vint résider à Paris. Devenue M<sup>m</sup> de Souza et rattachée à la nouvelle cour, elle y fut hautement appreciée. Son esprit net el ingé-nieux, la convenance et la délicatesse de ses jugements, le charme de sa conversation, en-core présents au souvenir de ceux qui l'ont connue, se retrouvent sous les formes diverses qui animent ses agréables romans. « La R qui attilient ses agressies romans. « La ressau-ration, dit C. Bonjour, fut marquée pour Masse de Soura par un triste événement : son fils, aida de camp de l'empereur, fut exilé et longlemps séparé d'elle. Depuis cette époque elle se vous à la retraite, et vécut uniquement pour sa fa-cille et autre mentit rocches d'uniquement pour sa famille et pour un petit nombre d'amis distingues qu'elle charmait par de spirituelles causeries. . Adèle de Senanges passe pour son chef-

d'œuvre, et a créé sa réputation; mais quelques hons juges lui préférent Eugène de Nothelm. Émilie et Alphonse (1799) presente des sobnes intéressantes et quelques caractères bien traces. Un court et joli roman, Charles et Marie (1802), semble une réminiscence des œuvres les plus agréables de la littérature anglaise. Eugène de Ruthelin (1808) peint la sociéte aristocratique telle qu'elle était avant la révolution quand, su des beaux côtés, elle offrait ce melange heu-reux de politesse et d'amabilité, de grâce et de distinction dont Muse de Souza, dans son a atticisme scrupuleux », devait mieux que personne saisir la physionomie. On y a cherché des portraits. La spirituelle maréchale d'Estuteville serait, dit on, la maréchale de Beauvau. Ce tableau paisible trouve en quelque sorte complément historique dans Eugénie el Mathilde (1311), où l'on suit, dans toutes leur phases, les vicissitudes de l'émigration. La nucvaise fortune agissant différemment, selon la différence des Ames et des caractères, a fourni à Mue de Souza des développements ingénieux et vrais. C'est celui de ses ouvrages où elle a mis le plus de vérité locale et historique. Elle a rendu les morars d'un siècle plus eloigné avec un ca-ractère moins senti dans Mile de Tournon (1820) et dans la Duchesse de Guise (1831, in-8°). La Comtesse de Fargy (1822), un de ses bons semans quant à la partie d'observation et d'expersone du monde, un des plus faibles d'invention, returne la vie de couvent avec véracité. Completons ce rapide examen par cette excellente apprecia-tion de M. J. Chénier « : Apereus très-fins sur a societe ; tableaux vrais et bien terminés ; style orné avec mesure... la correction d'un bon livre et l'aisance d'une conversation fleurie... l'esprit qui ne dit rien de vulgaire et le goût qui ne dit ren de trop». Les Guvres complètes de Mmede sonza, rerues, corrigues et augmentées par l'auien, ont paro en 1871-22; Paris, 6 vol. in-8º ou 2 vol. 10-12. Ses Œurres choisies (Paris, 1840, 562, in-12) confiennent Adèle de Senanges, harles et Marie, et Eugène de Rothelin, avec me notice de Sainte-Heuve. M<sup>me</sup> ou P.

putrato, La France litter. — Sainte-Beuve, Cri-mer el partratts, 1. 11. — Bonjour, dons le Journal des Patr, 19 avril 1836. — Docum. particuliers.

· nzowene ( Hermias ) [ Σωξόμενος ], histonon ecclésiastique, né aux environs de Gaza, à fethod, vers la fin du quatriène siècle, mort en Palestine, après 443. Il étudia la junispru-ence dans la célèbre école de Beryle en henicie, et, sous Théodose le jeune (408-450), i unt se (axer à Constantinople, où il exerça la rotession d'avecat. Issu d'une famille zélée pour a foi, plein de piété lui-même, il profita des pour composer une Histoire ecclésiastique (Εκκλητιαστική Ιστορία) qui nous est parvenue. 
It a fait connaître le triomphe complet du christianisme sur l'idolâtrie, les luttes souteaux par l'Église contre les ariens, les novatiens, les montanistes, les sectateurs de Nestoous, sans nepiger entièrement les événements
philiques qui eurent lieu dans l'empire romain
tante 222 jusqu'en 539, on au dis sectifième lepuis 323 jusqu'en 639, ou au dix-septième caulat de Théodose II, prince auquel l'ou-reze est dédié. D'après le plan de l'auteur, che lustoire, divisée en acul livres, devait être a continuation de celle d'Eusèbe de Césarée. numene paralt donc s'être trouvé en conadeque, lequel, avocat comme lui, travaillait dus la méme ville à une lilstoire ecclésiastique qui enste encore, et qui, commençant à l'avé-ornent de Constantin, finit à la même année de l'après la comparaison attentive des deux ancages, it semble même évident que l'un des but auteurs a profité du travail de l'autre, et ceurs raisons font soupçonner que ce premène qui cut connaissance des recherches soremène qui eut connaissance des recherches t peut-être même de la rédaction de Socrate, aen qu'il ne le cite pas. Quoi qu'il en soit, ces trus histoires, qui se comptétent mutuellement, lament être comptées parmi les plus précieux comments de l'antiquité ecclésiastique du qua-rième et d'une partie du cinquième siècle. En péneral, Socrate fournit un peu plus de faits;

mais Sozomène l'emporte de heancoup par la pureté du langage, où l'on reconnait souvent une imitation heureuse de la diction attique de Xénophon. Rapproché, à ce qu'il parait, des personnages puissants de son époque, fort cir-conspect dans tout ce qui touche a la politique, il remplit les trois premiers chapitres du IX livre de son histoire du plus magnifique panegyrique en l'honneur de la princesse Pulchérie, béritière, selon lui, du courage et des tatents du grand Théodose. Mais le livre prérédent offre des matériaux cucieux et authentiques pour la vie de saint Jean Chrysostome; et si, cédant aux idées de son temps, il rapporte dans d'autres endroits des faits qui décèlent une crédulité extrême; si, lui-même laie, il manifeste néanmoins une prédilection marquée pour la vertu austère et quelquefois intolérable des cénobites de l'Egypte et de la Palestine, il s'exprime toujours dans un style qui n'est pas indigue des temps classiques. Les hellénistes et les théologiens doivent donc éprouver quelques regrets la perte d'un autre ouvrage de Sozomène clé par lui mèine, et qui servait d'introduction à celui que nous possédons : c'était un Abrégé d'histoire reclésiastique, depuis l'ascension du Christ jusqu'à la mort de Lichius (324).

L'Histoire ecclesiastique de Socrate et celle de Sozomène ont été presque toujours publices ensemble, et pour la première fois à Paris, Rob. Estienne, 1544, in-fol. La meilleure édition de l'une et de l'autre est celle de Cambridge, 1720, in-fol; l'editeur, Reading, y a reproduit le texte grec à peu près tel qu'il avait été donné par Henri de Valois, Paris, 1668, in-fol., avec la version latine et les notes rédigées par ce même savant. Il existe une traduction française de Socrate faite par le président Cousin (Paris, 1676, in-4°).

Photius, Bibl., col. 30. — Nicephore Calliste, H. E. I. 2

— H. de Valois, De oftis et scriptus Socratis et Socoment

— Noss, De historicis gravels, lib. 14, c. 30. — Fabricius
Bibl. graven, I. Vil. — Care, Hid. Bitler., ann. 1839. — Colliner, Internasson, C. X. XIII. p. 889. — Holthause, Denithus quibus Socrates, Socomenes ac Theodoretm
ust sunt; Gertlingue, 1836, in. 59.

SOZZINI. Voy. Socin. SOZZOMENO, chroniqueur italien, né en 1387, à Pistoja, où il est mort, en 1458. Après avoir commencé ses études à Florence, il les acheva à Bologne, aux frais de sa ville natale. Il assista comme prêtre au concile de Constance, et aida ses amis Poggio et Bruni dans les recherches littéraires qu'ils ficent au monastère de Saint-Gall. Il fut en 1418 élu chanoine de Pistoja; mais il reçut de Martin V, son protecteur, l'au-torisation de rester à Florence pour y continuer ses travaux. En 1436 il retourna dans sa patrie, et y remplit depuis 1454 l'office de vicaire général. Il a écrit une Chronique générale du monde; la partie qui s'étend de 1362 à 1110 a été insérée dans let. XVI des Script. ital.de Muratori. Elle est moins intéressante que celle qui s'arrélait à 1455,

et dans laquelle l'auteur parlait des faits en témoin oculaire. Ce morceau, qui est resté inédit, se trouve dans une copie complète de la *Chro*nique de Sozzomeno, à la bibliothèque vaticane (manuscrits latins, n° 7272).

Laccaria, Bibl. pistoriensis. — Clampi, Notizie dei Sozzomeno; Pisc, 1810, in-80.

sPADA (Laonello), peintre italien, né à Bo-logne, en 1576, mort à Parme, en 1622. D'abord broyeur de couleurs dans l'atelier des Carraches, Il devint leur élève, et plus tard celui de Cesare Baglioni, enfin un émule du Guide et de Tiarini. Dans la première partie de sa vie, il prit pour modèles les Carraches pour la figure, le Dentone pour la perspective. Un mot piquant du Guide l'excita à se venger de lui en opposant à son style doux et délicat une manière pteine de force et de vigueur. Étant allé à Rome, il y fit la connaissance du Caravage, qu'il accompage à Malte, et de retour dans sa patrie, il s'était fait un nouveau style, d'une rare vérité de coloris, d'une grande puissance de clair-obscur. Plein d'esprit et de hardiesse, il obtint alors du succès par la fresque du Miracle de saint Benoft au clottre Saint-Michel in Bosco, et par le tableau de l'église Saint-Dominique, le Saint brilant les livres des hérétiques. Dans cette même église on voit de lui Saint Jérôme. Vers 1615, il passa à Reggio, où, dans l'église de la Madonna della Ghiara, il lutta de talent, et où il peignit à fresque avec Tiarini, Abigail présentant à David des vivres pour son armée, Judith, Esther devant Assuerus, une Madone couronnee d'étoiles, l'Aurore, et des Anges tenant des palmes, ainsi que les peintures en camaieu de la coupole. Pendant qu'il exécutait cette vaste entreprise, il avait ouvert une académie d'où sortirent trois des bons maltres de Reggio, Massarini, Vercellosi, Armanni. Nommé peintre du duc de Parme Ranuccio Farnèse, Spada décora le fameux théâtre, alors sans égal, construit par Aleotti; il enrichit la ville d'excellents tableaux, tels que la Vierge, Sainte Ca-therine et quelques saints au Saint-Sépulere, deux Miracle de saint Félix aux Capucins, un Christ à la Colonne à la Steccata, une Pieté au collège Sainte-Catherine, enfin le Christ devant Pilate, Saint Pierre reniant son moitre, la Mort de Jean-Baptiste, et Judith à la Ga-lerie. Spada menait à la cour de Parme une vie de grand seigneur, mais à la mort de son protecteur (1622) il abandonna ses pineceaux, et bientôt termina sa carrière, à l'âge de quarante-six ans. Dans les tableaux de la seconde moitié de sa vie, on trouve un mélange heureux de la manière des Carraches, du Parmigiano et même du Dominiquin. Ses tableaux sont souvent signés d'une epee (spada), croisée avec une L. initiale de son prénom. Nous citerons encure de lui : dans la galerie de Modène, la Vierge avec saint François d'Assise el un chœur d'anges, apporlée en 178° de Reggio; à Rome, au palais Bor

ghèse, un Concert; à la galerie de Florence le Portrait du peintre, tête vulgaire, mais spirituelle; au musée de Naples, un Christ a la colonne: à la galerie Faragina de Génes, la Chastelé de Joseph; au musée de Madrid, une Sainte Cécile; à celui de Dreade, Jésus couronné d'épines, David avec la tête de Goliath. Cupidon jouant avec un léopard; enfin, au Louvre, trois tableaux au nombre des meilleurs du maître, le Retour de l'enfant prodique, Ence et Anchise et le Martyre de saint Christophe provenant de Saint-Dominique de Reggio.

E. B.— N.

nique de Reggio, E. B.—N.
Malvasla, Felsina piltrice. — Guslandi, Hemoric orginali di bella arti. — Camport, Gli artisti negli stati Estensi. — Bertoluzzi, Guida di Purma. — Sossaj, Noderu descrutto.

SPADA (Bernardino), cardinal italien, ne le 21 avril 1594, à Brisighella (Romagne), mort le 10 novembre 1661, à Rome Sa famille était obseure. Après avoir appris les humanités chez les jésuites à Rome, il s'appliqua à l'étude de la jurisprudence ecclésiastique, et ne tarda pas à s'y faire de la réputation. Honoré de plusieura dignités par Paul V et Grégoire XV, il jouit d'un grand crédit auprès d'Urbain VIII, qui l'envoya en France, puis a Parme pour régler quelques différends. Il tint de ce pontife l'archevêché in partibus de Damiette, le chapeau de cardinal (1626), et la légation de Bologne (1627). Ami des lettres et des arts, il les protégea en toute occasion; le Guide, l'Albane et le Guerchin trouvèrent en lui un patron et un ami. Il a laissé des possiés et des lettres adressées à Mazarin.

Spapa (Giamballista), frère du précédent, né le 27 août 1597, à Lucques, mort le 23 janvier 1675, à Rome, embrassa aussi l'état ecclésiastique, et devint gouverneur de Rome (1635), président de la Romagne (1644), évêque de Rimini et de Paiestrina. Innocent X l'avait fait cardinal en 1652.

Leurs neveux, Fabrizio et Orazio-Filippo Spada, furent également revêtus de la pourpre romaine. Le premier, né le 18 mars 1643, mort le 15 juin 1717, d'abord archevêque de Patra, puis nonce en Savoie et en France, arriva au cardinalat en 1675, sous Clément X. Le second, mort le 24 juin 1724, n'en jouit qu'en 1706, après avoir été évêque d'Osimo et nonce en Pologne.

Eghelfi, Italia sacra.

SPADAPORA (Placido), grammairien italien, né en 1628, à Palerme, où il est mort, le 1et novembre 1691. Il était d'une bonne famille (i). En 1644 il entra dans la Compagnie de Jesus, el s'adonna pendant trente ans à l'enseignement des lettres latines et grecques dans sa ville natale. On a de lui : Patronomica graca et la-

(1) Un de ses ancètres, Bartolommeo Spadapona, luscrit en 1837 parmi les patriciens de Venise, d'était fait une sorte de réputation par ses voyages et par son amour des lettres; le discours qu'il prononça en l'hueneur du doge Fr. Veniero a été inserté dans les Ornasons direrse de Sansovino (1768, 2 vol.).

luia; Palerme, 1668, in-6°; — Prosodia ila-luna; ibid., 1682, in-8°; 6° édit., ibid., 1709, io 8°, avec des additions du P. Lancella; c'est un dictionnaire estimé, dont le but est d'indiquer, Prosodia ila-: c'est un dictionnaire estimé, dont le but est d'indiquer, au moyen d'accents toniques, la valeur réelle de chaque syllabe; il est suivi de trois traités sur les lettres T. E et O; — Phraseologia, seu Lugdodzadatus utrusque linguse latinz et minanz; ibid., 1688, 2 vol. in-8°; abrégée par le P. Alberto, ibid., 1708, in-8°; — Precetti grammaticali sopra l'orazione latina; ibid., 1691, 1690, in-8°. Il alaissé inédit un Dizionarro siculiano e toscano, en 4 vol.

SPADARINO (H.). Voy. GALLI (G.-A.).

SPADARO (Micco). Voy. GARGIUOLO.
SPAENDONCH (Gérard VAN), peintre holdais, ctabii en France, né à Tilbourg, le 23 mars
46, mort à Paris, le 11 mai 1822. Fils du bourgestre de sa ville natale, il fut élève de Herreyns, abile peintre de fleurs d'Anvers. A vingt-quatre ma d'vint à Paris, où il se lia d'amitié avec Malelet, qui lui fit obtenir, en 1774, la sur-divance du peintre en miniature du roi. Admis or a chaque salon des tableaux admirés du public. Ses ouvrages se distinguent surtout par l'art de la composition. Il reproduit avec la plus gande lidelité le veloulé des fruits, la forme et port des fleurs, et son coloris est fin, léger, lronsparent, plein de fraicheur et d'harmonie. Allaché au Jardin des Plantes comme peintre et sinateur, en remplacement de Mile Basseporte, trouva dans cet établissement un asile contre orages de la révolution, et il y devint, lors de la nouvelle organisation, professeur d'icono-caphie naturelle : cette place, que la supério-rite de son talent avait fait créer pour lui, fut opprimée à sa mort. Il faisait chaque année des rours suivis par de nombreux élèves, et celte cole a produit des peintres qui, par leur habi-nt à rendre dans tous leurs détails les êtres les his divers, sont devenus pour les naturalistes es auxiliaires indispensables. Van Spaendonck, la creation de l'Institut, fut l'un des premiers cintres appelés dans la classe des beaux-arts. soul de ses tableaux possédé par le musée Louvre a été exposé au salon de 1789; il presente des fleurs et des fruits et avait été quis par Louis XVI. Ontre beaucoup de desqui ont été gravés, et une belle collection fleurs gravées, de format in-fol., on a pu-e : Souvenirs de van Spaendonck, ou Reourds de fleurs lithographiées d'après les desuns de ce célèbre professeur, accompagné texte redige par pluvieurs de ses étèves, il Chalons d'Argé); Paris, 1826, in-4° ong Son portrait a été point par Taunay, on frère, Corneille, né à Tilbourg, le 7 dé-

combre 1756, mort à Paris, le 22 décembre 1859, alta étudier à Anvers en 1773, devint fière de Berrejns, et s'etablit ensuite à Paris,

où il se livra à la peinture de fleura sous la di-rection de son frère ainé. Il fut ensuite attaché, pendant cinq ans, à la manufacture de Sèvres. Il avait été admis en 1790 dans l'Académie de peinture.

Discours de G. Cavier, sur funéral les de G. van Spuendonch, - Gabet, Diel, des artistes. - Quaire mère de Quincy, Éloges. - Docum, partie.

SPAGNUOLI (Giovanni - Battista), dit le Mantouan, poëte, né à Mantoue, où il est mort. le 20 mars 1510, âgé de soixante-douze ans. Il sut célèbre sous le nom de Baptiste; un le mit même fort au-dessus des poètes de son temps, et arce qu'il était né dans la même ville que Virgile, on ne manqua pas de le comparer à lui. Il prétendait sortir de la noble famille des Spagnuoli; mais, selon Giovio, il n'en était qu'un rejeton illégitime. Il entra jeune dans l'ordre du Mont-Carmel, et devint l'une de ses gloires; on le choisit six fois pour vicaire général, et en 1513 pour général. On prétend qu'il tenta de porter la réforme parmi ses subordonnés, mais que n'ayant pu y réussir, il résigna sa charge peu de temps avant sa mort. Ce fut un des admirateurs de Savonarola, et comme lui il s'éleva avec force contre la décadence de l'Église et les mours relachées de la cour pontificale; on peut en voir une preuve dans sa IXº églogue intitulée De moribus curiæ Romanæ. Le distique suivant, qu'il a écrit sur le même sujet, a été souvent cité :

Vivere qui cupitis sancte, discedite Roma; Omnia quum liceant, non licet esse bonum.

Le Mantouan avait un génie très-facile pour la poésie; il le gâta à force de produire. Il a composse; it le gain à lorce de produite. Il a com-posé plus de 55,000 vers latins dans tous les genres. Le hesoin d'écrire augmenta avec l'age, et ce ne fut plus vers la fin - qu'un déborde-ment de méchants vers, où les règles les plus simples sont violées ». Loué à l'evcès par Tritherm, Giraldi, Pontano, Pic de la Mirandole, Baconi, par Érasme même, le Mantouan mourut plein de jours et de gloire; on lui fit des funérailles magnifiques, et par ordre de Frédéric II, railles magnifiques, et par ordre de Frédéric II, marquis de Manloue, sa statue en marbre s'éleva à côté de celle de Virgile. Depuis tong-temps sa mémoire est retombée dans l'oubli. Ses ouvrages, imprimés d'abord séparément, ont élé recueillis en 1513, Paris, 3 vol. in-fol., avec des commentaires fort amples, puis en 1570, Anvers, 4 vol. in-8°, sans commentaires. Lucius, Ubl. carmet — Trithelm, De Script, ecct.— Clovio, Elog. dort., c. ct. — Gratel, Dutl. I de poetis sus temp.— Côme de Villiers, Blot carmettienu.— Tiraboschi, Storia della letter. étal.

SPACNUOLO (II). Von. Gagliandi.

SPAGNUOLO (IL). Voy. GAGLIANDI.

SPALLANZANI (Lazaro), célèbre anatomiste italien, né le 12 janvier 1729, à Scandiano (duché de Modène), mort le 12 février 1799, à Pavie. Il eut pour premiers maîtres dans son éducation classique son père d'abord, qui était avocat, puis les jésuites de Reggio, qui lui enseignèrent la rhétorique. Ces derniers ainsi que les dominicains cherchèrent à l'attirer dans leur ordre; mais le désir de s'instruire le conduisit à Bo logue, où sa parente, la célébre Laura Bassi, sut lui inspirer à la fois le goût des sciences naturelles et celui de la littérature. En même temps, et pour céder au vœu de sa famille, il s'appliqua à la jurisprudence, et il allait être reçu docteur lorsque, sur l'intercession de Valtisnieri, son compatriote, il obtint la permission de suivre son penchant pour l'étude de la nature. Il s'engagea dans les ordres (sans dépasser les mineurs, croyous nous), et porta la qualifé d'abbé. En 1754 il fut chargé d'enseigner à Reggio la logique, la metaphysique et le grec. Son premier travail fut une critique savante de la version d'Homère par Salvini ; il la communiqua par avance à Algarotti, et montra, après avoir re-levé les nombreuses erreurs d'un traducteur trop vanté, que l'italien possedait les qualités nécessaires pour rendre les anciens dans toute leur énergie. Pendant son séjour à Reggio il parcourut l'Apennin, mesura la profondeur du lac de Ventasso et vérifia les opinions admises suc l'origine des fontaines. Afin de ne pas s'éloigner de sa famille, il accepta en 1760 une chaire à Modène, et déclina les offres avantageuses que lui firent les universités de Combre et de Parme et plus tard l'académie de Saint-Pétersbourg. Après avoir examiné la cause qui produit les ricochets des pierres lancées obliquement à la surface de l'eau, Spallanzani s'occupa plus particulièrement des phénomènes de physique animale; s'autorisant des travaux de Lee wenheek et de Bonnet, il attaqua la doctrine de Needham et de Busson sur la génération, et établit à son tour par des expériences décisives l'animalité des animalcules microscopiques. Dans son Introduction sur les reproductions orgamques (1768), on il trace le plan du grand ouvrage qu'il préparait alors, il enseigna la mé-thode qu'il fallait suivre dans cette recherche difficile, et réunit plusieurs faits mal observés, tels que la préexistence des létards à la fécondation, la reproduction de la tête coupée aux limagons (1), et la réparation de la queue, des pattes et des machoires enlevées à la salamandre aquatique. On doit regretter qu'un observateur si exact n'ait pas donné suite à son projet de répandre la lumière sur une partie si obscure de la physiologie; mais sans parler de la diffi-culté extrême des questions à résoudre et de la délicatesse des expériences, il en sut détourné par de nouveaux devoirs et aussi par la crainte de déplaire à son ami Bonnet, qui s'était acquis beaucoup d'autorité dans ces recherches. La physiologie de Haller fixa son àttention sur la circulation du sang. En continuant les observa-tions de Malpighi et du physiologiste de Berne, il

u) Ce que l'on coupe su limaçon, et qui s'appelle tête, renierme non pas le cerveau, ainsi que l'avant démoniré Preschari, mais les organes de la vue, de la bouche, de la langue et des dents. se servit de l'appareil de Lyonnet, de le supérieur aux microscopes ordinaires Spallanzani le cours du sang n'avait él que dans le mésentère; il le suivit dans intestinal, dans le foie, la rate, le ve l'organe pulmonaire, etc. Il établit, bier, la force du cour sur les artè tesse relative du sang dans les différe seaux ; il confirma par des expérienc de Haller, et démontra que le cœur tractant ne se vide pas entièrement. Il ment voir que le cour est le moteur u sang dans les artères et dans les veint ment confirmé par les savants moderne dia et expliqua également les causes trices de la circulation, et celles des produits par la pesanteur du sang. Mait avouer que Spallonzani n'a pas auffi éclairei les phénomènes du pouls, la c pulsations des artères qui ne réponde celles du cœur, et des aberrations local circulation dans les phlogoses, qui ont lieu sans la moindre altération des mou du ceur

Lorsque l'université de Pavie eut été sur un plan plus vaste, Spallanzani ful par l'impératrice Marie-Thérèse à y richaire d'histoire naturelle (1768). Il p texte de ses leçons la Contemplatio nature de Bonnet, et traduisit ce livre en y ajoutant des notes et une préface cabinet scientifique de l'université, fi par ses voyages multipliés sur terre e et parvint à force d'activité à en fait plus riches de l'Europe. En 1779 il par Suisse et le pays des Grisons, et vit ses amis Trembley, Bonnet, de Saussil nebier. Dans les excursions de 1781, 1783, il visita les côtes de la Méditerra l'Istrie, et rapporta une abondante poissons, de crustacés et de testacés. 'université de Padouc lui offrit la de Vallisnieri, avec des appointements rables; mais l'archiduc Ferdinand, qu nait la Lombardie, doubla sa pension ( mit d'accompagner à Constantinople ambassadeur de Venise, Zuliani. Parti l 1785, il fit pendant la traversée un gran d'observations sur les productions r sur une trombe qu'il vit se former. A Co convrit une montagne composée presqu ment d'ossements pétrilles, entre les en reconnaître plusieurs qui avaient ap des hommes. Son séjour à Constantinop longea onze mois : il observa les phé physiques et moraux d'un pays si nouv lui, visita les ruines de Troie, trouva une fer dans l'île des Princes et une mine dans celle de Chalki. Le 16 août 1786 roule de terre, pour avoir occasion d'a montagnes, traversa la Valachie, dont l' Mauroceni lui fournit des chevaux et un

puis la Transylvanie, la Hongrie, et arriva à Tienne le 7 décembre. Accueilli avec froideur par le prince de Kaunitz, il apprit qu'on lui scité en son absence un procès odieux, et qu'il était accusé, sur la denonciation de trois professeurs ses collègues, d'avoir dérobé à son profit plusieurs échantillous précieux de minéslogge. Grace à la précaution qu'il n'avait janegligée de consigner sur un registre la nature, le poids, les dimensions des objets d'éwie empruntés, il se justifia facilement; ses enicinis furent sevèrement punis, et lorsqu'il rentra dans Pavie (mai 1787) il fut reçu par tous s studiants et conduit à sa demeure au milieu les applaudissements unanimes. Dans l'été de 1788 il se rendit à Naples, pour observer les ter-lains et les produits volcaniques, assista à la rande eruption du Vesuve, s'embarqua pour les Lipari, on il out la hardiesse de se promener, exemple de Deluc, sur la croûte crevassée et caron furnante qui recouvre le foyer du Vulcano, et parrourut la Sicile à la fois en géologue, o naturaliste et en poête. La révolution fransise trouva Spallanzani assez disposé à la goner avec modération; bientôt il en détesta les exces et surtout les tendances populaires, auxrépugnait son caractère fier et dominaleur L'invasion des Français changes ses sentiments, tuen que la prise de Pavie (26 mai 1796), pros une cévolte de ses habitants, eut failli le pottre en périt de mort; on lui accorda des infint, an nom du Directoire, une chaire d'hisnaturelle à Paris; Spallanzani refusa, à cause de la faiblesse de sa santé. Tourmenté depuis nglemps par une ischurie vésicale, il fut frappé our our coup de diverses attaques d'apoplexie, it succemba entre les bras de Scurpa, à l'âge de mante dix ans. Son frère Niccolò lui fit élever monument dans l'église de Scandiano, sa

Les trasaux qui occupèrent Spallanzani depuis on installation à Pavie, où il deploya une acti-lle extraordinaire, contribuèrent plus encore les précedents à mettre le comble à sa gloire. hymnant a foad l'histoire physiologique des inoires, dans ses Opuscoli a il prouva à Needhun la cause de son erreur, suivant le rédacanonyme de la Biographie des contemrarns, en lui faisant voir que les infusions missances végetales et animales exposées à grando chaleur, et enfermées dans des vaishermetiquement scelles, ne produisent con être copusant, de sorte que les animaleules servés par Needham dans ses infusions n'ént pas les produits de ces substances elles-, mala qu'ils y arrivaient de l'air. Spalni prouva que les animaicules des infusions al legra germes comme les autres animans, u'il y a quelques-uns de ces germes qui, comme extrina reufa et quelques graines, résistent à la mieur de l'eau bouillante et conservent lour aptitude à se développer. Il montra que les infosoires sont ovipares, vivipares et hermaphro-dites. Les faits qu'il expose sur l'histoire des animalcules spermatiques sont curieux et exacts; mais l'opinion que ces animalcules joueraient un grand rôle dans la génération a prévalu contre Spallanzani. Il en résulte que si Busson et Need. ham n'ont pas eu tout à fait raison quant aux molécules organiques, le savant italien n'a pas non plus établi le principe opposé, que tout être animé vient d'un germe préexistant et tout formé. Il n'a certainement pas démontré la préexistence et moins encore l'embostement des germes, comme l'affirme Senebier, son biographe et ami; mais il a découvert plusieurs faits trèsintéressants, qui jettent un grand jour non sur la génération, mais sur la formation de certains organes préparatoires, et dont l'existence chez les femelles est antérieure à la fecondation. » Il porta dans l'observation des plantes le même esprit investigateur : il fit voir la graine dans quelques fleurs avant la fécondation; il éleva des fleurs femelles qui portèrent des graines fécondes sans avoir en de communication avec la poussière des seurs mâles, et il repondit d'une manière victorieuse à Volta, qui niait la sincérité de semblables expériences. Ces faits, confirmés depuis, ne prouvent rien du reste pour la généralité des plantes à organes sexuels distincts, et se réduisent à montrer que la reproduction des graines est sujette à des anomalies. Les fameus experiences sur la digestion parurent dans let. Ier des Dissertations de physique animale. Il éta. blit que la digestion s'opère dans l'estornac de la plupart des animaux, à l'exception des insectes, par l'action d'un suc qui y dissout les aliments et les convertit en chyme et en chyle. Pour s'assurer mieux du fait, il eut le courage de faire sur lui-même des expériences qui pouvaient lui devenir sunestes, et l'adresse de compléter ses preuves par des digestions artificielles exécutées dans des vaisseaux de verre, où il mélait les aliments avec le suc gastrique des animaux, qu'il savait extraire de leur estomac. Sa réplique à Honter, qui s'obstinait à vier l'importante fonction des sucs gastriques, des mémoires sur les orages, sur la phosphorescence de la mer, sur quelques zoophyles peu connus, sur les trombes marines, sur la haguette divinatoire, sur un prétendu sixième sens des chauves-soucis, sur une pluie de pierres, sur la respiration, remplirent les dix dernières années de sa vie. Ajoutous à sa louange que Spatlanzaui, dont le vaste génie avait embrassé toute la nature, ne resta point étranger aux progrès de la chimie et qu'il adhéra aux nouvelles doctrines introduites par Lavoisier.

Les honmes les plus célèbres ont rendu justice au génie de Spallanzani, soutenu par une méthode ingénieuse et sévère, par un style clair et élégant. Haller, en lui dédiant le t. IV de sa Physiologie, l'appelle summus nature in mites hommes les plus distingués de son temps; presque toutes les sociétés savantes de l'Europe tinrent à homeur de l'admettre dans leur sein. Sa taille était moyenne, sa démacche noble, sa physionomie sombre et pensive; il avait un grand front, des yeux vifs et noirs, un tempérament robuste. Il travaillait tous les jours suivant un ordre méthodique; il aimait la classe et la pêche, exercices où il excellait. Une éloquence vive et facile animait ses discours; sa converaation était remplie d'expressions énergiques, d'idées originales; à une ardeur peu commune il joignait une extrême circonspection. Passionné pour la vérité, il la cherchait et la disait sans cesse.

On a de Spallanzani : Riflessioni intorno ulla tradusione dell' Iliade del Salvini; Paitne, 1760, in-8"; - Sopra un viaggio nei monti del Reggiano ed al lago di Ventasso, dans Nuova Raccolta calogeriana, t. IX; -Suggio di asservazioni microscopiche concernenti il sistema della generazione di Needham e de Buffon; même recueil; traduit en français par Regley (Paris, 1769, in-8°); - De lapidibus ab aqua residientibus; même recueit, t. XCV, et Modène, 1765, in-4°, avec la dissertation précédente : il y réfute l'opinion qui attribue les ricochets à l'élasticité de l'eau, et montre que ce phénomène n'est que l'effet naturel du changement de direction que la pierre lancée éprouve dans son mouvement, après que l'eau en a été frappée, et lorsqu'elle surmonte la courhure de la concavité formée par le choc; - Sopra gli animali delle infusioni; dans le Giornated Italia, t. 111; — Memorie sopra i mult; Modène, 1768, in-8°; il y a réuni les travaux de Bonnet,d'Hebenstreitet de Klein aux siens propres sur les mulets; - Prodromo de un' opera da imprimersi sopra le riproduzioni animali ; ibid., 1768, in-4°; trad. en français (Genève, 1769, in-8'), en anglais et en allemand; — Dell'azione del cuore ne' vasi sanguigni; ibid., 1768, in 8°; — Contemplazione della natura, di Bonnet, can note ed osservazioni; ibid., 1769-70, 2 vol. in-8°; - Prolusio habita in Ticinensi gymnasio; ibid., 1770, in-8°: il y réfute certaines remarques de Needham sur un de ses écrits; - De' fenoment della circolazione osservata nel giro universale de' vasi; de' fenomeni della circolazione languente; de' moti del sangue independenti dell'azione del cuore; del pulsar dell' arterie; ibid., 1773, gr. in-8°; trad. en français par J. Tourdes (Paris, 1800, in-8"), avec une esquisse de la vie de l'auteur; — Opuscoli di fisica animale e vegetabile; ibid., 1776, 2 vol. in-4°; trad. en français par Senebier (Genève, 1777, 2 vol. in-8"), qui y a ajouté une histoire des découvertes microscopiques; — Dissertazioni di fisica animale e regetabile; ibid. 1780, 2 vol. in-4°; trad. par Senebier, sous le

double litre d'Expériences sur la digestion (Genève, 1783, in 8°, avec les observations de Gosse), et d'Expériences pour servir à l'histoire de la génération (ihid., 1785, in-8°); trad. en anglais et en allemand : ce fut à propos de cet ouvrage que Spallanzani, attaqué par Hunter et par Volta, répondit avec une extrême causticité au premier par sa Lettera apologelica, Modène, 1788, in 4°, et au second par sa Lettera ad un amico di Mantova. Pare, 1796, in-8°; — Risultati di esperienze sopra la riproduzione della testa nelle lumu terrestri ; dans Memorie della Soc. ital., t. 1 et 11; — sept Lettres, insérées dans Opuscoliscelli de Milan, t. VI à XX, sur les torpilles, les productions marines, l'hydroscope Pennet, sur les sérolithes, les expériences du chimiste Gætting, sur l'eudiomètre de Giobert, etc.; -Lettere al sig. Scopoli; Zoopoli (Pavie), 1788, in-8'; afin de punir Scopoli de s'être ra nombre de ses ennemis, Spallanzani lui fit parvenir une trachée artère d'oiseau assez artiment préparee pour situaler une espèce de ser nouveau et très curieux ; Scopoli, trop credule, en fit la description, et l'envoya à sir J. Banks. La mystification était déjà signalée à Londr et Spallanzani, pour la rendre complète, publia deux lettres, sans nom d'auteur, et remplies de malice; - Osservazioni Asiche nell' isola di Cerigo; dans Memorie della Soc. ital., 1. III; Viaggi alle due Sicilie ed in alcune parti dell' Apennino; Pavie, 1792, 6 vol. in-8°; Iral. en français par Senebier (Berne, 1795-97, 5 vol. in-8°), et par Toscan et Amaury Duval (Paris, 1800, 6 vol. in-80, fig.), avec des notes de Faujas de Saint-Fond ;- Lettere sopra il sorpetto di un nuovo senso ne' pipistrelli; Turin, 1794, in-5°; — Lettera a van Mons; Pavie, 1798, in-8°; — Memorie sulla respirazione; Milan, 1803, 2 vol. in-8°; trad. par Senebier (Genève, 1803, in-8°) Ce dernier savant a extrait des journaux d'observations de Spallanzani l'ouvrage suivaul Rapport de l'air atmospherique avec les êtres organises (Genève, 1807, 3 vol. in-8"). Les œuvres scientifiques de Spallanzani ont été poblices en partie (quoique sous le titre d'Olarres complètes) par Senebier (Paris, 1787, 3 vol. in-8°) et dans les Classiques de Milan (1820-26, 6 vol. in-8°).

26, 4 vol. in-8°).

J. Tourdes, Note inter the filter, de Spattarion, Parts, 1793 (n-8°, - l'ozzett), Elogio storico gi li. Spetlaniani, Parme, 1800, in-8°, - V. I. Brera, Storia della molatita e morte di Sp. Pavie, 1801, in-8° - Nomious Spotlanianii, Bologne, 1803, in-8° - Senebri, dans le Magazin enegel, t. Ill. 3° année, - Fabrou, Filtz Italorum, t. RIV. - Albert, Floges hist - Biogr. medicale. - Babbe, Biogr. univ et port, des contemp.

SPANGENBERG (Auguste-Goldlich), seclare allegand, né le 13 inillet 1704. à kjettegboure

SPANGENBERG (Auguste-Gottlieb), sectare allemand, ne le 15 juillet 1704, à Klettenbourg (comté de Hohenstein), mort le 18 septembre 1792, à Bertholsdorf, près de Herrnint. Il claif file d'un pasteur protestant; un incendie ayant enlevé à ses parents toute leur fortune, il s'habitua de bonne heure à une extrême simplicité

de vie, qu'il conserva loujours. Il termina ses etudes à Iéna, y fut reçu docteur en philosophie (1726), et y ouvrit des cours publics. En 1727, il tit la connaissance du comte de Zinzendorf, qui le pagna entièrement à la nouvelle secte des fières Moraves, qu'il venait de fonder. Après voir passé deux ans auprès du comte à Herrnhut, il devint en 1731 adjoint à la faculté de théolo de Halle et inspecteur des écoles de l'Orphelimt : mais en 1732 il se démit de ces fonctions, se voua entièrement à la propagation de ses loctrines religieuses. Sa vie ne fut plus qu'une untinuelle pérégrination, mêlée de dangers et de ifficultés de tous genres, à travers l'Europe et aerique; il apporta dans l'accomplissement le la mission qu'il s'était donnée une activité sante et un dévouement à toute épreuve, en nème temps qu'il témoignait d'une grande habi-elé dans la conduite des hommes. Zinzendorf le gardait comme son bras droit; doué de braucoup de sens pratique, Spangenberg tempérait unte se laissait aller. Il eut la joie de voir ses Morts couronnés de succes; tandis que sa comaunauté lui marquait une entière reconnaissance, se conciliuit l'estime générale, par la pureté semplaire de ses mœurs. Après un séjour de potre ans dans l'Amérique du Nord, il visita, de 1730 à 1744, les établissements des frères Moaves en Allemagne et en Angleterre, et en fonda dusteurs nouveaux. Élu diacre général, puis séque de la communauté, il repartit, en 1744, pour l'Amérique, qu'il quitta pour toujours en 1767, après avoir fait dans l'intervalle plusieurs onages en Europe Zinzendorf était mort en 1760; saugenberg fut alors appelé à prendre une part namauté. Il habita alternativement Herrnhut el Barby, il cut aussi a faire de nombreuses tourn Angleterre On a de lui : Leben des Grafen ron Zinzendorf; Barby, 1772 75, 8 parties, a 8°: cette vie est intéressante, et exempte de out esprit de secte; - Historische Nachricht on der gegenwærtigen Verfassung der evanplischen Bruderumtet (Notice historique sur a constitution actuelle de la communauté évanpur des frères); Barby, 1774, 1781; Berlin, 5, in-s°; — Idea sidei Fratrum; Barby, 79, 1783, m-80; trad. en français, en anglais en suedois; — Von der Arbeit der evange-uchen Brüdergemeinde unter den Heiden s travaux de la communauté évangélique o steres parmi les paiens); Barby, 1782, 184: — Sammlung etlicher Reden (Recueil & discoura); Barby, 1707-90, 2 vol. iu-80.

ler, Izben inangehbergs; Barby, 1784, la-8°.

- inherir aus dem 18 Jahrhundert, t. III. — Meusel.

100 — Hirsching, Handbuch. — Ledderbose, Leben
genhargs; Heidelberg, 1886, la-8°, tred. en fr., Tou
180, la-18.

apasmenn ( Frédéric ), théologien allemand, to simberg (Palatinat), le 1er janvier 1800, mort nous, mount of the contract of t

à Leyde, le 30 avril 1049. Fils d'un conseiller ecclesiastique, il fut reçu mattre ès arts à Hei-delberg, et étudia la théologie à Genève, sous Jean Deodati, Jean Tronchin et Bénédict Turretin. Son père ne pouvant plus pourvoir aux frais de ses études, par suite des malheurs du Palatinat, il accepta en 1621 un emploi de précepteur che le baron de Vitrolle, gouverneur d'Embrun, et y demeura trois ans. Après avoir complété son éducation à Paris et en Angleterre, il revint à Genève, et obtint au concours une chaire de phi losophie (1627). S'etant fait recevoir ministre, il fut prédicateur au temple de Saint-Gervais jusqu'en 1631. Bénédict Turretin étant mort à cette époque, on l'appela à la chaire de théologie, qu'il laissail vacante. A la fin de 1642, il alla enseigner cette science à Leyde, quelques efforts qu'on sit à Genève pour le retenir. La réputation qu'il s'était déjà acquise grandit encore dans cette celèbre université; mais l'excès de travail abrégea sa vie. Fréd. Spanheim possédait une éru-dition étendue; il était doué d'heureuses (acultés, auxquelles se joignait une infatigable ardeur pour l'étude; mais il était prompt à s'irriter, et ce défaut, s'unissant à une orthodoxie étroite et méliculcuse, le rendait non-seulement intolérant. mais encore toujours prêt à discuter. Il avait pour maxime qu'il faut se hattre, même contro ses frères, dans les moindres choses qui inté-ressent la religion. Ses principaux écrits sont : Le Soldat suédois, ou l'Instoire de ce qui s'est passe en Allemagne depuis l'entrée du roi de Suède, en 1630, jusqu'à sa mort; Genève, 1633, in-8°; — Le Mercure suisse, concernant les mouvements de ces derniers temps jusqu'en 1634; Genève, 1634, in-80; — Dubia evangelica; Genève, 1634-39, 3 part. in-40; ibid., 1639, 1700, 2 vol. in-40; cet ouvrage, qui eut un grand succès, est consacré à résondre plusieurs questions relatives aux contradictions des Évangiles, tenues alors pour simplement apparentes; — Geneva restituta, sive Admi-canda reformationis Genevensis historia; parentes; -Genève, 1635, in-4°; — Commentaire histo-rique de la vie et de la mort de Christophe, vicomte de Dhona; Genère, 1639, in-4º Panstratiæ catholicæ Epitome; Genève, 1643, in fol.: abrégé de la Panstratia de Chamier;
— Le Trône de grace, de jugement et de gloire; Leyde, 1644, in-12; trois sermons d'une longueur excessive; — Diatriba historica de graine, propresse d'estatic de graine. origine, progressu et sectis anabaptistarum; Francker, 1645, in-12; - Mémoire sur Louise-Juliane, électrice palatine; Leyde, 1645, in 4°; — Exercitationes de gratia universati; Leyde, 1646, in 8°; la défense de ce traité, dirigé contre Moise Amyrault, parut à Amsterdam, 1649, in 86. terdam, 1649, in-4°.

Freher, Theatrum, t. I., p. 343. - Bayle, Dict. Airf., Niceron Memoires, t. XXIX.

SPANHEIM (Ézéchtet), célèbre érudit et nu-mismate, fils ainé du précédent, né à Genève,

le 7 décembre 1429, mort à Lowives, le 7 auvernice 1710. A Leyde, on if smith son père, fi se perfectionna dans la connaissance des langu classiques, et apprit i hébreu et l'arabe. En 1649, il retourna a Genève, où il regut le titre de prolesseur d'éloquence, sans être appelé cer dant à en remplie les fonctions. Sa réputation engages l'électeur palatin Charles-Louis à lui conter l'education de son îlis unique; il s'acquitta de cet emploi non-sentement en homme de somee, mais encore avec un rare discernement, ayant à ménager à la fois l'électeur et sa femme, qui etaient brouillés ensemble et dont il s'attira également la bienveillance et l'estime. Il dut faire en cette occasion l'apprentissage des fonctions de diplomate qu'il out bientôt à rempfir. L'electeur l'envoya en effet en Italie avec la mission de découvrir les intrigues des électeurs cathoriques à la cour de Rome, et il profita de ce anyage pour satisfaire son gout pour les antiquite- et les médailles. A Rome Spanheim fut odmis dans les assendiées d'érodifs que la reine Christine de Suede reunissait chez elle toutes les semaines. Après avoir négorié les affaires de l'électeur anpres du duc de Lorraine (1665) et aupres de l'électeur de Mayence (1000), il le représenta aux conférences qui se tinrent a Oppenheim et a Spire pour régler les affaires du Palatinat, ainsi qu'au congres de Bredo (1668). Ensuite il fet poramé son resident en Hollande, puis en Angleterre. Pendant qu'il se trouvait à Londres, il fut chargé, en 1679, des affaires de l'electeur de Brandebourg, au service duquel il hait par passer tout entier. En 1680, ce prince le nomma son envoyé extraordinaire auprès de la cour de France. Il occupa ce poste pendant nout années consécutives, et reçut, en ré-compense de ses services, le titre de ministre d'Edat. Après la révocation de l'édit de Nantes, il condit de nombreux services aux profestants; i) en telera dans sa maison un grand nombre, en attendant le moment favorable de les faire sortir do royaume. At rès un repos de quelques années, qu'il consacra à l'étude, il fut envoyé de nouveau en ambassade en France (1697 à 1702). Quand l'électeur de Brandebourg prit le titre de roi de Primae, il confera a Spanheim le titre de barun, et en 1702 il lui donna l'ambassade d'Angleterre. Nueron fait remarquer qu'il s'acquitta des négociations et des emplois dont il fut chargé comme aurait fait un homme qui n'aurait eu autre chose en tête Toutefois, ajoute-t-il, a les affaires et le grand monde ne le detournèrent jamais du gont de l'étude, et l'étude assidue à laquelle il s'appliquait ne le rendit pas incapable de vivre dans le monde et de se faire estimer de ceux même qui n'avaient accun penchant pour l'érudition ». En outre de quelques dissertations, la plupart relatives à la numernatique, insérées dans differente recueds, on a de lui: Theses contra h. Cupellum, pro antiquitate litterarum hebraicurum; Leyde, 1645, in-4° : ce début ne

for pas henreax (i) recommit plus tand que to these qu'il y soutenait est complètement erronée; Disquisitio erilica contra Amyraldum, Les de, 1619, in-8". Encore iri, il ne fut pas du bon côte de la question ;- Discours sur la creche et cur la cross de Jésus-Christ; Genève, 1655, inces deux discours, prononcés en latin, ont éte trad par l'auteur en français; celui sur la crèche a Mé publié à part, avec des corrections, Berfin, 1895, m-12; - Poscours du Palatinal et de la di gnile électorale : 1657, in-so delense des droits de l'électeur palatin au vicariat de l'Empire; -Des Cesars de l'empereur Julien, trad du grec; Heidelberg, 1660, in-8°; Paris, 1683, in-8°; bonne traduction et remarques pleines d'eroution; - Dissertationes de præstantia et usu numismatum antiquorum; Rome, 1661 Feli-2 chit., augmentée, Paris, 1671, in 40. 3° ofit. avec de nouvelles additions, Londres, 1706, et Amst., 1717, 2 vol. m-fol.; cel ouvrage est un tresor d'érudition; — Orbis romanus, seu ad constitutionem imp. Autonine exercitationes dua ; 1697, in-40, et dans les Antiquit romire de Grævius, t. XI; rempr., avec des augmenta-tions, Londres, 1701, in-4°. On doit en ore à Spanheim des notes sur Callimaque, Strabon, Aris-

hophane, Josephe, Thucydide, etc. M. Nicotas, Niceron, Memoirea, t. IL. - Senchter, Hist. litter, di lenere, t. II. - Senchter, Hist. litter, di lenere, t. II. - Chaulepie, Mutreua Dict. hist. - Lociets, Hiblioth, chouse, t. VI. - Nouvelles de la republides lettres, 2-m 1700.

SPANNEIM (Prédéric), théologien suitse frère du précédent, né à Genève, le 1er mai 1/32, mort à Leyde, le 18 mai 1701. Après de solo études faites à Leyde, il fut admis au ministère évangelique (1652), et précha en divers endro de la Zelande, entre autres à Utrecht, ou il pa un an. En 1655, il fut appelé à une chaire de théologie à Heidelberg. Il eut occasion de mon trer dans cette ville une droiture et une ferme morale qui l'honorent. L'electeur patatus avant formé le dessein de se séparer de la princesse son épouse, pour prendre une autre femme, Spanheim, consulté avec les autres professeurs de théologie, se prononça très-fortement contre les désirs de l'électeur, à qui cette resistance pe pouvait être que desagréable. En 1670, il ascepta une chaire de théologie et d'histoire sacree Leyde. Il fut, en 1674, chargé en outre du s de la bibliothèque de cette celebre ecule, dont il fut aussi quatre fois recteur. En 1695, il eut ur attaque de paralysie, de laquelle il se remul-mais comme il ne voulut pas se donner le ri pue que demandait sa santé, profondément ebranée, il tomba dans un état de langueur qui le cua-duisit au tombeau. Sans avoir l'ardeur de sou père aux controverses théologique», Frèd. Span-beim n'était pas tout à fait dégage d'une certaine aigreur de caractère qui ne se rencontre que trop souvent dans les théologiens. Il le montre dans ses attaques peu mesurées contre les carte-sens et les coccéens. Des soixante-quatre ouvrages différents qu'il a mis au jour, dont on a le cata-

logue dans Niceron el dans Chaufepie, on pent citer comme les plus remarqualiles: Vindiciaa biblicarum sive examinis locorum con-persorum Novi Testamenti lib. III; Heidelet Leyde, 1603-04, 3 part. in-40 : ces trois s ne roulent que sur une partie de l'Évangile saint Matthieu; — Historia Jobi, swe de oscuris historia ejus commentariis; Genève, 1670, in 4°; — Introductio ad Geographiam scram: Leyde, 1679, in-8°; trad. en allemand; Selectiorum de Religione controversiarem, etiam cum gracis et orientalibus et m judzis, nuperisque anti-scripturartis hus historico-theologicus; Leyde, 1687, is 12: BMe, 1714, in-4°; — Summa historiæ ecclesiasticæ nd sæculum XVI; Leyde, 1689, 12; plusieurs édit.; — De papa famina inter n IV et Benedicium III; Levde, 1691, in trad par Lenfant, sous le titre d'Histoire ia papesse Jeanne (Cologne [Amst.], 1694, 12; La Haye, 1720, 2 vol. in 12, avec additions Des Vignoles): sous cette nouvelle forme, l'ouque français l'emporte de beaucoup sur l'orimai latin. Les œuvres complètes de l'réd. Spanun ont paru à Leyde, 1701-03, 3 vol. in-fol. pendant on n'y trouve ni ses sermons, qui furent publiés séparément, ni un grand nombre de seu dissertations, dont plusieurs ont été réu-mes dans des recueils particuliers. C'est lui, enfin, ui a publié, après l'avoir revu, le Catalogus othecz publicz Lugduno-Batava ; Leyde, M. N.

Trefirme, Ornium functire de Fr. Spankeim, dans ses Eurena. – Riceron, Memoires, t. XXIX. — Searbler, list fatter. de Genère, t. II. — Chauteple, Nouveau dut huie — Kleicker, Ridl. erud. præcorium.

STRABE (Eric-Larsson), homme d'Etat metors, né le 13 juillet 1850, décapité à Lindoning, le 25 mars 1600. Il était d'une famille dect beaucoup de membres ont depuis le invisième siècle occupé de haats emplois en Socie. Après avoir été page à la cour brillante l'État. XIV, il fut nommé lagman en 1878, utra au sénat en 1882, et devint un peu plus tant gouverneur de Vestmanland et vice-chancelier. Envoyé en 1887 par le roi Jean III en Polme, il y négocia l'élection du prince royal Sigmond au trône de ce pays En 1889, lors de hamuille entre Jean et Sigmond, il se déclara pour ce dernier; ce qui lui fit perdre tous ses apploas; il fut même accusé de haute trahison trant la diéte; mais le roi fit ensuite abandonner procés. Il ne continua pas moius ses memées caire Jean et le duc Charles de Sudermanie. A lea avénement Sigismond récompensa le désuement de Sparre en l'élevant à la dignité chanceller. Dans les années suivantes ils es sipula par son énergie à défendre devant la diéte sa atérêts de l'aristocratie, à laquelle il essaya faire rendre les privilèges que Gustave Wasa lui avait enlevés. Il s'en suivit une guerre trule, le duc Charles ayant triomphé (1997), sparre fut obligé de fuir en Pologne, auprès de

Sigismond. Député par ce dernier auprès du roi de Danemark, il le décida à envahir la Suède, pour aider à rendre la couronne de ce pays à Sigismond. Fait prisonnier après la bataille de Staengebro, il fut traduit en justice, comme traftre à sa patrie, et exécuté. Il alliait à beaucoup d'adresse une solide instruction. Ses discours politiques, dont plusieurs ont été imprimés, se distinguent par la force et la clarié, entre autres celui Pro lege, rege et grege; son stylu latin est excellent.

Fryxell, Beruttelser. — Warmholts, 1861. suco-gothica. — Rehbluder, Cancellers-lungraphie, — Werwing, Sigismond Hustorie. — Biographisk Leathon.

SPARTACUS, chef de la seconde guerre des esclaves, né vers 113, mort en 71 avant J.-C. II était ne en Thrace, pays d'oir les Romains tiraient des corps auxiliaires. Il servit d'abord dans les armées, mais il déserta, et, à la tête de quelques compagnons, il fit la guerre à ses anciens mattres. Pait prisonnier, il fut destiné, à cause de sa valeur et de sa force, au métier de gladiateur, et enfermé à Padoue dans une école d'esclaves de cette profession (73). Les compagnons de Spartacus étaient des Thraces, des Gaulois, des Germains; leur nombre dépassait deux cents. A ce moment, Rome avait plusieurs guerres lointaines à soutenir, et ses meilleurs géneraux étaient absents de l'Italie avec leurs legions. Croyant l'occasion favorable pour s'affranchir, ils formèrent une conspiration, mais un des conjurés trahit leur projet. Ils allaient être saisis, lorsque Spartacus se met à la tête des soivante-quatorze les plus resolus, les arme d'abord de conperets, de broches, de conteaux qu'il trouve dans une cuisine, et sort de Capoue avec eux. En route, ils rencontrent des chariots chargés d'armes de gladisteurs et les pillent. D'autres esclaves accourent se joindre à eux. Les habitants de Capoue qui se sont mis à leur poursuite sont défaits ; leurs armes servent à equiper les fugitifs. Transformés en soldats, ils vont se poster sur le Vésuve. Le préteur Claudius vient les cerner : une nuit ils descendent par un rocher coupé à pic, à l'aide d'une chatne fabriquée avec des sarments, attaquent le camp du préfeur, mettent ses troupes en désordre et s'emparent des armes et des bagages. Ce succès amène auprès d'eux les esclaves, les pâtres, les laboureurs des environs; leur nombre arrive à dix mille, et s'accroft chaque jour. Ils se partagent alors en deux corps. Les Gaulois et les Germains prennent pour chefs Œnomaus et Crixus; les Thraces et le reste des insurgés obeissent à Spartacus, qui, du reste, conserve le commandement suprême. Il voulait regagner la Thrace aveceux et ressaisir ainsi la liberté commune; mais son autorité était précaire, comme celle d'un homme qui commande à des hordes indisciplinées, et rien ne ponvait retenir leurs fureurs brutales et cupides. Cora, Nuceria, Nola, en Campanie, sont livrées au pillage, Spartacus gagne la Lucanie,

province dont le sol accidenté est favorable à une lulte de partisans. Un nouveau preteur, Vari-nius, est envoyé contre lui. Il bat ses deux lientenants, Frurius et Cossinius. Ce dernier même perd la vie. Varinius parvient pourlant à occuper quelques défilés et à entourer les révoltés. Spartacus trompe les Romaina par un stratagème, et tandis que ceux-ci le croient occupé à defendre sa positition, il s'est échappé sans bruit, et bien plus il taille en pièces l'armée de Varinius, et lui prend ses faisceaux, dont il fait les insignes de son commandement. Ses soldats dévastent Narès, Popliforme, Métaponte, malgré ses remontrances, et il ne sauve Thurium qu'en y fixant son quartier général. Ses proclamations, ses victoires surtout attirent de tous cotés de nouveaux opprimés, et il est bientôt à la tête de soixante mille hommes. Il passe l'hiver à les armer et les discipliner; son plan était toujours de quitter l'Italie, car il connaissait trop les Romains pour espérer longtemps de leur tenir tête. Ceux-ci en elfet, comprenant la gravité de la révolte qu'ils avaient d'abord dédaignée, envoient les deux consuls Gellius Publicola et Cornelius Lentulus avec deux légions. Gellius attaque le corps qui obeit à Œnomaus et à Crixus; Crixus après une victoire est tué. Sparlacus reste à la tête des Thraces et des Lucaniens, rallie les fugitifs, échappe à Lentulus, qui essaye de l'envelopper, et longeant l'Apennin il s'approche du nord de l'Italie. Il bat les deux consuls chemin faisant dans la même journée, l'un après l'autre, disperse près de Modène les dix mille hommes que le préleur de la Gaule Cisalpine, C. Manlius, lui oppose, et arrive au bord du Pô, où il fait célébrer les funérailles de Crixus et force quatre cents Romains à combattre autour du bûcher comme des gladiateurs. Là devait se borner le cours de ses succès. Les villes de l'Italie, malgré leur haine pour Rome, répugnaient à faire cause commune avec des esclaves. Ceux-ci, d'un autre côté, avaient conçu le fol espoir de prendre Rome. Ce projet connu des Romains les effraya d'abord, tellement que Crassus fut le scul qui osa marcher contre Spartacus. Il s'avança à la tôte de six légions d'anciens soldats. Rome était sauvée. Spartacus ramena ses troupes dans le midi de l'Italie; il défait encore Mummius, lieutenant de Crassus, qui harcelait sa marche avec deux legions. Crassus fait décimer les vaincus pour rendre de la force à son armée, et, n'osant hasarder une bataille, se contente de couvrir le Latium et de tenir en échec Spartacus, qui regagne l'Abbruze. La défaite des chefs du partigau-lois l'affaiblit. Il veut passer en Sielle, mais les moyens de transport lui manquent. Cependant Crassus l'enferme dans cette position derrière un fossé et un retranchement de quinze lienes de long. Spartacus force les lignes romaines à la faveur d'une nuit pluvieuse, repasse en Lucanie, où il triomphe du questeur Tremellius Scrofa et du licutenant Quinctius. Il serait passé en Sicile si

Lucullus, qui revenait d'Asie, n'avait préserve Brindes de son invasion. Crassus, alarmé, demande qu'on lui envoie Pompée, alors de retour d'Espagne. Les compagnons de Spartacus de mandatent de nouveau le pillage de Rome; muil offre un accommodement au général romain. Crassus refuse fièrement de traiter avec un esclave. Contraint d'accepter le combat par les propres soldats, Spartacus fait élever en cross entre les deux armees un prisonnier romain, pour montrer aux siens le sort qui les attend, et tuant son cheval d'un coup d'épée avant le combat : « Vainqueur, dit-il, j'en trouverai as-sez d'autres chez les Romains; vaincu, je ne veux pas fuir, » La bataille livrée au hord du Silarus fut sanglante. La plus grande partie des esclaves périt sur le terrain ; le reste se dispers et fut détruit en différents lieux. Spartacus blessé à la cuisse, se défendit à genoux. Il fit enseveli sous les cadavres des ennemis qu'il avait abattus. Son corps ne fut pas retrouve. Le nom de Spartacus est resté comme celui d'un des plus illustres vengeurs de l'esclavage dans l'antiquité et d'une des victimes les plus nobles de l'ambition romaine.

Pintarque, Crassus, 8-12; Pompée, 21. — Tie las Epit., xcv-xcvii. — Velleius Patereuius, II, 30. — 85-118, III, 20. — Eutrope, VI, 7. — Appien. B. C., 418-11. — Frontin, Strat., I, 5, 7; II, 5, 8. — Mérimée, Guern sociale.

SPARTIEN (Ælius Sparlianus), un des six auteurs de l'Histoire Auguste, vivait dans le qui trième siècle après J.-C.D'après quelques passages des biographies qui portent son nom, il avait emt les Vies des empereurs depuis Jules Cesarjus qu'à Adrien. Cet ouvrage est aujourd'hui perdu; mais Spartien l'avait continué, on avait voule le continuer jusqu'a son temps, c'est-à-dire jusqu'à Constantin. De cette continuation, qui probablement ne fut pas achevée, il reste six notices insérées dans l'Histoire Auguste : savoir celles d'Adrien et d'Ælius Verus, de Didius Julianus, de Sevère, de Pescennius Niger, de Camalla et de Geta. Les quatre premieres sont dédices à Dioclétien ; la sixième à Constantin. Ce sont de sèches notices, qui n'ont de prix qu'à cause de l'extrême indigence des matériaux historiques sur toute la période impériale à partir de Neus Pour les éditions et traductions de l'Hotore Auguste, voy. Capitolin. Suivant une conjucture, assez probable, de Saumaise, Spartien est le même que Lampride, et le nom complet de cel historien serait Ælius Spartianus Lampridius. 1. J.

Vossius, De Historicis latinis. — Saumaise, Profes de l'Histoire auguste.

sparwenfellor (Jean-Gabriel), érodi suédois, né le 17 juin 1655, à Amol, mort en 1737, dans sa terre d'Abyland. Sa famille comptait parmi ses ancêtres Suénon 187, roi de l'anmark. Après avoir terminé ses études à Epaiit visita la plus grande partie de l'Europe, et accumpagna l'ambassadeur de Suède à Mosou,

or il appril à fund la langue stavonne. Il revint m 165" a Stockholm; en 1689, il fut chargé par a genvernement de rechercher les documents et encus se rapportant à la nation des Goths, tout le pemple suedois, croyait-on alors, devait dre issos, le diplôme qui l'investit de sa mission at un le magnage curieur de l'état des connais-ment distoriques de l'époque. Il parcourat la Holate, la France l'Espagne, et en 1691 l'Éxypte, Surce et la Tunisie. Chasse d'Orient par la pale, il mnt à Rome, où il présenta le manusde -ma Lexicon slavonicum au pape lunorept XII, qui las permit le libre accès de la bide Vatican, honneur inoui jusque es pour un protestant. De retour dans son ers on 1624, il fut nommé grand mattre des erres, s'occupant de sa vaste correspondance earlast et ecrivait quatorze langues. Il a légné is tablicatioque d'Upsal le manuscrit en 3 vol. 3-54 de son Lexicon, ainsi qu'un grand nombre arres et de manuscrits grecs, latins et orienuus, qu'il avait recueillis pendant ses voyages, es dont le cotalogue a eté imprimé. Ou a de \* Charles XI, en slavon; Slockholm, 1697, —

spenalieri (Niccolò), publiciste italien, con 1740, à Bronte (Sicile), mort le 24 nu-bre 1795, à Rome, Il étudia la théologie le commaire de Moreale, et entra dans les oties. Avant avance dans une these des opireurs, il en défera a la décision de la chambre politice; après examen en approuva sa conete, et il fut muité à se rendre a Rome. Ce fut a prim sein du travait il passa le reste de sa e. D'ase vie simple et d'un caractère modeste, the rechercha point les honneurs, et la seule cont à Saint-Pierre; encore failut-il, pour re VI, qui lérogea en sa faveur à une constitu-Les consuns. Spedaheri entreprit que tâche s to and wes forces, celle de rapprocher la phieste de la religion, en prouvant que l'Évangile dua code immuable de raison et de justice. Dans in des names de l'homme, il developpa son la ori, compose en grande partie de ce le, y avait de plus homogène entre les présents des religion catholique et les écrits des Sections, mais il deplut aux dévots et aux Frances, s'attira une critique universelle, et d regarde dans le haut clerge comme un dan-Arabai dell' Esame critico del Cristianesimo di Freret; Assise, 1791, 2 vol. in-4"; — De' Diritti del uomo lib. VI; ibid., 1791, in-40; Gênes, 1805, 2 vol. in-8"; trad. en allemand: une vive controverse s'engagea au sujet de cel ouvrage, et provoqua divers écrits de Bianchi, de Tamagna, de Salomoni, etc; — Confulazione dell' Esame del Cristianesimo fatto da Gibbon nella sua Storia della decadenza; Plaisance, 1798, 2 vol. in-4".

SPEDALIERI (Arcangelo), médecin, neveu du précedent, né en 1779, à Bronte, mort le 7 mai 1823, à Alcamo (Sicile). Il étudia la médecune à Palerme et à Naples, fut oblige par la reaction de 1799 de chercher, comme beaucoup de patriotes, un asile à Bologne, y connut le célèbre Moscali, qui l'emmena à Milan et en France en qualité de secretaire. En 1813 il obtint au concours la chaire d'anatomie comparée à Pavie. On a de lui : Memorre da fissologia e patologia vegetabile; Milan, 1806, in-8°; — Analogia che passa tra la vitu de vegetabili e quella degli animali; ibid., 1807, in-8°; — Medicana praveos compendium; Pavie, 1815, 2 vol. in-8°; — Sulla rottura dello stomaco; Milan, 1815, in-8°; — Elogio di G.-F. Ingrassia; ibid., 1817, in-8°.

1. Sicolisi, Gratso fun in N. Spedallerum; Rome, 1795, in-6". — Comini illustri di Sicuia, i. il. — Biogr. med

SPEED (John), historien anglais, né en 1552, à Farington (Cheshire', mort le 28 juillet 1629, à Londres. Il etait tailleur de son metier, et de la confrerie des marchands tailleurs de Londres. Temoin de son zèle pour l'étude, un genereux patron des lettres, sir Folk Grevile, le tira de sa boutique, ou plutôl, suivant ses propres ex-pressions, l'affranchit du travail manuel en le mettant en étal de suivre le penchant de son espert. Des lors il se fit écrivain ; mais comme il avait cinquante ans quand if entreprit de s'adonner à l'histoire et aux antiquites de son pays, il faut croire qu'il avait amassé, dans l'exercice de son premier métier, des ressources suffisantes pour l'aider à vivre de sa plume. S'il avoit cu une éducation proportionnee a son génie naturel, Speed aurait mérité de figurer parmi les bons historiens de son siècle; malgré la rudesse de son style, il faut encore louer en lui une ordonnance judiciouse, de la sagacité, et un esprit de discernement qui manque tout à fait aux chroniqueurs qui l'out précédé. Il mourut fort âgé, laissant douze garçous et six filles. Ses ouvrages sont : Theutre of Great Britain; Londres, 1650, in fol. : les cartes sont bien faites, les plans des villes sont exacts, quant aux descriptions geographiques, ce sont de courts ex-traits de la Britannia de Camden; — History of Great Britain from Julius Casar to king James; Londres, 1614, in-fol., avec cartes et fig. : cet ouvrage, encore recherché, contient, outre le récit des faits historiques, des détails abondants sur les mœurs, les monnaies, les antopulés de chaque époque; l'auteur reçut beaucoup de materiaux de Barkham, de Cotton et de Speiman, qui claient ses amis; — The Cloud of uttuesses, or the Genealogies of Seripture; Londres, 1616, in 8°; impr. en 1611, à la tête d'une version nouvelle de la Bible.

Son fils, nommé aussi John, mort en 1640, fut un habile medecin.

Fuller, Northies. - Wood, Athena Ozon. - Chalmers, General biogr dict.

SPEGEL (Haquin), prélat suédois, né le 14 juin 1645, a Ronnehy, mort le 14 décembre 1713, à l'psai. Fils d'un pasteur, il étudia les belleslettres et la théologie à Lund, à Copenhague et dans les universites de Hollande et d'Augleterre, et tot cooployé comme précepteur chez grave Ehrenberg et auprès de Magnus Stenbok. Vers 1672 il devint prédicateur de la reine donairière, et en 1673 premier prédicateur de la cour et confesseur du roi Charles XI, qui lui accorda une grande faveur, dont il n'usa que pour le bien général. Il fut appelé en 1686 à l'évéché de Skara, en 1692 à celui de Linkoping et en 1711 à l'archevêché d'Upsal. Il montra beaucoup de patriotisme et d'humanité su milieu des mulheurs qui accablerent la Suede. Il alliait à une grande erudition, a des connuissances linguis-tiques étendues, heaucoup d'éloquence et un genie poétique remarquable; c'est à lui que re-vient prancipalement l'honneur des amelorations intro luites par ordre de Charles XI dans les livres littrajupos, les catechismes et la traduction de la Bible. On a de lui, outre des sermons et des ouvriges de piété: Gudz Werk och Hwila (L'Œuvre et le repos de Dieu); Stockholm, 1685, 170a, in so; poésies religieuses, suives du Para-dis ouvert et fermé, poeme; — Svenska dis ausert et fermé, poeme; — Svenska kyrkelistorie (Histoire ecclésiastique de la Suède); Linkuping, 1707-1708, 2 vol., avec un vol. de Preures justificatures; Upsal, 1716; — Glassarium sun-gothicum; Lund, 1712; — Journal de la guerre de Scanie en 1675, dans la Bibl. suedoise, année 1757.

Sweet, Llogium Speacht, 1748. — J. Upmark, Oratio parephalis in H. Speacht obsium; Upsal, 1734, in 45 — Westen, Holtercriets historie. — Liken, Hist. poetarum recorum, t. IV. — Biographisk-lexikm.

spreaman Sir Henry), antiquaire anglais, né en 1562, a Congham, pres Lynn (Norfock), mort le 24 octobre 1641, à Londres. Sa famille était riche et ancienne. Il frequenta l'université de Cambridge, puis l'école de Lincoln's lun; mais il n'y fit pas un long séjour, et lorsque dans la soite il entreprit d'ecrire, il s'aperçut qu'il aurait eu besoin de faire des études réglées dans les lettres et dans la jurisprudence. A vingt ans il se retua en province, et s'y allia par mariage avec la famille L'Estrange. Sa grande prudence et son habitele dans le maniennent des affaires le mirent en reputation : en 1604 il fut haut sheriff du Norfolk; trois tois il passa en Irlande pour y regler, en qualité de commissaire, les différends qualifs aux titres domaniaux; il fut aussi requis

de coopérer à l'enquête sur les droits exiges à tort dans toutes les cours d'Angleterre, lant civiles qu'ecclesiastiques. Il apporta tant d'application any affaires de l'État (jusqu'à négliger les slennes propres) que Jacques les lui accorda, en récompense de ses services, le titre de chevalier el une somme de 300 liv. st. Ayant résolu de passer le reste de sa vie parmi les livres et dans le commerce des savants, il vendit son bien, et vint s'etablic avec sa famille à Londres (1612). Dès lors il s'adonna au genre d'étude vers lequel son génie l'avait toujours porté, l'érudition, soit dans l'histoire et les antiquités, soit dans les langues et leurs monuments. Ce fut l'un des Mécènes de son temps : il protégea Dugdale el Spred, et conseilla à Watts de publier la chronique de Matthieu Paris. Il tractait Camden d'ancien ami, et il entretenait des rapports fréquents avec Usher, Robert Cotton, Selden, Olaus Worm, Peiresc, Meursius, Bignon et d'autres savants Le soin qu'il a pris de laire revivre le dialect saxon doit être mis an nombre des services qu'il a rendus aux lettres, ainsi que sa participation, en 1597, à l'établissement de la plus ancien société d'antiquaires. Il sut inhumé par l'ordre de Charles les dans l'abbaye de Westminster. Les principaux ouvrages de Spelman sont : Discourse concerning the coin of this kingdom; Londres, 1594: il s'agit des grandes sommes d'argent que les usurpations de la cour de Rome ont fait sortir d'Angleterre; - De non temerandis ecclesiis; Lundres, 1613, 1615, in-8"; - Glossarium archaelogicum; Londres, 1626, tre partie, in-fol.: cette première partie s'arrêle à la fin de la lettre L, et l'on a prétendu que l'anteur ne mit point la seconde au jour par crainte de déplaire à ses amis au aujet de ce qu'il disait sous les mots de Magna Charta et de Magnum Consilium. Il est plus vraisemblable d'attribuer cet accident à l'indifference du public. L'ouvrag qui se nommait d'abord Archwologus, fut publié entièrement avec le titre de Glossarium par les soins de W. Dugdale (Londres, 1664, in-fol.), el réimpr. en 168" (1). Il merite encore d'être lu el étudié comme un riche trésor des anciennes lois et coutumes anglaises; - Concelia, decreta, leges Ecclesia Anglia; Londres, 1639, t. 19, in-tol.; le volume ne dépasse pas l'époque de la conquête normande, le t. II (1664, in-fol.) est da à W. Dugdale, qui l'a rédigé presque en entier; mais ce n'est qu'en 1736 que David Wilkins a terminé ce recueil; - De sepultura; Londre 1641, in 4°; - A Larger treatise concerning tithes; Londres, 1616, in-8°: édité par son col-laborateur pour les Conciles, James Stevens; — Aspilogia; Londres, 1659, in-fol.: traité des armoiries da aux soins d'Edward Bysshe; —

(i) L'edil, de 1626 contient cette dédience remarquable : Deo, Fociesia: Litterarum respublica, sub protestatione de adiendo, retrahendo, corrigendo, pelicido, prost ojus farris et consultus valebitus. Deo ciementissimo annuente, Rabricus Spelmannus, emplex humilitate D. D.

uniary of sucrilege; Landres, 1698, in-8" : due ! lagis (1006-1125), nope, dans les Leges
conex de Wilkins (1721). On croit que Spelconex de Wilkins (1721). On croit que Spelconex de upor pue part au Villare anglicam Ses ouvrages anglais ont été rende for Elm. Gilson English works; Lones, 1655, 12-tol.), ainsique ses Reliquia (ibid., s. m-tal ), reimpr. ensemble en 1723, in-fol. vec deux descritations inedites et la vie de

vernas (Sir John), tils aine du précedent, the 15 juniet 1013, a Oxford, parlagea les et les travaux de son père; il fut creé evaler par Charles I<sup>e</sup>r, qui le manda auprès rur a Oxford, ou il fut employé a cerire dires pieces pour justifier les demarches de la ton a de lui : Psatterium Davidis latino-11111: Londres, 1610, in-4°; — Life of at Altred the Great; Oxford, 1709, in-8°; barat ete trad, en latin par A. Walker; ibid.,

Servas (Edward), traducteur de Xéno-

farme; il mourut le 12 mars 1767. with the of set H. Spelman, a la tête des with - Wood, Athera ozon. - Chadeple,

RUTA ( Antonio-Maria ), littéraleur italien, 10 mai 1559, à Parie, on il est mort, en 1672. Il enseigna la rhétorique et cultiva to regraphe du roi d'Espagne, qu'il obtint en to pant avoir compose un épithalame sur les . . de Phil ppe III avec Margnerite d'Autriche. le lut un cermain des plus feconds, si l'on s'en otable que la plopart n'out pas vu le jour. :: 1'svie, 1597, in-4"; — Aggiunta alla la di Pavia del Breventano; ibid., 1602, i . - Istoria de' fatti notabili occorsi nell rerso, ed in particolare nel regno de' Gose' Longeburdi, de'duchi di Milano, etc.; ne avait caru en 1697, in-6°; — La saggin 220, 1801, 1606, in-7°; facetic curicuse, pr plusieurs fois et traduite en français par range t par J. Michel.

Tarafro d'humminierudité — Brillet, Junein.

11. 1 — Brunet, Monuel du Sibraire.

PERCE (Joseph), litterateur anglais, né le arra 1099, a Kingschere (Hampshire), mort sandique et destiné à l'Eglise, il fit ses Me a Winchester et à l'université d'Oxford, ment en 1728 la consécration sacerdotale. A mine date fi fut pourvu de la chaire de poésie, l'estangea en 1742 contre celle d'histoire mobrac Ses devoira de professeur ne l'empécherent L'accompagner dans leurs voyages sur le con-entles jeunes ducs de Dorset et de Newcastle; haute de ces absences dura trois annees. Le dernier de ces seigneurs mit plus tard à sa disposition une habitation fort agréable, dans un village du Surrey; Spence s'y plaisait beaucoup, et ce fut la qu'il mourut, a soixante-dix ans, noyê par accol nt, a ce qu'on pense, dans le petit russeau qui traversail son jardin. Il avait eu en 1751 une des prebendes de Durham. On a de lui: An Essay on Pope's Odyssey; Oxford, 1727, in 12: le poete reconnul presque toujours la justesse des remarques de son critique; il l'admit dans son intimité, et contribua singulière-ment à le pousser dans le monde; — Polymatis, an Enquiry concerning the agreement between the works of the roman poets and the remains of the ancient artists; Londres, 1747, in-fol.; 3° edit., 1774: Fabrége qu'en a fait Tindail sons le titre de Guide to classical learning, a eu plusieurs reimpressions dans le format in-80 : c'est un ouvrage estimable, et pour le savoir et pour l'elegance du style, matter of fact, or Review of the reigns of our popush princes since the reformation; Londres, 1748, in-8°; — Moratures; Londres, 1753, in-8°, sous le nom de sir Harry Beaumont, dont il a signe différents écrits litteraires; - Parallel between a most celebrated man of Florence (Magliabeechi) and one scarce ever heard of in England (Robert Hill); Strawberry-Hill, 1758, in-12; — Remarks and dissertations on Virgil, by Holdsworth, with notes; Londres, 1768, in-40; - des notices, des articles, des vers disseminés dans les recueils du temps. Spence avait fait une collection de remarques et d'anecdoles concernant les ecrivains notables; cette collection, conservee dans les archives de la famille Newcastle et à laquelle Johnson à emprunte pour ses l'ies des poetes, a vu le jour par les soins de W. Singer : Anecdotes of books and men; Edimb., 1820, in-50.

Warton, Essay on Pope. - Nichals, Isterary unec-

SPENGER (Henry), comte de Sundentand, né le 23 novembre 1820, à Althory (conte de Northampton), tué le 20 septembre 1613, à Newbury. Sa famile etait noble et ancienne; l'un de ses aucêtres, Hugues Spencer, ou Spensen, avait ete le favori du roi Edonard II. Il etait l'alne de trois fils et de sept filles. Il fit a l'université d'Oxford d'excellentes études, qu'il couronna en recevant avant l'age de seize ans le grade de maltre ès arts. A dix-neuf il épousa Dorothee Sidney (voy. ci-apres), et alla rejoindre le comte de Leicester, son beaupere, qui était ambassadeur à Paris. En 1641 il prit place dans la chambre des pairs. Bien que favorable à la cause populaire, il crut devoir suivre le roi à York, et lui offrit ses services comme simple volontaire; il combattit a Edge-Hill, aux sieges de Bristol et de Gloucester, et fut mortellement blessé a Newbury. Il venait d'être nominé cointe de Sunderland (8 juin 1613). C'etait un gentilhomme accompli, et Clarendon, qui le comble d'éloges, le présente comme un modèle d'honneur, de vertu et de savoir aux jeunes nubles de son temps.

Sa femme, Dorothée Sidney, née en 1620, morte en février 1683, ful recherchée en mariage par les plus riches seigneurs et célébree de mule façans, sous le noin de Sacharissa, dans les vers du poète Waller, qui ent aussi la folie de pretendre à sa main. En 1652 elle se remaria, pour céder aux vœux de son père.

Clarendon, Memoirs. - Lodge, Partraits. - Collins, Sidney papers.

SPENCER (Robert), comte de Sunderland, fils du précédent, né vers 1641, à Paris, mort le 28 septembre 1702, à Althorp. Sous la conduite du docteur l'earce, il ût des études sérieu es, et consacra plusieurs années à voyager sur le continent. L'État seul pouvait offer une carrière convenable a un homme de sa condition; son esprit, souple et divers, s'identifiait d'ailleurs avec le nouveau gouvernement des Stuarts, dont le grand art consistait à dissimuler avec adresse, dedans et au dehors, une situation chancelante et des principes équivoques. Il débuta dans la vie publique par les ambassades : envoyé d'abord en Espagne (1671), il échoua dans le projet d'armer cette puissance contre les Provinces-Unies; il remplit dans la même année une mission en France, et siegea au congrès de Cologne (1673). Après avoir passé quatre ans à observer ou à intriguer à la cour de Charles II, il se vit députer de nouveau en France (1678), malgre lui et sur les instances de la duchesse de Portsmouth, qu'il avait violemment offensée en la courtisant elle et sa fille à la fois. Cette brouille ne dura pas : il s'attacha de nouveau au char de la favorite, fut rappelé (1679) et entra dans le ministère. Macaulay a personnitié dans lord Sunderland l'immoralité de son époque; il lui prête » une humeur remuante et malfaisante, un creur sec, une âme vile », il en fait un courtisan souple, effronté, sans principes, » et « telle-ment consommé dans l'intrigue qu'il était diffielle de résister à la fascination de ses manières et de ne pas croire à ses assurances d'attachement ». Dans le cabinet du roi Sunderland exerçait une grande influence; à la chambre haute, il ne prit jamais la parole. D'accord avec Essex et Halifax, il forma un triumvirat dirigé surtout contre le duc d'York, puis il se débar-rassa de ses collègues, et renoua une ligue avec Hyde et Godolphin. Son vote pour l'ex-clusion du prince héritier, dont il avait qualifié l'avénement au trone de calamité nationate, le fit exclure du cabinet (1681); mais il y reparut en janvier 1682, par les soins officieux de lady Portsmouth et par sa soumission servile au due d'York. Ce prince, en montant sur le trône, lui conserva non seulement son emploi, mais le nomma président du conseil privé (démbre (685) et chevalier de la Jarrelière (1687). Cette faveur extraordinaire, il la devait à ses lalents et à l'avengte confiance qu'avait placée en lui la reine Marie de Modène. Quant à Jacques II, il le gagna tout à fait en lui donnant le plaisir de faire sa conversion; tout en gardant les debors du protestantisme, il se montra disposé, lui à qui toute religion était indifferente, à rendre aux catholiques tous les services possibles. Avide de pouvoir et d'argent, il travailla à renverser Ha-lifax, Rochester et tous ceux qui lui porterent ombrage; et il se vendit secrètement à Louis XIV, alin de reparer les brèches toujours ouverles que la passion du jeu ne cessait de foire à sa forlune. Bientoi le conseil ne fut plus assemblé que pour la forme, les affaires furent resolues dans un comité catholique, c'est à-dire entre le innistre favori, le P. Petre, Castlemaine, Tyrcoa nel et le roi. Cependant Sunderland tenta d'orréterson maître sur la pente fataie ou il te vovait s'engager; il proposa des concessions, et, se voyant repousse avec colère, il sacrifia en une fois sa conscience à l'ambition, se prélenfit touché de la grace divine, et confessa la foi romaine (juin 1688). Cette apostasie scandaleuse n'empècha point sa disgrace (28 octobre 1618); il finit par se prendre dans ses propres filets, e ce fut l'excès d'habitete qui le perdit. On ne put pas le convaincre de trahison declaree, et poi tant rien n'était plus vrai : ministre de Jacqueall, il se trouvait a la fois en rapport avec le punce d'Orange et à la devotion du roi de France.

Après un sejour de deux années a Amsterdam, Sunderland revint à Londres. Changeant de parti comme d'habit, suivant l'expression de Burnet, il conquit les bonnes grâces de Guillaume III, qui le consulta souvent sur les matteres les plus délicates, et qui lui donna en 1655 il le résigna, se retira dans son château d'Althorp, et ne vint plus a la cour.

Sa sour. Dorothes, avait epousé le marque d'Halifax. P. L.-x.

Burnet, Hist of his time - Exclyn, Mary - to & Portraits, I. VI. - Macaulay, Hist, of Lugland.

SPENCER (Charles), comte de Sundineum fils du précédent, ne en 1674, mort le 19 avril 1722, à Londres. Son éducation fut très-sorgnes : il passait pour un jeune homme de grande esterance. La mort prématuree de son frère alne donna des 1600 la survivanco des biens et tilres de sa famille ; et après avoir represente le bourg de Tiverton dans quatre législatures successives il quitta la chambre basse pour entrer dans ede des pairs (1702). Son second mariage, avec in fil'e de Marlborough, l'avait rendu en des membres les plus puissants de l'aristocratie. En 1705 il fut charge de négociations importantes aupres de l'empereur, du roi de Prusse et des Liais gét raux, et y apporta tant de pru lence que les deux chambres lui adresserent leurs felicitations pu bliques o pour les grands services qu'il avait rendus o. En décembre 1707 il fut nomme membre du conseil privé et secrétaire d'Étal; . il re-

Le cabinet n'eut pas lieu sans ans : la part de la reine Anne; mais les rterent, et réussirent à imposer leur ¡u'em 1710. A cette époque le proverell (voy. ce nom) passionnait le Suraderland, qui avait conseillé d'uenvers ce turbulent ministre, rele remettre son porteseuille, et sa vec l'avénement de Georges Ier, le evint au pouvoir (1714); mais Sun-i Se croyait des droits à être mieux en partage que la vice-royauté d'Irait le tort aux yeux du roi d'être le n la Ornme qu'il n'avait jamais pu souft à Cette sorte d'ombrage qu'il inspirelegue dans d'autres charges seconcelles de garde du sceau privé t de trésorier d'Irlande (1716). Sans courage, il lutta contre Walpole et end, ses ennemis, se créa un parti assent à la chambre haute, et parvint à être yage que fit le roi dans le Hanovre. Une s dans l'intimité de Georges le la saveur qu'il avait perdue : d'abord 5 secrétaire d'État (avril 1717), il remitanbope dans la direction du trésor (1718), obligé de la quitter (juin 1720), à cause pillages auxquels son incurie avait donné ne enquête fut demandée et votée; ce fut s qui le tira de ce mauvais pas en déplar ses intrigues la majorité parlementaire.

P. L-1. iglish cyclop. (blogr.) — Lady Mariborough, if her conduct. — Coxe, Memoirs of Maribod Walpole. — Lord Stanbope, Hist. of En-ĪI. CER (Charles), duc DE MARLBOROUGH, ils du précédent, né le 22 novembre ort en 1759, à Munster. Sans posséder ls talents de son père, il eut à un degré même passion des intrigues et autant stance dans les opinions politiques. Aux titres de Spencer, qu'il hérita de son

zarda pas moins la confiance absolue du

u'au point de disposer presque à songré ges de la cour, et continua dans les simples

de premier gentilhomme de la chambre

r une grande influence sur la conduite ires. Il mourut d'apoplexie, à l'âge de

sept ans. It aimait les arts et les lettres,

plut à réunir dans son château d'Al-

grand nombre de livres rares, de ma-

et d'objets précieux. Il s'était marié

s; mais il n'eut de fils que de sa se-

mme, Anne Churchill, morte le 15 avril

é, il joignit la fortune immense et le titre lu célèbre Marlborough, son grand-père, is enfants måles. Après avoir soutenu :hambre des pairs le parti du prince de

l'abandonna, et se rapprocha de Georui lui conféra l'ordre de la Jarretière. jeunesse il avait porté les armes, et à

Dettingen il avait combattu avec bravonre: aussi à ses charges de cour ajouta-t-on des honneurs militaires, et en 1747 il parvint au grade de lieutenant général. En 1758 il fut nommé général d'une armée destinée à envahit la France; mais l'armée se rendit en Allemagne, et le duc la rejoignit juste assez à temps pour clore la campagne. Il venait de prendre ses quartiers d'hiver lorsqu'il fut affeint d'un rhume, dont il mourut en peu de jours. Son frère cadet, John, mort en 1789, oblint

une pairie en 1761, avec le titre de baron, qu'il remplaça en 1765 par celui de comte Spencer. Collins, Peerage. - Lord Stanhope, Hist. of England, SPENCER (George-John), vicomte Althorp, puis comte Spencer, neveu du précédent, né le 1er septembre 1758, mort le 10 novembre 1834.

Il était petit-fils du comte de Sunderland mort en 1722 (roy. ci-dessus). Après avoir été élevé à Harrow et à Cambridge, il siégea dans le parlement jusqu'en 1789, où il passa dans la chambre des pairs comme héritier des honneurs paternels. Attaché d'abord aux whigs, il se sépara d'eux en 1794, à la sollicitation de Pitt, qui

lui fit accorder la présidence du conseil d'ami-

rauté; il résigna ces fonctions en 1801, parce

qu'il n'approuvait pas la conclusion de la paix

avec la France. Lorsque Pitt fut rentré au pou-voir, il accepta en 1805 le porteseuille de l'intérieur; mais, par crainte de déplaire à son illustre ami, il ne fit rien de marquant, et et n'eut pas même le courage d'empêcher plus criantes injustices. Après la mort de Pitt (1806), il quitta le ministère, se réunit de nouveau aux débris du parti whig, et ne 3'occupa plus que de sa passion dominante pour les livres. Les deux bibliothèques qu'il a formées sont sur-

tout estimées pour la rareté des ouvrages qu'elles

contiennent; il ne reculait devant aucun sacri-

fice pour les enrichir, témoin l'exemplaire de

l'édition princeps du Décameron, pour lequel il

poussa les enchères jusqu'à près de 60,000 fr. à la vente du duc de Roxburgh, et qu'un peu plus tard il acquit pour 25,000. Il avait ramassé à peu près tous les ouvrages qui sortaient des presses de Caxton. Dibdin fut son bibliothécaire, et il a publié sons le titre de Bibliotheca Spenceriana (1815-21, 7 t. in-80) une description fort détaillée des richesses littérnires réunies au château d'Althorp ou à l'hôtel Spencer par cet illustre amateur. Lorsqu'il mourut, lord Spencer était membre de la Société royale, commissaire du British museum et gouver-

neur des archives.

Debrett, Peerage. - Annual obituary, 1838. SPENCER (John-Charles), vicomte Althorp, puis comte Spexcen, fils du précédent, né le 30 mai 1782, mort le 1er octobre 1845, à Wiseton-hall (comté de Nottingham). Comme son père, il passa par le collége d'Harrow avant d'être admis dans l'université de Cambridge, où il reçut le degré honoraire de mattre ès arts. A vingt-deux ans li

vint représenter dans la chambre des com-munes le bourg pourri d'Oakhampton (1804). La mort de Pitt ayant livré le pouvoir au parti whig (février 1806), il fut adjoint aux commissaires du trésor. Suivant l'usage, il dut s'exposer à une élection nouvelle : battu à Cambridge, où il avait pour concurrents lord Lansdowne et lord Palmerston, il l'emporta, non sans peine, dans le comté de Northampton, qui lui renouvela depuis son mandat sans opposition. La retraite du cabinet Granvillo (mars 1807) lui fit perdre ses fonctions, et jusqu'en 1830 il se tint cloigné des affaires. Ce ue fut pas toutefois sans prendre une part active aux débats parlementaires : peu à pen par sa parole sobre et digne, par sa conduite prudente, par la fermete de ses principes, par son tact, son bon sens et ses manières polies, acquit de l'influence parmi les whigs, et on s'habitua à le regarder comme un des chefs du parti. On le désignant d'ordinaire sous le surnoin de l'honnéte lor d'Althorp. Il témoigna de son patriotisme et de ses vues généreuses en s'oppo-sant à la suspension de l'habeas corpus et au maintien de l'armee sur le pied de guerre (1817), au renouvellement de l'acte sur l'insurrection en Irlande (1823), à la suppression de l'association catholique (1825), en attaquant surtout les tories sous le rapport economique et commercial. En 1827 on lui proposa d'entrer dans le cabinet Goderich avec charge de présider un comite d'enquête sur l'etat du pays; mais cette nomination rencontra des obstacles parmi les ministres, qui se désunirent, et le cabinet fut dissous. En novembre 1830 lord Althorp partages le triomphe de ses amis, et accepta dans l'administration Grey le département des finances (chancetter of exchequer). Il ent à soutenir la réforme électorale et l'amendement à la loi des pauvres, et montra fant de calme, d'exactitude et de sens pratique qu'au prix de ces qualités on lui pardonna aisément de n'être pas un orateur. A la mort de son père (10 novembre 1834) il passa dans la chambre haute. Un mois plus tard le ministère tomba, et le nouveau comte Sprncer, las des agitations de la vie politique, se devoua à l'agriculture ainsi qu'à la diffusion des con-naissances utiles. Il donna l'idée de la Société royale d'agriculture, et en fut en 1838 lo premier président. Lord Brougham lui dédia en 1835 son Discourse on natural theology.

& Spencen ( Frederick), cointe Spencen, frère du précedent, ne le 14 août 1798, mort le 27 décembre 1857, à Althorp. A quinze ans il entra dans la marine royale, et commanda le Talbol à la bataille de Navarin. De 1831 à 1841 il siegea dans les communes, hérita en 1845 du siège de son frère dans la chambre haute, et continua d'y défendre la politique libérale. Après avoir été chambellan de la reine, il remplaça en 1854 le duc de Norfolk dans la charge de mattre des cerémonies. Avant de mourir il fut élevé au

grade de vice-amiral,

The English cyclopædia (blogt.). — Dodd, Parliamentury companion. — Borke, Perrage

SPENCER (John), bebravant anglais, no te 30 octobre 1630, a Bocton (Kent), mort to 27 mai 1693, a Cambridge. Ayant perdu son père en bas âge, il fut élevé aux frais d'un oncle à l'écale de Canterbury et à l'université de Cambridge; il fit des progrès remanquables, prit sea deurois dans les auts et ablint en 1653 une des ses degrés dans les arts et obtint en 1655 une des places d'agregés. Ce fut alors qu'il se vit sur le point de perdre tout le fruit de ses efforts; le parent qui l'avait sontenu jusque la mournt, et le jeune étudiant fut poursuivi par d'avides héritiers en payement des sommes d'argent que son ters en payement des sommes d'argent que sur éducation avait coûtées; heureusement it trouva dans la générosité de ses condisciples les moyens suffisants de satisfaire aux exigences de ses créanciers. Après être entré dans les ordres, it devint l'un des prédicateurs de l'université, fut élu principal du collège du Corps de Christ (1607), et remplit plusieurs hénéfices, entre sutres une préhende à Eix (1672). C'était un des (1667), et remplit plusieurs bénéliers, enfre autres une prébende à Ely (1672). C'était un des plus doctes théologiens de l'Éguse anglicane et pent-être le plus habile hébraisant de son pays. Outre des Sermons et un Discourse concerning prodizies (Londres, 1063, 1665, in-89, il s'est fait connaître par un savant ouvrage, infi-tulé: De legibus Hebrworum rituatibus et earum rationibus lib. III; Cambridge, 1085, 2 vol. in-fol.; La Haye, 1686, in-40; 1705, 2 vol. in-4°: en cherchant à expliquer les cérémonies judaiques, l'auteur avait pour but de justifier les voies de la Providence envers les hommes et d'affranchir Dieu, comme il le dit dans so préface, de l'accusation de ca-price et d'arbitraire; mais comme il crut deconvrir chez les nations paiennes l'origine de ces cérémonies, il rencontra beaucoup de contradic leurs, tels que Witsius, Marsham, Cuimet el Shuckford. Il revit alors son œuvre, y a outa de nouvelles preuves, et répon lit en détail à ses adversaires; toutefois les materiaux anni ses adversaires; toutefois les materiaux anni le la companie de ordonnés, et confiés à l'archevêque Tenison, son ami, ne purent voir le jour qu'en 1022, où l'université de Cambridge chargea Leonard Chappelow d'une édition complète (Cambudge, 2 vol. in-fol.).

Biogr. brit. - Masters , Hist. of the Corpus compe SPENCER. Voy. CAVENDISH et DEVONSHIRE SPENCER. Voy. SPENSER.

SPENER (Philippe-Jacques), célèbre th logien protestant, né le 25 janvier 1635, a Riheauvillé (Alsace), mort le 5 fevrier 17 Berlin. Il était fils de l'archiviste du comte d Ribeauvillé. De bonne heure des sentiments de ple fervente lui furent inculqués par sa marrame, la comtesse de Ribeaupierre, et par les pasteurs Horb et Stoll. Après avoir étudié les humanités à Colmar, il se rendit en 1661 à Strasbourg, où les professeurs Dannhauer et Seh. Schmid, opposes tous deux à l'esprit d'ergotage et de co froverse acrimomeus; qui animait alors los SPENER 310

protestants de foutes les confessions, ecent le goût de l'étude approfondie de En 1654 il derint précepteur des deux unte de Kirkenseldt; selon le désir de il out, malgré sa répugnance, à les Au bout de deux ans. il se remit avec nouvelle à la theologie, et perfectionna l'hebreu et l'arabe. En 1663 il obtint à g une place de prédicateur; l'oncse reputation et le fit appeler à l'age de nans comine prenter pasteur à franc-le Ses prédications, disent MM Hag, dire vrai, elles ne brillassent pas par , ne tardèrent pas à attirer la foute; ient parce que l'orateur, méprisant le ce d'érudition, les subtilités, les blarttaques violentes contre les cultes disremplissaient les sermons de ses co stachuit à précher la Bibleet rien que la sutune nouveauté pour presque tous ses . On chercherait en valu un sermon de dans le volumineux requeil Evangeunbenslehre, où il passe en revue tous e du christianisme; mais il n'oublie ja-poplications prafiques qui découlent de Il s'eleva fortement contre le principe discution par la foi sente, et insista sur la les bounes œuvres pour l'accomplisse-saint. Pour stimuler la piété de ses li établit chez lui en 1670 des assemblées collegia pietatis, où il s'attachait à r la morale évangélique tous les éclaireisque pouvaient lu demander les assismême temps it prenait soin de reor-catéchisation et de mettre l'enseignegieux a la portee des enfants. Dans fout sitreprit pour opérer une réforme que git « avec tent de discernement, de et d'imbilicié », que pendant longtemps a point prise a la malveillance. Mais 670 il devint en butto à de vives atrosnquées par une préface qu'il mit l'une nouvelle édition de la Postille et où il censurait les mœurs des classes An 1686 il accepta, à la sollicitation dorf (1), les emplois de prédicateur de t tresde, de confesseur de l'electeur t de membre du consistoire auperieur. rter de notables améliorations à l'enat theologique à Leipzig et à la catédans toute la Saxe. En 1689 il tomba e pour avoir adressé à l'électeur Jeanif une lettre respectueuse, mais éner-il lui reprochait in debordement de ses Attaqué avec véliémence par Carpzov,

qui convoitait sa piace à la cour, et par d'autres théologiens orthodoxes, il quitta Dresde en 1691 et passa à Berlin en qualité de prévôt de l'église Saint-Nicolas et d'inspecteur consistorial, emplois qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie. L'électeur de Brandehourg encouragén ses efforts pour une régénération religieuse, et confia l'enseignement théologique de la nouvelle université de Halle à Franke, à Breithaupt et à d'autres disciples de Spener; cela irrita profondément les facultés de Wittenberg et de Leipzig, qui avaient censuré comme hérétiques deux cent soixante-quatre propositions tirées de ses écrits. Spener s'éteignit doucement, avec la certitude d'avoir nené à bonne fin une réforme qui devait avoir les plus heureux résultats, et qui notatument devait frayer la voie à la tolérance. L'esprit d'exagération et d'exclusivisme orqueilleux que beaucoup de ses soi-disant disciples montrerent après sa mort, et qui a jeté tant de discredit sur la nom de ptéliste, ne détruisit pas l'influence salutaire des idées de Spener. Pen à pen dans l'Allemagne protestante, la chaire cessa de retentir d'arguties scolastiques; on y commença d'enseigner au peuple la pratique des devoirs du chrétien.

Spener etait un modèle de candeur, de simpliet d'une humilité vraiment chrétienne. « Sa modestie, disent les auteurs déjà cités, n'était surpassée que par sa bonté; la violence même de ses ennemis ne put le faire sortir de son caractère. Doué d'une imagination tres-vive, il avait dans sa jeunesse almé passionnément la poésie; mais arrivé à l'âge mûr, il avait renoncé au culte des Muses et brûlé presque tous les vers qu'il avait composés. Ses connaissances étaient très-étendues dans la plupart des branches de la theologie; cependant l'exégèse avait ses préfé-rences; aussi avait-il principalement dirigé ses études vers les langues qui ponvaient l'aider à pénetrer le sens des livres saints. La Bible était sa lecture favorite, la prière son occupation la plus chère. Ses talents cependant, son activité infatigable et ses qualités personnelles n'auraient pas suffi pour le rôle auquel la Providence le destinant, s'il n'avait possédé en même temps un exprit essentiellement pratique, un jugement ferme et pénétrant, une grande connaissance des hommes, l'expérience des choses du moude et l'art d'exposer ses idées dans un style nouf, chir, naturel, qui les mettait à la portée de tous. Parmi ses cent quarante et quelques écrits, nous citerons : Tabulæ chronologica; Stuttgard, 1600, in-80; — Sylloge genealogico-historica; Franciori, 1665, 1677, in-he: ouvrage plem d'é-rudition et écrit avec beaucoup de sagnaté critique, comme tous ceux que Spenera publiés sur ces matières; - Commentarius in insignia domus Saxonten; ibid., 1868, in-4"; - Thea trum nobilitatis Europea; thet., 1668 78, 2 vol. in-fol.; —Pia devider la ; ibid., 1076, in-12; souvent réimpr., en dernier lieu à Dresde, 1846; —

condent deut années, et ne se décida qu'a consulte cinq eccléstastiques, qui s'accoru presenter cette vocation comme divine,

Das geistliche Priesterthum i Le Saverdoce spirituel); ibid., 1677, in-12; Stuttgard, 1851, in-80;
— Christliche Leichenpredigten (Oraisons funèbres); Francfort, 1677-1707, 13 vol. in-40; — Russpredigten (Sermons depénitence); ibid., 1678-1710, 3 vol. in-40; - Des thætigen Christenthums Nothmendigkeit (Necessite duchris-tianisme pratique); ibid., 1679, 1721, in-4°;— Historia insignium illustrium, seu opus he-raldicum; ibid., 1680-90, 2 vol. in-fol.;— Tabulx catechetics; ibid., 1683, in-fol.; — Kla-gen weber das verdorbene Christenthum Plaintes sur la corruption du christianisme); ibid. , 1681, in-12; - Der innerliche and geistliche Friede (La Paix intérieure et spirituelle); ibid., 1685, in-12; — Evangelische Glaubenslehre (Doctrines des dogmes évangéliques) ; ibid., 1688, in-4°; — Illustriores Gallix stirpes; ibid., 1689, in-fol.; — Evangelische Lebenspflichten (Devoirs de la vie evangelique); ibid., 1892, 1715, in-40; Berlin, 1761, in-1°; — Wahrhafte Erzwhlung dessen was wegen des sogenannten Pretismi in Deutschland vorgegangen (Récit sincère de ce qui s'est passé en Allemagno au sujet du soi-disant piétisme); Francfort, 1607, in 12; — Historie der Wie-dergeborenen (Histoire de ceux qui renaissent par la grace); ibid., 1698, 3 vol. in-8°; -Geistreiche Schriften (Œuvres spirituelles); ibid., 1699, in-4°; Magdebourg, 1742, 2 vol. in-40; - Theologische Bedenken (Questions théologiques); Halle, 1700-1721, 5 vol. in-4°; requeil de cas de conscience écuit avec une rare sagesse; - Predigien ueber diesonniaglichen Etangelten (Sermons sur les Évangiles des dimanches); Halle, 1706-1709, 2 vol. in-4n; --Kleina geistliche Schriften (Opuscules spirituels); Leipzig, 1741, 2 vol. in-40. Un résumé des ductrines de Spener a paru à Stuttgard, 1714, in-8°, sous le titre de Der Spenerschen E. G. Schriften Kern.

Canatein, Lebenibeschreibung Speners; Hulle, 1746, in. 20. — Hoasbach, Sp. ner und seine Zelt. Berlin, 1828.
2 vol. in. 20. — Plannenberg, Spener der Kurchentoter des evuncelischen Deutschlands, Berlin, 1833, In. 20. — Thiln, Spener, als Ratechet, Berlin, 1840, in. 20. — Widenbaln, Ph.-J. Spener; Leiprig, 1842, 1847, 3 vol. in. 20. — Wischning, Handbuch. — Gregoire, Hist, des sectes religieures. — Hang freres, France probest (in y transvers, succ une juste appreciation des doctrines religieures de Spener, une liste très—delallice de sos ectits j

SPENER (Jacques-Charles), érudit allemand, fils du précédent, né le 1et février 1684, à Francfort, mort le 12 juin 1730, à Wittenberg. Après avoir eu son père pour premier mattre dans ses études, il entra nu gymnase do Gotha et fréquenta l'université de Halle, N'ayant aucun goût pour la carrière ecclésiastique, a laquelle on l'avait destiné, il quitta en 1705 la theologie pour la jurisprudence. Un assez long voyage en Hollande et en Angleterre lui permit de compléter une instruction dejà étendue. Il occupa la chaire de droit à Halle (1710) comme suppléant, et celle de droit feodal à Wiltenberg (1718) comme titulaire; depuis 1719 il y joignit l'enseignement de l'histoire. En 1727 il de membre de la cour supérieure de justice. L'Académie royale de Berlin le complait parmi sea associés. Les principaux écrits de J.-C. Spener Historia Germaniæ universalis et sont : pragmatica, lib. XII; Leipzig et Halle, 1716-17, 2 vol. in-80; — Notilia Germania anti-qua; Halle, 1717, in-10; quolque tout ne soil pas approfondi dans cel ouvrage, il est utile pour connattre l'ancienne Germanie; — Trutscher Reichsund Furstenstoat; Halle, 1718-20, 2 vol. in-80; — De felonia; Wiltemberg, 1718, in-4° : dissertation qui lui attira beaucoup de tracasseries; - Primitia observationum lintorico-feudalium; Halle, 1719, in-49 : reimpr. d'un traité publié en 1718 et augmenté de troi pièces nouvelles; - Teutsches jus publicum; Wittenberg, 1727, in-ip : ouvrage inacher a Le style en est obscur, incorrect, disent MM. Haag; il y a peu d'ordre dans le classement des matières, mais les recherches sont immenses.

SPENER (Christian - Maximilien, comte), fière du précedent, no le 31 mars 1678, à Francfort, mort le 5 mai 1714, à Berliu. Il cludia la médecine à Gresseu, et y prit le honnet de docteur. Après avoir visité Strashourg et la Hollande, il s'établit à Berliu (1701), et fut noumé melecin de la cour. Il professa l'art héraldique, où il était très-versé, dans l'académie des nobles (1703), puis l'anatomie au theâtre anatomique (1713). Il reçut aussi la charge de premier héraut d'armes et le titre de conte palatin (1711). Il a laisse une traduction alternande de la Myegraphia de Brown (1704, in-fol.), et plusieurs ouvrages manuscrits sur l'art héraldique Seidier, Universal Lexikon — Haag frères, France protest — J.-W. Berger, De vita doctrouque J.-G. spenert ; Lelpz 1750, in-to.

SPENSER (Edmond), célèbre poëte anglais, ne à Londres, en 1552 (1), mort dans la même céle, le 15 janvier 1599. On ne sait rien de sa famille. M. Collier pense qu'il était fils d'Edmond Spenser, un des notables habitants de Kingsbury dans le comté de Warwick; mais ce n'est qu'une cojecture. Le poète lui-même prétendait se rattacher à la famille de sir John Spenser d'Althorp; il revendique cette parenté dans son poeme (Mother Hubberde's Tale), où il célèbre, son les noms de Phillis, Charyllis et Amaryllis, le trois filles de sir John Spenser: lady Carey, lady Compton et lady Strange. L'indication est vague; ailleurs il dit d'une manière encore plus vague;

A la fin ils s'en vincent tons à la Joyeuse Londres, La Joyeuse Londres, ma tres-affectueuse nouverez

<sup>(</sup>i) La date de naissance de Spenser est incertaine : es le fait native genéralement en 1883, d'après des induction lirees de ses annuels ; mais la date de 1882 nous parié altes probable. Si on s'en rapporte à une note manusent d'Objes sur un exemplaire des Lives of the most frammé english poets. Spenser etait ne dans. East Smilhache près de la Tour de Londres.

ne donna de cette vie la première source ne d'une autre place j'ale pris mon nom, l'auson d'ancien renom.

était donc de Loudres, et se rattachait, ut par quel lien de parenté, à l'ancienne Spenser, Le 20 mai 1569 il fut adcollege de l'embroke, à Cambridge; wier 1573 il fut reçu hachelier ès arts juin 1576 maltre ès arts. A l'univerlia avec Gabriel Harvey et avec Kirke. N'ayant pu obtenir une place (fellow) à Pembroke-Hall, il quitta ge en 1576, et se rendit dans le nord deterre, pour visiter sa samille, qui, à l'on croit, était établie à Hurstwood, dans de Lapcaster. Il avait déjà débuté octe des 1569, par quelques traductions ellay et de Pétrarque, insérées dans le for voluptuous worldlings de John fordt. La vie retirée qu'il mena au sorumversite développa son goût pour la Il commença son Calendrier du berles Raisons du berger (Shepheard's or), pueme pastoral, où il chante son la belle Rosalinde. Cette passion celle que Petrarque a immortalisée. ta Laure du poete stalien, Rosalinde est one à la fois réelle et idéale. On ne doute elle ait existe, mais on ne sait rien de sa ot on ignore jusqu'à son nom. La passion er etait chevaleresque et loyale, et quoiaccueiltie, elle fut constante; treize ou ans plus tard, dans un très-beau passon Retour de Colin Clout, il se vanmourit sien ».

ey, son camorado de collége, l'invita à Londres, en 1578, et le presenta a Phitoney, patron généreux des lettres. Par il tut introduit auprès du come de Leiet peut-être obtint-il une place dans son de ce seigneur. En 1579 parut le par E. K., sans doute Edmond Kirke. Le maire n'était pas de trop, car le Calendre de Chaucer, et imité les subtilités de Pétrarque, devait être difficile à adre, même pour les contemporains.

des premiers vers de Spenser dans le retor coluptious worldings et l'appa- lu l'alendrier du berger avaient été outre les études academiques, par disompositions en prose et en vers, qui ne venus jusqu'à aous; les unes, comme endes et la Cour de Cupidon, semblent trèes plus fard dans la Frury Queen; comme le Pelican mourant, les Stembudleuna, sont perdues.

pudleuana, sont perdues.

Lettres à Gabriel Harvey, qui parurent

acce des lettres d'Harvey lui-même,

contiennent d'intéressants détails sur le poète, alors âge de vingt-sept ans. Ou y voit qu'il était dans de bons termes avec Sidney et Dyer, qu'il songeait, comme eux et comme Harvey, à Introduire dans la poèsie anglaise les formes de la versification latine, qu'il avait compose neuf commedies et une partie de sa Fairy Queen, et qu'il esperait dans ce poème surpasser l'Arioste. Harvey ne parlageait pas cet espoir, et il engagea son ami à renoncer à cette composition.

On regrette d'avoir si peu de renseignements sur les relations de Sidney et de Spenser; l'un était un grand seigneur, l'autre un grand poête, mais tous deux étaient de nobles cœurs, des esprits généreux, pleins d'enthousiasme pour la chevalerie. Sidney, de deux ans ans plus jeune, était alors dans tout l'éclat de la gloire et de la faveur. Ce fut très probablement par sa protection que Spenser obtint, en 1580, la place de secrétaire de lord Grey de Wilton, lord lieutenant d'Irlande. Le poete passa dès lors une grande partie de son temps à Dublin. L'Irlande, soumise mais frémissant sous le joug, était traitre par les Anglais en pays conquis. Les grands seigneurs indigenes voyaient leurs proprietés confisquées passer aux mains des envahisseurs. Spenser eut pour sa part, dans les dépouilles du comte de Desmond, 3,028 acres de terre avec le manoir de Kilcolman. La patente de concession est datée du 25 octobre 1591, mais la concession elle-même remonte à 1586. Le manoir de Kilcolman ctait situé dans le comté de Cork, au bord d'une pe-tile riviere appelée la Mulla et au milieu d'un paysage magnifique. Une habitation dans un beau site fut à peu près tout l'avantage que Spenser retira de cette concession; il n'avait aucun moyen de mettre en culture des terres dévastées et désertes. Aussi le voit-on bientôt solliciter de la reine Élisabeth des faveurs plus lucratives. Mais son protecteur, Sidney, venait de mourir dans la campagne des Pays-Bas; le poete pleura cette perte irréparable dans de tendres et admirables élégies : les Ruines du temps, Astrophel. Faiblement appuyé à la cour, il n'obtint que la place, assez modique, de secrétaire du conseil de Munster, en 1588. En attendant une meilleure fortune, il continua son poeme. Le sort sembla enfin lui sourire en amenant aux bords de la Mulla, en 1589, sir Walter Raleigh, qui avait en une part bien plus large des déponilles de Desmond, et qui venait visiter ses domaines, douze ou quinze fois plus étendus que ceux de Spenser, mais à peu près aussi improductifs. Il faut lire dans le Retour de Coun Clout l'histoire de la rencontre du berger de la Mulla et du pasteur de l'Océan, racontés sous le gracieux déguisement de la pastorate. Raleigh emmena Spenser à Londres, et le présenta à la reine Elisabeth, qui lui donna une pension de 50 liv., somme considerable pour le temps, et suffisante pour le faire vivre, si elle eut été régulièrement payée. Les trois premiers

livres de la Reine des fées (The Faerie (Fairy) Queene), formant trente-six chants, parure en 1590. Sa pension est du mois de février de l'année suivante. Il fit parattre presque en même temps que sa grande épopéo do petits poémes : Colin Clout's come home again; Mother Hubbarde's tale; Tears of the Muses; Virgil's Gnat; Petrarch's Visions; Bellaye's Visions. Les trois derniers sont des traductions de Virgile, de Pétrarque, de J. du Bellay, et l'on sait que celles-ci remontent à sa première jeunesse. Le Conte de la mère Hubbard et les Larmes des Muses sont des lamentations (complaints); le Retour de Colin Clout est un hommage poétique payé à son bienfaiteur Raleigh, dont la protection lui était plus que jamais nécessaire contre le mauvais vouloir du premier ministre, Burleigh. La tradition qui attribue à Burleigh une constante malveillance pour le poete ne s'appuie, it est vrai, sur aucun fait bien prouvé, mais elle repose sur des témoignages presque contemporains, et Spenser semble y (aire allusion dans plus d'un endroit de ses ouvruges. Desserviou non par le puissant ministre, il n'oblint jamais un traitement digne de son mérite, et sa vie se passa en vaines sollicitations.

De 1591 à 1595, il résida à Kilcolman, occupé de l'administration de son domaine et de la continuation de son poeme. En 1591 ou 1592 il vit pour la première fois la jeune dame qui devait être sa femme. On peut lire dans les sonnets du poete l'histoire de cet amour, qui dura deux on trois ans et qui aboutit à un mariage, en 1594 ou 1595. Spenser a célébré son bonheur dans son admirable Epithalame, la plus belle poésie de ce genre qui existe peut-être dans aucune langu Pen après il se rendit à Londres pour publicr trois livres nouveaux de la Reine des fées et pour y suivre quelques affaires d'intérêt, Pendant son séjour à Londres, il composa et fit présenter à la reine Elisabeth un excellent mémoire sur la situation de l'Irlande ( View of the state of Ireland, publié par sir James Ware, en 1633); il s'y prononçait pour une politique indulgente, et designait comme le plus propre à réussir dans cette œuvre de pacification le comte d'Essex. Il relourna a Kilcolman en 1597, et en 1598 il fut nommé sheriff du comté de Cork. Mais à peine étaif-il en fonctions qu'éclata, enoctobre 1598, la formidable insurrection de Tyrone. Les insurgés pillèrent la maison de Spenser, et y mirent le feu. Lui, sa femme et leurs deux fils parvincent à s'échapper; mais leur troisième enfant, au berceau, per it dans les flammes. Le poète, dépouillé de tout, se refugia à Londres, et y mourut, deux ou trois mois plus lard, dans une maison gamie de King Street, Westminster. On prétend qu'il mourut de faim, for lack of bread, d'après le récit de Ben Jonson. Ce poete contemporain de Spenser rapporte que celui-ci, près de ses derniers moments, recut du comte d'Essex vingt pièces d'or, et qu'il les renvoya en disant qu'il n'aurait pas le temps de les dépenser. Il fut enseveit près de Chauter, dans l'abbaye de Westminster. Le comte d'Essex paya les funérailles. La comtesse de Dorset fit élever, en 1620, le monument du puéte qui se voit encore à Westminster et qui a été réparé en 1778, aux frais de Mason et de quelques autres.

Spenserlaissa deux fils, Peregrinus et Sylvanus. Un fils de Peregrinus Hugolin, rentra sous la restauration en possession du domaine de Kucolman; mais il le perdit bientôt après, pour être resté fidèle à la cause de Jacques 11. Avec Hugolin, qui n'était pas marié, s'éteignit la descendance de Spenser.

Le principal ouvrage de Spenser, le Fairy Queen, devaitse composer de douzelivres, chaque livre contenant duuze chants; il aurait compté cest mille vers. quatre fois plus que l'Hiade et l'Odyssee réunies; mais cet immense plan ne fot pas exécuté en entier: les six derniers livres n'existèrent qu'en projet; on a prétendu qu'ils avaient péri dans l'incendie de Kilcolman, mais il est probable que le poête n'en écrivit que les deux chants sur le changement (Mutability), publiés dans l'édition de ses œuvres en 1600.

Les six livres qui nous restent forment u érie d'épopées faiblement rattachées l'un l'autre. Spenser conçut l'idée de son poême lisant le Roland de l'Arioste. De même qui poëte italien avait trouvé le sujet d'une ép chevaleresque dans le vieux cycle épique Charlemagne et de ses pairs, Spenser prit sujet dans le cycle correspondant d'Arthur et la Table ronde. Le sujet était très-beau, et avait fourni à la poésie française beaucon d'auvres remarquables, Lancelot, Perce Tristan, etc., imitees par le plus grand port allemand du moyen age, Wolfram d'Eschen bach. Quoique français dans son développer ce cycle était breton d'origine, et pouvait regardé comme national par un Anglais. Sp en a tiré un admirable parti; mais on doit gretter peut-être qu'au lieu d'accepter simp ment les légendes poétiques du cycle de la Ta ronde, il les ait transformées en allégorie gout du temps, l'exemple du Roman de la Rose qui avait dejà seduit Chaucer, l'entrais vers un genre froid et artificiel. Le heros de chaque livre est un attribut moral, la Saint la Tempérance, la Chasteté, l'Amitié, la Justice, la Courtoisie, personnifié par un chevalier rant. Les aventures de ces chevaliers se certainement plus intéressantes s'ils él des êtres vivants combattant des êtres viva au lieu d'être des abstractions luttant co des abstractions. Le premier livre, par exercontient les épreuves et le triomphe du ch lier à la croix rouge; séparé de sa dame, l par les enchantements d'Archimagus, il exposé aux séductions de Duessa; il répendant à la tentation, et le livre finit par son union solennelle avec Una. Le chevalier à la croix rouge c'est le chrétien militant; Una, c'est le

la réforme ; Duessa, c'est la supale. Une pareille conception réd'alors, et en ce sens elle était réel-Le monde de la fin du seizième ticulièrement le monde anglais s'y comme dans un miroir qui en traits sans les rendre méconnais-beth tenait naturellement la predans ce poème national; elle était la e des fees, Gloriana, qui devait au resider au tournoi des chevaliers ce tournoi ne vint pas, et en atten-Di put reconnaître son image dans patronne de la chastete, dans Cynlercila, dans la vierge guerrière Brii le dessein de la Reine des fees est d'abord la trame des événements aux légendes poétiques du moyen suite l'allégorie générale ou morale, la peinture des combats de l'arne usions; enfin, on a l'allégorie parti-distorique, c'est à dire la represen-nements et de personnages contemormo pal événement etant la lutte de Angleterre contre le catholicisme. complication a quelque chose de la poésie; elle trouble l'intérêt et motion. Rien ne prouve mieux le user que le fait qu'il à triomphé des ats à la conception de son œuvre. lements de sa merveilleuse poésie vie à des abstractions. Jamais aussi poésie plus abondante, plus ori-plus pure. La forme qu'il emploie, enne (otlava rima), avec un neu-cus long qui sert de base à la stance, pas bien au récit, mais elle est our la description el les réflexions Spenser est bien plutôt un poëte meditatif qu'un poete narratif. A auteur de la Fairy Queen joignait La délicatesse des sentiments, et loalgré quelques passages qui partiliberté du langage du temps, est lus pure du seizième siècle, comme plus originale. Spenser n'a pas l'afait le succès de l'Arioste, mais tion, moins brillante et moins vive, ofonde, plus forte, plus récilement est à dire plus créatrice. La source praiment inepuisable. Cette abonrelle le conduisit à donner à son roportions démesurées qui devaient opularité. Il est difficile de lire une oixante-douze chants, surfout quand in principale ne soutient l'intérêt : il is étonnant que Spenser aft eu plus s que de lecteurs; mais les tecteurs l'out pas manqué, comme le prouvent atre éditions de ses œuvres; il suffira de citer celles de 1609, in-fol., et de 1679, in-fol., qui sont les premières; celle de Todd (Londres, 1805, 8 vol. in - 8° avec notes); celle de M. J. Payne Collier surpasse toutes les autres (Londres, 1861, 5 vol. in-8°). Cette édition soignée est digne d'un auteur que les Anglais placent avec Chaucer, avec Shakespeare et avec Milton dans la première classe de leurs poètes.

Léo JOUBERT.

O. Craik, Spenser and his poetry; 1815, 3 vol. In-8°. —
J. Alkin, Infe of Edm. Spenser; trad. ic., Paris, 1818, In-8°. — Warton, Observations on Spenser's Farry Queen; 1807, 2 vol. In-8°. — J. Payne Collier, sa Vie en tête de son édition, — Hallam, Introd. Io the literature of Europe. — Taine, Hist. de la litter, anglasse. — Wills, De lingua spenseriana ejusque fontibus; Bonn, 1818, 1859.

SPENSER, Voy. SPENCER.

SPERANSKI (Michel, comte), homme d'État russe, né le 1e janvier 1772, à Tcherkontino, village du gouvernement de Vladimir, mort le 14 février 1839, à Saint-Pétersbourg. Son nom veritable était Naderda, qui signifie Espérance. Fils du pope de son village, il recut sa première instruction dans un séminaire, et acheva ses études à l'academie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg. Il s'appliqua avec tant de succès aux sciences exactes qu'à l'âge de vingt et un ans il fut nommé professeur de mathématiques et de physique dans cette académie. En 1797, il quitta sa chaire, et bientôt après il sut attaché an conseil de l'empire; en 1801, il obtint le titre de secrétaire d'État. Les écrits politiques les plus importants de cette période, rédigés en russe, sont sortis de sa plume. En 1802, il fut chargé, sons la direction du comte Kolchoubei, de l'organisation du ministère de l'intérieur, organisation qui servit plus tard de modèle aux autres ministères. En 1808, il fut appelé à la présidence de la commission des lois instituée par Enthe-rine II, laissée en inactivité depuis plusieurs années, et à laquelle il donna une organisation plus solide. Dans la même année, il fut nommé collègue du ministre de la justice; puis l'administration de la Finlande, récemment conquise, ainsi que la direction supérieure de l'université de ce pays, lui fut conflée. Sur sa proposition, les méthodes d'enseignement usitées en Russie furent ameliorées, et le fonds des écoles considérablement augmenté. Il fit accepter également, après une discussion approfondie, son plan de ganisation du conseil de l'empire et un nouveau système de finances. Toutes les branches de l'administration supérieure vinrent aboutir à ce conseil comme à un centre commun, et Speranski en fut nommé secrétaire. On a peine à comprendre comment en si peu de temps il a pu opérer tant de réformes dans le gouvernement. En moins de deux ans, le système des impôts fut régularisé, le budget controlé, un fonds d'amor-tlasement institué, une partie du papier-mon-naie retirée de la circulation, un nouveau sys-tème monétaire introduit, un tarif mieux calculé établi, un plan de réorganisation du sénat pro-

posé et examiné. En même temps, des mesures turent prises pour ameliorer la législation civile et pour hâter la publication du code pénal. Des services si importants valurent successivement à Speranski le rang de conseiller d'État et celui Jamais il n'y eut en Russie de secrétaire de l'empire qui ent possédé au même degré que Speranski la confiance du souverain; mais plus son influence grandit, plus l'orage se forma menaçant au-dessus de sa tête. L'ennemi s'appro-chait alors des frontères de la Russie, et le danger rendait plus pressant le besoin de rassurer les interêts alarmes, de gagner l'opinion publique, il fallait aussi de l'argent, et la première condition mise a tout emprunt contracté à l'interieur était l'éloignement de Speranski. Au mois de mars 1812, le 17, ce ministre, calomnié près de l'empereur et soupçonné de correspon-dance secrète avec la France, se vit arrêter au sortir du couseil : une Arbitha l'attendait à la porte; on le déporta comme un condamné, malgré son innocence. De Nijni-Novgorod, son premier lieu d'exd, on le transfera, six mois après, à Perm, sous prétexte que le voisinage de Français comprenditait e chantil il enfant. des Français compromettait sa sureté. Il y vécut dans un grand dénûment, mais le gouvernement finit cependant par lui accorder une pension. En 1814, il oblint la permission de se retirer dans une petite terre à 180 verstes de la capita'e. Il y passait des jours heureux, partagés entre l'agriculture, l'etude et l'éducation de ses filles, lorsqu'il fut tout à coup rappelé. Nommé d'abord gouverneur de Penza (1810), il fut chargé, en juin 1819, des fonctions de gouverneur général de la Sibérie. Alors il consacra deux années à parcourir, au milieu de difficultés inouies, l'immense pays dont le sort lui etait confié, et il redigea un plan d'administration ou rien n'etait ouble, depuis le marchand, souvent riche à millions, jusqu'au sauvage, qui n'a pour vivre que le produit de sa chasse. La renommée avait fait connaître à Pétersbourg toute l'étendue des nouveaux services de Speranski, lorsqu'il y reparul, au mois de mars 1821, après une absence de neufans, afin de soumettre à l'empereur son plan d'organisation projete pour une contree plus grande que l'Europe entière. Alexandre les l'accueillit avec une extrême bienveillance, et le nomma membre du conseil de l'empire. Son plan fut mis à exécution. Sous le règne de Nicolns, Speranski jouit jusqu'a la mort de la confiance du monarque. Il l'avait gagnée en acceptant no siège parmi ces juges implacables qui, en 1826, condamnèrent à mort cette phalange de jeunes conjurés, coupables aurtout d'avoir pris trop au sérieux les aspirations libérales qu'Alexandre lui-même avait excitées dans le pays. Placé à la tête de la seconde section de la chancellerie particulière, instiluée pour l'achèvement d'un digeste ou corps des lois russes, il se dévoua avec le plus grand zèle à ce gigantesque travail,

qu'il accomplit dans quatre années et qui ne forme pas moins de 45 vol. in-4°, publiés en 1830; puis il le condensa en un Precu (1831, 1.5 vol. in-8°), qui est encore le guide de la legislation russe. Il fut récompensé de ces servicu, plus signales encore que les anciens, par le titre de comte, qui lui fut conferé en janvier 1839, et par les ordres les plus élevés de l'empire, dont il reçut le cordon. On a encore de lui un Tratté d'étaquence (Petersbourg, 1841), et une l'aduction de l'Imitation de J. C. J-11. S.

detoquence (Peleisbourg, 1881), et une laduction de l'Imilation de J.-C.

Suppl, de Bantich Kamencht, — Fourgueufel, la Russie et les l'usses. — Schaltzier, Itse, chisme de la Russie. — Revus des deux mondes, 18 oct 1816 — Gerebrol, fie la Civiliantion en Russie. — Koramin et Peranski, dans les Documents russes de Franch, 1, 11. — Kort i Baron del, Fie du comte Speranssi, veterab., 1661, 2 vol. in-80. — Le Messager russe, 160 nº 20. — L'Abeitte du Nord, 1962, nº 21 et Bi.

SPERLING (Offina) nafuraliste alligname.

SPERLING (Othon), naturaliste allemand. né le 30 decembre 1602, à Hambourg, mort le 26 décembre 1681, à Copenhague. Fils du recteur du gymnase de Hambourg, il étudia la médecine à Ainsterdain et à Copenhague, et accompag ensuite Fuiren en Norvège pour y rechercher des plantes médicinales. Il alla continuer se études à Padoue et à Venise, où il fit la connaissance de Nic. Contarini, aux frais duquel il explora pendant deux ans la flore, encure per connue, de l'Istrie et de la Dalmatie. Apres s'être fait recevoir docteur à Padoue (1627), il result dans sa ville natale, et la quitta bientôt pour se rendre par mer à Amsterdam; le navire sur le quel il se trouvait ayant échoué sur les côtes de la Norvége, il résolut d'attendre la belle saison dans ce pays; un mariage avantageux qu'il hi à Bergen le fixa dans cette ville, ou il reçut le ti de médecin pensionnaire (1630). Il resida data la même qualité à Christiania. En 1636 le conte Ulteld, favori de Christian IV. l'appela a Copenhague, et le fit en 1638 nommer botanise du roi, emploi qu'il conserva auprès de Fudéric III. Sperling fut aussi pourvo par la sule des charges de médecin pensionnaire de la copitale et de directeur du jardin botanique En 1651 il partagea la disgrace de son protecteur accusé d'avoir preparé un breuvage empoismon pour le roi, il fut déclaré innocent, mais décla de tous ses emplois. Il se rendit à Amsterdam, et de là à Hambourg, où il pratiqua son art avec beaucoup de succèa. Mais il commit la fante d'entretenir une correspondance avecomite d'Ulfeld, et de s'y exprimer sons aucon ménagement contre leurs persecuteurs com-muns. Le comie ayant été coudamne à mort en 1863, on trouva dans ses papiers quelques lettres de Sperling qui excitèrent au plus hand point la colère du roi Frédéric III. Attiré hon de Hambourg sous le prefexte d'un scrouche ment, il fut saisi, garrotté par des émissaura danois, et amene à Copenhague; il eut la vie sauve, parce qu'il dévoila le secret du chiffre employé par le comte Uifeld, mais il fut jusqu'a sa mort retenu en prison. On a de lui : Hertat incus, sive Catalogus plantarum quiinstrant IV regis virudarium hafaiense sum est; Copenhague, 1612, in 8°; redans les Viridaria de S. Pauli; is stirpium Danix indigenarum quas le Bartholm. Sperling est le véritable de l'Index plantarum indigenarum se, public sous le nom de Fuiren.

Diarium biogr. — Maller, Combrin isterata. et Krist, l'iteraturiezikon.

LING (Other), antiquaireet numismate, cedent, ne le 3 janvier 1634, à Christiania, 18 mars 1215, a Copenhague. Après avoir Helmstædt le droit, l'histoire et les , il surveilla l'education du fils du gérangel et celle du jeune comte l'ifeld, trut avec l'un et l'autre les principales de l'Europe, Reçu, en 1674, docteur en peatiqua le barreau à Hambourg. Il fit voyage à Copenhague pour y réclamer, vain, la mise en liberté de son père. il vint à Paris, et reçut de Colhert une deux cents écus. A la suite de quelnélés avec les magistrats de Hambourg, dans le Danemark (1687), dont le gouit déstrait réparer les rigueurs injustes son père. Nommé d'abord assesseur at de Gluckstadt, il fut en 1690 appelé ague, et enseigna depuis 1692 l'histoire risprudence a l'académie des nobles. ishere son goft prononcé pour les les médalles, il avait empranté une considérable a une de ses sœurs, dont exigèrent la restitution; il allait être er la fin de sa vie de se séparer de ses llections, pour acquitter sa dette, lorscours obligeant de Reitzer, un de ses to perrolt de les garder. On a publié
Matebourg, in-42, la Description
tredigee de son medaillier, qui Favait tat de juiblier sur la numismatique plusaux estimés; il était aussi trèa-versé antiquites du Nord. On a de lui : Mom lamburgense benedictinum; Kiel, , - Lebenslauf Petri Hesselii; Alin-4"; - De numo Furia Sabina Hinx augusta. Gordiani III uxoris; 688. in-8°; — De Danse lingua et ontiqua gloria; Capanhague, 1694. Testamentum Absulunis, archiepiste crepidis reterum; ibid., 1696, be crepidis reterum; ibid., 1698, be le t, IX du Thesaurus de Grævius; plismo ethnicos um; ibld., 1700, in 8°; imis non cusis; Ainst., 1700, in 4°: deux des moyens d'echange en métal, empreinte, — De succico nummo penhagne, 1703, in-6°; — De summo nune el título septentrionalibus et omnibus usitato konning; ibid., : - Boreas ejusque laudes; ibid. BIOGR GÉNÉR. - T. ALIV.

1707, in-8°, etc. Sperling a laissé en manuscrit une vingtaine d'ouvrages, acquis en partie par la bibliothèque de Copenhague; ce sont, entre autres : Notæ ad Adamum bremensem, dont quelques extraits ont été publiés dans le 1. Il des Monumenta incdita de Westphalen; l'alcrius Maximus danicus; Annales hamburgenses; Chronicum magnum hamburgenses, 18 vol.; De fæmnis doctis omnium nationum; Catalogus scriptorum hamburgensium; Index scriptorum juridicorum; Historia juris danici; Antiquitates nationum septentrionis; Respublica lubecencis, etc.

Nora literaria maris Balthici, 2011, 1700 et 1708, -Moller, Cimbria literata. - Thiesa, Gelehrien Leschichte von Humbury.

sprnont (Sperone), poète italien, né le 12 avril 1500, à Padone, où il est mort, le 3 juin 1588. Après avoir fini ses études à Bologne, où il reçut des leçons de Pomponazzi, il prit dans sa patrie le bonnet de docteur (1518), et y professa la logique (1520), puis la philosophie en général (1523); mais au lieu d'occuper cette dernière chaire il eut la modestie de retourner à liologne, et de suivre quelque temps encore les cours de son ancien mattre. En 1528 la mort de son père l'obligea de renoncer au professorat, pour veiller à ses affaires domestiques, « Ces soins, le mariage qu'il contracta, les procès qu'il eut à soutenir, dit Tiraboschi, les commissions honorables dont il fut chargé dans sa patrie, ne l'empêchèrent point d'écrire avec tant d'ardeur et de succès, qu'il n'y eut de son temps qu'un petit nombre d'hommes que l'on puisse lui comparer pour l'érudition, l'éloquence et le goût. » Deputé à Rome par le duc d'Urbin (1560), il y obtint l'estime de plusieurs savants, entre autres du cardinal Charles Borromeo, qui l'admit aux reunions dites Notti vaticane, et cultiva les dtudes sacrées; il se rendit par son esprit agréable au pape Pie IV, qui, lors de son départ /(564), le fit chevalier. Il alla de nouveau s'éla-bir à Rome (1573-1578), d'où il revint à Padone, pour n'en plus sortir. Malgré les marques d'honneur que lui prodiguèrent presque tous les princes italiens, il eut tonjours la sagesse de préferer l'étude et la vie privée. Il parvint sans aucune infirmité à l'âge de quatre-vingt-huit aux passés. On raconte que peu de temps avant sa mort, des voleurs s'introduisirent chez lui, l'atfachèrent aux colonnes de son lit et emportèrent tout ce qu'il avait de plus précieux. L'académie des Infiammatt de Padoue l'avait élu pour prince Speroni jouit de son temps d'une réputation peu commune. Il passait pour le premier orateur de l'Italie, et il recueillait des applaudissements unanimes toutes les fois qu'il prenait la parole dans des occasions d'éclat. On rapporte des choses incryeilleuses du concours qui se formait pour l'entendre et des émotions de l'auditoire. Comme écrivain, il n'est pas au-dessous des éloges dont on l'a accablé; ses réflexions

critiques prouvent qu'il avait dans l'esprit autant de solidite que de finesse; il a réussi dans ses poesies par la grâce et la vivacité; enfin, seton Ginguené, « son style en prose est un des meilleurs de ce siècle ». On a de lui : Dialoghi; Venise, 1542, in-8°; ibid., 5° édit., corrigee, 1550, in-8°, et 1590, in-8°; it est le prenier latien qui ait traité dans ce genre des questions de morale: — Canace, tragedie: Vanise, 1546. de morale; — Cunace, tragedie; Venise, 1516, fn-8°; reimp, avec une critique anonyme, Lucques, 1550, in 8°, et avec une apologie de l'auteur. Venise, 1597, in-4°; on la trouve aussi dans le Teatro ital. antico (1788 ou 1808, ia-8°): on ne s'explique guère aujourd'hui l'engouement qui accucillit cette pièce, sinon par le style, qui en est fort agreab e, bien qu'il ne convienne nullement a la majesté tragique; toutefois, l'aisance et la délicatesse qui y règnent ont servi de modėle au Tasse, a Guarini et a Giraldi; - Orazioni; Venise, 1596, in-4°; — Discorsi della precedenza de' principi e della milizia; Venise, 1598-99, in-4°; — Discorso circa l'acquisto dell' eloquenza volyare; Milan, 1802, in-4°; - Lettere; Venise, 1608, in-12. Les Œuvres complètes de peront ont été publiées par N. della Laste et Forcellini; Venise, 1740, 5 vol. in-4°.

Porcellin, sa Fie, dans le t. V des UEuvres. — To-masini, Floqia, t. 187, p. 38. — Papadopuli, Hist gym-nassi patavini, t. 187, p. 383. — De Thuu, Eloges. — Littini, Featro d'Auomini letterati. — Tiraboshi, Storia della letter, stal., t. VII. part. III. — Niceron, Me-moires, t. XXXIX. — Gingucae, Hist. litter. de l'Italie,

\*SPEUSIPPE ( L'accounno; ), philosophe grec ne à Athènes, vivait dans le quatrième siècle avant J. C. Il était fits d'Eurymédon et de Potone, sœur de Platon. Tont ce que l'on sait de sa vie, c'est qu'il accompagna son oncle dans son troisième voyage en Sicile, et qu'il se conduisit à la cour de Syracuse avec assez de fact et de moderation pour mériter que le mordant sillographe Timon en attaquant ses doctrines épargnat ses mours. Athenée et Diogène Laerce l'ont accusé d'être avare et porté à la colère, à la vo-lupté; mais ces reproches ne paraissent pas fondés. Platon le choisit pour son successeur, et Speusippe dirigea l'Academie pendant huit ans, à 339. Il ne reste rien de ses nombreux de 357 écrits, dont Diogène Laerce n'a donné qu'une liste très-incomplète. Il avait compose des traités, presque tous sous forme de dialogues, Sur le p'aistr, Sur la richesse (contre Aristippe). Sur la justice. Sur le gouvernement, Sur la légistation, Sur la philosophie, Sur les genres et les espèces. Dans ces divers ouvrages Speusippe prenait pour point de départ les doctrines de Ploton, mais il s'en ecartait dans l'application, et se rapprochait beaucoup de la philosophie morale d'Aristote, son contem-porain. Maigré ces rapports de doctrine, Aristote a attaqué Speusippe en plusieurs endroits.

Ce philosophe s'était efforcé de donner plus de cision à certaines theories de Platon. Ainsi distinguait plus nettement que son matre les trois parties de la philosophie : dialectique, éthique et physique; il s'elforçait aussi de aé-parer les essences du nombre, de l'étendue, de l'ame, que Platon avait rapportées au même reprincipa Quant au principa des thomas il coprincipe. Quant au principe des choses, il se séparait de son mattre en ne l'identifiant pas avec le bien et en le regardant comme une sorte d'abstraction. Mais sa doctrine est trop peu connue pour être exposée en det di; il suffit de dire que si en morale il se rapprochait d'Austote, en métaphysique il ne se rapprochait pas moins des pythagoriciens; la théorie des nombres tenait une grande place dans ses conceptions philosophiques.

E. Dioxège l'agree, IV, 1 a 8.— Aristole, Metaphys, VI, 9, II; XII, 7, 10; XIII, 9; XIV, 2; Do anima, I, 2, Ethenkoom, I, 4.— Cleeron, Acad. questo, I, 4; Do ord., II, 18; De nat. deorma, 1, 18.— Municlus Felletear, 19.— Aulu-Gelle, Noct. atticar, III, 7.— Suidas, au mot Σπεύσταπο;. — Royalsson, Speusippi de primis rerum principus placita; Parls, 1838, 10-10.

SPIEGEL (Henri), poète hollandais, né le 11 mars 1549, à Amsterdam, mort en 1612, à Alkmaer. D'une ancleane famille, il se livra au commerce et y acquit une fortune considerable Il fais il de la poésie son délassement favori ; lié avec les principaux écrivains de son pays, tels que Visscher, Romer, Douza, Coornhert, etc., il appartenait ainsi qu'eux à la Chambre de in appartenait ainsi qui cux à la Chambre de rhétorique, qui servit de berceau à l'Acadénio nationale, et il fut même chargé d'écrire la Grammaire de cette compagnie. Il mourut de la petite vérole, qu'il avait gagnée en soignant un de ses petits enfants, qui en était attent. On a donné à Spieget le surnom d'Envieus hollandais. Ses ouvrages sont : Twee Spracke van de Nederdnytsche Letter-Kunst (Entretiende la giammaire hollandaise); Leyde, 1586, in-12; — Hart Spieghel (Le Miroir du cœur), poeme; Amst., 1614, in-12; l'edit. donnée par Vlaming (1723, in-13) est estimée : on 5 remarque un style nerveux, riche en images, sans élégance et souvent peu clair. On lui attribue d'autres écrits.

Paquot, Memotres, I. VIII.

SPIEGHEL (Adrien VAN DEN), en latio Spigelius, médecin belge, né en 1578, à Bruxelles, mort le 7 avril 1625, à Padoue. Il commença l'ètude de la medecine a Louvain, et l'acheva A Padoue, on il ent pour principal mattre l'abri-cio d'Aquapendente. Après avoir pris le laurie doctoral, il alla pratiquer en Moravie, et y fol médecin des états. Sur la recommandation de son maître, il fot choisi pour occuper la chaire de Casserio à Padoue (22 décembre 1616), et l' enseigna avec tant de talent l'anatomie et la chi-rurgie que le sénat de Venise l'honora, en 1623, du titre de chevaller de Saint-Marc et lul fit re-mettre un collier d'or. Sa mort, arrivée à l'acde quarante-sept ans, est attribuée à des causes

lus : selon van der Linden, il se blessa y de Bonne-Espérance il fut frappé de l'aspect réu cu ramament un verre cassé aux noces yne; une inflammation violente a du bras, et détermina un abcès mortel elle; Caprès Tomasini, il fut victime réputite chronique. Après la mort de l l'école de Padoue tomba en décadence. recome as rances union en decadence severages, fait observer Jourdan, con; peu de remarques nouvelles; mais ils aguent pur beaucoup d'ordre et de clarfé, ut pur un style élégant. » Spiegle! pauir pas négligé l'anatomie comparée : il ail l'existence des grants, et attribusit à hunts les ossements fossiles qui avaient surs à ce préjugé. Il possédait bien la se, et ce qu'il a écrit là-dessus peut pasun excelient tableau de ce qu'un en mit alors. Aussi Linné, qui l'accuse pour-roir embronillé plotôt qu'éclairei l'etude fies, a-t-il donné le nom de Spigelia à un Lunérique. Le petit lobe du foie porte égalen de Spieghel, non parce qu'il l'a decouur l'avoir decrit avec soin. On a de E: Isagoges in rem herbariam (ib. II; 1606, 1668, in-4°; Leyde, 1633, in-24, in-16: il y traite des plantes en elles-et de leurs usages médicinaux, en pregineral Theophraste pour guide; — De to lalo; Padone, 1618, in-4°; — De rtiena lib. IV; Francfort, 1624, in-4°; humani curporis fabrica lib. X; Ve-27, in-fol.; Francfort, 1632, in-1°, avec ches anatomiques de Casserio; — De parte; Padoue, 1626, in-fol. Ces écrits réimpr. par les soins de van der Linden ii Opera; Amst.; 1665, 3 vol. in-fol.) uniés de morceaux inédits. terran ur murcosax meditis, tendenius re-Tomaciti, Gunnacium pataetmus. — Biogr. tapoet. Monoirus, t. II., LREBGES (Georges Van j., Navigaleur iis, ne dans la reconde moitié du seizième uset au dix-septième. On se sait rien sur siors temps de sa jeunesse, mais il est m'il avait déjà une grande expérience de orsqu'il fut choisi par la Compagnie zé-, a laquelle présidait le prince Maurice er aller explorer les côtes de l'Atale et de la se rendre aux Indes. ni 1801 il quitta le port de Voer avec nines. Il se trouvait dans les caux du l iornque, inquiété par la présence de avelles portuguises, il se porta au devant t ouvrit le leu. La supériorité de l'ennemi uit de hattra en retraite (il etait biessé s), et il es dirigen sur Portedal (1), dans duquel il se rendit mattre d'une cara-ringuise. En se dirigeant vers le Mono-dent la crédalité publique avait fait has d'El Derado, et en doublant le Cap ndat (et non le Portugni ; Bystés a confonée ces ns) est un point de la côle africaine, situé a 18 suit de Gorce.

galier des roches qu'on vovait du rivage, et les imposa le nom, qui est reste, de Montagnes de La Table. Le 28 mai 1602 il atterrit sur les côtes de Ceylan, et stipula avec le roi de Candy (1) des avantages commerciaux pour son pays. Il se rendit ensuite à Achem, avec l'intention de char-ger deux de ses bâtiments de poivre. L'escadre de Spielhergen combattitavec avantage les forces portagaises dans ces parages, et il est certain qu'il contribua puissamment à y fonder le commerce de ses compatriotes. En 1603, a Bantam, il eut un vrai triomphe : des commerçants portugais vincent se placer d'enx-mêmes sous la protection de son pavillon; mais leur pays n'6tait plus ce qu'il avait été, et depuis 1580 la toute-puissance de l'Espagne pesait sur lui. Le 26 mai 1604 Spielbergen mouidait sur la rade de Flessingue. Dix ans plus tard in Compa confia une flottille composée de six batiments avec ordre de se rendre dans les mers de l'Inde en passant par le detroit de Mageilan. Il partit du Texel le 8 août 1614. Les équipages ayant menacé de se motiner, il coupa court à cette rébelion naissante en condamnant à mort les principaux coopables. Le 6 mai le détroit était franchi. Dès lors les hostifites commencent de nouveau contre les Espagnols; le bourg de l'île Santa-Maria est broie, une attaque est dirigée sur Valparaiso, des prises considerables sont faites sur le commerce peninsulaire. La prolongeant son voyage le long des côtes, Spielergen rencontra buit vaisseaux ennemis qui l'attaquèrent; il en coula deux et dispersa les autres. Le 10 décembre il était sor les côtes du Mexique et entrait dans le port d'Acapulco pour s'y ravitailler. Après avoir reconnu les îles des Larrons, il entra dans l'archipel des Moluques, et contribua à le soumettre. Il visita Ternate et Java, et allerrit le 20 septembre 1616 a Tacatra, dans un état de prospérité tel, que la sante de ses équipages formait le plus brillant contraste

gi. L'habite et canteleux souveran qui regunt alors sur cette contree etait un ennemi invetére ces Portugais, hen qu'il cht c'é cieve à Gon dés l'anne 1980. Son squar parmi les chrétieux s'était protongé, mais ils l'avment hapitue sans le convertir Son non chretten et.it oen Juan d'autriche; ses sujets lui avanent conserve crèm de l'annia Darma Suras. Il c'aut finuliarisé avec les mages des Europeens, se point de grotter lours arts, et in pus vive satisfaction que put lui procurr se navigateux holizadais fut de lui inmer, pour laire partie des houmes de son service, deux musarises flamadi, lians Rempell et Érasme Martahery, therma Suru accuedit l'ememu des l'oringais avec pompe; il cut même avec lui des dominous poutiques et reugenies, et le congedia avec de riches presents. Mais il a cit pas exact de dire qu'il te charges d'une minuou appren de la Compagnie miliandaise. Les bons resports de Cer sin avec lui congrella avec de riches presents. Mais il n est pas exact de dire qu'il te clinrgea d'one minson supren de la Compagnie rélamines. Les bons rapports de Cey lan avec in Bolande ne s'etablicent nullement avec cette rapia te; loin de la sprès le depart de Sprelbergen, su office hotinnisis ayont refusé d'obtemperer aux ordres du souverain de Candy, Davan Sarra dit semplement : – Thez ce chiena la Et le madionerens fut extente. On treuvers des renseignements sur cette periode, pen comme, de l'inistaire marrième dans les dernières decades de Utopa de Cintia, et dons l'Orienta compositado à Jesus ( bristo du P. Francisco de Sonza.

avec celui des autres bâtiments expédiés par la mère patrie; ce sut de ce port qu'il partit pour

l'Europe.

Le dernier fait qui nous soit connu dans la vie de Spielbergen rappelle un acte auquet i'on regrette de voir son non associé. Schouten venait de découvrir le détroit auquet il avait donné le nom de Lemaire lorsque son bâtiment fut confisqué par les agents de la Compagnie hollandaise pour le compte de laquelle Spielbergen agissait : l'amiral reçut à son bord les deux hommes spoliés en vertu d'un droit tout au moins problématique, et Lemaire, dont la postérité a consacré la réputation, ne tarda pas a succomber sur le navire qui le ramenait en Europe. Les dernières années de Spielbergen sont restées inconnues.

Soft restees inconnues. Pero. Dens.

Relation du premier voyage de Spielberg aux Indes
orientales, inserce dans le Recueil des voyages de la
Compagnie des Indes: Amst. 1703, 1. II. — J.-C. de
Mays, Speculum orsentalis occidentalispae Indue natigationis, quarum una Georgii a Spielvergen, allera
Jucob Lemaire auspiens directa est annis 161-1611;
Leyde, 1618, 10-4° oblong; trad. en français, Amst. 1611;
In-4°. — Bulletin de la Société de Geogr. de Paris.

SPIELMANN (Jacques-Renaud), médecin et chimiste français, né le 31 mars 1722, à Strasbourg, où il est mort, le 9 septembre 1783. La profession d'apothicaire était exercée depuis longtemps dans sa famille; aussi te jeune Spielmann dut-il vaincre sa répugnance à la suivre à son tour et travailler d'abord au laboratoire de son père, puis dans l'officine du fameux Beurer à Nuremberg. Dans le but de perfectionner son instruction, il visita Francfort, Berlin, Freyberg et Paris. Reço pharmacien en 1742, à Strasbourg, il prit en 1748 le grade de docteur en médecine, et en 1754 celui de mattre ès arts. Toute la vie de ce savant se résume et dans son enseignement, qu'un vaste savoir lui permit de varier et d'étendre, et dans ses nombreux travaux. Nommé en 1743 professeur extraordinaire de pharmacie. il enseigna successivement la physiologie, la chimie, la thérapeutique, et depuis 1759 l'anatomie et la chirurgie dans sa ville natale; cinq fois il fut recteur de l'université. Directeur du jardin botanique, il le laissa dans un état si florissant qu'on peut l'en regarder comme le créateur; membre des Académies de Pétersbourg, de Berlin, de Turin, il comptait parmi les correspondants de l'Académie des sciences de Paris. « Ses ouvrages, disent MM. Haag, se font remarquer par l'ordre, la précision, la clarté, une érudition profonde, un rare esprit d'investigation. . Nous citerons : Institutiones chemia; Strasbourg, 1763, 1766, in-8°; trad, en français (1770, 2 vol. in-12), en allemand et en italien; · Prodromus florx argentoratensis; ibid., 1766, in-8°; — De plantis venenatis Alsatiæ; ibid., 1766, in-80; - Institutiones materiæ medicæ; ibid., 1774, in-4°, et 1784, in-8°; trad. en allemand; - De causticitate; ibid., 1779, in-4°; - Pharmacopum generalis: ibid., 1783, in-4°: - Kleine meuteinische und chemische Schriften; Leipzig, 1786, in-8°: recueil des dissettations latines de l'auteur, déjà impr. séparement. Biogr. med. — Hang, Franco protest.

SPIFAME (Jacques-Paul), né à Paris, en 1502, exécuté à Genève, le 23 mars 1566. Sa famille était originaire de Lucques et établie depuis 1350 à Paris. Fils de Jean Spifame, gneur de Passy, dans le Nivernais, et secrétaire du roi, il devint en peu de temps conseiller au parlement, président aux enquêtes, maître des requêtes et conseiller d'État. Il embrassa alors la profession ecclésiastique, fut abbé de Saint-Paul de Sens, chanoine de l'église de Paris, chan celier de l'université, puis grand-vicaire de l'acchevêque de Reims, Charles de Lorraine, qu'i suivit au concile de Trente. Nommé en 1540 évêque de Nevers, il prit possession de son siège le 14 octobre 1548. Spilame avait eu avant cette époque deux enfants de son commerce légitime avec Catherine, femme de Martin Le Gresle, procureur au Châtelet de Paris; celui-u était mort en 1539, et Spisame, dont l'amou clandestin avait pris naissance avant la mort de mari, vécut presque publiquement avec sa veure. En 1559, après avoir laissé l'évêché de Neven à son neveu (1), il se rendit à Genève, où il abjura le catholicisme pour la communion rélamée, fit légitimer, le 27 juillet, son union suc Catherine, en présentant au consistoire un fan contrat de mariage pour dissimuler ses relations adultères, recut, le 31 octobre, le droit de bour geoisie, et fut consacré ministre par Calvin sons le nom de M. de Passy. Il osa bientôt renter en France, et prêcha publiquement la Cène a Bourges, le 11 janvier 1562. Le parlement de Paris le condamna par défaut, à être pendu en place de Grève (13 février). Chargé par Coul: d'une mission auprès de la diète de Francfort, il s'en acquitta de telle sorte que l'empere rappela les rettres et les lansquenets qui étaen France, au service du roi. Pendant quelqu temps il résida à Lyon comme surintendant des affaires de cette ville, tombée au pouvoir des protestants. La reine de Navarre, Jeanne d'Albret, l'ayant demandé, au commencement de 1564, pour « le conseil et maniement des ilfaires d'État, de justice et de police, » il ne tanta pas à se faire de cette princesse une enneme irréconciliable, en disant tout haut qu'elle m tenait pas ses promesses envers lui, et en apor tant la calomnie à ses plaintes. A peine de m' tour à Genève (avril 1565), il se vit traduil de vant les magistrats, sur une lettre de Jenne d'Albret, dans laquelle on le représentait comme un fourbe, un homme sans mœurs, et un calomniateur. L'accusé ne put nier ni le faux m l'adultère; mais il chercha à désarmer ses just en leur rappelant combien était déjà élognée l'époque où il avait commis les fautes dont d demandait pardon à Dieu, en leur montrast la

(i) il se nominali Égide Spipanes, et mourat à 7ath, le 18 avril 1879. necessité où il s'était trouvé de légitimer ses encomme un commencement d'expiation, la pureté de sa vie présente et les services qu'il venait de urent touchés ni de ses paroles ni des sollicitanons de plusieurs personnages, et par une sévérite inoure, dont la cause est restée inconnue, ils le condamnérent à la peine de mort (1). Spifame avec fermete. Malgré les scandales de 68 vie, il fut jugé par ses contemporains, au point vue de l'intelligence, avec assez d'imparti Th. de Boze dit a qu'il n'avait faute d'esprit, ni langue, ni d'experience »; de Thou l'appelle deux Harangues, pronoucées à Francfort; — une Lettre adressee à la reine mère, impr-dans les Mémoires de Condé, t. IV; — un product sur le congé obtenu par le cardinal de Lorsaine de faire porter armes defenieres a ses gens; Paris 1565, in 8°. J. M. May (vers. France protestante. — Bullinger, Hist. sul temp., tro. 1. — Spon., Hut. de tenece, t. Ill. — Galilla extendana — Spon., en allemana Baronie continuato, lan, nam. 18. — realigerana. Bayle, Diet hist, et al. Memoires de Catelina.

SPIVAME Haout), seigneur des Granges te du précédent, mort à Melun, en 1563. Il fut covoye très-jeune à Paris, où il étudia les lois et se fit recevoir avocat au parlement. Une essemblance extraordinaire avec le roi Henri II que ses camarades du barreau no l'appelèrent olus que Sire et Votre Majeste. Cotte plaisan-erie se prolongea tellement, que l'on a cru voir uis dans cette obsession une des causes preeres de l'etat d'esprit qui porta Raoul Spine à des actions étranges et bizarres. Un jour se permit d'adresser au premier president une montrance, à l'occasion d'un jugement en ma-re d'heritage qui, selon lui, avait été mal endu; il fut, pour ce fait, suspendu temporairerement de ses fonctions et condamné mile. Plus tard, il osa attaquer, dans ses pardoyere, les lois du royaume ou les opinions paliciaires les plus respectées; souvent même il ortait du sujet de la cause pour exprimer des muarques très-hardies sur le gouvernement et ar l'autorité royale. On fut obligé de lui dé-lar l'autorité royale. On fut obligé de lui dé-ladre entièrement l'exercice de sa profession; mis il se rendit alors dans la salle des Pasrdus, où il arrêta les passants pour leur soumettre ses idées de reforme et ses plaintes contre ges. Enfin, ses frères et sa fille elle-même furent contraints de demander son interdiction rivile, il parut devant le tribunal pour repousser llement le roi, parlant de lui-même à la troi-eme personne. On juyea prudent de l'enfermer

out Patin prétend que le premier mobile de cette fut le pape Pie V, qui employa l'autorite de tathe-le Medich « pour gagner les syndica de Genère ce panire linome « Mah on n'a decouvert au-trace de l'intervention de Catheribe dans cette ai-

à Bicetre. La surtout il s'imagina etre le veritable roi Henri II, rendit des décrets, et avant tout ordonna que l'on init en liberté Raoul Spifame, et que l'on créat pour lui l'emploi de direcleur et garde du sceau dictatoire et imperial. Ce qui est tout à fait digne de remarque, c'est qu'il n'était fou que par un seul endroit du cerveau, et fort sensé quant au reste de sa lo-gique. Comme il s'était échappé de Bicêtre et était venu à Paris, Henri II ne voulut pas qu'on le remit dans la maison des fous, et le fit garder dans un de ses châteaux de plaisance par serviteurs commis à cet effet, qui avaient ordra de le traiter en vérifable monarque, et de tui donner les noms de Sire et de Majeste. Le recueil des prétendus arrêts et des ordonnances (au nombre de 309) rendus par Raoul Spifame fut entièrement imprimé sous le règne suivant, avec ce titre : Diczarchize Henrici regis christianissimi progymnasmata; sans lieu, 1566, in-8°. S'il y en a de bizarres, il en est d'autres qui présentent tellement d'utilité, de bon sens et de sagacité, que Brillon et Sainte-Marthe, se trompant sur le titre du livre, les ont attribués au véritable Henri II. Plusieurs des idées de co fou extraordinaire, auquel on est fort tenté par moments de donner le nom d'illuminé, ont été mises à exécution par l'usage ou par l'initiative des gouvernements : on peut entre autres citer ses décrets relains à la sûrelé, à la propreté et à l'embellissement de Paris, celui qui fixait le commencement de l'année au 1er janvier, et celui qui abolissait les justices seigneuriales. Ce livre a eté réimprimé en partie par Aufray, sous ce titre : Vues d'un politique du seizième siècle; Paris, 1775, in-8°.

Martin Spirane, de la même famille, est l'auteur d'un recueil de Sonnets spirstuels, qui parut en 1583, in-16.

Moreri, Crand Dict. hid. - Bayle, Dict. hut. et crit. - Gerard de Nerval, les Illumines.

SPIGEL. Voy. SPIEGEL.

SPILBERG. Voy. SPIELBERGEN.

SPINELLI (Matteo), chroniqueur italien, né en 1230, a Giovinazzo (province de Bari), mort après 1285. D'une ancienne famille, qui fut la tige des comtes de Gioja, il fut plusieurs fois depute par ses concitoyens auprès des rois de Naples Manfred et Charles d'Anjou. Il servit plus tard dans les armées de ce dernier, et assista en 1208 à la bataille de Tagliacozzo, où l'on a cru sans raison péremptoire qu'il avait péri. Il a écrit dans le dialecte de la Pouille, et sous forme de journal, le récit des événements qui eurent au treizième siècle l'Italie méridionale pour théâtre : cette chronique est un des premiers monuments de la prose italienne; le style en est inculte, mais simple et énergique. Ses Diurnali, qui commencent en 1247, s'étendaient, selon le témoignage précis d'Angelo dit Costanzo, jusqu'à l'avénement de Charles II (1285); mais les manuscrits qui en restent s'arrêtent au uni-

lien de l'année 1268. On les a imprimés dans le t. VII des Rerum italicarum scriptores de Muratori, avec des notes, une traduction latine et des remarques des Tafuri, ou sont réfutées les accusations d'inexactitude portées plusieurs fois contre Spinelli par suite des erreurs chronologiques introdutes dans sa chronique par des copi-tes ignorants. Une traduction latine assez infolèle en avait déja paru precedemment dans les Acta sanctorum (mois de mai) et dans la Bibl. sicula de Carusi.

Tiraboschi, storia della letter stal. - Soria, Memorie drali storici napatitini. - Signopelli, l'icende della la fara nelle due siculie. - Domini stinstri del regno

SPINELLI (Niccolò), homine d'État italien, de la famille du précédent, né à Naples, vers 1325, mort après 1394. Après avoir obtenu le grade de docteur en droit, it entra dans les ordres et fut pourvu d'un canonicat à Naples. Ses frères stant tous morts sans laisser d'enfants, il se fit relever de la prêtrise, et se maria. Il enseigna le droit à Bologne de 1353 à 1360. En 1362 il fut envoyé à Avignon pour engager Innocent VI à réconeiher Florence et Pise, Urbain V l'attacha à son service, et ce pape ainsi que Grégoire XI, son successeur, n'eurent qu'a se louer de sa prudence et de son habileté dans les négociations qu'ils bui confierent. La réputation qu'il s'était acquise fixa sur lui l'attention de la reine de Naples, Jeanne Ire, qui le nomma membre de son conseil, et l'éleva ensuite à la dignité de chancelier du royaume et de comte de Gioja. En 1378 il fut chargé d'aller complimenter le nouveau pape Urbain VI, qui se plut à humilier l'ambassadeur de son ancienne souveraine, lui ordonnant au moment de se mettre à table de prendre une place moins distinguée que celle a laquelle il crovait avoir droit et qu'il venait dejà d'occuper. Irrité de cet affront, Spinelli prit une part active dans l'élection de l'antipape Clement VII, sans cependant qu'il ait eté, comme l'a pretendu Collenucio, la cause principale du grand schisme d'Occident, qui o immença par la competition de ces deux pontifes. Ce fut nelli qui avec le comte de Caserta conduisit à Anagni les cardinaux hostiles à Urbain VI, et qui les encourages dans leur projet de le déclarer déchu de la tiare. En 1382, lorsque la reine Jeanne out été détronée, it fut exilé et dépouillé de ses biens. Il se réfugia à Padone, et y reprit l'enseignement du droit. Dans les années suivantes il devint conseiller du duc de Milan Jean-Galéas Visconti, qui lui accorda toute sa conflance et le chargea en 1392 de conclure la paix avec la ligue guelle. En 1394 il fut envoyé en France pour negocier avec le duc d'Orléans, qui se trouvait alors à la tête des affaires. Après cette époque il disparatt de l'histoire, et on guore la date de sa mort. On a de lui : Lectura super tribus posterioribus libris Codicis; Pavie, 1491, in-fol.; — Lectura super Institutioni-bus imperialibus; Turin, 1518, in-fol.; — Ad-

ditiones seu glossæ ad constitutiones regni neapolitani; Naples, 1551, in-fol.; — Quod doctores et medici non teneantur ad collectas, sans date: — Lectura in aliquot titulos Infortiats, intercalé dans l'ouvrage de Barthoie qui porte le même titre.

333

Diplovatacius, De prestantia doctorum, nº 188.— Fabretine, Hibl medie et infima latinitatis.— Guetl-niam, Scrittors legati del reono di Napoli, t. III.— Colle, Studio di Padvan, L. II, p. 110.

SPINELAA (Spinello) dit Spinelli Aretino, peintre italien, né en 1323, à Arezzo, où il est mort, en 1415 (1). Il ent pour maître Jacopo des Casentino. Ses premières fresques, executées dans l'église de Saint Nicolas d'Arezzo, étaient déjà detruites au temps de Vasari, mais cet ecrivain put encore voir à Florence celles de Sainte-Marie-Majeure, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. Les fresques dont, à son retour à Arezzo, il décora l'ancienne cathédrale de cette ville ont égale ment dispara avec l'église même, détruite Cosme Icr. Nous ne suivrons pas Vasari dans l'énumération des nombreux ouvrages de Spinelli, nous ne parlerons que de ceux qui sont parvenus jusqu'à nous. A Arezzo, dans l'église Saint-Francois, on voit encore une Annonciation; à la Ma-Alonna del Duomo, une Madone presentant une rose à l'enfant Jésus, image vénérée qui figura jusqu'en 1561 sur les murailles de Saint-Étienne; une autre Annonciation dans un tabernacle à la façade de l'Annunziata, et le même sujet sur la taçade de l'Annunzata, et le mette sijet sir le mur de l'atelier de Spinelli, qui existe encore, dans sa maison via di S. Francesco; à Saint-Dominique, Saint Jacques et Saint Phtlippe, peints en 1390; à la confrérie de la Trinité, la Trinité avec saint Pierre, saint Côme et saint Damien; un Père élernel, dans le vestibule du palais Giuli; enfin, sur la façade de l'ancien hôpital du Saint-Espril, les Deute apôtres et quelques autres fresques. En 1385, Spinelli quitta Arezzo, agité par des troubles civils, et se rendit à Florence. Nous pensuns que ce fut alors qu'il peignit, dans l'une des salles de la pharmacie du couvent de Sainte Marie-Nouvelle, divers sujets de *la Passion*, qui mériteraient d'être conservés avec plus de soin. La sacristie de S.-Miniato al Monte pres Florence ayant été construite en 1387, cet artisle la décora de sujets tirés de la vie de saint Renoit, qui sont au nombre de ses plus importants ouvrages. Il y a absence complète de perspec tive acrienne ou linéaire; le dessin des mains est en général plus incorrect que celui des létes, le faire est souvent sec, mais le coloris est regoureux, et les draperies sont bien entendues. Appelé à Pise en 1400, Spinelli fut chargé de six compartiments du Campo-Santo, où il representa des traits de la vie des martyrs saint Potitus et

(i) None avons suivi les dates indiquees par Vasari Films'accordent, d'ailleurs, avon cette notion, qui est certaine, que épinelle termina avoc l'aide de coa fils les peut uren de la salle de la Balla ou paixis public de Sieuur, pelutures commencées en 1407, par Nartino Buigherini

ant Episse; trois sculement out aurvecu aux travages des temps. De retour à Arezzo dons un age très avance (1800), il entreprit de représenter dans l'église de Saul'Agnolo l'histoire de saud Michel; la Chute des anges rebelles, qui fut soule executée, fut cause de sa mort; il y pour Satan sous une forme tellement hideuse, aut en fot lui-même effrayé, et qu'ayant cru um ce demon en songe, son épouvante fut telle poil en mourul quelques jout saprès, saus avoir recouvré la raison. Il fot enterré dans l'église saux-Angustin.

Spinelli a beaucoup moins peial à l'huile qu'h freque, nous pouvous cepetolant indiquer quel-pessans de ses tableaux : a Florence, dans suite-Marie - Nouvelle, Saint Incent Fersan, invute Catherine de Sienne et l'ai-tesse Rophael; a Sainte-Félicité, la Sainte mare, et à l'Académie une Madone entre une Paulin, saint Jean Boptiste, saint néré et saint Matthieu (1391); — au musée à terita, la Sainte Famille, la Presentation sa reupie, la tene, et l'Annonciation; — au tourse, culierton Catapaus, la Vierge dans et gloire, le Courannement de la Vierge, patre aupets de la Vie de saint Laurent, et la malone sur un trône avec air saints.

Srevala (Parra ou Gasparra), peintre, fils dere du precédent, né à Arezio, vivait entre en 1.26. S'etant lié d'amitie avec Masolino a Panicale, il le puit pour modele, et devint un des meilleurs coloristes de son temps. A une rarde habilets comme peintre à fresque, il joinil beaucoup de hardiesse dans l'exécution. A arezo en voit de lui : Le Christ et quatre fiques (église Saint-Dominique); sur la façade la Palazzo di fraternita, une Piele assez dantaggée; à Sainte-Ursule un Christ avec la Christophe et d'autres saints, et dans la chapelle qui dépendant de l'ancienne cathéde, des Soints, la Charite et la Foi, ses l'illures figuressaudire des historiens. E. B.—e. Veix, Fue.—Lass, storia pattoriea — Orland, Pecchara, —Beill, canda di Arezzo.

\*\*\*PISO ( Pietro ) , litterateur italien , né le combre 1513, à Alburo , près Bergame , mont de auril 1585. Il claif gentilhomme, et remplit lergame quelques charges inunicipales. Ses et , elegants et pleins d'esprit, méritèrent le uffrage de Thase; on les trouve dissemnés de les recueils de Licunio et de Ruscelli. Son delleur oustage à pour titre : Vita e fatti di Cateone; Venise, 1589, in-4°; Bergame ,

Tree in ht Storia della letter, ital.

aptaul. (Ambrogio, marquis ne.), célèbre uptane italien, né eu 1569, à Gènes, mort le pertembre 1630, à Castelnuovo di Scrivia. Il epartemait à la plus ancienne des quatre pretère familles unhies de Gènes, et depuis Gui de Semia, qui fut consulen 1102, ses ancêtres ocuperent les plus houtes charges de la répuiblique; ils étaient avec les Doria les chess du parti gibelin. Ils avaient acquis dans le commerce du Levant des richesses considérables, et le marquis Philippe, père d'Ambroise, y ajoula encore par son alliance avec une fille de l'opulent prince Grimaldo de Saterne. Élevé avec soin, Ambroise, en se rendant habile aux exercices du corps, s'appliqua aux lettres et surtout aux mathématiques et à la fortification. Il s'occupa de bonne heure des afraires publiques, remplit plusieurs fonctions et lutta avec succes contre l'influence d'André Doria, menaçante pour la liberté. Son fière cadel Frédéric était entré en 1598 au service du roi d'Espagne; il avait remporté des avantages sur la flotte hollandaise, et venait d'être nomme grand amiral lorsqu'il proposa à Ambroise de le seconder dans une expedition contre l'Angleterre. Ce dernier sentit se reveiller en lui ses instincts guerriers, et bien qu'il n'ent jamais tiré l'épée, il s'improvisa genéral. Il prit à sa solde un corps de neuf mille vieux soldats, et les conduisit (1602), dans les Pays-Bas (1). Son arrivee sauva l'archiduc Albert d'une ruine totale. On l'opposa au fameux Maurice de Nassau, qui passait pour le premier capitaine de l'Europe; il ne put l'empêcher de s'emparer du Gavre, mais il déploya tant d'habileté dans sa factique au milieu d'un pays difficile qu'il lui inspira une haute idée de ses talents. Lo 26 mai 1603 son frère fut tué d'un coup de canon dans no combat naval. Le roi Philippe III s'empressa d'offrir la charge de grand amiral à Spinola, et sur son refus il l'investit du commandement général de l'armée des Pays-Bas. Il fut chargé en même temps de diriger, à la place de Bucquoy, les operations du siège d'Ostende, qui durait depuis deux ans. Usant sans calculer de sea richesses, il completa le matériel de siège et les approvisionnements, et apaisa, en payant régulièrement la solde, les frequentes mutineries des froupes. Apres avoir dejoné dans plusieurs combals meurtriers les entreprises de Maurice de Nassau pour secourir la place, après l'avoir enfermée dans un cercle de travaux conçus et dirigés par lui-même, il la vit enfin capitaler, le 22 septembre 1604, triomphe qui lui valut dès lors une reputation européenne. Malgre les intrigues auscitées contre lui a la cour de Madrid, où il alla passer quatre mois, il fut conserve dans son commandement et décoré de la Tuison d'or (2). En 1605, a la tête de quarante mille hommes il força Maurice à

it La passion de la guerre coûts cher a Spinola, si l'on en juge par le traité qui l'ottacha an col d'Espagne : peninnit iruis ans il dutentretenir et payer aea trumpes, comme s'il cuit tenu la campagne pour son comple; il jeta des millions d'écus dans ce gonffée, et l'Espagne ne int condit tamps ren

jeta des milliona d'erus dans ce gonffe, et l'Espagne ne lut cendit jamais rien (2 l'assant par foris, il fut seçu avec de granda honneurs par lienri IV, qui finiterrogea sus ess projets ultericura, sons supposer que les ponta, qui le sonair allie secret de Mancice, ini dirait la vertie Mais, gagnant is roi de erne, le marquis ini dévolta est oficirious réclies, ansquelles literis ne ceut que ne mappressur plus sand les effets; ce qui lui ût dire : « Les autres Écament en mentant; cet italien m'a trompe en disini viar, »

lever le siège de Gand, et envalut tout à comp la Frise, puis l'Over-Yssel, et se maintint dans ces deux provinces à l'aide d'une strategie savante et d'une sevère discipline. Son plan était de poursuivre la conquête de la Frise et de pousser en même temps une armée le long du Vahat jusqu'an cœur de la Hollande, des pluies torrentielles firent manquer ce projet a moilie excenté; il fut oblige de se contenter de la prise de de Grot et de Rhinberg. Après vingt ans de lutte, l'Espagne consentit enfin a traiter avec les rebelles. Spinola, qui avait engagé tout son crédit pour entretenir ses troupes, ne fut pas le dernier à conseiller la paix; le 24 avril 1607 il signa une suspension d'armes, qui en 1609 fut suivie d'une trêve de douze années. Il eut alors de frequentes entrevues avec son digne adversaire, le prince Maurice, qui lai témoigna l'estime qu'il avait pour lui; un jour qu'on demandait à Maurine quel était le premier capitaine de l'époque : « Spinola est le second v, répondit-il. Spinola, maintenua la tête de l'armée, s'appliqua à entretenir parmi les troupes l'esprit militaire, à réparer les forteresses et à en ver de nouvelles. Il montra de la fermelé lorsqu'en 1610 le roi Henri IV réclama l'extradition de la princesse de Conde, dont il empêcha l'enlèvemen par l'ambassadeur de France. Il fit plusieurs voyages dans sa patrie, qui lui rendit dez honneurs excessifs et voulut le placer à la tête do gouvernement. En 1620, à l'explosion de la guerre de Trente ans, il conquit le Palatinat inférieur sur la ligne protestante. En 1621 la trève avec les Hollandais avant été rempue malgré ses conseils, il revint dans les Pays-Bas, pénétra dans le duché de Clèves, et prit Juliers. En juillet 1622, il assiégeait Berg-op Zoom, lorsqu'il se vit altaqué inopinément par Mansfeld et Maurice à la fois; il opéra sa retraite sous le seu de l'ennemi, sans perdre ni un canon ni un malade; cette action, une des moins connues de sa carrière militaire, est peut-être celle où il développa le plus de sang-froid, de prudence et d'energie.

Voulant relever par un coup d'éclat l'honneur des armes espagnoles, il entreprit en 1024 le siège de Breda (1), place forte où Maurice avait épuisé toutes les ressources de son génie pour In fortification. Il alla d'abord camper à deux lieues de la ville avec trente mille hommes; puis il fit semblant pendant plusieurs mois de reculer. comme le lui conscillaient ses lieutenants, devant les difficultés de l'entreprise. Mais à l'approche de l'automne, lorsque Maurice et Justin de Nas-

(i) Ce ne fut pas de son pleia gré qu'il s'y resolut; il ne con plait en striver la qu'apres avoir isole cette place, reputer imprenable, en s'emparant ou prestable des utiles qu'il Lavoisinatent. Mas l'echec qu'il venait écsayer avoit rée habitement exploite par «se conemit, et saus le credit d'othrares, le ministre tout-puissant et son protecteur, il serait fombre en pleine disgréee. Othere et de la control de diriger de Madrid les opérations de la guerre; il envoya l'imponeton d'assiègne liteda; s'prional remouitre en vain la difficulté de l'entreprise. Philippe IV ne loi répondit que ces mots: « Marquis, prenez liceda; » Il failut obeir.

sau, le commandant de la place, croyaient qu'il avait abandonné tout projet sur la ville, il l'investit subitement; en trompantainsi l'ennemi sur ses intentions, il avait obtenu ce résultat précieux, que la place était mat approvisionnée et qu'on y avait gardé une foule de bouches inu-tiles. Malgré des accès de goutte reitérés Spinola sut faire face à tous les moyens de défense que la garnison et au dehors Maurice et Frédenc de Nassau lui opposèrent pendant dix mois; le 5 juin 1625 il entra entin dans la place, après avoir avoir ménagé à la garnison vaincue une capitulation bonorable (1). En 1628, il fut mande à Madrid pour donner son avis sur la guerre de la succession de Mantoue, qui venait d'eclater; à son passage à travers la France il alla solucr Louis XIII, qui a-siegeait La Rochelle; les con seils qu'il donna pour réduire la ville furent écoutés comme des oracles (2).Il n'en fut pas de même à la cour d'Espagne, qu'il ne put dissualer de poursuivre les hostitites. Aussi fut-ce contre son gré qu'il accepta l'emploi de lieutenant genéral du roi dans le Milanais. Son mecontentement augmenta lorsqu'il se vit obligé pour operer contre le duc de Mantoue d'appeler l'armée impériale, commandée par Collaito; il conçut un vil chagrin de voir sa patrie, foulée aux pieds une fois de plus par les Allemands. A la fin de 1629 les possessions du duc étaient au pouvoir des Espagnola, sauf Mantoue, qu'a-sié-geait Collalto, et Casal, investi par Spinola. Par suite des intrigues du duc de Savoie et de Collatto, Spinola vit échouer les negociations qu'il avait entamées pour la paix avec Richelieu, et ne put ensuite obtenir pour réduire Casal l'aide du général impérial, qui se montra envers lui plein de la plus basse jalousie. Il fit néaumous presser le siège; mais, abreuvé de dégoûts, il tombe malade, et mourut dans un château voisin, ou d s'était fait transporter. Spinola joignait aux qualites d'un grand capitaine une profonde habiteté pour les négociations, et les vertus privées les plus rares, un parfait désintéressement, une grande humanité. De sa femme, Jeanne Bacusdonna, il laissa donx fils , dont l'un . Philippe devint président du conseil de Flandre à Madud et l'autre, Augustin, cardinal.

Kuhnholtt, Des Spinola de Genes; Montpellier, 1822, 1849. — Le Mire, Les Frophees des Spinola — Brail-voglio, Guerre de Francis et Retazions. — Pemper G ustiniani, Commentaria. — Magenare, Itali, des 1849-1848. — Aytzena, Zaken van Staat en Oorlog. — Ph. (2 2011), Fita d'Ambrono Spinola; Genes, 1891. Invêr— J. Kallin, De bello belgico auspreils Spinolæ; Bruxello, 1809, 1859.

SPINOZA (3) (Baruch, c'est-à-dire Benott or),

SPINOZA

Le même Simon de Vries voulut l'instituer so beritier; mais Spinoza lui representa qu'il devait laisser son heritage à son frère. Cependant il consentit à ce que Jean de Witt, son ami, lui

servit une rente annuelle de 200 florins. Après la

mort de son père, ses sœurs refusaient de lui donner sa part de la succession; indigné de leur conduite, il fit reconnaître ses droits en justice,

et ensuite il se contenta de prendre un lit.

La publication des premiers écrits de Spinoza ayant etendu sa reputation, le prince de Condé, lorsqu'il prit possession du gouvernement d'Utrecht (1673), desira de le voir, et s'offrit à lui faire obtenir une pension de Louis XIV s'il voulait lui dédier quelqu'un de ses ouvrages. Il lui fit donc écrire par le colonel Stoup, en lui envoyant un passeport pour se rendre auprès de lui. Mais il paralt que Spinoza ne rencontra pas le prince de Conde, qui était déjà parti d'Utrecht tout en lui faisant renouveler ses offres, que Spinoza refusa, n'etant pas dans l'intention de rien dé-dier au col de Transaction dier au roi de France. A son retour, peu s'en fallut qu'il ne sot victime d'une émeute populaire, sous le prétexte de relations suspectes entretenues avec l'ennemi. Son hôte en fut alarmé, s'imaginant déjà voir la populace forcer sa maison et la saccager pour en arracher Spinoza. Celui-ci le rassura de son mieux : « Ne graignez rien pour moi, lui dit-il; il m'est aise de me justifier : assez de gens savent ce qui m'a engagé à faire ce voyage. Mais, quoi qu'il en soit, aus-sitôt que la populace fera le mondre bruit à votre porte, je sortirai et j'irai droit a eux, quand ils devraient me faire le même traitement qu'ils ont fait aux pauvres MM. de Witt. » Ce fut en cette même année 1673 que l'electeur palatin Charles-Louis voulut attirer Spinoza à Heideltrans-Louis vontu attrer spinoza a peteg-berg, pour y enseigner la philosophie. Le doc-teur Fabricius, en lui offrant cette chaire an nom de l'électeur, lui pronettait la liberté do penser la plus étendue (cum amplissima phi-losophandi libertate), pourvu toutefois qu'il n'usat pas de cette liberté au prejudice de la religion établie par les lois. Spinoza refusa poliment, sous prétexte que l'enseignement serait un obstacle à ses propres études : - De plus, ajoutet-it, je fais réflexion que vous ne me marquez pas dans quelles hornes doit être renfermée cette liberté d'expliquer mes sentiments pour ne pas choquer la religion. » Spinoza continua jusqu'à sa mort à vivre solitaire, uniquement voué a l'étude, au sein de la plus grande pauvreté. Il mourut le 73 février 1677, dans sa quarantecinquière année; il succomba à la maladie de poitrine dont il etait atteint depuis l'enfance, L'hôte chez lequel il demeurait fut oblige de faire vendre ses meubles pour subvenir aux frais de son enterrement (1).

(t) « C'était, dit Colerus, an homme de moy il avait les traits du visage ulen proportionn un peu noire, les cheveux noirs et frisés, l longs et de même couleur. Pour ce qui est de

m, moet le 23 février 1677, à La Haye. Il am, mort le 23 levrier 1077, a La Haye. Il out à une faimille de juifs espagnols; ses honnètes gens et à leur aise, étaient des ds. Sa première éducation fut dirigée de Morteira, un des rabbins les plus dis-e ce temps-là, qui lui enseigna l'hébreu, da dans l'étude de la Bible et du Taiis deja son esprit indépendant s'affran-scrètement des liens de l'orthodoxie ; malgre sa circonspection, il fut désynagogue et excommunié comme hé-Alors il se mit à apprendre les langues de van den Ende, medecin et maltre Amsterdam. Ce van den Ende, suspect fut force de quitter sa patrie, et se France, ou it fut implique plus tard inspiration du chevaher de Rohan, et s aurres de Descartes etant tombées mains de Spinoza, il les lut avec une insité, et il a souvent déclaré par la y swart puisé ce qu'il avait de connaisphilosophie. Rien ne le charmait ette maxime de Descartes, de ne rien our vrai qui n'ait été prouvé par de so'ides raisons. Cette affinite qu'il entre la doctrine cartesienne et celle à propres reflexions l'avaient conduit confirmer dans sa résolution, déjà oumettre à un evamen sevère foules qu'il avait adoptées dans son enil brisa dès lors les derniers liens par il tenait au judaisme. Les persécutions ontre Spinoza en devincent plus viosie même fut menacée, et un soir, dans Amsterdam, il n'échappa que par min coup de poignard qui lui fut porté ses aucien-corengionnaires. C'est alors, qu'it se décida à quitter Amsterdam. Il d'abord dans la maison de campagne sur la route d'Ouwerkerke; puis il alla, de 1661, habiter Rynsburg, près Leyde; nps de 1664, il se rendit à Voorburg, Have, on il vecut un peu plus de me, où il demeura jusqu'à sa mort. prendre un métier selon les prescriptions id, il s'était mis à tailler le verre, et se bile à polir des verres pour les lunettes : ce fut ainsi qu'il gagna sa vie. La de sa constitution (car il fut de boune cint de plithisie) et sa santé délicate, core par les veilles et par l'étude, l'ovivre de régime, et son extrême so-attestée par les comptes de depense ont conservés ses biographes. Jamais cun sage n'offrit l'exemple d'un désinnt plus complet. Son ami Simon de offest une fois 2,000 florins pour le etat de vivre plus à son aise; Spinoza et argent, alleguant qu'il n'avait besoin et pour ne pas se distraire de ses études. Tels sont les événements bien simples qui remplirent la vie de Spinoza; mais son histoire est tout entière dans la suite de ses pensées el dans la composition de ses ouvrages. Les écrits qu'il publia de son vivant sont : Renati Descartes Principlorum philosophiæ pars let II, more geometric demonstrate; Ainst., 1663, in-8° : c'est un résumé très-bien fait que Spinora avait dicté en partie à un jeune homme dont il soignait l'éducation philosophique; -Tractutus theologico-politicus; Hambourg, (Amst.), 1670, în-4°: poscrit dès son appar-tion, ce traité ne put circuler que ciandestine-ment et sous de faux titres, comme Dan. Hemsil Operum historicorum collectio; Leyde, 1673, in 8°; Henriques de Villacortu Opera chirurgica omma; Amst., 1673, in-8°; et Fr. de le Boe Sylvii Tolius medicinæ idea chirurgica omnia; nova; ibid., 1673, in-8°. Il a été traduit en français par le médecin Lucas ou par le capitaine de Saint-Glain, on ne sait lequel, sous le titre: La Clef du sanctuaire (Leyde, 1678, pet.in-12); puis sous les suivants: Traité des ceremonies superstitieuses des juifs (Amst., 1678, pet. in-12), et Reflexions curreuses d'un esprit désinteressé sur les matières les plus importantes au salut, tant public que particulier (Cologne, 1678, in-12). Citous aussi une bonne version anglaise annotée (Londres, 1862, in-8°). Les écrits posthumes de Spinoza parurent imme diatement après sa mort, sous la surveillance de ses amis Louis Meyer et J. Jellis (B. D. S. Opera posthuma; s. l., 1677, in-4°); ils comprennent Ethica more geometrico demonstrata, son plus important ouvrage; Tractatus politicus, qui expose, sous une autre forme, les idées du Theologico-politicus; Tractatus de emenda-tione intellectus, qui n'est pas achevé, et où se trouvent les vues du philosophe sur l'entendement humain et sur la méthode; Epistolæ, an nombre de 71; et Compendium grammatices lingua hebrea, qui offre peu d'intérêt. Un seul de ces ouvrages à été traduit à part, c'est le Traité politique, par M. Prat (Pavis, 1860, in-18). On connaît trois éditions de Spinoza: celles de Paulus, léna, 1802-1803, 2 vol. gr. in-8°; de Gfrorer, Stottgard, 1830, in 8°; et de Bruder, Leipzig, 1843-46, 3 vol. in-16. Quant aux traductions complètes, il n'y a encore que celle d'Auerbach, en allemand (Stuttgard, 1811, 5 vol. in-16) et celle de M. Saissel (Paris, 1842, 2 vol. in-18, et 1861, 3 vol. gr. in 8°). Spinoza avait d'abord écrit l'*Éthique* en hollandais; ce

then prenals fort peu de sohn... Si sa manère était fort reglée, sa conversation n'etait pos moins douce et paisible. Il savait admirablement bien être le maître de ses passions. On ne l'a jemais vu ni fort triste ni fort joyeus; il ciait d'ailleurs fort affable et d'un commerce aisce... Il se divertissait quelquefois à femer une pipe de tabac; ou bien, inrequ'il voulait se reincher l'exprit un peu plus longtemps, il cherchiut des araignées, qu'il laisait lutter casemble, et des mouches, qu'il jetait dans la tolle d'araignée, et regardait ensuite cette butaille avec lant de plaisir qu'il éclatait quelquefois de rire, n

premier essai, qui s'etait égaré, a été publié à Amst., 1859, in 8° avec des lettres nouvelles et une biographie faite par un contemporain, M. van Vloten a publié, sous le titre Ad B. de Spinosa Opera qua supersunt omnia supplementum (Amst., 1862, in-8°), divers écrits jusque la inédits : le Trasté de Diou et de l'homme, qu'on ne possède plus que dons une version fla-mande, un Traité de l'arc en ciel, etc.

" Rien de plus divers que la fortune qu'a eu à subir la mémoire de Spinoza. Ce fut d'abord de l'exéccation. On se mit à le représenter une Bgure grimaçante et livide, les cheveux enroules de serpents comme ceux des Euménides, et au bas de ces ridicules portraits on inscrivit ces mots d'opprobre : « Spinoza juif et athèc ». Bayle l'appelle un « athée de système »; " l'auteur subtil mais profanc d'une détestable Malebranche qualitie cette même doctrine ». doctrine « d'épouvantable et ridicule chimère » Dans ses sermons le donz Massillon va jusqu'à traiter Spinoza de monstre, et se laisse empor-ter contre lui aux plus brûlantes invectives. Il n'y a pas jusqu'a Voltsire qui ne se fasse comme un devoir de le réfuter. Avec notre siècle tout change. L'enthousiasme de l'Allemagne gagne tous les esprits. Ce n'est pas seulement une rehabilitation de Spinoza que l'on entreprend, c'est presque une apothéose. C'est au nom de Spinora que Lessing prononce que tout est un, Ει και πάν. Le spinorisme e-t le rairoir ardent ou s'allument les feux poéliques de Geethe, Schleiermacher invoque Spinom a l'égal d'un saint. Novalis célèbre en lui un phi-losophe ivre de Dieu. Fichte, Schelling, Hegri ne font que développer ses enseignements (t). • Voici quelle est en résumé, et telle que l'ont définie les travaux modernes, cette doctrine si fameuse, qui a attiré sur son auteur ce concert d admirations et de haines. Toute la philosophie de Spinoza n'est que le développement d'une seule idée, l'idée de la substance. La présupposant avec Descartes que la substance est ce que est en soi et ce qui est conçu par soi . 2/, sans avoir besoin de la conception d'une autre chose, il affirme qu'il n'y a qu'une substance. Du sein de la substance s'écoulent nécessairement une infinite d'attributs, et du sein de chacun de ces attributs une infinité de modes. Une loi commune retreat éternellement distincts et unis la sub-tance, l'attribut et le mode, et c'est là l'être, la realité, Telle est l'idée mère que le vigoureus génie de Spinoza a developpée dans un vaste système; mais, fait observer M. Saissel, il 17 est equisé et n'a jamais dépasse l'horrzonqu'elle lui traçait. Des attributs infints de Dieu la laiblesse humaine ne permet d'en discerner que deux, l'étendue et la pensee, infinis l'un d

<sup>(1)</sup> Nourcisson, Tubbau des progrès de la pensee de maine, p. 270-580. (2) l'er substantism intelligo id quod in se est et per se concipitur.

in premier il ne faut pas conclure que corporel, par consequent divisible; et n'implique pas en Dieu d'entendement, J'autre pensée que son essence même. e, non parce qu'il accommode arbitraictains moyens a certaines fins et qu'il de causes finales, mais dans ce sens cède de lui comme il procède de tout vient de Dieu, tout est par Dieu, bieu. Dieu est la cause innocente de i est. - Séparer la nature de Dieu ou pature, dit M. Saisset, c'est dans le las séparer l'effet de sa cause, le mode dance, c'est dans le second separer la plue d'avec son développement nécesubstance absolue d'avec les modes qui L'nécessairement la perfection de ses Égale absurdité, car Dieu n'existe us la nature que la nature sans Dieu; Il n'y a qu'une nature, considérée tour rine cause et comme effet, comme sub-comme mode, comme infinie et comme ur parlet le langage bizarre mais ener-Spinoza, comune naturante et comine La substance et ses attributs, dans l'absleur existence solitaire, c'est la nacrante : l'univers, matériel et spirituel, ement séparé de sa cause immanente, dure-naturce; et tout cela c'est Dieu. pas qu'il y ait création, les attributs emporains de la substance, ou bien les modes n'étant que les attributs à différent. Aux attributs divins se ratus un parallélisme constant le monde le monde materiel : en effet les ames de l'etendue infinie. Une consédente de cette doctrine, c'est que tout anune, et Spinoza n'hesite pas à l'adséparant hardiment de Descarles, qui fait la pensée et la vie que dans l'acte formé à l'image de Dieu. « Il est loin er l'homme et de l'égaler aux animaux; yeux la perfection de l'aine se mesuro du corps. Par consequent, à ces orgaplus en plus simples, de moins en faites, qui forment les degrés décroisnature corporelle, correspondent des oins en moins actives, de plus en plus jusqu'à ce qu'on atteigne la region et de la passivité absolues, limite inl'existence, comme l'activité pure en le supérieure. « Considéré à part, st un mode complexe de l'étendue et e divines. « L'ame, dit Spinoza, n'est que se pensant, et le corps n'est que endant. « Mais comme le corps ne peut er l'ame a la pensée, ni l'âme le corps nt, c'est Dieu, substance de l'un et qui forme entre eux le lien nécessaire. aine n'étant pas proprement un être, lance qui constitue la forme ou l'essence de l'homme (1) », vil faut la concevoir comme un pur mode, et y chercher non des fa-cultés mais une collection d'idees. L'entendement et la volonté n'existent point, ou plutôt ce sont des modes composés et limités de l'idée, qui s'identifient dans la vie réelle. La conscience n'est

également qu'une abstraction,

Si l'on interroge Spinoza sur le libre arbitre e l'ordre moral, il les nie tous deux : ce sont là des faits qu'il immole à une nécessité logique. Parler de liberté, c'est, prétend-il, rêver les yeux ouverts. De là à détruire toute différence entre le bien et le mal, tout dans son système étant Dieu, loi de Dien ou œuvre de Dieu, il n'avait qu'une conséquence rigoureuse à tirer. Il n'en sit rien. Il dit au contraire que la plus grande sélicité de l'âme consiste dans la connaissance vivante de Dieu, en sorte que plus nous connaissons Dieu, plus nous sommes disposés à faire sa volonté, parce que plus nous y trouvons le vrai bonheur. Il dépend donc de nous de régler nos passions, d'éclaireir nos idées, de préferer la raison qui nous affranchit à l'appétit qui nous rend esclaves des sens ; il dépend de nous de faire la volonté de Dieu, et c'est le sentiment denotre intérêt qui nous suggère ce choix. La vie en Dieu est la meilleure vie, et la plus raisonnable, et la plus parfaite. A ces con-ditions l'homme devient libre. Il écarte de lui ce qui engendre la tristesse, car il est d'un sage d'user des choses de la vie et d'en jouir autant que possible (2) ; il bannit la pitié, qui est une de possinie 277, il authe la price, qui est une faiblesse, le repentir, qui ne sert qu'à se rendre deux fois impuissant, l'humilité, qui est un abaissement, la pensée de la mort, tille de la crainte. On ne conçoit guère l'idée d'une vie future dans un système qui exclut la responsabilité morale comme une chimère. Après avoir assirmé que l'existence présente de l'âme et sa puissance d'imaginer sont defruites aussitôt que l'âme cesse d'affirmer l'existence présente du corps (3), il déclare que ce qu'il y a de divin dans le corps en tant qu'il est un mode de l'étendue infinie échappera à la destruction, de même que ce qu'il y a de divin dans l'ame en tant qu'elle est un mode de la pensée infinie. C'est une immortalité sans conscieuce, sans mémoire, sans peine ni remunération personnelle, où le bonheur parfait sera de « posséder, par une sorte de nécessité éternelle, la connaissance de soi-même, de Dieu et des choses (4).

Pour Spinoza la religion ne se distingue pas de la morale, elle est toute dans ce précepte : aimer ses semblables et Dieu. Aussi fait il bon marché de la révélation, des prophéties, des miracles, des mystères, du culte, et ne voit-il dans l'éco-nomie des religions positives qu'un ensemble de

<sup>(</sup>i) Ethique, part. III, préamb.
(b) Ibid., part. IV, seh de la 45° prop.
(b) De l'une, seh. de la 41° prop.
(4) Éthique, in fine.

moyens appropriés à l'enseignement et à la pro-

pagation de la vertu.

C'est dans le Tractatus theologico-politieus qu'il expose sa politique. Dans l'état na-turel, chaque individu a autant de droit qu'il a de puissance. Mais pour obtenir le plus pré-cieux des biens, la sécurité, il résigne son droit entre les mains du pouvoir social ou de l'Etat. Outre la sécurité, l'Élat lui accorde la justice et la proprieté. On ne voit pas de limite à son omnipotence. L'unique faute qu'il puisse commettre est de s'affaiblir en agissant contrairement à la raison; mais son intérêt nous est une garantie que pouvant tout il ne fera jamais que ce qu'il doit. Dans tous les cas il faut que l'obéissance des citoyens soit passive et absolue. Pour corriger ce que cette théorie a de dur, Spinoza réclame il est vrai la liberté de penser et le droit illimité de la manifester, et par haine du despo-tisme il proclame que la liberté est la fin de fout gouvernment. « Restrictions illusoires! L'abdication du droit en effet n'admet pas ces tempéraments, et l'expérience a depuis longtemps démontré que le respect du devoir est singuliè rement compromis lorsqu'il n'a d'autre sauvegarde que l'intérêt bien entendu (1).

Spinoza a donné au panthéisme sa forme la plus rigoureuse et la plus originale. Il n'est pas besoin de rechercher les origines de son système, comme on l'a fait, dans la Kabbale juive, avec laquelle il n'a que de vagues analogies, ni même dans Maïmonides, dont il s'éloigne profondément par la construction metaphysique « Le véritable maltre de Spinoza en philosophie, fait remarquer M. Saisset, c'est Descartes. Non certes que Spi-noza entende et développe Descartes dans son meilleur sens; mais il y a dans diverses parties du système de Descartes des germes de panthéisine qui n'ont pas tardé à parattre chez les principaux cartésiens de l'Europe, dans Malebranche et Féne on, dans Clauberg, dans Geu-linex, et qui ont trouvé dans l'Éthique de Spinoza leur développement le plus régulier et le plus complet. » C'est surtout de la définition cartésienne de la substance qu'il a déduit la nécessité d'une substance unique; il a tiré la conclusion logique des prémisses que lui avait fournies le cartésianisme, et il en a fait l'application, avec une rigueur inflexible, à la morale, à la politique, à la religion, sans reculer devant aucune conséquence. Une chose digne de remarque, c'est le peu de succes que la philoso-phie de Spinoza a obtenu en France jusqu'à nos jours. A part ce goût de la clarté, qui est chez nous comme le premier besoin des esprits, à part on éloignement naturel pour les formes geométriques, dont les livres de Spinoza sont hérissés, on peut dire que l'activité individuelle et le sentiment de la personnalité étant développés à l'excès en France, il doit y avoir dans le carac-

tère même d'une telle nation une répulsion innée contre une doctrine qui pretend absorber le moi dans le tout; l'esprit français aura toujours beaucoup de peine à admettre un système où tontes les individualités vont se perdre au sein de l'infini. En Allemagne, au contraire, l'influence de Spinoza sur la philosophie a été immense; l'Allemand, réveur et contemplatif, vit beaucoup plus an sein de l'universalité des choses, le sentiment du grand tout lui est beaucoup plus naturel, et toute la poésie germanique atte cette conscience d'une sorte de co-existence et de fraternité avec la nature. Aussi les syst plus récents de Fichte, de Schelling et de Hegel sont-ils en affinite intime avec les doctrines de Spinoza. Ils sont tous identiques au fond, ils visent la même chose, savoir : que Dieu, l'homme et le monde sont un en substance, et distincts seulement par la forme; que l'hointne et le monde sont des attributs de Dieu ou des nodifications du grand tout. Ce Dien impersonnel, qui ne se réalise que dans la nature et dans l'humanité, paratt régner anjourd'hui dans la philosophie allemande, et obsède même den la pensée des esprits français. Le panthéisme re-fuse à Dieu la personnalité pour sauver en lui l'influi. Tentative impuissante! car alors Dire ne peut se réaliser que dans le fini ; mais le ton ne suffit pas à le réaliser. L'univers fini ne sem jamais adequat à l'idée de Dien infini. En san le panthéisme croit résoudre la contradiction en disant que Dieu se manifeste dans l'infinie 14riété des choses finies; celte varieté, quelque féconde que vous la supposiez, n'aboutira ja-mais qu'à l'indéfini. Dieu n'est donc jamas relisé en tant qu'intini ; le panthéisme immole invtitement la personnalité de Dieu.

Est-il besoin de rappeler ses conséquences pour l'humanité? Il absorbe l'homme en Diru; par conséquent il abolit la personnalité; il anéantit toute liberté, et par suite toute morale : l'intelligence n'a plus de refuge qu'au sein du fats-lisme. Le résultat de cette philosophie serait l'inertie complète de l'homme. Il n'a plus qu'a s'abandonner au cours des événements, il ne doit résister à aucune influence, puisqu'il n'est plus responsable de rien. Ainsi l'homme abdique sa souveraineté sur la nature pour se résigner au joug d'une nécessité fatale. Si tous les individus ne sont que des particules du grand tout, toutes les personnalités sont absorbées dans l'être unique, leur action n'est plus de leur fait et la liberté est illusoire. Toutes nos actions, toutes nos pensées doivent donc être rapportées au grand tout, dont elles émanent et dont elles sont des manières d'être, et de plus elles deviennent nécessaires, puisqu'elles sont l'expression de la substance unique qui est parlout et qui absorbe tout.

Cependant, il faut l'avouer, l'apparition du panthéisme est aujourd'hui le grand événement de la pensée contemporaine; tous les esprits en

n-seulement l'Allemagne, avec instinct de l'infini et sa tendresse pour s'abandonne avec une sorte de pas-imposant système; mais en France hautes intelligences semblent céder rement. D'ou part ce mouvement de qui agite l'élite des esprits et qui déjà dans la foule? Serait-ce que l'idée de le idée directrice de l'esprit humain, moment de subir une évolution nou-Dieu auquel nous croyens, le Dieu ar Moise, et dont la notion fut épurée, complétée par le christianisme, le c, le Dieu créateur, le Dieu aimant bli dans la conscience du genre hu-ce un empire indestructible. Le panau contraire, ne connaît qu'un Dieu il est sans individualité, sans consson être; un Dieu soumis à la fatalité, oude émane nécessairement de son Dieu qui ne connaît pas l'amour, car ni le mauvais n'existent pour lui. Jae le Dieu personnel ne cédera l'emte vague et tenébreuse unité du pan-Mais il faut le dire aussi, le Dieu facile à concevoir par sa volonté, action personnelle, a souvent heurté cueil de l'anthropomorphisme; les pas-tui prétait une dévotion étroite et les non moins retrécies, de quelques sys-nt amoindri jusqu'aux proportions du do deisme. Mais nous ne pouvons plus sormais à un Dieu separé du monde et r lui. Une vue plus profonde de l'hisa fait sentir la vie divine au sein de e; une vue plus profonde de la nature alement révélé la vie divine au sein de pous ne pourons plus nous contenter , il est irrévocablement dépassé. Nous sentiment de l'immanence de Dicu Or, in Dico personnel a toujours été mêlée de déisme. Par une réaction naturelle, se sont rejetés dans l'excès contraire. pouvous y demeurer. Nous cherchons personnel et distinct du monde comme christianisme, et à la fois universel et comme celui que promet le pan-On l'a dit avec vérité : cette transdes idées de Dieu, du monde et de ort remue toutes les questions, elle est ui agile et trouble aujourd'hui l'esprit [Autaud, dans l'Ene. des G. du

Ite tribus impostoribus magnis (Herbert, a Spinora). Elel. 1800, In-8-. — De Verre.

A Spinora). Elel. 1800, In-8-. — De Verre.

Mittach. Inti Spinosa; Aniel., 1690, In-4-. —
concordist rationse et Adei. — Kettner, De
concordist rationse et Rekert; Lehrig, 1794,

Schiere Der Spinostimus in Judentanus; Aust.

in 19. — I Colorus, Pie de R. Spinosa; Lia.

in 19. — Bennage, Hist. des Judis; 1707, In-18

Auss, Dies tres de atheirmo Spinosa; Greite
Lia-8- — Montana, Spinostanus; Wittemberg,

— 3.-W. Lagre, Spinostanus, Tubingue, 1700,

inel'. — Lucas Verme, La Fie et l'esprit de Spinoba, Amil., 1719, in-8-. — I. Regis, Cartesius verns spinobium architectus; Amsterd., 1733, in-8-. — Reiburg, Abbandiung ther das Wesen und die Einschrenkungen der Erigie; Leidig, 1779, in-8-; et Ueber das Verhritiss der Metaphysit zu der Retigion; Berlin, 1767, in 8-. — H.-F. de Dietz, Spinoba nach Leben und LeAre; Dessau, 1783, in-8- — Jocobi, Briefe uber das Lehre des Spinoba. Lehrig, 1726, in-8-, et Breslau, 1781, in-8- vier eerits publies an sujet de la polentium enter Jocobi et Mendelwohn ont ete Insérea dam Altyeneum Repertoruum; tena, 1791, no. 233 à 2661. — Receder, Liniqu Gesprache; Gotta, 1737, in-8-. — Mendelwohn ont ete Insérea dam Altyeneum Repertorum; tena, 1793, no. 233 à 2661. — Receder, Liniqu Gesprache; Gotta, 1737, in-8-. — Mendelwohn, Mongentunden; Berlin, 1785, in-8-. — Philippoon, Leoen von Spinoba; Brunswick, 1750. In 8-. — Spanopania, 1806. in-8-. — Romentran, De Spinoba; Philippoon, Leoen von Spinoba; Brunswick, 1750. In 8-. — Spinoba; Ritona, 1886. in-8-. — Mendelwohn, Mongentunder, Berlin, 1785, in-8-. — Philippoon, Leoen von Spinoba; Brunswick, 1750. In 8-. — Spinoba; Ritona, 1806. in-8-. — Romentran, De Spinoba; Parlis, 1810. 18-2. — Marbach, Gedrechnissrede auf Spinoba; Ramig-berg, 1884. in-8-. — A. Saintes, 1184. in-8-. — Overlin, Spinoba; Leben und Lehre; aarau, 1883, in-8-. — Overlin, Spinoba; Leben und Lehre; aarau, 1883, in-8-. — Damison, dans la Revue des deux mondes, 19 juin 1813. — Heiferich, Spinoba und Leiberiz, 1810. in-8-. — Den loon, dans les Memories de Lead, des sciences morales, 1. IV. — J. Simon, dans la Revue des deux mondes, 19 juin 1813. — Heiferich, Spinoba und Leiberiz, 1886, in-8-. — Tuerba ch. Spinobam, romani; Berne, 1850, in-8-. — Leibnit, Refulation finedite de Spinoba; parlis, 1884, in-8-. — Tuerba ch. Spinobam, romani; Berne, 1850, in-8-. — Leibnit, Refulation finedite de Spinoba; 1854, trad frang, dan la Revue des Spinoba, 1854, trad frang, dan la Revue de Spinoba, 1854, trad frang, dan la Revue de Spino

SPINE OU EXCPENE (Saint), premier évêque de Bayeux, mort vers 405. Suivant les uns, il était né à Rome, et arriva dans les Gaules vers 68, avec Denis, Saturnin et autres évêques qu'on prêtend envoyés par le pape Clément. Cette opinion, suivie dans le diocèse de Bayeux, est en contradiction avec la chronologie de ses évêques : aussi, suivant la plupart des auteurs, laut-il fixer l'époque de sa venue dans le flessin vers la fin du quatrième siècle. Quoi qu'il en soit, Exupère fut inhume à l'extrémité du mont Phannus, ou il avait commencé à prêcher la foi chrétienne. Ses reliques, transportées au dixlème siècle à Corbeil, où on lui a élevé une église, forent brûlées le 8 février 1794, en présence de la municipalité. La fête de ce saint est au 1et août.

fête de ce saint est au let août.
Galliu Christiana, t. XI. — Hermant, Hist, die discesse de Bayeux. — Acta sanctorum. 197 août.

SPIRITI (Salvalore, marquis), littérateur ita-

SPIRITI (Salvatore, marquis), littérateur italien, né le 12 novembre 1712, à Cosenza, mort le 28 mars 1776, à Naples. Il fut elevé au collego des nobles à Naples, et il y prit un fel goût pour l'étude des lettres qu'a seize ans il avait terminé un poème dont Josué était le héros. Après avoir rauimé dans sa patrie les travaux de l'académie fontce par Giano Parrasio, il entra dans la magistrature, et devint successivement secrétaire du tribunal suprême de commerce (1757), con-

soiller de ce tribunal (1759), juge de la cour de la Vicaria 1762) et conseiller de la chambre royale de Sainte-Claire (1775). On a de lui : Memorie degli scrittori cosentini; Naples, 1750, in-4º : dans ce recueil, composé de 119 notices, il a suivi l'ordre chronologique et l'a accompagné d'une dissertation sur l'académie de Cosenza; l'Alcone, o sia del governo de cani da caccia; Naples, 1756, in-4°, trad. en vers du latin de Fracastor; — De machina electrica, carmen; Naples, 1760, in-80; - Osservationi sulla carta di Roma; Cosmopoli (Naples), 1768, in-8"; - Dialogo de' morti, o sia Trimerone evclessustiem-publico in dimostrazione de' diritti del principato e del sucerdosio; Naples, 1770, in-8°, et dans Collezione delle scritture di regia giurisdizione, t. V et VI : en reponse à un écrit du P. Mamachi sur le droit de l'Eglise aux biens temporels; - Mamachina, per chi vuol divertirse; Gelopoli (Naples), 1770, in-8°: melanges satiriques en vers et en prose diriges contre le même auteur. Spiriti a encore édite le Rime di Galeazzo di Tursia (1758, in-8°), et on lui doit la notice placée à la lête des Œuvres de Gennaro (1767), réimprimée dans Juriscons. vilæ de Puttmann. Il a laisse en manuscrit une histoire De borbonico in regno neapoli principalu.

Sorte, Stories napoletans. - Tipaldo, Biogr. Septi

SPIRITO (Larenzo), poete italien, né vers 1430, a Pérouse, mort à la fin du quinzième siècle. Son véritable nom était Guultieri, et il reçut celui de Spirito à cause de la vivacité de son esprit. Il servit avec distinction dans les bandes du célèbre conduttière Niccolò Piccinino, dont il devint le secrétaire. Il était d'humeur sarcastique et mordante; une violente satire qu'il écrivit contre les prédicateurs en plein vent le fit condamner, en 1457, dans sa ville natale, à un an de prison et à une forte amende. Ses poésies ont joui d'une grande vogue; elles se distinguent par un style énergique et par un gout non moins pur que celui de ses contemporains. On a de lui : Sorti; Vicence, 1473, in fol.; Brescia, 1488, 1553, in-fol.; Milan, 1497, 1500; Pérouse, 1532, in-fol.; trad. en français, 1528, in-4°; Lyon, 1583 : livre curieux, ou se trouvent des 16-ponses en tercets à différentes questions sur l'avenir, qu'on obtenait au moyen des dés; - Altro Marte, della vita del capitano N. Piccinino; Vicence, 1489, in-fol. : poeme épique en cent et un chants; - De spiritualibus ascensionibus; Monserrat (en Catalogne), 1499; - Le Metamorfosi d'Ovidio, tradotte in terza rima; Perouse, 1519, in-8"; Venise, 1522, in-fol.; — Lamento di Perugia : poeme satirique inédit, ainsi qu'un Canzoniere, conservé en manuscrit à la bibliothèque de Pérouse, et qui contient plus de deux cents sonnets, dont douze ont été publies à Ravenne, 1819, in-5°. Vincioli, Posti perugini, t. L. — Vernigholi, Fila di

Incopo Antiquar), p. 19, et Bibliografia Brunct, Manuel du libraire.

SPITZBL (Gottlieb), en latin Si érudit allemand, né le 11 septembre Angabourg, où il est mort, le 7 janv Ayant perdu son père de honne heure. dans sa mère un excellent guide dans a el quatre années de séjour à l'univi Leipzig lui suffirent à gagner la mui arts (1658), en soutenant trois thèses qui furent imprimees. Avide d'instruct mit à fréquenter les principales ville Bas, de l'Allemagne et de la Suisse les savants par son érudition prèce permit de disputer à vingt uns sur littéraire des Chinois. Rappelé à (1661), il y remplit jusqu'à sa mort l pastorales, sans interrompre le cours vaux. Il était grand dévot, et tournait côlé de la piéte; il dédiait ses ouvre sainte Trinite. Nous indiquerous le De re letteraria Smensium; Leyd in-12; - Elevatio relationis Monti de repertis un America tribubus tara Bale, 1661, in-8": c'est une refutation Spes Israelis, dont l'auteur, Mana Israel, affirmait que des tribus juive établies en Amérique de temps immera Scrutinium atheismi historico-attol Augsbourg, 1663, m-8° : il y a heauce port avec le traite De atheismo de G Sacra bibliothecarum arcana retect 1668, in-8°: il donne le plan d'une bil universelle au moyen d'une associ principaux bibliothécaires de l'Europe erlation preliminaire sur l'origine de littéraires a élé réimpr. en 1703, dans au De bibliothecis de Mader; - Paus hominis secessus; ibid., 1669, in 8°; academia Jesu-Christi; ibid., 1671, queil de vingt-deux notices de pieux bages, avec des portraits fort médiocres plum honoris reseratum; ibid., 1673, i c'est encore un choix de cinquante ses contemporains; - Felix litterat 1676, in-8"), Intelix litteratus (161 et Litteratus felicussimus (1685, intriple compilation, où quelques déta sont noyés dans un déluge de banalités beaucoup dépassée par l'ouvrage anglair

SPORN (Théophile-Laberecht). allemand, né à Eisleben, en 1756, mort temberg, le 2 juin 1794. Fils d'un tisserar prédicateur à l'église Saint-Pierre à puis prorecteur du gymnaso de Dortmu que temps avant sa mort il fut pour chaire de théologie à Wittemberg. On a De ratione textus biblici en Ep Commentariis obvit ejusque usu erit

- Wie die Seele nach dem Tode Comment l'Ame agit après la mort); ad. 1791, in-4°; — Jeremias vates; 1794, in-8°. Il a revu et augmente le graco-talinum in Novum Testamenchcettgen (Leipzig, 1790, in-8°).

(Frederic-Auguste-Guillaume), phi-fils du précédent, ne à Dortmund, le 792. mort à Leipvig, le 17 jauvier 1824. poir fait ses humanites à l'école de Pforts, à Wittemberg la philologie classique ck, et commença en 1815 des cours université de Leipzig, où il fut en 1819 rofesseur de litterature ancienne. Il à ta fleur de l'âge, epuise par le travail en manuscrit plusieurs ouvrages terminés et remarquables autant p a que par la juste-se et la hauteur des s'etait occupé notamment de la géodes anciens, des principes de la cri-ilologique, de l'histoire littéraire du Auguste, sujet où il était arrivé à des réotierement nouveaux, et du déchissrehieroglyphes; l'examen de l'inscription te et des papyrus rapportes d'Égypte atoli le conduisit à un système de lecent de celui de Champollion, mais que relies ultérieures n'ont pas confirmé. lui : De agro Trajano in carminibus is descripto; Leipzig, 1814. in 8°; ma Odyssex parte, vila et carmini-1., 1819 21, 3 part., in-8°; — Lectio-critex; ibid, 1824, in-4°; — De lin-Meris velerum Egyptiorum; accedit trea atque glossarium zgypttacum; 25 31, 2 part., in-4", avec une Vie de par Seyffarth, qui dans divers écrits a contre les attaques de Champollion les Spolin. On doit encore à celui-ci la pretion de deux opuscules géographiques thore Blemmidas (Leipzig, 1818), et ion du Panegyrique d'Isocrate.

og Handbuch – Zeitgenossen,n. 39. – Neuer der Deutschen, 189. IR (Louis), compositeur allemand, né ni 1784, a Bruaswick, mort le 22 oc-359, à Cassel. Il était fils d'un médemi était en même temps un grand amanusique. On encouragea les heureuses ons qu'il manifesta de bonne heure; il leçons de Mancourt, violoniste de la douze ans it exécuta un concerto de sition devant le duc de Brunswick , qui ta musique de sa chapelle. Puis il ve d'Eck, le violoniste le plus rel'Allemagne, et l'accompagna en Rus-

lea-llenca, ne le 27 aveil 1754, h Wol

sie. En 1804 il se fit entendre en Saxe, en Prusse et à Gotha, on il demeura comme directeur de la musique ducale. En 1813, il se rendit a Vienne pour diriger la musique du théâtre an der Wien; mais n'ayant pu y faire representer Faust, sa première grande composition dramatique, à cause des difficultés qui s'elevèrent entre lui et l'administration, il partit en 1816 pour l'Italie, accepta à son retour (1818) la direction de l'O-péra de Francfort. C'est sur cette scène qu'il donna Faust, dont les autres théâtres de l'Allemagne ne l'ardérent pas à s'emparer, puis Zémire et Azor (1818), et le Duel des amunts (1819). Spohr vint a Paris dans les premiers jours de 1819; bien qu'il y arrivat précede d'une grande réputation comme virtuose, son talent n'y tit pas autant d'impression qu'on devait l'espérer; il fut plus heureux à Londres, et il se fit entendre deux fois à la Société philharmonique, où il fut accueilli avec enthousiasme. En 1822 il entra an service de l'électeur de flesse, en qualité de maître de chapelle, et vint s'établir à Cassel. Ce fut pour le théâtre de cette cour qu'il composa Jessonda (1823), consideré comme son meilleur ouvrage dramatique, l'Esprit de la montayne (1825), l'Alchimiste (1832), Pietro d'Albano (1834) et les Croises (1838). Spohr, pendantune longue suite d'annees, exerça une sorte de domination en Allemagne; il est peu de grandes fêtes musicales dont la direction ne lui ait eté confiée. Après avoir fait trois voyages en Angleterre, il y fut rappelé une quatrième fois, en 1852, pour y monter Faust, et dirigea les concerts de la Société philharmonique. Spohr s'était marié deux fois : sa première femme, Dorothee Scheidler, nue à Gotha, le 2 décembre 1787, pos sédait un talent remarquable sur la harpe et le piano; elle mourut à Cassel, le 20 novembre 1834. La seconde femme de Spohr, née à Rudolstadt, était aussi une pianiste fort distinguée.

Comme violoniste, Spohr brillait principalement par la largenr et la vigueur de son jeu. Il a fonde en Allemagne une ccole de violon qui sous le rapport de la puissance do son et du de l'archet est de beaucoup supérieure à celles de ses prédécesseurs, et à laquelle se sont formés un grand nombre d'artistes. Comme chef d'orchestre, il imprimait à l'exécution beaucoup d'ensemble et de correction; mais il y avait dans son impulsion plus d'intelligence que de sentiment, plus de puissance rhythmique que de coloris. Comme compositeur, il a joui d'une haute renominée en Allemagne et eu Angleterre. Ses melodies et son harmonie ont un cachet particulier d'individualité. C'est un grand musicien, qui manie les voix et les instruments avec une rare dextérité; mais sa musique, comparée à celles de Haydn, de Mozart et de Beethoven, ne peut occuper que le second rang. Partout ou y aperçoit le travail; il y manque le jet de l'inspiration, et c'est là ce qui explique, quel que soit d'ailleurs le mérite réel de cet ar-

tiste, la froideur avec laquelle sa musique a été accueillie en France, où l'ou n'admet en général les formes scientifiques qu'autant qu'elles se dissimulent sous le charme des idées ou le ca-

ractère de grandeur.

Spohr a écrit un nombre considérable d'œuvres musicales de divers genres. Musique neligiouse plusieurs messes solennelles, des psaumes à deux chœurs, des hymnes, quatre oratories: la Fin de toutes choses, les Derniers mo ments du Sauveur, le Jugement dernier, et la Chute de Babylone. - Musique DRAMI. rique: Alruna, opera composé en 1810, mais dont on ne connaît que l'ouverture; les opéras dejà cités; l'Atlemagne delivrée, oratorio seenique. - MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE : des chansons pour 4 voix d'homme et pour voix seule; une scène et air avec orchestre, Tu m'abbandoni, ingrato; dix symphonies, dont une à deux orchestres, intitulée : l'Etement terrestre et l'élément divin dans la rie maine; trois ouvertures, dont une pour la tragédie de Macbeth et deux pour les concerts; sept quintettes pour 2 violons, 2 altos et violoncelle; quatre doubles quatuors pour 4 violons, 2 altos et 2 violoncelles; trente-trois quatuors pour 2 violons, alto et basse; des duos pour 2 violons; deux symphonies concertantes pour 2 violons; quinze concertos de violon, avec orchestre; quatre pots-pourris pour vioion et orchestre, des sonales et des rondraux, trois caliiers de morceaux de salon pour piano, et quelques autres pièces légères de différents Spohr a exposé les principes de son école de violon dans un ouvrage fort estimé ( Violinschule; Vienne, 1831, gr. in-16, avec le portrait de l'auteur). D. Denne-Baron. portrait de l'auteur).

Charon et Favoile, Diet, des musiciens. - Fetts, thogo, unic, des musiciens. - Le musiciens. - Fetts, thogo, unic, des musiciens. - Le maine, Notice dans Reque et l'acette musiciens, de Paris, 13 nov. 1859 - Louis Spohe's Antobiography, translated from german; Londres, 1843 in-54.

SPOLVERINI (Giambattista, marquis), poete italien, né en 1695, à Verone, où il est mort, en 1762 (1). Il fit à Bologne de bonnes cludes, chez les jesuites, qui développèrent en lui le goût de la poésie. Après avoir parcouru l'Italie, il rentra dans sa ville natale, qu'il ne devait plus quitter, et y remplit successivement les empiois de provéditeur, de président de la chambre de commerce et de gouverneur du lac de Garda. Il s'est fait connaître par un poème, intitulé la Coltivazione del riso, et composé d'environ cinq mille vera; il le mit au jour en 1758, Venise, in-4°, lig., et le réimprima avec des corrections en 1763, ibid., in-4°; la meilleure édition est celle de Casarotti, Parme, 1810, in-8°, avec une longue notice d'Ippolito Pindemonte. Ce poème, réputé en Italie comme un des chefs-d'œuvre de la poésie bucolique, renferme des épisodes racontés avec beaucoup d'art et d'élégance, entre outres celui du débordement de l'Adige en 1719. compatriote, et comme lui il contribut le goût et à régénérer l'etude des lettre Pindemonte, Elogi. — Tipatio, Viogr. des Allustri, 1. 1V

Spolverini s'était lie intimement avec M

spon (Charles), médecia frança 24 décembre 1609, à Lyon, où il est 21 fevrier 1684. Sa samille était profi originaire d'Ulm, en Souabe; son fonde à Lyon une maison de commer à Ulm pour y apprendre le latin, il fit ( progrès, et manifesta une aptitude pa pour la poésie; à quatorze ans il impromptus en vers sapphiques. En 162 Paris pour étudier la médecine, et tour à tour à la philosophie, à la climie thématiques. Reçu docteur à Montpellie il pratiqua son art dans sa ville natale, en 1645 le titre honorifique de médeo C'etait un homme simple, pieux, très-instruit. Il entretenait des relati plusieurs savants, surtout avec Gui P commerce dura vingt-deux ans, et ful si l'on en juge par les 248 lettres du m Paris; malheureusement, celles de son de Lyon se sont perdues, ainsi que sa correspondance. Passionné pour la tine, Ch. Spon mit en vers les pronosti pocrate (Sibylla medica; Lyon, 1661) un traité de myologie, insérédans Bibli de Manget, t. II. On lui doit l'impre-Observationes medica de J. Schene in-fol.), des Opera omma de Card

Nouvelles de la Pharmacopé
Nouvelles de la republ. des lettres, juii. 1
ceron. Memoires, t. 11.
SPON (Jacob), célèbre antiquaire, 61
cédent, né en 1647, a Lyon, mort le 25 1085, à Vevay. Sons la direction de so At de très-fortes études, profita bien des þ lui donna Deceler à Strasbourg, et s'occio conp de littérature grecque et latine desantiquités se montra de bonne heure aussi en s'appliquant à la medecin moins assidu aux enseignements de 1 de Paris qu'a ceux de l'archéologie Reen 1667, il fut agrégé en 1669 au collè decins de Lyon. L'exercice de sa profe laissa sans doute des loisirs, qu'il emplo tiver ses gouts favoria et a nouer des avec des savants, tels que Carcavi, l Vaillant. Ses premiers écrits, remplis d'? recurent up acqueil encourageant. A 1674 il se laissa persuader par Vaillan compagner en Italie; heureusement por trouva trop tard au rendez-vous, ainsi an sort funeste de son ami, qui to les mains des corsaires d'Alger. Il no rien à son dessein, se rendit à Rome et puis, en compagnie du botaniste anglais s'embarqua pour Constantinopte, et visit l'Istrie, la Dalmatie, les îles de l'Arci Troade. Vêtu du costume arménien, il p

(i) Cette date est indiquée par Pindemonte.

cure, et s'arrêta dans les principales la côte. La Grèce était l'objet de sa préoccupation : il l'atteignit en janvier onsacra plus de six mois à la parcourir. on leu, c'est ma passiun que les ins-antiques! » a-t-il dit en parlant de lui-mais voyage n'avait été si fécond en le ce genre · Spon rapporta trois mille is latines et six cents grecques, sans ent cinquante manuscrits. La relation age « lit grande sensation, dit M. de et devint des lors et pour longtemps le voyageur en Grèce. » Bien qu'il c la même ardeur à l'étude de l'ar-Spon ne négligeait pas la pratique de pu il apportait un désintéressement exfit en 1682 une excursion dans le France pour examiner les eaux ther-rotestant zélé, il adressa au P. de La ui l'avait invité « à mettre son salut en · une lettre écrite de verve, et dans il s'attacha à démontrer l'antiquité excellence de la religion réformée. Un la révocation de l'édit de Nantes, il de Lyon avec son ami Dufour, dans de se retirer à Zurich, où son père du les droits de bourgeoisie; mais d'une on faible, usé d'ailleurs par le travailet toutes ressources, il tomba malade à mourut à l'hôp tal. Il avait trente-huit Vaillant et Dufour, il compta encore camis ou correspondants Charles Patin, Galtand, Chorier, Bayle, Salvaing de d les Graverol. Spon avait l'instinct de ritique comme la modestie de l'érudition regardé par M. Léon Renier comme le es epigraphistes qu'ait eus la l'rance, ces ont pour titres : Recherches des oct curiosités de Lyon; Lyon, 1673, ct 1676, 1679, in-12; dernière édit., 8, in-8", augmentée de notes par L. Reone notice biographique par J.-B. Monivrage très-precieux, qui commença la de l'auteur; - Discours sur une pièce enze antique) du cabinet de J. Spon; , in-12, fig.; - De l'Origine des ibid. 1674, in-12, et 1828, in-8°; 11. m-18 : ce Discours historique et -ous forme de lettre, adressée au médei; on le trouve aussi dans les Re-curieuses, uº XXX; — Relation de esent de la ville d'Athenes; ibid., 12 : à la Relation, qui est du P. Ba auteur a joint une préface, un recueil et un abrégé de l'histoire d'Athènes; est, l'ouvrage a ete réimpr. par M. de Paris, 1856, in-12; — Ignotorum at-rorum quorumdam Deorum aræ; 6, in-12; dans les Misceltanea et dans n Thesaurus de Gronovius; - Voyage s: Dalmatie, de Grèce et du Levant ; 18, 3 vol. in-12, fig.; Amst., 1079, 2 vol.

in-12, fig.; La flaye, 1680, 1689, 1724, 2 vol. in-12; trad. en italien (1688), en hollandais (1689) et en allemand (1690) : « Tout le monde, 3 écrit Châteaubriand, connaît le mérite de cet ouvrage, on l'art et l'antiquité sont traités avec une critique jusqu'a ors ignorée; » quant aux inexactitudes de l'auteur, d'ailleurs assez peu nombreu-ses, il faut lui tenir compte des difficultés qu'il cut à vaincre et de l'insuffisance de ses moyens; Réponse à la critique publiée par M. Guillet sur le Voyage en Grèce; Lyon, 1679, in-12 : c'est une réponse vigoureuse, quoique modérée, a une attaque des plus injustes, et Spon y démontre jusqu'à l'évidence que son agresseur a écrit un livre qui fonrmille d'erreurs et qu'il n'a pas mis le pied dans Athènes; — Histoire de la république de Genève; ibid., 1680, 1682, 2 vol. in-12, fig.; Genève, 1730, 2 vol. in-4\*, avec d'amples notes, actes et pièces justifica-tives par Abauzit et Gautier : cette histoire est, selon MM. Haag, mal écrite, souvent inexacte, quelquesois insidèle; — Lettro au P. La Chaise sur l'antiquité de la religion (resormee); Lausanne, 1681, in-12 : cette lettre causa beau-coup d'émotion (1); elle parut assez importante au célèbre Arnauld pour mériter de sa part une réfutation; — Observations sur les fièvres et sur les fébrifuges; Lyon, 1681, 1684, m-12; —
Aphorismi novi, ex Hippocratis operabus collecti, gr. et lat.; ibid., 1683, in-12; il s'attache
en vain 5 prouver qu'Hippocrate avait connu la circulation du sang et d'autres découvertes modernes : - Recherches curieuses d'antiquites ; ibid., 1683, in-4", fig. : recueit de XXXI dissertations savantes; — Miscellanea eruditæ an-tiquitatis; ibid., 1685, in-fol., fig. : on y ren-contre, en latin, quelques-uns des articles du précédent recueii; le style en est plus soigné, les planches sont fort belles. On attribue à J. Spon quelques écrits de peu d'importance, entre autres un Supplem, ad Meursu librum. de populiset pages Attica (Leyde, 1699, in-fol.). ll a trad. en latin (Genève, 1699, in-12) le traité De l'usage du cufé. du thé et du chocolat, que Dufour avait publié en 1671, et auquel il a pent-être travaillé. On lui doit une édit, retouchée du Traite des melons (Lyon, 1680, in-12), de J. Pons, et il surveillait, lorsqu'il s'exila, la réimpression du Glossaire de Du Cange. La bibliothèque de Lyon possède un recueil de 461 lettres adressées à Charles et à Jacob Spon par diverses personnes. P. L-Y.

Nouvelles de lurepubl. des lettres, juin 1886. — Bayle, OEuvres diverses, t. 1, p. 202. — Colonia, Lyonnaus deines de memoira — Moreti, Crand Diet, hit., ed. 1789. — luoyr: medicale. — Renauldin, les Medecins numismatistes. — Hang Irères, France protest. — Laborde (Del, Athènes oux XP-XVIF s.— Monfalcon, Natice à la lête de la liecherche des antiquites de Lyon, éd. 1789.

<sup>(1)</sup> Poy. à ce sujet un article extrait du Correspondant, et publie en 1938 sous le tire de Reponse a une betre du 13 janeuer 1690, l'ouleur, M. Edmond Le Blant, l'efforce d'y retuter Les arguments de Spon un l'antiquité chrétenne,

SPONDE (Jean DE), érudit français, nó en 1557, à Mauléon, mort le 18 mars 1595, à Bordeaux. Il est probable que sa famille était espagnole d'origine. Son père, Inigo de Sponde, « fort homme de bien, pie et religieux, » rapporte Olhagaray, était secrétaire de Jeanne d'Al-bret; il fut massacré en 1594, à Saint-Palays, par un parti de figueurs. Élevé dans la religion protestante, Jean dut à la générosité de la reine de Navarre le bienfait d'une education liberale. Il menait une conduite peu régulière, et ce fut, diton, pour le mettre en état de payer ses dettes Henri IV le nomma, en 1592, lieutenant générat en la sénéchaussée de La Rochelle. Pour faire sa cour au roi, il abjura comme lui le calvinisme; mais les Rochelois, irrités et qui le supportaient déjà avec impatience, l'obligèrent à rés gner sa charge. Il obtint en échango le titre de matire des requêtes, et vécut depuis misérable-ment. On a de lui : Homeri poematum versio latina ac nota perpetua; Bale, 1583, in-fol.; Paris, 1606, in-fol. - Hestodi Opera et Dies, grec etlatin, avec des commentaires; La Rochelle, 1592, in-8"; - La Logique d'Aristole, grecet latin, avec des notes marginales; Bâle et Francfort, 1591, in-8"; - Recueil des Remontrances de Despeissos et de Pibrac; La Rochelle, 1592, in-12; - Décluration des principaux moti/s qui induisent le sieur de Sponde.... à s'unir à l'Eglise catholique; Melun, 1594, in-8°; — Réponse au traité de Th. de Rèze: Des marques essentielles de l'Église; Bordenux, 1595, in-8°: ou-vrage posthume; — des Podsies, impr. dans l'Académie des modernes, 1599.

Arceto, Hist. de La Rochells. — Hang frères, Prance protestante.— l'Aubigne, Mémoires. — Olhogaray, Hist. des comies de Poix, Rearn et Navarre.

SPONDE (Henri DE), prélat, frère du précédent, né à Mauléon, le 6 janvier 1568, mort à Toulouse, le 18 mai 1643. Il eut pour parrain Henri de Bourbon, depuis Henri IV, qui le fit élever à ses frais au collège d'Orthez. Après avoir accompagné du Bartas dans son ambassade d'Écosse, il étudia en droit, et ne tarda pas à se faire une réputation dans le barreau, ce qui décida Henri IV à le faire mattre des requêtes de la Navarre. La lecture des ouvrages de Bellarmin et de Du Perron inclina son esprit vers le catholicisme, et il abjura le 21 septembre 1595. En 1600 il suivit à Rome le cardinal de Sourdis, et y reçut la prêtrise, la 27 mars 1606. Pendant son séjour, il se lia avec Baronius, et conçut dès lors le projet de faire un abrégé de ses Annales. Plus tard il reviat à Rome, et Paul V lui confia la révision des expéditions du tribunal de la Pénttencerie. Nommé en 1626 évêque de Pamiers, il se montra l'ardent ennemi de ses anciens coreligionnaires, et établit dans son diocèse plusieurs congrégations, séminaires et maisons religieuses. Il avait pris pour coadjuteur son neveu Jean de Sponde, et s'était fixé à Paris alin d'y continuer ses travaux historiques: mais la mort do ce dernier, arravée en 1639, le força de prendre de nouveau en maia le gouvernement de son diocèse. Par testament, il légua sa bibliothèque aux Minimes de Toulouse et tons ses biens à son vieil ami Pierre Frizon, qui est devenu son hiographe. On a de Henri de Sponde : Les Cimetières sacres ; Burdeaux, 1596, in-12; Paris, 1600, in-12; trad. ca latin par lui-meme, Paris, 1638, in-4°; — Annales ecclesiantici Baronti in epitomen redacti; Paris, 1612, in-fol.; - Annales sacri, a mundi creatione usque ad ejusdem redemptionem; Paris, 1637, 1639, 1060, in-fol.; Cologne, 1640, in-fol.; - Annalium Baronli continuatio, 1197-1640; Paris, 1639, 2 vol. in-folsouvent reimpr, depuis. Le second de ces ouvrages est un abrégé de Torniel, et les trois ont éte im ensemble plusieurs fois; mais la meilleure éli-tion est celle de Paris, 1639, 6 vol. in-fol. Sponde a anssi publié des Ordonnances synodales; Toulouse, 1630, in 8°. La Monnoye lui affrilue le Magot genevois (1613, in-8"), opuscule satirique

P. trizon, Fie do H. de Sponde, his tête de la cout des Amales de Baroulus, — Persault, Hammes illustre-Dict, hist, des auteurs ecct. — Morett, Liet, hist. Niccon, Memoires, t. Xi et VX.

SPONTINI (Gaspare-Luigi-Pacifice), com-positeur italien, né le 15 octobre 1779 (1), à Ma-jolati, dans la marche d'Ancoue, mort à Jesi, le 24 janvier 1851. Son père, chargé d'une nom brense famille, et qui le destinait au sacerdore, l'envoya chez un de ses oncles, curé a Jesi. Au presbytère l'enfant rencontra un facteur d'orgues, bon musiclen d'ailleurs, qui, charmé de se heureuses dispositions, se plut à les seconder. Ses progrès furent rapides; mais il arriva que celui dont on voulait faire un prêtre voului être musicien. Sa résistance devint telle qu'il finit par triompher de la volonté paternelle, et on se décida à l'envoyer à Naples pour y continue ses études au conservatoire de la Pieta de Turchini (1793). Spontini avait alors qualore ans (2). Tandis qu'au conservatoire des mattres tels que Sala, Tritto, Fenaroli, enseignaient to contrepoint et l'art du chant, Paisiello, Picci Cimarosa se partageaient la scène lyrique. Ce lol à cet enseignement doublement fécond que se tronva livrée la jeunesse de Spontini. Un m plus tard, il fut nommé répétiteur. Déja il con posait des cantales, des oratorios, et jusqu'à des morceaux de musique théâtrale qui fixèreal l'attention de Cimarosa. Un impresario de Rowe ayant entendu plusieurs de ces morceaux que Cirnarosa avait intercalés dans un de ses o vrages, fit proposer à Spontini d'écrire un opera pour son théâtre. L'offre fut acceptée, et le jeune compositeur se rendit à Rome, où son premet opéra, 1 Puntigli delle donne, sut représenté,

(i) Cette date est citée dans l'ordonname royale du 99 novembre 1817, qui accorde à Spontint des lettra de naturalisation française. (3) li fia point cu pour maître, comme on l'a dit, il P. Martini, mort en 1787.

a co debut. En 1797 Spontini fit jouer dans ene ville gli Amonti in cimento, et sut le à Venise pour 3 composer la musique de mor accreto, il ecrivit ensuite l'Isola diofa pour le theatre de Parme, puis alla is will mit en scene l'Erelsmo ridicalo. se, en 1798, il douna Teseo riconosera seneux; a Napies, en 1799, la Finta Ma, qui ent beaucoup de succès, et en 1800 From in maschere et, selou Schilling, Beve, ou la cour de Naples avait ete obligée retirer par sinte des evenements politiques, peras bouttes I Quadri parlanti et il patiore, et l'opéra serioux gli Eliss de-Apres avoir composé a Rome, il Gelosne e seace, il passa à Venise, nii, en 1802, il fit eservement représenter le Melamorfasi di ale. Che piu guarda meno vede, et la spessa Famalst, qui clast son seizième it aussi le dernier qu'il donna en Italie. rea à Paris en 1803, vers la fin du consulat. la première course destnatique par laquelle an se 6t connulter du public parisien fut la ribusofa ; cette prèce, representee le 13 mars. ala salie Favart, y ent un certain succès. neo, qui protegeait le jeune compositeur, fait obtenir le livret d'un opera-co en trois seles, intitule la Petete mai-Courrage fut joue au théâtre Feydeau mui 1864, et n'eut qu'une seule repréa, qui ne put pas même aller jusqu'à la fulles mo, qui retoplissait un des principany stans la pièce, avant en l'improdence de tes specialeurs du parterre fran-nt l'orchestre et sautérent sur le theâtre; ents, banquettes, lustres, tout fut brise; no province à la force armee pour faire éca-la solle. Spontini ne se rebuta pas. Mil-cera en un acte (26 novembre 1804), fut a accueilli an même théâtre, et resta au uire. Ce fut dans celte pièce que se forma notici et Jouy cette association, qui al devait être si heureuse pour s. A ce dernier outrage succeda Julie, L'at de Aeurs, opera-comique en un acte, nt rest la partition en société avec Fay. La Gara, intermède italien de circonsresenté en 1806 à la salle Louvois, et o ruecuté au même theâtre, n'eurent eilleur sort. Heureusement Spontini compensation à ses échees dans 'il occupant auprès de l'imperatrice e, dont il dirigenit la musique particu-fut sussi à cette position qu'il dut de pher de lous les obstacles dans es la plus importante de sa vie; nous serter de la mise en scane de la Ves-

tale. Jouy avait confié le tivret de cet opéra à Mehul, puis à Cherubini, qui l'avasent tour à tour rendu. Spontini, mieux inspire, l'accepta avec pressement et se mit à l'œuvre. Les difficultés qu'il rencontra de la part de l'administration du théâtre devincent telles qu'il fallut un ordre de l'empereur pour faire commencer les repetitions; elles durérent plus d'une année, au milieu des trarassories de toutes espèces qui tenaient autant à la roideur de caractère du compositeur qu'aux preventions des chanteurs et de l'orchestre. Les changements que Spontin fit à sa musique élevèrent les frais de copie à la somme de 10,000 francs. Enfin, le 25 décembre 1907, eut lieu la première représentation. On pouvait peut-être reprocher à la partition de n'être pas assez correctement écrite; mais l'opera de Vestale, dans lequel les hardiesses du genie débordaient de toutes parts, n'en demeura pas moins un chef-l'œuvre de sentiment et d'expression dramatiques. Le succes fut universel; l'Institut de France le sanctionna en désignant l'ouvrage pour le prix du concours décennal. Deux ans après, le 28 novembre 1809, les mêmes auteurs firent representer un autre grand opera en trois actes, Fernand Cortez, dont la partition renfermait de grandes beautés, notamment dans la scène de la revolte, et dans quelques airs et duos. L'ouvrage fut chaleureusement applaudi, mais son succès no se soutint pas comme celui de la Vestale.

La haute reputation que Spontini s'était acquise par ses deux derniers ouvrages lui valut, en 1810, la place de directeur de l'Opéra italien, appelé alors Opera buffa. Le 3 août 1811 il épousa une des nièces du célèbre facteur de pianos. Sebastion Érand. Malgre le concours de virtuoses de premier ordre, il ne sut pas faire prosperer son théâtre, et le quitta vers la fin de 1812. Sons la Restauration il obtint de Louis XVIII une pen-sion de 2,000 fr. Pelage, ou le Roi et la Paix, opéra de circonstance, en deux acles (23 août 1814), et les Dieux rivaux (1816), opera-ballet auquel il prit part, avec Persuis, Berton et Kreutzer, n'ajoutèrent men à sa réputation. Kreutzer, n'ajoutérent men à sa réputation. Mais le bacchanal qu'il intervala dans le troisieme acte des Dunnides de Salieri (1817) doit être rangé parmi ses meilleures productions. En décembre 1819, Spontini donna Olympio, opére en trois actes, sur le succès duquel il comptait beaucoup; les frais de mise en scène s'étaient élevés à la somme énorme de 170,000 france. L'ouvrage ne réussit pas, et fut le dernier que le compositeur fit représenter en France. Cinq autres opéras, la Colère d'Achille (1816), Louis IX en Egypte (1817), Arlaxerce (1819), les Athéniennes (1822), et Alcidor (1823), sont indiques par quelques auteurs comme avant été presentés au comité de l'Academie royale de musique; mais il n'existe dans les cartons de l'administration aucune trace da dépôt de ces partitions.

Nous sommes arrivés ici à la troisième phase de l'existence artistique de Spontini En 1820, le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume III, lui avait fait offrir la triple place de surintendant de sa musique, de maltre de sa chapelle et de directeur de son opéra, avec 36,000 fr. de traitement et d'autres avantages. Spontini accepta, et partit pour Berlin. Son premier soin fut de monter son opéra d'Olympie, dont le troisième acte avait été refait par Hoffmann. Dans l'hiver de 1821, il écrivit l'opéra-hallet intitulé Lalla Roukh, d'après le poème de Thomas Moore. Nurmahal, grand opéra (1824), Fernand Cortez, dont il remania la partition, Alcidor, opéra ferique (1825), Agnès de Hohens-taulen, jouée d'abord en 1829, puis entièrement refaite et représentée de nouveau en 1837, complètent la nomenclature des œuvres dramatiques qui signalèrent cette partie de la carrière du compositeur. On remarque aussi quelques autres productions, telles qu'une marche pour la lête du roide Prusse, le Chant du peuple prussien, et un hymne exécuté à Berlin en 1827, à l'occasion du conronnement de l'empereur de Russie. Spontini avait trouvé en Allemagne de nombreux admirateurs de son talent; il y rencontra aussi d'implacables détracteurs et de puissants ennemis. Ceux-ci non-seulement contestèrent à Spontini le mérite de ses nouveaux opéras, mais allèrent jusqu'à lui reprocher de s'opposer à la représentation des ouvrages des autres compositeurs on d'employer des moyens peu honora pour nuire au succès de ceux qu'il était obligé de faire jouer. Les choses en vinrent au point que Spontini crut devoir appeler devant les tribunaux Rellstab, l'un de ses plus ardents adver-saires. Rellstab fut condamne à quelque mois de prison; mais les critiques et les pamphlets n'en continuèrents pas moins. Spontini trouvait une autre source d'amertume dans ses dissentiments continuels avec le baron de Rædern, intendant genéral du Théâtre royal. Ce fut dans ces circonstances qu'il entreprit un voyage en Italie, puis à Paris, où il arriva en 1839. Une place était alors vacante à l'Institut. Spontini, qui depuis longtemps déjà était naturalisé français, fut choisi pour remplir cette place sous la condition de reaoncer à la position qu'il occupait auprès du roi de Prusse pour venir se fixer en France. Ce-pendant il retourna à Berlin; mais bientôt la mort de Frédéric-Guillaume III changea son sort à la cour. Ayant eu l'imprudence de faire insérer dans un journal une lettre qui parut une atteinte la majesté du nouveau roi, il fut condamné à une année d'emprisonnement; le roi le déchargea de cette peine, et lui accorda sa retraite, en lui conservant tous ses titres et traitements. Spontini s'etablit à Paris (1842). Ce qu'il y a de singulier dans la longue et brillante carrière de ce compositeur, c'est que sa fortune et sa réputation no furent fondées que sur la Vestale et Fernand Corles. On a souvent dit et

répété que la Vestale avait opéré une révolution dans la musique et marqué pour ainsi dire l'ère de transition qui sépare le règne de Gluck de l'avénement de Rossini. Sans disputer à la partition de Spontini son caractère révélateur, il convient cependant de rappeler la transformation qui à cette époque s'était déjà opérée par les travaux de Mehul et de Cherubini. Une antre remarque, c'est qu'après s'être présenté en novateur des plus hardis, Spontini n'avait pas tardé à se montrer l'ennemi de tout progrès, s'imaginant sans doute avoir posé la limite qu'on ne devait jamals dépasser. Aussi Rossini, dont il avait pressenti les puissants ellets rhythmiques, Meyerbeer, dont it aurait do comprendre la mâle harmonie et les savantes combinaisons, lui étaient-ils antipathiques. Dans les derniers temps de sa vie une profonde melancolie s'empara de lui; ses regards se tournaient sans cesse vers le berceau de sa naissance, ou il avait fondé plusieurs établissements de bienk sance. Il partit pour Jesi, et peu de temps après, le 24 janvier 1851, il mourut dans cette ville, à l'âge de soixante-douze ans environ. Le pape Grégoire XVI lui avait conféré le titre de courte de Sant'-Andrea. D. DENNE-BARON.

Choron et Favolle, Diet hist, des musiciens. — Möller, Spontini et lielistub; Berin — Born, Spontini in Deutschland, etc.; Leipzig. — Schilling, Encyclopædie der gesammten musikalischen Winsenschaften — Fettis, Biogr. univ. des musiciens. — Cantil-Blaze, L'écademie unpertale de musique.

SPONTONE (Ciro), littérateur italien, vers 1552, à Bologne, où il est mort, vers 1610. Dès qu'il eut actevé ses études, il s'attucha à Christophe Buoncompagni, célèbre légiste, qui l'emmena avec lui comme secrétaire torsqu'il alla prendre, en 1578, possession de l'archevéché de Ravenne. Il remplit les mêmes fonctions auprès de Louis Bentivoglio, évêque de Policastro, et de Jacques, duc de Nemours. A la mort de ce prince (1585), il passa au service de Charles-Emmanuel ler, duc de Savoio; mais il y de-meura peu de temps, et devint secretaire de Rodolphe de Gonzague, marquis de Castiglione. En 1593 le duc de Mantoue, Vincent 1et, l'appe à sa cour et lui confia divers emplois conside rables. Vers 1600 il rentra dans sa patrie, où il fut nommé secrétaire du senat. Spontone s écrit plusieurs ouvrages en vers et en prose, entre autres: Nereo, poema, con attre rame, Vérone, 1588, in-4°; — Il Bottrigaro; ibid. 1589, in-4°: c'est un dialogue en l'honneut d'Hercule Bottrigaro, poete médiocre, qui avail inventé un vers de neuf syllabes; - Corona del Principe; ibid., 1590, in 4°; suivie de la version des dialogues de Platon sur la justice; — Ercole defensore di Omero; ibid., 1595; in-8°, da logue; — Del Governo di Stato XII libri ibid., 1600, in-4°; — Ragguaglio del fulli d'arme seguito nell' Africa tra Sebastiano re di Portogallo, e Malei Auda Malacco (Mu ley Abd-el-Melik); Bologne, 1601, ta-a";

Azioni de' re dell' Ungaria; ibid., 1602, in-fol.; c'est plutôt une généalogie qu'une histoire des rois de Hongrie; elle s'etend jusqu'à la fin de 1601. - Avvertimenti della Storia di Guicctardino : Bergaine, 1608, in-8°; — Metopos-copia ; Venisc, 1626, 1746, in-8°, fig. : ce trailé physionomie ent du succes; - Istoria tella Transilvania; Venise, 1638, in-4°.

SPORENI (Giuseppe), historien italien, né vers 1490, à Udine, mort vers 1560. Sa famille stat originaire de Scutari. Il remplit dans sa atrie l'office de notaire. L'histoire du Friont, p'il étudia d'après les meilleures sources, lui est redevable d'un ouvrage fort utile, que Lazuroni a publié, sous le titre Forum Julium, tes sex Miscellanea (Venise, 1740, t. III); nais il s'est trompé en l'attribuant à Liruti.

oschi, Letter, italiana, t. VII, part. II.

SFORK (Jean, comte DB), général allemand, en 159°, à Westerlobe, près Delbruck, en Westerlobe, près Delbruck, en de Hermann-Mestiz, en Bohême. Il était d'une famile noble mais très-pauvre, qui descendait des sperk, maison qui a occupé les plus hauts emdosa la cour de Brunswick. Il ne savait encore u tire ni écrire lorsqu'il entra dans un régiment de caralecie au service de l'électeur de Bavière. rien de bravoure, habile à inventer des coups emain hardis età les exécuter avec promptitude el silreté, il parvint à quarante ans au grade de colonet (1637). Ses soldats, qui lui étaient dévoués, inspiraient autant de terreur que ceux de son mi Jean de Werth. En 1643 il surprit à Detnon l'armée française commandee par Rantzau, prisonniers sept mille hommes et plus de cent Mciers supérieurs, et s'empara d'un matériel muderable. En 1645 il assista à la bataille de lankowstz; sa présence d'esprit, son coup d'ail receé arrêterent longtemps les efforts de l'enmi; mais, ayant éte blessé dangerensement, s généraux allemands se divisèrent, et la vicresta aux Suédois. Peu après l'électeur de re, son mattre, jusqu'alors l'allié de l'emconclut un armistice avec les proteseds; Spork essaya alors, de concert avec Jean Werth, de faire passer les unupes mass, qu'ils avaient sous leurs ordres, dans le emp des impériaux; mais leurs soldats ne se suries Obliné de fuir, Spork atra au service de l'empereur Ferdinand III, qui nomma géneral et baron. Oppose aux Suédois, mavaient de nouveau envalu la Baviere, il les en peu de temps, ce qui lui valut le paron de l'électeur pour sa défection. La paix de iphalie le condamna à un long repos; if ne eprit l'épée qu'en 1658 pour marcher au secours Fréderic III, roi de Danemark, et prit part a la nedus Nomme feld-marchal·licutenant (1560), i fut envoya contre les Tures, et decida à Saint-Julhard du succès de la journée par l'opiniatreté avec laquelle il se maintint dans une position des plus dangereuses (1664). Après la devint gouverneur de Hongrie, et y rétablit partout l'autorité impériale. Envoyé en 1664 dans les Pays-Bas, il prit Dinant, et fut adjoint en 1675 à Montecuccoli pour repousser Turenne au delà du Rhin. Quelques mois après il se retira dans les vastes domaines qu'il possédait en Bohême, et qu'il tenait de la libéralité de l'empereur. Il apprit à écrire son nom dans les dernières annees de sa vie; mais il ne voulut jamais signer que Spork Graf (Spork, comte), au lieu de Graf Spork (comte Spork), prétendant qu'il était Spork avant d'être comte, et que son nom valait mieux que celui d'un comte.

Rosenkranz , Joh. Spork ; Paderborn, 1848, in-40.

SPORK (François-Antoine, comte DE), philanthrope bohémien, fils du précédent, né le 9 mars 1662, au château de Hermann Mestiz, mort le 30 mars 1738, dans sa terre de Koukous. Élevé chez les jésuites, il étudia à Prague la philosophicet le droit, et visita ensuite une grande partie de l'Europe. Dès qu'il fut majeur, il prit en main l'administration de ses domaines, consacra les revenus à une foule de fondations d'atilité publique et privée. Il établit trois hopitaux; il donna cent mille florins pour le rachat des chrétiens captifs chez les Turcs; il fonda trois bibliothèques publiques à Prague, à Lissa et à Koukous, pour répandre l'instruction parmi ses compatriotes; il fit traduire par ses filles, du français principalement, beaucoup d'ouvrages moraux ou utiles, les imprima à ses frais et en distribua des milliers d'exemplaires. Il entretenait une correst ondance active, conservée en vingt volumes in-fol, avec les principaux savants et artistes de l'Europe, et se faisant renseigner par eux sur les progrès des lettres et des arts, qu'il chercha à propager en Bohème; c'est à lui qu'est due l'introduction de l'opera dans ce pays. It réservait une partie de ses rentes à la décoration de ses magnitiques châteaux et maisons de plaisance, ou regnait un luxe royal; les étrangers, les princes même, accouraient de toutes parts pour assister aux brillantes fêtes qui s'y succèdaient. Il fonda un ordre de Saint-Hubert, dont l'empereur Charles VI et plusieurs souverains de l'Europe s'empressèrent a l'envi de faire partie, afin de lui donner un témoignage public de l'estime que leur inspirait sa bienfaisance inépuisable. Léopold fer lui avait donné les charges de conseiller intime et de gouverneur de la Bohème.

Stillenau, Lebengeschichte de grafen Sporck, 1738. – Peisel, Abbildungen bahmisscher Gelekrien, L. II. – Birsching, Handbuch

spotswood (John), ou Spotnswood, prélat écossais, né en 1565, à Mid-Calder (comté d'Edimbourg), mort le 26 novembre 1639, à Londres. Sa famille était noble et ancienne. Fils d'un ministre réformé (1) et destiné aussi à l'È-

(1) John Sporewood, son père, nè en 1809, mort le 8 dec. 1895, fut lié avec Craumer, et contribua, vers 1885,

glise, il fit ses études à Glasgow, et prit à seize ans ses degrés académiques; à dix-huit il ans ses degrés académiques; à dix-huit il fut appelé à remplacer son père dans la paroisse de Calder. Ce ne fut qu'en 1601 qu'il fut tire de ces humbles fonctions par le duc de Len-nox, qui l'emmena en qualité de chapelain dans son ambassade à Paris. En avril 1603 il sut désigné pour accompagner Jacques les à Londres, et il s'avança tellement dans les bonnes graces du roi qu'un mois plus tard il reçut de lui l'archevêché de Glasgow et l'entrée au conseil privé d'Écosse. Le siege de Glasgow était vacant depuis 1560, époque où Jacques Beatoun, le prélat titulaire, s'était enfui en France, en emportant le trésor et les vases sacres. Un des promers soins de Spotswood fut d'y rétablir la discipline et d'y fortitier l'autorité épiscopale, on plutôt il n'eut pas d'autre but dans sa carrière ecclésiastique, et s'efforça d'introduire quelque uniformité entre l'Eglise d'Écosse et pelle d'Augleterre, Transféré en 1615 à Saint-André et décoré du titre de primat, il présida au couronnement de Charles dans l'abbaye d'Holyrood (1633). Lors des troubles religieux qui éclatèrent en Écosse, il fut déposé de son siege, déclaré infâme et excommunié par l'assemblée de Glasgow (nov. 1638), composée de presbytériens rigides, auxquels il était odienx pour avoir répudie jadis leurs doctrines ; obligé de fuir, il se rendit à Newcastle, puis à Londres, où il mourut. C'était un homme de bien et d'une vertu exemplaire, mais faible et ambitieux. Il avait écrit, à la demande du roi Jacques, uno History of the church of Scotland, ouvrage estime, qu'il dédia à Charles les et qui parut en 1675, à Londres, in-fol.

3. Scott, Lives of the protestant reformers in Scotland; 1910, in-20. - Notice 5 in tele de l'Hist, of the church - Burnet, Own times. - Chaimers, General

SPRANGER (Barthélemi), peintre flamand, ne à Anvers, en 1516, mort à Prague, en 1628. Après avoir étudié successivement dans les atcliers de Madyn et de Mastaert, il partit pour l'Halie; il résida trois ans à Parune, où il travailla avec Bernardo Gatti, surnomné il Sojaro. S'étant ensuite fixé à Rome, il obtint les bonnes grâces du cardinal Farnèse, qui lui fit peindre des paysages à fresque dans son palais de Caprarolo. Le pape Pie V employa aussi le talent de Spranger, qui peignit pour lui un Jugement dernier. En 1576, il fut appelé à la cour de l'empereur maximilien II, qui le chargea de travaux importants; il jouit de la même faveur auprès de son successeur, Rodolphe II. Malgré ses origines flamandes. Spranger se rattache à l'école italienne. Les altitudes de ses figures sont contournées et violentes, et ce n'est pas sans raison que Tleozzi a pu dire que, plus fidèle aux caprices de son imagination qu'aux conseils de la nature, il était tombe dans la manière. Les chefs d'ouvre

de Spranger, allégories, aujets inythologiques et portraits, sont conservés aujourd'hui au musée de Vienne.

C. van Mander. - Ticossi.

SPRAT (Thomas), prélat anglais, né en 1636, à Tallaton (Devonshire), mort le 30 mai 1713, à Broinley (Kent). Il était fils d'un ecclésiastique e destina à l'Église. Étudiant, puis agrége de l'université d'Oxford, il débuta en 1659 par un poeme sur la mort de Cromwell, lequel fut in-será avec ceux de Waller et de Dryden ayant le même objet (Londres, 1659, in-4".) « La révolution de 1060, dit La Chapelle, le changea du noir au blanc, et l'extrême ardeur qu'il avait témoignée pour le parti républicain se convertit tout à coup en haine implacable. Le presbytérianisme n'eut guero d'adversaire plus violent ni l'obéissance passive de défenseur plus outre. Les récompenses ne lui manquèrent pas : d'abord chapelain du duc de Buckingham, qu'il aida à composer the Rehearsal, puis che lain de Charles II, il devint chanoine de Westminster et de Windsor, et évêque de Rochester (nov. 1684). Clerc du cabinet de Jacques II et doyen de sa chapelle, il oublia sa dignité jus qu'à mettre sa plume au service des pass politiques : il écrivit la relation officielle du procès de Russell et de Sidney, pièce qui fut re-vue et corrigée par le roi lui-même et publice par son ordre; mais il refusa d'y ajouter une seconde partie, qui devait comprendre l'entreprise de Monmouth. Nommé en 1686 membre du comité des affaires ecclésiastiques, il vota pour l'acquittement de l'évêque de Londres, et bien qu'il ent accédé à l'édit de tolérance, il voulut pas user de rigueur contre les ecclésiastiques qui l'avaient rejeté. A l'époque de la révolution, il se prononça pour l'établissement d'une régence. En 1692 ce prélat et plusieurs autres personnes furent accusés de haute trahison par deux misérables qui avaient forgé un projet de conspiration au bas duquel ils avaical contrefait les seings de divers pairs. Sprat étail d'un caractère faible et obséquieux, mais hon-nête et intègre au fond. Il parlait avec beaucoud'agrement et d'abondance; il se piquait de bien écrire, et savait donner aux choses un tour élegant et fleuri. Il faisait partie de la Société royas de Londres. Ses principaux ouvrages sont : The Plague of Athens, poeme; Londres, 1659, in-49.
- History of the royal Society; ibid., 1667. in-4°; trad. en français, Genève, 1660, in-8°; elle a été dépassée par celle de Birch et de Thomson; —Observations on Sorblère's Voyage into England; ibid., 1008, in-8°; — la Vie de Cowley, en latin, a la lête des poésies latines de cet auteur; ibid., 1608: Sprat publia aussi uni édition des œuvres anglaises de Cowley, pour qui il professait une admiration excessive; true account and declaration of the horrid conspiracy against the late King; ibid., 1085, in-8°; - des Sermons.

his reforme de son pays, il out part à la rédaction du Book of discipline.

rat; Lond., 1715, in-1°. — Lives of the blibops, — Lives of the poets. — La

PRESS (Incques), théologien flamand, né Ypees, vers 1495, murt le 30 janvier 1562, à Ses parents, de bons bourgeois, crurent surer son salut et le leur par-dessus le marn lui jetant de bonne heure un froc sur les anies. Ocvenu de cette façon moine augustin, le bomme se mit à courir le monde. Le had des suyages la conduisit à Erfurt, où il parand, dans un convent de son ordre, la cellule, travaux et tout naturellement les idées de oller. L'auntie et les confidences du reformaur allemand le suivirent en Belgique, ou il reint en qualite de prieur a Anvers. De la les una de præposetus, probst et proost, qu'il se home survant la langue dont il so sert. Il conucra martyra de leur foi, monterent sur un bôet intenême fut traine en prison, d'abord Bruxelles, purs à Bruges (1522). Un moine un pe craignit joint de se perdre pour are her a non mort certaine. Spreng se sauva m adeauagne. Recommandé par Henri de Zut-den an écuat de Brême, il devint, en 1524, dans elle ville, pasteur de Notre-Dame, emploi qu'il unit avec talent jusqu'à la fin de sa vie. Il ca 1535 à un congrès tenu à Cologne note but de réconcilier entre elles les sectes férentes de la franc-maçonnérie. Ch. R.

. seeten. Epistoli de rito et scriptis I. Prepositi , Januann, facubus frie pusitus; Amat., 188 L) — Bulletin du bilisaphile belge, t. XV.

STRENGEL (Matthieu-Chretten), historien formal, ne le 25 noût 1746, à Rostock, mort : 7 mover 1803, a Halle. Disciple de Schlower, mpna l'Instoire depuis 1780 à l'université Hille Seccours el ses ouvrages, conçus dans forme agreable et savante à la fois, ont samue contribué au progres des sciences hisngors en Allemagne. On a de lui : Geschichte nchingsten geographischen Entdeckun-Unione des decouvertes géographiques plus emportantes); Halle, 1782, 1792, in-8°: d correge utile, mais incomplet, no s'étend que rica 13/2; - Leben Hyder-Aly und Tippoatel: Halle, 1781, 2 vol. in-8°, tend. du franavec dea addit. et remarques; - Geschichte Maratten in dem letzlen Ersegemit Enof lestoire des Marattes dans la dernière e avec les Anglais); Halle, 1786, in-8"; bichte der indischen Maatsverandeasea una 1756-1783 (Histoire des revoluus de l'Inste de 1768 à 1783); Leipzig, 1788, wi. m.A.; - Grundriss der Staatenkunde was washington europæischen Reiche (Noeur la situation des principairs. Étals de vien anstondischen geographischen, sta-vien und ondischen geographischen, sta-viehen und historischen Nuchrichten géographie, la statistique et l'histoire pour servir à l'éclaircissement de la géographie et de l'ethnographie); Halle, 1794-1800, 14 vol. in-8°; Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen (Bibliothèque des relations de voyages les plus récentes et les plus importantes); Weimar, 1800-1801, 7 vol. in-80. Sprengel, anquel on doit nussi un grand nombre de dissertations et d'articles de critique, a fourni à l'Histoire universelle allemande l'Histoire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, et à la Géographie de Busching la Description des Indes orientales; il a sait parattre en collaboration avec J.-R. Forster, son beau-père, les Beitrage zur Lander-und Valkerhunde (Mélanges de géographie et d'ethnographie); Leipzig, 1781-90, 14 vol. in-8°; suivis des Neue Bestrage, qu'il publia seul, Halle, 1790-96, 13 vol. in-8".

Hirsching, Handbuch. - Meusel, Celebrias Touisch-land, s. Vil et X.

SPRENGEL (Kurt - Polycarpe - Jaachim), célèbre médeciu et naturaliste allemand, neveu du précédent, né le 3 août 1766, à Boldekow (Poméranie), mort le 15 mars 1833, à Halle, Il était fils d'un ministre protestant qui pour ses connaissances en histoire naturelle avait été élu membre de l'Académie de Guttingue, et il avait pour oncle maternel le savant Adelung. Elevé avec soin par son père, il montra les plus heureuses dispusitions pour l'étule, et possédait des l'âge de quinze ans une connaissance assez étendue non-seulement du grec et du latin, mais encore de l'hébreu et de l'arabe. Sa science de préditection était la botamque; des 1780 il écrivit un manuel de cette science à l'usage des dames. En même temps qu'il surveillait à Greifswald l'éducation d'un jeune fils de samille, il s'appliqua a la théologie et à la médecine; mais, n qu'il eût reen l'autorisation de précher en public, il renonça à l'Église pour compléter ses connaissances en médecine à Halle, on il suivit les leçons de Meckel, Admis au doctorat en 1787, it sacrifia la pratique aux études de cabinet, et sa chentèle ne fut jamais nombreuse. Sa vie entière s'écoula à Halle : ce fut là qu'il professa la inédecine depuis 1789 avec un zèle et une érudition qui lui valurent l'estime des savants contemporains et les distinctions les plus honorables. Presque toutes les académies de l'Europe voulurent le compter dans leur sein. Il joignit à son enseignement l'emploi de directeur du jardin botanique. Il mourut d'une apoplexie cérébrale, à l'âge de soixante-sept ans. On a de lai: Rudimenta nosologia dynamica; Halle, 1787, in.8°; — Beitrage zur Geschichte des Pulses (Mémoire aur l'histoire du pouls); Leipzig, 1787, in.8°; — Galens Fieberlehre (La Doctrine de Galien sur les lièvres); ibid.; 1788, in-8°; — Apologie des Hippocrates und seiner Grundsætze; ibid., 1789-92, 2 vol. Char des meilleurs ouvrages étrangers sur la | in-8°; - Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arancikunde (Essai d'une histoire pragmatique de la médecine); Halle, 1792-99, 4 vol. in-8"; ibid., 1800-1805, 5 vol.; et 1821-40, 6 vol. gr. in-8°, avec une continuation jusqu'en 1825 par Eble; une nouvelle édition annotée et revue a été entreprise en 1844 par Rosenbaum; un abrégé des trois premiers volumes parut à Halle, 1804, in-8°; traduit en français par Jourdan (Paris, 1815-20, 2 vol. in-8°), en italien ( Veniso, 1812-16, 11 vol. in-8"; Florence, 1839-42, 6 vol. in 8°). L'Histoire de la medecine est un livre bon à consulter, mais il aurait besoin de beaucoup de développements pour servir de guide aux gens du monde. La partie ancienne est très-superieure à celle des époques plus rapprochées de nous, et l'auteur à le tort de prononcer trop souvent d'un ton dogmatique sur des questions douteuses. Il fait preuve d'une grande écudition, et sous ce rapport son travail est indispensable à ceux qui entreprennent des recherches historiques sur les progrès de la médecine; - Beitrage zur Geschichte der Medicin (Mémoires sur l'histoire de la médecine); Halle, 1791-96, 3 vol. in-8°; — Handbuch der Puthologie (Manuel de pathologie); Leipzig, 1795-97, 1802-10, 1815, 3 vol. in-8° quitates botanica; Leipzig, 1798, in-4°, fig.; Handbuch der Semiotik (Manuel de sé méiotique); Halle, 1801; Vienne, 1815, in-8"; · Geschichte der Chirurgie ( Histoire de la Chirurgie); Halle, 1815-19, 2 vol. in-8° : en collaboration avec Guillaume Sprengel, son fils (1); trad. en français par Jourdan (t. 1X de l'Histoire de la médecine), et en italien; Floræ Halensis tentamen novum; Haile, 1806, 1832, in-8°; - Historia res herbaria; Amsterdam, 1807-1808, 2 vol. in-8°; frad. en allemand, par l'anteur lui-même (Geschichte der Botanik; Leipzig, 1817-1818 2 vol. in-82), et en français (Paris, 1832, 2 vol. in-8°) par Jourdan; — Institutiones medica; Ainst., 1809-16, 6 vol. in-8°; Milan, 1817, 11 vol. in-8°; cet ouvrage, très-remarquable à l'époque où il parut, n'est plus à la hauteur de la science actuelle; - Vom Boue und der Natur der Gewachse ( De la structure et de la nature des plantes); Halle, 1811, gr. in-8°, fig.; - Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflansenhunde (Nouvelles decouvertes en botanique); Leipzig, 1819-22, 3 vol. in 8°; - Litteratura medica externa recention ; Leipzig, 1829, in-8°: hibliographie assez incomplète et incorrecte des ouvrages de médecine publiés depuis 1750 en dehors de l'Allemagne. Sprengel a traduit en allemand, outre l'Histoire des plantes de Théophraste (Allona, 1822, 2 vol. in-8'), plusieurs français, italiens et anglais; il n edité Dioscoride pour la collection des médecins grees de Kuhu; il a écrit un grand nombre de mémoires dans diverses revues, et une trentaine

de dissertations intéressantes surfout sur des points curieux de l'histoire de la médecine et des sciences naturelles; elles ont été presque toutes réunies dans ses Opuscula academica ; Lopuig, 1844, in-8°; en tête de ce recueil, du a Rosen

baum, se trouve une Vie de Sprengel.
Schmidt, Neuer Nekrolog der Deutschen, snuée 1822
Calinen, Medicinsche Schriftsteller-Lexicom, suppt
Rusenbaum, Notice miliquee.
SPRETI (Desiderso), historien italien, of

en 1444, à Ravenne, où il est mort, vers 1474. Il etait d'une aucienne famille. Après avor étudie les belles-lettres et la jurisprudence, il se fixa dans sa ville natale, et exerça la profession de notaire. Il s'acquit l'estime de ses concitoyens, qui le députèrent en ambassade auprès du pape Nicolas V et de Venise. On a de lui : De Amplitudine, vastatione et instauratione urbu Ravennæ; Venise, 1489, 1588, in-4°; Ravenne, 1793, 2 vol. in-4°, avec une Vie de l'auteur par Carrari; réimpr. dans le t. VII des Antiq. ital. de Grævius; trad. en italien (Pesaro, 1574, in-4°) par Bonifazio Spreti. Cet ouvrage, remarquable par son exactitude et par une grande élégance de style, est la base de l'histoire de Ravenne au moyen age; Spreti y a , le premier de son temps, recueilli les inscriptions grecques et latines qu'il put trouver dans sa ville natale.

Ginanni, Serittori ravennati — Rossi, Hist. Itacenna SPURINNA, Voy. VESTRICIUS.

SPUBZHEIM (Jean-Gaspard), médecin allemand, né le 31 décembre 1776, à Longwich, près Trèves, mort le 10 novembre 1832, à Boston. Il était fils d'un cultivaleur, et se destus d'abord à la carrière ecclésiastique; mais le collége de Trèves, où il fassait ses études, ayant elé ferme, il partit en 1795 pour Vienne, et devul depuis 1800 un des auditeurs les plus assidus da docteur Gall ( roy. ce nom ). Lorsque le go vernement aufrichien défendit les cours parties liers ouverts sans autorisation spéciale (1801), il quitta Vienne avec son maltre, et parcourul avec lui une partie de l'Alternagne, la Suisse et les Pays-Bas. En 1807 ils arriverent tous deux 1 Paris, et y professèrent les doctrines cranido giques nouvelles; ils publièrent ensemble l'Anntomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier. Curit 6t sur cet ouvrage, en 1808, un rapport peu favorable, à l'Institut national, ce qui n'empécha pas les deux medecins viennois de continuer leurs eçons jusqu'en 1813, on Spurzheim partit pour l'Angleteure, dans le but d'y répandre ses opmons, un peu différentes de celles de Gall, aus les fonctions du certeau. Il y rencontra d'ardents adversaires, mais aussi beaucoup de per tisans, surtout à Édimbourg, où il fonds, co 1820, la première société phrénologique de l'Europe. Dès 1815 il avait public à Londres Physiognomical system of D. Gall and Spursheim. En 1817 il fut nomme membre du milége des médecins de cette ville. Dans l'ann roème il revint à Paris, pour y ouvrir un notDu Cerveau sous le rapport anatopour obtenir le grade de docteur en
de l'Académie de Paris; Quatre ans
il retourna en Angleferre, et après un
tejour à Paris, depuis 1828 jusqu'en
tralle dans lequel les idées phrénolorépandirent et s'accréditèrent, il s'empour les États-Unis, dans l'intention
dire les mêmes idées et de visiter les
llennes. Il venait d'ouvrir à Boston des
dics sur l'anatomie du cerveau, et tout
quait un beau succès, lorsqu'il mourut
s, le 10 nov. 1832.

rines qui sont communes à Gall et à ont été exposées par eux dans les vants : Recherches sur le système en general et sur celui du cerveau ther, memoire presente à l'Instiint; Paris, 1809, in-4°; — Anatomie logie du système nerveux en genéral eau en particulier; Paris, 1810-20, in 4°, avec allas de 100 pl. in-fol.; us le titre, mieux approprié, de Sur les du cerveau et sur chacune de ses aris, 1822, 6 vol. in-8"; — Des Dispo-ces de l'dme et de l'esprit; du madu fatulisme et de la liberté mode Spurcheim, ce sont : Observala phrenologie, ou la Connaissance e moral et intellectuet, fondée sur ns du système nerveux ; Paris, 1810, : - The Physiognomical systems nd Spurzheim; Londres, 1815, in-8°, it une espèce de manuel complémendémonstrations qu'il pratiquait alors urs publics; il en fit un abregé, intilines of the physiognomical sy tem d Spurzheim; ibid., 1815, in-12; — on the diseased manife lations d, or insanity; Londres, 1817, 1840, trad. en français (1818, in-8°) et en - Examination of the objection Aritain against the doctrines of Gall sheim; Edimbourg, 1817, in-8"; — losophique sur la nature morale et elle de l'homme; Paris, 1820, in-8"; peau sous le ropport anatomique; l. in-4°; — A l'ieu of the elemen-pepules of education; Edimbourg, et Londres, 1828, 1840, in-8°, avec d'additions; trad. en français, 1822, Precs de phrénologie, contenant on du buste; Paris, 1825, in-12; or the Doctrine of the mind relations between its manifestathe body; Londres, 1825, 1840, View of the philosophical prinphrenology; Londres, 1825, 1826,
- Phrenology in its connexion

with the study of physiognomy; Londres, 1826, 1840, in-8°: la première partie, celle des caractères, a seule paru; — The Anntomy of the brain; Londres, 1846, 1800, in-8°; avec un Appendix, ibid., 1830, in-8°; — Outlines of phrenology; Londres, 1827, 1829, in-12; — Sketch of the natural laws of man; Edimboneg, 1828, in-12; — Manuel de phrenologie; Paris, 1832, in-12. Spurzheim a rédigé, avec Goll, quelques articles pour l'Encyclop. des sciences médicales.

Phrenological Journal of Edinburgh, t. VIII, 1833, no. 18.— Journ. de la Soc. phrenol. de Paris, t. II, mare 1836.— The Lancet, 12 Janv. 1833.— Callien, Aledicin. Schriftsteller Lexicon. suppl., t. XXXII.— Flourens, Examen de la Phrenologie.

né à Padouc, en 1394, mort à Venise, en 1474. A peine avait-il appris les principes de son art qu'il parcourut l'Italie et la Grèce, dessinant d'après les meilleurs ouvrages de peinture et de seulp-ture, et achetant ce qu'il trouvait de plus remarquable. De retour à Padouc, il ouvrit un atelier, où abondaient les dessins, les statues, les has-reliefs, en un mot tout ce qui pouvait servir à son instruction et à celle de ses élèves, dont le nombre monta, dit-on, jusqu'à cent trente-sept. Tel était son talent pour l'enseignement qu'on l'avait surnommé il primo maestro de pittori. Nous ne parlerons pas ici de a rivalité qui régna entre lui et les Bellini, qui lui furent bien inférieurs sous le rapport de la science, de l'expression et de la perspective. Il existe peu de peintures qui poissent avec certitude être attribuées à Squarcione. Le portique de Saint-François, à Padoue, était judis célèbre par des fresques à la terre verte, ouvrage de sa jeunesse, représentant la Vie du saint. Ces fresques disparurent sons le badigeon dans le dernier siècle. On déconvrit depuis la suite de ces peintures dans un petit cloitre voisin; mais celles-ci sont à peu près perdues; le compartiment le moins détruit, et représentant Saint François à genoux devant le pape entouré de ses cardinaux, atteste encore l'hubileté du malire vénitien. Un autre ouvrage authentique du Squarcione se trouve dans la même ville, chez le comte Lazara : c'est un Saint Jérôme entouré de plusicurs autres saints, tableau d'autel provenant de l'église des Carmes et peint en 1449. La même collection possède aussi une Madone du Squarcione. Dans les musées étrangers, on trouve de lui une Piété à Dresde, une Madone avec deux anges, à Paris. Le plus beau titre de gloire de cet artiste est d'avoir formé Andrea Mantegna, Mario Zoppo, et tant d'autres artistes qui forent en Italie les precurseurs de la grande ère de la peinture. E. B-N.

Vasari, File. - Orlandi, Ticozzi, fanzi, - Guido di Padovu. - Vaiery, Foyages hut, en Italie.

SSE-MA-TSIAN, historien chinois, né vers 145, à Loung-men (province de Chen-sl), mort vers 50 avant J.-C. Il complait parmi ses an-

cetres pinsieurs historiographes de la dynastie des Tcheou. Son père, Sse-Ma-Than, fot placé par l'empereur Wou-tià la tête d'une sorte d'aca témie, composée des plus habites lettrés, et qui avant pour but de réunir en corps d'ouvrage les annales historiques de la Chine, après en avoir soumis les matériaux à une critique sévère. Sec-Ma-Than s'occupa avec zèle de mettre en ordre les Chroniques de Confucius, les Commentaires de Tso-Kicou-Ming et ses cours historiques, les annales particulières des différentes provinces, et de recueillir tous les menuments anciens qui avaient echappé à la grande destruction des livres ordonnée en 213 par le tyran Chi-houng-ti; mais une mort prema-turée le surprit au milieu de ses travaux, et ce fut a son fils et disciple, Sse-Ma-Tsian, qu'echut ta gloire de les mettre au jour. Ce dernier se montra digne de lui succèder par l'application et le discernement dont il donna des preuves. A dia ans il était en état de lire le Chou-King; à vingt il complétait ses études par une excursion archeologique à travers les provinces du sud et du nord de la Clune. Une expédition militaire dont il fut chargé le conduisit dans le Yun-nan et le Sse-tchouan. Il assista aux derniers moments de son père, et lui promit de se consacrer tout entier à la restauration des études histo-riques. Il le remplaça dans les fonctions de tar-sse-lung, ou de principal historiographe (100 av. J.-C.). « Cette charge, fait observer Remusat, n'a jamais été à la Chine ce qu'on le supposeraît en Europe. Celui qui l'exerce n'est pas uniquement l'historien des siècles antérieurs, exclusivement occupé de souvenirs et de tradiexcusivement occupe de souvenirs et de tradi-tions; c'est un magistrat du temps présent, obligé de jouer un rôle actif, et que mille soins forcent de se mêler aux événements et de prendre part aux affaires. En 99 un général, Li-ling, fut battu par les Huns, et passa dans leurs rangs afin de sauver les débris de son armée. L'empereur voulut qu'on en fit justice comme d'un trattre. Au milieu de l'indignation générale, Sse-Ma-Tsian osa élever la voix en faveur du coupable; mais cette justification intempestive attira sur lui la cofère de son mattre; mis en jugement et condamné à mort, il vit sa peine commuée en une mutilation cruelle et en un bannissement à perpétuité. Bien que la conduite postérieure de Li-ling confirmat pleinement le jugement qu'avait porté de lui l'empereur, son infortuné panégy-riste rentra en grâce auprès de Wou-ti, qui lui témoigna, par de nouvelles marques de favcur, le regret de l'avoir si sévèrement traité. On ignore l'époque précise de sa mort, Ce fut dans l'exil que Sse-Ma-Tsian composa le grand recueil historique pour lequel il avait préparé d'abondants matériaux; un de ses neveux le mit au jour trente ou quarante ans après sa mort, sous le simple titre de Ssc-Ki (Mémoires historiques). Cet ouvrage, divisé en cent trente livres, com-mence au règne de Hoang-ti (2697) et s'arrête

avec celui de Iliao-won (122 av. J.-C.); il est distribué d'après une méthode particulière, imaginee par l'auteur, et qui dans la suite a servi de modèle aux historiens officiels de la Chine, dont les relations reunies forment une serie connue sous la dénomination des Vingl-quatre histoires, Selon l'observation de Schot, il faut y voir non des histoires proprement dites, plutôt de vastes encyclopedies, ou l'on a pris soin de noter les faits remarquables qui ont i qué le passage de chaque génération. Sse-Ma-Tsian à classé son œuvre en cinq grandes parties : · histoire particulière des empereurs et des événements principaux de l'empire; 2" tables chronologiques des grandes charges de l'Étal, avec les noms des titulaires; 3° rites et cérémonies, musique, legislation, astronomie, travaux publics; 4º généalogies des familles qui ont possédé quelque territoire depuis les grands vassaux jusqu'aux généraux et ministres; 5º no-tices historiques sur les hommes éminents, soit dans les sciences, soit dans l'administration. Le Sse-Ki est tenu en grande vénération chez les Chinois. « L'ordre qu'on y admire, dit Remust, est un de ses moindres mérites. La multitude des faits qui y ont trouvé place, la manière lou-jours nette et vive dont ils y sont présentes, la simplicité constante et la noblesse soutenue du style suffisent pour justifier la haute estime dont jouit cet ouvrage. » La Bibliothèque impériale en possède plusieurs exemplaires, notamment une edition en 32 volumes avec des notes rariorum.

Amiot, Mem. Chin., t. II, p. 126 et suiv.; t. III, p. 25.

- Abel Remusal, Nouveaux Melanoes.

1018, dans le district de Hia (prov. de Chensey, mort en 1086. Il était le second fifs d'un ministre de l'empereur Chin-tsoung, de la dynastie des Soung, et appartenait, selon toute apparece, à la famille du précèdent. De bonne heure d'it preuve d'un sens droit et d'un caractère reflechi, et montra un goût marqué pour l'étude de l'histoire. A dix-neuf ans il obtint le plus hat grade des lettrés, et vit s'ouvrir devant foi a carrière des emplois publics. Ses débuts n'y furent pas heureux : notamé gouverneur d'une ville frontière, il voulut en préserver les habitura contre les incursions des Tongutains, et fit adapter au commandant militaire un plan qui n'ent d'autre effet que d'aggraver le mal. Le commandant fut destitué et mis en jugement. « C'est noi qui suis coupable, écrivit alors Sse-Ma-Koung à l'empereur, c'est moi qu'il faut punir. » Cheg-tsoung se laissa toucher, et non-seulement la pardonna aux deux amis, mais il promut le penil lettré au gouvernement de la capitale du Honan. Dans la suite il devint censeur public d sut evercer ces fonctions périfleuses avec bemeent de la capitale du Honan. Dans la suite il devint censeur public d sut evercer ces fonctions périfleuses avec bemeent de la capitale du Honan. Dans la suite il devint censeur public de sut evercer ces fonctions périfleuses avec bemeent de la nouveau souverain, en lui adressant des remontrances hors de propos, il fut rendu à la

(1063), et ne conserva de ses honneurs e d'historiographe. Ce fut à cette époque le plan de son grand ouvrage histot la composition lui coûta vingt années 6 En montant sur le trône (1067), Chinsuccesseur de Ying-tsoung, des hommes les plus recommandables services et par leurs lumières : Sse-g devint un de ses conseillers, et il ca en cette qualité le cours de ses cride ses remontrances sur la conduite des obliques, et notamment sur le dange-cit d'Innovation manifesté par Ouane premier ministre. Sa candeur et sa le firent toujours écouter avec bienmais, dans cette lutte qu'il entreprit idées de reforme, on no voit nulle part vis dont il était prodigue aient éte ja-Vers 1084 il fut nommé président nie impériale de Han-lin, la plus haute littéraire de la Chine, et il prit place à s censeurs publics. A l'avénement du tsoung (1086), l'impératrice mère, qui régence, le choisit pour ministre; son oin fut d'effacer jusqu'aux dernières l'administration d'Ouan-An-Chi, qu'il le second d'aller régler luiifferends qui menaçaient de troubler la les Tongutains; il n'avait pas achevé re année de ses fonctions forsqu'il moure de soixante-huit ans. On lui tit de l'inérailles, et le peuple, dit-on, lui l'émorguages de regret. Mais sa méfit en exécration aux partisans d'Ouan-Horsque, en 1697, ils revincent au pourenversécent sa tombe, livrécent ses Nammes et le declarèrent traitre à En 1100 on le rétablit dans tous ses diumes; en 1129 Kaou-tsoung lit placer du célèbre lettré dans la saile des en 1267 il eut son nom inscrit dans le Confucius, et en 1530 il reçut une sanonisation littérnire, avec le titre de ise-ma-tseu, qu'il a conservé jusqu'à

ul covrage de Sse-Ma-Konang, qui a appre classique en Chine pour l'étude de a pour titre Tseu-lchi-loung-kian toiversel à l'usage des gouverneurs), proprement parler, dit Remusat, une, où tous les faits sont ramenes à un nique, au lieu d'être classés, comme san-Tsian, en differentes parties conflictoire des arts et des institutions, e ctrangère, à la geographie. » Il empérode d'environ quatorze siècles, auqunt au règne de Ouci-lici-ouang, de te des Telheau (1110 av. J.-C.); il conflicres de texte, 30 tivres de tables et de dissertations et d'éclaireissements On nieurs extraits et abrégés de cetto historie le milieu du douzième siècle l'é-

orivain Tehou-hi conçut l'idée d'y insérer des sommaires ou résumés qui eurent beaucoup de succès. C'est dans cette nouvelle forme que le Toung-kian, continué jusqu'au dernier siècle, a été trad. en français par lo P. Mailla (Paris, 1777-83, 12 vol. in-4°). C'est le seul tivre important de l'histoire chinoise qui ait passé dans une langue européenne. On a encore du même auteur un petit poeme, très-poputaire en Chine, le Jardin de Sse-Ma-Kouang, et dont il a paru dans les Memoires du P. Amiot une version que le P. Hue a publiée de nouveau dans l'Empire chinois.

A. Remusat, Noureaux Melanges. - Mémoires concernant les Chinois, t. X. - Préface du P. Mallia.

STAAL (Marguerite - Jeanne Cordier DE LAUNAY, baronne DE), née le 30 août 1684, à Paris, morte le 16 juin 1750, à Gennevilliers, près Paris. Elle se nommait Cordier, du nom de son père, pauvre peintre qui fut forcé de s'expatrier pour un motif que l'on ignore, et qui mourut en Angleterre. On ne sait pas davantage pourquoi sa mère, restée en France et chargée de deux petites filles, reprit et leur fit porter le nom de Launay, qui était celui de sa famille. C'est à l'abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux qu'elle fut élevée, par deux religiouses, qui l'aimaient passionnément, les dames de Grieu. Pour pouvoir lui faire un sort convenable, ses protectrices sollicitèrent une abbaye; l'ainée obtint le prieuré de Saint-Louis à Rouen, où des lors la jeune de Launay régna « souverainement ». « J'ai été traitée dans mon enfance, dit-elle, en personne de distinction, et par la suite je découvris que je n'étais rien et que rien ne m'appartenait dans le monde. Mon âme, n'ayant pas pris d'abord le pli que lui devait donner la manvaise fortune, a toujours résisté à l'abaissement et à la sujétion où je me suis trouvée. C'est là l'origine du malheur de ma vie. » Elle reçut une éducation brillante. Mattresse de ses lectures, libre de ses actions, on la voit mélant le sacré au profane, étudiant la philosophie de Descartes, la géométrie, Foutenelle et Malebranche; lisant des romans avec la même ardeur qu'elle se livre aux exercices religieux; entretenant un commerce d'innocente galanterie avec des hommes distingués, qui lui adressent d'ingénieux madrigaux, auxquels ello répond, tautôt en vers, tantôt en prose. Il est impossible de ne pas reconnaître dans ce qui n'est alors qu'un badinage les indices de cette coquetterle qu'elle porta depuis dans toutes les relations qui l'occupérent « sans la toucher », mais qui cédait à la passion lorsque son cœur éproueit un sentiment sérieux, ainsi qu'il apparait dès ses premières rencontres avec le marquis de Silly, frère d'une amie du couvent. Cet amour tint une grande place dans sa vie, malgré toutes sca alternatives, et bien que le héros, froid et ambitieux, ne possédat, dit on, aucun des a charmes » qu'elle lui attribue. La mort de sa protectrice, arrivée en 1710, l'obligea de sortir

du couvent de Saint-Louis; elle passa un an dans celui de la Présentation à Paris, avec Mme de Grieu la cadette. Elle refuse fièrement les offres secourables de M. Brunel et de l'abbé de Vertot, pour ne pas se charger « d'obligations suspectes ». Sa sour ainee, femme de chambre de la duchesse de La Ferté, la présente à sa maltresse. Ici se placent une série de scènes du meilleur comique, ou avec « ce ton d'enjouement sans gaieté qui naît de l'habitude du contre-", dit M. Sainte-Benve, elle raconte que la duchesse, qui s'engonait si violemment, promene « comme un singe ou quelque autre animal qui fait des tours à la foire», la fait parler, l'oblige à se taire, à écrire ses lettres sans lui en dire le sujet, à la suivre à Versailles, à Paris, & Scenux, dans toutes les maisons on elle l'annonce comme une merveille, voulant à la fois lui trouver une position et la conserver près d'elle, ce que M<sup>30</sup> de Launay redoute le plus au monde. Enfin à Sceaux, chez la duchesse du Maine, elle est interrogée par M. de Malezion, l'oracle de cette pelite cour, et croit entrer comme 600x-gouvernante auprès de comple de ce changement d'idre, c'est comme simple femme de chambre de la duchesse qu'elle est admise, et marquée, dit-elle, de ce « caractère indelebile » qui ne peut plus laisser de retour h sa fortune. A une forme toujours spirituelle et légère Muc de Launay joint cet art d'inonie fine qui ôte à l'observation de la nature humaine et de la societe leur sévérité et leur amertume. Cependant l'impression générale que taissent ses Mémoires, écrits à l'age de l'expérience et à la fin d'une vie pleine de mécomptes, est plutôt mélancolique, bien que la lecture en soit très-agreable. Chez elle l'esprit a souvent dépassé la sensibilité, ce qui lui a attiré ce reproche de sécheresse que l'on est tenté d'adresser à ceux qui penvent mêter un ton de plaisanterie philosophique au récit de leurs misères; mais, comme le dit encore M. Sainte-Beuve, " il y a bien de la force dans ce peu d'effort ».

Elle ressentit vivement les dégoûts de sa poattion aubatterne, et les détails en sont à la fois tristes et comiques. Assimilée à des compagnes vulgaires et jalouses, elle a perdu toute considération auprès de ceux qui lui avaient d'abord montré tant d'interêt. M. de Malezien, qui a commence par la traiter de « génie superieur », n'a plus maintenant pour elle que » les dédains qu'on a pour la valetante ». Son esprit semble écrasé sous le pouts de la servitude, lorsque tout à coup un hasard beureux le remet en lumière. Durant son séjour à Paris elle avait été mise en tapport avec Fontenelle. Une fettre charmante qu'elle lui cerivit ent le plus grand succès et fut imse sous les yeux de la duchesse du Maine; « l'attesse sérenissime, dit elle, s'abaissa à me parler, et s'y accoutuma ». Dès lors tout ce qui intourait la princesse revint à Mile de Launay.

Ce retour de faveur lut pour elle le commencement d'une existence plus supportable. C'était le temps des grandes Nuits de Sceaux. L'abbé Genest, ordonnateur des ces fêtes, eut souvent recours à Mile de Launay, qui lui fournit d'ingénieux programmes et qui figura elle-même dans leurs representations. Après la mort de Louis XIV, la duchesse du Maine s'établit à Paris pour veiller de plus près aux interets de son mari. Bientôt elle l'entralna dans la miserali conspiration de Cellamare, qui avait pour motif de combattre l'influence de la quadruple alfiance et d'enlever la régence au duc d'Orléan». Me de Launay fut employée par son impérieuse mat-tresse aux missions les plus délicates, rédigeant avec elle des sactums pour le parlement, négociant anprès des agents du complot, sans toutefois, à ce qu'elle affirme, en posséder les secrets importants. Nous la voyons, a cette epoque, également recherchée par la société la plus dislinguée, par les personnes les plus auxières, el trop bien acceueillie au Temple dans l'intimite du grand-prieur de Vendôme, où sa gaieté la fait parattre, dit Chaulieu, « la plus aimable des bacchantes ». En même temps, elle est bien reque chez Mme du Deffant, chez Mme de Vauvray et chez la marquise de Lambert, et full partie chez Dacier de ces soupers où l'on boit à la santé d'Homère. Mais la princesse veut qu'el reprenno son service de femme de chambin, el lui reproche de faire Académie. Elle s'était de minee à se retirer quand le cardinal de Polignae obtint son retour en grâce, inalheureusement pour elle, car la conspiration est découverte, et le 19 décembre 1718 la duchesse est arrêtée, ainsi que le duc du Maine et les personnes de leuf suite

Mus de Launay fut conduite à la Bastille; ella regretta d'être séparée de sa maltresse, prisonnière à Dijon, et lui prouva son attachement dans ses interrogatoires, on elle s'efforça, avec une habileté remarquable, de la disculper, sans trop s'écarter de la vérité. Sou courage et son sang-froid lui firent benucup d'honneur. On supposait qu'elle avait pris part à la cons iration, et, dans l'espoir de tirer d'elle de nouvelles le mières, on la retint deux ans à la Bastille.

Mais cette captivité eut ses compensations. Quand le secret fut levé, elle put recevoir des livres, des vétements, des lettres du delors; mais ce qui devint le plus vif intérêt de sa us prisonnière, ce furent les soins que lui rendirent deux hommes qui s'attachérent à elle selon leur caractère: l'un était M. de Maisonrouge, lieutenant du roi, attaché à la garde du château; l'autre, le chevalier de Mesnil, arrêté pour avoir pris une part indirecte au complot de la duchesse du Maine. « Le grand héros de ces Memoires, d'une dit Grimm, est, à mon gré, M. de Maisonrouge. Ce caractère d'un esprit droit, mais borné, d'une simplicité et d'une homèteté au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, est ai fouchant et si

Cet homme d'une trempe si peu est mort de chagrin, après la sortie le Launay. « On ne peut s'empêcher da qu'este preferât, dans son aveuglement, lesnit, qui, selon Duclos, était au dessous cre, à « ce parfait modèle des passionnés de la la la la confidéramée s amants ». Mais elle ne fut détrompée Findigne conduite du chevalier, qui romelle des qu'il sut libre. Elle fait tristele réflexion : « Le grand air a dissipé ments ». M<sup>tle</sup> de Launay, mise en li-20 , refourna auprès de la duchesse mtiments confus, où « la joie, s'il y en se distinguait pas ». Assez froidement voulut se retirer au couvent; la duoi avait besoin d'elle, la retint en lui m rang parmi ses dames, et en lui pro-le la marier. Les années s'écoulent ; elle value sa mère, presque tous ses amis. e un parti avantageux en Dacier, veuf miere femme. La princesse craint de se elle, et lui fait manquer cette alliance; s s'être chargée d'une telle responsa-Ini fait epouser un officier des gardes ont le duc du Maine était colonel généron de Staal, qui consentait, « sous d'avancement, à prendre, dit Mie de me femme sans naissance, ni bien, ni jeunesse. . M. de Staal lui même, dejà mar, ne possédait qu'un bien médiocre andes filles revêches, qui requrent asur belle-mère. Elle l'épousa le 10 fés, à l'âge de cinquante et un ans, révant tranquillité et les douceurs de la vie dans la pelite maison que le baron de duit à Gennevilliers, Il lui fallot encore a cette espérance. La duchesse du l'admettant dans ses carrosses et à sa y ail fait que resserrer sa chaîne, et elle à son dernier jour y rester attachée. son umon fut paisible; elle parle bons termes de son mari. Elle mourut le 50, deux ans et demi avant la duchesse auprès de qui elle était restée quarante lans le cours de cette longue intimité, uvent à se plaindre de cette princesse : ses expressions sont mesurées; mais it détaché qu'elle écrivit en un jour de encare mieux ressortir la modération oires, en retraçant avec une vérité des défauts déjà reconnus par l'his-

moires parurent deux ans après la mort elesse du Maine (1755). On sait par de Mose de Staal à M. d'Héricourt avait remis à ce dernier, en 1741. La auxquelles elle ne fit pas de chanmportants. Grimm, qui rend compte du ceès de cette première publication, en ce complet: La prose de M. de Volt, dit-it, je n'en connais pas de plus et plus loin il ajoute qu'il voit en

l'auteur une semme d'un esprit supérieur et d'un mérite infini. Ce mérite de la personne consi te plutôt dans la distinction du caractère et des aentiments que dans les faits, car, à part sa conduite courageuse à la Bastille, on la voit souvent compromettre son repus et sa dignité par les entrainements de son cour, et l'on s'élonne qu'avec des passions si vives elle conservat un jugement si libre et si net sur tout ce qui l'entourait, regardant les passions mêmes comme « des égarements d'esprit qui ne sont pas ausceptibles de l'ordre qu'on y veut admettre ». M. Sainte-Beuve fait cette remarque, que « si elle a manque plus d'un à-propos de la destinée, elle a rencontré du moins cetui de l'esprit, de la langue et du goût », et il ajonte : « C'est le propre du vrat de vivre surtout quand il est revêtu d'un cachet si net et si délicat. - En effet, ce qui frappe dans les Mémoires, c'est leur sincérité, et cependant, tout en disant : « Le vrai est comme il peut, et n'a de mérite que d'être ce qu'il est, » Mme de Staal y a ajouté un charme particulier, celui qui est en elle, ce mélange des grâces piquantes et du sérieux des sentiments, qui explique l'attrait qu'elle savait inspirer. Il ne semble pas d'ailleurs qu'elle fut jolie , malgré les expressions enthousiastes de quelques uns de ses admirateurs; toutefois, il ne faut pas s'en rapporter davantage à ce portrait qu'elle fait d'elle-même, en réponse à celui de Muse du Deffand, qu'elle a trouve trop flaité : « Launay est de moyenne taille, maigre, sèche et désagréable; son caractère et son esprit sont comme sa figure, etc. » Ce dernier trait dément tout le reste. M. Sainte-Beuve voit en elle une des premières elèves de La Bruyère, et dit qu'en cet art enjoué de ra-conter Mme de Staal est classique. Nous renvoyons aux Mémoires, qui confirment celle judicieuse appréciation, et à quelques-unes da ses lettres, notamment à celle à Mmc du Def-fand où elle raconte si planamment l'arrivée de Voltaire et de Mmc du Châtelet à Anet. Tout cela est peint avec une verve fine et railleuse et un naturel parfait.

Les Mémoires de Mine de Staal, impr. d'abord à Londres (Paris), 1755, 4 vol. in-12, puis à Amsterdam, 1756-1705, A vol. in-12, contiennent vingt-trois lettres à M. de Mesnil et deux comédies, l'Engouement et la Mode (1), l'une et l'autre en trois actes. Ils ont élé réimpr. seuls; Paris, 1783, 2 vol. in-12; dans les Mémoires des dames françaises (1822), dans les Mémoires des dames françaises (1822), dans les Mémoires de Marchautième siècle de M. Barrière. En 1801 on publia le Recueil des Lettres de Mile de Launoy à MM. de Mesnit, de Silly et d'Hericourt; Paris, 2 vol. in-12. L'éditeur Bernard y joignit celles de l'abbé de Chaulieu et de Rémond, avec une notice. C'est au duc de Choiseul qu'on doit la conservation de

(1) Elle fut jouce au l'héatre-italien sous le titre les Midieules du jour ; mais elle ne réussit pas.

cette correspondance, qu'il sit transcrire et qu'il donna à l'abbé Barthélemy. On a encore de Mme de Staal 22 lettres, dans la Corresp. de Mme du Deffand (1809, 2 vol.). Toutes ses Œucres ont été reproduites dans l'édition de Paris, 1821, 2 vol. in-8°. C. du Parquer.

Paris, 1821, 2 vol. in-8°. C. Du PARQUET.

Duclos. Memoires, p. 352. — Grimm, Corresp.,
18 août 1735. — Sainte-Beure, Derniers portrant litteraires, 1852. — Ravenel, dans le Journal de la librairis,
1134, nº 385.

STABILI. Voy. Cecco n'Ascout.

STACE (Publius Papinius Statius), poète latin, né vers 61, à Naples, où il est mort, en 96. Son père, qui portait les mêmes noms, d'une famille noble, mais pauvre, établie chez les Lucaniens, annonça du talent pour la poesie. Successivement couronné dans les jeux Actiaques, Néméens, Isthmiques, après l'avoir été fort jeune dans les jeux quinquennaux de Naples, il vint ouvrir une école dans cette dernière ville. Les prix qu'il remportait à chaque célebration des jeux, et le succès de ses leçons, lui attirerent de nombreux élèves. Vers l'an 69, il s'etablit à Rome, ou il joignit a l'enseignement des lettres celui des rits religieux. Domitien paratt avoir été un de ses élèves. A l'époque de la guerre civile où perit Vitellius, il avait fait un poeme sur l'incendie du Capitole, avec cette rapidité de travail qu'il tranamit depuis à son fils. Il se preparait à chanter la fameuse éruption du Vésuve qui ensevelit Herculanum et Pompéi, lorsqu'il sut pris d'un sommeil léthargique et mourut, en 85. Stace, élevé par les soins de son père, acquit une grande érudition poétique et une facilité remarquable pour la versification. Malheureusement son caractère, plié dès l'enfance à l'humble rôle de protégé, perdit cette assurance qui est nécessaire à la di-guité du talent, et il se trouva mal placé dans le monde pour apercevoir à leur véritable point de rue les hommes et les choses. Vers l'an 80, il épousa la veuve d'un musicien, qui ne lui donna pas d'enfants, mais fit entrer dans sa maison une fille née de son premier mariage. Ce fut au milieu de cette vie de famille, entre son père et sa chère Claudia, que Stace, à l'âge de vingt ans, dit-on, commença la Thébaide (Thebais), poeme épique en douze chants. Il en faisait de pombreuses lectures, où la beauté de sa voix et l'eclat de sa poésie attiraient et charmaient jusqu'à l'enthousiasme l'élite de la société romaine. Il ne put cependant obtenir le prix de poésie baide achevée après dix années de travail, il publia successivement les quatre premiers livres des Sylvæ, on poésies diverses (le V° paralt n'a-voir eté publié qu'après sa mort). En même temps il commença l'Achilléide (Achilleis), dont il ne put achever que les deux premiers chants. Sa réputation et ses succès dans les jeux Albains, où il fut couronné par Domitien, il faut ajouter aussi ses flatteries, lui valurent quelques faveurs Insignifiantes; il fut admis un jour à la table

impériale, honneur qu'il célèbre avec emphase dans le 111º livre des Silves. On a dit, peut-être à tort, qu'il reçut de Domitien une petile villa dans les environs d'Albe. Stace n'était pas riche, mais il ne faut pas prendre à la lettre les vers de Juvénal et le regarder comme un poete affaine. Nulle part, du moins, il ne se présente, comme Martial, en poete mendiant. Vers la fin de sa vie, il vontut se retirer à Naples, ou l'appelait l'arnitié de Pollius Felix, et la 5º pièce du II1º livre des Silves a pour but de decider sa femme à le suivre. Une tradition rejetée par Liko Giraldi, mais qui ne paraft pas invraisemblable à Fabricius, prétend qu'il mourut de la main de Domitien, frappé d'un coup de poingon. Dank, contre toute vraisemblance, en fait un chretien.

Il nous reste de ce poete ses trois princ paux ouvrages. Nous n'avons pas sa tragedie d'Agavé, citée par Juvénal. Jugé avec une excessive sévérité par La Harpe, qui n'a vu que ses défauts, il est peut-être placé trop hauf nonseulement par les savants du seizième sode, mais encore par quelques critiques modernes. Stace a l'imagination brillante et vive, l'ame douce et affectueuse, heaucoup d'instruction ill-téraire, un véritable talent de versification et de style, un pen gâté par le besoin d'arriver à l'effet. Ses descriptions sont rechement colorées; ses comparaisons, trop prodiguees, mais précises et pittoresques, sont souvent admi-rables, mais il n'a pas le sentiment de la véntable grandeur. Ses caractères les mieux fracès sont des caractères de femmes, et les scènci douces lui réussissent mieux que les scènes le ribles. C'est ce qui explique peut-être autant que la maturité de son talent la supériorité ge-néralement admise de l'Achilleide, qui ne qui que jusqu'au départ de Seyros. Le Tasse, quil's souvent imité, doit à l'Achilleide une de ses plus belles scènes, celle où Ubalde et le Danor viennent arracher Renaud à l'oisiveté. Dante a pris dans la Thébaide l'idée de la vengeance alroce d'Ugolin, qui n'était là, il est vras qu'une abominable frénésie de cannibale. Les Silves. qu'on a quelquefois regardees comme le meilleu ouvrage de Stace, offrent, comme ses poemes épiques, une poésie riche et brillante, mus creuse, où la douleur et la joie s'exhalent toujours en souvenirs mythologiques, et où l'au-teur pleure son père ou son fils adoptif sur le même ton qu'un lion apprivoisé ou un perrequet. Ausone les a souvent imitées. Elles commandent toutefois par un certain talent de description; et la rapidité avec laquelle ellesont éte écrites peut les faire juger avec indulgence.

Les éditions de Stace ne sont pas très-nombreuss. On ne connuit pas la date exacte de l'édition prisceps; mais elle ne sersit pas antérieure a 140 selon la remarque de M. J.-Ch. Brunet, qui confre dit en ceci l'opinion d'Orlandi. de Mattaire et d'antres bibliographes; d'après ces derniers on avait réuni pour la première fois les œuvres du poèle cu 1475 à Rome. La première édition avec date est celle de Venise, 1485, in-folt, avec un commentaire d'un arholtaste. Placidius Lactantius ou Luctatius, ar l'existence diquel on a élevé des doutes. Cette in a été reproduite à Veniae, en 1490 et en in foi. Citons ensuite les réimpressions de «, 1502, 1519, in-8° (chex Alde); Paria, 1530, ; Amsterdam, 1655, in-24, de Gronovius; Zeitz, is a table, 1549, 16-8° (coex Atole); Arill, 1520, is anaterdam, 1655, in-24, de Gronovius; Zeitz, is 4 vol. in-4°, avec un excellent commentaire lampard de Barth; Leyde, 4671, in-8°; Paris, 2 vol. in-8°, le plus rare des livres de la colada asum Delphini. bien qu'il ait peu de die; Londres, 4822, gr. in-18; ibid., 1824, 4 vol. (coll. Valpy); Paris, 1825-30, 4 vol. in-8° (coll. valpy); Paris, 1825-30, 4 vol. in-8° (coll. valpy); Paris, 1825-30, 4 vol. in-8° (coll. valpy); Paris, 1825-30, 4 vol. in-8°, Siace a eté entient trad. en français (1) par l'abbé Cormilliole u. 2° édit., 1820, 5 vol. in-12), dans la Biblione de Panckoucke (1829-52, 4 vol. in-8°), par d., Achantire et Boutteville, et dans celle de Ni-(1842, gr. in-8°), par MM. Guiard, Arnould et tel. Les deux premières versions sont défectes.—Les poésies de Stace ont été l'objet de protions réparées, qui ont même devancé l'imsion des œuvres complètes; ainsi les Silves ont en 1472 avec Catulle; la Thébaide doit être a même époque (deux édit. s. d., in-fol.) Quant c'hullende, publiée deux fois en 1472, à Ferrare Vernse, in-4°, è Bresca, 1485, in-fol., et à Paris, in-6°. Cournand et Luce de Laucival en ont un donné une imitation en vers. — La Théin-fol. Cournand et Luce de Lancival en ont cou dooné une imitation en vers. — La Théde, rétupr. à Milan, s. d. (vers 1478), gr. in-to, la plus été depuis isolément; elle a été mise en réraugat (les deux premiers livres) par P. Corlle co 1674 (2), en vers italiens par le cardinal mentivoglio (Rome, 1729, petit in-fol.; Milan, I., in-8°), et en vers anglais par Lewis (Oxford, J., vol. in-8°), et en vers anglais par Lewis (Oxford, J., vol. in-8°), et en vers anglais par Lewis (Oxford, J., vol. in-8°), et et de Silves les édit. antes : flome, 1475, in 40, avec le commens de Calderni; Florence, 1480, pet. in-fol.; ndres, 1728, gr. In-8°, avec un commentaire, desture, de Markland, Leipzig, 1817, in-80, et veste, 1827, in-4°. Ces poésies ont été trad. en inqua par Delatour (Paris, 1805, in-80). [Run, in 1876, clos G. d. M., avec addit.]

tone, Dom., 4. - Invenal, Sat. FII. - Notices des no cliers. - Smith, Dict. of roman biography.

STACKHOUSE (Thomas), savant ecclésiasque anglais, né en 1681, mort le 11 octobre 52, à Benham (Berkshire). Le lieu de sa nais-1 37, a Bentam ( berkshire). Le fieu de sa nais-cance n'est pas connu; on ne sait pas davan-bre ou il fit ses études, ni quelle était sa fa-mile Il paralt avoir passé sa jeunesse à Amster-dan, où il exerça le ministère évangélique; on a retrouve ensuite comme vicaire à Richmond, Lating et à Finchley, et depuis 1733 comme pasteur à Bentam. Il avait des connaissances

l'abbé de Marollés (Paris, 1658, 3 vol. 18-8), servit intércesant de pouvoir indiquer le grand d'ouvrages qui ont eté publiés et qui ont commit divparu depuis l'origine de l'Imprimerte La m de Since par Cornelle est de ce nombre; outes les recherches de Fontenelle et des édital ant auccédé, pas un acul exemplaire n'a puissert. Cependoit elle fut publiée du vivant elle car le permission de l'imprimer fut accornélle et l'ouve. Le frivilière pour l'îté et Bere-Menage dans nes Observations sur le langue et louve 1, p. 138 et 163; Paris, 1875, en ette trole indiquant les pages où ils se trouvent. A.-P. 19.

variées, et consacra sa plume à l'instruction reli-gleuse des classes inférieures de la société. Maigré son zèle et la pureté de ses mœurs, il mena une vie nécessiteuse, et ce fut dans les termes du plus violent désespoir qu'il déplora sa misérable condition dans le poéme intitulé : Vana doctrinæ emolumenta, et qu'il publia un peu avant de mourir. Nous citerons de lui : Memoirs of bishop Atterbury; Londres, 1723, in-8°; - Complete body of divinity; ibid., 1799, in-fol.; — Reflections on the nature and property of language; ibid., 1731, in-8°; — Defence of the christian religion; ibid., 1731, 1733, in-8°; trad. en français sous ce titre: Le Sens littéral de l'Écriture défendu, etc.; La Haye, 1738, 3 vol. in-8°; trad. aussi en alle-mand; — New History of the Bible; ibid., 1732, 2 vol. in fol. : cet ouvrage a eu du succès ; la meilleure édit, est celle de 1752; - New and practical exposition of the Creed; ibid., 1747, in-fol. Il a mis aussi la main à des compilations, telles qu'un abrégé des Own times de Burnet, Greek grammar, General view of ancient his

tory, chronology and geography, etc.
STACKHOUSE (John), bolaniste, neveu du précédent, né en 1740, mort le 22 novembre 1819, à Bath, quitta Oxford (1763), où il était agrégé pour s'adonner à l'étude de la botanique. Il fe un des premiers membres de la Société linnéenne. On a de lui : Nereis britannica ; Londres, 1801, in-fol., fig. col., et 1816, in 4°, fig. noires : c'est une description minutieuse des fuci, des algæ et des conferva, en latin et en anglais; — Illustrationes Theophrasti; Oxford, 1811: les plantes y sont classées d'après le système de Lanné; — Theophrastus on plants; Oxford,

1814, 2 vol. in-18, fig.

Nichols, Literary anecdoles, L. H. — Gentleman's Ma-gazine, 1819.

STADION (Jean-Philippe-Charles-Joseph, comte uz), homme d'État autrichien, né le 18 juin 1763, à Mayence, mort le 15 mai 1824, à Bade, près de Vienne. Il était d'une ancienne famille originaire du pays des Grisons, qui alla s'établir n Sonabe et se montra toujours très-atlachée aux Hohenstaufen et plus tard aux Habsbourg. Après avoir étudié à Gottingue la jurisprudence et le droit public, il sut à vingt-quatre ans envoyé comme atobassadeur à Stockholm par le prince de Kaunitz, qui avait reconnu ses talents précoces; en 1790 il remplit le même emploi auprès de la cour d'Angleterre. Froissé par le ministre Thu-gul, il donna sa démission en 1792, et passa plusieurs années dans ses domaines et à Vienne. Après avoir, en 1797, rempli avec succès la mis-sion de réconcilier le cabinet de Berlin avec son gouvernement, il devint, en 1804, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, et contribua beaucoup à la formation de la troisième coalition contre la France. Appelé après la paix de Presbourg au ministère des affaires étrangères, il fit prendre une soule de mesures excellentes pour réor-

d'un nouvel esprit les animer forces militaires de l'Autriche. Ce fut lui qui en 1309 poussa le plus à la rupture avec Napoléon. La malheureuse issue de la guerre l'obligea à réarguer ses fonctions; et il alla passer Irois ans dans la retraite. Rappele à Vienne en 1812, il reput une part active aux affaires les plus impor-tantes; il négocia le traité de Torplitz entre les trois cours du Nord, assista aux conférences de Francfort et de Châtillon, et signa en 1814 la paix de Paris. Il fut ensuite placé à la tête de l'administration des finances; il y introduisit de sages réformes, qui relevèrent en peu d'années le credit si ébranlé de l'Autriche; ainsi, il retira pea à peu le papier-monnaie, fonda la banque nationale et la caisse d'amortissement, et fit donner une meilleure base au système des impôts.

Olistreichische National Eucyclopædie. — Zeitgenos-on, u° 8. — Conversationt-læikon. STRUCCIN OU STAURLIN (Jean-Henri), medecin suisse, né en 1668, à Bâle, ou il est mort, le 19 juillet 1721. Il fut reçu docteur

à Leipzig, et pratiqua dans sa ville natale. Il communiqua à Jean Schenchzer diverses plantes, décrites par ce dernier dans son Agrastographia. On a de lui : Theses anatomico botanica; Bale,

1711, in-42.

STAUFUN (Jean), frère du précédent, né en 1680, a Bâle, où il est mort, vers 1755, exerça la medecine à Bâle, et a publié, outre des dissertations : Theses medica, anatomica et botanica (Bale, 1751, in-40), et Specimen observa-tionum medicarum Bale (ibid., 1753, in-40).

STRUELIN (Benott), médecin et botaniste, fils de Jean-Henri, ne en 1695, à Bâle, où il est mort, le 2 août 1750. Il étudia la médecine sous les yeux de son père, qui lui sit entreprendre des voyages dans diverses contrées de l'Europe, afin de perfectionner les connaissances qu'il avait acquises, surtout en botanique. Il suivit à Paris les leçons de Vaillant, dont il devint le disciple et l'ami. Haller, qui apprecia également son mérite, se fit souvent accompagner par lui dans ses excursions sur les Alpes, et mit à profit ses recherches et ses matériaux dans sa Flore de la Sui-se Stadielin se livra plus spécialement à l'étude des plantes cryptogames et agames ; il en décrivit et en fit dessiner un grand nombre d'espèces nouvelles. En 1727, il oblint à Bâle la chaire de physique, qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il fut correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Ses ouvrages sont : De sotidorum corporis humani adtritione et dissi-patiene; Bale, 1710, in 4°; — Theses physico-anatomico-botanicæ; ibid., 1715, in 4°; — De propagatione luminis; ibid., 1727, in 4°; Observationes anatomico-botanica; ibid., 1728, in-40; — De clostris et partibus floris a staminibus diversis, de subsaltu particularum equiseti; ibid., 1731, in-4º: cette élasticité hygrométrique des particules de la prèle (equisetum) fut signalée dans les Memoires de l'Académie des sciences comme une découverte importante; — Epistola eucha-ristica; ibid., 1742, in-4°, relative au fameux remêde de Mile Stephens sur la dissolution des calculs biliaires et urinaires; etc.

STEHELIN (Jean-Rodolphe), fils du précédent, né en 1724, à Bâle, où il est mort, en 1796, devint en 1753 professeur d'anatomie et de botanique à Bâte, et y enseigna depuis 1776 la médroine. On a de lui : Specimen obsern. tionum anatomicarum et botanicarum, Bile, 1751, in-4°; — Specimen observationum wedicarum; ibid., 1753, in-4°: Linné, pour recompenser le zèle que la famille Stæbelin aux pendant plus d'un siecle montré pour la botanique, a donné le nom de stahetma à un genre de composées.

Biogr., madic. — Haller, Biblioth, botan. — Meyer, Cesch. der Botanik.

STARL-HOLSTRIN (Eric-Magnus, baron DE), diplomate suedois (1), mort à Poligny, près Lons-le Saulnier, le 9 mai 1802. D'une naissance distinguée, mais d'une fortune médiocre, il etait depuis quelques années conseiller d'ambassade à Paris, lorsqu'il y fut nominé ambassadeur (1783). A une grande bonté, à une grande loyaute de caractère il unissait une instruction solide, » gont de la phi.osophie et le desir des reformes dont s'occupaient les classes éclairces de la société française. Des relations s'établirent cotre lui et Necker; elles deviurent bientôt intimes. Mmc Necker, protestante zélée, exigenit que sa fille épousât un homme de sa religion, et celle ci ne voulait pas quitter la France. Le baron de Staël, qui esperait conserver longtemps son poste à Paris, et qui du reste s'engageait à ne jamais emmener malgré elle sa femme en Suède, fut agréé pour l'époux de Mile Necker (1786). Cette union d'une personne de vingt ans avec un etranger beaucoup plus âgé ne fut pas heureue. Les différences d'age et d'idees y jetérent du front dès le commencement; l'esprit dominatur de la fernme, les prodigalités du mariamenèral dans la suite une séparation, qui sut consente des deux parts. Le baron de Staël vit avec esthousiasme les débuts de la révolution, et se avec plusieurs membres de l'Assemblée constituante. Le roi de Suède, Gustave III, qui etal très oppost aux principes nouveaux, rappda son ambassadeur en 1792; mais le duc de Sadermanie, ayant pris la régence à la mort de Gustave III, renvoya M. de Staèl à Paris (mari-1793). Il y resta peu de temps, et, après amir négocié un traité d'alliance qui ne fut pas railés par son gouvernement il partit pour la Suèle, d'anile avanier suitanche de d'humaille. d'on il ne revint qu'après le 9 thermidor. La réception que lui fit l'Assemblés à son relui eut beaucoup d'éclat et de retentissement : il était en effet alors, comme il l'avait de

(t) Un fils de son frère est mort dans l'hôpital Charité de Paris, en août 1837, âge de cloquesti après avoir été pendant longlemps commis librair

33 le seni ambassadour d'une monaredite auprès de la republique. Il entra Convention le 22 avril 1795, au miapplandissements, reçut du président traternelle, et fut conduit à un fauteuil oronça, esas, les paroles eurantes : es de la part du roi de Suède, au a representation nationale de France, hommage eclalant aux droits naluimprescriptibles des nations. » Il eut ent aux seauces, même dans les jours erazeux, comme le 3 prairial et le anure. Il resta ambassadeur auprès du e, et ne fut rappelé en Suede qu'e : be rei Gustave-Adolphe devenu maet les maladies ayant altéré sa santé, stant se rapprocha de lui, et il se de-ra s'etablir en Suisse avec elle auprès ecker ; mais la mort l'enleva dans le

A-T de Saussafe, Solice cur More de Stabl,

L BOLSTRIN Inne-Louise-Germaine parenne ne "ca'ebre ecrivain, femme du t, me le 22 avril 1766, à Paris, où elle , le 14 juillet 1817. D'origiue genevoise, qui venuit de s'associer avec les frères lunquers (voy. Necken ), était bien donte alors de prévoir la haute fortune qui lui était réservée en France. Sa chargen de son éducation. C'était une vertu et de savoir; mais la roideur que de ses principes, le purit nisme glaçant de ses mantes la rendaient tout à more a la thehe delicate et difficile qu'elle opssee. Aussi, il ne tint pas à elle que genie de sa fille n'avortat, dessêché germe. An lieu d'aider en effet, par ses ses encouragements, au développe-rnal de cette nature que Dieu avait créée sive et si opulente, elle s'appliqua de sons, de tous ses efforts, à la comprifan-ser, à la pêtrir selon un idéal étroit tait a son unage. Et peut-être serait-e au tait poursuivi par son aveugle si le correctif de cette inflexible disc, si le correctif de cette inflexible dis-se fat rencontré pour l'enfant dans les uroles, dans les affertueuses caresses prodignait son père. Ceci explique le cutte que, dans sa pieuse reconnais-te professa tonjours pour lui. N'avait-il rosse visitante, le soleit fecondant de cann es? La tendresse et l'admiration as sit sonces acquirent même dans la la religieuse inspiration des souveeulance, des proportions tellement que, si l'on en doit eroire un de ses Mont Necker de Saussure, elle con-sa mère une jalousie dont celle-ci se det attente elle-même. S'élonnera-l'on de l'étrange proposition qu'elle avait, à l'âge de dix ans, faite à son père, afin de le fixer près de lui, le célèbre historien anglais Gibbon, qui était bien l'homme le plus laid des trois Royaumes Unis. Dans l'enfance si occupée de Mile Necker, tout fut jusqu'à ses récréations même. Son Serioux, plus grand bonheur, dans les courts loisirs que lui laissaient ses études, était de faire mouvoir, dans une action tragique de son invention, des personnages découpés par elle dans du papier de couleur et dont elle improvisait et déclamait les rôles. Certes, rien de plus innocent que cette distraction, qui était presque encore un travail; il fallut cependant qu'elle y renonçat, car, calvi-niste rigoureuse, Mmc Necker n'etait pas femme à entendre raillerie à l'endroit du théâtre. Un autre de ses honheurs, très-singulier poor un enfant, et dont toutefois on ne songea jamais à la priver, était d'éconter discourir sur les sujets les plus variés, sur les plus hautes questions de litterature, d'histoire, de philosophie et de politique les quelques écrivains distingués qui fréquentaient le salon de sa mère. Chaquesemaine ramenait à jour fixe, chez Mme Necker, Thomas, Marmoutel, Grimm, l'abbé Raynal, etc. Le charme que pouvaient avoir pour la précoce et pénétrante intelligence de Mile Necker les graves matières traites dans ces réunions ne saurait se comprendre, si la sévère direction imprimée par sa mère à ses étodes ne l'avait des l'enfance miliarisce avec les plus sérieuses questions dont se soit jamais préoccupé l'esprit humain, Montesquien ne quittait pas sa table de travail; l'Esprit des lois était le texte le plus habituel de ses méditations. A quinze ans elle présenta à son père de nombreux extraits qu'elle avait faits de ce hardi et profond ouvrage, accompagnés de réflexions que lui avaient inspirces les passages transcrits par elle. Quelques pages qu'elle écrivit vers le même temps sur la révocation de l'édit de Nantes parurent à Raynal si fermes de style et de pensée, que l'abbé philo-sophe, dont l'indigence s'était déja enrichie des aumones de Pechméja et de Diderot, parla trèsfort de se les approprier, en leur donnant place dans une nouvelle édition de son Histoire des deux Indes.

Cette sièvre de travail avait occasionné de cruels désordres dans sa sante. En tendant, jusqu'a les rompre, les ressorts encore delicats de l'intelligence de sa fille, Mac Necker avait brisé son corps, arrêté dans son développement physique. Toutes les forces vitales s'étaient, chez son enfant, concentrées au cerveau. Le célebre Tronchia fut appelé. Il prescrivit la camagne et la cessation de tout travail Sonstraite à la rude discipline de sa mère, Mue Necker alla habiter Saint-Ouen. Elle respirait enfin; avec quelle ivresse! Comme elle se sentit heurvusede cette vie libre sous le ciel. Retrempé à cette source vive, son corps se redressa, son carac-tère fit peau neuve. De soucreuse, vaine et un

per pédante que l'avaient rendue sa mère et les livres, elle devint, par une transformation aussi rapide qu'inattendue, rieuse, aimable, pleine d'abandon et d'un naturel charmant. De tous les auteurs de sa bibliothèque, deux seulement l'avaient suivie dans sa solitude, les plus aimés : Richardson et Jean-Jacques. Il faut l'entendre raconter, à quinze ans de distance, ce qu'elle eprouva d'enivrement à la lecture de Clarisse Hurlowe, faile au pied d'un arbre. Ressuscités pur sa puissante imagination, par son émotion plus puissante encore, les héros de cette vivante peinture du cœur homain étaient passés pour elle du domaine de la fiction dans celui de la réalité Elle les voyalt, elle les entendait, elle tremblait, rougissait, pleurait, se centait mourir avec Clarisse; elle s'indignait de toute son Ame contre Lovelace. L'enlèvement de Clarisse par son séducteur, c'est elle qui nous l'apprend, fut l'un des plus grands événements de sa jeu-

Lorsqu'après cinq ans d'une administration marquée par d'importantes reformes, Necker se retira, en 1781, devant les haines de la cour, et publia, en réponse aux attaques de ses ennemis, son fameux Comple-rendu, sa fille, se faisant l'organe des sentiments de la nation, lui adressa une longue lettre pour le féliciter. En vain s'était-elle cachée sous le voile de l'anonyme; son style et ses pensées la trahirent. Son génie avait déjà son cachet.

En 1786, Mile Necker épousa le baron de Staêt-Holstein, ambassadeur de Suède en France (1). En 1788, elle débuta dans le monde littéraire par les Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau (2), hommage de reconnaissance filiate au génie qui l'avait formée, passion de l'éloge domine l'esprit critique. Présentée à la cour peu après son mariage, elle y reçut un accueil très-froid. Les courtisans s'amusèrent beaucoup « de ce qu'elle avait manqué une révérence et de ce que la garniture de sa robe était un peu détachée ». Dans une visite qu'elle sit quelques jours après à la duchesse de Polignac, amie et confidente de la reine, « elle oublia son bonnet dans sa voiture, » et les courtisans, qui se le dirent, de rire davantage encore.

La révolution allait faire explosion. A bout d'expédients, la cour elle-même ne voyait plus au désordre des finances, à l'anarchie et à la

(i) Rile fit paratire un peu avant une plèce en trois actes et en vers, initialée Sophie, ou les Sentiments secrets (Paris, 1786, in 199), sans nom d'auteur, et lirée à petit nombre. — Une autre plèce, en cinq actre et en vers, Jame Grap, composes vers la même epoque, ne vit le jour qu'en 1790. Paris, in-19. Ces deux ouvrages unt cié luges trop faibles pour être admis dans le recueil positiume des Essuis dramatigurs de Maré de Staél.

(2) (es Lettres (1786, un-19), tirées d'abord à 20 exemplaires, furent réumpe. à l'aris, 1789, 1798, in-19, et 1820, pct. in-183 elles donnérent lieu à diverses critiques de la comiesse Alexandre de Vassa (née de Girardia) et de Champeenets, publices l'une et l'autre en 1789

banqueroute dont le royaume élait menacé, qu'un seul remède, la convocation des états généraux : remède décisif, qui, pour avoir été appliqué trop tard, la perdit. Enthousiaste de la constitution anglaise, passionnée pour toutes les nobles idées de tiberté, de réparation, de justice, M<sup>me</sup> de Staël s'associa de tout son cour et de toute son âme au grand mouvement national, tant qu'il se maintint dans les limites qu lui avait tracées l'Assemblée constituante; mals quand, rompant ses digues, il deborda, torrest fougueux, semant partout sur son passage la ruine et la mort, sans que sa pensée réfrogra-dât un seul instant par le regret vers un passe coupable devant sa raison, elle se sentit price d'un dégoût mété de pitié pour ce peuple, victime hier, bourreau aujourd'hoi, et d'une pro-fonde horreur pour les nouveaux tyrans dont il s'était fait l'instrument avengle et sans merci. L'arrestation de Varennes lui causa un sentiment de douloureux effroi, dont l'éloquente expression revit dans ses Considérations sur la revolution française. Pressentant le 10 août, et pleine d'ipouvante pour la famille royale, elle redigeavers le milieu de 1792 un nouveau plan d'évasion des Tuileries, qu'elle envoya au cointe de Montinorin. D'après ce plan, le roi, la reine et le dau-phin, menés sur les côtes de Normandie, devaient être embarqués ensuite pour l'Angleterre. L'insistance qu'elle mit pour que le comte de Narbonne, dont le caractère léger inspirait peu de confiance à l'infortuné monarque, fot chargé de la conduite de cette difficile entreprise, e pêcha qu'il ne fat donné suite à son projet. Elle sortit de France après le 2 septembre, se relira en Suisse, près de son père, et ne revint à Pa-ris que frois ans après. Le coup de hache qui trancha, sur la place de la révolution, la tête de Louis XVI ent dans son cœur un si affreux retentissement, qu'une partie de ses facultés en sembla un moment paralysée. Elle n'eut bientôt plus qu'une pensée, arracher le plus de victimes qu'elle pourrait au bourreou; d'ans l'accountissement du cutte de la comment dans l'accomplissement de cette noble tache elle apporta, préparée qu'elle était au sacrifice de sa vie, toute l'exaltation de son âme génér Malheureuse de l'exécution du roi, elle entreprit de sauver la reine. El certes les Réflexions si le procès de la reine, par une femme (s. 1., soft 1793, in-8°), plaidoyer à la fois ingénieur d' énergique, auraient eu les honneurs du tromphe, si la reine n'avait été fatalement condamnée p avance. Plus d'un an après le coup d'Etat d thermidor, elle publia une brochure dictie pat un ardent amour de l'humanité : Reflexions tu la puix, adressées à M. Pett et aux Français (Genève, 1795, in-8°), brochure qui fut dtée avec éloge par Fox dans le parlement d'Angleterre. Vers la même époque, elle fit paralle un volume contenant ses œuvres de jeunesse, intitulé: Recueil de morceaux delachés (Lav-sanne, 1795, in-8'; Leipzig, 1796, in-6'), d

on remarque l'Essai sur les et l'Épitre un malheur. l'uis elle livre De l'Influence des passions sur ur des individus et des nations (Lau-1796, in-8° ou 2 vol. in-12; ibid., 1797, -8°; Paris, 1818, in-8°, et 1820, 1832, 12), livre qui a présente, suivant Chés tableaux riches et varies, le besoin ent d'emouvoir, des traits ingénieux, de sauté dans les expressions, et surtout

eme independance (1). » le Directoire, Mme de Stael se fit l'âme constitutionnel, dont Benjamin , inconnu encore, se constitua l'orateur, endre contre le club de Clichy cette adtion qu'elle méprisait, mois dont le lui semblait importer à la cause de la Ce fut à ses sollicitations près de Barras ses auspices que l'ex-évêque d'Autun id-Périgord fut introduit aux affaires (juillet 1797). Dejà, en soptembre e avait contribué, par ses actives déà le faire rayer de la liste des émigrés. estations du jeune conquerant de l'Itrouvèrent incredule. Déja, pour nous l'expression d'un poete, Napoléon perelle sous Bonaparte. Arriva le 18 hrun salun devint le quartier général des op-Moins généreux que Louis XII, qui à enement au trône ne voulut point se des injures faites au duc d'Orléans, consul, puis empereur, ne se rappela qu'elle l'avait deviné et avait voulu ambition. Ce fut en vain que l'un des futur Cesar, Joseph Bonaparte, lui ofla gagner à la cause alors triomphante, bon des deux millions versés par son trésor royal en 1788, pour assurer le courant. - Il ne s'agit pas de ce que je ois de ce que je pense, » fui avait-elle , et cette fière reponse avait coupé court les négociations (2). Un discours proson iulluence par Benjamin Cons-Tribunat, et dans lequel il n'avait pas signaler l'aurore de la tyrannie, irrita itre elle le premier consul, qu'il enjoiché, ministre de la police, de lui rer, dans l'intérêt de sa tranquillité, de plus circonspecte à l'avenir. Ses fré-uyages à Coppet, et la publication des pues de finances et de politique e, que Bonaparte qualifia tout haut de de cotlège, bien lourd et bien bouracheverent de la perdre dans son esvie de Mme de Staël à partir de ce jour d'une incessante persécution. Fouché dre de n'emparer de sa personne. Sur

e qui devait traiter de l'influence des pas-sonbeur des nations n'a Jamais vu le jour, retenus saus londement que Me° de Stael ord pour Bousparte une passion qu'elle ne partager, et que son opposition politique lepit d'emour.

l'avis que lui en donna secrètement Regnaud de Saint-Jean d'Angely, elle se cacha à la campagne. Bientôt elle quitta sa solitude pour aller habiter à Saint-Brice (près d'Ecouen), chez une de ses amies, Mac Recamier, « cette femme si celèbre par sa beauté, et dont le caractère est exprimé sur sa figure même ». Elle acheta ensuite, à dix lieues de Paris, une petite maison, où elle se retira; mais elle y était à peine installée, que, malgré les pressantes sollicitations du général Junot et de Joseph Bonaparte, le commandant de la gendarmerie de Versailles fut chargé de lui signifier qu'elle ent à s'éloigner dans les vingtquatre heures, d'au moins quarante lieues de la capitale (1802). Indignée, elle se réfugia alors en Allemagne, voulant, dit-elle, opposer l'accueit bienveillant des anciennes dynasties à l'impertinence de celle qui se preparait à envahir la France. Elle venait d'accroître encore sa réputation par son ouvrage sur la Litterature considérée dans ses rapports avec l'état moral et politique des nations (1), et par le roman de Delphine (2). A Weimar, l'Athènes germanique, ou elle chercha un abri, elle vit Gothe, Wieland et Schiller, et les relations qu'elle noua avec ces génies illustres la mirent à même d'approfondir la langue et la littérature allemandes. Puis elle fit un voyage à Berlin, où elle fut accueillie avec une rare distinction par le roi et la reine. La mort de son père (9 avril 1804) la rappela blentôt en Suisse; et ses affaires réglées, elle partit pour l'Italie. A son retour, elle séjonrna une année à Coppet et à Genève, et elle commença à écrire Corinne, ou l'Italie, qu'elle alla schever dans une terre de M. de Castellane, à donze lieues de Paris, et qui parut en 1807 (3). L'unmense succès qu'obtint en Europe ce roman, en rappelant son souvenir à l'empereur, loi suscita de nouvelles rigueurs de la part de la police (4). Fouché lui intima l'ordre de sortir de France. Elle retourna ators à Coppet, où le prince Auguste de Prusse la visita. Elle alla ensuite passer à Vienne l'hiver de 1807 à 1808, et s'y lia avec le prince de Ligne et la princesse Lubomirska. C'est pendant ce séjour en Autriche que son fils ainé, le baron Auguste de Stael, agé alors de dix-sept ans, eut à Chambéry, le 29 décembre 1807, une longue audience de l'empereur, qu'il

(i) Paris, an viii (1800), 1801, 1818, 9 vol. In-9°; ibid., 1839, In-12, et (183, In-16. M=c de Stall a adopte dans cet ouvrage le système de la perfectibilité, et peut-ètre est-elle la première qui l'ait applique à la litterature.

10-13.
(3) Paris, 1807, 3 vol. in-12 et 2 vol. in-80. — C'est l'ouvrage le plus connu de Mme de Staël. Les priocipales éditions sont celles de Paris, 1819, 4 vol. in-13; 1820, 3 vol. in-62; 1840-41, 2 vol. in-60, avec 200 fig.; 1840, in-18; et 1844, in-18.
(A) c'est que la critique de Corinne publico à cutta époque au Moniteur est de l'empereur lui-même.

sollicita pour sa mère, l'assurant qu'ellene ferait plus de politique, Napoléon fut inflexible : « De la politique, répondit-il, n'en fait-on pas en par-lant de morale, de littérature, de tout au monde!... Que voulez-vous que j'y fasse? C'est sa faute. Elle a de l'esprit, trop d'esprit peut-être; voilà ce qui fait qu'elle est insubordonnée. Elle a été élevée dans le chaos d'une monarchie qui s'écroutait et d'une révolution qui surgissait; elle a fait de tout cela un amalgame dangereux. l'exatistion de sa tête, la manie qu'elle a d'écrite aur tout et à propos de rien, elle pouvait se foire des prosétytes; j'ai dû y reiller. C'est dans l'intérêt de ceux qu'elle pouvait compromettre que j'ai dû l'eloigner de Paris... Elle servirait de drapeau au faubourg Saint-Germain.

De retour à Coppet, Mme de Staet y composa et y joua, pour se délasser, quelques petites pièces recueillies dans ses œuvres, sous le titre d'Essais dramatiques (1), et y termina (1809) son ouvrage De l'Allemagne (2). Malgré la proscription dont elle était frappée, elle vint, quel-ques mois plus tard, ann de surveiller l'impression de ce livre, s'établir à Blois, dans le vieux châ-teau de Chnumout, successivement habité par le cardinal d'Amboise, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis; puis au château de Fossé, dans le Blésois, chez le comte de Sallaberry, et entin chez le vicointe (depuis duc) Matthieu de Montmorency. Là elle apprit queles 10,000 exemplaires qu'elle avait fait tirer de son ouvrage De l'Attemagne avaient été saisis chez l'imprimeur et mis au pilon, et il lui fut commandé, de par le duc de Rovigo, ministre de la police, de sortir de France dans trois jours. Sa demande d'un sursis ayant été accueillie de la manière la plus ironique et la plus dure, elle regagna Coppet(3).

(1) Les Estais dramatiques (Paris, 189), in-8° et in-12), contiennent sept pièces en prose, Agar dans le desert, scène l'arque; Generieus de Brabant, la Sunamite, Sapho, drames; le Capitaline Kermader, comedie; la Signora Fontisstice et le Hannequin, proverbes.

(3) La tre edition est de Paris, 1818, 3 vol. in-8° et in-12. Cet ouvrage fament a cu de nombreuses edit. sett à Paris (1818, 3 vol. in-8°; 1829, 1828, in-18), soit à l'étraoger (Londres, 1818, 1818, 3 vol. in-19). Genève, 1818, 3 vol. in-19. Letprig, 1818, 5 vol. in-19. Il a cté tradiut en plusieurs langues, et viscement critiqué en Allemagne.

en Allemagne.

(5) Votet la lettre par laquelle on repondit a sa de-mande d'un sursis :

## POLICE GÉNÉBALE.

## CARCRET DU MINISTRE.

Paris, 3 octobre 1810.

- Paris, I octobre 1810.

  I l'ai requi, madame, la lettre que vous mivez fait « fhonneur de m'écrire. Monsieur votre fils a du vous apprendre que je ne voyais pas d'inconvenient à ce que vous retardassies votre départ de sept à huit jours ; je desire qu'ils auffacent aux arrangements qui vous « restent à prendre, parce que je ne puis vous en accorder davantage.

  « Il ne faut point rechercher la cause de l'ordre que je vous ai signifié, dans le s'ience que vous avez gardé à l'égard de l'empereur dans votre derniter ouvrages ce acrait une errour ; il ne pouvait pas y trouver de jace « qui fût digne de luit, mais votre exti est une conséquence naturelle de la marche que vous suivez consequence naturelle de la marche que vous suivez fait de la marche que vous suivez la la marche que vous suivez fait de la marche que

- Madame de Staël prit le parti de retourner à Coppet; mais elle aggrava encure sa situation lorsqu'on vint lui proposer de célébrer la naissance du roi de Rome, pour rentrer en grâce; elle répondit par cette saillie ironique : » Tout ce que je pois faire pour lui, c'est de lui souhaiter une bonne nourrice. »
- Défense lui fut bientôt signifiée de s'éloigner de plus de deux lieues de sa demeure. Schlegel, qui depuis plusieurs années l'aidait à élever ses fils fut alors obligé de la quitter, et elle se trouvait dans une solitude presque complète lorsque le vicomte de Moutmorency alla la rejoindre; il venit d'être exilé pour l'avoir reçue chez lui. Mos Récamier eut bientôt le même sort. Au printemps de 1812, après huit mois d'une surveillance inquisitoriale et persistante, Mme de Stael parvint s'évader, et se sauva à Vienne. L'espionnage dont elle y devint l'objet aussitüt son arrivee la décida à se réfugier à Moscou, puis à Saint-Petersbourg, qu'elle quitta pour fraverser la Finlande et aller habiter Stockholm, où elle commença à rédiger son journal : Dix années d'exil. De Stockholm, elle partit pour Londres; son premier son en Angleterre fut de publier son ouvrage De l'Attemagne (1813, 3 vol. in-8°) (1). La déchéance de Napoléon la ramena en Franc Les Cent-jours l'en cloignèrent de nouvenu. Lorsque Louis XVIII reprit possession de son trone, il lui fit le plus gracieux accueil. Les

\* de ce paya-ci ne vous convenait point, et nom n'en sommes pas encore réduits à chercher de me délea dans les prupies que vous admirez.

• Votre dernier ouvrage n'est point français; c'el moi qu'il va faire eprouver ou libraire, mais il ne mestgas possible de le lasser paraitre.

• Vous avare, madame, qu'il ne vous avait été perme de sortir de Coppet que parce que vous aviez espiné el desir de passer en Amerique. Si mon prédécesser e vous a laisse habiter le departement de Loir-et-Chei-vous n'avez pas du regarder cette tolérance comme uz revocation des dispositions qui avaient été arctice a vous n'avez pas du regarder cette tolérance comme uz revocation des dispositions qui avaient été arctice a votre égant. Aujourd'init vous m'obtigez à les faire exécuter strictement, et il ne faut vous en preour qu'à vous même.

• Je mande o M. Grebigny(\*) de tenir la main à l'exécution de district que je fui al donné, lorsque le délai qu'a cons même.

• Je suis aux regrets, modame, que vous m'ayez contrant de commencer ma correspondance avec vous par une messure de rigueur: il m'aurait éte plus agreable de n'avoir qu'a vous offrir des temoignages de la baste considération avec laquelle l'ai l'inneueur d'etre,

e Votes très-humble et très-obélissant servi - Signe LE DUG DE ROVIGO.

Madama de Statt.

o P. S. Pal des raisons, Madame, pour vons indigent les ports de Locient, La Rochelle, Roedeaux et Rolle fett, comme étant les seuls peris dans lesquets rois pouvez vons embarquer; je vons invite à me Bif e connaître celuit que vons aures choisi [85] ».

(1) De la même epoque date la publication des fetteris sur le suicide [Londres, 1812, [m-80]], et de Zuime et trois nouveles (bid., 1813, [m-80]), précedées des Essai sur les fictions.

(\*) Préfet de Loie-et-Cher, (\*) le but de ce post-scriptum étals de lui inserder les ports de la Banctie,

Mons dus à son père par le trésor t restitués. Tant d'épreuves avaient it altéré la santé de Mine de Staël. 1 voyage en Italie, qu'elle avait en-n 1816, dans l'espérance de se réle mourut à Paris, le 14 juillet 1817. s furent transportés à Coppet. Ce par son testament que l'on apprit nd mariage, contracté en 1812 avec seza, jeune officier de hussards qui, pd : blessures en Espagne, avait quitté e, et qu'elle avait connu à Genève. : Staël avait de la grâce dans tous ses ats, dit Mac Necker de Saussure, Sa s satisfaire entièrement les regards, it d'abord et les retenait ensuite. Il s'y subitement une sorte de beauté, si on intellectuelle. Le génie éclatait tout à sses yeux, qui étaient d'une rare magni-Sa taille un peu forte, ses poses bien donnaient une grande énergie, un -plomb à ses discours. Il y avait quele de dramatique en elle; et même sa oique exempte de toute exagération, 

b e Staël eut trois enfants, Auguste s loin); Albert, tué en duel dans l'an-; et Albertine-Ida-Gustavine, dus Brog ie (roy. ce nom), morte en

meres complètes, recueillies d'abord l. in-8° et in-12, par la piélé de son s, 1820-21), précédées d'une Notice par er de Saussure, ont eu depuis plusieurs sous tous les formais. Elles comprennent que nous avons cités, plusieurs mordits, et de plus : Considérations sur les nz événements de la révolution franıris, 1818, 1820, 3 vol. in-8°, et 1843, tsais dramatiques (Paris, 1821, in-8°), ranées d'exil (Paris, 1821, in-8º et ni ne parurent qu'après sa mort. Ses inédites ont paru en 1836, Paris, in-8º. , Mee de Stael a édité les Manuscrits re (1804, in-8") el les Lettres et penwince de Ligne (1809, in-80). Sa corsce, quoique fort étendue, n'a pas enl'objet d'une publication spéciale; et s au jour qu'un nombre assez resses lettres, disséminées dans plusieurs

vons raconté sommairement les prinrénements de la vie agitée de Mme de sons reste à apprécier le caractère de . Sans jamais perdre son cachet disn originalité propre, notre littérature, différents âges, subit l'influence des

ista amisi un fila de son second mari. N. de ique âgé aculement de trente ans, ae lui surle quelques mois, et mourut aux lles d'Hyères, junvier 1888.

diverses littératures de l'Europe, comme elle leur a imposé la sienne. Pâle reflet des lettres françaises pendant le dix-septième et la première moitié du dix-huitième siècle, la littérature allemande se monta tout à coup à l'originalité par Klopstock, Herder, Gorthe, Schiller et les brillants disciples de ces beaux génies; mais entre l'Allemagne et la France le Rhin coulait toujours, barrière infranchissable. C'est à Mec de Stael que revient la gloire d'avoir fait franchir cette barrière aux lettres allemandes, accueillies sur sa présentation chez nous, au commencement de ce siècle, avec un enthousiasme, on se le rappelle, qui a porté et porte encore tous les jours ses fruits. Le génie de M=e de Staël nous semble le merveillenx produit de ce double courant littéraire. Française par le fond des idées, elle est Allemande par le tour de l'imagination; son regard a une grande portée, mais il est rarement dégagé de tout nuage. Elle voit loin, mais une face des objets reste presque toujours voilée pour elle. Des choses, elle ne saisit ordinaire ment que le côté enthousiaste, si nous pouvons nous exprimer ainsi; presque tout ce qui est du domaine de la réalité lui échappe. L'émotion que vous éprouvez en la lisant, si vous êtes jeune, a plus de vivacité que de profondeur. Si les larmes vous viennent au bord de la paupière, elles ne tombent presque jamais, cristallisées qu'elles sont presque aussitôt que formées. Son coup d'œil ne va pas assez au fond des choses de la vie; du gouffre, elle n'aperçoit que les bords. Combien plus sor et plus entrant était le regard de Cervantes, Fielding, Le Sage, l'abbé Prévost, ces maîtres du roman! Corinne n'est pas un roman, c'est un poême : c'est l'idéal de Muse de Staël, comme Delphine est la réalité de ce qu'elle était dans sa jeunesse (1). Dangereux par ses tendances, son livre Sur l'influence des passions manque de plan dans la distribution des matières. C'est l'action, but de la vie, qu'il faut prêcher aux horomes, non le pouvoir et les charmes de la mélancolie qu'il faut leur vanter. Nous ne sommes déjà que trop en-

(ite il n'y a qu'un héros dans les romans de Ni<sup>me</sup> de Staël: ce héros c'est elle-même. Déphâne, c'est elle; la penace qui lui est chère y est partout marquee, celle du bonheur possible seulement dans le mariage, incomplet et brisé tôt ou lard dans les unions illégitimes. Corriane, c'est elle encore avec plus d'idéal, mais moins idealisée peut-étre qu'exagérée; c'est elle écrivain, poête. causeur admirable, mais lemme non moins naimée d'amour que de génie, sérieuse et gale, sensible aux spectacles variés du monde extérieur, à tout ce qui peut attirer, charmer, amusce, capitiver le regard, mais plus sensible encure à l'emotion des cœurs.. Ce qui vant le mieux, c'est ce qui vient d'elle. Il faut l'avouer en effet, cette mise en scène britisaite des monaments et des lienx laisse parfois à dédirer plus de simplicité, plus de soupteurs dans les ilignes, plus de grâce dans les contours. Cette pompe et ce théâtral qui s'étaient dans les débuts chionissent plus qu'is une touchent.. On sent là, avec une supériorité incontestable, les qualités de la petature du temps de l'empère, mais aussi quelques-uns de ses défauts naillants. Coriane couronnée au Capitole peut drillert.)

eline, par la fablesse de notre nature, a nons immobiliser dans de stériles réveries. Son ouarage Sur la Litterature, démonstration de la perfectibilité in leune, n'est qu'un brillant paradoxe, qui fit conseiller a l'auteur, dans le Mercure, par Fontanes, de parler, de ne plus écrire. L'Attemagne et les Considerations sur la rerolution française sont à nos yeux la plus haute expression du génie de Mee de Staèl. L'Allemagne etait tente une revelation. Aussi quel succes! et comme il s'est maintenu! Dans ses appréciations des acteurs et des scènes du grand drame révolutionnaire, on peut lui reprocher de n'avoir pas tonjours réussi à degager son esprit des sympathies et des preventions qui en troubient la netteté et en emoussent le tranchant; mais quelle sureté de pinceau! quelle touche ferme et vigoureuse! quelle énergie! quel éclat! Montesquieu et Tacite ont souvent passé par ce livre.

Comme écrivain, Mue de Staël appartient à ce que l'on appelle en peinture l'école des coloristes. Elle releve de Rubens plutôt que de Raphael. Son style coule bas, à chaque instant, suivant la pittoresque expression de l'un de ses compatitoles, M. Simon, tant il est chargé d'idées et d'images. C'est un éclatant compromis entre la sobriété si riche de l'auteur d'Émile et l'intempérance plus fastueuse que riche du chantre d'Atala.

Philarète Chasles.

tala. Philarète Chasles.
Mue de Staël. Itiz ans d'exil. — A. Ports.). Notice sur ta maladie et la mort de Ilme de Staël; Paris, 1817, In-12. — Mue Necker de Saussure, Natice sur le caractère et les écrits de Ilme de Staël; Paris, 1820, In-80. — Fr. Schlosser, Ilme de Staël; Paris, 1820, In-80. — Cousin (d'Avaion), Staelliana; Paris, 1820, In-12. — Bibliographie de la France, 1817, p. 418, et 1818, p. 678. — Pontance, dans le Ilercure de France, 1801. — Bertrand de Moleville, Thibaudeau, Bourrienne, Mme Récamler, Ilemoires — Mme Il. Allart, Lettres sur les ouvrages de Ilme de Staél; Paris, 1828, In-80. — Chateaubriand, Memoires d'outre-tombe. — Sainte-Beuve, Portraits de femmes et Causeries du tundi. Villemain, Tubleau du diz-huittème siécle. — Baudrillart, Eloge de Alme de Staél; Paris, 1830, in-80. — Norts, Life and times of Mme de Staêl; Lond., 1833, in-85. — STAEL-HOLSTEIN (Auguste-Louis, baron

DE), fils de la précédente, né le 31 août 1790, à Paris, mort le 11 novembre 1827, à Coppet. Élevé à Coppet, sous les yeux de sa mère et de son grand-père, il sut de bonne heure initié au culte des lettres, et eut pour principal maître Auguste de Schlegel. Il fit aussi dans les sciences exactes et naturelles et dans l'étude des langues de rapides progrès. Les séductions d'une renommée littéraire ne lui firent point prendre le change sur sa vocation, et il consacra presque tout son temps et une partie considérable de ses revenus à l'amélioration des diverses branches de l'économie rurale. Il n'accompagna pas sa mère dans ses voyages à travers l'Europe; il fit toutefois les plus nobles efforts pour obtenir la fin de son exil, et il déploya dans l'audience qu'il eut de Napoléon à Chambéry autant de sang-froid que de dignité. Il ne revit sa mère qu'en 1814 à Paris. M. de Staël pratiquait sans

faste les plus bautes vertus chrétiens faisance était aussi inépuisable que son dévouement. Entre les grandes infortunes humai une sortout avait remue son âme : la traite des negres. / Il entreprit, dit M. Guizot, de recueillir à ce sujet tous les renseignements, toules les preuves, et de tout mettre en œuvre pour ranimer contre cet assassinat d'une race d'hommes la colère du public et l'action du pouvoir. Est correspondance très-étendue, des voyages, des publications repétees, des prix proposés, des conferences avec les ministres du roi, des pétitions aux Chambres, rien ne fut par lui négligé pour marcher à son but; il réussit à se procurer et à faire venir à Paris, pour les exposer à tous les regards, les fers clandestinement fabriqués dans quelques ports pour contenir et au hesoin torturer pendant la traversée les nègres enlevés ou achetés sur la obte d'Afrique. » Il coopéra aux travaux de la Sociélé hiblique profestante et de la Société de la morale chrétienne, et accorda à l'éducation populaire la meilleure part de ses sollicitudes charitables. On peut dire qu'il justifia cette parole de son grand-père : « Auguste sera tout pour les autres. » Ses écrits, animés des sentiments les plus purs de l'école liberale, ont été recoeilis par la duchesse de Broglie, sa sœur, sous le titre d'Œuvres diverses (Paris, 1829, 5 val. in-8°). Il s'est fait l'éditeur des ouvrages de Necker et de Mme de Stael, en les accompagn de notices et de commentaires.

Guizot, dans le Globe, t. VI, nº 2. — Mue de Brogle, Notice, à la tête des OEurres diverses. — Ch. Monned, Notice sur Auguste de Stael-Holstein; Lausanne, 182, 10-5°.

STAFFORD (William Howard, vicomie), pair d'Angleterre, né le 30 novembre 1612, exécuté le 29 décembre 1680, à Londres. C'étail un fils cadet de Thomas, duc de Norfolk, mert en 1646, à Pavie. Burnet le représente comme un homme faible, mais bien doué, et qui avait eu une jeunesse dissipée. Il avait éponsé la sœur du baron Henry Stafford (1), et à la mort de son beau-frère (1637) il prétendit hériter de ses honneurs nobiliaires, bien qu'il n'y eat aucm droit. Charles 1er, qui l'aimait beaucoup, admit cette réclamation, et dans la même année (1640), il lui accorda les titres de baron et de vicomis Stafford. Il s'attacha à la cause royale, suivit les Stuarts dans l'exil, et ne reprit son siège dans la chambre haute qu'à l'époque de la restauration. Il aurait vécu obscur et oublié de l'histoire si l'injustice de sa mort n'avait jeté de l'éclat sur son nom. Lorsque Oates (voy. ce nom) forget le comploi papiste dont la révélation mit toute l'Angleterre en seu (1678), il désigna lord Stafford comme l'un des principaux chefs secrets,

(i) Cette famille était ancienne et comptait parmi se ancètres le fameux Edward Stafford, due de Buckinghan, qui cut la tête tranchée en 1811. Le véritable hériter a baron Henry était un parent étoigné, que la paurent avait replongé dans les rangs du peuple.

lords de Powis, Petre, Arundel et Bek l'accusa d'avoir reçu du P. Oliva, géjésuites, une commission de trésorier de l'armée catholique. Les cinq pairs fermés ensemble dans la Tour, le 30 oc-8. Le procès traina en longueur. Ce ne bout de deux années de détention pré pue Stufford comparut à la barre de la haute, assemblée en cour de justice à ster (30 novembre 1680). Oates reprorec des variantes, ses fausses accusatémoins qu'il avait raccolés le secondacieusement, et l'un d'eux, Turber-que l'accusé lui avait offert de l'argent esiner le roi. Stafford se defendit avec rgie et de noblesse qu'on n'en edt atlendu rencontra même, pour altester son in des accents « plus persuasifs, dit Hume, proements de rhétorique. » Après sept débats, il fut déclaré coupable de haute debats, il fut déclaré coupable de haute par 50 voix (1) contre 31, et condamné Charles 11, qui connaissait mieux que l'innocence de son vieux serviteur, ac de lui faire remise d'une partie de la qui était d'être pendu et écartelé (2). cant pour l'exécution il demanda un ex au coul ie ne trembler a pas de peur » e au ciel, je ne tremblerai pas de peur. » lude, qui avait reçu avec des railleries es les déclarations des victimes d'Oates, bautement à cette heure sa conviction ord etait un innocent sacrifie, et lorsl'échafaud il protesta de son innocence, da : " Dieu vous bénisse, mylord ! nous

rd mourut victime de la lâche faiblesse et de la rage aveugle d'un parti. En veuve obtint de Jacques II le titre de lle le transmit à son fils Henry, et il le n 1762. Quant à la mémoire du suple ne sut réhabilitée que par le vote du t en date du 17 juin 1824.

isis, t. Vii, p. 1993-1576. - Burnet, Own times. Dury. - Hune. Hist. of England. - The grtup., ed. Kuight.

RLIN. Voy. STREELIN.

L (Georges-Brnest), célèbre médecin ne le 21 octobre 1660, à Anspach, 14 mai 1734, à Berlin. Son goût pour la manifesta de bonne heure, et à quinze vait, dit on, par cœur toute la Chymia

lord Stafford slegenient parmi ses

sata de lord Stafford stégeaient parmi ses i vola en sa faveur.

sheriffs du comté, chargés de faire exécuter respierent cette communation qu'après en au priement; le chambre haute écarta la me superflue, et les communes se déclaites de la seule séparation de la lête (by heud from Au Body only). Tel chat l'actes whigs contre leur victime que lord re la générosité de son caractere, se propiencia plus cruelle. Ce qui fit dire trois a Charles II lorsqu'il commu la sentence lut; et il m'accordera auj surd'hul le priere refusait dans le procès de Stafford, o

philosophica de Barner. Il étudia la médecine à Iéna, où it eut Wedel pour principal maitre, ful reçu docteur en 1684, et commença sa répu-tation en faisant aux élèves de l'université des cours particuliers. Il dut aux succès de sa pra tique la place de médecin ordinaire du duc de Saxe-Weimar (1687); mais s'il fut appele à occuper l'une des chaires de l'université récemment fondée à Halle (1694), ce fut à la sollicitation de Frédéric Hoffmann. « A peine fot-il au rang des collègues de son bienfaiteur, dit Eloy, qu'il devint quelque chose de plus que son émule. Hoffmann, qui avait le cœur bon, se fit toujours un devoir de relever le mérite d'autrui; Stahl n'estima jamais assez celui de ses contemporains. Quoi qu'il en soit, les leçons, les ouvrages et la pratique de ce médecin répandirent bientôt son nom par toute l'Allemagne. « La cour de Prusse voulut s'attacher un si habile homme, et il recut en 1716 les titres de conseiller aulique et de médecin du roi. Il fit partie de l'Académie de Berlin, et celle des Curieux de la nature l'avait admis en 1700 sous le nom d'Olympiodore. « Il joignait, dit Formey, à une lecture immense une pénétration exquise; il ne s'amusait point à faire des recueils, mais saisissant l'essentiel des ouvrages qui tombaient entre ses mains, il se l'appropriait sans effort. Il était droit et franc dans ses procédés, n'ayant point d'égard à l'appa-rence des personnes. Il découvrit sans ménagement les fautes capitales dans lesquelles tombaient les plus grands médecins. L'opinion de la multitude lui fut toujours suspecte. » D'après Blumenbach, il faut accepter Stahl comme un des médecins les plus grands et les plus profonds que le monde ait jamais vus; mais il blame en lui une tendance au mysticisme, ainsi que le prouvent les nombreuses invocations ou prières qui parsèment tous ses ouvrages.

Stahl semble n'avoir subi la double influence de van Helmont et de Descartes que pour reagir contre elle. Esprit indépendant, il a tiré son système de l'expérience et de l'induction. Il raisonne moins surtout qu'il n'observe. Au debut il réagit contre la chimie et la mécanique. Sa maxime est de chercher non quad fiers deheat, sed quad fiers soleat. Il recueille des fails, il étudie la vie et ses manifestations régulières jusque dans la maladie même. Aussi proclame-t-it la nature le médecin par excellence; c'est l'idée de la vie qu'il s'efforce de mettre en lumière, la science de la vie dont il se fait l'interprête. De là à conclure qu'il existe une force mystéricuse, indépendante, supérieure à la matière et qui en ordonne tous les mouvements, il n'y a qu'un pas : Stald le franchit résolument ; du vitalisme il passe à l'animisme, de l'observation à l'hypothèse, et il attribue cette direction suprême de la vie à

l'âme raisonnable.

Élevé dans les principes de Sylvius et de Willis, qui rapportaient toutes les causes de mala-die à des âcretés particulières des humeurs, il en reconnut bientôt la fansseté, et, ne pouvant par les lois de la mécanique expliquer les transformations morbides, il entreprit de reconstruire la théorie médicale sur des bases plus solides que celles de la chimie et du dynamisme. Ce n'est pas qu'en l'excluant tout entière de l'art de guérir, il méprise la chimie. Savant chimiste lui-même (c'est le seul titre qu'on ne lui ait jamais contesté), il est l'auteur de la première théorie de la combustion, et le phlogistique n'a été remplacé dans la science que par les déconvertes de Lavoisier. Pour lui la vie est la conservation du corps au moyen du mouvement; mais le mouvement requiert un principe différent qui le dirige vers sa fin. Ici Stahl n'emprunte ni aux anciens ni aux modernes. Rejetant avec mépris l'archée, l'âme végétative, sensitive, ou motrice, les esprits animaux, le médiateur plastique, conceptions stériles, que réprouve l'expérience, il place dans l'âme intelligente le principe de la vie. Qui dit mouvement dit force motrice : on la chercher si ce n'est l'âme? Elle gouverne donc en maîtresse absolue : elle agit sur tous les organes créés pour elle, et en dirige les fonctions par le fait seul de sa volonté, et sans en avoir même toujours conscience. Non-seulement la conservation de la vie par les mouvements circulatoire, secrétoire et excrétoire, mais aussi se nourrir, boire, dormir, saliver, se mouvoir, digérer, sont des actes de l'âme. Ce n'est pas assez : ce corps qu'elle meut, qu'elle entretient, qu'elle restaure, il est son propre ouvrage, elle l'a fabriqué elle-même. La mère fournit le germe, le père l'anime et le doue d'une âme nouvelle, celle de l'enfant qui, d'après les idées transmises par la mère, opère sa configuration matérielle. Comment l'ame se communique, il est permis de l'ignorer, puisqu'il nous est impossible de savoir les choses dans le dernier détail. L'animal jouit d'un privilége égal à celui de l'homme, bien qu'à un degré inférieur; mais la plante en est privée, en sa qualité d'être mélangé, qui se propage, par hasard, non par volonté. Ensin, selon Stahl, l'âme guérit ou s'essorce de guérir le mal qu'elle engendre plus souvent et qu'elle augmente par sa négligence ou par son action maladroite. Sujette a l'erreur par nature, « il n'est pas étonnant, dit-il, qu'elle erre aussi quand la corruption envahit son corps et le blesse, quand le conseil et la volonté sont insuffisants à le débarrasser, quand il faut y employer des mouvements conduits avec la plus exquise proportion. » L'art commence où finit la nature, où elle se trouble et chancelle; pour être utile, il doit agir comme elle, dans le même sens qu'elle, afin de lui venir en aide dans le moment propice. « Il peut plaire à certains esprits, dit M. Lemoine, de supposer que l'âme de Stahl n'est qu'un mot, que le principe de la vie est au fond bien et dument corporel, quoi qu'il pense et veuille; on peut être tenté de faire de Stahl un physiologiste sans aucune prétention à la philosophie, surtout au spiritualisme, et de l'animisme un matérialisme déguisé. Cette opinion est en effet répandue; elle est cependant complétement fausse. » L'âm principe de la vie organique, a des attributions supérieures, une sin bien autrement grande : penser et vouloir, voilà son objet véritable, son essence et sa dignité; la conservation du corps n'est qu'un moyen. « C'est pour penser, écrit Stalil, non pour quelque autre chose, que l'âme existe. De plus la pensée se suffit à elle même, s'explique par elle même et se comprend toute scule; elle est si peu faite pour le service du corps que c'est le corps au contraire dont les organes sont faits manifestement pour le serviss de la pensée et ne sauraient avoir d'autre usage.» Dans la polémique malheureuse qui s'engi entre lui et Leibniz, on peut dire qu'en général il a raison contre son adversaire; et qu'au lieu d'être convaincu lui-même de matériali-me, il a prouvé que l'harmonie préctablie est une con ception arbitraire et inconséquente. Que Leibniz triomphe sur des points de détail, cela ne fait pas doute, par exemple lorsqu'il reproche à Stahl d'avoir trop méprisé l'application de l'anatomie, de la chimie et de la physique à la médecine, et lorsqu'il se raille de sa thérapeutique innocente.

La doctrine de Stahl a rencontré jusqu'en ces derniers temps des detracteurs et des apologistes ardents. MM. Lasègue et Lemoine en ost présenté un bon résurné au double point de vœ médical et philosophique. Sa force pourtant n'est pas dans l'animisme, hypothèse condamnée par le plus grand nombre; c'est le vitalisme qui en a fait le mérite et la durée. Parmi ses disciples, il a compté en Allemagne Samuel Carl, Michel Alberti, Coschwitz, Cobl., Fréd. Richter, Gœlick, Junker; en Angleterre, Cheyne, Bryan, Robinson, Nichols, Porterfield; en Suisse, Charles Bonnet. C'est surtout à Montpellier que s'est perpétuée la tradition stahlienne, qu'elle a éé comprise, admirée, corrigée souvent, et que du fond de sa théorie, le vitalisme, cette école a pris le nom qu'elle porte encore aujourd'hoi. Sauvages, Venel, Barthez, Grimaud, Roussel, Bordeu y ont été ses plus lihistres interprètes. Les écrits de Stahl sont très-nombreux, même

Les ecrits de Stahl sont tres-nombreux, même sans y comprendre les dissertations académiques, programmes et thèses soutenus sous st présidence, que l'on compte par centaines. Les digressions, l'incorrection et l'obscurité du style en rendent la lecture fatigante. Nous citerom ceux de ses ouvrages qui ont contribué à fonder et à propager ses idées: Fragmentorum a tislogiæ physiologico-chymicæ ex indagatous sensu rationals prodromus; Iena, 1683, in-12;—De intestinis eorumque morbis ac symptomatibus cognoscendis; ibid., 1684, in-4°; thèse de docturat; — De sanguificatione in corpore semel formato; ibid., 1684, in-4°; — De motu tonico vitali indeque pendente

ymms particulari; liki., 1692, in-4°: de l'auteur s'y frouve formellement pour la première fois; — Vindicus ero medice; Halle, 1694, in-4"; ulta natura, seu spontanea mor ussione et conralescentia; ibid., Zymotechnia fundamentalis, entationis theoria generalis; ibid., . test. en allemand; — Temperanon enucleatin; ibid, 1697, in 10; moscivationes chymiconedico curiosa ; ibid., 1697-98, plu-ders, in-5°; — De venæ portæ porta ; ibid., 1698, 1722, 1751, in-6°; il all'atonie et aux congestions sanguines porte une foule de maladies chrola locution vena porta porta maut-elle un des axiomes favoris de son De morborum atatum fundamentis; s, 1702, in-to; trad. en allemand. un ouvragas de Stahl; — De motu san-cenorrhoidali et hzmorrhoidibus shid , 1698, 1722, in-4"; cette disser-pour complement celle qui traite *De* mlum internarum motic; ibid., ordam internarum mota; ilid., v.; — Podagræ nova pathologia; s. 17:0, in-4"; — Venæ sectionis pave; ilid., 1608, in-4"; — Inflammava rattiologia; ilid., 1698, in-i"; — jændamenta practica; ibid., 1699, Mostis theoria medica; ibid., 1707, Disputationes medica; ibid., 1707, proputationes medica; i in (2); recueit public par Michel Al-De seriptis suis vindicia; ibid., 1707, - Theoria medica vera; ibid., 1707, 17, in-4"; Leiprig, 1831, 3 vol. in-12, 1. Choulant; trad. en allemand par lerbn, 1831-33, 3 vol. in-8"): c'est ou Stabl a exposé avec le plus d'é-doctrine de l'animisme; — De uro-abusse follendo; ilud., 1711, in-4°; ers medicina auctore; ibid., 1712, De medicina chirurgica in genere; in 4"; - Theses medica; ibid., Opusculum chymico-physico-, thirt., 1713, 1740, in-6"; — De vi-tis; ibid., 1716, in-6"; — Zufallige wnd Bedenken über den Streit von trançais (Truté du soufre; Paris, 2) par le baron d'Holbach; — Obsercunica; Leipzig, 1719, in-8°; cédigé; — Negotium olivrum, seu sciamaeaus positiones aliquas fun lameno ac rera medica ; Halle, 1720, in-19 : polemique entre Stabl et Leibniz, qui able any theories mecaniques; da chymiz dogmatica et experi-Novemberg, 1723, 1747, 3 vol. in-4°; français par Demachy (Paris, 1757, -12): il y établit l'existence de son

philogistique comme principe; — Ars sanandi cum expectatione; Offenbach, 1730, in aº. On a tedige selon ses principes différents requeits, tels que Materia medica (1728), Collegium casuale magnum et minus (1728-35), etc. Les curves complètes de Stahl n'ont encore etc l'objet d'aucune publication; mais on en a entrepris a Montpellier la version française (1859 et suiv., t. 1° à V, in-8°), augmentée de commentaires par M. Blondin, le traducteur, de reth vions philosophiques et médicales par M. L. Bover, et de travaux inédits par M. Tissol. X,

de Iravaux méddis par M. 16880l.

Strebei, Progr. III de esta Muhl; Ansuach, 1726-50, 1835. - Forure, Elores. - Spreugel, Hist. de la met. - Rior, Dist. hol de la med. - Foureray. Système nec commissances Aimagnes, 1. let. - Hioder, Hist de la chimet, II. - Mone de Blean, Rapparts du physique et du moral de Chimme, 12º part. - Diet. des reten en med., art. Stablianisme. - Bitmenbach, finh, medi. L. H. - Leibnu, Comatter ations sur la principa de ré. - Barthes. Veniceaux Eléments de la science de l'homme. - Langue, De Mahl et de la doctrue médicale Verts, 18, 16-52. - Bouther, Du principe vital et du de dime penionité, Paris, 1865, 16-5. - A, l'emoine, Le l'interment l'insusance de Mihl; Paris, 1865, 16-12.

STABLEM MERGE (L'Empert. Raidness. combine.)

STABLEMBERG (Ernest Rudiger, comto of), géneral autrichien, ne en 1638, mort le 4 janvier 1701, au château de Wesendorf. Il appartenait à une ancieune et illustre famille, moitié princière, moitié contale, de la Styrie, laquelle avant donne depuis le douzième siècle une longue suite deserviteurs loyaux aux empereurs de l'Allemagne. Parm ses ancêtres, Jean Vet Frasme let se distinguérent par leur bravoure contre les Tores pendant le sage de Vienne en 1529. Fils alné de Conrad Balthasar et d'Anne-Elisabeth de Zinzendorf, il hérita de son père des domaines considerables, et devint successivement consciller d'Etat, chevalier de la Toison d'or, president du conseil militaire, feld marschal et commandant de Vieune. Dans ce dernier poste il «cquit beauconp de réputation, par la brillante defense qu'il soutint en 1683 contre le gran l-vizir Kara-Mustapha. Brave et habite guerrier de l'écote de Montecuccoli, il répara sous le feu de l'ennemi et dans l'espace de cinq jours les fortifications delabrees de la capitale, ranina par son exemple le rourage de la faible garnison, et excita tous les habitants à une resistance désespérée. Ce ne fut qu'apres plus de deux mois d'efforts inoms (9 juillet-12 septembre), qu'il vit arriver à son secones l'armée chretienne sous les ordres de Sobieski. La perte des assiègeants durant ces suivante-trois jours s'eleva à quarante-huit mille hommes; celle des assiégés ne fut que de cinq mile deux cents morts. Vienne délivrée, Sobieski accueillit son délenseur comme un beros. L'empereur Leopold Pr lui fit cadeau d'une bague evaluée a 100,000 thalers, et lui confera la titre de ministre d'État. D'un caractère violent et orguelleux, Stabremberg ne s'accorda pas longtemps avec Sobieski, et refusa de lui apporter le concours de l'infanterie autrichienne qu'il commandait. Blesse devant Bude, il quitta l'armee, et ne s'occupa plus que de l'organisation militaire.

STATIREMERA (Guidubalde, comte de), général, cousin du précédent, né le 11 novembre 1657, mort à Vienne, le 7 mars 1737. Destiné d'abord à l'Eglise, il etudia en théologie au collége des jésuites a Grætz; mais ayant témoigné du goût pour les armes, il entra en 1680 dans le régiment de son cousin Rudiger, porta le mousquet, et obtint en 1681 une heutenance. Le sangfroid et la valeur dont il fit preuve dans le siège de Vienne lui valurent le grade de lieutenantcolonel. Grièvement blessé à l'assaut de Bude et mis à la tête du régiment de Spinola (1686), il guerroya en Hongrie, faillit être enseveli vivant par suite de l'explosion d'une mine au siège de Belgrade, et assista aux batailles de Nisse et de la Morave. En 1690 il s'enferma dans Essek, défendit avec vigueur cette place contre les Turcs, et les contraignit à la retraite en les décourageant par un adroit stratagème. Nommé feld-maréchal lieutenant (1692) et grand-maître de l'artillerre (1695), il continua de se distinguer contre les infidèles, qu'il battit en plusieurs rencontres, et prit une part glorieuse à la vic-toire du prince Eugène près de Zentha (1697), où il commandait l'aile droite. Lorsque éclata la guerre de la succession d'Espagne (1700), Stahremberg suivit Engène en Italie, le seconda dans les journees de Carpi, de Chiari et de Luzzara, et lui succeda à la fin de 1702 à la tête de l'armee. Reduit à ses propres forces et obligé de faire face à l'electeur de Bavière, qui s'etait dejà emparé de quelques défilés du Tyrol ainsi qu'aux troupes françaises, qui venaient de franchir les Alpes, il se tira par d'habiles manœuvres d'une situation si facheuse. Apres avoir battules Bavarois et fait prisonnier Albergotti, leur général, il entra en Piemont et se joignit au duc de Savoie, ce qui porta les forces dont il pouvait disposer à vingt-quatre mille combattants. Neanmoins il ne put rien entreprendre contre Ven-dome, qui en avait quarante mille, et se borna à le tenir éloigne de Turm. Le 5 sevrier 1704 il sut élevé au grade de feld-marechal. Rappelé d'Italie en 1706 et chargé de réprimer la rébellion des Hongrois, il s'acquittà de cette tàche pénible avec autant de honbeur que de diligence. La guerre de succession reservait à Stahremberg un théâtre et des adversaires dignes de lui. En 1708 il prit le commandement de l'armée d'Espagne, et neutralisa, à l'aide d'une stratégie savante, les succès que le duc d'Orléans avait remportés en Catalogne; mais dans cette campagne il dut se limiter à la petite guerre, et dans la suivante il battit le marechal de Bezons. En 1710, ayant reçu des renforts de Portugais, de Hollandais et d'Anglais, stimulé d'ailleurs par la présence de l'archiduc Charles, il marcha audevant de Philippe V, qui avait pénétré en Catalogne, et l'atteignit avec sa cavalerie aux environs d'Almenara. Sur l'avis du général anglais Slanhope, it fut resolu qu'on livrerait bataille avant l'arrivée de l'infanterie, L'attaque euf lieu à

sept heures du soir, et an concher du soleil les Espagnols battaient en retraite, laissant trois mille morts sur la place (27 juillet). Avec son activité accoulumée, il poursuivit le roi vaincu, l'altaqua près de Saragosse, et lui infligea un seconde defaite (20 août); ce fut l'infanterie celle fois qui décida le sort de la journée. Cette double victoire ouvrit à Stahremberg le chemin de Madrid: il s'y rendit aussitôt, et tit proclamer l'archiduc sous le nom de Charles III '21 sept. Il ne put s'y maintenic, a cause du mauvais vouloir des habitants et surtout de l'arrivée de Vendôme en Aragon. Le 18 novembre il se remit en campagne; le 9 décembre son avant-garde coupée et falte prisonnière, et le 10 il livra à Villaviciosa une bataille acharnée. Bien que batto et singulièrement affaibli, il se retira en bon ordre; en arrivant à Barcelone, il n'avait plus que sept mille hommes. Il gouverna dès lors la Calalogne comme vice-roi, et ne se mèla plus de guerre. La paix d'Utrecht lui permit de revenir à Vienne (1713), ou il fut reçu par Charles VI, l'ancien prétendant à la couronne d'Espagne, la manière la plus flatteuse. Notomé en 1716 président du rouseil aulique de la guerre, il conserva cette place jusqu'a sa mort. Sobre d severe pour lui même, Stahremberg exigeat de ses subordonnés des qualites semblables. Il es montra grand dans l'adversite, et la belle retraite qu'il fit de Madrid à Barcelone est digue ders citée comme un fait de strategie savante. Se bravoure était proverbiale, et on disait de lui que même la chute du ciel ne lui ferait paschanger de couleur. Dans son testament, il légue 30,000 florins au grand-maître de l'ordre Teutnique et en destina 60,000 a l'entretien d'un ce tain nombre de demoiselles nobles, designes per Charles ne GAGERN. l'ordre.

UEsterichische Encyklopædie. – Mallath., Geich. do. astreich. Kuiserhauses.

STAINVILLE. Vay. CHOISEUL.

STAIR (James Dalrymple, vicomte DE), magistrat anglais, ne en 1619, à Dummurche (comté d'Ayr), mort le 25 novembre 1655. Il était d'une famille ancienne en Losse. Après avoir fait deux on trois campagnes dans l'armé parlementaire avec le brevet de capitaine, nommé professeur de philosophie à Glasgos (1641); mais il résigna cette chaire en 1067 pour s'établic comme avocat plaidant à Édimbor Sur la recommandation de Monk (1657), il entra dans la haute cour d'Écosse (court of session), et la presida sous Charles II, de 1071 a 1681. A cette demiere date il s'opposa aux tendances rétrogrades de la cour, et fut oblige de se relirer en Hollande; il y connut le prince d'Orange, qui en arrivant au trône le reintegra dans ses fonctions. C'était un des magistrats les plus intègres et les plus eclaires de son temps, et aussi un jurisconsolte des plus érudits. Charles II l'avait creé baronet (1664), et Guillaume III lui accorda la pairie sous le titre de vicomte de Stair

secretaire d'Etal; il la perdit à cause e qu'il mentra en 1695 au sujet des de Glencie. On a de lui : Instituthe law of Scotland : Edimbourg, 1693, in-fol.; - Decisions of the session, from 1661 to 1681; Edita-11 47, 2 vol. in-fol; — Physiologia nentalia; Leyde, 1685, in-6°; traité finge contre Descartes, et où l'on lisquitheses singulières sur la urrement, le ciel, les élements, etc.; tion of the divine perfections; 1605, in-6°; — An Apology for ichief; thid, 1695, in-4°.

rections. - Argust and notic and descentes, 1860, nº 10.

MAN HALKIMPLE, COMIC DE), RÉRÉ ato, petit-fils du précédent, no en mbourg, mort le 9 mai 1747. Son reçu en 1703 le titre de comte, et rta jusqu'en 1707 celui de vicamte D'atard desime au barreau, il obuno de suivre le metier des armes, it-me, on Hollande, ou it avait acun père, des loçuis de fortification nicar Cohorn, Guillaume III le tion, et se charges de sa fortune : il ord un brevet d'officier dans ses il. pes spres celui de colonel, et l'emsee guerres d'Irlande et des Paysment de son pète (1707), il prit le ile de Stair. Whig ardent, il servit mie de Stair. arma Marthorough, obtint par son enntassade de Pologne (1709), parta-Ace (1"13), et resta sons emploi jusment de Georges I". Rappele aux amis, il fut cuvoye en l'rance tsees feur (1714). Saint-Simon, qui pas, a parle longuement de lui dans es, et avec beaucoup de passion. da-il, un tres-sumple gentilisature racei, tece fait, maigre, asce la tête l'air her. Il etait vif, entreprenant, or temperament et par principes. Il aprit, de l'adresse, du tour; avec cela uit, servel, maître de soi et de son desurbe, qu'il ne poussait pourtant des liamons dont it put faire servir son maltre et son parti a Stair se tira d'une position trèshabileté : il réussit, après de missions avec le ministre Torcy, à l'Appleterre voyait un nouveau

port de Dunkerque, et plus tard même à les faire démolie. Après la mort de Louis XIV (1715), il s'attacha au régent, et lui offrit l'alliance auglaise. Il poursuivit avec acharnement le fils de Jacques II, tenta même, s'il fauten croire Saint-Simon, de délivrer par un assassinat la maison de Hanovre d'un prétendant redoutable, et pourtant il ne put l'empêcher d'aller rejoindre ses partisans en Ecosse. Ce fut lui qui prepara le projet de la quadruple alhance, qui renversalt l'ancien système federatif de la Prance, en la rapprochant de la Hollande, de l'Angleterre et de l'Empire, et il signa à Paris, le 18 juillet 1718, la convention ratifiée le 2 août suivant par le traite de Londres. Son ambassade prit fin en 1720. Sous Georges II, Stair fut pourvu de la charge honorifique de grand amiral d'Écosse (1750). Lorsque la guerre devint générale en Europe, il fot appelé à y prendre part, et passa en blandre avec les doubles fonctions de feld-marichal et d'ambassadeur extraordinaire (1711). S'il parvint comme negociateur à entraîner les États généraux parmi les alliés de l'Autriche, il n'eut pas moins de bonheur a la tête de son armee. Après s'être engage temérairement, sur l'ordre exprès de Georges II, entre les montagnes du Spessart et le Mein, dont les acrès étaient tous au pouvoir des Français, il aurait éte peut être reduit à mettre bas les armes si un coop de tête du due de Gramont ne l'avoit tiré de ce mauvais as : la petite plaine de Dettingen, qui devait être le tombeau de ses troupes, lut livre au contraire une victoire înesperce (28 juin 1743). On ne saurait lui faire un reproche dans la circonstanca critique on it se trouvait, et privé de vivres, de n'aveir point poursuivi l'ennemi, bien toin d'y songer, il se hata de gagner Hannu, laissant aux vaineus la tache de suigner les blessés qu'il ahandonnait sur le champ de hataille. Peu après la jalousie de Georges II le força de résigner son commandement, et il se retira en l'eusse. L'insurrection jacobite de 1745 le retrouva plem de putriotisme et d'energie, et il traça aux généraux anglais le plan de la campagne qui leur donna si promptement la victoire.

Stair n'eut pas d'enfants. Ses successeurs à la pairle representative d'Écosse furent James, son neveu, mort en 1760; William, son frère pulné, mort en 1768; John, son autre neveu, mort le 13 octobre 1789, qui publia quelque cerita politiques; le fils de celui-ci, John, mort le ter juin 1821. P. L. - 1.

A. Headerson, late of Juhn earl of State; Londern 1989, in-12. — Reported pour early a l'hist, de my-lord visir, en augiste, libid., 1989, in 13. irte-eares. — Saint-Simon, Nosides, Rémoires — Vollaire, Secto de

STALENS (Jean), theologien beige, of en 1595, à Calcar (duché de Clèves), mort le 8 fevrier 1681, à Kevelaer (Gueldre). Après avoir

ci digue du grand rot; moto elle n'e jamaio eté lamue, Volta-re, qui l'a dementie, en donne des rations tre rispositifes

cué reçu licencié en théologie, il devint caré de Rees (1626), el quitta cette paroisse à cause des tracasseries qu'un zèle trop ardent lui avait attirées de la part des reformés; il entra alors dans la congregation de l'Oratoire (1857), et passa le reste de sa vie dans la maison de Kevelaer. Suivant Paquot, il avait beaucoup de mensoire, de jugement et de savoir. Nous citerons parmi ses purrages : Papissa, monstrosa et mera fatula; Cologue, 1639, in-12; — Peregrinus ad loca sancta; thed., 1639, in-12 : c'est une justification des processions, de l'invocation des saints et du culte des inages; — Syntagma controversiarum fide; 2 vol.

Paquet, Memoires, t VII.

STAMPORD. Voy. RAFFLES.

STAMPA (Gaspara), en trançais Estampes, femme poete italienne, nec vers 1524, à Padoue, morte vers 1554, a Venise. D'une famille noble de Milan, elle fut élevée à Venise, apprit le gree et le latin, et se consacra surtout à la poesie italienne. Elle chantait ses propres vers avec beaucoup d'expression, en s'accompagnant du luth. Grande puetessa e musica eccellente, ainsi la designe Landi ; Suffo de' nostra giorne, s'écrie Varchi. L'amour en exaltant son talent fit à la fois sa gloire et son malheur. Elle s'eprit pour le comte Collaite de Trévise, gentilhomme aussi beau que bravo et apirituel, d'une affection ardente, à taquelle elle sacrifia son repos et peut-être son honneur Collalto partagea d'abord ses sentiments, il y cut entre eux echange de vers et de promesses; puis il entra au ser-vice de la France, et l'oublia au point d'en commer une autre. Frappée au cœur, la nouvelle Sappho tomba dans une maladie de langueue, qui la condui-it rapidement au tombeau. Elle avait trente ans. Sa sœur Cassandra publia ses poesies : Reme di madonna Gaspara Stampa (Venise, 1551, in-81). Ce recueil devint tellement rare qu'une seconde édition en fut pablice (ibid., 1738, in-8°) par Luisia Bergalli, qui l'augmenta des sonnets de Collaito, de reet de notices. Ce qui distingue ces cosies de celles des muses contemporaines, c'est le naturel et la tendresse.

Notice de l'edit, de 1734. - Landt, Cataloghi, lib. Vi. -Tiroboschi, Storia della letter ital., 1. VII, 2º part.

STANCARI (Francesco), en latin Stancarus, theologien italien, né en 1501, à Mantoue, mort le 12 novembre 1574, à Stobnitça (Pologue). Il prit les ordres sacrés, et s'applique à l'etude de la languehébraique, dans laquelle il devint un des hommes les plus savants de son époque. Comme it l'enseignant à l'academie d'Udine, il fit paraltre qu'il penchait vers les idées de la réforme, et pour se soustraire aux persecutions s'enfuit à Cracovie, ou il obtint une chaire d'hebreu; maison ne tarda pas a déméter l'hétérodoxie de ses principes religieux, et l'evêque de Cracovie le fit emprisonner, comme hérétique. Rendu à la liberté par le crédit de quelques seigneurs, fl

trouva un asile chez Nicolas Olesnicki, tilhomme estimé, qui nourrissait le secret des sein d'établir le protestautisme sur ses term Stancarus le fortifia dans ses opinions : le rulle romain fut aboli, les images furent abuttues, les omes chassés, et une église réformer s'elesa a Pincrow (1550). Cel exemple deviat contagieux, l'herosie gagna de proche en proche, et Stancarus, pour en assurer le triomphe, riabili une école destinée à l'enseignement des idees nouvelles en même temps qu'il dressait un formulaire contenant cinquante règles de reformation pour les églises de Pologne, dans le but de les relier entre elles. Mais il fut bientôt lui-même l'intrument de la desunion. Il venait de se maner et de passer une année en Prusse, où il avait professe l'hébreu à Konngsherg, lorsqu'd enga une querelle violente avec Ostander. Celui ci enseignait que l'homme est justifié par la justice essentielle de Dieu, et que Jeaux est notre mé diateur selon la nature divine; Stancarus onlint que Jésus n'est notre médiateur que se lon la nature humaine, doctrine qu'il paran avoir puisee dans l'ierre Lombard. Sa principae hatterie, d'après Bayle, était de dire : • 51 Je sus-Christ a été médiateur en tant que Dien, il est moindre que son pere quant a la nature de vine; il n'est donc point essentiel à Dieu le l'ere. ceux qui le font mediateur en tant que Dieu irnouvellent l'heresie des aciens. « Les cylons de l'ologne furent longtemps troublées par cette dis pute, même après que Stancarus cut eté condamne par plusieurs synodes, notamment p celui de Xian (1560), auquel assistaient cinquia tomistres et la plupart des grands seigneurs de parti reformé. Le consistoire de Genese charge Calvin de soutenir la doctrine d'O-jander. « C vin et Stancarus s'adressaient les mêmes in jures, dit Bayle; chacun d'eux accusait l'autre d'être un blasphémateur et un perturbateur de l'Église; et si Calvin s'en prenaît à la vanité de Stancarus, je ne donte pas que celui ci ne se servit du même reproche... Blandrata et quelques autres fugitals de Genève se prévalures des raisons de Stancarus; ils prétenduent que ses adversaires ne les pouvant bien resoudre, d fallait chercher un autre système. Voila d'on ma quirent les trithéistes et les sociniens de logue. » Stancarus ne fut pas seulement un sa vant controversiste et un habile hebraisant, d était aussi docteur en médecine, et le P. Le Le lui donne le titre de « médecin du prince de Transylvanie ». Lorsqu'il mournt il avait requ depuis cinq ans du roi Sigismond 11 l'indigen de Pologne. Outre plusieurs traités sur la lible, on a de lui : Grammaire hébraique; Bile. 1546; — De Trinitale et mediatore Domino nostro Jesu-Christo; ibid., 1517, in-8°; — Opun novum de reformatione tum doctrina christianx, tum verz intelligentia socramentorum; ibid., 1547, in-8".

Gesner, Epilome, p. 267. - Bayle, Diet. Aist. of cril.

Storia della letter. ital., t. VII, port. 2, cimen Hullir reformatic, p. 157. at ( Vittorio-Francesco ), mathémaen, né le 29 juillet 1678, à Bologne, ort, le 18 mars 1709. Élève des Manles mathématiques et de Guglielmini onomie, il avait à peine achevé ses Il se fit une réputation dans le monde r une aptitude extraordinaire à réplus difficiles problèmes. A dix-neuf vil un mémoire que l'Académie des e Paris examina avec intéret (1697); à ans il devint directeur de l'observa-Rologne (1704.); peu après il obide de docteur en philosophie. Aplesser, au collège des Nobles, les maes, la geographie et l'architecture miremplit avec ardeur ces fonctions mulis sa poîtrine delicate, déjà épuisée par incessants, ne put resi-ter aux ril'hiver de 1709. Il mourut à l'âge de in ans. Ses écrits fuient reunis sous ce eda mathematica, avec un lloge par Manfredt; Bologne, 1713, in-4°; on y principalement les pages relatives au aitésimal, les premieres qui aient été ur ce svjet en Italie.

Mulorum, t. V. - Fantuzzi, Scrittori

(Valentin), que les Portugais Estancel, astronome allemand, né en de Brunn (Moravie), mort le 18 dé-715, à San Salvador (Brésil). Admis ans la Compagnie de Jésus, il enseigna ue et les mathématiques aux colleges et de Prague, et obtint l'autorisation ché à la mission des Indes. Dans cette sa en Portugal, où il professa les maà l'université d'Evora. Divers obpéchant son départ pour les Indes, il a en 1663 pour le Bres.l, et fut attaché de professeur de théologie au collège de San-Salvador. C'est là qu'il atteignit sse fort avancée, préchant, catéchisant des observations astronomiques dont il les resultats en Europe. On a de lui : endetica; Prague, 1653, in-8°; - Orusinus, sive Horoscopium univerra, 1658, in-12 : description d'un ca-tre indiquant à la fois I heure de tous o monde, et dédié à Alphonse VI, roi \_ Zodiacus divini doloris, sive XII de Christo patiente; Evora, Legatus uranicus ex orbe elerem, hoc est Observationes Amemelarum facts ; Prague, 1683, in-4" : na heu au P. Stancel de composer cet ce furent les cometes de 1664 et 1665, va dans la baje de Tous-les-Saints, Il es observations sur les comètes qui depuis, en reçut de divers autres pays, fut publié par les confrères de Stancel errations faites en Europe; -- Ura-

nophilus calestis peregrinus, sive Mentis Uranicæ per mundum sidereum peregri-nantis exstases; Anvers et Gand, 1685, in-4°; - Cursus philosophicus; Prague, in-8°; -Mercurius Brasilicus, sive Cali et sols brasiliensis æconomica; s. 1 n. d., in-40. Quelques ouvrages manuscrits de Stancel ont été conservés à Borne H. F.

Morerl, Dict. hist., ed. 1750, article rédige d'après des rémoires manuse, du P. Oudiu. — Southwell, Bibl. Soc, esu. — Journal des sacants, 1685, p. 209. — Acta erudit. (108., p. 235

STANHOPE (Famille), originaire du comté de Nottingham, laquelle occupait de hauts emplois à la cour lorsque, sous Jacques I<sup>cr</sup>, elle se divisa en deux branches. La branche cadette eut pour chef John, troisième fils de Michel, créé en 1605 lord Stanhope de Harrington, et qui comple encore des représentants (roy, ci-après. La branche ainée, qui subsiste aussi, fut fondée par un neveu de John, *Philippe*, qui reçut le titre de baron Stanhope de Shelford (1626) et de comte de Chesterheld (1628); il mourut le décembre 1656. Des onze enfants qu'il laissa un seul, Henry, mort en 1634, continua sa postérilé, et transmit ses honneurs à Philippe et à Alexandre, ses fils : le premier forma le rameau des comtes de Chesterfield (voy. ce nom); le second s'attacha à la fortune de Guillaume d'Orange, prit part à la révolution qui, en 1688, le fit monter sur le trône, représenta ce prince auprès du roi d'Espagne et des États généraux, et mourut le 2 octobre 1707, à Londres. L'ainé de ses quatre fils, James, devint célèbre sous le nom de comte Stanbope (roy. ci-après).

limbol, Magnæ Britanniae hist. genealogica, tab. 71. - Burke, Peeruge of England.

STANBOPE (James, 1et comle), général et homme d'État angleis, fils ainé du haron Alexandre Stanhope, né en 1673, dans le comte de Hereford, mort le 5 février 1721, à Londres. Il accompagna son père en Espagne, et voyagea ensuite en France (1) et en Italie, perfectionnant, par l'étude des tangues et par la pratique des hommes, une éducation brillante et solule à la fois. Il prit le parti des armes, et servit d'abord sous le duc de Savoie, Victor-Amédée II; puis il survit en Flandre son souverain, qui lui donna une compagnie dans les gardes (1694), et fut blessé sous ses yeux au siège de Namur. Elu député au premier parlement qui s'assembla sous la reine Anne (1702), il vit pendant quinze pas renouveler son mandat par les boures de ans renouveler son mandat par les hourgs de Cockermouth, de Wendover et de Newport; mais il ne chercha pas jusqu'en 1713 à joner un rôle politique. Entraîné par le goût des armes, il s'etait joint en volontaire à l'expédition de Cadix (1702); il passa en 1703 en Portugal, et seconda le duc de Schomberg dans une série d'opérations malheureuses jusqu'au moment où il fut forcé de

(i) il avait été admis à Paris dans l'intinité du due d'étricans, qui fit avec lui, au rapport de Saint-Simon, « force parties, toutes des plus libres ».

se rendre à discrétion avec le régiment qu'il coromandait. Bienist après on le retrouve dans le camp de lord Peterhorough, et il prit beaucoup de part à cette brillante campagne de 1705, qui se termina par la prise de Barcelone. Nommé enroyé extraordinaire aupres de l'archiduc Charles (1706), il s'empressa de conclure avec traité de commerce avantageux (to juillet 1707), dont les effets devaient s'étendre à toutes les provinces qui l'avaient reconnu pour roi. Iléchangea son titre diplomatique contre celui de major général, et en 1708 il succéda à Galloway dans le commandement des troupes anglaises en Espagne. Dans la même année il s'empara de Port-Malum et de l'île de Minorque. Placé sous les ontres de Stahremberg, il contribua aux victoires d'Almenara et de Saragosse; mais surpris dans Brilinega et attaqué avec furie par toute l'asmée de Vendôme, il soutint deux assauts et capitula au troisieme '9 décembre 1740). Après une courte captivite (1), Stantope revint en Angleterre, et se méla activement aux déliats de la chambre des communes. De concert avec les chefs du parti wing, auquel il appartenait, il s'éleva contre la point que de la cour, et surtout contre le traite de commèrce entre la France et l'Augleterre; il l'attaqua non-seulement à la tri-bune, ou il prononça le premier discours que l'on cut encore de lui 114 mai 1713), mais aussi par des articles de journaux qu'il rédigea avec ses amis. L'avénement de Georges les marqua le relour des whigs au pouvoir : our la recommandatum expresse d'Horace Walpole, son ami intime, Stanbone entra au conseil privé, et fut avec Townshend l'un des principaux secrétaires d'État (2) sept. 1714). Parmi les négociations importantes auxquelles il prit part figure en première ligne le traité de la triple alliance, signe à La Have, le 4 janvier 1717; ce traité, conçu par le due d'Orleans et on l'honneur français subit de grandes humiliations, se changra en une qua-druple altiance (2 2001 1718, par l'accession de l'empereur Charles VI. En récompense de cette négociation difficile, qu'il conduisit à bonne fin avec l'aide de lord Stair, Stanhope reçut les honneurs de la partie sous le double titre de baron d'Elvaston et de vicomte de Malion (12 juillet 1717). Nommé en avril précédent premier lord de la trésorerie et chancelier de l'échiquier, il céda ces fonctions la prenuère à lord Sunderland. la seconde a Aislabie, reprit le poste de secré-taire d'Etat (mars 1718), et fut le 7 avril suivant créé comte. Au milieu des orageuses discussions qui s'élevèrent au sujet de la Compagnie du Sud, il fut moené à défendre le minis-tère contre les attaques du duc de Wharton (4 février 1721), et il le fit avec tant de véhé-

(i) il lot échange à la puit confre le marquis de Villeneuve ancien vive-roit de Catabigne, puis de Naples. La conduite à Bobborga fut l'objet d'un blême dans la chambre des communes; mais il n'est pas vrai, comme s'offreme Spint-Simon, qu'on l'alt déponille de tout graft militaire ni qu'il alt en à craindre pour sa propre vie. mence qu'il se rompit un vaisseau dans la poitrine; il tomba en léthargie, el expira le lenfemain. Le roi témoigna le plus vil regret de la mort de son ministre favori, et vocitut qu'il fut inhune à Westminster. Général expérimente, homme d'État de teaucoup d'expirit et de ressources, Stanhope cultivait l'histoire avec secch, et l'on a de lui un Memorial concerning the constitution of the roman senate (Looders, 1721, in-4°, qui fut commente par Hocke dan ses Observations on the roman senate (153), et impr. dans les dernières editions des Révolstions romaines de Vertot.

De Lucie, fille de Thomas Pitt, genverour é. Madras et grant-père du comte de Chathau. I ent deux fits, Philippe, qui sult, et Janu, mort en 1730. P. L.-1.

lives of the british military communities — We move of IF alpole — Circ. Hist of ipsun, from the bits. — Collins, Peerage. — Salai-Sionya. Memoria-biocaular, Hist. of England. — Stablogic Courc., Hist of England from the peace of treats.

STANHOPE. (Philippe, 2nd comté ), Si amé du précédent, né vers 1710, mort le 7 mis 1786. Son éducation fut durgée par le célen comte de Chesterfield, son cousin, qui le pouva vers l'étude des belles-lettres; il 6t de grands progrès dans les langues anciennes et modèrne, et se livra avec ardeur aux mathematiques. Il et tint à l'écart des querelles de partis, et ne permà la chambre des pairs que dans les occasions importantes. Sa longue existence fut prosque entierement consacree aux travaux de cabinel, il ne laissa aucun onvrage, mais il tit publier à en frais œux du géomètre Robert Simson et aux Giuseppe Torelli dans l'impression des œuvres d'Archiméde.

Collins, Peeruge.

STANBOPE (Charles, 30c comte), file and du precedent, né le 3 août 1753, a Londres, oud est mort le 16 décembre 1816. Devenu l'hent des honneurs et des hiens de safamille par la de son frère Philippe (1763), il fut connu jus 1786 sous le nom de lord Mahon. Il fut els Eton et placé ensuite à Genève, sous la tutel G. Le Sage, qui developpa ses dispositions les sciences exactes et naturelles, Adix-hul il composa en français un memoire sur la ture du pendule, que l'Académie de Stock couronna. En 1775, il publia un Tratté su moyens de prévenir les pratiques fran leuses dans la monnaie d'or. Ses travaux l'electricité (1779, pet. in-4°) sont remarqu il prouva, par une suite d'expériences cum que la densité d'une atmo-phère électrique pendue sur un corps est en raison inver carré des distances de ce corps; il produi renner la théorie du choc en retour c'est à l'effet produit par le retour du stuide éle dans un corps d'où en certaines circonstan a été précédemment chassé (roy, le Memoire qu'il fit insérer à ce sujet dans les Philos. transactions, 1787). Membre de la chambre

nunes (1780), il a'associa aux efforts du fig , demanda la fin de la guerre d'Amé-si que la réforme graduelle de la représendi que la reiofine grandene de le lit pas-la chambre des pairs (1786). Il combatti son beau-frère W. Pitt, sur la réduction ite, et en proposa un lui-même; mais en pouya ce ministre dans la question de la a toute autorité légitune ne peut éma-du peuple », disait-il, et d'après ce il soutint que les chambres avaient le viser aux moyens de suppleer à la va-lu trône et au défaut d'exercice de la royale. Aussi se montra-t-il le partisan constant et le plus énergique de la révo-nçaise. Président d'une société libérale, it ar deux fois une adresse de félicitation à lée constituante et célébra avec éclat saire de la prise de la Bastille. Il fit pa-1792 ses premières lettres à Condorcet ite des nègres, et lorsque Fox présenta le liberté de la presse, il le défendit avec it publia un Essay on jurtes (1792, in-8°), nneur à ses lumières et à son patriotisme. A s'eleva contre les preparatifs bostiles à e, et ne cessa de montrer une opposition à la guerre. Voyant l'inutilité de ses prit le parti de ne pas assister aux délide la chambre; mais avant de se retirer e protestation énergique contre le Pill et contre la corruption qui présiction des membres du parlement. Il ne la chambre qu'en février 1800, et proconclure au plus tôt la paix avec le presul. Il parla encore contre la traite des la nouvelle guerre d'Amérique, et pour tion des catholiques d'Irlande. La préd'un bill sur le nouveau système de poids es fondé sur la vibration du pendule lui l'orgasion de déployer, le 17 mai 1816, arssances en physique et en mathémaet cette fois la chambre adopta sa movait appuyée le marquis de Lansdowne. Er acte de la vie publique de Stanhope motion ayant pour objet de réduire le statuta et de lois qui régissent l'Angleon code simple et clair. Il mourut d'une de de poitrine, dans sa soixante-quatrième darié en 1774, à Esther Pitt, il n'en eut filles, entre autres la fameuse lady Esshope (roy, plus bas), et devenu veuf la 1780, il éponsa, en secondes noces tonise Grenville, qui lui donna trois fils, et le 7 mars 1829.

pope a imagine deux machines arithmél'une, de la grandeur d'un volume in-8°, posse de plusieurs cadrans et de petits nes, qui mis en mouvement par une aincier serveut à faire avec la plus grande de les opérations les plus compliquées ation et de la soustraction; l'autre, qui gran leur d'une petite table à écrire, est

la plus curieuse. Au moyen d'une simple vis, on résout avec cette machine tous les problèmes de la multiplication et de la division; mais ce qui est le plus singulier, c'est que dans le cas où l'opérateur se trompe, et s'il fait faire à la vis une révolution de plus, il voit soudain sortir de la table une petite boule d'ivoire, dont la présence l'avertit de son erreur. Stanhope trouva aussi une manière nouvelle de broler la chaux, pour produire un ciment plus durable que le mortier ordinaire, et qui se durcit en séchant au point de résister à l'instrument le plus aigu. On au doit encore une presse typographique perfectionnée qui porte son nom (1) et un nonveau procédé de stéréotypie; enfin il fit un grand nombre d'expériences pour trouver le moyen le moins codleux de garantir les édifices de l'incendie, pour construire horizontalement le toit des bâtiments afin de rendre les appartements supérieurs aussi commodes que les autres, et pour perfectionner aussi la navigation au moyen de la vapeur. Tous ces travaux ont fait à lord Stanhope une réputation honorable, et son nom doit être rangé parmi ceux des patriotes et des hommes utiles.

Dict, des inventions et des decouvertes. - Rabbe, Biogr. univ. et port. des contemp. - Wurke, Peerage. -Annual biography. - Memoirs of lady Hester Stanhope. STANIOPE (Philippe - Henry, 4mc comic), fils ainé du précédent, né le 7 décembre 1781, mort le 2 mars 1855, à Chevening-Park (Kent). Entièrement opposé aux sentiments politiques de son père, il ne craignit pas de lui intenter un procès, qu'il perdit du reste, pour se faire rendre compte des biens de sa mère. Il se fit remarquer en toute occasion par son esprit d'intolérance et par son dédain des libertés pu-bliques. Il signala son entrée dans la chambre des pairs par un discours furibond qu'il pro-nonça le 27 janvier 1818, contre cette na-tion française, pour laquelle son illustre père avait témoigné tant d'estime et d'affection Il l'assaisonna des plus grossières impostures.

C'est, dit-il en parlant de la France, un peuple qui a suivi avec indifférence une corrière d'esclaves et de voleurs; c'est aujourd'hui le plus abject de tous les peuples. » Il finit par déclarer que si l'on voulait maintenir la tranquillité de l'Europe, • il fallait démembrer ce royaume suivant la division tracée dans les Commentaires de Cesar, on continuer de l'occuper militairement, quelque précis et impératifs que soient les termes des traités qui stipulent le contraire. » Ajoutons que ces invectives révoltèrent la majorité de la chambre. En France elles

(i) Lord Stanhope s'est occupé avec autant de sèle que de succès d'importants perfectionnements dans fart typographique. En 1815 on introduisit pour la première fois en France la presse en fonte et en fer qui porte encore aujourd'hat le nom de Stanhupe, son inventeur. Son petitis, l'éminent bistorien (aujourd'hat comte Stanhope), dont je fus le collègue comme membre du jury de la première Exposition universelle à Londres en 1881, me donna alura les plans et projets des inventions typographiques de son steul.

A. P. DidOtt.

causèrent une juste indignation, et plusieurs écrivains libéraux, entre autres Dupiu et Fiévée, y repondirent d'une facon aussi ferme que modérée. Quelques années avant la mort de l'infortuné Gaspard Hauser, il s'intéressa à son sort, prit soin de son éducation, et voulut même l'adopter. Puis il changea de sentiment à l'égard de son protégé jusqu'à flétrir sa mémoire dans une brochure écrite en allemand, et intitulée : Materialien zur Geschichte Casp. Hauser's (Heidelberg, 1835, in-8"). Les réformes opérées en 1846 par R. Peel rencontrérent en lui un adversaire opiniatre, et jusqu'à sa mort il demeura attache au parti tory.

Son fils aine, Philippe-Henry, né le 30 jan-vier 1805, à Waltner-Castle, lui a succède comme 5° comte Stanhope. Il s'est fait connaître par des ouvrages historiques publiés la plupart sous le nom de vicomte Mahon.

Annual Biography. — Conr.-Lesikon

STANHUPE (1) (Hester-Lucy), sour du précedent, née le 12 mars 1776, à Londres, norte le 23 juin 1839, à Djoun (Syrie). C'était l'ainée des trois filles (2) issues du premier mariage de Charles, troisième comte Stanhope, avec Esther Pitt, fille du grand comte de Chatham. A quatre ans elle perdit sa mère, femme douce et aimable, qui peut-être ent réussi à temperer l'apreté de son caractère et à développer en elle ces sentiments tendres dont elle se lit plus tard comme un mérite d'étousser l'expression. La seconde alliance de lord Stanhope avec Louisa Grenville (3) ne fit qu'empirer sa position : ni son père, plongé dans les préoccupations de la science ou de la politique, ni sa belle-mère, qui raffolait du monde et de ses plaisirs, ne s'occupèrent d'elle. On la relégua, ainsi que les au-tres enfants, à la compagne; on la laissa enfre les mains de domestiques, qu'elle traitait en esclaves, maltresse de ses actions, sans frein ni règle. Toute jeune elle exerça autour d'elle une sorte d'ascendant irrésistible, toute jeune elle connut l'art de vainere les résistances; elle captivait et faisait trembler à la fois; ses sours

(1) Ayant en occasion, en 1816, de passer une journée entière à Abra, dans le mont tiban, chez lady Esther Stanhope, on elle voulut blen m'accueille avec une extrême bienveillance, j'al eru drouts donner quelque extension à la notice de cette femme celetre, qui a laisse des souvenirs encorr durables dans l'Orient et en Europe. Vingt ans après la publicollon de mes Notes d'un voyage dans le Levant, où j'al consigné les renseignements recueilles de sa bouche, l'ai su avec platie combien, dans les aix volumes de Memoires et Plagugas publissen et têts et 1886, tout en que Javais retenu de son publissen et têts et 1886, tout en que Javais retenu de son

combien, dans les aix volumes de Menoires et Fayages publies en 1855 et 1856, tout ce que Juvais retenu de son aimbile entereration et consigne dans mes Noles était rigonieusement exact.

(19) Ses seurs, trivelda et Lucy-Rachel, nèce en 1778 et en 1780, furcat marlees à des preprietaires compagnarie, et la précedérent au tembrau. Aucun teat d'esprit on de caractère ne les rapproponait de l'eur acur aine, qui de bonne heure dédaigna leur compagnie pour celle de ses frèces consangulas.

(In fille cut lieu le 12 mars 1781; trois éla en sortirent : Philippe-Henry, qui fut le quatrième comie Stanbope, Charles, tide en 1800, en Espagne, et James, mort en 1835.

n'osaient l'aborder qu'après en avoir permission. Ainsi abandonnée et repliée sans cesse sur elle même, elle forma seule ses idees. Une mémoire tenace, des lectures mal ordonnees, le don précoce de l'observation, une insatiable curiosité de tout connaître, même ce qui dépassait son âge, une intelligence hardie, un caractère énergique, un orgueil d'enfer, tout cela l'aida à accomptir presque sans secours cette tache pénible de s'instruire. Du reste, elle n'eut jamais l'esprit orné ou un savoir elendu; loin d'être complète, son éducation en beaucoup de points n'était pas commencée; elle avait moins la connaissance des choses qu'une nette et souvent brillante; elle méprisan l'histoire et la qualifiait de farce misérable; elle se faisait aucun cas des arts d'agrement, et namail pas la poesie (1). De ses gouvernantes qu'elle faisait enrager par ses caprices d'enfant raisonneur et sauvage (2), elle appril besucon de français et d'italien; mais elle telus obstinément d'emprisonner sa taille dans m corset, in son pied dans un soulier de salin, ce pied dont elle était si fière et « sons l'arche duquel ent trotté un souris (2)! »

Ainsi grandit cette étrange jeune fille, lois de monde, qu'elle méprisa de bonne heure, lois yeux et du cœur de ses parents, qui la connaisaient à peine, sans amis, sans protecteno sans illusions, blasée pour ainsi dire avant de voir vecu. Son caractere indomptable, ses pro chants naturels, d'accord avec les impressus de sa première enfance, la rattachaient au puli aristocratique; témoin des intrigues miserable et des efforts impuissants ou se con-umait alors la turbulence des démocrates anglais, les jugant do reste sur l'humeur bizarre et les projets per pratiques de son père, dont ils explonaient la bonne foi, elle les prit en baine, et n'accordi son admiration et un devouement sans reserve qu'à leur plus violent ennemi. Pitt, son onle, fut de bonne heure l'objet de son culte. s'habitua à le regarder comme le sauveur de la noblesse et du trône, menacés ensemble par théories revolutionnaires, et comme le chef naturel de sa famille. Ce fut pres de lui qu'a peine âgée de vingt ans elle alla vivre, official en échange d'une indépendance entière, dont els

(1) Dans aucun temps elle ne souffrit qu'on re sit ses traits ou qu'on fui adressat des vers les étoient à ses yeux des êtres mutiles; elle ne s'ei pait guere non plus que des écrisains. A Attie 1810, elle fit la recontre de Byron, qui lui paraitment e un geutienum comme tant d'autres — da jointest-étie a ce sujet. Il n'est pas difficile de quant aux pensées, qui sait ou il les prend? — (2 Un jour, dans la résidence d'ilastings, elle d'intivement un Dateau, mangeuvra les rames et vious seule en mer. On ent quelque peine à la re au château. C'était la sisile de l'ambassadeur fi chez son père qui avait éveille en elle un saiet de voir tes pays étrangers, la France suriout, prefendait se rendre pour observer ce qui s'9 s' Elle fit ce conp de tête à buit ou dis ans.

(8) Mémoires, 4, 11.

le concours d'une activité qui ait que dans le repos et d'une intellilaquelle il ne manquait, pour se manip'un théâtre digne d'elle. Elle se détern acte si grave, moins par dégoût du genre le la maison paternelle, que par l'interêt et pour proteger son père contre les euces de ses opinions démocratiques (1). de lady Esther dans le monde produinet extraordinaire. Sa taille élevée donmajesté à sa démarche ; l'ovale de son dait admirable, sa peau d'une transpa-d'une finesse rares; son regard jetait des elle avait le front haut et droit, les luch arqués, les dents petites et blan-yeux d'un bleu gris, le nez fortement bouche délicate et le menton trop Elle s'avouait laide, d'une laideur hare. Dès ses premiers pas elle prit a la rang qui lui convenait, et sut le garder J'e-prit et d'heureuse audace. Pitt s'apd'avoir sa nièce à ses côtés; il ne déoint ses conseils, et n'eut rien de caché le. Exther écrivit sa correspondance, rénotes, gouverna sa maison. « Bizarre lui disait-il! La solitude vous va, qu'elle soit profonde; le monde, pourvu out un tourbillon, et la politique, à la d'être embrouillée. • Elle fut son vé-ticulenant dans la grande lutte qu'il souve les whigs d'un côté, avec la France L. Pitt, dit un jour le roi à Windsor, j'ai d'un nouveau ministre, et meilleur : c'est lady Esther. Je n'ai pas en re d'homme d'État qui la surpasse ni de qui sasse plus d'honneur à son sexe. » ociales, surfout quand eile y découvrait onge ou l'artifice; elle abhorrait les pé-niais, les hypocrites, et rien n'arrétait ses épigrammes et de ses moqueries es. Le duc de Cumberland l'appelait boule-dogue. On la craignait comme la ois pensions, titres, dignités, projets, jussait par les mains, et on la laissait unhien d'ennemis acharnés elle se pré-Cette fantastique royauté ne pouvait qu'à l'ombre du crédit de Pitt; elle

ort inattendue de ce grand politique (23 1806) frappa Esther d'un coup terrible. la fermeté de son esprit, elle tomba del état de prostration qu'elle ne trouva cut d'un mois des larmes pour pleurer nomme qui l'eût aimée et comprise. Trop use pour se dérober par la retraite aux aans nombre qu'elle avait soulevées,

e pe devous par esprit de famille. Aussi, redouhicoce des sentiments paternels sur ses jeunes de s'empressa de les faire enlever muitamment et conduire dans l'hôtel de Pitt, où elle surre décention. elle demeura à Londres et continua de voir le monde. Elle n'était ni assez influente ni assez riche (1) pour y régner sans partage. Un deuil nouveau, la mort du général Moore (janvier 1809), qu'elle aimait en secret, la surprit d'autant plus douloureusement qu'il l'alteignait dans les sentiments les plus voilés de son ame. Dès lors humiliée, abattue, n'ayant rien à espérer d'une société qu'elle avait accablée de ses mepris, elle dit adieu au monde, et courut s'enfermer dans un pauvre cottage du pays de Galles, à Buith; elle y vécut une année, dans un isolement absolu, tout occupée de fleurs et d'œuvres de charité. L'étude l'aurait peut-être cal-née; mais elle n'aimait pas les livres, elle était née pour l'action. Le 10 février 1810 elle quitta l'Angleterre, pour n'y plus revenir.

l'Angleterre, pour n'y plus revenir.

Lady Esther n'eut d'abord d'autre dessein que celui de changer de place et de faire le voyage de Sicile. Elle s'embarqua à Portamoult, sur (e Jason, toucha à Gibrallar, puis à Malte, et fut accueillie avec les plus grands honneurs. En route elle renonça à débarquer en Sicile, et se prit de passion pour l'Orient, la seule contrée, avec les pays du Nord, que les guerres continentales laissassent ouverte aux touristes anglais. Après avoir visité Corfou, Corinthe et Athènes, elle se rendit par mer à Constantinople (3 novembre 1810). Là elle entra en pourpar-lers avec M. de La Tour-Maubourg, notre embassadeur, pour obtenir du gouvernement impérial la permission de résider dans le midi de la France. Elle ne s'inquiétait encore que de sa santé, qui fut toujours assez délicale, et c'était une de ses illusions savorites d'aller la rétablir précisément au milieu de la nation qu'elle avait combattue et qui conserva ses plus vives sympathies. L'autorisation sollicitée ne vint pas, et lady Esther, repoussée de l'Europe, aima mieux risquer en Asie le sort des aventures que de rentrer dans le tourbillon de cette civilisation britannique dont elle était rassasiée jusqu'au dégout. Elle reprit des forces aux bains sulfureux de Brousse. Puis le 23 octobre 1811 elle monta bord d'une felouque grecque, emmenant avec elle, outre son sidèle compagnon de voyage, M. Bruce, et son médecin particulier, toute une suite de grande dame, composée d'un maître d'hôtel, d'une femme de chambre et de six dumestiques. A la hauteur de Rhodes elle fit naufrage (27 novembre). Tout fut perdu, argent, bijoux, effets, provisions. Ce fut avec beaucoup de peine qu'elle sauva sa propre vie, n'empor-tant avec elle qu'une agrafe, une riche tabatière et deux pelisses. Après une halte de trente mortelles heures sur un rocher isolé, elle fut ra-

(s) = Qu'on lui fasse, avait dit Georges III, la pension la plus forte à l'aquelle une femme puisse prétendre, « On ne lui accorda que 1,000 livrea (30,000 fr.), c'est-à-dire à prine de quoi l'entr une humble place dans uno ariatocraite opulente. Bite n'eut pas d'autre revenu jusqu'en 1935, ou son fréer James loi légan en mourant une rente annuelle de 1,500 livres (37,500 fr.)

menée à Rhodes. La perte de sa garde-robe la força de s'habiller en homme à la turque; cette transformation lui plut : désormais on ne la vit plus dans les vétements de son sexe. Le 11 février 1812 lady Esther prit passage a bord d'one frégate anglaise, la Salsette, qui la conduisit en Egypte. Elle ne se plut pas longtemps dans un pays dont le maître, usurpateur hypocrite, elait seul libre. Elle remonta la vallée du Nil jusqu'au Gaire, et la descendit jusqu'à Damielle. Rien n'y arrêta ses regards, pas même la splen-dide reception que lui fit Méhémet-Ali, encore tout couvert du sang des mameloucks massaeres dans un guet apens (1). C'était en Syrie qu'elle prétendant realiser l'objet de ses aspi-rations, encore secrètes et indécises. La Syrie, en butte à de continuelles guerres intestines, convoitée par le pacha d'Égypte, mai rattachée au jong de la Porte, sa suzeraine, offrait aux ambitieux mille occasions d'y jouer un rôle. La nièce de Plit se leurra t-elle de l'espoir d'y ressnisir le rang suprême, d'on elle ne se consolait pas d'avoir été précipitée, et d'initier l'O-rient aux progrès de la civilisation européenne, en s'appuyant soit sur l'élément juif, soit sur les races musulmanes? On est admis à le croire par l'examen attentif de cette seconde moitie de son existence, vouce autant que la première, et plus qu'on ne saurait dire, à satisfaire sa soif insatiable de domination. Cet esprit si net, et si profond parfois, avait ses faiblesses; elle parlageait avec ses contemporains la croyance au merveilleux; mais en s'appuyant sur la superstition et la terreur, ces puissants mobiles de l'imagination, elle sut en tirer à son profit des résultats étonnants. Dans sa jeunesse l'illuminé Brothers lui avait predit qu'elle ferait le pèlerinage de Jerusalem, qu'elle passerait sept ans au désert et qu'elle deviendrait la reine des Juifs. Nul doute que cette prédiction, qu'elle se plaisait à repandre, n'ait influé sur sa résolu-tion de passer en Syrie. Au mois de mai 1812 Esther débarqua à Jaffa.

Au mois de mai 1812 Esther débarqua à Jaffa. Sans perdre de temps elle se rendit à Jérusalem, et parcourut la Galitée. Son passage causa peu d'impression parmi les juifs et les chrétiens; aussi leur en garda-t-elle un long ressentiment, qui se traduisit en sentiments de mépris ou d'indifférence. En revanche elle regut parmi les infidèles un accueil bien fait pour entretenir ses espérances. Turcs, Arabes et Druses, tous s'empressèrent à l'envi autour d'elle; grâce à l'or, qui ruisselait de ses mains, à son arractère hautain, resoin, impêtuenx, et aussi aux bruits qu'elle faisait adroitement répandre, elle apparut aux multitudes éblouies et crédules comme un génie vengeur et bienfaisant à la fois. Qu'étaitelle venue faire en Syrie, sinon accomplir quel-

15 novembre 1812, au sein d'one ville renommée par son fanatisme, lady Stanhope choist sa résidence, non parmi les Francs ou chez les moines franciscains et capucins, qu'elle ne voul pas même voir, mais en plein quartier musul man, et partout elle se montra à cheval, en cotome d'homme, escortée d'un seul janissaire. Ne négligeons pas d'ajouter, comme une particularité curieuse, que sa triple qualité d'étrangère, de femme et de chrétienne ne l'exposajamais à une insolte ou à un péril. Ce lot à Damas qu'elle prépara sa fameuse excursion à (la Tadmour des Arabes). A cette époque, on ne citait que trois Européens qui s'étaient aventurés jusque-là. Après avoir cherché à la détourner d'un semblable dessein, le govverneur Soliman mit à sa disposition un con de troupes, des chameaux, des tentes et det armes. Tont était prêt, lorsque, changeant so-dain de plan, elle résolut de n'accepter d'autre concours que celui des Bédouins, les véritables maîtres du désert qu'il fallait traverser. Ele courut à leur rencontre, pénetra seule dans le camp des Anisis, une de leurs puissantes tribus, et, s'adressant au vieil émir Mahannah : « Je sals, lui dit-elle, que tu es un voleur et que je suis en ton ponvoir; mais je ne te crains pas, et j'ai laissé en arrière ceux qui pouvaient me défendre afin de le montrer que c'est à toi d aux tiens que je me confic. » L'hiver fut si rude et il était tombé tant de neige qu'elle fut obligée de modérer son impatience et d'attendre bourg de Hamah le retour du printemps. El se mit en route le 20 mars 1813; M. Bruce l'a compagnait ainsi que son médecin. L'escott sous la conduite de plusieurs chefs indigène ressemblait à une impactant de la conduite de plusieurs chefs indigène ressemblait à une immense caravane. Ce dans cet équipage triumphal qu'elle franchi sans accidents le désert, et que le 27 mars elle avriva devaut Paimyre. L'enthousiasme des la-

quo mission mystérieuse? Le sultan la couvrait de sa protection; sa maison avait l'air d'une petite armée; les beys, les émirs, les pachas, loi offraient une hospitalité princière; Béchir, le chef redoute des Druses, l'avait traitée ea égale; les Bédouins pillards la respectaient En la voyant on éprouvait d'abord une surprise eatrème, puis un sentiment melé d'admiration et d'estime pour son courage et sa rare présence d'estrine pour son courage et sa rare présence (meleki). Encore un peu, elle passait à l'étal de messie femelle; ce rôle, dit-on, n'aurait pas répugné à Porqueilleuse mece de Put, car d'ene manqua pas de pretendus prophetes (Tarenturier Loustauneau par exemple) pour annoncer sa venne. Nous ne la suivrous pas dans les courses vagabondes qui la mirent en rapport avec toutes les populations de la Syrie mantime; ni la guerre, ni la poste, ni les intempéries des saisons ne firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage; elle en firent obstacle à cette tièvre de voyage.

<sup>(</sup>i) Elle revetit en cette occasion un costume tunision, compose de siene enchemires, de pantaious brodes d'or, d'un gilet et d'une peluse econate, sons oublist les armes précieuses, et qui lui coûta 9,000 franca.

stimulé par une curiosité excessive et sai par de secrètes largesses, ent au d'une façon sauvage et gracieuse. Un elleur en scène n'eot pas mieux réussi. r bonneur à so Félicité (ainsi nomlady Father), une cinquantaine de cavantérent une fantasia. Dans l'espèce qui conduisait jadis a travers une doude statues au temple du Soleil, on é sur chacune des hautes consoles ou brisés une jeune fille dans une attitude et tenant des guirlandes de fleurs. se porte monumentale, les gens de la ressarent en groupes pittoresques; lors-Esther passa, ils l'acclamèrent comme et une troupe d'enfants et de jeunes us de blanc lui souhaitèrent la bienvenue it des branches de palmier, en dansant ntant des vers à sa louange. Palmyre tre un instant les beaux jours de Zé-

oir passé à Latakieh le reste de l'an-Stanhope prit possession du couvent Elie (Mar Elias), situé dans le Liban et 1814). Elle visita dans l'automne les Balbek, et la curiosité qu'elle inspirait pours si vive, qu'en retour de cette , qui n'offrit men d'interessant du tant rendue à Tripoli, elle trouva le peuqui, malgré un ouragan effroyable, ot hors des portes et dans les rues. Dés ros en Syrie elle avait acheté un maqui provenait d'un ancien couvent chrént la lecture lui apprit que d'immenses aient été enfouis dans certains endroits d'Ascolon et de Saida. Comme il eut eux d'opérer des fouilles en secret et population soupçonneuse, elle en sit l'autornation au gouvernement ottose et ne se réservant que l'honneur. La sera à ce singulier marché, et lui déde ses hauts fonctionnaires, le capidjistafa, avec trois firmans qui lui perde requérir l'assistance des pachas de Damas ainsi que de tous les heys Le 31 mura 1815 elle se transporta à et le ter avril elle fit commencer les une mosquée en ruines; elles da-

a demandal de nous faire le récit de son voyage sont ou m'avait souvent entretenu dans l'uter me resenta en détait, avec un certain pintent elle y fit son entrée, le lance è la main a tentsie, et suite de quarante chameaus, qui sopre dans ces ofiserts tout ce que le luie de de plus recherche; elle me fit l'énumération teux présents qu'elle donns aux achelles, et et le file litamina, durest tens poucs, les rulpes de nelle ac fit couronner. Je crus d'abord que raspération orientale embellissait son récit; en ensaite, de diverses personnes qui l'avaient par chief de de la litamina de presentation de la litamina de la couronner. Le crus d'abord que raspération orientale embellissait son récit; en ensaite, de diverses personnes qui l'avaient par clie et M. Bruce depensèrent près de 30,000 de la la l'ute l'uter d'une copage dans le la la l'uter d'une copage dans le

rèrent jusqu'au 14 et amenèrent la découverte d'un temple paien, de médailles, de chapiteaux, de lampes, de colonnes brisées et d'une statue colossale en marbre, Quoique mutilée, cette statue était fort belle et représentait un empereur ou un général romain; elle la fit briser pourtant et jeter à la mer, afin que les Turcs ne s'imaginassent pas qu'elle avait engagé la Porte dans ces dépenses pour les faire tourner à son profit particulier. Cette déconvenue l'empêcha de pousser plus loin ou dans un autre lieu ses recherches. Elle se retira des lors au petit couvent de Mesmichi, dans le Liban. Ce fut la que le 28 octobre 1816 je fus admis en sa présence, ainsi que je je l'ai raconté dans le récit de mon voyage dans le Levant :

Elle habitait alors, à deux lieues de Salda, un ancien couvent qu'elle avait fait réparer, auprès du petit village d'Abra, sitaé à la naissance des premiers coteaux du Liban. Après avoir traversé des salles occupées par sa suite et ses domestiques, qui tous sont Araties, excepté une seute femme de chambre, on nous introdusit dans une vaste pièce, où je trouvai deux personnea vêtues à l'immentale assisces sur le divan. Nous les sainames en arabe; mais nous reconnulues bientôt tady Stantiope et notre consul de Tripolt, M. Regnault. Finie a son visage sans barbe et sans moustaches; l'antre à sa bosse, que déguisait mai l'habillement à la turque, dont il se cevétait quelquefoss. Milady me cecut avec affabilité, s'entretint longtemps de la politique de l'Europe; car c'est le sujet de conversition qu'elle préfére et qui paraît le mieux convenir à la gravité de son esprit. Elle me dit qu'elle avait commenc à se vêter à l'orientale lorsque, ayant fait naufrage à Rhodes, où elle perdit tous ses effets, elle se vit contrainte d'achiter les habillements du pavag qu'ensurte, ayant reconnu l'utibité et l'agrément de ce costume, elle ne l'avait plus quitté, et qu'elle ac trouverait maintenant fort en peine s'il lui fallait reprendre ses anciens vétements de femme. La mort de son oncle put lui avant fait perdre l'influence dont elle joussait à Londres, la deulemque lui causa la mort de son frere et du genéral Moore, qui devait l'épouser, tues tous deux dans la mort de son frere et du genéral Moore, qui devait l'épouser, tues tous deux dans la solitude du Liban. Elle me raconta diverses visites qu'elle avait faites aux pachas, et me montra les coutumes qu'elle mettant alors, et qui étaent de la plus grande richesse. Elle me fit commatre aussi les diverses manuerce des étours devant les grands, ce qui fait partie de l'étiquette que tous les Turra doivent risoureusement observer; car, ainsi que les costumes, la diversité des poses sert à indiquer la condition de chacun d'eux... C'est à elle que l'on doit en grande partie d'avoir

Vers 1818 lady Stanhope fixa, sans abandonner la propriété de Mar-Elias, sa résidence sur

une des croupes les plus escarpées du mont Liban, à Djoun, où elle fit construire dans un site sauvage, au milieu des rochers et des précipices, un amas confus de maisons basses, reliées entre elles par une suite de cours et de galeries irrégulières et masquant la vue de magnifiques jardins. On n'arrivait à ce nid d'aigle que par des sentiers presque impraticables. Ainsi isolée et entourée d'une trentaine de serviteurs et même d'esclaves noirs, redoutée des musulmans, recherchée des étrangers, la reine de Tadmour passa les dernières années de sa vie. Là elle prit les habitudes orientales, elle porta des armes (1), elle parla arabe, elle fuma le narghilé, elle exigea de ceux qui l'entorraient une continence sévère; elle eut un hourreau à ses gages, et devant sa porte elle fit planter deux énormes pieux destinés à empaler ses ennemis. Cependant elle garda bon nombre de souvenirs européens, celui des cloches et des sonnettes par exemple, et rien ne semblait plus bizarre que de la voir ou-damner ses serviteurs indigènes à se plier aux usages francs, et ses femmes anglaises aux pratiques orientales. Jalouse du prestige qu'elle exerçait comme reine, elle y ajouta par ses airs de pythonisse : sa générosité n'avait point de limites, et sa main, constamment ouverte, semait à profusion l'argent et les présents; elle payait un service rendu au centuple. Chaque année elle distribuait plus de 1,000 piastres aux habitants de Suida. A diverses reprises elle donna asile aux chrétiens, aux malades, aux proscrits chassés de leurs demeures par la peste ou la guerre. Seule elle tint tête au fameux Béchir, qui n'osa jamais l'affronter en face. Ses espions étaient nombreux. Elle entra en lutte sourde avec les consulats, et entrava la politique anglaise plus qu'elle ne la servit. De tous les agents européens en Syrie, il n'y en eut qu'un, M. Guys, notre consul à Beyrouth, qui se maintint en bons rapports avec elle. « Je suis sujette du sultan! » s'écriait-elle à tout propos. Au fond elle ne s'occupait que de satisfaire sa passion d'agir et peut-être aussi de tromper son ennui. La vénération des Orientaux s'augmenta pour sa personne des mystérieuses pratiques aux-quelles on la voyait se livrer. Elle se montrait peu, s'enveloppait de mystère et faisait dans ses paroles étalage d'exaltation et de mysticisme. Lo rôle de magicienne, auquel elle prétendit, n'élait qu'un moyen sûr d'affermir son autorité. a Il me parut, dit M. de Lamartine, que ses doctrines religieuses étaient un mélange habile, quoique confus, des différentes religions au mitieu desquelles elle s'est condamnée à vivre ;

ii) A cheval cile avait un yatagan à la celuture, souvent des piatolels. Au-deasus de son divan ou à portes de sa main on voyait une masse d'armes, une hache et un polgnard ; la masse etait son arme favorite, et dans un accès de calère elle en menaçait ses esclaves. Un jour, o'fensée par un Turc, homme vigoureix et de forte taille, elle fit le geste de l'en frapper, et le Turc eut une telle pour qu'il s'enfuit en courant.

mystérieuse comme les Druses, résignée comme musulman et fataliste comme lui; avec le juif attendant le Messie, et avec le chrétien pro-fessant l'adoration du Christ et la pratique de sa charitable morale. Ajoutez à cela les fantastiques et les réves surnaturels d'une imagination échauffée par la solitude et la meditation, quelques révelations peut-être des astro-logues arabes, et vous aurez l'idée de ce composé sublime et bizarre qu'il est plus commode d'appeler folie que de le comprendre et de l'analyser. » Les vastes combinaisons de son esprit, quand il était possible d'en suivre la trace, suppaient d'étonnement; mais les conversations isolées, ses idées bizarres, les caprices d'one imagination de feu, portaient la marque de l'escentricité la plus suspecte. Tel est le témoignage peu favorable qu'en unt rendu ceux qui n'ont qu'entrevu lady Esther, comme MM. Dundas, Way, Mills, de Laborde, de Marcellus, Yowish, lord Hardwicke, et beaucoup d'autres. Les voys geurs européens voulaient tous arriver jusqu'à elle, avec la prétention de déchiffrer celle énigme vivante; pour un petit nombre elle se montra bonne et affectueuse, la plupart ne la virent qu'en scène, pour ainsi dire, et entoure de prestiges. Dans les derniers temps ils lui cusaient moins de joie que de fatigue, et si en 1836 elle accueillit avec empressement M. de Lamar-tine (1) et le prince Puckler-Muskau, elle se deroba par un sentiment d'orgueil à la visite du jeune duc Maximilien de Bavière.

L'abandon, les déceptions, la ruine attristè-rent les dernières années de lady Stanbope L'insurrection des Druses, qu'elle soulova contre Ibrahim et ses troupes égyptiennes en 1838, fut le dernier acte de sa politique. Depuis long temps sa santé dépérissait; elle ne dormait plus une fièvre continuelle l'épuisait; elle était « proie à des crises effroyables, qui ressemblaisa à des attaques d'épitepsie ou d'hystérie. Elle se roulait à terre, les cheveux épars, presque nue, poussant des hurlements de douleur. Le manque d'exercice, la surexcitation de son cerveau, déceptions morales, sa manie de se droguer ellemêine l'avaient réduite à un état indescriptible Dans les moments de calme elle recouvrait a dignité trautaine, et s'exprimait avec éloquenes " Les pensées, disait-elle, me viennent à l'esput comme les bouffées de vent dans les cèdes. Quand cet ouragan a souffle, je respire et me sens heureuse. » Par degrés lady Esther tomba dans une détresse absolue. Ses revenus pensés, elle emprunta aux banquiers anglais el aux usuriers juifs; ses dettes en 1826 s'élevale déjà au chiffre de 250,000 francs, et ce chiff tripla peut-être en dix ans. On ne lui prêta plus

(i) Tout le monde a lu les betles pagea que 21, de la martine lui a consacrées; pourtant ette en fat méréatente et y releva des inexactitudes. Elle lui reprofisible entre autres choses d'avoir caressé en levrette milipariant. qu'à des taux exorbitants. En 1837 la pension qu'elle tenait du parlement d'Angleterre fut placée sous le sequestre (1). Peu à peu elle rendit ce qu'elle possèdait de précieux; il ne lui resta plus assez de tasses pour offrir le café à ses bôtes, ses vêtements s'en allèrent en guesilles, elle renvoya son médecin anglais, et fit iter ses chevaux. Sa propre maison tombait en ines, et le toit de sa chambre, où pénétraient à pluie et le vent, était soutenu par un tronc d'arbre, qu'on n'avait pas même dégrossi. Elle t'steignit tout à coup, sans qu'on eut pu soupconner sa fin prochaine et n'ayant auprès d'elle ses domestiques arabes, et fut enterrée dans k couvent de Mar-Elias. Elle venait d'accompir sa soixante-troisième année. A.-F. DIDOT.

A.-F. Didot, Notes d'un voyage dans le Levant en 1816 d'1817. — Memoirs of the Lady Hester Stanhope, by la physician; Londres, 1848, 1848, 3 vol. in-8°, fig. — Le physician; Londres, 1848, 1849, 5 vol. in-8°, fig. — Nemoirs of a babytonian princes; ibid., 1849, 3 vol. in-8°, — W. Bussell, Eccentric personages; fid., 1849, 2 vol. in-8°. — Lamartine, Souvenirs d'un byage en Orient. — Puckler-Muskau, Fleurs et fruits. — h. Chasies, Berne des deux mondes, 1°s sept. 1848. STANEOPE (William), premier comte de HARRINGTON, mort le 8 décembre 1756, était le second fils de John Stanhope de Harrington et le frère consanguin de Philippe Stanhope, qui fonda la branche des comtes de Chesterfield. D'abord Secrétaire d'État (1730), il fut ensuite vice-roi d'Irlande (1747). Il prit part aux négociations qui amenèrent la conclusion avec l'Espagne du traité de Séville (1729), et reçut, pour ses ser-Vices, les titres de baron (1730) et de vicomte Petersham et comte de Harrington (9 fév. 1742.) Son fils, William, lui succeda dans ses hon-

neurs, et parvint au grade de général d'armée; né le 18 déc. 1719, il mourut le 1er avril 1770. STANBOPE (Charles), comte de Harrington, fils du 200 comte, né le 20 mars 1753, mort le 15 eptembre 1829, à Brighton. Connu d'abord sous nom de lord Petersham, il entra à dix-sept ans ans l'armée comme enseigne, et fut élu en 1776 député de Westminster à la chambre des comines. En 1778 il hérita des titres et de la pairie de son père. A cette époque il servait dans la guerre d'Amérique, où il se distingua, comme

aide de camp de Burgoyne, par le courage uni

an sang-froid. Ce fut du reste sa seule cam-

pagne. La faveur dont il jouit auprès de Geor-

s lil suffit à lui faire atteindre aux plus hauts

grades : il eut un régiment des gardes du corps, (i) Cétait par mesure de précaution, lui dît-on, et pour desser un gage à ses nombreux créanciers. Elle réchana vivement suprès des consuls, de l'ambassadeur, de lord Palmerston, de la reine, du président des communes, et n'obtint que des réponses évasives. Sa lettre a la reine, en date du 13 février 1838, débute en ces termes: « Votre Majesté me permettra de lui faire observer que rien n'est plus déshonorant et plus nuisible à fa royauté que de donner des ordres sans en avoir examiné la portée et de lancer sans motif une calomnie en l'homography d'une famillé qui a loyalement servi son sur l'honneur d'une famille qui a loyalement ac pays et la maison de Hanovre. » Memoire, t. 111.

devint lieutenant général en 1798, et commanda les forces militaires de l'Irlande de 1807 à 1812. Il avait rempli en 1806 une mission politique à la cour de Berlin.

Burke, Peerage. — Lord 5 from the peace of Utrecht. Lord Stanhope, Hist. of England

STANHOPE. Voy. CHESTERFIELD.
STANISLAS (Saint), prélat polonais, né le 26 juillet 1030, à Szczepanow (diocèse de Cracovie), mort le 8 mai 1079, à Cracovie. Ses parents, riches et nobles, l'envoyèrent continuer ses études à Gnesne, puis à Paris, où il s'appliqua au droit canon et à la théologie. Sa modestie iui

fit refuser le bonnet de docteur, et de retour en Pologne (1059), il distribua aux pauvres son riche patrimoine. Lambert Zula, évêque de Cracovie, lui conféra la prêtrise, et le nomma chanoine de sa cathédrale (1062). Lambert étant mort le 25 novembre 1071, le pape Alexandre II, sur les instances du clergé et de Boleslas II, roi de Pologne, préconisa Stanislas pour lui succéder. Ce

Boleslas au sujet de sa tyrannie et du débordement de ses mœurs lui attirèrent la haine de ce prince; quatre fois il le supplia en vain de changer de conduite, il finit par le retrancher de la communion des fidèles. Boleslas, sachant quelques jours après, que l'évêque célébrait les saints mystères dans la chapelle de Saint-Michel hors la ville, s'y rendit avec une nombreuse escorte; sur le refus de ses soldats de se saisir de sa personne, il s'avança vers l'autel, et d'un coup de sabre fendit la tête à Stanislas. Le pape Grégoire VII tira de ce meurtre de cruelles repré-

fut alors qu'il redoubla de zèle, de vigilance et d'austérité. Les remontrances qu'il adressa à

chu de la couronne, lui et sa race. Par une bulle du 15 septembre 1253, Innocent IV canonisa l'évêque de Cracovie, qui devint le patron de la Pologne et en l'honneur duquel le roi Stanislas-Auguste institua, le 7 mai 1765, l'ordre de Saint-Stanislas.

sailles; il mit la Pologne en interdit, ordonna de

fermer toutes les églises, et déclara Boleslas dé-

Mathias de Micchow, Chronicon regni Poloniæ. — Acta Sanctorum, mal. — Balliet, Pies des saints, 7 mai. — Raruszewicz, Hist. de la nation polonaise.

STANISLAS KOSTKA (Saint), et non Kotska, né en 1550, au château de Rostkow, mort le 15 août 1568, à Rome. Fils d'un sénateur polonais,

il se distingua dès l'enfance par une tendre piété.

Après avoir fait ses études au collége des jé-

suites de Vienne, il manifesta l'intention d'en-

trer dans leur ordre; mais pour surmonter les obstacles que son frère et son père apportaient à sa vocation il se rendit à Dillingen, où le P. Canisius, provincial, lui ordonna pour l'éprouver de servir à table les pensionnaires du collége et d'avoir soin de leurs chambres. Envoyé ensuite à Rome, il reçut l'habit le 28 octobre 1567. Dix mois ne s'étaient pas encore écoulés lorsque, après une maladie de quelques jours, il mourut, âgé de dix-huit ans. Clément VIII le béatifia en 1604, et Clément XI le canonisà. Son corps est inliumé à Rome, dans l'église Saint-André. Sa fête est au 13 novembre.

Cepari, Film del besto St. Kotska, trad. en latin, par Calvin. - F. Sacchini, Fita St. Kotska; Cologne, 1617, in-12. - P. d'Orlean Fite du même; Paris, 1612, In-12. Letti, Fita S. St. Kotska; Ingolstadt, 1727, in-22.

STANISLAS 1er LESZEZYNSKI (1), roi de Po logue, ne à Léopol, le 20 octobre 1877, mort à Luneville, en Lorraine, le 23 février 1766. Il élait úls de Rapharl Leszczynski, grand trésorier, et d'Anna Inblonoweka. Sa famille était originaire de la Bohême et etablie depuis le dixième siecle en Pologne. Ce fut son père qui, avec l'aide d'un abbe italien, dirigea son éducation; il s'occupa d'abord, par un mélange d'exercices reglès et de travaux sérieux, de fortifier son teroperament delicat. Stanislas n'eut anoun domestique attaché à sa personne, et il apprit de bonne heure à se passer des services etrangers. On l'habitua à braver les intempéries des saisons; il n'avait pour lit qu'une paillasse. A dix-sept ans il cultivait déjà les sciences et les arts, parlait avec éloquence, et possedait plusieurs langues. Il voyagen beaucoup, mais aucun pays ne lui inspira le même interet que la France. Il était de retour lorsque Sobieski mourut (17 juin 1696). Dans sa qualité de stacoste d'Odolanow, il fut elu depute de sa province à la diéte préparatoire pour l'élection d'un nouveau roi. Au milieu du tumulte ordinaire de ces assemblées, il se distingua par l'élévation de ses sentiments et par la dignite de son maintien; aussi fut-il charge d'alter complimenter la reine sur la mort de son époux, et reçut-il un nou-veau mandat pour sièger à la diéte d'élection. Bien qu'il fût loin d'avoir l'àge requis, il inspirait fant de symmethie et d'estime qu'il reunit en sa faveur un assez grand nombre de suffrages pour occuper l'emploi de marechal ou président de la diète. Quand le députe Grudzinski se leva pour accuser lui et les siens d'un attachement aveugle auv intérêts du fils de Sobieski, Stanislas, indigne, vengea dans des termes chaleureux l'honneur de sa famille, et fit condamner le calomniateur à une rétractation publique. L'election fut vivement disputee; vingt candidats se disputaient les suffrages. On écarta le fils de Sobieski, et le prince de Conti fut proclame roi par quatre-vingt mille voix sur cent mille. Mais ce dernier était encore en France, tandis que son compétiteur le plus redoutable, l'électeur de Saxe, entretenait un parti puissant, qui à force d'intrigues finit par déplacer les résultats de l'élection. Auguste 11 monta sur le trône. Stanislas, en sujet soumis, se rapprocha du nouveau sonverain, qui le nomma grand echanson de la conronne. Apres la mort de son père (1703), il devint palatin de Posnanie.

Auguste II vit bien, au debut de son regne, qu'il lui scralt impossible de s'assurer l'entière obéissance de ses sujets s'il ne formait une alliance etroite avec la Prusse et la Russie. Sans

(i) Ce nom de famile, si héressé de consonnes et qu'on implifie d'oratpaire en français, se prononce en potonais.

consulter les états, et sous pretexte de regagner les provinces que la Pologne avait perdues à l'époque des Wasa, il accéda a la ligue ourdie contre la Suède. Après avoir battu les Danois et les Russes, Charles XII se tourna vers le roi de Pologne, dispersa son armée, et maître de toute la république, il établit son quartier general à Heilsberg, en Warmie. Ce fut la que la confederation, qui avait déclaré dès le 15 février 1701 Auguste déchu du trône, envoya Stanislas en ambassade afin de connaître au plus tôt les conditions du vainqueur. Il parla de la situation des affaires avec tant de sagesse que celui ci prit le plus grand plaisir à l'entendre, et qu'en le congédiant il dit de lui : « Je n'ai jamais vu un bommeplus propre à concilier tous les partis; il sera toujo mon ami. « La confederation de Varsovie rota des remerciements à son ambassadeur pour les conditions avantagenses qu'il avait obtenues, el proceda an choix d'un autre prince. Divers o didats se presenterent, entre autres le prince de Conti et les palatins Radziwill et Lubomisti. Charles XII fit prendre des informations se cretes sur Stanislas : tout ce qu'il en apprit se tronva conforme à l'opinion qu'it avait cencue de son merite. Comme le cardinal Radziejowski cherchait à lui inspirer une autre resolution, Charles s'écria : « Qu'avez-vous donc à alieguer contre Stanislas? - Sire, il est trop jeone! -Mais il est à pen près de mon âge, « replique le roi, en fournant le dos au pretat. Le 12 juillet 1701 la diète d'élection se réunit à Wota. L'me mense majorité acclama Stanislas. Charles envoya le même jour une brillante ambassalem nouveau roi, lui ouvrit ses trésors et lui donne des soldats. Bientôt après il s'avança a la reccontre d'Auguste avec l'élite de son armée; mis pendant que le roi de Suède occupait Léopol Auguste prit une resolution hardie, et marcha droit sur la capitale, dans le dessein d'y enlerer son rival. Stanislas n'eut le temps que d'envoyet sa famille à Posen (1). Puis il joignit Charles XII à Léopol (15 septembre), et tous deux, sp s'être concertés, dissipèrent les partisans de lecteur de Saxe et le contraignirent à quiter successivement Varsovie et Cracovie et à se réfugier à Dresde. De son côlé, la diête de Varsovie signa, le 27 juillet 1705, un nouvel acte de déchéance d'Auguste 11. Le 4 octobre, on procéda au sacre du nouveau roi et à celui de sa femme Catherine Opulinska. Charles XII assista à cette cérémonie incognito, dans une tribuie réservée de l'église cathédrale

Sur ces entrefaites, Auguste II s'était rendu secrétement en Lithuanie, où il s'aboucha ster le tzar Pierre 1<sup>cr</sup>. A cette nouvelle, Charles d' Stanislas se remirent en campagne; ils batticol partout les Russes. Charles XII, voulant frapper

<sup>(1)</sup> Il crut dans co désordre avoir persu un fille, \$100 d'un sur, en effet, l'enfant fut egarée par sa nouvrier, il retrouvée dans une aure d'ecurie, où ella avait 60 abandounce. C'etait la future epouse de Louis XV.

jusque dans ses Etats héreditaires, en-Saxe, et établit son quartier général à toit. Auguste consentit alors à signer, stembre 1706, un traité onéseux, dont ipale condition fut sa renonciation fortroue de Pologue et la reconnaissance s. Ce traité semblait devoir assurer à r la parsible possession du tre ne, lorsque , laisant sienne une cause que semblait ner son allie, entra en Pologne à la tête ranée, et prononça la decheance des deux seurs. Charles XII obligea, il est viai, les se retirer en 1708; mais il perdit, le 1709, la bataille de Poltawa. Ce desastre completement la face des choses. Audechira le traité d'Ait-Ranstadt (8 août unonça par un manifeste qu'il reprenait nne de Pologne, et s'unit plus fortement ais aux Russes. Hurs d'état de se souleislas se vit force de suivre les Suédois en ow, d'on il passa en Suède pour y atle resultat des negociations qui s'étaient sur la conclusion de la parx. La condiliminaire de tout accommodement etant ication, il partit pour la Turque, alla r de determiner Charles XII à donner entement; mais, reconnu par l'hospodar avie (février 1713), il fut arrèté et envoyé er à Bender. Le comte Pomatowski outes les ressources de son geme pour se tile aux deux rois. Il parvint à engager vau le sultan a armer contre Pierre II. Il fut amète, dans le divan, que l'on at à Stanislas quatre-vingt mille houmes recondune dans ses Etats, qu'il partirait er, et que Charles le suivrait à la tête rmee plus nombreuse encore. En effet, it. Stanislas se mit en route pour aller commandement de ces troupes à li était accompagné de plusieurs Poloattait toucher au moment de realiser les de Charles, lorsque l'instabilite du divan entir cette espérance. Le 13 août, le sols representations de son conseil, corar le tzar, envoya l'ordre de ramener sur o Standalas a Bender. Lorsque Charles se quitter la Turquie, il ne put determiaslas a l'accompagner dans les nouvelles urs qu'il meditait. « Non , dit Stanislas , ri est pris, et jamais on ne me verrati-pour me faire restituer ma couronne. .... repondit Charles, je la tirerai pour vous, adant que nous entrions triomphants dans , je vous donne ma principauté de Deuxses revenus. « Rendu à la liberté le 714, le roi de Pologne traversa sous un ent la Hongrie, l'Autriche et l'Alle-I prit possession de ses petits États, où a da mander appres de lui sa famille. at la popularité dont il jouissait parmi atrioles inspira des craintes à ses ennem complet fut tramé pour se défaire de 1

lui, soit en l'assassiment, soit en l'enlevant à main armée. Une indiscrétion des conjurés les trahit : postés en embuscade dans un bois, ils tirérent quelques coups de pistolet sur une voiture où ils croyaient Stanislas, et furent aussitot enveloppés par ses officiers (15 août 1716). On en prit trois, un capitaine saxon, nominé Lacroix, qui etait le chef de la bande et deux de ses acolytes. Au moment où ils allaient être massacres, le roi les sauva, en disaut : « Je vous fais grâce; recevezla pour devenir meilleurs. . Auguste Il protesta, la face de l'Europe, contre cet attentat; s'il n'y donna point les mains, itest probable qu'il en eut connaissance, et que les soupçons ne s'égarèrent pas en tombant sur Flemming, son ministre, qu'on accusait d'en être l'instigateur. La mort de Charles XII porta un conp fameste aux espérances de cx-roi de Pologne (11 decembre 1718). Obligé de quitter le duché de Deux-Ponts, dont le combe Gustave venant de prendre possession, il demanda asile à la France, et obtint du regent la permission de s'etablir à Wissembourg, petite ville de l'Alsace (janvier 1720), en même temps qu'une modique pension, dont les termes ne lui furent pas toujours exactement payés. Auguste II ayant fait à cette occasion porter des plaintes à la cour de Versaitles par son envoyé, le duc d'Orleans repondit : « Mandez à votre maître que la France a toujours ete l'asile des rois malheureux. » Peu de temps après un nouvel at-tentat contre la vie de Stanislas fut decouvert : mais l'agent charge de le faire perir avec du tabac empoisonne ne put être arrête. Le roi vecut dans l'obscurité jusqu'au moment où sa fille alnee (voy. Marie LESTOZYNSKA), par une suite d'intrigues encore mal connues, devint reine de France (5 septembre 1725). On lui donna alors une residence plus digne de luis: il habita le chà-

leau de Chambord, puis celui de Meudon. Après la mort d'Auguste II (1° fevrier 1733), Stanislas fut vivement sodicité de faire valoir se droits à la couronne; malgre le concours formet que lui promit Louis XV, il ne s'y resigna qu'avec peine. « Je connais les Polonais, disait-il, je sor qu'ils me nommeront; mais je suis sor aussi qu'ils ne me soutiendront pas ; en sorte que je me trouverai bientôt près de mes ennems et loin de mes amis. » Le voyage de Pologne offrait par lerre ou par mer de grandes difficultés. Une flotte russe croisait dans la Baltique, et l'Autriche ainsi que la Prusse avaient donné les ordres les plus precis pour faire barrer le chemin au roi. On fit alors courir le bruit en France qu'il allait prendre le commandement d'une flotte équipée sur les côtes de la Bretagne, et prête à faire voile pour Dantzig. Le 20 août 1733, il prit congé publiquement de la famille royale, et se rendit a Berny, chez le cardinal de Bissy. Là, le chevalier de Thianges, qui avait quelques traits de ressemblance avec Stanislas, revetit un costume d'apparat, se céignit d'un cordon bleu, prit la route de Brest, et se tit annoncer partout

de cette famille furent profanées et dispersées

mais plus tard des mains pieuses en restiluiren

fumée s'étant répandue partout, le factionnaire

une partie. En 1831, la reconnaissance des Lor rains éleva à Stanislas une statue en bronze su la place Royale.

comme le roi, prenant la précaution de ne voyager que la nuit. Le 26 août, jour ob s'ouvrait à Varsovie la diète d'élection, tandis que le faux Stanislas s'embarquait au bruit du canon, le véritable, après avoir endossé un habit modeste, montait en chaise de poste et se rendait, en compagnie du chevalier d'Andelot, en Pologne. Il traversa l'Allemagne sans encombre, et arriva à Varsovie, dans la nuit du 8 septembre. Le 10 il parut en public, et sa présence répandit une joie universelle. Le 11 il fut proclamé roi. Cette élection nouvelle, sanctionnée par soixante mille voix, ne trouva que treize opposants, qui se re-tirèrent à Praga, on ils attendirent l'arrivée des troupes moscovites, afin de proclamer à leur tour Auguste III, fils d'Auguste II. L'armée polonaise, réduite à huit mille hommes, ne put défendre la capitale, et Stanislas n'eut d'autre alternative que d'attendre dans la forteresse de Dantzig le secours que lui avait promis la France. Cinq mois après son entrée dans cette ville, les Russes. commandés par Munnich, en commencèrent le siège (20 février 1734). Le secours de la France se borna à une troupe de seize cents soldats, sous les ordres du comte de Plélo. Français et habitants, tout le monde fit son devoir; mais une flotte russe vint, en bloquant les ports, precipiter le dénoument. N'espérant plus d'être secouru, Stanislas, le premier, conseilla à la ville de se rendre; déguisé en paysan, il s'éloigna le 27 juin, franchit les lignes ennemies et gagna Komigsberg, à travers mille dangers.

Par le traité de Vienne, conclu le 3 octobre 1735 entre la France et l'Empire, il fut arrêté que Stanislas abdiqueraît, mais qu'il conserverait sa vie durant le titre de roi de Pologne, et qu'il serait mis en possession des duchés de Lorraine et de Bar, lesquels, après sa mort, demeureraient unis à perpétuité à la couronne de France. Le 28 janvier 1736, Stanislas signa à Kænigsberg son abdication; puis il se rendit en France, et le 3 avril 1737 il prit possession de ses nouveaux États. Il se fit chérir de ses noits par sa sagesse et par la douceur de son gouvernement. On lui donna le beau surnom de Stanislas le Bienfaisant. Il diminua les impôts, embellit Nancy et Lunéville, fit des établissements utiles, fonda des colléges, hâtit des hôpitaux. En 1750 il institua l'Académie royale de Nancy. Il correspondait avec plusieurs souverains, ainsi qu'avec Voltaire, Rousseau, Montesquiro, Boufflers.

En 1766, arrivé à l'âge de quatre vingt-neuf ans, Stanislas n'avait rien perdu de sa vivacité d'esprit. Il jouissait encore d'une santé excellente Un horrible accident mit fin à une existence si blen remplie. Le 5 février au matin, en a'approchant de la cheminée, sa robe de chambre prit feu; il voulut étein tre les flammes, qui le gagnaient, perdit l'équilibre, tomba dans le foyer, se biessa dans sa chute sur la pointe d'un chenet; il lui fut impossible de se relever. L'odeur de la

Souverain d'un peuple paisible, Stanislas et été le meilleur des princes; mais il n'avait pa l'énergie nécessaire pour régner sur une nation turbulente et toujours prête à s'agiter. S'il n posseda pas les talents qui font un grand roi, i ent au moins toutes les vertus de l'homme priré, toutes les qualités d'un bon prince. Il re blait parfaitement au portrait qu'il a trace de philosophe : « Le vrai philosophe, dit-ii, et exempt de préjugés, doit connaître le prix de la raison, ne pas estimer les grands etals de la plus qu'ils ne valent, ni les basses condition plus petites qu'elles ne sont. Il doit jouir des pla sirs sans en être l'esclave, des richesses s'y attacher, des honneurs sans orgueil et s faste. Toujours égal dans l'une et l'autre for tune, toujours tranquille et d'une gaieté san art, il doit aimer l'ordre et le mettre dans toutet qu'il fait. » On a de lui divers ouvrages, dont le plus remarquable est l'Incrédulité combatte par le simple bon sens (Nancy, 1760, in 8°). La chevalier de Solignac et le P. Menoux y unt et. dit-on, beaucoup de part. On les a recue sous le titre d'Œuvres du Philosophe bien, sant (Paris, 1763 ou 1769, 4 vol. in-12). y comprendre toutefois plusieurs écrits polontels que la version de toute la Bible en ( Nancy, 1761, in-fol.). Une édition de ses Œuvre choisies (Paris, 1825, in-80) est due aux s Léonard Chopz de Muc de Saint-Ouen.

de Mile de Saint-Ouen. Léonard Chooks.

Wierostowski, Europa in sermissima Ieszezghiorundomo, ele.; Frankirt, 1723, in-8-. — Rantit, Mere würdiges Ieben von Schleksval Kanins Stantial [Lepek], 1736, in-8-. — Seyler, Ieben Stantials [Lepek], 1736, in-8-. — Seyler, Ieben Stantials I, usedeburz, 1737, 1742, in-8-. — (herritere, Hast, de Ionistas Ir-, roi de Pologne; Londrea, 1741, 3 vol. in-81. — Jari, 1766, in-8-. — Naury (Abbel, Elone de Igu vol 18-nistas le Riendasont; Paris, 1766, in-12. — Dombal, Éloge de Stantilas; Paris, 1766, in-8-. — De Iranie Portrait hist. de Stantilas; Nancy, 1769, in-8- — the Reanche, Stantilas Ir; Lyon, 1784, 2 vol. in-8- — the Reanche, Stantilas, vol de Pologne; Paris, 1808, in-12. — Seidnight, Discours au pied de la tombe du roi Moninat. Nancy, 1814, in-12. — Pologne illustree. — Materiaux pour servie a that du roi Mantielas Ir-, par Constance Raczynska, Joseph Morawski, Roman Zisiecki, Édouré Raczynski; Posen, 1811, in-12.

isi.AS II (Stanislas-Auguste Ponia-roi de Pologne, né à Wolczyn, en Li-le 17 janvier 1792, mort à Saint-Pé-a, le 12 février 1798. Il était le huidix enfants de Stanislas Poniatowski uom), compagnon d'armes de Char-et de la princesse Constance Czarto-on raconte qu'au moment de sa naisa astrologue italien prédit qu'il serait pi'en conséquence de cet horoscope il bapteme les noms des deux rois enneson père avait servis tour à tour, c'estamslas Leszczynski et Auguste II. Il se de bonne heure par un goût particulier lettres, et joignit à un esprit cultivé des aimables et tous les avantages extéar l'influence des Crartoryski, auxquels etast allice, il servit pendant quelques dans l'armée russe. Puis il reçut d'Au-II une riche starostie, et fut en 1752 élu la diète de Grodno. Après la clôture de il partit pour l'etranger, et dissipa des considérables à Paris et à Londres. S'évec sir Hanbury Williams, il le suivit ambassade en Russie, et fut présenté auspices à la cour (1755). Spiritnel, plein de courage et de noblesse, il y eut de succès et fixa sur lui l'attention de e-duchesse Catherine, plus tard impé-Des relations intimes se nouèrent cutre elles inspiraient de l'ombrage au grandne renconfrèrent que des encouragens la puissante famille des Czartoryski, uent par là s'accroffre leur credit. Aussi donner à lour neveu les charges de anetier de Lithuanie et de ministre utiaire de Potogne & Saint-Peterbourg. nt les intrigues politiques ne tarderent ir traverser les amours de Poniatowski: presentations du cabinet de Versailles, il en Pologne. Le moment de la séparation Pontalowski rapporta à son père une la grande-duchesse qui contenait ces Charles XII a distingué votre mérite; distinguer celui de votre fils et l'élever ssus de Charles XII lui-même! » de 1761, Pierre III succeda à la fsaibeth; mais sa femine Catherine, impa-tre seule arbitre de l'empire, le lit asle 9 millet 1762. Ce fut un émissaire de amistre d'Auguste III, qui annonça à était couché, ayant de chaque côte de portrait de Catherine, l'un en Bellone, n Minerve A cette nouvelle, il se teva ent, et dans sa joie se jela à genoux, tout ensemble a l'emissaire, au ciel, portraits. Il allatt se rendre à Pélarsqu'il reçul de Catherine une fettre 2 auût 1762 : « J'enverrai bienfôt, de, le comte de Keyserling, mon amr, pour vous faire roi des qu'Au-

guste III aura cessé de vivre. En cas qu'il ne puisse réussir à vous faire élire, je veux que co soit le prince Adam Czartoryski, votre cousin. • Ayant représenté avec chaleur à l'impératrice qu'étant auprès d'elle, il serait beaucoup p utile à sa patrie qu'en occupant le trône, elle lui fit comprendre qu'elle ne désirait plus sa présence à la cour, que d'ailleurs « il ne fallait pas choquer Alexis Orloff, dont la passion pour elle était publique ». Pomatowski se résigna donc à différer son voyage, bien que l'amour fût bien près chez lui d'imposer silence à l'ambition. En décembre 1762 arriva à Varsovie Keyserling, l'envoyé de Catherine. Cet aventurier allemant occupait une chaire de professeur à l'académie de Kœnigsberg; il passait pour savant, mais il vivait sans aucune decence, et se ruinait en dé-bauches obscures. Il avait connu Poniatowski encore enfant, et lui avait donné des leçons de grammaire. Il apporta aux Czartoryski les moyens nécessaires de lever ou d'entretenir des troupes; dès lors la faction connue dans l'histoire son le nom de Famille parut en armes dans toutes les parties de la république; elle exprima ses prétentions avec audace, et demanda à disposer des charges et des starostics vacantes. Le part national comptait à sa tête Jean-Clément Braniçki, Charles Radziwill et les Potoçki; il alfait aussi avoir recours a la force lorsque Auguste III mournt, à Dresde (5 octobre 1763).

Catherine II redoubla d'efforts. Au vieux Key serling elle adjoignit un homme plus jeune, la Nicolas Repnine, ememi juré de la nationalité polonaise. Les diètes locales qui précédaient la diète de convocation et celle d'election étaient orageuses; mais le sentiment national y éclatait avec energie. Les Czartoryski, voyant le peu de succès qu'ils avaient eu près de la petite noblesse, appelèrent instamment les Russes à leur secours. Déjà les troupes particulières des Czartoryski, soudoyées par la Russie, s'étaient rendues à Varsovie, et tons les jours on voyait sur les places publiques Stanislas exerçant ces nonvelles recrues, pendant que les troupes prussiennes et russes s'approchaient de la capitale, Ce fut sous de parcils auspices que le 7 mai 1764 s'ouvrit la diète de convocation Ce jour-là, les troopes nationales restérent dans leurs quartiers, toutes les maisons de la ville et les fenètres furent fermées. Les Russes entourèrent le châleau royal, où étaient assemblés les deputés, et les Cosaques formèrent la haie le long des rues qui menaient au camp moscovile, afin de faciliter l'entree des troupes en ville, au premier signal de Repnine et de la famille. Les lois et usages furent alors renverses; on passa outre al opposition nationale; le président legal, Adam Malachowski, fut expulsé, et Adam-Casunir Czartoryski prit sa place. Ces violences accomplies, il fallut exécuter les instructions secrètes de Catherine II; c'est Poniatowski qui s'en chargea, et dans une harangue artificiouse its'exprima ainsi : « Les bons

citoyens penvent être alarmés, mais nous de-8. M. l'impératrice de Russie. Je puis affirmer que ses troupes, qui nous entourent, ne sont venues ici que pour maintenir la paix, rétabir l'ordre, et empêcher les citoyens de se massacrer. Nous voyons deja par l'union qui regne dans cette assemblee le bien qui résulte de leur presence. Aussi je propose que la diete écrive à l'impératice, pour reneccier cette auguste, vertueuse et magnanime princesse des services qu'elle rend a notre république. « Il est inutite d'ajouter que le parti dominant fit voter ce qu'il voulut; tout du reste était préparé d'avance. On convoqua la diète d'election pour le 27 août. Aussilôt, Keyserling et Repnine dressèrent un acte officiel qui recommandant Poniatowski au trône de Pologoe. La Prusse et l'Autriche appuyèrent. Les troupes moscovites, après avoir disperse les patrioles qui avaient couru aux armes, se masserent de nouveau dans les environs de Varsovie, pour soutenir le can-didat de la tsarine. Les Czarforyski, dont les adherents ne formaient qu'une inlime minorile, mirent tout en œuvre, intrigues, mensonges et menaces, dans le but d'empêcher les reunions de la poblesse. De cette foule de cent mille gentilshommes qui concouraient à l'election des rois depuis 1573, le camp de Wola n'en vit que quatre à cunq mille le Sept provinces n'y furent pas même représentées. C'est ainsi que le 7 septembre 1764 Stanislas Poniatowski fut élu à l'unantmité. La ceremonie du convonnement eut lieu le 25 novembre 1764; Poniatowski l'avait fixée exprès au jour de Sainte-Catherine, pour faire de cette solemite même une sorte d'hommage à son ancienne mastresse. La los exigeait qu'il fût couronne en costoine polonais; mais il imagina une sorte d'habit théatral, se coifia d'un casque sur sa coiffure pondrée avec un cadogan, chaussa des brodequins avec une culotte courte, et s'offrit ainsi à la risée d'un people indigné de son élevation.

Pendant les premières années de son règne, Stanislas s'efforça, avec le concours des Czartoryski, d'introduire des réformes salutanes. Les revenus du pays furent augmentés, le liberum veto fat restreint aux seules questions politiques. le pouvoir des grands dignitaires réduit. Le roi établit en même temps une ecole militaire et la première sonderie de canons. La diète de 1766 about complétement le liberum veto, et augmenta l'armee regulière. Ce n'etait pas dans ces vues que Catherine II avait placé son ancien favori sur le trône de Pologne. En 1764 elle avait conclu avec Fréderic II un traité secret par lequel ils s'étalent promis mutuellement de « prévenir et aneantir par tous les moyens possibles » tout changement apporté à la constitution polonaise. Sans chercher d'autre pretexte que celui de dissiper la ligue formée à Radom par Charles Radziwill (1767), les Russes envohirent la

Pologne; le ministre Repaine, après avoi l'insoleuce et la violation du droit des j qu'a faire enlever de Varsovie, dans la 13 octobre, trois sénaleurs influents, q déportes en Russie, obtint par force de de 1768 la promulgation des fameuses dinales et de celles concernant les mati tat, qui non-sculement remirent en vi liberum velo, mais consacrerent encore, sept articles, tous les autres abus qu'all écrite n'avait autorisés jusqu'alois. Ils après cet acte de viotence les patriote sérent, par les soins de l'évêque Krasın lebre confédération de Bar (29 levrier 17) que le pays fut occupe par les armées les confederes, commandés par Pulav lutterent pas moins quatre ans avec quelquefois avec bonheur. La France lon quelques officiers; la Turquie declara la Russie, Mais Choiscul renversé et l battus, les conféderes, privés de cet de celui de leur roi, finirent par su Dans la nuit du 3 novembre 1771 quel d'entre eux enleverent Stanislas au m il rentrait au palais apres avoir soupé oncle le prince Czartoryski. Conduit dani sous la surveillance de Kuzina Kosit avait ordre de le tuer en cas d'alerte, il voir son gardien, et fut rendu à la libert persion des patriotes fut comme le sign mier partage de la Pologne. Frédéric I rine et Marie-Thérèse publièrent leur de da 18 septembre 1772 pour démoutrer droit, et envahirent ce qu'ils trouver convenance. La Russie poussa ses Duna et au Doieper; la Prusse étendit li au Netze, et l'Autriche s'empara de l Rouge, ou Gallicie. Les cabinets spoliai faisant signer au roi Stanislas la cession ritoires envahis, lui garantirent solenne reste de ses possessions.La situation 🖠 logne était devenue des plus critiques opprimée, elle sentait plus que jamais des réformes, et il lui était interdit d cuper. Impuissante à repousser de vir joug étranger, eile prépara pour temps des moyens de résistance. L'ord suites ayant été supprimé, ses hiens fu sacrés au profit de l'éducation nations années s'écoulèrent au milieu d'une relative. Le roi fit de louables efforts mener la paix dans les esprits et encol lettres, le commerce, l'industrie. Mais faible, il n'osa pas seconer le jong de et commit la faute de s'associer person à ce voyage triomphal de la Tauride, e rine II accomplit en 1787 en compatemking. Il la rejoignit le 6 mai, sur le Dnieper. Il fut accueilli avec indifferent conte qu'en sortant de table it prit d'un page les gants et l'éventait de et les lui présenta; puis comme il cli-

chapeau, la tsarine, qui l'avait so le ilt apporter, et le lui donna : « Ali l dit Stanislas en soupirant, vous m'en ne jadis un bien plus beau! » En revesa capitale il vit à Korsun l'empereur e Joseph II, qui lui garantit, comme ot la tsarine, l'intégrité de la Pologne. ez vons, ajouta-t-il, je ne souffrirai ja-in seul arbrisseau soit enlevé à vos Etats. » snivante s'ouvrit la memorable diète nie (6 octobre 1788), nominée la grande l plus ordinairement la diete consti-En ce moment, la Russie, engagée dans rre contre la Turquie, sentit la necessité recter une nouvelle alliance avec la répolonoise. N'ayant pas reussi dans sa on de prendre a sa solde trente mille de cavalerie, elle ouvrit des relations ever le roi de Prusse, pour se jouer unis, Fredéric-Guillaume II et son carepoussèrent pas les avances de la tsa-is en même temps ils ne négligèrent e qui pouvait leur gaguer les Polonais. nombre de députes soupçonneux reat l'alliance proposée; mais la majorité sous l'illusion : l'alhance défensive Prusse fut conclue le 29 mars 1790, et per acclamation, qu'il fallait s'occuper lot d'une constitution nouvelle en harec ce nouvel ordre de choses. Stanislascontenuit, de son côlé, qu'il ne fallait oset la magnanime imperatrice, « si sinattachen à la Pologne ». La diete adopta, 791, une nouvelle constitution, en détrône de Pologne béreditaire dans la Saxe, Le liberum velo, le conseil ent, les confederations furent abroges; oisie fut admise à l'exercice des droits l'armée régulière devait être portée hommes; la noblesse s'imposa dixième de son revenu annuel. C'eant le mot de Burke, une transition chie à l'ordre. Stanislas-Auguste jura, à ises différentes, de maintenir la consla reconnurent formellement, à Pilnitz. berine 11, s'empressant de conclure la les Turca (janvier 1792), déclara la a Pologne, et appuya le parti des mé-confedération de Targowiça), qui pro-atre le nouvel état de choses. Aussitot Prusse jeta le masque, et s'unit à En vain la diéte supplia le roi de se 'arroée commandee par Joseph Ponia-Kosciuszko : Stanislas, parjure à ses s'abaissa jusqu'à solliciter par écrit la de Catherine, et acceda, le 25 août 1792, deration de Targowiça. Alors, usant du plus fort et appuyée par la Prusse, executa le second partage (22 juillet ptembre 1793). La pretendue diète de entourée de baionnelles et de canons

moscovites, sanctionna (1) cette spoliation nouvelle

Quoique l'armée eût été réduite à quinze mille hommes, les Polonais résolurent neumoins, dans une insurrection nationale, de secouer l'oppression sous laquelle ils gémissaient. Kos ciuszko fut proclame dictateur, et le 24 mars 1794 on leva à Cracovie l'etendard de l'indépendance. Stanislas-Auguste, entouré à Varsovie des traffres et des agents russes, se montrait satisfait d'être encore appelé roi et Majeste. En signant aveuglement tout ce que Catherine II lui presentait, il apposa son seing à un acte daté du 2 avril 1794 qui desavouait formellement la proclamation de l'indépendance, et declara criminel le genéralissime Kosciuszko. Durant sept mois les Polonais firent d'enormes efforts pour sauver leur patrie; mais après la perte de la bataille de Macieiowicé (10 octobre 1794), et après la prise de Varsovie (9 novembre), Stanislas-Auguste se vit délivré de loute contrainte, et entra en échange de politesses avec Souvorof. Cependant il regut de Catherina l'ordre de quitter sa capitale (7 jauvier 1795) pour aller à Grodno trainer sa de-plorable existence; puis, le jour de la Sainte-Catherine (25 novembre), on le força de signer son abdication. Appelé par Paul 1ºº à Saint-Pétersbourg, il quitta Grodno, le 15 février 1797, et vecut, dans la capitale russe, d'une pension annuelle de 200,000 ducats (2,350,000 fr.), payce par les puissances co-partageantes. l'our satisfaire la vanite du tsar, il assista à son couron-nement; bientôt apres il mourut, d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de soixante-six ans. Il fut enterré dans l'eglise catholique de Sainte-Catherine. Ce prince n'avait pas été marié.

Leonard Cuodzko.

Leonard Cuodeko.

Proces-verbanz des dietes de Pologne de 1768 e 1778.

— Rubiere, Historie de l'amerchie de Pologne,
— Enjodorski, Eloge hist, de Munistat-dayuste, roi de
Pologne, Varsorie, 1788, in-45. — komariewski, comp
d est hist, sur le rèque de Manistas-dayuste; Paris,
1808. in-95. — Lelewel, Regne du roi Ministasdayuste; Varsorie, 1818, in-13. — Ferrand, Hist, des trois
demembrements de la Pologne; Paris, 1820, 3 vol.
in-65. — Ognoki, Memoiret sur la Pologne, de 1788 d
1815; Paris, 1855, 5 vol. in-65. — Malle-livun et Chodeko,
Tablesus de la Pologne anciense et moderne; Paris,
1810, 2 vol. in-85. — (hodiko, La Pologne illustres. —
Sienkiewicz, le Iresorial polonaus, Paris, 180, 2 vol.
in-85. — Castoryski, Buor, de Niemeeneer, tiee am
répne de Stanistas Auguste, etc.; Paris, 1861, in-65.

D'Angeberg, Recueil de documents polonais de 1782 d
1862 ; Park, 1862, in-65.

STANLEY (Thomas), philologue anglais, né.

STANLEY ( Thomas ), pholologue anglais , en 1625, à Cumberlow (comte d'Hertford) mort le 22 avril 1978, à Londres. Il se rattachait à l'illustre samille de Derby par son grand-père, qui etait fils naturel du comte Édouard, mort en 1572. Il fit de fortes études dans la maison paternelle, puis à Cambridge sous la direction d'un fils d'Édouard Fairfax, le célèbre traducteur du Tasse. En 1641 on lui conféra per gratiam le

(ii Du moins le sitence obstiné que gardèrent tous le députés fut interprété par la Rusaie comme un consente ment.

grade de mattre ès arts ainsi qu'au prince Charles, au duc de Buckingham et à d'autres jeunes seigneurs. Il alla ensuite voyager sur le continent, et vécut dans la retraite, au sein de la société de Middle Temple à Londres, partageant son temps entre l'étude des lois et la lecture des ouvrages classiques de l'antiquité. Il se maria de bonne heure, et sa femme l'ayant mis en possession de biens considérables, il jouit de cette indépendance necessaire aux travaux de l'esprit, qui furent a peu près l'unique affaire de sa vie laborieuse et reticie. Ses deux amis intimes furent John Marsham, qui avait épousé sa lante, et le poete Elward Sherburne, son cousin germain. On a de lui: Poems and Translations; Londres, 1649, 1651, 2 vol. in-8°, et 1814-15, 2 vol. in-12, avec une notice par sir E. Brydges; — History of philosophy, containing the tives, opinions, actions and discourses of the philosophers of every sect; Londres, 1655-60, 3 vol. in-fol.; ibid., 1687, 1701, in fol., et 1743, in-47; trad. en flamand (1702), puis en latin (1711, 1731) par Godefroi Olearius : cet ouvrage n'est, au jugement de Brucker, qu'un amas de matériaux, et l'auteur se contente de rapporter les passages des anciens sans examen ni critique; - Æschyls Tragadia VII, cum scholus gracis omnibus; Londres, 1664, in-fol. : belle et bonne edition, qui a servi de base à celles de Pauw et de Butler; le commentaire que Stanley avait composé sur ce tragique se trouve manuscrit à Cambridge, en 8 vol. in-fol. Il a aussi traduit en anglais Aurore Isménie et le Prince (Londres, 2º édit., 1650, in-8º), de J. Montalvan; Oronte de Chypre (1630), de G. Preti; Discours sur l'amour (1651, in 8°), de Pie de La Mirandole; et des poésies de Tristan, de Theophile Viand, de Marini, de Gongora, etc. Wood, Athense oxon, t 1tr. - Brydges, Notice citée. - W. Wolton, dans Sammaribani Elogia Gallorum, ed. 1723, p. 307-317.

STANLEY. Voy. DERBY.

stanthumst (Richard), savant ecclésiastique irlandais, né vers 1548, à Dublin, mort en 1618, à Bruxelles. Il était fils d'un greffier (recorder) de Dublin, savant légiste et lettré, qui mourut en 1573, après avoir abjuré la foi catholique. Admis en 1563 à Oxford, il composa sur les bancs de cette université un commentaire sur Porphyre, qui servit de base à son Harmonia in Porphyrianas constitutiones (Londres, 1570, in-fol.), puis il étudia le droit civil à Londres, retourna dans sa patrie et s'y maria. Il entre uait avec le docte Usher, fils de sa sœur, un commerce intime, soulenu par la conformité de leurs recherches sur les antiquités nationales; « mais, ajoute Dodd, le succès en fut fort différent par rapport à la religion, car l'oncle se fit catholique, et travailla, mais sans fruit, à engager son neveu dans le même parti ». Ayant perdu sa femme, Stanyhurst se fixa dans les Pays-Bas, prit les ordres, et devint chapelain de l'archiduc

Albert. On a encore de lui : The IV Arst books of Virgil's Encis; Londres, 1583, in-8°: celle traduction en vers blancs est accompagnée de conceits, d'épitaphes, et d'une version des quatre premiers pasumes; — De rebus in Hibernia gestis lib. IV; Anvers, 1584, in-4°; — Description of Ireland, insérée dans les Chroniques d'Holinshed, l. 1°, 1584; — De vita S. Patricu; Anvers, 1587, in-12; — Hebdomada Mariana, in inemortam VII festorum l'irginu; ibid., 1609, in-12; — Hebdomada euchanistica; Douai, 1614, in-16; — Brevis præmuntle pro futura concertatione cum Usserio; ibid.

1615, in-12; etc.

STANNEURST (William), file du précédent, né en 1601, à Bruxelles, où il est mort, le 10 janvier 1663, entra chez les jésuites, et se distagua par son zèle dans la chaire et la direction de à mes. On a de lui : Fr. Labalæ Thesauru moralis auctus; Anvers, 1652, 2 vol. in-fol; Cologne, 1652, 2 vol. in-fol; Cologne, 1652, 2 vol. in-fol; Cologne, 1652, in-12, fig.; la 3° édition a pout titre Inferorum ergastulum; ibid., 1655, in-16; — Dei immortalis in corpare mertali historia; ibid., 1660, in-12; 9° édil., Cologne, 1744, in-8°; trad. en allemand, en bolandais, en portugais, en hongrois; — Veteris homins per expensa IV novissima metamorphesis et novi genesis; ibid., 1661, in-8°; 6° édit. Cologne, 1753, in-12; trad. en plusieurs langues et en français (Traité des quatre demiens lins; Douai, 1666, in-12); — Quotidiana chrutiani militis lessera; ibid., 1661, in-6°.

Wood, Athense oxon. — Niceron, Memoires, t. IVIII. — Dodd, Church history. — Southwell, Bibl script. Su. Jesu. — l'aquot, Memoires, t. VII.

STANZANS, Voy. MITELLI (Agostino).

STANZIONI (Massimo), peintre, né en 1585, à Naples, où il est mort, en 1656. Il fut le meil leur élève de G.-B. Carracciolo, et reçut aussi les conseils de Lanfranc. Pour la fresque s'inspira de la manière du Corenzio; pe portrait il prit pour guide Santa-Fede; enfin, il réussit parfeis à imiter Titien lui-même. A Rome, il connut Annibal Carrache et le Guide, et les choisit pour modèles l'un et l'autre. En un n il devint l'égal des plus grands artistes de con temps. Dans la seconde partie de sa vie, il c sacra moins de temps et de soin à ses ouvrag qui s'en ressentirent, pressé qu'il était par le besein de gagner l'argent nécessaire au luxe d'une femme noble qu'il avait épousée. Il a richi les églises de Naples d'un grand nom de fresques, par exemple plusieurs sujets d Nouveau Testament à Saint-Paul; dix sojet de l'histoire de la Vierge et dix autres de la rie de Jésus au Giesù-Nuovo; les voules de la sacristie et la chapelle Saint-Bruno, à la chartreuse de Saint-Martin, etc. Ce cov-Stanzioni: une Déposition de croix (1) el 200

(i) Ce tableau ayant poussé an neir, Ribera, sant to

Saint Bruno donnant la règle ines. Indiquons encore parmi ses ta la chapelle du trésor de Saint-Janvier, sortant de la fournaise et le Saint mt une possèdee; au musée des Studj, a Camaldules, pres Naples, une Cène; de Naples, l'Astronomie, au musée de et un Saint Sébastien au musée du

es auteurs s'accordent à dire que Stantiqua aussi l'architecture; nous n'avons l'indication d'une œuvre qui puisse attribuée. Il a laissé sur les artistes de de précieuses notices, dont B. de Doinfnarti pour son ouvrage. Ses principaux ant Muzio Rossi, Francesco et Aniella Finaglia, Andrea Malinconico, Bernardo d, etc. E. B— N.

i, File de' pillori napolelani. — Lauri, Ficazzi. — Nagler, Aligemeins Künstler-lexi-Galandi, Napoli 6 suoi contorni.

VI., Voy. Bonæus. VER (Jean-Fredéric), théologien suisse, 18, à Brugg (canton d'Argôvie), mort à Diesbach (canton de Berne). Après en Hollande et en Allemagne des études dies, tant en théologie qu'en philoso-revint dans sa patrie, et y publia suc-ent quatre ouvrages, dans lesquels on le l'influence que les théories de Leibniz iffavaient exercée sur son esprit. Nommé de l'importante paroisse de Diesbach, il e populaires ses vastes connaissances, l'autant plus appréciable qu'elle est rare savants allemands, et réussit à mains la même croyance tous les membres, divisés, de cette vaste commune. Ou a De conformitate operum divinorum lo physico et myslico, evque typico pico, inséré dans le t. Y de la Tempe o: Zurich, 1741; - Institutiones a polemica; Zurich, 1743-47, 5 vol. upr. en 1752 : c'est un guide recomà travers la multitude des sectes émachristianisme; - Grundlagen der Religion (Fondements de la vraie re-46-53, 12 vol. : exposé méthodique, trêmement diffus, de la dogmatique de nion reformée; l'auteur en a donné lui-abrège, 1754, 2 vol.; — Die christral (La Morale chretienne); 1756-

(Jean), théologien, frère du précéen 1719, mort en 1801. Comme prédi-Berne, il introduisit dans ses sermons de simplicite, et preféra l'enseignement ale aux stériles dissertations dogma-

tiques. Son éloquence persuasive détermina, dit-ou, de fréquentes conversions. Il fut aussi professeur de théologie à l'académie de la même ville, et publia une Theologia analytica (1763, hin-4"), sexposé de la religion réformée en ta-bleaux analytiques. Mais son plus grand mé-rite est d'avoir retouché la version rimée des Psaumes qui était en usage dans les églises suisses, travail aride, exécuté avec une no-table pureté de goût. Ses Sermons ont été en grande partie réunis (Berne, 1761-81, 45 vol. in-8°); on y ajoute un volume supplémentaire publié en 1805, par son frère Daniel.

Leu, Heiretisch Lexikon.

STAPLETON ( Thomas), antiquaire anglais, né en juillet 1535, à Henfield (Sussex), mort le 30c-tobre 1598, à Louvain. Issu d'une famille an-cienne et destiné à l'Église, il fit ses études à Canterbury et au collège de Winchester; il faisait partie du corps enseignant d'Oxford, et venait d'être pourvu d'un canonicat à Chichester lorsque l'avénement d'Élisabeth au trône ouvrit contre les catholiques une ère de proscription et de représailles. Stapleton suivit ses parents en Belgique, s'appliqua avec ardeur à la théologie et aux langues savantes, et entreprit dans un esprit de dévotion le voyage de Rome. Ses ou-vrages de controverse étendirent sa réputation, et il fut choisi pour travailler à l'érection du séminaire anglais de Douai (1569), puis pour en-seigner l'Écriture dans l'université de cette ville. Degoûté du monde, il abandonna sa chaire et prit l'habit des jésuites; mais son noviciat à peine achevé « il se trouva si languissant, dit Paquot, qu'il jugea que ce genre de vie ne lui convenait point, » et il rentra dans le monde. En 1390 il accepta une chaire à Louvain, et y joignit un ca-nonicat et le doyenné d'Hilverbeck. Le pape Clément VIII se proposait de l'élever au cardinalat lorsqu'il apprit la nouvelle de sa mort. On le représente comme un homme laborieux, modeste, plein de douceur et très-charitable; ses écrits, recherchés de son temps, montrent qu'il était versé dans la théologie, qu'il avait une morale solide, qu'il écrivait avec beaucoup de facilité, qu'il mettait de la profondeur et de la justesse dans ses raisonnements. La plupart ont été rassemblés avec une notice par Holland; Paris, 1620, 4 vol. in-fol.; on y remarque les suivants: Fortress of faith first planted among us Englishmen (Anvers, 1565, in-40), suivi d'une trad. anglaise de l'Histoire de l'Église par Bède; De principlis fidel doctrinalibus (Paris, 1579, in-fol.); De universa justificationis doctrina (ibid., 1582, in-fol.); Tres Thomm (Douni, 1588, in-12); Promptuarium catholicum (Paris, 1589, in-fol.); Promptuarium catholicum ( ris., 1589, in-80); Promptuarium morale (Anvers, 1501-93,in-8"); Antidota apostolica (ibid., 1595, 2 vol. in-8"); Vere admironda (ibid., 1599, in-4°), etc. Quelques ouvrages n'ont pas été compris dans le recueil ci-dessus, entre autres Apologia pro rege Philippo 11; Cons

lance, 1592, in-12. Whitaker, John Reynolds,

Jewel ont surtout écrit contre ce théologien.

F'ita Operibus pranta. — Pite. De illustr. Angilie soripi. — Wood, Athense oron. — Niceron, Memotres, t. XXXIX. — Paquot, Memotres, t. XI.

STAPS (Frédéric), né le 14 mars 1792, fusible le 17 octobre 1809. Fils d'un ministre luthérien, à Naumbourg, en Thuringe, il fut destiné au commerce, et employé dans une fabrique de nankin, à Leipzig. C'est dans cette ville qu'il conçut le projet d'assassiner Napoléon, qu'il considérait comme la source de tous les maux qui affligeaient l'Allemagne. En octobre 1809, il se rendit à Vienne pour y mettre à exécution son projet homicide, et il crut en trouver l'occasion lors d'une grande revue que l'empereur devait passer à Schienbrunn, le 13 de ce mois. Napoléon se trouvait entre les généraux Berthier et Rapp, quand Staps s'approcha de lui, et demanda à lui parter. Rapp le repoussa en lui disant de présenter sa supplique après la revue. Cependant le regard, la voix et l'attitude du jeune homme le frappèrent; il conçut des soupçons, et le fit arrêter et conduire au château. En fouillant Staps, on trouva sur lui un grand couteau de cuisine: interrogé sur l'usage qu'il en aurait fait, il avoua son dessein sans hésitation et avec une sorte d'evaltation sarouche, non-seulement à Rapp, mais encore à l'empereur lui mêtne. Celui-ci, qui le regarda avec raison, comme un fou, lui de-manda: « Si je vous fais grâce, m'en serez-vous reconnaissant? « Staps répondit qu'aussitôt libre, il recommencerait. Dans un second interrogatoire il déclara au général Lauer que l'idée de l'aszassinatlui était venue spontanément, qu'il s'en glorifiait, mais qu'il n'en avait parlé à personne. Le conseil de guerre ne pouvait faire autrement que le condamner à mort, et le 17 octobre, à sept heures du matin, il fut passé par les armes. Depuis le 14 Staps avait refusé toute nourriture; Depuis le la Staps avait refusé toute nouvriture; il se considérait comme un martyr, qui s'immoluit pour le salut de sa patrie, et il mournt bravement, en criant : « Vive la liberté! Vive l'Allemagne! Mort au tyran! »

Desmarets, Témoignages hist. — Rapp, Mémoires. — Rovigo, Idem. — Musiner-Deschoseaux, Indiscrétions. — Rovigo, Idem. — Musiner-Deschoseaux, Indiscrétions. — Fried. Staps's Biographie aus den Papleren seines Valers; Berlin, 1883, in-8.

STAREMBERG, Voy. STAHRENBERG.

STAROWOLSKI (Simon), en latin Starovolscius, historien polonais, né en 1585, mort en avril 1656, à Cracovic. Ses talents précoces et son zèle au travail le firent remarquer dans l'académie de Cracovie, où il fut élevé, et on lui contia la tutelle des jeunes princes Ostrogski, qu'il accompagna en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en Hollande. Plus tard Espagne, en France et en Rollande. Puis taru il fut secrétaire de l'illustre Chodkiewicz, grand général de Lithuanie, et demeura près de lui jusqu'a sa mort, arrivée en 1621. Il recommença ensuite de nouveaux voyages à l'étranger avec le fils de Stanislas Konieçpolski; mais à son retour en Pologneil entra dans les ordres, et de-

vint chanoine de Tarnow et de Cracovie. En 1655, à l'époque de l'invasion suédoise, le roi Charies-Gustave voulut visiter les tombeaux des rois de Pologne, et prit pour guide Starowolski. Le roi s'arrêta devant le mausoice de Wiadislas le Nain. Starowolski lui rappeta que ce prince, trois fois chassé de ses États, n'en mourut par moins sur le trône. A quoi le roi de Suède pondit : « Il n'en sera pas de mème de Jea-Casimir, que je poursuivral à outrance. — Sire Dieu est tout puissant et la fortune inconstante! répliqua le chanoine. Charles-Gustave, frappé de ces paroles, devint pensif, et se hata de par une porte latérale de l'église. Les Suélois furent vaincus, et Jean-Casimir remonta sur le trône. La rapacité des Suédois fut telle qu'ils je tèrent dehors le corps de saint Stanislas et s'emparèrent du cercueil, en argent, qui clat placé sous la coupole de la cathédrale. Staplace sous la compole de la cathedrale. Sirrowolski ressentit une si profonde douleur
de cette profanation, qu'il monrut quelques mus
après. Ses ouvrages sont nombreux, ècrits ta
latin et en polonais, et plusieurs peuvent escore être consultés avec fruit. Nous citerons:

De rebus Sigismundi I, regis Polonia Cracovie, 1616; - Lettres turques; ibid., 1618; - Penus historicum, seu De ratione historias legendi; Venise, 1620, et Rome, 1653, in-8°; -Scriptorum polonicorum hecatontas; Fr fort, 1625, in-4°; Venise, 1627, gr. in-4°, awarddit.; — De claris oratoribus Sarmatiz; Florence, 1628, in-4°; Varsovie, 1758, in-8°;— Eques Polonus; Venise, 1628, in-4°; — Declamatic contra obtrectatores Poloniz; Caronic, 1631, in-42. covie, 1631, in-4°; — Sarmaliæ bellatare; Cologne, 1631, in-4°; réimpr. à Breslau, 1733, in-4°, avec les Script. pat. et dans l'onvrage suivant; — Polonia, sive status regni Polonia descriptio; Cologne, 1632, in-fol.; Wolfen-buttel, 1656, in-4", avec addit. de Herm. Cor-ring; c'est un des bons livres de l'auteur; - Eloge historique de Sigismond III (en pol Anvers, 1632, in-80; - Monita legalia meth dum in utroque jure studendi præscribentia; aum in utroque jure studenal prascribenta; Cracovie, 1632, in-4°; — Panegyricus Via-dislai IV; Anvers, 1633, in-4°; — Elogum functre Thoma Zamoscii; Zamosc, 1638, in-4°; — Commentarius in IV lib. institu-tionum furis civilis; Cracovie, 1638, in-8°; — Laudatio Academiæ cracoviensis; ind., 1639, in-fol.; Amst., 1641, in-fol.; histoire de taillée de cette université; - Institutionum re militaris lib. VIII; ibid., 1640, in-fol.: très-rare; — Vita et miracula servi Des Vincentil Kadlubkonis; ibid., 1642, in-4°; - Vestis Briana, seu scapulare; ibid., 1646, in-6°; Musices practicæ erotemata; idd., 1650, Breviarium juris pontificit; Rome, 1653: Epitome Conciliorum; Rome, 1853, in-fol; - Sur les réformes des mœurs des Polonau, 1652; — Monumenta seu epitaphia ilini-trium Sarmalarum; Cracovie, 1855, in-folilæ antistitum cracoviensium; ibid., Léonard Chonzao.

A. Litterature polondize, 1814. — Succeptable, Succeptable, Succeptable, La Polondize, La Polondize, La Polondize, La Polondize, La Polondize, Catt. 1788.

NTS de Cypre (Erzoivos), poête grec ins le huitième ou le septième siècle C. Le cycle épique tont entier fut longgardé comme l'œuvre d'Homère ; mais In sixième siècle avant J.-C. l'Iliade et commencèrent à se séparer nettement épique, et on chercha pour les autres qui le composaient des auteurs diffé-homère, resté en possession des deux euvre. Ces attributions se firent sur des très-incertaines; pour Stasinus, en pare fut sur les plus vagues indices qu'on hua les Vers cypriaques (Κύπρια ou κοπρια), qui forment l'introduction de On rapporte qu'il était le gendre d'Iloque comme dot de sa femme il recut e compose par Homère lui-mêtne. Ce demunent fictif, ne nous fournit aucune our fixer la date de Stasinus. Le poeme mis sous son nom paraît être le moins lu cycle. D'après le peu que nous en ous par l'analyse de Proclus, il for-sorte de chronique versitiée de tous ements relatifs a la guerre de Troie qui précédé la querelle d'Achille et d'Aga-L'auteur avait rattaché son œuvre au l'Illade par une fiction assez îngénieuse. la terre, fatiguee de porter la durine des hommes, demanda à Jupiter fauer le nombre ; Jupiter, pour evaucer , fit naître Helène et Achille. La beauté le courage de l'autre causèrent en effet ls innombrables; mais ces deux grands destruction se tronvant encore insulfiupiter leur adjoignit une nouvelle cause mides en excitant une querelle entre L'Agamemnon. Les Vers cyprinques k an moins onze livres. Leur auteur, quel peut-être avaient-ils plusieurs auteurs?), tre de l'île de Cypre, car il avait assigné Le, déesse particulièrement adorée dans un rôle bien supérieur à celui qu'elle les poèmes homériques. En l'absence ures preuves, c'est une probabilité en Stasinus, qui était de l'Ite de Cypre. On Fragments des Vers cypriaques à la tomère, édil. A.-F. Didot. L. J.

Librestem. - Heoricheo, De Carmindus egimes - Bode, Gesch. d. Hellen, Dichtkunst, bernhardy, Grundens d. Greech. idd., 1. II. - Hill. of the literature of ancient freece.

Ant, famille originaire de la Flandre, la filiation remonte à Jean de Slassart, de Bruges, fué en 1436, dans une émeule rchait à réprimer. Elle a donné à sa patrie hommes remarquables, entre autres : RT . Henri-Ignace Philippe DE ), écrihiastique, né en 1640, à Gand, où il est mort, le 21 juillet 1691. Il fit de bonnes études au collége des jésuites de Donai, où il professa la rbétorique, après être entré dans cet ordre à l'âge de dix-huit ans. Il avait composé divers ouvrages de dévotion, dont un seul a été imprimé (Réflexions sur le sacrifice de la messe;

dern. édit., Bruxelles, 1777, in-12).
STASSART (Jacques-Joseph, baron DE), magistrat, petit-neveu du precedent, ne en 1711, Charleroi, mort le 21 mars 1801. Il étudia le droit à Louvain, et se plaça bientôt dans les premiers rangs du barreau de Bruxelles. Nommé en 1741 conseiller fiscal du bailliage de Namor, puis en 1745 procureur général au conseil decette ville, il rendit degrands services a la province, surtout en 1746, au moment de l'invasion française. Il entra en 1757 au conseil privé à Bruxelles. Sur son rapport, on interdit au clergé la faculté d'acquerir des immeubles, et les plus riches couvents furent chargés du service de pensions accordées aux filles des militaires sans fortune. En 1764, il fut appelé à la presidence du forture. En 1764, il lut appele à la presidence du conseil de Namur, et peu après au conseil d'Etat. Il céda à son fils ainé, en 1789, sa place de president; mais il continua a jouir de la confiance de l'empereur Léopold II, qui lui accorda, le 7 décembre 1791, le titre de baron. Ayant émigré en 1794, il rentra dans sa patrie l'annee suivante. Il a laissé en manuscrite. Préféré des affaires trattées au conseil. crits : Précis des affaires truitées au conseit privé, de 1747 à 1764, 4 vol. in-fol.; Memoires el titres relatifs aux discussions avec la Frunce et les autres pays limitrophes, 4 vol.; Recueil des causes jugees au conseil de Na-mur, 5 vol. in-fol.; Correspondance, 2 vol. STASBART (Goswin-Joseph-Augustin, baron

ne), litterateur, petit-fils du précédent, né à Malines, le 2 septembre 1780, mort à Bruxelles, le 10 octobre 1854. Fils d'un conseitler au grand conseil de sa ville natale, il vint a Paris en 1802, suivre les cours de l'académie de législation. Anditeur au conseil d'État en 1804, il fut nommé intendant de diverses provinces d'Allemagne occopees par les armees françaises, puis devint sous-prefet d'Orange, prefet de Vaucluse, et, en 1811, préfet des Bouches-de-la-Meuse, Les revers éprouvés par les Français ayant amené l'affranchissement de la Hollande, Stassart se rendit à Paris, où pendant l'allaque de cette ville, en 1814, il fit auprès de Joseph Bonaparte le service d'officier d'ordonnance. Dans les Cent-jours il reçut le titre de maître des requêtes en service extraordinaire. De retour dans les Pays-Bas, il siègea à la seconde chambre des états generaux de 1821 à 1830, puis, appelé le 1er octobre de cette dernière année au gouvernement de la province de Namur, il passa en 1835 à celui Brabant, qu'il conserva jusqu'en juin 1839. Envoyé par les électeurs de Namur au congres na tional, il s'y était prononcé pour une monarchie héréditaire, et il fit partie, de 1831 à 1847, du sénat, qu'il présida pendant sept années consécutives. A la suite d'une mission extraordinaire à Turin, en 1840, un arrêté royal lui conserva dans le corps diplomatique le titre et le rang de ministre plénipotentiaire. Il a légué sa bibliothèque et une magnifique collection d'autographes à l'Académie royale de Belgique, dont il elait membre, en la chargeant de distribuer un prix triennal pour l'encouragement des recherches historiques. Il a en outre fondé un prix analogue à décerner par l'Institut de France, dont il était correspondant, à l'éloge d'un moraliste, et à un mémoire sur une question de morale, alternativement Parmi ses ouvrages, tous écrits avec goft et facilité, nous citerons : Ragatelles littéraires; Bruxelles, 1800, in-32; 2º édit., sous le titre de Bagatelles sentimentales; Bruxelles, 1802, in-18; — Dieu est l'amour le plus pur, morceaux choisis d'Eckartsusen, traduit de l'allemand; Paris, 1804, in-18; nouv. édit., Paris, 1823, in-18; - Gdographie elémentaire ; Paris, 1804, 2 vol. in-8°; 2° édit., Paris, 1806, 3 vol. in-8°; - Analyse de l'histoire de la Belgique, par M. Dewes; Avignon, 1810, in-80, tire à 20 exempl.; -- Pensées, maximes, réflexions, observations, ele.; Paris, 1814, in 8°; 3° édit., Bruxelles, 1815, in-12; trad. en allemand; — Promenade à Tervueren; Bruxelles, 1816, in-4°; — Fables; Bruxelles, 1818, in-12; 8° édit., Paris, 1852, in-18. Il a eu partà la Statistique de la France (Paris, 1803, 7 vol. in-8"), et il a inseré des ar-ticles dans la Biographie universelle de Michaud, l'Annuaire necrologique de Mahut, la Revue encyclopédique, les Archives du nord de la France, la Nouvelle Biographie générale, les Bulletins de l'Académie royale de Belgique, le Journal de la Bel-gique, la Revue de Liège, le Bulletin du bi-bliophile belge, etc. On a réuni ses Œuvres di-verses, Bruxelles, 1854, gr. in-8°; nouv. édit., sous le titre d'Œuvres completes; Paris, 1855, gr. in 8°. Le Catalogue des livres de Stassart a été publié par les soins de l'Académie royale

ele publie par les soins de l'Academie royale (Bruxelles, 1863, in-8° de 1336 p.) E. Regnard. Biogr. generale des Belges.—Th. Juste, Hist. de la Belgique, —Annuaire de la noblesse de Belgique, 1867.—Unpont-Delporte, Notice sur M. de Stassert, en tête de ses OEurres completes — Annuaire de l'Acad. roy, de Belgique, 1865.—Van Bemnet, Notice sur M. de Stassurt, dans les Mem de l'Acad. roy, de Belgique,

STATIUS. Pay. STACE.

STATIUS (Achille). Voy. Estaço.

staudicel (1) (Ulric), théologien allemand, né à Landsberg sur le Lech, le 9 octobre 1644, mort au couvent d'Andrechs (haute Bavière), le 8 mars 1720. Fils d'un brasseur, it reput sa première instruction dans sa ville natale, étudia la philosophie à Dillingen et embrassa la règle de Saint-Benott (1004). Envoyé à Rome pour obtenir du saint-siège la réunion de tous les couvents bavarois de son ordre en une seule congrégation, il termina cette affaire en 1081, et

(i) Per contraction, Standigl, comme on le trouve écrit.

consacra le temps de son séjonr à se perfectionner dans les sciences qu'il possédait dejà. Ayant acquis de vastes connaissances en médecine et en droit, il prit le grade de docteur dans ces deux facultés, et y ajouta plus lard celui de docteur en théologie. Aussi le cite-t-on comme un des Altemands les plus érudits de son temps. A son retour, il fut nommé prieur de son couvent. La plupart de ses ouvrages traited de la médecine; mais le plus important est un traité de logique, exempt de toute espèce de subtilités et d'arguties scolastiques : Omntum scientiarum et artium Organon universale, seu Logica practica; Rome, 1686, in-8°. It a aussi traduit du français en latin les Études monastiques (Kempten, 1708, in-8°).

Schrank, Nachr. ber. Gelehrten, t. 1, p. 398.

BTAUNTON (Sir Georges-Leonard), diplomate anglais, fils du colonel G. Staunton, ne à Cargo le 19 avril 1737, mort à Londres, le 14 festet 1801. Après qu'il eut commencé ses études à Galway, puis à Dublin, sa santé délicate engageau famille à l'envoyer à Montpellier, ou it prit m diplôme de médecin. En 1760 il retourns en togleterre, fournit divers articles aux recuels pr riodiques, et se lia avec quelques célébrités litte raires du jour, notamment avec Samuel Johnson. En 1762 il alla exercer son art à La Grende dans les Antilles, et y acheta une propriété qu'i géra lui-même. S'étant adonné à l'étude du dost, pour lequel il avait plus de goût que pour la medecine, il fut nommé avocat général de l'le. En 1774 lord Macariney se rendit à Grenade en qualité de gouverneur, et il se forma entre les deu fonctionnaires des relations amicales, que la mot seule devait interrompre. Lors de l'occupation de l'île par les Français (1779), ils furent faits pri sonniers de guerre ; mais Staunton réussit, maigre les difficultés d'une pareille négociation, a obtent sa propre mise en liberté et celle de son ani Lord Macartney se trouva donc à même d'acc ter le gouvernement de Madras, que lui offrant la Compagnie des Indes, et il emmena Staunton pour secrétaire. Durant son séjour aux Indes, il remplit un grand numbre de missions imp fantes, entre autres celle d'arrêter le géné Stuart, commandant en chef de l'armee, avait refusé de reconnaître la suprématir gouvernement civil. La négociation où il montre le plus d'habileté fut le traité de paix qu'il conclut en 1784, avec Tippou-Saib, dans un moment où la domination anglaise aux Indes trouvait en péril. On récompensa ses service lui accordant le titre de baronet et une pen de cinq cents livres (12,500 fr.). A son retour Angleterre, l'université d'Oxford lui conféra titre de docteur honoraire. Lord Macartney son secrétaire restèrent sans emploi jusque 1752; à celle époque, le gouvernement re d'envoyer en Chine une ambassade imposs et leur conféra cette mission. La nouveauté de l'entreprise et le désir de se rendre encore utils

3 décidèrent seuls Staunton. On compout sur lui pour mener à bonne lin le mission. Aussi était-il muni, comme plénipotentiaire, de pouvoirs personnels, devait se prévaloir en l'absence ou en lepart de l'ambassadeur. La santé de rges ne résista point aux fatigues qu'il posées. Quelques mois après son retour, ceint d'une paralysie, à laquelle il sucau hout de six mois d'une lutte doulouonservant jusqu'a la fin ses facultés inles. Son récit de l'ambassade (Authenount of the embassy of the hing of Ordain to the emperor of China; 1797, 2 vol. in-40, cartes et fig.) fut lu dite. Sa tombe, dont l'exécution fut conantrey, est un des ornements de l'ab-Westminster. William L. HUCHES. of the life and family of sir G.L.-Slaun-cs, 1828, in-fi\*.

ston (Sir Georges-Thomas), sino-nglais, fils du précédent, né le 26 mai Salisbury, mort le 10 août 1859, à Eleve sous les yeux de son père, il gna en Chine, apprit à parler aisément du pays, et fut admis en la présence , avec lequel il échangea, sans se quelques parules. Après avoir com-Mudes à l'université de Cambridge, ou sa du reste qu'un temps asses court, il é en 1799 à Canton pour veiller aux de la Compagnie des Indes, et y deasqu'en 1817, d'abord comme secretaire, ome président de la factorerie. La conapprofondie qu'il possédait de la Il du caractère chinois le mit en état de ans plusieurs occasions critiques des sermalés au gouvernement anglais. Ainsi en se rendit très-utile à lord Amherst, qui au personnel de son ambassade avec le commissaire royal. De retour dans sa dentra dans la chambre des communes, retira qu'en 1852 des affaires publiques. s'est fait une honorable réputation par nuels efforts pour attirer l'attention sur le Empire, et ses travaux particuliers pen contribué à le faire mieux appréérudits. Les principaux sont : Code pé-Empire chinois; Londres, 1810, 2 vol. ad en français par Renouard de Sainte-1812; - Nurrative of the chinese emto the khan of the Tourgouth Tartars years 1712-1715; Londres, 1821; — anemis volices relating to China and itish commercial intercourse with untry; Londres, 1822; — Memoirs bje and family of sir G.-L. Staunton; 1823, in-60; - un traité Sur la vac-

DES Augustius en Allemagne, né a la fin

du quinzième siècle, dans la Saxe électorale, mort le 28 décembre 1524, à Saltzbourg. Il appartenait à une ancienne famille noble de Meissen, et parmi ses ancêtres on cite Gunther et Henri de Staupitz comme de vaillants chevaliers; le premier entra en 1558 au service de la France avec mille chevaux levés à ses frais; le second se distingua en 1566 contre les Turcs. Jean de Staupitz, quoique issu de cette famille guerrière, se consacra dès sa jennesse aux études ecclésiastiques, et se forma, par les recherches qu'il fit dans la Bible, des opinions dissérentes de celles qu'enseigne l'Église catholique. Comme prieur des Augustins à Erfurt, et par conséquent supérieur de Luther, il sut caimer l'effervescence juvénile du futur réformateur, et lui aida par des conseils éclairés à sortir victorieux des combats intérieurs auxquels celui-ci se vit en proie pendant son séjour au couvent. Quand l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, songea à établir une université à Wittemberg, Staupitz fut envoyé par lui à Rome (1501), et obtint du pape l'autorisa-tion nécessaire et les priviléges qu'il avait de-mandés. En 1502 l'université fut ouverte, et il y fut nominé doyen de la faculté de théologie. Il appela Luther d'Erfurt à Wittemberg pour lui donner la chaire de philosophie (1508), obtint pour lui la permission d'expliquer les l'eritures (1509) et le recut docteur en théologie (1512). Ce fut lui qui le détermina à s'adonner à la prédi-Il donna aux moines de son couvent l'ordre de lire la Bible de préférence aux ouvrages de saint Augustin, et approuva les thèses de Luther contre les indulgences, en disant qu'il lui plaisait beaucoup d'y voir attribuer tont à Dieu et rien aux hommes. En 1518 il intercéda auprès du légat Cajetan à Augsbourg en faveur de Luther; mais il n'oblint rien de lui, et ne réussit qu'à s'attirer sa haine. Dans la même année il assista avec son ami à l'assemblée de teur ordre à Heidelberg; Luther s'y jeta impétueusement dans les discussions les plus hasardées, et comme Staupitz désespérait de faire prévaloir son esprit conciliant et qu'il craignait fort de se trouver mêlé à des querelles religieuses, dont il prévoyait les excès, il se retira à Saltzbourg, auprès de l'archevêque Matthien Langen, qui le nomma prédicateur à la cathédrale. Le même prélat lui procura en 1521 l'abbaye de Saint-Pierre (1) après avoir obtenu licence de le faire passer de l'ordre des Augustins dans celui des Bénédictins. Il continua néaumoins à approuver les nouvelles doctrines de Luther, et s'en fit même le propagateur zéle parmi ses religieux. Après sa mort on trouva dans sa bibliothèque tontes les œuvres du réformateur, lesquelles furent brulées publiquement dans la cour du couvent par l'ordre de son successeur. De ses quatre traités théologiques, on cite : De

(i) Staupitz no fut ni évêque de Chiemace ni grand-ticaire de l'évêche de Saliabury, comme quelques au-teurs l'ont preiendu.

amore Dei (Leipzig, 1518, in-4°), et De sancta side christiana.

Seckendorf, Hist. Latheranismi, - Arnolds, Ketzer-Hist., 1, 11, 0, 22.

STAVELUT (Jean DE), chroniqueur belge, né à Stavelot, le 5 juin 1388, mort à l'abbaye de Saint-Laurent, près de Liége, le 16 octobre 1449. Fils de l'un des échevins de Stavelot, il obtint, à quatorze ans, une prebende dans le monastère de Saint-Laurent, de l'ordre de Saint-Benott, et fut alors, selon su propre expression, vestis et tondus moyne. Mais sa jeunesse ne lui permit de recevoir les ordres que plusieurs années plus tard. Il est auteur d'une Chronique qui continue celle de Jean d'Outremense (voy. ce nom) et complète celle de Zantflief, autre moine liegeois; elle a été mise au jour (Bruvelles, 1861, in-40), par M. Ad. Borgnet. Ce travail contient les renacignements les plus détaillés que l'on possède sur la première moitie du quinzième siècle, époque si importante dans l'histoire du pays de Liège. Dans l'été de 1447, l'auteur interrompit son œuvre, dont les douze dernières pages sont ecrites en latin, langue dont il n'avait fait usage que dans une seule circonstance. A la fin de ces pages se trouvent ces mots: Fr. Adrianus. Gachet suppose qu'ils désignent Adrianus de Veteri Busco, on d'Oudenbosch, aussi moine de l'abbaye de Saint-Laurent, auteur d'une chronique intéressante sur les événements du règne de Louis de Bourbon, inséree dans l'Amplis-sima collectio de Martène et Durand. L'écrivain qui a terminé la chronique de Jean de Stavelot donne le récit des derniers moments de ce religieux et la liste de ses autres ouvrages, dont quelques-uns sont de simples transcriptions.

Gachet, Rapport trimestriel, dans le Compte rendu des seances de la commission royale d'histoire, t. XIV, 185. — Ad. Borgnet, Introduction à la Chronique.

STAY (Benedetto), poète latin, né en 1714, à Rogase, mort le 25 février 1801, à Rome. Il fit chez les jésuites de très-fortes études, et acquit de la langue latine une connaissance approfondie, au point d'y devenir un des écrivains les plus habiles de son temps. Il excella surtout dans la poésie, et sut la manier avec une puissance et une flexibilité rares. Ce genre de talent, dejà si applaudi parmi ses compatriotes, ne pouvait manquer de le porter à la réputation, et elle tut d'autant plus générale que les sujets où il appliqua sa verve (le système de Descartes et celui de Newton) ne souffraient guère qu'on les discutat en vers. Il résolut pourtant ce problème avec un bonheur qui mérite d'être signalé, sinon encouragé, et, tout en se renfermant dans les principes les plus rigoureux de la science, il imprima à son œuvre un caractère élevé, la revetit d'images séduisantes, et se montra un digne imitateur de Lucrèce, qu'il avait choisi pour modèle. Stay acheva ses études théolo-giques à Rome, y reçut l'ordination sacerdotale, et occupa la chaire d'histoire et d'éloquence sucrée au collège de la Sapience. Dans la suite

il devint principal secrétaire des brefs, chanoine de Sainte-Marie-Majeure, prélat domestique, consulteur de l'index et dataire de la péniteocerie. Ses poèmes ont pour fitres : Philosophiw versibus (radilæ lib. VI; Venise, 1744, in-89; cette exposition poetique de la doctrine de Descartes a etc réimpr. à Rome et à Venise; — Philosophiw recentioris (de Newton) lib. A; Rome, 1655-60-92, 3 vol. in-89, et 1792, in-8°; Boscovich avait promis d'ajouter à cet ouvrage des notes qu'il n'a pas eu le temps de rédiger.

Fabroni, Fitte Italorum, t. XIX. — Appendial, Noticie de Ragusci, t. 11.

STEELE (Sir Richard), littérateur anglais, né en 1671, à Dublin, mort le 1° septembre 1729, à Llangunnor, près Caermarthen (pays de Gales). Son père était avocat et secrétaire du premier duc d'Ormond, sa mère aussi remarquable par l'esprit que par la beauté. Il perdit son prie à l'age de cinq ans, et il raconte lui-même d'une manière pathétique, dans le Tatler (nº 181), le profonde impression que cette mort laissa dans son âme. Il fut envoyé à Londres et placé dans l'écoin de Charter-House, où il connut Addison; de là il passa au collège de Merton à Oxford, et y resta trois ans; mais, malgré son goût to vif pour la litterature, il se laissa dominer parla légèreté passionnée de son caractère, et il en sertit sans avoir pris son diplome. Son debut dans la vie fut une sottise. Il s'était pris de passion pour la profession militaire, et, ne pouvant ache ter une place d'officier, il s'eurôla comme solo dans les gardes à cheval. Sa famille lui avait fait d'avance des remontrances, il n'en tint comp et le résultat fut qu'un riche parent en Irlande, qui lui destinait sa fortune, le déshérita comple tement. A l'armée, il devint bientôt par son ractère et son esprit l'idule de ses camarade Les officiers s'intéressèrent à lui. Il obtint le grade d'enseigne, les fonctions de secrétaire du colonel lord Cutts, et enfin le rang de capital Il se plongea alors dans les plaisirs et les vice de son époque. Au milieu de cette vie dissipa il se reveilla un beau jour avec des remords de conscience, et se mit à écrire un traité religieus, the Christian hero, qu'il publia en 1701. Ses joveux compagnons ne manquèrent pas de l'accabler de plaisanteries plus ou moins piqua Steele, persuadé qu'il s'était trompé, essaye un autre genre, et écrit une comédie, the Funeral, or Grief à la mode, qui sut représentee au un grand succès au théâtre de Drury-Lanc (170) L'année suivante, il produisit une autre p L'année suivante, il produisit une autre pièce, the Tender Husband (1703), dont Addison fit le prologue, et qui fut bien reçue; mus une nouvelle pièce, the Lying Lover, tomba tout à plat (1704). Découragé par cet cebec, il ne revint au théâtre qu'en 1722, où il donna the Conscious Lovers, comédie d'un mé-rite supérieur, et qui fut son plus beau triomphe sur la scène. Vers 1703 il quitta le service, et grâce à la recommandation d'Addi-

rouva dans la rédaction de la Gazette de un emploi plus convenable de ses ta-U continua sa vie brillante et dissipre de à la mode, dépensant l'argent avec une deuse facilité, et par suite en guerre in-avec les recors. Au milieu de ses plans dever ses finances, son esprit fut frappé surcuse idée : l'établissement d'un jourdique. Cette idée etait neuve pour son et il était en fonds pour l'exécuter avec Le 12 avril 1700, il publia, sous le nom d'Isaac Bickerstoff, nom comique et it par Swift, le premier numéro du Ta-Babiltard). Ce melange de nouvelles et moraux finement touches séduisit toutes ses Le succès fut décisif. Addison lui l'abord d'excellents conseils, et apres le 18 des articles chaque semaine. Strele cachet a l'ouvrage, comme censeur in-des mœurs et peintre vrai de la sociéte entiments en Angleterre. Le journal conparattre régulièrement trois fois par seau prix d'un penny par numéro (deux osqu'au 2 janvier 1711. Pen auparavant ait eté nommé commissaire du timbre, cette place jusqu'en juin 1713, où il aussi, pour être plus libre dans l'ex-de ses sentiments libéraux, à la pension servait la reine. Le 1er mars 1711 il nouveau journal, the Spectator, d'un se étendu et qu'il avait arrangé avec La vente quotidienne était de 14,000 dres. Steele était à la fois l'éditeur et le r roais son ami Addison y travaillait asat. Le journal fut suspendu le 6 dé-1712, avec le tome VII, attendu l'étoi-forcé de Steele, alors traque par la ses créanciers. Il fut repris en 1714, par seul, qui publia environ 80 numéi le t. VIII. « Ce sont peut-être, dit Mas plus beaux essais, a la fois sérieux et que présente la langue anglaise. »

13, Steele était rentre dans la lice avec au journal, the Guardian, qui parut ars an ier octobre, et où l'on trouve des lus à Pope, Berkeley, Addison et Ticctait pris de passion pour la politique. ions générales de 1713 il fut élumembre nunes pour Stockbridge, et il comptait des premiers rôles à la chambre. lent, il attaqua avec violence ses adpolitiques dans le Guardian, pois dans man, qu'il fonda le 8 octobre 1713. de la chambre saisirent l'occasion de tion d'un pamphlet intitule la Crise is) pour le faire expulser comme au-Shelles séditions (12 mars 1714). Hors oent, Steele continua la guerre, en étad'autres jourgaux, the Lover, the the Town-talk, the Chil-chal, etc. étant relevés à l'avénement de il reçut comme récompense de son

zèle la place d'inspecteur des écuries d'Hampton-Court, de magistrat dans le comte de Middlesex, une gratification de 500 livres st., et le rang de chevalier. En 1715, il rentra pour un bourg du Yorkshire dans la chambre des communes. Peu à peu ses relations d'amitie avec Addison s'étaient réfroidies, par suite de diverses piques; les querelles des whigs entre eux vincent les aigrir davantage. En 1719, le courte de Sanderiand présenta le bill pour limiter le nombre des membres de la chambre des pairs, bill dont le but secret était de restreindre l'autorite royale. Les passions furent vivement excitees, la chambre haufe se montra favorable, les communes ficent une forte opposition. Steele, dans un journal appelé le Plebeien, allaqua le bill avec véhemence. Sunderland pressa Addison d'y repondre, et celni-ci le fit avec de bons arguments et de la modération. Steele riposta en dirigeant des imputations odieuses contre le caractère des chefs de l'administration, qui, le bill rejeté, lui ôterent la patente de gouverneur de la compagnie royale des comediens, place assez lucrative. Steele se vengea par de nouveaux pamphiets et dans son dernier journal (the Theater, 1720). L'avénement de Walpole au pouvoir lui rendit sa place (1721); mais survint une querelle avec les administrateurs de Drury-Lane; de la un procès, qu'il perdit (1720). Frappé d'une attaque de paralysie, il abandonna ses biens à ses creanciers, et se retira dans le pays de Galles, ou il languit encore deux ans. Sa seconde femme lui avait donné trois enfants, dont le sent survivant, une fille, épousa le baron Trevor. La posterité a rendu justice à ses talents et à ses qualités, que ses defauts et ses fautes avaient souvent compromis. Comme essayiste, Steele est remarquable par la vivacité et le tour aise de es compositions. Il avait bien observe les scènes de la vie, et sa morale est pure, bien meilleure que ne le fut sa conduite. Il exeche sortout dans l'art de tracer des portraits varies et dramatiques.

Outre les écrits et les recueils déjà cités, on a encore de Steele : The Ludy's library ; Londres, 1714; ce recueil, qu'il composa pour sa seconde feinme, a éte traduit en français (Amst., 1749-24, 3 vol. in-12) par Janiçon; — The Romish ec-clesiastical history of late years; Londres. 1714, in 8° : c'est moins une histoire qu'un choix de pièces historiques habilement présentées pour discrediter la cause du prétendant; -An Account of the state of the roman catholic religion throughout the world, translated from the italian; Londres, 1715, in-12: trad. en français, en 1716, par Sallengre; - Political writings; Londres, 1715, in-12. la Urise et la Lettre de remerciements a Martborough en sont les morceaux les plus remarquables; - The Spinster, pamphlet; ibid., 1719; - The Crisis of property, et A Nation a family, 1720, deux painphiets dirigés contre la fameuse Compagnie du Sud. Les pièces de Steele out été réunies en 1755

par Tonson, et il y en a trois de traduites en français par La Place, l'abbé Prevost et Mee de Wasse. Sa correspondance a en pour éditeur John Nichols, qui y a ajonté beaucoup de traits el d'anecdoles (Sieele's Epistolary correspondence; Londres, 1787, 1809, 2 vol. m-8°). Des journaux auxquels il a travaillé trois ont passé dans notre langue : le Specinteur (Paris, 1716, 6 vol. in-12; Amst., 1754-55, 3 vol. in-40 ou 9 vol. in-12), le Mentor moderne (La Haye, 1723, 3 vol. in-12; Bale, 1737, 3 vol. in-8°), trad, par van Effen, et le Philosophe nouvel-liste, on le Bubillard (Ainst., 1725-1734, 2 vol. in-121, par A. de La Chapelle. On a plusieurs fois reimpr, un choix des meilleurs morcenux de ces trois recueils, en Angleterre et en

France.

J. C.

twoyr. bettanutea. — British Essavists., l. Ivr. —

Forster, linguaphies of Meele und others. — Macsulay,

Essays. act. Advison. — Quarterly review. n° 192,

185: — Resue contemporatine. sopt. 185:

STERN (Corneille VAN DEN), en latin a Lapide, théolog en belge, né vers 1560, à Bockholt (pays Liègens), mort le 12 mars 1637, a Rome. Ses parents etaient cultivateurs. Il prit ses degres à Cologne, entra en 1592 dans la Compagnie de Jésus, et professa pendant plus de vingt ans l'Écriture et l'hélineu au collège de Louvain Vers 1617, il fut envoyé à Rome, et y remplit jusqu'a sa mort les mêmes fonctions. Infatigable au travail, il fit des lectures très-variees, et se mit au fait de tout ce qui peut servir à l'intelligence de l'Ecriture sainte, sur laquelle roulent tous ses ouvrages. Ce sont des Commentaires latins, au nombre de dix-huit, qui ont fait autorité pendant tout le dix-septième siècle; ils ont eu de nombreuses réimpressions, et ont paru dans le format in-folio entre les années 1614 et 1645. On les a réunis deux fois, Anvers, 1681, 10 vol. in fol., et Venise, 1708, 16 vol. in-fol. « On a remarqué, dit Paquot, beaucoup de défauts dans ces commentaires », et il mel au nombre un style trop scolastique, une connaissance insuffisante du grec et de l'hébreu, de la confusion, une crédulite extrême et l'absence de critique; tontefois, il ajoute qu'on aurait très-grand tort de rejeter le P. a Lapide parmi les mauvais commentateurs, qu'il y a « une infinité de bonnes choses dans ses ouvrages, et qu'on en peut tirer une grande ut'lite pourvu qu'on y apporte du discernement ». Mabillon en faisait cas, à la condition d'en ôter ce qui ne servait ni au sens littéral ni au sens

thofal.

Foppens, Bibl belinen — Southwell, Bibl. script. Soc.

Jest. — Simon, Hist. cr.tique des comment. du
M. T. — Papert, Venovees, t. VII. — Becdellevre-Hamat, Riogr. Regeoire.

STEEN (Jein), peintre hollandais, né à
Leyde, en 1626, mort à Delft, en 1679. Il était

Leyde, en 1626, mort à Delft, en 1679. fils d'un brasseur, qui loin de contravier ses dispositions pour la peinture, l'envoya à Utrecht, dans l'atelier de Nicolas Knupfer; de la il passa chez le payragiste Goyen, dont il devait plus tand éponser la fille. Les conteurs d'anecdotes

ont fort maltraité cet artiste : ils en font un pa lier de taverne, et prétendent qu'il trouvait dans l'ivresse ses meilleures inspirations. Sans être absolument mensongère, cette tradition parall singulièrement exagérée : Steen, il est voi, ajonta à sa profession de peintre celle de cabaretier; ses affaires ne furent pas heureuses, et chargé d'aitleurs d'une nombreuse famille, il setuble avoir passé dans la gêne une partie de vie. Mais le grand nombre de tableaux qu'il a exécutes, le soin qu'il y a fuit parattre, l'obser-vation morale qui eclate dans la moindre de ses productions dounent de lui l'idee d'un artiste laborieux bien plus que d'un buveur émérite. Steen a traité les sujets les plus variés : scènes familières, intérieurs rustiques, peintures de mœurs, danses de paysans, toutes les choses de la vie hollandaise au dix-septième sierle se retrouvent dans ses tableaux. Il a en plusieurs manières, et ses ouvrages n'ont pas tonjours m égal mérite; mais l'habite maître a constamment recherché la vérité dans le caractère de ses per sonnages et dans leurs attitudes; ses qualife pittoresques et le sentiment comique qu'on almire dans ses compositions familières permettent de le placer parmi les plus remarquables artistes de sou pays. P. MANTZ.

Van Westrheenen , Jean Sleen; La Haye, 1834, in P. - Burger, Musees de la Hollunde.

STEENBOCK (Magnus, cointe), général sufdois, né à Stockholm, en 1664, mort le 23 férner 1717, à Copenhague. D'une des premières familles de la Suède et petit-fils de La Gardie, il fit d'abord ses études à l'université d'Opsal; mais, entraine par le gont des armes, il rentra en 1690 comme volontaire au service de la Hollande, devint lieutenant-colonel, fit une campagne sur le Rhin, e assista à la bataille de Fleurus. Charles XII less colonel d'un régiment allemand (1697). Steen bock accompagna son roien Allemagne, contribuà la victoire de Narva, fut nommé major gene ral, et prit part à toutes les actions de la guerre que Charles XII soutint contre Auguste II, jus qu'à la paix d'Alt-Ranstadt, en 1706. Après é resté en Saxe comme gouverneur de ce passiosqu'an mois d'août 1707, il fut renvoye de Suède avec la mission de mettre les côtes in cal de défense. Il commandait dans la Scanie forsque les Danois, metlant à profit le désastre de Pultava, y firent une descente (nov. 1709). Sans perdre courage, il rassembla à la hâte un corpo de sept à huit mille paysans, qu'il dressa bi même au maniement des armes, en forme le noyau de son armee et se porta à la renceule de l'ennemi. Après l'avoir acculé au bord de la mer, il lui livra près de Helsingborg une la taille acharnée, et le contraignit à se remberquer precipitamment en laissant sur le termin trois mille prisonniers et sept mille homme hors de combat (10 mars 1710). Cette virtoire brillante releva le prestige des armes de la Sulet lui donna quelques années de tranquittite. Des

ut la nouvelle, Charles XII, retenu à eleva le vainqueur de Helsingborg au géneral en chef, et lui ordonna d'en-Poméranie Avant obtenu des négociants olm des subsides considerables, Steenvint a armer une flutte, et debarqua en l'île de Rugen avec dix mille fantassins it cents cavaliers. Malgre la perte d'une ses approvisionnements, il passa dans le thourg, et buttit les Danois le 20 dé-Gadebusch Au lieu de profiter de cet pour se fourner contre les Russes, il plans le Holstein, et incendia la ville dans la nuit du 9 ianvier 1713, rigueur la imprimé sur samemoire une tache inef-Depuis il n'essuya que des revers. Il no cher la jonction des Danois, des Saxons, asses, et sur le point d'être cerne par es imposantes, il s'enferma dans la cita-Forningen, et capitula le 6 mars 1714. r sur parole, il sut traité avec beauards; mais, avant appris le retour de All, il tacha de s'enfuir, en violant cot. Denonce avant l'execution de son If fut jete dans un cachot obscur et humourut, de douleur de ne plus pouvoir a son roi. Durant sa captivité il s'ocforce de petus tableaux et des travaux ac, que l'on peut encore voir à Co-à Lund et à Upsal. Il écrivit aussi sur de papier une relation émouvante de rances, et la cacha dans une botte à ind. Cette relation parvint aprèssa mort Let elle a été insérée en 1773 dans les is de Suedois célébres. Steenbock était clère franc et loyal, d'une decision raepide dans l'exécution de ses plans et quence entrainante, il était cependant à remporter une victoire qu'a en procommit vis-à-vis de l'ennemi des actes

r inexcusables.
C. DE G - NN
Handluch. - Lænbern, l'se de Mappus
len suedoles; Stockholm. 1757-1763. - Gegrafisk Lexikon. - I ses des capitaines suel 19. - Geyer, Hill. de Suede.
ZWYK (Henrivan), dit le vieux, peintre
l, de à Steenwyk, en 1550, vivait en1604. Élève de Hans de Vries, il peime con vantice, des interieurs d'éonne son maltre, des interieurs d'édes vues de monuments. Breughel de souvent introduit de spirituelles figules tableaux de Steenwyk Les producir printre sont assez rares; elles sont bles par une extrême fine-se de pinune perspective savante et par stesse dans le jeu des ombres et des

vet (Henri van), dit le jeune, né à Amsterdam, en 1589, mort à après 1842. Fils et élève du précedent, le même genre que son père, mais il a par la délicatesse du pinceau et la la lumière. Perleuburg, van Bassen,

van Thulden ont peint des figures dans ses intérieurs d'église. Van Dyck, ayant vu des tableaux de Steenwyk, l'amena en Angleterre, le présenta à Charles 1er, et lui confia l'exécution des perspectives d'architecture qui servaient de fond à ses grands portraits d'apparat. Cet habile mattre a forme un excellent élève, Peeter Neeffs le vieux.

Walpole, Inecdotes of painting. — Hist. des pointres de toutes les occies, liv. XIX.

STEEVENS (Georges), critique anglais, né à Stepney, le 10 mai 1736, mort à Hampstead, le 22 janvier 1800. Son père, riche negociant, était un des directeurs de la Compagnie des Indes. Après avoir étudié à Éton et à Cambridge, il débuta dans la carrière des lettres en donnant une excellente édition de Shakespeare (Londres, 1766, 4 vol. in-8%), reimpression fidèle du texte original. La réputation qu'il s'acquit par ce travail lui fit faire la connaissance de Johnson, avec qui il publia une nouvelle edition de Shakespeare (1773, 10 vol. in-8"). Il apporta à cette tache des qualites qui manquaient à son collaborateur, c'est-à-dire une connaissance approfondie de l'ancienne littérature anglaise et une grande précision dans la critique verbale. Malone, qui lui avait prêté son concours dans une autre edition de ce travail, publia en 1780 un supplement composé des poémes et du theâtre apocryphe de Shakespeare. Steevens s'offensa de cet acte d'indépendance. Malone et lui devinrent rivaux : ils publièrent chacun de leur côté de savants commentaires, parfois pour jeter du jour sur des passages qui ne demandaient aucune explication; mais ils étaient aussi incapables l'un que l'autre de ressentir pour leur auteur cette admiration sympathique qui a permis a des critiques tels que Gothe, Hazlitt, Knight, d'apprecler à leur juste valeur les œuvres de Shakespeare. Cette rivalité décida Steevens à adopter un nouveau procède; au lieu de respecter le texte auten-thique, il donna en 1793 (15 vol. in-8") un Shakespeare revu et amendé. Le public du reste cut le mauvais goût d'accepter ce que Steevens appelle « un texte commode et agréable ». Selon la remarque de Disraeli, il au-ait volontiers annihilé Shakespeare afin de tourmenter sou rival. En dehors de ses travaux critiques, Steevens n'a laissé aucun ouvrage important. Rappelons senlement qu'il a aide Nichols dans la rédaction des Anecdotes biographiques sur Hogarth, et Reed dans celle de la Biographia dramatica de Baker. D'un caractère peu aimable, il se plaisait à attaquer dans l'Evening Post, dans le Saint-James Chronicle on dans la Critical Revien les gens qu'il accablait de sourires et de compliments dans le monde. Il aimait aussi à tendre des pièges aux critiques en lançant de pretendues découvertes littéraires et en les induisant dans des erreurs dont il etait le premier à se moquer. Il a même poussé la mauvaise foi jusqu'à signer du nom de Malone une atteque

acerbe contre Capell, autre efficur de Shakes-W. II-s Chalmers, Ceneral biogr. diel. - Discreb, Currotties of Meritare, 1, 111. - Knight, English cyclop

STEPANI (Tommaso DE'), peintre, né à Naples, en 1230, mort dans un âge avancé. On le regarde comme le premier peintre de l'ecole napolitaine. Charles d'Anjou l'employa a la decoration de plusieurs églises qu'il avait fondées. Il passait alors pour être plus habile coloriste, mais dessinateur moins grandiose que Cima-bue, son contemporain. Il continua a être en grande estime sous Charles II, et la chapelle des Minutoli, a Saint-Janvier, a été peinte par lui : il y a représenté la Passion. Dans la sacristie de S.-Angelo a Nilo sont deux tableaux, Saint Michel et Saint André, attribués a Tomnaso.

Il fut le maître de Filippo Tesauro. Immentel, Pite de pittori napolelant. — L. Galanti, Navali e moi contorni.

STEPANO (Tommaso de), dit Fortuna-tino, peintre florentin du quatorzième siècle, fut elève du Giotto, dont il s'efforça d'imiter la manière.

Il ne faut pas le confondre avec un autre clève, bien plus celèbre, du Giotto, et qui porte les mêmes noms (voy. Giotrino).

STEFFANt (Agostino), compositeur italien, né en 1655, à Castelfranço, près de Trésise, mort en 1730, à Francfort. On ignore quel fot on premier maftre de musique. Eleve dans un séminaire, il reçut la tonsure; ce ne fut qu'assez tard, à une date inconnue, qu'il s'engagea dans les ordres. Il chantait dans les églises de Venise lorsqu'un gentilhomme allemand, frappé de la beauté de sa voix, lui proposa de l'emmener avec lui en promettant de pourvoir à ses besoins, Le jeune chantre accepta, et suivit son profecteur a Munich, où il perfectionna son instruction musicale avec le fameux Bernabei. A cette époque il débuta par un recueil de psaumes a lauit voix ( Psolmodia cespertina; Munich, 1674, in-fol.), on l'on remarque beaucoup d'habilete pour un auteur de dix-neul ans ; il le fit suivre de mo-tels (Janus quadrefons ; ibid., 1675), de sonates pour quatre instruments (1679), et de duetti (1683), qui paraissent avoir servi de modèles à ceux de Clari. Deja pourvu de l'abbaye de Lepsing, Steffani obtint la direction de la musique le chambre de l'électeur de Bavière après le grand succès de son premier opéra, intitulé Marco Aurelio (1681). Celui de Servio Tullio (1685) mit le sceau à sa réputation ; appelé à la cour de Brunswick comme mattre de chapelle, il continua de s'adonner à la composition drama-tique, et fit représenter il Solone (1685), Alarico in Baltha (1687), Enrico il Leone et Aloide (1692). Lorsqu'il fut question de créer ua électorat en faveur des princes de Brunswick, l'abbé musicien, qui avait étudié le droit à Hanovre, obtint du duc Ernest-Auguste la faveur d'Aire chargé d'une partie des négociations à

suivre, et il y déploya tant d'adresse que l'investiture sut accordée (1692). Des lors il se cut un personnage, se consacia aux affaires poltiques, et s'il ne renonça pas tout a fait a sou ancien métier, il rougit du moins de signer ses ouvrages, qui portent le nom de Piva, son repiste. Le duc récompensa liberalement ses ser vices : outre une pension qu'il lui accorda, il obtint pour lui la dignité de protonotaire aposto lique et le titre d'évêque de Spiga, dans l'Amerique du Sud. Il continua de vivre en Allemane dans la compagnie des grands, et résigna en 17th ses emplois à Brunswick, en designant Hamdel pour son successeur. En 1729 il fit un voyage en Italie. On a encore de Steffani : les opéras d'Alexandre l'Orgueilleux (1695), de Robind (1696), d'Alcibiade (1697), d'Alalante (1698) et de l'Eriomales du Bratantes (1698) et de l'Eriomales du Bratantes (1698) et de l'Alcibiade (1697), d'Alalante (1698) et de l'Eriomales du Bratantes (1698) et de l'Alcibiade (1697). (1096), d'Alchinda (1097), d'Alchine (1097), du Triomphe du Destin (1699), traduits en allemand et joués à Hambourg; — Quantu certezza habbia da suoi principi la musica; Amsterdam, 1695, in-8°; trad. en allemand (Quedl'imbourg, 1699, in 8°; Mulhouse, 1760, in-8°). Il avait aussi écrit des oratorios, qui sont des contrattes de la dans les archives. perdus, et l'un conserve de lui dans les archives de la propagande a Rome un grand nombre de documents relatifs aux negociations où it fat mele.

Bi esti, dans Nuova Raccuita Calogerana, t. XXXIII. - Fetis, Hiogr. univ. des musicions.

STEFFENS (Henri), philosophe et littérateur allemand, né à Stavanger (Norvége, le 2 mai 1773, mort à Berlin, le 13 février 1845. Il reçut ses premières instructions à Helsinger, on son père venait d'être nommé chirurgien mi-litaire, et le suivit ensuite à Ræskilde et à Copenhague. L'influence de sa mère, ardeule lu-therienne, lui inspira le goût de la carrière ceclésiastique; son éloquence precoce et sa vive pieté semblaient y marquer sa vraie place; pour tant l'enthousiasme que la lecture de Bullon avait éveillé en lui suffit à l'en detourner. Il s'appliqua avec zèle a l'étude des sciences naturelles, passo de brillants examens à l'univer-ilé de Copenhague, et fit une assez longue excueen Norvége. En se rendant en Allemagne il failit périr dans un naufrage à l'embouchure de l'Elle, et arriva à Hambourg dans un dépuement ab-solu. En 1796 il alla habiter Kiel, vécut pauvrement du fruit de quelques leçons partient ères, et prit en 1797 le grade de docteur en plutou-plue. L'amour de la science le conduisit à Iesa. où Schelling attirait autour de lui un nordiens auditoire, et il se lia d'amitié avec cet illustr penseur. Bien qu'il lui ent été adjoint dans le chaire de philosophie (1800), il le quitta per apprendre à Freiberg la géologie, que Wernert enseignait avec éclat. De retour a Copenhague (1802), il fit des cours qui attirèrent l'attent publique; mais l'indépendance de ses idees ayant irrite quelques personnages influents, notament le duc d'Augustenbourg, beau-frère du roi, et le comte de Reventlow, il accepta en 1808 la

chaire de philosophie et de minéralogie à l'université de Halle; plus tard, l'invasion française amena la dissolution de l'université. Steffens, qui s'était marié à Halle même avec une fille du compositeur Reichardt, se vit de nouveau sans ressources. Il refusa les emplois qu'on lui offrit en Danemark, afin de rester fidèle à sa nouvelle patrie, et se retira dans le Holstein. En 1809 il reprit possession de sa chaire à Halle. Adver-saire déterminé de la domination française, il eut une part active aux complots des patriotes allemand, entretint par ses discours l'ardeur de la jeunesse, et fut l'un des premiers, lors du soulèvement de 1813, à courir aux armes. Incorporé dans l'état-major de Scharnhorst avec le grade de sous-lieutenant, il servit jusqu'à la fin de la guerre, et se distingua dans plusieurs combats. A Paris même il reçut son congé avec une lettre autographe du roi de Prusse, conçue dans les termes les plus flatteurs, et il fut décoré de la Croix de fer. Il fut alors envoyé à Breslau pour y professer les sciences naturelles. Depuis 1832 il occupa une chaire semblable à Berlin, et y joignit pour les années 1834-35 les fonctions de recteur de l'université. Pour apprécier Steffens, il faut chercher dans sa vie la clef de ses opinions. La foi religieuse de sa mère d'un côté, l'amour de la nature de l'autre ont exercé une égale influence sur le développement de son esprit et de son cœur. Steffens aimait Dieu à travers la nature, et il s'efforça d'éclairer les mystères du monde créé avec le flambeau de la foi. S'il trouvait des discordances entre la religion et la science, il savait les cacher sous un voile poétique, et les croyait alors sinon résolues, du moins effacées. Quoique souvent d'une grande originalité dans la forme, il n'était au fond que le continuateur de Scheiling, et dans plusieurs de ses écrits on retrouve les doctrines du maître. Steffens est remarquable par l'abondance et la fratcheur de ses idées, par la variété de ses productions et par la richesse de son style. Ses principaux ouvrages sont : Beitræge zur Naturgeschichte der Erde (Essais sur la constitution centrale de la terre; Freiberg, 1801, gr. in-8°: un seul vol. a paru; — Grundzuge der philosophischen Naturwissenschaft (Principes de la philosophie de la nature); Berlin, 1806, gr. in-8°; — Ueber die Idee der Universitæten (Des Universités); Berlin, 1809, in-8-; — Geognostich-geologische Aufsætze (Mémoires de géognosie et de géologie); Hambourg, 1810, gr. in-8°: ouvrage qu'il compléta plus tard sous le nouveau titre : Handbuch der Oryktognosie; Halle, 1811-12, 3 vol. in-8°; - Die gegenwærtige Zeit und wie sie genorden (De l'époque actuelle et de ses origines); Berlin, 1817, 2 vol. in-8°; — Caricaluren des Heiligsten; Leipzig, 1819-21, 2 vol. in-8°; - Schriften alt und neu (Mélanges); Breslau, 1820, 2 vol. gr. in-8°; — Anthropologie; Breslau, 1821-22, 2 vol. gr. in-8°. Le but

ben (La Fausse théologie et la foi véritable); Breslau, 1823, 1831, in-8°: l'auteur y combat l'union des églises calviniste et luthérienne, établie sous le nom d'église évangélique par ordre du roi de Prusse, en 1810; — Die Familien Walseth und Leith (Les Familles Walseth et Leith); Breslau, 1827, 3 vol.; ibid., 1830, 5 vol.: recueil de nouvelles; — Die vier Norweger (Les Quatre Norvégiens); Breslau, 1828, 6 vol. : autre recueil de nouvelles; - Malcolm, roman; Breslau, 1831,2 vol.; ces trois ouvrages ont été réunis sous le titre de Novellen ; Breslau , 1837-38,16 vol. et traduits en danois. Steffens commet la faute de reproduire sous des aspects différents sa propre individualité; mais il y décrit avec une grande vérité la nature pittoresque des pays septentrionaux et les mœurs de leurs habitants; - Wie ich wieder Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist (Mon retour au luthéranisme et ce qu'il est pour moi); Breslau, 1831, in-8°: lors de son séjour à Kiel, il s'était laissé séduire par les doctrines de Spinoza; dans cette confession de ses erreurs passées, il explique les motifs qui l'ont ramené à la religion de ses pères; on y reconnaît des tendances au piétisme; — Ueber geheime Verbindungen auf Universitaten (Des Sociétés secrètes dans les universités); Berlin, 1835, in-8°; - Christliche Religions philosophie (Philosophie chrétienne); Breslau, 1839, 2 vol. in-8°; — Was ich erleble (Ce que j'ai vu); Breslau, 1840-44, 10 vol. in-8" : dans ces mémoires Steffens a donné pleine carrière à son penchant de parler de lui-même; beaucoup de détails ne présentent qu'un intérêt médiocre; mais il y a des pages d'une grande éloquence et des élans d'un ardent patriotisme. Un fragment étendu relatif aux campagnes de 1813 et 1814 a été trad, en anglais et inséré dans Home and colonial library, t. LIX; - Nachgelassene Schriften (Ouvrages

de ce livre est d'expliquer l'existence de l'homme

dans ses rapports avec l'univers; - Von der

falschen Theologie und dem wahren Glau-

Ses Memoires. — Zeitgenossen, XIV, 115-44. — Calliten, Medicin. Schriftsteller-Lexikon, t, XVIII et XXXII, — Dansk Album, 1848, n°° 19, 20, 24.

posthumes); Berlin, 1846, in-8°, précédés d'une préface de Schelling.

C. DE G—nn.

STEFONIO (Bernardino), littérateur italien, né le 8 décembre 1560, dans la Sabine (États-Romains), mort le 8 décembre 1620, à Modène. A vingt ans il entra dans la Société de Jésus, et professa les belles-lettres dans le collége qu'elle avait à Rome; il se fit connaître parmi les bons poëtes de son temps par les tragédies latines qu'il composa, et qui, suivant l'usage introduit par ses collègues, étaient représentées dans les solennités scolaires. Elles sont au nombre de trois, Crispus, Flavia, et Symphorosa, publiées séparément à Rome, en 1601, 1621 et 1655, in 16; les deux premières ont eu plusieurs réimpressions, et Crispus, qui est la meilleure, a même

eie trad. en vers itatiens (Napies, 1615, in-8°). En 1648 Stefonio fut appelé à Modène par le duc César d'Este pour élever ses derniers enfants ou ceux d'Alfonse, son fils ainé, on ne sait au ju-te. Ses autres écrits sont : Orationes; Rome, 1620, in-16; — Posthuma carmina; ibid., 1655, in-16; — Posthuma prosa; ibid., 1658, in-12; — Posthuma epistola, cum tractatu de triplici stylo; ibid., 1677, in-12. Dans sa jeunesse il avait ecrit un petit poëme macaronique intitulé Macaronis forza, dont ses contemporatus ont fait l'éloge; on ignore s'il a été imprimé.

J. V. Rossi, Pinucathecu — Alegambe et Southwell, De script. Soc. Jesu. — Balliet, Jugements des suvants. — Moreri, Dect. hist., edit. 1789.

STEIN(Henri-Frederic-Charles, baronne), homme d'Etat prussien, né à Nassau, le 26 oc tobre 1757, mort à Frucht, le 29 juillet 1831. D'une ancienne famille de la noblesse rhenane, dans laquelle s'étaient conservés l'esprit d'independance et la simplicite des mœurs, il était le neuvième enfant du baron Charles-Philippe, qui avait rempli des charges importantes auprès de l'electeur de Mayence. Après avoir reçu une excellente éducation, il suivit le cours de droit à Certtingue, et s'adonna ensuite aux études administratives à Welzlar, à Ratisbonne et à Vienne. En 1778, il entra au service de la Prusse, fut attaché en 1780 au département des mines, devint en 1782 conseiller supérieur de ce service, et y obtint en 1785 la direction de Westphalie. Envoyé en mission à Mayence, il décida l'électeur à entrer dans la ligue des princes que venait de former Fredéric II. Après la mort de ce prince (1786,, il visita l'Angleterre en compagnie de ses amis les comtes de Redern et de Schlabberndorf, etudia avec soin les institutions de ce pays. Ces études eurent une grande influence sur son esprit, et lui donnèrent l'idée d'introduire dans sa patrie des institutions analogues. A son retour il épousa la comtesse de Wallmoden-Gimborn, et accrut par ce mariage sa fortune, déjà très-considerable. Nominé conseiller supérieur des mines (1793), puis president des chambres de Wesel, de Hamm et de Himden (1797), il montra un rare talent d'administrateur dans l'organisation des évêchés de Westphalie nouvellement incorpores au royaume (1803). Au mois d'octobre 1804, à la mort du ministre Struensée / Stein entra dans le ministère comme chef du département des impôts indirects, des douanes, des fahriques et du commerce. Quoiqu'il ent réalisé dans cette qualité d'importantes améliorations, surtout en abolissant plusieurs restric-tions qui génaient le commerce intérieur, il n'eut aucune influence sur la direction de la politique qui amena l'invasion des Français. Partisan enthousiaste de l'unité de l'Allemagne, considérant l'indépendance du commerce comme la plus sure garantie de la lib et ennemi acharné de la bureaucratie e stime militaire, it dut

se borner à predire la catastrophe de 1806 sans pouvoir l'empêcher. Ses dissentiments avec ses collègues au sujet de la manière de conduire la guerre l'amenèrent à résigner son portefeuille (janv. 1807). Tombé en disgrace, il se retira dons le duché de Nassau; mais la paix de Tilsit changea et le sort de la Prusse et les idees de son roi. Stein fut rappelé au ministère (juillet 1807) avec l'approbation de Napoléon lui-même, qui alers était loin de voir en lui un de ses adversales. Avec une activité infatigable, il s'occupa, par une série de mesures administratives et politique connues sous le nom de système Stein, de rendre à la Prusse le rang qu'elle devait teme partoi les puissances de l'Europe. Tout son plan était contenu dans l'aphorisme suivant : « Ce que l'État perd en grandeur extérieure, it doit le rega gner en force intime. » S'appuyant non sur une fraction du pays, mais sur le pays entier, il pro-posa les reformes suivantes : abolir le servage avec indemnisation des seigneurs; affranchir la proprieté du sol; ne plus exempter la noblesse de payer les impôts fonciers; proclamer l'égalité devantialoi; obliger chaque citoyen au servicemilitaire; ne dispenser les grades qu'au mérite, sans distinction de caste; établir une administration municipale assez semblable à celle de l'Angleterre. En un mot, Stein comprit que pour secouer le joug de l'oppression etrangère, il devait en appeler à l'esprit public et fonder des institutions libérales. Son but était de remplacer le soi - disant gouvernement paternel par l'action commune de toute la nation. Quelques-unes de ces reformes furent essayees. Les plus impor-tantes, celles qui concernaient l'administration et plus particu ierement l'armée et les commufurent realisées par le successeur de Stein, nes, forent reausees par le autour patriotiques Hardenberg. Cependant les efforts patriotiques de Stein ne purent rester cachés à Napoleon. D'ailleurs une lettre fut interceptée, dans laquelle le ministre critiquait vivement le régime de l'enpercur. Il se vit donc force de donner sa démis tion (novembre 1808); mais avant de se retirer il expliqua, dans un mémoire resté célèbre, les points principaux de son système, et l'un voit par cette exposition qu'il ne voulut pas se benner à des reformes purement administratives, mais qu'il pensa à créer une représentation nationale, élablie sur la base d'un cens modique. Napoleor persecula Stein avec acharnement, l'exila el contisqua ses hens. Celui-ei, refugié en Aulri-che, devint le centre des tendances anti-napoléoniennes qui commencèrent à se manifester en Allemagne, et il contribua puissamment a la fondation et au développement de la société secréte nonmée Tugendbund, laquelle, en réunissant toutes les classes du peuple allemand, prépara en même temps l'affranchissement du pays d l'elablissement d'institutionsliberales. En 1812 Stein fot appelé en Russie, et contribua par conseils à préparer la coalition contre Napoléon. Après l'entrée des alliés en Saxe, il fut mis

do conseil de tous les pays allemands, leurs gouvernements respectifs, cl ce poste des efforts inouis pour augvigueur des opérations militaires. Paris en 1814, et s'opposa de toutes pas assez tigoureuses pour la France.
son rôle politique était fini ; il parut res de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, sans e aucune part. Sa disgrâce eut pour d'un côté les intrigues du ministre de qui soupçonnait avec raison Stein de rtager l'Allemagne entre les souverains et d'Autriche; de l'autre, la prépondu parti absolutiste. Decoré de l'Aigle 1816, Stein devint membre du conseil 30 avril 1827), et présida dans cette première assemblée de Westphalie. sa mort cet illustre citoyen conserva force d'esprit et demeura fidèle à ses comme le prouve sa correspondance baron Jean de Gagern (Briefe; Stutt-33). En 1819 il fonda la Société histosida à la publication des Monumenta la historica. On a de lui quelques des observations sur les Mé-de Bouriegne, et des mémoires intitu-uschriften (Berlin, 1848). Ch. de Gagenn.

abrege en 2 vol. in-se, tbid., 1856. BACK. Voy. ERWIN. 2 7 4444 BUCK. Voy. CAPRICORNUS et STEENBOCK. nales (Bernard), en latin Latomus, emand, né à Wismar (Mecklembourg), en-bourg, en 1614. Recteur depuis 1597 randebourg, il passa dans ce même ca-Flensbourg. On a delui : Secundus Lu-Helinstash, 1592, in-4°; — Granma-ina: Rostock, 1600, in-8°; — Nova arithmetica; ibid., 1613, in-8°; que de toutes les familles nobles du bourg); Stettin, 1619, in 4°: les t. 1 et s a la noblesse mecklembourgeoise ont as; le t. III, qui traite de la noblesse de Stargard en Poméranie, a seul été

n, continué par Rotermand

A ( Giutto-Cesare ), poete latin, né en ome, on il est mort, vers 1624. A vingt posa en latin un poème sur les expédi-Christophe Colomb dans le Nouveau On combia ses vers d'éloges; ils circumanuscrit dans les nombreuses societés de l'Italie, et Muret en loua la correc-latinde : c'était sans doute tout ce qu'il sire, car le plan de l'ouvrage est defeccrut avoir assez travaille pour sa n'ecrivit plus que pour célébrer les les grands. Il s'engagea dans un ma-assorti, et s'etouffa en buvant un verre de vin. Son poème, resté inachevé, a été édité par son maître, le P. Benci, et mis à profit par Mme du Boccage pour sa Colombiade; il a pour titre : Columbiados libri. 11 priores; Londres, 1585, et Rome, 1589, in-4°, avec uno dédicace à don Philippe, fils du roi d'Espagne.

Rosst, Pinacoth. — Raillet, Jugements des savants. 1. IV, p. 222 — Tirabosetti, Storia, t. VII, p. 3.

STELLA, nom d'une famille de peintres flamands qui s'établirent en France au seizième siècle, et dont le véritable nom était van den Star ( de l'Étoile ). Le plus anciennement connu est Jean, fils de Martin Stella : il naquit à Anvers, en 1525, et se fixa à Malines, puis à Paris, où il mourut, en 1601. De 1594 à 1599, un peintre de même origine, Vincenzo Stella, hahitait l'Italie et était membre de l'académie de de Saint-Luc a Rome.

STELLA (François), fils de Jean, né à Ma-lines, en 1563, mort à Lyon, le 26 octobre 1605. A treize ans, il suivit le P. Ange, jésuite, à Rome, et y étudia la peinture, on ne dit pas sous quel maltre. A son retour il s'arrêta a Lyon, et epousa, en 1594, la fille d'un notaire de la Bresse. Il exécuta un grand nombre de tableaux religieux pour sa patrie adoptive, entre autres un Christ au tombeau, et une Descente de crotx, qui se vovaient celui-là à Saint-Jean, celui-ci aux Célestins.

STELLA (Jacques), peintre, fils ains du précédent, né à Lyon, en 1596, mort à Paris, le 20 avrit 1657. Il montra de bonne heure de grandes dispositions pour la peinture, et sans le secours d'aucun maltre se fit la réputation d'un peintre habile. A vingt ans il partit pour l'Italie. Le grand-duc de Toscane Cosme II ayant vu ses ouvrages le retint à sa cour pendant sept ans, en lui accordant des avantages semblables a ceux qu'il laisait à Jacques Callot. En 1623 Stella ctait à Rome; il y connut Poussin, et il fut presque le seul des artistes de la colonie française qui reout les conseils du grand maître; mais comme îl n'avait point assez d'originalité pour se sous-traire aux errements de l'école, ses tableaux et surfout ceux qu'il fit en Italie se ressentent tellement de l'influence de Poussin qu'ils semblent être souvent une pâle copie de ses ouvrages. En 1634, après onze ans de séjour à Rome se preparait à se rendre en Espagne, où le mandait Philippe IV, lorsque, sur un laux témoignage et pour une cause sutile (vraisemblablement sur une accusation de quelque acte irréligieux), il fut jeté en prison avec son frère François et leurs domestiques. « Pendant le peu de lemps qu'il fut en prison, il fit pour se désennayer avec un charbon et contre le mur d'une chambre l'image de la Vierge tenant son fils, laquelle fut trouvée si belle que le cardinal Barberm alla exprés la voir. » Félibien, qui rapporte cette anecdote, ajoute : " Il n'y a pas longtemps qu'elle (la Vierge) était encore dans le même lieu, et une lampe allumée devant; les prisonniers y vont

à son oncle (1) ».

faire leurs prières. » L'innocence de Stella ayant elé reconnue, les deux frères furent rendus à la liberté et leurs accusateurs fouettés en public. Le duc de Créqui, notre ambassadeur à Rome, ramena Stella en France. A Milan, il eut à résister aux sollicitations du cardinal Albornos, qui lui offratt la direction de l'academie de peinture etablie dans cette ville, dont il était gouverneur. De plus grands avantages attendment Stella à Paris. Richelieu lui accorda une pension de 1,000 livres, le cordon de Saint-Michel et le brevet de peintre ordinaire du roi, avec logementau Louvre, A Paris, Stella exécuta un nombre con-sidérable de tableaux, tant pour le cardinal, le toi et les principaux personnages de la cour, que pour sa ville natale et les églises de Paris. On lui doit les dessins de quelques-unes des gravures qui ornent les livres sortis de l'imprimerie du Louvre, et de différentes Suites de vases, d'ornements d'architecture et d'orfévrerie ainsi que de jeux d'enfants. Il a lui-même gravé à l'eau forte cinq estampes, aussi estimees que rares. Papillon lui attribue plusieurs gravures sur hols; mais les iconophiles s'accordent à penser qu'elles ont été exécutées d'après ses compositions par Paul Maupin, d'Anvers. Les élèves de Stella les plus connus sont Antoine Bouzonnet-Stella, son hereu, et Georges Charmetton-

STELLA (François), peintre, fiere du précédent, né à Lyon, en 1603, mort à Paris, le 26 juillet 1647. Il etudia la peinture sous la direction de son frère Jacques, le suivit en Italie, et vint se fixer à Paris en même temps que lui. Il n'a fast qu'un petit nombre de tableaux, son mariage lui ayant occasionné une foule de procès qui le conduisirent au tombeau. Il fut aussi peintre ordinaire du roi, et en cette qualité il exécutait en 1639 divers ouvrages pour l'oratoire de la reine au château de Saint-Germain (1).

Sa sœur, Madeleine, ayant épouse à Lyon Étienne Bouzonnet, orfèvre, les enfants issus de ce mariage, Antoine, Claudine, Françoise et Antoinette (voy. ci-après), furent élevés et probablement adoptés par leur oncle Jacques, qui ne s'était point marié. Ils habitaient son logement des galeries du Louvre, dans lequel ils moururent (2), et ajoutèrent son nom de Stalla va tour Stella au feur.

STELLA (Antoine Bouzonnet-), peinire, né à Lyon, le 25 novembre 1637, mort à Paris, le 9 mai 1682. Il fut elevé, ainsi que ses sœurs, chez son oncle Jacques Stella, qui en mou-rant lui laissa une somme d'argent destinée à son entretien à Rome pendant cinq années. Poussin témoigna au neveu toute l'amitié qu'il avait eu pour l'oncle, « lui donnant à toute heure une libre entrée chez lui, ce qui était une grâce singulière... Ce fut en ce lemps-là qu'Antoine prit le nom de Stella, en reconnaissance de l'education et des soins dont il était redevable

et fut admis en 1666 dans l'Académie de pri ture sur la présentation d'un tableau, les Jeux pythiens, qui est au Louvre. « Il avait le gé-nie de la famille, dit Mariette, c'est-à-dire un peu froid et régle. » Il traita presque foujous des sujets de pieté. Ses principaux ouvrages de-coraient l'eglise des Jacobins de la rue Saint-Honoré, celles des Jésuites, de Saint-Paul, de Saint-Germain-l'Auxerrois, et de Saint-Gervals; Notre-Dame de Fourvières à Lyon, etc. It a grand plusieurs pièces à l'eau-forte. Au moment de a mort, il venait d'entreprendre avec Audran la décoration du clottre des Chartreux de Bourg-Fontaine, en Valois. Son oncle lui avait laisse un cabinet de tableaux, qu'il se plut à augmenter

Il revint à Paris en

STELLA (Claudine Botzonnet-), avent da précédent, née à Lyon, le 6 juillet 1636, morte à Paus, le 1º octobre 1697. Elève de Jacques Stella, elle annonçait un talent remarquable; tonis son inclination page la companyable. nois son inclination pour la gravure loi fe abandonner les pinceaux. Elle a grave d'apox Poussin un certain nombre de planches avec un mérite hors ligne. « Ancon homme, dit Wateld, n'a saisi comme Claudine Stella le véritable caractère du Poussin et aucun graveur n'est pre venu comme elle à indiquer la couleur du motte

STELLA (Françoise Bouzonnet-), suco des précédents, née à Lyon, le 12 décembre 1635, moite à Paris, le 18 avril 1691. Elle a graté 06 planches d'ornements antiques et 56 vard d'après son oncle Jacques. Ette a aidé Claud m dans ses ouvrages

STELLA (Antoinette Bouzonset-), sieur des précédents, née à Lyon, le 24 aont 1641, morte a Paris, le 30 octobre 1676, des suites d'une chole Elle a produit plusieurs planches estimées, ob autres Romulus et Remus , d'après son frère Autoine, et l'Entrée de l'empereur Sigismond à Mantone, en 25 pièces, d'après Jules flo-main. II. HARDUM.

main.

M. Harden.

diedurio de Maelette — Guillet de Saint-George

tire dans les Memoires inedets des mendentes

Fèlchien, Entretiens. — Poussin, Lettres. — Fou Diel. des artistes. — Watelet, Diel. des heun
De Marolles. Livre des peintres et graven

Vitot, Notres des tableaux du fouvre. J. Ren

Pes Types et des manneres des mattres graven

Robert-Dumesni, Le Pennire graveur français.

Chives de l'Art français, 2º partie, L. II.

STERLENE / Legenne). philosopoules italia.

STELLINE (Jacopo), philosophe italien, oc. le 27 avril 1699, à Cividal du Friout, mot le 7 mars 1770, à Padoue. Il était fils d'un pauve tailleur. A dix-huit ans, il prit l'habit des so-masques à Udine, et après avoir achevé ses études, fut mandé à Venise pour enseigner à rhétorique dans le collège des nobles. Un rele patricien. Giovanni Emo, t'en fit sortir el lu confia l'éducation de ses deux fils. Appele 1739 à l'université de Padone, il y occupa pen-dant plus de trente ans la chaire de monte. C'est un des hommes les plus savants qu'ait pri-

<sup>(1)</sup> Camples de la Couronne, 1689 (aux Archivest: (3) Etienne en 1680, et Madeleine en 1663.

<sup>(1)</sup> Guillet de Saint-Georges, dans les Biemoir dits des weadémiciens.

lie au dix-huitième siècle; il avait étumble des connaissances humaines; pliqua surtout à la philosophie, et foridées part culières dans un système re-2 par l'harmonie et la simplicité. On en l'exposé dans les Lettere Stelli-Mabi! (Milan, 1811, in-8"). Les oustellini sont . Oratio ad Ethicam tra-Padoue, 1739, in-4"; — Specimen de progressit morum atque apmionum pertinentium; Venise, 1740, in-8"; s fois en italien, en 1806 et en 1816; dationes IV; Padoue, 1764, in-8"; — anna; ibid, 1778-79, 4 vol. in-4" : ce aux soins du P. Barbarigo, renferme les mours et la théorie de morale, aui par l'harmonie et la simplicité. On en les mours et la théorie de morale, qui s encore vu le jour; — Opere varie; 1-84, 6 vol. in-8°: l'éditeur, le P. Evanple et confrère de Stellini, y a réuni ors, des poésies originales et traduites, cules de mathématiques, la Perspectance de B. Taylor en italien, les Lefilosofia morale, les Cose di più ge-des lettres adressées à Mazza, Conti. Carburi, etc. On a fait un choix parmi ents écrits (Opere scelle), qui a paru

27, in-12.
111. Fita del P. Stellini; Venise, 1788, in-8°, in. Elogio di Giac. Stellini; Padoue, 1831, Eroce, Iden; Milan, 1816, in-8°. — Fabroni, rum, t. XII. — Mabil, Irtlera Stellinianc. — Antica mircula Alcapha; 1831. lotrod. — Tidegli Ital. Ulustri, t. V.

(Niccola - Antonio), physicien en 1547, a Noia (royaume de Naples), 11 avril 1623, à Naples. Il s'appliqua la médecine, fut reçu docteur a Pa-occupa une chaire dans l'université de mai il cultiva les sciences ainsi que ure, et fut chargé de lever la carte du En 1611 il entra dans l'académie des an genie actif et entreprenant, il eut la ennaftre, comme son ami G.-B. della s'il ne tira pas de ses talents autant de lui, il fant dire qu'il ne fut pas servi constances. Tonjours aux prises avec les la la vie, il n'ent pas le temps de revoir cauchait à la bâte; anast ses ouvrages lis d'ordre et de suite, et le style en et très-végligé. Nous citerons de lui : et mithridatio ; Naples , 1577, in-4° : run écrit de Maranta sur les poisons; l'opedia pitagorea; ibid., 1816, in-6°: ue le plan d'un vaste répertoire, qui rassé toutes les connaissances hu-Il telescopio ; ibid., 1627, in-4°, tig. : chevé, que Galilée a loué en termes hop flatteurs. Stelliola passe pour l'autoria naturale ( Naples, 1599, in-fol.), ait vendu le manuscrit à Fr. Imperato. napoletana - Nicodemi, Addicioni al ner, Med. t.el. I.ex., p. 810. - Odescaichi, 'Accad de' Linces; Rome, 1806, in ic. TTE (Francesco), poête et naturaliste

italien, né en 1577, à Fabriano (marche d'An-cône), mort après 1651. Distingué de bonne heure par un goût également vif pour les sciences et pour les lettres, il fut admis dès l'âge de vingt-aix ans (1603) dans l'Académie des Lincei, et il y reçut, en 1612, le titre de procurateur général. Son surnom était Tardigrade; sa devise : « Quo serius, eo citius ». Après la mort du fondateur, le prince Tesi (1630), Stelluti fit de grands mais inutiles efforts pour empêcher la dissolution de son académie; elle cessa d'exister, et ne se reforma que vers la fin du dix-huitième siècle. Il fut plus heureux dans le projet de mettre au jour les travaux de cette société. Ayant résolu de les donner en forme de commentaires à la suite de l'Histoire naturelle du Mexique de Fr. Hernandez, dont Recchi avait rédigé le texte, il travailla avec persevérance a cette publication, et aidé par l'ambassadeur d'Espagne, Alphonse Turiano, il vint a bout, malgré de nombreuses difficultés et des frais considérables, de la faire parattre, en 1651. On a de Stelluti: une version de Perse en vers sciolti, avec de bonnes notes; Rome, 1630, in-40; - 11 Parnasso, canzone; Rome, 1631, in-4°; — Trattato del legno fossile nuovamente scoperto; Rome. 1635, in-fol. : ce mémoire a pour base une erreur capitale, et range le bois fossile parmi les produits essentiellement minéraux; -Della fisionomia di tutto il corpo humano, di G.-B. della Porta, in tavole sinuttiche ridotta; Rome, 1637, in-4°.

Leo Allacci, Apes urbanz. — Journal des savants; janvier 1766. — Mareri, Grand Diet. hist.

STENROCK. Voy. STEENBOCK.

STENDUAL. Voy. BEILE.

STENKO RAZIN, rebelle russe, écartelé à Moscou, le 6 juin 1611, etait on cosaque du Don. Durant la guerre entre la Moscovie et la Pologne, son frère Razin avait conduit une horde de cosaques à l'armée du tzar, aux ordres de Georges Dolgorouki. La guerre terminée, il demanda à se retirer avec ses troopes; le prince n'y consentit pas; se passant de son agrement à l'insu même de Razin, les cosaques regagnèrent leurs foyers. Dolgorouki s'en prit injustement au chef, et le tit pendre. Les cosaques jurèrent de le venger, et le remplacèrent par son frere, Stenko (Etienne). Celui-ci commença par piller les harques du Volga; il se donna habilement comme le defenseur des droits de l'Eglise, récemment violés dans la personne du patriarche Nikon, en même temps il accueillit les socimens chasses de Pologne, et favorisa la propa-gation de leur doctrine. Il s'empara de Jaik, porta l'horreur et l'effroi jusqu'en Perse et menaçait Astrakan, lorsque le tzar, preferant la clémence à la justice, lui offrit sa grace. Stenko l'accepta, mais ce ne fut que pour renouveler bientót ses méfaits avec meilleure chance. Mattre cette fois d'Astrakan, il fatsait déja trembler Moscou quand, après cinq anade lutte sanglante,

la trahison aida entin une nombreuse armée à l'amener enchainé au bremtin, ou il sut écar-

Scharastell Livs de Stephano Basin, Assuco per-decili Wittemberg, 1672, In-va -- Lis I ogoges de Iean Strap; en Urseurie, (mal. 1720, t. li. - Relation des particumentes de la rebettion de Stenko Ina. 18. Parta Ursur, Hail des Kenagues, I. li. - Kostonarol, Lu Resolte de Stenko Bazon, Saint-Petersbourg, 1881.

STENO (Michele), doge de Venise, né en 1331, mort le 76 décembre 1413 Dans sa jeunesse, il fut l'un des trois chefs de la quarantie, au tribunal criminel. Ayant pris dans un bal masque certaines familiarités avec une des femmes de la maison du ·loge Marino Faliero (voy. ce nom), il fut, sur l'ordre de ce dernier, chasse sur le champ de l'assemblee, et se vengea d'un tel affront en ecrivant sur le siege ducal une phrase injurieuse à l'honneur du prince et de sa jeune épouse. Ce fut un grand sujet de scandale. Faliero porta plainte, et exigea qu'une offense toute personnelle fut punie comme un crime d'Étal. Mais le conseil des l'av en jugea autrement, et renvoyale coupable devant la quarantie, qui le condamna seulement à deux mois de prison, suivis d'une année de bannissement (1355). Le nom de Steno ne reparait dans l'histoire de Venise que longtemps après Élu doge à la place d'Antonio Renieri (novembre 1400), il se montra fort applique aux affaires et attentif à maintenir les droits de sa place. Son règne foit signalé par des combats heureux, comme celui où l'amiral Zeno battit près de Modon la flotte genoise aux ordres de Boucicant (1403), et par des accroissements considerables de territoire. La puis-sance de la maison de Carrare portait om-brage à la republique : un accord secret avec Visconti de Milan, qui redoutaient aussi quelque entreprise de cette famille ambitieuse, lui fivra lontes les villes dont ils avaient la suzeraineté (1404), telles que Vicence, Bellune, Trévise, Bassano, Feltre, etc. Puis une guerre acharnée éclata, a la suite de laquelle, et malgré le concours que lui prêta Genes, le chef des Carrare, Francesco, se vit enlever Verone et Padoue (1905); il fut, contre le droit des gens, depoudle de ses Etats et etranglé dans sa prison. C'est pour la première fois que la politique de Venise se révéla dans toute sa cruauté, et qu'en s'étendant sur le continent italien elle eut à faire un emploi different des ressources jusqu'alors consacroes à la marine et aux colonies. La guerre qu'elle soutint contre l'empereur Sigismond dans le Frioul ne fut pas sans gloire; mais après trois ou quatre campagnes meurtrières elle ne parvint qu'a se maintenir dans la possession de Zara, qu'on lui disputait. Au dehors Venise acquit encore Lepante et Patras, en Morée. Steno

souto Fite de duchi - Dorn, Hat, da Penia, L. II. - Sismondi, Hat, da Penia, L. II. - Sismondi, Hat, da republi dul STENO Nicolas, celebre anatomiste danois, ne le 1st janvier 1631, a Copenhague, mort le 25 novembre 1687, à Schwerin. Fils d'un or-

févre, il étudia la médecine dans l'universite de sa ville natale, sous Thomas Bartholin et l'auli après avoir été reçu docteur, il al'a en ton passer trois ans à Leyde, pour se perfectioner sous Fr. Sylvius dans la connaissance des parties du corps liurnain. Ayant a cette epoque dé convert le canal excreteur parotidien, appet conduit de Meno, il exposa le résultat de ser recherches à Blaes, qui essaya de s'en attribue le mérite. Ensuite il rectifia les idees émisei par Wharton et Bils au sujet de la formation de la salive et des autres humeurs aqueuses. étudia la structure de l'œil et du nez, organes dontil decrisit le premier plusieurs vaisseaux et gland puis colle du cieur, qu'il demontra le premier être un véritable muscle, composé de fibres charous dans leur milieu et tendineuses a leurs extrémités. Après avoir passé quelques mois a Amterdam, il vint en 1664 a Paris, assiduement les leçons de chimie de Pierre Bo-rel; il se lia avec Thevenut, et assista aux assemblées de savants qui se réunissaient chez lui. Il y lut un remarquable memoire sur le cervau, ou il redressa un grand nombre d'idees fausses admises sur la conformation de cet organe, to quittant la France (1666,, il parcourut l'Autriche et la Hongrie, passa en Italie, et s'etab it à Florence; bien accueilli par le grand-due Ferdinand II, qui le nomma en 1667 son medecu, l son medean, d se concilia l'estime et l'amitié de Redi, de Viviani et de Magalotti. C'est alors que, médital sur les objections religieuses que Bossuet lu avait faites pendant son sejour à Paris, il alijora le luthéranisme, dans lequet il avait éleviere Plusieurs lettres de lui, ou it expose les moble de sa conversion se trouvent dans les Letter d'uoministlustra de Fabroni, t. 11. Outre des recherches sur les muscles des aigles, sur le un vement péristaltique des infestins du chal, sur les tumeurs des conduits biliaires, et sur le movernent du cœur, il expliqua dans le mem De solido contra solidum l'origine des unimaux fossiles, et avança sur les divers à géologiques de la terre des idées qui continuent en germe le système de stratitication et d'exhau sement admis de nos jours. Il s'applique e suite à approfondir le mystère de la gener. et obtint des résultats analogues à ceux de Malpighi; le premier il signala l'existence el le fonctions des ovaires chez les animaux vierpa et chez la semme, observation qui amena le une revolution dans les doctrines qui arann cours sur la fécondation. En 1672 Steno ceta à l'invitation reitèree de Christian V. qui l'a lait a la chaire d'anatomie de Copenhague; ma bien qu'il eut eté autorisé à pratiquer le con catholique, il eut à subir à propos de son class gement de religion des désagréments, m par l'envie que l'éclat de son nom excitait che plusieurs savants. Il quitta alors pour toujon sa patrie, et revint à Florence, ou il fut cha de l'education du fits du grand-duc Come Ill.

on esprit s'étant entièrement tourné Higion, il entra dans les ordres, et conuis presque tous ses moments à traa conversion de ses anciens coreligionommé en 1677 evêque d'Héliopolis et ostolique dans le nord de l'Europe, il urer quelque temps à Hanovie, où le runswick , Jean-Fréderic , venait d'em-catholicisme. A la mort de ce prince hit oblige de quitter le pays, et se rendit r, ou it ne put également rester long-ree qu'il avait blâmé l'evêque de cette unuler, contrairement aux canons, trois scopaux. Il fut alors sur le point d'être un évêche dependant de la province lique de Tréves; mais les jésuites, qui at sa rigidite, empéchèrent sa nomi-I cesida a Hambourg, enfin à Schwerin, rut. Son corps fut transporté et inhumé Mo lèle de toutes les vertus, Steno se condant toute sa vie avec un desin-ent rare à deux buts, également nobles, ès de la science et la propagation de la qu'il regardait comme la senle graie. bien jugé en disant de lui : Ver incandidus, innocuus el magnus En effet ses ouvrages soul temp is de sa la pratique de l'anatomie et indiquent re la plus sure de proceder à la rele la vérité, en même temps qu'il propropres opinions avec beaucoup de similade modestie. On a de Steno: De poris; Leyde, 1661, in-4°; — Obseranatomica de glandulis oris; Leyde, "; - De musculis et glandulis; 1661, in-4°; Leyde, 1683, in-8°; torum myologia specimen, seu musdescriptio geometrica; Florence, Discours sur l'anatomie du 1669, in-12; trad. en latin, 71. in-12; reimpr., ainsi que les écrits , dans la Bibl. anatomica de Mangel; moires dans les Acta Soc. Londinensis ne la Prima centuria epistolai um de olin, et les t l à Il des Acta medica n'ont pas le même degré d'interêt que anatomiques; cependant voici les s : De methodo convincende cathosta Chrisostomum; Florence, 1675, De interprete S. Scripturæ; ilmi., De vera philosophia; ibid., 1675; opria conversione; ibid., 1677; in \$\frac{1}{2}\$. Etucidatio; Hanovre, 1680, in-i\(^{1}\$; in um reformatorum; ibid., 1677, Tractatus de purgatorio; ibid., \(^{1}\$; -- Parochorum Hoc age; Florence, 5°; împr. par ordre du grand-duc de - Antitogia contra Sirici astenabominationum papatus idolatrica-stoch, 1687, in-i°. Steno a laissé en plusœurs écrits religieux, notomment: Experimenta naturalia ad Scriptura et Christi autoritatem agnoscendam. E. G.

Manni, Fitu del idireratissimo stenone, Florence, 176, in-3º. — Fabroni, Fitu Italorum, 1. III, — Banduni, Colectio monumentorum, p. 78, — Portal, Ital. de l'anatomie, t. III. — Nyerop, Litteratur-Lexikon. — Haller, Bibl. anatomica.

STEPHENS ( Alexander), biographe auglais, né en 1757, à Elgin, mort le 24 fevrier 1821, à Chelsea. En quittant l'université d'Aberdeen, il fit un voyage à la Jamaique. Il bésita long-temps sur le choix d'une carrière : il acheta d'abord un brevet d'officier d'infanterie, puis il s'adonna à l'étude des lois, et comme son mariage lui procura une fortune independante, il renonça au barreau pour cultiver la poesse et les belles lettres. Il rechercha la société des hommes cetebres de son temps, et prit l'habitude de mettre par ecrit les renseignements qu'il obtenaît d'eux; par ce moyen il conserva une soule d'anecdotes et de particularités qui se seraient sans doute perdues, et dont il tira grand pour la composition de ses recueils biograpluques. C'était un homme aimable, conciliant et desinteresse. Atteint de la goutte, il avança le terme de sa vie par l'abus des drogues médicinales. On a de lui : Jamaica, et The Templar (l'Habitant du Temple), poèmes; — Let-ters from a nobleman to his son; in-8°; — Public characters: Londres, 1798-1807, l. 1 Public characters; Londres, 1798-1807, 1. I à IX, in-8°; — History of the wars of the french revolution; ibid., 1803, 2 vol. in-4°; — Annual Biography and Obituary; ibid., 1817-21, 1. I à V, in 8°, portr.: excellent recueil, qui a cté continué. Stephens a cdite Memoirs of Horne Tooke (1813, 2 vol. in-80), et il a fourni des articles au Monthly Magazine et à d'autres ouvrages periodiques.

Annual Brography, 1822.

STEPHENSON (Georges), célèbre ingénieur anglois, né le 9 juin 1781, à Wylam (Northumberland), mort le 12 août 1848, à Tapton (Derbyshire). Son père, simple chausseur de la pompe à seu destinée à épuiser l'eau d'une mine de charbon de terre, ne gagnait que dix-huit francs par semaine; aussi fut-il bors d'état de donner la moindre éducation à ses six enfants. Georges, qui était le second, débuta dans la vie active comme gardeur de vaches, aux gages de deux pence (20 cent.) par jour; mais, tout enfant, le futur inventeur de la locomotive employait ses loisirs à fabriquer d'ingénieux modèles en terre glaise. A quatorze ans, il gagnait on Shelling (1 fc. 25 c.) par jour comme aide chauffeur. Bientôt promu à un emploi qui lui rapportait quinze francs par semaine, il s'écriait : « Ma fortune est faite! « Désireux de devenir bon mécanicien, il étudia la machine dont l'entretien lui était confié en la démontant les jours on elle ne fonctionnait pas. A dix-huit ans, malgré un travail quotidien de donze heures, il se rendait le soir à une humble école où il apprit à lire et à écrire. Un peu plus tard, il devint chausseur, et ajouta à ses gains réguliers en s'improvisant confisanier et même fuilleur. En 1500, ayant amassé de quoi meubler une petite il se maria et s'etablit à Williagton, à sept maies de Newcastle, ou il perdit un peu de traces a la vaine recherche du mouvement perpetral. Un accolant l'ayant obite à reporer boiwenne sa pendule, il s'arquitta si tien de sa besome juid on tanda pas a recipir les finctions Nurliger le la localité Sa femore necessat es 1903, el il traversa l'Exuse à pud also de se distraire de son charra; ma s un mateur qui causa la cerete de sia père le rationa a Killings worth. Il remissa la mellieure parte de ses économies à payer les deftes de ses parents, qui recurent descrenais à ses depens. Grâce à son esperi consort, le consorte se restal actumment elle um proprietures de la mise, a tispé, il appat qu'un machine atmosphe-par de Nemaccum, l'estince a equient l'eso d'in parts programmed espesse, avant de rèce abso-demon agent deuxe consi d'espass adirecteurs. On s'elekt adresse en vain ann marchers et aux IN ou car nieza des essinas. phones avait will be travace d'entachtées et pro-11 one a five meanestrait besoon on from. cette punier se funzioni amma fun resoltat. Les pens da meter se contraterest de hanser les quantes; mais ils pe tarderent pas à recon-mater que s'accerier avait raison. Un per que seems result l'examiner de provent la reaer i fit a us camarabe . . 57 m'etart perde reputer cette porage à tota gre, vous ornes descentre duce le paits avant bot cours d'en a Con paroles ferrest repetant en 5motor, qui, es bossquir à case, servi a pro are de s'adresser à Stephens de Como dissa cetro preus a descentir la ma line . Esp soil to joke so test to the solitation he severed developer, is chaptered that, is recrucial, et le scretter de pri de effet erener l'englishathes. Ce tout de force hat valut remonante de La arres 190 fr.) 1. der la riche 15-420. La cresaussance avec a forque actione Wigham, que ca dieux por police à rai-stique, de secapured so choose En 18.1, a full persons inye de la more avec des appointements de of the part of Man Control of their de victors rus mile mienium de cur- es si beno do no bulletes de Militaire contied à promierre aus sur basile directure

Nes present sub-sumbs property averlies bearing seems to country from property the proper assuments do Sign opens, close-

La ringraphe baseou a generalistic Confirma on a deliverar as a firm of the order & desi-

dire à l'emploi pratique de la vapeur comm moyen de traction. Après assir étadie tous le priordes à sa portee, il decizea qu'il en seul trouvé un medieur. Il communique con projet aux propriétaires de la mine dont il surveilleit les travant; un seul d'entre eux, lord fle scroft, dances l'ecouter et l'encourager. A ce ment, Stephenson be subgent qu'a une 'c tine a l'usage des bestillers; mus dell account que, pour peu qu'en parviet a fabr une markine capable de register, elle crestille Treguerir une vitesse in Du reste, il n'est pas le premier qui ait a appiraguer la pubicazione de la vopeur à la m a approprie : mais us glavait emore falm que des machines pus currence qu'eties l' férents success avaent che mes en prais Deja on avant vu des vertures à vapeur reles grandes roctes; par multirur ces earlies much mes époissirest leur force à e elles-mène. L'abserce de meso sur les tries communes leur officiel d'avfeurs de obstaces, size onriter as accidente prol'effrei que la fumes et le leurt at burnes et ans little . On raciale, de Trapati, que l'avezteur Irrettirel, lu marcher su marince pres de Plymouth, u res d'une barrière de prage. P d'airète deisse le percepteur es crant : · C in ben faut-il mas le authorite prése reposit es blact de kus es mendres : • Rien, mon Dable : passes den vide ! • Outre des m morals de ne crane, quelques-caues de c tures en presentainal d'autres, plus u brancesp fassivent englissies, presique betaceup lassent enjurant, presipe s'enfactiont fact la terre, d'ou un avait p the A her Ever. Stephenson, avec or te el cette per qui a de qui e comaient dond amore de l'agressit de orier a la le et la machine. L'ammea donc tont remputer par ois sames de les rails? norms de luée golog avait été délige de as in these sections are charges to him to Part the products, pa restore ecorne de uni Thomas Ran les anuneus de construire la lunor de composit faire man les son son chemin Comme on he presented has a new ces on ters que se suat larram depuis, le pour president de president et de courage. A ecarter has strategic and has ACATIES. le la collet , box, la machene fut placée

vitesse de quatre milles à l'heure. On se ce resultat; mais Stephenson répondait leurs : « Elle marche, c'est tout ce qu'il 🍃 II ne tarda pas à reconnaître ce qu'elle désectueux, et en 1815 il prit un breune locomotive, sinon perfectionnée, ameliorée, qu'on doit regarder comme s de tous les essais modernes. Un exautif lui ayant démontré que la vapeur it du tuyau de decharge avec une une vitesse de beaucoup supérieures à la fumée qui sortait de la cheminée, cureuse idec de faire aboutir ce tuyan cheminée même. Grâce à cette innovaapeur entraina la fumée, augmenta le doubla la force de la machine sans exiplus grande dépense de combustible. thode avait en outre l'avantage de rendre sions presque impossibles. Il s'apercut pu'il importait également de modifier la recourir; en 1816, il prit donc un second our un nouveau genre de rails et de , ainsi que pour une locomotive à

tentative attira l'attention publique; s la première véritable ligne de chemin He de Stockton à Darlington, qu'on sure railway des quakers, ne fonctionna L'entreprise réussit comme spécuustrielle; car non-seulement le transmarchandises fut beaucoup plus consiu on ne l'espérait, mais on y ajouta onvoi à l'usage des voyageurs intrépides, ls on ne comptait pas. Rebuté par les que rencontrait la construction de ses Stephenson décida M. Pease, de Darfonder une fabrique de locomotives à ; cette fabrique a pris aujourd'hui un développement, et peut être regardée me pépuiere de mécaniciens pratiques. les negociants de Manchester consulphenson sur la possibilité d'établir un le fer entre cette ville et le poit de ou les magasins, par suite de la pé-moyens de transport, se trouvaient s de balles de coton, tandis que les s de Manchester, qui en étaient désuspendaient leur travail. L'ingénieur e le projet était très-réalisable, et on au parlement pour obtenir l'autorisation A la chambre des communes et dans on se moqua des innovateurs, qui furent songe-creux. Les entrepreneurs de ca-t le monopole était menacé, soulevèrent esistance. Lorsqu'il s'agit d'étudier le prendre les niveaux, on ne s'en tint Aleries : les propriétaires rassemblèrent iers, et voulurent empêcher par la force plans. Stephenson ne se laissa pas inembancha de son côté un assez grand uvriers, et commença les travaux pré-Parfois il eut le dessous, mais sans

jamais se décourager; on eut beau menacer de le jeter à l'eau, il accomplit sa tâche. Les ingénieurs de l'époque se montrèrent tout aussi rétrogrades que les paysans, jaloux qu'ils étaient de voir un bonnne obscur et sans éducation arriver à des résultats qu'avec toutes les ressources de la science ils n'avaient pas prévus. Dans l'enquête qui eut lieu devant un comité du parlement, beaucoup d'entre eux déclarèrent que le projet de Stephenson « étuit l'idée la plus absurde qui fat encore sortie de la tête d'un homme » Ce qui semble plus absurde anjourd'hui, ce sont les questions qu'on adressa alors à l'inventeur; par exemple, un des membres du comité lui demanda gravement : « Si votre machine, faisant trois on quatre lieues à l'heure, rencontrait une vache paissant sur la voie, le choc ne cau-serait-il pas un accident terrible? — Oui, répondit Stephenson, terrible pour la vache. « Enfin, à force de patience et de modération, on obtint de la chambre des communes l'autorisation nécessaire, et Stephenson fut nommé ingénieur en chef. Les travaux furent terminés en 1826. Il avait d'abord eté question d'employer des chevaux sur cette ligne. Dans l'intervalle, les directeurs ayant offert un prix de cinq cents livres (12,500 fr.) pour une locomotive perfectionnée, Stephenson obtint cette récompense pour une machine dans la construction de laquelle il avait été aidé par son fils , Robert. Bien qu'il ne fot inscrit que le troisième sur la liste des compéinscri que le troisieme sur la liste des compé-titeurs, notre ingénieur, fidèle à ses habitudes d'activité, se présenta le premier, et sa locomo-tive, qu'il nomue la Fusée (Rochet), entra en lice à Rainhill, le 6 octobre 1829. Non-seu-lement elle remplit les conditions exigées (1), mais elle fonctionnait avec une vitesse de douze lienes à l'heure, c'est-à-dire trois fuis plus vité qu'on ne le demanda.t. Trois concurrents étaient venus lui disputer le prix, MM. Timothée Hack-worth, Braithwait, Ericsson et Burstall. Dans la construction de la Fusce, Georges Stephenson employa le système des chaudières tubulaires, que M. Seguin appliquait vers la même époque sur le chemin de Saint-Etienne, et dont on attribue l'idée première à M. Booth, alors secrétaire de la ligne de Liverpool à Manchester, La combinaison de ce système avec le jet de vapeur passant par la cheminee augmenta la force de la locomotive sans diminuer la rapidité de sa marche, et permit d'arriver à des résultats deslinés à produire une immense révolution dans le monde industriel. Rappelons qu'il avait pravu, au début de ses recherches, qu'on pourrait ob-

(i) La locomotive devait : 1º consumer an propre fumec, 3º pearcau plus une tonne et 3º transporter un poldà
de vingt tonnes avec une vitesso de 18 kilom. à l'heure
sans exiger une tension de vapeur de plus de quatre abmosphères; 1º etre ponrue de deut soupapes de sòrcie
et d'un manomètre indiquent le degre de tension de la
vapeur; 5º ne pas depasser è m. 5º de hanteur y compris la chemide; 4º d'er montée our ressorts et garnie
de six roues; 7º résister à une tension de vapeur de dia
atmosphères; 8º ne pas coûter plus de 18,780 france,

tenir avec la vapeur une vitesse d'environ quinze heues par heure et qu'il y aurait du péril à depasser cette vitesse. On le traita de fou; mais le temps a donne tort aux railleurs.

A dater de l'établissement de ce dernier railway, la fortune de Stephenson fut faite. Il fut employé dans la construction de presque tontes les lignes établies jusquien 1830, époque a laquelle il se retira à Tapton, ou il ne s'occupa plus que de l'exploitation des bourières de Clay Cross, si l'on excepte deux voyages d'inspection qu'il fit en Belaque et en Espagne. Il terroina oes jours sur une ferme dont il aimait à surveiller les travaux, et se montra disposé jusqu'au dernier moment à venir en aide aux inventeurs embarrassés qui s'adressaient à lui. Stephenson est aussi l'inventeur d'une lampe de surete qui lui valut une recompense de 25,000 francs (1, et dont il prouva l'efficacité avant d'avoir pu entendre parler de celle que sir Humphry Davy présenta à la Société royale de Londres, le 9 novembre 1815.

Dans la vie privée Georges Stephenson brilla par les qualites du cœur. An debut de sa carrière, devoué à ses camarades, il exposa plus d'une fois ses jours pour leur venir en aide à la suite de ces accidents dont les mines sont trop souvent le theatre. Il n'hesifa pas à se faire savetier, tailleur, horloger, afin de donner un peu d'education à son fils, destiné a devenir le digne compagnon de ses travaux. Il aut inspirer une vive affection et une confiance sans bornes à l'armée des travailleurs places plus tard sous ses ordres et aux jeunes ingénieurs qui se formèrent a son école. Ses biographes citent de lui un trait de problé qui a dû sembler très-simple à Stephenson, mais qui, à ce qu'il paraftrait, est de nature à surprendre les personnes initiées aux moeurs et coutumes industrielles de notre temps Voici l'anecdote : Stephenson avait fabrique en grand des rails en fonte pour lesquels il avait obtenu un brevet; neanmoins, lorsque les directeurs du chemin de fer de Stockton l'appelèrent a se prononcer sur le genre de rails à employer, il leur repondit : « Je pourrais gagner une forte somme en vous recommandant mes rails de fer fondu; je vous engage pourtant à n'en

(i) N'ayant encore que quelques notions de physique, mais une par le raisonnement et l'observation, soutenu par le desir de sout-traire les mineurs a un danger tran fréquent, il enstrant une lampe aussi sûre, dun usage plus commoie peut-être que celle decouverte à quelques jours de distance par Davy, il eut du reste un merite que son adversaire ne pourrait revendiquer. Il risqua sa vie pour constater qu'il venait de trauser le moyen de sanver la vie des autres. Je 21 netobre 1816, il descendit dans les gatries, s'asança seul vers un endroit ou l'air vicle s'accumulati, et approcha so lampe d'une fissore d'ou le gaz, ai souvent fatal, s'echappait en siffanti... Il n'y ent pas d'explosion' Le gaz inflammable pénetra dans la lampe par l'ouverture inferieure, grandit, vacilla, puis s'eteignit, stephenson avait déploye d'autant plus de hardesse que sa thèrite. ainsi qu'il le reconnut dans la autre, reposait sur des données fausses; si sa lampe l'avait garanti contre un peril redoutable, c'était pour des raleons qu'il n'avait pas présues.

pas essayer un seul, car l'experience m'a proviccombien le fer forgé est superiour. « Matgre les obstacles contre lesquels il avait eu à lutter, il resta jeune et gai de caractère jusqu'à la fin de ses jours. Nous ne citerons qu'une de ses saltes humoristiques. Il avait tou, ours aimé le jardnage; dans ses vieux jours il s'occupa de la culture des concombres, essayant mille morns pour les faire pousser droit; enfin, il y reuss des emprisonnant le fruit dans des tubes de verre, d'ou il retira des concombres non recourbés. « Je crois que je les ai joitment attrapes », disiavec gaieté à une reunion d'amis auxquels disounit triomphalement le resoltat de la demète difficulté qu'il ait vaincue. Notons en termonat que l'homme qui a tant fait pour le commèrce et l'industrie, qui a enricht son pays, n'a éle honoré d'aucone récompense nationale.

W. Regnes.

Similes, Life of G. Stephenson, ruttings engineer tondres, 1839, in-bs. — Knight. Cyclopedia of source pby. — Emissent Men and popular books, Lordon 1882, in-12 — Butche, Ratinary, their progress. 25: 1884, 1834, in-bs. — Perdot net, Traité des chemins stite.

STEPHENSON (Robert), ingenieur aug fils du precédent, né à Willington, le 16 cembre 1803, mort à Londres, le 17 octo 1859. Son pere, connaissant par experience les désavantages d'un manque d'éducation, l'entoya de honne heure en pension, bien qu'il put diffic fement subvenir à une pareille depense. Robet montra un goul précoce pour la mécanique d pour les sciences exactes. Après avoir frequete une école de paroisse, il suivit pendant tros ans les cours de l'école de Newcastle, tenue par Bose, instituteur des plus intelligents. A dater de cele époque commença entre le père et le fils un louchantéchange d'instruction et de conseils; les apprenait à son fils à travailler avec lui, et les enseignait au père sa science de fraiche date. L'e lève, an moyen des livres qu'on lui prétait, expliquait à son aine lathéorie des faits que ce demier ne connaissait que par la pratique ou qu'il stat devinés grace a l'intuition d'une intelligence sa périenre. Ils se livraient ensemble à des expense ces. Le premier résultat de leurs travaux communs existe encore, dit-on; le jeune Robert, d'après les indications que lui avait fournies le Traile d'astronomie de Ferguson, traça un cadan solaire que Georges grava sur une pierre consnablement préparée, et le plaça au dessus de su porte. Robert, qui partait tous les matins pour l'école monté sur un petit âne et portant des vêtements de bure cousus par son père, nimer de tous ses camarades par sa droitue et sa bonté, tandis que sa soil d'apprendre fixali l'attention des maîtres. Il passait la plupart de ses récréations dans la salle de lecture de la cieté scientifique et litteraire de Newcastle, etles directeurs de cet établissement, frappés de son zèle, lui permirent d'emporter des livres ches les L'assiduité du jeune homme lui valut l'aut d'un des secrétaires de la Société, qui l'ada

ip dans ses éludes. En 1818, Robert dut contribuer pour sa part aux modiques de la famille; il entra comme apprenti mine de Killingworth, où il ne tarda renir sous-inspecteur. Un jour le maltre ouillère, forcé de grimper sur des dé-centassés par un éboulement, approcha delle d'une cavité remplie de gaz, et une terrible explosion. Les ouvriers s'enfuirent de tous côtés pour regagner Robert, à moitié chemin, voyant que ître ne le suivait pas et se rappelant les exemples de son père, retourna avec s compagnons vers le lieu de l'explovant le danger et l'obscurité, ils ramepropriétaire blessé et évanoui. jura, un peu tard, qu'il ne descendrait à la mîne sans la lampe de Geordy (1). après avoir été employé trois ans dans tion de la mine, Robert suivit quelques l'université d'Édimbourg, où il obtint un mathematiques. A son relour, il entra fabrique de machines à vapeur que son esit à Newcastle; mais, sa sante ayant d'un excès de travail, il accepta en 1824 n qu'un lui proposa, et se rendit dans ne du Sud pour inspecter les mines d'or nt qu'une compagnie voulait exploiter. En nouvelles fabgues qu'il s'imposa dans dissement de sa tâche, le changement it et d'occupation rétablit sa santé, lot en Europe en 1827, après avoir fondé le des mines de la Colombie. Durant son il avait rencontré et secouru Trevethick, ur de la voiture à vapeur, qui, ayant s millions qu'il avait gagnés dans les le Pèrou, se trouvait réduit à la der-tère. Robert avait été rappelé par son de l'établissement du chemin de fer de ter à Liverpool, et il prit une part active liscussion qui s'éleva au sujet de l'emla locomotive sur cette ligne. Il aida o son père à perfectionner la machine qui prix de cinq cents livres. Il fut employé unstruction des principaux chemins de etablit à Londres en 1837, comme inn chef de la ligne de Birmingham.

it surfout rendu celèbre par les ponts so qu'il a construits sur la Tyne à Newur la vailée de Tweed à Berwick et sur de Menai, dans le comté de Galles. 
Le de Newcastle est un des titres de Robert Stephenson. Joignant les deux la vailée occupée par cette ville, il une grande hauteur au-dessus des foits. 
Le vieue un pont defer, dont les arches de trouve un pont defer, dont les arches à 130 pieds anglais au-dessus des eaux me, grande rivière sans cesse couverte saux. Le viaduc et le pont réunis ont

quart de lieue. Le viaduc, au lieu d'être unique-ment adapté au service de la voie ferrée, offre un double passage, qui sert de route ordinaire. Le fameux pont tubulaire qui unit l'île d'Angle-sey à l'Angleterre en frauchissant la passe de Menai offre un exemple plus frappant encore de la hardiesse de Stephenson, aussi bien que de la précision de ses calculs et de la profondeur de son génie inventif. Malgré l'audace apparente de ses vues, bien qu'il semblat tenter l'impossible, les résultats obtenus justifièrent ses prévisions. Ce pont, construit d'après un système dont il est l'inventeur, et qui a permis depuis aux ingénieurs de surmonter des obstacles qu'on regardait comme infranchissables, se compose de tuyaux carrés, en fonte ou en fer forgé, assez grands pour livrer passage à un train de che-min de fer, assez solidement assemblés pour résister à un poids formidable. Chacune des arches du pont de Menai à 460 pieds d'ouverture, c'est-à-dire deux fois la largeur de la Seine au Pont-Royal. Stephenson avait déclaré que ces tubes de 460 pieds de long ne fléchiraient pas de plus d'un centimètre sons le poids des convois. L'expérience démontra l'exactitude de ses études préparatoires. On jugera de ce qu'il fallut de calculs et d'essais avant de pouvoir songer à réaliser l'idée de cette voie aérienne. Stephenson ne put goûter un instant de repos pendant les trois dernières semaines de la puse du tunnel. Le tube du pont de Menai fut cons-truit en place au bord de la mer, sur des pon-tons, et les fers y étaient apportés par mer. Des machines à vapeur, établies sur le rivage, conpaient les pièces de tôle, perçaient les trous où devaient entrer les rivets qui devaient rattacher le tout. On employa environ deux millions de rivets. Le plancher du vaste atelier était soutenu par quatre pontons de cent pieds de long, rem-plis d'eau et s'appuyant au fond de la mer. Stephenson avait tout calculé pour qu'ils pussent s'élever au-dessus de l'eau et flotter avec leur vaste charge dès qu'on les désemplirait. Le tube achevé, on vida les pontons à la marée basse, et au retour de la marée, le pont se trouva à flot. On amena le tube au pied des piles, déjà prêtes, et à l'aide d'une presse hydraulique, l'énorme tuyau, entouré de fortes chaines, fut enlevé sans secousse, chaque coup de piston l'élevant à une hauteur de six pieds. L'orsqu'il eut atteint l'élévation voulue, on l'installa sur ses assises, et il sortit victorieux des rudes épreuves auxquelles il fut soumis avant d'être inauguré, 18 mai 1850. Dans l'accomplissement de ce dernier ouvrage, qui passe pour un des plus grands triomphes de l'art moderne, il fut aidé par MM. Hodgkinson, Edwin Clark et Fairbairn. Le pont Victoria, qui traverse le Saint-Laurent, près de Montreal (Canada), fut la dernière en-treprise et le chef-d'œuvre de Robert Stephenson. Formé d'un immense tunnel suspendu, il

une longueur de 4,000 pieds ou de plus d'un

dans qu'on nomme encore, dans les houlilorthumberiand, la lampe de sureit inventée s Stephenson.

repose sur 25 piles de maçonnerie assez solides pour résister au choc des énormes bloes de glace que le fleuve charrie en hiver. Ce tunnel se compose de 25 tubes rivés les uns aux autres, et sa construction exigea environ dix millions de livres de fer. La travee du milieu n'a pas mona de 330 pieds de longueur; les autres arches onf une ouverture de 242 pieds. Par malheur, l'ingenieur mourut trop tôt pour voir compléter te travail gigantesque. Robert Stephenson a fourni lui même une etude remarquable sur ces ponts tubulaires dans l'Encyclopa dia britannica. Il a aussi elé employé dans la construction d'un grand nombre de chemins de fer en Suede, en Italie, oux États-Unis et en Égypte. En 1847 les électeurs de Whitby (Yorkshire) l'envoyèrent au parlement, où il fut un des représentants du parti conservaleur. Il a laissé deux ouvrages sur les locomotitées et sur les chemins de fer atmospheriques.

Quelques traits sufficent pour montrer que Robert Stephenson avait herite non-sculement du talent, mais de la noblesse de caractère de son pere. Brunel, fils du constructeur du tunnel de la Tamise, professait sur beaucoup de points des opinions opposees à celles de son collègue, et on pent dire que leur vie fut une longue riva-lite professionnelle. Néanmoins, lorsque Brunel eut lente mille efforts inuties pour mettre à flot le Great-Eastern, capable de contenir dix mille hornines outre les marchandises, il n'hésita pas à s'adresser à son rival, qui, s'empressant de répondre à cet appel, disposa des machines asset puissantes pour lancer l'enorme vapeur. Ste-phenson, étant tombe à l'eau par suite d'un accident, compromit même sa sante afin le -urveiller jusqu'à la fin l'operation de la mise à flot. Devenu maitre d'une fortune de donze mi lions, il usa generausement de cos richesess, b'en trquess, il fit donner une excellente i ducation anc enfants de ceux qui avai ni aule sa famille dans les mauvais jours et leur procura p'us tard des emplois Ayant appris, en 1855, que la So-ciele philosophique et litteraire de Newcastle, dout la inbliotheque lui avait été d'un si grand seconte, se trouvait endettee, il disposa immé-diatercent en sa favent d'une somme de 80,000 francs, « par reconnaissance de l'aide qu'il en avoit reque dans sa jeunesse et dans l'espoir que d'autres jeunes neus paurres en profiteraient à lour tour . Entre autres ess, il laissa plus de a leur four c. Entre aux etablissements utiles de son

- Institution of Pole, Lafe of Rob Stephenson, Lond. 1966

STERRECCE (François van), hotaniste le de, de en 1631, à anvers, ou il est mort, en 1601. Il embrossa l'etat ecclesiastique, deviat cha elsin l'Arabonise Cape la évêque d'Anvers, juis chade ne d'Houstracte, dans la Camp de; il eut assas un autor tracènce, dans la cathodrole d'Anvers. De bonne heure il s'occupa de botanique : il étudia tous les ouvrages qu'il put trouver, et assure en avoir parcouru trois cents; il visita les beaux jardins de Levie et d'Amsterdam en 1660, et l'Allemagne dans l'autorine de 1678. Enfin, il correspondail avec plusients savants de la Hollande, tels que Commelin, Hermann et Munting. Nous enterous de iui: Theatrum fungorum; Anvers, 1675 en 1712, in-4°, fig.: L'auteur découvrit un grand nombre d'especes nouvelles, dit J. Kickx; il in-troduisit plus de précision dans la manière de les décrire, etablit de bons caracteres distoctifs, essaya de créer une synonymie exacte; » tricultura (Culture des orangers, citrouniers, limoniers, grenadiers, lauriers et autres; An-vers, 1682, în-4°, pl. Il communiqua le manucrit de cet ouvrage à Commelin, pendant qui celui-ci travaillait à ses Nederlandsche Hoperides, qui parurent en 1676. Commelin pel donc profiter des observations réunies par sea atai. La bibliothèque royale de Belgique posède un manuscrit in-fol., intitule de fui recueil des champignons trouves par van Skrbeeck dans ses excursions botaniques, et peut par lui-même, d'après nature. Trois genies de plantes lui ont ete successivement dei 65 p Schreber, Link et Dumortier, et, en 1807, van Hullhem a fait placer an Jardin botanique de Gand son buste, exécute par de Caloigne.

Vac Holthem, Lisso ers for leval de sugriculture et de la holamaque dans les Pays-Bas — J. K.cht. le em Sientencek, dans le Recueil des beriebins de l'écul en, de lietopage, t. IV. p. 332. — Panet, Traste des choppopulat, t. l., p. 115.

STERN. Voy. AGOULT (D').

STERNE (Richard), prelat anglais, peen 139 Mansfield : comté de Nottinghamy, mort le ta janvier 1683, à York. D'une famille ancienne éta-bie dans le Suffolk, il fut destine à l'Église, et di · études au collège de la Trinité a Cambril Il prit les degrés ordinaires dans les lettres d dans la thiologie. Les solides connaissances qui y avaid acquises le designérent aux honours univer-itaires : il dirigea en qualité de praupil le collège de Benet, puis celui de Jesus. La cocivilelui ravie à la fois ses emplois et ses lembces erclesiastiques interne à Londres, transfor de prison en prison, il souffrit les plus natura traitements pour la cause royale, que rien ur p lui faire remer; et quan i il fut rendo à la l'en il se retira dans un petit village du comb hertford, ou il outsil une école peur doune de pain à sa famille. Sa misère peut fin lors du re tour de Charles II étéré. Nomme évêque de Cari éle, fieut part aux conferences dites de Se toue et à la revision de la liturgie angular. Li 1666 il succede à Fremen sur le sage archive copal d'York. Cétait un homme donz, part charitable, à qui Parnet ne reproche qui celui d'assir mis traquile complaisance char ses parents. Outre quelques polices de pres luture, nons exterens do lui : Summa laper Londres, 1686, in-8°, traite estimé de soute

ra à l'édition de la Bible polygiotte, et t-on, trois mille six cents fautes dans

Hist. of Corpus Christi college. — Burnet, — Chaimers, General Biograph. dict. Et (Laurence), celèbre écrivain anglais, novembre 1713, à Clonmel (Irlande). 18 mars (1) 1768, à Londres. Il était tit fils du précédent, et d'origine an-consequence. Son père, Roger (2), simple infanterie, avait rencontré en Flandre ve irlandaise, Agnès Herbert, aussi pe lui, et qui était la fille d'un vivandier de de Marlborough, nommé Nuttall; il usée en 1711, et en eut plusieurs en-Sterne, dans une courte notice écrite ème, déclare naivement avoir oublié le mille de sa mère. Il vint au monde caserne. Pendant sa première enfance ts, et obligé de vivre avec eux, tantôt villes de garnison, tantôt à la caserne. A il tomba dans une roue de moulin en ent, et en sortit, comme par miracle, hire aucun mal. En 1724 il lut mis en Halifax, chez un bon mattre d'école (4), jasqu'au moment où un de ses cousins thire, l'ayant pris en amilié, se chargea ter son éducation, Inscrit en 1733 au Jésus (Cambridge), il y reçut les de-achelier et de maître ès arts. En quitancs de l'université, on le destina à l'É-consulter son goût. N'avait-il pas eu ancêtres un archevêque d'York, et le nattre de sa destinée, son oncle Jacques était-il pas un des influents dignitaires se? Famille oblige. Si l'intéressé trouva s suffisantes, cela est douteux; mais, ouciance qu'il avait héritée de son père, ma, et reçut en 1736 les ordres mi-

the d'une precipitation regrettable que tembre a été inscrite sur le monuncut en son honneur dans le cimetière de on il a cié enterré. fait pusieurs eximpagnes, le lleutenant ir de la fièvre jaune, en 1781, a la Ja-père, rapporte Sterne, était un potit impu à tous les exercices, très-dur à la turistions, dont la Providence se montra gand, acèque neu brouillon et emporté gand, acèque neu brouillon et emporté.

hat un écolier capricieux et musicu, urea. Pourtant il donne auser de la naturela pour que son maitre cût un enfant de génie ». On ne sait un reray se fonde lorsqu'il fait du jeune d'argent, un hableur et qu cher-

neurs et en 1738 les majeurs. Pen après la cure de Sutton et une prébende à York furent le prix de sa docilité. En 1744, il éponsa une beauté du Staffordshire, Élisabeth Lumley; elle avaitallumé dans son cœur une passion romanesque, qui mit trois ans à se développer. A peine satisfait, cet amour s'envola en fumée, et si les deux époux n'en vinrent pas à une rupture ouverte, ils vécurent froidement l'un à côté de l'autre, ne pa-raissant se plaire que lorsqu'ils n'étaient plus ensemble (1)

Ce qu'il reprochait le plus à sa femme, c'était de ne pouvoir le comprendre. Tort excusable en vérité, car ils étaient rares ceux qui dans la pro-vince appréciaient à sa juste valeur ce prêtre sec, élancé, asthmatique, mari d'une bonne mé-nagère, dont il se souciait peu, agissant et discourant à bâtons rompus, de façons joviales, grif-fonnant des lettres sans orthographe, voyant les choses sous un jour plaisant, compagnon avec les riches, mais plus encore avec les petites gens. Il fallait un grand fonds d'indulgence ou de curio-sité pour débrouiller ce caractère complexe. sité pour Sterne était alors le type du curé de campagne au franc parler, plein d'images et petillant de mulice, hardi à l'attaque et prompt à la riposte. S'il avait chassé le renard, bu see et juré entre deux, sa popularité eut été complète. Mais quelle pitié! on le voyait à ses moments perdus lire, on le voyait à ses moments perdus lire, peindre, rimer, cultiver des plants de navets ou râcler sa basse de viole. Autant de niaiseries aux yeux des rudes gens du Yorkshire! Ajoutez que s'il entendait parler d'une vilaine action, il ne se génait pas pour appeler vilain bomme celui qui l'avait faite. Aussi le craignait-on à la ronde, il se fit ainsi, sans le savoir, beaucoup d'ennemis. Dans l'exercice de ses devoirs Sterne fut bientôt hors de pair. Jamais on n'avait oui prêcher de la sorte, avec ce ton grotesque et cette verve intarissable. Ses confrères le comparaient à un arlequin clérical. « On le voit souvent, dit Gray, prêt à jeter sa perruque à la face du public. » Mais il y avait dans ses courtes homélies » une imagination de feu, un corur sensible », ajoute-t il, point de lieux communs, et un style moins bizarre qu'on ne l'a prétendu. C'est un des côtés où Sterne a le plus de ressemblance avec le curé de Meuden. Il plut aux riches désepuvrés, et en peu de temps il cumula trois petits bénéfices et trois prébendes.

La fortune le rapprocha, pour le malheur de sa réputation, d'amis suspects. Il tomba soudain au milieu d'une bande de mauvais sujets, que menait son vieux camarade John Hall, dans son menait son vieux cindratas com description de Skelton (2). Joyeux droles et spirituels du reste, viveors, libertins, peu dévots, et riches. Avec quel applaudissement on accueillit

<sup>.</sup> i) C'est clic sans doute qui a posé pour la revêche Me? Shandy. . ii) Ce John Hall, anteur du recoell grivois des Ceany tales, s'appella plus tard Stevenson; il figure dans Tris-trum Shandy sous le nom d'Eugène.

Yorick et ses feux d'artifice continuels! Il y avait là d'aimables ecclésiastiques, de braves garçons, d'opulents seigneurs, des dames folâtres de tout âge. On dinait à un shelling par tête, on soupait à six pence, on logeait gratis. Une abbaye de Thelème en raccourci I Le mattre appelait ce riant séjour son château de la Folie (Crazy castle), et ses hôtes des diables à quatre (demoniacs). Sterne traversa cette compagnie démoralisante sans y rien perdre de ses qualités natives. D'autres amis le preservèrent, il est vrai, qui sollicitaient sa presence à Skelton par des attraits non moins puissants : c'était la foule de livres qui encombraient la bibliothèque du château, vieux livres singuliers, rares, sérieux, bouffons, contemporaius de Shakespeare et de Rabelais la plupart, en rapport avec son humeur ondoyante et diverse, et où il puisa comme à une source familière de quoi écrire et penser. Sterne etait père quand il menait cette vie decousue; son unique enfant, sa Lydie, avait dix à douze ans (1', et jamais il n'entoura creature humaine d'une affection si passionnee. En sortant des lieux de plaisir il ne revenait pas sans attendrissement à son paisible fover, près de sa femme malade, à qui il prodiguait les soins. Il passait alors les hivers à York, Il y retrouvait son oucle le chancine, implacable whig, qui pendant vingt ans le força de servir ses rancunes politiques dans les journaux du comte. Li y retrouvait aussi des femmes qui l'ecoutaient d'une oreille complaisante et dont il etait l'oracle. Cour leger, inflammable, sentimental, il s'eprit d'amour pour Mie Catherine de Fourmentelle, jeune huguenote d'origine francaise, et entretint avec elle que longue correspondance toute remplie de galants badinages. Ce beau feu s'eteignit dans le soudain eclat de sa renommee litteraire. Il en aima bien d'autres ainsi, sans plus de suite et avec autant de sincerite.

Forward the, humoriste par caractere, Sterne, detourne de sa viole par les ornonstances, a vell point depasse la reputation d'un original de province si un ooir la rantasse de se faire imprimer à Londres re fui est traverse le cerveau, sans desse in premedite 2, comme a avait en cé e d'angrendre la peinture, la masigne ou la culture des navets. L'assist toujours fiorier sa vie au hasand, en verraine artiste, sans sonn du lenderaux, se productant à tous et s'ignorant de mètre. Deguis ca'il tenad une plume, a n'avait secrit ou n'orté pubble que neux sermons intimes l'un the c'aux et l'ordre que neux sermons intimes l'un the c'aux et l'ordre que n'en l'aux et le altre de l'aux et le composit pubble que l'aux l'aux et le altre de l'aux d'aux de membres par l'allre d'aux l'aux et le altre de la lance de la composit l'aux la lance de lecter. Lorseu il composit l'empreus s'aux mettre du pair la composit l'ordre de mettre du pair la composit l'ordre de mettre du pair la composit l'engent et mettre du pair

qu'il sit son premier voyage à Londres. Il s'y heurta aux obstacles ordinaires qui hérissent le seuil de la carrière des lettres : l'obscurité de son nom, le manque d'amis, l'insignifiance prétendue de son livre. Le libraire Dodsley n'osa par risquer dessus cinquante guinées. Sterne reaporta son œuvre, la resondit, lui donna rius d'intérêt et de couleur, et l'édita à York (déc. 1759, t. I et II, in-12), à ses frais et sans nom d'acteur. La curiosité publique s'éveilla aussitot; tout le monde voulut lire cette piquante satire des mocurs anglaises, et voilà le débutant passé maître.

Les critiques ne manquèrent pas à Tristram;

il reçut autant de coups de bec que de caresses

Ce qui en plaisait surtout, c'était un rare mé-

lange d'esprit et de bon sens. Dans le clergé vive

l'indignation contre un prestolet assez inpudent pour écrire sur ce ton avant d'être mître. Montez en grade d'abord, lui dit un confrère, écrivez ensuite; rien de mieux. » Sterne accourt à Londres (1760), et s'y enivra naivement des premières fumées de la gloire. Beaux-espris, gens de qualité, philosophes, femmes à la mod souhaitèrent à l'envi la bienvenue au grand homme du jour. On le prumena de sête en set. ll se montra au Ranelagh, dans les salons et in tavernes, au théâtre et dans les coulisses més en compagnie de Garrick, qui l'accueillit à les ouverts. Warburton, le savant évêque, était se de lui être connu; il vantait son génie et l'hernétete de ses sentiments, et le dénonçait à l'e-reille comme un incorrigible coquin (intencable scoundred). Pendant trois mois (il en fet@ même a chacun de ses voyages) il appartint à la foule sans cesse renouvelee de ses admiratem. On le voyait dans tons les lieux de plaisir: il oiportait son joyeux babil et ses indiscrétions che ies grands comme chez les actrices. On vivil alors dans un temps de large tolérance; à Londra comme a Paris co ne s'etomnalt pas de rencontre sur teus les chemins des abbes galants, débrié les, coquets, bretteurs, rimalileurs, quémit-deurs, et pines encore. Cette franchise d'alors expuque et excuse à succès de Fristram Shanty, qu'u un fait pas agent avec mos raffinements de morabe. Pour l'époque de n'était pas més vrage Termoleux. Charms en parlait sans gi en traitait Sterme de Rabelais anglais, et la gi n'eta i pas trançe. Dans ce concert de la a peux astropalites la vien discorda produced methodists s'estimat que Pristrandia unite de diame. Pendati pinseurs annees Sterne alternals pe

harding he Producer Shandy avec celle de se her man. De in hermere il tira près de 30 pimes. Tantes hera avantat compris leur public, affected trans expansent esthanishate. Dis les largus son trans l'apres sa vie mouvelle, et pass l'est au pressionere le Convenit (1), l'hiver dats 1 le herefor, sinc mon france le Variance, il font

<sup>&</sup>quot;Est civil ner er """ aver u mere er au pere elle am evindur er ""mare aver u mere, er u genom m meren Benode en benoden b "sterre er versejne an men er """ — ernemelte i Sterre eraf mere er ""b d a finer tire er men appliet a dimbel "mered te fine tire er sterre".

In Investigat, editor armer districtly Variation, 8 Daniel Propie de 1781, de 2002, Paraphilitació de Palametrolph

de; d'un côté l'ennui et sa femme, de a perpétuel triomphe, qui, selon l'expres Sarrick, lui vidait le cerveau et délabrait nac. Qu'on n'aille pas croire que dans le de pies mondaines il en fot venu à ses devoirs d'église, pas plus que ses de chef de famille ou de fils; seulement plissait par sacrades et selon ses res-Le bien être ne manqua jamais à sa fille femme, et il y a des preuves certaines ublia point d'aider sa vieille mère, qui firec en Irlande. En 1762, sans attendre la guerre de Sept ans, Sterne se rendit pour y rétablir sa santé; il souffrait lainmation des poumons, mat chronique par l'emporter. Il vint à Paris avec cent lui prêta Garrick, et son renom de libre Les orations se renouvelèrent autour poins bruyantes pourtant, il parlait un is peu mtelligible! Outre les philosophes, rec Crébillon fils ; et de ce rapprochement entre l'auteur de Tristram et celui du rtit un engagement, qu'ils ne tinrent pas de critiquer sans ménagement les indéde critiquer sans ménagement les indé-) leurs œuvres respectives. Passe-temps p'esprit! Sa femme et sa fille le rejoiet tous trois allèrent passer l'hiver à er. La savante faculté ne parvint qu'à le et le renvoya finalement chez lui. Il reir aux pieds d'une grande dame, lady in le laissa faire en riant; mais la santé ocore, et il reprit au printemps de 1764 lu continent. Ce fut là le véritable l'oyage tal, celui qui débuta dans une chambre (Dessein (1), à Calais, et dont les chartails sont si connus. Séparé depuis deux femme et de sa fille, qui habitaient la sterne brûlait de les revoir; et comme ent changé de résidence, it ne les re-p'en Franche - Comté. L'entrevue fut , mais courte. A peine réuni à celles vait pu supporter l'absence, il les laissa Avignon, et retourna seul à Londres ver la dernière partie de Tristram. on de vicillard, plus folle que les autres, le et sensible M<sup>me</sup> Draper (2), marqua res années de sa vie. I y consuma tout vait dans le cour de tendresse naïve, fougueuse, de sentiments délicats et I l'aimait en jeune homme et en père nble, la conseillant sur ses affaires, It son éducation, révant d'un avenir chi-Garde le respect de toi-même », fut avis de ce galant suranné, qui sut exsincerité que Rousseau.

art de Mme Draper plongea Sterne dans

irro, un lacendle détruisit entièrement celte

ame, qu'il a rendue famense sous le nom ait mariée à un conseiller de Bombay; elle avait sing ans. Elle se rembarqua le 8 avril 1767.

un morne accablement. Il ne semblait vivre que par elle. Par un reste d'habitude, il reprit ses voyages entre le Yorkshire et la capitale; mais ce n'était plus que l'ombre de lui-même : il se tratnait comme un cadavre ambulant. Il mourut d'une fin brusque et poignante, pendant qu'il était à Londres, dans la maison meublée où il descendait d'ordinaire; il mourut loin des siens, sans secours, n'ayant d'autres témoins de son agonie solitaire qu'une servante qui lui frictionnait les jambes d'une main et lui volait ses boutons de manche de l'autre, et qu'un valet de pied qui lui opportait une invitation à diner. On l'enterra sans pompe, à la bâte, dans un cimelière qui venait d'être ouvert près de Tyburn; deux personnes seulement survirent ces mesquines funérailles. La nuit, à ce qu'on raconte, des résur-rectionnistes exhumèrent le cadavre du pauvre Yorick, et le conduisirent en poste à Cambridge, où il fut remis au professeur Collignon, qui l'avait acheté pour servir à ses leçons d'anatomie. Un des assistants reconnut l'illustre mort; mais la dissection était presque terminée, et rien ne put être sauvé de celui qui avait été l'un des esprits les plus originaux de son siècle.

« Si nous considérons, dit W. Scott, la réputation de Sterne comme principalement fondée sur Tristram (1), il est exposé à deux graves accusations, celle d'indécence et celle d'affectation. Sur le premier grief, Sterne prétendait se juslifier en représentant son humeur licencieuse comme une simple infraction au décorum; mais si elle est sans danger pour la morale, on n'en peut dire autant du goût qu'elle blesse et qui la réprouve. L'affectation de son style fatigue plus encore; l'esprit et le pathétique ne suffisent pas à l'en racheter, et il faut convenir que ses extravagances, quand elles n'enveloppent pas quelque vérité utile, paraissent froides et forcées. L'ordonnance de ses ouvrages était ce qui l'occupait le moins; il avait assez de talent original pour en tirer un meilleur parti, mais, soit précipitation, soit insouciance, soit parti pris, il écrivit au hasard, et ne fit qu'assembler sans aucun lien des scènes, des dialogues, des portraits comiques ou touchants, entremèlés de beaucoup d'esprit, d'imagination et aussi de savoir emprunté. It usa largement du droit de prendre son bien où il le trouvait; il en usa au point de dépouiller à son profit de vieux auteurs, comme Rabelais, Beroalde de Verville, Agrippa d'Aubigné, Hall, Barton et d'autres, et sans se donner toujours la peine de dissimuler ses larcins. Les défauts que nous avons signalés se font moins sentir dans le l'oyage sentimental; les pages éloquentes et fines, les traits de génie, les mouvements de l'àme y abondent; dans l'art de sonder et d'ana-lyser les sentiments les plus délicats, il s'y montre sans égal, et seul capable de faire à la fois

(i) Cette opinion est celle, du reste, de tous les critiques anglais; elle n'a pas prévalu en France, où l'ou n'a voulu lire de Sterne que le Foyage sentimental. couler une larme et naître le sourire. Sterne a créé en France la littérature digressive, qui a été l'un des sléaux de notre époque; aucun de ses pâles imitateurs n'a altié au même degré de puissance la force et l'animation, la gaieté et la mélancolie, et il n'en reste pas moins, malgré ses bizar-

reries, un écrivain original par excellence.

Outre ses deux premiers sermons, on a de Sterne: The Life and opinions of Tristram Shandy, gentleman; York, déc. 1759, t. I-II; Londres, 1761-62-65-67, t. III-IX, in-12; ibid., 1817, in-24, et 1832, in-8°, fig.; trad. en français par Fresnais et de Bonnay (Paris, 1785, 1786, 1835, 4 vol. in-12, et 1829, 5 vol. in-32), et par Léon de Wailly (1842, in-18); - Sermons; Londres, 1760-66, t. I-IV, in-12; les t. V à VII n'ont paru qu'après la mort de l'auteur; trad. en partie (Paris, 1786, in-12), par de La Baume; The Sentimental Journey; Londres, 1767 68, 2 part. in-12; trad. en français par Fresnais (1769, 2 vol. in-12, et fréquemment depuis), par Paulin Crassous (1799, 2 vol. in-4", et 1801, 3 vol. in-8°, fig.), par Moreau-Christophe (1828, in-18), par J. Janin (1840, gr. in-8°, fig.), et par L. de Wailly (1841, in-18); parmi les imitations auxquelles cet ouvrage a donné lieu, on cite deux Lettres écrites par Mile de Lespinasse; - Letters to his friends; Londres, 1775, 3 vol. in 12, publiées par les soins de sa fille, Lydie de Médalle, avec une dédicace à Garrick; trad. en français par Griffet de La Baume (Paris, 1789, in-8°); — Letters to Eliza; Londres, 1776, in-12; trad. plusieurs fois en français à la suite du Voyage on de Tristram. Sterne n'a pas encore donné lieu dans son pays à une édition complète et critique de ses œuvres; on les a pourtant réunies, d'abord en 1780, Londres, 10 vol. pet. in-8°, puis en 1803, 1808, 1819, 4 vol. in-8° et 1823, 4 vol. in-12. Les versions françaises qui en ont été faites, celles surtout de Fresnais (Paris, 1787, 6 vol. in-12) et de Crassous (1806, 6 vol. in-8°, fig.), sont peu exactes ou défigurées par des changements et par des lacunes; la dernière est celle de Fr. Michel (Paris, 1838, gr. in-8°).

P. Louisv.

Sa vic, écrite per lui-même, à la tête dea Letters to his friends. — Ferriar, ¡Illustrations of Sterne's writings; Lop4, 1796, 1802, in-8° — W. Scott, Biograph. notices.

— Fitzgeraid, Life of Sterne; Londres, 1864, 2 vol. in-8°.

— STÉSICHOBE (Στησίχορος), célèbre poëte lyrique grec, vivait dans la première moitié du sixième siècle avant J.-C. Il était contemporain l'Alcée et de Sappho, et il se place, dans l'ordre chronologique des poètes lyriques, entre Aleman et Simonide. On le fait naître dans la 37° olymp. (632) et mourir dans la 56° (552), dates qui ne sont pas bien certaines, puisqu'elles ne le font vivre que quatre-vingts ans, tandis que, suivant Lucien il en vécut quatre-vingt-cinq. Cette légère différence est pen importante Quant au témoignage du marbre de Paros, d'après lequel Stésichore vint en Grèce du temps qu'Eschyle obtint sa première vicloire, sous l'archontat de

demment à un autre poëte du même no doute de la même famille. L'endroit Stésichore est douteux. Les autorité entre Himère en Sicile et Metaurus da méridionale. Ces assertions contradi concilient facilement si l'on suppose q rents du poëte étaient de Metaurus et lèrent s'établir à Himère, qui fut for cisément à l'époque de la naissance chore. On n'est pas d'accord sur le no père, mais les meilleures autorités sont phemus. Aristote prétend qu'il était ! siode et de Ctimène, d'Œnéon chez les Ozoliens: tradition étrange, qui s'expli être par ce fait qu'il existait chez les Ozoliens, à Œnéon et à Naupacte, ur de poëtes épiques qui prétendaient re Hésiode. Stésichore pouvait être de cet Son premier nom était, dit-on, Tisias plus tard celui de Stésichore, ou réguli chœur, parce que le premier il établile chœur destiné à chanter la poésie l On n'a sur la vie de Stésichore qui

Philocrate (475 avant J.-C.), il se rap

ditions plus ou moins fabuleuses. Or entre autres choses qu'ayant composé i où il attribuait la guerre de Troie à la d'Hélène pour Paris, il sut frappé de ne recouvra la vue qu'après avoir fai honorable à l'héroine déifiée dans u contraire ( palinodie ), où il racontait ( n'était jamais allée à Ilion, et que pe ans les Grecs et les Troyens s'étaient ba une ombre. Son amitié avec Phalaris, t grigente, paratt une fable fondée unique les Lettres apocryphes de Phalaris. O plutôt que, comme la tradition le raj prévint ses compatriotes du danger q raient s'ils réclamaient le secours de Ph leur racontant l'apologue du cheval qui venger du cerf, sollicita l'alliance de l et devint l'esclave de son allié. On croff la fin de sa vie il alla s'établir à Catai mourut. Stésichore était un des neuf poëtes

grecs. Il fut avec Alcman, qui lui avai voie, le créateur de la poésie lyrique remarquable par le développement et l de ses combinaisons rhythmiques et | ractère mythique de ses sujets. C'est dare et les tragiques athéniens que l'on ce genre lyrique, fort différent de l'ode porté à sa perfection (voy. PINDARE). St élevé dans la connaissance familière de héroïque d'Homère, de l'épopée théok didactique d'Hésiode, puisa ses sujefs deux grands courants épiques. Il ne pas, comme Pindare, de les rattacher, à pisodes, à des événements actuels; i simplement les légendes de l'âge héroïc qu'il les trouvait dans l'épopée, en les r quelquesois pour leur donner l'attrait de

Mais la nouveauté était surtout dans l'apn d'un chaeur musical, avec ses évolutions oux recits héroiques des rhapsodes. Ces lyriques etaient quelquefois assez lonl'Orestia se divisait en deux livres, fois très-courts et ayant pour sujet un de la vie domestique, un amour mal-. Il ne reste de ces ouvrages que des fragpeu élendus et peu nombreux, et des ni peuvent se classer de la manière suiordre de sujets : Poemes mythiques : (Γηρυονίς); Scylla (Σπύλλα); Cycnus ), Cerbère (Κέρβερος) : ces qualre appartiennent au cycle mythique d'Her-Destruction de Troie ('Diou nisms), ours des heros (Noctor), l'Histoire e ('Opsoreix), appartenaient au cycle de es jeux célébrés aux funérailles de Pé-(a) et Ériphyle décidant son mari, Amlui avaient aussi fourni le sujet de èmes. On ae connaît pas exactement les des Συσθήραι et de Ευρώπεια; mais on e dans le premier il était question de la lo sanglier de Calydon, et dans le second en le d'Europe mêlée à celle de Cadmus. Poemes mythiques viennent les hymeloges(iyxwux), les épithalames, dont le ebre, l'épithalame de Ménélas et d'Héété invente par Théocrite; des poemes comme les touchantes histoires de Ka-(akúna) et de Rhadina ('Pačívá); un pastoral, Daplinis, qui sans doute ne Inutile à Théocrite; des apologues ( le el le Cerf, le Laboureur el l'Aigle); vies. Le dialecte employé par Stésichore dorien mête à la diction épique. Les nts de Stésichore inserés à la suite de éditions de Pindare ont été recueillis fort, Goettingue, 1771, in 4°; par Blom-is le Museum criticum, t. II; dans les menores de Gaisford; par Bergh, dans e lyrict græci. F. Kleine en a donné une te edition séparée; Berlin, 1828, in-8°. L. J.

au mot Expaigosoc. — Cilaton, Fasti hella-P. an. 31: 1. 11, an. 358. — Fabricius, Babl. graca. De Stesschori vita et poesi, en tête de sun ca y trouve rapportes et discutes les divers les apetiens relatifs a Stésichore. — Bernhardy, d. Griech Ritt. t. 11, p. 171-177. — O. Mitar list, of ancient Greece, p. 197-203.

CEN (Charles-Guillaume-Augustebrançois-Louis, baron de), peintre, né bach, près Madheim, le 19 avril 1788, Paris, le 21 décembre 1856. Son père, int-colonel au service de la Russie, lui fit es cours de l'Académie de peinture de abourg, et l'envoya à Paris pour y acheéducation artistique. Steuben passa cinq ul'atelier de Robert-Lefèvre, qu'il quitta inter chez Gérard. C'est là qu'il fit ses it tableaux. Le geure inélodramatique,

qu'il affectionnait et auquel il se voua, lui valut une certaine réputation en France et à l'étranger. Il fut nommé professeur de dessin à l'école Polytechnique en 1834. Dix ans plus tard le tsar Nicolas l'appela en Russie, et l'y retint en le char-geant de nombreux travaux. Steuben revint en France en 1854, ressentant déjà les atteintes de la paralysie qui devait l'emporter, et qui le retint au lit pendant les deux dernières années de sa vie. Ses principaux tableaux ont été exécutés en France; ils out ligaré aux différents salons de 1812 à 1843, et plusieurs d'entre eux ont eté graves par Jazet, en manière noire. Ses toiles les plus connues sont : Pierre le Grand sur le lac Ladoga, exposé en 1812 et 1814 et acheté par Napoleon I<sup>er</sup>, qui en fit faire deux copies en tapisserie des Gobelins; Mercure endormant Argus (1822), au palais de Meudon; le Serment des trois Suisses (1824), acheté par le duc d'Orléans et placé dans la galerie du Palais-Royal, où il a été détruit en 1848; la Révolle des Strélitz (1827), au Louvre; le Retour de l'ile d'Elbe (1831); Waterloo (1835); la Bataille de Poitiers (1838); la Esmeralda et Quasimodo (1836); Napoléon avec le roi de Rome (1841); Joseph et la semme de Putiphar (1843), etc. On lui doit beaucoup de portraits, entre autres celui d'Arago (1833), et le sien (exposé au Salon de 1857); en Russie il aexécuté: la Mort de Moreau, plusieurs sujets de sain-teté pour la cathé Irale St Isaac; Napoléon tra-vaillant avec Daru; Napoléon dans les Alpes, etc. Steuben a peint encore dans les salles du conseil d'Etat. L'Innocence se réfugiant dans les bras de la Justice et un tableau allégorique de la Force. Quatorze de ses lableaux figurent dans les galeries de Versailles. Il recut en 1814 de l'empereur Alexandre une pension de 3,000 francs. Il était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1828. On reproche a ses ouvrages un certain apprêt et la recherche de la pompe théâtrale, l'exagération des poses et la moltesse du dessin. H. H—N.

E. Goepp, dans la Revue française, 1886, p. 440-48 — Magasin pittoresque, l. III. — Revue universelle des arts, l. IV. — E. Soulle, Notice du Moses de Versailles.

Eugubinus, érudit italien, né en 1496, à Gubbio (Ombrie), mort en 1549, à Venise. Admis à dixsept ans dans la congrégation des chanoines de Saint-Sauveur (1513), il quitta le prenon de Guido pour celui d'Agostino. Au rapport de Morando, deux causes l'auraient entraîné à chercher asile dans la vie monastique: la misère et ses propues difformités, qui le rendaient un objet de mépris et de railleries. Partout on le rebutail, on le noattraitait même; il vivait du travail de ses mains, et souvent il était contraînt de concher à la belle étoile. Tiraboscht a fait justice de ces contes en découvrant qu'il sortait d'une famille aisée, et qu'il n'était ni laid ni bossu. Pendant plusieurs années il s'applique avec beau-

coup d'assiduité à l'étude des langues orientales, de la théologie, desantiquités profanes et sacrées. Envoyé à Venise, il fut mis en 1525 à la tête d'une riche bibliothèque formée, dans le couvent de Saint-Antoine de Castello, des legs des cardi-naux Domenico et Marino Grimani. Il était prieur de son ordre à Gubbio lorsque le pape Paul III, avant eu occasion d'apprécier sa vertu et son mérite, le nomma évêque de Chisamo, en Can-die (1538); mais il fit peu de séjour dans cette fle, et revint à Rome, ou, en 1542, il succéda au célèbre Aleandro comme préfet de la hibliothèque vaticane. Lorsque le concile de Trente eut été transféré à Bologne, Steuchus reçut l'ordre d'assister a ses travaux ; étant tombé malade, il se fit transporter à Venise, où il mourut, à l'âge de cinquante-trois ans. Il possédait une vaste érudition, et ses ouvrages bibliques en sont remplis. On a de lui : Recognitio V. T. ad hebraicam veritatem, cottata editione LXX interpretum; Venise, 1529, in 4°; Lyon, 1531, ; ses recherches ne vont pas au delà du Pentateuque. Rich. Simon, tout en louant sa méthode, lui reproche de trop s'attacher à la Vulgate, au lieu de chercher à la concilier avec les Septante; - Pro religione christiana, adversus lutheranos; Bologue, 1530, in 4°; — In ps. XVIII et CXXXVIII interpretatio; Lyon, 1533, in 4°, suivie des remarques d'Érasme et de la réponse de l'anteur; — Cosmoperio, vel de mundano opificio expositio III cap. Geneseos; Lyon, 1535, in-fol.; Paris, même année, in-8°, avec un suppl. De rebus incorporcis et invisibilibus : il y explique la création en ajoutant, à l'appui de la Genèse, tout ce qu'il a pu glaner dans les écrivains anciens et modernes; quelques unes de ses opinions sont peu orthodoxes, comme la définition du ciel, qui selon lui n'a jamais éte créé, parce qu'il est le rayonnement même de Dicu; perenni philosophia; Lyon, 1540, în-fol.; Bâle, 1542, în-4°: îl veut montrer dans cet ouvrage que les philosophes païens out reconnu de tout temps un Etre suprême; que quelquesuns ont eu une connaissance confuse de la Trinité; que la création du monde, les anges, les démons, la formation de l'homme et l'immorta-lité de l'âme ont été aussi connus de plusieurs, et qu'ils ont eu des idees saines sur la piété, la justice, l'amour du prochaîn et la morale. Ajoutons que l'éradition de Steuchus n'est pas tou-jours bien placée, et qu'il prête souvent aux anciens des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. On trouve deux pelits traités à la fin du volume; l'un De nomine Eugubii, urbis sure : l'autre De mundi exitio, qui a été réimprimé avec un traité semblable de J. Maggi, Bâle, 1562, in-fol.; — De falsa donatione Cons-tantini: De restituenda navigatione Tibiris; Lyon, 1547, in-4°; - Enarrationes in ps. XL priores, etc.; Lyon, 1548, in-fol.; — In librum Job enarrationes; An Vulgata

editio sit D. Hieronymi; Venise. 1567, in-seles écrits de Steuchus out été recueillis en 3 vol. in-ful., à Paris, 1578, et à Venise, 1591; cette édition, reproduite en 1601, est la plus complète.

Morando, as Fie s la têle des Opees omnia, éd. 191.

— Jacobill, Bibl. Umbrin. — Niccon. Mem., L. XXVI.

— Tiraboschi, Storia, L. VII, 11º parlie.

STRYEAS (George-Alexander), auteur el acteur anglais, né à Londres, mort le 6 septem 1784, à Baldock (comté de Hertford). Fils d'un artisan et destiné à une profession manuelle, il s'en dégoûta de bonne heure, et se mit a courir le monde. L'obscurité de sa naissance a jete un voile sur la première partie de sa vie. S'il faul l'en croire, il eut une jeunesse orageuse : oblig de se créer un état pour vivre, il choisit celu de comédien, et s'attacha à une troupe ambalante. Dans un accès d'abattement et de malatie il composa un poeme, intitulé Religion, or the Libertine repentant (1751, in-8°), et ou il s'ac cuse d'avoir honteusement gaspillé sa vie. Si le repentir fut vif. il dora peu; car en 1752 il avait repris ses habitudes de desordre et d'extravagantes folies. Appelé en 1753 à Londre, il jona des rôles secondaires sur le theâtre de Covent-Garden. Acteur mediocre dans un en-em ble, Stevens excellait à interpréter des chansonnettes, des scènes comiques, des parodies, des il était l'auteur. Après avoir régalé de ce divertissement les nombreuses societés bachiques de la capitale, il eut l'idee de le completer et d'en faire une sorte de répertoire burles que a son usage ( Lecture on heads), en y ajoutant sans ces tous les agréments que lui suggérait son himeur fantasque, son esprit d'observation, ou le ridi cule du jour. Ainsi préparé, il visita l'Anglebris et l'Écosse, les colonies de l'Amérique du Nord, puis l'Irlande. En peu d'années il gagna pluy di 250,000 francs. En 1774 il céda la propriéte d son œuvre au comédien Lee Lewis, qui parent encore, en le répétant avec moins d'original te que lui, à glaner des bravos et des écus. Les lecultés de Stevens déclinèrent rapidement, et ce joyeux bouffon passa les dernières années de s vie dans un état d'imbécillité complète. Outre le poeme cité, on a de lui : Distress upon distress, Hearts of oak, the Court of Alexander, A Trip to Portsmouth, pièces comiques ; - The Burth Day of Folly, poeme; Londres, 1754, in-8°; -History of Tom Fool, roman; Londres, 1760, 3 vol. in-12; — The Renuties of the Magazine recueil périodique commencé en 1761; - Le ture on heads; Londres (1763?), in-12, un Supplément, inpr. en 1766; - Songs co-mic and satirical; Oxford, 1772, in-12; il y a une centaine de morceaux, mais celui de l'Orage est le seul qui merite d'être conserve Adventures of a speculist, compiled from the p of to- 1. Mevens, with his life; Landres, 1138. -ker, Moor. dramatica,

STEVIN (Simon), célèbre mathématices simon de Bruges,

on 1518, mort à La Haye, en 1620. Ini ayant fait quitter les études pour ce, il se rendit à Anvers, ou il devint, encore, teneur de livres chez l'un des marchands. On ignore les circons-le décidèrent à échanger plus tard lon contre un modeste emploi dans ation des finances au Franc de Bruges. ot que, sous le gouvernement du duc rin voulut se lancer dans l'industrie, h'ayant pu obtenir l'autorisation d'etaville natale une fabrique de vinaigre, courir le monde. Il parle dans ses nvrages des observations qu'il a faites ark, en Norvége, en Suède et en Pol'a remarqué a juste titre, il ne visite ys protestants ou tout ou moins que liberté de conscience est reconnue, il revient dans sa patrie, c'est au mirovinces soulevées contre l'Espagne résidence. Ce refus de soumission re lui a valu de nombreux ennemis. rui se trouvait dans la première édictionnaire de Feller, a été supprimé der editeur ; il ne ligure pas davanlage ographie de la Fiandre occidentale, les abbés Carton et van de Putte. t question, en 1845, de lui élever une nges, l'un des coryphées du parti réà la chambre des représentants tous pour empêcher qu'on ne rendit cet public a un savant dont l'orthodoxie se II fut vaince dans son opposition rituel paraphlet de M. van de Weyer, mon Steven et M. Dumortier (Nicoin-12). Les titres de Stevin à l'admi-le postérité y sont rapportés en ces Depuis deux mille ans la mécanique maire. Stevin, le premier après Ardonné la solution des problèmes qui nt les progrès. Il est le père de la oderne. Il a exposé tous les grands Il a exposé tous les grands mi constituent aujourd'hui la science re dans les curps solides. Il a trouvé des plans inclines, inconnue aux andécouvert le parallélogramme des posé en termes exprès ce principe, fondement des sciences mécaniques, suite au monde comme une grande de Varignon. Il a tenté même r le terrain de la dynamique. Il a fait statique une science tout à fait diffépdépendante de la statique. Le preolé aux découvertes faites par Archiemontré comme une des principales de l'équitibre des fluides, qu'un d exercer sur le fond d'un vase une nucoup plus grande que son propre pe fameux, connu sous le nom de padrestutique, et dont on a fait honsur les parois d'un vasc. Il a employé

dans ces recherches des artifices mathématiques qu'on peut considérer comme un premier acheminement vers le calcul infinitésimal. Il a introduit le premier la pratique des fractions décimales, quoique Regiomontanus ent fait un grand pas vers ce progrès et que Ramus même l'ent indirectement employée. Il a donné un des meilleurs traités de navigation, qui a servi de texte dans toutes les écoles chez les nations maritimes. Il a entrevu l'importance de la géologie, et indiqué les moyens d'en saire une science. Sa fortification par écluses est encore aujourd'hui un ouvrage digne de remarque. » De Middelbourg, où Stevin s'était fixé en revenant dans les Pays-Bas, il se rendit à l'univer-sité de Leyde (février 1583). Il y créa plusieurs cours pour les sciences positives, dont il s'était déjà occupé avec succès. L'invention et, ce qui est mieux encore, la réussite d'un char à voiles qui devançait un cheval à la course, mit le comble à sa réputation. Maurice de Nassau le félicita avec enthousiasme à cette occasion. Co prince passe pour avoir élé son élève. Le fait est qu'il lui voua une affection sincère, et, chose rare, demeura jusqu'à la fin son ami. Il lui confia la conduite de ses affaires particulières, et le consulta avec grand profit sur ses entreprises. La charge de castramétateur des armées des Provinces-Unies sut consiée à Stevin, en 1617. Quand il mourut, à l'âge de soixante-douze ans, l'attention publique s'était détournée de lui, et lui-même, dans sa modestie, laissa fort peu de renseignements fur sa vie. Ses ouvrages sont presque tous écrits en flamand; en voici les titres : Pratique d'arithmétique; Anvers, 1585, in 8°; — Problematum geometricorum lib. V; ibid., 1585, in 4°; — Principes de statique et d'hydrostatique; Leyde, 1586, in-4°; - Système nouveau de fortification; ibid., 1536, in-4°; — De motu cælı; ibid., 1589, in-8°; — Traité de navigation; ibid., 1599, in-40; trad, en latin par Grotius : Limen heurelicon, seu Portuum investigandorum ratio; Leyde, 1624, in-4°. Ces divers ouvrages ont été recueillis à Leyde, 1605, 2 vol. in-fol. La plus grande partie en a été mise en latin par W. Snell (Hypomnemata; Leyde, in-fol.), et en français par A. Girard (Œuvres; ibid., 1634, C. RAULENBECK. in-fol. ).

Fupceas, Ribl, belgica. — Montacla, Hist des mathem., t. II. — Gethals, Notice hist, sur la use et les ouerages de Stevin; Bruxelles, 1881, in-20. — Quetetet, Samon Stevin; vibil., 1885, in-20. — Stechen, Hemoires sur la vic et les travanz de Stevin; libil., 1846, in-20.

STEWART (Matthew), mathematicien anglais, né en 1717, à Rothsay (He de Bute), mort près d'Édimbourg, le 23 janvier 1785. Fils du pasteur Dugald Stewart, et destiné à la carière ecclésiastique, il fréquenta l'université de Glasgow, où il étudia les mathematiques, eut llutcheson et Simson pour roaitres, puis celle d'Édimbourg, où il fut recommandé à Maclauria. Bien qu'il ne méconnût pas l'importance de l'a-

nalyse moderne, il resta pourtant attaché à la geométrie des ancieus, dont Simson lui avait donné le goût, et ayant entretenu avec ce savant une correspondance suivie sur les Loci plani et los Porismes d'Euclide, il publia en 1746 ses Geometricul theorems (Edimb., in-4°), au nombre de soixante-neuf; il y developpa les curiouses découvertes qu'il avait faites sur ce sujet, mais en n'en accompagnant que cinq de démonstrations (1). Nomme pasteur à Rosencath, dans l'Écosse occidentale (1745), il n'y resta qu'une année; car à la mort de Maclaurin il fut appelé à lui succeder, par voie de concours, dans la chaire des mathématiques. Sa sante ayant commencé à decliner, il choisit son illa Dugald pour adjoint, et lui résigna bientôl sa chaire (1775), pour se retirer dans le comte d'Ayr, ou il passa les derniers temps de sa vie. En 1764, il avait eté admis dans la Societé royale de Londres. On a encore de lui: Four Tracts, physical and mathematical; Édimbourg, 1761, in de. Dans le premier de ces traites, il donne la théorie des forces centripètes dans une serie de propositions exactes, si l'on n'admet la quadrature des courbes; et dans les autres il explique les arrégularités des orbites des planetes secondaires; - Propositiones more veterum demonstrata; ibid., 1762, in-4°; - Essay on the Sun's distance; ibid., 1763, in 4°. La parallaxe du soleil y est determinée à 6′ 9″, tandis qu'elle est fixée positivement depuis 1769 par le deuxième passage de Vénus a 8". Stewart a encore donné dous les Essays of the Philos. Soc. of Edinb., 1756, t. II, une solution du problème de Kepler par l'application de la géometrie, tandis que jusqu'alors on avait cu recours à l'algèbre. L'importance de Stewart comme mathématicien est devenue presque nuile, à cause des progrès de cette science; il faut cependant louer ses efforts pour simplifier les problemes les plus ardus et pour les rendre accessibles même aux personnes dout les connaissances se bornent à la geométrie élémentaire.

Playfair, dans Edinburgh philos. transactions, t. 1.

- Chaimers, General blugt, dict.

STEWART (Dugald), philosophe, fils du précedent, né le 22 novembre 1753, à Édimbourg, où il est mort, le 11 juin 1828. Il tit à Edimbourg ses études classiques, et compta parmi ses pro-fesseurs Stevenson et Ferguson. Il alla ensuite à l'université de Glasgow, on il suivit les leçons de Thomas Reid, et ce fut là qu'il écrivit à dix-neuf ans et qu'il lut dans une société littéraire un Essai sur le reve, qu'il insera plus tard dans ses Éléments de philosophie. Adjoint à son père dans l'enseignement des mathématiques, il le remplaça en 1775 comme professeur titulaire. Bien que savant mathématicien, il tournait de préférence ses recherches du côté de la phi-

losophic. Aussi, lorsqu'en 1778 Ferguson eu ele envoyé en Amérique comme secrétaire commission chargee de traiter avec les columns insurgées, D. Stewart lui succeda comme sup pleant dans la chaire de philosophie morale ; il eul le rang de titulaire en 1785. En 1792, il debuta dans la carrière litternire par la publication des Elements de philosophie, destines a l'usage éludiants, et jusqu'a l'epoque de sa mort il fit paraltre à de courts intervalles les nombreux ouvrages auxquels il doit sa celebrité. Independamment de ses travaux philosophiques, D. Stewart n'etait resté etranger à aucune science : outre les mathématiques , il fit des cours de physique , de rhétorique , de langue grecque et en 1800 il ouvrit à Edimbourg un cours public d'economie politique, tout en cor tinuant à l'universite ses leçous de philosophe morale. En 1810 il se fit suppleer dans sa chine par Thomas Brown; en 1820, fatigué par de longe travaux, il dunna sa demission, et alla vivre à Kinneill-House, maison de campagne appartraat au due d'Hamilton. Il fut frappé en 1822 d'une violente attaque de paralysie. Étant venu m 1828 passer quelques jours à Édimbourg, il y

mourut, agé de soixante-quinze ans.

L'idee que Dugald Stewart s'etait faite de la philosophie est celle d'une science experim tale, à laquelle il fant par consequent appiquet la même methode qu'uux sciences naturelles. Dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre moral, tout aussi bien que dans l'ordre physique, l'ex périence apprend que certains phénomènes invariablement associés. Reconnaître avec su constater avec exactitude ces associations phénomènes, qui ne sont autre chose que l'ordre même de l'univers intellectuel et moral, rappor ensuite ces associations a lenra lois generales, le est au jugement de Stewart la veritable me thode applicable aux recherches philosophique A leur tour, ces recherches ne lui paraissent par offrir seulement un interêt de curiosite, i surtout avoir un but d'utilité pratique. Quel al ce but? « Celui, dit-il, que se propose un homme de bon sens, quand il observe les evenements qui se passent sous ses yeux, afin de mettre profit ce qu'il voit pour sa conduite future. Entre la science du philosophe et le bon sens qui dirige les hommes dans les affaires de la vie il n'aperçoit aucune différence de nature, male soulement une difference de degre. Si la e surpasse le bon sens, c'est que le plulosophe a pour comprendre, des procedés qui man au vulgaire. La philosophie n'est donc aux jont de Stewart que le bon sens élevé à la bouleu d'une méthode. Ce n'est pas à lui qu'on repro chera jamais de se perdre dans les nuages, i encourrait plutôt le reproche oppose, si lout foi on pouvait jamais reprocher à un philosof sa circonspection. La philosophie écossaise depuis Hutcheson, son fondateur, est marque d'une sorte de cachet géneral, sous lequel il o'y

i) Small et Lowry ont donné plus lard dans le Ma-matical repository de Leybourne les demonstrations tous les autres théorèmes, par l'application de la géo-tère ancienne.

place à l'originalité. A cet égard rien ne de cosentiellement la philosophie de d'avec celle de Reid, son principal de sont, à peu de chose près, les mêmes alons et les mêmes solutions. Seulement la traité dans ses écrits plusieurs quesce Reid n'avait pas abordées dans les ar exemple les questions relatives à la plue ecossaise en général, la philosophie ad Stewart est une doctrine spiritualiste

vrages de Stewart sont les suivants : of the philosophy of the human ondres, t. 1er, 1792; Edimbourg, t. 11, ndres, t. III, 1827, in-4"; trad. en fran-Peisse et Ricard (Paris, 1843, 3 vol. ); dans cette traduction on a conservé, première partie, la version de P. Preneve, 1808, 2 vol. in-8°), et celle de de partie, abrégée par Farcy (ibid., 8°), a eté completée. Ce grand ouvrage cessivement de la perception extérience, tion, de la conception, de l'abstraction · générales, de l'association des idées, oorre, de l'imagination (t. 161); des lois stales de la croyance, du raisonnement ridence déductive, de la logique aristot. 11); des variétés de la constitution elle de l'homme, des facultés de l'homme a cellus des animaux, du langage, du de l'imitation sympathique (1, 111). Il le d'une introduction relative a la nature, et à l'utilité de la philosophie; of moral philosophy, for the use of in the university of Edinburgh; org. 1703, in-8°; trad. par Th. Joudroy 26, 1833, in-8°); nombreuses réimpres-Augleterre et en Amérique : excellent qui se divise endeux parties ayant pour les facultes intellectuelles, l'autre les orales; - Account of the life and of Adam Smith, dans les Transac-la Soc. roy. d'Édimb., 1793; trad par et et place à la tête des Essais philo-Smith; - Account of the life and wri-. W. Robertson ; Edimb., 1796, in-8°; Ymbert (Paris, 1806, in-8°); - Acthe life and vistings of Th. Reid; 2, in-8°; trad. par Jouffroy à la tête des de Reid, et par Thurot, dans les Œuhumes de ce philosophe : cette notice précédentes ont eté réunies sous le Riographical memoirs; ibid., 1811, Philosophical essays; ibid., 1810, l. en partie par Huret (Paris, 1828, outre l'examen des systèmes de Locke, Hartley, Priestley, Darwin et Horne o y trouve des mémoires consacrés au sublime, et au gout ;-- Some account porn blind and deaf, dans Trans. of Suc. of Edinb., 1812; trad. dans le t. III des Elements de la philosophie ainsi que dans le Traité des sourds-muets de Degérando, 1. 11; Preliminary disservation to the supple ment of the Encyclopædia britannica, exhibiting a general view of the progress of metaphysical, ethical and political science since the revival of telters; Edimbourg, 1816-21, 2 part., in-4°, et dans les t. 1 et V de l'Energel, britannica; trad. en français par Buchon (Hist. abregee des sciences métaphysiques, morales et politiques; Paris, 1820-23, 3 vol. in-8°); ce travail, qui a joui d'une grande popularité, devait avoir pour complement une troisième partie, qui n'a point paro. A proprement parler, ce n'est ni un traité ni une histoire; il n'y a point d'unité dans cette masse d'essais et de notices; tout est isolé. La méthode, le plan font défaut partout, et l'on y a relevé, comme une lacune singulière chez un philosophe, l'absence totale du nom de Spinoza (consulter a ce sujet deux articles de l'Edinburgh Review, sept. 1816 et oct. 1821); - View of the active and moral powers of man; ibid., 1828, 2 vol. in-8"; trad. par L. Simon (Paris, 1834, 2 vol. in-8") : ce livre, plus agréable que profond, renferme pent-être plus de vues neuves et ingénieuses qu'aucun de ceux que Stewart ait écrits. Ajoutons à la liste de ses travaux une edition trèssoignée des Œuvres d'Adam Smith (Edinbourg, 1812, 5 vol. in-8°). C. MAILLET.

Biachwood's Edinburgh Magazine, 1888. — samual biography, 1889. — 3. Mackintosii, Disc sur in whitosophie morale. — W. Hamilton, dans Edinburgh Review, oct. 1880. — I ousin, dans le Journal des savants, 1817. — Le mène, Cours de philosophie et Fraguents philosoph. — Prefaces de Prevost, de Farcy et de Joulfroy. — Diet, des sciences philosoph.

STIEFEL (Michel), en latin Stiffelius, mathématicien allemand, né en 1486, à Esslingen (Save), mort à léna, le 19 avril 1567. Il était d'abord moine augustin au convent de sa ville natale; nyant adopte les doctrines de Luther, il devint ministre à Lochau en Saxe, à Tollet en Autriche et à Holtsdorf près de Wittemberg. Il fut un des premiers mathématiciens de son temps et, tant en arithmétique qu'en algèbre il fit des découvertes et des améliorations importances. Dans son Arithmetica integra (Nuremberg, 1544, 1586, in-4°, avec préface de Ph. Melanchthon), on trouve les germes des logarithmes; car il y compare expressément les progressions arithmetiques et géometriques, comme on le fait dans les traités vulgaires de logarithmes, mais il ne s'est point occupé d'intercaler dans la suite géométrique les termes moyens. Il a été sous ce rapport le précurseur de Napier, quolque celui-ci ait considéré la génération des logarithmes d'une manière entièrement differente et qui lui est propre. On attribue à Stiefel l'emploi des lettres de l'alphabet pour designer les valeurs inconnues, et il se servit le premier des signes — et — pour remplacer les mols plus et

moins. Il fit aussi parattre en 1553 une seconde | édition du traité die Coss, du plus ancien algébriste allemand, Christophe Rudolff. Mais Stiefel commit la folie de vouloir appliquer la science des nombres à l'interprétation des saintes Écri-tures. Emporté par l'exaltation religieuse, qui d'ailleurs était commune à plusieurs savants de son siècle, il crut avoir découvert par la supputation des nombres carrés, d'autres disent par la réunion des lettres numérales de certains passages de l'Évangile (1), la date précise de la fin du monde; il la fixa d'abord en 1532; puis comme cette année se passa sans que l'événement eut lieu, en 1533, au 2° jour de la 42° se-maine, c'est-à-dire au 3 octobre, à 8 ou 10 heures du matin. Il prenait Luther pour cet ange de l'Apocalypse qui volait au milieu du ciel pour précher l'Évangile aux habitants de la terre, et il se regardait lui-même comme le septième ange, dont la trompette devait annoncer la fin du monde. Stiefel était si convaince que la prédiction qu'il avait exposée dans une brochure s'accomplirait, qu'il trouva étrange que Luther en pat douter. Les paysans de Holtsdorf, où il était ministre, abandonnèrent leur travail et dépensèrent tout leur bien ; mais bientôt, furieux d'avoir été trompés, ils se jetèrent sur le malen-contreux prophète, et le trainèrent à Wittemberg, pour l'accuser d'imposture et pour demander des dédommagements. Stiefel fut absous par le consistoire et rétabli dans sa paroisse, grace à l'intercession de son ami Luther. Il alla ensuite professer l'arithmétique a Iena. On a encore de lui : Eine sehr wunderbarliche Wurterrechung sammt einigen Merkzahlen Danielis und der Offenbarung St Johannis (Très-merveilleux calcul de mots avec quelques nombres indicalcurs de Daniel et de l'Apocalypse de S. Jean); Ratisbonne, 1553; — un Traité d'algèbre, en allemand; — un poème allemand sur la Doc-trine de Luther. — C. D. G.—nn. Bovic, Dict. Mit. — Montucla, Hist. des mathem.

STIENHIELM (Georges), savant suédois, né en 1598, mort en 1672. Après avoir visité les principaux pays de l'Europe, il se fixa à Stockbolm, et y remplit les charges de conseiller militaire et de directeur du collège d'antiquités. Ses connaissances étendues dans la philologie, l'histoire, la physique et les mathématiques lai valurent l'estime de la reine Christine, qui aimait à s'entretenir avec lui. Il était membre associé de la Société royale de Londres. On a de lui: Magog arameo-gothicus, sive Origines vacabulorum in linguis pene omnibus ex lingua suetica veteri; l'psal, in-4°; — Lexicon vocabulorum antiquorum gothicarum; Stockholm, 1642, in-4°; la lettre A de ce glossaire a

(i) Il londs son premier calcul sur ces mots: Jesus Nacurenus Rex Judworum, dont les lettres numérales donnent 1832, et sou second sur cette phrose: Pidebint in quem transfixerunt, ou l'on trouve V. J. D. V. L. V. M. L. X. V. ou, en en changeant l'ordre, les lettres suivantes : M.D.V.V.V.X. III. seule paru, comme dans le précédent; — Aichimedes reformatus; ibid., 1644, in-4; — Poésies (en suédois); Upsal, 1653; Stockholm, 1668, in-4"; le morceau le plus renarquable est un poeme moral, Hercules bierus, réimpr. à part., Stockholm, 1727, in-4"; — Promptuarium lingua sueo-gothica; — Anti-Claverius, sive de Originibus sueo-gothicis; Stockholm, 1685, in-8". Comme editeur là a puble Vestrogothae leges veteres (lbid., 1663), et Elphilas, sive Versio IV evangetiorum gothica, cum versionibus sueo-gothica, islandica el vulgata latina (ibid., 1671, in-4"). Il a laisse en manuscrit Runa suecica, dont le résumé de trouve dans les Unterredungen de Mathof, et un poème héroi-comique, Recordatio molestiarum conjugatium.

Gamerus, Aminuelso-tul öfter Stiernhielm; Stochholm, 1878, 10-8" — Acia literaria Succle. — Biographish-Lexicon.

STIFEL. Voy. STIEFEL.

STIGLIANI (Tommaso), poète italien, né m 1545, à Matera (Basilicate), mort en Rome. On ne sait rien de la première montie de sa vie, fort peu intéressante du reste, puisqu'i ne fit imprimer ses vers que dans la seconic C'était un poête besoigneux et goutlé de son s voir, qui se réduisait pourtant à peu de ch En 1603, il entra au service de Ranuce lei, di de Parme, Comme il pretendait regenter l'acalo mie des Innomali, il rencontra dans Aulomo Davila, le futur historien, un contradicteur plu disposé à donner des leçous qu'à en rece Une dispute s'engagea entre eux, à la suite le laquelle le jeune homme appela Stigliani sur le terrain, et le perça d'un coup d'épée à la cusse (1600). Le poète guérit de la blessure, maismu de la manie de tourner ses confrères en rid cul Il quitta Parme, et s'établit à Borne, sous la protection du cardinat Scipion Borghese; il veul ensuite chez le duc de Bracciano, et mourel et togénaire, dans la maison de Pompeo Colonna prince de Gallicano. Il appartenait à l'ordre de Malte, où il avait probablement le rang de chevalier servant. Stigliani eut avec Marini une relle qui mit en émoi le monde des lettres Il imita d'abord son style, et lutta avec loi, a d'imagination, mais de mauvais goût. Puis il co vint aux injures, et traça dans le Mondo anora ( sous le voile transparent de l'Uom maripo un portrait grotesque, où Marini n'eut pas d peine à se reconnaître, et se vengea par quelques sonnets intitulés le Smorfie, et par l'allégone du hibou, qu'il plaça dans son porme de l'Adon-Stigliani ne riposta plus; mais il composa une violente critique de ce poeme, Dell' Occhinle, dont l'apparition attira sur lui un deluge de parphilets. On a de ce poète: Rime; Venise, 1601 in-16, et 1605, in 12 : certains sonnets trop b bres firent supprimer la seconde édition par l'in quisition; - Il Mondo nuovo; Plaisance, 161 in-12; Rome, 1628, in-12: c'est, dit-on, le plu

poèmes italiens; l'auteur, qui l'avait puingt chants, en ajoula qualorze de plus
reimpression; — Canzoniero; Rome,
12; edit. chátiée des Rime, donnée par
13 — Dell' Occhiale, opera difensiva;
1627, in-12: cette apologie n'a qu'un
que, bien qu'on parle dans la préface
autres qui auraient vu le jour; — Arte
to italiano, colle tavole delle rime;
1658, in-8°: c'est un dictionnaire de riblie par le prince de Gallicano avec des
— Lettere; Rome, 1661, 1664, in-12.

366l. napoletana. – Crescimbent, Storia della gar. – Tirabaschi, Storia, t. VIII.

ICUX (Flavius Studeo), homme d'Énin, né vers le milieu du quatrième écapité le 23 août 408. Il était d'origine son père avait commandé sous Valens prie auxiliaire en Germanie, Mélé à la romaine dans les écoles et dans les n recut toute l'éducation d'un enfant de R l'on put de bonne heure distinguer en intelligence vive, un esprit plein de saileloquence facile et le goût des lettres passion des armes. S'attachant à la naissante de Theodose, il grandit avec evint successivement mattre des milices, sime et patrice; ensin il obtint la main 15, nièce de l'empereur, et qui depais la l'impératrice gouvernait le palais; une Theodose en mourant chargea Stilicon elle de son his Honorius et de la régence pire d'Occident, Dans son administradernier fit preuve, comme aupacavant, coup de justice et de désintéressement. dans les luttes entre les partis religieux, signale par plusieurs actes qu'un grand e chrétien aurait pu seul expliquer, il suivre entièrement la politique de con-inaugurée dans les derniers temps de La sourde inimitié qui dès cette épouait entre lui et Rufin (voy. ce nom), luteur d'Arcadius, ne tarda pas à éclarand jour. Avant de combattre en face ersaire, Stilicon se hâta de mettre la la Germanie à l'ahri des invasions (395). Il fit alliance avec les Suèves et oands, arrêta les pirateries des Saxons, éta la ligne de défense sur les frontières nie, Redoutant le caractère remuant de r et de Sunnon, les deux chefs des Il fit enlever l'un et assassiner l'autre, ur de son nom devint telle, qu'à la seule de son approche les Pictes, qui déso-Grande Bretagne, se retirèrent dans ontagnes. Ensuite il marcha avec une armée contre les bandes d'Alaric, qui, Rutin, dévastait la Grèce et l'Hyrie, olver en Malie. La rencontre eut lieu en Stilicon était assuré de la victoire, la vit arracher par les menées de Rufin. Obligé de se retirer sans coup férir, il se vengea, en préparant, avec l'aide de son ami Gaïnas, la mort de Rufin. L'année suivante il tenta de nouveau d'arracher la Grèce à Alarie; il l'atteignit dans le Péloponnèse, et le cerna avec ses hordes sur le plateau du mont Photoé. L'armée barbare allait périr de soif et de maladies, lorsqu'aidée par les intrigues d'Eutrope, le successour de Rulin, elle parvint à s'échapper pendant une nuit; à peine sauvé, Alaric signifia à Stihoon le titre de mattre des milices en Illyrie, que venaît de lui conférer Arcadius, et qui le rendait inattaquable. Une seconde fois Stilicon se vit enlever tout prétexte d'intervenir dans les affaires d'Orient; après avoir espéré d'entrer victorieux à Constantinople et de s'emparer aussi de la régence de l'autre empire, il fot obligé de reve-nir en Italie, pomanivi par les railleries des Orientaux et accusé de trahison par les Occidentaux. Déclaré ennemi public par un décret d'Arcadius, il vit ses riches domaines et ses palais en Orient confisqués et donnés à Eutrope, qui à plusieurs reprises lit attenter à sa vie. Poussé par Eutrope, Gildon leva en Afrique l'étendard de la révolte: mais Stilicon y rétablit bientôt son autorité, qu'il consolida encore en faisant épouser à Honorius, en 398, sa fille Marie. Peu soucieux de briguer des titres purement honorifiques, il ne se fit nommer consul qu'en l'an 400; mais alors il celebra son entrée en charge avec la pompe qui convenait au véritable maître de l'Occident.

Dans l'intervalle il avait par sa fermeté empêché presque tout conslit violent entre le parti catholique ardent, d'un côté, et les païens et hérétiques de l'autre ; il avait rendu au sénat de Rome une partie de son ancienne autorité, et le consultait pour toutes les affaires graves. voyant une prochaine atlaque d'Alaric en Italia, il fit mettre en état de défense Rome et les principales villes du pays, et compléta l'armée par des levées extraordinaires; mais ces sages mesures furent insuffisantes: au commencement de 401 les peuples barbares du haut Danube lirent, à l'instigation d'Alaric, une brusque invasion en Rhétie; la plupart des légions y furent expé-diées. Lorsqu'il vit ainsi l'Italie dégarnie de troupes, Alaric y pénétra, et s'approcha de Milan. Stilicon commença par soutenir par ses énergiques remontrances le courage de la cour, qui ainsi que l'empereur était résignee à abandonner l'Italie aux barbares et à se réfugier en Gaule. Ensuite il partit à la hâte presque seul pour la Rhétie; il s'empressa de traiter avec les barbares qui la dévastaient; cédant à sa parole et à la séduction de l'argent qu'il leur prodigua, ils passent presque tous sous ses drapeaux. Après avoir encore attiré à lui les légions de la Gaule, il revient sur ses pas cette fois avec une armée formidable; il arrive à fois avec une armée formidable; il arrive à femps pour prévenir la cliute de Milan. Alaric se retira d'abord sur la Vénétie ; mais, voulant à tout prix Rome, il s'ayança de nouveau à tra-

vers la Ligurie. Stilicon, qui surveillait tous ses mouvements, viut lui barrer le passage dans les champs de Pollentia. La rencontre eut lieu le 0 avril 402, jour de Paques; après un combat acharné et longtemps indécis, les Goths cédè-rent; un immense butin ainsi que la feronce et les enfants d'Alarie tombérent entre les mains des Romains. Stilicon suivit l'ennemi à la piste, et le traqua de telle sorte qu'Alaric fut force de regagner l'Illyrie n'ayant plus autour de lui que quelques fidèles. Les deux années suivantes ne furent marquées que par la translation du siége du gouvernement à Ravenne. Eu 405 Stilicon, anrpris à l'improviste par l'invasion formidable de Radagaise ( voy. ce nom ), sut, à force d'ha-biteté, écarter de l'Italie ce nouveau danger. Après avoir pendant quelque temps joui du prestige d'avoir sauvé deux fois la patrie, il se vit tout à coup en butte aux accusations les plus atroces et les plus contradictoires de la part des deux partis religieux, que ses tempéra-ments mécontentaient également. On prétendit qu'avec l'aide de Serena il avait par des sortiléges rendu le mariage d'Honorius infructueux, pour procurer à son fils Eucherius, qu'il avait fiancé avec Placidie, fille de Théodose, la succession au trône. Il est probable qu'en prévision de la mort prématurée du débile empereur, Stilicon songea à faire dans ce cas échoir la cou-ronne à son fils; mais entre ce calcul et une conspiration ou un attentat il y a un abime. Ce fut le parti catholique qui, soutenu par Placidie, s'attacha surtont à ruiner auprès d'Honorius l'autorité du régent. Pour son malheur la Gaule et l'Espagne furent en 406 occupées en partie par des hordes barbares; le reste proclama empe-reur un simple soldat, du nom de Constantin. Ce désastre était le résultat de la situation de l'em-pire, et Stilicon n'avait pas été en état de l'empêcher. Il avait été obligé pour la défense de l'Italie d'enfever de feurs cantonnements du Rhin les troupes chargées jusqu'alors de repousser les incursions harbores. Pour parer aux intrigues qui se nouaient contre lui, Stilicon s'entendit avec Alaric pour faire passer les provinces de la Grèce sous la domination de l'Occident et aller ensuite reconquérir la Gaule; mais son traité avec le roi goth ne fut pas ratifié par Honorius, qui s'était livré à l'influence d'Olympius, l'adversaire le plus actif de Stilicon. Quelque temps après, lors d'une revue des troupes à l'avie, les légions, à l'instigation d'Olympins, massacrèrent les fonctionnaires amis du régent. Ce dernier vit accourir auprès de lui les troupes auxiliaires; mais il ne voulut à aucun prix armer le soldat barbare contre le soldat romain, et plonger, pour conserver son pouvoir, l'empire dans d'horribles déchirements. Ses ennemis alors arrachèrent à Honorius l'ordre de le mettre à mort; lorsque les exécuteurs l'atteignirent à Ravenne, il em-pêcha ses amis et gardes fidèles de le défendre, et se livra lui-même au bourreau. Son fils Eu-

cherius fut tué peu de temps après; sa seconde fille, Thermantia, qui venait après la mort de Marie d'épouser Honorius, fut chassée du polan et alla vivre dans l'obscurité à Rome auprès de Serena. - " Telle fut, dit M. Amédée Thierry, la fin de celui qu'on pourrait surnommer plus justement que tout autre le dernier des Romains. Il était Vandale; mais il se crut Romain, et s'obstina à vouloir l'être en dépit de Rome. Illu rendit la paix interieure, il restaura son senat, il lui donna la gloire des armes, il lui donna la gloire des lettres, fit fleurir à sa couronne poé-tique un dernier laurier, et Rome le repoussa tout en l'adulant. Au contraire les barbares qu'il avait reniés s'obsilnérent à voir en lui un frère... La politique qu'il essaya de fonder pouvai seule opérer sans secousse le passage de la société romaine à sa dernière et plus féconde trans formation, celle qui devait donner naissance au nations modernes. Après lui il ne se trouva plu de barbare qui voulût abdiquer son origine et la force qu'il tirait d'elle au profit de cette société ingrale. Au reste, ce représentant de la concilation entre deux mondes, si impolitiquement «-crifié, eut des funérailles dignes de sa cause. Tron mois après sa mort, Alaric était aux portes de

Rome. v E. G. Cisudien, De laudibus Stillconis, Serena et in figum. — Zozinc. — Sozomene. — Socrate. — Philosis y — Marcellin, Caronicon. — Orose. — Libbon, Decadent de l'empire romain. — le lieur, Histoire du Ras-lepire. — Ed. Vogt, Claudiani carminum qua Stillcona predicant Ades histoires; Bonn, 1868, In-80. — Ac. Thierry, dans la Revue des deux mondes, 162 nov. 1864, 165 mars 1863, et 102 juillet 1863.

STILLINGFLEET (Edunard).

STILLINGFLEET (Edward), théologien 38 glais, né le 17 avril 1635, à Cranbourn (Dorsel mort le 27 mars 1609, à Westminster. Après avoir fait des études solides à Cambridge, il ful précepteur dans la famille de sir Roger Burgon, puis dans celle de Francis Pierrepoint. En 165 il fut pourvu de la cure de Sutton et en 1665 celle de Saint-André, à Londres. Plus tard il ful prédicateur du Temple et chapelain ordinaire d Charles II, qui le nomma chanoine (1670 e doyen (1678) de St-Paul. Après la révolution i devint évêque de Worcester (1689). Il parut ave distinction à la chambre des lords, et fut un des commissaires chargés de revoir la litorge anglicane. Stillingfleet ne manquait pas d'enuition ; mais il fut possédé de la manie de la c troverse. Non-seulement dans un grand nombre d'écrits il a poursuivi les catholiques, les pre hytériens, les déistes, les socialens; mais excers ses prédications avaient un but polémique. D tontes les discussions où il se trouva eng plus intéressante est celle qu'il eut avec Locks dont il avait censuré le système philosophique du haut de la chaire. Il avait formé une trèhelle bibliothèque, dont les livres furent ach par l'archeveque d'Armagh, qui en fit le fond d'une bibliothèque publique à Dublin, et les ma-nuscrits par le comte d'Oxford, d'entre les mains duquel ils ont fini par passer à la bibliothè-

venne. Des ouvrages de Stillingsleet, il trenicum, or the divine right of forms of Church government exaoudres, 1659, 1662, in-4°. Cet ouvrage, rivit dans sa jennesse, dit Burnet, pour troubles de l'Église, montrait tant è et un esprit si modéré qu'il passa bef d'ouvre en son genre. Il y posait ipes que les apôtres établirent, dans mement ecclésiastique, des évêques, et des diacres, mais qu'ils n'en firent perpetuelle, ayant pris cette forme, úsieurs autres choses, de la pratique umes de la synagogue ». On fut pourord dans la haute Église pour blamer es de ce traité, qui respirait, disaitfum presbytérien. Aussi pour se laver us que l'on en conçut, Stillingüeet ne pas de condamner l'ouvrage, mais e vit contraint de suivre l'emporte-utres au delà de ce qui lui convenait, e même contre ses lumières; - Ori c (en anglais); Londres, 1662, in-4°; ditions, dont la derniere est d'Oxford, d. in-8°; c'est une exposition des fone la religion naturelle et de la religion The Unreasonableness of separares, 1681, in-4°: traité dirigé contre nformistes; — Grounds of the pro-igion; Londres, 1681, in-fol.; — Ori-tannica, or Antiquities of british Londres, 1685, in-fol.; — Answer Londres, 1607, in-80; — Ecclesias-t on parochial clergy; Londres, Ses muvres ont été réunies en 1710, ol.; il faut y joindre des mélanges son fils, 1735, in 8°. M. Nicolas. Stillingfeet; Lond., 1710, in-20. - Chaufe-

ACFLEBT (Benjamin), littérateur, in précédent, né en 1702, mort le 15 1771, à Londres. Son père, d'abord dis ministre anglican, le laissa orphedet au collège de la Trinité à Campara comme précepteur chez un prosupagnard, et resta près de vingt ans tison. Pour prix de ses soms et de ment, il reçut une pension viagère de tt., à l'aide de laquelle il put salisant pour l'étude; d'un caractère airedeste, il partagea sa vie entre quel. (Price était du nombre) et la culture de la musique et des sciences natur des plus zélés propagateurs de de Linné. Nous citerons de lui pous tracts on natural history; 159, 1762, in-8°: recueil qui contient sons de Linné et de ses disciples; file principles and power of haractes, 1771, in-4°: abrôgé du traité II a laissé une General Bistory of

husbandry, en 6 vol., et un commentaire sur Milton, dont Todd a profité pour une édition de ce poète. W. Coxe a publié un choix de sesécrits (Lond., 1811, in-8°), précédé d'une notice littéraire.

Gentleman's Magazine, 1776. -Bowyer, Anecdoles. -Baker, Hiogr. dramatica.

STILPON (Στίλπων), philosophe grec, né à Mégare, florissait vers l'an 300 av. J.-C. Trèspeu de chose est connu de sa vie. Il paratt avoir joui d'une haute estime parmi ses compatriotes comme citoyen et comme philosophe à la fois. Ptolémée Soter, mattre de sa ville natale, essaya de persuader à Stilpon de le suivre en Égypte; mais Stilpon refusa, et alla attendre à Egine qu'il sorti de Mégare. Lorsque Démétrius Poliorcète y enfra à son tour (306), il ordonna à ses soldats de respecter la demeure de celui qui passait à ses yeux pour le plus sage des Grecs. Stilpon suivit en tous points les doctrines de l'école de Mégare (voy. EULIDE); mais it alla plus loin, et nia la réalité objective des idées d'espèce et de genre. Comme les Éléates, il admettait l'unité absolue, l'absolue immobilité et l'absolue immutabilité. Sa morale n'a rien de fort élevé : c'est celle de l'impassibilité de l'âme reconnue comme souverain bien. A l'exemple d'Euclide, il écrivit des dialogues, au nombre de neuf, suivant Diogène Laerce, qui les caractérise par l'épithète de glacés ( ψυχροί); aucun d'eux n'est parvenu jusqu'à nous. Stilpon compla parmi ses disciples Zénon le stoicien et Timon le pyrrhonien.

Diogène Lacree, II. 12. — G.-L. Spaiding. Findleim philos. megaricorum. — Schwab. Remarques sur Stitpon, dans herriard's riblios. Archiv., t. II, nº 1. — Mallet, Hist. de l'école de Megare.

STOA. Foy. QUINZANO.

STOBÉR (Jean) ou Jean de Stobi ( Twávνης ὁ Στοδαΐος), compilateur gree, vivait dans le quatrième siècle après J.-C. D'après son nom de Stobée, qui paratt être un surnom, on croit qu'il était de Stobi en Macédoine. On ne sait rien de sa vie; mais comme il ne cite pas d'écrivain postérieur à Hiéroclès, on suppose qu'il vivait peu après ce philosophe. Sa prédilection exclusive pour les auteurs paiens a fait penser qu'il était palen tui-même, quoique son prénom de Jean semble indiquer le contraire. Il recueillit dans les écrivains grecs, pour l'instruction de son fils Septimius, un grand nombre de passages relatifs à l'histoire naturelle, à l'histoire politique, à la philosophie, à la morale. Cet mivrage, dont Photius nous a donné une analyse trèsdétaillée, ne nous est pas arrivé parfaitement intact; il a subi quelques retranchements, peutêtre aussi quelques additions. Il était d'abord divisé en quatre livres; les deux derniers ont été plus tard réunis en un seul. Anjourd'hui la compilation de Stobée forme deux ouvrages séparés. L'un, en deux livres, rassemble sous le titre d'Écloques, ou morceaux choisis, une foule de passages de poëtes et de prosateurs anciens,

sur la physique, la dialectique, la morale ; le troisième livre, intitulé Florilegium ou Discours, est consacré à la politique et à la morale pratique. Si les ouvrages originaux que Stobée a mis à contribution existaient encore, son recueil n'aurait presque aucune valeur; il en a au contraire une très-grande, parce qu'il nous a conservé de nombreux fragments d'ouvrages aujourd'hui perdus. Il a fait des emprunts à cinq cents écrivains grees. Ses auteurs favoris sont Euripide, Sophucle et Ménandre : il cite dans le Floritegium 500 passages du premier, 150 de Sophocle, 200 de Ménandre. Les Discours ou Florilegium furent publiés pour la premiere fois par Trincavelli (Venise, 1535, in-4°). Conrad Gesner en donna trois éditions (Zurich, 1545, 1559; Bâle, 1549, in-fol.). L'edition, avec commentaire, de Gaisford (Oxford, 1822, 4 vol. in-8°), reproduite à Leipzig en 1823, est justement estimée; mais pour la pureté du texte on préfère celle de Meineke ( Leipzig, 1855-56, 3 vol. in-12 ). La première édition des Eclogæ est celle de Cantex Anvers, 1575, in-fol.), et la meilleure celle de

Heeren (Grellingne, 1792-1801, 4 vol. in-8°).
Fabricius, Itali, graca, t. IX.p. 874, etc.— Hollmann,
Milliogr. Lexicon.— Jacobs, Lectiones stobenses; luna,
1757, in 8°.— Bering, Remarques celliques sur Stobes;
Brusniles, 1833, 10-4°.

STOBÉE (Kilian), naturaliste suédois, né dans la povince de Schonen, en 1690, mort en 1742 Fils d'un professeur d'histoire et de poésie à Lund, il étudia la médecine dans cette université, et devint docteur en 1721, avec une thèse De fame lasa. En 1729 il obliat la chaire de sciences naturelles et de physique. Plus lard il devint médecin du roi, professeur d'histoire et membre de la Société des sciences à Upsal. Quand Linné se trouva sans aucune ressource à Lund, Stobée se l'attacha comme copiste, et lui fournit les moyens de compléter son instruction, en le laissant puiser dans sa nombreuse bibliothèque et en l'aidant de ses conseils. Thunherg, disciple de Linné, paya une dette de gratitude en donnant le nom de stobea à une plante de la famille des composées. On a de Stobée : De numis et sigillis lundensibus; Lund, 1742, in-4°; — Introductio compendiana in fundamentorum historiæ civilis, inprimis patrice notitiam; ibid., 1742, in-4°: cet ouvrage se compose de deux dissertations, dont la première traite de Monumentis lapidariis et la seconde de Re numismatica. Après sa mort plusieurs de ses mémoires relatifs à l'archéologie furent réunis sous le titre d'Opera in quibus petrefactorum, numismatum et antiquitatum historia illustratur; Dantzig, 1753, in-6°. Gezellus, Riographisk-Lexikon

STOCHOVE (Vincent DE), seigneur de Sainte-Catherine, voyageur belge, né vers 1610, à Bruges, où il est mort, le 25 septembre 1679. Il appartenait à l'une des familles les plus considérables de cette ville. Bien que fort jenne encore, se lit attacher, en 1031, en qualité de gentilhomme, à la suite de l'ambassade de France en Turquie, ou il eut pour compagnons Fauvel d'Oudeauville, maître des comptes de Normandie, l'ermanel (voy. ce nom), conseiller au pa-lement de la même province, et Baudouin, si-gneur de Lannoy, tous trois de Rouen. Il quita Paris en mars 1630, revint à Bruges le 18 septembre 1633, fut bourgmestre de cette ville, et occupa douze fois cette charge jusqu'en 1676. Il assista, en cette qualité et comme député des états de Flundre, à l'inauguration de Charlestl à Gand. On a de Stochove et de Marie de Lummen, dite de Lamarck, sa femme, deux besox portraits peints par van Oost, et que possible l'un de leurs descendants, le chevalier de Schie tere de Lophem, de Bruges. Stochove a public: Voyage faict ès années 1630, 1031, 1632 et 1633; Bruxelles, 1643, in-4°; 2° édit., sous le titre de Voyage du Levant, Bruxelles, 1650, 1662, in-8°; trad. en flamand, Bruges, 1651. pet. in-8°. Une contrefaçon du récit de Stock parut en France, sous ce titre : Le Voyage d'Italie et du Levant; Rouen, 1664, in-13. Sle-chove est aussi l'auteur de l'Othoman, on Abrège des vies des empereurs turcs dep Othoman Ier jusques à Mahomet IV, aprè-sent regnant; Amsterdam, 1665, in-12 E. Il Valere An irè, Dibisoth, belgica. — I, de Saint-Genes Foyageurs beiges du treizième un seizième niech, il, 10

STOCK MANS (Pierre), jurisconsulte helge, né à Anvers, le 3 septembre 1608, mont à Bravelles, le 7 mai 1671. Sa vocation le portait à l'étale des lois, où il fut reçu docteur en 1631, à Lovvain. En janvier 1632 il remplaça dans le collegi des trois langues de cette ville Pierre Castella nus, qui venait de résigner la chaire de gicc (l' et en 1633 il l'échangea pour celle de droit and qu'il occupa avec honneur jusqu'en 1613. D tiné à l'etat ecclésiastique, il était déja pour depuis 1631 d'une prébende de la cathebral d'Ypres, quand tout à coup il épousa une mon héritière, qui le fit seigneur de Latuy et de les trebais. Conseiller au conseil de Brabant 1643, les lumières dont il fit preuve attirème sur lui le choix du gouvernement des Pavella pour des missions importantes. Il fut envoye pu ieurs fois près des états généraux des Provi Unies pour régler divers points relatifs à l'est cution du traité de Munster. La chambre u partie qui devait connaître des questions que traité pouvait faire nattre, ayant été étal Malines en 1653, Stockmans y sièges pender une année. Il fut appelé en 1663 au consul privé, eut en outre la présidence du tribunal a prême militaire, et devint en 1664 garde de chartes du duché de Brabant. Le 29 avril 166 il avait été chargé de représenter le ce Bourgogne à la diète de Ratisbonne, d'où il re-

<sup>(</sup>it lisavait au moins quotes autres langues, caron de serve à la bibliothèque de Bourgogne et aux archere de Belgique des pièces écrites par lui en latin, en famaté, en français et en espagao).

juillet 1664, après avoir défendu avec [ privilège de la Bulle d'or de Brabant. Nors qu'il prit possession de sa charge bre du conseil privé. Dans ces diverse is, il se montra jurisconsulte profond, intègre et homme d'Etat plein de sade fermeté. Son portrait a été gravé par 70, et son buste, dû au ciseau de Puyen-orne in grande salle d'audience de la cassation de Belgique. On a de Stockhus Belgarum circa bullarum pontifireceptionem; s. l. n. d. (1642), in-4"; 645, in-24, et 1665, in-4" et pet. in-12; casio Belgarum contra evocationes grina judicia; 2º édit., s. l. n. d. (1653), liège, 1665, pet. in-12; — De jure de-ins; Bruxelles, 1666, in-4°; — Deductio probatur non esse jus devolutionis in Brabantiæ, nec in allis Belgii proa. l., 1660, in-4°; la 3º édit. de ces deux opuscules est d'Amsterdam, 1667, in-12; secunda de jure devolutionis; Bruxel-8, in-4"; 3e edit., Francfort, 1668, in-4°; Sertia de jure devolutionis; Bruxelles, : le droit de devolution élait cette de Brabant d'après laquelle les biens plaux étaient dévolus aux enfants du mariage, à l'exclusion des enfants du contume que Louis XIV voulut faire ans l'ordre politique, son épouse Maried'Autriche, issue du mariage de Phi-7, roi d'Espagne, avec Élisabeth de etant l'unique fruit de cette première Claude Joly et plucieurs autres Français ot dans leurs écrits les pretentions de e, que Stockmans combattit par l'autolois, de l'histoire et de la raison; - Deo curiæ Brabantiæ sesqui-centuria; \*, 1670, in-fol. Les œuvres de Stockmans éanies d'abord à Bruxelles, s. d. (1698), k en dernier lieu à Louvain, 1783, 4 vol. e Compte rendu des séances de la comd'Instaire (de Belgique), 2º série, t. X, contient vingt-quatre lettres inédites de ns, des années 1650, 1651, 1652, anno-M. Borgnet, qui les a fait précèder de stions historiques sur l'époque à laquelle apportent. tite-nièce de Stockmans, Pétronille,

etite-nièce de Stockmans, Pétronille, Fédéric, landgrave de Hesse-Darmsladt, au service du tsar Pierre les. E. R.

a, Bild, helgira. — Paquat, Memotres, t. 192 — finde sur Pierre Mochmans; s. l. n. d., gr. in-42.

b. Nochmans; Bruxelles, 1934, In-82. — De gr. P. Stochmans, dans le Comple-rende de la parroy, d'hist., IX, 392. — Lipenus, Bibl. realis

rrien (Jean), en latin Stofflerinus, me allemand, né la 10 décembre 1452, à m (Souabe), mort le 16 février 1531, à ren (Wurtemberg). Né de parents obles livra à l'étude des mathématiques, qu'il fut plus tard chargé d'en eigner à

l'université de Tobingue. Il fut un de ceux qui s'occupèrent avec le plus de succès de la réforme du calendrier; il adressa au concile de Latran un projet consistant à retrancher dix jours pour faire concorder l'année civile avec les phénomènes astronomiques. Il publia depuis 1482 des Ephémérides, on il indiquait plusieurs années d'avance les époques des échipses, les longitudes et latitudes des planètes, ainsi que des predictions sur le temps, etc.; il y annonça pour le 20 fevrier 1524 un grand déluge qui serait causé par la conjonction des planètes supérieures. A l'approche de cette époque la terreur se répandit dans toute l'Europe, non-seulement dans les classes inférieures, mais jusqu'à la cour des princes. Le duc d'Urbin ne fut rassuré que lorsque Paul de Middelhourg lui eut démontré l'inanité de ses appréhensions, dans lesquelles il avait été confirmé par l'approbation que Cirvello, professeur à Alcala, et le célèbre Pierre Martyr donnaient aux pronostics de Stælfler. Augustin Nifò prit la plume pour les réfuter; mais Gui Rangon, général de l'empereur à Florence, engagea un médecin à combattre Nifò, craignant, disait-il, que Charles-Quint ne prit pas les mesures nécessaires pour sauvegarder les populations de l'invasion des caux. A Toulouse, le président Auriol alla jusqu'à faire construire une arche pour lui et sa famille. 1524 arriva, et par hasard le mois de février fut trèssec. Pour effacer le discrédit que cela attirait à l'astrologie, Cardan prétendit que Stœffler aurait dû en raison de la conjonction des planètes prédire le manque de pluie; dans le même but, Bodin n'hésita pas à entasser fausseté sur faus-seté pour établir que l'année 1524 avait au moins eté remplie de malheurs publics. Quant à Storffler, il n'en garda pas moins sa croyance à l'astrologie; en quoi il aurait en raison si l'on en croyait ce que Calvisius rapporte de sa mort. Ayant trouvé dans son horoscope qu'il devait être écrasé vers la mi-février 1531, par la chute d'un corps grave, il se renferma dans sa maison et invita quelques amis à lui tenir compagnie. En causant, une discussion s'éleva entre eux; pour la décider Stœffler alla prendre un volume dans sa bibliothèque, dont une planche mal fixé et chargée de livres lui tomba sur la tête. Il succomba quelques jours après. Selon Adam, au contraire, il serait mort à Blaubeuren, d'une maladie contagieuse. Storffler s'occupait aussi de géographie, et il exécuta des cartes et mappemondes ; il avait fait construire une sphère dans le château de Tobingue. Denx de ses élèves, Melanchthon et Séb. Munster, reçurent de lui l'au torisation de copier ses manuscrits; c'est ainsi que plusieurs de ses ouvrages ont été conservés; car un incendie détruisit, pen après sa mort, sa bibliothèque et ses instruments. On a de lui : Ephemerides ab anno 1482 ad 1518; 1482, in-4°; d'autres recueils du même genre parurent à Venise, 1522, in-4°; Tubingue, 1548,

in-1°; —Almanach nova plurimis annis venturis inservientia; Ulm, 1499, in-4°; Venise, 1504, 1513, in-4°; — Tabulæ astronomicæ; Tubingue, 1500, in-fol.; — Ephemerides motuum cælestium ad annum 1531; Venise, 1506, in-4°; — Elucidatio fabricæ ususque ustrolabii; Tubingue, 1513, in-4°; Paris, 1553, 1585, in-8°; Cologue, 1594, in-8°; Irad, en français, Paris, 1560, in-12: ouvrage qui résume les procédés employés alors pour la construction des astrolabes; une analyse en a été donnée dans l'Hist, de l'astronomie de Delambre; — Calendarium romanum magnum; Oppenheun, 1518, 1524, in-fol.; Irad, en alternand, ibid., 1522, im-fol.; — Commentarius in Proctisultarym; Tubingue, 1533, in-fol.

spharram; Tubingue, 1534, in fol.
Wabl, De instont mathematico J. stoefferino; Glescen, 1743, in 4". - Bayle, Dict. - Scheibel, Einleitung
zur mathematischen Bacherkennenis, t. 111. - Laiande,

Albitopr. astronum.

STERK (Antoine, baron DE), médecia allemand, ne le 21 février 1731, à Sulgau (Souabe), mort le 11 septembre 1803, à Venise. Né de pa rents panvres, il les perdit dans sa première enfance, et fut conduit à Vienne, où des gens charitables le placèrent dans la maison des indigents et veillèrent à son education. Sa vocation le portait vers l'étude de la medecine; il y consacra plusieurs années, et sut admis en 1757 au doctornt, sous la présidence de van Swieten. Nommé médecin de la cour (1760), il guérit l'impératrice Marie-Thérèse d'une attaque de petite vérole (1767), et put aspirer des lors aux plus hauts emplois de sa profession. Aussi devint-il consellteraulique, premier médecin de la cour et des États autrichiens, président du conseil des études médicales, et directeur de l'hépital général de Vienne. En 1795 il reçut le titre de baron. Il jouit d'un crédit sans limites, et laissa à sa mort une fortune de 500,000 florins. Ses premiers écrits, rédigés en latin et trad. en allemand, sont peu étendus et roulent sur les propriétés médicales de la cigue, de la pomme epineuse, de la jusquiame, de l'aconit et du colchique d'automne; ils firent beaucoup de bruit au moment de leur apparition, mais ils ne rencontrerent qu'en Autriche l'accueil savorable du à la position élevée de l'auteur. On a encore de Annus medicus; Vienne, 1760-11, in-8°, lui : continué par H.-J. Collin; - Instituta facultatis medicæ Vindobonensis; ibid., 1775, in-80; - Medicinisch-praktischer Unterricht für die Feld-und Landwundærste der æsterreich. Staaten; Vienne, 1776, 1789, in-8°; trad, en latin par Schosulan : Præcepta in usum chirurgorum eastrensium; ibid., 1777, 179t, in 8"; — Pharmacopæia austriaca emendata; ibid., 1794, in-8°, en collaboration avec Schosulan et les deux Jacquin.

Mirsching, Handbuch.

STOFFLER. Voy. STORFFLER.

STOFFLET (Nicolas), général vendéeu, né à Lunéville, en 1752, exécuté à Angers, le 24 février 1796. Fils d'un meunier, il prit le métier des armes, fut caparal de grenadiers dans le 10giment de Lyonnais, et alla, au bout de sette ans de service, résider en Anjou comme gardechasse de son colonel, le comte de Colbert-Maulevrier, dont il avait sauvé la vie. Lorsque l'Anjou se souleva contre la Convention, les u aurges de Manlavrier le prirent pour chel, et, m mais 1793, il rejoignit Cathelinean dons le to-Poitou, à la tête de soivante forgerons et deple sieurs paysans. Il concourut a la prise de Cho-(14 mars), et après le combat du 25 mai, qui fit ávacuer Fontenay aux républicains, il fut chinge de commander cette place importante, dois chef-lieu du département de la Vendée, il se dulingua dans la victoire de Saumur (10 juin), et dans l'attaque des hanteurs de Montgaillard il acheva la déroute de Westermann, qu'avait con mencée Lescure; pen de jours après, il reput le titre de major général de l'armée royale (15 jullet). Il prit part au combat de Doué, on il ful blessé grièvement d'un coup de feu à la cuis aux deux attaques tentres sans succès, les 9 d 9 octobre, contre Chatillon, a la hataille d Chollet, où il commanda l'aile gauche, ainsi qu'à celle de Beaupréau (17 et 18 octobre) Après le passage de la Loire, qui suivit ces deux defaite. Stufflet fut nommé commandant du haut Porton et de l'Anjou. Il contribua beaucoup a la prix de Laval (25 octobre), et, après l'asseut infruc lueux de Granville, parvint seul à retablir l'ordre dans l'armée (14 novembre). A la bataille d'Abtrain, livrée le 20 suivant, il donna l'exemp de la fuite; mais bientôt, revenu de sa fables il rallin ses soldats, et consomma la victoire venaient de remporter La Rochejaquelein el k prince de Talmont. La déroute du Mans ava cutièrement desorganisé l'armée royaliste, rentra en Vendée avec les autres chefs. Lors la mort ent frappé La Rochejaquelem (4 ma 1794), Stofflet se vit libre de donner carrière l'ambition qui le dévorait, et il s'empara du con mandement. Il chassa les républicains de la s de Chollet, la perdit presque aussitôt à la suite d'une surlie imprudente, et la reprit par une op niatre et active persistance. Le 11 mars, il d clara soldats de l'armée royale tous les hafata de l'Anjou et du haut Poitou, et leur pr de le rejoindre sous paine de mort. Il entra et suite en relations avec Charette et Mang dans une convention signée à Jallais, ils gagèrent tous trois à ne point tenter d'opériséparée. On croit que Charette et Stufflet au pour but secret de perdre Marigny. Ceini-d e effet attaqua seul, peu de temps après, La Chila-gnerale; un conseil de guerre le condamns à mot Stofflet fut chargé d'exécuter l'arrêt, et Manc périt fusillé. La conduite que tint ensuite Stall à l'égard de Charette montre chez loi l'intentan de devenir seul chef, ou du moins une ardrate jalousie. Deux fois il paratt avoir voulu en cher le triomphe de son rival, à l'attaque de

it en éloignant sa troupe, et à celle as en arrivant trop lard. Guidé par ernier, il gouverna despotiquement ta la circulation forcec, el coms'alièner les sentiments du pays par s de rigneur. Charette lui demanda e venir au quartier général pour expliestifier sa conduite, et finit par lancer de contre loi. Cette division des deux decos fut survie du traite conclu par avec les républicains au château de la 17 fevrier 1795). Stofflet, qui n'avait r à temps pour prendre part aux conrentra dans l'Anjou, plein de fureur. continuer la guerre, malgré ses offil'abandonnèrent presque lous, il dénouveau la mort contre les habitants iradraient pas comhattre sous ses orinfluence était tellement diminuée rit pas son armée monter au delà de mile hommes. Après avoir essayé de e avec les royalistes de la Bretagne, il conseils de l'abbé Bernier, et, le 2 mai traité fut couclir près de Saint-Florent envoyes de la Convention : Stofflet obmillions pour les frais de la guerre et gardes territoriaux soldés par le trésor lats bientot le marquis de Rivière, aide du comte d'Artois, vint rallumer la réconcilier Charette avec Stofflet, Celuiis ne resta pas longtemps uni a son dans une conférence avec le général protesta de sa soumission à la répu-1 sept. 1795). Peu après, le comte d'Ar-fit remettre le brevet de maréchal de la croix de Saint-Louis, tandis que etait promu lieutenant général et recerdon rouge. Cette inégalité de distinc-ita la jalousie de Stofflet, qui ne se déprendre les armes que vers les derniers janvier 1796. Ses tentatives et ses propour soulever l'Anjou ne réussirent amener plus de quatre cents hommes. Fuir devant le ressentiment que sa foi avait justement inspiré à Hoche, à se cacher pendant quelques jours ; nit parêtre arrêlé dans une ferme avec camp et un domestique. Conduits rois à Angers et condamnés à mort, fusillés le 24 fevrier. Brave, énergique, enteté, vaniteux, Stoffet n'inspire sympathie qui entoure le souvenir de autres chess vendéens; il ne paralt pas par l'evaltation de la foi religieuse et mais par l'ambition de jouer un rôle. l'une circon-tance, il s'opposa aux desames plus habiles que lui, comme Les Charette. L'avidité avec laquelle il saisit dement fut melée d'une joie grossière, cière trop rude pour ee faire aimer

de ses soldats, il s'en fit craindre; cette crainte amena l'éloignement, et lous l'abandonnérent aux derniers jours.

J. M.

Courselles, Dick. hist. des genéraux français. — Th. Marct, Hist. des guerres de l'ouest. — Thiers, Hist. de la révol. française — Crellneau-Joly, Épisodes des guerres de la Pendes.

STORE (Melis on Émile), chroniqueur hollandais, vivait à la fin du treizième siècle. Il était prêtre et attaché à Florent V, comte de Hollande. C'est à ce prince qu'il a dédié sa chro nique rimée, qui s'étend de 885 jusqu'à l'arénement de Guillaume III (1305). Cette chronique arait avoir été en partie traduite du latin; le style en est assez pur, mais la vérsification est irregulière. Elle a éte publiée pour la première fois par J. der Does, sous ce titre : Hollandsche Rim-Kroniik (Amst., 1591, in-fol), et sans nom d'auteur, et reproduite à La Haye, 1020, in-fol. Les edit. suivantes (Leyde, 1699, in-fol. fig., et 1772, 3 vol. in 8°) portent le nom de l'auteur, découvert par Schryver, et contiennent des otes, l'une de C. van Afkemade, l'autre de B. Huydecoper.

Tpez, Hist. de la inngue halland., p. 13k. — Vrim, Hist. de la passe halland., t. le', p. 7-10.

STOLBERG (Christian, comte nel, poète allenand, né à Hambourg, le 15 octobre 1748, mort le 18 janvier 1821, dans sa terre de Windebye, près d'Eckenfærde (Slesvig). Sa famille, originaire de Thuringe, était une des plus anciennes et des plus illustres de la noblesse allemande; on la trouve mentionnée dans des documents authentiques du onzième siècle. Il avait pour père Christian-Gunther, grand - bailti à Bramstedt, dans le Holstein, et plus tard grand-maître des cerémonies de Sophie-Madeleine, veuve du rol Christian VI; il étudia dans l'universite de Guetgue de 1769 à 1774, et'y fit partie avec son frère carlet du cercle poétique formé par Boje, Burger, Miller, Vosa et Leisewitz. En 1777, il devint bailti à Fremsbuttet, en Holstein, et se maria avec Louise, comtesse de Reventiow, qu'il avait cé-lébrée dans ses vers. Après avoir donné sa démission en 1800, il se retira dans sa terre de Windebye. Le talent poétique de Christian est inférieur à celui de son frère; il excelle pourtant à peindre les sentiments tendres et les delices de la vie de famille. On a de lui : Poésies lyriques (avec celles de Léopold); Leipzig, 1779, 1822, in-8°; - Gedichte aus dem Griechtschen (Poesies traduites du grec); Hambourg, 1782; — Schauspiele mit Charen (Drames avec charurs); Leipzig, 1787: les principaux sont Balthazar et Olanes; - Sophocle; ibid, 1787, 2 vol. : traduction faite en iambes; - Vaterian dische Gedichte (Poésies patriotiques); Ham-bourg, 1815, in-8°: en collab. avec son frère. Un choix de ses cruvres litteraires et de celles de son frère a élé publié à part (Gesammelss Werke; Hambourg, 1820-26, 25 vol. in-8°).

STOLBERG (Fredéric-Léopold, comis as),

écrivain allemand, frère du précédent, né à Bramstedt, le 7 novembre 1750, mort à Sondermulilen, près d'Osnabruck, le 5 décembre 1819. En 1756, il suivit sa famille à Copenhague. Sa mère, femme d'une éducation distinguée, réunit autour d'elle une societé choisie, où l'un remarquait Klopstock, Cramer, le comte Bernstorf et son neveu Pierre, qui épousa plus tard la sour ainée de Léopold. Ces hommes illustres exercèrent sur l'enfant la plus heureuse influence; klopstock l'encourages, ainsi que son frère ainé, à étudier surtont les auteurs classiques. Après la mort de son mari, arrivée en 1765, la com-tesse, qui s'était retirée dans un domaine situé près du Sund, continua de diriger elle-même l'éducation de ses deux fils, jusqu'en 1770, où elle les envoya d'abord à l'université de Halle, puis à celle de Gœttingue. En 1773 Léopoid retourna à Copenhague. Après la mort de sa mère, il entreprit, en compagnie de Christian et de leur ami commun le comte Haugwitz, un voyage en Suisse. A Francfort il fit la connaissance de Gæthe, à Zurich celle de Lavater, et parcourut le pays des Grisons et le nord de l'I-talie. En 1777 il fut nommé ministre plenipotentinire du prince-évêque de Lubeck près la cour de Danemark. En 1782 il se maria, avec la comtesse Agnés de Witzleben; mais cette union fortunée, qui le readit père de quatre enfants, ne dura que six ans, car sa femme mourut en 1788, à Neuenbourg, où il exerçait les fonctions de bailli. En 1789 le prince régent de Danemark l'envoya à Berlin avec mission de régler les difficultés qui s'étaient élevées entre les deux pays a cause de la guerre entre la Suède et la Russie. En 1790 Léopold épousa, en secondes noces, la contesse Sophie de Redern, et pen de temps sprès il visita l'Italie. En 1791 le prince-évêque de Lubeck le nomma président du gouvernement, du consistoire et des finances à Eutin. A la mort de Catherine II (1796), il fut envoyé comme ambassadeur à Péterabourg, pour y complimenter le nouveau souverain. En 1800 il se convertit au catholicisme. Les dissidences qui avaient éclaté au sein du protestantisme, et dont il avait été témoin en Holstein, entre les rationglistes et les orthodoxes, l'avaient déterminé à faire ce pas. Son esprit était d'ailleurs prédisposé à une conversion par son voyage en Italie, par l'étude qu'il avait faite des ouvrages des controversistes catholiques et protestants et par una correspondance qu'il avait entretenue sur ce sujet avec M. Asseline, évêque de Boulogne, et dont une partie a été publiée dans les œuvres choisies de ce prélat. Cette conversion lui suscita beaucoup d'ennemis; Voss surtout ne lui pardonna jamais. Un jour un prince lui dit : « Je n'aime pas ceux qui changent de religion. -Ni mot non plus, répond Stolberg ; et si vos ancêtres n'en avaient pas changé, il y a trois siècles, je n'aurais pas été oblige de reprendre celle qu'ils ont qu'iltée, » Une fois rentre dans l'Église

catholique, il résigna tous ses emplois, et val s'établir à Munster, où il se lia avec le vicaire général de ce diocèse, Furstemberg, la princesse de la companyation Gallitzin et les deux frères Droste de Vischen dont le cadet fut plus tard archevêque de Co logne. Outre les poésies et les drames que Stal berg a publiés avec son frère, on a de lui : Jan ben (lambes); Leipzig, 1784, in-8°; - Die Insel (L'Ile), 1788 : roman lyrique, en prose et en ven. Reise durch Deutschland, die Schweis, Italien und Sieilien; 1794, 4 vol. in 8°; trait en anglais' par Holeroft (Lond, 1796, 2 vol. in-40, fig.); on y trouve les Hespérides, éplires poétiques adressées à son vieil ami Ebert; Geschichte der Religion Jesu-Christs (Histoire de la religion chrétienne); Hambourg, 1811-15, 15 vol. in-80 : il s'arrela an convile genéral d'Éphèse, en 430; mais son ouvrage, trad. italien (1824) par de Rossi et Keller, a été continué par Fr. de Kerz, Mayence, 1875-46, t. XIX-XLV, et par Brischar, ibid., 1849-53. L XLVI-XLVIII : on en fait beaucoup de cas parmi les catholiques, et pour l'élégance du stylet pour la profondeur des recherches; - Leben Alfredi des Grossen (Vie d'Alfred le Grand), Munster, 1815, in-8°; trad. en français, 1831 in-18; - Ein Büchlein von der Liebe Pell livre de l'amour de Dieu); 1819, in-12; trad. m français en 1819 et en 1836, in-18. On a encor de lui quelques petits écrits, tels que : L'eber de Sinne (Sur les sens), en forme de diale Unsere Sprache (Notre langue), et Dei Zell geist (L'Esprit du siècle), ainsi que plusieur traductions, notamment celle de l'Itrade en ven, celle de quatre tragédies d'Eschyle et celle de Dialogues de Platon. Dans les notes dont il sccompagna cette dernière, il attaqua de nouven, comme il l'avait déjà fait dans sa réponse « poeme de Schiller : Les Dieux de la Grèce, le principes de la révolution française, et s'allin par là les attaques des libéraux. Il traduisit 🗫 lement les poésies d'Ossian, et quelques écrés de saint Augustin, et publia en 1818 une l'iede saint Vincent de Paul.

Comme poète Léopold est supérieur à sonfrire Christian. On trouve chez lui plus de hardiese dans les idées et dans les images, et une grarde facilité de versification. Il s'est exceré dans presque tous les genres de poèsie, car on a de lui des chansons, des odes, des élégies, des romanés, des atires, des descriptions et des drames Comme prosateur son style est pur et d'une grande élévation.

Brubi, Gesch. der Kuth. Literatur Deutschlandt.

A. Nicolovius, Fr. A., Graf zu Sielberg; Mayenec, 1881
11-50. — Zeitgrassen, 1831, p. 80. — Memorie di rilo
girne, XVII, 1830, p. 879.

eToll (Maximulien), médecin allemanl, et le 12 octobre 1742, à Erzingen (Sounde), mort le 23 mars 1788 (1), près de Vienne. Il était fib d'un chirorgien, qui voutait lui faire embrasse

(i) Hirsching indique la date du 15 mai 1787.

mais à la première amputation it témoin, il eut une telle horreur de sang qu'il obtint la permission de pouretudes classiques, et plus tard d'en-Société de Jésus (1761). Il n'y fit pas on le chargea d'abord, suivant l'uigner les humanites dans le collège en Tyrol (1765). Comme il se mélait in l'instruction des enfants des idées res, il deplut à ses superieurs, qui le at & Eichstædt. Stoll quitta l'institut plus aguerri sans doute par les epreuves ait de subir, il céda à son penchant pour cine, qu'il étudia à Strasbourg et à A peine reçu docteur (1772), il fut enongrie, où régnaient alors des fievres es endemiques. Affecté plus d'une fois du était charge de combattre, il revint à et fut choisi, à la demande de Sterk, placer van Haen dans la chaire de mé-ratique (1776). Tourmenté depuis long-la goutte, il fut alteint subitement ection cérébrale, et mourut à l'âge de six ans. Les ouvrages de Stoll, et ouratio medendi, le plus remarquable de i que Corvisart se plaisait à commenter cours, témoignent d'un rare talent d'ob-C'est surtout dans l'étude des consmédicales, distinguées pour la première ationnaires et annuelles, qu'il se montre Personne n'a mieux élucidé l'histoire s bilieuses. On l'a accusé de faire rôle trop important à la bile et d'avoir romitifs. Nous citerons de lui : Ratio Vienne, 1777-80, 3 vol. in 8°, et d. in s°; trad. en français (Parls, 1809, -8°): recueil important, reimpr. trois quel Eyerel ajouta un supplément, sous de Dissertationes medica; Vienne, A vol. in-8°; — Rede uber die der griech Sprache (Des avantages que grecque); Vienne, 1785, in-8°; — in de febribus; ibid., 1785, in-8°; on-line, trad. en 1809 en français, et fonde sur les doctrines de Boerhaave, dont etail grand partisan; - Prælectiones os murbos chronicos; ibid., 1788-89, et Dissertationes medica; ibid., 4 vol. in-8°, publies l'un et l'autre par oll a surveille l'édition des Opera postvan Haen (1779) et des Constitu-idemica de van Swieten (1752).

tmahl auf Mux. Stoll; Vienne, 1188, in-8° Hist. de la Mederne — Hirsching, Band-dyr. med. — Vicq d'Aayr, Lloges.

(Theophile), savant allemand, ne 1073, a Liegnitz (Silésie), mort le a à lena. Après avoir été pendant plues procepteur et avoir aver son elève Pays-Bas et une grande partie de l'Alleit ses degres à leua avec deux thèses bles De ethnicorum philosophorum

doctrina morali (1705, in-4°) et An Homerus fuerit philosophus moralis (1712, in-4'). Directeur du gymnase de Hildburghausen depuis 1714, il fut rappelé en 1717 à l'éna pour y remplir la chaire de sciences politiques ; en 1738 il devint bibliothecaire de l'universite, et en 1743 il fut encore chargé de professor la morale. Il faisait aussi des cours sur l'bistoire de la littérature et des sciences; il en a éclairei beaucoup de points dans ses savants ouvrages. Les princinaux sont : Historie der heidnischen Moral (Histoire de la morale chez les paiens); lena, 1714, in-4°; — Anleitung zur Historie der Gelahrtheit (Introduction à l'histoire de l'erudition ); Halle, 1718, et léna, 1724, 1727, 1746, in-8°; trad. en latin, 1728, in-4°; cet ouvrage estime contient l'histoire des belles-lettres, de la philologie, de la philosophie, de la physique et des mathématiques; - De vila Antisthenis cynici; lena, 1724, in-40; - De decoro politico contra cynicos quackerosque; ibida, 1725, in-4°; - Anleitung zur Historie der medicinischen Gelahrtheit (Introduction à l'histoire de la medecine); ibid., 1731, in-4" : en colla-boration avec Kestner; — Aufrichtige Nachricht von dem Leben und Schriften der Kirchenvæter (Notice exacte sur la vie et les écrits des Pères de l'Eglise des quatre premiers siècles); ibid., 1733, in 4°; — Anleitung zur Historie der theologischen Gelahrtheit; ibid., 1739, in 4°; — Anleitung zur Historie der juristischen Gelahrtheit; ibid., 1715, in-4°. Stolle a écrit plusieurs pièces de vers inserées dans divers recueils, entre autres dans celui de la sociéte littéraire qui, en 1729, s'etait formée à lena sous sa présidence; il a fourni de nombrenx articles et mémoires à la Stotlische Bibliotek (léna, 1733-44, 17 part. in-4°) et aux Akademische Nebenstunden, recueils dout il fut le directeur; il a enfin écrit plusienrs pré-faces étendues, notamment celle de la Bibliotheca anonymorum de Mylius.

Hirsching, Handbuch - Jugier, Bibl. histor, letter., t. I. p. 63.

STOLUN, Voy. LIGINICS.

STONE (Edmond), mathématicien écossais, né à la fin du dix-septième siècle, mort en mars ou en avril 1768. Fils d'on jardinier du duc d'Argyle, et n'ayant reçu aucune instruction, il parvint par ses propres études à comprendre assez bien le latin et le français pour pouvoir lire des livres de mathématiques, et avant l'êge de dix-huit ans it connaissait déjà la géométrie analytique. Le duc d'Argyle se chargea de faire completer son instruction, et lui assura ensuite une pension qui permit à Stone de s'occuper exclusivement de ses études favorites. Il fut nommé, en 1725, membre de la Société royale de Londres Il paratt que dans la dernière partie de sa vie il fut obligé de donner des leçons de mathémaques pour se procurer des moyens d'existence. En 1742 ou 1743, son nom fut rayé des registres

de la Société royale, et il mourut dans la misère, après avoir vu s'éclipser la réputation qu'il s'était taile par ses premières productions. On a de lui : The Construction and principal uses of mathematical instruments; Londres, 1723, 1758, in-fol. : trad, de Bion et augmenté de la description d'instruments d'origine anglaise; - A new mathematical Dictionary; ibid., 1726, 1743, in-8°, son ouvrage principal; — New Treatise of the construction and use of the sector; ibid., 1729, in-8°; — une traduction de l'Analyse des infiniment petits par L'Hospital; ibid., 1730, in-8°, suivie de the Method of fluxions both direct and inverse; traits trad. en français par Rondet (Paris, 1735, in-4°).

Quoique fort vanté, dit Montucla, par son traducteur et le P. Castel, il a prêté à la critique très-juste de Jean Bernoulli, a raison de son imperfection et de ses meprises »; — Euclid's Elements; ibid., 1731, 2 vol.; — Geometrical lactures; ibid., 1735, trad. du latin d'Isaac Barrow; - Some reflections on the uncertainty of the figure and magnitude of the earth and of the different opinions of the most cetebrated astronomers; ibid., 1766, in-8°, attribué à Stone. Il a ecrit plusieurs articles dans les Philosophical transactions, entre autres sur un calcal de deux lignes du troisième ordre, qui n'avaient été mentionnées ni par Newton ni par Stirling.

liutton, Diet. - Critical review, t. IX. - Monthly exists, t. XXXVII. - Montucla, Hist. des mathemas

STORCH (Nicolas), anabaptiste allemand, né à Stolberg, en Saxe, à la lin du quinzième siècle, mort à Munich, en 1530. Suivant la mode du temps, il traduisit en grec son nom, qui signifie cigogne, et s'appela Pelargus. Il était drapier de profession. Avec Muntzer et Cellarius il fonda la secle des anabaptistes, en prenant pour base le principe de Luther, qu'on est sauvé par la foi, nou par les sacrements. Il commença à prêcher sa doctrine à Zurikau, et y forma d'abord une secte, connue sous le nom des Nouveaux prophètes; mais bientôt il fut chasse de cette ville et se réfugia en Thuringe. Melanchthon le reçut avec hienveillance, quand il arriva, en 1521, à Wittemberg; mais comme sa présence y causa des désortres permi les étudiants, Luther obtint de l'électeur de Save un ordre de haunissement. de l'électeur de Save un ordre de hannissement.
Storch se rendit alors en Silesie, et plus tand en Pologne; mais, foujours poursuivi, il chercha un asile en Bavière, et y mourut, après avoir fait un grand nombre de prosèlvtes.

M. Wigner. Eintattiger Berlicht, wie durch M. Storck die dofrecht in Thirringen angetengen sey verden; Etniri, 1931, in-80. Seckendorf, Hust. Inthersensent - Arnold, Kirchen-und. Ketzer-Geschichte. — Ottus, Atmales andbaptistei.

STORCK. Poy. STORE.

STORT (Joseph), magistrat américain, né le 18 septembre 1779, à Marbiehead (État de Massarinsetts), mort le 10 septembre 1845, à Combindge, près Boston. Son père était médecin.

Après avoir suivi le cours de l'université d'Harvard, il commença en 1798 l'étude du droit elez l'avocat Sewall, fut admis en 1801 un barreau, et s'établit à Salem. Il conquit en fort per de temps une place éminente : « Par suite de consinérations politiques, dit un de ses biographes, il fut engagé dans d'importantes affaires, où il eut à lutter, et souvent seul, contre des adressaires redoutables; sa réputation n'a jamais été surpassée depuis dans le barreau américam. En 1805 il représenta Salem dans la législature du Massachuselts, qu'il présida souvent par la suite; il fut en 1820 un de ceux qui reformèrent la constitution de cet Etat. En 1809 il entra su congrès, et en novembre 1811 il devint juge de la cour suprême des États-Unis. Dans l'exercica de ces fonctions, qu'il conserva jusqu'à sa mort Story mit en jeu les qualités les plus éminentes: zèle, savoir, sagacité, floquence. Par ses ma-vrages, par ses jugements, par ses rapports, par la profondeur et la variété de ses vues politique et professionnelles, il acquit une autorite incontestable. Toutefois on lui a reproché de tenir trop de compte des préoccupations du jour, et aussi d'avoir manqué parfois de décision et netteté. Depuis 1829, et pendant les vacances de la cour suprême, il fit un cours de druit au c lége d'Harvard à Cambridge, où l'un de ses amm avoit fondé une chaire sous la condition expresse qu'il l'occuperait le premier. Nous citerons de lui: The Power of solitude; Salem, 1802, 1804, in-12: poeme mediocre, dont plus tandil racheta sous main le plus d'exemplaires possible; Laws of the United States; New-York, 1827, 3 vol. in-8°; — Commentaries on the laws of bailment; ibid., 1832; — Commentaries on the constitution; ibid., 1833, 3 vd. in-8°; trad. en français par Odent (Paris, 1833, 2 vol. in-8°); il a publié en 1834 de cet exclusi ouvrage in Abridgment, qui a longtemps servide manuel aux étudiants en droit; — Commentaries on the conflict of laies; ibid, 183), 3 vol. in-8": il y traite de la législation cure péenne touchant le mariage, le divorce, le lestament, l'héritage et la procedure; lancous writings; ibid., 1830, 1845, in-8°, -Commentaries on equity jurisprudence; ibit, Commentaries on equity jurisprudence, we 1836-37, 2 vol. in-8"; — Commentaries or equity pleadings; ibid., 1838, 2 vol. in-8", ipid. completent le précédent; les traités qu'il caivil ensuite sur les Laws of agency, Partnership, Bills of exchange, sont moins estimés; — Promissory notes; ibid., 1846. Story a fourm beaucoup d'articles à l'Encyclopadia amorte canada Liebar à l'American, Jurist, au North cana de Lieber, à l'American Jurist, au North revieu, etc. Ses rapports et ses dreisions le gales ne forment pas moins de 13 volumes.

W. Story, Life and letters of J. Story, New-Yest-1881, 2 vol. in-82. — Law review, no VI. — Grandi. Prose writers of America.

STOSCH (Philippe, baron no ), diplomate di antiquaire allemand, ne le 1er avril 1691.

mort le 7 novembre 1757, à Florence. e, originaire de Silésie, était de no-cienne; mais la branche à laquelle il ut avait perdu ses biens. Fils d'un méi était aussi bourgmestre de Kustrin, uça d'abord l'étude de la théologie; die vers la numismatique, dont les éléfurent enseignes par Ch. Schott, il ur complèter ses connaissances dans ence, les principales villes de l'Allo-La 1700 il alla suivre à Amsterdam les gree de Kuster et d'Hemsterhois. ye, il rencontra son cousin l'ambassaussien de Schmettau, qui le recoma greflier des Elats généraux, le cé-gel; celui-ci le prit en alfection, et le en 1712 d'une mission en Augleterra. ir reçu des leçons de Bentley, il se Paris (1713); accueitti avec faveur par ese palatine, il fréquenta assidument le faucon, Galland, Dacier et sa femme, l'abbe Descamps, Crozat, et fut admis ions qui se tenaient chez Huet. En issa en Italie, fit un séjour prolongé à si qu'à Rome. Rappelé en Allemagne affaires de famille, il s'arrêta quelque Vienne, et fut accueilli avec la plus isturction par l'empereur. Après avoir pendant ses voyages une foule d'objets et pris des dessins ou des moulages oup d'autres, qu'il n'avait pu acquerir, ent d'une grande quantité de pierres Stosch revint à La Haye, où il avait re avec une mission diplomatique par Pologne, qui l'avait nomme en 1717 eiller. En 1720, ayant réussi à faire a gouvernement français pour vingt dumonuscrits de la bibliothèque de Paris r Aymon, il reçut du regent l'offre osion de mille écus, qu'il ne voulut pas En 1721 son ami ford Grandville, denistre, le décida à aller à Rome pour y les démarches du chevalier de Saintel de ses partisans. Les embarras que ita cette mission delicate furent comer les relations agreables qu'il entretint puissants personnages, tels qu'Alberoni facilités qu'il eut à compléter ses coldont la renommée commençait à se en Europe. Il avait attiré l'attention leurs par ses Gemma antiqua sculpmaginibus insignitæ, æri incisæ per vart, commentariis illustratæ(Amst., fol.) : ouvrage d'un grand mérite (1) et pour résultat de faire mieux apprecier s de l'art antique. En 1731 il fut quitter Rome, à cause des menaces de lui furent faites par des jacobites ; il à Florence, où il ue cessa de tenir le ement anglais au courant des projets ra a donné en 1736 une mauvaise traducdes Stuarts, dont il pouvait avoir connaissance par les espions qu'il entretenait autour d'eux. En 1746 il perdit l'auteur de sa fortune, Fagel, avec lequel il avait entretenu pendant près d trente ans une correspondance, dont la publica-tion serait encore à désirer aujourd'hui. Il communiquait avec la plus grande libéralité les objets de son riche musée, comprenant des medailles, des tableaux, des desains, des manuscrits, des armes de toutes les époques, des vases et statues, une collection immense de cartes géographiques, remplissant trois cents volumes, conservés maintenant à la bibliothèque de Vienne, et aussi une suite d'environ trois mille cinquents pierres gravées antiques : elles furent acquises pour le musée de Berlin, et Winckelmann en a donné le catalogue. Sa collection d'empreintes, au nombre de plus de vingt-huit mille, fut achelée par Tassie et servit de base à l'ouvrage qu'il publia. Quant au savoir de Stosch sur les autres points d'archéologie, il etait moinseur; mais, d'une grande modestie, il cherchait toujours à rectifier son jugement en consultant les antiquaires de renom, Winckelmann nolamment. On a encore de lui : Lettera sopra una medaglia di Carino imp. e Magnia Urbica Augusta; Florence, 1755, in-4°.

S. Lens, Histor. Abhendium von dem Generalmajor von Stasch; Halle, 1781, In-th. — M.-F. de Stosch, Genealogua des von Staschschen Geschlechts; Bresion, 1786, 1n-th. — Strodtman, Neues Gelehrten Buropa, L. V. et X. — Suse, Unomasticon, t. Vl. p. 176. — Hirsching, Handbuch. — Heusel, Lexikon.

STOTHARD ( Thomas ), peintre anglais, né le 17 août 1755, à Londres, où il est mort, le 28 avril 1834. Il était fils d'un aubergiate. Sa frète constitution le tit, dès l'âge de cinq ans, envoyer à York chez un oncle, qui le contia aux soins d'une vieille dame écossaise demenrant dans le petit village d'Acomb, à quelques milles de la ville. Il babita ensuite Stretton et liford. Il retira de la vie rustique et indépendante qu'il mena dans ces premières années un amour de la nature qui ne l'abandonna jamais, et qui lui fit faire plus tard ces longues pro menades pendant lesquelles un papillou ou une paquerette le mettaient en extase. Une gravuro de Strange, quelques portraits d'Houbraken éveillèrent en lui le goût du dessin. Après la mort de son père, il deviat apprenti chez le dessinateur d'un marchand de brocart. Il employait ses moments de luisir à reproduire les scenes qu'il admirait dans Homère et dans Spenser. L'invention dont ces petites compositions faisaient occure frappa le directeur du Novelsst's Magazine, qui attacha à son journal le jeune artiste comme dessinateur. Les desque Stotbard fournissait à des feuilles p riodiques et dont il enrichissait les œuvres des poeles et des romanciers, ceux, par exemple, qu'il fit pour le Shakespeare de Boydell, des tableaux où l'on remarque une fantaisie gracieus et spirituelle, le firent nommer membre de l'A-

cadémie royale (1794). Le nombre de ses dessins s'élève à dix mille; dans la liste qui en a ete dressée par sa belle-fille, Mme Bray, on remarque des séries de sujets tirés de Shakespeare, Chaucer, Spenser, Rogers et de Gil-Blas Ses principaux tableaux sont . La Confirmation (1792); - La Guerre, l'Intempérance, la Descente d'Orphée aux enfers, Antoine et Cléopatre (1799), compositions gigantesques, qui décorent le grand escalier du chateau de lord Eveter à Burleigh; - Roger de Coverley et les Gipsies, le Club du Spectateur, Phillis et Brunette (1803); -Promenade a Canterbury, etc. Il peignit aussi la coupole de la bibliothèque des avocats à Edimbourg. Les sculpteurs s'adressaient quelquefois à lui, et il prit part à l'exécution de quelques-uns de leurs ouvrages, dont les plus connus sont le Monument de Garrick, à l'abbaye de Westminster, et les Enfants endormis de Chantrey, dans la cathédrale de Lichtield. Ses œuvres ont eu pour interprêtes Collins, Heath, Parker, Cromek, et d'autres graveurs anglais.

Gustave FAGNIEZ.

M= Bray. Life of Th. Stothurd; Lond., 1881, in-80. STOTHARD (Charles-Alfred), antiquaire, fils du precédent, né le 5 juillet 1786, à Londres, mort le 28 mai 1821, à Beer Ferrers. Tout jeune il se distingua sur les bancs de l'Académie royale par l'élégance et la correction de ses dessus d'après l'antique. En 1810 il exécuta son premier tableau, la Mort de Ri-chard II à Pomfret. Dès 1802, et sur le conseil de son père, il s'était appliqué à l'étude des monuments et des antiquites nationales pour acquérir une connaissance complète du costume si nécessaire au peintre d'histoire. Ce travail lui suggéra l'idee d'un recueil qui réunirait les estide personnages historiques : il en publia en 1811 le premier cahier, et le dixième en 1821, sous le titre de Monumental effigies of Great Britain (Londres, in-fol., 147 fig. au trait, avec texte, rédigé par A.-J. Kempe). Tout en continuant ce grand ouvrage, qui l'occupa jusqu'à sa mort, Stothard, dont la réputation d'artiste de coût et de savoir était désormais établie. fournit un grand nombre de dessins a la Magna Britannia de Lysons, et entreprit plusieurs voyages archéologiques dans les provinces de France qui jadis avaient appartenu aux Anglais, à travers la Hollande, la Belgique et les cointes de l'Angleterre. Aux frais de la Société des antiquaires, qui le choisit en 1815 pour dessinateur et en 1819 pour membre titulaire, il fit à différentes reprises (1816, 1817 et 1818 ) d'assez longs sé jours à Bayeux pour y copierla fameuse tapisserie de la reine Mathilde. Ses excursions en France donnérent hen à d'interessants résultats : il découvrit dans l'abbaye de Fontevrand les effigies de Henri II, de sa femme Eléonore de Guienne, de Richard 1er et d'Isabelle d'Angoulème, femme de Jean Sans Terre; dans l'abbaye de Lespant,

près du Mans, celle de Bérengère, femme de Ri-chard 1°1; au Mans, le portrait de Geoffm Plantagenêt; à Josselin, les statues d'Olnier de Clisson et de sa femme, etc Au printemps de 1821 il parcourut a pied une grande parliedu Devonshire, observant spécialement les eglises et levant sur sa route des esquisses du pays; arrivé au village de Beer-Ferrers, il voulut dessiner, pour l'ouvrage de Lysons, la croisde orientale de l'église, et s'installa sur une échelle en mauvais étal; un échelon s'étant brise, l'arliste precipité en arrière alla se briser la tôte contre le monument d'un chevalier élevé dans le cher If n'avait pas encure trente-cinq ans. On doit encore & Ch. Stothard : The Topestry Bayeux, publ. by the Society of Antiquaries; Londres, 1816-1823, in-fol. max., 17 pl. col. : c'est la meilleure representation qui ait eté faite de cette œuvre celèbre, suivant le Journal des savants, novembre 1826; — us Memoire, imprime dans le t. XIX de l'Archaologia, 1819, et ou il s'attache à démontrer que la lapisserie de Bayeux date de l'époque qui suivit immediatement la conquête; - deux outrages inachevés, l'un sur les sceaux, l'autre sur les costumes du temps d'Élisabeth.

La venve de Ch. Stothard, Anne-Elisa Kenpe, mariée en secondes noces au revere Edw. Bray, a publie la vie de son mari, celle de son bean-père, des Letters written during a tour through Normandy, Brittany and other parts of France, in 1818 (Lond., 1820, m-i", 21 pl.), des romans, etc.

STOTHARD (Alphonse - John ), frère de Charles, s'est adonné à la gravure en mè dailles. P. L - y.

M=0 Bray, Memoirs of Ch. Stothard; Londies, 1871 1-80. — Annual blography. — Nagles, Knuthr lexikon.

STOUF (Jean-Baptiste), sculptens français, nó en 1742, à Paris, mort le 1er juillet 1826, à Charenton près Paris, il était fils d'un menuser en bâtiments. Sa vocation l'attirait vers t'elui des beaux-arts, et son frère ainé, qui s'était vou à la peinture, lui enseigna les éléments d dessin. Plus tard, suivant la volonte expresse de son père, il s'adonna à la sculpture, et frequents l'atelier de Coustou, puis celui de Slodtz, man tout en devenant statuaire, il resta toujours peintre, et garda de ses premières éludes le sentiment du pittoresque et de la couleur. Apris avoir concouru plusieurs fois pour le pre de Rome, il obtint le second en 1769. Agree et 1785 dans l'Académie royale, il en der membre titulaire le 28 mai 1785; son morceau de réception, un Abel expirant, statuelle en marbre placée au Louvre, présente des formes d'une beauté peu commune. Il ne fut pas co pris dans l'organisation de l'institut, mais il ) fut appelé le 5 avril 1817, en remplacement de Lecomte. - Depuis le 26 mai 1810, il profes sait la sculpture à l'École des beaux-arts. Suivant

n moderne, Stouf n'avait pas l'esprit ré; un grand tact et l'espeit naturel supce défrut d'éducation. Sans se preocla tendance qui ramenait ses contem-ers l'étude de l'antique, il resta fidèle de Conston et de Siudiz. Ses œuvres nombreuses; nous citerons les sui-Hercule combattant les centaures Androciès pansant la blessure d'un 9); Saint Vincent de Paul (1798), marbre exposé dans le vestibule des frouvés de Paris et reproduit en platre nipice; Montaigne (1800), en marbre; iger (1817), statue en marbre, fransa la cour du palais de Versailles, après oré le pont de la Concorde; l'Amour (1819). Cot artiste avait éponsé , élève de Viocent, et qui a laissé quelsres. Sa fille, Cornelie, a épousé M. Au-

Boustler-texikon. - Livrets des Sulons.

DZA, famille moldave de boiards, qui rigine des Hongrois Turzos, qui vincent rie au quinzième siècle, y acquirent de ropriétés et se divisèrent en plusieurs Le grand matter d'hôtel Sandul s'enfuit en 1711 avec le prince Kan-Russie; mais il retourna plus tard dans Grégoire Stounda devint sous le illimachi chancelier de Moldavie, el fut tete d'une commission chargée de réeude, qui parut en grec en 1817. Le ard Jean Stoundea reçut en 1822 de in charge d'hospodar de Moldavie, qu'il squ'a l'occupation de ce pays par les 1828. Lorsque la Moldavie commenca la constitution octroyée par la paix ple, Michel Stounuza, fila de Grégoire, y, le 14 avril 1795, fut promu à la di-apodar, en avril 1534. Par son avarice ournission absolue qu'il témoigna à la se rendit bientôt ofieux aux nobles de à la fois. Les evenements de 1848 I une insurrection, qui fut réprime evention des Russes, Cependant les ontre Michel devinrent si générales, esie ne put plus langtemps le tenir ostection, et par suite du traité de an, le 1° mai 1849, il fut contraint de r de son pouvoir. — Son second fils, Stounnea, né en 1821, fut général en troupes moldaves. A la fin de 1853 s services au sultan , qui lui accorda pacha, et c'est pour cela que le gourusse fit confisquer ses terres pres

8.02.

DZA (Alexandre), diplomate et litcarse, ne à Jassy, en 1788, mort le 13 ) dans ses terres de Mansyr, en Busaspt le tils de Scarlat Stourdra, qui, comtans les affaires politiques, quitta sa

patrie, et vint en Russie après la paix de 1792. ou il reçut le titre de conseiller d'Etal. Le jeune Alexandre, après avoir fait ses études en Allemagne, se jeta dans la voie littéraire, et consacra sa plume aux intérêts du gouvernement russe. Son premier essai, intitulé Considerations sur la doctrine et l'esprit de l'Eglise orthodose (Stuttgard et Tubiugen, 1816, in-8°), fut dirigé contre les jésuites, qui agissaient au préjudice de cette Eglise et qui furent pour cela expulsés par le tsar Alexandre 1er. Cet écrit valut à son anteur le titre de conseiller d'État et l'admission dans les bureaux du département des affaires étrangères. Bientôt après le conseil des écoles russes lui conha la révision des livres d'étude et la Société impériale philanthropique l'admit dans son sein. En 1818 il accompagna Alexandre au congrès d'Aix-la-Chapelle, et écrivit par son ordre un Memoire sur l'état de l'Allemagne, qui fut imprimé à 50 exemplaires sculement, ct distribué aux diverses cours comme un document confidentiel. Mais une copie du texte parvint au journal anglais the Times, qui s'em-pressa de lui donner la plus grande publicité. En outre, il fut imprimé à Paris, 1818, in-8", et dans les Annales politiques de 1819 on en fit une traduction allemande. Dans un langage mystique, mêle de citations de la Bible, il s'efforçait de montrer l'esprit et les institutions de l'Allemagne comme opposés au bonheur de l'humanité, et en même temps il attribuait à la Russie la mission de rétablir l'ordre social, ebranlé par les idées libérales. La Providence, selon lui, avait pousse Napoléon à entreprendre la guerre de 1812, pour ameuer le genre humain par le gouvernement mase a la vraie religion et à une prospérité durable. Cette brochure causa en Allemagne une vive sensation, et provoqua des répliques nombreuses et passionnées. Redoutant le sort de Kotzebue, Stourdan partit pour Dresde, ou il épousu la fille du médecin Hu-feland. La encore il ue se trouva point en sarete; provoqué en duel par le comite de Buchholtz, alors étudiant, il pussa en Russie, Après avoir publié l'ouvrage intilulé : la Grèce en 1821 (Leipzig, 1822), ou il soutenzit encore les vues du gouvernement rosse, il quitta le service lorsque Alexandre eut adopté une nouvelle p litique envers les Grees. A l'avenement de Nicolas, il entra dans le ministère des affaires etrangères, et y exerça les fonctions de conseiller intime jusqu'en 1840. Depuis il a vecu tantot d'un sen terres de l'Ukraine, tantot à Odessa, et se consacra tout entier à des œuvres philanthropiques. Ainsi on lui doit l'établissement d'un couvent pour l'éducation de jeunes filles destinées en mariago aux popes ou prêtres grees, qui avaient l'habitude de choisir leurs femmes dans les dernières classes du peuple; on lui doit aussi la création d'un institut de diaconesses ou sœurs de charité pour le soulagement des panvres et des malades. Au milien de ces oc-

If we migriges has les travales. Sittlea res D Acrimul et partiet correctement dog busine, estational e freçais. Le mysteriese stal, educat aux rares elaves, caracterise ses writs, et ave se peuvent echiquer à tame critago severe, de prouvent do mome la lamas foi de l'auteur et une projecte consid-tion dess ce qu'il et et être la verile. On a de lui. C. W. Hufeland, esquisse de se un el de 19 mort chresseume; Beris, 183°, 10-4°; - Lettres con russe sur les devoirs de le tal ecclesionique; thisma, 4° odd , 1846 : outrage qui obtiat un grand speces en Russia; - Essas sur le mystère, et Essas sur les lois fondamentales de la nature humaine el de la rociete, imprimis dess le Journal de la Survete philantheopique de Pelerebourg; Reminucences : consairers a la inémore des personnes qui l'honoraient de leur affection; - Le Double parallele: Paris, 182, is-8° : ois il expree les points de discrepare entre les lenis principales series christiannes; - Notions sur la Russie : contes en 1930 et traitant de la nécessite de l'emancipation des serfs dans ce 1859, - Souvenirs et portraits; Paris, 1859, in 4°; - Essas sur les lois fondamentales de la societé; Paris, 1861, in-8°. Il atraduit en français des Homelies d'Innocent, archeveque de Charlow | Paris, 1816, in-8"), et Orassons sunèbres et discours de Philarète, metropolite de Moscou fibid., 1849, in-80. Ses reavres out éte recueillies et publiées recemment en France, par les soins de sa fille, la princesse Gagarin, Boeum. partic.

STOW (John), antiquaire anglais, né en à Londres, où il est mort, le 5 avril 1605. Fils d'un tailleur et tailleur lui-même, il everça cette profession jusqu'a l'âge de quarante ans, ou, comme l'avait fait Speed, son confrère, il renonca au commerce pour se livrer tout entier l'etude de l'histoire et des antiquites. Ne sachant pas monter à cheval, il parcourut a pied plusieurs comtés de l'Angleterre, visitant les monuments, fouillant les bibliothèques et les archives, achetant des livres et des manuscrits, Ce genre de vie, non plus que ce genre de travail, alors peu encouragé, ne ponvait lui donner sance ni sécurité; aussi passa-t-il sa longue existence dans une gêne perpétuelle, an milieu des mécomptes et des tribulations. On rapporte qu'il fut obligé plus d'une fois de demander à on aiguitte les ressources que la plume était impuissante à lui procurer. Mais cet historien improvisé avait une haute idée de son art et la ferme volonté de s'y rendre utile; à force de patience et de désintéressement, il y reussit. Quelques savants antiquaires facilitèrent ses recherches, comme Lambard, Holinshed, Bowyer, Camden; et il rencontra dans les archevêques Parker et Whitgift, dans le cointe de Leicester, des patrons généreux, qui lui vinrent souvent en aide, Stow était catholique, moins then on a feet I doze le et qu'é comptat pour arres entaches de paperne, et en 1570 il fut d par son propre feere à la cummission et bive, qui le renvous du reste a ses ingrant Maigre un merse recunen, maigre l'eclated secon de em utiles compilatione. Stow te dans la pouviete : en 1825 il supplia le luni maire de soulager sa ifétresse, et en 1589 il nouvela ca placetive requête, il ca obtini le titre de rheaanter (Instarographe) de Lon Lano, il fut autori-e par ordonnance royale a ember son para : Jacques 1" lui octrore, mai trait, des lettres patentes lui perme en recompense de ses penibles travaux, a et à ses representants, de requellir les contributtens redentaires et dons charitables u toot le royaume ». Ce siegunes privilège den dural patente, sorsant l'expression de lisrae i, fut resouvelé l'année survante. Mais Si n'eut point, a ce qu'il semble, a se louer de la liberable de ses compatrioles. Il mourul o genaire, d'une violente colique d'entrailles. outrages, encore whiles of tres-recherches, Summary of the Chronicles of England, Londres, 1561, in-16, goth.; cette 11e ed est si rare qu'on n'en connaît qu'un exemple unique, depose au British Museum; ce cute ouvrage, qui commence au règne fabuleux Brutus, pour finir à celui d'Elisabetti, servi pendant un siècle aux Anglais a apprendre leu histoire : l'auteur le réimprima fréqueniment di son vivant (chaque année même, à ce qu'u présume), et la corporation des libraires, qui a acquit la propriete, en multiplia les édito te faisant continuer chaque fois; - Annules of England; Londres, 1380, 1592, 1603, in et 1616, 1631, in-fol., avec la suite de llour abrège d'une grande histoire nationale qu annonçait être prête à paraltre, mais dont manuscrit s'est perdu; - Survey of the cibis of London and Westminster; Luadres, 1. 1603, 1618, in-40, et 1633, in-fol. : l'edit donnée par Strype, ibid., 1720, 2 vol. ia-fol., a fait un onvrage presque entierement neuf, de 1754 du même savant est la meilleure outre, Stow a travaillé à l'edition de Chau Speght (1569) et à la continuation des Chr ques d Holinshed (1587). Watt, 1964, britannica. — Biogr. britain Strype, Notices la têle de son édit de Survey.

STOWE (Harriet Beecher). Voy. Bergue.
STRABON (Στράδων), geographe gerc, no vers
60 av. J.=C., à Amasia (Cappadoce). Il etni d'une
famille grecque ou devenue gercque, dont quiques membres, qu'il nous fait counattre, avaint
joué un rôle considérable à la cour des rois bl
thridate Evergèle et Mithridate Eupator. On
conjecture, non sans vraisemblance, que celle

STRABON

sprès la défaite du grand roi de Pont, rec le pays inême sous l'influence de son vainqueur, et par là l'on explique a, plus romain que grec, donné au jeune suit la circonstance de son éducation artie sous le grammairien Aristodemus, instituteur des enfants de Pompée. L'éverse de sa naissance est inconnue; est fondé à conclure de divers rapprosurfout des indices fournis par son qu'il a dû voir le jour au moins soivante notre ère, que la meilleure part de sa ula sous le règne d'Auguste, et que sa se prolongea jusque dans les premières Tibère II suivit d'abord à Amisus, l'apprend lui-même, les teçons de re du péripateticien Tyrannio, celui qui des livres d'Aristote et de Théophraste, 🕽 Rome par Sulla. Envoyé de là à Nysa, pour s'y perfectionner dans les mêmes ous Aristodemus, il se tourna bientol bilosophie, et il alla entendre un autre rand péripatéticien, Xénarque, soit à le Cilicie, patrie de ce philosophe, soit drie. Ce fut peut-être dans cette der-c, et en tous cas tandis qu'il étudiait les d'Aristote, qu'il se lia avec Borthus de si, comme lui , passa plus tard do lycés me. Un autre de ses amis, le stoicien rus de Tarse, put exercer quelque inur cette conversion, dont les écrits de offrent une foule de preuves. Partout se les principes du plus pur storcisme, ent même quelquefois à ceux du péri-Cette direction, un peu étroite, de ses que, sans négliger les mathématiques nomie, ces deux grandes bases de toute e digne de ce nom, il ne leur accorda pas toute l'importance qui leur est due. de son esprit, comme celle de ses le porta de préférence vers les sciences et c'est de ce point de vue principaleil considéra la géographic elle-même. Il littérateur, en critique, en philosophe, plus qu'en physicien ou en géometre. uns doute un de ses défauts; mais c'est de ses qualités, au point de vue du ment complet de la science; et c'est, n le verra bientôl, pour nous autres , au point de vue de l'érndition géoet de la connaissance historique du teien, un inappréciable avantage.

d, Cappé de ce qu'avaient d'incomplet and les travaux de ses prédécesseurs, paratt avoir conçu de bonne heure le ouvrage qui, en résumant tout ce ait fait avant lui pour la géographie et systématique, y joindrait ces des-de pays et de peuples, ces détaits de 12 marurs, ces recherches d'antiquites, et ces capprochements de toules sortes, ent la vie et l'interêt à la géographie

positive. Pour cela il ne se contenta point des matériaux que pouvaient lui fournir les livres, dont il parait avoir posséde une ample collection et une rare counaissance; il voulut voir les lieux et les hommes, il voulut recuedlir sur place les documents, les traditions, les informations morales ou écrites. Il entreprit un grand voyage, qui le conduisit de l'Asie Mineure, à travers la Grèce, en Italie et 5 Rome; il se rendit de là en Egyple, et revint dans sa patrie par mer, suivent la côte de Syrie. « J'ai visite, » dit-il, exagérant quelque peu l'importance de ses pérégrinations, lui qui connaît pourtant et qui blame le faible des voyageurs, « j'ai visité tou-tes les contrées qui s'étendent de l'Arménie à la Tyrrbénie vis-à-vis de Sardo , vera l'ouest, et du Pont-Euxin aux frontières de l'Éthiopie vers lo sud. Parmi les anciens géographes il n'en est peut-être pas qui aient embrassé une plus grande étendue de pays dans toutes les directions, quoique les uns en aient vu davantage à l'ouest, les autres à l'est, et ainsi pour le nord et le sud. » Il oublie Hérodote, Démocrite et Hécatée de Milet (voy. ces noms), ces antiques mais admirables explorateurs de presque tout le monde connu de leur lemps.

Il s'en faut, d'ailleurs, que Strabon ait réellement visité, qu'il décrive d'après ses propres observations tous les pays situés entre les termes extrêmes qu'il désigne. On entrevoit que Rome, la nouvelle capitale du monde, était le but principal de son voyage. Il y séjourna plusieurs années pour puiser dans les mémoires, dans les conversations des hommes d'État et des honomes de guerre les renseignements que les Romains sculs pouvaient lui fournir, soit sur les derniers temps de leur histoire, soit sur cos ré-gions de l'ouest et du nord éclairées de si vives lumières par leurs récentes conquêtes. Un autre séjour de préddection, un autre foyer d'informations historiques et géographiques, fut pour lui Alexandrie, hen de l'Orient et de l'Occident, métropole du commerce aussi bien que de la science, d'on il suivit jusqu'a Syène et Philæ, extrême frontière de l'Égypte, son ami Ælius Gallus, qui en était gouverneur (25 av. J.-C.). De retour à Amasia, dont il parait avoir fait sa résidence ordinaire, quoiqu'il soit demeuré jusqu'à sa mort en relation suivie avec Rome, et qu'il se soit tenn au courant de tout ce qui se passait dans l'empire, il distribua en deux parts les fruits de ses voyages et de ses recherches ; il élabora les matériaux de deux grands ouvrages, qui virent successivement le jour. Le premier, qui est perdu, mais dont il nous apprend l'existence, et que citent Plutarque, Joséphe, d'autres encore, était intitulé Memoires historiques ('Iotosinà unouviluara), et se composait de XLIII byres. C'était une continuation de l'histoire générale de Polybe, commençant où avait fini celui-ci, c'est-à-dire à la cliute de Carthage, et s'etendant vraisemblablement jusqu'à la bataste il Actsem. Une introduction, qui comprenat a elle scule quatre livrea, formatt le debut de crite vaste composition. En traitant l'instoire dans un esprit tout a la fois philosophione et de l'ossionius. Mais il ne méla pas, comme eux, et comme amparavant llérodote, Ephore, Theopompe, la geographie à l'histoire. Il sépara le recit des faits de la description des lieux, et réserva celle-ci pour on second ouvrage, conqui d'ailliurs dans le même esprist, et qu'il destina au public; il nous le dit lui-même.

C'est ce second ouvrage, lentement préparé, executé, ou du moins terminé tard, qui a immortulise Strabon. Certains faits, certaines dates qui y sont relatés, semblent en placer la rédac-tion entre les années 15 et 25 de J.-C., alors que l'auteur aurait en quatre-vingts ans et davantage; mais rien n'empèche d'interpreter ces données plus ou moins positives au sens d'une rédaction dernière ou d'une révision ultérmure, qu'aurait précedée une composition successive et prolongée On pourrait même croire, avec Malle-Brun, que l'auteur, surpris par la mort, ne mit pas la dernière main à son œuvre, dont les disparates et les imperfections s'expliqueraient ainsi, et que cette œuvre, longtemps conservée comme un héritage de famille, se répandit lar-divement hors de l'Asie, ce qui ferait comprendre d'autre part qu'elle soit restée inconnue, surtout dans l'Occident, pendant plus de deux cents années. Quoi qu'il en soit, et quelle qu'ait pu être la valeur de l'Ilistoire de Strabon citée beaucoup plus tôt, il est permis de penser que sa Géographie en XVII livres (Γεωγραφικών βίδλοι ιζ') méritait mieux la fortune qu'elle a cue de passer à la postérité. Nous avons déjà indiqué ce qui dans l'intention première de l'écrivain, devait faire à la fois l'originalité et l'intérêt. Venu à l'époque où les conquêtes des l'arthes et celles des Romains semblaient agrandir à l'envi l'Orient et l'Occident, où la majeure partie du monde connu s'organisait tout ensemble et s'illuminait dans la puissante unité de l'empire des Césars, il s'était proposé de présenter à ses contemporains un tableau complet de cet état nouveau de la terre. Ce tableau, il le voulait à la fois solide et instructif par le fond, attrayant par la forme. L'exécution répondit à ce plan, qui tendait à populariser la géographie tout en lui maintenant son caractère propre et systèmariques avec l'étendue et la variété des applications positives. Prenant pour guide Eratosthè-nes qui le premier s'était élevé aux principes, Strabon suivit ce maltre sans servilité. Il debuta, comme lui, par un jugement de ses devanciers, qui témoigne de son indépendance aussi bien que do son savoir, et exposa ensuite les points principaux de la géographie mathématique et phy-sique, mais sons une forme polémique et par cela même un peu décousu, tour à tour combettant et defendant Ératosthènes, dont il reproche les opinions de celles d'Huparque, de Polybe et de Posidonius.

Tel est tobjet de ses deux premiers livres, le Il' se termine par une vue générale de la tirre habilie, qui ne paratt être encore que le calm on le canevas de la geographie descriptire Ifratisthènes, mais dont les guinze autres livre offrent un des eloppernent etendu, large, délaile, qu'on doit regarder comme le travail personnel de Strabon et son titre de gloire. Sa geographe positive commence done an IIIe livre, par la des cription de la Peninsule iberique avec les iles voisines ou supposées telles, les Balenres, Gales et les Cassitérides Sorlingues), rapproches, ainsi que la côte sud-ouest d'Angleterre, de la côte nord d'Espagne. Le IVe livre comprend la Gaule, la Bretagne (Grande-Bretagne), avec Ierné on l'Irlande, placée aussi bien que Thuit, que Strabon regardait à fort comme l'abuleu au nord de la Bretagoe et à l'extremité burrale de la terre habitée. Ce même livre renferme encore la description des Alpes, par laquel l'auteur prélude a celle de l'Italie, qui, arcc se lles, avec la Sicile, la Sardaigne et la Corre avec un inagnifique tableau de la puissance remaine, occupe les deux livres suivants. Le VIII est consacré aux peuples du nord et andest de l'Europe : Germains, Gètes, Daces, Scrthes , à l'Illyrie , à la Pannonie . à la Dalmatie, à la côle orientale de la Thrace et à l'Épire. La Macedoine et le reste, c'est-à-dire la plus gra partie de la Thrace manquent, et l'on s'en car sule en songeant que c'est la seule lacune gran d'un ouvrage si considérable; encore celle licus est-elle suppléée, jusqu'à nu certain point, pa les nombreux extraits de l'abréviateur de Sua bon. Les livres VIII à 1X contiennent une description étendue de la Grèce et de ses lies, pr cedes d'une introduction fort érudite sur peuples et la division générale de cette contr et de plus enrichie, quelquefois surcharger d'une multifude de nutions sur les antiquites le toriques et mythologiques. Avec le XI mu commence l'Asie, qui en occupe six en le tandis que l'Europe en a embrassé huit. Shi bon, comme Eratosthènes et comme les Greadepuls Alexandre, conçoit l'Asie partagee me deux au moyen de la grande chaîne du Tauria. courant depuis la côte sud-onest de l'Asir m neure jusqu'a la mer Orientale et au pays d Thina, sous le parallète de Rhodes, dans toule fa longueur du continent. Du XII au XIV lotte inclusivement, sont décrits les contrées peuples situés en deçà du Taurus, c'est-a-der dans l'Asie septentrionale et dans l'epais même de la chaîne : d'abord du Tanais et de Pont-Euxin à la mer Caspienne et au Cauca point Euvin à la mer caspienne et su vaucat, puis de la Caspienne, golle pretendu de l'Ocean du Nord, aux extrémités de la Seythie, sur la bords de l'Ocean de l'Est; ensuite du Caucase au sud, par la Médie et l'Armênie, jusqu'à l'Îla-

l'ouest et à la Cappadoce; enfin, à pa Balys, et dans le pourtour des côtes du frain à celles de la Mediterranée, l'Asie et les lles qui lui appartiennent. Cette controe, à elle seule, occupe trois livres formant ainsi un frappant contraste precèdentes, qui n'en ont qu'un pour tes. Il est vrai que c'est la patrie de que c'est une terre classique comme la que sa géographie et son histoire offraient ir, qui les avait étudiées à fond par luidans les livres, des matériaux aussi its que divers, et qu'il se complait dans quités, sans toutefois negliger l'état préqu'on peut lui reprocher pour la Grèce. description de l'Asie Mineure est-elle a considéree comme la partie la plus e de sa Géographie. Les XVº et XVIº suffiscut, par une compensation fadécrire ou à raconter, d'après les his-l'Alexandre, auxquels il accorde peu de e en général, d'après Ératosthènes, Ar-Posidonius, Nicolas de Damas et e, Posidonius, Nicolas de Damas et encore, toute l'Asie au delà ou au sud rus, c'est-à dire ce qu'il en connaît : Assyrie, la Babylonie, la Mésopotamie, avec la Phénicie et la Palestine, les ersique et Arabique avec les côtes de tant en Asie qu'en Afrique. Le XVII° et nvre renferme tout ce que Strabon rapoutre à cette partie du monde : savoir , qu'il avait vue de ses propres yeux spose en détail; l'Éthiopie, qui se ter-pur lui , avec l'Afrique elle-même, à l'A-et la Libye, sur l'intérieur de laquelle ue des notions extrêmement vagues.

este, ce livre n'est point, comme nous
déjà fait entendre, une liste interruinable
, de positions, de mesures, telles que
p'avaient données plusieurs des géogratérieurs, telles qu'on les retrouve plus Pline et Ptolémée. Ce n'est point non abrègé calculé surtout pour l'effet pit-, comme celui de Pomponius Mela. un squelette, ni une esquisse de la géoc'est un corps plein de séve et de vie, au grandiose, animé, largement conqu, ent exécuté, de la terre habitée, des t des hommes; où les particularités rebles de la nature et des lieux , où l'hisnocura, les institutions des peuples l'place, où leur origine et leurs tradi-eurs migrations et leurs établissements dierchés et rapportés; où de femps en e pulicieuses rellexions, des digressions des anecdotes piquantes, viennent re la monotonie des descriptions et des descriptions et la fatigue des détails. Quant à son style, a hituellement simple et clair, digne et , selon les sujets; quelquefois il s'élève de l'histoire dans les récits et les ta-dans les controverses qui remplissent en partie les deux premiers livres, il devient concis, haché, difficile, obscur; dans certaines digressions, où le géographe, littérateur autant que philosophe, se complait, comme quand il parle d'Homère, il monte jusqu'à l'éloquence.

Voilà les principaux méntes de Strabon; mais si on veut l'apprécier complètement, il ne faut pas non plus laisser dans l'ombre ses défauts. Ce besoin constant qu'il éprouve non pas seulement d'instruire, mais de plaire et d'intéresser, fait qu'en multipliant les hors-d'œuvre, il a trop restreint le choix des noms et des détails essentiels dans ses descriptions. Par celo même il ve s'est pas assez inquieté de fixer d'une manière précise les positions, les distances des lieux. Quoiqu'il exige du géographe les notions fondamentales de la géométrie, de l'astronomie, de la physique, dans l'application il n'en a pas suffisamment senti l'importance. Il préfère les approximations vulgaires, pour les latitudes et les longitudes, aux mesures, fondées sur l'observation, d'un Hipparque on d'un Posidonius. Il no met pas non plus assez de prix aux renseignements sur les productions naturelles des pays, qu'Agatharchide et d'autres avaient admis avant lui, que les écrits d'Aristote et de Théophraste avaient recommandés à l'attention des géographes.

D'autres reproches que l'on peut adresser à Strabon, c'est d'avoir trop incliné pour certains auteurs, pour certaines sources, et d'en avoir dédaigné d'autres, intiniment plus importantes. Par exemple, on ne saurait trop s'étonner de son idolâtrie pour Homère; il le suit de fait, comme la meilleure des autorités, sur tous les pays dont il est question dans ses chants, substituant un commentaire archéologique, souvent forcé et subtil, à la description actuelle des lieux, et s'enivrant tellement du passé qu'il en oublie presque le présent. En revanche, il est d'une rité tout à fait injuste envers Hérodote ; il l'assimile à Ctésias, à Pytheas, méconnus eux-mêmes par lui sous plus d'un rapport, et dont il ne tire pas non plus tout le parti qu'il en aurait pu tirer. Ce qui n'est pas moins grave, c'est qu'il né-glige presque entièrement les écrivains romains, qui avaient tant à lui apprendre sur l'occident de l'Europe comme sur le nord de l'Afrique, et qu'il les neglige soit par infatuation de la science des Grecs, soit pour n'avoir pas suffisamment possédé la langue latine. Avec tout cela, et quelque réels que soient ces torts, ils ne doivent pas empêcher de reconnaître les grandes qualités de Strabon, dont l'ouvrage, qui tient lieu d'une multilude d'autres que nous avons perdus, est pour nous une véritable encyclopédie géographique de l'antiquité.

Il semble en effet qu'il a été destiné à notre usage beaucoup plus qu'à celui des anciens euxmêmes. Peu d'écrivains le citent, et seulement à partir du troisième siècle. Les Romains le passent sous silence, comme s'ils avaient voulu lui rendre la pareille. Les premiers qui en fassent mention sont Athénée et Marcien d'Héraclée. A l'époque byzantine, il devient tout d'un coup populaire ; il est complié à l'envi par Étienne de Byzance, par Suidas, par Eustathe. Les copies semblent en avoir toujours été excessivement rares, pent-être à raison de son étendue même, et par cette rareté s'expliquent deux phénomènes que présentent les manuscrits actuels, d'abord l'extraordinaire attération du texte qu'ils donnent, et puis l'accord entre tous dans cette altération. Il faut qu'à une époque quelcouque du moyen âge, et postérieurement au dixième siècle, il ne soit plus resté qu'un manuscrit, source de tous les nôtres, qui, malgre leurs va-riantes nombreuses, mais secondaires, paraissent ne former tous qu'une seule et même famille. Aussi les incorrections capitales, les transpositions, les lacunes, notainment la grande lacune du VIIº livre, se reproduisent-elles dans tous. Cette lacune n'existait point dans la copie appartenant à une autre famille, éteinte sans postérité, sur laquelle fut dressé, vers la fin du dixième siècle, l'Epitome qui nous est parvenu, et dont cette circonstance fait le principal mérite. Des extraits moins importants, et qui n'ont pas encore été publiés, sont dus au moine Maxime Planude et à Georges Gemistus Pléthon.

Quant aux éditions de la Géographie, les plus recommandables sont celles de Nylander (Bâle, 1571), la première édition lisible, grâce aux conjectures, souvent heureuses, de son auteur, quoi ju élle soit sans autorité critique et tres-incorrecte encore; d'isaac Casauhon (Geneve, 1587, in fol.), reproduite avec des améliorations (Paris, 1620, in-fol.), et qui fit faire au texte comme à l'interprétation de Strabon un pas immense; d'Almeloveen (Amst., 1707, 2 vol. pet. in-fol.), qui n'est qu'une réimpression du texte de Casauhon, mais helle et correcte, avec l'addition à ses remarques des observations de divers drudits, et de plus l'Epitome, que Gelenius et Hudson avaient déjà publié dans leurs recneils; celle de Th. Falconer (Oxford, 1807, 2 vol. gr. infol.), à son tour reproduction plus somplueuse qu'intelligente de la précédente, quoiqu'elle renerme quelques hons materiaux. Avant et après, parut à Lepzig (1706-1818, 7 vol. in 8°), la grande édition critique commencée par Slebenkæs, continuée avec plus de ressources et de savoir par traduction par faire pour le texte, déjà fort amélioré dans l'intervalle, aussi bien une l'explication, soit des mots, soit des choses, par les auteurs de la célèbre traduction française (La Porte du Theil, suppléé par Letronne en 1815, Coray, et pour les commentaires géographiques. Gossellon), entreprise par ordre de Napoléon (Paris, 1805-1819, 5 vol. in-4°). Coray, un des collaborateurs, revit à fond ce texte, encore si défectioux, et le corrigea avec une niberté de critique et une régularité de goût un peu arbitraires (Paris, 1815-19, 1 vol. in-8°). Les éditions les plus récentes sont celles de Keamer (Berlin, 1844-52, 3 vol. in-8°), de Meineke (Leipzig, 18, 5 vol. in-12), et de Moller et Dubner (Paris, 1835-57, 2 vol. gr. in-8°); cette dernière, dont le texte est le meilleur qui alt encore paru, fait partie de la

Bibl. greeque de F. Didot, et est accompagne de cartes dressées avec soin par M. Multer. — La plus ancienne publication de Strabon a élé faite en lair (Roine, s. d. (1469 ou 70), in-fol.); c'est l'auvre de Guarini et de Gr. Tifernas. Réimprimé huit fos jos qu'en 1632, elle a été remplacée par le travail clégan de Xylander (1372), que la version si hidèle de Miller et Dübner a à son tour relégué dans l'oubli Parmi les traductions en langues étrangeres, non colerons celle de H. Hamiltou en anglair Londer 5 vol. in-8°), d'Ambrosoil en italien Milan, (334-35, 5 vol. in-8°), et de Groskurd en alteman (Bet lin, 1831-34, 4 vol. in-8°).

Vons, De Hist, græcis, L. H. C. 8 — Enbricher, Bib græca. — Be teker, Hist crit. philosophiæ, t. H. — lis clob, An lib. XVII geographiæ strakente sint an Sintonis; Cologie. 1818., in-1 1 — Tyrwhill, Conjectur in Mrabonem; Osfori. 1783, in-2, et Erlangen, 1781 in 39. — Hennicke, De Strabonis geographiæ fåe; Gæt lingue, 1883, in-2. — Siebelis, De Strabonis geographiæ genere, ætate; Budistin, 1828, in-3. — Meinecke, Findicia Strabonisanæ; Berlin, 1829, in-2.

STRADA (Jacopo de), antiquaire italien, le vers 1515, à Mantoue, mort le 6 septembre 1588, à Prague. Il avait fait de bonnes études dans la ville natale, et acquis de bonne heure une cer-taine expérience des arts du dessin. Motif ataine experience des arts du dessin. Moule artiste, moitie savant, et par-dessus tout fin conaisseur, il passa sa vie à trafiquer d'antiques, de médailles, de tableaux, et gagna beaucoup d'argent à ce commerce. Ainsi, en passant par Lyon (1550), il vit Serlio, qui était tembé dans la misère, et lui acheta tous ses portefeuiles, qu'il publia en partie à Francfort, en 1575 à Rome il traita de même avec la veuve de Pe-rino del Vaga pour deux caisses de dessins du plus grand prix. A Mantoue il acquit les cartou de Jules Romain. Ce lut au profit de l'Allemog qu'il dépouilla l'Italie ; il vendit à prix d'or collections qu'il amassait, non sans en avoir re tiré les matérinux nécessaires à la com tion de ses propres ouvrages. Strada fut en faveut auprès des empereurs Ferdinand let, Maximi lien II et Rodolphe II, et porta à leur cour le double titre d'antiquaire impérial et de commissaire guerres. On a de lui : Epitome thesauri antiquitatum, hac est imperatorum romanorum iconum, ex antiq.numism.; Lyon, 1553, ia-4', fig.; Zurich, 1557, in-8°; Rome, 1577, in-8°; trail, en français par J. Louveau (1553, in 4°) en allemand; - Imperatorum romanorum om nium imagines; Zurich, 1559, in-fal., fig-avec de courtes notices sur chaque souversia depuis Jules César jusqu'à Charles-Quint; -Dessins artificieux de loutes sortes de machines, moulins, pompes et autres inva-tions pour faire monter l'eau en haut. Francfort, 1617-18, 2 vol. in-fol., fig., impr les soins d'Octavio de Strada, son fils. On pos de lui en manuscrit deux vastes recueils, l'un les médailles impériales, tant auciennes qu dernes, dédié aux banquiers Fugger, et concrée dans la bibliothèque de Gotba (34 vol in fol.); l'antre, également sur les médailles, qui se trouvedans la bibl. imp. de Vienne (10 vol. 10-fol.).

(Octavio pr), son fils (1), né à Rossucceda dans la charge d'antiquaire et s'appliqua aux memes études. On a t regum; Prague, 1601, in-fol.; - Vilae exsarumque, romanorum, usque ad ndum II imp.; Francfort, 1615, iutrad. en allem., ibid., 1628-19, in-fol.; login Austria ducum, regum et Rodulpho I ad Ferdinandum II; 199, in fol. : ce recueil est en grande curre de son pète ; — Historiæ roma-conssificum usque ad Gregorsum XIII, Gotha.

Storia, t. VII, 2º partie, p. 234. — Fabricius, p. 340 — Hubner, Hibl geneul., p. 398. DA (Famiano), historien italien, né en Rome, ou il est mort, le 6 septembre imisen 1591 dans la Compagnie de Jesus, taché au corps enseignant du collége dont il fut l'un des plus brillants orneet y remplit surtout avec honneur la l'rhétorique. D'un caractère humble et il laissa un nom recommandable par bit et par sa piété, et mit son unique dans la gloire des lettres. Il n'avait enque des essais et des harangues, pasna où, suivant la mode du tempa, il s'écoprie tant bien que mal le style des rivains de l'antiquité, lorsqu'il entreprit der l'histoire de l'insurrection des prodaves contre la domination espagnole. ouvrage qui a sauvé son nom de l'oubli.
Il s'y montre favorable a la maison de
Il temoigne en général d'un esprit re-de d'impartialité, et il a le droit de dire refuce - qu'il n'a interrogé que sa consqu'il ne l'a trouvée assujettie sous l'emscuo prince. " Ce qu'on lui reproche m, c'est l'abus des digressions, le dédihode et l'impropriété du style. On a trada : Orationes III de passione dans les Soc. Jesu Orationes; Rome, 12; - Prolusiones et paradigmata ex; Rome, 1617, in-4°; — De bello bel-edes 11; Rome, 1632-47, 2 vol. in-fol., plies gravures par G. Baur, J. Niel, etc.; 1651, in-4°; trad, en italien par Pagneri (1638-48, 2 vol. in-4°), en fran-Du Ryer (Paris, 1649, 2 vol. in-fol.), vol. in-fol.), avec la continuation du ni. Cette histoire s'étend de 1555 jusn; une troisième décade, composée par ne vit pas le jour, par suite des obstamit, dit-on, la cour d'Espagne. Le carativoglio a publié sur les mêmes évéun ouvrage mieux conçu et surtout

'étall pas son aleul, comme on l'a prétendu, lettre admisser qui due Alfonse il d'Este , il un apprend la mort de Jacopo, qu'il pere : Non potuto mancare di avvisare no padre e morto.

mieux écrit; mais celui du P. Strada n'en est pas moins estimé, et il est loin de mériter les critiques amères du cardinal ni les injures que Scioppius lui a prodiguées dans le pamphiet intitulé Infamia Famuani (1663, in-12). P. Southwell, Bibl. script. Soc. Jem. — Tiraboschi, Storte, 2. VIII. p. 255.

STRAFFORD (Thomas Wentworth, comfe os), homme d'État anglais, né le 13 avril 1593, à Londres, où il a été décapité, le 12 mai 1641. Fils de sir W. Wentworth et l'ainé de douze enfants, il descendait d'une ancienne famille du Yorkshire, alliée à la maison royale. Après de bonnes études faites à Cambridge, il épousa Marguerite Clifford, fille aince du comte de Cumberland (1611), et fut reçu chevalier. Il passa ensuite sur le continent, en compagnie du rév. Greenwood, et demeura une année en France. En février 1613 il était de retour dans son pays, La mort de son père, qui arriva peu après, le mit en possession d'une fortune considérable, évaluée d'après l'estime moderne à plus de 500,000 livres de rente. Élu deputé du Yorkshire, il siègea dans le parlement depuis le 5 avril jusqu'au 7 juin 1614, mais sans y prendie la parole (1). Ayant obtenu en 1615 les fonctions de garde des ar-chives d'une partie de son comté, il refusa de les résigner en faveur de son prédécesseur John Savile, et se sit ainsi dans cette famille des ennemis acharnés En 1621, il rentra au parlement, et se fit remarquer en s'elevant avec force contre les tendances absolutistes de Jacques 1°, contre les monopoles, les taxes illégales et les empri-aonnements arbitraires, mais en faisant au roi la part d'une juste autorité. Placé à la tête de l'opposition qui se manifesta dès l'avénement de Charles Ier, il fut éloigné du parlement par Buckingham, qui lui conféra l'emploi de sheriff du comté d'York (nov. 1625). Wentworth supporta dignement cette sorte d'ostracisme honorifique, qu'il parlagea du reste avec dix autres de ses collègues, n'ayant pas voulu s'associer à la politique du premier ministre, il reçut l'ordre de remettre les fonctions de garde des archives à Savile, son ennemi. C'est à cette époque que, presse par le besoin d'argent, Charles les leva, sans le concours du parlement, une taxe extraordinaire sous le nom d'emprunt; Wentworth, donnant l'exemple de la résistance légale, refusa de la payer. Traduit devant le conseil privé, il persista dans la justification de sa conduite fut conduiten prison, puis exilé à Dartford (1027). Dans le parlement de 1628, il se fit le promoteur et le rédacteur de cette pétition des droits, qui est l'énergique résumé des libertés anglaises. Il s'attacha dès lors, pour ainsi dire, à prouver au parti de la cour que ses talents avaient été méconnus, et qu'il saurait selon la circonstance être

(I) Ces diverses dates, dont plusieurs tervetti fordre, ant eté releves, d'après un exament tentit des strufford's Letters and Desputches; celle sa première election se trouve dans la Notitin parli mentaria de B. Willis, t. 18, p. 149.

un ami dévoué ou un ardent adversaire. On a souvent représenté cet homme d'État comme un apostat politique; il faut reconnaître à sa décharge qu'il ne recherchait point les applaudissements du peuple, et qu'il se montra bien plus l'ami du trône que le champion des libertés parlementaires. De toute sa conduite il résulte qu'à es yeux le mouvement des esprits entratnait l'Europe vers la monarchie absolue bien moins que vers l'état populaire. Il est certain, d'après sa correspondance, qu'il fit au chancelier Richard Weston des onvertures significatives; le refus qu'il essuya suffirait pent-être à expliquer l'é-nergie avec laquelle il sontint la pétition des droits. La session close, il se réconcilia avec Buckingham, obtint une pairie au titre de baron Wentworth (juillet 1628), et fut, après la mort du favori, nommé à la fois vicomte, conseiller privé et président du conseil du nord, juridic-tion exceptionnelle, instituée par Henri VIII pour réprimer les troubles excités par la suppression des monastères , et qui comprenait le gouverne-ment de tout le nord de l'Angleterre. Accepter un pareil poste, c'était violer ouvertement le principe de la pétition des droits, Aussi les reproches de ses anciens amis ne manquèrent pas à Wentworth. « Je vous donne rendez-vous dans la salle de Westminster », lui dit Pym, par une sorte de prédiction qu'il devait aider à réacommença ce gouvernement personnel de Charles Ier, qui devait durer dix ans (1629-1640), et qui eut Wentworth et l'archevêque Laud pour conseillers. Nonmé, en 1632, gouverneur, et en 1639 vice-roi d'Irlande, en inême temps que comte de Strafford, il déploya dans ces fonctions une habileté qui fit bientôt de cette île une source de richesse pour le royaume. Les dettes publiques y furent payées, le revenu fut administré regulièrement, et s'éleva au-dessus des dépenses; les grands cessèrent de vexer impunément le peuple, et les factions aristocratiques ou religieuses de se déchirer en toute liberté. Il résumait ainsi sa politique dans une lettre au roi : « Pour être utile à V. M. en Irlande il faut non-seulement enrichtr le peuple, mais le maintenir dans la dépendance de la couronne et le rendre incapable de rien faire sans nous, » Entre autres moyens d'enrichir le peuple, il proposait d'interdire la fabrication des draps et lainages, afin de le contraindre à se pourvoir en Angleterre, où la sortie de ces objets serait frappée d'un droit élevé, puis d'accorder au roi le monopole du sel. Ainsi « liés à nous, ajoute-t-il, hom can they depart from us without nacked ness and beggary? Ajoutons pourtant que l'Irlande doit lui être reconnaissante pour l'avoir dotée à ses frais des premières fabriques de toile, qui acquirent en peu de temps un degré de florissante prospérité. Ne craignant pas de convoquer le parlement d'Irlande, Strafford sut en obtenir huit subsides de 45,000 liv. chacun, Inquiet de l'avenir, il conseilla, mais en vain, à Charles Ier

de s'assurer un revenu fixe, des arsenaux birn pourvus, des places fortes, une armée. Ce qui manquait à cette administration habite de Strafford, c'était la douceur : c'est ainsi que, pour quelques paroles inconsidérées, il fit condamner à mort lord Mountnorris. L'arrêt ne fut pas est culé, mais le déchaînement contre Strafford fut tel qu'il n'obtint l'exemption de toute poursuite que moyennant une somme de 0,000 lir, que le roi lu-même (par une conduite qui peut cette époque) se chargea de distribuer entre ses conseillers.

Lursque les succès des révoltés d'Écosse esrent imposé à Charles Ier la fausse paix du 18 juin 1639, un mois après le roi appela pres le lui Strafford. Celui-ci conseilla aussitot a de faire rentrer, à coups de fonet, ces gens-là dans leur bon sens », et de convoquer le pariement pour en obtenir de l'argent. En 1840 il rem-plaça Northumberland à la tête de l'armée royale. Obligé de se replier jusqu'à Yerk, il laissa les Ecossais occuper le pays et les pla situées entre cette ville et la frontière. Nal-gre cet échec, il voulait poursuivre la guere avec vigueur; il fit arrêter les lords Whatton et Howard, qui avaient présente un projet de paix, et demanda en vain qu'ils fossent fossiles Lors de la convocation de l'assemblee qui de vait s'appeler le long parlement (3 nov. 1610). Strafford supplia le roi de le dispenser de rendre à ses séances : " Aussi vrai que je suit roi d'Angleterre, lui répondit ce dernier, sous courez aucun danger; ils ne toucheront pas cheveu de votre tête. » Il élait résolu al accuser lui-même devant la chambre haut principaux chefs des communes de comp avec les Écossais révoltes ; mais, informes coup qu'il leur voulait porter, Pym et ses an trappèrent les premiers. Ce sut Pym qui, le ti novembre, l'accusa de haute trahison. Après sou été expulsé de la chambre haute, Strafford y ful rappelé et contraint d'entendre, à genoux et à la barre, le vote de ses collègues qui le recon sait coupable. Sur-le-champ il fut conduit à la Tour. Alors commencerent cette enquête el procès célèbres qui devaient durer près de u mois. Avant l'ouverture des débats Charles le tenta plus d'une fois de délivrer son ministre, et mit son salut au prix de l'entrée des membres de l'opposition au conseil. Ce fut en vain.

Le 22 mars 16/11 le procès commença. Lacham bre des communes tont entière y voulet assist, pour soutenir l'accusation de sa présence; a et colés on voyait les commissaires d'Irlande d d'Écosse, également accusateurs; quatre-vingb pairs étaient présents comme juges; dans une tribune fermée étaient le roi et la reine. Sur la passage de Strafford la foule a'écarta, tous ôterent leur chapeau; lui saluait avec courloise; la laine contre l'accusé n'en était pas mous vulente. Pendant dix-sept jours îl discula cul, contre treize accusateurs, qui se relevament tour

prouva contre lui des faits de hauministration arbitraire, mais aucun que la derat comme haute trahison. L'attitude ac de Strafford contrastaient singulièree les entraves qui genaient sa defense; ils, obtenus à grand'peine et malgré les s, n'étaient point admis à parter sur ni à interroger les témoins; la permister des témoins à décharge ne lui avait alee que trois jours avant l'ouverture is, et la plupart ctaient en Irlande. Les s, pleines d'apprehension sur l'issue sommèrent deux fois les lords de mevite les débats (25 mars et 9 avril ). refuserent. Alors un coup d'État fut r Arthur Haslaing proposa de déclarer coupable et de le condamner par acte nent (10 avril). Quelques notes frouvées papiers du secretaire d'État Vane, et son fils, unputaient à Strafford d'avoir roi en plein conseil l'avis d'employer d'Irlande à dompter l'Angleterre; elles là prouver la haute trahison, et ce bill premiere lecture. En même temps, avant de traiter la question de droit resumant su defense sur les faits. Il giemps et avec une merveilleuse élo-Quant à moi, dit-il en terminant, penture que je suis, n'était l'intérêt de beurres, je ne prendrais pas tant de ur defendre ce corps, qui tombe en Et, s'arrêtant comme à la recherche e, il continua : « Milords, il me semble encore quelque chose à vous dire; force et ma voix défaillent : je remets ent mon sort en vos mains; quel que arrêt, qu'il m'apporte la vie ou la accepte d'avance librement. Te Deum Le 14 avril eut lieu la seconde la bill, et le 21 il était voté, maigré l'opde lord Digby, de Selden et de Holborn. e roi offrit au gouverneur de la Tour, r, 20,000 livr. et une fille de Strafford fils s'il favorisait l'évasion de l'accusé; promit de ne plus employer son anstre (3 mai). Le peuple entourait West-n criant « Justice! » Enfin les juges de le declarèrent coupable de haute trahichambre haute donna sanction à cette (7 mai), Il fallait encore l'adhésion du iblesse naturelle, les pleurs de la reine, tion même de Strafford , ébranlèrent sa à , le 10 il signa le bill fatal. L'exécution le surlendemain, sur la plate-forme de la efford montra le calme le plus digne. En devant la prison de Laud, son ami, il Milord, dit-il, votre bénédiction et es. . L'archeveque étendit la main et d. Arrivé sur la plate-forme, il pria un posa sa tête sur le billot, et donna luisignal. Il avait quarante-huit ans. ois fois, il laissait un fils, William, et deux filles. Sa mémoire fot réhabilitée sous Charles II. Voici le portrait que M. Guizot a trace de Strafford : 4 Ambitieux et passionné, il avait été patriote par haine de Buckingham, par désir de la gloire, pour déployer avec éclat son talent et sa force, plutôt que par une conviction vertucuse et profonde. Agir, s'élever, dominer, tel était son but, ou plutôt le besoin de sa nature. Entré au service de la couronne, il prit son pouvoir à cueur, comme il avait fait naguère les libertés du pays, mais sérieusement, fièrement, en ministre habile et rude, non en courtisan frivole et obséquieux. » Il existe de Strafford un recueil très-important : Strafford's Letters and Despatches (Londres, 1739, 2 vol. in-fol.; Dublin, 1740, 2 vol. in-fol.) Eug. Asse.

Whitaker, Life of Radeliffe. - State Trials, t. III. Clarendon, Hist. of the Rebellion, t. II. - Burnet, Own
times. - Biogr. britannica. - Lives of eminent british
statesmen, t. II, p. 197, du Cabinet cyclopradia. - Guizot, Hist. de la revolut, d'ingleterre, t. 1\*\*. - He di Th. earl of Strafford; bond, 1681, In-18. - Lally-Tolendal, Essai sur la vie du comte de Strafford; bond,
1754, In-78. Paris, 1814, In-78. - Villemor (De., Hist. de
l'accusation et du jugement du conte de Strafford; Paris, 1618, In-58. - Furster, Life of Strafford.

STRANGE (Sir Robert), graveur anglais, né le 14 juillet 1721, à Pomona (lles Orcades), mort le 5 juillet 1792, à Londres. Il était d'une ancienne famille du comté de Fife. Après avoir fini ses études, il fut destiné à la carrière du droit; il la quitta pour monter à bord d'un vaisseau qui faisait voite pour la Méditerranée; mais il souffrit tant durant la traversee qu'il renonça bientôt à la nier, et reprit de lui-même l'étude des lois. C'etait par résignation et pour céder aux virux de ses parents; car son génie le portait vers les beaux-arts, et il passait à siner tout le temps qu'on le laissait seut. Il lui fut enfin permis de suivre ouvertement ses goûts, et on le plaça en apprentissage dans l'atelier d'un graveur d'Édimbourg, Richard Cooper. La descente du prétendant en Écosse faillit l'arrêter dans sa nouvelle carrière (1745). Par amour pour une jeune enthousiaste des Stuarts, il joiguit l'armée rebelle, et combattit parmi les gardes du prince jusqu'à la déroute de Culloden; il se jeta alors dans les montagnes, où il endura des privations cruelles, et reparut à Édimbourg quand la persécution se fut ralentie. Il se pro cura des ressources en vendant à une guinée pièce les portraits des principaux chefs de la rébellion; il fit aussi celui du prince Charles-Edouard, qu'il reproduisit plus tard au burin. Après avoir obtenu la main de sa mattresse, Isabella Lu-misden (1747), il jugea prudent de se rendre en France; il y continua ses études favorites, d'a-boid à Rouen, où il remporta des prix de l'Académie, puis à Paris, où il fréquenta l'école du fameux Le Bas, qui lui expliqua l'usage de la pointe sèche; il travailla aussi chez Descamps. En 1751 il s'établit à Londres; des lors il se livra à l'histoire, et ses premiers ouvrages annoncérent un maître dans ce genre, jusque-là peu

cultivé dans son pays. Strange fit en 1760 un voyage en Italie : durant un séjour de cinq ans il acheva de se former d'après l'étude des chefs d'école, et consacra son talent à la reproduction exclusive de leurs plus beaux ouvrages. West est le seul peintre contemporain en faveur duquel il soit sorti de celte règle. De jà membre des académies de Rome, de Florence, de Bologne et de Parme, Strauge fut admis, le 31 décembre 1764, dans celle de Paris avec le titre d'agréé. Le 5 janvier 1787 il fut anobli par Georges III, bien qu'il eut refusé de graver le portrait du feu roi. Ses estampes, très-nombreuses (1), sont remarquables par la douceur et la nettete du burin, par l'art des nuances, par la correction du des sin ; elles manquent parfois de vigueur. Nous citerons les suivantes : Sainte Cecite, d'après Raphael ; Saint Jerôme, d'après le Corrège ; Marie-Madeleine, la Mort de Cleopatre, la Fortune s'envolant sur un globe, l'enus entource des Graces, Joseph chez la femme de Putiphar, d'aquès le Guide; la Resurrection du Christ , Abraham chassant Agar, Esther el Assuerus, la Mort de Didon, d'apiès le Guercino; Fenus et Adonis, Venus couchee, Dange, d'apres Titien; Romulus et Remus, Cesur repudiant Pompeia, d'après Pierre de Cortone ; Sappho dedont sa tyre, d'après Carlo Dolei, le Martyre de sainte Agnès, d'après le Dominiquin; Belisaire, d'après Salv. Rosa; la Vierge et sainte Catherine, d'après C. Maratli; le Choix d'Hercule, d'après Poussin; le Re-tour du marche, d'après Ph. Wouverman. Parmi ses plus beaux portraits il faut mentionner les Enfants de Charles Ier, Henruite de France avec le prince de Galles et le duc d' York, et Charles for en pied, d'après von Dyk. On a aussi de cet arbste un catalogue des printures qu'il avait achetees à l'etranger et dont il se delit avec avantage 1.4 descriptive catalogue of a collection of selected pictures; Lond., 1769, in-8"); it avait commence l'histoire de sa vie : on la trouvera inserce, avec d'autres pieces inedites, dans les curieux Memoires P. L. publies par Dennistoun.

J. D autstonn, Genours of th R. Strange and of his brither in line Ladrem fumeristin, approaches certary to the Stuart princes; Landres, 1851, 2 vol. in-5".— Chalmers, Learnal bases, diet.— Gentleman's Magatine, t. UNIV.— (h. 1 c Blanc, Manuel de l'aussileur d'eslampes

STRAPAROLA (Gian-Francesco), conteur italien, né a Caravaggio, vers la fiu du quinzième

nettre a part 80 des mel leure, excurses de chacune des paraches que igravada al l'enferire autent de portrétaite, par course de chacune des paraches que igravad. Il enferire autent de portrétaite de lu meme recuese cusvaible et dent l'an, d'après le dessait de terraire, fut le dernir converge de ses mains. Chaque portefa ulle contient en entre une métroinettue sur les progrèses de la gravaire et des remorques critiques sur les lableana que son burin a reproduits. Vers tras en crait partein à remit à l'ondrés une constitue d'exemplaires complets de France de Strange et le pris en était pure en 1,500 fe pure chacun.

siècle, mort après 1557. On ne connell aucus detail sur sa vie Straparola ne parali pas etre un nom de famille; ce serait plutôt un de ces noms hizarres qu'on se donnait souvent dans les académies d'Italie , et il signifierait qui pare trop, s*tra-parole.* Cet écrivain publia dès 150 un recueil de Sonetts, strambotts, epistole s capitoli (Venise, in-8), qui est devenu rarissime mais il n'est guère conon que par les Piaceroli nolle, recueil de soixante-treize contes, « Plus amusant que beaucoup d'ouvrages analogue dit M. Janet, ce livre merite de plus une certaine attention, a cause de l'influence considérable qu'il a exercée sur la litterature. Il a fourni nuy c teurs italiens beaucoup de materiaux, et les convains français ne se sont pas fait toute d'y poiser Les contes de fees de Perrault et de Mmc d'Antnoy en viennent en ligne droite; Molière lut me y a trouve son bien de sujet de l'École des femmes est tiré de la IV Nuit } Espendant, d a'en faut de beaucoup que Straparola soil in-venteur des contes qu'il a publics. On lui a ic son vivant même reproché d'avoir fait a sei de vanciers des emprunts multiplies. « Le tablem des sources de ses contes dressé par M. Janel ne laisse aucun doute à ce sujet; ce sont prini polement les Gesta Romanorum, Morlin, Be cace, Sacchetti, les fabiliaux, etc. Straparola a placé ses nouvelles dans un cadre de tanta Lucrèce de Gonzagne réunit vers 1524 dans l'he de Murando une sociéte de belles dames et de seigneurs distingués, qui pour passer le temps racontent tour à tour de joyenses histoires, »oi vies d'enigmes et de fables. Après avoir us dans ses contes de la liberte grande que se per mettaient ses contemporains, Struparola trut dans ses énigmes le moven d'aller plus lom m core. Les Notts parurent à Venise (1" partie 1550, 1551, 1555; 2" partie, 1553, 1554, 155 in-8"; les deux réunies, 1557, 2 vol. in-8", et furent encore reimprimees treize fois jusqu'e 1608. La première partie fut trad. en franças par J. Louvean (Lyon, 1560, in-8°, ; la seronda par Larivey (Paris, 1573, in 8"); les deux re-nice (Paris, 1583). nies (Paris, 1580, 2 vol. in-16) eurent en outre sept reimpressions jusqu'à l'estition de Paris, 1726. Enbn M. Janet a reproduit dans Bibliothèque elsévirienne ces traductions des Notti (Paris, 1857, 2 vol. in-12), preceders d'u excellente Préface. Dix-huit des contes les plus intéressants et les moins heeneieux ont éte li en allemand; Berlin, 1817, in-8°, par Schmill qui y a joint de précleuses remarques sur le croyances et superstitions auxquelles il y est fal allusion.

turning. Hist. of the Action. — Boromeo, Cutalace of investigate italians. — in Monneyer, & in this de l'edit. 60 172 oct. Injecties noits. — Junet, Preface.

STRANCINO (IL). Poy. Campani (Nic.). STRATA, Voy. Fornani et Zanori.

STRATEGRO DE REDCLIFFE ( Strotford Curving, Securie DE ), diplomate anglais, Di

r 1788, à Londres. Fils d'un négociant es, il descend de l'ancienne famille des du comté de Warwick. Du collége passa, en 1800, dans l'université de c, qu'il quitta pour occuper un emploi tere des uffaires étrangères, sous la dison cousin, le célèbre George Canning. il fut nommé secrétaire d'ambassade nark et en Suède; puis il accompagna sir Robert Adair, chargé de négocier la le sultan. Lors du rappel de son chef, plaça comme plénipotentiaire (1810a 1814 il se rendit en Suisse en qualité et contribua à faire accepter par les cantons le traité d'alliance qui devint la contrat fédéral. Il remplit les fonctions tre plempotentiaire aux Etats-Unis de 822. Vers la fin de 1825, il retourna à linople avec le titre d'ambassadeur. Il ne per aucune occasion de plaider au-Mahmoud II en faveur de la Grèce, dont is heroiques excitaient la sympathie dea de tous les partis. Sa voix ne fut pas en-, forcé de quitter Constantinople (1827), e part active dans les négociations qui u l'alliance de la France, de l'Angleterra pssie, puis la constitution de la Grèce en ne indépendant. A cette époque, il entra hambre des communes, et vota pendant n's aus avec le parti whig. A la fin de ut nommé pour la troisième fois ambas-Constantinople, poste qu'il ne cessa de m'en 1857. Anobli depuis 1829, où il avait rand'eroix de l'ordre du Bain, il fot elevé la pairie, sous le titre de vicomte Stratsedclisse, titre qu'il choisit pour mar-arenté avec William Cannynge, « le lateur de l'église Sainte-Marie Redely fie, Durant sa longue mission en Turquie, ontré homme d'État aussi résolu que ot. Persuadé que l'intégrité de l'Empire st indispensable au maintien de l'équipéen, croyant à la sincérite des tenréforme de ce gouvernement, il prêta soutien à la politique de la Porte contre ations de la Russie. Dans la querelle Porte et la Russie, il donna au sultan ui moral dont il pouvait disposer pour Angleterre au dela des instructions reçues. Lorsqu'en 1854 le ministre des trangères de la Porte le consulta, ainsi bassadeurs de France et d'Autriche au neux ultimatum du prince Mentchikoff, de façon à laisser le sultan libre d'a ligne de conduite qu'il jugeait conve-pis la décision prise, il n'hésita pas à la résolution de la Porte et à proconcours de son gouvernement. Du Stratford s'est distingue non-seulement bileté diplomatique, mais par les me-tolerance religieuse qu'il a rénssi à faire Turquie. Grace à ses représentations, la torture fut abolie par le sultan, ainsi que la peuse de mort contre les renegats, c'est-à-dire contre ceux qui retournaient au christianisme après avoir été convertis à l'istamisme. On lui doit aussi l'établissement des tribunaux mixtes, où l'on accepte le témoignage des chrétiens. En 1845 il obtint un firman anterisant la construction de la première église protestante qui ait été construite à Jérusalem, et en 1851 un autre firman qui reconnaît la liberté religieuxe et politique de toutes les sectes protestantes établies en Turquie. D'un autre côté, on reproche à lord Stratford d'avoir quelquefois nui par ses façons hautaines au succès des négociations dont il était chargé.

Men of the Time, - English cyclop., biogr. - Ritchie, Modern statesmen; Landres, 1860

STRATON de Lampsaque (Στράτων), philosophe grec, vivait dans le troisième siècle avant notre ère. Il était fils d'Arcesilas, Après Théophraste, c'est-à-dire vers l'an 286, il recut l'hé-ritage de l'école d'Aristote, et en fut le chef pendant dix huit aus. Il cuseigna, dit-on, la philosophie à Ptolemée Philadelphe, qui le récompensa magnifiquement de ses leçons. On ne peut indiquer que les vues de sa doctrine, puisque ses ouvrages sont perdus et qu'il n'en reste pas même un seul fragment authentique. Il négligea les études morales, qui avaient jusqu'à lui formé l'essence même du péripatétisme, pour s'appliquer particulièrement à la physique, d'où le surnom de physicien que lui donne l'antiquité. Si l'on s'en rapporte à Ciceron et à Plutarque, Straton d'Aristote un soutenant qu'au fond de toute chose il existe un principe du mouvement, principe dénué d'intelligence et cause unique de la composition et de la décomposition des corps; que le monde en conséquence n'avait eté créé ni par un Dien personnel ni par une volonte ou émanation de ce Dieu, mais qu'il était l'œuvre d'une force innée de la matière. En d'autres termes, les effets connus ont pour cause un principe inconnu et indéterniné; la nature dépend du hasard,

plinging Large. — Circion, De natura deorum, 1, 18; Academ., 11, 38. — Ritter, Hitt. de la philos, ancienne. — Rasaisson, Essai sur la métaphisque d'Aristots, L. 11. — Nauwerek, De Stratone phil ampho; Berlin, 1886, In-8. — Dict. des sciences philosoph.

STRATON, poête grec, né à Sardes, vivait dans le second siècle après J.-C. Il recueillit dans les ouvrages des poêtes grees, et particulièrement dans les Anthologies de Méléagre et de Philippe, un grand nombre de petites pièces amoureuses, ou épigrantmes évotiques, en y joignant quelques pièces de sa composition du même genre et du même style. Le langage de ces épigrammes, aussi bien des siennes que de celles des autres poètes, est souvent très-licencieux, et leur objet n'est jamais naturel. On doit donc blâmer sévèrement l'auteur qui a eu l'idée d'une pareille compilation et qui y a contribué pour sa part, quoiqu'd ait fait preuve plus d'une fois

d'esprit et d'élégance. Le recueil de Straton (Movoa naidinh) comprend 258 pièces, dont 98 de Straton lui-même. Les poètes auxquels il fait des emprunts sont au nombre de vingt-cinq; savoir : treize poetes qui figuraient dans l'Anthologie de Meléagre, deux qui se trouvaient dans celle de Philippe, et dix poetes qui ne fsisaient pas partie de ces collections. Constantin Céphalas plaça le recueil de Straton à la suite de son Anthologie, et Jacobs l'a inséré dans son édition de l'Anthologie grecque. On doit à Chr. Klotz: Stratonis aliorumque poetarum græcorum epigrammata, gr.; Altenburg, 1764,

Brunch, Analocta graca, t. 11. — Iscobs, Antho-gia graca, t. 111 et VIII; Prolegomena STRATONICE, reine de Syrie, né vers 316 v. J.-C. Elle était fille de Demetrius Poliocete et de Phila. Seleucus I, veuf d'Apamée, entendit vanter ses charmes : il la demanda à son père. Celui-ci, pour cimenter une alliance qu'il v de contracter avec Seleucus contre Ptolemée et Lysimaque, lui amena Stratonice. Quoiqu'elle n'ent que dix-sept ans, les noces furent célébrées à Rhosus en grande pompe (299). La beauté de Stratonice était telle qu'elle inspira au jeune Antiochus, fils de son époux, une vive passion. Il la contint, mais l'effort qu'il fit sur lui-même joint à la violence de son amour le firent tomber dans une langueur mortelle. Le médecin Érasistrate en ayant decouvert la cause, avertit le roi, ne lui cachant pas que la possession seule de Stratonice rendrait la vie à son fils. Seleucus consentit à lui ceder cette princesse, quoiqu'il en eût eu déjà un fits. Cet épisode a fourni à M. Ingres le sujet d'un fort beau tableau. Stratonice laissa trois enfants d'Antiochus : Apante, mariée à Magas, roi de Cyrène; Stratonice, mariée à Demetrius II, roi de Macédoine. Stratonicée, ville de Carie, fut fondée par Seleucus Ier, en l'honneur de sa femme.
Strabon, XIV. — Etienne de Byzance. — Rutarque, Demetraus. — Applen, Ayr., 89.

STRAUS (David-Frédéric), théologien al-

lemand, né à Ludwigsbourg (Wurtemberg), le 27 janvier 1808. Après avoir fait ses premières etudes dans sa ville natale, il fut envoyé, en 1821, au séminaire de Blaubeuern, et reçu, en 1825, à l'institut théologique, de Tubingue. Il y acheva ses cours de théologie, et devint, en 1830, vicaire d'un pasteur de campagne. Eu 1831, il fut chargé, au séminaire de Mauthronn, d'une suppleance, à l'expiration de laquelle, pendant l'hiver de la même année, il se rendit à Berlin, principalement dans le but d'y entendre Hegel; il n'assista qu'à une scule leçon de ce maltre, qui , précisément à cette époque fut attaqué du cholera et mourut. M. Strauss s'attacha alors à Schleiermacher, dont il suivit les cours de préference, et qui cut une grande influence sur son développement scientifique. De relour dans sa patrie, en 1832, il fut nommé mattre de conférences (Repetent) à l'institut théologique de

Tubingue, et il donna à l'université des cours de philosophie, ou il exposait les principes de Hegel, et qui curent beaucoup de succès. Sa charge lui imposait aussi le devoir de précher quelquelois, et ses sermons élaient, dit-on, fort édifiants et goûtés des personnes pieuses. Il s'occupait en même temps de son grand ouvrage, et il y préludait par plusieurs articles insérés dans des recueils zcientifiques, et où se trouvent erprimées déjà les vues critiques qui bientit devaient faire un si grand éclat. La Vie de Jesus parut en 1835 ( Das Leben Jesu, kritisch bear-beitet ; Tubingue, 2 vol. in-8°; ibid., 1837-1839 1840, 1864). L'idée et la marche de ce livre très-simples. L'auteur range les événements de la vie de Jesus sous plusieurs chefs principaux annonciation et naissance de Jean-Raptiste; gé néalogie de Jésus; annonciation de la concepti de Jésus; naissance de Jésus; présentation a temple, et ainsi de suite jusqu'à l'avcension. Soi chacun de ces points, il expose les contradictions que présentent, soit les éléments d'un même récit entre eux, soit le récit d'un évangeliste avec celui des autres ou avec les données in contestables de l'histoire profane, toutes les difficultés, en mot, qui empêchent de preadre la narration évangélique à la lettre, de lui attrib une valeur rigoureusement historique, et de s'en tenir au point de vue sous lequel l'ancienne or thodoxiela présentait. Puis l'auteur examine l'explication tentée par le rationalisme, d'après la quelle les écrivains sacrés n'auraient entente raconter que des faits parfaitement conformes à l'ordre géneral de la nature. Il montre l'errour de cette explication, que l'on ne peut au-tenir qu'en faisant continuellement violence à la simple et évidente signification du texte évange lique. Enfin, après avoir ainsi déblayé le lerron devant lui, l'auteur présente sa propre hypothèse. Lorsque, dans le cours de son develop ment, l'esprit humain s'élève à une idee n giense nouvelle, il ne conçoit pas cette ider sa pureté, mais il la revêt nécessairement, el d'après des lois qui lui sont inhérentes, de lor-mes mythiques. L'Église primitive n'a point pa se soustraire à cette nécessité. Par un travail successif, et dont elle-même n'avait pas concience, elle est arrivée à se représenter, sous la forme d'une histoire et d'un homme, l'idee rele gieuse dont Jésus avait été le premier ou le pro cipal représentant; elle a appliqué à Jésus seulement les formes mythiques qui se retrouvest dans toutes les religions, telles que l'incarmil la naissance du sein d'une vierge, etc., mais par ticutièrement aussi celles sous lesquelles depui l'exil l'imagination judalque a'était accontume à se figurer le Messie. Les evangelistes sont per point des témoins oculaires, ni même, il fant de beaucoup, des contemporains de 1 his toire de Jésus, mais les rédacteurs croyants et sincères de cette tradition mythique. M. Straus termine son ouvrage par une dissertation dogSTRAUSS 554

dans laquelle il cherche à montrer que, phèse admise, l'idée, l'esseme du chrissubsiste fout entière.

de Jesus produisit dans le monde théoau dela une commotion profonde, couse du système proprement dit de dont il ne fut pas difficile de montrer uts, et qui laissait bien des questions onse, qu'à cause de l'érudition, de la on et de la clarté avec lesquelles étaient punne en faisceau toutes les difficultés osible d'elever contre le caractère hiss Evangiles. Les plus savants theolol'Allemagne protestante et catholique pour répondre à M. Strauss udl, Sack, Harless, Hug, Ullmann, Tho-). Plusieurs autres Vies de Jésus paver le but avoné de réfuter ou de rectidu theologien de Tubingue, M. Strauss, itre d'Écrits polemiques (Streitschrif-ingue, 1839, 3 cahiers in-3°), adressa apaux de ces adversaires des réponses uelles il développa des qualités de dist de style qui souvent rappellent Lesmouvement imprime par la Vie de Jésus que du Nouveau-Testament dure encore nan), et a même depassé de beaucoup e que M. Strauss avait observees. Son on l'expression d'un des théologiens les ngués de l'Allemagne, Lucke, a eu pour de l'avantage qu'offre toujours une quesnettement posée; mais it faut dire que stion, qui n'en est pas une pour la foi, loin d'être résolue sur le terrain de la

39, le conseil d'éducation du canton de pela M. Strauss à la chaîte de dogmatuniversite de cette ville. Le conseil yant, malgré les protestations du con-sonstique et de la faculté de théologie, cette vocation, une agitation extraor-e declara dans le canton. Une immense on s'organisa dans le dessein de faire rénomination du critique incrédule, et le entral de cette association, désigne dele nom de comité de la foi, présenta al exécutif une pétition revêtue de gnatures. Le conseil exécutif, en prénouvement presque unanime de la n, convoqua extraordinairement le nseil, qui, saisissant le seul moyen que offett de résoudre cette disficulté, dele professeur serait admis à la retraite pension de 1,000 fr. de Suisse. On ette décision ne trancha la question que M. Strauss lui-même, mais que l'émolée par sa nomination ne s'apaisa pas et qu'elle amena la révolution zurichoise L 1839 et la chute du parti radical. Ce-M. Strauss, à qui le gouvernement wurois avait retiré sa place de Repetent. rait prefere la vie privée à la position inférieure dans laquelle on voulait le reléguer, s'occupait d'un traité de dogmatique. Cet ourage parut sous le titre : Die christliche Glaubenstehre (La Dogmatique chretienne considérée dans son developpement historique et dans sa lutte avec la science moderne); bingue, 1840-41, 2 vol. in-8°. M. Strauss y prend un à un tous les dogmes du christianisme; il commence par en indiquer le germe et l'expression primitive dans l'Ecriture-Sainte, pois il montre comment, à travers les siècles et sous l'influence de l'histoire, ils sont arrivés par degrés à la forme sous laquelle nous les trouvons anjourd'hui dans le système orthodoxe; enfin, fait la critique de cette forme, et prouve qu'elle est inconciliable avec les résultats de la science moderne. La science moderne, c'est pour l'auteur, d'une part la critique telle qu'il l'a exercée dans la Vie de Jésus, et de l'antre le panthéisme logique de Hegel. La Dogmatique, distinguée par les mêmes qualités que la Vie de Jesus, excita une contradiction moins vive; mais l'effet réel en fut peut-être plus profond et plus dé-sastreux pour le christianisme positif. M. Strauss depuis lors s'occupa de travaux esthétiques. -Les articles publies par lui dans differents jour-naux ont eté recueillis, en 1 vol. in-8°, sous le titre de Caracteristiques et critiques, 1839; 2º cilit., 1844. Deux autres articles très-importants, l'un sur le poéte Justin Kerner, le second sur l'élément passager et l'élément permanent du christianisme ( L'eber Vergængliches und Bleibendes un Cristenthum), ont eté réunis en un petit vol. in-12, sous le titre de Deux feuilles pacifiques (Zwei freidliche Blatter), par opposition aux Streitschriften. La Vie de Jesus n éte traduite en français par M. Littré (Paris, 1839 et ann. suiv., 4 vol. in-8°). En 1848 sa ville natale choisit M. Strauss pour candidat au parlement allemand; mais l'influence du parti clérical fit échouer son election. A cette occasion il prononça plusieurs discours populaires. Il fut pourtant nommé députe de Ludwigsbourg a la diète de Wurtemberg; mais comme il s'y montra conservateur, au grand étonnement de ses elec-teurs, ceux-ci lui envoyèrent une adresse pour lui exprimer leur mécontentement, et l'obligèrent par cette démarche à donner sa demission. Depuis il s'est renfermé dans les travaux de ca-Outre les ouvrages cités, on a de lui : Justinus Kerner; Tubingue, 1838, in-8°; Charakteristiken und kritiken; Leipzig, 1839, in 80. On y trouve des dissertations excellentes sur Schleiermacher et sur Daub; - Der Ro-mantiker auf dem Throne der Cæsaren oder Julian der Abtrunnige (Le Romantique sur le trône des Cesars, ou Julien l'Apostat); Mannheim, 1867, in-8°; cette exquisse offre des res-semblances, peut-être fortuites, avec le roi Fré-déric-Guillaume IV, qui désirait faire revivre au dix-neuvième siècle les institutions du moyen âge, de même que Julien, mu par des consi-

derations esthétiques, voulut reconstruire le paganisme; - lebensheschreibung des Dichters Ludwing Boner (Vie du porte Louis Bauer); Tubingue, 1817, in-80; — Sechs theologisch po-lifische Volksreden Six discours populaires theologiques et politiques); Tubingue, 1848, in-8"; - A.-W. Schlegel et Immermann, biographies; 1849, in-8°; — Schubarts Leben in seinen Briefen (Vie de Schubart, d'apres sa correspondence); Berlin, 1819, 2 vol. in 8:; --Christian Maerklin, ein Lebens-und Charokterbeld aus der Gegenwart; Mannheim, 1801, în-8°. C'est une espece d'autobiographie, ou l'auteur présente un pasteur à qui l'étude de la plutosophie a fait perdre le christianisme doguatique, et qui par conséquent se trouve en conflit con tinuel avec les devoirs de son muistere. Leben und Schriften des Dichters und Philotogen Nicodemus Frischlin (Vie et cents de Frischlin); Francfort, 1856, in 8°; - Sputtler, 1858; - Ulrich von Hutten; 1858, in-8°.

Fie de D. Fr. Straus, écrite en con 2839, Paris, 1859, In-8° a. Strauss ne voit dans la vie de Jésua qu'un maitie, dit M. Œitinger. L'auteur de cet epusqu'un voit à son tout dans ce qu'un raconte de Strauss qu'un a vite representant l'increonité géner dement reponduc en Europe. « — Medius ut ein Chrot; furien, 1839, In-5°. — Straussude in Zurich; St-Gall, 1850 In-5°.

STROGONOF (Comtes), famille russe, issue de riches marchands de Perm, dont le plus fameux est Simon-Anikievitch, qui en 1581 conçut la pensee d'envalur la Sibérie (1909, IERNAK), Au temps des faux Démétrius et de l'invasion polonaise, ils firent de grands sacrifices a leur patrie; aussi à l'avenement des Romanof, « le tsar Michel et les deux chambres, dit un auteur anonyme, leur accordérent le titre (qui ne fut jamais conféré qu'à eux seuls) d'hommes nolables (snamenityre laudi) et le droit d'avoir leurs propres troupes, leurs propres forteresses, teur propre jurimetion, de ne point relever des autorités locales et de ne pouvoir être jugés que par le trar et les deux chambres ». Pierre per leur donna, en échange de ces priviléges, le titre de barons (22 mars 1722.)

STROGONOF (Alexandre-Serghecievitch), né le 3 janvier 1734, mort le 27 septembre 1811, fot créé comte russe le 21 avril 1798. Élevé en France, il en rapporta l'art de la conversation, le goût des lettres et mourut grand chambelian et président de l'Académie des benux-arts.

STROGONOT (Pant, comte), fils du précédent, né le 7 juin 1774, mort le 10 juin 1817 (et non en 1814), fut adjoint au ministre de l'intérieur avant d'embrasser la carrière militaire; il arriva au grade de général, et se distingua contre les Français. Il fut l'ami de l'empereur Alexandre; sa veuve, Sophie Gallitzin, qui fut aussi l'amie intime d'Alexandre, offrait le type le plus parfait de la femme d'esprit. Leur fils unique alexandre, ayant été fue en 1814, sous les murs de Graome, le titre de conte fut transmis à la branche alnée, alors représentée par Grégoire-Alexandrovitch,

Successivement ambassaleur a Constantinopie, à Madrid et à Londres, mort le 19 janv. 1857.

Tir des seimes creess ser les atrogrand, see la meaux du minutère de l'inférieur et ain acque de aures soint-l'etersbourg, 1858. — Schnitzler, Wall, died de la fragie.

STROZZI, ancienne famille de Florence, que l'on trouve dès la fin du treizième siècle en possession des hauts emplois de la république. Anta des libertes et attachée au parti guelle, elle ri plus de cent de ses membres promus à la dimité de prieurs des arts; seuze autres devinient goolsioniers. Après avoir evercé au quaterrieme siècle une influence toute-puissante, elle résista, mui en vain, aux entreprises des Medrels.

STROZZI (Palla di Noferi), ne en 1372, à Florence, mort le 8 mai 1462, à Padoue. Don des plus belles qualités de l'esprit et du cour, il mosacra de bonne heure son immense fortune a pandre la culture des lettres et à venir en side aux savants. Après avoir attiré à Florence b manuel Chrysuloras comme professeur de grec il fit recueillir à Constantinople beaucous manuscrits grees, tels que les œuvres de Platarque, celles de Platon, la Politique d'Arisbe, la Cosmographie de Ptolémée, etc. Il entrelemait dans sa maison un grand nombre de copiets chargés de reproduire les chefs d'œuvre des m teurs anciens. Il avait conçu l'idee de fonder me bibliothèque publique; mais il en fut enve he les exénements. Il possédait lui toéroe une conn sance elendue des langues grecque et lateix, d donnait la plus grande partie de son temps t tude. Il ne resta cependant pas etranger aux ilfaires publiques, remplit plusieurs ambroales, et assista aux congrès de Ferrare et de sièce; mais son caractère intègre et scrupuleux le madait peu propre à intervenir avec fruit au milion de la lutte acharmée des factions. Place en 18 8 à la tête de l'université, il en réforma les ko, y créa des chaires nouvelles, et sut l'environne y créa des chaires nouvene, con les hommes la d'un éclat qui attira à Florence les hommes la plus distingués de l'Italie. En 1434, après a voulu tenir la balance égale entre les Albizzi d les Medicis, il partagea la detaite des premen dont il s'était montré pourtant l'adversaire; fut exilé, surtout parce que son zèle pour protection des lettres portait ombrage à com de Medicis, qui pretendait n'avon point de ciul même au titre de Mecène. Il s'etabiit à Padoe, et reprit tranquillement ses études ; il fit voir aupres de lui Argyropoulos, et traduisit en lafin avec son aide plusieurs auteurs grees. Il lissa plusieurs fils, dont il avert conffi l'éducation à Tomm. Parentucelli, plus tard Nicolas V; La d'eux, Giovanni-Francesco, devint le fonda-teur de la branche collaterale des Stroza de Ferrare, qui s'éteignit en 1737.

Vespaisno, File. — Mehus, Fila Amb, Tenteriorit. — Reness Sylvius, Commentarii. — Renessid, tedura zur stalientschen Geschichte; Berlin, 1885; t. V.

STROZZI (Filippo), dit l'ancien, ne en 1476, mort a Florence, le 14 mai 1491. Il étail fils de

STROZZI

658

îtrozzi, qui après avoir acquis une très-fortune dans des affaires de banque, la le jugement de confiscation que les firent rendre contre lui, en 1434, D'aploye chez un négociant de Palerme Brandolini, il fonda un comploir à Naples tonds que lui confia son patron. Actif, nt, de manières engageantes, il vit bientôt e le cercle de ses relations, et recouvra la les richesses que son père avait perprospérité ne changea pas son cœur, toutes les vertus; il ne cessa de se dispar une probité exemplaire et une rare Il ne déployait ses richesses que dans occasions, et vivait d'ordinaire avec é. Par l'intermediaire de Ferdinand, roi auquel il avait prêté beaucoup d'arit en 1466 se rouvrir devant lui les le sa patrie; mais il refusa de prendre part any affaires publiques. Vers la fin , il voulut satisfaire son gout pour l'ar-, en posant les fondations du magnilais Strozzi, qui, achevé vingt-trois sa mort, est admiré comme une merl'ait de la renaissance.

floitrægnaur Malianischen Geschichte, t. V. 7.21 (Geovan - Balista Strozzi, sur-Filippo), dit le jeune, fils du pré-né en 1488, à Florence, où il est mort, cembre 1538, Après avoir hérité de son ninenses richesses, il épousa en 1508 de Medicis. Cette union, qui devait ame-réconciliation des deux familles, si longostiles, déplut aux amis de la liberté; cipal chef, Pietro Soderiui, ût tous ses our faire infliger une punition sévère à our avoir epousé la fille d'un proscrit; ne le condamna qu'a une amende de de écus d'or et à un exil temporaire, qui fot levé. De retour a Florence, Strozzi l'entrer dans le complot que le pape voulait, en 1510, organiser contre Sudeenu gonfalonier. Il résista également aux ous de Léon X et de Clément VII, qui ent à lui faire exercer son influence en ts Medicis. Il se tenait aufant que posl'ecart de toutes menées politiques, et a que les fonctions peu génantes de tréla chambre apostolique à Florence. Se a Rome ez 1526, il fut remis comme dugnes de Monade pour l'exécution du onclo entre Clément VII et l'empereurpape contrevial ouverlement à l'arranonclu, ce qui exposait Strozzi aux plus ilements. Moncade le relacha, compdans son ressentiment contre le pape, a l'incence contre l'influence pantificale, it lieu en effet. Strozzi s'associa pleineix efforts de son beau-frere Capponi et patriotes, qui amenèrent le retablisselibertés publiques à Florence. Mais it sses de caractere ni assez de persévé-

rance pour continuer le rôle utile qu'il pouvait jouer pour le bien de son pays. Fier d'être la seigneur le plus opulent de l'Italie, il détestait le despotisme, devant lequel il ne voulait pas se courber; mais il n'aimait pas pour cela le gouvernement populaire, qui lui donnait trop d'égaux. Il se retira donc des luttes politiques, et alia passer un an à Lyon, où il fonda une malson de banque, qui prospèra rapidement. De retour en Italie en 1528, il ne voulut pas se prononcer ouvertement entre les deux partis qui divisaient toujours sa patrie, et pour rester neutre il seignit pendant deux ans d'être dangereusement malade. En 1530, il se rapprocha du pape Clément VII, auprès duquel il alla résider; lorsqu'en 1532, ce pontife chercha à établir comme souverain à Florence Alexandre, un bâtard des Medicis, Shozzi seconda activement ce projet, si funeste à la république; il avança même les sommes necessaires pour la construction de la citadelle élevée pour empéchar tout soulévement contre la tyrannie d'Alexandre, Mais ses fils ne supportérent pas longtemps l'insolence du nouveau duc, qui ne les épargnait pas non plus lui-même; Alexandre espérait qu'a la longue la fierté de Strozzi se réveillerait et qu'un eclat de sa part lui fournirait un prétexte pour s'emparer de ses richesses, qu'il convoitait. Pour sauver Strozzi, le pape lui contia en 1533 la mission d'accompagner France Catherine de Medicis, l'épouse destinée au second fils de François I<sup>ee</sup>. Après être resté un an a Paris en qualite d'envoye du saint-siège, Strozzi se rendit a Rome dès qu'il apprit la mort du pape. Revolte des exces d'Alexandre de Medicis, il se déclara ouvertement contre lui, et alla avec d'antres ennemis du duc à Naples réclamer auprès de Charles-Quint contre la tyrannie d'Alexandre. Il fot assez heureux pour echapper aux assassins soudoyes par le duc; mais il ne put obtenir contre lui justice auprès de l'empereur. Il se retira alors à Venise, ou il s'occupa de traduire plusieurs auteurs grecs; deux de ses travaux en ce genre ont plus tard été imprimés. Là il reçut le premier de Lorenzino de Medicis la nouvelle de l'assassinat d'Alexandre. Il se rendit à la hâte à Bologue (janvier 1537) et appela auprès de lui tous les exiles florentins, ils accoururent, et le choisirent comme chef pour la délivrance de leur patrie. Mais son manque de résolution l'empêcha de prendre les mesures convenables pour attaquer Côme de Medicis, que l'empereur avait investi du gouvernement de Florence. Surpris le 2 août dans son quartier général à Montemerlo par les troupes ennemies, il fut fait prisonnier après une courte résistance et conduit à Florence, dans la citadelle construite avec ses deniers. En valu le pape, le roi de France et beaucoup d'autres souverains intercedèrent pour sa mise en liberté. Le 18 septembre 1538, on le trouva mort, percé d'une épec. La plupart des lustoriens rapportent qu'il se serait tue lui-même, en apprenant qu'on aliant le mettre à la terture

pour lui faire avouer sa complicité dans le meurtre d'Alexandre; avant d'expirer il lura, dit-on, le glaise de sablessure et écrivit avec son sang sur la muraille ce vers de Virgile:

Exeriare aliquis nostris ex essibus ulter.

Seion d'autres, il autait été égorgé par ordre de Côme de Medicis. E. G.

U. Strossi, Fito & F. Strossi, a la suite de l'édition de Farchi de 172". — Hinglet Poscaus, 1 HL. — Varchi, Naroi, Segoi, Gincolardini, Resli, Paolo Giuvio et autres histories forenties.

STROZZI (Piero), maréchal de France, fils du précedent, né en 1500, lue le 20 juin 1558. desant Thionville, D'abord destiné à l'état écolésiastique, il l'abandonna lorsque le pape Clement VII ini refusa le chapeau de cardinal, qu'il lui avait promis, et se consacra a la carrière des armes. Il se rendit en France en 1536, et fut aussitot nomme colonel des bandes italiennes qui servaient en Piémont sous le comte de Ranzone. Après s'être beaucoup distingue dans la cainpagne contre le marquis de Marignan, il alla en 1537 rejoindre à Bologne son père, pour essayer de retablir a Florence le régime républicain Mis à la tête des troupes, il se laissa surprendre à Montemerlo par l'armée de Côme de Medicis; ses soldats furent mis en déronte; il n'echappa qu'avec peine aux ennemis. Il rentra en France, ou il apprit la mort sanglante de son pere; le venger fut des lors son unique objet. Parlout ou se presentait une occasion de combattre on Côme de Medicis ou Charles-Quint, on le voyait accourir; l'insuccès de ses efforts ne le découragea jamais. Protégé par Catherine de Medicis, il reprit en 1541 du service dans l'armee frança se, et commanda en 1543 au siege de Luxemhourg une des deux batteries dirigers contre la place. En cette même année, il fut nomine chaml'ellan, et reçut peu de temps après la seigneurie de Belleville. En 1514, il leva à ses frais un corps de sept mille hommes, avec lesquels if allait rejoindre en Italie le comte d'Enghien, torsqu'il fut entièrement defait par le marquis del Vasto. Il réunit au-sitôt un nouveau corps de huit mille hommes, et opéra en Piémont contre les Impériaux. En 1545, il fut employé dans l'expédition de l'amiral d'Annebault contre les Anglais; il devint, en 1547, colonel général de l'infanterie italienne. Après avoir pris part, en 1548, à la guerre d'Écosse, il reçut en 1550 le colher de l'ordre, L'année suivante, il commanda dans le Parmesan, et alla en 1552 s'enfermer avec le duc le Guise dans Metz, menacé par cent mille Impériaux. Par son intrépudité, son sang-froid et son esprit fertile en ressources, il contribua beaucoop à sauver la place. En 1554, il cut la satisfaction d'être envoye comme lieutenant géneral au secours de Sienne, assiégée par son ennemi mortel Come de Medicis, qui avait plusieurs fois fait attenter à sa vie. Montluc, son lieutenant, us a laisse le récit des efforts merveilleux que Struzzi fit avec de fables ressources pour en-

pêcher la chute de Sienne. Trahi par la forton il fut battu le 2 août 1551, à Marciano; mais il tint encore pendant un an la campagne contra des forces superioures. De retour en France, il fut erre marechal de France en fevrer 1956. Peu de temps après il alla commander l'armes française envoyée contre les Espagnols, qui la saient le siège de Rome, qu'il tinit par debloquer, L'année suivante, il entra pendant une nuit de novembre avec queiques hommes dans Calair dont il put pendant quelques heures etudier la fortifications sans être reconnu. Ses indicad rendirent possible la prise de la ville, il fut us des premiers qui montécent sur la breche siège de Guines, il inventa un moyen, saivi depar generalement, pour faciliter l'assaut : c'est de foire marcher derrière les solidats charges de la première attaque de la breche, des pounics qui l'aplanissent et en rendent l'acces plus faule. À la fin de tuai 1558, il alla rejuindre le duc de Guise devant Thionville, le 20 juin il conterat avec lui sur l'installation d'une buttera, lorqu'il fot blessé morteliement d'un coup de mousquet.

Quoique très-souvent malheureux, Sto était un des plus habiles capitaines de son temps " C'estoit l'homme du monde, dit Brant qui estait plus digne de logar une armer, list en leur assiette de logis, fust en campagne post bataille, et qui arrangeoit et ordonnoit mirut lo batailles et bataillons en toutes formes et le pur sondainement et qui les sçavoit mieux loge et a son advantage. Aussi dans les armées murbien souvent a-t-il este prie de son roi de laire estat de innistre et de mareschal de camp. • ti toilien des camps il trouvait encore le temps & cultiver les belles-lettres; il avait traduit en gre les Commentaires de Cesar. Il a cord de Stanze sopra la rabbia di Macone, y e cui l'Academic de la Crusca et qui ont ele a lut attribuees a Sciarra; ces poesies ontété putière, Bassano, 1806, in-8"; Paris, 1810, in-8"; Venue, 1822; Florence, 1822, in-89.

Francome, Fies des capitaines etrangers. - Varis Surra Abrentina — Montho, Cammentwies. - 2020, Sequence Ammirato, Adriant de Thou — Farque 2021 I ves des plus arands capitaines. - Person, Homoro's Instres de la France, V. VIII. — De Courceixe, Dat hist des aeneraux fermeais.

STROZZI (Filippo), colonel general de l'infanterie française, fils du precedent, de convilitàti, a Venise, tué, le 26 millet 1582, dans la mer des Açores. Amené a deux ans en France, il fut placé comme enfant d'honneur près di dauphin, depuis François II. Son père l'eleva avec un soin partieulter dans l'exercice des lettes de des armes. En tevrier 1558 à fot naturalise français, et le 26 novembre suivant, le roi lui dona la seigneurie d'Épernay. Il avait deja porte es attnes en l'iémont, sous les ordres de Brissa, et obtenu le grade de capitaine. Il se distingua aux segus de Calais et de Guines (1558), il a celui de Leith, en Ecosse (1560); à la prise do

32), il reçut une arquebusade au travers Nomme mestre de camp du régiment s (1564), il combattit aux batailles de ds: 1567) et de Jarnac (1569), et remplaça dans la charge de colonel général de e française. Il se signala encore au comay-le-Duc (1570), à l'assaut de La Ro-573), el ménagea la reddition de la ville ge (1577). Henri III ayant résolu d'ofernon, son favori, la charge de colonel donna à Strozzi, en échange de sa de-50,000 écus et le titre de lieutenant le l'armée navale (1581). Strozzi quitta en mai 1582, avec une flotte de raisseaux, destinée à soutenir les prél'Antoine, roi de Portugal. Attaqué, le par le marquis de Santa-Cruz dans les Açores, il se conduisit en capitaine et à la fois, et tomba couvert de blesle porta à l'amiral espagnol, qui orle jeter à la mer. Brantôme, qui avait mement avec Philippe Strozzi, fait de and eloge : " Il faut louer M. de Strozzi, fur donner cette réputation que ç'a été si bien armé l'infanterie, et qui lui a acon et l'usage des belles arquebuses e qu'elle porte aujourd'hui... Il était Français et point ingrat à la France, qui re et nourri... Il n'avait que cela de qu'il était le plus froid ami que l'on vit

Capitaines français, — Torzas, Pse, mort de l'h. Mrozzi; Faris, 1003, in 5º. — Davila, ties de France. — De Thou, Hist. — Auseline, crers de la couronne. — Courcelles, Dict.

7.1 (Leone), frère du maréchal et oncle du , né en 1515, à Florence, moit en 1554, ione della Pescaia, près Piombino. qu'il entra dans l'ordre de Malle, il fut Capoue, par la protection du pape Clé-qui était de sa famille; sa bravoure a la guerre contre les Turcs, et à vingt-Il avait acquis ta réputation d'un habite inarin. A la mort de son pere, il prit du France. Nomme chef d'escadre, il se e vingt galères sur la côle d'Écosse, pour dans le château où ils s'étaient fortifiés, injets de la regente Marie de Lorraine qui recollès; il prit le château, s'empara rés, et, maigré la flotte anglaise qui iner, les emmena prisonniers en Franc iche butin (1547). Il fut chargé ensuite ander l'escadre de la Méditerranée. ma dominant sans rival sur cette mer; olut d'engager la lutte avec lui, quoiune flotte de heaucoup inférieure en celle de son adversaire. Le sucrés couaudace; Doria, qui menait l'archiduc à ne voulut pas exposer co prince aux Pro combat; el revenant en arrière, il dans le port de Villefranche. Cette alla l'orgueil de Strozzi, qui navigua

jusqu'en vue de Barcelone, après avoir arboré la pavillon espagnol, pour faire croire à l'arrivée des galères impériales. Il put ainsi décharger son artillerie sur la multitude qui se pressait vers le port, et s'emparer de quelques navires (1551). Mais cette bravade donna des armes contre lui aux envieux qu'il avait à la cour de France : il apprit bientôt qu'il était remplacé dans son commandement, et, sans attendre son successeur, il s'enfuit à Malfe, prétendant qu'on avait soudoyé des gens pour l'assassiner. Le grand-maltre ne lui ayant pas donne d'escadre à diriger, il se mit à faire la guerre de sa propre autorité. On peut dire qu'il la fit en pirate, attaquant non-seule-ment les infidèles, mais aussi les chrétiens, lorsqu'il avait besoin de vivres on de munitions. En 1554, la France résolut de recommencer la guerre en Italie, et Strozzi fut appele au commandement des galères qui devaient aider au succès des troupes de terre. Il fit annoncer alors dans les ports de la Sicile et de Malte qu'il avait dessein de payer un prix équitable aux chrétiens dont il avait attaqué les navires dans les mers du Levant. Ce devoir accompli et le dédommagement accepté par ceux qui se présentèrent, il se rendit à Porto-Ercole, où l'attendaient les galères françaises, et, désireux de commencer immédialement les operations, il assiegea le port de Scarlino, dans la principauté de Piombino. Comme il s'approchait des remparts, un paysan caché dans les jones le tua d'un coup de mousquel.

Thevet, Hist. des plus vilustres et savants ho nures,
L. VI. — Brantôme, Capitaines français.

STROZZI (Lorenzo), prelat italien, autre fière du maréchal, né en 1523, à Florence, mort le 14 décembre 1571, à Avignon. Après avoir appris les humanités sous la direction de Benoît Varchi, il etudia le droit à l'adone et y fut reçu docteur ; mais, à l'exemple de ses freres, il embrassa la carrière militaire et entra au service de la France. Suivant le conseil de Catherine de Medicis, il abandonna bientôt les armes pour se vouer à l'état ecclésiastique, et en peu de temps il fut pourvu des riches abbayes de Staffarde en Piémont et de Saint-Victor à Marseille. Au commencement de 1548, il devint évêque de Beziers, puis conseiller d'État, et en 1557, par l'entremise d'Henri II, le pape Paul IV le nomma cardinal. Transféré en 1561 sur le siège d'Albi, il obint en 1566 l'archevêché d'Aix.

en 1566 l'archevêché d'Aix.

Sinte-Vartie, l'alta cheut. — imbol, Gencal, Ital.

Jan. — Pradopol, Ital., apiman, palav., v. II.

STROZZI (Tito-Vespasiano), poete latin
moderne, né vers 1422, à Ferrare, mort en septembre 1505, à Racano, près de Ferrare. Son
père, Giovanni, exilé de Florence, se unit
sous la protection de la maison d'Este, commanda les troupes du due Virolas III, el acquit manda les troupes du duc Nicolas III, et de gran les richesses. A la mort de ce dernier (1427), il fut remis entre les mains du celèbre Guarini de Vérone, qui lui enseigna l'elo-quence et la poésie. La protection successive des dues Borso et Hercule I<sup>ee</sup> le porta aux emplois

publics. Hercule le nomma, vers 1473, gouverneur de la Polésine ou territoire de Rovigo; mais le poète sut bientot obligé de suir devant les armées vénitiennes, qui s'emparèrent de la Polésine. En 1484, la paix ayant été conclue, il sut chargé d'aller rétablir à Lugo l'autorité de la maison d'Este, puis il sut député à Rome pour séliciter Innocent VIII, qui venait d'être élei de la papauté. Appelé à présidence le conseil de

la papauté. Appelé à présider le conseil des Douze (1485), qui était le conseil suprême de Ferrare, il se vit en butte à la haine générale, par suite des impôts que les désastres des inondations et de la peste le forcèrent de tirer du pays, déjà épuisé par la guerre. On trouve dans le *Diario ferrarese*, publié par Muratori (1), le souvenir des malédictions dont le chargeait le peuple : " è peggio voluto dal popolo che non e il Diavolo ». Cependant on n'aperçoit nulle part qu'il ait été accusé de concussion ou d'avidité, et il a pu vanter lui-même, sans être démenti, l'intégrité avec laquelle il avait administré les deniers publics. Les poésies de Strozzi, dont la valeur sut exagérée au quinzième siècle, rappellent un peu l'élégance et la facilité d'Ovide, à qui on le compara; mais toutes, amoureuses, graves ou satiriques, restent loin du modèle, surtout pour l'abondance et l'imagination. Alde l'ancien les publia, avec celles d'Hercule Strozzi, sous ce titre : Strozzii poetæ pater et filius; Venise, 1513, in-8°; elles furent réimpr. à Paris, 1530, in-8°. Quelques pièces, non comprises dans ce recueil, ont été données par Mittarelli dans la Bibl. codicum mss. S. Michaelis Venet., p. 1074. On a encore de Tite-Vespa-sien: Oratio ad Innocentium VIII, dans Orationes clarorum hominum ( Venise, 1559, in-4°). Il avait entrepris, en l'honneur du duc Borso, un poëme intitulé la Borseide, et qui

est resté inachevé.

Les trois frères de ce poëte cultivèrent également les lettres; sa sœur alnée, Lucia, fut la mère de Matteo Bojardo, auteur de l'Orlando innamorato.

\*\*Traboschi, Storia della letter. ital., t. VI, 2\* part., p. 281. — Barotti, Memorie storiche de' letterati jerrareii, t. l, p. 108. — Muratori, Scriptores rerum itaiscarum, t. XXIV. p. 401. — Ginguene, Hist. litter. d'Italie, t. III, p. 448.

STROZZI (Ercole), poëte, fils du précédent, né en 1471, à Ferrare, où il est mort, le è juin 1508. Il apprit les lettres latines avec B. Guarini et Alde l'ancien mais il eut pour principal mattre son propre père. Plus tard, Bembo, qui fut son intime ami, lui enseigna la poésie italienne. Élevé aux honneurs par sa naissance et par ses talents précoces, il se truuva, malgré sa jeunesse, adjoint à son père dans la présidence du conseil des Douze, et eut à supporter comme lui l'animadversion publique. En 1493, il dirigea les spectacles donnés à Ferrare pour célébrer le mariage d'Alfonse d'Este avec Anne Sforza, et montra en cette occasion la connais-

mort de son père (1505), il quitta la présidence du conseil, et se maria, en 1506, avec Barbara Corelli, à laquelle le liait depuis longtemps m amour parlagé. Ce mariage, d'après les écrivains du temps, causa la mort de Strozzi. Ils racutent que sa femme avait inspiré une violent

sance et le goût du théâtre ancien. Après la

passion à un seigneur du plus haut rang, et que ce rival poussa la jalousie jusqu'au crime. Comme Strozzi, monté sur une mule, revenait à sa maison, à une heure avancée de la nuit, il fut attaqué et percé de vingt-deux blessures. Les atteurs du crime ne furent même pas recherchés; cette circonstance et l'amour qu'avait montré Alfonse pour Barbara ont sait accuser le duc de ce meurtre. Les poésies latines d'Herché Strozzi, adressées pour la plupart à Lucrezia Borgia, seconde semme du duc Alfonse 1er, me

sibilité, plus d'imagination. L'Arioste maque l'estime qu'en faisaient les contemporains lorqu'il appelle l'auteur un Orphée (Orlande, ch. 42). Elles ont été éditées par Alde, avec celles de Tite-Vespasien (Venise, 1513, in-8°). Le Parenetica in saxum (Ferrare, 1499, in-8°) ne se trouve pas dans ce recueil. Il ne nous reste des poésies italiennes d'Hercule que quatre son

sont pas moins élégantes ni moins pures que

celles de son père, et elles offrent plus de se

nets médiocres, dans les Rime de poets serreres; Ferrare, 1713, in-8°.
Calcagnini, Oratio in sunere H. Strozzi. — Bereil, Letterati serraresi, t. i. — P. Giovio, Elogia — Inboschi, Storia della letter. ttal., t. VI, 2° part. — Giaguené, Hist. littér. d'Italie, t. III, p. 440.
STROZZI (Ciriaco), érudit italien, né le 22 avril 1504, à Capalla, près Florence, mort le s. Magnahre 1565, à Diaz II descondait du Besein.

6 décembre 1565, à Pise. Il descendait de Rosso Strozzi, gonfalonier de Florence en 1294. Après avoir fait de fortes études dans cette ville et s'être distingué sur les bancs de l'école parl'andace et l'éclat de ses controverses, il voyaga pour compléter son éducation, et visita la plus grande partie de l'Europe. Vers 1530 il ouvill à Florence une académie de philosophie, et professa, avec autant d'érudition que Pomponazzi, les doctrines péripatéticiennes. Appelé en 1337 à Bologne, il y enseigna la langue grecque. Huit

ans plus tard, il céda aux instances du grandduc Cosme Ier (1545), et reprit dans l'université
de Pise l'interprétation d'Aristote. Son enthonsiasme pour ce philosophe l'entraina jusqu'à compléter sa Politique; le supplément qu'il composa, en grec et en latin, fut reçu avec applandissements; mais on doit y voir l'œuvre d'un
rhéteur, qui expose des idées trop générales on
communes. On a de lui : De republica lib. Il,
scilicet IX et X, reliquis VIII additi, guns
scriptos non reliquit Aristotetes; Florence,
1562, in-4°; trad. en français par Morel, dans
l'édit. d'Aristote, Paris, 1600, in-fol.;— Oretiones; Paris, 1599, in-4° : discours écrits pour
servir d'introduction aux quatre livres de l'É-

thique d'Aristote. La version latine des Stronele

(i) Script. rer. ital., t. XXIV.

ent d'Alexandrie, qui lui est quelquefois , appartient à Gentien Hervet.

ixi (Lovenza), sour du précédent, née le 1513, à Capalla, près Florence, morte le curbre 1591, à Florence. Élevée dans le re de Saint Nicolas del Prato, elle y l'habit de dominicaine, et consacra le ne lui laissaient ses devoirs religieux à re dans les langues savantes, dans les et surtout dans la musique. Elle comr toutes les fêtes de l'Eglise un recueil es et d'odes latines, qui furent pendant ps en usage dans la célébration des ofrecpeil, intitulé fu singula totius unui 3 hymni (Florence, 1588, in-80), a eté vers français par Pavillon et mis en par Jacques Manduit.
Masson, Fita Agriacs Strosie; Poils, 1608, Joinim. Mustri Toscani, 1 III. - II. de Coste, Jemmes diastres, 1, II, p. 97.

Ist (Grambattista), litteraleur, né en Norence, où il est mort, en 1634. Fils de et neveu de Piero Strozzi (voy.ci-dessus), ut célèbre durant sa longue vio par son ar son beau caractère et par les encous qu'il ne cessa de donner aux lettres. on était comme le rendez-vous de la studicuse, qui accourait en foule se ses leçons et soutenir avec lui des conlittéraires. Il etait humain etgenéreux; ge tois it secourut les écoliers pauvres distribuant de l'argent, des habits et saus se soucier des brèches qu'it faisa tortune. Les grands-dues Ferdilosine II l'almirent dans leur intimité; Urbain VIII l'appela en 1623 à Rome, le le Vatican même, et lui ecrivit en le qu'il serait à souhaiter pour le bien de que chaque ville possedat dans ses citoyen comme lui. C'etait un écrivain a prose comme en vers. Parmi ses ouont la plupart n'ont pas vu le jour, on : Osservazioni intorno al partare toscano, Florence, s. d., in-80; di Francesco I de' Medici; ibid., 1587, Madrigale; ibid., 1993, in 4°; ganglia de' Medice; ibid., 1610, in 4°; slum; - Orazioni ed altre prose; 35, m-4": recueil posthume. Il avait sur les decouvertes d'Amerigo Vespoeine, l'America, qu'il n'acheva pas. ia Alloviti, sa femme, il ent deux fils, il Lorenzo, qui formèrent le premier la les marquis de Forano, le second colle is pais dues de Strozzi. P. atort Aorentius. — Noswial, La Monaca di

(Pietro), érudit italien, né vers lorence, mort à Pise, vers 1640. Issu ille des précodents, il étudia la philo-os Lazaro Bonamici, et son goût pour l'architecture lui fit apprendre aussi atiques. Lorsqu'Alexandre de Medicis,

son parent, devint pape sous le noni de Léon XI (aviit 1605), il fut nommé secrétaire des brefs ad principes, et conserva cette place sous Paul V, qui lui succèda. Ce dernier lui donna en outre un benefice dans la chapelte Vaticane, bien que Strozzi ne fot point eugage dans les ordres. Sans avoir egard au service qu'il venait de rendre à l'Egrise romaine en amenant les nestoriens modernes à reconnaître l'autorité du saintsiege, ses collègues, jaloux de sa faveur, résolurent de le perdre. Strozzi n'ayant point satisfait le goût de l'aut V dans les travaux de la basilique de Sainte-Marie Majeure, dont ce pape lui avait confié la direction, un lui suscita des tracasseries sans nombre; il n'y mit un terme qu'en se demettant de toutes ses charges, et en se retirant à Pise, ou la chaire de philosophie lui fut confiée. On a de lui : Synodalia Chaldæorum, snivi des Preces Chaldwis consuetw ex quilus patet corum in papam et ecclesiam constans cultus; Rome et Cologne, 1617. in-4°; - De ortdiernorum nestorianorum; ibid., 1617, in-4°.

Du Pin, Auleurs eccl. du dix-septiéme siècle. — Bonn-wies, De claris pontificiarum épiel. script.

STROZZI (Bernardo), dit le Capuccino on le Prete genorese, peintre, ne à Génes, en 1581, mort à Venise, en 1644. Il avait etudié sons le Siennois Pietro Sorri; mais à l'âge de dix-sept ans il entra chez les capucins; il était dejà proles quand il obtint la permission de quitter son couvent pour venir en aide à sa mère, trèsagée, et a sa sœur, dejà nubite. Sa mère étant morte et sa sœur marice, il tésitait à rentrer au monastère quand il y fut reconduit de force et puni par trois années de réclusion. Il parvint à s'echapper, et se refugia à Venise, ou it prit l'habit de prêtre séculier, qu'il ne quitta plus. Il acquit un coloris plein de vigueur et d'harmonie, qui souvent rappelle celui de Murillo. Ses têtes, pleines de vérité, étnient toujours peintes d'après nature, mais elles manquent parfois de poblesse. Dans l'art des portraits il fut un des premiers parmi ses contemporains. Il a braucoup moins pointà fresque qu'à l'huile. Dans le premier genre, il a laissé la vonte de l'eglise Saint-Silvestre de Gônes, et dans l'église Saint-Dominique un Paradis regardé comme l'une des meilleures peintures que possède l'Italie. Ses tableaux à l'huile sont fort nombreux, surtout dans les galevies, car il paratt avoir peu travalllé pour les églises. A Gênes, outre une Vierge avec saint Filix a l'église des Capucins, un voit de lurau palais Brignole : l'Incredulite de saint Thomas, d'un admirable coloris, la Charité, une Cuisimère plumant une oie, Saint François, Saint Paul, un Berger jouant du chalumeau, Saint François adorant le crucifix, une Sainte Famille et un Saint Jean-Baptiste; au palais public, une Madone; à la galerie Adorno, Trois Philosophes, caricature; à la galerie lla bi, Saint Joseph et saint Jean; an pulais Durazzo, le

portrait d'un évéque; au palais Faragina, Jésus et la Samartlaine; au palais Pullavicini, un Suint François et une Vierge en prière; aux galeries Spinola, un portroit de moine, Sainte Catherine, le Christ mort, Jesus portant sa croix, Jesus et la Samaritaine, la Femme adultère, Cincinnatus; au palais royal, une Madone et Sainte Barbe; au polais Carega, Isaac, Rebecca et Jacob ; entin, au palais Grillo-Callanco, l'Assomption et Saint François recevant les stigmates. A Venise, les tableaux de Strozzi sont un peu plus nombreux dans les églises; ainsi on voit à celle des Tolentins : Saint Laurent Grustiniant distribuant ses biens aux pauvres; un Saint Roch à la Scuola di San-Rocco, et un Ange gardien aux Saints-Apolres, Les œuvres principales du Capuccino hors des deux villes qu'il habita sont : à Modène, dans l'église Saint Charles, un Mariage de la Vierge, et à la galerie, un Soint Francois adorant le crucifix; à Florence, galerie publique, une Descente de croix, et le Denier de César; au musée de Turin, le portrait d'un religieux; à Brescia, à Saint-Pierre in Oliveto, Sainte Therèse agenousilée devant le Redempteur attache à la colonne; au musée de Dresde, Eliéser et Rebecca, Esther devant Assuérus, David avec la tête de Gotiath; à la Pinacothèque de Munich, le Denier de César; à la galerie de Darinstadt, le Temps décoverant la Verité ; au musée de Vienne, Samt Jean le précurseur, le prophète Elie, et le portrait du doge Fr. Erizzo; a Paris, au Louvre, une Madone sur des nuages, et Suint Antoine de Padoue avec l'enfant Jesus; au musée de Nantes, la Guérison du paralytique, et la Conversion de Zachée la publicain.

Cetartiste compta pour élèves G.-A. de Ferrari, Cl. Bocciardo, et G.-F. Cassana E. B.—N. Soprom, Pittori genorei. — Orlandi, Landi, Ticozzi. — Winckelmann, Neues Mohierlexikon. — Sossoj. Modena descrita. — Quadt, Otto gionni in Fenera. — Guida di Genova. — Catalogues des Musees.

STROZZI (Giulio), poëte italien, né en 1583, à Venise, où il est mort, en 1660. C'était le fils d'un gentilhomme florentin et d'une courtisane de Venise. Il passa sa jeunesse dans cette ville, et s'adonna avec aucoès à la poésie vulgaire. Si l'ou en juge par les nombreux écrits qui restent de lui, et qui témoignent d'une médiocrité remuante et vaniteuse, il s'exerça dans tous les genres, madrigaux, drames, épopées; au mauvais goot qui regnait alors il ajouta ses propres défauts, entre autres celui d'une imagination dereglee, qui le portait à intercaler sons nul mutif dans ses pièces des devises, des concetti, ou des anagrammes, inscrits sur des transparents lumineux. S'etant rendu à Rome, il y obtint le patronage du cardinal Deti, et fonda dans sa maison l'Académie des Onorali (1608), afin de contrebalancer celle des Umoristi, à laquelle il ne pardonnait pas, dit-on, d'avoir fait peu de cas de ses vers. L'établissement de la nouvelte

compagnie cut lieu avec un certain éclat : la présence de Tronsarelli, poète fameux mais juste-ment oublié, la protection des Aldobrandin, les symptonies musicales qui alternaient avec les exercices littéraires, attirérent en foule les cardinaux, les prélats et tout ce que Rome complait d'illustres personnages. Mais on se lassa vite d'une mise en acène ridicule; le cardinal Deti, qui préférait son repos a la gloire des lettres congédia ses liftes. De son côté le fondateur, devenu protonotaire apostolique, les abandonne à eux-mêmes, et ils ne tardérent pas à se disperser. Vers 1615 Strozzi retourna à Venice, et il y forma une antre académie, dite des Unisoni, plus musicale que poétique. Il a écnt pour le théâtre : Erotilla (Venise, 1615, in-1"), il Natale d'Amore (1622, in-12), la Praserpina rapita (1630, in-4°), Delia (1639, in-12), la Finta pazza, o Achille in Sciro (Plaisance, 1611, in 4"; Paris, 1645, in-fol.), représentée en 1645 devant la cour de Louis XIV avec un grand luxe de décorations et de machines; la Finla saria (Venise, 1613, in-12), Romoto e llemo (1645, in-12), et le Nosse de Peteo e de Teli (1654, in-4" ). On a du même auteur deux poemes: Venezia edificata (Venise, 1624, in fol, fig.), en XXIV chants, et il Barbarigo, out l'Amico sollevato (ibid., 1626, in-4° et in-5°, fig.), en V chants.

Sa fille adoptive, Barbara Straozzi, publia des compositions vocales sons le titre de Cantale, uriette e d'uetti; Venise, 1653, in-1°.

Traboschi . Storia, t. VIII.

STRUENSEB! Adam), théologien allemand, of le 8 septembre 1708, à Neuruppin (Brandebourg), mort ic 20 juin 1791, à Rendsbourg. Il descen dait d'un marin de Lubeck qui avait reçu le nom de Struensee (mer orageuse ) pour stor amené au port pendant une tempête une fluite richement chargee. Destiné d'abord à conti le commerce de son père, riche marchand de draps, il s'adonna à l'étude de la theologie, se distingua surtont par sa piété et ses une exemplaires. Il forma à léna une societé jeunes gens qui s'entretenaient tous les don ches sur des sujets religieux; on appela leur réunion Colloquia biblica. Signale par sa de votion à l'attention du fameux Zinzendorf, chef des Frères moraves, il résista aux tenli lives réitérées du comte de l'attirer dans celle communauté, ce dont le comte lui montra plu tard un vif ressentiment. Nommé en 1730 cha pelain de la comtesse de Sayu-Wittgenstein, résidait à Berlenbourg, il exerça depuis 1732 le fonctions de pasteur dans plusieurs églisses Halle, ou il occupa aussi par la suite une chaire de théologie. En 1757 il devint prevot de l'e glise d'Allona, et en 1761 surintendant ecclésias tique des duchés de Sleswig et de Holstein, « qui le plaçait à la tête de l'instruction publique, à laquelle il donna une salutaire impulsion. Pen dant toute sa vie il se montra d'une pieté eclairec,

nt dons l'exercice des vertus chrétiennes; ites lui valurent l'amitié de ses collègues le, tels que Wolf, Boehmer, Iteineccius, du ministre danois, comte de Bernstorff, quel il entretint une correspondance suia de lui : Heilsame Betrachtungen le Sonn-und Festlags evangelia ; Halle, , 1758, 4 vol. in-8°; — Sammlung other Schriften welche auf ein rechtnes Christenthum absielen (Recueil d'éfiants tendant à un christianisme sincère); 755-56, 3 vol. in-8°; — Gedæchtniss-Oraisons funèbres ); ibid., 1756, in-8°; hederung der Predigten welche ich in gehalten (Sermous); Altona, 1758-60, Vorlesungen über die theo Moral (Cours de morale théologique); turg, 1705, in-4"; — Neun theologische illungen (Neuf dissertations theologi-Altona, 1765, in-8"; - Biblischer Uns zur Refestigung im wahren Christen-Unstruction biblique pour raffermir les us le vrai christianisme); Halle, 1768, s Lettres à Zinzendorf se trouvent dans chrichten von den Herrnhutern, de

egroll, Nekrolog — Meusel, Celebries Tentes, Lexikon. — Wrsching, Handbuch. — Lebens-Generalisperintendenten Struensee; Fleus-

ENSER DE CARLSBACH (Charles-Auéconomiste allemand, fils du précédent, ie, le 18 août 1735, mort à Berlin, le 17 1804. Après avoir étudié à Halle la e, puis les mathématiques et la physique, gna publiquement ainsi que l'hébreu, mme en 1757 professeur de philosophie cadémie des nobles à Liegnitz; il y sur l'artillerie et l'architecture milix excellents onvrages, qui lui valurent de Frédéric II. En 1770 il fut appelé lague comme intendant des finances par e, alors premier ministre; enveloppé chute, il fut mis en prison, mais relaché mois après, parce qu'on ne put lui reni fautes dans sa gestion ni aucune paraux réformes tentees par son frère. De Prosse, il alla vivre dans une de ses Silésie, s'occupant d'économie politique tieres d'administration. En 1777 il a direction de la banque succursale à Elt tit adopter diverses mesures qui rendil'activité au commerce de ce port. En at appelé à Berlin en qualité de conseiller r de linances et de directeur de la société ommerce de la Baltique, qui grâce à lui lot une nouvelle extension. Ces fonctions avaient fait concevoir des talents admide Struensee la plus haute opinion. prince royal de Danemark, depuis Frédé-ulut-il le dédommager de l'injustice qu'il oferte en 1772, et lui accorda-t-il motu des lettres de noblesse sous le nom de

Carlsbach (1787). Frédéric-Guillanme II lui confia, en 1791, le département des finances, et le mit aussi à la tête des douanes et du commerce. Carlabach resta en fonctions jusqu'à la fin de sa vie; mais ji se borna à montrer du jugement et de l'intégrité; excellent administrateur vulgaire, il ne fit point de mal et opéra peu de hien. Instruit lui-même, il aimait à rencontrer l'instruction chez les autres; pourtant les lettres ne lui eu-rent jamais d'obligation. On a de lui : Anfangsgrunde der Artillerie ( Eléments d'artillerie ); Liegnilz, 1760, 1769, 1768, in-8°; la dernière édit., Leipzig, 1817, in-8", a été refondue par - Anfangsgründe der Kriegsbat kunst (Éléments d'architecture militaire); Liegnitz, 1767-73, 1786-89, 3 vol. in-8°, pl.; édit. abrégée, Copenhague, 1797, 2 vol. in-8°; — Sammlung von Abhandlungen der Staatswirthschaft (Recueil de mémoires sur l'économie politique); Liegnitz, 1776, 2 vol. in-8°; le t. ler n'est qu'une traduction d'écrits de Pinto; Kurzgefasste Beschreibung der Handlung der vornehmsten europæischen Stauten (Description abrégée du commerce des grands États de l'Europe); Leipzig, 1778, 2 vol. in-8°; Abhandlungen über wichtige Gegenstande der Staatswirthschaft (Mémoires sur des objets essentiels de l'économie politique); Berlin, 1800, 3 vol. in-8° : excellent recueil, qui mérite d'être consulté encore aujourd'hui, et où les principales questions concernant les finances et le commerce sont traitées avec une supériorité de vues et une clarté remarquables; on y trouve, entre autres choses, un exposé raisonné de l'administration de Necker.

Held, Strucusee, eine Skinne; Berlin, 1805, in 8°. – Hirsching, Hundbuch. – Meusel, Gelehrtes Teutschlund. – Hallisches Wochenblatt, unner 1801, n== 48 et 46.

STRUENSER (Jean-Frédéric, comte ne), homme d'État, frère du précédent, né à Halle, le 5 août 1737, décapité à Copenhagne, le 28 avril 1772. Il commença ses études à l'orphelinat de Halle, s'appliqua à la médecine, et obtint à dix-neuf ans le grade de docteur (1756). Le speciacle des scènes de fanatisme qui se passaient dans la secte des frankistes suffit à l'éloigner du christianisme dès l'enfance, et l'etude de la médecine d'un côté, la lecture des philosophes français de l'autre le confirmèrent dans cette aversion. Unissant les expériences de Haller avec les principes d'Helvétius, il en vint à se persua-der que nos organes produisent seuls la pensée, et qu'avec l'unique réserve de ne nuire à personne, on pouvait inépriser tous les préceptes et l'opinion des autres hommes. En 1759 il de-vint medecin pensionnaire d'Altona, par le crédit de son père, qui était doyen de cette ville; mais comme il était libertiu, ambitieux, dissipé, cette conduite obligea son père à le renier, puis à se séparer de lui (1760). Il avait pourtant de la probité, de la franchise, de la fidélité en amitié, du bon sens; le plaisir ne lui contact pas

brancoup de temps, et il s'adonna à l'histoire et à l'étude des affaires. « Il était d'une figure agréable, rapporte Reverdil, d'un commerce doux; il aimait a rendre service. Joyeux convive, beau joueur, empresse aupres des femmes, chasseur et voyageur infatigable, il ent la vogocomme médecia; on ea fit même un atni. » Il se lia étroitement avec plusieurs gentilshommes. Ses defauts furent précisément ce qui le rendit preceux au comte de Rantzau : il lui tint tête a table, cournt ses gatanteries par la politique ; il le nourrit même quelque temps de ses propres deniers, et lai préta l'argent nécessaire pour paraitre à la cour Nomme par le crédit du comte métecin particulier de Christian VII (1768), il accompagna ce jeune prince ilans ses voyages en Hollande, en Angleterre, en France et en Allemagne. D'abord il se renferma dans l'exercice de sa charge; mais elant devenu lecteur du roi, il l'entretint du gouvernement, et lui inculqua ses theories. Son adresse consistant a persuader Christian VII qu'il avait des principes de gouvernement, et que les mesures qu'il loi suggerait venament de lui-même. Il comprit en même temps que le caractère du roi était trop versatile pour qu'il put le gouverner seul et sans apperi, et il paratt qu'il imagina d'abord de lui donner une maltresse, dont il serait, lui, l'amant

La reine Caroline-Mathilde, serur de Georges III, roi d'Angleterre, était fort prévenue contre Struensee, et n'en parlait qu'avec le dernier mépris : se cros ant atteinte d'une grave maladie . le roi lui ordonna de consulter son mederin. Celui-ci prescrisit beaucoup d'exercice et de distraction. Le traitement fit merveille chez une jeune femme rongée d'ennui , et celui qui l'avait dicté devint le favori des deux époux. Autant elle l'avait har, autant elle en devint passionnée et ne racks nullement l'amour qu'il avait su lui inspirer. Nomme au commencement de 1770 maître des requêtes et conseiller d'Etat, il fit congedier le comte de Holek, favori du roi, et appela son ami Brandt ainsi que Rantzau, qui était de nou-Year tombé avec Saint-Germain. A cur trois ils formérent un triumvirat dans le but de s'emparer du gouvernement. Brandt remplaça ffolck dans la direction des menus plaisirs; et tous ses désirs furent satisfaits par le droit, que ce poste ha donnait à la cour, d'organiser des fêtes brillantes, par la facilité de depenser heancoup d'argent, de nouer des intrigues et d'exercer son nchant à la médisance. Rantzau aspirait à une sation plus haute, suriont pour se venger de enpernis. Struensee sent avait des visées plus vastes, des aspirations plus nobles. Partisan enusiaste des réformes de Frédéric II, auxquelles la Prusse devalt sa grandeur, il voulait les introduire à son tour dans le Danemark ; democrate ar sa naissance et par ses études, il voulait renverser au bénéfice du peuple la toute-puissance a exerçait dans les régions du ponvoir la haute noblesse; mais c'était plutôt un théoricien qu'un homme d'Elaf. Il ne comptait pour rien l'op-mon publique; il agnorait qu'un ministre, pour faire le bien, ne dout pas se contenter de promulguer des décrets, qu'il faut suivre une reforme jusque dans ses moindres rumifications. D'un seul coup il pretendant faire passer font un pass des in-titutions du moven âge à une organisa obtoque et sociale qui jusqu'alors n'existait qu dans les ouvreues de quelques penseurs privilépes, dont l'andace depassait souvent les du possible. Comme tous les novaleurs, il annait surtout à contredire, à blamer, à détruire. Mais son plus grand defaut Mait d'être absolutiste p caractère, par goût et par ambition, malare ses théories sur la tiberte, l'égalité et les droits de l'homme. Il ne délibérait avec personne : il vou last faire font par lu-même, et en s'occupant personnellement des moundres affaires, il linisait par les embrouiller. Il tâcha même à rendre le pouvoir le plus absolu possible pour avoir le drait de gouverner seul, comme ministre toutpuissant, cache derrière un roi imbende et fou, qu'il laisait agir à son gré.

La première personne que renversa le triur virat fot le comte de Bernstorff, ministre de faires etrangères et president du conseil d'Élat qui était pour ainsi dire l'incarnation des an ciennes institutions danoises. Le 15 septembre 1770 il recut sa demission; peu après, le conte de Laurivig, ministre de la marine; el sin successivement tous les autres, sans qu'on pens d'abord à les remplacer. Struensee fit dou l'ordre aux chefs de bureau de preparer affaires comme de contume et de les ensuser su cabinet du roi. La première mesure d'imp tance, datée du 14 septembre, fut la supprede la censure des livres. Après quelques H donnés au novaleur, on commença d'empir cette liberté de la presse contre lui-même fut oblige dans la sorte d'établir des restru qui la rendaient presque illusoire. Le 27 de bre 1770 (ut supprimé le conseil d'État, co un corps inutile et même contraire à l'esprit veau du gouvernement (1). Ce hanli com tat inaugura le gouvernement immétut Struensee, et quonqu'il n'ait duré qu'une a on remplirait un gros volume de ses decr tant ils se socredèrent rapidement, tant ils brasserent toutes les parties de l'administra tant ils renversérent de choses pour en m d'autres à la place. On compta six ceuts or nances emanees du cabinet du roi, avant

Struemee prit o tensiblement le pouvoir, re qui ent lieu le 18 juillet 1771, ou le rai le nomma premier ministre par un ordre qui équisabil à

<sup>(1 -</sup> bitenda, lit on dans le decret, que dans un marcile absolute le nombre des personnes d'un aut mig qui cartielpeut sur affaires du guavernement et le 10 suberation qu'elles acquièrest à la lungue par ce dons ne faul qu'embrauiller et retarder l'execution, et que son n'avons rien plus a corer que d'avancer aveg séle le 500 public, etc. »

tion complète de sa propre autorité (1). u , Mazarin , Buckingham , Alberoni re-it à la fois en Struensee. Le 22 du même det son ami Brandt furent créés comtes. réformes de Struensee furent considéram grande partie utiles. Il s'y aida prinent du colonel Falkenskiold pour la réorion de l'armée, du comte d'Osten dans le ment des affaires étrangères, du profesemand Eder pour l'affranchissement des , entin de son propre frère Charles-Auour l'introduction d'économies dans le Bien que la plupart n'aient eu qu'une e passagère, il faut citer les principales, des en somme au développement de la et du bien-être genéral. Réagissant contre es litres et privileges, qui s'étaient multil'infini, Struensee ordonna qu'à l'avenir lidals aux charges publiques ne les obent qu'après de sérieux examens. Il fonda on d'inoculation et un asile pour les trouves; il reunit en une seule les difcours de justice privilégiées; il établit rance plus complète entre les réformés etholiques, et suppr ma un grand nombre religieuses; il abolit l'amende honorable, aux filles mères et à leurs séducteurs; la la loi qui interdisait le mariage entre germains; il réserva au mari scul le poursuivre sa ferome en adultère. Il dans les districts incultes du Slesvig une de fières moraves ; il reforma entièrement sation des hopitaux; il créa des écoles s (Real-Schulen) pour l'enseignement maissances utiles; il affranchit le com-I l'industrie des entraves les plus vexail adoucit la législation criminelle, et se puêtoc, en principe, adversuire de la peine R; il simplifia l'organisation des finances, qua considérablement les impôts; il dél'inquiéter personne dans sa maison.

ndant, malgré l'utilité incontestable de toutes ces mesures administratives, elles on semement reçues avec froideur et démais elles finirent par produire dans nation une fermentation extraordinaire. Le, qui névit en 1771 dans toute l'Eu-

do le texte du décret royal. « 1º Les ordres que le s'erbalement a struence seront resilgés par lui vrai sera, et il me les présentera à aigner, avoir peraphes, on bien il les expediera en mon s' le scesu du cabinet. — 2º Tous les erdres qui sera à un corps ou departement, aur la produm autre, émancront desurmais du cabinet et coartement qui our afait la proposition. — 3º Chatine il me sera presente, pour être approuvé, un les ordres du cabinet et des autront la même valuite que ceux cerits ain. Il y sera immédiatement obét, soit par les les départements, soit par les employes subaltiments qu'il ne subsiste des ordonnances ou des us royales qui y soient contrairea, auquet cas tion en acra faite immédiatement au cabinet. Il es autres cas, les corps et les départements i parrenir le contrau de l'ordre et le rapport de l'ien, y

rope ne lit qu'ajouter aux préventions génera-les. La baine contre Brandt et le favori étranger s'accrut de jour en jour. On leur prodignait publiquement les épithètes les plus insultantes; on faisait des vœux au ciel pour qu'il « débarrassat le pays de ces deux mécréants, qui avaient osé porter des mains sacrilèges sur le trône et l'autel ». Presque toute l'aristocratie s'était retirée de la cour, qui avait pris l'aspect d'un ménage italien, où le sigishé vivait dans la meilleure harmonie entre le mari et la femme. Déjà en septembre 1771 trois cents matelots norvé giens avaient à Copenhague donné le signal de l'in-abordination sons un prétexte sutile. Le 26 décembre suivant ce fut le tour des régiments de la garde, qui refusèrent d'être incorporés dans l'armée regulière; il y ent de graves desordres, auxquels s'associèrent les matelots et le peuple. Une vaste conspiration se forma pour renverser le favori. Le principal instigateur en fut ce même Rantzau, que Struensee avait comblé de bienfaits. mais qui ne souffrait pas d'être relègué au troisième rang. Rantzau réunit a ses vues (1) le secrétaire Guldberg, le commissaire de la guerre Beringskiold, le général d'Eickstædt et le colonel Kudler, et obtint le concours secret de la bellemère de Christian VII, la reine donairière, Julie-Marie, et du prince Frédéric, son fils. Le 15 janvier 1772 il y cut chez la reine Julie une conférence où le plan du complot fut arrêté. Les ordres que le roi devait signer y furent minutés par Guldberg. On fixa la nuit du 16 au 17 pour arrêter Struensee à l'issue d'un bat masque donné au château. Au dernier moment, Rantzau commit une nouvelle trahison, et écrivit au frère du ministre le billet suivant ; « Il importe que je voie votre frère avant minuit. Souvenez-vous que si vous ne me procurez pas cette entrevue, vous vous en repentirez amèrement. » Mais comme Struensee ne rentra pas chez lui avant de se rendre au bal, il ne reçut ce billet qu'à trois heures du matin, c'est-à-dire trop tard pour être d'aucune utilité. Kæller et Behringskiold, accompagnés de soldats, penétrèrent vers quatre heures du matin chez les deux favoris, qu'ils trouvèrent endormis, et les conduisirent separément à la citadelle. D'autres arrêtèrent Struensee l'ainé et Falkenskiold. Ce coup de main accompli, les conjurés se rendirent par un escalier dérobé près de Christian VII, lui parlèrent d'un prétendu complot contre sa vie, et lui extorquèrent l'ordre de faire arrêter dix-sept personnes, entr'autres les deux favoris, et la reine Mathilde. Celle-ci fut enfermée dans le château de Crovenbourg, après avoir subi les traitements les plus outrageants.

La population de Copenhague recut la nouvelle de cette révolution de palais avec des transports d'une joie extravagante. On décréta un jour de jeune et d'actions de grâces « pour remercier Diau d'avoir sauvé le roi , le royaume et la

<sup>(1)</sup> Le comte de Bernstorff refusa d'entrer dans le complot perce qu'il méprisait le coractère de Rantasu.

famili : 11 yale du danger le plus imminent ». On ; établit une commission pour revoir, c'est-à-dire pour annuler les ordres émanes du cabinet depuis le 15 septembre 1770, et on créa un tribunal extraordinaire, dit commission d'enquête, pour instruce le procès des prétendus coupa-bles Cette commission, après avoir fouille pendant un mois les papiers des personnes qu'elle devait juger, commença l'interrogaloire de Struensee, le 20 festier, dans la citalelle. Depuis cinq semainer il était aux fers, et on ne l'avait pas rasé L'acte d'accusation, rédigé de la façon la plus inconvenante, contenait les neuf points suivants : adultère avec la reine; complicité dans les mauvais traitements que Brandt avait fait subir au roi (1); outrages envers le prince royal; autorité sans hornes, que la loi royale défend à chacun de rechercher ou d'accepter; suppression du régunent des gardes; péculat et fans; vente d'un bouquet de diamants appartenaut à la reine; ordre d'apporter chez lui les lettres adressées au roi; dispositions militaires prises à Copenhague dans une intention hostile. Pendant les trois premières séances, Struensee se defendit avec beaucoup de calme, et il lui fut aisé de démontrer l'injustice de la plupart des crimes qu'on lui imputait. Il nia constainment sa liaison avec la reine; mais ayant appris qu'elle-même était en prison, sa fermeté l'abandonna, il fonditen larmes, et les juges purent arracher à son trouble l'aven d'avoir pousse la famibarité avec Mathilde aussi loin qu'elle pouvait aller. Une fois entré dans la voie des aveux, il les continua suns restriction et sans réserve; et la reine, vainene aussi, confessa tout ce qu'on voulut (voy. MATHILDE). Le tribunal reconnut Struensie et Brandt coupables de lèse-majesté, et ordonna qu'ils eussent chacun la main droite et la tête coupées, le corps mis en quartiers et expusé sur la roue. Dans le conseil, il y eut des voix pour la grâce; mais Rantzau s'y opposa absolument (2). Deux ecclésiastiques luthériens turent chargés de préparer les condamnés à la mort, et ils réussirent à les convertir à la foi. Lorsque la sentence fut apportée à Struensee par son avocat, il la lut sans donner le moindre signe de crainte; mais il fut très-affecté quand il apprit que son ami Brandt subirait le même sort. Dans la dernière nuit il dormit paisiblement. Brandt fut exécuté le premier; Struensee dut mettre sa main et sa tête sur le billot encore ruisselant du sang de son ami, dont les restes mutiles étaient dispersés autour de lui, et éprouva une violente emotion à ce douloureux spectacle; mais it sut la surmonter, et mourut avec cou-rage. Ch us Gagern.

laben und Legebenkeiten der Grufen Strucuses und

in Besnet allegns pour sa justification que le roi avait en ge. L'être traite en simple particulier, et que pius d'une fois fuso deut s'et auni trattos à coups de puing.

of final ceta se fit a l'insu du cel, qui apprit sculement come un mos plus tred l'execution de ses deux account el comparment de la leune reine, Brandt; Berlin, 1773, in-90. — Lebendeschreibung der Grufen Meucause und Brundt; Copenhague, 17-2, in-9
Fr. Minter, Bekalvunobgaschichte der Grafen Strunjee; ibid., 1773, in 90. — Traid of count Meucauses; Ionate,
1773, in-90. — Traid of count Meucauses; Londen,
1774, in-90. — Falkenshiold, Authentische Authlerungen
über die Gesch. der Grafen von Meucause und Brundt,
Francteri, 1788, in-90; trad, on anglais et ein franç unLe même, Memoirra pour servir a lasst de la reine Unthide; Paria, 1936, in-30. — J. Herst, Jernensee of hand
ministerium; Copenhague, 1825, 3 vol. 18-8 — G.
6 Frice, Le comte J.-P. Struensee, biogr religieuse (116, 1825, in-10. — I. Merstall, Life and tunct of quen
Caroline-Mathilda; Londees, 1945, 3 vol. in-80.

STRUTT (Joseph), antiquaire et artiste an glais, né le 27 octobre 1749, à Springfield (Li sex), mort le 16 octobre 1802, à Londres, Etan encore au berceau, il perdit son père, qui disti meunier. De l'école de Chelmsford il passa à quatorze ans dans l'atelier de gravure de l'a-fortuné W. Ryland, pour lequel il concul me vive sympathie; puis il suivit les cours de l'Académie royale, où il gagna une médaille d'or dans un concours de peinture. En 1771 il lui chargé de quelques dessins pour le British Mueum, et ses visites fréquentes dans ce riche élu blissement tournérent son attention vers l'elule de l'histoire et des antiquités. Il publia sucres sivement: Regal and ecclesiastical antique ties of England, from Edward the Confessor to Henry VIII; Londres, 1773, in-19, ig. réimpr. en 1793, avec addit., et en 1843, gr. in-4 - Horda Angel Cynnam, or a complete view of the manners, customs, arms, habits, etc. of the inhabitants of England, from the w rival of the Saxons; ibid., 1774-76, 3 voi in-4°, fig.; — Chronicle of England; ibid. 1777-78, t. 1 et 11, in-4°, lig. : faute d'encoura gement, il fut force d'en interrompre la publica tion à la conquête des Normands; - Day phical dictionary, containing an account of all the engravers; ibid., 1785-86, 2 vol. us4, fig.; il mérite beaucoup d'éloges pour ce dellornaire estuné, qui renferme plus de 3,000 notice mais il a été dépassé depuis; - Complete of the dress and habits of the prople of En gland, from the Saxons; ibid, 1795-99,2 gr. in-4°, avec 143 pl.; le t. 1er a eté trad. français par Boulard (1790, 2 vol. m-8'). édit. récente a eté donnée par Planche, avec coloriées; — The Sports and pastemes of speople of England; ibid., 1801, 1610, in-16g., et 1830, in-8°. Malgré un travail assau des talents variés, Strutt fot entraine à des penses considérables pour aider à la publication de ses ouvrages, et il monuit dans un da voisin de la gêne. Il laissa quelques manuscrits à son fils, qui fit paraltre : Antient tomes, ma, 4 vol. in-12; the Test of guilt, a din tic tale, in-4", el Queen Hoo Hall, roman ho-torique, dont W. Scott, en 1808, eccist la la sur la prière de Murray, l'editeur. Strutt a pend quelques tableaux et gravé un certain nombre de ches, plusieurs d'après ses dessins et en

to chois, Liferary anecdoles, t. V, p. 683-686. - Chairs, General biogr. dict.

in LVK (Georges-Adam), jurisconsulte alle-ni, ne à Magdebourg, le 27 septembre 1619, rt à Iéna, le 15 septembre 1692. Fils d'un ristrat et descendant par sa mère de la famille nuner, qui a fourni tant de jurisconsultes, il menta les universités d'Iéna et d'Helmstædt, fat nomme par l'archevêque de Magdebourg as seur au tribonal des échevins de Halle (1645). fance suivante il prit ses degrés avec tant de finction qu'on lui donna la chaire vacante à par la mort de Fibig. Après avoir rempli les glions d'avocat consultant de la ville de Bruns-A, il devint en 1663 conseiller aulique à Wei-Chargé en 1672 de partager la succession Hembourg entre les branches de la maison de imar, il reçut l'emploi de conseiller intime leurs affaires communes. Bien qu'il fût reu en 1674 à léna pour y reprendre l'enseiment de la jurisprudence, il continua d'avoir part active dans le gouvernement du duché Weirnar; il fut même appelé dans les années antes aux plus hautes fonctions dans l'adstration, et il y fit preuve d'une grande haté et d'une rare intégrité. Struve sut marié fois, et eut vingt-six enfants. Il jouit parmi contemporains d'une autorité éléndue, qu'il it surfout à la sagesse de ses vues, tude de son esprit, à sou calme et ferme rage. Comme praticien, il n'avait point d'ées décisions etaient acceptées sans débat; comme savant il appartenait à l'école des es du précédent siècle : son érudition mande critique. Il publia près de deux cents rages et dissertations, parmi lesquels nous pellerons: Syntagma juris feudalis; léna, 3, in-4°; 11° édit., Francfort, 1734, in-4°, un commentaire de Schilter; - Jus sa-Justimaneum; ibid., 1668, in-4°; isprudentia romano - germanica; ibid., o, in-8°; 14° édit., Francfort, 1760, in-4°; Dissertationes criminales; ibid., 1671, - Decisiones subbathinæ; ibid., 1677, ":— Evolutiones controversiarum; ibid., 4, 1713, in-4"; — Commentarius ad lib. V relotium; ibid., 1691, in-4"; — Syntagma civilis; Nuremberg, 1692-1701, 1734, ol in-4"; — Decisiones juris opificiarii; 1708, in-4°; - Centuria decisionum feum. Ses principales dissertations sont : De ria et servitiis rusticorum (1656); De silvarum el arborum (1656); De comint doctorum opinione (1661); De brevi et ga manu (1662); De vindicla privata 641; De indiciis sagarum per aquam 6); De rebus geradicis, morgengabicis 5); De jure sigillorum (1675); De Venere cita ejusque coercitione (1678); De dolo adiocats (1679); De jure miserabilium (1680); De furibus a pæna laquei immunibus (1680); De muribus eorumque damnis (1681); De jure ovium (1682); De ensiferis (1683); De sponsulibus clandestinis (1684); De contractibus principum (1688); De executione in effigie (1692); De juribus librorum; De co quod justum est circa vestitum civium, etc.

8.-G. Strave, Fla G.-A. Stravis; léna, 1705, 19-90, — Schauplatz deruhmier Rechtsgelehrten; Leipzig, 1750, 10-80. — Zedler, Universal-Lexinon.

STRUVE (Burchard-Gotthelf), bibliographe allemand, fils du précédent, né à Weimar, le 26 mai 1671, mort à léna, le 28 mai 1738. Après avoir passé trois ans à Zeitz, auprès du célèbre Cellarius, qui le familiarisa avec les écrivains de l'antiquité, il éludia la jurisprudence à léna, à Helmstædt et à Francfort-sur-l'Oder. Ayant prêté une oreille trop complaisante aux projets de son frère ainé, qui s'était adonné aux vaines recherches de l'alchimie, il parcourut, dans le double dessein de ini être utile et de perfectionner ses propres connaissances, les Pays-Bas, la Hollande et une partie de l'Allemagne; mais il se trouva bientôt ruiné à la suite d'expériences coûteuses. Struve sacrifia presque toute sa fortune pour sauver son frère de la prison pour dettes; accablé par ce malheur, il chercha une consolation dans la lecture de la Bible et des écrivains mystiques. Il reprit cependant peu à eu ses anciennes études; nommé en 1697 bibijothécaire de l'université d'Iéna, il joignit à ces functions celles de professeur d'histoire (1704). Devenu ensuite historiographe de la ligne Ernestine de la maison de Saxe, il fut en 1730 chargé d'enseigner le droit public et féodal. On a de lui : Bibliotheca numismatum antiquiorum; léna, 1692, in-12; — De bibliothecis harumque prefectis; ibid., 1696, in-12; — Acta litteraria ex manuscriptis edita alque collecta; ibid., 1702-20, 2 vol. in-8°, en 18 parties, précédés d'une dissertation De criterits manuscriptorum; - Bibliotheca juris selecta; ibid., 1703, 1705, 1714, in-8°; des éditions revues et augmentées par Buder ont paru en 1720, 1743 et 1750; — De doctis impostori-bus; ibid., 1703, in-4°: l'auteur y prétend avec raison que ce célèbre ouvrage ne date que du quinnème siècle; — Introductio in notitiam rei litteraria el usum dibliothecarum; ibid., 1704, 1715, 1729; une nouvelle édition, augmentée, a paru en 1752, Francfort, 2 vot. in-8° : ce livre fut très-utile lors de son apparition; — Bibliotheca philosophica in duas classes distributa; ibid., 1704, 1707, 1712, in-8°; une édition augmentée a été donnée par Kahle; — Selecta bibliotheca historica; ibid., 1705, in-8°, et 1740, 1756, 2 vol. in-8°, avec des additions de Buder; une nouvelle édition, entiè-rement refondue, a été publiée par Meuset; — De vita et scriptis G.-A. Struvu; ibid.; 1705, in-8°; — Historia et memorabilia bibliotheca Jenensis; Helmstædt, 1705, in-4°; reproduit dans le recueil de Schmidt sur les Bibliothèques; - Bibliotheca antiqua; lena, 1705-06, 2 vol. fu-4" : recueil périodique, réimprimé sous le titre de Thesaurus varia eruditionis ; ibid., 1710; — Origines et elogia Hohenloica ; ibid., 1710, in-4°: — De allodiis Imperii; ibid., 1710, 1731, in-8"; — Syntagma juris publice Imperil germanici; ibid., 1711, 1720, iu-4°; — Syntagma historiæ germanıcæ ; ibid., 1716, in-4"; réimpr. en 1753, sous le titre de Corpus historiæ germanicæ; — Historia juris romano justinianei, græci, germanici; ibid., 1718, in-4°; — Bibliotheca librorum rariorum; ibid., 1719, in-4°, — Pfælzische kirchenhistorie (Histoire ecclésiastique du Palatinal); Francfort, 1721, in 40; - Historia Misnensis; Iéna, 1720, in-8"; - Corpus juris publice; ibid., 1726, 1734, in-80; - Bibliotheca suxonica; Halle, 1736, in-8°; - Jurisprudentia heroica, seu jus quo illustres utuntur; lena, 1743-53, 7 vol. in-fol.; recueil très-recherché; — Bibliotheca juris selecta (publio par les soins de Buder); ibid., 1758, 1758, in-8°: bibliographie très-utile. Struve a aussi publié des éditions estimées des Scriptores rerum german, de Freher et de Pistorius.

Gretten, Goldartes Europa, t. II. p. 881. — Patter, Litteratur des deutschen Muntsprechts, t. l. — Hersching, Hundbuch. — Novo Actu erudit, ann. 1740, Suppl., ann. 1748, t. IV. — M. Upenius, Bibl. paridica.

STREVE (Frederic-Georges-Guillaume DE), astronome russe, né le 15 avril 1793, à Altona, mort le 23 novembre 1861, à Saint-Petersbourg. Après avoir étudié la philologie et l'astronomie à Dorpat, il fut en 1813 altaché à l'observatoire de cette ville, et en devint directeur en 1817. D'une activité extrême, il s'appliqua peadant plusieurs années à continuer les recherches d'Herschel sur les étoiles fixes et doubles, et il arriva aux plus beaux résultats. Il s'occupa ensuite de géodésie : de 1816 à 1819 il exécuta la triangulation de la Livonie, et mesura de 1822 à 1827 une partie du méridien dans les provinces de la Baltique; depuis 1828 il poursuivit cette opération à travers la Lithuanie, la Finlande, et plus tard, avec le concours des savants suédois Hansteen et Selander, jusqu'au cap Nord, pen-dant que le général Tenner mesurait le même méridien au sud jusqu'à Ismail en Bessarabie. Ces travaux, exécutés avec le plus grand soin, avaient en 1856 fait connaître l'étendue exacte d'un arc de 20 degrés, le plus grand qu'on eut encore mesuré; il en résulte que la terre est un ellipsoide à trois axes. Dans l'intervalle Struve avait eté nominé directeur du magnifique observatoire de Poutkova (1839) et correspondant de l'Académie des sciences de Paris. Il visita en 1857 l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Angleterre, et negocia le concours des gouvernements pour la mesure d'une longueur de méridien de 69 degrés. Nous rappellerons encore parmi les expéditions scientifiques auxquélles

son nom est associé le nivellement des contrées situées entre la mer Noire et la mer Caspienne l'étude topographique de plusieurs points de la Sibérie, des provinces du Caucase, l'observation des éclipses de 1842 et de 1851, etc. On a de lui : L'eber die Doppelsterne (Sur les étoiles donbles); - Catalogus DCCXCV stellarum amplicium ex diversorum observationibus congestus; Dorpat, 1822, in-4°; - Catalogus novus duplicium stellarum et multipliciumin speculo Dorpatensi detectarum; ibid., 1828, in-fol.; -Observationes astronomica; Dorpal, 1820-40, 8 vol. in-4", comprenant les observations faites depuis 1814 jusqu'en 1839; celles faites depuis 1839 à l'observatoire de Poulkou sont inserées aunée par année dans les Memoi-res de l'Académie de Saint-Pétersbourg; — Neschreibung der auf der Sternwarte von f pat vernustatieten Breitengradmessung in den Ostsee provinzen (Description de la me-ture de méridien faite dans les provinces de la Baltique); Dorpat, 1831, in 4°: c'est en même temps un excellent manuel pratique pour tous les travaux de ce genre; - Stellarum dup cium et multiplicium mensura micromitri ca; Suint-Pétersbourg, 1837, gr. in fol., survi d'un Additamentum, 1840, in-4° (voy. sur cel ouvrage un article de Biot, dans le Journ des Savants, 1838, p. 297); - Expedition chronométrique executée entre Poulhova et Allona pour la détermination de la longitude graphique relative à l'observatoire centrus de Russie; ibid., 1844, in-fol.; - Expedition exécutée entre Altona et Greenwich pour le même objet; ibid., 1846, in fol.; - Descrip tion de l'observatoire central de Pontku ibid., 1845, 2 vol. in-fol., avec allas; voy. Rol Journ. des Sav., 1847; — Librorum in h bliotheca speculæ pulcovensis catalogus; ibid., 1845, in-8°; — Études d'astronomie stellaire : sur la voie lactée et les clotes fixes; ibid., 1847; - Sur la dilatation glace; ibid., 1848; - Stellarum fixarum w primis duplicium et multiplicium positione media pro epocha 1830; ibid., 1852, in-fol, — Exposé des travaux pour la mesure di l'arc de méridien entre Fuglenaes et Ismail. ibid., 1852, in-fol.; — de nombreux Mémoire dans le recueil de l'Académie de Pétersbour

Son fils, Othon-Guillaume, né le 7 mai 1819, à Dorpat, est directeur adjoint à l'observable de Poulkova.

Conversul.-Lexikon. — Alemner der Zeit. — Entaleque des livres publies par i' scad. de Peterso., 1918 C

STRYK (Samuel), jurisconspite allemand, né le 22 nevembre 1640, à Lenzen, mort le 2 juillet 4710, à Halle. Fils d'un bailli, il ctoda e Wittemberg la jurisprudence sous Lyser, el lat, en 1661, adrois au doctorat. Après avoir valle les universités d'Angleterre et de Hollande, il enseigna depuis 1665 à Francfort-sur-l'oler diterses parties de la jurisprudence; il succeda en

la unneman dans la chaire de Pandectes, il joguit, en 1680, celle du Code. Ap-attemberg (1690), il y fut président de de droit et consciller de la cour sudirigea depuis 1694 l'université récemblie dans cette ville. Renommé pour son is méthode d'enseignement, il acquit de ure par ses écrits une réputation curoqui lui valut d'être consulté pour tous importants. Ses consultations, au noms de trois cents, ont eté recueillies dans istia Halensium jurisconsultorum 1733, 2 vol., in fol.). Ses deux cent cinquelques dissertations ont été réunies tre de Dissertationes juridien (Francsipzig, 1690-1732, 8 vol. in-4°); celles mit avoir encore quelque interêt de cuat . De alapa ; De bacilles fissis ; De sia advocati; De curiositate; De efszantum; De jure lablathecarum; ionomia; De rasura, etc. Ou a encore : De jure sensuum : Franciori, 1605, e: - De successione ab intestuto; 69, in-40; 8° édit., Halle, 1747; — en juris feudalis; Francfort, 1675, 12; - De cautelis contractuum; rg, 1684, 1717, in-4"; Berlin, 1763; tionibus forensibus investigandis; eru, 1688, 1737, in-4°; — Usus mo-Pandecturum; Francfort, 1690-1704; 723, 2 vol. in-40; - Introductio ad orensem; Wittemberg, 1691, 1763, De dissensu sponsalitio; ibid., 1689, 4"; — 118 cautelis testamentarum; 03, 1716, in-8°; — De caulelis juran; ihid., 1706, 1719, in-4°. Stryk a It plusieurs ouvrages de polémique conqui, jaloux de ne pas avoir été appele de l'universite de Halle, lui prodigua injures. Presque tous ses traites qui brent longtemps autorité en Alleut ete réunis dans ses Opera præstan-Me, 1748, 4 vol. in-fol.

temorte Strykii; Willemberg, 1711. — Hence179 Strykii, 1710. — Hersching, Handbuch.
18 (John), biographe anglais, né le 12
1643, à Stepney, près Londres, mort
imbre 1737, à Hackney. Il était his d'un
bauçon, van Stryp, qui faisait le comla soie. De l'école de Saint-Paul il
s l'université de Cambridge, y prit ses
feraires, et embrassa l'etat ecclesiastique pasteur de Low-Leyton, paroisse du
fassex (1609), il y remplit ses devoirs
eoixante-aix ans; comme ce bénefice
mince revenu, l'archevêque Tenison
t plus tard d'y ajouter celui d'une cure
1. Quelque temps avant sa mort, Strype
urer dans les environs de Londres, à
chez le mari de sa petite-fille; ce fut
tourut, plus que nonagenaire. Il avait
ans passés lorsqu'il commença le mé-

tier d'auteur; aussi peut-on dire qu'il consacra la seconde moitie de sa vie à mettre au jour les immenses materiaux qu'il avait amassés dans la première. Il n'a eu recours le plus souvent qu'à des documents authentiques, et il merite toute confiance pour sa fidelite; il seme a profusion les details curieux, les anecdotes, les traits de mœurs, mais il manque à la première qualité de l'historien, qui est l'ordre : ce n'est qu'un compilateur; son style est plat, diffus et monotone; son érudition est indigeste et sans critique. Ses princi-paux ouvrages sont ; les l'ies de l'archevêque Cranner; Londres, 1694, in-fol.; de sir Thomas Smith, 1698, in-8°; de John Aylmer, évêque de Loudres, 1701, in-8°; de sir John Cheke, 1705, in-8'; de l'archevèque Grindal, 1710, in-fol.; l'archev. Parker, 1711, in-fol; de l'archev. Whit-gift, 1718, in-fol; - Annals of the Reformation and establishment of religion; Londres, 1709-1731, 4 vol. in-fol.: elles embrassent le règne entier d'Élisabeth; — Stow's Surcey of London; Londres, 1720, 1754, 2 vol. in fol., fig.: les additions de l'éditeur ont augmenté de plus de moitié l'ouvrage original; — Ecclesiastical memorials; Londres, 1721, 3 vol. in fol., et 1816, 7 vol. in-8°; ces mémoires exposent l'état des affaires religieuses sous les règnes d'Henri VIII, d'Edouard VI et de Marie Tudor. Les manuscrits de Strype ainsi que sa volumineuse correspondance ont été acquis par le British Museum.

Sa Fie, a la tête de la 2º edit, de Life of Cranmer, 1810. — Gentleman's Magazine, t. LIV et LNI.

STRZEPSKI (Murtin), dit Polonus. Voy.

STUART (Lady Arabella), nee en 1575, en Angleterre, morte le 27 septembre 1015, à Londres, C'etait la fille unique de Charles Stuart, cointe de Lenox, et d'Elisabeth Cavendish. Le roi Jacques ler, son cousin germain, descendait, comme elle et à un egal degrée, de Marguerite, sœur ainée de Henri VIII, lui par le premier mari de cette princesse, elle par le second. Au mouent de sa naissance elle se trouvalt après Jacques la plus proche heritière du trône; et si Jacques n'avait point eu d'enfants, elle lui aurait succédé de droit. Cette position brillante mais dangereuse fit le malheur de sa destinée en l'exposant au jeu cruel des passions politiques. Elle fut admirablementélevée par la vieille comtesse de Lenox, qui habitait Londres. De mœurs et d'attachement elle était anglaise; on vantait sa beauté; elle avait l'intelligence vive et ornée, le courr hon et franc, un grand fonds d'innocence et l'humeur la pius enjouée. Elle traina de bonne heure, à la queue de son manteau presque royal, suivant un auteur, tous les adorateurs d'une cou-ronne en perspective. Ce fut d'abord Jacquea, alors roid Ecosse, qui, n'ayant pas d'enfants, voulut lui donner pour époux lord Esme Stuart, duc de Lenox; ce projet échoua, par l'opposition de la reine Elisabeth, Puis il fut question de marier

Arabella au duc de Savole et à d'autres princes. La naissance desenfants de Jacques la condamna au célibat; elle touchait à sa vingtième année. Sans fortune, elle tenalt tout ce qu'elle avait des libéralités de son royal cousin. Une intrigue amoureuse avec up fits du comte de Northumberland, laquelle n'aboutit pas au mariage, ainsi que l'affirme de Thou, attira sur elle la colère d'Ésabeth, qui la retint en prison quelque temps. En 1603, son nom fut melé à cette ténébreuse affaire où Raleigh était accusé de haute trahison; mais Cecil lui-même écarta d'elle tout soupçon. Aux fêtes de Noël 1608, Jacques parul se partir de sa rigueur en lui faisant les présents d'usage, et en lui donnant congé de se marier. Elle en profita aussitôt, et s'unit en secret avec William Seymour, petit-fils du comte d'Hertford (janv. ou fev. 1609). Le rot, qui avait voulu la leurrer, devint furieux et se crut menacé par l'alliance de lady Arabella avec un descendant de la sœur cadette d'Henri VIII; il fit enfermer le mari dans la Tour et conduire la femme à Dur-Mais, avec l'aide de leura amis, ils concertèrent un plan d'évasion, qui eut en partie un heureux succès : ils s'échappèrent le même jour, et chacun de teur côté (3 Juin 1611); mais tandis que Seymour gagnait la Flandre, un bâtiment de guerre, lancé à la poursuite d'Arabella, la rencontrait dans le détroit de Calais et la ramenait à Londres. Elle ne revit plus son époux. Jetée dans la Tour, malade, en butte à de mauvais traitements, elle tomba dans le désespoir; sa raison s'égara, et elle mourut sans avoir conscience du malheureux état où elle était réduite. Sa correspondance, dont des extraits ont été publiés, prouvent qu'elle avait des qualités supérieures, de l'instruction, une âme courageuse et passionnée. Son mari devint par la suite comte d'Hertford et duc de Somerset; il mourut le 24 octobre 1660.

Riogr. bi l'annica. — Disraell, Curiosités of literature, p. 357 acs. éd. 1838. — Balland, Memoirs of britishadae. — Lingard Hist. of England, — Lodge, Portraits.

STUART (James-Francis-Edward), fils de Jacques II, roi d'Angleterre, appelé Jacques III par les Jacobites, et aussi le chevalier de Saint-Georges, né le 10 juin 1688, mort à Rome, le 2 janvier 1766. Les malheurs dece prince commencerent au berceau : car on lui contesta jusqu'à sa naissance. Il avait cinq mois quand if fut confié avec sa mère, Marie de Modène, au célèbre duc de Lauzun, qui l'amena en France à travers mille dangers. A la mort de Jacques II (1701), il fut reconnu par Louis XIV comme roi de la Grande-Bretagne, contrairement, disent les Anglais, à la promesse qui avait été faite à Guillaume III (1). Le roi d'Espagne, le pape, le duc de Savoie, reconnurent également le jeune prince. Maigré les vieilles affections qui vivalent en Écosse, il était cepen-

(i) On peut lire dans Voltaire (ch. XVII) les détails curieux qu'il donne sur les moyens de persuasion qui decuercust Louis XIV à cette importante déclaration.

dant difficile de donner de la réalité à ce de roi. Pressé par Louis XIV, le prétendant, âge de vingt ans, s'embarqua sur une flotte française, destince à une expédition en Écosse. La flotte fut assaille par des tempêtes, poursuivie par l'amiral Georges Byng, et le prince fut obligé de revenir à Dunkerque, L'entreprise avait échoué, Cependant on avait eu quelque inquiétude co Angleterre, et, par suite, le partement mit sa tête à prix, en offrant 100,000 couronnes (1708 Pendant qu'il continnait ses efforts secrets en Écosse, et même en Angleterre auprès des grande personnages, son sort fut décide par le tratte d'Utrecht, en vertu duquei Louis XIV reconnut la succession d'Angleterre dans la branche protestante (1713). Pendant les négociations, le prince adressa une protestation and ministres des divers États à Utrecht, laquelle resta sans elfel. A la mort de la reine Anne (1714), le pre tendant, qui vivait en Lorraine, où il avail éle obligé de se retirer, dans le mois de sept. 1772, se rendit aussitôt à Versailles pour solliciter l'appu de Louis XIV; mais il fut recufroidementela invité par le ministre Torcy à quitter la France. En Écosse pourfant ses partisons agissaient avec énergie, les uns par suite d'un attachement béréditaire, les autres par des vues d'ambitton, et ils evaltèrent les esprits en s'écriant que l'Egliss presbytérienne était un grand danger sons un gouvernement whig. En 1715, la rébellion éclaia. Elle avait pour chef le comte de Mar, ex-scoretaire d'État d'Écosse, et pour adhérents les marquis de Huntley et de Tultibardine, les combs de Southesk et Maréchal, le duc de Roxbun ainsi que beaucoup d'autres nobles et gra propriétaires. L'étendard du prétendant fut arbon par Mar à Brae-Mar, le 6 septembre 1715. Le gouvernement anglais avait pris d'actives me sures de répression. La mort de Louis XIV n. lentit un peu l'ardeur des insurgés; mais, encon ragés par leurs amis secrets en Angleterre, le rassemblèrent leurs forces, attaquèrent les louj du gouvernement, vainqueurs un jour, défails lendemain, mais proclamant dans leur marche Jacques III, roi d'Anglelerre et d'Écosse Le prince fut lent à venir sur le champ de but Il débarqua enfin à Peterhead le 22 decemb sculement, avec une suite de six gentilshoun Il rejoignit le comte de Mar, qui avait en l une armée de douze mille hommes, et se proclamer avec une grande cerémonie. Il for sa cour, nomma des pairs et des chevalers, r parcourut le pays. Une fois à Perth, ou il fe reçu solennellement, on apprit qu'un renfort lu-landais avait rejoint l'armée anglaise. Son co seil, convaincu qu'on ne pourrait résister forces, manqua d'énergie dans ses operations Le duc d'Argyle fit essuyer plusieurs & montagnards; découragé, le prétendant s'éclusia en secret pour se réfugier à bont d'un naire français, qui le ramena à Gravelines (1718). Beaucoup de nobles parvinrent à s'echapper

586 STUART

comp aussi curent la tête tranchée, ou alamnes à une tongue prison. Mille brent transportes aux plantations de de Nord pour y travailler comme l'ai France, le regent, qui avait interêt r la maison de Hanovre, consentit à e que proposait Georges 1er, de con-Hollande; un des articles portait que lant quitterait la France. l'ar suite de culton, que les historiens ont fiétrie, ce s'etablir à Avignon (1716), et deux fixa son séjour à Rome. It devint alors ent des intrigues du cardinal Albe-le conseil du pape Clément XI, il se Espagne, où une escadre (ut mise ice. Mais les vaisseaux qui devaient engleterre turent on dispersés ou détruits impêtes à la hauteur du cap Finistère. usse, se joignit à qualques milliers de rile, mais pour ne rencontrer que des

nin 1719). reux à la guerre, Jacques ne fut pas gé par le bonheur domestique. Il avait arie-Clémentine Sobieska, petite-fille de ski, roi de Pologne (1719); elle avait lot, vingt-cinq millions de francs. Deux invent decette union, Charles-Edouard V. Le prince voulut confier l'aîné au la comtesse d'inverness, amis dénais qui étaient protestants. Les jacont scandalises ; la mère en fut offensée d'une insulte. Elle quitta biusquement (1727), pour se retirer dans un cou-peune prière ne put l'en faire sortir, le renvoi du comte d'Inverness. La on de ce coup de tête, c'est que le ma-vait pas été henreux. Le pretendant il d'entretenir des espérances et des re-Angleterre. Trait qui peint les mœurs il publia en 1722 sa fameuse décladressée a ses hien aimes sujets de la Bretagne et aux souverains et Étals durable en Europe, et qu'il avait signée nex; il y avait, entre autres articles, une on à Georges les de résigner la cou-La chambre des lords déclara ce doculibelle faux, insolent, respirant la trahi-le fit brûler au Royal Exchange. La Georges 1<sup>cr</sup> ne produisit aucun changens la position du prince. Il passa le reste le 8 Rome, esperant toujours de re-sur le trône. Il avait une pension cone du pape, et ses économies jointes à dans l'héritage de Sobieski lui per-de defrayer en partie la brillante expe-ue fit en 1745 son fils Charles-Edouard

moirs of the pretenders: 1.0nd., 1845, Vaughan, Hamoreals of the Munit dy-1. 2 vol. 18-3°, — L. de Mirles, Hist du aint-Georgas et du princo Charles-

Edunard, son Als. - Volture, Siècle de Louis All. -English cyclop., ed. Knight. STUART (Henri-Benost-Marie-Clément), due, puis cardinal n'York, second fils du pre cédent, né à Rome, le 6 mars 1725, mort à Frascati, le 13 juillet 1807. Il exécuta après la ba-taille de Culloden, perdue le 27 avril 1746, par son frère atné, le projet d'embrasser la carrière ecclésiastique. Benoît XIV lui donna la tonsure cléricale, et le décora de la pourpre romaine (3 juillet 1747). C'est alors que le jeune prince changea son nom de duc d'York en celui de cardinal d'York. Le même pape lui conféra les ordres quelques années après, le fit archiprêtre de la basilique de Latran, préfet de la fabrique de cette église et commendataire de celle de Saint-Laurent in Damaso. Clément XIII lui donna, le 13 juillet 1761, l'évêché de Fracasti. Il ne prit aucune part aux agitations de la vie de son frère; mais des qu'il ent appris la mort de ce dernier (30 janvier 1788), il prit le nom d'Henri IX, et exigea même, dans son intérieur, qu'on le qua-lifiat de majesté. Ontre les revenus de ses dignités ecclésiastiques, il possédait les riches abhayes d'Anchin et de Saint Amand, au diocèse de Cambrai, que Louis XV lui avait données, la pre-mière en 1751, la seconde en 1755; il tenait aussi de la cour d'Espagne une pension considérable. Les événements de la révolution française lui enlevèrent tout. Néanmoins, il vendit ses bijoux de famille pour venir au secours du pape Pie VI, qui avait à payer d'énormes contribu-tions de guerre. Obligé de se retirer à Venise dans l'hiver de 1798, il y arriva dénué de tout; mais le roi d'Angleterre, Georges III, informé de sa position, lui fit offrir, avec toute la déficalesse possible, par son ministre plénipotentiaire, une pension de 4,000 liv. st. (100, 000 fr.), que le cardinal conserva jusqu'à sa mort. Il rentra à Roine en 1801, et devint évêque d'Ostie et de Velletri en 1803. Son corps fut inhumé beaucoup de pompe, dans un caveau de Saint-Pierre, ou reposaient déjà son père et son frère ainé Par une disposition expresse de son testament, il ordonna que son nom de Henri IX fût inscrit sur le marbre de sa tombe. En lui s'éteignit la maison de Stuart. On a sous son nom : Constitutiones synodales ecclesia Tusculanæ (Rome, 1764, in-4°), et Appendix ad Tusculanam synodum (Rome, 1764, in-4°), ouvrage dù au jésuite Stefanucci, confesseur et théologien du cardinal. En 1816, le prince regent d'Angleterre tui fit élever un manument funebre.

Jesse, Memoirs of the pretenders. - Notiste romane.
Feller, Diet. hist. - Docum. part.
BTUART (James), autiquaire anglais, no en 1713, à Londres, où il est mort, le 2 février 1788. Tout jeune il perdit son père, pauvre matelot écossais, et soutint par ses talents sa famille, dénuée de ressources. Il se forma seul, et apprit, à force de travail et de volonté, le latin, le grec, l'histoire, les eléments des sciences. Il avait une

vocation marquée pour le dessin : quelques le-

cons d'un mattre inconni le mirent en peu de temps ca etat de penidre des éventails pour un nuerland nomme Coupy, artiste ini-même assex trafite, dent les couseils ne lui furent pas mutiles. Il n'eut pas d'autre moyen de vivre jusqu'à l'âge de trente aus. Vi ra cette epoque sa mère mourul. Ayant assure le sort de son frère et de sa sour, il traversa à pied les Pays Bas et la France pour se rendre a Rome. La il se lia d'amitie avec le peintre Nicolas Revett, qui le dirigea dans ses éludes, et se perfectionna en suivant les cours du collège de la Propagande au point d'écrire en falin une dissertation : De obeliseo Casaris Auquali mipercime esfasso, Rome, 1750, in-V' > imprimée aux frais du pape. Dans la même annen, il se joignit à Revett pour visiter la Grèce. Des souscriptions particulières pourvoyaient aux frais de ce voyage. Les deux amis, après un assez long séjour à Venise, gagnérent Athènes en mars 1751, et la quitterent à la fin de 1753 pour explorer l'Archipel et les côtes de l'Asie Moneure, ils étaient de retour en Angleterre au commencement de 1755. Ils résumerent le fruit de leurs travaux dans les Antiquities of Athens (Londres, 1762-90-94-1815, 4 vol. gr. in-fel.; teal, en français par Feuillet, 3 vol. in-fol.). Ce magnifique ouvrage, dont la principale part revient à Stuart, eul pour editeurs des t. Il à IV, Newton, Beverley et Taylor; il exerça la plus salutaire influence sur les progrès de l'architecture. La gloire et la fortune ne manquerent pas l'auteur; nommé intendant de l'hôpital de Greenwich, it y construsit la chapelle neuve, et fournit les dessins de plusieurs maisons ou rési-dences seigneuriales. Il a aussi gravé quelques istampra.

Sal ic, alatete du t. IV. - Ennlich cyclop., blogr,

STUART (Githert), historien anglais , né en 1742, à Elimbourg, mort le 13 août 1786, à Musselborg pres cette ville. Il etait fils d'un savant professeur a l'université d'Edimbourg, Georges Shart, qui mourut en 1°93. Élévé sous les yeux de son pere et destiné a l'étude des lois, renonça bientot pour s'adonner aux recherches historiques. L'essai qu'il écrivit sur la constitution anglaise, et qui marqua son début dans les lettres, fut accueilli avec fant de favour qu'il fui valut, de la part de l'université, le diplôme de docteur en droit (1767). Cet hommage rendu à son tuccite non tuoins que l'excellent tableau qu'il venait de publier sur la societé europeenne au temps des Barbares, semblact lui donner des drocts à la chaire de droit des gens, devenue vacante dans sa patrie (1768) : il se mil sur les rangs, mais il fut écarté du concours à la demande expresso de l'historien Robertson, alors recteur de l'université écossaise. On ne lui contestait pas ses grandes qualites, son savoir, son zele au travail ; on blâmait le relachement de ses mours et ses inhitudes d'intempérance. Cette déception nigrit profondément le caractère de Stuart, et le rendit jeloux et vindicatif. Dans la

Menthly review, à laquelle il travaille à Londres, de 1768 à 1773, puis dans l'Edinburgh Magazine, qu'il fonda en -ociété avec Smellie, en ocl. 1773, il s'acharna après ses compatrioles, et accabla d'invectives ceux des plus illustres, comme Robertson, Henry, Kames et Monkaddo. Il fud par soulever contre lui tout le monde, el ful torré de cessér la publication de sa revue (aud 1776. On ne doit pas être surpris de ce l cerivain qui s'était onblié jusqu'à lancer l'a thème sur son pays, « sur les hommes, les mes et les enfants qui l'habitent, » y fut regarb comme un objet d'horreur et de inépris. Apr avoir reparu à Londres, on il dirigea deux jour naux, le Political herald et l'English reru il rentra dans sa ville natale, pour y mourir d'hydroposie, a l'âge de quarante-quatre aus. Non citerons de la : Historical dissertation concerning the antiquity of the british consti-tution; Edimbourg, 1767, in-4"; — View of society in Europe, in its progress from redeness to refinement; ibid., 1768, 1778, in tad. en français par Boulard (Pacis, 1789, 1768, 1778, in-4; 2 vol. in-8°); - Observations concerning public law and constitutional history of Satland; ibid., 1779, in-8° : critique de l'introd vtion placée par Robertson à la tête de son l'ut d'Ecosse; - History of the establishment of the reformation of religion in Scattered; Londres, 1780, in-40, on en loue l'impartaille el le style, qui est fort et concis, quoique depare parla recherche des expressions vieillies ou hois du sage; - History of Scotland from the estiblishment of the reformation to the deal queen Mary; Landres, 1782, 2 vol. in-8". I'm teur s'est proposé dans cet ouvrage, plus pas-sionné que le précédent, de critiquer sans cess Robertson et de réhabiliter Marie Stuart. Il édité en 1772 les Lectures on the foudul la de Fr. Sullivan. Des fragments de sa corre-pe dance imprimés par Disraeli montrent cet e vain sons son veritable jour : envieux, empe corrompu, méchant, et d'une vanité si unice qu'il ne soyait dans toute la littérature que Mottesquien digne de lui être compare. Disriell, Calamities of authors. - Chilines, 116 linditiman, p. 180. - Kerr, Lifa of Smellie, 1, 1, p. 405-

en janvier 1753, mort le 25 mars 1801, à Loudres C'etait le quatrième fils dé John, marquis de litte (1904, ce nom), et d'une fille de la célebre lais Montagu. A div-sept ans il entra au Arriccomme aide de camp du vice roi d'Irlande, invoyé en Amérique (1775), il se distingua à la lête d'un corps d'élite. Après avoir ete promuse grade de major général, il prit le commandemal des troupes dirigées contre la Corse, et ac rendimante de cette lle (1794), qu'il occupa poque dans l'automne de 1795. Deux ans plus fini

(mai 1797), il amena sur les vaisseaux de la miral Jervis un renfort de quolques unillere

d'hommes au régent de Portugal (depuis Jean VI);

le traité de paix conclu le 10 août suivant Aurectoire out ete déclare nul, Stuart fut possession des forts qui defendent l'accès et il déploya beaucoup d'activité à orles troupes portugaises. Mis en 1798 à la n nouveau corps expéditionnaire, fort de le hommes, il en debarqua trois mille be de Minorque, s'empara de Port-Mahon vées depuis 1783, et soumit l'île entière ques jours. La cour d'Espagne attribua, quelque vraisemblance, cette facile conla trahison des émigrés français, et s'emde mettre Majorque en état de défense. eloigna, et après avoir transporté deux us en Sicile pour protéger la cour napoontre les entreprises des Français, il fut le reprendre Maite; pendant que l'escadre on bloquait l'îte, il assiègea le fort de la , détendu par le géneral Vaubois, et le ch capituler, le 4 sept. 1800. Ce fut grace rgiques réclamations anprès du ministère la chatobre des communes, où il sièges les whigs, que la souveraineté de Malte ne oint à une puissance étrangère.

in mariage avec une fille du duc d'Anlaissa deux fils : Charles, né le 2 jando, et qui fut ambassadeur en France sous arbons; et John-James, né le 29 août qui entra dans la marine royale.

Peerage. -Lives of the british commanders. ART. Voy. ANNE, BUCHAN, BUTE, CHAR-MARD, DARNLEY, MARIE, et ROBERT. BBR (Henry), littérateur anglais, né le er 1031, à Partney ( comte de Lincoln ), 12 juillet 1676. Après avoir passé son en Irlande, où s'était retiré son père en les doctrines des baptistes, il fut placé de Westminster, et s'y distingua par des pen communes; le directour Busby le sontie, et le présenta à sir Henry Vane, avrit plus d'une fois sa bourse et son lol'universite d'Oxford, on il resta trois if se fit beaucoup d'ennemis par son aret sa vonite insupportable; mais aussi qua avec un tel succès a l'étude, qu'on sit souvent discourir couramment en 1663, il partit pour l'Écosse, et y serans dans l'armée. De retour à Oxford Il prit le grade de maitre ès arts, et y deavateur adjoint de la bibliothèque bod-(1057). Cette place lui fut ôfée en 1659. public trois brochures peu favoo clergé. Dès lors, quittant l'enseigneabbe s'adonna à la médecine, et la pre-🖿 Jamaique, puis à Stratford et à Warse noya en traversant une rivière entre Bristol, Au rapport de Wood, qui l'avait e fut un des hommes les plus savants dele : il pos-édait à fond les langues anles mathématiques, l'histoire profane, les matières d'Église et d'État, la hotanique, la chimie et l'anatomie; à un savoir prodigieux il joignait une rare facilité et une grande force d'élocution. Mais il ne sut point faire de ses talents un usage utile, et son nom, un moment entouré de célébrité, retomba bien vite dans l'oubli. Nous citerons encore de lui un pauphlet contre Sprat et Glanville, intitulé: Legondes no history, or a Specimen of some animadversions upon the history of the royal Society; Londres, 1670, in-40.

Wood, Athense ozonienses.

STUKELEY (William), antiquaire anglais, né le 7. novembre 1637, à Holbeach (comté de Lincoln), mort le 3 mars 1765, à Londres. D'une ancienne famille, il fut envoyé en 1703 au college llennet, à Cambridge; il s'appliqua surtout à l'etude des plantes, et lit, en compagne de Hales, son condisciple, plus d'une excursion botanique dans les environs de l'université, et anssi plus d'une expérience de chimic et plus d'une dissection intéressante. Il acheva de se former a la pratique en suivant la clinique de Mead à l'hôpital Saint-Thomas, et alla exercer son art dans la petite ville de Boston. En 1717 il revint à Londres, prit en 1719 le diplôme de docteur, et fut admis en 1720 dans le collége des médecins. Bien que ses talents et ses qualités morales lui eussent acquis une clientèle nombreuse, il quitta la capitale pour s'etablir à Grantham, dans sa province natale (1726). La goutte dout il était tourmenté, les tracas de sa profession, l'amenèrent à choisir un genre de vie plus tranquille : sur le conseil de l'archevêque Wake, il s'engagea dans les ordres (1729). Pourvu deux bénélices, devenu chapelain du duc d'Ancaster, il fut ramené à Londres par le duc de Montague, qui lui accorda la cure de Saint-Georges-le-Martyr (1747). Il mourut presque octogenaire, d'une attaque de paralysie. Membre de la Societe royale, il prit part au rélablissement de la Société des antiquaires (1718) et à la fon-dation de la Société éupptienne (1741). C'était un bonune bon, mais bizarre, un savant remarquable, mais emporté par une imagination fougueuse, qui lui faisait commettre les erreurs les plus fantasques. Nous citerons de lui : Diss. on the spleen; Londres, 1723, in-fol., fig. col. Itinerarium curiosum, or Account of the antiquities and remarkables curiosities in nuture, or art observed in travels through Great Britain; Londres, 1724, in-fol., et 1776, 2 vol. in-fol., avec 203 pl.: c'est le meilleur et le plus recherché de sea ouvrages; - On the cause and cure of the gout; Londres, 1734, in 8°: il s'était guéri de la goutte avec l'huile arthritique de Rogers, et il vante l'excellence de ce inédicament avec son exageration accontumée; - Palæographia sacra; Londres, 1736, in-49: il n'en a para qu'un cahier ; - Stonehenge and Abusy, two temples restored to the british draids; Londres, 1740, in-fol.; - Abury, a temple of the bristish druids; Londres; 1743,

in-fol.: reimprimé avec le précédent, ibid., 1838, 2 vol in-fol., pl.: l'explication qu'a donnée Stukeley de ces antiques constructions est regardée comme la plus vraisemblable; — Palxographia britannica; Londres, 1743-46, 2 cahiers in-ée; — Some account of the metallic history of Carausius; Londres, 1757, 1759, 2 vol. in-ée. It a laissé en manuscrit une Histoire des Celtes, en 4 vol. in-fol.

Nichols, Literary anecdotes. - Warburton, Letters to

STERE (Sten), dit l'ancien, administrateur de la Suède, né au milieu du quinzieme siècle, mort près de Jenkaping, le 13 décembre 1508. Son père était chevalier, et sa mère, Brite Bjelke, belle-serur du roi Charles VIII, surnommé Knutson. Il fit ses premières armes en 1464, dans la révolte de l'évêque de Linkurping, Keltil-Carlsson Wasa, contre l'usurpateur Christian de Dane mark, et il commanda les Dalécartiens. Il servit plus tard sous les ordres de Nils Sture, partisen comme lui de Charles Knutson. Après la mort de ce roi, Sten Store, qui venait de repousser une nouvelle invasion des Dano s, fut proclamé, par les bourgeois et les paysans, régent du toyaume, à Arboga (mai 1471), malgre une forte opposition de la part des seigneurs. Peu après Christian se présenta a Stockholm avec une flotte de soivante-dix vaisseaux. Afin de gagner du temps, Sture proposa de vider la querelle devant une commission tirée de chaque sénat des trois royaumes; puis il leva des troupes en secret, assaillit bru-quement les Danois sous les murs de la capitale, et les mit en déroute après une mêlee sanglante (11 octobre 1471). Les principaux chefs de parti se reconcilièrent alors avec le régent, qui put désormais consacrer tout son temps aux soins de l'administration; par de sages me sures, il éleva son pays à un degré de prospérité inconnu jusque-là. Il émancipa les paysans, et c'est pendant sa régence que fut inauguree l'unipersité d'Upsal (21 septembre 1477), à laquelle il accorda les droits dont jouissant celle de Paris. En 1483, Jean, fils de Christian, fut elu roi de Suède en vertu de la convention de Kalmar; mais Sten Sture conserva son pouvoir encore quatorze ans, parce qu'il sut créer sans cesse de nouvelles difficultés pour retarder le moment ou le nouveau roi pût occuper la Suède. En attendant, le régent eut à lutter contre les grands, un des 1484 voulurent lui retirer son autorite. En 1495, il réunit une armée, forte de plus de quarante mille hommes pour chasser les Russes le la Finlande ; mais, distrait par la sourde guerre que lui faisant le sénat, il ne put tirer de cette campagne tous les avantages déstrables. Les dernières années de son règne furent marquées par une grande sécheresse, des tempêtes furieuses, l'incendie de Stockholm, et plusieurs épidémies ; toi même s'attira l'excommunication du pape jour avoir négligé de paver à la reine douairière de Danemark les revenus de sa dot. En 1497 le sénat invita Jean à prendre possession du trôce, Sten Sture se readit alors dans la Dalécarlie, y souleva les paysans, et marcha sur Stockholi mais son armée, prise à l'improviste, fut complé tement défaite à Rotebro (28 octobre 1497), et lui-même n'echappa qu'en se jetant avec s cheval dans le fleuve du Nord. Il se réconcil pourtant avec Jean, qui lui accorda le gouvernement de la Dalccartie. La malheureuse cam pagne de ce prince contre les paysans révoltés des Ditmarschen en Holstein suffit à détacher de lui les nobles suédois ; malgré feurs annens griefs, ils proclamèrent de nouveau Sten Slure regent (29 juillet 1501). La reine Christine so tint au château de Stockholm un siège de huit mois; elle fut obligee de capituler, et trouva masile au couvent de Wadstine. Sten Sture venu de la reconduire en personne jusqu'aux frontières, lorsqu'il tomba malade et mourut, son sans soupçon de poison. Son fils unique, Maurice, était mort en 1493; sa sœur épousa le chevalier Gustave Wasa, et fut l'aieute du roi Gustave ler. Sten Sturc était aussi prodent que brave, habile administrateur, d'one grande activité, et surtout ami des paysans, qu'il releva de leur servitude séculaire pour les faire entrer comme partie intégrante dans la représentation politique du rovaume.

Geger, Hut. de Svede. — Le même, Areminne ofret Mrn Sture; Stockholm, 1803, in-19.

STURB (Svante), administrateur de la Suède, mort à Vesteras, le 2 janvier 1512. Son père etait Nils Sture, de la famille Natt ooh Dag, ancien frère d'armes de Sten Sure. Quoique portant le même nom, il n'existait entre les deux famille aucun lien de parenté. Sous la régence de Sien l'ancien. Svante commanda les troupes sué doises dans la guerre contre les Russes. En 1990 if détruisit trangered; mais sous pretexte qu'en l'avait laissé sans secours, il abandonna l'ar et se juignit aux seigneurs pour attaquer le go vernement populaire du regent. Le roi Jem conféra la dignité de maréchal (1497). Après la mort de Sten Sture (1503), il parvint à recurilli sa succession, et fut étu le 21 janvier 1508 Comme son prédecesseur, il eut a combattre une grande partie du sénat, qui, avec tous le évêques, à l'exception d'un seul, était favorable an prince danois; mais, fort de l'appui des paysans, il refusa de transuger avec 1510, il conclut la paix avec les Russes, et une alliance avec les villes anseatiques pour combutte les Danois. Il mourut subitement au milieu celle guerre. Les paysans s'emparèrent aussilat du château de Stockholm, et invitèrent fous les sujets du royaume a reconnaître le jeune Sien Sture comme régent. Svante était un luave g rier, d'un esprit noble et ouvert, et il jouissie d'une grande popularite.

Geyer, Hut de Snede

STERE (Sten) dit le jeune, administrateur de la Suède, fils du précédent, moit sur le les

à l'evrier 1520. A l'aide des paysans, : Italie, pour s'instrure de la discipline et des a son pere, et réussit à écarter la can PEne Trolle, chef du parti danois, et nt a une famille eunemie des Sture. En its d'Eric, Gustave Trolle, archevêque fomenta des troubles, et appela l'étranet unanimement privé de ses fonctions ats tenus a Arboga, juste mesure qui at-ant sur la Suède les fondres du Vatican. II, roi de Danemark, tenta à son tour de reconquérir la couronne de Suède : re, il fut battu à Brænkyrka (22 juillet la seconde, il remporta la victoire graund en Vestrogothie (janvier 1520). quoique blessé, a'empressa de courir e de Stockholm; mais il expira en tralac Mælar sur un traineau. Sa veuve, Gyllenstjerna, défendit la capitale, remit à Christian, proclame roi de les nobles, que sur les instances du se Hemming Gadd; le roi, malgre ses , fit enfermer Christine et jeter dans les restes de son mari. Sten Sture it le plus généreux et le plus chevales trois administrateurs de ce nom. people, il sut se rendre également fajeune noblesse. Quoiqu'il mourat à la on age, il ne fut inférieur à ses prédéni en patriolisme, ni en intelligence, et passa par sa bonté et sa douceur.

ESON, Foy. SNORRO. premier abbé de Fulda, né en Ba-715, moit le 17 décembre 780. Il noble et riche samille chrétienne; 737, par ses pareuts à saint Boniface, il ma pendant quelque temps dans ses ons. Il passa ensuite plusieurs années de Fritzlar, ou il étudia les sciences t ecclésiastiques sous l'abbé Wizbert. prêtre, il prêcha pendant trois ans l'Eermi les populations paiennes de la et y opera de numbreuses conversions quence forte et persuasive, qui s'aln a une extrême douceur de caractère. entiment de Boniface, il ponétra eu deux compagnons, dans la forêt inculte de Buchonia; ils vécurent pendant mps dans des huttes qu'ils éleverent ou fut plus tard fondé le monastère d. Après avoir ensuite, au milieu de ers et difficultés, parcouru la forêt es sens pour trouver un emplacement pour l'établissement d'un couvent, choix d'un lieu appelé Erloha (chêle roi Carloman s'empressa de done. Le 12 janvier 744 Sturm, avec gnons, commença à défricher les lieux its ; rejoint bientôt par d'autres moines, it un monastère qui, achevé en trois le nom de Fulda, d'après la rivière au pied. En 747 Sturan se rendit en

usages dans les plus célèbres couvents de benédictins. Après avoir passé plusieurs années au mont Cassin, il revint prendre la direction de la nouvelle fondation, qui acquit en peu de temps une merveilleuse prospérité. Le nombre des frères s'eleva jusqu'a quatre cents; grâce à leur travail incessant la forêt fut remplacée par des champs tertiles, que vinrent habiter une foule de colons, auxquels les moines enseignerent tous les arts de la civilisation jusqu'alors inconnus dans ces contrees presque sauvages. Fulda devint également une pépinière de savants; son école, bien qu'elle ne parvint au comble de la célébrite que sous Raban Maur, altrait cependant déja sous Sturm une quantité de jeunes gens de tous les coins de la Germanie, qui, s'inspirant de l'esprit de dévouement du pieux abbé, propagerent chez leurs compatriotes les principes de l'Evangile. Après une vie fout entière consacrée au bien, Sturm s'eteignit doucement, regrette comme un père par les milliers de colons et autres subordonnés du couvent; ses vertus éclatantes le firent placer au nombre des saints. Elgil, Filo S. Murmil, dans les Monumenta de Perts. 1. 11. — Abhilion, Annales ordines S. Benedicti, L. 111. — Schneider, Auchania. — Seiters, Bonifacius; Mayence,

STURM DE STURMECK (Jucques), magistrat allemand, ne en 1489, à Strasbourg, on il est mort, le 30 octobre 1553. Issu d'une famille noble de la basse Alsace, qui depuis plus de deux siècles occupait les charges municipales à Strasbourg, il fut destiné, comme cadet, à l'É-glise, et fit ses études à l'université de Fribourg. D'apres le conseile Wimpheling, son précepteur, il se tourna vers la carrière diplomatique, étudia le droit à Liege et à Paris, et entra, en 1524, au conscit de sa ville natale comme député de la noblesse. En 1526 il fut elu preteur ou maire pour la première fois. L'un des premiers, il avait adopte la doctrine de Luther. S'attachant au côté peatique de la reforme, il fut si scandalisé des querelles qu'il voyait surgir entre les partisans de Zwingli et de Luther, qu'il resta, dit-on, plusieurs années sans se présenter à la communion; il s'efforça en vain de maintenir la concorde entre les eglises. Comme les lutheriens ne l'avaient point admis à signer à Augsbourg leur Confession de foi, il en présenta une autre, connue sous le note de la Tetrapolitaine, que Charles V refusa de recevoir, et il n'obtint, en 1532, Ladmission de Strasbourg dans la ligue de Smalkalde qu'après s'être soumis aux exigences de Luther. En 1535 il fut député en Angleterre par les princes protestants pour gagner Henri VIII à leur cause. D'après Schopflin, il ne remplit pas moins de quatre-vingt-onze ambassades de 1525 à 1552, et parvint à éloigner bien des dangers de Strasbourg, notamment en 1547, après la bataille de Muhlberg, où il reussit à faire réduire la contribution imposée à la ville par l'empereur a 30,000 florins et à douze pieces de canon. Sturm mérita de ses conterescentains le sonnom d'ornement de la noblesse dilemande, autant par la pureté de ses courses et la fermete de ses principes que par la varience ses comnaissances, son elousence et son hièlère lans le maniement des affaires poi tipes. Charles V et François I'i le timent en haute estime, stralourg fou d'il l'éta, l'escrent de sa hociothèque 1531 son ayen se, font d'e na la discretion au celebre homan ete Jean Sturm. Il a pe s'ecot. Josher lui attribue un ouvrage intitule : Der frommen Manner Lastere, rob. Eloge de la versa des fennese pleuses et preuse des viues des hommes méchants. Stefan dut a Sturm des nateriaux nombroux pour la redaction de ses Commentoires.

Sci apfi n. Abatia illustrata. — Hanz. Franceprotest. STURM / Jean \, en latin Sturmius, humaniste allemand, né le 1º octobre 1507, a Schleiden, près Cologne, mort le 3 mars 1559, a Norheim, prés Strasbourg. Élevé avec les jeunes tils du comte de Man terscheid, dont son père etait le trésorier, il alla continuer ses études à Liege, puis a Louvain, et se lia d'amitié avec Slei lan, Latomus, Vosale, Gunther, et plusieurs autres condisciples qui seren lirent illustres. Sur la proposition de l'helléniste Roscius, il s'associa avec hi pour monter un atelier d'imprimerie à Louvain, et se rendit blentôt après à Paris pour y placer avantageusement les éditions grecques sorties de ses presses (1529). Les ressources qu'il trouva dans cette ville non moins que les encouragements des savants le déterminèrent à s'y établir : il s'appliqua d'abord à l'étude de la médecine, et out ensuite la permission d'ouvrir une école, ou il enseigna le grec, le latin et la logique. Selon l'usage du temps, il prit des pensionnaires chez lui, et telle était la pureté de ses merurs jointe à la variété de ses connaissances qu'il en recut dans le nombre qui appartenaient à des familles considérables d'Allemagne, de France et d'Angleterre. La réforme compta Sturm parmi ses plus ardents partisans. Dès 1533 il entra en correspondance avec Bucer, et il pressa avec instance Mélanchthon de venir en France. Quand les persécutions recommencèrent contre les nouveaux convertis, il ne se sentit plus en sureté, et accepta avec joie la place de recteur du gymnase qu'on venait de fonder à Strasbourg (janv. 1537). Il en sit l'ouverture en mars 1538, après avoir murement préparé le plan de l'éducation (1), qui fut mis en pratique avec le plus grand

(i) « La nouvelle école fut divisée en deux sections : l'une pour les enfants, l'autre pour les adolescents. Les cours d'etudes dans la première étaient de neuf ans, et de cinq dans la seconde. Les étèves, reçus dans l'ecole dés l'âge de aix ans, étaient promus chaque année à une ciasse supérieure, après une distribution solennelle de prix, en presence des parents et des antorités. A seize ans, l'elève passit dans la seconde section, où a'enseignatent la jurisprudence. la médecine, les mathématiques, is philosophie, les langues anciennes, la poésie et la risétorique. Aun de développer le talent oratoire,

Trans: classiques, tous remarquables, selon IM. Haar, par une tendance pratique, le bon . out, la purete et la concision du style », y attira les ever-n foue, au joint qu'on y complait en 1574 trente princes ou comfes et plus de deux cente centitaie tataces. Ansai fut-il comblé de toutes parts des marques d'estime les plus flatteuses: anab i par Charles-Quint (1555), il recut divers pari eges de Maximisen II, entre autres l'érestion de son ecole en academie (1566); les monar ques contemporains le felicitérent à l'envi; les tersonnages marquants, sans distinction de reission, entret orent avec lui un commerce alleetueux, comme Erasme, Bude, Le Fèvre d'Étaple, Ramus, Melanchthon, Calvin, Bembo, Sadeletto, etc. Son esprit de tolerance, l'égalité de son homeur le tinreut toujours éloigné des disputes theologiques; il ouvrait sa maison à toutes les victimes des persecutions religieuses; il leur sacritia même ce qu'il possédait; il alla jusqu'à se ruiner pour secourir les eglises de France, qui après sa mort refusèrent de rembourser ses héritiers. La predilection qu'il avait pour la confession helvétique lui suscita des ennemis parmi les théologiens luthériens. Osiander lui ayant reproche de n'avoir pas assisté une seule fois au culte depuis vingt ans : « Je ne vais pas à vos sermons, répondit Sturm, et vous précheriez trente ans à Strasbourg que je n'irais pas vous entendre, s'il failait par mon silence approuver vos invectives. » Une lutte s'engagea contre Starm, qui dura trois ans; ayant presque tous les mi nistres et magistrats contre lui, il fut accabé d'injures; sous prétexte de rétablir la paix, on lui dta le droit de se défendre, et on le de pouilla du titre de recteur perpétuel (1581). Stura appela de cette sentence inique à la chambre de Spire; mais le parti de Marbach, acharné après tui, tit trainer le procès en longueur, et Store l'abandonna en 1587, faute d'argent pour le continuer. Il se retira dans une campagne voisine, à Norheim. Au chagrin qu'il éprouva de l'ingratitude de ses compatriotes se joignit celui de voir en d'autres mains décliner rapidement l'école qu'il avait fondée. Peu de temps avant de mouri la perte complète de la vue l'obligea de renocci à ses travaux littéraires. Il s'était marié trois fois. Sturm fut un des premiers humanistes de son temps; on l'avait surnommé le Cicéron, le Piaton et l'Aristote de l'Allemagne. Il it preuve de rares talents dans les différentes misions dont il s'aquitta en France, en Angletere, en Allemagne, en Danemark. Cependant ni son dévouement à la réforme, ni ses verlus, ni ses éclatants services, rien ne put le garantir, suivant la remarque de MM. Haag, des coups du fanalisme.

- occes. La resputation de Storm, fondée sur l'ex-

tenence de sa methode ainsi que sur ses ou-

Sturm fonda des cours publics de déclamation. Eafin, post entreient le zèle des maîtres, il établit des conférences où devalent se discater les intérêts de l'ébole et le méthodes d'enseignement. » (France protest., L II.) STURM 598

rincipaux ouvrages de Jean Sturm sont : trarum ludis recte aperiendis; Stras-538, in-4° : cet excellent traité des études mopr. plusienrs fois; — De amissa di-catione et quomodo ea recuperanda t, 1588, in-in; - Partitionum dialecn 10b. 11; Paris, 1539, in-8"; lib. 111, 1513, in-8°; lib. LV, ibid., 1560, in-89; artifiones oratorias Ciceronis; ibid., - Nobilitas litterata; ibid., 1549, De periodis; ibil., 1550, in-8°; — Lus verborum linguz Ciceronianx; 51, 15kk, in-8°; — De imitatione ora-mid., 1574, in-8°; — De universa rafocutionis rhetorica; ibid., 1576, in 8": etuinentaire des principes d'Hermogène; -pappi IV; ibid. 1579-81, in-4° : ré-n theologien Pappus ou Paëp, l'un do ses ares; - De bello adversus Tuveas no administrando; lena, 1598, in-8º. res de Sturm à Barth, Latomus et à Roger ont éte publiées. Il a edité entre autres C. Guleni Opera (Bâle, 1531, in-tol.), · Opera oumta (Strasb., 1557 et suiv., n-8"), in Rhetorique d'Aristote, quatre Mermogène, Grammatica germanica (1571, in-80), Onomasticon latinoreum de Th. Golius (1579, in-8°), etc. écrita pédagogiques, dejà recueillis 1er de l'Institutio litterata de Strohoro, 1586), ont parn à part sous le titre itutione scholastica (lena, 1730, in-80), soins d'Hallbauer.

Sturmiani; Strash., 1590, in-82. — Teissler,
— vdam, Filter merman, philosoph. — Bayle,
seeron, Memorres, t. XVIX. — Hasg, France
— Hermann, Joines Intl., Jugements, I. III, p. 181. — J. Oherlin, Misc.
& a Fangerinra de l'Acad., protest.; Sir., 1801,
Breirich, Hist. de la reforme en Allemagne.

M (Jean-Christophe), mathéreaticien cien allemand, nº o Rippolstein (Bavière), rembie 1035, mort à Alldorf, le 26 dé-1703. Il était fils du maltre de la gardel'électeur palatin; mais, son père ayant par la guerre, il fut redevable des de l'éducation à la générosité de Daniel pasteur à Nuremberg, qui l'entretint à dans l'école de cette ville, puis dans les es d'Iéna et de Leyde Après avoir desune pasteur l'église de Deiningen (1664), de Kloster-Zimmern (counté d'Œttingen), dit à l'université d'Altdorf pour y prophysique et les mathématiques (1669). t en Allemagne le gout de ces sciences, Hui qui le premier y introduisit un cours experimentale. Il entretenait une ndance active avec Leibniz, Wallis et avants l'a philosophie, après avoir es-conciller le système d'Aristote avec les penseurs modernes, de Descartes entre il dabora un système éelectique basé sincipes les plus rationnels dons par les philosophes de tous les temps. On a de lui : Libellus Enclidis V universalissime demonstratus; La Haye, 1661, in-40; - Collegium experimentate sive curiosum; Noremberg, 1675-85, 1701-15, 2 vol. in-4° : exposé des plus intéressantes découvertes physiques de l'époque; il v a un chapitre curieux sur la navigation aérienne; - Cometarum natura, motus et origo, secundum Hevelit et Petits hypotheses, et historia cometarum ad ann. 1677; Alldorf, 1677, iu-4"; - Scientia cosmica; Nuremberg, 1681, 1693, 1719, in-fol.; - Physica conciliafricis conamina; ibid., 1685, in-12; - Philosophia eclectica; ibid., 1686-98, 2 vol. in-8°;
— Mathesis enucleata; ibid., 1689, 1695, in-8°; trad. en anglais; - De idolo notiera; Altdorf, 1692, in-in: écrit qui provoqua une polémique entre Sturm et Schelhammer, dans laquelle Leibniz intervint en 1698 avec son Schediasma de natura; — Physica hypothetica; Nuremberg, 1697-1722, 7 vol. in-492 cet ouvrage traite surtout de la physiologie; - De admirandis undis; ibid., 1699, in-4"; - Mathesis juvenilis; ibid., 1701, in-80; trad. en alternand et en anglais; - Naturlehre nach den Meg-nungen der heutigen Gelchrien (La Physique selon les idées des savants d'aujourd'hui); Hambourg, 1713, in-8°; trad, en allemand sur l'original latin, qui resta inédit. Storm a lui-même trad, en allemand les Œuvres d'Archimède, et le Planiglobium de Habrecht, et en latin l'Architectura curiosa et l'Arithmetica militaris de Borckler

Aplinis, I ita philosophorum, — Doppelmaye, Nachrichten von den Nurnhergischen Mathematicis. — Will. Nürnher nucher Celebrien-Fexicon, et le Suppi de Napitsch. — Hirsching, Handbuch.

STURM (Leonard-Christophe), architecte allemand, fils du précédent, ne le 5 novembre 1669, à Alldorf, mort le 6 juin 1719, à Gustrow (Mecklembourg). Instruit par son père dans les mathématiques, il se fit recevoir en 1688 mattre en philosophie, et s'appliqua ensuite pendant quelque temps à la théologie, qu'il abandonna pour l'architecture. Il fit des progrès rapides dans cet art, grace surtout à la communication d'un ouvrage inédit de Goldmann, qui lui fut faite par son protecteur Bose, senateur de Leipzig, ville où il demeura quatre ans. Il professa les mathé-matiques à l'université de Wolfenbuttel (1694), puis à Francfort-sur-l'Oder (1702). Dans l'intervalle il avait visité la Hollande et la France. En 1711, il fut nommé intendant géneral des bâtiments du Mecklembourg, et remplit la même charge depuis 1718 dans le duché de Brunswick. Ses nombreux ecrits, qui roulent sur toutes les parties de l'architecture, ont beaucoup contribué à faire avancer en Allemagne la pratique de cet art; sculement il eut le tort de mettre dans la polémique que soulevèrent plusieurs d'entre eux de l'opiniatreté et un ton agerbe. Nous citerons de lai : Sciagraphia tempti Hierosolymitani ; Leipzig; 1694, in-40, pl.; - Nativitationsproget

Ludwigs des XIV (Horoscope de Louis XIV); Brunswick, 1699, in-80: dans cet opuscole, ainsi que dans Bileams Absertigung Resutation de lileam), ibid., 1699, il combattit l'astrologie judiciaire, ce qui amena entre lui et le professeur Hannemann, qui la soutenail, une vive guerre de plume; - Architectura militaris hypothe-Irco-eclectica (en ademand); Nuremberg, 1702, 1719, in-8°; trad. en russe par ordre de Pierre le Grand, Moscou, 1709; — Geographie der Mathematrk; Francfort, 1705, in-8°; — Le récitable lauban se montrant au lieu du faur Fauban qui a couru jusqu'ici par le monde: La Haye, 1708, 1710, in-8°, en allemand et en françaix; — Begriff der gesummten Mathematik (Resume de l'ensemble des mathématiques); Francfort, 1708, 1710, in-8°; -Mathesis ad S. Scriptura interpretationem applicata; Nuremberg, 1710, in-8°; - Pradromus architectura Goldmanniana; Augsbourg, 1714, 1721, in-fol.; - une suite de dixhost traités sur diverses matières d'architecture, publiés en allemand a Augsbourg de 1715 à 1721, in-foi, Comme éditeur il a publie : l'Architec-ture civile de Goldmann (Wolfenbuttel, 1696; Leipz g, 1708, in-fol.), avec beaucoup d'additions, dont la plus curieuse traite d'un sixième ordre d'architecture, de l'invention de Sturm, et qu'il appela l'ordre germanique, et Tabulæ Strauchianæ logarithmorum (Amst., 1700). On lui doit une version allemande annotée de l'Archifecture civile de Daviler (Amst., 1700, in-4"; Augsbourg, 1725, in-4°).

Will, Nurnbergisches Gelehrten-Laxicon et le Suppl. de Noptisch. : Ursching, Hundbuch. - Hibioth germanique, t. XXVII, p. 62-83. - Nagler, Kunstler-Lexikon.

STERM (Christophe-Chretsen), theologien et moraliste allemand, neveu du précédent, né à Augsbourg, le 25 janvier 1740, mort à Hambourg, le 26 août 1786. Il était fils J'un greffier, qui lui fit donner une bonne éducation. Atlache, en 1761, au Pædagogium de Halle, puis ins pecteur en 1765 du gymnase de Sorau, il quitta la carrière de l'enseignement pour celle de l'Église; il fut diacre à Halle (1767) et pasteur à Magdebourg (1769), puis à Hambourg, dans l'é-glise Saint-Pierre (1778). Il alliait aux vertus les plus rares un amour profond de la vérité, qui fui faisait exprimer ses opinions sans aucun respect humain; sans tenir compte des embarras qu'on lui suscita, il travailla avec Jerusalem, Sack, Niermeyer et autres à bannir de l'Église luthérienne l'esprit d'intolérance. Ses nombreux ouvrages de pieté sont écrits avec beaucoup l'onction et de chaleur en même temps qu'avec une grande simplicité. Il s'appliqua aussi avec succès à la reforme du texte et des mélodies des chants religieux, et composa lui-môme beaucoup de cantiques, qui surent aussitôt adoptés dans l'Allemagne protestante. Nous citerons de lui : De rifu veterum sublatis manibus precandi; lena, 1761, in-6"; - Der wahre Christ in der

Einsamheit (Le Yrai chrélie Halle, 1"61, in-8"; trad, en français par Elis-beth-Christine de Prusse (Stuttgard, 1766, in-8"; Berlin, 1776, in-5°); — Antiquitates ad pas-sionis Jesu Christi historiam pertinentes; ibid., 1764, in 8°; - Der Christ am Sonntage (Le Chrétien pendant le dunanche) ; ibid., 1764-1765, 4 part. in 8°; — L'interhaltungen mit Gott in den Morgenstunden (Entretieus auch Dire aux brures du matin); ibid., 1788, in 8°; 11° edit., Hanovre, 1811, 2 vol in-6°; — Be-trachtungen uber die werke Gottes im Reiche der Natur (Meditations sur les œuvres de Dien dans le règne de la nature et de la Providen ibid., 1772, 1797, 2 vol. in-8" : peu d'outra mystiques du dernier siècle ont eu une vog areille ; outre les edit, multiplices qui en ont faites en Allemagne, il y en a une version fra çaise par la reine Elisabeth-Christine de Pro-(La Haye, 1777, 3 vol. in-89), très-souvent réimpr. jusqu'à nus jours à Genève, eu Belgi a Lyon et à Paris; et une version anglaise, jouit encore de la même faveur chez les Ang On a tire de cet ouvrage un résumé sous le titre de les Beautés de Sturm; Paris, 1819, m-12; - Sammlung geistlicher Gesænge über die Werke Gottes in der Natur (Poésies reli gienses sur les œuvres de Dieu dans la nature); Halle, 1774, in-8°; - Predigten (Sem sur les épitres dominicales de toute l'anne ibid., 1774-76, 1786, 1809, 4 part. in-8"; Nachrichten von dem Charakter rechtsch sener Seetensorger (Notices sur le cara des pasteurs charitables); ibid., 1775. part. in-8°; — Predigtentwurfe (Plans de mons sur les Evangiles des dimanches et let Hambourg, 1779 86, 8 vol. in-8°; - Lieder Kerchengesange (Cantiques); ibid., 178 in-80; retimpe, avec des melodies d'Emm. Bad ibid., 1780-81, 2 part. in-40; — Handlexbon des Neuen Testaments für Enstudirle (Lexique du Nouveau-Testament à l'usage des gens illettrés); Halle, 1780, in-8°; — Han lexikon für Prediger (Lexique à l'usage des predicateurs); Leipzig, 1790, 3 part. in-8. Sturm, qui a aussi rédigé le Journal fur Prediger (Halle, 1770 à 1778), a encure insert u grand numbre d'articles dans d'autres rerue Feddersen, Leben von C.-C. Murm; Bambourg, 178, 118-8". — Birsching, Handbuch.

STURM (Jacques-Charles-François), nothématicien français, né à Genève, le 29 septembre 1803, mort à Paris, le 18 décembre
1855. Il appartenait à une famille protestante
originaire de Strasbourg. Placé de honne heure
au collège de sa ville natale, dont il fut l'un de
élèves les plus distingués, il avait à peine quant
ans lorsqu'il en sortit pour suivre les cours de
l'Académie. A vingt ans il avait dejà fait insent
quelques bons travaux mathématiques dans les
Annales de Gergonne. Il donnait en mémetenpa
des leçons particulières pour aubvenir aux be-

ombreuse famille, que la mort de venait de laisser sans appui. Il avait été e l'éducation du fils de Marc de Stael, et ma son ancien élève à Paris, vers la fin de Sturm se livra avec ardeur au travail, et le 1827 lui et son ami Daniel Colladon reml le grand prix de mathématiques proposé adémie des sciences pour le meilleur méur la compression des liquides (Mém. ents etrangers, t. V). Du reste, le jeune e, a son arrivée à Paris, avait été recomar Simon L'Huillier, de Genève, à notre ofesseur M. Gerono, qui l'avait accueilti aveillance et l'avait mis en relation avec iètres les plus éminents de cette époque. poursuivait alors ses belles recherches orie de la chaleur. Sturm, entratoé par nole, se trouva amené à étudier les proe certaines équations différentielles qui ontreut dans un grand nombre de ques-physique mathématique, et enfin il déen 1829, le célèbre théorème qui a conon nom, théorème qui complète la résodes équations numériques ( Mém. des etr., t. VI), en permettant de déternombre de racines réelles comprises limites données. Le théorème de Sturm sé dans un grand nombre de recherches fait avancer la science, et en particulier laborieuses investigations d'un calculatronome devenu célèbre. « Anssi est-il à grettable, a dit M. Regray-Belmy, que couverte ait été rayée des programmes seignement scientifique supérieur par même qui auraient do tenir à sa propaar devoir et par reconnaissance. » Sucent nominé professeur de mathéma-éciales au collège Rollin (1830), membre démir des sciences (1836), à la place re, professeur d'analyse à l'École polye et professeur de mécanique à la Fances (1840), Sturm continuait à se ses travaux scientifiques lorsqu'en 1851 ent d'une maladie cérébrale qui le força ndre ses recherches. If reprit copendant à la fin de 1852; mais son rétablisse fut pas de longue durée. « L'originalité idées, a dit Liouville, et la solidité dans on assurent à Sturm une place à part. de plus le bonheur de rencontrer une de ités destinées à traverser les siècles sans de forms et en gardant le nom de l'in-

a de Sturm que deux ouvrages posthumes, par M. Prouhet : Cours d'analyse de polytechnique; Paris, 1857-69, 1863-64, et Cours de mécanique de l'E lytechnique; Paris, 1861, 2 vol. in 8°. poires, peu nombreux du reste, ont été dans les Annales de mathématiques onne (t. XIII à XVII), le Bulletin des de Ferosse, le Journal de Liouville (t. 1 à 111, VII), les Comples rendus de l'Acad. des sciences (t. XIII, XX, XXVI), et les Nou-velles Annales de malhém. (t. X). L. M.

Linuville, Discours prononce sur la tambe de Siurm.

— Regray-tielmy, dans le Siècle du 30 décembre 1826. —
Prouhet, Noisce, dans les Nouvelles Annaies de ma-thématiques, ann. 1886.

BUALEM ( Renkin (1) ), mécanicien belge, né à Jemeppe (principauté de Liège), le 29 janvier 1645, mort à Bougival, près Paris, le 29 juillet 1708. Fils d'un simple charpentier, il exerça longtemps cette profession, et rendit son nom cétèbre par l'invention de la machine de Marly. Avant de l'exécuter en grand, il l'avait fait en petit au château de Modave, près de Huy, alors propriété du comte de Marchin, où il en existe encore des vestiges. Lorsque Louis XIV voulut amener à Versailles l'eau de la Seine, le baron Arnold de Ville (2), gentilhomme liégeois, qui connaissait la machine de Modave, fut chargé de la direction des travaux à exécuter, et Sualem construisit près de Marty une machine qui fit monter l'eau au sommet de la colline de Louveciennes, élevée de 502 pieds au dessus du lit de la rivière. Commencée en 1675 et terminée en 1682, elle est aujourd'hui remplacée par une pompe à feu. Sualem fut enterré dans l'église de Bougival; sur la pierre qui recouvrait sa tombe, et qui, entevée pendant le cours de la révolution, se voit chez le directeur de la machine, sut plarée une épitaphe dans laquelle le mécanicien llégeois est qualifié de « seul inventeur de la machine de Marly ». Le portrait d'Arnold de Ville fut pourtant gravé avec une inscription qui fui en attribue l'honneur. Mais Weidler (Tractatus de machinis hydraulicis; Wittemberg, 1728) s'exprime ainsi: li autem qui initiis fabrica: interfuerunt affirmarunt mihi, ad unum omnes, Rannequium illius verum auctorem el fabricatorem, et Villanum (de Ville) commendatorem apud autam, et veluti ergo dioctem (sic), exstitisse En outre, M. de Villenfagne, antiquaire liégeois, rapporte qu'un vieillard qui avait connu particulièrement Sualem lui a raconté l'anecdote suivante. Le jour ou l'on devait faire jouer pour la première fois les caux de Marly, le roi voulut assister à ce spectacle; mais lorsqu'il donna le signal, Sualem avait disparu en emportant le secret de son ouvrage. De Ville ne put rien faire marcher jusqu'au moment où, lui assurant la somme qu'il lui avait promise, il le détermina à mettre la machine en mouvement. Snalem ne savait pas lire, et ne parlait que le wallon liégeois. Louis XIV lui ayant demandé comment il avait pu résoudre un problème resté insoluble pour les ingénieurs français, l'ouvrier de Jemeppe répondit : « To tusan, monseu » (En y pensant, monsieur). Après la construc-tion de la machine, il y resta attaché avec le

(i) Ce prénom, dont les Français ont fait Renneguin, orrespond en walton à celui de Regnier.

(2) On l'a souvent confondu avec le chevalier de Ville, agenleur militaire drançais.

titre d'ingénieur, un logement spécial et un traitement de 1,800 livres. Il laissa plusieurs enfants, notamment deux sils, qui adoptèrent pour nom de famille le prénom de Renkin, que leur père avait illustré. L'un resta en France, et sa descendance s'est éteinte à Paris, au mois de septembre 1851, en la personne de M. de Renkin, ancien capitaine de pontonniers; l'autre entra en 1740 au service des Provinces-Unies, et eut pour dernier rejeton le colonel baron de Renkin, mort à Sumanap, dans l'île de Java, le 25 août 1856. La ville de Liége a donné à l'une de ses

M. J.-A. Leroi s'est efforcé de démontrer, dans les Mémoires de la Sociélé des sciences naturelles de Seine-et-Oise, année 1860, que le baron de Ville est le véritable auteur machine de Marty. Il prétend que la machine de Modave était une imitation de celles dont on faisait usage dans les mines de Hongrie et de Suède, et que ce fut de Ville qui en fit l'application dans le domaine du comte de Marchin; malheureusement l'écrivain français n'indique pas les documents qui établissent ce dernier fait. En outre, M. Henrotay, dans sa Notice sur Modave, observe que de Ville avait vingt ans seulement quand le comte de Marchin mourut, et que la machine de Modave existait déjà à E. REGNARD. cette époque.

cette époque. E. RECNARD.

J.-B. Malmédle, Disquisitio physico-medica de natura aquæ, et quænam sit saluberrima; Liège, 1738, In-89, p. 20. — Journal de Paris, 1782, p. 348. — Il Esprit des journaux, nov. 1792, p. 32. — De Villenlagne, Melanges de littérature et d'hist., p. 132 — Mélanges pour servir à l'hist. du ci-devant pays de Liège, p. 77. — Compte rendu de la comm. roy. d'hist., t. VI, p. 298. — Del Vaux de Fouron, Dict. gogr. de la province de Liège, 2º édit., t. 1, p. 280. — L'acte de naissance de lienkin Sualem, dans le Bulletin de l'Institut archéol, liègeois, t. Ili, p. 28. — J.-A. Henrotay, Notice sur Modare, même recueil, t. V, p. 38. — Ulysse Capitaine, Nécrologo liègeois, 1, 187, p. 87.

SUARD (Jean. Randiste. Antoine) littérateur

SUARD (Jean-Baptiste-Antoine), littérateur français, néà Besançon, le 16 janvier 1733 (1), mort à Paris, le 20 juillet 1817. Il était fils du secréfaire de l'université de Besançon. De bonne heure il annonça d'heurenses dispositions pour l'étude. A dix-neuf ans il avait lu l'Esprit des lois; il n'en avait que dix-sept lorsqu'il fut appelé à servir de second à l'un de ses amis dans un duel avec un officier de la garnison. Arrêté à la suite de cette rencontre et conduit avec une brutalité révoltante devant le duc de Randan, il se refusa à faire connaître la retraite de son ami. Condamné à subir une année d'emprisonnement, il sut transféré au fort de Sainte-Marguerite, en Provence. La lecture de la Bible et du Dictionnaire de Bayle le consola dans sa captivité. Rendu à la liberté, son retour dans sa ville natale fut une véritable ovation pour lui. Il suivit alors ses goûts pour les livres, et se rendit familière la connaissance de la langue anglaise et de la lit-

rues le nom de Renkin.

! le moyen d'être admis dans les sai Mme Genffrin, Marmontel le disti avec lui. Il poussait le désintére

qu'à l'abnégation. Ainsi, ayant 616 mandé par M<sup>me</sup> Geoffrin à un homme p il ne l'eut pas plus tôt connu qu'il s'e « Quand on n'a pas de chemises (1), luie protectrice, il ne faut per avoir de fiert contraire, repartit Suard, il faut en ad'avoir queique chose. » Une antre foi bach, voulant faire cesser son étal de

offrit 10,000 livres; Suard les refusa.

de retirer à Suard la direction d'une fa

blique lorsqu'on remit chez lai un l'adresse de sa femme : c'était un c constitution d'une rente de 800 livres l'insistance de Laharpe, Suard ne pas à le recevoir tant que le donaieur rait pas connaître. Il s'était lié avec l'abite et avec Gerbier, qui devint depuisance barreau; ils publièrent en commun le Jos étranger. Le duc de Choiseul ayant per

0/350

itami

115

rea(

de l'Inst

ns la di

I Taffection

adel'inde

Invi

181

dil

13

10

Arnaud la rédaction de la Gazette de P (1762), Arnaud l'accepta sur l'engagement pris PETOIT, par Suard de tout faire (2). C'était une (ARRIGI Edure ( le mauvais vouloir du duc d'Aiguillea la 🖼 🖟 emétuel retirer (29 août 1771). Le crédit de D'alemb du duc de Nivernais et de Massepast 4 % 66 da, obtenir à Suard une pension de 2,500 livres nom était connu, et son mérite littéraire ? précié. Dans trois concours ouverts par is académies de province, il avait obtenu le prisson Eloge de Montesquieu était l'auxilea du

esprit supérieur; malheureusement une mi infidèle s'empara de son manuscrit, qui reêtre retrouvé. Suard épousa, vers 1751, la se du célèbre imprimeur Panckoucke ; diulian ne pas étranger à cette alliance. Parmi les étrangers de distinction que Suiti avait rencontrés à Paris, il faut citer Hames Horace Walpole, avec lesquels il entrette relations presque journalières. Désireux deces

nattre les institutions anglaises, it partit p

Londres, y fut accueill avec empres

fit la connaissance de l'historien Robertsea. A son retour (1774), il fut chargé de la censerale pièces de théâtre, et s'acquitta jusqu'en 1790 de cette tache délicate avec autant de modés que d'impartialifé. La comédie du Mariage # Figaro fut remise à son suamen : il s'effreys de la hardiesse du langage, aurtout du fameux me nologue du 5º acte. En 1772, ilse mit saries resp pour entrer dans l'Académie française, où l' élu comme successeur de Duclos le même jour que Delille (7 mai) ; mais accusés l'un et l'autre d'il encyclopédiates, bien qu'ils n'enseent pas écritain

(1) C'était une façon de parler, Soard avait hérité des arents une rents annuelle de 2,000 llvres, (2) Il n'en continua pas moins avec Arnand 600 pu ler journel, qui, sous le titre nouveau de casatis liés de l'Europe (1764-66), compta encore dens l

ligne dans l'Encyclopédie, leur élection 🖬 🖦

térature; ensuite il vint à Paris, où il trouva

<sup>(1)</sup> Date vérifiée sur les registres de l'état civil.

(). Cependant le roi, mieux informé, deux écrivains de concourir à la preession, et Suard fut admis en 1774 à la L'abbé de La Ville. « Lorsque la révohala, dit Rabbe, Suard, plutôt bel-esprit beophe, done d'un caractère circonspect, rurait pas voulu de la liberté pour son prix du plus léger sacrifice de son re-Je sa fortune particulière, prêta sa x ministres Montmorin et Sainte-Croix, a notamment ses protestations monardans le journal intitulé les Indépen-Pendant la terreur, il vécut dans une asolue, et parvint à se faire oublier (2). figu 13 vendemiaire (1795), proscrit au flor (1797) pour sa participation aux s politiques, feuille royaliste, il quitta cécipitamment, et se refugia à Coppet, Anspach. Rappelé en France après le paire (1799), il reprit la publication trelles politiques sous le filtre le Put-Sans repugger à ses opinions persone. Sans renoncer à ses opinions personréussit à gagner les honnes grâces du pouvoir, et fut compris, lors de la réorde l'Institut, dans la classe de la langue térature française, dont il fut nommé serpetuel '20 février 1803). Aigre et dedans la discussion, se vantant de n'avoir le ce qu'on avait éerit depuis 1789, il l'affection de ses collègues. Tontefois il de l'independance dans ses rapports avec . Invité, par l'entremise du duc de La ramener dans son journal l'opinion que l'on prétenduit égarée au sujet tre du duc d'Enghien et du procès de il repondit par lettre - « Le premier lequel vous m'invitez à écrire est un stat qui m'a profondément affligé, comme violence qui blesse toutes mes juité naturelle et de justice politique. Le otif du mécontentement public porte sur ntion notoire du gouvernement dans une e judiciaire soumise a une cour de jusvone encore que je ne connais aucun cuvoir qui doive exciter plus naturell'inquietude de chaque citoyen pour sa rsonnelle. » Presente un jour à l'empechangea avec lui quelques phrases, dont t le sujet ; mais, on en a singulièrement le sens. D'après les récits les plus vici ce qui s'est dit de part et d'autre. aftirmait Napoléon, est l'historien d'un le peuple romain n'était pas du même

ries partagraient l'Académie, dirigées l'une l'autre par le l'Alembert Richeleu combattit Suard et de Dellile, et s'entendit avre le a, lequei souffa, du l'abbé Randeau, à un refus, molivé sur la prétendue collabo-

parfi que lui; il aimait les empereurs, dont Tacite veut tonjours faire peur, et on n'aime pas des monstres. Les monstruosités de l'empire naissaient des factions. - Il n'y avait plus, répondit Suard, de peuple romain dans Rome; c'efait une populace de toutes les parties de l'univers, qui applaudissait à tout rompre le plus méchant empereur, devenu mauvais histrion, pourvu qu'elle ent du pain et les jeux du cirque. » Quoi qu'on ait dit du despotisme impérial, le journal de Suard ne fut pas supprimé, et s'il cessa de paraltre (1er nov. 1810), ce fut uniquement à cause de son peu de débit (1). Suard fit partie du jury des prix décennaux, et présenta à l'Académie le rapport des concours pour les années 1806, 1808, 1812 et 1813. Le rétablissement des Bourbons combla les vœux les plus ardents de Suard, qui était toujours demeuré royaliste; sa fidélité fut récompensée par les titres de censeur honoraire (2) et d'officier de la Légion d'honneur (24 oct. et 19 nov. 1814), et par le cordon de Saint-Michel (31 déc. 1816). Mais l'âge n'avait pas affaibli l'énergie de ses haines politiques, et il s'empressa de mettre à profit le rétablissement de l'ancien régime pour faite éliminer de l'Institut neuf de ses confrères, au nombre desquels se trouvait Garat, son ami, qui s'est essocié dans ses Mémoires de le justifier d'avoir participé à cette mesure. On n'ignere plus la part décisive qu'il y a prise depuis la publication de sa Dénonciation (secrete) contre l'organisation de l'Institut et le personnel de l'Academie française, pièce insérée dans la Revue rétrospective, 100 série, t. 11, p. 423 et suiv. Suard mourut a Pacis, d'une fluxion de poitrine, dans sa 85º année. Son éloge fut prononcé par Roger, qui lui succéda dans l'Académie française. La belle et nombreuse bibliothèque qu'il avait rassemblée fut vendue du 7 au 30 janvier 1818.

Voici la liste des ouvrages de Suard : Lettre écrite de l'antre monde, par l'A. D. F. (abbé Des Fontaines) à F. (Fréron); s. l., 1754, in-8°; - (avec Arnaud) Varietes litteraires, on Recueil de pièces tant originales que traduites; Paris, 1768, 4 vol. in-12, et 1804, 4 vol. in-8"; il y a des traductions faites par Turgot (Poesies de Macpherson), par Morellet (deux Dinloques de Lucien), et par Mme Necker; — Discours de réception à l'Academie française; Paris, 1774, in-4°; - Discours impartial sur les affaires actuelles de la librairle; s. 1., 1777, in-8°: attribué à Suard par Bachaumont; -

(i) Le 1°, vendémiaire ao xiv, Fouché, ministre de la police, avait nommé Lacrofelle a'ne reducteur du Publiciste, à la place de Suard, qu'il accusait n' de s'élèver trop aouvent pour l'Angleterre et pour la Russie vera une sorte d'enthousiasme ».

(2) il avait demandé a être exclusivement chargé de la censure des theatres, place unique avant la révolution, mais répartie depuis peu entre Charles Lacrofelle. L'emontey et d'avrigny, Ceux-el réclamèrent auprès de Beggaot, alors directeur géneral de la police, par une lettre en date du 30 juin 1814, et Suard n'eut que le titre de censeur honoraire, avec un traitement fine néanmoins.

duites d'intéressantes notices, écrites avec guût el finesse, sur Robertson, Vauvenargues, Mar de Sévigné, La Rochefoucauld, La Bruyère, Drouais, Pigalle, le pape Clément XIV, et le Tasse; Notice sur le caractère et la mort du baron Malouel; Paris, 1814, in-8"; - De la liberte de Enpresse, deux lettres; Paris, 1814, in-6°. Suard avait cerit, en societé avec Arnaud, l'opéra de Ulutemnestre, dont Piccinni fit la musique, opera qui n'a été ni joué ni imprimé. C'était avant tout un journaliste : aussi a-t-il fourni un grand nombre d'articles dans le Journal étranger 11754 et suiv.), la Ganette de France, les Lettres critiques (Amst., 1758, pel. in-12), redigées avec Deleyre contre le Journal des Savants et les Memoires de Treroux; dans la Gazette litteraire de l'Europe, les Mémoires pour servir à l'hist, de la revolution operee dans la musique par Glack (1781, in 8°), les Nouvelles politiques (janv. 1793 au 3 sept. 1797), devenues peu apres le Publiciste (27 déc. 1797 au 30 oct. 1810); dans les Archives litteraires de l'Europe (1804 et suiv.), le Journal de Paris, etc. - On doit aussi à Suard, soit seul, soit en société, la traduction d'ouvrages anglais, entre autres : Supplement vux Lettres de Clarisse Harlowe (1762, in-12), Expose de la contestation entre Hume et Rousseau (1766, in-12), l'oyage de John Ryron (1767, in-12), Histoire de Charles-Quint, par Robertson (1771, 2 vol. in-5", et 1781, 6 vol. 12), en société avec l'abl'é Roger et Le Tourneur; l'ie de Hume (1777, 10-12); Histoire de l'Amérique, par Robertson (1778, 2 vol. in-4°), avec Jansen; et les trois l'oyages de Cook (1785, 18 vol. in-80), avec Demounier. - Enfin, comme éditeur Suard a publié seul ou en société : Choix des anciens Mercure (1757-65, 108 vol. in-12), Histoire des peuples de l'Europe (1772), de Buat-Nançay, la 3c part, de la Correspondance de Grimm (1813, 5 vol. in-5°), Con-fessions de Macoto [de Fourqueux] (1817), etc. DOUBLET DE BOISTHIBAULT.

Garat, Mem. hist, sur Suard et ses ecrits; Paris, Garat, Mem, bist, sur Suard et ses certis; Paris, 1820. 2 voi, in 8. (il est sièc de voir que Garat s'est laisse catrainer par les illusions de l'amitie, et qu'il a donné à Suard une importance exacercel. — M== Suart. Essui de Memoires sur Suard; Paris, 1820, In-12. — P. Perennés, Etoge de Suard; Benançon, 1881, In-80. — Discours de MM Roper et de l'ensidans l'Academic française. — th. Nisard, Memoires et corresp. latter mer Suitat, Paris, 1839, in-18. — Rai be, Biogr., univ. et portat, des

SUARD (N .... PARCKOUCKE, Mme), femme du précédent, née en 1750, à Lille, morte en 1830, à Paris. Sour de l'imprimeur Charles-Joseph Panckoucke, elle sut liée avec les plus celèbres des encyclopédistes. Les charmes extémeurs, les graces de l'esprit, la douceur du caractère, elle avait tout ce qui plaft et séduit. Suard, avec qui elle sut mariée vers 1775, lui dut plus de quarante ans de bonheur intime.

Mélanges de littérature ; Paris, 1803-5, 5 vol. 1 Condorcet recherchait sa conversation , et Vol. in-8° ; et 1806, 3 vol. in-8° ; on y trouve reprotaire, qui put l'apprécier en plus d'une à Paris ou à Ferney, lui payait en compliments délicats le culte qu'elle genie. « Savez-vous, lui dit un jour Panckoucke, que si toutes les éditions de vos œuvres se perdaient, vous en trouveriez une dans la mémoire de ma sœur? - Corrigée, madame, v repartit vivement Voltaire, en se tournant ren Mas Suani. Après la mort de son mari, elle ne cessa pas de s'occuper des lettres qui avaint embelli sa vie. Conformément aux intentions de Suard, elle légua à l'Académie de Besançon une rente perpétuelle de 1,500 fr., destinee à un jenne homme annonçant des dispositions, afa de hii donner les moyens d'achever à Paris son education littéraire ou scientifique. Elle a publié Lettres d'un jeune lord à une religieuse ils. lienne, imitées de l'anglais; Paris, 1788, in-12; — Soirées d'hiver d'une femme reture à la compagne (extraits du Journal de Po-res); Orleans (Paris), 1789, in-12 : ouvre reimpremé, par les soins de Muc de Montan-rency, dans les Lettres de Mus Suarde son mari; Dampierre, an X (1802), in-4°;dame de Maintenon peinte par elle-même; Paris, 1810, in-8°; — Essal de Memoires sur M. Sward; Paris, 1820, in-12. On a même de Mme Suard des Lettres dans les Melangerde on mari (1802), et on lui attribue la traduction de quelques romans anglais.

Garat, Memoires hist. sur la vie de Suard. - Querrard. La France luier - Araault. Jay, Jony et Me-vins, Biogr. nouv des contemporains.

SUARDI, FOY BRANASTING.

SUARES (Francisco), theologien espagno nea Grenade, le 5 janvier 1548, mort à Lisbonn le 25 septembre 1617. Après avoir lerminés études à l'université de Salamanque, il entre en 1564 dans la Société de Jesus; mais ce ne la pas, dit-on, sans quelque difficulté, car il pas pour un sujet médiocre. Placé sous la dire du célèbre P. Rodriguez, au noviciat de N terey en Galice, il fit des progrès at rapides ses supérieurs le jugerent en état d'ense d'abord la philosophie à Ségovie, ensuite la th logie à Valladolid , a Alcala de Henarès, à Sab manque et à Rome. Ayant pris le bonnet de doc teur à Evora, il fut nomme par Philippe II pre mier professeur en théologie à l'université Coimbre. On le regarde comme un des chel du congruisme (modification de la doctrine Molina), inventé pour trouver le moyen de reconnaître la prédestination gratuite, sans al-mettre de grace efficace par elle-mêmé. Suants est celui qui présenta ce système sous le point de vue le plus favorable à la predestination tuite : il crut expliquer, par le concours simultané de Dieu et de l'houme, comment la graco opère infaithlement son effet, sans que l'houme en soit moins libre d'y céder ou d'y résister; mais cette association de la divinité aux actes de

la volonté humaine est encore un mystère non moins impénétrable que tous les autres points de la dispute. Suarès composa un Traité des lois en dix livres, et qui fut reimprimé en 1879 en Angleterre. Il n'en fut pas de même de la Defensio catholica fidei contra anglicuna secta errores (Coimbre, 1613, in-fol.), qu'il avait écrite sur l'invitation du pape Paul V, coutre le serment d'allégeance que Jacques le exigeait de ses sujets. Ce traité, dont le pape le remercia par un bref du 9 septembre 1613, est divisé en six livres et dédié aux princes chrétiens. Le roi d'Angleterre ne se ontenta pas de le condamner au feu et d'en défendre la lecture sous les peines les plus sévères; il se plaignit vivement à Philippe III de ce qu'il souffrait dans ses États un écrivain assez téméraire pour oser se déclarer l'ennemi du trône et de la majesté des rois. Philippe III fit examiner le livre par des docteurs, et sur leur rapport il écrivit à Jacques les une lettre pologétique de Suarès, dans laquelle il l'exhortait à rentrer dans la voie de la vérité. En France on sit de ce traité des extraits qui surent désérés u parlement de Paris; les chambres, assemblees le 26 juin 1614, le condamnèrent au feu, comme renfermant des maximes séditieuses, lendant à la subversion des États et attentatoires aux droits des souverains. Ce qui dut surtout mortifier la Société de Jésus, c'est que le parlesent manda par arrêt les PP. Amand, recteur, Coton, confesseur du roi, Fronton-Leduc et Semond, et leur ordonna de veiller à ce que curs collègues n'enseignassent plus dans leurs livres des propositions si damnables et si pernicienses, et de prêcher au peuple une doctrine contraire à celle de Suarès, sans quoi il traiterait les contrevenants comme criminels de lèse-macaté. Maigré ces condamnations, le traité de Surès fut, en 1614, reunprimé à Cologne et de-mis. Suarès appeté à Lisbonne, pour assister à des conférences qui devaient avoir lieu en presence du légat du pape, y fut attaqué d'une maladie dont il monrut en quelques jours. Il mait une mémoire prodigieuse, et Grotius disait qu'il était si profond plutosophe et théologien m'a peine était-il possible de trouver son égal. Benott XIV et Bossuet ont fait son éloge. Ses outrages sont écrits avec logique et méthode ; mais saurait disconvenir que sa théologie soit surchargée de questions inutiles et de discussions superflues. On les a recueillis à Mayence et à Lyon, 1630 et ann. suiv., 23 vol. n-fol.; à Venise, 1740; à Besançon, 1856-62, t. I XXVI, gr. in-8°, avec six opuscules inedits, dans la collection de l'abbe Migne. Le P. Noël a fait un Abrégé (Genève, 1732, 2 vol. in-Un traité De religione Societatis Jesu, noté (Bruxelles, 1857, in-fol.), forme le com-ment de toutes les éditions de Suarès. H. F. regisamps, Ville Fr. Suaresti, Petpaguan, 1674, ande Alegambe, Bibl. 30c. Jesu, p. 257 et suiv. — Bi-oth, Mailca, t. XII, p. 217 et 218, — Feller, Dict. hist. Dict. hist. des autaurs ceclés.

BUANES (Joseph-Marie), antiquaire français, né le 5 juillet 1599, à Avignon, mort le 7 décembre 1677, à Rome. Sa famille, qui était celle du précédent, s'était établie vers 1530 dans le comté Venaissin, où elle occupait de hauts emplois. Il fit ses études à Avignon, emplois. Il fit ses études à Avignon, y prit le bonnet doctoral et embrassa l'état ecclésiastique. En 1622 il devint coadjuteur de son oncle François dans la prévôté de la cathédrale. Après avoir accompagné en Flandre le nonce J -F. de Ragni, il se rendit à Rome, où le cardinal Fr. Barberini lui consta le soin de sa bibliothèque. La sagesse de ses mœurs, l'éradition et l'éloquence dont il fit preuve dans ses écrits lui valurent, entre autres honneurs, le vice-gérance d'Avignon, le patriciat romain et le titre de camérier. Urbain VIII le promut, en 1633, à l'évêché de Vaison. Il s'appliqua avec ardeur à combattre le calvinisme ( ce fut lui qui convertit Sorbière), fonda plusieurs monastères et ranima les études. Le 17 mars 1666 il se démit de son épiscopat en faveur de son frère Charles, et se retira à Rome; il y devint vicaire de Saint-Pierre, garde de la Vaticane et prelat domestique. Il fut inhumé dans Saint-Pierre même, où son ami Barberiui le fit déposer dans un fombeau de marbre. Ses ouvrages sont nombreux et fort courts du reste; nous citerons : Notitia bastlicarum; Rome, 1637, in-fol.; Leipzig, 1804, in-8°, avec des remarques de Pohl, à la tête des Busiliques de Fabrot (1647), et dans la Bibl. graca de Fabricius, t. XII; - De foraminibus lapidum in priscis edificits; Lyon, 1662, in-8º; dans le Novus Thesaurus de Sallengre: il s'agit des trous qu'on remarque sur les pierres des anciens édifices, et qui servaient à recevoir les clous formant les inscriptions; l'explication donnée par Suarès est peu vraisemblable; De vestibus litteratis, sive quibus nomina intexta sunt; Vaison, 1852, in-4°; - Diatribæ II, quarum prima universalis historiæ syntaxim, altera diversorum locorum et Auminum synonymiam exhibet; Lyon, 1652, in-4°; — Jesus Christus philoromaios; Lyon, 1662, in-4°; — Pranestes antiqua lib. 11; Rome, 1655, in-4°, fig. : l'auteur y ajouta un troi sième livre; - Vindiciae Sylvestri II; Lyon, 1658, in-4° : cette apologie est curieuse et peu commune; — Descriptiuncula Avenionis el comitatus Venascini; Lyon, 1658, 1676. in-4°; - Chorographia diacesis Vasionensis. série de 123 distiques, dans l'Hist. de Vaison du P. Boyer, t. 11; - De tracala; Rome, 1667, in-4° : on avait fait de ce mot un surnom de l'empereur Constantin; — Conjectura de libris De imitatione Christi corumque authoribus; Rome, 1668, in-4° : il attribue les trois premiers livres à Jean, abbé de Verceit, et le dernier à Gerson; - De numismatis et nummis antiquis; Rome, 1668, in-4°; Amst., 1683, in-16, avec l'introd. à l'Hist. des médailles de Ch. Patin; - Ritus annua ablutionis altaris

majoris besilve Vaticens in the Corne; Rome, 1676, m-6°; — Areus L. Septimis Seperi eri incisus; Rome, 1474, in-foi li est fe enner blacur des Opusculu de smot Nil, grec of latin Rome, 1473, in fol i. Ce prelat a latest en outre plus de sucrante outrages manuscrits.

Sands Charles-Joseph , frere du procedent, né en 1618, à Arremon, reçul la préfrise en 1641, et surceda en 1666 a son frère aine, dans lerêche de Vasson, ou il mourut, le 7 nov. 1670.

Suantes (Louis-Alphonse pa), neven des écédents, ne le 6 juin 1642, à Avignon, mort le 13 mars 1685, près Surgues Vauchise). Son rrain fut l'acchevéque de Lyon, Alphoque de Richelien, Après avoir etnice la théologie au séminaire de Saint-Su-pice, sous les yeux de Francoia Suarea, son parent 1), il revint dans le comlal, et remplaça en 1671 son oncle comme everque de Vaison. Le 26 avril 1673 il a-sembla un synode, dont les actes furent imprimés.

Scants ( Louis-Morie of.), nervu du precédent, sul évêque d'Acque caujourd bui Dau) en 1736, et mount le 17 avril 1785.

Minnes (Henre DE), frere aine de Louis-Alphonse, mort vers 1669, à Avignon, sa patrie, parcourut avec distinction la carrière de la littérature et du barreau; il a laisse en manuscrit : Bibliothecu jurisconsultorum. 2 vol. 10-4" Avenus politica el Arenia christiana, 10 tol. in-fol , à la Biblioth. imp. de Paris.

nation charitians — Nucron, Memotres, t. Till.—
Payer, Plut de les vic de Fisien — Achard, Diet hist
de Principe — Bartace, Biograda Pauliuse,
STRURTE (2. / Jacques Gervais, baron),
général français, né le 1<sup>et</sup> septembre 1776, à Lec toure, mort le 10 mars 1856, à Parenchère, près Sainte-Poy (Gironde). Enrôlé volontaire 1792, il fit les campagnes des Pyrénnes Orientales et d'Italie, assista à la prise de Malte, et demeura dans cette lie jusqu'à sa reddition sux Anglais. Devenu chef d'escadron en 1803, il se signala à la prise d'Ulm et a Austerlitz, et devint, le 27 décembre 1805, cotonel du 10° de chas seura à cheval. Après avoir fait la campagne de Prusse, il passa en Espagne (1808), remplaça Colbert dans le commandement de sa brigade à Cacabellus (3 janvier (809), contribua a la digpersion do corps anglais du général Blake dans la province de Murcie (1810), et prit une part brillante a la bataille de Sagonte (25 octobre 1811 ) en qualité de géneral de brigade, grade qui lai avait été conferé ainsi que le titre de baron le a nont précedent. Rappelé à la grande armée, il participa à l'expédition de Russie, et fut blessé grievement à la Moskowa par deux éclats d'obus, qui le sorcèrent de revenir à Wilna prendre quetque repos. Subervie, à peine rétabli, reprit son commandement pendant la campagne de Saxe, et enlunça les escadons prussiens au détilé de Wethau (10 juillet 1813). Il ne se distingua pas

'il il clait évêque de Memphis et confesseur de la reine nera Anne d'Antetebe.

14 Bl non Suberrie, comme il est souvent derit.

moins dans la campagne de France, un il commanda la cavalerie lezere a Montereau, a Cham salvet, a Briezze et sous les mars de Paris; ets dermere assure, il sut blassé de tr coups de lance. Promu genéral sie shvising, 3 arril 1810, il accepta do serviev pendon Cent-jours; Lague et Waterico marquerent la de sa carriere militarie. Compris dans le lin ciencest general de l'arroce en 1515, il lut du petit nombre des ofbiners genérous qui ne ronlorent rien accepter des Bourbons, Reintegresur le cadre d'état-major en 1830, il fut pendant hui jours, an mois d'audi, commandant de la findvision militaire (Paris), pois inspecteur. de cavalerie, et mendue du comité de l'infan terie et de la cavaserie; il passo en 1841 dus le cadre de reserve. Elo depute de Lectoure 1831, Subervie siegea sur les bancs de la gauche, et son mandat lui fut renouvelé jusqu'en 1839 époque on Salvandy le rempiaça. Elu de s vetues 1842, il farcait encore partie de la chambi vernement provisoire lai contia, le 25 février 1848, le ministère de la guerre; il se montra sincère ment devoné à la cause republicame; mais il refusa de signer le decret qui meltait à la retraite un grand nombre de ses compagnots d'armes. Ne voulant pas contribuer a la desor ganisation de l'armée, il donna sa demission le 19 mars 1848, et fut ce même jour non grand chanceber de la Legion d'Immem accète du 8 juin suivant l'admit a la retr mais il en fut relevé et retabli dans le cadre de reserve, le 26 janvier 1853. Membre de l'Ass blée constituante, pour le département d'Eu et-Loir, il tit, lors des journées de juin, p du conseil de guerre chargé de veiller à la défense de l'Assemblee, et se prononça pour que chambre ne quittat point Paris et que la delfût energiquement dirigee. Réélu a l'assemb législative, il termina avec elle sa carriè tique. Dès le 23 décembre 1818 il avait etc placé à la chancellerie par le maréchal Mo mais le 11 du même mois il avait reçu la g croix de l'ordre. De son mariage avec la h général Boudet, Subervie n'a laissé qu'un ille aujourd'hu docteur en médecine. Son nom inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile.

Alex. Thierry, La general Subervie ; Purts, 1818, it STBLET (Prançois), seigneur DE Novens ministre français, ne vers 1588, mort le 20 oc tobre 1615, à Paris. Sa famille était de robe con père maître des comptes. Il occupat Rouen la charge de trésorier de France Jean Bochart de Champigny, son oncle mat qui venait d'être nommé t'un des deux dire de finances (1624), le lit venir auptès C'etait un grand travailleur, et qui passait avoir beaucoup d'intelligence des affaires. Il se distingua en outre par son désintéressement des probité, vertus des plus rares chez les finns ciers de cette époque. L'edmiration sans hor

ofessait pour Richelieu ne nuisit point à lone, bien que l'impérieux ministre afin toute circonstance de le traiter en simple det avec une hauteur insupportable. D'adendant des finances, puis intendant des finances, puis intendant des finances, puis intendant des finances, puis intendant de la guerre. Il fut aussi intendant de la guerre. Il fut aussi intendant de la guerre. Il fut aussi intendate par la première place; mais Louis XIII, l'aimait pas, le congédia brusquement 1643), et le remplaça commo secrétaire par Michel Le Tellier. Le roi étant mort res, de Noyers revint à la cour, et malgré ances à Mazarin, il ne put revenir au r, désornais il s'enferma dans la retraite, aupant plus que de pratiques de religion, de la famille Sublet qu'est sortie la branche requis d'Heudicourt.

rt du Toe. — Richelleu , Memoires. — Talle-Reaux , Historielles. — D' (uvigny , Hommes de la France, t. V. — Bano , Hist. do Lonis XIII. LEVEAS (Pierre), peintre et graveur, , en 1699, mort à Rome, le 28 mai 1749, fils d'un peintre assez médiocre, Matunteyras, qui, forsqu'il eut atteint sa année, l'envoya a Toulouse recevoir les d'Antoine Rivalz. Il vint a Paris en 1724, s cours de l'Académic, et en 1720 rem-premier prix. Il partit en 1728 pour n qualité de pensionnaire du roi. Dans le, qu'il ne quitta plus, il épousa Mariaibaldi , célèbre miniaturiste , fille du mu-Maldi (1). Le talent de Subleyras élait e en Italie, L'academie de Saint-Luc des Arcades l'admirent dans leur sein; Benott XIV et les principaux personnages se disputatent ses ouvrages; ils lui tirent mandes importantes, et, honneur rareervé a un artiste vivant, il fut charge de pour l'église Saint-Pierre un grand tatiné à être reproduit en mosaique et tant l'Empereur Valens, partisan des nes, s'évanouissant pendant que saint celèbre les saints mystères. L'epuisesa sauté ayant obligé Subleyras d'interses travaux, il partit pour Naples, y pt mois, et à peine de retour à Rome sucux atteintes d'une maladie de langueur. oit quaire estampes gravées avec esprit. , asses numbreux, se distinguent par e et l'elégance de la composition autant agrément de la couleur. Le musée du saule de lui le Serpent d'airain, ez Simon le pharisien, le Martyre l Hippolyle, le Martyre de saint les Oics du frère Philippe, le Faucon, , et plusieurs esquisses. Le portrait de

ranter fille de ce Tibaldi épousa le peintre fran-

Benoît XIV est à Versailles. Les musées départementaux ainsi que les galeries publiques de Cassel, de Dresde et de Berlin unt aussi des toiles de cet artiste.

H. H.—n.

de cel artiste.

Marielle, Abedarlo. — Fontenay, Diet, des artistes.

— Tr'Argenville, F'ie des peintres. — F. Villot. Notice des lableaux du Louvre. — E. Soulle, Notice du musce de l'ersaitles. — Dussieux, Les Artistes français à cefrançair. — Robert-Dunesmil, Le Peintre craveur.

SUCHET (Louis-Gabriel), due o'Alburena, maréchal de France, né à Lyon, le 2 mars 1770 (et non 1772), mort au château de Saint-Joseph, près de Marsellle, le 3 janvier 1829. En quittant le collège, il fut destiné à suivre la carrière de son pere, et apprit de lui les procédés de la fabrication de la sole. La revolution de 1789 changea la direction de sa vie. En 1792 il servait comme volontaire dans la cavalerie de la garde nationale de Lyon, lursqu'il fut appelé par l'élection au grade de capitaine dans une compagnie franche de l'Ardèche ; le 20 septembre 1793, il devint chef du 4<sup>me</sup> bataillon de ce département, et prit part au siège de Toulon, où il lit prisonnier le general O'Hara, Quelques mois après (mai 1794) il fut chargé de la triste mission de réprimer le mouvement royaliste qui s'était manifesté à Bedoin. Son bataillon fut ensuite envoyé à l'armée d'Italie de Massena. Il assista aux premiers combats de cette guerre, enleva trois d'apeaux aux Antri-chiens à Loano, et déploya une care intelligence non moins qu'une valeur brillante dans les affaires de Dego, de Lodi, de Rivoli, de Casti-glione, de Trente, de Bassano, d'Arcole et de Cerea. Une blessure grave qu'il reçut à l'épante, dans cette dernière journee (11 oct. 1796), le força d'aiter chercher quelque repos à Paris; loutefois il prit part aux dernières opérations de la campagne. Blessé de nouveau au combat de Neumark (2 avril 1797), il fut nommé, le 26 octobre suivant, chet de la 18º demi brigade. Envoyé au commencement de 1798 à l'armée d'Helvétie, sa conduite pendant cette courte et brillante campagne, que le général Brune dirigea, lui valut l'honneur de porter au Directoire vingt-cinq drapeaux pris à l'ennemi, Nommé general de brigade le 23 mars 1798, il fut désigné pour faire partie de l'expédition d'Égypte; mais à cette époque l'armée d'Italie était menacée d'une désorgant-ation complète. D'une part, les soldats manquaient de tout; de l'autre, l'autorité des généraux et des officiers était meconnne. Brune, qui venait de recevoir le commandement de cette armée, et qui avait pu apprécier en Suisse toutes les qualités de Suchet, l'empêcha de partir pour l'Égypte, et le nomma son chef d'état-major (fin d'août). Bientôt la solde lut payée, la discipline raffermie, la confiance ramenée dans tous les cœurs; et quand, quelques mois après, Joubert vint remplacer Brune, Suchet continua ses fonctions sous Joubert, dont it fut l'ami et le compagnon de gluire. Mallieu-reusement, Suchet et les commissaires que le

Directoire avait délégués en Italie ne s'accordèrent pas. Il avait fallu beaucoup d'argent pour réorganiser l'armée, il en fallait encore beaucoup pour l'entretenir; néanmoins les commissaires voulaient que tous les fonds levés en Italie fussent envoyes en France. De là de vifs demélés entre eux; et enfin un decret par lequel Suchet se vit menacé d'être inscrit sur la liste des emis'il ne rentrait en France sous trois jours. Il fallut obeir, et Joubert, indigne d'une telle Injustice, se démit de son commandement (février 1799). Toutefois, arrive à Paris, Suchet n'eut pas de peine a détromper le Directoire, qui l'envoya à l'armee du Danube (21 février). sena, qui commandait cette armee, le choisit pour son chei d'étal-major, mais il ne le garda que peu de temps. Quand Joubert remplaça Scherer dans le commandement de l'armee d'Italie, il fit nommer Suchet genéral de division (10 juillet 1799), et le rappela près de lui pour le mettre de nouveau à la tête de son état-major. Jouhert surcomba le 15 août, a Novi, et eut pour successeurs Moreau, puis Championnet; Suchet conserva ses fonctions sons chacun d'eux. Lorsue Massena reinplaça Championnet, il nomina Suchet son heutenant (8 mars 1800), et Suchet commença des lors à se placer au premier rang comme général; landis que Massena, contraint de se renfermer dans Gênes avec la droite et le centre de l'armée, s'immortali-ait par la desense de cette place, son lieutenant avec la gauche, qui ne comptait que 6,000 hommes, eut tête aux 40,000 Autrichiens de Melas. Il défendit pied a pied la rivière de Gênes, puis la ligne du Var; et par cette résistance, aussi opinitire du l'action de la rivière de Gênes, puis la ligne du Var; et par cette résistance, aussi opinitire qu'habile (1), non-seulement il preserva le midi de la France d'une invas on, mais il facilita les sucrès de l'armée de reserve, qui franchissait les Alpes. Le 22 et le 26 mai il soutuit à la tête du pont du Var deux assauts furieux et long-temps indecis, le 28 il sortit de ses retranchements, et, s'avançant par la crête des montagnes, il coupa l'ennemi, qui avait suivi les bords de la mer, lui enleva 15,000 presonniers et 34 canons, rejoignit les défenseurs de Génes (7 juin), qui étaient sortis de la place après la plus honorable capitulation, se porta rapidement vers Alexandrie, et par sa presence de ce côté, contribua beaucoup à la victoire de Marengo. Par suite du traite conclu le leudemain de cette victoire, il fut charge de réoccuper Gênes, Lucques et leurs territoires, et fit observer parlout la plus sévere discipline (2).

(s) Elle lui fit d'autont plus d'honneur que depuis tougtemps sa petile armee, epuisee par les fatigues et les privations, était réduic à trois onces de pais par jour nour change houses.

pour chaque houme.
(3) Cette courte campagne acerut beaucoun la réputation militaire de Suchet, Le ministre de la cuerre, Carnot, lui cerivit à ce sujet : n la defense du pont du Var, dans les circonstances difficiles du rous vous étes trouve, avec la poupade de braves que vous commander, ser mise an nomine ous arctura qui houre ni le courage et la sonstance des arm en françaises, La république entière

La campagne se rouvrit le 16 décembre 1800, après six mois d'armistice. Suchet, qui commandait alora le centre de l'armée, se distingua au passage du Mincio. à Pozzolo, à Borghetto, à Verone, à Montebetto, entin à toutes les bril antes affaires qui curent lieu jusqu'à l'armistice de Trévise (16 janvier 1801). Il fut gouverneur du Padouan jusqu'à la paix de lunéville, puis inspecteur général d'infanterie (25 juillet 1801). Il commanda la 5º division du camp de Saint-Omer (24 octobre 1803), et fut chargé de faire creuser le petit port de Wimereux. A l'ouverture de la campagne de 1805, la division de Suchet, placée sou les ordres du maréchal Lannes, brilla notamment à Ulm, à Hollabrium, et à Austerlit, ou elle enfonça la droite de l'armée russe. En 1806, dans la campagne de Prusse, elle remporta le premier avantage à Saalfeld (9 oct.), elle commença l'attaque a lena, et contribua beaucoup au gain de cette bataille, puis se signala encore en Pologne aux affaires de Pultusk et d'Ostrolenka. En 1807, après la paix de Tilsit, Suchet fut charge, de concert avec les generaux russes Tolstoi et Witgenstein, de fixer la nouvelle ligne de demarcation des frontières du grand-doch de Varsovie. Il prit au mois d'auût le commandement en chef du cinquième corps, et resticantonne en Silésie jusqu'a l'automne de 1806. Outre le grand-aigle de la Légion d'honneur e une dotation de 20,000 fr. 8 fev. 1806.), il avant reçu le titre de coute (19 mars 1808).

Dirige alors vers l'Espagne, il arriva le 10 novembre sur les Pyrénees; et, passant be à la droite de l'Ebre, il couvrit le siège de Si ragosse. Nommé, en avril 1809, generalissim de l'armée d'Aragon et gouverneur de cette province, il parvint en deux annees à la soum complétement, et cet heureux résultat, il le du autant peut-être à sa bonne administration, a sa moderation et à sa justice envers les Aragonas, à son inflexibilite pour la discipline, qu'à se talents militaires et à sa brillante valeur. Le 14 juin 1809 il aneantit à Maria l'armée de Blate forte de 20,000 hommes; le 22 avril 1x10 d hattit O'Donnell, et s'empara, après une suco sion d'engagements toujours heureux, de Lenda de Mequinenza, de Tortose et de Tarragone places qui lui livrèrent d'immenses appronements et plus de 30,000 prisonniers. Promu la dignité de maréchal par décret du 8 1811, Suchet entreprit alors la conquêle royaume de Valence; et dans les premiers jours de janvier 1812 il l'avait achevée. Il obtint, es récompense, le titre de dac d'Albufera et le m prieté du magnitique domaine de ce nom jany. 1812.). Napoleon a dit que s'il avail cu " Espagne deux marechaux comme Suchet, mas seulement il aurait conquis la peninsule, mais i

avait les yeux fixes sur ce nouvern passage des Themes pyles Youn avez éte non moins brase ; mais plus act reux que les Spartiales. »

paservée. . Malheurensement, ajout sitouverains ne peuvent pas improviser des comme celui-là. " En avrd 1813 Suchet commandement des armées reunies d' de Catalogue, et en novembre il rallia a centre et du midi. Malgré cette agglon de forces, il ne put lutter longlemps as alliés; il lui fallut abandonner peu à pagne, renoncer à toutes ses conquêtes, ocher de la France, et même, en fêvrier roteger le retour du roi Ferdinand VII de ses États. Le 18 novembre 1813 il nominé colonel général de la garde impéremplacement de Bessières. Louis XVIII air de France (4 juin 1814) et lui confia gnoment de la 10° (21 juin), puis de la on inflitaire (30 nov.). Après le retour l'Elbe, il fut chargé de défendre, avec hommes, la frontière de Savoie et de le fit avec succès pendant deux mois, replia sur Lyon que lorsqu'il vit cette pacce par 100,000 Autrichiens. Apprenant nis XVIII était rentré à Paris, il oblint es une convention honorable (12 juillet qui non-seulement sauva Lyon, mais du non-scuencu sauva Lyon, mais la France la perte d'un immense matériel de. Dochu de la pairie (24 juillet 1815) avoir pas refuse de servir Napoléon pen-Cent-jours, il ne rentra au Luxembourg mars 1819; mais le roi crut lui accorx ans après , la plus haute marque d'es-le comprenant au nombre des témoins pour assister aux couches de la duchesse ry. Certes, mieux aurait valu envoyer in Espagne lors de la guerre de 1823. n'elait plus digne que lui de guider ats sur ce lhéâtre, ou il avait fait preuve d habileté; mais, par de futiles raisons on laissa son épèe dans le fourreau, et vert et jeune encore, dès 1826. On a et des Memoires sur ses campagnes en le (Paris, 1829, 1834, 2 vol. in-3° et yfol.), remarquables par la sobriété du par la sagesse des appréciations.

novembre 1808 Suchet avait épousé à 6tte du maire de Marseille, Anthoine de eph , et se trouvait ainsi le neveu par ie la femme de Joseph Bonaparte. Il a fils (voy. ci-après) et une fille, Louise, u comte Mathieu de La Redorte.

r (Louis-Napoleon), due d'Ausupera, recédent, ne le 23 mai 1813, à Paris, fut l'Ecole polytechnique, et fit dans l'ar-pelques campagnes en Algérie. Il siègea chambre des pairs à titre héreditaire. oir résigné en 1848 ses épaulettes de , il se rallia à la politique napoléo et devint en 1852 caudidat du gouvern corps legislatif (départ, de l'Eure), où ielu jusqu'a ce jour. En 1844 il a epousé du banquier prussien Schickler.

ice sur le maréchal Suchet; 1.you, 1895,

In-s. — Rarrault-Roulion, Lo maréchal Siris, 1824, In-s. — Mémoires de Suchet, — celles, Dict. hist. des generaux français. Juny, etc. Biogr. nouv. des contemp., t. 10°. Biogr. univ. et portat. des contemp., t. 10°. — la Légion d'honseur. t. Ill. — Thiers. Hist. rol., et Hist. du Consulat et de l'Empire. Memoires de Suchet, — De Cou des generaux français. — In 1000, des contemp., t l'et. — Robb rs. Hist. de la re-

SUB (Jean), chirurgien français, né le 10 décembre 1699, à la Colle, village du canton de Vence (Var), mort le 30 novembre 1762, à Paris. Ses parents, peu aisés, ne purent lui donner qu'une instruction assez médiocre. Envoyé à seize ans à Paris, et placé comme garçon chez un praticien de faubourg, il ne tarda pas à le quitter pour faire des études sérieuses, et entra chez Devaux, qui fut plus lard son ami. Il oblint la licence en 1727, et fut, de 1744 à 1750, prévôt du Collége royal de chirurgie. Il fit partie de l'Académie de chirurgie, à laquelle il communiqua des Observations intéressantes. On lui attribue : Catalogue des plantes usuelles dans leur état naturel (Paris, 1725, in fol.), ouvrage dont son fils n'a point parlé.

P. Sue, liste, sur les frères Sue, à la tête de la Séance publique de l'acad, de chirurgie. — Biogr. med.

SUE (Pierre), chirurgien, fils du précédent, né le 28 décembre 1739, à Paris, où il est mort, le 28 mars 1810. Appele Sue *le jeune*, pour le distinguer de son père et de son oncle, il acquit des connaissances étendues dans les langues anciennes, et cultiva avec succès presque toutes les parties de la médecine. Reçu mattre en chirurgie en 1763, sur une thèse De sectione cæ-sarea, il avait déjà succédé à son père dans la charge de chirurgien de la ville de Paris. La Martinière, premier chirurgien du roi, le nomma en 1767 professeur et démonstrateur à l'École pratique, conjointement avec Lassus, qui ne supporta pas sans dépit ce partage, et qui plus d'une fois épuisa contre son collègue toutes les saillies de son esprit caustique. Les divers travaux de littérature médicale que publia Sue eurent du succès, et le firent successivement nommer par l'Académie de chirurgie prévôt du collège, commissaire pour les extraits et la correspondance, receveur de ses fonds, fonctions qu'il occupait a l'époque de la suppression de cette société, ainsi que celles de professeur de thérapeutique, où il avait succèdé à Hévin, en 1790. Lorsque l'enseignement médical fut rélabli, en 1794, Sue devint bibliothécaire de l'École de santé (aujourd'hui Faculté de médecine de Paris), et tous ses collègues se sont plu à lui rendre cette justice que par les soins qu'il prit d'aug-menter continuellement la bibliothèque de cet établissement, par les dons qu'il lui fit et par l'ordre qu'il y introduisit, il peut en être consi-déré comme le fondateur. La chaire de bibliographie lui fut quelque temps confiée, et il la remplit en homme profondément versé dans toutes les branches de la littérature médicale. Il succéda en 1808 à Leclerc dans la chaire de médecine légale, et pendant plus de quinze ans fut trésorier de la Faculté. Ses goûts lui avaient

depuis longtemps fait préférer le travail du cabriet aux fatigues de la pratique. Son emdition et son amour pour les livres étaient également remarquables. On a de lui : Notes sur les Aphorismes de Roethante, commentes par van Swielen; Paris, 1768, in-12; - Dictionnaire partalif de chirurgie (formant le 1. 111 du Dictronnaire de sante 1; Paris, 1771, 1777, 1783, m 5'; - Eloge historique de Devaux, avec des notes; Paris, 1772, in-8°; - Elements de chirurgie en latin et en français, avec des notes; l'ans, 1774, 1783, in-5°; — Eloge de Louis XV; l'aris, 1774, in-8°, — Extrait de numoires litteraires et critiques sur la méde me; Paris, 1776, in-8°; — Lettre critique sur l'etat de la medecine en France; Paris, 1776, m-8°; — Memoire sur l'ancorismo de l'artie e cruvale; Paris, 1776, in-12; — Précis historique sur la vie et les ouvrages de Pastistorique sur la vie et les ouvrages de Pastis de l'accompany de la viene de la company de la sement, ingenieur du roi, pour servir de supplement à l'article qui le concerne dans le Dictionnaire des artistes, avec une notice de plusieurs artistes anciens, omis dans cet outrage; Paris, 1778, in-8"; il avait en 1766 épouse la fille de l'optiern Passement, laquelle mourul en 1816; — Essais historiques , littérattes el cittques sur l'art des accouchements; Paris, 1779, 2 vol. in-8°; — Discours sur les supets de prix relatifs à l'hygiene chirurgicale proposés par l'Academie de chirurgie de 1775 à 1783; Paris, 1784, in-8°; - Ancedoles historiques, littéranes et cri-tiques sur la medecine, la chirurgie et la pharmicie; Amd. et Paris, 1785, 2 vol. in-12; - Examen d'un ourrage intitule: Nouvelles instructives de médecine, chirurgie, etc.; Paris, instructives de médécine, chirurgie, etc.; Paris, 1786, in-8°; — Sennee publique de l'Académie de chirurgie du 17 arril 1793; Paris, 1793, in-8°: on y trouve deux notices, l'une sur Louis, l'autre sur les frères Sue; — Discours sur la bibliographie medicale; Paris, 1796, in-8°; — Elage de P.-J. Passonnier; Paris, 1798, in-8°; — Aperçu général, appuye de quelques fasts sur l'origne et le sujet de la medicine legale; Paris, 1800, in-8°; — Mémoire sur la cre et les ourrages du profesmoire sur la vie et les ourrages du professem J. Goulm; Paris, 1800, in-8°; torre du gulranisme et analyse des différents auvrages publics sur cette découverte; Paris, 1801-02, 2 vol. in-8°, et 1805, 4 vol. in-5°; ouvrage qui eut le plus grand succès et qui contribua beaucoup a faciliter les recherches sur cette branche importante de la physique; Memoire sur l'élat de la chirurgie à la Chine; Paris, 1802, in 8°; — Commentaire litteraire sur quelques passages des lettres de Senèque le philosophe relatifs à la medecine; Paris, 1802. in-8°; — Éloge de Richat; Paris, 1803. in-8°; — Sur quelques maladies des os; Paris, 1803. in-8°. — Eloge historique de P. Lassus; Paris, 1808, in-8°. Sue est encore auteur d'une partie des t.

et VII des Commentaires de van frad. du latin, et il a publié, avec des addition la Prutique moderne de la chirurgic, par Ravaton (Paris, 1777, 4 vol. in-12). Il a té digé des lables analytiques et raisonnées po divers ouvrages de Buffon, de Lavater et de

tiogr. medicale. - Rabbe, Riogr. univ. et port in confring. - Decemers, Diet. hist. de la me terme STE (Jean-Joseph), dit de la Charite, chirusgien, frère de Jean, né le 70 avril 1710, a la Colle, mort le 10 decembre 1792, à Paris. Appele à Paris par son fiere ainé à l'âge de devenu ans, el inscrit parmi les elèves de l'hôtel-Dieu, il fot distingué par le chirurgien César Verdet, dont il partagea les travaux. Il dirigea son amphitheatre et le supplea dans ses leçons Pour éviter aux élèves les difficultés on les décoits de certaines dissections, il imagina de representer sur des cartons de grandeur convenable fouter les parties du corps. Ce travail, que de nos jouts M. Auzoux a perfectionné, et qui fot surv par Sue pendant qualorze ans avec perseverance, lui permit de rassembler cent quatre uset quitre planches relatives aux parties les plus remarquables ou les plus délicates de l'osier gie, de la myologie, de la splanchnologie, des monstruosités et de la structure de l'orit. Sen fils porta plus faid cette collection au m de treis cent soixante-quatre planches. Il avait acquis une habilete très-grande dans l'art des injections, dites par corrosion, et son cabinet renfermalt en ce genre beaucoup de pièces da renfermait en ce genre beaucoup de pièces de prix Sue avait, le 7 août 1751, soutenu une thèse remarquable Sur la cataracte. Il succida, en 1759, à Verdier dans l'enseignement de l'aux tomic au Collège de chirurgie; en 1761 il devint substitut du chirurgien en chef de la Charile. L'Académie royale de chirurgie, la Sociéte royale de Londres, la Société philosophique d'En bourg l'admirent dans leur sein. Il fut en outre censeur royal pour les livres de chirurgie, d professeur d'anatomie à l'Académie royale di peinture et de sculpture. On a de lui · Trinte des bandages et oppareils; Paris, 1746, 1761, ties tomages er appareits; Paris, 1740, in-12; — Abrégé d'anatomie; Paris, 17174, 2 vol. in-12; — L'Anthropotonie.

L'Art d'injecter, de dissequer, d'embaum et de conserver toutes les parties du corhumain; Paris, 1749, 1765, in-12; ouvra devenu fort rare; — Éléments de chirurgi Paris, 1755, in 12. Il a ajouté des notes et de planches au Traité d'ostrologie de Monro Pa ris, 1759, 2 vol gr. in-fol.), trad. par Mor Thi-roux d'Arconville, et il a inséré dans le record de l'Académie des sciences plusieurs Memotes moye, medicale, - Enegel, des sciences modes, bugt. L. H. - P. Sie, Scance publ. de l'Acad, de chiencus.

SUE (Jean-Joseph), chirurgien, ills du préd-deut, né le 13 janvier 1760, à Paris, où il est mort, le 21 avril 1830. Élève de son père, il fat reçu maltre en 1781, et prit à Edimbourg le grade de docteur. Chiringieu-major de la pade

SUE 622

e mobilisce (1792), puis du 103° de ligne, suite attaché à l'hôpital militaire de Couret devint en 1809 medeein en chef de la empériale. C'est en cette qualite qu'il fit une partie de la campagne de Russie; e maladie grave le contraignit de revenir nce, ou il ne put reprendre ses travaux poque de la restauration. Sue fut succesat nommé médecin en chef de la maison e du roi (1814), chevalier de Saint-Mi-17), professeur d'anatomie à l'Ecole des irts (1819), membre de l'Académie de ne (1821), officier de la Légion d'honneur 1824), et medecin consultant du roi Possesseur de la magnitique collection que commencée par son père, il ne cessa menter, et en fit don, en octobre 1829, à des beaux-arts. On a de lui : Eléments mie à l'usage des peintres, des sculp-8 des amateurs ; Paris, 1788, 1797, in-4", Opinion sur le supplice de la guilsur la douleur qui survit à la decol-Paris, 1796, gr. in-8°; comme Summerni vennit d'eccire dans le Moniteur un sur la guillotine, Sue pretendit que ce ctait des plus donlourent et que le sende la vie subsistait souvent après l'exé-- Essai sur la physionomie des corps s, considérés depuis la plante jusqu'à ic ; Paris, 1797, in-80; trad. en allemand; berches physiologiques et experimen r la vitalité, lues à l'Institut de le 11 messidor an V (29 juin 1797); 1798. 1803, in 8°, avec 4 pl.; trad. en al-Ce travail remarquable a été inséré t. 1V du Magnein encyclopédique; urs mémoires, il a frad, le Troité d'ale comparde, d'Alex. Monro (Paris, 1786,

. . Schriffsteller Medicin.-Lexikon, suppl. -

(Marie-Joseph-Eugène), romancier, fils edent, ne le 10 decembre 1804, à Paris, 3 juillet 1857, à Annecy (Savoie). Il eut rain le prince Eugène et pour marreperatrice Josephine. Ses études, qu'il bree Honaparte, forent fort incomplètes; mina même pas sa rhétorique, et com-étudier la médecine. Avant d'avoir on cours, et sans prendre le grade de il fut nomme aide-major auprès d'une rie des gardes du corps, et suivit l'arneaise en Espagne dans la campagne de ou de temps après la prise du Trocadero, comme chirurgien dans la marine, sé Toulon, à Brest, à Lorient, alla aux vint sur les côtes de la Grèce, et assista ille de Navarin (1828). Devenu, en 1829, mort de son père, possesseur d'une for-l montait à 40,000 fr. de rente, il qu'ita ce et la medecine pour vivre à Paris en famille Cependant, au milieu de la dissipation et du luxe, il se sentit attiré vers les arts et les lettres, fit un peu de peinture chez Théodore Gudin, lança quelques articles dans le Figuro et dans la Mode, et collabora à des vaudevilles, fort oublies. Bientot il donna Kernock le Pirale, son premier essai de roman maritime (1); ce fut un premier succès; d'antres le suivirent, et le jeune écrivaln reconnut qu'il avait trouvé sa véritable voie. Le Pllote et le Cor-saire rouge de Cooper venaient de donner au public français le goût des périls et des aventures de mer; Eugène Sue, qui avait rapporté de ses voyages bien des impressions, employa son esprit et son imagination à satisfaire le goût du public. Mals ce n'est point par la science des termes et des manœuvres qu'il réussit, et Corbière le dépasse de beaucoup pour l'exactitude. Ce qui préoccupe Engène Sue, c'est le drame dont il place le théâtre sur la mer, ce sont les passions qu'il met en jeu. Vivant au milien d'une société spirituelle, ambitieuse, incrédule et blasée, dont le Juan de Byron était l'idéal, il montra chez ses héros le dédain aristocratique et le vice élégant unis à la misanthropte, au scepticisme à outrance, à un désillusionnement systématique. Szaffie, Vaudrey, l'abbé de Tilly, Falmouth, tous ces personnages, dont la persistante ironie nous glace aujourd'hui et parfois nous irrite, étaient alors à la mode, et Eugène Sue leur dut son succès plus qu'aux mériles, fort réels du reste, de l'invention et du style. Il termina ses romans maritimes par un commencement d'Histoire de la marine française, pour passer aux romans de mours et aux romans historiques. Dans les premiers, nous retrouvons les mêmes effets, les mêmes defauts et les mêmes qualités que dans les scènes de mer; le cadre seul est changé. Il faut remarquer cependant que le talent s'y affermit, fouille plus avant dans le cœur humain et observe mieux les nuances, comme dans Arthur. Les romans historiques, Latréaumont et surtout Jean Cavalier, ont de l'intérêt, de l'action, des caractères bien étudiés, et assez souvent un langage conforme à l'époque dont il veut peindre la physionomie ; la misanthropie de l'auteur s'est adoncie, elle n'est pas éteinte cependant et se reporte tout entière sur Louis XIV. Il est curieux de voir, comme contraste, la figure d'excellent prince qu'il donne à Louis XV dans la spintuelle fantaisie du Marquis de Letorières. En 1841, Eugène Sue publia un long roman qui fot

(i) C'est le basard qui le lui fit écrire, a Vous devriez, fut dit au foyer de l'Opera le directeur d'un recueil hiteraure, m'écrire quelque, scènes maritimes - Voloniers; mais quel sujet prendre - Fenez, je me rappelle un trait assez curseux; j'at un cocher qu' a eté longempa-maitelot, et l'autre jour il me disant qu'en 18., son vaisseau a yant attoqué un briek de consaire, et celui et manquant de manitions, le pirvie chargea ses canoes avec des pistres, et se défenuit bravement avec l'argent qu'ul avait vole. - C'est un test fort caracteristique, et j'essayera d'en faire un combit, » Huit jours après le compat était fait, et l'article parut, l'argouvé, i

SUE

comme une transition entre ce qu'il avait fait jusque alors et la nouvelle veine qu'il allait exploiter, Mathilde, ou les stémoires d'une jeune femme. Ayant pris son sujet dans le vif de la société moderne, il en evagéra les vices, et plaça en face d'eux des personnages utopiques, leurs victimes ou leurs vengeurs, qui gardent encore quelque chose de l'ideal, dans le sens métaphysique de ce mot, mais qui commencent à réaliser en partie cet idéal de beauté plastique et de force physique dont il ahusera plus tard. Des scènes d'une gaieté vulgaire dans un café du Marais font prévoir les scènes qui se passeront dans les bouges de la Cité; des actes cruels et chargés de couleurs sombres devancent les férocités et les sauvageries dont il abusera; l'aristocratie de race, qu'il a tant élevée aux dépens des classes populaires, garde encore sous sa plume quelques reflets de sa noblesse, mais il la bafoue dejà, et l'on sent qu'il va passer à d'autres convictions. En effet, en 1842, éclate dans les Mystères de l'aris la nouvelle doctrine sociale du romancier. Les tapis francs s'ouvrent au lecteur, les bas-fonds de la société affichent leurs misères et réclament leurs droits; les mauvaises passions des enrichis se déchainent; les oiseaux de Rigolette chantent, et à côté des fratches amours de l'ouvrière s'étalent les scènes prispiques de Cecily. A travers tous ces tableaux, au milieu des chapitres de philanthropie et des tirades humanitaires, dans le pêle-mêle confus des caractères et des figures, on ne peut mécon-natire une étonnante facilité d'invention, une grande habileté de mise en scène, des effets dramatiques et pathétiques ; l'abus même de l'argot et les négligences n'empêchent pas que l'auteur ne trouve d'heureuses pages où se manifeste en-core son talent de raconter et surtout de faire converser ses personnages. Le succès de ce roman fut immense; on s'arrachait les numéros du Journal des Débats dans lesquels il parut. Eugène Sue avait eu cette bonne fortune ou cette habitete, que ses changements de manière et inions concordassent avec les opinions du public, et c'est au temps du grand travail et des espérances des doctrines socialistes qu'il etait devenu socialiste lui-même. Le Juif errant fut acheté cent milte francs par le Constitutionnel; malgré l'étrangeté de sa donnée qui réunit, sans lico visible, le fantastique et le reel, cet ouvrag réassit aussi, moins par quelques figures et quelques tableaux gracieux que par ses exagérations contre les jésuites.

En 1848, Eugène Sue se trouvait donc par ses récentes œuvres candidat de la démocratie; il se présenta aux élections de l'Assemblée constituante, et échoua; le 28 avril 1850, il fut élu deputé de la Seine à l'Assemblée législative, et siégea sur les baucs de l'extrême gauche. Exilé, à la suite du coup d'État du 2 décembre, il se retira en Savoie, où il mourut, de la rupture d'un anévrisme. Il écrivit jusqu'à la fin des romans,

publiés dans le journal le Siècle, qui s'était assuré exclusivement sa collaboration. Il faut rendre celle justice à Eugène Sue qu'il a toujours porté la critique sans aigreur. Voici la suite de ses ouvrages: Kernock le Pirute; Paris, 1830. in-8"; - Plick et Plock; ibid., 1831, in-6"; Ator-Gull; ibid., 1831, in-8°; — La Sala-mandre; ibid., 1832, 2 vol. in-8°: les passages sur la colenture ont été empruntés à une liès médicale Sur les naufrages de la Meduse per J.-B. Savigny; - La Coucaratcha; ibid., 183 34, 4 vol. in-8°; — La l'igle de Koat-l'en; ibid., 1833, 4 vol. in-8°; — Histoire de la marine française, dix-septième siècle; ib 1830-37, 5 vol. in-8°, cartes et planches elle devait embrasser depuis le quinzième siecle jusqu'à nos jours ; il n'en a paru que celte partie; — Cecile ; ibid., 1835, in 12 ; — Latreau-mont ; ibid., 1837, 2 vol. in 8° ; — Arthur, journal d'un inconnu; ibid., 1838, 2 vel in-8°; — Le Marquis de Létorières; ibid. 1839, in-8°; — Deleytar; ibid., 1839, 2 v in-8°; — Jean Cavatier; ibid., 1840, 4 vol. in-8°; — Deux histoires, 1772-1810; ibid. 1840, 2 vol. in-8°; — Le Commandeur de Malte; ibid., 1841, 2 vol. in-8°; — Mathide, ou Memoires d'une jeune femme ; ibid., 1811, 6 vol. in-8°; — Le Morne au Diable; Ilini., 1842, 2 vol. in-8°; — Paula Monts, ou i Hillel Lambert; ibid., 1842, 2 vol. in-8°; — There e Dunoyer; ibid., 1842, 2 vol. in-8°; — Les Mystères de Paris; ibid., 1842-43, 10 vol. in-8°; — Les Juif errant; ibid., 1844-45, 10 vol. in-8°; - Martin, l'enfant trouve, ou Me moires d'un valet de chambre; ibid 12 vol. in-6"; — Les Sept pechés capitau 1847-49, 16 vol. in-8° : mise en scène de théorie passionnelle de Fourier; - Le Re blicain des campagnes ; ibid., 1848, in 8°,-Le Berger de Kravan, ou Entretiens demo cratiques sur la république, les prétendants la première présidence et les petits in res de messieurs de l'Académie des sciences morotes et politiques ; ibid., 1848-49, 1re partie, in 2° part. in-18; — De quoi vous plaigi vous; ihid., 1849, in-4°; — Les Mystères peuple, ou Histoire d'une famille à tro les dges; ibid., 1849-56, in-8°: ouvrage danné et supprimé en 1857, comme imme séditieux; — Les Enfants de l'amour; 1850, 4 vol. in-8°; — La Bonne aventi ibid., 1851, 6 vol. in-8°; — Fernand Dup sis, Mémoires d'un mari; ibid., 1852, 6 in-8°; - La Marquise d'Amatfi; ibid., 18 2 vol. in-8°; — Gilbert et Gilberte; ibid., 18 7 vol. in-8°; — La Famille Jouffroy; ib 1854, 7 vol. in-8°; — Le Pils de 1 ibid., 1856; - Les Secrets de l'oreitter; ibid. 1857, roman posthume. - An theatre, Li Sue a collaboré d'abord à trois vaudeville M. le Marquis, avec Deforges (1829), le Mil de l'homme, avec de Lussan (1830), le secto

vec Monnais et F. de Villeneuve (1831). s drames suivants : avec M. Goubaux, sont (1840), la Prétendante (1841), ns (1841), Pierre le Noir (1842), les de Paris (1843); avec M. Félix Pyal, (1842); avec M. Desnoyers, le Tresor re (1848), le Morne au Diable (1848), rrant (1849); et seul, Martin et Bam-847). Il a publié la Correspondance de Sourdis (Paris, 1839, 3 vol. in-4°), notes et une étude sur l'état de la ma-France sous le ministère de Richelieu. des articles dans la Revue des deux le Livre des cent et un, le Keepsake in, le Livre des conteurs, le Naviga-irtute, etc. La plupart de ses romans ouvent réimprimés et traduits à l'étran-J. M.

enve, dans la Revue des deux mondes, 15 sept.
L'Unnobe, l'actraits littér. — Legoure, dans la Barus, t. XXVII, 1986. — Limparec, dans la deux mondes, 1<sup>er</sup> Janvier 1861. — Juste Olisia Revue suisse, 1853 et 1956. — Quérard, 484.— E. de Silrecourt, Engene Sue — A. Dumas, 5 cont tite.

DN 1 (Othon Sves), dit Presklæg (à la archue), roi de Danemark et d'Angle-tort le 3 février 1914, à Gainsborough, leterre. Il etait fils du roi Harald II, et paptême avec son père lorsque l'empen ler conquit le Danemark, vers 965 ou wait alors neuf ans. D'un caractère féapétueux, il fut élevé par son oncie ma-unatoke à Journne, repaire de pirates, ir une île à l'embouchure de l'Oder. tre fait un parti, il se révolta contre et le contraignit a chercher un refuge nard II, duc de Normandie. Avec l'aide aier, Harald dompta la rebellion, et parson fils. Loin d'en être touché, Suénon nouveaux complots, et fit venir de une escadre sous les ordres de Palnaayant abordé secrètement en Sceland, n roi dans un bois, et le tua d'un coup (986). Suénon succéda alors à Harald tion, rétablit le culte des anciens dieux, auta les chrétiens. Il entreprit de soues pirates de Jounne; mais il tomba ennains, et ne recouvra la liberté qu'en ne grosse rançon. Peu de temps après des secours à Styrbiærn, qui s'était rétre son oncle Éric, roi de Suède; ce pour se venger, envahit le Danemark, aon, et le força de quitter son royaume, dant quatorre ans resta assujelti à la lucnon se réfugia d'abord en Norvége; seilli do roi Haquin II, il réunit une sidérable, et fit, en compagnie du prince grason, des courses dans la mer du barquant fantôt en Écusse, fantôt en Ire 8 septembre 994, il se présenta devant , et après l'avoir assiègé inutilement, il ravager les côtes de l'Essex, du Kent et du Sussex, et s'étant emparé de chevaux, il pénétra dans l'intérieur. Le roi Ethelred ach la retraite des Danois moyennant une contribution annuelle de 30,000 livres, somme énorme pour ce temps-là, et qui devait être levée par un impôt qu'on appela Donegeld (argent da-nois). Après la mort d'Éric le Victorieux (995), Suénon revint en Danemark et épousa la veuve de ce roi, Sigrid, fille de Mieczysław, roi de Pologne. Chassé bientôt de son royaume par Olof, roi de Suède, il fut rétabli par l'influence de sa femme; de concert avec ce prince, il se tourne contre le nouveau roi de Norvége, Olof Trygvason, son ancien frère d'armes, et lui enleva une partie de la Norvege. Le 13 novembre 1002 eut lieu, par ordre d'Ethelred, le massacre des Danois qui étaient restés en Angleterre. Une surur de Suénon, Gounilde, y périt avec tous ses enfants. A cette nouvelle, il arma une flotte de trois cents vaisseaux, débarqua en Cornouailles, brola Exeter et mit le pays à seu et à san Chaque printemps le voyait revenir et commettre avec le même succès d'odieuses dévastations, En 1013, il prit Canterbury, et y fit tuer l'évêque Elphège. Comme Ethelred s'était enfui en Normandie, Londres ouvrit ses portes au vainqueur, et le proclama roi d'Angleterre. Son retour au christianisme n'est pas prouvé. Il eut pour eu cesseurs Canut le Grand et Harald VIII, file de sa première femme.

Saxo Grammaticus. — Geyer, Hist. de Suide. — Subm , Hist. of Dunmark.

BUÉMON II, dit Estrithson, roi de Danemark, né vers 1025, mort à Sudetorp (Julland), le 28 avril 1076. Par sa mère, Estrith, sœur de Canut le Grand, il était petit-fils de Suénon I''; il avait pour père le comte Ulf, qui cut la ré gence du Danemark. Après la mort de son père, massacré dans une église par l'ordre de Canut, il se réfugia en Suède, et parut plus tard en Angleterre, à la cour de son cousin Canut III. L'élection de Magnus 1°, déjà roi de Norvége, l'écarta du trône (1042). Il lui jura fidélité, accepta ses bienfaits et la vice-royanté du pays; uis, levant le masque, il se mit en révolte ouverte (1044). Il recruta des partisans parmi les Suédois et parmi les Danois, qui élaient fort attachés à sa famille. Mais le sort des armes po ssa pas de lui être contraire. Il venait d'être battu une dernière fois en Seeland lorsque Maus mouruf, d'une chute de cheval ( 25 octobre 1047), en declarant avec magnanimité pour son successeur celui là même qui avait essayé de le détrôner. Le roi de Norvége Harald III, qui convoitait sa couronne, lui fit une rude guerre pendant dix-sept ans, en ravageant pério diquement les côtes du Danemark. Suénon, qui y fut presque toujours malheureux, proposa enfin de faire la paix; elle fut conclue sur les bords du Gotha-Elf (1064), et chacun des combattants garda ses États. En 1069, il envoya une flotte de deux cent quarante na vires sous les ordres

de ses deux fils ainés, Haraid et Canut, et de son frère Asbiern, contre Guillaume Ier, pour délivrer les Anglais de la tyrannie du conquérant normand; la trahison d'Asbiern, qui s'était laissé acheter par Guillaume, fut cause que cetto dermère tentative de la part des Danois pour recouvrer quelque influence en Angleterre échoua complétement. Une autre expédition, dirigée, dans l'autonne de 1073, contre Othon, duc de Save, en vertu d'un traité secret conclu, en 1071, à Lunebourg avec l'empereur Henri IV, échoua également, parce que les Danois refuserent de combattre leurs anciens alliés. Suenon eut des querelles sérieuses avec l'Église. La première ent pour cause l'assassinat commis par son ordre dans cette même église de Ræskilde, oir son père avait péri, sur plusieurs seigneurs qui avaient profere contre lui des paroles injurieuses. La seconde provint de son alliance à un degré prohibe avec Guda, belle-fille de sa première femme Connilde. Non-seulement il céda aux énergiques représentations d'Adalbert, archevêque de Bréme, et se separa de sa parente, mais il renvoya aussi les concubines qu'il n'avait cesse jusque là d'entretenir, et passa le reste de sa vie dans des exercices de devotion. Le peuple surnomma Suénon le Roi papa, à cause du grand nombre d'enfants naturels que lui avaient donnés ses maitresses. Cinq d'entre eux lui succedèrent dans cet ordre : Harald VIII, Canut IV, Olaf IV, Eric Ier el Nicolas. Sucnou Il favorisa l'agriculture et le commerce, et fonda plusieurs évêchés. Il était fort instruit pour son temps, parlait bien le latin, et connaissait à fond l'histoire de son pays. La dynastie dont il est le fondateur occupa le trône jusqu'en 1375.

Saro Grammitteus. — Adam de Brême. — Dahimann, Geschichte von Dienimark.

Svénon III (Pierre), dit Grathe, voi de Danemark, né vers 1125, mort à Grathe (Jut-land), le 23 octobre 1157. Il était fils naturel d'Éric II. Après avoir réside dix ans à la cour de l'empereur Conrad III, il revint dans son pays à la mort d'Éric III ( 27 août 1147 ), et fut élu roi par les habitants de la Scanie et de Sectand, faudis que le Jutland reconnaissait Canut V, fils de Magnus. Une guerre affreuse éclata entre les deux rivaux, guerre interrompue par des traités de partage aussitôt violés, et dans laquelle Suenon eut presque toujours l'avantage. S'en étant rapportés au jugement de l'empereur Frédéric 1er, ils comparurent devant îni à la diète de Meisebourg (1152) : la couronne y fut adjugée à Suénon, et l'île de Seeland à Canut. Dès lors Suémon donna cours à ses manvaises passions, s'entoura de favoris allemands, rétablit les combats judiciaires, et accabla le peuple d'im-pois. A la suite d'une goerre malheureuse qu'il fit à Svercher, roi de Suède (1153), il eut à ré-primer la révolte de ses propres sujets, et les traita sans merci; mais quand il voulut se dé-l'arrasser par félonie de Waldemar, qui l'avait

servi fidèlement, ses soldats l'abandonnèrent, et il alla chercher un asile auprès de son beau-pa le margrave Conrad de Meissen. Trois ans plus tard il rentra dans ses Etnts avec l'appui d'He duc de Saxe, et des Vandales (1156). Les hos tilités recommencerent, et durèrent jusqu'au 4 août 1157, où ils convincent d'un parts definitif. Dans un banquet qui les rem Suénon fit assassiner Canut. Waldeman chappa, et courut aux armes. Suenon le p suivit dans le Juliand, et l'atteignit le 23 octobre 1157, sur les landes de Grathe, entre Randers et Viborg; ses tronpes furent mises en déroule et lui-même, voulant fuir à travers un marais y enfonça, et ent la tête coupée par un pay Waldemar 1º lui succèda.

Dollmann, Gesch, von Donomark. — Meilet, Nik Minemark. — Saso Grommaticus, — Adam de Reine, uhm., 1884, of Danmark.

STÉNON, Voy. AAGCESON.

SPÉTONE, Voy. SULTONIUS.

SUPTONIUS PAULINUS, général romain, vivait dans le premier siècle après J.-C. Pro-preteur de Mauritanie sous le règne de Claude, en 42, il réprima une révolte des Maures. Son Néron, en 59, il fut nommé commandant des légions de Bretagne, et obtint dans ce pays d'an gleterre actuelle) des sucrès qui lui valure réputation d'un des premiers généraux de sur temps, il eut à lutter contre les Bretons, révoltes temps. Heut à fulter contre les Bretons, révoltes sous les ordres de leur reine Bondicee, et parvint à les vaincre après une campagne des plut difficiles (61). Il revint à Rome l'amée suivante et fut elevé au consulat en 68. Dans la guerre civile qui suivit la mort de Néron, il ne pas s'empècher de jouer un rôle; Othon le chost pour principal lieutenant et conseiller. Il st probable que Sustantius ne fut aux tealites en probable que Suctonius ne fut pas trattre caves cet empereur; mais il défendit mollement u cause qu'il regardait comme désespérée cre OTHON). Après la défaite de Bedriacum (14 avr. 69), il n'osa pas rester au milleu de ses tronpes qui l'accusaient de trahison, et se rendi na soldats de Vitellius. Pour obtenir sa grace, il prétendit qu'il avait lui-même et volontairement cause la défaite de son armée. Fondec ou sen, cette honteuse excuse lui sauva la vie. L'histore ne dit rien de la fin de sa carrière, qui, se avoir commencé brillamment, s'achera s

doute dans l'obscurité. L. J.
Tacite, Annal., XIV, 20-37; Agric., 6, 15-16; Hot. J.
50, 23-52; 31-41, 35, 60 — Dion Cassius, LXII, 1-11 — 1000. Nero, 39.

SURTONIUS TRANQUILLUS (Coins), en fran cais Surrous, historien, né vers 65 aprés J. l' On ne peut déterminer d'une manière certain en quelle année ni en quel lieu il naquit. Il conte un frit(1) qui se passa vingt ans après la murt de Néron, pendant son adolescence (adolescent me). Son père, Suetonius Lenis (2), etait trans de la treizième légion. C'est à tort que quelque

<sup>(1)</sup> Nero, c. 5".

leurs opt voulu le rattacher à la fabrillant général, Suetonius Paulinus esns). Fils de soldat, Suétone parbablement, comme c'était même alors à Rome, la double carrière des armes res, ainsi que firent Pline le jeune et effet, Pline demanda pour lui et rade de tribun; mais Suétone le pria immer à sa place Cesennins Silvanus, parents (1). L'amitie de Pline et son ne se lassèrent point. Du fond de la n'il gouvernait, il écrivit à Trajan (2), tter en faveur de son protége les priordés aux citoyens pères de trois entrium liberorum), quoique son mam en eut donne aucun. " Suetone, le e, le plus honorable, le plus savant de os (di-ait-1), partage depuis longtemps l'aimais en lui ses mœurs, son éruplus je l'ai vu de près, plus je me suis in. » L'empereur n'accordo pas sans une cette grâce importante, dont il se vare (3). Quel lien rapprochait ainsi spetone? Le commerce des lettres. ait un homme de goût et d'instrucque Pline aimait et trouvait sans t a consulter. Si, comme Pline le luf Suetone était paresseux à donner ses o public, il ne l'etait pas à les comen effet écrit une infinité de fraités; livre De ludis Gracorum; deux spectaculis et certaminibus Romalui devatt beaucoup de details sur tion des théâtres, sur le mouvement tions. La scène était en bois, et pour lance seulement; il n'y avait de pere les degrés du théâtre. Les décoraif on tournantes ou à coulisses : toursqu'à un signal donné les machines aient d'une autre face; à coulisses rant subitement les rayons, elles laiscouvert des peintures cachées jusavait laissé une dissertation De anno on examen des signes employés dans De notes); un traité De Ciceronis un requeil De poetis; une polemique rammairien Didyme, au sujet des dients, avec des recherches sur leurs nominibus propriis et de generi-mi. Suetone écrivit encore De vodi ominis; il approfondit aussi les usages, la constitution de l'ancienne Roma ejusque institutis), esquissa grands hommes (Stemma illustrium im, ninsi que l'apprend saint J. rôme; nme l'atteste Priscien, qui le cite, De e officiorum. Enfin le commentateur

Servius fait mention d'un ouvrage Sur les défauts du corps; Ausone, d'un écrit Sur les rois, et Carisius, de mélanges (De rebus vartis). De tous ces ouvrages, il n'est resté que le titre. Quelques autres sont arrivés jusqu'à nous, mutiles : tels sont ceux De illustribus grammatices et De claris rhetoribus. Ces ouvrages, ainsi que les courles notices qu'on attribue à Suétone, ont-ils fait partie d'un grand ouvrage sur les hommes illustres? Ne se serait-on pas mépris sur un passage de saint Jérôme, en lui donnant un sens beaucoup trop élendu? Cela paratt évident, puisqu'on est parti de la poor faire honneur à Suctone du Recueil de notices historiques que depuis on a attribué à Aurelius Victor. Suetone exerçait aussi les fonctions d'avocat ; une lettre de Pline (1) nous l'apprend : « Vous m'ecrivez qu'un songe vous effraye, et que vous craignez pour le succès de votre plaidoyer. Vous me priez de demander un délai de quelques jours, ou d'obtenir au moins que vous ne plaidiez pas à la prochaine audience. Cela n'est pas facile, cependant j'essayerai. Esprit très-cultivé, homme de beaucoup de

science, avocat et rhéteur, Suétone avait em-

brassé presque tous les genres de littérature. Est-ce sa réputation littéraire qui le désigna au choix de l'empereur Adrien? Toujours est-il que vers l'an 872 de Rome (119 de J.-C.) on le trouve auprès de ce prince en qualité de secrétaire. Il sut congédié brusquement pour n'avoir pas montré assez de respect pour l'Impératrice Sabine. Les irrevérences de Suétone. ainsi que de beancoup d'autres, avaient été provoquées, selon toute apparence, par les aspérites du caractere de Sabine. Quoi qu'il en soit, il fallut que l'objet de la plainte cot quolque gravité, puisque Adrien crut devoir y mettre ordre du fund de la Bretagne. Cette disgrâce, du reste, ne fut point perdue pour Suétone. Ce fut tres-probablement en effet pendant les loisirs que lui fit le courroux de l'empereur que Suctone s'occupa de composer l'ouvrage qui a place son nom a la suite, quoique bien au-dessous, de celui de Tacite; il en avait sans doute de lungue main rassemblé les materiairs. Place à la source même de l'histoire, à la cour, il put, dans les fonctions même de secretaire, savoir mieux et plus qu'on n'avait su jusque-là. Ces renseignements qui ne se transmettent que dans le palais, comme un mystère de la puissance, ces nouvelles a la main, qui souvent sont les vérités les plus piquantes de l'histoire, il fut en position de les recueillir, et il n'y manqua point. Il donne des détails singulièrement precieux sur

l'intérieur des Césars; sur leurs caractères,

leurs vortus, leurs vices, leurs manières de s

vêtir, etc.; c'est le Dangeau de la Rome impériale. On ne peut pas plus contester son exac titude que son impartialité. Son exactitude : il

nst. III. 5.
184. X. 95.
h. positions de la loi Papia Poppaa voulait
larca on les homnes marles qui n'avalent
its ne jouissent pas du droit d'héredilé;
qui nui, il resonalt au list.

parle souvent en témoin oculaire; la plupart du temps il rapporte ce qu'il a vu ou entendu; et pour les faits dont il n'a point eu personnellement connaissance, il a puisé aux meilleures sources. On peut relever, règne par règne, et la critique allemande l'a fait, les divers auteure qu'il a consultés. Comment donc concevoir que Linguet ait oce écrire qu'il suffit qu'un fait soit rapporté par Suétone pour qu'on soit dispensé d'y ajouter foi? La franchise d'ailleurs lui était facile et sans péril. Un nouveau pouvoir lui donait anr les princes de la dynastie vesposienne la biberté que l'avénement de cette dynastie ellemême avait donnée à Tacite.

Au premier coup d'œil, Suétone semble man quer d'ordre; mais sous son désordre apparent il y a un ordre caché (1), et que l'on saisit en y regardant de plus près. D'abord il dit l'origine de la famille du prince; il nomme quelques ancêtres fameux, sans rapporter leurs actions; il raconte quelques présages qui ont annoncé l'élévation prochaine de l'empereur; il parle des vices ou des dispositions heureuses qu'il laisse échapper dès son premier âge. Si l'empereur a été méchant, il commence par faire connaître les actions du prince qui auraient pu faire espérer un règne plus fortuné; ensuite il écrit tous les traits qui ont trompé l'attente des peuples : il néglige les transitions, il est vrai, mais, curieux avant tout d'exactitude, il n'ornet aucune particularité intéressante. Tel est en genéral l'ordre qu'il suit dans la vie des douze empereurs. Mais tout cela, il le raconte sans réflexions, sans aucun de ces traits énergiques qui expriment si heureusement le ju-gement de l'histoire sur les actions extraordinaires qu'elle retrace.

Térnoin impassible, il étale avec la même tranquillité et en apparence la même indifférence le bien et le mal. On peut juger diversement ce calme en présence des vices, en face des excès les plus honteux de la déhauche ou des violences les plus effroyables de la tyrannie; mais on ne peut mettre en question l'impartialité même de l'historien. Il ne a'indigne point, la rougeur ne lui monte pas au front, comme à Ta-cite, quand il retrace les scandales de la souveraine licence des Cesars; et pourtant tout ce que Tacite a dit, il le confirme, le complète; il y sjoute même ce que celui-ci u'a pas oaé révéler, et ce que lui, Suétone, a-t-on prétendu, n'aurait peut-être pas dû trahir. Mais pourquoi l'historien aurait il eu des scrupules que n'avaient pas les auteurs abominables de ces orgies impériales? Son histoire, je l'avone, est souvent une chronique et une chronique scandaleuse, mais véridique et après tout impartiale; il a fait école, Le recueil connu sons le titre d'Histoire auguste permet de mesurer toute la distance que son ta-lent a mise entre lui et ses imitateurs. Du reste, pour bien apprécier Suctone, il ne le faut point

comparer à Tacile, mais le juger en lui-même On verra que s'il n'a pas l'éclat et la vigueur de l'auteur des Annales, il a toute la précision et l'élégance que demandent de simples biographies. Son récit est trop uniforme, mais il est soigné. Pour n'être qu'un écrivain de accond ordre, Suctone n'est passans mérite. Il ne manque ni d'élégance ni de concision; moins vifet nums pénetrant que celui de Tacite, son trait n'est pas cependant cans force et sans éclat. Quelquefois même il arrive à l'intérêt dramatique par la seule exactitude des détails et la vérite de la Atuation. Toutefois ce n'est pas par le style qu Suctone nous attache; il n'a ni l'expression qui peint à l'esprit, ni l'émotion qui saisit l'Ame, ni l'imagination qui colore la pensée, il est sobmais il est froid, narrateur exact, juge impurtial, anecdolier, si l'on veut, mais anecdolier interessant et curieux, et qui a justement fletri les Césars par ses intègres révélations, comme lavait fait Tacite par ses peintures vengeresses.

L'édition princeps de Suétone (De vita XII Cesarum) date de Rome, Ph. de Lignamme, 1476, in-fol.; elle a été soiguée par J.-A. Campani. On et compte encore treize jusqu'à la fin du quinnent siècle, entre autres, Rome, 1470, in-fol.; Venns, 1474, gr. in-6°; Milan, 1480, in-fol.; Venns, 1474, gr. in-6°; Milan, 1480, in-fol.; Venns, 1480, in-fol.; Cenns, 1474, gr. in-6°; Milan, 1480, in-fol.; Venns, 1480, in-fol.; Centre de Beroalde et de Sabelbous Dans lo siecles suivante de Beroalde et de Sabelbous Dans lo siecles suivante de Beroalde et de Sabelbous Dans lo siecles suivante de Beroalde et de Sabelbous Dans lo siecles suivante de Borone n'a pas été moin et faveur; les réimpressions s'en sont multipliees, mos il suffira de distinguer les suivantes : Lyon, 128, 1320, in-8°; Paris, 1627, in-8°, revue par Erame, Paris, R. Estienne, 1345, in-8° : Utrecht, 1672, in-9, édit. de Grævous; ibid., 1690, 2 vol. in-8°, edit. de Grævous; ibid., 1690, 2 vol. in-8°, notes d'ou dendorp; Leipzig, 1802, 4 vol. in-8°, notes d'ou dendorp; Leipzig, 1802, 4 vol. in-8°, notes d'ou dendorp; Leipzig, 1802, 4 vol. in-8°, notes d'ou dendorp; Leipzig, 1800, in-8°, auxmento de fragments.— Les Fils des Césars ont en en fragais plus de dis traducteurs depuis Guill, Medic (Paris, 1520, pet. in-8°), qui a cu de nombrouer réimpressions; les versions de La Harpe (170 et de Del sie de Sales (1771) sont peu estimées : edit de Del sie de Sales (1771) sont peu estimées : edit de Del sie de Sales (1771) sont peu estimées : edit de Golbery (Paris, 1852-35, 5 vol. in-8°) et de Base dement (Paris, 1846, in-12), sont les plus récentes. Le même ouvrage a été trad, en italien par l' de Base dement (Paris, 1846, in-12), sont les plus récentes. Le même ouvrage à été trad, en italien par l' de Base dement (Paris, 1846, in-12), sont les plus récentes. Le même ouvrage à été trad, en italien par l' de Base dement (Paris, 1846, in-12), sont les plus récentes. Le même ouvrage à été trad, en italien par l' de Base dement (Paris, 1846, in-12), sont les plus récentes.

Pline, Epist — Suldas, v. Tpáyxuk) og — Bayle 148 crit. — Baelit, Gesch. der rumischen Literatur — D.-W. Moiler, De C. Suetonio Tranquillo; Mint. 148, 148, 144, — Schweiges, De fontibus atque auctorifationarum XII imper. Suetonii; Guettiague, 1830, 144.

A. Krouse, De Vuetonii fontibus et auctoritate; Belli. 1881, in 22.— Smith, Dict. of greek and roman biographi

SUEUR (LE). Voy. LE SUEUR.

SUPPREN DE SAINT-TROPEA (Pierre-Andre DE), dit le hailli de SUFFREN, Indrio français, ne le 13 juillet 1726, à Saint-Caunat, en Provence, 8 décembre 1788, à Paris. Il était le e fils du marquis de Sulfren de Saint-let sa famille tenait depuis longtemps un stingué dans la noblesse de Provence. lans les gardes de la marine (oct. 1743), à à deux combats avant d'avoir vingt ans. paix d'Aix-la-Chapelle (1748), il se Malle, et fut admis au nombre des che-Dans la guerre de Sept ans, il prit part que de Port-Mahon (1750) et fut fait priau combat de Logos (1759). Son avan-fut tardif; il ne devint capitaine de vaisen 1772 et chef d'escadre qu'en 1779. re venait d'éclater. Le ministère choisit, le commandeur de Suffren pour l'oppos l'Inde au commodore Johnston; il ec cinq vaisseaux et deux frégates. Le en approchant de la baie de Praya, il I l'escadre anglaise qui était à l'ancre, et aussitot; mais les courants le forcèrent r le combat. Après avoir débarqué au cap Espérance les troupes destinées à cette il poursuivit sa marche vers l'île de et fit sa jonction avec l'escadre qui était ordres du comte d'Orves. Son projet tre Madras au point du jour et de surles Anglais ne put réussir; lorsqu'il y le 14 février 1782, il vit que l'amiral avait pris position avec ses neuf valsus le seu des sorts de la place; il se réne à continuer sa route; mais Hughes Haqué son convoi, il livra combat aux la hauteur de Sadras (17 février), et leur soup de mal. Avant de débarquer ses il exigea que Haider-Ali, le fonda-empire de Maissour, signât un traité que l'armée française serait indépendante n action, qu'on lui adjoindrait quatre nmes de cavalerie et six mille d'infanterie, nee recevrait annuellement 24 lach's de nviron 7,200,000 fr.), et que cette somme emboursable sur les revenus du terri-e Haider-Ali devait céder aux Français. ppareilla ensuite de la rade Porto-Novo, x 1782, pour aller chercher les Anglais; contra le 10 avril, et le 12 lenr livra at qui n'eut pas de résultat decisif, mais te duquel le champ de bataille lui resta. il offrit de nouveau le combat à l'esnemie; le feu fut terrible; les pertes en considérables des deux côtés ; la plupart aux anglais furent entièrement déseintous allerent directement au mouillage egapatam, sans même attendre l'ordre amiral. Suffren resta en panne sur le e bataille, voyant pour la troisième fois anglaise fuir devant lui. Le 26 juillet son entrevue aver Haider-Ali; relui-ci e splendide réception, lui témoigna une pie de le voir et une grande admiration victoires. Il hii fit l'exposé de ses plans ague contre les Anglais et de ses projets

de les chasser de l'inde avec le secours de la France. Le 21 août, Suffren reçut une lettre du grand-maître de l'ordre de Maite, lui amon-çant qu'il avait été nommé bailli. Le 25 du même mois il mouilla en vue des forts de Trinquemale, descendit à terre sans renconfrer aucun obs tacle, sit élever des batteries de mortiers et de canons, et construire des retranchements. En cinq jours, il s'empara d'un des plus beaux ports de l'Inde et d'une place qui assurait ses moyens d'attaque, en facilitant les communications avec les autres possessions françaises dans ce pays (1). Trois jours après la prise de Trinquemale parut l'escadre anglaise; aussitôt qu'elle fut signalée, l'amiral français ordonna le rembarquement, et envoya l'ordre de former la ligne, mais le désordre se mit dans son escadre, par suite de l'inégalité de marche des navires , et surtout de l'in-cendie qui éclata à bord du Vengeur. L'amiral, se croyant abandonné, était au désespoir, et s'ensevelir sous les ruines de son va seau ; déjà il avait perdu son grand mât, celui de perroquet et le petit mat de hune. Heureusement, l'escadre se rallia, et le danger fut conjuré. Le 12 janvier 1783, Suffren apprit que Haider-Ali était mort le 7 décembre précédent. Il s'empressa d'ecrire à son fils, Tippou-Saib, qui lui avait succédé, pour l'engager à suivre tes desseins de son père, l'assurant que de son côté il le seconderait de tout son pouvoir. A la même époque, M. de Bussy arriva de France avec trois vaisseaux et une frégate, escortant environ trente hatiments, reste d'un convoi heaucoup plus considérable, qui avait été disséminé ou pris par les Anglais. Cepeu-dant, l'amiral Hughes était allé bloquer Gondelour; à peine le bailli de Suffren en fut-il informé qu'il arriva en ordre de bataille ; mais l'escadre anglaise ne resta pas à l'ancre, et leva d'elle-même le blocus (17 juin); l'escadre française prit sa place dans la rade de Gondelour. Les jours suivants il manœuvra en vain pour engager le combat; les Anglais profitèrent de la ériorité de leur marche pour l'éviter; Suffren, dont les forces étaient inférieures en nombre ne comprenait pas que l'amiral Hughes évitat une rencontre qu'il recherchait lui-même avec tant d'insistance. Le 20 juin il se trouva plus près de l'ennemi que les jours précédents, et donna aussitôt le signal d'approcher à portée de pistolet. La hataille ne put s'engager qu'à trois heures et demie; on combattit de part et d'autre avec vigneur jusqu'à la muit. L'intention de Suffren était de recommencer le lendemain, et il pensait que telle élait aussi celle des ennemin; on vit en effet distinctement teurs feux pendaut les premières heures de la nuit, mais ensuite

(i) les États généraire de Hollande, reconnaissants des acrètess rendus par le baille de Suffren firent frapter une médaille en son honneue, lloudou enécuts pour ens le buste en marbre bisne de ce marin; et, à son retour en, brance, ils lui firent remettre une épée garnée de dismants.

ils disparurent. Le 29 juin, une frégate anglaise fut aperque porfant pavillou parlementaire. L'amiral Hughes faisait proposer à Suffren et à Bussy la cessation des hostilités, en leur annoncant que des avis certains venaient de lui apprendre que les préliminaires de la paix avaient étó signés à Versailles, le 9 février 1783. Suffren acquiesça à la proposition qui lui était faite. Peu après il repartit pour la France, et arriva à Tou-lon le 26 mars 1784, après trois ans d'absence. Jamais géneral ne reçut un acoueil plus em-pressé que celul qui lui fut fait à Versailles. Comme il entrait dans la salle des gardes, le maréchal de Castries, ministre de la marine, dit : « Mossieurs, c'est M. de Suffren. » A ces mots, les gardes du corps se levèrent, et lui formèrent un cortege jusqu'à la chambre du roi. Louis XVI l'entretint pendant plusieurs heures; Monsieur l'embrassa devant toute la cour. La reine voulut le conduire elle-même chez le dauphin. Il fut nommé chevalier des ordres et eut les entrées de la chambre du roi ; une quatrième charge de vice-amiral sut créée en sa saveur, et l'ordonnance portait qu'etant uniquement érigée pour lui, elle serait supprimée à son décès. Au mois d'octobre 1787, quelques difficultés ayant fait craindre une guerre nouvelle entre l'Angleterre et la France, Louis XVI ordonna l'armement d'une armée navale au port de Brest, et désigna le bailti de Suffren pour en prendre le commandement. Celui-ci mourut bientôt après. On a cru longtemps qu'il avait succombé à une attaque d'apoplevie; mais on sait aujourd'hul qu'il fut tué duel. Voici à quelle occasion. Deux neveux d'un homme de cour, officiers de parition, avaient été mis en prison pour une faute contre la discipline ; ce seigneur pria Suffren d'employer son crédit pour les faire elargir ; l'amiral répondit qu'il ne ferait rien pour de pareils J... f... Provoqué par le solliciteur, à la suite de ces mots, il accepta le cartel, quoique fort obèse et àgé de plus de soixante ans. Le duel eut lieu à Versailles derrière le cavalier Bernin. Suffren reçut-dans le bas-ventre un coup d'épée, dont il mourut au

bont de trois jours (1).

« Suffren, nit M. Hennequin, était d'une taille ordinaire, mais d'un embonpoint extrême. La régularité de ses traits donnait à sa physionomie un aspect noble et gracieux. Ses manières, siées et polies avec ses égaux, devenaient douces et affectueuses pour ses inférieurs. Personne n'était plus affable ni plus simple que lui : on l'a vu souvent s'entretenir familièrement avec ses matelois; aussi la confiance qu'il était parvenu à leur inspirer affait-elle jusqu'à l'enthousiasme. A un sang-froid imperturbable dans l'action, il jougnait une activité et une ardeur extrêmes. Conrageux et brave même jusqu'à la témérité, il

(i). M. Jai, historiographe de la marine, et M. Canát out su ce fail de M. Debodeneg, ancien promiétaire du calé des Varietés, qui avait servi avec librard, le père du peintre, dans la malson du baillé de Suffren. était d'une rigueur inflexible pour les officiers chez lesquels il croyait remarquer de la faiblesse ou de la lacheté. En un mot, il réunissoit dans sa perzonne toutes les qualités qui font le guerier filustre, le marin expérimenté et l'holmme estimable. Ceux qui l'ont connu, et surtout les officiers qui ont servi sous ses ordrès, ne pronoucent encore aujourd'hui son nom qu'avec un sentiment de respect et d'admiration. « J. M. Hennequin, Listat Mat. sur la vie et les campune du battit de Suffren; Paris, 183, la Sur — China, Elige du battit de suffren, en vers; Touton, 1829, m. »— China, Hista de battle de Suffren; Paris, 1837, la Sur — Trubiet, Hist. de la campage de l'Infle sout be ordres du battit de Suffren; Rennes, 1803, in-8».

SEPPREN DE SAINT-TROPEZ (Louis-Jérône DE), frère alné du précedent, né en 1722, à Saint-Cannat, mort le 21 juin 1796, à Turin. D'Alond vicaire général de M. de Belloy, évêque de Marseille, il fut, le 9 juin 1764, appelé à l'exérche de Sisteron. Il fit, en 1780, commencer dans son diocèse un canal de deux lieues d'étendue; ce canal, qui porte le nom de Suffren, a plus que doublé la richesse du pays qu'il traverse et des habitants de Sisteron, qui, en reconnaissance, elevèrent en 1824 un obelisque à la mémoire de leur ancien évêque. Abbé de Saint-Vincent de Metz le 9 mai 1784, Suffren fut trausféré en 160 1789 au siège de Nevers. Son refus de prêter à serment exigé par la constitution civile du clerge l'obligea de s'exiler; il se réfugia à Turin.

Fisquet, France pontificale.

BUGER, abbe de Saint-Denis, regent de France, né, suivent toute probabilité, en 1082; (quant au lieu de sa naissance, on hésite ente Saint-Denis, Touri en Beauce et Saint-Omer; mort le 30 janvier 1152, à Saint-Denis, Happer tenait à une famille de laboureurs, mais qui etat de condition libre. Vers l'âge de dix ans, il fat dunné comme oblat à l'abbaye de Saint-Deni (1091); élevé dans l'une des écoles du mor tère, il se trouva le compagnon d'éludes du li de Philippe 1°, plus tard Louis VII. Lors ce dernier quitta le clottre pour commencer s interminables guerres, Suger resta dans l'ab baye, mais non sans combattre aussi, a sa fa compulser les archives de l'abbaye; il ne m quait jamais de trouver dans quelque vie charte un droit oublie, une terre usurpee, alors, pièces en main, il udressait sa réclan tion au roi, ou la soutenait même par les arm C'est ainsi qu'en s'appuyant sur un vieux p' chemin, il força le sire de Montmorency A reconnaître vassal du monnstère. Il mit ce lent de recherches au service du roi lui-mé Louis VI et le jeune moine se partagèrent sin les rôles : le roi combattait, toujours à ris et la lance au poing; Suger cherchait les cha sur lesquelles le roi appuyait son droit. Mala ll appartenait à l'abhaye avant d'être sujet du mi; son abbé le nomma prévôt du prieuré de lleme val en Normandie; la Suger trouva encore de

SUGER 688

terres que les seigneurs normands usurpées. Plus tard on lui confia le de Touri dans la Beauce; il trouva ce una interret puissant et hardi le seigneur du Puiset. Il arma ses paysans, venir le rol, assiègea avec lui le château ennemi, et le fit reduire en cendres. Son retrouva ainsi la sécurité, et l'agriculprospéra, Suger fit d'ailleurs de son cone sorte de forteresse, bien armée et bien nui servit plus d'une fois au roi de point ment dans les expéditions qu'il fit de Suger était fort jaloux des intérêts de nastère ; il plaida un jour devant le pape il contre l'évêque de Paris, qui réclamait de juridiction sur les vassaux de Saint-il gagna son procès. Il faisait valoir les a monastère contre le roi lui-même avec vivacité qu'un jour Louis VI l'accusa falsifie des chartes ; mais un évêque de-il le procès fut porté déclara les chartes ques. Il fut deputé par son abbé à pluinciles, notamment à celui de Châlons, où la question des investitures ecclésiaset à celui de Troyes, ou fut proclamé ort nécessaire alors, de la paix publique, cart à l'assemblée de Pont-à-Mousson, de Worms où fut signé le concordat pape et l'empereur. Dès cette époque en relations frequentes avec la cour de detait admis dans les conseils de Louis VI. remarquer que les avis qu'il donnait au aient toujours à l'énergie au dedans du et à la modération au dehors. Il voulait rassaux fossent dociles; mais il voyait grin la guerre eclater entre les rois de d'Angleterre, et ne toanquait jamais rposer, estimé des deux rois, il réussit de la négocier la paix entre eux, en 1109, 19 et 1120

12. il fut chargé par le roi d'une misrète pres du saint-siège, mission dont ituais bien su le but, et qui ne paratt r cu de resultat. Pendant son séjour à l'abbé de Saint-Denis mourut; les moines suger, sans consulter le roi, qui s'irrita de cet cubli de ses prérogatives, mais tint pas rigueur à son ancien ami.

abbe de Saint-Denis, était un véritable lo, et même l'un des plus puissants de la la laima d'abord le faste, comme tous aurs de son temps, et s'entoura d'une cour; mais les conseils de saint Bernard dérent à la simplicité. Il s'appliqua à réduscipline, et danna l'exemple d'une vie 11 n'eut plus le goût du luxe qu'au con couvent, qu'il reconstruisit en trèsparte. L'ordre qu'il avait mis dans les du monastère, sa bonne administration, dissement de la culture dans des terres suit trouvées en friche, avaient triplé le

revenu de l'abbaye et permettaient à Suger les énormes dépenses de ses constructions. Il éleva la basillque de Saint-Denis, et c'est une des premières églises ou l'ogive ait été employée et on l'on se soit servi de vitraux pelnts. De là partit le mouvement qui, gagnant de proche en proche, poussa les evêques et les abbés à construire les cathedrales et les abbayes du douzième et du treizième siècle. La grande question de cette époque éfait celle de la naissance des communes. Suger, fils de laboureurs, était l'ami des popu-lations laborieuses; il donna l'exemple dans son abbaye, en affranchissant les serfs du droit de main morte. Il blâma Louis VI d'avoir retiré à la ville de Laon sa charle de commune, et donna au comte de Flandre le conseil de ménager ses sujets. On a quelques motifs pour lui attribuer la réduction de la charte de la commune de Lorris, que beaucoup de villes prirent ensuite pour modèle. Il pronait fort dans les conseils de Louis VI l'idée d'armer les hommes des communes et de s'en servir soit contre les ennemis étrangers, soit contre les seigneurs insoumis. On le vit lui-même trois fois se mettre à la têle des hommes d'armes et des vassaux de l'abbaye et se ranger sous la bannière royale, une première fois contre les Anglais (1120), une seconde contre les Allemands qui envahissaient la France (1124). la troisième contre le comte d'Auvergne, en guerre avec l'évêque de la province (1126). Suger fut le conseiller le plus intime de Louis VI, et fut en réalité son ministre, quoique ce titre n'existàt pas alors. Le roi lui confia la mission diplomatique d'aller soutenir à la diete de Mayence l'élection de Lothaire de Saxe (1195), et Suger s'en acquitta avec succès. Ce fut lui qui fiit chargé de diriger l'éducation de Louis VII. La dernière mission que le roi lui confia fot de conduire en Guyenne l'héritier du trône pour son mariage avec Eleonore. A son retour, Louis VI etait mort (1137). L'influence de Suger ne lit que grandir sous son successeur, jeune prince de dix-huit ans, qui avait besoin d'un guide et qui conserva toute sa vie un inaltérable respect pour son ancien maltre, Lui seul réussissait a calmer et à dompter ce caractère ombrageux et opiniâtre. Quand Louis VII annonça l'intention de conduire une croisade, Suger chercha à le dissuader; non qu'il réprouvat la crossade en elle-même, mais il voyait avec inquiétude que le roi en prit la direction. Avant son départ, Louis VII reunit une assemblee de seigneurs et d'évêques pour nommer un regent, et cette assemblée, sur l'avis de saint Bernard, nomina Suger. Ce choix fut confirmé, par le roi d'abord, puis par le pape, qui était alors en France. Le comte de Nevers ayant refusé de partager ce titre avec lui, Suger fut pendant l'absence du roi le seul mattre de la France, seul chargé par conséquent de maintenir la paix, d'administrer, de fournir à tous les besoins du royaume et à ceux des croisés. L'abbé de Saint-Denis aufüt à tout. Il s'occupait tour à tour de

la justice et des finances, maintenait l'ordre partoul, et contraignait les seigneurs à respecter son autorité. Son administration compensa quelque peu les malheurs de la croisade. Louis VII revint en France sur ses vives recommandations, et lui témoigna publiquement sa gratitude. Suger, qui avait déja soixante cinq ans, ne songeait pas encore au repos. Cette même croisade dont il avait essayé de detourner Louis VII, il songea à la renouveler; les derniers malheurs des chrétiens d'Orient l'avaient vivement frappé. Comme les seigneurs montraient peu d'empressement à répondre à son appel, il eut la pensee de conduire uni même en Palestine une armée levée à ses frais avec les grandes ressources de l'abbaye. La mort le frappa au milieu de ses projets, en 1152.

L'influence de Suger a marqué l'intime alliance de la royante et de l'Église au douzième siècle. Comme abbé de Saint-Denis, il a travaillé aux intérêts matériels et moraux de son couvent. Comme régent de France, il s'est appliqué à mettre un peu d'ordre dans une administration à peine naissante. Conseiller de deux rois, on pent lui rendre cette justice qu'il a toujours cherché à concilier, à pacifier, qu'il a évité au-tant qu'il a pu les guerres au dehors et les confits an dedans. Une courte notice ne peut contenir la nomenclature des villages ou des métairies qu'il a fondées; mais il faut au moins signaler les soins qu'il a donnés à l'agriculture et l'amélioration du sort des colons. La France centrale n'était presque qu'un désert avant lui; il a contribué pour une très-grande part à peupler le pays et à rendre au sol sa sertilité. Suger était instruit pour son temps; il aimait les lettres anciennes; il citait volontiers Horace et Lucain. Il a écrit en latin : Vita Ludovici VI, dans les recueils de Pithon et de Duchesne, et dans la collection Guizot; - De Translatione corporum S. Dyonisti et sociorum ac consecratione ecclesia a se adificata, dans let. IV de la collec-tion de Duchesne; — De rebus in sua administratione gestis; Paris, 1648, in-8°; - un grand nombre de lettres, dans la collection de Martène et Durand. On a quelques raisons de supposer qu'il est le premier fondateur des Chroniques de Soint-Denis. F. de C.

Chromques de Soint-Denis. F. De C.

J. Haudoln, Le Ministre Adéle, représente en lu personne de Super; Paris, 1836, 10.89. - Bundler, Hist. de Pedeministration de l'abbé Super; Paris, 1848, 10.84.

F. Duchesne, Fista Superis abbatis; Paris, 1848, 10.89.
Gervaise, Hist. de Super; Paris, 1721, 8 vol. 10-12. - Discours sur Super et son siècle, Genéve, 1779, 10.89.
Garat, Eloga de Super; Paris, 1779, 10.89. - B. de Besmon. Eloga de Super; Paris, 1779, 10.89. - B. de Mesmon. Eloga de Super; Paris, 1779, 10.89. - Belamalle, Éloga de Super; Paris, 1780, 10.89. - Espagnac (Abbé d'). Réflextons sur Super et son Mécle; Londres, 1780, in 89. - Espagnac (Abbé d'). Réflextons sur Super et son Mécle; Londres, 1780, in 89. - Catenon, Hist. de Super; Paris, 1863, 10-18. - C. Chemont, dans le Robotteur, 1853, p. 1891, 1895 et 1877. - F. Combes, Super et son ministère; Paris, 1863, 10.89. - Carne, be), Études sur les fondacteurs de l'uniterationale en France; Paris, 1863, 10.89. - Carne, be), Études sur les fondacteurs de l'uniterationale en France; Paris, 1863, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1

SUGNY. VOY. SERVAN.

SUMM (Pierre-Fréderic Dr.), historien da-nois, né le 18 octobre 1728, a Copentrague, ou il est mort, le 7 septembre 1798. D'une aucennfamille originaire de Poméranie, il était sis de l'amiral Ulrie-Fredéric Suhm. Son education fut mal conduite; mais il y remedia par son ande à s'instruire; à quinze ans il avait déjà lu les pincipaux auteurs latins, ainsi qu'un grand combre d'ouvrages d'histoire, de romans, de piècs de theûtre, en tout quinze cents volumes, qui formaient la bibliothèque de Blessen, ville oi son père faisait sa residence. Après quelque études de droit, il fut nommé assesseur au tri-bunal aulique (1718), poste qu'il résigna bienta afin de se livrer à son goût pour la litterature, qui s'était encore acceu par les rapports qu'i'en tietenait avec Holberg et de Grain. Il se ensuite vers les antiquites scandinaves, et cefut pour en avoir une connaissance plus approlonie qu'il se rendit en 1751 en Norvége, il se fixa i Drontheim, où il se maria avec la fille d'un tr riche commerçant. Après y avoir rempli pendant quinze ans les fonctions de conseiller d'Etat, il revint à Copenhague pour le reste de sa vie Nommé successivement gentilhomme de la chambre, chambellan et historiographe, il ne chercha pas à s'avancer plus loin dans la sue des honneurs; il leur préférait une vie ind-pendante et la gloire qui s'obtient par l'excellent des travaux historiques et par les titres at miques, dont les pays du Nord ne se moi rent pas avares à son égard. Sa seule participation à la politique fut de contribuer à la nove lution qui renversa Struensee, dont le gouverne ment arbitraire avait froissé son amour de la liberté Il avait réuni une bibliothèque de pla de cent mille volumes, qu'il abandonna pendant vingtans à l'usage public et qu'il céda en 1796 à la Bibliothèque du roi pour une petite rente annuelle. D'une grande génerosité envers les jeunes gene chez lesquels il rencontrait des dispositions l'étude, il employait aussi de fortes som d'argent pour l'impression d'ouvrages impe tels que les Annales Albufedæ, le Landnama book, l'Eyrbygia Saya, etc. Il a écrit plu morceaux de morale et quelques biograp remarquables par la finesse des aperçus; il aussi l'auteur de trois romans historiques, où a retracé avec exactitude les anciennes m scandinaves. Son principal titre de gloire, de l'ensemble de ses travaux sur l'histoire du D nemark et des autres contrées du Nord, laquelle n'avait depuis Pontoppidan et Torfæus fait aucun progrès notable, et où il porta le premier le flambeau d'une critique exercée Les inmenses matériaux amassés par lui sur ce jet out facilité les recherches de Dahlma de Munch et d'autres historiens modernes las principaux ouvrages de Suhm sont : Santale efter Luciani Maade (Dialogues imites de lucien); Copenhague, 1748, in-8°; — Forsægtil

ringer i den gamle danske og norske (Essai d'une réforme de l'ancienne danoise et norvégienne); ibid., 1757, Trondhjemske Samlinger (Mélanges theim ); Drontheim, 1761-1765, 5 vol. cuest périodique publié sous le pseudo-Philalethe; - Udkast af en Historie thenes Oprindelse (Essai sur l'origine oles du Nord); ibid., 1769-70, 2 vol. in-40; Odin og den hedenske Gudelaere ( Odin ythologie du Nord paien ); ibid., 1771, Om Œconomien særdels Norges (De nie politique par rapport à la Norvège); 771, in-80; — Essui sur l'élat présent ences, des belies lettres et des beaux ns le Danemark et dans la Norvège cais); ibid., 1771, in-8°; — Samlinger cs); ibid., 1771-76, 2 vol. in-8°; nmarks og Norgens Telstand i Hen-sil Haudelen ( De l'État du commerce mark et en Norvège); ibid., 1772, in-8°; taler i de Doeds Rige (Dialogues des ibid., 1772, in-8°; — Historie om de den ndrand rede Folk (Histoire des lons du Nord); ibīd., 1772-73, 2 vol.
– Kritisk Historie of Danmark i den re Tid (Histoire critique du Danemark à palenne); ibid., 1774-81, 4 vol. in-4°; yrus, pastorale; ibid., 1774, in-8°; — Geller Danmark Befrielse (Gyrith, ou rance du Danemark); ibid., 1774, in-8°, historique, trad. en français ainsi que atres productions du même genre que wons a Suhm, dans les Romans du caiffier; — Skilderie af Verden (Ta-du monde); ibid., 1775-76, 3 parties, Historie of Danmark (Histoire du irk); ibid., 1782-1828, 14 vol. in-40: plus important ouvrage de Suhm; il a l'année 1400. Il a publié dans les re-Academies de Copenhague et de Norin la Minerce, etc., un très-grand nommémoires historiques et de morceaux s qui ont été réunis avec ses autres of ses grands travaux historiques, sous le Samlede Skrifter; Copenhague, 15 vol. in-8°; les principaux ont été en allemand dans les Historische dungen de Heinze. Suhm, auquel on fore une traduction danoise des auteurs latins qui ont écrit sur l'art de la guerre Jague, 1749, 2 vol. in-40) a aussi fait les t. IV à VII des Scriptores rerum um, recueil commencé par Langen-

rigt over lævnels og Skrifter af Suhm; 1894, in-80, in menne, Suhmiana; ibid., 1909, 1931n eacyclop, an VII. – Baden, Louds-Copenhagne, 1709, in-60. – Molbech, læv-, dans i Afkene, ann. 1814. – Nyerug, Lit-Skrifter of Suhm;

s (Zouldas), lexicographe grec, vi-le onzième siècle après J.-C. On ne

sait rien de sa vie; on ne connaît pas même avec certitude l'époque de son existence; mais d'après les auteurs qu'il cite, et œux qui le citent lui-même, on croit qu'il vivait dans le onzième siècle, du temps de Michel Psellus et avant le commentateur Eustathius. L'ouvrage que nous avons sous son nom est à la fois un dictionnaire de nots, de choses et d'hommes; un lexique, une encyclopédie et une biographie; mais ces trois parties n'existent qu'à l'état d'ébauche tout à fait insuffisante; l'ordre alphabétique y est imparfaitement observé; les citations empruntées aux auteurs anciens y semblent souvent jelée au hasard; les biographies y offrent les plus étranges méprises. Cependant malgré tous ses défants l'ouvrage de Suidas n'est pas à mépriser; on y trouve beaucoup de choses qu'on cherche-rait vainement ailleurs. C'est une compilation mal faite, mais précieuse parce que les ouvrages qui lui ont servi de base n'existent plus. On suppose que Suidas n'a fait qu'augmenter et interpoler un dictionnaire besucoup plus ancien; il se peut aussi que l'œovre de Suidas remonte plus haut qu'on ne le croit, et qu'elle alt sabi de nombreuses interpolations. Suidas fut public our la première fois par Demetrius Chalcondyle; Milan, 1499, in-fol.; édition suivie de celle d'Alde, Venise, 1514, in-fol., reproduite à Bâle, 1544, in-fol. H. Wolf en publia une traduction latine (Bâle, 1564, 1581, in-fol.). Portus donna le texte gree, avec une nouvelle traduction latine (Genève, 1619, 2 vol. in-fol.). La première édition critique de Suidas est celle de L. Kuster (Cambridge, 1705, 3 vol. in-fol.), avec la version de Portus corrigée. Kuster prit pour base le texte de Portus, qu'il améliora en beaucoup d'endroits avec le secours des manuscrits. Il ne reconnut pas todt ce qu'il devait à Portus et se permit un grand nombre de corrections arbitraires; mais son commentaire est encore utile, et son édition n'a été surpassée que par celle de Gais-ford (Oxford, 1834, 3 vol. in-fol.). L'édition de Bernhardy (Halle, 1834-52, 2 vol. in-40) est nne réimpression améliorée de celle de Gaisford. Bekker a donné un texte correct de Suidas (Ber-

Desker a double in texte correct de Suidas (Berlin, 1854, gr. in-8°.).

Fabricus, Ribt, graca, t. VI. — Küster, Diss. sur Swidas, b la tête de son édit. — Toup. Emendationes in Suidam; Ottord, 170, 6 vol. gr. in-8°. — C.-G. Muller, Do Suida; telpzig, 1700, in-8°.

SUINTILA, roi des Wisigoths d'Espagne, mort vers 631. Il fut un des principaux licute-

nants du roi Sischut, et succéda, en 621, au fils de celui-ci, Récharède II, qui n'avait régné qu'un mois. En 624 il atlaqua les colonies grecques situees au sud du Portugal, et les força à reconnaître sa souveraineté. Cette facile conquête mit les Goths en possession de toute la Péninsula. Presque aussitot après il repoussa une irruption des Basques dans la Catalogne. Puis, ayant asso-cié au trône son fils Ricimer (625), il chercha à ruiner l'influence des nobles et à rendre la royauté béréditaire dans sa famille. Celte conduite irrita à la fois la noblesse et le clerge; des conspirations so tramèrent, qui forent punies vivernent. Sisenand, gouverneur des provinces situées au delà des Pyrénées, ayant secrètement obtenu du roi des Francs Dagobert le secours d'une armée, s'insurgea à son tour. Suintila s'avança avec son activité ordinaire pour faire foce au danger; mais, arrivé devant Saragosse, il se vit abandonné de ses troupes, et Sisenand fut proclamé roi. On ignore ce que devinrent le roi dechu et son fils.

Rosseuw Saint-Hilatre, Ch. Romey, Hist, d'Espagne — Mariaus, Hist, de Espana. - Chronique de saint Indoor, dans Flores, L. VI. — Chronique de Fredégaire.

SULRAU (François-Louis), pamphlétaire français, né en 1757, à Granvilliers (Oise), mas-sacré le 10 août 1792, à Paris. Après avoir fait ses études à Amiens et au collège Louis-le-Grand, il prit le grade de maître ès arts, servit ensuite dans les hussards, et devint en 1784 avocat aux conseils du roi. En 1787, il vendit celte charge, et partit pour un voyage aux îles du Vest et a Saint-Domingue. Chemin faisant, il recueil-Ilt la démission du sénéchal de la Guadeloupe; mais, ne pouvant le remplacer sans avoir l'agrément du roi, il revint en France, après avoir visité les différents États de l'Amérique du Nord, et arriva à Paris le 27 août 1789. La révolution monarchie; mais les journées d'octobre le ra-menèrent à l'autorité royale, qui des lors n'ent pas de plus ordent défenseur. Non content de répandre à flots quelques brochures de sa façon, il se rendit en Picardie, dans sa famille, et y entreprit de convertir à ses idees la municipalité d'Amiens, par le procéde qui lui était le plus familier, c'est à-dire en se moquant d'elle. Invité à quittér la ville, il n'en fit men, et fut enfermé dans la citadelle. Comme il était généralement admis que le plan du marquis de Favras consistait à emmener le roi dans une ville du nord, Sulcau fut considéré par les démocrates comme l'émissaire chargé de soulever la Picardie. Ces bruits, qui paraissent fondés, prirent une telle consistance que le Châtelet de Paris évoqua l'affaire de Suleau, et le fit transférer à la Conciergerie. Une commission fut nommée, qui traina les choses en longueur sans y apporter la moindre lumière. Le prisonpier fut relaché au bout de quatre mois de capti vilé (7 avril 1790). Dès ce moment la verve du pamphlétaire s'épanche dans les journaux de l'aristocratie. C'est aurtout dans les Actes des Apôtres (à dater du nº 102), que sa collabo-ration a laissé les traces les plus durables. S'imaginant que ce n'était point assez de protester avec sa plume, il entreprit encore de faire la chasse à tous les pamphiets offensants pour la majesté royale, et ses menaces s'adressèrent même au duc d'Orléans. Il semblait assumer comme à plaisir sur lui les vengronces du puple. Il provoque l'un après l'autre les deputs du côte gauche, qui dédaigneut ses cartels; il publie les exploits de aon bras, et se fait arrête une fois la semaine. Vint un moment on Sule trouvant plus de censeurs que d'imitaleurs, m renferma dans un silence presque complet retira à Oncy, près d'Elatopes, mais bientit i rentra dans la lice. D'ailleurs, on commenta à remarquer ses fréquentes entrevues avec Mirabeau et le garde des sceaux Duport du Terire; on le vit même chez La Fayette, Pers que l'appur de Mirabeau sauversit le tron, il s'employa d'un côlé à persuader au m qu'il fallait satisfaire sans marchander la déplorable avidite du père conscrut, de l'autre a inculquer à Mirabeau les plans qu'il croyat les plus propres à tetablir l'ordre dans l'hod. Les lettres et les plans de Suleau Gusaient partie des papiers que l'orateur mourant conto accomte de La Marck, et n'out pas eté publis On sait pourtant qu'il conseillait de commence. la guerre civile dans le muli et de corrumpre le deputés; ainsi il avait calculé qu'avec moins deux millions de livres on enlèverait cent de von au côle gauche, de manière à assurer au gon vernement une énorme majorité. Les minelre d'alors écartèrent ce plan, et Suleau consulers leur répuguance comme la preuve flagrante de leur imperitie. Le Journal de M. Suleau, qui parut le 26 avril 1791, ne répondit pas a l'al-tente générale; mais en le consultera avec infé ret pour les renseignements qu'il renferme sur la cour de Coblentz et les plans de l'emigratico. En novembre 1791 Suleau se frouvait a Necwied sur le Rhin. En presence des folles illusions de l'armée de Condé, il comprit que le cause des Bourbons était per lue, et cherche des lors feur salut dans l'établissement d'une monarchie représentative. On le vit, en 1791 s'esforcer de convertir Danton et Robespierre constitution anglaise. En nouveau journa qu'il annonca n'eut qu'un seul noméro, qu'on peut dater avec vroisemblance du 15 avril 1792. Peu après, il épousa Adélaide-Victore Hall, fille d'un peintre, et qui maniait élèmème les pinceaux. Dans la matinée du 10 août 1792, il se rendit aux Tailudes. 1792, il se rendit aux Tolleries en uniforme de garde national. Le département lui avait consi la mission de vérifier l'état des choses et d'es faire son rapport au procureur géneral sym Sa haute taille, sa beauté, son air martial att-rèrent l'attention de la foule : il fut reconnust conduit au corps de garde de la section. Il y trouva deux ex-gardes du corps, MM. de Schri niac et du Vigier, et un auteur dramati-l'abbé Bouyon, arrèlés comme lui. La courplissait de gens furieux, qui demandaint grands cris qu'on feur livrât les prisonne Les gardes nationaux résistent en vain, porte est enfoncée. Pouyon tombe le press

101-0

90: T

Me. 4

5037-

00 -

tres of his

2-

of Paris

344

sours les coups. Suleau se débat. Théroigne de Méricour (voy. ce nom), qui était présente, l'empaigne au collet et l'entraîne. Suleau lui arache sown sabre, et se fraye un passage. Mais bientot il est mis hors d'état de se défendre, pieds et haché à coups de sabre et de pique. So cadavre fut jeté sur la place Vendôme ec cel a de buit autres victimes, et sa tête

portée al bout d'une pique.

Voici la notice complete des écrits de Suleau : Lettre d'un citoyen à MM. les presidents el comme saires de son district; Paris, sept., 1789, in-8"; - Un petit mot à Louis XVI, sur les crimes deses vertus, par un ami des trois ordres; Paris, oct. 1789, in-8°; - Projet d'adresse & L'Assemblée nationale; Amiens, nov. 1789, in-8°; — Fidelissimæ Picardorum genti, on Tu dors, Picard, et Louis est dans les les; Amien, déc. 1789, in-80 : c'est la brodure incriminée par le Châtelet; malgré les Margations de Suleau, on peut hardiment la tu altribuer; — Premiers interrogatoires de Y sulean; Paris, janv. 1790, in-8° mut dans le même mois; — Lettre à M. l'é-réque d'A... (Autun) et compagnie; Paris, Man 1790, in-80; — Les Paques de M. Suleau;
Paris, avril 1790, in-80; réimpression du nº 5
de l'Apocalypse, publication périodique; —
Nauvelle conspiration de M. Suleau; mai
1790; — Le Réveil de M. Suleau, suivi dus
Prospectus du journal politique que le puble lui demande, 1er mars 1791; - Voyage en l'air, second réveil; à Ballomanie, 15 mars 1791, in-8° de 160 p.: très-rare; — Journal de V. Suleau, 12 nºs du 26 avril 1791 à mars 1792; ie 1 ° n° du deuxième abonnement est unique; plusieurs brochures, extraites des Actes des Apolres. Suleau avait, dit-on, préparé une llistoire de la chute de la monarchie; mais cet ouvrage est perdu. H. F.

Nablic, Supplement a la Biogr. des contemp. — Aug. Villa, Omores et vieux murs ; Paris, 1869, in-12. — Hatin, Mist. des journaux.

BULEAU (Louis-Ange-Antoine-Elysée, vicornte uz), sénateur, fils du précédent, né à Saint-Cloud ( Seine-et-Oise), le 6 mars 1793. Adlus à l'école militaire de Saint-Germain, il prit part, comme sous-lieutenant de carabiniers, a la campagne de 1812, où il eut les deux pieds gelés. Malgré l'ampulation, qu'il supporta courage, il fit les campagnes de Saxe et de fance en qualité d'aide de camp du général igrange, qui étnit devenu le mari de sa mère. Sous la restauration, il entra dans la carrière alininistrative, et fut successivement sous-Prefet de Gannat (15 juillet 1814), de Forcalquier (1820), de Beaune (1821), de Compiègne (1821), préfet de la Corse (9 janvier 1822), de Vauditse (7 avril 1824), de la Vendée (18 juillet 1827), et de la Moselle (27 janvier 1828.) Des 3- Patentes du 29 mai 1816 lui avaient accorde le titre de vicomte. Nommé sous le ministère Polignac directeur général des domaines (2 avril 1830), il refusa de servir la monarchie de Juillet. Mais en 1849 il s'associa à la politique du prince-président, qui le nomma préset d'Eure-et-Loir (24 janvier 1849) et des Bouchesdu-Rhône (24 sept. suivant). Le 4 mars 1853 il fut appelé au sénat. Outre de nombreux articles publiés, sous la restauration, dans le Conser-vateur, on a de M. de Suleau : Récit des apé-rations de l'armée royale du midi sous les ordres du duc d'Angouléme; Paris, 1815, 1816, in-8°; - Appel à la France sur les véritables causes de la révolution de 1830; Paris, 1831, in-8°; - Des Finances de la France avant et après la révolution de Juillet; Paris, 1833, in-8°.
Le Senat de l'empire français,

SCLLA, et non Sylla (1), surnom d'une fa-mille patricienne de la gens Cornelia, laquelle s'appetait d'abord Rugines.

Sulla (P. Cornelius Rufinus), petit-fils de P. Corn. Rufinus, qui fut deux fois consul pendant les guerres samnites. Il fut, au témoignage même du dictateur, le premier de sa famille qui prit le surnom de Sulla. Après avoir été flamine, il fut préteur urbain, en 212, et présida en cetle qualité à la célebration des jeux apolli-naires, qui venaient d'être décrétés par les oracles sibyllins. Il ent deux fils; l'un d'eux gouverna en 186 la Sicile comme préteur, et int

le grand-père du dictateur. Plutarque, Sulla. – Tho Live, XXV, 9, 8, 19, 18, 29, 41. SULLA (Lucius Cornelius), dictateur de Rome, né en 138, mort en 78 avant notre ère. Comme tant d'autres personnages célèbres, il fut l'artisan de sa propre fortune. Il ne possédait aucun des deux avantages qui assuraient aux patriciens romains un facile accès aux honneurs de la république, ni le renom de la famille, ni la richesse du patrimoine. Malgré la médiocrité de ses moyens d'existence, il n'en recut pas moins une bonne éducation : de bonne heure il se nourrit, et avec succès, des lettres grecques et romaines; de bonne heure aussi il s'abandonna saus réserve à tous ses appétits sensuels, recherchant la compagnie des histrions, aimant à l'excès le vin et les femmes, donnant l'exemple de toutes les débauches. Mais cet amour effréné du plaisir, le suivit jusqu'à la tombe, n'absorba qu'une partie de son temps et n'énerva jamais son esprit : nul Romain n'eut aux derniers jours de la république, César excepté, un jugement plus lu-cide, un caractère plus en relief, une volonté

(i) if n'y a aucune raison d'écrire sinsi ce nom, comme on le fait en France; dans les auteurs anciens, aur les medailles et sur les inscriptions, on lit toujours Suita on Suita, janais Sylis. L'origine de ce nom est incertaine, Après Piutarque, Drumann et d'autres historiens mo-dernes supposent que c'est un mot ayant la même signi-fication que Ruius ou Ruinus, et qu'il se rapporte a la couleur rouge des cheveux ou du visage. Quintillen range Suila parmi d'autres surnoms tirès de certaines particu-larités du corps. larités du corpe.

plus ferme que Sulla. Son petit bien s'augmenta grace à la libéralité de sa belle-mère et d'un parvenu nommé Nicopolis, qui lui léguerent l'un et l'autre leur fortune. Il avait trente ans passés lorsqu'il aspira oux charges publiques. Elo questeur en 107, il fut envoyé en Afrique, et lit avec Marius l'apprentissage de la guerre. Dès l'abord il se distingua par son activité, sa bravoure et la surete de son coup d'œd; il prit one part honorable à la bataille de Cirta, ou Jugurtha et Bocchus furent vaincus ensemble. Sulla, mettant a profit la terreur qui s'était emparé de l'esprit de Bocchus, lui insinua qu'il pouvait obtenir l'amitié de Rome, à la condition de li-vrer Jugurtha; Bocchus livra son gendre. Le questeur partagea ainsi avec le consul l'honneur d'avoir termine cette pénible guerre, et il en élait si fier qu'il fit graver sur son anneau l'image de Bocchus, qui lui remettait Jugartha chargé de liens. Pendant la guerre des Cimbres, il servit encore sons Marins, soit comme lieu-tenant (104), soit comme tribun légionnaire (105); mais à la fin de la seconde campagne il se sépara n'un chef a qui ses succès portaient ounbrage, et passa dans l'armée de Catulus (102). L'imperitte de ce dernier lui laissa mainte occasion de se signaler : il battit dans les Alpes plusieurs peuplades barbares, et veilla si bien à l'approvisionnement de ses troupes qu'il put ravitailler celles de Marius, service qui déplut fort à Marius, selon la remarque de Sulla. En 101 il pril une part décisive à la victoire de Verceil. Sulla cut de la peine à parvenir aux grandes magistratures, soit à cause des désordres de sa jeunesse, soit à cause de sa pauvreté. Il n'obtint la preture (937 qu'après un premier refus. Au sortir de sa magistrature il fut envoyé en Cilicie comme propreteur et avec la mission de rétablir Ariobazzane sur le trône de Cappadoce, d'ou l'avait chasse Mithridate (92). Il y réussit complétement. Arsace, roi des Parthes, dont cette brillante campagne avait attiré l'attention, deputa vers le vainqueur une ambassade pour solliciter l'alliance de Rome. Sulla etait le premier général romain qui ent eu des rapports officiels avec les l'arthes. Avide et ayant besoin d'argent, il profita de sa mission pour faire sa fortune; des qu'il fut riche, il commença à es-peter que ses projets ambitieux se réaliseraient un jour. Il se faisait prédire par des astrologues une haute fortune, et il répandait snigneuse-ment autour de lui leurs prédictions. Il se disait savorisé de la déesse Fortune, et, prenant le surnom de Felix (heureux), il habituait les Romains à l'idée de sa future grandeur. Vers ce temps-là, un oracle avait promis l'empire à un homine d'une beauté admirable; il s'appliqua l'oracle à lui-même, pretendant que sa belle chevelure blonde le designait assez; il avait pent-être le genre de beauté qui convensit à son ambition, car son regard était dur, ses traits rudes; sa physionomie imprimait la crainte et commandait l'obéissance. Lorsqu'il revint de Cappadoce (91), il trouva Rome menacce dans son existence par la guerre sociale. Marius le plébeien, combattait a regret contre l'Italie, et se retira bientôt, se disant malade; Sulla, es était patricien, prit sa place comme licutement des consuls, et combattit les Italiens avec arbarnement et avec bonheur (90). Il en una cioquante mille en Campanie, et détruisit Stables de food en comble; il prit Æquulanum chez les lippins, puis Bovianum chez les Samoites: dans ces villes, la population fut égorgée sans pite.

Sulla se vit récompense de son rêle par le consulat (88). Mais il savait que les magniretures légales ne donnaient plus la puissance, pour atteindre son but, il lui fallait une force matérielle, c'est-à-dire une armée qui lui fât personnellement attachee; et pour se faire cette armée, il avait besoin d'une guerre lucratise dont le butin lui achetat à l'avance la coopéra tion des soldats pour la guerre civile. Il de manda et obtint du sénat d'être chargé de com-battre Mathridate. Mais Marius, qui pour le mêmes raisons souhaitait ce commandement, e le fit donner par le peuple, au milieu d'use émeute. Assaille par une troupe armée aux ordres du tribun Sulpicius, Sulla ne sausa at ve qu'en se réfugiant dans la propre maison de Marius, laquelle touchait au Forum. Puis il corut rejoindre son armée, qui était déja réunie à Nola, se mit à sa tête, et, opposant une sich tion militaire à une sédition populaire, il march sur Rome. Ses officiers pourtant refusèrent & le suivre, et le quittèrent tous, à l'exception due questeur. C'était la première fois qu'un Roman menait contrela cité des soldats romains en conmis. Marius fut pris par surprise; en vain défenditil a son rival, an nom de la patrie, de faire un pas de plus; Sulla laissa massacrer some 65 youx les préteurs qui lui intimérent cet ordre, et entra dans Rome sans trop de peine. Pour cette fois il usa de sa victoire avec moderation et ne proscrivit que Marius, Sulpirius et do de ses plus ardents ennemis; il se contenta de decréter que les italiens nouvellement admis é la cité, au lieu d'être disséminés dans les tre cinq tribus où ils avaient la majorité, formet huit tribus nouvelles qui devaient être sans porlance dans les comices. Cette réforme il laissa au peuple sa liberté, et lui pern choisir des consuls. Le peuple nomina des pemis de Sulla, Octavius et Cinna. Même les quelques mois qui restaient encore de née présente, Sulta dat se donner un culk le consul Pompeius étant mort; or il se force de prendre ce collegue dans la factio pulaire, et choisit Ciuna. Celui-ci n'eut ne plus pressé que de faire casser les « Sulla et de le faire mettre en accusation. Ma Sutla, laissant là les accosateurs (1 les ju artit avec son armée pour faire la gu Mithridate (87). Ce commandement etait k

will asoft sould ther de sa pre-Secre envile

filate avait soumis l'Asie Mineure, la la Macedoine, et ses armées occupaient fie de la Grèce ; il s'agussit d'arreter ce qui s'avançait peu a peu vers l'Italie. porta d'abord vers Athènes, dont les de Mithridate avaient fait leur centre ons, et il mit le siège devant la ville. mens, proteges par de fortes murailles dus par une armee du roi de Pont, se at longtemps des efforts de Sulla. A ses belier, qui ne faisaient pas brèche, athenien repondait par des sarca-mes. ge de Sulla, lui criait-on, est une mure ree de farine. « Et l'on n'épargnait pas ta femme Metella. Sulla, qui etait luiin carlleur impitoyable, ne pardonna pas eries. La ville fut entin prise d'assaut 86); le vainqueur y entra par la breche, parunté de la nuit, au bruit des trommulieu des crissurieux de ses soldats, domna le massacre et le pillage. Suila s caines pour se porter en Béotie contre at de Mithridate Archelaus. Il avait dix-buit indle hommes contre cent le ; mais c'étaient des Européens contre diques. Vainqueur près de Cheronce, il on, a l'ennemi cent mille hommes, et se n'avoir que douze morts dans son arrvint un nouveau géneral de Mithridate, avec de nouvelles troupes; Solla les la dans la plaine d'Orchomène (85). sya la bravoure de ses soldats en leur it le pillage de Thébes. Deja auparavant worde la temple de Delphes; en rain avait fait un miracle pour defendre son la s'était moqué du miracle. - A Rome de Marius et de Cinna avait repris le a, une fois mattre de la republique, il en en de plus pressé que de donner à l'un Valerius Flancus, la direction si enviée erre contre Mithridate. Flaccus s'était passer en Asie et d'y devancer Sulla; sine pat Flinbria, son lieutenant, qui mmandement des troupes, fit la guerre compte, et réussit à enfermer Mithrila ville de Pitane. Il suffisait de bloport, et le roi était pris infailliblement. qui n'avait pas de vaisseaux, s'adressa à , lieutenant de Sulla, qui cinglait avec le dans ces parages; mais Lucullus, les ordres de son général, refusa de avec Funbria à la roine de l'ennemi et lassa échapper Mithridate. Le roi n'avait qu's choisir avec lequel des géomanos il voulait traiter; il lui parut de traiter avec Sullo. Celui-ci se monnt plus hautain dans les négociations if à dissimuler l'inquettule que lui cauris et le désir qu'il avait lui même de petto guerre pour retourner à Rome et

y relever son parti. Le roi dut souscrire aux conditions du vainqueur; il readit toutes ses conquêtes, et lui paya 2,000 talents (84). Le traité fut à peine conclu que Sulla marcha

contre l'imbria, le rejoignit en Lydie, attira à lui les soldats de son rival, et le contraignit à se donner la mort. Il pouvait revenir immédiatement a Rome; mais il lui fallait payer nes troupes. Pour cela il resta quelques mois encore en Asie, levant sur la province une contribution de guerre de 20,000 talents (120 millions de france d'anjourd'hur), et autorisant en outre les soidats à piller les villes. Il revint enfia en Italie (1) avec une armée gorgée de butin, et toute disposée a la guerre civile (83). A son approche, le parti populaire leva deux cent mille hommes et mit sur pied quinze armees, Mais l'une d'elles, la principale, esorgea Conna, qui la commandait. Une autre, celle de Norbanus, fut mise en déroute par Sulla près de Capoue. En présence d'une troisième, celle de Scipion, il seignit de vouloir traiter, et tandis qu'il amusait le général dans d'inutiles conférences, il lui débaucha ses soldats. La défection se mit de même dans l'armée de Carbon. Il paratt que la une de ces troupes sullaniennes si riches, si bien traitées, si libres sous un chef qui leur permettait tout, exerçait un irrésistible prestige sur tous les légionnaires. Le jeune Marius fut vainen à Sacriportus (82) par la trahison de deux cohortes. Restait le Samuite Telesinus, à la tête d'une armée de sa nation ; c'etait véritablement un ennemi, non de Sulla, mais de Rome. La sachant sans défense, il marcha hardiment contre elle, et fut tout près d'y entrer; Sulla ne le rejoignit qu'à deux milles seulement de la porte Colline. La lutte fut vive, et dura deux jours; Sulla fut vaincu à l'aile droite; mais Crassus, vainqueur à l'aile gauche, releva la fortune de Rome. De toute l'armée samnite il ne resta que six mille hommes, qui s'étaient rendus d'eux-mêmes avec promesse d'avoir la vie sauve. Le lendemain Sulla les euferma dans le Cirque, et les fit massacrer. Les cris de ces malheureux arrivèrent aux oreilles des sénateurs, que Sulla haranguait en ce moment. " Ne soyez pas inquiets, dit-il, ce n'est rien; je fais corriger quelques tnauvais sujets. » Peu apres, haranguant encore le sénat, il termina par ces mots sinistres : « Qu'aucun de mes unemis n'espère le pardon. « Alors les proscriptions (2) commencèrent (3); une première liste porta quatre-vingts noms : c'étalent les premiers personnages de la république; les jours suivants les listes se succédérent, de plus en plus longues.

<sup>(</sup>i) il s'arrêts quelque temps à athènea, ou il eut une attique de goutte, ci en emporta la belle bibliothèque d'aprilleon, qui contensit la plupart des œuvres d'Ariatote et de Thompiraste.

§ à pelne une liste élait-elle rempile qu'on l'exposait publiquement dans le Forum sous oette légeude siniatre : Processifice. C'était encere à Suila que Rome desait ce premier exemple de justice capéditive.

(2) Sulla d'ac au 1ºº juin 61 l'époque ou clies desaitent cesseer.

le dire. Ce sénat, auquel il confiait on pou étendu, ne ressemblait nullement au premiers siècles, puisqu'il y introdusit.

premiers siècles, puisqu'il y introdusit.

foule de familles obscures. On le donne qu ar tirit 3 SULLA ims, et ou emis du vainqueur y forent inscrite. fois comme un ennemi de la populace roi 269 00 se leur nom so présenta à sa méet pour ant it abolit un quart des dettes, ent live user de tous les ennemis de ses amis, puis le maximum du prix des denrées. D'autres e el une omnaient asile à un proscrit, puis ceux doe sa paine s'acharnait surtout sur B ordin act atte laient queique heau palais on queique equestre; et pourtant il fit entrer au s mal un Chaque tête était payée. Les grand nombre d'hommes de cet ordre, et proscrits étaient confisqués et venius rima la censure, qui avait été de tou k hosone couchs connoders of da sainl'épouvantail des chevaliers, Peut-être v Les proscriptions s'étendirent à toutes assurer l'unité de la cité romaine or es d'Halle. Prèneste avait donné asile au brusque invasion des Raliens; et p rtant d Marius; Sulla fit assembler la population laissa à ces Italiens le droit de cité, e, et ordonna un massacre général. L'édrugnit pas de les voir répartis dans les cinq tribus. Enfin cet homme, que lur [ Peul nt dépouillée de la plus grande partie de ces s au profit des soldats. Plusieurs villes, ente comme le restaurateur de l'aris forent fit citoyens romains dix mille esclaves, me Interanna, Sulmone, Esernia, 88 à seu et à sang et complètement détruites. valent d'autre merite que celui d'aroir siné leurs mattres proserits. Au minieu de la d'inconséquences il est difficile de dénuler il jour Sulla raconta au peuple ce terrible apo-Carcilia Mel poe : a Un laboureor qui poussait sa charrue mordu par des poux; il s'arrêta deux fois véritable pensée de Sulla. Dans tous les est, our en nelloyer sa chemise. Mais ayant été Monta lois ne lui survécurent pas longlemps. de nouveau mordu, et ne voulant plus inter-rompre son travnil, il ola sa chemise et jeta le L'an 79, il se démit de la dictature, soit se Il recup degoul du pouvoir, soit par besoin de seger soit tompre son waynn, it om sa chemise et leta ie fais; fout au teu. Et moi aussi, c'est ce que je fais; et je conseille aux vaincus de ne pas m'obliger lo sang d'un père ou d'un frère. C'est qui avait à Rome et dans l'Italie une foule dissant Corn à employer le seu une fois de plus. "Toutes ces exécutions sommaires, il les ordonna seul et qui étaient intéressés à défendre sa ric. ears prendre l'avis d'agent magistrat. La terdut ctanent interesses les ferres coultée reur romait autour de lui; tous, petits et grands, qui formaient une sorte de garde invi l'acceptaient pour mattre, et entre antres hontour de sa personne. D'un moi il aural neurs que lui décerna le sénat, il faut distinguer mer see cent mille Corneliens (1). Religati une statue équestre qui fut érigée devant les roles, il vécul encore quelques mois au rostres arec celle inscription : Cornelio Sulla des plaisirs et des débauches; car il entidans un àge déjà avancé ses mours lice Quand Salla eut ainsi fait place nette dans la et ses gollis vulgaires; il passait son ten république, il voulut se donner une autorité le des courtisanes et des bouffons. Un ma a imperatori felici. gale: il se nomna dictateur (82). Ce titre, que la maladie pédiculaire, l'emporta, none personne n'avait porté depuis cent vingt ans, unimano poncurane, rempores, nomen funérailles magnifiques à celui qui fan verte de deuil. Vingt-quatre licteurs pre le fit revivre (1), avec cette difference toutefois au'an lien de la prendra nour sis moie it la mis qu'au lieu de le prendre pour six mois, il 40 pril son corps; le sénat, les prêtres et les pour un temps indéfini. Toulefois, comme il n'eformaient cortége; les ancieus soldats vait pas l'intention de renverser la république, néliens, s'élnient rassemblés de toute l van pas rintennon de renverser la repunique, il fit procéder à l'élection des consuls (81), ét se sulvaient le cadarre, Les villes avait laissa nommer lui-mème en 80 sans cesser d'être des couronnes d'or comme à un trio dictateur. Ici se place ce qu'on appelle quelque Les dames romaines porterent au dicareur. Ici se puice ce qu'on appene quenque fois la constitution de Sulla (leges cornelie), quantité prodigieuse de pariums. Sul el l'en peut nommer constitution une série de terré dans le Champ de Mars, contr to ron peut nummer constitution une serre de lois mal liées entre elles et absolument contous les usages, et l'on grava sur traires à la situation actuelle de la société roune épitaphe qu'il avait, dit-on. maine. On sait qu'il ola aux tribins le droit de même, et qui signifiait que uni n'a proposer des lois, comme aux comices par trifait plus de bien à ses arais ni plus le droit d'en faire; toute rogation avant ous se uron o en sare; toute roganon avant d'être portée devant l'assemblée centuriste deennemis. Sulla avait écrit en gree, une histoire de sa vie et de vait avoir été appronvée par le sénal. Il enleva green the matter de Tropershare pr le pouvoir judiciaire aux chevaliers, et donna au qui en a fait le plus grand usage por achevalo XXII et dernier livre, des Il rendit les collèges de prêtres independants de l'élection posénat une autorité sur les provinces. pulaire; il fit eafin plusieurs lois sur le culte. (i) it jouiseait d'un pouvoir sans timi laisait loi ; un peu avant sa mort ii fit esclaves un magistrat italien compable esclaves un magistrat italien compable sur le mariage, sur les funérailles, contre la brigue. Avait-il récliement le dessein de rétablir Nancienne constitution dé Rome? On ne saurait (8) La lot qui le lai conféra infaccorda en mémetempl troit absolu de vic et de mort sur tous les envyens.

frir. Ces Memoires n'étaient pas encore is, puisque Cornelius Epicadus, affranchi entreprit de les mener à fin. Ils sont perr nous, et on n'en connaît que des fragelles par les auteurs anciens. Athénée me aussi des atellanes que Sulla avait ees, et une courte épigramme de l'Anlui est attribuée.

Fustal (de Coulanges).

FUSTER. (de Coulanges).

111. Sulla, Marcus, Lucullus. — Applea,

112. Velleus Paterculus. — Esusantas — Plone,

2. VII. 13. XI, 31-38; XVVI, 13-86. — Oreilt,

12. L. XII. 13. XI, 31-38; XVVI, 13-86. — Oreilt,

12. L. XII. 13. XI, 31-38; XVVI, 13-86. — Oreilt,

12. L. XII. 13. XII. 13. XVVI, 13-86. — Oreilt,

13. L. XII. 13. XVVI, 13-86. — Oreilt,

14. L. XIII. 13. XVVI, 13-86. — District Normalic.

15. L. XIII. 15. XIII. 🔼 (Faustus Cornelius), lils du dictade Cocilia Metella , sa quatrième femme, 67, tué en 46. Il fit ses premières armes et monta le premier à l'assaut de Jéru-3). Il occupa la questure en 54. A Plor-Tapsus il combattit dans les rangs du Mocratique. Fait prisonnier en Afrique et César, il fut massacré par son ordre.

P. Corn.), neveu du dictateur, mort det élu consul en 66; mais son élection e, et lui-même, convaincu de lafigue, fut Il trempa dans le complet de Catin'echappa au sort de ses complices que l'éloquence de Cicéron, dont le plaidoyer Il s'attacha au parti de César, et

da l'aile droite à Pharsale.

les empereurs on trouve encore pluersonnages du nom de Sulla, mais qui e qu'un rôle fort secondaire; l'un d'eux, Cornelius, épousa Antonia, lille de Cette alliance inspira de l'ombrage à no, voyant en lui un prétendant, l'exila a Marseille (39), puis le fit mettre à

troop, Pro Sulla. - Applen, B. C., R. C. Coon, Pro Sulla. - Sections, Claudius, Se, Annales.

😿 (Maurice ou), prélat français, né à -Loire, mort à Paris, le 11 septembre one naissance obscure, mais supérieur cle, il fat un de ces écoliers qui s'insd en demandant l'aumone à Paris. Après igno les lettres et la theologie dans il fut pourvo dans la cathédrate de d'un canonicat, qu'il abandonna pour chanome et archidinere de l'église de A fallait en croire Cesaire d'Heisterbach, reest à etc adopté par les auteurs de le Gallia christiana, lorsque le siège de Paris devint vacant le 20 judlet la most de Pierre Lombard, les sufo chapitre ne purent se réunir sur au-

cun candidat, et les chanomes investirent trois d'entre eux du droit d'élection. Ceux-ci, n'ayant pu s'accorder, remirent leur pouvoir a Maurice. qui tira ses confrères d'embarras en se nommant lui-même. Gutre que cette election est blessé loutes les règles canoniques, on ne voit pas que le récit du moine d'Heisterbach ait été confirmé par les chroniqueurs du douzième et du treizième. siècle, qui parlent tous de Maurice de Sully sans indiquer une scule de ces circonstances de sa promotion à l'épiscopat. Quoi qu'il en soit, Maurice fut un des plus digues prelats qui aient occupé le siège de l'aris. Le 15 août 1165, il bapcupe le siège de l'aris. Le 15 aout 1165, map-tiea Philippe-Auguste, fonda en 1180 l'abbaye des hénedictines de Gif, près Versailles, ob-tint de Louis VII la confirmation de plusieurs charles en faveur de son église, et condamna, dans un synode qu'il tint en 1179, quelquessures des opinions theologiques de Pierre Lombard sur Phumanité du Christ. Il fut du nombre des prelats qui, le 27 mars 1188, consentirent à l'é-tablissement de la dime saladine; mais le principal fait de sa vie est la construction de la cathedrale de Paris. Le pape Alexandre III, alors refugió en France, posa en juillet 1183 la pre-mière pierre de l'edifice. Le 19 mai 1182 le grand autel fut consacré par le légat Henri de Châtean-Marçay, au moment ou l'on achevait le chœur et où l'on commençait les nefs. En 1185, la construction de l'eglise etait assez avancee pour qu'il fat possible d'y célébrer l'office divin, Majgré son ardeur, Maurice n'ent pas la consolation de voir achever la majeure partie de l'édifice, que continuèrent ses successeurs. Contraint par suite d'une inondation de la Seine (fevrier 1196) de transférer son domicile dans l'abbaye de Saint-Victor, il y mourat et y fut inhumé. Comme plusieurs théologiens de son temps dontaient du dogme de la resurrection des corps, Maurice til insérer dans l'office des morts, ces paroles de Job : Scio quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne men videbo Deum meum, etc. On a raconté sur Maurice de Sully quelques anecdotes qu'il faut meltre an rang des légendes du moyen âge. Le trésor des chartes renterme sept actes de ce prelat; ce ne sont que des ventes ou donations qui n'ont de l'intérêt qu pour l'église de l'aris, et plusieurs autres di-plomes de lui ont éte insérés dans différents recueils. On a de lui six lettres, adressées Blanches-Mains, alors archevêque de Sena, an pape Alexandre III, concernant l'affaire de saint Thomas de Canterbury; on les trouve dans les t. XV et XVI du Recueil des historiens de France, avec quelques autres adressées à Maurice par Louis VII, Alexandre 111 et Guillaume aux Blanches-Mains. Ses Sermons, dont on connaît un assez grand nombre de copies manuscrites, soit en latin, soit en français, n'ont d'importance que par la traduction française

qui ca a été faite presque de son temps. D'une eloquence froide, ils ne consistent presque jamais qu'en paraphrases vulgaires et souvent peu justes des textes do Nouveau Testament. Les versions françaises ont été imprim. deux fois, 4°, sans lieu ni date, et à Lyon, 1511, in-8°. Enfin, il a laissé quelques traités theologiques

count, na laisse queiques traites inécrét aujourd'hui.

Gallia càrrist., t. Vil. - Du Boulay. Hist. de c'undversité de Paris., t. Il à III. - Bibl. Patrusi cistercensum, t. II. - Viocent de Beauvais, Hist., Ilb. 30. Lebeaf, Hist. du docc. de Paris, t. à III. - Montiaucon,
Bibl., t. I. - Piaquet, Hist. des ordgues et archecèques
de Paris, t. I. - Hist. litter. de la France, t. XX.

SULLY, maison illustre du Berri, laquelle
ticuit son primine des comptes de Champagnes.

tirait son origine des comtes de Champagne et son nom de la baronnie de Sully-sur-Loire, son principal sies. Elle s'éteignit dans le seizième siècle, et son nom passa dans la famille de Béthune. La première maison de Sully donna plusieurs dignitaires à l'Église, entre autres quatre archevêques de Bourges, et beaucoup de grands officiers à la couronne de France. Parmi ces derniers le plus considérable fut :

Sully (Henri DE), mort vers 1335, et qui cut en 1317 la charge de bouteillier de France. En 1318 il fut envoyé en ambassade vers le pape Jean XXII. Il figure parmi les exécuteurs testamentaires du roi Philippe V. De 1329 1334 il administra comme gouverneur le royaume de Navarre.

La Thaumassière , Hist. de Berri, — Anseime , Grands officiers de la couronne.

SULLY (Odon ou Eudes DE), évêque de Paris, né vers 1165, à La Chapelle d'Angillon (Berri), mort le 13 juillet 1208, à Paris. Il clait ills d'Eudes-Archambaud, sire de Sully. Il avait éte élevé à Paris. Pierre de Blois, qui l'y avait connu, rend témoignage de son assiduité à l'étude, de sa continence, de sa piété et de sa charité à cette époque. Il est vrai que ce chroniqueur s'est montré très-partial pour l'évêque de Paris; des historiens plus sévères lui ont reproché son avarice et sa cupidité. En cela il avait de qui tenir, car les Sully étaient de ces brigands féodaux si communs alors. Attiré à Bourges par son frère Henri, qui venait d'être nommé archevêque de cette ville (1184), il y recut le titre de chantre de la cathédrale, le seul qu'il ait porté jusqu'à son épiscopat. En 1187, il fit le voyage de Rome, où il fut reçu avec les marques de la plus grande considération par Grégoire VIII. Sa naissance (1) peut-être plus que son mérite lui valut cet honneur. En 1190, à la mort de l'évêque Maurice, il fut élu pour lui succéder, à l'unanimité des voix du chapitre. Il s'occupa de ramener la paix et l'ordre dans le diocese de Paris, et on cite ses tentatives, qui n'eurent, il est vrai, qu'un résultat passager, pour abolir la célébration de la fête des fous dans sa cathédrale. Dans la querelle entre Philippe-Auguste et Innocent III au sujet de la répudiation

(I) Rudes de Suily était allié à la maison de France ay sa coreine Alia, troisième femme de Louis le Jeune.

d'Ingeburge, Eudes prit parti pour le pape, et quand l'interdit cut été jete sur les eglises de France, il fut des premiers à obèir à la sentence. Le roi, qui n'était pas d'humeur à céder à l'a torité pontificale, fit expulser l'évêque de son palais; celui-ci pour éviter les violences fut fond de fuir secrètement et à pied. Ses biens furent confisqués, et il ne put reparaltre qu'après la levee de l'interdit, c'est-à-dire au bout de long mois. Philippe-Augusle, pour lui faire oublier le passé, lui accorda quelques privileges particu-liers ainsi qu'aux chanoines de son église. Sou son pontificat se tint le concile de Paris, provoqué par le légat d'Innocent III (1201); il ful encore marqué par la fundation de Porrois, qui deviat plus tard Port-Royal, et par l'achi ment de la construction de Notre-Dame, Eules venait de précher la croisaile contre les Alligeois lorsqu'il mourut. Rien de ce qu'à pu estire et évêque n'a été publié à part. Il faut chercher ses Constitutions à la suite de la Pragmatique de Guymier, dans les œuvres de Pierre de Blois, dans les Concilia du père Labbe, etc. Quant a ses ordonnances synodales, elles se rencontrent éparses dans les compilations de Du Boulay et du P. Dubois, dans l'Histoire de Paris de Fels bien, et dans le Cartularium ecclesia parimensis (1850)

Sainte Marthe, Gaille christ, nova. — Hist litter, de la France, t. XVI. — Bigord, Gesta Philipps August — Feliblen, Hist, de Paris, t. I.

SULLY ( Maximilien DE BETHUNE, DE Rossy, puis duc DE), célèbre homme d'Élal, né le 13 décembre 1560 (1), à Rosny, près Maules, mort le 22 decembre 1641, à Villebon, près Char tres. Les Bethune (voy. ce nom), issus des comtes de Flandre, étaient allies aux plus grandes famille de France. Sully appartenait à une branche cadette, peu favorisce de la fortune, et qui avait embrassé la réforme. Il était le second des sopt enfants de François, baron de Rosny, et de Cha lotte Dauvet (2). Son père lui donna pour precepteur La Durandière, et il profita du passage de Henri de Navarre à Vendôme pour le lu présenter (1571). Le prince l'emmena a l'art. A l'époque de la Saint-Barthélemy, le jeune Rosny suivait dans le quartier latin les lecot du collège de Bourgogne; réveillé vers troit heures du matin, et instruit du massacre des huguenots, il ne se déconcerta pas, prit sa robe d'écolier, et avec un livre d'heures sous le bras, qui lui servit de passe-port à travers les assais sins, il gagna son collège, dont le principal, la faye, le cacha pendant trois jours. Il alla vien

(1) Duchesne donne la date de 1889
(2) Son père, fait prisonnier à Jarnae, n'éenap peine capitale qu'en perdant la plus grande part blens. Il inourut en 1875. Sa mère était fille d'u dent à la cour des comptes et cour utérine du-Pr gonnet Parmi ses cinq frères, faine, famit, so Pr counct Parmi acs cinq frères, l'aine, l'ents, se à une mort accidentelle, en 1878, à viogt aux, de nés, Salomon et Philippe, retournèrent à l'Epmaîne; les autres mouverent Jeanes. Son ausqu'acqueline, épousa, en 1865, fille de Gontaut, vio

SULLY 658

près du roi, qui chargea Chrétien de lui er les mathématiques et l'histoire. Il l'aca lorsqu'il s'enfuit de la cour, en 1575, abord comme volontaire, et fut, en 1576, lans la compagnie colonelle de M. de o, son parent. Il partagea les périls de qui fut plusieurs fois obligé de lui adresser remontrances sur sa témérité. Au Villefranche, à Marmande, à Lectoure, s occasions, il montra en effet la plus n valeur, à la prise de Cahors surtout, it grièvement blessé. Déjà le jeune capise coatentait plus de manier l'épée et use, il se faisait remarquer par son haos tout ce qui regarde l'art des sièges et idicrie, mines, petards, terrassements, cements. Cette valeur brillante, cette sage et le dévouement à toute épreuve de al gagnèrent dès lors l'affection et l'esson maître, qui le récompensa en le k conseiller de Navarre et chambellan Lorsque le duc d'Anjon fit son expéins les Pays-Bas (1580), il le suivit, les conseils de Henri, dans l'espoir de en possession de biens que sa famille lis possédés en Flandre. Il vendit pour r. de ses bois de Rosny, et partit avec quatre-vingts gentilshommes; mais au deux ans, dégoûté d'un service sans et sans profit, trompé plusieurs fois c, il le quitta, et s'attacha pendant quelps au prince d'Orange. En 1583 il reroi de Navarre en Guyenne, et en reçut Rable marque de confiance, lorsqu'il gé par lui d'aller observer les événe-Paris, où ses deux frères, Salomon et jouissalent d'une assez grande faveur de Henri III. C'est alors que le baron malgré son amour pour la fille du de Saint-Mesmin, sut entendre la voix on, et épousa Anne de Courtenay, riche , avec laquelle il passa l'année 1584 terres de Rosny. Il n'oubliait ni ses ni ceux de son mattre; sa fortune s'achaque jour, grâce à son esprit d'ordre; laignait même pas les profits du négoce, scheler à bas prix en Allemagne des qu'il revendait fort cher en Gascogne; bon serviteur, s'il retirait de grosses en faisant couper ses bois de Rosny, ur en porter le prix à Henri, qu'il aida alors et plus tard de toutes ses res-

mmencement de la huitième guerre cirejoignit le roi de Navarre à travers gers, se distingua surtout dans le Poitou, jurnée de Coutras (1587) dirigea habilefeu des trois canons que possédaient les sis (1). Il fut ensuite employé à la ré-

la sictoire le rol l'envoya en mission auprès , peut-être pour se debarresser d'un censeur le la criminelle passion qui l'occupelt alors.

conciliation des deux rois, contribua à repousser les troupes de Mayenne à l'attaque de Tours, et le 18 mai 1589, à la tête de sept cents gentilshommes protestants, battit un parti de ligueurs commandés par Saveuse, près de Bonneval en Beauce. Après avoir reçu les derniers soupirs de sa femme, il rejoignit les deux rois, qui assiégenient Paris ; il élait auprès de son maître quand Henri III fut assassiné; il combattit à ses côtés à Arques ; il revint avec lui attaquer Paris, et pénetra hardiment jusqu'à la porte de Nesle. A lvry, il eut deux chevanx tués sous lui, reçut un coup de lance dans le mollet, deux coups d'épée à la main et à la tête, deux balles dans la hanche et dans la cuisse, resta longtemps évanoui sur le champ de bataille, et comme il se retirait sans casque et presque sans armure, il eut l'heureuse fortune de s'emparer de la cornette blanche de Mayenne. Il se faisait transporter presque mourant à son château de Rosny accompagné de ses ecuyers blessés, lorsqu'il rencontra Henri IV, qui, « l'embrassant des deux bras », le déclara « brave soldat, vrai et franc chevalier, » et lui dit ,en le quittant : « Adieu, mon ami, portez-vous bien, et soyez sar que vous avez un bon maître, » Cependant il ne put obtenir le gouvernement de Mantes, qui fut donné à l'un de ses frères, pour contenter les catholiques. Malgré ses plaintes, Rosny, portant encore le bras en écharpe, et pouvant a peine marcher, rejoignit le roi sous les murs de Paris. En 1591, pendant le siège de Chartres, il tomba dans une embuscade, et reçut à bout portant une balle, qui traversa la bouche et ressortit par la nuque, blessure qui lui cansa tonte sa vio de douloureuses incommodités. Il suivit le roi au siège de Rouen et au combat d'Aumale ; puis, après cette campagne laborieuse contre le duc de Parme, il vint à Mantes épouser (mai 1592) Rachel de Cochefilet, veuve du seigneur de Châteaupers, qui se sit calviniste pour lui plaire. Souffrant encore de ses blessures et mécontent de la politique du roi, qu'il accusait d'ingratitude envers les protestants, il se retira encore une fois à Rosny. En faisant des courses dans les environs, il s'empara de papiers très-importants, qui révélaient toutes les intrigues des ligueurs, de l'Espagne et du nouveau parti des catholiques politiques; il s'empressa de les porter au roi à Compiègne, en fut accueilli par les témoignages de la plus sincère amitié, et ne songea plus dès lors qu'a lui rendre de nouveaux services. Malgré son attachement à sa religion, il n'hésita pas à lui donner le conseil d'embrasser la foi catholique; son esprit juste et politique avait bien compris que c'était le seul moyen de frapper la ligue d'un coup mortel et de sauver la France en réconciliant le roi avec la religion de la majorité.

Auss), en apprenant la defatte des aiens à Auneau, Rosny, Indigne de la légèrele de son maître, jura de se renfermer dans une neutralité absoluc; mais il ne tui tint pas longiemps rigueur.

Dès lors Henri IV commença à employer Rosny dans les affaires les plus importantes, Lorsqu'il s'agit d'acheter la soumission des principany chefs de la Ligue, il contribua surtout à ramener Villars-Brancas en Normandie et le duc de Guise. En 1595 il fut nommé conseiller d'Etat et des finances. Henri essaya phisieurs fois dès 1593 de le placer dans le conseil des finances; mais il fallut l'influence de Gabrielle d'Estrées, qui voutait se venger de Sancy, pour ouvrir délinitivement à Rosny les portes du conseil. Caractère rude, obstiné, orgueilleux, intéressé, mais laborieux, actif, résolu, plein de contiance en hi-même et dévoué surtout à son maître, Rosny etait l'homme le plus capable de débrotiller l'effroyable chaos d'abus où les guerres civiles avaient plongé la France; il ne devait se laisser arrêter par aucune considération pour les interêts égoistes, ni par les clameurs ni par les baines. Soutenu par l'esprit supérieur de Henri IV, il fut l'instrument le plus vigoureux de la régénération de la France ; c'est là sa gloire. On peut voir à l'article Howar IV dans quel état se trouvait alors l'administration des finances; c'était le pillage organisé. En attendant la réunion des notables à Rouen, Rosny se charges de faire une sorte de voyage de decouvertes dans quelques-unes des principales generalites du royaume; arme de pouvoirs illimités, il brisa la coalition des agents subalternes, que soutenaient les intendants, les suspendit presque tous de leurs fonctions, revisa les registres, et grapitla st bien que sur des recouvrements illegitimes il ramassa environ 500,000 écus, et les ramena triomphalement au roi sur soixante-dix charrettes (mai 1596).

Bientot Rosny ent toute la charge des finances et l'administration fut concentrée entreses mains, même avant qu'il cût été nomme surintendant, en 1599. Genie ordonnateur par excellence plutôt que génie createur, le ministre rétablit l'ordre la où était le chaos, peu à pen, comme il l'avait annoncé, mais avec une persévérance indomptable. Il commença par arrêter la ruineuse habitude des anticipations, en attribuant à chaque partie de la depense une partie déterminée de la recette, en établissant ainsi une sorte de budget; il assura les fonds destinés aux services publics, et les sépara des fonds employés aux intérêts de la dette. Ses autres réformes successives curent pour bot : 1º l'amélioration des recettes; 2º la diminution des charges.

Voici comment il améliora les recettes. Les impôts affermés rendaient peu à l'État, beau-coup aux fermiers, sous-fermiers, traitants de tout rang; il força les sous-fermiers à verser directement au trésor; les fermes furent adjugées aux enchères, et rendirent presque le double à l'État. Pour les tailles et autres impôts non affermés, il imposa aux receveurs et trésoriers des modèles de comptes detaillés, avec ordre d'y joindre chaque année des pièces justificatives.

Une chambre de justice fut établie en 1661, pour rechercher les malversations des brancen. Il aurait voulu poursuivre surtout les grands voleurs et lurigands; mais les maitresse du roi et ses compagnons de plansir a'y opposéreal; les tarronneaux payèrent pour les grands soleurs. Beaucoup d'impôts étaient alienes entra les mains des creanciers de l'État (1); il les est ôta, et les fit payer directement par le treor. Il fut interdit aux gouverneurs de province de lever de l'argent de leur propre autorité. Ce fut pour accroître le revenu éventuel que Rosay onseilla de céder les charges de justice et de finances, comme propriété héréditaire à leur titulaires, moyennant un droit annuel (2) equivalant au soixantième de la valeur de chaque

En même temps, Rosny diminuait les charges du trésor public. Il supprima un grand nombre d'offices inférieurs de finances et de judicature, retira tous les privilèges de noblesse accordo depuis vingt ans (janv. 1598), et enleva à heaucoup le nom et les droits de gentilhomme : 1600 Il vérifia et rédnisit les rentes sur l'Etat; des 1599 beaucoup de rentes, reconnues frai leuses, furent annulées; le règlement géneral de 160'i classa los rentes en diverses categories; les unes furent reduites, d'autres éteintes ou detruites, d'autres rachetées. On examma egalement les alienations du domaine. Sully restilue ainsi à la couronne, dit-on, pour 35 millions de domaines, et assura le reconvrement de 45 millions. Quel fut le résultat de ces mesures r saires? Dans un rapport général rédige en 1809, Sully disait que le gouvernement avait à quitté pour 100 millions de dettes, fruité p le rachat de 30 à 35 milhons de domaines et de rentes. Au lieu de 7 ou 9 millions, comme 1596, le revenu disponible, toutes charges acquiltées, etait de 16 millions, sans compter plus de 4 millions provenant des domaines et de source diverses. Enfin , Henri IV avait a sa disposit immédiate une réserve de 20 a 22 millions, dont 16 ou 17 en argent dans les touts de la Bastile. sons la garde de Sully; les arsenaux regorgene d'armes et de munitions; beautoup de étaient armées dans les ports de la Méditerran

D'ailleurs Solly ne dirigea pas seulement lo finances; il fut de bonne heure aasocié à toute les parties du gouvernoment, et s'il n'ent pasie titre de premier ministre, il en eut tout le pouvoir. Il devint successivement surintendant des bâtiments et fortifications, grand voyer (20 mai 1597), grand maître de l'artilleure (13 aut.

(3) Ca droit, appelé l'unicita, et établi pour beut ab nées, fut renouvelé indéfiniment.

<sup>(</sup>f) Le comte de Soissons avait abtenq du noi no dei de quinze sous sur chaque badot de macchonds est that du royaume; il assurait que cette imposition à lui rapporterait que 20,000 livres par au Suils, heura sement consulté, prouva qu'elle produisait au suils 200,000 êcus et rairerait l'industrie de la Bretagne et 60 la formandie.

SULLY 662
03), ' métiers, établi au Louvre même, et un hospice

gonverneur du Poiton (16 déc. 1603), de Sully (2) et pair de France (fesrier henri IV avait pris soin de sa fortune, amistre, intéresséet économe, n'avait jablice; à plusieurs reprises même il lui plus grands avantages encore et la connelable, s'il voulait se faire cathoilly ent l'honneur de résister. Il favoout l'agriculture. Cet axiome, qu'il aimait Labourage et pâturage sont les melles qui nourrissent la France, les ines et trésor du Pérou, » expriment e qui doit régner entre le travail de la l'elève du hétail ; aussi a-t-il développe tres fourragères et multiplié les bestiaux. ege les paysans contre les gens de guerre ents du fisr ; il a remis les tailles ara les a réduites; il essaya inutilement de a la taille réelle, bien plus équitable, à personnelle; il a autorisé l'exportation s , des vins et des caux-de-vie; il au-noiminuer la gabelle du sel (3); il a dévostation des forêts, des rivières, logs; a ordonné le desséchement des avril 1599); il a amélioré et multiplié d, levées, ponts; il a formé le projet be système de canaux, pour noir tous is fleuves de France, et commencé, en canal de Briare; il a diminué l'interêt et, etc. Sully était moins favorable à ennemi du luxe, il voulait que la bornat aux produits de son sol et aux ne necessaires (4) Henri IV, plus infut force de lutter contre son ministre; résigna avec peine, mais enfin il fit plantations de môriers à Mantes, à en Poitou, et favorisa l'établissement anufacture de crêpes fins de Bologne chateau de Mantes, dont il était gou-- Le commerce est en genéral la partie l'administration de Sully. Il etait égaostile aux colonies, qu'il prétendait con-notre génie national. — Mais il s'occupa ement de relever l'art militaire et d'arys d'une manière formidable pour la pour l'attaque. Il ameliora la solde, le de l'artillerie, et s'efforça de former des an niveau des ingénieurs renommés de Hollande. Sous sa direction, Evrard, b-Due, commença aux frontières un centile d'ouvrages de fortifications. Dans iet date de 1609, il annonçait plusieurs remarquables, tels qu'un jardin des une sorte de conservatoire des arts et

pour les soldats invalides. Sully fut activement mêle à toutes les grandes affaires de la politique exterieure, comme négociateur et comme capitaine. Dans la guerre contre le duc de Savoie, c'est lui qui réunit l'argent, les soldats, les munitions, dirigeant les troupes, prenant les châ-teaux de Charbonaières (1) et de Montmélian (1601), bravant tous les dangers, déjouant, si on l'en croit, les trames de fiiron, déjà traitre, qui voulait le faire tomber entre les mains des ennemis. Comme protestant et comme ministre d'Henri IV, il redoutait et détestait la maison d'Autriche, et songeait dès la paix de Vervins à préparer contre elle les moyens d'une grande guerre européenne. C'était là le principal sujet d'entretien du roi et de Sully, surtout dans les longues causeries de l'arsenal, où Henri aimait à passer les heures et les journées. C'était là ce grand projet dont Sully a parlé avec tant de complaisance dans ses Mémoires; et si le roi n'avait pas arrêté definitivement toutes les parties du vaste plan qui devait amener la réorganisation de l'Éurope, si son esprit positif n'avait pas accepté toules les utopies généreuses de son ministre, il est hien certain que tous deux pendant douze années se préparérent à la grande lutte que la mort seule du roi arrêta, et que Richelieu devait reprendre. Sully cherchait par-tout des alliés, les princes d'Italie, le pape luimême, les cantons suisses et surtout les pals sances profestantes; c'est dans ce but qu'il passa deux fois en Augleterre, à la fin du règne d'Elisabeth, à l'avénement de Jacques l'. Il seconda sans hesitation Henri IV quand al fallut réprimer la turbulence des grands seigneurs, catholiques ou protestants; il prepara tont pour l'arrestation de Biron, et se chargea de le garder à la Bastille. Il n'aglt pas avec moins d'energie lors des complots des d'Entragues et du comic d'Auvergue, et plus d'une fois il ent raison de blâmer l'indulgeuce de son maltre. A l'assemblee de Châtellerault, il sut, par sa prudence et sa fermeté, calmer l'irritation des protestants; et il conduisit l'armée qui enleva Sedan au duc de Bouillon.

Sully fut toujours l'ami du roi. À la cour de Henri, qui avait encore quelque chose de la licence des Valois, il garda sa probite, ses mœurs austères, et plus d'une fois sut résister à son mattre pour le mieux servir, et lutter contre les courtisans, qui le craignaient, contre les mattres-

(i) A ce siège, Crition l'aperçut reconnaissant avec precaution un ravein : « Quo: l'inonsieur le grand maitre, a certest-il, craignez-vous les arquebis sides l'Allons jusqu'à ces arbres; de la vous observerez plus aisement. — Pulsque vous le voulez, repondit Sully, rivailsons à qui sera le plus fou » Frenant Crition par la main, il le unena a pas lents bien au delà des arbres. — Henri IV lui reprochs as témerité dans un biblet qui merite d'être cité : « Si vous m'estes utile en la charge de l'artificrie, l'ai encore plus besoin de vous en celle des finances. Mon ami, que l'aime blen, continuez a me blen servira mais non pas à faire le foi et simple soldat. »

charge fut engée pour lui en office de la Janver 1801). Il reçu, en août 1801, le titre de marquia de

pôt du sel, dit-il, etoit le plus rigoureux et

Pranco n'est pas propre à de telles babloles, petie ele sedentaire des manufactures ne peut me soldate.

ses (1), contre les faiblesses du monarque luimême (2). Il a le rôle d'un véritable mentor (3). Les Memoires de Sully et des contemporains abondent en details curieux sur les rapports du ministre et de son mattre. C'est lui qui etait chargé des missions les plus délicates et les plus périlleuses : de décider Catherine de Navarrre, sœur du roi, à rompre avec le counte de Soissons, qu'elle aimait (4) : d'amener la reine Marguerite de Valois à donner son consentement au divorce que desirait Henri IV, etc. Il ne craignit pas de s'exposer au ressentiment de Gabrielle d'Estrées, et refusa de payer les frais énormes du baptême de son second fils. Lorsque Henri commit la faiblesse de promettre par écrit à la marquise de Verneuil de l'épouser, Sully n'hésita pas à braver sa colère en déchirant sous ses yeux l'imprudent billet. « Comment, morbleu! s'écria le roi, que pensez-vous faire? Je crois que vous êtes fou. est vrai, sire, je suis un fou et un sot, et voudrais l'être si fort que je le fusse tout seul en France. - Ce fut surtout par son entremise, par ses négociations et ses efforts que le marrage de Henri IV et de Marie de Médicis fut décidé; mais combien de fois le ministre ne fut-il paz forcé d'intervenir dans les querelles domestiques du roi et de la reine! Sa roideur et son austérité ne plaisaient pas toujours au roi. Plus d'une fois les plaintes des courtisans; leurs intrigues multiplices, la jalousie des autres ministres, leroy, Sillery, etc., parurent ébranler le crédit de Sully; mais toujours l'esprit sensé de Henri le ramena vers son ministre. Un jour, après une explication, Sully embrassait ses genoux : « Relevez-vous, mon ami, lui dit-il; ceux qui nous regardent croiraient que je vous pardonne.

Il fallait l'activite de Sully, son esprit d'ordre, son travail infatigable pour suffire à toutes ses occupations; il présidait ordinairement deux conseils chaque jour, préparait les questions, apportait souvent la solution et les arrèls tout essés, dirigeait la marine, l'artillerie, fications, les bâtiments, les ponts et chaussées, et s'occupait du détail de ses gouvernements. Puis combien d'ordres, de consultations, de lettres du roi, qui n'avaient rapport à rien de tout cela! On en jugera, dit-il lui-même, par l'assurance générale que non-seulement il n'arriva jamais

rien à ce prince dont il ne me fit aussitot confidence, mais même qu'il ne se passa jamais rien dans son intérieur qu'il ne déposat dans mon sein, secrets, dessens, pensees, maladic cachées, plaisirs et chagrins domestiques, cranter et espérances, amours, amitiés et hame, entin clait contié à ma discrétion, « Cel. l'Arsenal que vivait Sully, depuis qu'il avaitet nommé grand mattre; le roi venait très-sonreil le visiter, et s'y était ineme fait proparer un apparlement; il y allait quelquefois counc bague ou assister à des representations theatrabs avec la reme et les courtisans. Sully avait même fait construire une salle tres-spacieuse, aver us parterre en amphithéâtre et une grande quantité

de loges dans plusieurs galeries. On sait qu'Henri IV, après le sacre de la reine, allait visiter son ami, malade a l'amenal, lorsqu'il fut assassine, le 14 mai 1610. A rette terrible nouvelle, Sully monta à cheval, accor pagné de deux à trois cents hommes, et s'avanvers le Louvre; toais, craignant pour « sjou qu'il crut menaces, plein de justes dettau l'égard de Marie de Médicia, il rebroussa che et courut s'enfermer dans la Bastille. Les tances reiterées de la reine le déciderent à u rendre le lendemain au Louvre. Mais avec Henri IV son rôle politique etait fini. Il fut membre du conseil de régence; mais ses collègues étaient peu disposes a subir sa supérionte, et il n'était pas d'un caractère a se plier au circonstances. Il n'etait pas populaire ; le prople le considerait comme un ministre dur, împe rieux, avare, impitoyable; les catholiques k détestaient comme huguenot; les reformes avaient peu de contiance en lui, parce qu'il avai toujours été, avant tout, l'homme du roi et de gonvernement. Aussi peut-on reprocher à Sulj de ne pas avoir immediatement pris le parb de la retraite; mais il n'avait que cinquante il croyait aussi devoir, par affection pour la mé moire de Henri, essayer de rendre que derniers à services son fils; enfin, il voulait enter la ruine de sa fortune, sérieusement macée par ses ennemis, qui même songenal, dit-on, a se débarra-ser de lui par un assuenat (1). Abandonné par tout le monde, volte ment attaque dans le conseil par ses anoma collègues, Sillery, Jeannin et surtout Vilent, sur l'invitation de la reine, il envoya as demossion de la surintendance des finances et du conservate de la Barbille (16 inparter 1651). vernement de la Bastille (26 janvier 16) garda ses grandes charges, malgre ses enn qui voulaient le poursuivre, malgré l'amlas deur d'Espagne, qui pressait la reme de mell en jugement le confident de Henri IV; elle est même assez de housens cette fois pour lui dont 300,000 livres en recompense de ses persues

(i) Sa réponse à 31-0 de Verneuil est bien connue : o Tout cela serait bon, Madame, »i Sa Majesté prensit l'argent en sa bourse ; mais de lever cela sur les marchands, artisans, labouteurs et pasteurs, il n'y a mulle raison, chant cour qui nourrissent le roi et nous tous; et se contentant bien d'un seut maître sans avoir tagt de comms, de parents et de maîtresses à entretenir. «

[8] Il lutta sans cesse, mais en esto, contre les prodiga-lités du roi. Il soupirait de le toir perdre tous les ans pour ses pisalsirs dauxe cent mille écus, « somme suffisante pour entretenie quinze mille hommes d'infanterie».

3. C'est ce qui a sousent trompé les artistes, qui l'ont représente comme plus âge que litent IV, quoiqu'il fut de sept ans plus jeone que fui.

(b) Sa conduite en cette circonstance fut d'autant plus bifmable qu'il abusa indignement de la conflauce que l'un et l'autre [ul avalent lémoignée.

fit il cut quelque temps l'intention d'ensorre 20 : gent a Venise, en Suisse, en Hottande, et de se ma lui-nième dans ce d'ernier pays, forsque l'erap (27); voyait écisterait surfai.

SULLY 666

y vécut des lurs loin de la cour ; il put apdu ministère de Richelieu. A l'assemblée nor (1811), il regagna l'estime des pro-et s'opposa heureusement aux prétenabulentes de l'ambitieux duc de Bouilpostata aux états généraux de 1614. Si, goerre de 1615, il ouvrit ses places au de Condé, il contribua à la paix signée à , et bienfôt vint lui-même avertir la dangers qu'allait lui faire courir l'am-lu prince; il fut ainsi l'un de ceux qui ent la reine à le faire arrêter. Plus fard il une lettre anonyme au jeune roi contre tration matheureuse de Concini, qu'il t, et ce fut, dit-on, l'une des causes du bienveillance que Richelieu, créature du montra dans la suite, lorsqu'il jugeait son administration. A plusieurs repriefforça d'intervenir entre les protestants uvernement; au siege de Saint-Jean ), il dirigea, comme grand maître, les opé-de l'artiflerie; au siège de Montauban Il penetra dans la place, et chercha, mais col, a décider les bourgeois à la sou-; enfin, il ceda sa cliarge de grand mat-a regut en échange le bâton de maréchal 16344. Mécontent et chagrin, il resta ins fidele serviteur de l'Ltat. On sait ce priva un jour a la cour, où Louis XIII ante pour le consulter; les jeunes courpour plaire au connétable de Luynes, ot en ridicule ses manieres graves et son pent : " Sire, tht Sully, je suis trop vieux muer d'habitudes sur rien; quand le feu père, de glorieuse mémoire, me faisait r de m'appeler auprès de sa personne, ntretenir avec mor sur ses grandes afprealable, il faisait sortir les bouffons. trente dernières années de sa vie châteaux, principalement à Villebon, à a à sully, qu'd se plut à embelir. Il e grande fortune, qu'il devait aux fibé-te Henri IV, a ses benéfices pendant son tration (bénéfices non occultes, et que autorisait alors), à ses économies, ses étaient considérables, et il jonit jusqu'à des revenus de plusieurs bénéfices ecolés dont les papes lui avaient laissé l'usuis réclamation. Lui-mêine pous a donné s les plus vrais et les plus circonstanciés cources de cette fortune, que plusieurs rprochée, quoiqu'on ne puisse l'accuser le mal acquise. Il menait un grand train o, avait un grand nombre d'écuyers, de le domestiques, avec une compagnie de une de Suisses; mais sa vie avait un e de decence, de gravité et même de un peu roide. Il se levait toujours de olin, pour faire le travail de ses charges

et pour mettre en ordre avec ses secrétaires ses nombreux papiera et ses Mémoires. Toujours fidèle à la mémoire de son maltre, il portait au cou une chaine d'or ou de diamants, à laquelle était suspendue l'image de ce prince, et de temps à autre il la prenait, la contemplait et la baisait. Il faisait faire beaucoup de travaux dans les villes ou châteaux qui dependaient de lui, et dépensait des sommes considérables pour secourir les pauvres (1).

Sully avait composé quelques écrits, qui sont perdus: le Traité de la guerre, le Maréchal de camp, les Instructions de milice et po-lice; il avait aussi, dit-ou, laissé manuscrit le roman allégorique de Gélastide; on a encore de lui deux pièces de vers, Adreu à la cour, et Parallèle de César et de Henri IV. Mais son teuvre capitale, c'est le recueil publié sous le litre birarre de Mémoires des sages et royales Œconomies d'Estat de Henry le Grand; ils sont égrits cans ordre et avec une pesanteur fatigante; ce sont les secrétaires de Sully qui sont censés fui raconter les détails, même les plus cachés de sa vie, probablement pour lui éviter l'embarras de louer fui-même ses actions. C'est un monument précieux pour l'histoire de Henri IV. Sully a publié lui-même les t. 1 et 11, 1634, in fot.; l'impression cut hen dans le château de Sully, quoiqu'il y ait au titre Amsterdam. Les t. III et IV parurent à Paris, en 1602, par les soins de Jean Le Laboureur. Réimprimés en entier à Amsterdam (Trévoux), 1723, 15 vol. pet. in-12, ces Mémoires ont eu depuis de nombreuses éditions, calquées sur celle de Londres (Paris), 1765, 3 vol. in-4° et 8 vol. in-12, feite par l'abbé de l'Écluse, qui les refondit enherement et les arrangea en style moderne. Ils font aussi partie des collections Petitot et Michaud, mais avec le texte et l'ordre de l'original On en connalt une version en russe (Saint-Pétersh., 1770-75, 8 vol. in 8') et une autre en allemand (Zurich , 1783-86, 7 vol. in-8"). De sa première femme , Anne de Courtenay,

De sa première femme, Anne de Courtenay, Sully n'ent qu'un fils, Maximitien, marque de Rosay, né en 1587, à Paris, et qui lui succeda en 1605 dans la surintendance des fortifications et obtint le 30 avril 1610 l'adjonction avec survivance à la grande maltrise l'artiflerie. Ce fils, livré à la dissipation et à la débauche, ne joua pas un rôle marquant, et mourutle 1975 sept. 1634, laissant d'une petite-fille de Lesdiguières un fils. Maximitien-François, qui causa à son grand père toutes sortes detracasseries. Il continua la bran-

(s) on sera curious, discot MM thang, de connaître les opinions religiouses de cet homme celèbre. Il croysit qu'on pout faire aon salut dans toutes les communions chrettennes, poursu qu'on observe les communions de Dieu, qu'ons croic au symbole des apôters, qu'on aime bireu de tout son courr, qu'on observe les lois de la charite covers son proctiain, et qu'on espece aon salut de la misericorde de Dieu-par la mort, les merites et la justice de Jésus-Christ, du comprend qu'avec des sentiments aussi larges, il dut paiser pour une espèce d'implé dans le siècle des confessions de fot, o

Muit demis en juin 1616 du gouvernement du lateur du duc de Rohan, son gendre.

che des duca de Sully. - Sa seconde femme, Rachel de Cochefilet (1), rendit Sully père de neuf enfants, dont six moururent jeunes. Une de ses filles, Marguerite, épouss, en 1605, flenri de Rohan (voy. ce nom ); l'autre, Louise, fut marice, en 1620, à Alexandre de Levis, marquis de Mirepoix, et abjura la foi calvini-te. Son fils poine, François, né en 1398, mort le 7 juillet 1078, crea la branche des ducs d'Orval, litre qui lui fut donné en 1652 (2); il se signala par son zòle pour la cause prolestante.

Louis GREGOINE

Louis Grégoire.

Checosomies capales. — Lettrermissues l'Herrell' — Memones de Villeroy, la lonce, Fantonay Marsad, Basanapherre, etc. — Ph. de Mornay, Lettres. — L'Ambigne. Hist universella. — Méstoile, Journal de Henri III — Palma-Capal, Chronn, non. — De Thou, Hist. de la merce du dis — Auselme, Lyands off, de la couronne — Planet, Chronol, mistaulre, — Le Mercure françon. — L'estibiorien de Renri IV, de Bury, Perédic et sortont Poirson — Sismondi, II. Martin, Michelet, Hist de France — Masgineres, France protestante, nt. Bérendese — André Du Chesne, Mist. geneul, de la maison de Bethune. Paris, 1639, in loi. — R'de Bury, Elose de Sully, Paris, 1631, in-12. — Iledi, Biom des Hersans con Sully; Paris, 153, in-15. — Sewita, Les anis de Merri IV; Paris, 1805, 4 vol. in-12. No. 17. Sevento. Les amis de a vol. 16-18. SULLY, Voy. BÉTHURE. SULPICE, Voy. SULPICIOS.

SULPICIA, dame poête romaine, vivait dans le premier siècle après J.-C. Elle adressa à son mari, Calenus, des vers enjoues et tendres, qui semblent avoir joui d'une assez grande notoriété, puisque Martial, Ausone et Sidoine Apollinaire en parlent; le scoliaste de Juvénal nous en a conservé deux. On attribue à Sulpicia une satire en soixante-dix vers hexamètres sur l'édit de Domitien qui bannissait les philosophes de Rome et de l'Italie. Cette satire, d'un style prosaique el languissant, fut d'abord publiée dans les Œueres d'Ausone (Parme, 1899; Venise, 1501). On re-connut bientôt qu'elle ne pouvait appartenir au rheteur bordelais, et d'après plusieurs indications de la satire elle-même, on l'attribua avec une probabilité suffisante à Sulpicia. On la trouve sous son nom dans beaucoup d'éditions de Ju-

sous son hom many vénal et de Perse.

Martial, Epig, X, 35 33. — Ausone, Epit. cont. nupt.

— Sidoine Appillinaire, Caramina, IX, 270. Wernstort, Poeta latini minores, 1. III, p. 1x et 83. — Juvénal, edit. Lamaire, 1. III, p. 280.

SULPICIUS SEVERUS, en français Sulpice Sévère, écrivain ecclesiastique, ne en Aquitaine, vers le milieu du quatrième siècle, mort vers 410, probablement à Marseille. D'une des prin-cipales familles de la Gaule, il reçut une éducation soignée, étudia la jurisprudence et s'adonna avec succès à la carrière du barreau. La mort prematuree de sa femme, qui était d'une riche famille consulaire, le fit renoncer au monde, vers

il) file mourut à Paris, le 30 décembre 1839, agée de quatre-vingt-trélae ans. Elle fut ensevelle à Nogent-le-Rotrou, dans le magnifique maussiee qu'elle avait fait élèver par le aculpteur Bondin à la mémoire de son accord mari.

13) Cette branche bérits en 1739 du duché agiete de suit de la comment.

(3) Cette branche bérita en 1739 du duché-pairle de uliv; elle est aujourd'hui éteinte.

392, à la même époque où son ami intime Paulin de Nole se retirait également de la vie mondaine Après avoir vecu quelque temps dans une solitude claustrale, malgre la volonte de son père, qui le desherita, il fit la connaissance de sa Martin de Tours, auprès duquel il se rendit à diverses reprises, et qui eut sur lui une notable influence. Plus tard il entra dans les ordres. Ses écrits, remarquables par une pureté et une éle-gance de style qui l'ont fait surnonner le soiluste chretien, lui valurent de son temps et perdant lout le moyen age une haute reputation. Son Historia sacra, tont en n'ayant accome valeur pour les premières époques, a une assugrande importance pour l'histoire ecclesiastique du quatrième siecle. Vers la tin de sa vient tomba, d'apres un passage de Gennadius, dont on a à tort suspecté l'authenticité, dans les errouse de Palame, recent de Palame, present reurs de Pélage, revenu à resipiscence, il se c damna pour se punir à un silence presque absoli ce qui explique comment on n'a aucun de ses deinières années. On a encore de lui Vita S. Martini Turonensis; trois Lettres ayant rapport également à saint Martin; Dialogi 11, résumé des discussions qui s'étaient elevres au sujet de l'orthodoxie d'Origene; sa autres Lettres. Les trois premiers de ces onvrages ont été Impr. à Milan, 1480, et reproduis dans les *Poetie christiani* d'Alde, Venise, 1502, in-1°; mais ils passèrent si inaperçus que Lanu-crut les publier pour la première fois dans au Dirersorum de vita Christi et apostolorum. L'Historia sacra parol à l'îde, 1556, in-6'. Bologne, 1581, in-8''; Arnheim, 1607, in-8'', les Œnvres de Sulpice Sévere ont formé l'alyet de plusieurs recueils: Bâle, 1563, in-16; Lerde, Elsevier, 1633, 1643, in-12; Amst., 1665, in-5'; Vérone, 1741-5', 2 vol. gr. in-4': cette álimo, donnée par Jérôme de Prato, est encore la plus complète et la plus exacte. Les œuvres de la purcomplète et la plus exacte. Les œuvres de la auteur ont été traduites en français dans la Bibble thèque Panchouche (1848-49, 2 vol. in-8).

S. Paullo de Noie, Epistolæ. — Genandian, De un tilustribus. — Dapio, Ecucaians eccles, t. II. — Intitler, de la France, t. II. — Roedy, Cescolette de ræm. Literatur, t. III. — Smith, Dictionary.

BUMMONTE (Gian-Antonio), historien im-lien, né à Naples, où il est mort, le 29 mars 1602 Il exerça la profession de notaire, et c'est la tout ce qu'on sait de sa vie. Après avnir publism Manuale divinorum officiorum (Naples, 1506 in-8"), il entreprit l'Istoria della città e re di Napoli, ouvrage dont l'impression fut am au debut; l'auteur, jeté en prison, y mour dit-on, de chagrin. Le prétexte de cette per cution était d'avoir fait connaître l'établisses des gabelles; la vraie cause, d'avoir dénor hasse origine de quelques familles puissante L'Istoria de Suromonte est plutôt une chrom écrite dans un style souvent incorrect, pres toujours nail, classée avec ordre, et qui content jusqu'à l'an 1682, où elle s'arrête, un grant nombre de renseignements précieux. Elle jaux Naples, 1601-02-40-43, 4 vol. in-4°; la réimression de 1675 a reproduit jusqu'aux erreura plus grossières, d'après le conseil de Sartelli, qu'il fallait traiter Summonte comme les nines de Pouzzoles, dont on n'approche qu'avec respect; la 3° édit (Naples, 1748, 6 vol. in-4°) st accompagnée de remarques et de divers mor-

Sorts, Storiet napoletant.

SUNDERLAND, Foy. Speacen.

SUPERVILLE ( Daniel un), theologien prosiant, né en août 1657, à Saumur, mort le 9 in 1778, à Rotterdam. Sa famille, qui existe neore en Hollande, était bearnaise et avait emasse la réforme; son bisaieul, Jean, était mé-cin du roi de Navarre. Destiné au ministère mgélique, il étudia la théologie à Saumur et à neve, et reçut en 1083 vocation de l'église London, Chasse du royaume par la révoca-on de l'édit de Nantes, il se réfugia à Rotter-am, et n'en voulut plus sortir malgré les offres dusontes qui lui furent faites de Berlin, de on fres et de Hambourg. En 1691, les magis-rals de la ville créérent exprès pour lui une dace de pasteur ordinaire, qu'il occupa jusqu'a a mort. " Doux, obligeant et engageant », ainsi peint Chaufepié, qui lui reconnaît encure ion, une imagination vive, une mémoire qui le ervait à point nommé, une droiture à toute prente, « On a de lui : Lettres (douze) sur les Orrors de l'Eglise alfligee; Rotterdato, 1091-2, m-8": très-rare; — Sermons; ibid., 1700, 2 tol. in-12, 1702-05, 3 vol. in-8°; 1709-12, 101. in 8°; Amsterdam, 1743, 5 vol. in-8°: il outient saus trop de désavantage la comparaison c Samin; la douceur et l'onction sont ses Vérites et les Devoirs de la reion chrétienne; ibid., 1706, in-8°, et plu-urs fois depuis sous le titre d'Elements du risttanisme : c'est un catéchisme à l'usage de runesse; - Le Vraicommuniant, ou Traité

la Cene; ibid., 1718; in-80, plusieurs édit.
Stremvitte (Daniel ne), fils du précédent,
le 2 décembre 1696, à Rotterdam, mort vers
170, a La Haye, s'appliqua à la médecine et fut
cu en 1718 docteur à l'Irocht. Nommé en 1722
rofes seur d'anatomie à Stettin, il trouva la
lece occupée par Kruger, et n'eut qu'en 1726 le
live d'adjoint; ses connaissances variées lui vatre ent, entre autres distinctions, d'être admis dans
academie des sciences de Berlin. Envoyé autres de la margrave de Baireuth par le roi de
trusse, son frère, il eut tant à se louer de l'accueft
lo cette princesse qu'il se fiva à sa cour (1739).
Li jouit d'un grand crédit, et ce fut, dit-on,
l'après ses plans que l'université de cette ville
l'étetutie (1743). Malgré les services qu'il avait
andus, il lomba en disgrace, perdit ses emplois,
ne reçut en dédommagement que le poste de
la sident du margrave à La Haye (1768). Ses écrits

n'ont pas d'importance, à l'exception peut-être d'une théorie bizarre des monstruosités, qu'il a insérée dans les Transactions philos, de Londres. Il a travaillé à la Biblioth, germanique.

Son frère ainé, qui fut pasteur à Rotterdam, collabora de 1729 à 1732 au Journal littéraire de La Haye.

Journal litter., t. XIII, 11° partie. — Chaulepie, Noureau Diet. Aist. — Hang, France protestante.

SURCOUF (Robert), célèbre corsaire français, në le 12 decembre 1773, à Saint-Malo, où il est mort, le 8 juillet 1827. Sa mère appartenait à la famille de Duguay-Trouin. Il faisait ses études dans un collège près de Dinan lorsque, pour échapper à une correction, il prit la fuite et refourna à la maison paternelle. Son père, qui connaissait son goût pour la marine, le mit bord d'un petit bâliment qui faisait le commerce des côtes. Surcouf n'avait pas encore treize ans; il ne se contenta pas longtemps de cette navigation en vue des terres, et s'embarqua pour les lades. Le voyage lut difficile, et plusieurs tempêtes assaillirent le navire; le jeune volontaire fit son devoir avec fant de zèle et d'intrépidité qu'à dix-sept ans il était lieutenant (1791). Le commerce se trouvant empêché par suite de la guerre avec l'Angleterre, il passa comme enseigne à bord d'une corvette de guerre de l'île de France. Ayant fait clandestisement la traite des noirs, et se voyant decouvert et exposé à la rigueur des lois, il prit le commandement d'un navire corsaire de 180 tonneaux, qu'il nomma l'Émitie, et qui portait 30 hommes d'équipage et 4 canons. Le gouverneur Maiartic lui refusa des lettres de marque, et lui donna seulement un congé de navigation pour approvisionner de grains la colonie. Parti de Port-Louis le 3 septembre 1795, il fut poursulvi par les Anglais, s'enfuit devant eux jusqu'au golfe du Bengale, où il prit un bâtiment chargé de hois, deux autres chargés de riz, et le brick-pilote le Cartier, sur lequel il s'installa avec son équipage. Poursuivant ensuite sa course, il se rendit maître de la Diana, qui transportait 6,000 balles de viz, et du Triton, vaisseau de la Compagnie des Indes, qui comptait 150 matelots avec 26 canons. Il aborda à l'île de France le 10 mars 1796; mais le gouverneur confisqua toutes ses prises, par la raison qu'il n'était pas porteur de lettres de marque, et le tribunal de commerce maintint la confiscation. Surconf fut obligé de retourner en France pour soutenir sa cause. Le conseil des Cinq-Cents décida que les prises appartenaient aux armateurs et équipages du navire que montait Sarcouf, qu'elles leur se raient restituées en nature si elles existaient encore, et que dans le cas contraire le prix leur en serait remis. Surcouf eut pour sa part 1,700,000 livres, somme qu'il consentit à réduire à 060,000. En 1798 il retourna dans la mer du Bengale avec le corsaire lu Clarisse, ayant 140 hommes et 14 canons, et captura deux bâtiments chargés de poivre, un navire danois qui portait

une cargaison anglaise et un navire portugais avec une valeur de 116,000 pastres. En janvier 1800, il s'empara d'un bâtiment chargé de riz et prità l'abordage le vaisseau américain la Louissa. Au mois d'avril, il repartit de l'île de France à bord de la Confiance, et oss attaquer le Kent, navire de la Compagnie des Indes, monté par 400 hommes et portant 38 canons, et s'en rendit maffre après un combat meurtrier. Le 13 avril 1801, aprei bien des efforts et une chasse perilleuse, Surcouf aborda en France, au port de La Rochelle, et se rendit à Saint-Malo, ou il se maria. Lorsque la guerre sul sur le point de recommencer, apres la rupture du traite d'Amiens, le premier consul offrit a Surcouf un grade supéneur avec le commandement de deux fregales destinées à croiser dans la mer des Indes; le marin refusa, préférant garder son indépendance; mais il accepta la croix d'Honneur. Il arma plusieurs cursuires a ses frais, et lui-même, en 1807, se remit en course sur le Revenunt; ce navire partit le 2 mars, avec 18 canons et 200 hommes d'equipage, et arriva le 10 juin a l'île de France, d'ou il navigua vers le golfe de Bengale. Cette nouvelle campagne fut des plus fructuenses : il prit cinq bătiments et 37,000 balles de riz. Il repartit pour la France le 21 novembre 180s; mais à peine avait-il quitté Port-Louis que le général Decaen, gouverneur de la colonie, mit ses biens sous le sequestre, parce qu'il n'avait pas voulu prendre à sun bont l'etat-major d'un vaisseau portugais. Surcoul en refera en France au ministre Decrès, et l'empereur ordonna qu'il sût remis en possession de ses proprietes à l'île de France et à Bourbon. Jusqu'à la lin de l'empire, Surcoul arma des corsaires qu'il envoya contre les navires anglais, et qui lui rapportèrent des sommes considerables. Après la restauration, il ne s'occupa plus que du commerce, qu'il fit sur une vaste échelle, possédant à la fois jusqu'a dix-neuf navires. Surconf était le vrai type du corsaire français, simple, brusque, emporté, mais bon, serviable, généreux et d'un courage a toute épreuve.

Ch Canat, Hist, de R. Surconf ; Paris, 1467, in-8°. — 1. tratiole, Les Corsaires français sous la république, 1867, in-8°.

SURENA, général parthe, né vers 82 avant J.-C., mis à mort en 52. Il est célèbre par sa victoire sur le général romain Crassus. Ce triumvir, jaloux de la gloire militaire de Pompée et de César, entreprit de porter la guerre chez les Parthes et de soivre jusqu'à l'Indus les traces d'Alexandre. Il quitta Rome en 55. Après une première campague (54) au delà de l'Euphrate, qui ne fut qu'une reconnaissance, il résolut de marcher sur Seleucie, capitale de l'empire, située sur le Tigre inférieur. Plusieurs roules conduiaient a cette ville; l'une, la plus sûre, consistait à descendre la rive droite de l'Euphrate jusqu'à la hauteur de Séleucie; une autre consistait à remouter l'Euphrate, à suivre le pied des mon-

lagues de l'Armenie, à traverser le Tigre, non loin de sa source, et à descendre cette rivière jus qu'à la capitale des Parthes. Le roi d'Armén Artabare, allié des Botnains, conseillait strement à Crassus de prendre cette dermere ronte, que l'aurait conduit jusqu'au Tigre à travers un pass ami : mais le général romain, l'rop confiant dans ses forces, trop dedaigneux de ceiles de l'ennem. prefeta la route intermédiaire, qui de Zeugna (auj. Roum-Kalé) sur l'Euphrate le condutat à Elessa (Orfa) et de la se dirigeait vers le sud, a Carrhes, puis après avoir traverse une d'eau nomme Balissus, à Nicephorium sur l'Eiphrate. Cette route offrait toutes sortes du vénients; il aurait beaucoup mieux valu alteindre Nicephorium par la rive droite du flem qui appartenait aux Romains; mais Crassus cels à la vanite de conquerir une des principales vinces de la Mesopotamie, l'Oschoène, dont le roi Abgarus offrait de se sournettre aux Ronning Il marcha donc sur Edesse, capitale de l'Oarhour. Orodes, roi des Parthes, opposa à l'invasion for maine son meilleur général, qui portait le son ou plutôt le titre de Surena; car ce mot sembre igner une des grandes dignités de la feulalité parthe. Surena, alors âgé de moins de trente an, venait le premier après le roi par la naissance d la richesse, et par son courage, nes talents in litaires, sa force, sa beanté, il surpassait tous le nobles parthes. En paix comme en guerre, il allait toujours avec une suite de mille chame avec deux cents chariots portant ses femmes el ses hagages. Il avail pour gardes du corpe tail cavaliers revêtus de coltes de mailles. Urodes lui devait la couronne; c'était lui qui avait repres Séleucie révolue et replacé le roi des Partho sur le trône. Maintenant il allaft sauver son part de l'invasion. La marche des Romains d'F à Carrhes fut fatigante, à cause de la chaleur mais ils n'eureut pas d'ennemis a combattre, o fut après avoir quitté cette ville et franchi le lissus qu'ils rencontrerent l'armée parthe, poentièrement composée de cavalerie. Les Roi n'avaient aucune habitude de ce genre d'em mis, qui, couverts d'une cotte de marile et mon sur des chevaux excellents, défisient les la pesants et les courtes épées des légionnaires les perçaient de leurs fleches lancées de los Quoique fort incommodes, de pareits adre n'auraient probablement pas suffi a vaincre armée romaine si Crassus avait en quelqu militaire. Faligué de voir son infanterie m sante contre les Parthes, il les fit attaquer p cavalerie, que commandait son propre ille. elle était trop peu nombreuse, et apres une d brillante le jeune Crassus, enveloppé, p presque tous les siens. Les vainqueurs se pre pitèrent alors contre les légions, ils ne juri pas a les enfoncer, mais ils leur causerent de la dominages que les généraux romains por parti de la retraite. Elle commença dans la sal même qui suivit le combat. Les Romains, le

les Parthes, revincent à Carrhes; mais leur découragement et leur désorga-qu'ils n'osèrent pas tenir dans cette l'évacuèrent précipitamment par dé-ts séparés. Un de ces corps, sous les Cassius, atteignit l'Euphrale en sûrelé; de l'armée se dirigea vers la frontière de ic. Dejà les Romains touchaient à la réintagneuse, où ils n'avaient plus rien à des Parthes, quand Surcha, qui désirait out s'emparer de Crassus, l'attira tralnt dans une entrevue, où il fut tué, le 3. Telle fut l'issue de cette courte camqui conta aux Romains 20,000 morts et prisonniers, et qui mit pour longlemps hes à l'abri des invasions. Surena ne junit victoire. Orodes, le trouvant trop paisr un sujet, le fit tuer l'année suivante. connaît ni les causes immédiates ni les de cette catastrophe. Plutarque, le seul a de Surena, a écrit sur la derniere caroe Crassus un récit très-émouvant, mais d'inexactitude et d'exagération, et puisé te à des sources peu authentiques.

pe, Cracms. - Dion Casslus, XI.. - Florus, III. e, Hist. of the Romans, t. t.

surs (Guillaume ), en latin Surenhuibraisant hollandais du commencement huttème siècle. Il fut professeur d'hé-de grec à Amstèrdam. Il s'etait livré à le l'hébreu, parce qu'il avait compris onnaissance du grec ne suffit pas à celui interpreter le Nouveau Testament. 1) amené à s'occuper de l'ancienne littébbinique. C'est a cette circonstance que I son grand ouvrage : Mischna, ljebræorum juris, rituum, antiquita-legum oralium systema, cum Mai-et Bartenoræ commentariis; Amst., 03, 6 part. en 3 vol. in-fol., fig. Le texte nte et un traités (Massecoth) qui forment rdres (Sederum) de la Mischna, vingt et ent eté deja traduits par des hébraisants Surenhus traduisit les quarante autres, les commentaires de Maimonide et de ra. Il a ausai luseré dans son travail les 🗪 prédécesseurs, auxquelles il a ajouté et il a mis une préface en tête de traité. Cet ouvrage estimé est devenu rentrus avait entrepris sur la Ghemare rail semblable. Il est probable qu'il ne pas; ce qui est certain, c'est qu'il n'en ablie. On a encore de lui : Βίδλος καin quo secundum veterum theolog. formulas alleyandi et modos interi conciliantur toca V. T. in N. T. alleinst., 1713, in-42. . Hist. bibl , 1re part., p. 255.

(AN (Jean-Bapteste), prélat français, né Chamas (Provence), le 20 septembre

DES BIOGR, GENER - T. MIT.

1670, mort à Vence, le 3 août 1754. Entré dans la congrégation de l'Oratoire, il se livra à la prédication. Deux avents (.1718 et 1725) et deux carémes (1719 et 1727), prêchés devant Louis XV. lui valurent le petit évêché de Vence (janvier 1728). Il assista comme député de la province d'Embrun à plusieurs assemblées du clergé. Le 12 mars 1733, il fut admis dans l'Académie française à la place de M. de Coistin, évêque de Melz. La même année (29 janvier) il avait prononcé, à Notre-Dame de Paris, l'oraison funèbre de Victor-Amédée II, roi de Sardaigne. Surian était un homme doux, timide, très-charitable, et qui ne s'abstint jamais de l'obligation de la résidence; il montra de la fermeté lora de l'invasion des Impériaux, en 1745. « Son éloquence, dit d'Alembert, qui lui succéda dans l'Académie, fut touchante et sans art, comme la religion et la vérité. Il fut comparé à Massillon, son confrère, mais son style est moins penétrant et moins pathétique. » Un incendie consuma tous les cahiers qui contenaient les sermons de Surian, qui, alors avancé en age, ne prit point la peine de les écrire de nouveau. Ou en possèle pourtant quelques-uns, entre autres, co le Petit nombre des clus, son chef-d'œuvre ( dans le recueil des Sermons choisis pour le Curéme; Liége, 1738, 2 vol. in-12), et on a imprimé son Petit Caréme, prêché en 1719; Paris, 1778, in-12. Ces sermons ont été réimpr. dans la collection de l'abbé Migne.

Gallia christiana, 1. 1V. — Dict. des Predicateurs. — D' Alembert, Eloges — Fisquet, France pontificale.

sumn (1) (Jean-Joseph), écrivain ascétique, né en 1600, à Bordeaux, où il est mort, le 21 avril 1665. Il élait fils d'un conseiller au parlement de Bordeaux, qui n'accéda qu'après de longues instances à sou désir d'entrer chez les Jésuites. Novice à quinze ans, il se fit remarquer dès les premiers temps par son goût pour la vie contemplative. Sa pieté était profonde, et il y joignait une connaissance du cœur humain qui le rendait fort remarquable pour la conduite des âmes. Les Jésuites pensèrent donc faire un choix très-judicieux lorsqu'ils le désignèrent pour aller diriger le couvent des Ursulines de Loudun, dont la possession faisait tant de bruit et sur lesquelles le supplice récent d'Urbain Grandier attirait plus que jamais l'attention. Le P. Surin quitta le 17 décembre 1634 Marennes, on il résiduit, et arrivé à Loudun il crut pou-voir affirmer sur sa conscience, après avoir examiné attentivement l'état de la mère Jeanne des Anges, prieure, que la possession était bien réelle. Il commença donc à l'exorciser; ses premiers essais demeurèrent infructueux, mais, ayant ensuite attaqué les démons au nom de saint Joseph, il expulsa d'abord Levidthan, puis Baluam, qui écrivit sur la main de la prieure le nom de Joseph; Isaacarum sortit ensuite, en écrivant le nom de Marie; mais

<sup>(</sup>i) Morthographe exacte du nom étalt Seurin.

Behemot résista à toutes les tentatives et menaça le P. Surin. Celui-ci en esset tomba lui-même en possession. Il commença à sentir le 17 janvier 1635 plusieurs marques indubitables de la pr sence des démons en sa personne. Il se troublait on faisant ses exorcismes, et perdait subitement la parole. On était obligé d'appeler à son secours d'antres exorcistes, qui ne pouvaient le délivrer qu'en lui appliquant le saint sacrement sur la bouche (1). Quosqu'il se crot lui-même la victime des démons, il resta encore à Loudun près de deux annees, pendant lesquelles il continua à combattre les demons de ses pénitentes. Entin, sa situation devint si grave que ses supérieurs lui ordonnérent, à la fin de 1630, de quitter le couvent et de retourner à Bordeaux. It y retrouva bientôt le calme, et put reprendre l'exercice de son ministère. Mais on reclama de nouveau sa présence chez les Ursulines, et il y revint en 1637. La prieure fut entièrement délivree, à la suite d'un vœu qu'elle fit d'alter avec le P. Suria au tombeau de François de Sales, et qu'ils accomplirent separément l'année survante. A peine de retour à Bordeaux, Surin se trouva de plus en plus sous la possession de l'idée du diable. Sa démonomanie dura vingt ans, pendant lesquels il eut à peine quelques moments de repos et de lucidité. Il ne pouvait ni marcher, ni parler, ni ecrire; pendant des semaines entières, il restait stopide au point de ne pouvoir dire le Pater (2'. Il était devenu un embarras et presque un scandale pour les Jesuite-, qui se le ren-voyagent de maison en maison. Cependant il guérit et recouvra l'usage de ses facultes en 1658. On a de Surin: Catechisme apriluet; Paris, 1661, 2 vol. in-12; plus, edit.: il fut impr. aux frais du prince de Conti, avec qui il entrelenait des relations suivies; — Fondements de la vie spirituelle, tires de l'Imitation de J.-C.; Paris, 1669, in-12; l'édit, de 1763 renferme des corrections de style par le P. Brignon; souvent reimpr, dans ce siècle, notamment en 1820, 1833, 1848; ces deux onverges sont sous les initiales J. D. 8. ces deux ouvrages sont sous les initiales J. D. S. F. P. (Jean de Sainte-Foi, prêtre); — Cantiques spirituels de l'amour divin; Paris, 1677, 1679, in-8°, et 1731, in-12;— Dialogues spirituets, où la perfection chrétienne est expliquee; Nantes et Paris, 1704, 3 vol. in-12; Paris, 1821, et Avignon, 1829, 2 vol. in-12; — Lettres spirituelles; Nantes et Paris, 1704, 3 vol. in-12; Paris, 1825, 1843, 2 vol. in-12; - Le Predicateur de l'amour de Dieu ; Paris, 1799, 1824,

(3) On lit dans une lettre qu'il écrivit, le 3 mai 1633, au P. d'Attichi, jésuite à Rennes : « Je auss en perpétuelle conversation avec les diobles ... Depuis trois mois et deuit, je ne suis jamais sans avoir un diable aupres de mui en exercice. Quand je veux parler, en m'artete la parole; à la messe, je suis arrête tout court; à la table, je ne puis porter les morceaux à ma bonche; à la confession, j'oublie tout à conp mes péches, et je sens le diable aiter et voir clier suoi comme en sa maison, » (§) il nous apprend inhamème, dans ses tettres, qu'un jour son démon le jeta par la fenêtre sur une roche et qu'il se cassa la cuisse.

in-12; — La Guide spirituelle, suivie de Dia-logues sur la vie interieure; Paris, 1801, 1836, in-12; — Triomphe de l'amour divinsur les puissances de l'enter, en possession de la mère prieure des Ursulines de Loudun; Arlgood, 1829, in 12; — Lettres inedites, termineu par une table analytique; Paris, 1845, in 18.

Abbe Boulon, Fie de Surin; Chartres, 1688, 16-4. —
Abrege de la vértinble histoire de la posicion de Loudan; Parts, 1998, 16-12. — San on, Nelice à la lête des Lettres (metides. — L'insi de la heighen. I. XI IV et XLV. — Figuier, Hist, de mermelleur, 19. BUNIUS (Laurent), hagingruphe alleurant, or 12.

à Lubeck, en 1522, mort à Cologue, le 23 mi 1578. Les commencements de sa vie sont fort obscurs : selon quelques-uns, il eut pour père un luthérien, et se convertit à la foi calhoique vers la fin de ses études; d'après le plus grand nombre, il naquit dans la religion orthodoxe. Corneille Loos avance qu'il suivit d'abord, pendant quelque lemps, la carrière des armes; mais paratt certain, c'est que Surius fit sa theologie à Cologne, où il se ha avec Pierre Canisius ta 1542, il entra à la chartreuse de Cologne, sty vécut trente-six ans, occupé jusqu'à sa mod de travaux relatifs à l'histoire et a la litterature ecclesiastiques. Le plus important de ses ou-vrages est le recueil intitule : Vita sanctorum ab Aloysio Lipomunno olim conscripta; Co logne, 1570 et suiv., 6 vol. in-fol.; plusieurs lab réimpr., et dont la meilleure édit. est celle de 1615 (Cologne, 12 tomes en 7 vol. in-fol. . « Le dessein de Surius, dit Niceron , a etc de lorsor un corps d'histoire de la vie des saints, de toute les pièces qui se trouvaient de son temps, d qui étaient regardees comme dignes de foi. Il y fit entrer toutes les vies que Lipoman a pr blices; mais il leur donna un autre ordre. Il ; ajonta beaucoup de vies nouvelles, tirces des manuscrits que divers savants lui envoyennt. Les protestants n'ont rien oublie pour decier a compilation de Surius, et l'ont trate d'impo-teur. Mais il n'a rieu inventé de lui-même, lou ce qu'il y a de blâmable en lui est d'avoit changé le style de ses originaux, et d'en avoi retraoché ce qu'il lui a plu. » C'est aussi l'ave de Bolland, et il faut reconnaitre que Surais avec une grande candeur ce qui se faisan ge ralement à son epoque, en preferant a l'ex tude et à la fidelité du fond la clarte du siye et les elegances de la forme. Cependant, érudits cathodques se plaignirent aussi des rations qu'avaient subies sous sa plume Actes des Saints. Il a eté public deux abre de cel ouvrage : Fr. Harai vita sanctorum (Anvers, 1591, in-8"), et l'ilæ sanctorum lectissimæ (Cologne, 1616, in-8"). Ou a coo de Surius; des Traductions en latin des et de plusieurs mystiques, Tauler, Ruysley Suson, etc.; - Commentarius brees resun in orbe gestarum, ab anno 1500; Louseu, 1566, iu-8°; Cologne, 1602, iu-8°, avec un su-

( Paris, 1571, in-fol., et 1573, in-80) : c'est une suite à la Chronique de Nauclerus, et une réplique à l'Hestoire de la Réformation de Sleilan; elle marque une singuliere ignorance des faits, un esprit sans critique, une passion aveugie contre les réformés, et Peucer a pu dire sans exagération que l'auteur « mérite plutôt le titre de bouffon que d'historien »; malgre cela, on livre a été continué par Isselt, Brachel, Thulden et Brewer; - Concilia omnia, tum generalia, tum provincialia alque particularia; Cologne, 1567, 4 vol. in fol.: collection que le roi d'Espagne Philippe II récompensa par un don de 500 florius, mais qui, d'après Salmon, est pleine d'inexactitudes, de transpositions, d'omissions et de choses inutiles; Bamiliæ sive Conciones præstantissimorum Ecclesiæ doctorum in evangelia tolius anni; Cologne, 1569, 1576, in-iol.

Riceron, Memoires, t. XXVIII. - De Thou et Teissier, Eloges. - Le Mire, Scriptores succell XVI. - Hartz-beim, 1868. coloniensis.

SUBLET DE CHOKIER, nom d'ene ancienne famille liégeoise, qui remonte à l'an 1170. Elle s'est éteinte en la personne de Fastré Baré de Sudet, seigneur de Chokier, mort vers 1473. L'empereur Ferdinand II, en 1630, accorda la noblesse à la famille de Chokier et l'autorisa à prendre le nom de Surlet. Nons citerons de cette famille les personnages suivants:

CHOSTER (Jean-Fredéric DE), chanoine de Liège, mort le 15 mars 1635. Il était fort instuitet avait beaucoup écrit. On n'a de lui qu'un Enchiridion præcationum et litaniarum; Liège, 1636, in-12.

Cromen (Erasme ns.), neveu du précédent, né le 25 février 1569, à Llége, où il est mort, le 19 février 1625. Il étudia le droit à Louvain, et fut un bable jurisconsulte. Il a publié: De jurisconc ordinarii in exemptos; Colagne, 1623-29, 2 tom. in-4°; Cologne, 1634, 3 vol. in-8°. avec les additions de Verhorst; — De adiocaleis feudalibus; ibid., 1624, in-4°: les avournies etaient puissantes et nombreuses dans princi pauté de Liége.

CHOM FER (Jean SURLET DE), frère du précèdent, ne à Liége, le 14 janvier 1571, mort vers
55, étudia aussi à Louvain, et prit ses grades
drie de Saint-Hadelin de Visé, et vichire général
diocèse de Liége. Il se distingua par ses lulières, son véle charitable et son érudition. Ses
rum phorismorum; Cologue, 1687, in-4°;
lie per nutationibus sive commutationibus
con in-fol., avec d'autres ouvrages sur la
lette matière; — De re nummaria prisci avi,
liège, 1616, 1632, in-8°; Rome,
lette matière; — De re nummaria prisci avi,
liège, 1619, in-8°; — Commentarius in gloslette de liège. Il se distingua par ses lulette matière; — De re nummaria prisci avi,
liège, 1619, in-8°; — Commentarius in gloslette de liège.

plement; traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1621, 1658, in-4°; — De traduit en français par Estourneau romane; Liége, 1624, in-4°; — Facis historiarum centurix tI, quæ continent mores et ritus diversarum gentium; Liége, 1650, in-fol., reduit en français par Estourneau romane; Liége, 1624, in-4°; — Facis historiarum centurix tI, quæ continent mores et ritus diversarum gentium; Liége, 1650, in-fol., reduit en français par les français

Chokier (Jean-Ernest, baron Surlet de), fils d'Érasme, mort vers 1683, fut chanoine de Liège, abbé de Visé, et grand vicaire. La ville de Liège lui doit la fondation de la maison des Incurables et celle des Filles repeaties.

Onorien (Jacques-Ignace Server os), frère du précédent, et le dernier de sa famille, mort vers 1705, fit bâtir à Liège l'hôpital de Saint-Joseph, et fut le bienfaiteur de la maison des Enfants orphelius et de celle de Sainte-Barbe, qu'il fit élever à ses frais, et dont il assura l'entrelien par ses libéralités. L'un des fils de sa fille unique, mariée au comte de Liedekerke, hérita de ses noins et armes.

CHOKIFR ( Erasme Louis, baron Surger DE), homme politique, né à Liege, le 27 novembre 1769, mort à Gingelom, près Saint-Trond, le 7 août 1839. Il siègea au corps legislatif de l'empire français, de 1812 à 1814. Sous le règne du roi Guillaume, il fit partie, jusqu'en 1818, de la seconde chambre des états généraux, où il vota constamment avec l'opposition, et devint plus tard membre des états provinciaux du Limbourg. Lors de l'insurrection de Bruxelles, en 1830, il fut l'un des citoyens envoyés à La Haye demander la séparation administrative de la Belgique et de la Hollande, et bienfôt après il représenta au congrès national le canton de Hasselt. Appelé en novembre à la présidence de cette assemblée, it y fut maintenn chaque mois par un choix nonveau. Lors de l'élection d'un roi, il vota pour le duc de Nemours, et vint ensuite à Paris lui offrir la couronne, que refusa, comme on sait, le roi Louis-Philippe. La majorité du congrès s'étant prononcée en faveur de Surlet de Chokier, pour le choix d'un regent, if fut revelu de ce titre le 26 février 1831. Il adopta avec chaleur le projet de placer sur le trône de Belgique le prince Léopold de Saxe-Cobourg. Le nouveau rot étant entré à Bruxelles, le 21 juillet 1831, le régent se démit à l'instant du pouvoir qu'il avait exercé avec indépendance, et se retira à Gingelom, dont il fut bourgmestre jusqu'à sa mort. Le congrès avait fait frapper une médaille en son honneur, et lui avait accordé une pension de dix mille florins. E. REGNARD.

Layens, Nouveil horaldique des busquesires de 1409e, p. 37s. — Pappeus, 1801. belgica. — De Villenfagne, Helanges, p. 321. — Boodelbeire, 1409r. liegeoise. — Docum particuliers.

SURREY (Henry Howard, comte de), poéte anglais, né en 1516 ou 1517, exécuté le 21 janvier 1547, à Londres. Il était fils de Thomas Howard, duc de Norfolt, et d'une fille du duc de Buckingham. On ignore l'histoire de ses premières années; car rien n'est moins certain qu'il ait eté éleve, comme on l'a dit, à Windsor avec le fils d'un roi. Il était en 1526 un des échan-

one du roi, et il se lia de bonne beure avec un hitard d'Henri VIII, le duc de Richmond, ave lequel il vint en France en 1532. Wood pretend qu'il avait été à Oxford; mais le nom de Sorrey ne figure pas dans les archives de l'universit Il afficha très-jeune une passion romanesque pour la belle Geraldine (1), dont le nom se trouve lié au sien dans plus d'une legende. A cette ép que l'esprit de chevalerie vivait encore, et la littérature italienne, les sonnets de Petrarque surtout, exerçaient une grande influence en Angleterre; le jeune amoureux n'emprunta cependant que la forme poétique et non l'affectation des sentiments à son modèle, qu'il surpassa sous tous les rapports. Chez lui, les nobles qualités du chevatier rehaussaient les grâces d'un goût cultive; on a pu dire avec vérite qu'il unissait dans sa personne les mérites si différents d'un Bayard et d'un Petrarque En 1536 Surrey per dit son ami et beau frère le duc de Richmond. Ce tait a servi de base à une toute de détails fabuleux, qui ont longtemps embelli les brographies du poete. Après la mort du duc, a-t-on dit, Surrey fit un voyage en Italie, en partie pour se distraire de son chagrin, mais surtout pour obéir à Geraldine, qui lui aurait commande de rompre des lances en son bonneur, selon les lois de l'ancienne chevalerie. Il s'en va donc de ville en ville proclamant la beaute de sa dame et déflant les contradicteurs. Chemin laisant, il rencontre à Florence le fameux Cornelius Agrippa, qui lui montre, dans un miroir magique, Geraldine lisant un sonnet de son chevalier pour calmer les tourments de l'absence. Or, toute cette histoire est controuvée, ainsi que celle des joutes que Surrey aurait soutennes en l'honneur de sa dame (2). A l'àge de quinze ou seize ans, il avait obtenu la main de Frances Vere, fille du comte d'Oxford ; le mariage ne fut célébré qu'en 1535, et le 10 mars 1536 naquit le premier fils du poéte. Au mois de mai suivant, Surrey et son père figurent dans le procès d'Anne Boleyn, leur parente. Les événements qui survinrent leur parente. dans sa famille durent lui donner assez d'occupation; car son oncle Thomas Howard fut la même année accusé de haute trahison, circonstance qui produisit une vive impression sur le poele. En octobre 1537, on le retrouve parmi les courtisans qui conduisaient le deuil de Jane Seymour, et le premier jour de l'an suivant il offcait, l'usage du temps, des étreunes a Henri VIII. En 1538 il se distingua dans les tournois célébrés à l'occasion des noces du roi avec Aune de Clèves. En février 1542 eut lieu l'exémois après, il était nomme chevalier Jarretière. Dans la même année éciata l d'Ecouse, ou il accompagna son père, comm es troupes anglaises, et prit une part dans cette campagne meurtrière. En avul 15il fut enferme a Windsor par ordre du cons prive, pour avoir mange de la viante en carin et cassé dans la nuit les vitres des bourgeu- de la Cité. Désireux saus doute de faire oublier edit escapade, il obtint en 1544 d'être compris dans l'expédition de Boulogne, servit avec bea coup de zèle, et obtint le brevet de marichal de camp. Après la prise de la ville, il en devist gouverneur, et continua la guerre avec avant. jusqu'au moment ou il subit un échec (janua 1546), qu'un regarde comme la cause de la di grace Attribuant son rappel à la jalouse des Seymour, il ne put cacher son mecontenteren et erista en menaces. Il était devenu d'alteur suspect à Henri VIII, à qui on donna a entenque ce gentilhomme, dont la femme était maisle affichant des prétentions à la main de la princes Marie, Il fut arrête, déc. 1546) et detegu a Wadsor, puis à la Tour. On l'accusait d'avoir pub en termes meprisants du comte de Heriford d d'avoir écarlelé sur son ecusson les armes d'É douard le Confesseur. Déclare coupable de haute trabison, il fut condamne à mort, et est cuté le 21 janvier 1547. La mort de Henr Vid sauva la vie du père de Surrey, arrêté en mine temps que son fils. Celui-ci laissa deux fils duit l'ainé, Thomas, devint duc de Norfolk.

Les possies de Surrey ont été d'abord imptarec celles de Th. Wyatt a Londres, 1557, in-8°, d pet. in-8°, 1559, et 1569, 1574, 1565, 1587, in f'. elles ont encore paru ensemble, ibid., 1507, 7 % in-8°; 1815-16, 2 vol. in 4°, avec des notes listeriques et critiques de Nott, et 1851, in-12, are no tice de R. Bell. L'influence exercée par Sorte, sur la poésie anglaise ne saurait être apprécie qu'en se reportant à l'époque où les œuvres de cel auteur encore vivant jouissaient d'une tres-grand popularité. Il sonda une nouvelle ecole; entant avec soin les defauts de ses devanciers, il det l'exemple d'un style dont la pédanterie et concetts étaient également bannis. Il est s le premier écrivain anglais qui ait composé des vers blanes. Hallam fait observer avec que a cet auteur accompli brillait plutot par l gout que par le génie »; nais il fout se rappeir que c'est justement à son goût qu'on doit le services qu'il a rendus à la littérature nationale. Surrey, d'une taille peu élevée, était très-act et capable de supporter les plus dures faiture. Spirituel, musicien habile, courageux jusqu'al temérité, aimé des lettrés, il rachetait par de

nombrenses qualités l'orgueil qu'on a pu lu re procher.

Tostaell, Amenities of literature. — Hallam, berak to the later, of the Europe in the AP, AFI and MII centuries. — Nove ve Nott. — Lodge, Portrait.— Quarterly Recieu, Janv. 1889. — Fance, Luter, 1882 and

Walpole, cile etalt fille de Gerald Filz-

Gerald, comie de Kildare, et s'aopelos Eusabeth. (i) Foute cette histoire a ete acceptee comme véri-dique jusqu'à la publication de l'ouvrage de Note en 1813; elle a sa source dans le roman influide : L'Inforis the a sa source dance roman lating. E. Infor-ture agageur, as in Fie delick Witten, qui parat en 1891 et dont l'auteur est Thomas Nash Cette surer-cherie Hitraire a trouve des celos chez Drayton, Wins-tansby, Wood, Libber, Walpole, etc.

TILLE | Louis-Charles DE HAUTEFORT, DE), général français, né en 1658, mort le 19 decembre 1721. Sa famille, origi-Périgord, était une des plus anciennes province. Il prit le mousquet de bonne il la campagne de Flandre, fut nommé du régiment de Tonlouse en 1684, se à Fleurus et à Steinkerque et après mière bataille reçut le grade de brigaco la place de licutenant-colonel dans ent du Roi. Il se trouvait ainsi sur le de la plus haute fortune. « Le roi, dit non, l'aisait sa poupee de son régiment, lans tous les détails, comme un simple et le distinguait en toutes manières : me une source de puissance, de grâces ite; Surville en tirait gros, et il était de Mariya. . Un excès de table l'arrêta carrière : étant pris de vin, il insulta nt La Barre, lieutenant de la compagnie du régiment des gardes; le tribunal des ux de France, auquel l'affaire fut déférée, poa à un an de prison; il fut enfermé Ale et cosse de son grade (1706). Cepenmaréchal de Boufflers oblint du trat dans l'armée à l'expiration de sa servit avec distinction, fut nominé lieunéral, et reçut un coup de seu à la dé-Lille (1708). On l'envoya, en 1709, er dans Tournai avec dix-huit batail ennemis l'y assiegèrent, et après vingt pars de tranchée ouverte l'obligèrent à r dans la citadelle, qu'il rendit lorsqu'il esque sans vivres et sans munitions. hommes de guerre le blamèrent d'avoir tu la chamade avant que toutes ses resfussent épuisees; mais la commission qui cut à connaître de sa conduite le Be qui le perdit auprès de la cour, ce fut avoir rendu Tournai que d'avoir fait endant le siège des pièces de vingt sols en ont la face portait son effigie couronnée el le revers son nom avec les armes Il était arrivé souvent que des goude place avaient été forcés de frapper aies de siège; mais il était sans evemy cussent fait placer leur portrait L'Ades inscriptions eut beau représenter, ne du secrétaire de Boze, qu'en agisil n'avait pas lésé les droits du sou-nisque les pièces obsidionales n'étaient roprement parler, des monnaies, ardonna pas cet excès de vanite, et Surs'enfermer dans ses terres de Picardie, Otil rarement.

non, Fouquières, Semoires. — Duby, Recueil mondinales, pl. 16 et 19. — Memaires de 4 fascript , 1, 282.

LLE (Marguerite-Éléonore-Clotilde -- CHALIS, dams DE). Ce nom, envem invatère qui n'a pas encore eté pépartiendrait, selon ses premiers bio-

graphes, à une noble dame du quinzième siècle, auteur de poésies naives et gracieuses. Selon les recherches de la critique moderne, ces poésies seraient un élégant pastiche, où l'imitation, d'une valeur presque égale à l'originalité, aurait servi à exprimer des sentiments et des idées qui n'osaient se produire sons une autre forme l'époque où elles furent composées, et leur véritable auteur serait Joseph-Étienne de Surville, gentilhomme émigré, « trouvère d'une poésie chevaleresque, monarchique », ayant emprunté le nom d'une aïeule dont lui seul révèle l'existence et le talent. Une autre opinion, moins probable, c'est que cette œuvre appartiendrait a son premier éditeur, Vanderbourg, qui assurait tenir des héritiers de M. de Surville (1) le manu-crit des poesies et les notes concernant une véritable Clotilde de Surville, dont il developpa la vie dans une longue prefaco. La première édi-tion (Paris, 1803, in-8") obtint un grand succès, et souleva une discussion animée. Dans la se conde (ibid., 1821, in-80, in-12 et in-32 ) Vanderbourg essaye de réfuter les objections qui s'etaient élevées contre l'authenticite d'une forme primitive. Nous rapportons à la fois les details biographiques et les particularités qui auraient permis à la critique de donner une date récento à ces poesies en vieux langage

Clotilde naquit, dit Vanderbourg, en 1405, au château de Vallon, dans le bas Vivarais. Sa mère, Pulchérie de Fay-Collon, ayant véen quelque temps à la cour de Gaston-Phebus, comte de Foix, avait mis à profit la bibliothèque de ce prince lettré, en étudiant les auteurs grecs et latins, les poêtes français et italiens, qu'ello fit de bonne heure connaître à la jeune Clotifde. Celle-ci, douée d'un génie précoce, composa dès l'âge de douze ans des vers placés dans le recueil parmi les Pièces mélées. En 1421, elle épouse un jeune chevalier, Berenger de Surville, qui bientôt la quitte pour aller combattre sous les ordres du Dauphin, depuis Charles VII. C'est alors qu'elle lui adresse l'héroide passionnee qui commence ainsi:

Ciptifde au sien amy douice mande accolade.

On a trouvé dans cette pièce une coincidence trop frappante avec les evénements et les idées d'une époque plus rapprochée de nous pour n'en pas souppouver l'origine, et l'examen de cette poèsie retrouvée fit nattre l'idee d'invention, à laquelle on n'avait pas songé au moment de la première surprise. M. de Surville,

(i) Sunville (Joseph-Étienns, marquis de ), né en 1785, dans le Vivoruis, entra dans le régiment de Guionel général et devint capitaine. Après a our fait une campagne en Corse, il alla servir en Amérique, sona les urdres de Rochambeau. Au debut de la révinition il emigra en altemagne. Boyaliste ardent et dévoue, il accepta du combe de Province la mission perificue de provinquer un sun-lèvement dans le mid de la France. Arrête au Puy, il fut traduit devant une commission militaire et condanné à être passe par les armies (octobre 1785, il à taliase un grand nombre de poèsies lyriques ou légères, assez médiocres, et qui n'ont pas vu le jour.

quittant la France en 91, était bien l'auteur des

Sanny par sea subjects, le plus noble des princes
Erre, el proscript en sea propres remparts.
De chastel en chastel et de silles en villes
Contraint de fuyr heux ou debarait regner,
Pendant qu'hommes felons, ciercs et fourhes servilles,
L'ozent, o crimet en jusdment ossigner '....
Non, nont ne pent durer tant coutpable vertige;
O peuple Franc' reviendrar à tou Roy.

Mais ici se présente une autre question. Pourquoi M. de Surville, qui n'a pas public ces poésies, aurait-il inventé ce roman de l'aieute avec toutes les circonstances qui lui donnent une apparence de vérité? Son éditeur, Vanderbourg, semble répondre à tous les doutes; mais accusé lui-même d'avoir pris part à l'innocente fraude littéraire, onne peut avoir conflance dans le récit qu'il reproduit à l'occasion de ces vers contestés, qui selon lui auraient eu sur la destinée de Clotide une certaine influence.

Le talent qui se révolait dans cette héroide amait excité l'humeur jalouse d'Alain Chartier, qui ne voulait pas de rivaux, et attiré à la jeune Clotilde des chagrins qui lui firent rechercher l'obscurité. C'est ainsi que s'expliquerait l'injuste oubli où ctait tombé son nom. Elle contiona cependant à corice, mais sans vouloir sortir de sa retraite, quelques instances que lui firent Charles d'Orléans, Marguerite d'Écosse, qui lui avait envoye en present une couronne de feuillages d'or portant cette inscription : Marquerite d'Ecosse à Marquerile d'Helicon. Clotilde perdit son mari au siège d'Orléans, après sept années d'union. Elle ent a regretter aussi plusieurs amies d'enfance, jeunes femmes qui s'associaient à ses goûts poétiques : c'étaient la belle Tultie, Rocca, Blanche de Courtenay, Louise d'Effiat, muses dont la mémoire ne nous est parvenue qu'avec celle de Clotilde. Vers 1450, elle maria son fils à Héloise de Goyon de Vergy. Tous deux moururent vers 1468, laissant a Clotilde une fille, Camille, qui ne se maria pas, pour rester auprès de sa grand'mère. Celle-ci lui surveeut, et ne termina sa longue carrière que vers la fin de ce quinzième siècle, où elle put celébrer encore la victoire de Fornoue dans on Chant royal, adresse a Charles VIII. C'est Vessoux, son pays natal, qu'elle mourut et fut inhumée, pres de ses enfants

Tous ces détails auraient été empruntés à des Memoires que Clotilde composa dans sa retraite et que M. de Surville, possesseur des archives de sa famille, aurait transcrits, ainsi que les poésies retrouvées, avant de sortir de France. Mais nul n'a eu communication des pièces originales. M. de Surville rapporte encore qu'une descendante de Clotitde, Jeanne de Va'lon-Surville, aurait commence, au dix-septième siècle, le travail qu'il se proposait de terminer, en recueil-tant les œuvres de son aieule. Il y consacra les années de son evil Honme de œur et d'eaprit, doué d'un talent poétique assez distingué pour

qu'on puisse lui attribuer cette imitation, qui si presque une création, on se demande cependant qui l'engagea à garder le secret sur son propre nom ou à inventer une fable à laquelle il semblat attacher une importance serieuse. La veillemem de sa mort, il écrivit à sa femine une lettre recemment publice, et qui contenait une recommandation expresse du manuscrit de Clotitée sans déclarer qu'il en fût le véritable auteur. On aime à croire que quelques matériaux retroures ont servi de base à cette composition, et qu'elle n'est pas entièrement apocryphe. Séduit par a propre facilité, M. de Surville sura cede a un certaine pente à l'imitation, qui portait tant de ens de lalent à relever, vers la fin du dix-la tième siècle, les monuments de notre vicille littérature. Le descendant de Clotilde s'est crole droit, apparemment, de faire revivre le nom d'une ancêtre à l'aide de ses propres imparations, et la critique, également dans son dont a cherché dans ce volume et dévoile l'artifice litteraire.

En 1811, Nodier et de Roujoux en relevasei les erreurs et les anachronismes. Raynomad n'y voit qu'une invention moderne; Dausou l'attribue à Vandei bourg. Il n'est plus permis de le faire après le travail de M. Mneé, qui a etablisme des pièces authentiques l'entière bonne lo le l'éditeur dans toute cette affaire.

Un second recueil des vers de Clotific publió par Nodier et de Romoux (Paesies me dites; Paris, 1826, in-8°), requeil malencontron, on l'on prête à l'auteur des idées modement des connaissances étrangères à son siècle, Aust on l'y voit, dans le fragment d'un poeme, defendre le système de Kopernik, qui etait à pune né, réfuter Lucrève, qu'on n'avait pas encur la primé, et mentionner les satellites de Salume, dont le premier ne fut aperçu qu'en 1635. Es a considérant que le premier recueil, il donna les à de graves objections, dont la valeur peut être préciée par les philologues; et, de plus, l'enser de l'ouvrage n'a pas le caractère particulur à la poésie du quinzième siècle, encore mère d negligence et de dureté. Enfin, quelques pièce du recueil rappellent trop évidenament des mor oranx célèbres pour que de part ou d'autre d n'y ait pas imitation; par exemple, celle qui d pour titre les Trois plaids d'or est la menu que Voltaire nous a donnée et qu'it nomme le Trois manières. De même, dans les charon Verselets à mon premier né, trop souvent als pour qu'il soit necessaire de les rapporter se

O cher entontelet, vray pourtratet de top père, on trouve une grande ressemblance uvec la remance de Berquin : Dors, cher entont ; clos la paupière, qui date de 1775; mais, contretionaire ; le charme de la copie surpasserait celui de Poriginal. Quoi qu'il en soit, ce pastiche est i agréable qu'il faut s'en tenir aux conclusions de M. Villemain et de M. Sainte-Beuve, ces deux excellents juges, qui l'acceptent, même au point

de l'imitation comme une œuvre remartet distinguée. M. Villemain, après avoir 16 l'invention, ajoutait . « Quand on a lu publication appendit dans les poésies dide une fabrication moderne, qui se la perfection même de l'artifice, » Puis les loin : « La fraude une fois prouvée, mérite de la fraude en elle-même. Ces sont charmantes. » Mmc C. du P.

oute Constitutions of the Constitution of the r. publique, \$1 )any, 4 fev, et 28 mats 1 RION ( Σουσαρίων), poëte comique athéwait dans le sixième avant J.-C. Il était spodiscus, village de la Mégaride. Il quitta natal pour l'Attique, et s'etablit dans le Flearia. D'après la tradition il introduisit for parmi les Athéniens, entre la 50° at lymp. (580-564 avant J.-C.), la comédie, tait dejà depuis longtemps chez les Mé-La comédie dans sa forme primitive partie du culte de Bacchus; c'etait mue mascarade où des hommes revêtus des ments les plus bizarres, et placés sur des ou sur un char rustique, echangeaient Albets et des mjures avec les assistants, saient par des bouffonneries et chantaient ages du dien des veudanges. Les Mégacellaient dans ces farces grossières; en sportant cliez les Atheniens, Susarion dut e subir quelques modifications; it n'inas In fable comique, puisque Aristote atspressément ce perfectionnement à Cratès, semble qu'à l'improvisation des personinégariens il substitua des rôles préparés er et un dialogue versifié. Cependant ses n'étaient pas écrites; aussi n'en resta-t-il anciens qu'un vague souvenir; mais il la gloire de Susarion d'avoir éte le créadu moins l'introducteur à Athènes d'un si, perfectionné lentement par la généravante, devint un siècle plus tard la coe Cratinus et d'Aristophane. L. J. III, 5. - Pinterque, Soion, 10. - Marbre de oq. 39. - Meineke, Hist. critica comudice

(Henri de Berg, dit Henri), auteur de allemand, né à Constance, en 1295, Ulm, le 25 janvier 1366. Au nom de sa Tune des plus nobles de la Souahe, il rocclui de Suso, pour honorer la piéte de sa On le désigne quelquefois par celui de frère Henri I, dont il a signé ses ouvrages. Après avoir abit de Saint-Dominique à treize ans, il hever ses études à Cologne A d'us-huit avint un si fervent religieux qu'il fut éluite son couvent. Pendant dix années de tion et de pénitence, il se disposa à la car-

rière évangélique, qu'il parcourut avec succès dans la Souabe et l'Alsace. Henri Suso exerça une grande influence sur son siècle, mais on no connaît guère de lui que ses Œuvres, dont la première edition, de toute rareté, a paru à Augsbourg, 1482, in-fol., avec un grand nombre de figures remarquables. Surius les a traduites en partie de l'allemand (Cologne, 1555, 1583, 1615, 1n-8"), en les faisant précéder de la Vie de l'auteur par une de ses pénitentes, dominicaine, appelée Élisabeth Stæglin; elles ont été mises en français par le chartreux Leverl (Paris, 1586, 1614, in-8"), et par Étienne Cartier (Paris, 1852, in-18); en italien (Rome, 1603, in-4"). Le prin-cipal traité qu'on y trouve est : Horologium sapientiæ æternæ; Paris, 1480, in-4" : estimé au moyen Age à l'égal de l'Imitation, ce traité fut dès 1389 traduit par un franciscain de Neufchâteau; la version en fut retouchée par les chartreux de Paris, qui la publièrent sous le titre: Eloge de sapience (Paris, 1493, in-fol.) (1). Il y en a une autre (Dialogue de la Sagesse avec son disciple; Paris 1684, in-12), par le chanoine de Vienne. Le P. Jarry a trad. quelques antres traités de Suso; celui intitulé Offica de l'éternelle sagesse a été souvent imprimé. La fête de Henri Suso se célèbre le 2 mars dans l'ordre de Saint-Dominique, en vertu de l'approbation don-née par Grégoire XVI, le 16 avril 1831.

Notera, Hist. de la vida y milaros del B. Enr. Suson. Ign. del Rorte, l'ida ed apres pirificali del B. Enr. Suson. Ign. del Rorte, l'ida ed apres spirificali del B. Enr. Suso; Padoue, 1978. In-19. — Acta sanctorum, au 25 inniver. — Diepenbreck, Heinr. Suso's genanne frater Amandia, Loben und schriften; Rai sbonne, 1830, In-89. — Infroduction sur la vie el les cerits dis B. Heuri Suso, trad. de Gerrera, a la têle Dels sagges elemelle; Paris, 1840, In-89. — Chavan de Malion. La Fite et les letters du bienheureux II. Suso; Paris, 1842, In-12.

SUSSEX (Auguste-Fréderic, duc De), sixième fils de Georges III, roi d'Angleterre, né le 27 janvier 1773, à Londres, où il est mort, le 21 avril 1843. Il acheva son éducation classique dans l'université de Gættingue, où il apprit l'allemand avec Meyer et le latin avec Heyne. Après avoir voyage quelque temps en Allemagne, il se rendit à Rome, et y reçut de Pie VI le plus bienveillant accueil. Ayant rencontré Augusta, fille de John Murray, comte de Dunmore, il s'en eprit vivement, et l'épousa à Rome, le 3 avril 1793, suivant les rites de l'Église catholique; de retour à Londres, il lit célébrer son mariage, d'après le rit anglican, dans l'église de Saint-Georges (5 déc. suivant). Déférée à la cour ecclesiastique, cette union fut déclarée nulle (août 1791), comme contractée en violation d'un statut de Georges III, qui défend à tout prince du sang de se marier en pays étranger sans le consente-ment du roi, revêtu du grand sceau. Malgré l'affection qu'il lui témoignait et quoiqu'il en eut deux enfants, le prince abandonna sa femme,

(i) L'exemplaire offert par l'imprimeur Ant Vérard au roi Charles VIII, est orné de singt cinq miniatures, et van Praêt en a donné la description détailiée dans le Catalogue des lieres sur mélin, L. 1.

qui sut obligée plus tard de le citer devant la cour de chancellerie pour obtenir de lui une pension alimentaire. Après avoir vu son mariage cassé, le duc était retourne en Italie; il passa de la en Suisse, y ilt un assez long sejour, et se rendit ensuite à Berlin. En 1800, il s'embarqua avec lady Augusta pour le Portugal, habita Lisbonne environ quatre années, et fut créé dans l'intervalle, le 27 novembre 1801, due de Sussex, comte d'inverness et baron Arklow. Le parlement lui accorda en même temps un apanage annuel de 12,000 liv. st., qui fut plus tard porté à 18,000 (450,000 fr.). On doit remarquer d'ailleurs qu'a part ces titres le duc de Sussex n'a jamais joui de tous les avantages accordés à ses frères aines, les dues d'York, de Kent et de Cumberland, et qu'il fut constamment oublié dans la distribution des emplois civils ou militaires dépendant de la couronne. Il était doné cependant de Jalents remarquables; aussi se distingua-t-il parmi les membres de l'opposition à la chambre haute. Il se montra fort oppose au projet d'etablir une régence (1811), et appuya, avec une érudition dont on ne le croyait pas capable, le projet d'émanciper les catholiques (1812). Le discours qu'il prononça en cette derniere occasion a été imprimé (Londres, 1812, in-8°). Après la résignation de l'amiral Peter Parker, il fut nomme grand-mattre de la francmaconnerie en Angleterre. Il prit souvent la parole dans diverses assemblées de la bourgeoisie et des corporations de Loudres, notamment dans celle des marchands de poissons. Le 28 fevrier 1817, il protesta contre la suspension de l'habeas corpus. Le duc de Susser passa le reste de sa vie dans la retraite, et s'honora de porter les fitres de président de la Societé royale, de la Société des arts, de protecteur de la Société asiatique et africaine, de président de l'administration de divers hopitaux et dispensaires, de conservateur du Musee britannique et de celui de Hunter, et de vice-président de la Societé royale de géographie. Sa riche hibliothèque renfermait la plus belle collection de Bibles connue. Le catalogue descriptif en a été dressé par Tic. Pettigrew (Londres, 1827, 2 vol. in-4°). Contre l'usage des princes, le duc voulut rendre un dernier hornmage à l'égalité en demandant a être enterre dans un cimetière public. Après la mort de lady Augusta Murray ( 5 mars 1830 ), qui en 1806 avait pris, avec l'autorisation royale, titre de comtesse d'Ameland, il épousa Cæcilia Underwood, fille du comte d'Arran, que la reine Victoria a, en 1840, créée duchesse d'Inverness ; mais ce mariage n'a pas obtenu, plus que le premier, la sanction royale.

De sa première femme il a laissé deux enfants: Auguste-Fréderic d'Este, ne le 13 janvier 1794, colonel dans l'armée anglaise; et Ellen-Augusta d'Este, née le 11 août 1801.

Native, Mogr. univ. et port, des contemp., 1, 14. - Norke, Pescare.

SUTÉE (Joseph-Benolt), peintre français, né à Bruges, en 1743, mort à Rome, le 9 fevrier 1807. Après avoir étudié le dessin dans l'academie de sa ville natale, il se rendit à Paris (1763), et fréquenta l'atelier de Bachelier. La 1771, il remporta le grand prix de peinture, en dépit des règlements en vigueur, qui ne le reservaient qu'aux indigènes. Ce prix fui assura le séjour de plusieurs années à Rome, ou il achi de se perfectionner sous la direction de Viva Agréé à l'academie de peinture en 1779, il et devint membre titulaire (1780), dans l'année qui suivit son retour à Paris, et il eut en 1782 rang de professeur. Après avoir élé quelque temps détenu dans les prisons de la terreur, il fut con-firmé en septembre 1798 dans les fonctions de directeur de l'école française à Rome, fonctions qu'il avait obtenues en 1792 dans les dernies jours du règne de Louis XVI, Mais les évène ments de la guerre suspendirent son départ, il fut attaché comme professeur à l'École des beaux-arts, et ce ne fut qu'à la fin de 1801 (sa nouvelle nomination était du 26 octobre) qu'il put enfin se rendre à Rome. Suvée fit de louibles efforts pour surmonter les difficulés que présentait la réorganisation de l'École de Fran il l'établit dans la villa Médicis, l'enrichit de magnitiques collections artistiques, et adre chaque année au gouvernement un rapport de faillé sur les progrès des elèves confiés à soins. En recompense de ses services, il fal nommé chevalier de la Légion d'honneur (18 décembre 1803) et correspondant de l'In-litut. Comme peintre il faut le rattacher à l'école fla mande : il connaissait bien l'anatomie et la petspective; il excellait à rendre les details, male il manquait de force et d'imagination. Il dat d'un caractère bon, sensible et génereux. S principaux tableaux sont : la Descente du Saint-Esprit et l'Adoration des Mages, dus une église d'Ypres ; la Naissance de la Vierge, dans l'église de l'Assomption, à Paris ; la Morl de Coligny, la Vestale, le Retour de Tobie. au Louvre; la Résurrection, à Saint-Dount de Bruges; Saint François de Sales et More de Chantal (galeries de Versailles), les plus remarquables de ses travaux pour leur excellent coloris ; Cornelie et ses enfants ; le Prophèle Simeon; Saint Sébastien, dans l'Academic le Gand, etc.

Naglar, Neues aligem Kunttler Lexicon. — Mogails encyclop., 1807, t. vi.

SCWAROW. Foy SOUVOROP.

SUZE (Henri DE), ou plutôt Henri DE BA-THOLOMEIS, canoniste français, né à Suze, ven 1210, mort à Lyon, le 6 novembre 1271 l'hit ses études à Bologne, professa le droit canon à Paris En 1238, il accompagna Eudes Leblanc, cardinal de Montferrat, en Angleterre, et y foi bien accueilti du roi Henri III, qui le députs à Rome pour demander la déposition de l'évêque de Winchester. Comme cette négociation n'est

ccès. Henri se démit du prieuré de lle Sainte-Croix de Winchester, dont le pourvu, et retourna en France. Il deprévôt de Grasse, archidiacre d'Em-n 1211, evêque de Sisteron; il passa en archeveché d'Embrun. Contad IV lui titre de prince de l'Empire avec d'audéges (1251). Urbain 1V, qui lui témoicoup d'estime, le créa cardinal (27 mai t lui donna, en décembre 1263, les évêmpéchèrent point Henri de donner ses diocèse d'Embrun, car en 1267 il asa concile de sa province dans la petite levne, concile d'où sortirent plusieurs ts utiles. Envoyé comme légat en Piéen Lombardie, il réussit par son éloecsuasive à obtenir de nombreux seor le pape. Henri de Suze s'était acquis itation par ses connaissances en droit, Joquence et par son habileté dans les Dante le désigne, dans la Divine Coméle nom de l'Ostiense (cardinal d'Osouvrages jouirent d'une grande célétreizieme au dix-septième siècle, et lui les surnoms de sons et de splendor riginaux en leur genre, ils ont élé inde ressource pour les canonistes qui a depuis; ce sont: Ostiensis-Summa ome, 1470, in-fol., Bale, 1537, 1573; 88, 1597, in-fol.; — Commentarius blas decretales; Rome, 1470, 1473, r. dans la Gallin christiana, nous ju'il legua le manuscrit original de ce aire à l'université de Bologne; il l'aopris à la demande du pape Alexan-H. F.

Pristians, t. 1 et 111. — Muratori, Script, i., 1 III. — Ughelit, Ralia sacra, t. 1. — Cariffer stones, pould, t. II. — Dubouley, Hist. iii. 1 III. — Annery, Hist. der cardinaux, t. 1, stol. IIII. — de la Prance, t. XIX. — Trilbelm, tr. cocles.

(LA). Voy. LA Suze.

memo (Jesper ou Gaspard), prélat ne le 25 août 1653, à Sveden, près noort le 26 juillet 1735, à Skara. Ses parartenaient à l'une des plus respectables parmi les mineurs du district de Stora rg. Destiné à l'Église, il prit ses degrés quité d'Upsal, et devint aumonier d'un de cavalerie, puis chapelain de la courappele à professer la théologie à Upsal juignit à sa chaire le titre de doyen de drale et l'intendance des congrégations de la Pennsylvanie. Charles XII le 1702 évêque de Skara. Il établit dans dune imprimerie, qu'il alimenta par la la de ses nombreux écrits, et il y fit aes frais le gymnase et la cathédrale, sendie avait, reduits en cendres. En 1701, en même temps que son fils Emput.

manuel, des lettres de noblesse. Ce prélat était un homme très-éclairé, ayant visité la France, l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne, pieux simplement, et point du tout mystique; on admirait son éloquence, son patriotisme, sa modération. Quoique ecclésiastique, il ne s'inspira de la théologie que dans une juste mesure; il écrivit sur des matières très-diverses, et apporta des améliorations à la version vulgaire Bible. Un des premiers il s'occupa de l'orthographe suédoise, ce qui lui attira une violente diatribe de la part d'un certain Hjærne, qui l'accusa de n'être en littérature qu'un touche à tout. La liste complète de ses ecrits se trouve dans le Catal. libr. impr. biblioth. Acad. Upsal., 1814, 3 vol. in-40. Svedberg fut marié trois fois, et eut quatre filles et trois fils, dont l'ainé se rendit illustre sous le nom de Svedenburg (roy, ci-après). A chacun de ses enfants il laiss une copie d'une autobiographie ra 1002 pages in-fol., écrite en suédois

Fin de J. Stedberg, etéque de Skara, écrite par luimême, en ms. à la biblioth. de Skara. — Lagerbring, Summondrag af area-rikes Historia; Slockholm, 1775-80, 11-50 — Warmholts, Bibl. suco-golhico. — Tatel, Steedeuborg's Leben, p. 1-48.

SYEDENBORG (1) (Emmanuel Syedberg anobli sous le nom de), célèbre physicien et théorophe suédois, né le 29 janvier 1688, à Stockholm, mort le 29 mars 1772, à Londres. Il était le second des sept enfants de l'évêque Svedberg (voy. ci-dessus). Dès l'âge de quatre ans il prit les habitudes d'esprit les plus graves. Quoique fils d'un dignitaire de l'Eglise, il reçut une éducation plus religieuse que théologique, et ent congé de suivre dans le choix d'une carrière ses dispositions naturelles. Son plus grand plaisir était de s'entretenir de la foi avec des ecclésiastiques. « Je leur fis souvent cette remarque, ajoute-t-il, que la charité est la vie de la foi, et que cette charité qui donne la foi n'est autre chose que l'amour du prochain. » On ne trouve pas dans ses jeunes années de traces de mysticité ou d'exaltation religieuse, et à vrai dire il n'y en a pas davantage dans sa vie ni ses œuvres; car Svedenborg ne peut être appelé mystique comme Mine Guyon ou Saint-Martin, c'est un théosophe. Heureusement done, il s'adonna aux langues anciennes, aux mathematiques et aux sciences naturelles, continua ses études classiques avec succès dans l'universite d'Upsal, et deviat docteur en philosophie avec une thèse Da L. Seneca et P. Syri sententiis (Upsal, 1709, in 4"; Tubingue, 1841, in-8°, avec ses poésies latines). Après avoir passé quaire années à parcourir l'Angleterre, les Pays-Bas, la France, sans se mêter heaucoup à la société, il publia deux volumes de poésies (Ludus Heliconius; Skara, 1714, in 8°. et Camena borea; Greifswald, 1715, in-8°), badinages innocents d'un jeune

(i) Telle est l'orthographe suédoise de ce nom dont les allemands, à cause de la prononciation, ont changé le p en w. (in le prononce suédendorg.

SVEDENBORG 891 RAS pressantes, il déclina cet honneur; il faisait peu de iettré. Sveiberg venait d'entreprendre, sous le ' titre de Dædalus hyperboreus, un recueil sciencas des théories sans application et eût donné dix tifique lorsqu'il fut nommé par Charles XII mathématiciens pour un seul praticien. En 1729 assesseur du Conseil des mines (1716), à cause il fut admis dans l'Académie des sciences d'Upsil. de ses connaissances spéciales en mécanique. Le désir d'apprendre poussa Svedenborg à re-Non-seulement il aida l'ingénieur Polhem dans voir d'autres pays. . Son horizon scientifique, dit Matter, était sans bornes, comme le su divers travaux de construction, mais il rendit bientôt sa patrie religieuse. » Il partit en 1733, au roi un service signalé en transportant à travers traversa la Prusse et la Saxe, et visita les dépois les montagnes la grosse artillerie et le matériel nécessaires au siége de Frederichshalf. Le roi mort, sa sœur Ulrique-Éléonore récompensa le métallurgiques de la Bohême, et ceux amm de l'Autriche et de la Hongrie, à ce qu'on pease, jeune savant par l'octroi de lettres de noblesse bien qu'il n'en ait rien dit dans son Itinéraire. (3 mai 1719), distinction qui lui permit de prendre, Il passa l'hiver à Leipzig, tout entier à la com sous le nom aristocratique de Svedenborg, sa position d'un grand ouvrage qui parut en 1734 place parmi les membres de l'ordre équestre (1). sous le titre genéral d'Opera philosophica el

et qu'il joutt à la cour et près de ses collègues et la troisième sont consacrées au fer, au cuive d'une légitime influence (2), il ne chercha point et au laiton, et traitent des méthodes en un à se pousser dans la carrière des emplois (3). Il dans les différentes contrées de l'Europe et de professait sur les rapports du gouvernement et l'Amérique pour extraire et travailler ces médes citoyens les principes les plus libéraux et taux. Dès 1737 on réimprima à Strasbourg le de beaucoup supérieurs à ceux de son temps; traité de la conversion du fer en acier, et en mais la politique pure ne l'attirait point, il la 1762 l'Académie des sciences de Paris fit trasubordonnait à la morale, qui domina tout chez lui, même la religion. Entièrement dévoué à l'éduire en français une portion du t. Il et insérer dans la Description des arts et métiers, « ce tude des sciences, it aborda et mena presque de travail, dit-elle, ayant été reconnu le meilleur qu'on ent sur cette matière ». Lancé par cette front l'algèbre, l'astronomie, la physique, la publication sur la voie des mystères de la sature, il s'appliqua à en embrasser l'étude estière; aussi écrivit-il presque aussitôt, dans le but de

géométrie, la chimie, la métallurgie, la méca-nique, la nautique, l'économie politique, la cristallographie, écrivant, observant sans relâche, occupé sans cesse d'agrandir, de rectifier rattacher sa théorie naturelle à sa physiologie, ou de perfectionner ses connaissances déjà si sur l'infini, sur les causes finales, et sur les vastes et si sures. Indépendant de fortune et par liens du corps et de l'âme. La renommée de caractère, aimant le travail en soi, il faisait à iui scul, suivant une juste remarque, la besogne d'une académie entière, et se donnait entre deux des missions scientifiques comme en don-

Svedenborg s'étendit alors en Europe; Wolfet d'autres savants étrangers recherchèrent s nent les princes. Après avoir fait de longues visites aux mines de la Suède, il explora les mines et carrières des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Saxe, et du Hanovre, dans l'espace de quinze mois (1721-1722), et trouva dans le duc Louis-Rodolphe de Brunswick un protecteur magnimois son séjour à Paris; puis il franchit les fique, qui paya tous les frais de ce voyage. monts et résida successivement à Floresce, à Dans le même temps il avait achevé et publié Venise, à Rome. Contrairement aux graves 🌬

(a) Le changement de nom fut tout ce qu'il gagna sette faveur royale, et il n'obtint ni ne porta jamais littre de comte ou de baron, ainsi qu'on l'a supposé L'assesseur Svedenborg, voilà comme on le désignait.

(b) Un ancien ministre. M. de Honken, déclara em

cinq traités et quatre volumes. A son retour il

prit possession de son siège au Conseil des mi-

nes, dont jusque-là il ne s'était pas cru digne.

En 1724 l'université d'Upsal lui offrit la chaire

de mathématiques pures devenue vacante par la mort de Celsius; malgré des sollicitations

Bien qu'il suivit les travaux à la diète avec

son activité accoutumée, qu'il remplit ses obligations publiques aussi scrupuleusement que les

autres (toute sa vie il fut l'esclave du devoir ),

amitié et entrèrent en rapport avec lui. Le 17 décembre 1734 l'Académie de Pétersbourg ki envoya un diplôme de membre corresponde En 1736 il entreprit un nouveau voyage (1) da quelque dessein philosophique ou littéraire s lequel il ne s'explique pas. De la Hollande il passa en France et prolongea pendant dix-nesi

hitudes de sa vie, il se mêla aux spectacles &

aux joies du monde, et se laissa aller à dessé-

ductions qu'il avait dédaignées dans sa je-

nesse (2). Cette excursion qui dura quatre # fut l'unique délassement qu'il se permit au si-

lieu d'une vie consacrée à la méditation et #

mineralia. Dans la première partie (*Principi*s rerum naturalium), il construit a priori la

un système de l'univers, ou comme on disait alors,

une philosophie de la nature. La seconde partie

(i) Pendant son absence il cédait la moitié du son mi-tement à celui de ses collègues qui devait faire ses fesc-tions au Conseil des mioes. (2) Ce n'est pas dans le Journal de ce voyage (#

rium) qu'on en trouve la plus forte preuve, d'el une lettre de son ami le général Tuxen. A la qu'el s'it était toujours resté inaccessible aux tenations nelles, il répondit avec franchise qu'en liaité il es neiles, il répor une mattresse

L'assessers Stedemborg, voits comme on le designait.

(8) Un anchem ministre, M. de Herpken, déclars que dans la diéte de 1761 il avait concouru par de justes et solides réflexions au rétablissement des finances.

(3) il n'ent du reste aucune espèce d'ambition; il ne brigua pas même les distinctions académiques.

peine revenu dans sa patrie (1739), s'occupa de physiologie et d'anato oblia ses vues particulières sur le règne l'homme raisonnable; gest-à-dire sur d'y Atre novateur, comme dans la méil ne lit que s'appuyer sur les découinédecins et naturalistes depuis Hipsqu'a Boerliaave et Swammerdam, et (il édifia son propre système, qui, s'il physiologique dans le sens moderne presente, dans une donnée élevée et ce qu'on pourrait appeler la géometrie anique animale (1). En 1745 notre sandit à Londres, pour y mettre au jour De cultu et amore Dei. Ce traité matière à disserter sur la terre, sur le ur la venue, l'enfance, l'amour et le la premier homme, sur l'àme, l'intellipureté, sur l'image de Dieu, Là s'aremière phase de sa carrière, la plus non la plus remplie. Un fait étrange coup le jeter dans une voie nouvelle, ha avec antant de sincérité, de zèle, de l'esprit et de sang-froid, en un mot avec es qui l'avaient rendu jusque-la si rele. Si la transformation fut radicale, la subit n'en resta pas moins le même mne pière.

lacerons ici les ouvrages scientifiques nborg; en voici les tities: Dædalus peus; Upsal, 1716-18, 6 part. m-8°; le de ce recuell, rédigé sous la direcvedenborg, contient une version latine du texte suédois; — L'Art des règles lois); Upsal, 1718, in-8°: c'est une un à l'algèbre, dont il y a une analyse dans Actu liter. Succiæ, 1.1, p. 126-deur n'en mit au jour qu'ume partie; jesta manuscrite contient, selon Lager-première notion faite en Suède du calquiel et intégral; — Moyens de deter-longitude des lieux par des obser-lemaires (en suédois); Upsal, 1718,

se du corps humain lui auggéra une théorie caril nomme the rie des series et des degrés, cane selon lui commence avec certoines inités tales parties qui lui sont propres; il tire sa four compositin in graduelle et 2a fonction gela somme de leurs fonctions particulières. Le basse représente donc ses plus infimes aggréatructure comuns ses fonctions expriment les trestautes qui les plus petites parties des poupoutant de moindres pourons; les celluies de tant de rates moindres; et la fonction de leurs poutifs, to en n'est dans l'effet qui est approforce et à leur volume. Tout ce qui ae mamie corps est transmissible au cerreau, source long semble inférieure à ses percedents tracut y voir la n'eme préoccupation de la rédiffére pau petitions et suiterentes ser celectione les principes des différentes les feutits de tendance lousible à londre sur celectione les principes des différentes les les fisites, étainsi une tendance lousible à londre sur celectione les principes des différentes les les fisites et libit, anatom., 1, 11, p. 138-189, lune téde trop augeinet et sertout peu exacte.

in-8°: les Acla liter. Sueciæ, t. 1, p. 27 el 315, en firent un compte rendu; - Sur la division décimale des monnates et des mesures pour faciliter les opérations du calcul et la suppression des fractions (en suédois); Stockholm, 1719, in-80; - Traite du mouvement et de la position de la Terre et des planetes (en suédois); Skara, 1719, in-8°; - Sur l'etévation plus grande des marces dans les temps anciens, avec des preuves tirces des phénomènes observés en Suède (en suèdois); Stockholm, 1719, in-8"; — Prodromus principiorum rerum naturalium; Amst., 1721, in-8°: il cherche à y expliquer, à l'aide de la géométrie, les phénomènes de la chimie et de la physique; - Nova observata et inventa circa ferrum et ignem, una cum nova camini inventione; Amst., 1721, in-8°; — Methodus nova inveniendi longitudines locorum terra marique ope Lunz; Amst., 1721, in-8°; — Modus construendi receptacula navalia; Amst., 1721, in 8°; - Nova constructio aggeris aquatics (digue); Amst., 1221, in-8°; - Modus mechanice explorandi virtules navigiorum; Amst., 1721, in-8"; - Miscellanea observata circa res naturales, præsertim mineralia, ignem et montium strata; Leipzig, 1722, 3 part. in-8°: cet ouvrage montre, comme ceux qui précèdent, une étonnante richesse de faits jointe à l'elévation des principes et à l'utilite des applications les plus pratiques; on y voit que l'auteur avait eu mission d'examiner les côtes de la Suède afin d'en désigner les points propres à l'exploitation du sel. Dans une IV tie (Hambourg, 1722, in-8"), consacrée au fer et aux stalactites de la grotte de Baumaun, il rapporte en substance plusieurs entretiens qu'il avait eus avec Charles XII sur des questions scientifiques; - Om Svenska Myntets Færnedring och Færhojning (De la depreciation et de l'élévation des monnaies en Suede); Stockholm, 1722, 1761, in-8°; - Opera philosophica et mineralia; Dresde et Leipzig, 1734, 3 vol. in-fol., avec un portrait de l'auteur, d'une exéention médiocre; - Prodromus philosophia ratiocinantis de infinito et causa Anali creationis, deque mechanismo operationes animæ et corporis; Dresde, 1734, in-4°; — De febri-bus; Rome, 1738, in-4°; — (Economia regni animalis; La Haye, 1740-41, t. I et II; Lon-dres, 1745, t. III, in-4°; trad. en anglais, bid., 1813 et suiv. : il y traite successivement 1º des entrailles ; 2º des organes pectoraux ; 3º de la peau, du toucher, du goôt, et de la forme des organes en général. Citons encore beaucoup d'ouvrages scientifiques, conservés en manuscrit dans les archives de l'Académie de Stockbolm, et parmi lesquels les plus importants paraissent Alre les suivants : De magnete ; De sale communi; Principia rerum naturalium, ex priori et posteriori educta; De sensatione; De actione; De cerebro, medulla oblongata et spi-

encore plus d'éclat sur le noin du cat c'est de partager avec Herschel l'h SVEDENBORG d'avoir découvert la place du Soleil et système dans la voie lactée, et d'avoir p nervis; De aure humana; Tractatus ! théorie de Lagrage sur la périodic dois, generationis utriusque sexus, et de déviations dans la marche des planètes il laut à present parler de la transfi grade # coment ou Syedenhorg va faire sex adieux que, à l'âge de cinquante-sept ans passe Sveilenborg, et qui d'un savant déjà illustr des m ience, jetons un rapide coult d'œil en arentin S our ses travaux, en les ramenant à la méaux confins de la vieillesse, un voyat ed aux principes qui leur sont propres. Les théosophe. Il venait de publier le traité Le amore Dei torsqu'il fut a investi par C cipia (1721) forment son principal titre de C'est dans cet ouvrage qu'il cherche à même, dit-il, d'une mission sacrée el liquer les affinités au moyen d'une théorie pouvoir d'entrer en rapport avec le mu ambie des pouvoir crentrer eu rapporte vision de Deule exprits et des anges ». Cette vision de Deule arriva au milleu d'avril 1745, à Londres (3). And formes et forces des alomes, et à transruer la chimie en géométrie naturelle afin de hever au rang de science positive. Il y indique sitot avec son activité habituelle et saux secret de propagande ou d'originalié, pe de logénieuse idée d'après laquelle les atomes des it D ioldes primaires se moulent d'abord dans les geant rien à son genre de vie si calme et a mandataire thodique, voità le nouvel élu qui se mit esqué nterstices des fluides et en prennent l'apparence, aine au service de sa mission. Il ne doma le puis qu'ainsi molelés ils donnent, en se brisant puis qu'amsi monetes na donnent, en se prisant à tent points faibles, paissance à des formes Bouvelles, qui à leur tour deviennent les atomes meme un regret à ses études antéricurs, m vertud'une illumination soudaine, il entracate senerateurs d'autres aubstances. M. Dumas a de plain pied dans une série de révélaisses 1759. signalé, dans ses Leçons de philosophie chiminaturelles qui se prolongerent pendant ind que, le rare bonheur avec lequel Svelenborg a années e e'est-à-dire jusqu'à son dernet su resouvelé la cristallographie et prétudé à la dé-Pas plus qu'auparavant, il ne voulul am d'un homme ou d'une école; marchall sal couverte de Wollaston sur le rôle de la forme dans sa voie, il de se sit pas le disciple de pur epheroidale dans la composition des cristaux. D'autres ont signalé ses anticipations bardies sur celue, de Bohme, de Pordage ou de Mes (1904) cense, de normae, de Pordage ou de Marco; l'écho des illuminés ou des rosé-cros; la consulta aucun livre, et n'emprunia pour tiès les théories atomiques de Dalton et de Berge. les meories storaques ne Danon et de novecmort. duante ans pour l'examen du magnétisme, de la the des illumines on the prunta pour problem des illumines on the prunta pour problem des illumines on the prunta pour problem des illumines on the problem des problems des illumines on the problem des illumines on the problem des illumines on the problem des illumines of the problems of the (1) Voiel comment it esquiane les ions de comportions des corps : a i pann la aubtéance ample it y a un ella tierne (force inherent) et un citori correspondant spremière inherent et un citori correspondant spremière inherent et un citori correspondant spremière inherent è un mouvement in print, in lans in mouvement sprint, in lans in mouvement en print, in lans corps in mouvement en print, in lans corps in mouvement program les austica dans in des corps en de gasce, il y a unica gubstances in mouvement program les parties, un mouvement force inherent et en coalie, un mouvement force inherent et en coalie, un mouvement force inherent et en coalie, un mouvement force inherent et en coalie authorité et en fumière et de l'almosphère n'ont rien perdu de voir se ire l'éla numero es un reunospuero none rien penu un leur autorité (2). Ajoutons eufin que ce qui jetta

physique religieuse qu'à ce monde inviles merveilles et entendre les commu-Dès que sa résolution sut arrêtée, il es fonctions publiques (1747), garda son at a titre de pension, et refusa par mo-grade supérieur à celui qu'il avait dans des mines. Les renseignements cerr cette seconde phase de sa vie sont ment rares. Il ne se montra pas moins s la composition de ses écrits, ni moins wisiter les pays étrangers (1). Dans ces, il continua comme par le passé de mis et de fréquenter le monde, où il se lu reste, mais au rebours des chefs de était fort rare de l'y voir aborder les ses constantes méditations. Quand il eait pas, il habitait aux environs de e maison spacieuse et retirée, similieu d'un jardin, en compagnie d'un viteur. De ses soudaines et merveilacultés Svedenborg fournit, dit-on, trois foix d'éclatantes preuves. Le 1759, étant à Gothembourg, où il vedébarquer, il apprit à ses hôtes qu'un échitait ce jour-là même dans un des de Stockholm, à cent lieues de la (2). us extraordinaire attira sur lui l'attenrale, nous voulous parler de la révélafit à la reine Louise - Ulrique de 3). Il ne voyait pas en cela de miracle, simple témoignage de sa perception sur-On raconte aussi qu'il Indiqua le jour sa mort. Cependant le clergé suédois it voir sans ombrage un ancien naturadire l'élu de Dieu et démolir pièce à litice des institutions dont il était le gar-

placements frequents n'ayant plas d'autre objet e faire imprimer à Amsterdam ou à Londres de sea nombreux ouvrages theologiques, gons à en denner la fatigante chumeration.

I contracente per par Kant dans les Reves d'an ittes, Kant revient là-dessun dans une lettre à 1768 à Rille de Kinabloch, et apres de longs joute : « Que peut-on aléguer contre l'autre, cet évenement l'âmi qui tin à cerit à cancieix, uon-seulement à Stockholm, mais il y a sa mois à Gathembourg menne. »

Is fin de 1761, racoute encore Kant, M. Swesapeté auprès d'une princesse que sa haute et a considerate de monde mettent present à la partie d'être trompée. La raison à faire appeter Swedenborg, c'elaient les sententes de la possibilité d'être trompée. La raison à faire appeter Swedenborg, c'elaient les destatement repandus sur ses prétendues vites quelques questions inspirées par le deste rie cas imaginations ploité que par le deste de cas imaginations ploité que par le deste de cas imaginations ploité que par le deste rece avec les esprits. Quelques jours après souveiles le l'autre monde, elle le conge-donnant une mission secrete du ressort de rece avec les esprits. Quelques jours après aburg reparut avec la reponse, qui ctait princesse, de sou propre aveu, en fut dans aumiquer, « [Loé. c'el] i tirium rappante dans (.1. lit. p. 84) le même fait, « confirmé pur és et raspectables qu'il est impossible de le la souie-t-il, « le moyen d'y croire! » Foy, sujet l'hebaut, souverure, t. 11, p. 284, el une ce dans le Morganblutt, du 6 mai 1809.

dien. De l'explication de la Bible Svedenborg était passé d'adleurs à la critique de l'Eglise, de ses traditions et de ses dogmes; non content d'ouvrir toutes grandes les portes de l'autre monde, il avait la prétention de rétablir dans celui-ci la foi religieuse, et le voyant s'était peu à peu métamorphosé en fondateur de religion. Il affirmait que l'ancienne Église avait eu son jugement dernier en 1757, et il promulgait, sous le notn de Nouvelle Jérusalem, les lois de l'Église moderne. Deux ministres influents Beyer et Rosen s'étaient ralliés à lui, et propageaient en langue vulgaire ses doctrines. Le clergé s'émut (1769). Après avoir lancé des mémoires où le faux messie etait traité d'hérétique au plus haut degré et ses sentiments de pervers, impies et damnables, il fut question de le traduire en jugement pour le faire déclarer en état permanent d'aliénation. Le plus ardent de ses persécuteurs fut l'évêque Filenius, son propre neveu. L'affaire élait grave; tout citoyen convaince de ne pas anivre la confession d'Angsbourg était, d'après la loi suédoise, banni à perpétuité. Portre par le docteur Ekebom devant le consistoire de Gothembourg, puis renvoyée devant le sénat, elle traina en longueur, grâce à l'affection person-nelle du roi Frédéric-Adolphe pour l'accusé, et n'aboutit pas. Svedenborg supporta ces tribulations avec une sérenité plus apparente que réelle, Aussitot qu'elles lui laissèrent un peu de répit, il reprit le cours de ses voyages. En 1771 il se rendit en Hollande, où il publis *la Vraie re*ligion, son dernier ouvrage, et de là à Londres; y fut atteint le 24 décembre d'une attaque de paralysie, dont il ne se remit pas entièrement, et mourut le 29 mars 1772, en pleine possession de lui-même, sans rien rétracter de ses écrits, el après avoir reçu les derniers sacrements d'un ecclésiastique de son pays. Il était dans su quatre-vingt cinquième année. Son corps fut enterré le 5 avril suivant dans la chapelle suédoise d'Ulrique-Éléonore (1).

Voici la liste complète des ouvrages qui ont marqué la seconde phase de la vie de Sveilenborg : De cultu et amore Del; Londres, 1745, 2 part. in-40; - Arcana calestia; Londres, 1749-56, 8 vol. in-4°: un de ses plus importants ouvrages; il faut y joindre, pour se retrouver aisement, l'Index verborum nominum et rerum; ibid., 1815, in-4°, du même auteur;
— De cœlo et inferno ex auditis et visis; . De carlo el Londres, 1758, in-4°; trad. en français par Pernety (Berlin, 1782, 2 vol. in-8°): ce livre traite du ciel et de l'enfer, et en même temps de la vie future, et l'auteur décrit ce qu'il en a vu et en-

(i) Svedenborg était de taitie haute et mince; il avait le teint bron, l'init vil, la demarche imposante el grave. Jamois, dit-on, personne ne l'avait vu rire. Il ne s'était pas marie. Il travaitiait la nuit et le jour, anna avoit de temps déterminé. Il ciait d'une sobriété cairème, ne huvait ni vin ni liqueurs, et son dince s' composait miquement de cessonele bouille dans du lejt. Un ne oyait dans sa chembre d'autre livre que la Bible.

donné d'être dans la compagnie des a outretene avec ent comme l'home hent avec l'homme ». C'est en que que sorte une citilion revue el ressertée des Arcanes, le socoup plus nette, plus positive et de fait plus riche; — Lie ultimo judicio el Babyionia destructu; Londres, 1714, m-4°; - De equo alto de quo en Apocalepse; Londres, 1758. in-4" explication d'un passage symbologue qui manherait que . vers le dernier temps de l'Eglise, le sens sparituel de la parole samle sera De teliuribus in mundo aostro solari; Londres, 1755, m-1'; - De Nova Hierosolyma; Londres, 1758, in-it, trad. par Chastamer Lond., 1784, in 8",, - Inctring Nova Hierosolyme de Luminu; Amil., 1762, iu-1'; - Doctrina N. H. de Seriptura sacra; Amst., 1762, in 1°; — Doctrina N. H. de pite; Amst., 1763, in 1°; — Doctrina vita pio N. H., Amst., 1763, in 1°; les quatres petits trates qui precedent ont reçu le nom des Quatre Doctrines dans la secte svedenborgienne. - Continuatio de ultima judicio el de mundo spiriluais; Amst. 1763, in 1°; — Saprentsa angelsca de divino umore et durna sapientia; Amst., 1:63. w-5°; trail, par Pernety Lyon, 1786, 2 vol. 10-80); — Sopientia augelica de divina providentia; Amst., 1764, in 4°; — Apocalypsis revelata; Amst., 1766, in 4°; il faut y joindre d'Index, publ e à Londres, 1813, in 4°; — Delicie sapientia de amore conjugule et de voluplatibus dementiz de amore stercorario; Atist., 1768 , in-4"; trad. par Guyton (Berlin, 1784, in-5"; - Summaria expositio doctrina noca Erclesiæ; Amst., 1769, in-ir; trad. par Chastanier Paris, 1797, in 8°); — De commer cio animæ el corporis , Londres, 1769, in-i ';trad par Parraud (Paris, 1785, in 8°,; — Vera Christianu religio, seu universalis theologia nova keclesiæ; Amst., 1771, in-4°; trad. deux fois separément, à La Haye (1786, in 80), et a Paris (1802, in-8", t. 1er, seulement par Parraud,- Coronis ud veram Christianam religionem; Londres, 1780, in-4"; — Apocalypsis explicala; ibid., 1785-89, 4 vol. in 4°; de charitate; ibid., 1800, in 8"; - De Domino; ibid., 1840, in-8"; — Canones nova Ecclesiæ; ibid., 1840, in 8"; — Hinerarium (Journaux devoyages); Tubingue, 1840; - Adversaria in libros Veteris Testamenti: ibid., 18..., 7 vol. in-8"; — Diarium spirituale; ibid., 1 la X, in-8° : c'est dans ce vaste recueil que Svedenborg a consigué le recit de ses innombrables conversations avec les habitants de l'autre monde. L'œuvre theosophique du voyant suédois, quoique dejà volumneuse, ne se borne pas aux écrits que nous renans d'indiquer ; il en existe encore d'autres qui sont conservés en manuscrit dans les archives de l'Académie royale de Stockholm. Outre les traductions signalees cidessus, il y en a deux dans notre langue qui mérifent une mention particulière. J.-P. Moet, entrepeise aux frais de Behague (Paris, 1819-24, 12 vol. intent a pene se tiera des œuvres religions des faut qu'elle soit compète; le U.M. Le Boys des traya, y a consecté de sa vie et l'a fait paratre à Sam 1842-63, les vol. in-6° et 21 vol. in-ansis une version anglaise de Svelenhiversion allemande, cette desuère encide potécation et democé par M. Tafet.

Savant ou Toyant, Sveicht ece : tel it se montre dans fiques, tel dans ses certe th a dans sa vie entiere qu'en fante, recherches la vente. L chercite a sessi varie. Studies beautopup to et beautopup in vente, « remarquer biatter, maigre cet etat extr ou e a tant de visions a decrure, et pour laquelle il devait recesoir tant divines, ses ecrits sout leis que l'I loujours produit de semblatdes, et Dien en est moms absente qu qu'elle est plus forte ou il y a u digne de la subtr. » Comme tant d quables de sun siècle, il est rat sens qu'il s'efforce de trouver mene une explication naturelle sophe c'est la le côle saillant de ce qui en fait l'onginalité. L'ac porot a ses youx. Il est dur aux m bannit de son Egisse, men que familier avec ces distractions sul de le confondre avec eux; sa mora et il prefere aux contemplations ments une vie active et devouee. Il ne pas 'ce qu'on lui a reproche ) inau velation nouvelle'l ; au lieu de précher, d'imposer un culte, il écrire ce qu'il a vu ou entendu pour lui qu'il le faut écouter, lui prophete ni apôtre. Il n'y a rien ( dans l'inspiration qui l'eclaire (2) particulier n'est à ses yeux que la règle supérieure, de l'urganisme à sa veritable puissance (3,. La

(1) il crovait fermement a la révelaure a la nouvelle, et se descudait d'en samme sième. Toute la mission se bornait, e-mi-il, les deux permières, dout le seus lutime été carite jusqu'a lui. Ce qu'ul assit sa, et et jamais pour lui le caractère d'une révelaite des temoismages que celairalent et confirmient dans les textes socrés.

(2) all hy a point de marketen aujocqu'ils contratuent et detruiscoit le libre art choses spirituelles, » De veru re'aj, câriit, (3) « La raison de chacun ctant de Dien, possession de la vérité que par libru, mais anaceptible de recevoir celle verité ou celle intérieure, et elle en obtient tout unimetie d'exégèse allégorique et la façon étrange i vides de sens si ou les cherche dans l'espace; il

: des doctrines religieuses de Svedenborg. est tiré en apparence des textes sacrés alité des lumières extraordinaires dont il le privilége. Sur cette double base il m système métaphysique, système trèstrès-conséquent, et qui n'a qu'un éloigné avec les systèmes déjà connus peophie et en théologie. Que la critique e ne veuille y voir que la création d'un halluciné, elle en a le droit bien qu'elle ses dédains d'aucune raison concluante; a égard au passé de Svedenborg, à ses es d'esprit, à la dignité de sa vie, ce n'en moins une doctrine intéressante et forte nérite d'être exposée sans parti pris. On t la réduire en somme à ce qu'il appelle ce de la correspondance du naturel et du rel. D'aurès cette correspondance, il n'y seni ordre de choses sous deux faces tes, un seul monde sous deux formes; reproduit le ciel, le ciel la terre; l'homme ste Dieu, ou Dieu, les anges et les esprits ment l'homme à des degrés plus parfaits; **as son ens**emble n'est plus que le *grand* ; enfin, les diverses parties du ciel rén grand les diverses parties de l'orga-humain, et elles servent mutuellement à zériser les unes par les autres. — L'idée , que professe Svedenborg, s'écarte tellez catégories connues qu'il a été accusé à er les théologiens d'être rationaliste et philosophes de tomber dans le pur mane. « On a divisé, dit il, la Trinité en trois es, dont chacune est Dieu, de sorte que main a été jeté dans un tel délire qu'on ho pas au juste si Dieu est un ou s'il y en a Voici comment il définit la Trinité : me âme (le Père), un corps divin-humain ), et une force qui opère, réchausse et Le Saint-Esprit). La trinité de personnes au concile de Nicée. De cette erreur fonale, qui a faussé l'esprit et la mission de uite la nécessité d'instituer une Église ré e, afin de rendre la rédemption esticace. l'expression d'Église, Svedenborg entend rime de Rome avec la réforme de Luther, adamae surtout pour avoir mis en avant mère de la justification et de la sanctificar la foi seule ». - Suivant le principe qu'il des correspondances (principe tellement pu'il a consacré plusieurs volumes à en per les conséquences infinies), la vie e doit donner la cles du problème de la are. Ciel et enfer en effet sont des mots enample la promesse que Dieu fait à à Sara de e féconde signifie que le rationnel deviendraid e non jours Bansen n'a-t-il par renouvelé en cerse la tentative de Svedenborg en proposant ire la Bible de la langue sémilique en style ja-

at il a interprété quelques livres de la Bi-

rès le sens spirituel (1), traçons une rapide

Mackricki
de
de
di (i) Svede
en monde eri
sont digne
qui résides

deux mondes sont calqués l'un sur l'autre, ceiui d'en haut reflète en tous points celui d'en bas. Anges, esprits (1), hommes, tous sont identiques. Partout ils mangent et boivent, se meuvent et dorment; partout ils ont des travaux et des affaires, des emplois, des intérêts, une hiérar-chie; autour d'eux s'étend la même nature; ils vivent au milieu des forêts, des plaines, des montagnes, des villes, des animaux, des métaux et des plantes. La ressemblance éclate de toutes parts. L'unique différence entre ces mondes c'est que là tout est de substance terrestre, ici tout est de substance céleste, et si les objets paraissent les mêmes dans l'autre vie que dans celle-ci, ils y sont toujours relatifs à l'état intime des anges et des esprits. Pas un de ceuxci du reste qui n'ait été homme, ici-bas ou ail-leurs ; car tous les astres sont habités on destinés à l'être, puisque la race humaine est le but final de la création. Collectivement les anges ou esprits sont appelés ciel ou enfer parce qu'ils constituent l'un et l'autre. - Le ciel se partage en deux royaumes, le céleste et le spirituel, puis en trois cieux qui se suivent. Dans son ensemble le ciel ou plutôt l'univers a l'image d'un homme; aussi a-t-il reçu le nom de très-grand homme et d'homme divin. Chacun des cieux comprend en nombre incalculable des sociétés particulières dont les membres s'unissent en vertu d'affinités spirituelles et selon le degré de perfection où ils sont arrivés. Ainsi que nous l'avons dit, les trois cieux correspondent à différentes parties du corps humain, ce qui permet à chaque homme de savoir au juste, en scrutant avec sincérité ses propres penchants, quelle sera sa demeure future. Pour l'enfer, c'est encore la terre qui sert de type. Ceux-ià sont dans l'enfer qui ne vivent que pour eux-mêmes et pour leurs plaisirs; mais ce trait général peut se modifier de mille manières et rendre par là leur situation physique, comme leur condition morale, plus ou moins supportable. Ajoutons en terminant que, grâce au zèle de

faut y voir simplement des états particuliers de

l'âme, états de souffrance ou de bien-être. Les

Ajoutons en terminant que, grâce au zèle de quelques disciples, la religion du maître fit après sa mort de rapides progrès. En 1783 on voit se former à Loudres une Société svedenborgienne; de semblables associations, composées de personnes riches ou notables, a'organisèrent en Suède, en Pologne, en Russie, en Hollande, aux États-Unis. Aujourd'hui la Nouvelle Égitse de Jérusalem compte, dit-on, près d'un demi-million d'adhérents.

P. Louisy.

Sandel, Elopium Suedenborgét, prosoncé le 7 oct.

Sandel, Elogium Svedenborghi, prononcé le 7 oct. 1772 devant l'Acad. de Stockholm. — Summiung einiger Nachrichten, Em. Swedenborg betreffend; Hambourg,

<sup>(</sup>i) Svedenborg établit entre les habitants de l'autre monde crite distinction essentielle que les anges seuls sont digues d'être écoutés, tandis qu'il tient les esprits, qui résident dans les régions inférieures du ciel, pour des créatures très-impariaites, seu puissantes et ignorantes.

diatement plusieurs éditions

M. Sainte Beuve a surnomme Mue Svetchine in fille aluce de M. de Muistre et la fille cadette de saint Augustin; il l'admire dans ses l'insees, pour celle science merale dont on lui doit tant de remarques lines ei pénétrantes, et qui

fait d'elle, à quelques egards, le pendant de l'in-génieux Jouhert. - Elle excellait, fait-il observer. à ces nuances incroyables, à cet art d'opposer entre eux les mots les plus voisins par le sens, ce

manière à multiplier la pensée en la divisant (1). Ses Lettres, a dit Jules Janin (2), « aont use œuvre à part, où la conscience et l'honneur, le

zèle et la pièté, la bienveillance et la charte, la famille et la patrie, un pardon saus bornes, la-

mitté sainte, un pardon sans hornes, la mitté sainte, un devouement inaltérable, un style exquis sans recherches, une vie austre et charmante, un génie etevé et qui s'il nove, accomplissent en toute princence, sans pune et sans bruit, les plus belles cruvres et les più difficiles ». Elles ont paru à un certvain prote-tant (3) » un manuel de direction en retre temps qu'un monument de la langue française (iii) il n'y a rien qui na coit noblest rure.

où il n'y a rien qui ne soit noble et pur .. On pourrait faire un volume des appreciations in-pirees par les reuvres de Mmc Svetchine. D'ac-

cond avec la presse de pays divers et d'opinios contraires, la chaîre chrétienne la cule come-

Ruiow, Coup d'oit sur la doctrine de la Nouvelle Eglise, Berlin, 1810, in-5°. — Grerce, Emm Swedenburg, Potento, 1821, in-4°. — Blobart, Itfe of Swedenburg, Potento, 1831, in 5°. — Essat sur la vie et la doctrine de Swedenborg; Stanbourg, 1831, in-10. — Talel, Emm. Swedenborg, Stanbourg, 1831, in-10. — Talel, Emm. Swedenborg, Stanbourg, 1831, in-12. — Talel, Emm. Swedenborg and seine tegner, Tubingne, 1831, 1812, in-5°. — Ranz, 1000 denborg, der nordsiche Scher, sein Inden und zeine Hahre; Rarenbourg, 1831, in-12. — Beruinter Aug, Swedenborg, New-York, 1812, in-12. — Resummiter Aug, Swedenborg, ou Stockholm en 1760; Paris, 1852, in-5°. — The New Jeensalem magnature; Innites, 190-31. — Ed. Richer, La Nouvelle Jerusalem; Rantes, 1952-34, 8 vol. in-5°. — Islel, Magnatin für die wahre Christitiche Religion, 1841, p. 1 à 78. — Berder, Adrasien. — Adeling, Gesch, der menschische Narrheit. — Matter, Emm. de Swedenborg, musie, ses ecritaet sa doctrine; Paris, 1863, In-5°.

SVETCHINE (Sophie Soynovor, dame), née à Moscou, le 22 novembre 1782, morte à Paris, le 10 septembre 1857. Son père occupait un poste élevé dans l'administration interieure de l'empire russe, et compla parmi les fondateurs de l'Académie des sciences de Muscou; sa mère était fille du genéral Boltine, qui a laisse une traduction de l'Encyclopedie française. Elle manifesta de bonne heure, à la cour de Catherine II, une égale aptitude aux langues , à la musique et au dessin en même temps qu'une fermeté sereine de caractère. A seize ans elle devint demoiselle d'honneur de l'imperatrice Marie, Mariée à dix-sept ans au général Svetchine (1799), ami particulier de son père et qui en avait déjà quarante-deux (1), elle occupa longtemps a Saint Péterslaurg un des premiers rangs dans la haute societe, alors une des plus brillantes de l'Europe et où la révolution française avait jeté un élément plutôt nouveau qu'etranger. Le comte Joseph de Maistre attira peut-être Mme Svetchine vers l'Église romaine; mais c'est l'étude approfondie de Fleury, peu suspect de partialité pour celle Église, qui l'y attacha irrévocablement (27 oct. 1815). Elle vint passer à Paris l'hiver de 1816, et s'y établit tout à fait dans l'automne de 1818. Durant près de quarante ans, elle y a tenu un salon qui, sans être un etroit cénacle, une coterie littéraire ou une école, a eu une influence remarquable sur le monvement religieux de notre époque (2). Les derniers jours de cette femme distinguée, qui joignait un vif esprit a une belle anc, furent le couronnement, l'explication et le résumé de toute sa vie, si bien retracée par M. de Falloux. Ses ouvrages (3) ont eu immé-

un des mattres de la vie spirituelle, et nom la vons entendu aussi citer comme un auter desique, devant l'auditoire lettre de la Sorton par le plus érudit des critiques littéraires " Sa Correspondance avec le Pere la daire réclame une mention spéciale; elle me der vicanie in including con dans l'intent des plus illustres et de s'y être loupours trouve le plus naturellement du monde a sa plus Lacordaire, selon la remarque de M. Preusl-Paradol, n'était pas seulement uni à Mac Ste-chine par cet attachement profond et tenire qu n'a de vrai nom dans aucune laugue, d res tait encore pour elle une gratitude enthousast el respectucuse qui s'explique aisément lorsqu alu cette correspondance. Defiaut comme il

(i) Il mourut d'apoplesie fondroyante à Paris, le 23 no-

(a) Il mourul d'apoplesie fondroyante à Paris, le 28 novembre 1850, âge de quafre-vingt-douze ans.
(di Parmi les visiteurs assidus de ses derniers jours an remarque outre MM, de Montalembert et de Failous, el le P. Lacordaire, MM. d'Echstein, Auguste Nicolas, de Carne, de Cazalea, Prantz de thampagny, de Correttes, Louis Moreau, d'Esgrigny, Bonnetty, Rio, Turquety, et piusieurs notabilités poil linges.
(a) Penses, morceaux chassis, traites divers, formant le t. Il de sa Fie, par M. de Follous; Paris, 1858, 2 vol. 38-59. — Lettres de Mma Swetchine; Paris, 1862, 3 vol.

les fernmes ont parfois le don d'inspirer et qui tonjours envers lui-même, il s'était habito écouter la voix de M<sup>me</sup> Svetchine, comme voix même de la raison et à chercher en to occasion la pure et paisible lumière de ses co seils. If y avait en elle une douceur, une qua d'ame, une modération qui le ravissaient el rassuraient contre les étans de son propre co . Toutes les incertitudes du jeune prêtre, da

in to — Mos Swetchine, Journal do se co-meditations et prières, Pares, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879, 1879,

sur son avenir, ses découragements ses brusques revirements de volonté, retchine les connut, et il ne fallut rien que les ressources inéquisables de sa comte et délicate affection pour calmer les de cette ame ardente. Entre le P. Lae et M. de Quelen, alors archevêque de ime de Svetchine servait d'intermediaire diquait à ménager une entente difficile ent troublée. » Grace à elle, les portes de dome lui furent ouvertes en 1835, et il conferences si brillamment continuée de cette humble semme méconnue de nt elle demeurera cependant le modèle denr. A. G.-n.

neut. A. G.—N.

respondant, sept. et oct. 1887. — Revue chrédec. 1881. — Guzetle de France, 17 dec. 1861.

m., 30 dec. 1881. — La Critique française, 18

a. — Revue contemporaine, 15 avril 1862. —

pandance litteraire, 25 auss 1872. — Le Mesir, Moscou, 1880. — Revue belge et etrançaire,

the English Caurchman, Loudres, 23 sout et

82. — M. de Fălious, Mme de Swetchine, sa rie

erres, Parts, 1858, 1961. in-8°. — Revue des deux

m mai 1884.

ropolk ler, grand-duc de Kief, mort , en Bohème. Il était le fils adoptif Vladimir. Après avoir épousé, vers l'an e fille de Boleslas ler, roi de l'ologne, il a le christianisme. En 1015, il s'emla couronne ducale par le meurtre de ses es, Boris, Gleb et Sviatoslaf, Battu sur da du Dnièper par laroslaf, duc de Novil s'enfuit en Pologne auprès de son re, qui l'aida à reconquérir Kief; mais t massacrer les soldats auxquels il dete victoire, il sut bientôt delaissé par De nouveau vaincu par laroslaf au me où il avait sait égorger Boris, Sviatona la Bohème, et y périt misérablement. orota II, Iziaslavitch , mort en 1113, ingt ans sur la Russie, d'après la coutuine ait que ce ne sut pas le fils qui succèère, mais l'aine de la race qui avait l'aprincipal. Son règne ne fut rempli que es avec les ennemis du dehors et de estines. Il a donné à la Russie le specme assemblée où se réunirent tous les mécontents, afin d'aviser aux moyens dier les prétentions respectives des parongrès n'eut d'autre résultat que d'emdavantage les affaires. Sviatopolk, que represente avec des couleurs peu fase jouait de la sainteté des serments unaissait d'autre règle que celle de son A. G-N

de Nestor. - Karamain, Soloviel, Onstrialof, le Russie.

rostar ter, grand-prince de Russie, né , tué en 972. Petit-fils d'Oleg, il succèda I son père Igor. Brave et belliqueux, Restor, il était léger comme la panthère, plaisait qu'au bruit des camps. Il se

nourrissait de la chair de cheval et de bêtes sauvages, et n'avait d'autre toit que la voûte du ciel. Après avoir ravagé les contrées situées entre le Tanais et le Borysthène, la Chersonèse Taurique et la Hongrie, il marcha, à l'instigation de Nicéphore Phocas, contre les Bulgares, et se rendit maître de leur capitale, Péréiaslaf (967). Les Petchenègues, tribu barbare, envahissaient pendant ce temps Kiel. Sviatoslaf alla délivrer cette ville ; puis, libre par le décès de sa mère, sainte Olga, il divisa ses provinces cutre ses trois fils (970), partage qui fit nattre en Russie la funeste (9/0), partage qui ut mante en reasse la mace coutume des apanages, et alla tenter la conquête de l'empire d'Orient. Vainca sans bumiliation, il rentrait dans ses États lorsque les Petchenégues, prévenus par les Grecs, le surprirent aux cataractes du Unieper, lui tranchèrent la tête. et firent de son craue une coupe pour leur chef.

SVIATOSLAP II, mort en 1077, était prince de Tchernigof, mais il régna durant quatre ans à Kief, dont il avait chassé son frère alné Iziaslaf, qui eut recours à l'assistance du roi de Pologne, de l'empereur d'Allemagne et du pape goire VII. Il avait épouse Oda, sœur de Burk-hard, évêque de Trèves.

Un troisième SVIATOSLAF, prince de Novgorod-Severski, vivant au milieu du douzième siècle. est connu pour avoir lutté contre Iziaslaf II et avoir force, à plusieurs reprises, ce grand-prince à abandonner Kief. A. G-3.

Nestor, Chronique. — Teherthof, Relation de In-guerre de Scialosiaf arec les Grecs. — Karamein, Su-invict, Oustribof, Histoire de Russie.

SWAMMERDAM ( Jean ), naturaliste hollandais, ne le 12 février 1637, à Amsterdam, où il est mort, le 15 février 1680. Il dut à son père, pharmacien instruit, les goûts qui, après avoir recreé son ensance, devinrent l'occupation et le but de toute sa vic. Il etudia la medecine à Leyde et à Paris, et se fit recevoir docteur en 1667, sans jamais avoir eu l'intention de pratiquer son art. L'entomologie l'absorba bientôt entièrement. Il en fit une science toute nouvelle, pleine de ressources et d'attraits. Les savants qui la visitaient ne savaient point s'ils devaient admirer davantage la richesse de son cabinet ou ses ingénieux procédés de dissection et de con-servation des insectes. Le premier il embauma à la cire fondue; le premier il fixa le degré de chaleur du sang chez les animaux au moyen d'un thermomètre de son invention; le premier encore il décrivit le jeu et la mission des vaisseaux lymphatiques, mais il abandonna généreusement la priorité de cette trouvaille à son ami Frédéric Ruysch, Tant de mérite et de modestie n'empêchèrent point la jalousie, l'ignorance et l'engie de se déchaîner contre le savant. Il fut odieusement calomnié en diverses rencontres ; on alla même jusqu'à dire qu'étant en Italie il s'était converti au catholicisme, et que maintenant il u'y avait point à s'étonner de le voir figurer parini les disciples les plus enthou-

siastes d'Antoinette Bourignon. On connaît l'histoire de cette femme qui prétendait que la Bible n'atait point une source suffisante d'édification et qu'il fallait y joindre, comme chez les Mormons de nos jours, les inspirations qu'il plairait à Dieu d'envoyer à ses élus. Comment Swammerdam se laissa-t-il prendre à un piège aussi grossier, comment put-il aller jusqu'à sa-crifler sa réputation, sa fortune et sa vie à une doctrine absurde? C'est ce qu'il est d'autant plus difficile a savoir que son ami et biographe, Boerhaave, n'a point jugé à propos de nous l'apprendre. Il est certain tontefois que le savant raliste se rendit dans le Holstein rien que pour consulter Mile Bourignon sur un cas de conscience (1675), et qu'au refour de ce voyage il renonca complétement à l'étude, vendit libraires ceux de ses manuscrits qui étaient acheves et jeta au feu les autres. Quelques mois plus tard il mourait, de découragement et d'ennui. Il écrivait géneralement en hollandais; mais la plupart de ses ouvrages ont etc traduits en latin, en français, en aliemand et en anglais.

Swammerdam a laissé les ouvrages suivants : De respiratione usuque pulmonum; Leyde, 1607, 1679, in-8°, et 1738, in-4°: traité assez bon, malgré des erreurs graves;— Allgemeene Verhandeling van bloedbose deerkens (Histoire genérale des animalentes privés de sang); Ctrecht, 1669, m-4°, tig.; trad. en français (ibid., 1682, in-4°) et en latin (ibid., 1685, 1733, in-40) : c'est un expose des divisions, au nombre de qualre, qu'il etablit dans la classe des insectes d'après leur structure et leurs métamorphoses; - Miraculum natura, seu uteri mulichris fabrica; Leyde, 1672, 1729, in-4°: c'est une diatribe contre Grasf et une apologie de van Horse; l'auteur y soutient avec chaleur que les ovaires des femmes contiennent de vérilables crafs; - Afbeelding van's Menschen leren vortoont in de haft (Description anatomique des insectes éphémères); Amst., 1675, in-90; trud. en latin (Londres, 1681, in-40) : citée comme un chef-l'oravre; - Biblia natura, sive Historia insectorum in certas classes redacta; Leyde, 1737-38, 2 lom. en 3 vol. infol, fig.; trad. en allemand (Leipzig, 1752, in-fol, ), en anglais (Lond. 1752, in-fol.) fol. ), en anglais (Lond., 1758, in-fol.), et en français (Dijon., 1758, in-4°): l'ouvrage, qui n'est pas terminé, fut acheté par Thevenot et passa dans les mains de Boerhaave, qui le pubha, en ajoutant au texte hollandais une version latine par J.-D. Gaubius, et plusieurs opuscules de l'auteur. " Aucun homme, dit la Biographie médicale, n'a été aussi loin dans l'étode des petits animaux ni anssi vrai dans tout ce qu'il a dit que Swammerdam. Il a donné des détails suffisants sur un nombre considérable d'e-pèces, dont quelques-unes présentaient à la dissection des difficultés considérables. Tel est, par exemple, le pou, dont il a reconnu les nerfs, les viscères, l'ovaire. Il se servait pour dissequer de petites aiguilles d'ivoire qu'il aiguisait lui-même au microscope. Tout ce qu'il a dit est d'une exactitude scrupuleuse. » Il n'a pas eté moins heureux dans l'anatomie du fimacon, du bernard l'ermite, du scarabée, du laon, de l'abeille, du papillon et de la chemile, de mouches, de la sèche, de la grenouille, etc. « Tout l'ouvrage de Swammerdam , dit Cuvier, a un résultat general, c'est la comparaison de developpement des animaux avec le developpe ment des plantes. Il montre surtout qu'a parin de l'ouf jusqu'à l'état parfait, il se developer chez les insectes, des organes qui preexistaien en eux. Ce fait particulier, que la metamorphose n'est qu'un développement, que la difference entre les insectes et les animaux plus élevés dans l'échelle ne consiste qu'en ce que le developpe ment de ceux-là part de plus loin, est une vent capitale, que Swammerdam a le premier bien a l'connaître... C'était une vérité d'une grande importance pour la théorie du développement du fortus, de la génération et de tout ce qui y a rapport; aussi influa-t-elle beaucoup sur le sys tème de l'évolution, qui régna pendant tout dix-huitième siècle. » On a encore de ce ravant des memoires insérés dans divers recueils, entre autres celui du Collegium amxtelodaments (1667-73, 2 vol.). Ch. Rahlenbeck. (1667-73, 2 vol.).

licernaave, Prélace du Bibliu naturie. — Resset, Biedicin, celebr, lexicon, Scheibern, Amendam iller, t. XIV. — Biogr. med. — Bictioth, Hullheman, Cand, 1835, I. II. Cuvier, Hist, des sciences naturbes, t. II, p. 427-488.

SWANBYELT (Hermann van), peintre bol landais, né à Woorden, vers 1620, mort ap 1654. La vie de ce paysagiste est rester obscure, on sait seulement que, fixó à Rome des sa jeu nesse, il s'étudia à imiter la manière de Ch Lorrain, Il vint ensuite s'établir à Paris, et tra vnilla avec Patel à la décoration de l'hôtel du pre sident Lambert, Le 8 mars 1653, il fut rep membre de l'Académie royale de peinture. D'apres les anciens registres de cette compagnie, Swanevelt serait mort à Paris, en 1650; Passeri l fait mourir à Venice, en 1659; enfin, d'après la plupart des biographes, sa vie se serait prolo jusqu'en 1690, et il serait mort a Rome. Que qu'il en sort, cel artiste, qu'on a surnomine Hermann d'Italie, n'appartient que par sa miss à l'ecole hollandaise. La limpidite des ciels et h profondeur des horizons constituent le princip mérite de ses paysages.

F. Villot, Latuloyne du muses du Louere.

SWARTZ (Olaus), botaniste suédois, nº 0 1760, a Norkoping, mort le 18 septembre 1817, l Stockholm. Après avoir suivi les cours du fils d-Linné, il etudia la flore des tles de la Suède, d alla, en 1783, explorer celle des côtes de l'Amerique du Sud et des grandes Antilles. De retore en Europe en 1788, il passà un an à Londres, oi il profita des tichesses végétales de Jos. Banks, et revint en 1789 à Stockholm; l'Academie des sciences l'appela aussitôt dans son sein. Dans la

sita les montagues de la Norvege et une la Laponie. Il obfint la chaire d'histoire l'institut médico-chirurgical. On lui scription exacte de huit cents espèces res et d'un grand nombre de mousses e la découverte de quatre espèces nou-On a de lui : Prodromus floræ Indicæ, a genera el species plantarum; Upsal, - Observationes botanicx; 1791, in 8°; — Icones plantarum in-rum quas in India occidentali de-que delineavit; ibid., 1794-1800, in-fol., — Flora India occidentalis; ibid., 56. 3 vol. ln.8°, fig.; — Dispositio vica muscorum frondosorum Sueciz; 199, in-8°; — Synopsis filicum; Kiel, in-8°, fig.; - Lichenes americani; 1811, in-8°, fig.; — Adnotationes Stockholm, 1829, in-8°, fig., avec une artz par Sprengel et des notes d'Agardh; moires dans les recueils de l'Academie holm et de la Societe linnéenne, dans le botagique de Schrader, les Annales émie anédoise d'agriculture, etc. Hed wig le nom de swartzia a un genre de

Psia Swartzis, dans les Nova Acta Acad.

ENBORG. Voy. SVEDENBORG.

ents (Emmanuel), botaniste belge, né à Sevenbergen, près de Breds. Il eot heure un attrait particulier pour les cultiva un grand nombre et en fournit eur Rodolphe II pour les jardins de Il faisait sa demeure à Amsterdam. On : Florilegium amplissimum et selecm; Francfort, 1612-14, in-fol., avec 107 bien gravées. Les éditions subséquentes ntiques à la première. L'auteur s'est surfout aux plantes bulbeuses. Son nom mné à une plaute de la famille des gen-(awertia)

oires, 1. V

En 18 (Pierre-François), en latin Sweertorien belge, né en 1567, à Anvers, où il , en 1629. Ses études terminées, il emprofession de son pere, qui faisant le des tapisserles, et consacra ses loisirs ture des lettres, et surtout de la musique, enseigna Hubert Waelrans. Ses princivrages sont : Deorum dearumque caantiquis numismatibus Abr. Orlelii; 1602, 1612, in-4°; Strasbourg, 1680, meerts avait fait graver les effigies des paiennes d'après les médailles recueil-Orlebus en Italie, et y joignit des re-firées des auteurs anciens; son travail e dans le 1. VII du Thesaurus antiq. de Gronovius; — Selecta christiani elicix, ex urbibus, templis, bellio-et alrunde; Cologne, 1608, 1625, in-12: d'épitaplies, compile surfoit d'après celui de N. Chytrée; - Monumenta seputchratia et inscriptiones publicæ privatæque ducatus Brabantiæ; Anvers, 1613, in-12; on y trouve des inscriptions détruites pendant les troubles du seizième siècle, mais que des curieux avaient copiees : - Rerum belgicarum annales, quorum pars magna non edita, pars longe auctior nune evulgatur; Francfort, 1620, 2 tom. en 1 vol in-fol.; c'est le seul volume publié de cette collection; Foppens a oublié de la mentionner; — Epitaphia joco-seria; Cologue, 1623, 1645, pet. in-6°: recueil d'epitaphes en latin, français, italien, espagnol, portugais, et flamand; — Athenæ belgicæ, sive Nomenclator inferioris Germaniæ scriptorum; Anvers, 1628, pet. in-fol. : l'auteur y donne plusieurs articles sur les musiciens de la Belgique dont Valère André n'avait pas parle. La bibliothèque royale de Belgique possède quatre lettres autographes de Sweerts adressées à Gaspard Gevaert. E. R.

Nicerop, Mamoires, 1, XXVII. — Poppens, Itali, bel-gica. — Paquut, Memoires, L. IV, p. 282 de d'exemplaire annote par van fluthem. — Messager des sciences hist. ds Belgique, 1861, p. 858.
SWETCHINE, Voy. SVETCHINE.

SWEYNHRIM (Conrad), imprimeur alle-mand, mort en 1476, à Rome. Il fût probablement ouvrier chez Gutenberg; il est certain qu'il travailla dans l'atelier de Fust et Schoffer à Mayence, Apres le sau de cette ville (1462), il se rendit en Italie en compagnie de son ann Pannartz (1907). nom, avec lequel it établit une imprimerie d'abord au convent de Subiaco, et depuis 1467 à Rome. Dans les quatre années suivantes ils publièreut une trentaine d'ouvrages, dont les principaux clas-siques latins, en tout 12,475 exemplaires, comme nous l'apprend la lettre qu'après avoir vu toutes leurs ressources époisées par les frais de leur entreprise, its ecrivirent au pape Sixte IV pour implorer une subvention, qui leur fut libérale-ment accordée. Outre le mente d'avoir ainsi propage les chefs-d'œuvre de l'antiquité, il faut encore reconnaître chez Sweynheim et Pannartz le soin qu'ils prirent d'améliorer l'exécution typographique; ils employerent les premiers belle minuscule romaine des manuscrits du huitième siècle. Leur édition d'Aulu Gelle (1469) est citée comme le premier livre qui ait une preface, et pour la première fois on voit dans leur Apulée l'introduction de notes marginales. En (1469)1473 Sweynheim rompit son association avec Pannartz, et s'adonna à la gravure en faille-douce de cartes de geographie pour une édition de Ptolémée, qu'il ne termina pas entièrement, et qui ne parut qu'en 1478, à Rome. Il fut très-pro-

partic qu'en 1976, a nome. If fil tres-pro-bablement, comme Pannartz, emporte par la peste qui désola Rome en 1476. A. Bernard, Dr l'Oriotne de l'amprimerie — Mattelre, Annales typographies. — Printe, immice typographie, Phice, — A.-P. Didd, Essat in: la Typographie — Faikcustein, Goschichte der Buchdruckerkunst; Leipzig,

SWIDGER. VOY CLEMENT II.

SWIRTES (Gerard, burns 145), moderns standais, se a Leyle, le 7 mai 1700, most a Selectiones, ie 18 juin 1772. Il descendant d'une larante opalente et distragare. Après avverterminé à Louve a ses étades classiques, à revint en 1718 à Les te étailler la méderme, pour laquelle il se sa famille, sons Boerhaave, doel il devint peas tarif i emple et l'ami. Il fat reçu dorteur en 1726, avec une these De arteriz fabrica et efficacion sa curpore humano. Cue ardeur devorante de savoir fadit a rette époque avoit les craséqueners les plus funestes pour les S'étant enferme pour travaller dans une complete solitude, il fort par tember lans une meianculie professe, accompagnée d'insperone et d'epuisement complet des forces; les conseils affectueux de Biertinave le sauverent, larve par une l'oane intimite à toutes les pensées de son illustre maître, in comtaraga vers 1736 des leguas jubliques sur les Institutions de Boerbaare; mais coenne d'était catholique, on s'arma contre lus des constitutions de l'Etat pour l'obliger à fermer ses cours. Bendu tool entier a see laborious loisies, il trava tatt à ses commentaires sur les Aphorismes de Buer. haave, vaste publication qui l'occopa pendant pres de trente ans, lor-qu'ayant reçu de Marie-Therèse les offres les plus brillantes, il aita se fiver a Vienne (1745), et sut nomme premier molecin de l'imperatrice et president des etudes medicales dans tout l'Empire. Comblé des lors de dignites et d'honneurs, il employa la haute faveur dont il poursant à régénérer toutes les branches de l'enseignement, alors fort arriere en Autriche; à fonder de nombreux établissements, à améliorer la profession médicale tout en s'oc cupant des moyens de perfectionner l'art de guerir. Une des créations qui lui font le plus d'honneur est celle d'une école chanque, qui a servi de modele à celles qui ont été fondees depuis dans toutes les facultés, et notamment en France par Corvisart. Quoique appelé tons les jours à la cour par ses functions et par le besoin qu'éprouvait Marie-Therese de le consulter sur toutes sortes de questions, van Swieten, qui avait des habitudes régulières et des gouts très simples, ne vontut men changer à sa manière de vivre, ni même à ses dehors. C'était une condition qu'il avait faite en venant à Vienne. Un auteur raconte qu'il fatlut pour le décider à porter des manl'impératrice lui en brodat ellechettes que même une paire. Ennemi du mensonge, et apportant une exactitude religieuse dans l'accomplissement de ses devoirs, il se montrait inslexible jusqu'à la dureté envers ceux qui y manquaient. Parfois aussi sa dévotion dézénéra en intolerance; il semblait qu'en sa qual le de directeur des hautes études il se crût charge d'âmes. Sa mort toute chrétienne fit voir, d'ailleurs, combien sa piétérétait sincère. L'impératrice, qui était allée le voir plusieurs fois pendant la maladie à laquelle il succomba (une gangrène du pied), lui fit eriger une statue dans le patais de l'université, the en apparence asses restremts, bie lans et de dix'ectique en ment fait en une revere originale, lifant y voir son t parapterace de la doctrine de Boerita platifit on riche developpement des prit prevainrent en pathologie et en pligsie le dev-beil éme siècle, coure les anciene, mit à contribution plus de conq cents éc modernes. Peu de medecas en effet rent use erudition auxui variée que van S len, et l'on n'aura encore go'une care uncomde son effrayant labers en rappelant, avec so panegyriste de l'Academie des sciences, frouva après sa mort trende volumes in-folio d'extraits ecrits de sa main. Un a de lui : Co mentaria in A. Boerhaarn aphorismu de cognoscendes et curandes morbls; Les 1751-72, 5 vol. m-6°; reumpe. de 1745 à 1772 à Paris, Torin et Venese, 5 vol. m-6°; Warz-bourg, 1°87-91, 11 vol. in 8°, Tubingue, 1791, 6 vol. in-6°; trad. en allemand, en argais et en français par Louis et de Vuers (Paris, 65, 7 vol. in-12 jet par Manislet Assaun, 6 vol. in-12 ; ily a aussi defferents extraits inet publies a part; - Description aborger des maladies qui reguent le plus continuarant dans les armees; Vienne, 1759, 1760, ma'. Paris, 1760, in-12, trad. en allemant; — Con stitutiones epidemicz et morbi politimum Lugduni Bulavorum observati, Virane, IV. 2 vol. in-89; trail, en allemand, ouvrage alik par Stoll.

pac Stoll.

C. Seterrotte

I. Werz, Transcrede and G. can swelce. Stole
1773, and e. — Budinger, Loberde and his freshet tan
Sciences; tens. 1772, 18-15. — Kratchiol, Ifalia en
G. van Sweeten; tiand, 1898, in-An. — Spreage, led
de la medecine. — Birch, medicile.

SWIFT (Jonathan), écrivain satirique an-glais, ne à Dublin, le 30 novembre 1667, mort dans la même ville, le 19 octobre 1745. Sa famile était originaire du Yorkshire. Thomas Swift, son grand-père, pasteur à Goodrich (Herrford-hire), épousa une proche parente du poete Dryden, el eut quatorze enfants : l'un d'entre eux, s'etablit en Irlande avec trois de ses frères, pratiqua au barreau de Dublin et mourut en 1 laissant dans la misère une tille au berceau et si femme grosse. L'enfant posthume qui ut le pour en de si tristes circonstances devait être l'autrus de Guttirer, un des écrivains les plus humou-ristiques de la Grande-Bretagne. A trois ans, il savait déjà lire; à six, il frequentait l'école de Kilkenny; à quinze ans (1682), il entrait dans l'université de Dublin. Deux de ses oncles d'Irlande, bien que pouvres eux-mêmes, se chat gérent, l'un en maugréant, l'autre avec p'us de bonté, des frais de son entretien et de son Mucation. Il prit en 1685 le grade de bachelier es arts, qui lui lut décorné speciale gratia, aina SWIFT 714

voue lui-même. Il n'avait guère droit en n certificat de bonnes études, l'écolier s, désœuvré que son indiscipline avait des punitions fréquentes. Soit par în-, soit par protection, il obtint pourtant e en qualité d'agrégé dans son rollége 1688. A cette époque, la guerre ayant Irlande, Swift rejoignit sa mère dans le Leicester, ou elle vivait des dons d'une Moiguée, la femme de sir William Temple. re homme d'État accueillit le jeune homme naverts. Dès lors un changement salumanifeste dans la conduite de notre étuof renonce à ses habitudes de désordre tesse, s'astreint à travailler buit beures et se rend utile à son protecteur comme e particulier (1). En 1692, il alla prendre d la mattrise ès arts; mais à son retour, la dépendance et de la gêne de sa posirès de air William, il se plaignit à ce qui finit par lui proposer un emploi de ues par an dans les bureaux de la chan-Irlandaise. Swift refusa avec dédain, et de nouveau pour alter chercher fortune Là, il entra dans les ordres (18 janvier usis avant d'être reçu membre de l'Église il eut encore besoin des services de auguel il dut demander un certificat de mœurs. Peu après, lord Capel, alors ot (diocèse de Connor); mais il ne tarda gretter la société distinguée de Moor l'année n'était pas écoulée qu'it y revees instances mêmes de son bienfaiteur (2). s'était lancé dans la querelle des anciens odernes; mais la maladresse et les ersa plaidoirie lui avaient attiré un déluge ries. Swift vint au secours de son patron al, la Bataille des Livres et rendit avec ejugrammes. Celui qu'il vengeait si bien en 1098, ne léguant à sou secrétaire onme de 100 liv. (2,500 fr.) el le soin r une nouvelle édition de ses œuvres. inpressa d'accomplir les volontés du dégrant que la dédicace qu'il adressa au roi ant quelque faveur. It n'obtint rien. De la oque date sa liaison avec Hester Johnson, bra sous le nom de Stella, fille d'un de sir William (3). Swift aimait cer-

se residalt alors à bioor l'ark, dans le Surrey, seatt une aocièté choiste. Guillaume III ini-tarialt à lui rendre viade. Swilt vil souvent à anuax par l'entrain et la vivacté de sa con-s'il refusa le brevel d'officier de cuvalerie que a prince, il appart de lui à lailler les asperges au noilandaise; « ce fut la, disait-il, le lage que lui valurent ses rapports avec son

e qu'en quittant l'Irlande il résigna sa cure en pauvre ecclestantique, charge de famille, riette rembie avoir été inventée (voy 5 ce of the cuthedrat of 5 Patrick, par W. Mason;

tainement celle qui avait été son élève et qu'il rendit si malheureuse. Pourquoi s'obstina-t-il à cacher l'union qu'il contracta plus tard avec elle? On l'ignore (1).

Voyant qu'il n'avait rien à espérer du sonve-Switt accepta en 1699 la place de chapelain de lord Berkeley, qui venait d'être nommé à de hautes fonctions dans la magistrature irlandaise. Aux cures d'Agher, de Laracor et de Ratheggan, dont il fut mis en pussession, il obtint en outre la prébende de Dunlavin, qui porta son revenu à environ 10,000 fr. Pendant son séjour à Dublin, il publia plusieurs échantillons, en prose et en vers, de ces écrits qui ont établi sa réputation comme humouriste, entre autres la Méditation sur un manche à balai, qu'il attribua d'abord à Bayle. En 1700, il quitta lord Berkeley et se rendit à Laracor, où miss

Johnson vint le rejoindre (2).

L'ambition toujours déçue de Swift le poussait vers la politique. Durant la première de ses visites à Londres, il tit parattre, sans nom d'auteur, le Discours sur les contestations et les dissentiments survenus entre les nobles et peuple à Athènes et à Rome. Cet écrit, destiné a comfattre les violences populaires qui avaient déjà provoqué la mise en accusation des chefs whigs Somers, Halifax, Oxford et Portland, attira beaucoup l'attention, et lorsque l'auteur se nomma en 1702, il prit rang parmi les membres du parti. De 1704 à 1710, il publia plusieurs nouveaux pamphiets très-remarqués sur des questions religieuses, politiques, ou de circonstance. Parmi ces dernières pièces, il faut citer ses amusantes attaques contre Partridge l'astrologue, et le Conte du Tonneau (3), on, sous le voile de l'allégorie, il rapporte et critique les schismes de l'Église catholique, montre trois frères, Pierre (le pape), Martin (Luther) et Jacques (Calvin) se disputant a propos du festament de leur père, et les rend tous trois également ridi-

fondée que celle qui donne Swift ini-même pour un en-fant illegitime de l'ancien ambassadeur.

(i) On a prétendu qu'il avait, pour ne pas se marier, les mêmes moults que Bolieau. Ce qui a fait dire à lord Orrery « 81 on examine la conduite de Swift à l'égord des femmes, on verra qu'il les regarde plutôt comme des bustes que comme des figures entières ». Lui-même, à un âge où les passons ont le plus de violence se vantait de la froideur de son tempérament et définissait l'amour « un sentiment ridicule qui n'existe qu'au théâtre ou dons les romans ».

a un sentiment ridicule qui n'existe qu'au théâtre ou dans les romans ».

(a) Cette jeune flite, âgés slors de dix-hoit ans, et qui, grace à un legs de sir W. Temple, possédait une petite fortune, s'établit à peu de distance de Larscor avec une vieille purente de la famille de son protecteur. Swift passeit en péneral trois mois de l'aonée en Angleterre, et durant son absence les deux demes habitaient le presbytère. Si l'en crut à un mariage acerte, rien ne juntifia cette hypothèse, car le mari supposé ne voyait jamain stella qu'en préseuce de sa respectable compagne.

(a) L'auteur a lui-même expliqué dans es préface ce titre exemitique : « Les gens de mer, lorsqu'ils rencontratune batésine, ont coutume de lui jeter un tonneau vide pour l'anniser et l'empécher d'attaquer le navire, le Tale of a tub serait donc desliné à détourner les encemts de l'figlise d'attaquer la religion

cules et méprisables. Ce livre (1) lui ôta tout espoir d'obtenir l'évêché auquel il prétendait. On avait été frappé, sinon effrayé, de la verve et de la vigueur de ses pamphlets politiques; lorsqu'il se rendit à Londres en 1710, il se vit courtisé par les chefs des deux partis, sauf par le ministre Godolphin, dont il se vengea en pu-bliant la Baquette de Sidi Hamet. Il se décida bientôt à abandonner les whigs, et se lia avec le chancelier Harley et Bolingbroke. Dès lors il attaqua les whigs dans des pamphlets mordants et dans l'Examiner (10 nov. 1710 au 14 juin 1711). Vers et prose, tout était bon à ce rude joûteur,qui ne gardait aucun ménagement; il adoptait avec une merveilleuse versatilité la forme la plus capable de blesser l'ennemi. Marlborough fut surtout l'objet de ses railleries. « Il l'humilia et le sit disgracier, dit M. North Peat, et non content de ce triumphe, devançant en cela les sarcasmes de l'étranger, il le poursuivit au delà de la tombe en écrivant une élégie satirique sur sa mort (2). » Harley à cette époque ne paraît pas avoir compris le caractère de son allié; il lui envoya un billet de 50 liv. (1,250 fr.) que celui-ci refusa avec indignation, en exigeant des excuses. En 1711, lorsque Harley fut créé lord trésorier, il proposa à Swift de devenir son chapelain; mais Swift croyait évidemment avoir acquis des droits à un évêché. C'était un curieux spectacle que l'attitude de cet homme de lettres devenu une puissance et qui parfois traitait les ministres en supérieur. En dépit des services rendus, on ne put obtenir pour lui que le doyenné de Saint-Patrick, et le nouveau prélat retourna en Irlande (juin 1713).

Dans le journal qu'il tenait à l'intention de

(i) « C'est un tissu de plaisanteries dont ii n'y a point d'idées ailleurs. Pascai ne s'amuse qu'aux dépens des jésultes; Swift divertit et instruit aux dépens du genre humain. Que j'aime la hardlesse anglaise! » { Voltaire, Lettre à Mine du Deffand.}

(3) Dans l'Examiner, it établit ce curieux parallèle entre les récompenses décernces à un triomphateur romain et celles que ses compartioles prodiguérent au général anglais. Il est toutefois permis aux archéologues de douter de l'exactitude des chiffres dont se compose le premier total ;

## Reconnaissance romaine.

| Encens et pot de terre pour brûler |            |
|------------------------------------|------------|
| l'enoens                           |            |
| Taurcau pour le sacrifice          | 900        |
| Tunique brodée                     | 1,250      |
| Couronne de laurier                | x 50       |
| Statue                             | 2,500      |
| Mille médailles de culvre          |            |
| Are de triomphe                    | 19,500     |
| Char triomphal                     |            |
| Total                              | 20,364 28  |
| . Ingratitude anglaise.            | Fr.        |
| Woodstock                          | 1,000,000  |
| Bienheim                           | 8,000,000  |
| Pension sur la Poste               | 2,500,000  |
| Mildenheims                        | 750,000    |
| Tableaux, joyaux, etc              | 1,800,000  |
| Pall Mall                          | 250,000    |
| Traitements                        |            |
| · Total.,.                         | 19,500,000 |

miss Johnson, Swift avait sans cesse exprimé le désir de retourner auprès de sa bien aimés Stella; mais durant son sejour à Londres. il avait fait la connaissance de miss Hester Vanhomrigh, tille d'un riche négociant hollandais et, oubliant Stella, il avait adressé une proposition de mariage à celle qu'il a chantée dans Cadenus(1) et Vanessa. Son offre fut repoussée; mais, selt amour, soit vanité, il n'eut pas le courage de renoncer à la voir. De retour en Irlande, il chercha à rompre avec elle, lui écrivant rarement, dans l'espoir que l'absence diminuerait l'affection qu'il lui avait vouée. Mais en 1714 Vancs dont la mère venait de mourir, se rendit à De-blin. Stella devint si jalouse de sa rivale que Swift consentit enfin à l'épouser (1716), sa toutefois vouloir la reconnaître publiquement pour sa femme. L'année suivante, miss Vanbonrigh et sa sœur se retirèrent à Mariey Abbey, près de Cellbridge, où Swift ne se montra assidu que vers 1720; quand Vanessa ent perdu sa sœur, il se rendit assez fréquemment auprès d'elle. Poussée, de son côté, par la jalousie, elle écrivit à Stella pour lui demander quelle était la nature de ses relations avec Swift; celle-ci cavoya la lettre à sen mari. Le doyen, furieux, monta à cheval, gagna Marley Abbey, entra chez miss Vanhomrigh, jeta la lettre sur une falle et s'éloigna sans prononcer une parole. La pauvre Vanessa, frappée au cœur, mournt de chagrin quelques semaines plus tard (1723). Swift, en proie au remords, se réfugia pendant deux mois dans le sud de l'Irlande. A son retour à Dublin, il n'eut pas de peine à obtenirson pardon; mais son union avec Stella demeura,

Ce sut en 1723 qu'il publia les Lettres d'un drapier, afin d'engager les Irlandais à ne pas accepter la monnaie de cuivre qu'un nommé William Wood avait été autorisé à frapper pour une somme de 2,700,000 francs. Cette autorisation avait été accordée sans qu'on ent consulté le lordlieutenant d'Irlande, à la demande de la maitresse du roi, la duchesse de Kendall, qui devat partager les bénéfices. Les remontrances anonymes du drapier produisirent une impression des plus vives. L'agitation se répandit de province en province, et aucun Irlandais ne veului accepter en payement la monnaie nouvelle. Une récompense de 300 liv. (7,500 fr.) fut vaintment offerte à qui découvrirait l'auteur de ces Lettres. L'imprimeur poursuivi fut acquitté per le jury, et Wood garda son cuivre. Durant l'incarcération du premier, Swift s'exposa en le visitant déguisé en laboureur. Les fameses Lettres, qu'on pourrait comparer aux pa phiets de Paul-Louis Courier, et qui passèrest, à leur tour pour une preuve de patriotisme (1),

comme par le passé, purement nominale.

(1) Cadenus (et non Cadmus ) pour Decamus, doyes.
(2) Newton, consulté en sa qualité de director de la Monsale, avait expendant déclaré que les plèces préces per Wood étalent d'aussi bon aloi que celles et circulaient en Angleterre.

valurent à l'anteur une popularité sans bornes. Le portrait du prétendu drapier figura sur des en-eignes, sur des mouchoirs de poche et chez tous les marchands d'estampes; on frappa des medaitles en son honneur. Comme pour échapper aux applaudiesements, Swift se réfugia à Quilca, où il habita la maison de campagne de Sheridan, et compléta les Voyages de Gulliver, te seul de ses écrits destine à une gloire vraiment durable. Cet ouvrage (1), qui ne parut qu'en 1726, obtint tout d'abord un tel succès que la première édition en fut épuisée dans une semaine. L'auteur, selon son habitude, avait gardé l'anonyme; mais il dut bientôt avouer con œuvre, car on reconnut qu'il n'existait alors qu'un seul écrivain capable de rédiger un pareil livre. Son but était de dépouiller la vanité lumaine du manteau imposant dont elle aime à s'envelopper, et il y parvient en nous présentant tour à tour les objets à travers les dont bouts de fa lorgnette. Il agrandit ou rapetisse les choses selon qu'il veut en dévoiler la grossièreté ou l'insignifiance, ou les déponiller du prestige que leur prête un amour-propre maladif. Il accomplit se tache avec une précision mathématique, un sérieux comique, un air de vérité qui frappe les hommes tout en amusant les enfants. C'est l'œuvre d'un misanthrope, il faut le reconnattre; mais le anthropen voulu rabattre l'orgueil de ses semblables et non rabaisser l'espèce humaine. On a compare swift à Rabelais et à Voltaire; on a regardé ce trio satirique comme les trois hommes les plus spirituels des temps modernes; mais il existe entre eux de notables disserences. L'esprit de Swift est sérieux, morose et pratique; celui de Rabelais profond et joyeux; celui de Voltaire, léger et rieur; Swift a l'esprit du bon sens, Rabelais celui de la plaisanterie, Voltaire celui de l'indifférence.

En 1726 Swift, qui dejà en 1714, était retourné à Londres dans l'espoir de réconcilier Oxford et Bolingbroke (2), se rendit de nouveau en Angleterre. Il devint l'hôte de Pope, alors établi à Iwickenham, et il se rendait très-fréquemment chez Bolingbroke, qui, de retour de l'exil, habitait Dawley (3). Arbothnot présenta Swift à la princesse de Galles, la future reine Caroline, qui l'invita plusieurs fois à visiter Richmond, A

(1) It done lien en Angleterre aux publications suivantes: A key, being notes on the tracels of capt. Lemuel Guillier, par Corollni; Lond., 1726, 1n.89. — A Letter from a clergyman, blid., 1726, 1n.89. — Memoirs of the court of Islinyi; blid., 1727, 1n.89. — Several copies of verses on Mr Guillier's tracels; ibid., 1727, 1n.89. — Guilliertana; ibid., 1728, 3 vol. 1n.89. — Critical Remarks on capt. Guillier's Tracels, par Santley; Cambridge, 1735, 1n.89. — (3) Il faut noter a cette date mi de ces trate, sacz rares dans as vic. qui font homeour nu doven: lursanse

rares dans sa vie, qui font honneur au doyen : l'orsquo lord Oxford, disgrâcié, fut arrêté peu de temps après la mort de la reluc Anne, l'ecrivain dont il avaitat mal re-compense le zèle lui derivit puu demander a partuger

compense.

(3) On trouve dans le roman de Decereux, par liulwer, des détails exacts et interessants sur les rapports
de ces trois personauges à cette époque.

deux reprises, il retourna en Irlande, rappelé par les inquiétudes que causait la santé de Stella, et en octobre 1727 il la refrouva monrante. Elle expira le 28 janvier suivant. Lorsque Swift se releva de ce coup, Walpole était au pouvoir, et le doyen altaqua le ministère tout entier avec sa viguenr habituelle, sans épargner ni le roi ni la reine. De 1727 à 1736, il publia divers pamphlete politiques ou satiriques principalement sur les affaires d'Irlande. Nous ne citerons que sa Simple Proposition pour ompêcher les enjonts des pauvres d'Irlande d'etre à charge à leurs parents ou à leur pays, où il explique avec une gravité imperturhable qu'un nourrisson de dix-huit mois peut fournir d'excellents plats, et ses Instructions aux domestiques, ou, sous pretexte de donner des conseils aux gens de service, il fait la satire des mœurs de l'antichambre. Dans ce dernier ouvrage, plaisanterio que le goût français trouve un peu longue, il va jusqu'a indiquer aux valets qui auront mérité d'être pendus le maintien qu'il convient d'avoir sons la potence.

A dater de 1736, la carrière du doyen de Saint-Patrick se trouva pour ainsi dire terminée. Sa santé, qui n'avait jamais été très bonne, alla empirant; les étourdissements (1) auxquels il était sojet deviurent plus frequents, et ainsi qu'il le redoutait, il finit par perdre la raison. Ce puissant génie tomba dans le délire, puis dans l'idiotisme. Parfois, au début de sa cruelle et dernière maladie, la mémoire lui revenait en partie; alors, contemplant dans un mirois ses traits amaigris, il disait, comme s'il côt parlé d'un étranger : « Pauvre Swift! » Une autre fois, trouvent par lessard sous sa main un exemplaire du Conte du Tonneau, il s'écria : » Grand Dieu, quel génie j'avais lorsque j'ai écrit cela! » Enfin il s'éleignit aussi doucement qu'un enfant qui s'endort, et fut enterré dans la cathédrale de Saint-Patrick, vit sa tombe porte une épitaphe composée par lui-même (2).

Le caractère de Swift offre plus d'un côté paradoxal. Aussi la plupart de ses biographes (3) ont-ils porté sur lui des jugements bien différents. En somme, on aurait peut-être le droit

(f) Reddoes, dans le IXº essat de son Hygela, attribue ces symptômes aux conséquences fatales de certaines ha-bitudes de jeunesse, à l'hygothese de l'ugénieux égeteur on opposa l'assertion de Swift lui-même, qui a d'eclaré que le mai avait son origine dans une indigésion causée par un excès de fruits. Ceta est fort possible, au dire par un excès de fruits Cela est fort possible, au dire de plus d'un médecla. On a remarqué d'officurs que si l'auteur de Gulliver a sail ses pages par des degeriptions orducieres, it a toujours evité les obséduités dans lesquelles se complaisent ceux dont une débauche précoce a congourdi les seus.

(2) Hio depositum est corpus Jonathan Swift, huyus ecclesus decant, un seum insignatio ulterius cor la certure nequit. Abi, viator, et intuire, el poterts, stremum pro civili tibertale vindicem.

(3) W. Sout a found l'etne a ous longue et ausai de

(a) W. Scott a fourth tettude is plus longue et ausai de plus impartiale Hazitti, qui évrie les détaits blogra-phiques, a laissé une appreciation très-judicieuxe du merite littéraire de Swift. Thackerry, comme blographe et comme critique, se montre souvent injuste.

de lui appliquer, en le retournant, une locution populaire : « Bonne tête et mauvais cirur ». Si sous certains rapports il est permis de croire qu'il affecta, par haine de l'hypocrisie, des défauts qu'il n'avait pas, rien ne saurait excuser sa conduite à l'égard de Stella et de Vanessa. Johnson a certainement en tort de lui reprocher d'aimer l'argent; car il consacra un tiers de ses revenus à des œuvres de charité, et il ne semble pas avoir jamais tiré profit de ses ouvrages. Il saudrait rédiger tout un Swiftiana si l'on voulait énumèrer les traits de brusquerie et d'originalite qu'on lui prête. Par exemple, un jour que l'alderman Faulkner, libraire de Dublin, d'hait avec lui, le doyen insista pour que son hôte mangeat les tiges des asperges restees sur son assiette avant de lui en servir d'autres. - Le roi Guillaume les mangeait bien, » répliqua-t il aux objections de son convive. L'auteur anonyme d'une brochure devenue trèsrare ( A treatise upon the Modes , or a Forewell to french kicks; Lond, 1715), a heureu-sement saisi le côté independant du caractere de Swift, et la crudite de son langage dans le passage suivant : « Le doyen, recevant un grand seigneur lui dira : « Ayez la bonte, mytord, de poser par terre le s... pot de chambre qui n'a que faire sur cette chaise, et asseyez vous; » mais s'il s'agit d'un homme de rien, il enlevera lui-même le vase. "Toutes ces excentricités n'ont pas empêché Addison de representer Swift comme « le compagnon le plus agreable, l'ami le plus sur et le plus grand génie du siècle ». Quant a son talent littéraire, aucun critique n'a songé à le nier. Sa réputation comme poete a eté obscurcie par ses succès mérités comme prosateur, S'il n'ent pas écrit le Conte du Tonneau et les Voyages de Gulliver, ses vers auraient élé plus remarqués. Ses poesies forment envi-ron deux vol. in-8°; dans le genre familier il y atteint une perfection inconnue avant lui. Quoique peu d'ecrivains aient trouve des rimes plus riches, il ne semble jamais gêné par le choix des expressions. Ceux-là même qui declarent qu'il n'y a pas plus de vraie poésie dans ses vers que dans un traité de mathematiques, ne sauraient lui refuser le mérite d'une forme facile et harmonieuse. Il a été un des premiers à montrer de quelle souplesse la langue anglaise est susceptible. Nous ajouterons à regret que dans quelques unes de ses pieces (le Cabinet de toilette, entre autres), il est d'une grossièreté si révoltante qu'il semble n'avoir en d'autre but que d'administrer un émétique à son lecteur

Voici la liste des principaux ouvrages de Swist: Discourse on the contests between the nobles and the commons in Athens and Rome; Londres, 1701, in-4°; Lausanne, 1764, in-12; — Tale of tub, with an account of a battle between the ancient and modern books in St James' library; Londres, 1704, in-8°; Irad. en Irançais par van Essen; La Haye 1721, 3 vol.

in-12; Lausanne, 1742, 2 vol. in-12; - Meditations on a broom stick; Loudees, 1710, in-8" A new journey to Paris, with some secret transactions between the French king and un English gentleman, by le sieur du Baidrier; Londres, 1711, in-8°; — Miscellanies in prose and verse; Londres, 1711, in-8"; -Conduct of the allies; Londres, 1712, in B; Some remarks on the Barrier treaty; Londres, 1712, in 80; - A Proposal for a recting, improving, and ascertaining the English tongue; Londres, 1712, in-8°; - The Examiner, 1712: les numéros 13 à 45 sont de Swift; — The Character of Richard S. (Steele), by Toby Abel's kinsman ; Loudies, 1713, in-1°; — The public Spirit of the whites Londres, 1714, in-1°; — The Art of puning Dublic, 1719, in-8°; — A Dedication to a great man concerning dedications; Loudres, 1719, in-8°; trad. en français, Paris, 1726, in-12; Right of precedence between physicians and civilians; Loadres, 1720, in-8°; — The Sweerer's bank, wherein the medicinal use of oaths is considered, by Thom. Hope: Dublin, 1721, in-8°; - A letter of advice to a you poet; Dublin, 1721, in-8°; - The word Wonder of wonders : being an accurate des cription of the birth, education, manner of living, religion, politicks, learning, etc., mine A-se; Londres, 1721, in-8"; - Brapte Letters; Dublin, 1725, in-8°; - Cadenus and Vanessa; s. l., 1726, in-8°; — Travels who several remote nations of the world in IV parts, by Lemuel Gulliver; Londres, 1726-17, 2 vol. in-8°; trad. en français par l'abbé Desfontaines, La Haye (Paris), 1727, 2 vol. in-12; cette traduction a subi des retouches et a eu jus qu'à present de nombreuses réimpressions; la seule que nous ayons de cet ouvrage notre langue; on sait que l'abbé Desfontair donne sous le titre du Nouveau Gultiver (Paris 1730, 2 vul. in-12), une suite médiocre et for onbliée. L'ouvrage de Swift a éte traduit da toutes les langues modernes; - The Journal of a modern lady; Londres, 1720, in.6"; -Proposal for preventing the children of the poor from being a burthen to their rents or country; Dublin, 1729, in-8'; Verses on the death of Dr Swift, written by himself; Londres, 1731, in-fol.; - Poetical works; Loudres, 1736, in-12; - A complete Collection of genteel conversation, in Illdivlogues, by Simon Wagstaff; Londres, 1731. Directions for servants; London in-8' + -1745, in-8°; — History of the four last years of the Queen (Anne); Londres, 1758, in-8°; trad. en français par Eidous; Anst., 1765,

Les écrits de Swift ont été recueillis plusieur fois, notamment par J. Nichols (Londres, 1918, 19 vol. in-8°), et par W. Scott (Edimbour, 1824, 19 vol. in-8°) avec des notes et une notice On a conne un recueil de ses pièces (Londres, 1848, 2 vol. in-8"). Quelques ete trail en français sous le titre d'Ohumouristiques (Paris, 1859, in-12) de Wailly. William Hegues.

of Lection Publington, 17th, — Biemurs of a critings of J. Smojt; Londren, 1788-16-18.

d. Conte d Orrery, Remarks on the life and a maje, containing original ancedotes, Lond., — J. Hawkenworth, Laje of Jonathan Smott; Lucker — Deanc Swill, Lings on the life and of smojt, Lond., 1755, 10-5°. — T. Ullworth, Lond., 1755, 10-5°. — T. Ullworth, Lond., 1760, 10-18. — T. Sheridan, Life of Lond., 1761, 10-18. — T. Sheridan, Life of Lond., 1762, 10-18. — Johnson, Lives of the muined, Essas hist, swr Swrite et sur son inside of the contemporary of J. Swrit. Essay on the earlier part in b. — J Barrett, Essay on the earlier part of J. Swrit, Lond., 100, 10-5°. — W. Scott, Med., 100, 10-5°. — W. Scott, Med., Swrit. — Herlin, Lectures on the English extent-Paradin, Memoire sur la vie et les augusts et religiouses de J. Swrift, dans le Bulleman de l'economy gears of Swritz site; Dabart. — This cheray. The english humourists, ald, Biographic de J. Swrit; Paris, 1860, 10-11. Auxedotes of vasta and humourists. Lond., 10-2°. — W. Bussell, Eccentre Personages; A 2 sot 10-5°. — Teles, Hut. de la lutter, and the life of the surface of Swritz siter, Dabert Personages; A 2 sot 10-5°. — Teles, Hut. de la lutter, and the life of the surface of the surface of the Swritz siter, Dabart. — Buckerod & Magazine, oct. 1820. — Edmin Little, and Ragazine, oct. 1820. — The New 1882. — Buckerod & Magazine, oct. 1820.

r [Deane], littérateur anglais, cousine dent, ne en Irtande, mort le 12 juillet voccester. Il était petit-fils de Godwin alme des oncles du doyen de Saint-Passaut reçu le prénom de Deane, en sous grand' mère, tille de l'amiral Deane, servi sous Cromwell. Il fit ses études saité de Dublin, et passa presque toute confrich (comté d'Hereford). On a de Essay upon the life, character and of Jonathon Swift; Londres, 1755, a sussi publié les Œuvres complètes cent (Londres, 1765, 20 vol. in-12), et spondance de 1710 à 1742 (ibid., vol. in-80).

Theophilus), fils du précédent, ne po, mort en Irlande, dans l'été de 1815.

tomme instruit et spirituel, mais d'un fangueux et bizarre. Il avait hérité de cas dans le comte de Limerich. On a the Gamblers, a poem; in-40; — The of Folly, in IV cantos; Londres, de; — Poetical adresses to His Mad. 1788, in -40; — Letter to the king tonduct of colonel Lennox; ibid., de; justement offensé des termes blessette lettre, le colonel en demanda réjar les armes à l'auteur, qui requt un malalet; — The female parliament; ... in-40; — Vinducation of Renwick ... commonly called the Monster; It, in-50; en 1790 un homme, embusqué toes de Londres, attaquait la muit les

fetames isolées et leur enfouçait dans la banche un instrument tranchant dans l'intention, dit-on, de les rendre boiteuses. Il échappa quelque tempa aux recherches; on l'avait surnommé le Monatre. Un individu du nom de Williams, fabricant de fleurs artificielles, fut arrêté, reconnu coupable de ce raffinement de cruauté, et condamné à sin années de prison. Swift, persuadé de l'innocence de cet homme, fit tous ses efforts pour le sauver, et chercha même, après le jugement, à communiquer sa conviction au public. On doit encore à cet écrivain d'autres morceaux littéraires, ainsi que l'édition de la Swift's Correspondence with the rev. Dobbin and his family (Dublin, 1811, in-89).

Chalmers, General blogr, dictionary

SWINBURNE (Henry), voyageur anglais, né en mai 1752, mort le 1er avril 1803, à la Trindé. Il était le troisième fils d'un baronet du Nor-thumberland; sa famille professait la religion catholique. Élevé dans le monastère de la Celle, en France, il fit de rapides progrès dans les lettres et le dessin. La mort de son frère ainé l'ayant mis en possession d'une fortune indépendante, il suivit son gout pour les voyages. La première coutrée qu'il visita sut l'Italie. Puis il parcourot le midi de la France, toute la côte d'Espagne de Barcelone à Cadix et l'intérieur en passant par Madrid, la Sicile, Naples, Rome, Florence, et l'Autriche. C'était un homme d'esprit, original, hardi, plein de ressources; aussi fut-il partout accueilli avec faveur; le roi Ferdinand IV le retint une aunée à la cour de Naples; l'imperatrice Marie-Thérèse et son fils Joseph II l'a touirent dans leur intimité; la reine Marie-Antoinette lui fit obtenir la concession de vastes propriétés dans l'île Saint-Vincent. Après de longues et infruclueuses sollicitations pour obtenir de son gou-vernement un poste diplomatique, Swinburne fut un des commissaires designés en 1796 pour négocier le cartel d'échange entre les prisonniers de guerre français et auglais; il ne fut pas heureux dans sa mission, par suite de son insistance à demander la mise en liberté de sir Sidney Smith, et quitta Paris à la fin de 1797. Ses dernieres années furent attristees par la mort de son fils, qui périt dans un naufrage, et les desastres qu'épronya Paul Benfield, son beau-père, reduisirent sa fortune au point de le forcer d'accepter un emploi dans l'île de la Trinité. Ce fut la qu'il mourut, victime d'un climat insalubre. On a de lui : Travels through Spain in the years 1775-76; Londres, 1779, gr. in-40, fig.; 1787, 1790, 2 vol. in-80, et 1806, in-fol.; trad. en 1790, 2 français par J.-B. de La Borde; Paris, 1787, in-8"; - Travels in the two Sicilies; Londres, 1783-85, 2 vol. gr. in-4°, fig., et 1790, 4 vol. in-5"; trad. en français (Paris, 1785, 4 vol. in-5") par le même auteur, qui y a ajouté la version du Voyage de Bayonne a Marseille, aussi de Swinburne; - The Courts of Europe at the close of the last century; Londres, 1841, 2 vol.

in-80 : ce dernier ouvrage, écrit par lettres comme les précédents, renferme de curieux détails sur l'état de la France sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI et pendant la révolution. Swinburne est un voyageur de l'école de Sterne; d'a de la finesse, de la sensibilité; il observe avec attention et décrit simplement, dans un style aisé, qui n'est pas dépourvu de charme.

Nichola, Literary unecdates — Enolish cyclopædia, ed. Ringht. — Ph. Chasles, dans la Revue des deux mondes, 1ºs Juillet 1848.

STAGRIUS (Afranius), né vers 330, à Lyon, où il est mort (1). Il devint secretaire de l'em-pereur Valentinien l'\*, qui en 369 le chargea de donner ordre au duc Arator d'élever au lieu où se trouve aujourd'hui. Heidelberg des furtifications contre les Germains. Mais un corps de barbares survint au milieu des travaux, et massacra tous les soldats romains et leurs chefs; Syagrius, qui avait accompagné le due, échappa seul, et vint annoncer ce désastre à l'empereur, qui, pour le punir d'y avoir survéco, le priva de son captoi et le relegua dans sa ville natale. Il se consola par la culture des lettres; ses poésies étaient très-estimées des meilleurs connais-seurs, Sidoine Apollmaire entre autres, et lui valurent la protection d'Ausone, qui le recom-manda à son élève Gratien. Nominé en 379 mattre des offices, il devint en 380 préfet d'I-talie, en 381 prefet des Gaules et consul, en 382 de nouveau prefet d'Italie. Il laissa un fils, qui fut le père du comte Ægidins (voy, ce nom) et une fille Papianilla, qui fut mère de Tenans Ferreol.

Islamont, Hist. des empereurs, t. V SYAGRIUS (Afranius), chef gallo-romain, acrière-petit fils du precedent, né vers 130, tué en 186. Il ne partageait pas les godts guerriers de son père, le courte Ægidius, maltre des mi-lices, qui avait avec succès maintenu l'homeur des armes romaines contre les barbares ; il s'occapait principalement de faire valoir ses imdomaines. Néanmoins à la mort de son père (464) il vit son autorité reconnue au midi de la Somme, dans le territoire de Soissons. Il n'avait que la dignite de cointe; mais, l'empire d'Occident etant detruit, il se trouvait gouverner sans contrôle supérieur, ce qui lui volut de la part de Grégoire de Tours le titre de roi des Romains. Dans des temps plus tranquilles, sa donceur, son amour des lettres aurait fait de lui un excellent souverain; Si loine Apollmaire vante la purete de son langage et ses efforts pour faire pénetrer la civilisation chez les Bourguignons, ses voisins. Mais au milieu des convulsions de l'époque, ces qualités estimables ne pouvaient suffire En 486 il se vit attaqué par Clovis et par Ragnaeher, roi des Francs de Tournai, qui lui cuvoyèrent un defi et l'invitèrent à fixer un champ de bataille. Il accepta, reunit à la hâte une petite armee et marcha sur l'enuemi, qu'il rencontra à

quelques lieues au nord de Soissons, il fut entièrement defait, et n'échappa qu'avec peine als captivité; il se réfugia à la cour du jeure Alare, roi des Visigoths, à Toulouse; mais les conseilles de ce prince le livrèrent à Clovis, qui le fit égorger secrètement Selon Gennadius il fandrat attribuer à Syagrius ou à quelqu'un des siens un traite Sur les noms de la Tranté.

Gregoire de Tours. — Apolitario Sidonius, Aput -Hist litter, de la France, t. 11.

SYAGRICS (Saint), prélat français, né à Autun, vers 520, mort dans la même ville, le 27 annt 600. Issu d'une famille galle-romaine, il fut élevé sur le siège épiscopal d'Autum se 560, et sacré par saint Germain, uvêque de Sau, et sacre par saint Germain, uveque de Paris. Sa maison était une sorte d'academie lit-téraire, et il eut pour disciples Eustarhe, évêque de Bourges, Didier, évêque de Vienne, Didier, évêque d'Auxerre, et Papoul, evêque de Langres. Il fouda un hospice à Autun, de-cora avec maguificence ses églises, et se fit auprès de Gontran, roi de Bonrgogne, le prote-feur des malheureuses victimes des Francs. Il no dissimulait point ses sympathies pour la race conquise, et c'est sans doute dans cette intention qu'au lien de s'intituler comme ses predecesseurs et ses successeurs immédiats, epis-copus Augustoduni, il prenaît le titre d'episcopus Aduorum. Ce prélat prit une large aux affaires de son temps : il assista au ciles de Lyon (567), de Paris (573), de Maron et de Lyon (583), au second concile de Mâron oct. 585). On le chargea en 590, avec quelq autres evêques, de retablir l'ordre dans te r nastère de Sainte-Radegonde de Poitiers, des Chrodichle, fille du roi Charibert, etnit soni en emmenant plus de quarante religiouses. Le roi Gontran se fit accompagner de Syagrius at haptème de Clotaire II (591). Il posséda la cal fiance de Brunehauld, qui lui donna son peti fils Thierri à elever. A son instigation elle fun à Autun, vers 592, le monastère de Saint-Mar l'abbaye de Sainte-Marie, et une maison he pitalière qui devint plus tand l'abbaye de S Andoche, En 599, elle fit décorer Syagras d pallium par Grégoire le Grand, en recompe du service qu'il avait rendu à la religion protégeant le moine Augustin envoyé en Anterre avec plusieurs missionnaires. Les mart luges placent au 27 août la fête de ce prélat

Saint dregoure le Brand, Epist ad Syngrike, - 12lus obtis. 1. IV. - Hist. litter, de la reosce, iblecoliste, Annales, ad ann. 199. - basing, le sisaints, 27 août. - H. du Tems, La Clarca de les-

SVERMAM (Thomas), cilèlere medecurateglais, né en 1624, a Winford-Lagle, village i Dorsetshire, mort le 29 decembre 1689 i Londres. Il appartenait à une famille note dissea Inscrit en 1642 au cullege de la Melleine a Oxford, il fut oblige d'intercompresse etudes, lorsque Charles l'\*, en guerre avec la partement, occupa la ville. On a protendo qu'

ni Son tombéan se tovait encore du temps de Sidola apultinaire dans l'église des Viscobabess

cepté alors une commission dans l'arale; ceta est d'autant moins probable s parents s'étaient rangés au parti opere ainé William y avait rang de et il s'éleva sous la république aux plus (harges; enfin, ce fut par l'intermédiaire gmentaires qu'il cemplaça, vers 1648, dans ce d'agrègé (fellow) un étudiant exclu opinions royalistes. C'est à Londres determua, d'après les conseils de Th. propre aven, il n'avait pas encore songé. r a Oxford, il y prit en 1618 le grade dier en médecine, et peu après celui de Cambridge. On a préfendu que Sy-était venu compléter son instruction à ler, et que là il s'était lié avec Locke; assertion est dénuée de preuves. sentat le renom d'un des plus habiles non-sculement de son pays, mais de Ce renom il n'en fut redevable qu'à pres trasaux; car il n'ensuigna point et exetu d'ancun titre. Le collège des méduquel il tenait une licence de pratidetait hostile; d'un aufre côté, ses relan connues avec le parti républicain terent de participer aux faveurs de la de manque de détails sur sa vie, qui, a consacrée entiècement aux fravaux patique, no paratt avoir eté fraversée n événement digne de remarque, Atla fin de sa carriere de violents accès , qui avaient bui par lui rendre im-les 1686 l'exercice de son art, il suc-A l'age de soixante-ring ans, aux sultes dection cholérique. De mours simples ea, d'un caractère loyal, Sydenham ennemis que ceux auxquels ses succès ombrage. Aux attaques passionnees oft avec caline, ou avec un dédain plus que la critique. Regardant l'expérience la acule école à laquelle puisse se forrédecin, il faisait-peu de cas de l'érudia une grande faiblesse dans sa vie. A on sévissait à Londres cette terrible années 1665-66, qui y fit jusqu'a sept etimes dans une semaine, il s'enfuit er habiter avec sa familla à quelques s (a. En valu ajouta-t-il qu'il revint es voisins et lorsque la contagion était e ne pas voir let le caractère à la bantalent. Par l'ensemble de ses doctrines, m apportient à ce que l'on a appelé de l'emperiame rationnel, c'est-à-dire she l'alliance de l'expérience au raiot. Bien qu'ennemi des hypothèses at le produit de l'imagination et ne ré-pint ou les faits, « il ne réjette pas qui se déduisent de l'observation et de e medicale ». C'est ainsi qu'il fut amené conformément au dogmalisme hippo-

cratique, la maladie « un effort pour expulser le principe morbifique, dans le but de procure le salut du malade e. Il ne croyait pas à l'utilité des abservations particulières : aussin'a-t-il laissé sur les maladies, qu'il decrit d'ailleurs avec une folélité remarquable, que des observations génerales, C'est surfout dans l'observation des epidémies, ou it n'eut guère d'autre modèle que Ballou, qu'il a immortalisé son nom. Les lableaux qu'il trace des épidémies qui réguérent à Londres de 1661 à 16"5, et des constitutions qu'il a observées pendant ce laps de temps, sont, abstraction faite de ses théories sur certaines qualités occultes de l'air et de ses idées galéniques sur l'effervescence du sang, la fermentalion des humeurs, etc., d'impérissables modèles pour lous ceux qui suivent la même voie. On doit aussi à cet éminent observateur un des principes les plus féconds en matière de diagnostic; c'est que lorsque plusieurs maladies régnent ensemble dans une même année, il y en a une, pour l'ordinaire, qui prime les autres et qui les gouverne toutes. En thérapeutique, toin de faire plier les faits à des règles systématiques, il recommande d'étudier avant tout la marche el le génie des maladies pour subordonner le traitement aux indications qu'elles présentent. Ses formules se ressentent trop souvent de la polypharmacie galénique encore en usage de son temps. A l'exemple de Lange, mais avec plus d'autorité, il fit comprendre le danger des remèdes stimulants et des sudorifiques. Dans les affections aiguisc, il făisait un large emploi de la saignée, des vomitifs et des purgatifs, puix de boissons delayantes à grande dose. Il faisait même, dans les états fébriles, un usage trèsfréquent de l'opium, et son nom est resté attaché à l'une des compositions les plus souvent usitees dans la medication hypnotique. Dans les maladies chroniques, Sydenham, tout en employant les évacuants et les cordiaux (notamment le quinquina, qui avait encore beaucoup d'antagonistes), faisait entrer en grande considération le régime, l'air ambiant, l'exercice, Certes ce n'élait pas un bomme ordinaire que relui dont Boerhanve, qui ne prodiguait pas son admiration, disait, en prenant possession de sa chaire : Quem quoties contemplatur, occurris animo vera Hippocratici viri species de cujus erga rempublicam medicam meritis nunquam Ha magnifice dicam, quin ejus id sit superatura dignitus.

On a de Sydenham: Methodus curandi fabres; Londres, 1600, in-i°, et 1608, in-9°; Amst., 1660, in-8°. Cet excellent ouvrage parut aussi sous ce titre: Observationes medicar circa morborum auctorum historium et curationem; Londres, 1870, in-8°; Genève, 1683, in-12; écrit par l'auteur en anglais, il avait éténis en latin par Mapletoft et Havers; — De febribus posteriorum amorum et rheumatismo; De lue venerça; Londres, 1680, in-8°; — De variolis et morbo hysterico et hypochondriaco; Londres, 1682, in-8°; — De febre putrido variolis confluentibus superveniente, et de mictu sanguineo et calculo; Londres, 1682, in-8°; — De podagra et hydrope; Londres, 1683-86, in-8°; — De novæ febris ingressu; Londres, 1686, in-8°; — Processus integri in omnibus fere morbis curandis; Londres, 1693, in-12: ce recueil posthume, qui contient en résume la doctrine le lauteur, a en encore douze éditions, et a été trad. en anglais. Les Œurres complètes de Sydenham ont paru à Londres, 1035, in-8°, et ont cu en latin quatorze éditions. Il y en a des traductions en anglais par Swan et Wallis, en attenuand, et en français par Jault (Paris, 1774, in-8°; Montpellier, 1816, 2 vol. in-8°, avec des notes).

C. Saucenotte.

Notice per Baumes et par Francile, à la tête de leur edit, respective; Moutpellier, 1816. — Gæden, Th. Sydenham, Berlin, 1827, in-80. — F. Jahn, Sydenham; Eisenneh, 1830, in-80. — Gernhard, Diss. de Th. Sydenkamo; (tena, 1832, in-40. — Bloor, med. — English cycloperdia (biogr.). — Johnson, Notice de l'edit. de 1743.

SYDENHAM (Floyer), helléniste anglais, né en 1710, mort le 1" avril 1787, à Londres Etudiant d'Oxford, il prit en 1734 le grade de maltre ès arts. S'étant voué à la tâche laborieuse mais ingrate de traduire Platon en anglais, il publia en 1759 un prospectus accompagné d'une Synopsis or general view of the works of Plato. Les souscripteurs furent rares, bien que lord Granville leur ent donné l'exemple, et quelques-uns manquerent, dit-on, à leurs engagements. Après une vie de travail et de misère, le pauvre savant mourut dans une prison pour dettes, où il avait été enfermé faute d'avoir pu payer les maigres repas qu'il prenaît dans une auberge. En apprenant cette fin mal-heureuse, un des membres d'un club qui s'assemblait au café du prince de Galles proposa de former un fonds de secours en faveur des écrivains qui tomberaient dans la misère. La proposition fut adoptée; mais plusieurs années s'écoulèrent avant qu'elle pût être mise à exécution. Telle a étà l'origine de la société de bienfaisance connue sous le nom de Literary fund, et qui depuis 1794 n'a cessé de rendre les plus grands services à ceux qui cultivent les lettres. De 1759 à 1780 Sydenliam fit paraître les versions d'10, des deux Hippias, du Banquet, des Rivaux, de Menon, des deux Alcibiades, et de Philèbe, avec remarques; on les a recucillies en 3 vol. in-4°, et Thomas Taylor, qui les qualifie d'excellentes, les a insérées, en retouchant cà et là , dans sa traduction complète de Platon (1804). On doit encore à cet helléuiste: On the doctrine of Heraclitus (Londres, 1775, in-6"), et Onomasticon theologicum, or an Essay on the divine names according to the platonic philosophy.

Alkin, General biography.

STORET, Voy. SIDNEY.

STGÉB. Voy. SIGÉB.

STLBURG (Frédéric ), philologue all né à Wetterau (Hesse), en 1536, mort delberg, le 16 février 1596. Quoique paysan, il s'appliqua à l'étude des lanc ciennes et de l'hébreu dans sa ville il visita ensuite plusieurs universités d magne, entre autres celle de Iéna, où l les cours de Rhodoman sur la langue et rature greeques. Plus tard il dirigea l'e Lichen et celle de Neuhaus près Worn sacra ses loisirs à des travaux très-estiles auteurs anciens; pour pouvoir se intièrement à ses études favorites, dans le il était secondé par une vaste érudition une sagacité critique très-remarquable gna ses fonctions et s'établit à Franc il fot chargé par l'imprimeur Wechel veiller la collection des écrivains anci faisait parattre; depuis 1591, il re mêmes soins chez Commelin à mérite de ses éditions, excellentes par rection du texte et par les commentai y joignait, lui valut une pension du le de Hesse, distinction fort rare alors. S quanti auctores, dit Scioppins, qua latini vitam sanitatemque cujus viri incredibili et indefess industriaque satis ex merito dici test. Sylburg n'a point écrit d'ouvrage il a publié comme éditeur : Grammatic de Clénard (1580, 1587, in-4"), arra-près la méthode de Ramus, et plusie reimpr.; Pausanias, avec trad. latine Aristotelis Opera (Francfort, 1584-5) in-4°); Isocratis Orationes IV (ibid in-8°), la première édit. de Denys d'I nasse (ibid., 1586, 2 vol. in-fol.); latine est de Gelenius; celle de Syrburg! dans l'édit. de 1615; Scriptores rome torix minores (ibid., 1587, 3 vol. Apotlonii Syntaxis (ibid., 1590, Epicx Patrum gnoma (ibid., 1591, Andra Cretensis Commentaria in A sim (Heidelberg, 1592, in fol.); To Remedia (ibid., 1592), avec trad. la mentis Alexandrini Opera (ibid., 159 Etymologicum magnum (ibid., 1594 Leipzig, 1810, in-4°); Justini martyi ( ibid., 1595, in-fol. ); Sarracenica si tiv scriptorum de rebus ac religi rum (ibid., 1595, in-8°); Theognida lidis, Pythagoræ, Solonis alior mata (Francfort, 1597, in-8°); C dicum græcorum bibliothecæ pa dicum græcorum bibliothecæ palotiles Monumenta pietatis de Mieg. pris une part active au Thesaurus Estienne, el il a laissé sur Hérodote friaux qui ont été employés dans l'édit. fort, 1608.

Adam, Film philosophorum. - Teissler, J.G. Jung, Fila Sylburgi; Berleburg, 1714, Vita Sylburgi. — Creatus. Animadversiones cæ, part. V et VI — Fabricius, Bibl. græca. Dec. Chomasticon, t. 111, p. 101.

TRETER, Voy. SILVESTRE,

WA. Voy. SILVA.

AIN (Alexandre VAN DEN RUSSCHE, He et littérateur helge, né vers 1535, ire (1), mort vers 1585. On ne sait rien jeunesse, qu'il employa probablement à plusieurs contrées de l'Europe; en Italie entré au service du duc de Ferrare, on en France (2), il trouva, dit-on, loi à la cour; mais il tomba dans la de Charles IX, pour une cause demeuse, et aubit une assez longue captis Henri III il reprit sa place « en la service du roi ». On ignore l'époque et sa mort, Suivant M. Helbig, ce poëte eta rien à l'école de Ronsard, sinon coupes ingénieuses de vers. Au millen e corrompue, il resta fidèle aux mœura t aux sentiments religieux de son pays. de rimeurs avides, il ne tendit pas la ime eux,et garda une attitude calme et muse fut surtout chaste et honnête. l'a bien jugé en disant de lui qu'il était tangue le prince des poêtes de su naprose il écrit avec assez d'élégance et s œuvres de Sylvain sont bien neu et il serait difficile de les rassembler; litres : Arithmétique militaire; 7, in-4°; — Le premier livre des pro-ques, contenant LV histoires, enruelque poésie morale; Paris, 1575, veis, 1580, in-16; réimpr. avec addice titre: Les Epitomes de cent hisgiques; Paris, 1581-1588, in-8°; et 1596 en anglais. Ce recueit emprunte de tous les temps ; Tristan l'Hermite it le style, et le fit reparaitre avec le onvensble, de Plaidoyers historiques; 3, in-8°, et deux fois depuis; - Desdu dermer jour, poëme; Paris, 1578, - Dialogue de l'amour honnéle. Inscours des misères de ce monde Poris, 1675, in-16, et dans le Retames illustres; — Poemes et ana-Paris, 1576, petit in-4"; — Recuest stilustres en vertu (en prose); Pa-In-16; Lyon, 1581, in-16; - Enigmes (50), avec les expositions d'icelles; 3, in-8°. Un extrait des Œuvres choilvain a été publié par H. Helbig 161, gr. in-18), avec une notice. K. abl. belgica.— Paquot. Mamnires, t. 111.—
I française.— Colletet, Fras des postes.
Pauc, lith. poetique.— Notice de M. Heibir.
R (François de l.e Boe, en latin),
ollandais, né en 1614, à Hanau, mort

marde, sulvant une note de Paquot.

Il siura son num famand pour adopter le
poetique de Sylvain, ou la Sylvain de

le 14 novembre 1672, à Leyde. Il descendait d'une vieille famille de Cambrai ; mais son aieul avait dérogé à la noblesse en faisant le commerce, et son père s'était retiré à Hanau dans un semblable dessein. Elevé dans la religion protestante, il sit ses classes dans l'académie de Sedan, et y apprit les principes de la médecine; il poursuivit cette étude à Bâle, et après y avoir reçu le grade de docteur (1637), il alla visiter les universités de la Hollande et de l'Almagne. Sa ville natale ne le retint pas longtemps, bien qu'on lui eût accordé une pension , la bourgeoisie et d'autres faveurs. Il fit un tour en France, et s'etablit ensuite à Leyde, puis à Arnsterdam (1643), ou il s'acquit de la réputation. En 1658 il accepta la chaire de médecine pratique à Leyde, et enseigna avec éclat. L'excés du travail abrégea sa vie, et il mourut à l'âge de ciaquante-huit ans. Il applaudit un des premiers à la découverte d'Harvey sur la circulation du sang, et la démontra en public. Un autre sujet d'éloges, c'est qu'il ouvrit de nombreux ca-davres. Il cultiva l'anatomie avec succès, et fit plusieurs découvertes dans cette science. nom de Sylvius devint célèbre en Europe; il le dut surtout à ses connaissances étendues en chimie. Adversaire du galénisme, il rassembla toutes les opinions répandues dans les écrits de Paracelse et de Van Helmont, et les appliqua arbitrairement à l'appréciation des phénomènes morbides, et établit ainsi un système entièrement chimique, dans lequel les actes de la vie occupaient à peine une place. La digestion ne fut à ses yeux que le résultat d'une véritable fermentation de la salive, du suc pancréatique et de la bile. Le premier il introduisit le mot dereté pour désigner le principe chimique dont la présence dans les humeurs constituait, suivant lui, la cause essentielle des malarlies. « Si à ces réveries absurdes, dit la Biographie médicate, Sylvius avant joint une description exacte des maladies, il ne mériterait pas d'être relégué parmi les chefs de secte qui ont le plus nui à l'espèce humaine. Mais c'est sur des hypothèses aussi incontestables qu'il osa établir les principes de la therapeutique. - Cette théorie funeste se répandit avec rapidité, et il fallut toute l'autorité et la science de Stahl pour la faire mettre en oubli. La plupart des écrits de Sylvins, après avoir paru séparément, furent re-cueillis d'abord à Paris, 1671, 2 vol. in-8°, puis à Amsterdam, 1679, in-4°; cette édit. est plus complète et a été reproduite à Venise, 1708-1736, in-fol. On y remarque : Disputationes medica (Amsterdam, 1663, in-12; lens, 1674, in-12); Praxeos medica tdea nova, dont le livre 1er avait eu plusieurs éditions; et un appendice à cel ouvrage (Amsterdam, 1674, in-12), contenant dix opuscules. On a attribué à Sylvius deux traités, Institutiones medica et De Chemia, qu'il a désavoués.

L. Schneht, Oratio fun. in Fr. de la Boe Spirium;

Leyde, 1678, 14-45 — Merchille Lindenius venor — Biogr. medicala — Sprengel, Histoira da 14 t cine

SYLVIUS (. Eneus). Voy. Pis II.

SYLVIUS. Voy. Denois.

SYMPOSI. Voy. SIMEONI. SYMES (Michael), voyageur anglais, né vers 1760, mort le 22 janvier 1809, en mer. De bonne beure il embrassa le métier des armes, fut envové dans les indes, et y atteignit le grade de major. En 1795 il fut charge de règler quelques differends qui s'etaient élevés entre le gouverneur des possessions anglaises et l'empereur des Birmans. S'etant embarque a Calcutta le 21 fevrier, il toucha aux lles Andaman, remonta l'Iraouaddy jusqu'a Rangoun, visita la vide de Pegou, et reout sur ses pas afin de gagner Amerapoura. Il fit son entree le 18 juillet dans cette capitale, et y reçut de la population indigène un accueil bienveillant. Admis le 30 aont à la cour de l'empereur, il ne put le voir qu'un mois après, dans une seconde audience (30 septembre), et encore ce prince ne daigna-t-il se montrer qu'un instant, sans lui adresser toutefois la parole. En dépit des ittiques de la cour birnane, Synes eut lien d'être satisfait de son voyage, puisqu'il parvint à conclure un avantageux traite de commerce. Il quitta Amerapoura le 29 octobre suivant, et le 22 decembre il clait de retour à Calcutta, après une absence de dix mois. Les détails de cette mission se trouvent consignés dans la relation qu'il publia sous le titre de An Account of an embassy to the kingdom of Ava in 1795; Londres, 1800, gr. in-4°, on 3 vol. in-8°, pl., et qui ent les honneurs de la traduction en français (Paris, 1800, 3 vol. in 8° et atlas), et en allemand (Hambourg, 1801, in 8°). Après l'ambassade infructueuse du capitaine Cox, Symes fut de nouveau envoyé chez les Birmans (1798) et, grâce a un caractère conciliant et à un esprit judicieux, il reussit completement à se faire accorder ce qu'il demandait. On recompensa ses services par le grade de lieutenant-colonel. En 1808 il se rendit en Espagne, assista à la défaite de La Corogne, et mourut en mer, des fatigues qu'il avait essuyées durant cette campague.

Gorton, Biograph, dictionary.

SYMMAQUE (Quintus Aurelius Synna-CBUS (1)), grand personnage de l'empire romain, orateur et défenseur du paganisme en Occident, newers 340 (2), mort en 409 ou 410 (3). La famille des Symmaque est une des plus considé-

il Le prenom d'Avianus, qu'on lui donne quelquefois, partient au père de Symmaque, préfet de Romeen 368, non a son dis, qui fut préfet en 368. L'inscription 1881 dans Orelli ne porte d'autre nom que ceus que

ous indiguous. (2) Sustus, Susiana ad Symmack., pars 11, p. 9) place datesance de Symmaque vers 315; cette date est ést-

demment erronée.
(3) Un manuscrit de la bibliotheque de Paris (nº 888),
purte, dans une note où sont consignée quelques falts
relatifs à la carrière de Symmaque, qu'il vécut treize ans
aous Arcallus et quinze sous lionorius, ec qui donnerait la date de 460.

rables des derniers temps de l'empire romain. De 330 à 522 six consuls et trois prefets de Rome sont sortis de son sein. Au milieu d'une résolution plus d'à moitie faite dans les croyances religiouses, ils resterent pieusement attacher aux vicilles traditions, comme s'ils ne pouvaent les renier sans blasphemer la patrie. Le jeuns Quintus était fils de Lucius Aurelius Avinus Symmachus, qui, après avoir traverse toute la carrière des honneurs, après avoir ete investi consulat et de la prefecture de Roine, lut récompensé de ses services par une statue qui lui fut érigée à Rome et à Constantinuple 376 (1). Il apprit l'eloquence aupres d'un r tenr d'Aquitaine (2), dont le noin n'est pas connn; mais it ne cultiva pas la philosophie. Il n'ent que très-peu de rapport avec Libanius (3). Un échange assez court de lettres de pohless de témoignages de mutuelle estime dans le style complimenteur du temps, voilà sans doule quoi se réduisent les relations des deux clare pions du paganisme. Symmaque traversa la q ture et la préture, puis fut agregé au con superieur des pontifes (pantifex major) (s), en 365, pendant que son père dirigent la pre-fecture de Rome, il gouverna le Bruttom et la Lucanie avec le titre de correcteur. Il pe m pas longtemps dans ce gouvernement, et pant bientôt à l'armée. Il fit partie de l'expeditionde Valentinien 1<sup>ee</sup> sur les bords du Rhin. C'est le anssi qu'il connut Ausone, c'est là qu'il fot l nore du titre de comte du troisieme ordre distinction qui sut peut-être la recompense panégyriques de Valentinien et de Gratien, rononça à cette époque (368-376). La 3 il fut chargé du proconsulat d'Afrique, et vint en 374 reprendre sa place an sénal. As avoir été oublié pendant ouze ans, il fut a pelé en 384 à la prefecture de Rome, sur ecommandation de Theodose et par le choix Valentinien II. Son ami Prælextatus, sen et paren zélé comme lui, était alors à la tete pretoire d'Italie. Symmaque garda la prefect de Rome jusqu'en juin 386. Quarante-truis de lui adressées aux empereurs tout conna ses travaux multiples et ses diverses pre tions pendant cette periode, la plus de sa vie. En apprenant l'invasion de l'Italie l'usurpateur Maxime (387), il embrassa et prononça même son panégyruque. La ta

(1) Pay, la longue inscription donnée par Graier, 3, et par Orelli, 1180.
(2) Ep. (X, 69.
(3) M. Beognot l'a fait gratuitement non disciple l'un mot dans les lettres de Symmaque n'autorise cette ly thèse. Aten n'hodque non plus qu'il y ait eu le mos cancert dans la manère, asacz differente, dont Inham Symmaque défendirent le paganisme en trient et de cident, ni nartout que le précit de Rome dans cette est qui lui tint ai fort au creur, ni cu besoin ou soud inspirations du sophiste d'Antioche.
(4) Drecil, n° 1187. Le Beau et quelques aptres au que Symmaque avait et souverain positie. Ce tire partenait aux seuls cinpereurs : aucun particuler in prit et ne le reçut.

e ayant rendu l'Occident à Théodose (1), nea publiquement l'eloge du vainqueur s paroles sur l'autel de la Victoire enlevé annees auparavant de la Curie, sonmal aux oreilles chatouilleuses du prince, pra l'orateur dans une sorte d'exil (389). consul pour 391 avec Fabianus, il sorcharge quand one nouvelle revolution Valentinien II fut assassinė par Arbon donna la pourpre imperiale à un rhédois du nom d'Eugène. Le parti paien tête; saint Ambroise lui-même fit sa on. Moins de deux ans après, le noude chait par terre. Une victoire de Théoara l'ordre ebranlé en Italie. Symmaque être tenu à l'ecart de ce monument, qui voir toutes ses sympathies. Depuis cette il ne jone plus de rôle public bien eclasieurs fois il prend la parole au nom du want la cour de Milan; des villes, des s réclament son patronage auprès des is, il se tait un devoir de plaider leur pouit d'un crédit incontesté auprès des ssants personnages de l'Etat, entre

an de Symmaque est resté célèbre parce etroitement mêle à la querelle du et du christianisme dans la seconde lu quatrième siècle. Symmaque est le vocat de la religion patenne en Occident. a d'une indifférence presque genérale, vertué a prolonger son agonie. Grace paganisme a donné un dernier combat, ttendre, avant d'expirer, une éloquente de la religion paienne a été detruite et par Constantin, et qu'après lui et ses hivoques elle a disparu comme le vaiss'enfonce dans la mer. Constantin ne l'a que d'une manière indirecte et detourune on fait avec un ennemi dont on sait Elle avait en effet pour elle la force plus visible manifestation, le nombre; è encore le prestige d'une possession datait de loin. Le christianisme, au contait une nouveauté, de plus une fartion of une faction proscrite. Constantin lui otection, protection de mattre, altière, e, mais manifeste. Quant a proscrire le e et à intendire les cerémonies du vieux or qu'en dise Ensebe, il n'y songea pas. executs, nes chrétiens, étaient moins que lui; cependant le plus grand s grent aux vieilles croyances, ce fut sandouper à elles-mêmes et de leur repui et l'autorite de leurs noms. Bien-

toriens ecclesissiques Socrate, Éphihano et

tôt ce fut le paganisme qui devint un parti dans l'empire par le fait de la défection de l'empereur.

Les lois sévères de Constance en 341, 346, 353 et 356 contre les sacrifices et l'adoration des idoles (1) étaient prématurées ; assurément elles forent inefficaces. En 380 les temples étaient debout en Italie : le fisc fournissait, comme par le passé, aux frais du vieux entre, et, a Rome surtout, l'encens fumait sur les autels. La foi parenne était des longtemps affaiblie, le clergé paren n'était pas entamé : il avait encore ses droits, ses fonctions et ses privileges. La charge de pontife ne fut pas pour Symmaque un voin titre. De nombreux passages de sa correspondance attestent avec quel scrupule il s'acquittait des devoirs de son ministère, quel prix il attachait à l'exacte observation des traditions antiques; il souffrait de la tiedeur de ses amis et de l'insouciance publique. « Mon indifférence au milieu des communs malheurs serait sans excuse, ecrit-il à Pradextatus. L'administration du sacre puntificat réclame mes soins pendant le mois Je ne veux à aucun prix, dans un temps ou les pontifes montrent si peu de sonci de leurs devoirs, me faire supplier par un collègue. Autrefois on pouvait sans scrupule déleguer les fonc-tions sacrées, mais aujourd'hui manquer aux autels est une façon de faire sa cour (2). » Une cérémonie a-t-elle été celebrée avec plus de pompe que d'habitude, Symmaque laisse eclater sa joie (3). Un sacrifice n'a-t-il pas réussi, il s'en attriste comme d'un malheur public : « A peine Jupiter s'est-il montre favorable a la huitième victime, et nous n'avons pas même pu à la onzième satisfaire la Fortune publique; juge par là ou nous en sommes (4). » Il veille avec une inquiète sollicitude et une piété rigide sur les prêtresses de Vesta. L'une d'elles, Primigenia, prétresse d'Albe, a viole son vom et s'est rendue coupable d'un inceste. Le crime est averé, les deux conpables avouent. Symmaque écrit a deux reprises pour que satisfaction soit donnée à la religion, et que le sacrilége soit puni suivant la rigueur des lois anciennes (5). On doit bien croire qu'à mesure que le temps

marchait Symmaque avait plus souvent occasion de s'affliger que de se réjouir : « La prudence humaine ne peut rien pour nous, ecrit-il à son parent Flavien, c'est la Fortune seule qu'il faut implorer. Nous craignons une disette, et on a chassé les étrangers que flome avait jails reçus à bras ouverts... Je ne puis t'ouvrir mon cour en toute liberté au sujet des malheurs pu-

<sup>(</sup>i) Cod. Theodos., XVI, L. X, L. 2, 3, 5, 6, (i) Epid. I, 51. Les parens n'étalent pos plus fermes en Orient, et beaucoup aussi abandonnaient les temples pour plaire ou prioce. Theorisitus dit en effet dans aon discours commitaire. « Il cat facile de nous prendre sur ce fait : ce n'est pas Dieu, c'est la pourpre impériale que nous adorons. « (3 Epist. I, 46. (5) Epist. I, 46. (8) Epist. I, X, 122,

blies (1). - Ces derniers mots et un autre passage de la correspondance de Symmaque tendent à faire croire que la chaleur de son zèle l'avait rendu suspect, et que le secret de ses lettres n'était pas toujours respecté (2). Ceci nous expliquerait jusqu'à un certain point pourquoi les lettres de Symmaque, adressées presque toutes à des paiens, ne contiennent aucune altaque, aucune recrimination directe contre le chris-

tianisme et les chrétiens. En 382, le paganisme reçut un coup terrible. Gratien confisqua les domaines et les revenus des temples et les fit passer au fisc, dépouilla les prêtres et les vestales de leurs privilèges et immunités et fit enlever de la salle du sénat l'autel et la statue de la Victoire. Presque toute l'aristocratie de Rome et la majorité du sénat était paienne. L'émotion fut vive, et une députation envoyée à Milan fut chargée de réclamer le retrait d'un édit regardé comme un sacrdége et un attentat à des droits consacrés par le temps. Symmaque devait porter la parole. Les delégués du senat ne furent pas reçus. Gratien mort, les paiens reprirent espoir, et une seconde ambassade, conduite encore par Symmaque, alors préfet de Rome, put faire entendre sa requête. Nous avons encore la harangue que Symmaque lut à Valentinien II. Une foi découragée et aux abois, il est vrai, mais une foi sincère, patriotique et retigieuse en même temps éclate dans ce discours. C'est, dans certains passages, le langage même des chrétiens au siècle précédent. « Nous demandons la paix pour les dieux de nos pères, pour les dieux de notre pays, s'écrie l'ora-teur paien. Il invoquait la tradition, il rap-pelait avec une éloquence émue à quelle grandeur Rome s'était élevée sous la protection de ces dieux qu'on ne craignait pas de proscrire. L'évêque de Milan répondit au discours de Symmaque avec force et d'un ton altier. Symmaque réclamait la tolérance; Ambroise répondait que la vérité ne pouvait pactiser avec l'erreur. « Si tu accèdes à leurs vœux, disait-il à l'empereur, tu trahis la foi. Tu pourras venir à l'église, mais tu n'y trouveras pas de prêtre, ou tu le trouveras résistant... Il a été dit : Vous ne pouvez ser-

vir deux mattres. Saint Ambroise triompha, et Symmaque revint à Rome navré de douleur. La mort de Prætextatus, son ami et une des colonnes du parti paien, acheva de l'accabler, et il songea à se dé-mettre de ses fonctions (3). « Je passe sous silence, écrivait-il aux empereurs Théodose et Arcadius, les autres raisons qui me font désirer la retraite et le repos. » Peut-être faisait-il allusion à une circonstance récente dans laquelle il avait en quelque peine à se justifier des cacalomnies lancées contre lui par les chrétiens (4).

Mais il était surfout découragé en la chute, de jour en jour plus sensible, de la re-ligion à laquelle il avait dévoué sa vie, et en sentant son impuissance à la relever. Malgie ses deux échecs au sujet de l'autel de la Vic-toire, Symmaque en 289 revint encore à la charge, au nom du sénat, mais ne fut pas plus heureux. Une allusion qu'il ne sut pas releur sur ce point, dans son éloge de Théodose, la valut une disgrâce. On ne saurait dire s'il « mêla à la quatrième démarche tentée en 250 auprès de Valentinien, et qui faillit réussir, o s'il prit part aux trois ambassades cavoye Eugène pour le même objet. Il put se rejour ua instant en voyant le sénat remis à la fin en po session de sa chère statue; mais sa joie fut de courte durée, comme on sait.

La question religieuse est dans la vir de Symmaque la question capitale, celle qui fai l'unité de sa vie. La piété de Symmaque rel, j le veux bien, une piété de sonvenir et de trailtion. Il s'y mêle je ne sais quel regret du passe el quelle inquiétude de l'avenir. C'est une to plus politique que vraiment religiense, ou plute elle est politique et religieuse en même lemp La piété sincère à Rome ne fut jamas separe du patriotisme. Mais qui pourra nier qu'il y se quelque chose de touchant dans cette vie conscree tout entière à la défense de la relieur de aïeux?

L'édition princeps des lettres de Symmager (Epistolæ familiares; Venise, s. d., in-1') et due aux soins de Barth. Cynischus, et date de pontificat de Jules II (1503 à 1513). Nous citros ensuite les réimpresssions suivantes : Stra-laure, 1510, 1511, in-4°; Paris, 1580, in-4°, ind.
1604, in-4° : ces deux dernières avec notes le Jurel; Mayence, 1608, in-4°, édition de Scieppius, qui contient 964 épitres; Neusladt, 161. in-8°; de J.-Ph. Pareus, Leyde, 1653, pel- m-12 La Bibliothèque impériale possède sept ma crits des Lettres de Symmaque. Le cardian Mai a découvert et publié Symmachi VIII metionum ineditarum partes; Milan, 1815, in-8°, et Rome, 1823, in-8°. B. Aux. in-8°, et Rome, 1823, in-8°. B. ALEC.

in-8", et Rome, 1823, in-8". B. A Correspondance de Symmague. — Saint Al Prudence, Il lib. confra Symmachem — d'Aquitaine, De promis. Dei, part 3 — Socautres hist. ecclesiast. — Tilemont, Fie des R — Susius, In Symmach. — He) ne, Censura ingerum Q. Jur. Symmachi; Guttingue, 1801. — He Symmachus Gründe für's Heidenthum Ambressus genengrunde; Italie, 1790. — Beng de la destruction du Pagantsme en Occides Etude sur la vic et les cents de Symmagne, Rome, par Eug. Morin; Parin, 1847, in-8".

SYMMAQUE (Quintus Aurelius Men Symmetits), patrice romain, prohablemed re-tit-fils du précédent, fut le beau-père du plu-sophe Boèce. C'est le sent consul nomme dus sophe Bocce. C'est le sent consul hombre des les fastes pour l'année 485. Il n'y avuit put l'ette époque d'homme d'une réputation plupure et plus irréprochable. Après l'exécution de son gendre (524), il ne sut maltriser ni ses re-

<sup>(</sup>t) Epist. 11, 7. (t) Epist. 11, 12. (3) Epist. X, 30. (b) Epist. X, 61.

ses plaintes. Le roi Théodoric ordonna se du vieillard pour étouffer des récri-s importunes (525). Trois ans aupara-32), Symmaque avait virses en Anicius arelius Anicius Symmachus el Anicius Symmachus el Anicius s Severinus Boetius, hoporés ensemble ceaux consulaires. On peut, dire avec que Boèce et Symmaque sont les der-

Diet of greek and roman biography.

Testament, ne à Samurie, dans la deroitié du second siècle. De juil il se fit, mais en embrassant la doctrine des Bien qu'après celle des Septante deux grecques de l'Ancien Testament eussent l'une par Aquila, l'autre par Théodoentreprit encore une fois cette difficile version differait en beaucoup d'encelle de ses predécesseurs; pourtant elle e en haute estime, et plusieurs pères, rotmeentre autres, y onteu recours et l'ont regardant comme la plus claire, la plus la plus élégante de toutes. D'après d'Héraclée ce serait au contraire celle mai aurait été le plus mai remiu. Les razments qu'on en possède ont été re-dans les Hexaples d'Origène, édit. Mont-Symmaque est aussi l'auteur d'un Come sur l'Evangile de saint Matthieu, point de vue des ébionites.

c. a. Disc. preliminaire — Fabricius, Bibl.
Carc. Eccles. historia, p. 80. — Jaho, Introd.
ucros Vet Frederis, p. 16. — 16057, De text.
ia., p. 838. — Thieme, De purifate Symmachs. saque (Symmachus Cælius), pape, 410, au village de Simagia, diocèse d'O-| Sardaigne), mort à Rome, le 19 juil-Cree diacre par Félix III, il fut élu canont le 22 novembre 498 pour sacceder tase II; mais ce même jour le patrice qui s'était engagé envers l'empereur de Zénon, c'està-dire l'édit d'union tholiques et des eutychéens, gagna à argent une partie du clergé, et fit élire etre Laurentius. Chomi pour arbitre par partis, Theodoric, roi d'Italie, prononça, arien, en faveur de Symmaque, reconnu évêques pape légitime dans un concile Bome, le 1° mars 499. En 503, Laurenavait été nommé evêque de Nocera, vouaisir l'autorité pontificale, et accusa Symde rapacité et d'adultère. Des troubles eclaterent à Rome; beaucoup de sang fut et l'on commit de nombreux outrages. cile fut alors convoqué, et cent quinze déclarèrent Symmaque innocent. perelle s'envenima, par suite de nombreux a concile devant lequel l'empereur Anssque Symmaque avait retranché de sa mion, parce qu'il s'était déclaré contre DOUY, BIOGR CÉNÉR, - T. LEIT.

le concile de Chalcédoine, accusa le pape de manichéisme, bien que depuis les premiers jours de son pontificat il eôt chassé de Rome tous les partisans de cette doctrine. Le pape se présenta au concile, et Ennodius, évêque de Pavie, y lut son apologie. Il s'employa au rachat des esclaves, à l'édification de plusieurs églises, à des secours considérables aux panvres, et aux évêques d'Afrique déportés en Sardaigne par Trasmond, roi des Vandales. On a de lui, ou sous son nom, douze lettres adressées à Eon, évêque d'Aries, au patrice Libère, à Maxime, évêque de Pa-vie, etc. Hormisdas fut son successeur.

Platina. Anastase. Cisconius, Vstæ Pontificum. — Bonndina, Liber de Ade catholica. — Baronius, Annales. — Fleury, Hist. eccles. — D. Geillier, Hist. des anteurs sacrés et eccl., t. 34. — Artsad, Hust. des sour, pont.

SYNCELLE (Le). Vog. DEMETRIUS et GEORGES. STRESICS ( Euvisios ), évêque de Ptolémais, né a Cyrène (Afrique), entre 360 et 370, mort vers 415. Il sortait d'une famille grecque, d'origine dorienne et dont l'antiquité remontait, sulvant Ini, jusqu'aux Héraclides. Il appartenait à la religion parenne. Quand il se rendit à Alexandrie pour la première fois, il avait passé la première jeunesse; il entendit les leçons d'Hypatie, et se lia avec elle d'une amitié à la fois tendre respectueuse, et qui ne finit qu'avec sa vie (1). D'Alexandrie il partit pour Athènes, mais il ne paraît pas que sa curiosité et son désir de savoir trouvèrent une complète satisfaction dans cette cité déchue, ni qu'Asclépigénte, fille de Plutarque, qui y tenaît alors école, pût balancer dans son esprit le souvenir d'Hypatie. « Comme d'une victime consumée, il ne reste plus d'A-thènes que la peau, écrivait-il. Elle fut ja-dis le sanctuaire de la sagesae, elle tire aujourd'hui sa seule gloire de ses fabricants de miel (2). • Après ces excursions scientifiques, il revint à Cyrène, et y vécut à la campagne, partageant ses soins entre l'agriculture chasse, qu'il aimait passionnément. A la lin du quatrième siècle, la Cyrénaique, désolée par des tremblements de terre, ravagée par des nuées de sauterelles qui avaient rasé les moissons, ruinée par les barbares, s'adressa à l'empereur Arca-dius pour demander des renforts et l'allégement des impôts. Synesius fut chargé de porter ces réclamations à la cour de Constantinople (397). Les déboires ne lui manquèrent pas. il eut à essuyer les interminables lenteurs de la chancellerie impériale, et ce ne fut qu'après plus de deux ans d'efforts, de luttes, de démarches et de tribulations de tous genres qu'il put remplir sa mission. C'est là qu'il commença à écrire le

<sup>(</sup>i) Hypythe mourus en mars 418. Syncolus est-li e syant ou après elle? Heur des lettres qu'il lui adr lia X° et la XVI, édis, Petau), et qui sont de l'au paraissent être les érraiers cerits qu'il ait dieta. Il emalade, accable de chagrin par la perte de son der enfaut. Il est probable qu'il le snivit bientôt, et n'eut p douleur d'apprendre que se chère Hypatie était m'oction du Innatiane chretten.

'2) Ep. Ci III (édit. Petau, 1812).

roman philosophique, l'Egyptien, au de la Providence, qu'il dédia a un de ses nouveaux amis, Aurelien, prefet du prétoire en 309. Admis à prendre la parole devant l'empereur, au sénat, il tit entendre un langage plein d'une mâle liberté. Cette harangue est venue pisqu'a noue, mais non pas sans doute telle qu'il la prononça La brutale franchise dont il se targue, et qu'il pousse en esset jusqu'anx dernières limites, la satire directe qu'il fait des mœues, des hommes et des choses de la cour, les leçons impertinentes qu'il donne au prince et a ses ministres, tout pronve que ce morceau fut ecrit après coup. Il n'aurait pas sollicité et altendu trois ans une audience pour compromettre à la fin, par la rudesse de son langage, le succès de son ambassade; et Arcadius n'eut pas manqué de punir un orateur insolent, au heu de le recompenser comme il le lit, par le privilège de l'exemption des fonctions et des charges curiales. De retour dans sa patrie (400), Synesius la trouva infestée de barbares qui semaient partont la ruine et la desolation; il réunit autour de lui les hommes de bonne volonté, et à leur tête dispersa les pillards. Pois il reprit sa vie de gentilhomme campagnard, « ayant plus sonventa la main, comoce il dit, la bêche et l'épieu que la pluine (1) ». Cependantal entretenaitune correspondance assez suivie avec son frère Evoptius, etabli au petit port de l'hyconte, et avec ses amis d'Alexandrie et de Constantinople. Il employait aussi ses loisirs à composer des hymnes; il écrivait le poeme, aujourd'hui perdu, des Cynegétiques, et un hadinage sophistique sur la Colvilic. plus, il achevait le traite de l'Egyptien, dans lequel, sous le nom de Typhon, il racontait les violences du barbare Gainas, ses dessems ambitieux, son tromphe éphémère et sa chute à la suite d'une insurrection populaire. C'élait de l'histoire contemporaine, sous le voile assez transparent d'un mythe. A Typhon, le principe du mal, il opposait Osiris, le principe du bien, personnifiant peut-être dans ce héros légendane son protecteur Aurelien. La reconnaissance et l'amitié pouvaient seules lui inspirer de grandir de la sorte un personnage considérable saus doute dans l'empire, mais dont l'importance et rôle étaient après tout assez subalternes et ne justifiaient réellement pas cet excès d'honneur. Le traité de Synesius contient une théologie purement néo-platonicienne. Le Dieu immobile, étranger au monde et qui craindrait de se souiller en y intervenant, est le seul Dien qu'adore encore l'auteur en 401; ce n'est pas le Dieu des chrétiens (2). Dans cette retraite, où sa vie était, pour prendre son expres-sion, « comme une fête sans tumulte », Syne-sius s'occupait aussi de spéculations astronomiques et physiques; il passait des nuits en-

tières a interroger le ciel; il ecrivait à Hypatie de lui envoyer un instrument nouvellement mvente, qui parait être une sorte d'hydroscope ou do pese-liquides. Dans le même temps ses boss offices ne manquaient pas à ses amis et à tous ceux qui s'adressaient à lui et voulaient user d'une influence dont il dédaignait de tirer parti pour lui-même. Un grand nombre de lettres iltestent le zèle qu'il mettait a intervenir pour li ceux qui réclamaient sa protection ou son appu à Alexandrie ou à Constantinople.

On ne sait pas quels incidents vinrent trusbler cette vie de doux loisirs, mais au commen cement de 403 Synesius s'embarqua pour Alexan drie. Il y renoua ses anciennes amilie et enforma de nouvelles, entre autres avec l'archeveque Theophile, qui le maria de sa main (1). Il netail pas encore chretien. Les deux ouvrages q composa à Alexandrie, Dion et le Traile de Songes, n'indiquent pas le moins du nonte qu'il se sut converti. Le Dion est une apologide ses travaux et en même temps une critique de la suphistique vulgaire Le Trante des songes contient une théorie de l'imagination, pour per pas dire une paschologie, qui appartent ava philosophes d'Alexandrie, et des opionios sur la divination par les rèves, que l'orplare cel avouée. En 305 Synesius reprit le chemis de la Cyrénaique. Il y trouva les barbares instituc des carmannes at assistante les silles les des campagnes et assiégeant les villes. En l'absence du gouverneur, qui avait fui, il s'enferma dans Cyrène, et organisa avec tant dar tivité la résistance, que les barbares s'elo. rent; mais ils ne quitterent pas le pays, et la lulle dura encore quatre ans avec des vicissitule diverses (405-409)

Sur ces entrefaites le siege épiscopat de Plolémais étant devenu vacant, le clergé et le propie jetérent les yeux sur Synesius et le proclamerent évêque. Était-il alors chrétien de fait? - La son des fidèles, dit le dernier historien de Syneaus, ne l'eût pas désigné s'il n'eût pas deja embrase la foi chrétienne (2). » C'est une pure induction, d à laquelle on peut, ce semble, opposer celle ci, c nous paralt aussi solide: Synesius était un homme riche, de noble naissance, considerable par influence et son crédit : on savant la purele de ses menurs, l'elévation de ses sentiments, et l élans invatiques de ses poésies; on connaisses son rèle; on savait que dans les dangers conmuns il avait déployé une initiative energ qui contrastnit avec l'apathie et l'insourun générales. N'était-ce pas assez pour que le jeuple qui voulait trouver dans son évêque une par seulement un guide spirituel, mais un chel

(f) Rien ne prouve positivement que la fen sins fat circuleme. On pent cependant le ce ce fut qu'il la reçut de la main de l'arci-texandre. Les miriages mittes devalent et encore à cette époque. Le ciristiant me s'ini-dens les families par les femmes. Celse la dejà au accond stècle. (9) M. Druog, Études sur Spresius, p. 30.

<sup>11)</sup> Lioge de la calettie, p. 66, fr. (2) Voir en particulier, dans la première partie, tout als cours du pere d'Osiria a ce dernier, p. 97 et saiv.

SYNESIUS

rotecteur vigilant, un défenseur dévoué atérêts, l'acclamát unanimement? C'émettre ensuite en règle avec le en fait, la question est douteuse. Rien re qu'en 409 Synesius ent reçu le bapqu'il eut, je ne dis pas changé de culte, arement il n'avait jamais appartenu au sue, mais adopté un culte en entrant dise. L'élection populaire troubla fort Deux lettres de lui, l'une à Théophile, e d'Alexandrie, l'autre à son frère Évopoigneut des luttes qui se livrèrent dans

la lot et la main sacrée de Théophile m'ont épouse (cerivait-il à son frere); je dé-à tous et j'atteste que je ne veux ni me celie ni vivre furtivement avec elle comme re. L'un est contraire à la pieté, l'autre Mais je désireral et couhaiteral toujours nombrenz et d'excellents enfants. Voilà doit pas ignorer celui de qui dépend la don...... Mais ceci n'est rien comparé à ate. Il est difficile ou pour mieux dire im-ne les opinions que la science a curaci-mon esprit en solent arrachées. Or tu sais llomphie est en opposition directe avec grace du christianisme communément Je repugnerai tonjours à croire par le la formation de l'âme est postérieure à ne la lormation de l'ame est posterieure s pres : jamais je ne dirai que le monde el parties doix ent périr un jour. Quant à rrection dont on parle tant, je la consi-ne quelque chose de mystérieux et d'inefus loin de «nivre là-dessus les opinions de san qu'il est des cas ou le mensonge e. Tous les yeux ne peuvent pas suppor-ce luntere. De même que les ténebres mt aux yeux malades, de même je pense etre utile de déguiser la vérité au peuple, de notre sacerdoce m'accordent tout cela, urrai accepter cette dignité, philosophant inferieur, et an debors m'amusant à des sans rien enseigner, sans rien altaquer, fidele à mes convictions. Mais si l'on dit indele à mes convictions. Mais si l'on dit changer et que l'évêque doit être peuple prions, je n'hésiterai pas alors à m'expli-arement.... Si je suis appelé au sacerdoce, à pas feindre des opinions que je n'si pas; à tieu, j'en prends les hommes à técnom-est fille de Dieu, devant qui je reux êtro able. Sue ce point je ne veux pas jouer la Que le bien-aimé de Dieu, non pere d'ûment prévenu, et m'avant marque à d'ûment prévenu, et m'avant marque à dûment prévenu, et m'ayant marqué à qu'il le sait, décide sur moi. Ou bien en s permettra de rester fidele à ma philome, ou il perdra le froit de me pager plus me rayer du tableau des évêques... Ah ! par la têle sacrée et, ce qui est plus en-moi, par Dieu, à qui nulle vérité n'est caus dans une grante peine...... Mais alors, r dectaré nettement ce que je veux qu'on de la celui à qui Dieu a donné le pouvoir m'agrère au sacerdoce, je me résignerai de, et ) acceptarai ma misson comme un bieu me place lui-même.

ettre répond, à ce qu'il nous semble, façon très-nette à la question posée : quand Synesius fut porté à l'épisco-

put par les suffrages du peuple était-il converti? Non, puisqu'il déclare catégori-prement qu'il ne veut pas être évêque s'il lui faut renoncer à ses croyances philosophiques et éponser des opinions qui répugnent à sa raison et sont à ses yeux des préjugés populaires et des fables puériles. Ses dectarations sur ce point sont claires et sans équivoque. Il veut garder ses sentiments, et consent seulement à ne faire ni propagande ni critique (1).

On crut sans doute que la conquête de Synesius valait qu'on laissat fléchir la règle, et, comme dit M. Villemain, « on lui permit de garder sa Après sa consecrafemme et ses opinions (2) » tion il avait encore ses enfants auprès de lui. Il les perdit successivement tous les trois de 410 à 413, et nous savons par une lettre qu'il écrivit à Hypatie, en 413, quel chagrin il en ressentit. Estil vraisemblable, à négliger même la declaration qu'il avait faite avant d'accepter l'élection , qu'il eut conservé ses enfants et renvoyé leur mère? Quant à ses opinions, il les conserva également, se contentant de les couvrir parfois d'une teinte de christianisme assez équivoque: « Vous qui connaissez les saintes Ecritures, écrivait il aux prêtres de son diocèse, vous avez placé à votre tête un homme qui les ignore (Ep. XIII). » Il se

(1) Εὶ μὴ διδάσκων ἀλλ' οὐδὲ μέντοι μεταδιδά-

(1) Et ui, didarkon dill' olde uevrot usradidatikov. Ep. CV., p. 218. D.

(2) M. Drunn ne partage pas sur ces deus points l'opénico de M. Villemain, et l'accuse même d'avoir adopte un peu promplement l'assertion loute gratuite des historiens protestants et d'arear prête à une eresur l'appit de son autorité Mas N. Drunn ne prouve pas du lout ce qu'il arance. Est-ce en effet raisonner bien soit dement que de dire, comme iffait : « La pratique constante de l'Église à ectre époque étou d'unposer aux prêtres le cétibat et d'exiger de ceux qui elatent maries de rompre les liems du mariage avant de leur conferre le sacritoce fione on dut imposer celle condition a synésias avant de l'ord noir. » la principe, fat-il adois comme général, n'a pas tel la force d'un fait. Il s'agit justement de savoir si dans un cas porticulier l'Eglise ne crut pas utile d'y déroger. Ur le principe invoqué par M. Druon ne tient pas devant celle déclaration volennelle de Synésius et de la prochame huntement et je l'utilette, jen a reux pas me separer de ma femme, ni cure nuec elle ciun legitue nent, au contraure je seux en avoir, s'i pluit d'une par le demonstration de 81. Bruon ne parait plus lable evere et moine concluante. « L'Église ne pouvait transiger sur le dugme, dit.-il; de telles conquêtes, loin de la fortifier, l'eusseat perdue », p lé. Je ne sais ce que l'glise cit d'u faire, et les suffrages du peuple le surprisent et l'am gereut profendement. Cette vie nouvelle et ces nouveaux devoirs l'effrayèrent, il poss des conditions. Il consentit à rompe avec aes habitudes, à renoucer à ses goûts et à ses plaisirs; mais il declara catégorquement, et à plus four produces. L'histoire nous apprend qu'on passa outre et l'am gereut profendement. Cette vie nouvelle et ces nouveaux devoirs l'effrayèrent, il poss des conditions. Il consentit à rompe avec aes habitudes, à renoucer à ses goûts et à ses plaisirs; mais il declara catégorquement, et à plus four par le plus forme de la façon la plus formelle, qo'il ne saccilieratipas sea convictions pl

mit sans doute à les étudier; mais jusque dans les hymnes qu'on doit rapporter aux dernières années de sa vie, il y a un mélange singulier d'inspiration chrétienne et de souvenirs philosophiques (1).

Les nouvelles fonctions de Synesius lui créèrent des devoirs auxquels il ne faillit pas. Sa lutte avec le gouverneur de la Cyrén fique, Andronicus, qu'il finit par excommunier, remplit une partie de l'année 410. Occupé de travaux de toutes espèces, il n'avait plus le loisir d'ecrire, et ne parait pas avoir pris part aux discussions theologiques qui agitaient l'Orient. Les barbares etaient revenus à la charge. En 411, ils assiegérent Ptolémais. Synesius montra aux habitants que leur pasteur saurait au besoin donner sa vie pour defendre son troupeau. La ville fut dégagée, En 413 Synesius perdit son troisième enfant. Ce dernier coup l'abattit. « Comme un torrent longlemps contenu, le malheur est venu tout d'un coup sondre sur moi : ma sélicité s'est évanouir. Plaise à Dieu que je cesse ou de vivre ou de me rappeler la perte de mes enfants (2)! » Cette lettre, la dernière peutêtre qu'il ait écrite, est adressée à Hypatie. A partir de ce moment Synesius disparalt de la scène. Il est probable qu'il ne survecut guère à ses trois enfants. Tout au moins les renseignements manquent pour suivre sa trace (3).

Synesius a une physionomie multiple et complexe, si je puis dire. Par un côté il appartient à la famille des sophistes et des frivoles amants du beau langage. Themistius eut avoué une partie de son discours sur la Royauté; d'autre part il a un fonds de sérieux qui lui fait sentir tout le vide de la sophistique. C'est un poëte, un contemplatif, un homme qui fatigue ses yeux à déchiffrer les étoiles. C'est une âme douce, ten lee, amie de la retraite ; c'est en même temps un rude campagnard, un chasseur matigable, un homme d'action, plein de courage et d'en-train, tout à teus (4) et le premier à donner aux jours des périls publics. Dans ses élans vers la source inysterieuse de l'être, il travaille, comme un disciple de Plotin , à se dégager de la matière et des souillures terrestres; il voudrait se perdre dans le sein de l'infini ; il aspire à l'éternel repos; et sa vie est un combat perpétuel et sans trève. Il joint à l'imagination d'un Alexandrin un caractère vigoureusement trempé, un cœur hbre et fier. Sa poésie est toute imprégnée des couleurs de l'Orient; elle en a les raffinements subtils, les vagues aspirations et les molles extases; son âme est toute romaine. Né en Afrique, élevé en partie à Alexandrie, à un moment

où la lutte des deux civilisations n'est pas lerminée, Synesius unit en lui plusieurs des éle-ments contraires qui s'agitent dans le monde. C'est la philosophie qui a élevé sa jeunesse et nourri son âge mûr. Venu bien tard, a l'arme ou la raison avait fait son œuvre et plante dus son esprit des convictions solides, le climitanisme resta à la surface, sans le penetrer et ce fit que recouvrir le philosophe sans l'efface 8 appartient à l'Église par le dehors, si je poudire, plus que par le dedans. Il mit à son service ce qu'il avait d'activité, de zèle, de deroue ment; mais il ne se donna pas lui-même, li la ministre de l'Église; il ne mérite pas qu'on le mette au nombre des Pères et des docteurs fut dans l'Église hotome d'action et de gourer nement, mais non theologien. Bien plus so on the place au point de vue du dogme, il est pens de dire que l'évêque de Ptolémais est un tien equivoque, et, pour parler net, qu'il viel chrétien que de nom.

Le premier ouvrage que Synesius avail com pose n'est pas venu jusqu'a nous C'etat a poeme intitule les Cynegetiques (Al Kovminxai). Il en parle dans ses lettres 100 et 153

Voici à peu près dans l'ordre chronologique ouvrages de Synesius que nous possedons es Lettres sont au nombre de 156; c'est une source très-preciouse pour l'histoire de Synesius et de son époque. M. Druon (p. 271-298 de son Elim a proposé une classification chronologique de cr lettres; les Hymnes ('Yuvoc), au nombre le dix; A Paronius sur le don d'un Astrelab. composé en 399 a Constantinople; Discouts ist la royante (Hept Bartheias) prononce dermi Arcadius la meme année ; L'Egyptien, ou de la Providence (Alyontto; & nest Hoovora; en den livres; Eloge de la Calvilie ( Paiánças igró en réponse à l'Éloge de la chevelurr, de miov), Dion Chrysustome; Dion, ou Traite de sa me (Δίων, ή περί της καθ' αύτον διάγωη ής ), ecnt a 403; Traité des Songes (Hspi évonvius layes en 404; la première Catastase ( Karágrons en 411, et la seconde en 412; deux Homeles très courtes. En 1553 Ad. Turnèbe donna une édition grecque des Opuscula Synesii ( Pam in-fol. ). La première édition des Opera omnu ( texte et version latine ) est celle de D. F (Paris, 1612, m-fol.), avec des scolies de Nice phore Gregoras; elle a été reproduite et competée en 1633 et 1640 (Paris, in fol.), et en 1841 (ibid., gr. in-8°). H. Estienne donna une éditea grecque-latine des Hymnes, avec quelques oles de Grégoire de Nazianze (Paris, 1568, in-37) réimpr. en 1570, in-8°. Les Hymnes, deja m ses en vers par Jacques Courtin (dans ses d'u rres, 1581, in-12), ont été trad, en prose p MM. Grégoire et Collombet (Lyon, 1840, m Paris, 1605, iu-8°, gree et latin, et à Vienne.
1772, iu-8°, texte gree. — Le traité De insomnis date de 1566, Paris, in-8°. — L'Eloge de

<sup>(</sup>f) L'hymne V est pent-être le seul qui contienne une théologie en general orthodoxe. (2) Ep. NFT.. (3) A 15 in du distrème stècle, l'hagiographe Jean Mos-chus, dans son Pratum spirituale, a donne place à Syne-stus dons une légende plus singuitére que vraiment

<sup>(4)</sup> Κοινότατος. Ερ. UV.

iste, dont la version latine avait été en l'Eloga de la foire d'Érasme, a paru à Stuttgard. 1831, in-8"), et a été trad. 21 par Miller (Paris, 1840, in-8").

B. Aubé.

y letters. — Evagrius, Hist. eccl., 1, 18. — Istlement, Mem. eccl. — Baromus, Annales, Vulcando, Tablous del Étiquence chretienne er siecle. — Clausev, De Synesia philosopho; 1831. — Denon, Etide sur la vie et les Synesius; Paris, 1839, in-19.

PAS (Συντίπας), nom grécisé de Senge indien, placé en tête d'une collecontes traduits en grec par un certain udreopoulos. C'est dans les fictions du genre de l'Hitopadesa, du l'antfra et autres qu'il faut chercher l'ories contes qui, traduits en arabe, en on syriaque, devinrent celebres en t qui, rapportés par les croisés en Ocobtinrent aussi une grande popularité. a que le Syntipas a passé, avec des ets plus ou moins considerables, du en pehlevi, en arabe, en hebreu, en ous cette dernière forme il a cté pupoissonade : De Syntipa et Cyri filio kli narratio; Paris, 1828, in-12. C'est de contes et d'apologues rattachés les intres par une fable romanesque anaatrigue qui sert de lien aux contes des une Natts. Ontre la leçon morale qu'il et l'intérêt particulier qu'il présente , ces récits concourt à l'intérêt géneral , puisqu'il en précipite ou en retarde le II. En voici une courte analyse Cymis, rses, avait sept femmes et point d'en-💺 one longue attente, il obtint entin ers vieux. Dès que son fils eut atteint le sa première enfance, il le confia à des habiles qui le gardèrent trois ans profitat en rien. Le roi eut alors relage Syntipas, qui se chargea de renk mois l'enfant parfait philosophe. Au e temps, en effet, le jeune prince avait on education, et il ne lui restait plus traitre devant son père pour montrer 🐧 tire bon parti des leçons de son matla veille du jour de la presentation, en consultant les astres, vit que son trait un grand dauger si avant sept sait la moindre parole; il lui fit donc garder un silence absolu pendant tout Le roi, qui s'attendait à recevoie at très-étonné de trouver un muet. Il que resoudre quand une de ses femmes a de rendre la parole au jeune prince. fut acceptee; la dame conduisant alors lans un appartement écarté, lui déclara umait, lui proposant d'empoisonner le ere et de l'épouser elle-même. L'horette proposition arracha au prince queld'indignation, et la reine, effrayee, de ne pouvait échapper au chatiment

qu'en perdant celui dont elle n'avait pu faire son complice. Elle l'accusa donc d'avoir voulu lui faire violence; et comme le jeune prince, cedevenu muet, ne disait rien pour sa defense, le roi, le croyant coupable ordonna de le meltre à mort. Mais un des sages de la cour de Perse raconte un apologue ou une parabole montrant le danger des jugements précipités, et un autre conte sur la perfidie des femmes; c'est assez pour que le roi fasse suspendre l'exécution. La reine intervient alors avec un petit conte montrant qu'un père peut se perdre en sauvant son fils. Le roi, qui a toute la stupidité d'un tyran oriental, ordonne que la sentence soit executee. Un second sage arrive, et au moyen d'une historiette assez atmusante sur les infidélités des feromes, il obtient un nouveau sursis. Les récits alternes se poursuivent ainsi pendant sept jours : les sages racontant des histoires qui établissent qu'on ne pent pas se tier aux femmes ; la reine faisant des contes pour mettre le roi en garde contre les conseillers. Enfin le prince recouvre la parole le septième jour, et le premier usage qu'il en fait, c'est de révéler la perfidie de sa belle-mère. Le roi ordonne de la mettre à mort, non sans ecouter encore quelques histoires, une entre autres de la coupable, signifiant qu'elle est prête à subir tous les châtiments excepte la mort. Touché de cet apologue et des prières de son fils, Cyrus commue la peine de la reine. On ini rasera les cheveux, on la marquera au front, et dans cet état on la promènera par toute la ville sur un âne, ce sera sa punition. Ainsi finit le Syntipas.

Cet ouvrage est un roman du même genre que l'Hitopadesa, le Pantcha Tantra, traduit en arabe sous le titre de Calila et Dimna; le Souka-Septati (Contes d'un perroquet), tra-dant en persan sous le titre de Thouti-Nameh, et hien d'autres. Tous ces contes sont d'origine indienne , d'n'en est pas autrement du *Syntipas*. En effet, Masoudi, ecrivain arabe qui vivait au divienne siècle de notre ère, dans sa chronique intitulce Moroudy-ad-dzeheb (Les Prairies d'Or), au chapitre des anciens rois de l'Inde, parle d'un philosophe indien nommé Sendabad on Sendebad, contemporain du roi Kourous et auteur du livre : Les Sept vizirs, le pedagogue, le jeune homme et la femme du roi. « C'est, dit-it, l'ouvrage qu'on appelle le livre de Sendehad. » Il serait difficile de dire à quelle epoque vivait Sendebad, ni même s'il a jamais exesté. On suppose qu'il était contemporain des Arsacides de Perse, ce qui laisse pour la date de sa vie une latitude de quatre ou cinq siè tes, de 256 avant J.-C., à 223 après J.-C.; il est tout aussi difficile de suivre la marche du roman indien à travers les langues orientales. Les redactions qu'on en connaît sont le Sindibad-Nameli, en persan, dont M. Falconer a donné une anatyse et des extraits : Analytical account of the Sindibad-Numch; Londres, 1811, in so; le roman arabe intitulé Histoire du roi, de son fils, de sa favorite et des sept vizirs ; le roman hebreu des Paraboles de Sendahar (Mischle Sendabor ), împrime à Constantinople en 1516, et à Venise, 1544, 1568 et 1605. Ce roman fut traduit en latin vers la fin du douzième siècle, sous ce titre : Historia septem seprentium Roma, et cette version latine fut elle-même traduite ou inutée en français dans le Roman des sept sages publie par M. Leroux de Liney; Paris, 1838, in-8°, et dans le Dolopathos (roy. HERBERT). Pur l'intermédiaire du latin et du français le trore de Sondebab, Sindibad ou Syntipas a passe dans presque toutes les langues de l'Europe,

On a encore sous le nom de ce Syntipas et traduit en grec par le même Michel Andreopoulos un recueil de soixante deux fables public par Matthiæ sons le titre de Hapaderyparixol loyor;

Leipzig, 1781, in-8°.

Lobeleur-Deslangebamps, Essat sur les fables ladémacs et sur leur introduction en Europe; Paris, 1838,
10-8°, — Ed. Lansercau, Hilepodess; Paris, 1835, in-16SVPHAN, roi de la Numidie occidentale, mort

vers 203 avant J.-C. On ne sait rien de sa vie avant l'an 213, ou il fit alliance avec les Romains. Les Carthaginois lui suscitèrent pour ennemi un autre roi numide, appele Gala. Le fils de Gala, Masinissa, le vainquit, et il dut se retirer en Mauritame. Ayant foit de nouvelles levées, il se préparait à passer le détroit pour rejoindre les Romains, lorsqu'il fut défait de nouveau, Syphax se maintint pourtant dans ses États. Il allait traiter avec Carthage lorsque Scipion, le premier Africain, qui venait de réduire l'Espagne, gagea à rompre la negociation. Charmé du caractère et des manières du genéral romain, Syphax conclut avec lui un traité secret (206). Peu après, devenu l'époux de Sophonisbe (voy. ce nom), il fit la guerre à Masinissa, qui s'était à son tour allié aux Romains, et remporta sur lui quelques avantages. Lorsque Scipion débar-qua en Afrique (204), Syphax se déclara pour Carthage. Apres s'être emparé de Tholus, ou étaient les magasins des Romains, il fit sa jonetion avec l'armée carthaginoise; mais là s'arrêta le cours de ses succès. Surpris par Scipion et Masinissa, qui brûlèrent son camp, il fut défail dans une seconde bataille, quoiqu'il cut rejoint l'armée carthaginoise, et obligé de regagner la Numidie avec ce qui lui restait de troupes (203). Masinissa et Lælius le poursui-virent jusque dans ses États. Il essaya de les repousser, mais il fut vainon une dernière fois et fait prisonnier. Son fils, Vermina, partagea sa captivité, et Cirtha, sa capitale, devint la proie du vainqueur. Syphax fut conduit en Italie, où il devait servir d'ornement au triomphe de Scipion. Polybe dit qu'il mournt à Rome avant cet évenement. Les Romains lui decernèrent des funérailles dignes de son rang, et une partie de ses Etats devint la récompense de Masinissa.

— Applen, Исгр., 18, 18, 29, 20; Ринід., 10-14, 17, 32, 27, 18. — Zonare, 13.

SYRIANUS (Lupravoc), philosophe et grammairien gree, né à Alexandrie, vivait dans le première montié du cinquième siècle après J.-C. Il était fils de Philoxène. Il se rendit à Athènes, qui a cette époque, ou le christianisme trionphait dans tout le monde romain, restait le dernier centre de la philosophie paienne. Il Auda avec grand zèle sous Plutarque, fils de Nestorius, alors chef de l'école néo-platonicienne, qui le prit en affection et le choisit pour son succe Lui-même eut pour disciple le plus grand des neu-platoniciens du cinquierne siècle, Proclus, qui, plein de véneration pour son maître et de recon naissance pour ses legons, demanda à être ensemb dans le même tombeau. Syrianus et Proclus, étroitement unis par l'amitié et par la comme nauté des doctrines, travaillèrent peut-être cosemble à quelques-uns de ces traités d'exegen qui faisaient la principale occupation des derniers neo-platoniciens. Suidas leur attribue a l'un et i l'autre les mêmes ouvrages; savoir : un Commentaire sur Homère, en sept livres; Sur la Politique de Platon, en quatre livres; Sur la theologie d'Orphée, en deux livres ; la Cone dance d'Orphée, de Pythagore et de Pla-ton, etc.; mais c'est probablement une mépere de Suidas, qui fait figurer sur cette liste un co mentaire de Syrianus sur un traite de Procisi bien qu'il soit peu probable que le maltir sil commenté les œuvres de son disciple. Il met de Syrianus un Commentaire sur la Metophy sique d'Aristote, qui n'a jamais été pub'e is entier, mais dont Hieron Bagalini a traduit of latin les 3°, 13e et 14c livres; Venisc, 1558, et dont Brandis a donné quelques parties dans soc édition des Scholies sur Aristote. Ce commen taire fait honneur au savoir et au jugement de Syrianus; mais il ne témorgne pas d'une gra originalité; les doctrines sont celles que profe sait toute cette seconde école néo-platonicie celles que l'on retrouve chez Proclus avec plui de talent. On connaît encore de Syrianus al Traité sur les idées publié par Leonh. Spengel, dans sa Συναγωγή Τεχνών, et un Commentare sur les Erages d'Hermogène publié dans les Rhetores d'Alde, i. II, et dans ceux de Wal. L. J.

Saidas. — Fabricius. Bibliot. grzeca, IX. p. 256. Ritter, Gesch. der Philosophie, t. 1v. p. 697. — Vace vot, Histoiro do l'Écolo d'Alexandrie, t. 111.

SYRUS (Publius), poete romain, vivait dans le premier siècle avant J.-C. Son nom semi indiquer qu'il était Syrien d'origine, Conduit à Rome comme esclave, il se fit remarquer dans a maison de son maître par son savoir et son af tude pour la poésie, ce qui n'était pas rare pami les esclaves à cette époque. Ses talents lui uturent la liberté. Il prit, suivant l'habitude, le nom du mattre qui l'avait affranchi. Publius Suut acquit une grande réputation par ses mimes petites pièces dont le comique emprunté à la realité familière et le ton sentencieux plaisaient hux Romains. Dans une occasion celèbre, lors es représentations dramatiques qui contribuèrent l'éclat des jeux donnés par César en 45 avant J.-C., Syrus l'emporta sur tous ses concurrents, u nombre desquels on comptait Laberius, pour qui la defaite dut être d'autant plus amère qu'en jara s-ant sur la scène il avait dérogé à sa dimite de chevalier.

Les memes de Publius Syrus n'existent plus; s il en avait éte fait chez les anciens des exraits qui servaient de livres de classe pour les ofants. Ces extraits, grossis de vers empruntés d'autres anteurs du même genre, ont servi de use à la collection de sentences morales que ous avons sous le nom de Publius Syrus, Elle e compose d'un millier de vers fambiques et rochaques dont chacun offre un sens complet exprime quelque idée morale, quelque obserestion sur la vie, quelque precepte de conduite.

Ces vers sont ranges par ordre alphabétique

mivant la première lettre de chaque vers. Il y a

mivent de la finesse et de la grace dans ces

the distingue out presente. bourtes sentences, et la diction en est presque lonjours excellente et digne de l'âge d'or de la Atérature fatine. On connaît encore de Syrus u fragment de dix vers sur le luxe, qui se trouve ilé dans le Salyricon de Pétrone

Les Sentences de Publius Syrus furent publiées ur la première fois et en partie sculement par rasme, d'après un manuscrit de Cambridge dans volume qui contenait aussi les Distiques de Caton et divers ouvrages analogues; Strashourg, 1514, in-4°. Fabricius en donna une édition plus complète dans son Syntagma sententiarum; Leipzig, 1550, 1560, in-8°. Cette collection s'ac-crut encore dans les éditions de Gruter, 1604, in-8°; de Velser, Ingolstadt, 1608, in-8°, et d'Hareteamp, Leyde, 1708, 1717, in-8°. Les medicures cultions sont celles d'Orelli, Leipzig, 1827, in-8°, età la suite de Phèdre, Zurich, 1832, 1-80, et de Bothe dans ses Poetarum latin. Simple Country of the date set Poeterum (Itm., Sciencerum fragmento, t. II, p. 219. L. J. Uceron, ad Fam., NI, N. - Science, Control., NI, S. Spill, A. 25, 366. In transpublications, 11; Consolat. St. Marc., 9. - Petron, 25 - Pine, Hist., VIII, 51, - Marchele, VIII, 15. - Marchele, Sat., II, 2, 7.

STARVADY (Prederic), homme politique longitus, nor on 1822, 3 Ujvidek, Il cindia le cindia le visual à Visual de 22, 2000 de fut contrattant de contrattant

droit à Vienne et a Prague, et fut reçu avocat à Presbourg (1847), Déa lors il seconda le mouve-

ment liberal en publiant la traduction annotés d'ene brochure de Szechenyi et en fournissant any journaux étrangers des articles politiques sur la Hongrie. Il fit partie de la députation envoyée à Vienne sous prétexte de remercier l'empereur de ses concessions et entra en rapports avec les révolutionnaires polonais et viennois. Puis il devint rédacteur en chef de la Gazette de Presbourg, et fonda avec M. Friedmann, le journal Gerade aus ( Tout droit ). Charge par Kossuth d'une mission secrète à Paris, il s'y rendit en juin 1848, et lorsque peu de temps après Teleki fut nommé représentant hongrois en France, il devint premier secrétaire d'ambassade. Après la journée du 12 octobre, il porta à Kossuth, en s'exposant à bien des dangers, le traité d'alliance conclu avec la république de Venise. De retour à Paris, il recommença à pro-pager et à développer l'idée prédominante de la politique hongroise, la concliation des éléments serbe et magyare. Lorsque la révolution, trahie par Goergei, eut été écrasée, M. Szarvady reprit la plume dans les journaux étrangers, notam-ment la Gazette de Cologne. Lors de la guerre d'Italie, il servit d'internédiaire entre Kossuth et M. de Cavour. On a de lui : L'Isthme de Suez ; Leipzig, in-8°; - Paris, en allemand; - et des traductions d'ouvrages français en allemand.

SZARVADY (Withelmine CLAUSS), femme du précédent, nee à Prague, en 1834, s'est acquise comme planiste une grande célébrité. Elève du professeur Procksch, elle commença nès 1849 ses voyages artistiques. Elle débuta à Leipzig en interpretant le concerto de Schumann, qui alors était peu connu. Depuis elle consacra son race talent presque exclusivement aux œuvres classiques de Bach, Hændel, Mozart, Bec-thoven, Schubert', Mendelssohn, Weber, et partout en Allemagne, en Angleterre comme en France cette artiste au jeu poétique fut rangée parmi les plus considerables de notre temps. Mile Clauss a épouse en 1855 M. Szarvady, et s'est lixée à Paris. La première elle fit connaître en Allemagne les clavecinistes français, tels que Chambonnieres, Conperin et Rameau. On lui doit la publication d'œuvres peu connues ou inédites, entre autres un concerto inédit de Philippe-Emmanuel Bach.

Docum, particulters.-Bernstorff, Munkal, Lexicon. SZEGEDINUS. Voy. Kis (Etienne).

TABARATO (Matthieu-Mathurin), controversiste et littérateur français, né à Limoges, en 1744, mort dans la même ville, le 9 janvier 1832. Il était fils d'un orfèvre. Élevé par les jésuites de sa ville natale, il ne fut jusqu'en philosophie qu'un écolier ordinaire; cependant il ne faut pas chercher dans les ferules qu'il reprochait plus tard à ses premiers mattres la cause de l'animosité qu'il manifesta si souvent contre eux; la rivalité des oratoriens et des jesuites, le jansénisme dont il fut un dernier chainpion, attaqué si vivement par ces derniers, enfin, son humour guerroyante expliquent surabon-damment cette conduite. Les directeurs du séminaire de Saint-Sulpice, où il entra en 1704, 6'effrayant deson indiscipline, l'engagèrent bientôt à se retirer, et il passa chez les oratoriens. Destiné à l'enseignement, il professa les belleslettres à Nantes , la théologie , le grec et l'hébreu à Arles et, en 1773, à Lyon, où il travaille à la réduction de la Philosophie de Lyon, dont était chargé le P. Valla, En 1783 il devint supérieur du collège de Pezenas, et en 1787 de celui de La Rochelle. Quoique sincère catholique, il prit contre un mandement de l'évêque la defense de l'édit qui venait d'être rendu en faveur des protestants. Au commencement de la révolution Tabaraud était supérieur de la maison de l'Oratoire à Limoges. Cette célèbre congrégation se aépara en deux. Les uns demandèrent des reformes, et se mirent en rapport avec le comité ecclésiastique de l'Assemblee constituante; les autres ne voulurent se prêter à aucune modification, et combattirent les projets des novateurs. Tabaraud se rangea parmi les derniers, et publia, le 27 juillet 1790, une Lettre au P. R. qu'il terminait en ces termes. « Quand on a lutté toute sa vie contre le despotisme, quand on n'a jamais marché dans la route de l'ambition, quand on a justifié dans nombre d'occasions combien peu l'on tient aux places, sans doute que l'on a des titres pour réclamer le maintien des formes légales en faveur de cette même autorité dont on a eu le courage de combattre les abus au péril de sa propre tranquillité. » Daunou, qui figurait dans les rangs opposés, publia une réponse à cette lettre, dans un ouvrage périodique qui se publiait alors sons le titre de Bulletin des patriotes de l'Oratoire.

Taboraud ne prêta pas serment à la constitution civile du clergé, et il combattit dans un écrit l'élection des évêques par le peuple. Il n'en fallait pas davantage pour l'exposer à des persécutions. Après les journées de septembre, il pass en Angieterre. Pendant son séjour à Londre vil les évêques qui y avaient émigré, travail plusieurs journaux, notamment au Times, a l'Oracle, à l'Anti-jacobin, et compusa plusieurs ouvrages. Il profita de la conclusion concordat pour rentier en France (1602), le s'était retiré à Limoges, Son premier acte y let celui d'un véritable prêtre. Usant de l'influeso qu'il avait acquise sur l'esprit de M. d'Aq tré, ex-évêque de cette ville, il l'amena a relieu sa protestation contre M. Dubourg, le remplaçant qui lui avait éte donné; ce fot dans le m esprit de concorde qu'il s'esforça de concilir au nouveau prelat les laiques et les ceclès tiques qui lui étaient hostiles. Bientôt un inc.d. qui paraissait avoir peu d'interêt pour Tabir inspira à M. Dubourg de la defiance coulre Saint-Pierre de Limoges, réputée jusque-la p mière paroisse du diocèse, était menacie du d venir simple succursale. Pour l'empêcher l'ex-ontorien ameuta tous les paroissiens de Saint-Pierre; puis il publia sur les Interdets de celebre messe (1803), une brochure contre l'admin tion diocesaine. Tabaraud commença des le écrire les ouvrages qui ont assuré sa célebrit sont tous empreints d'un esprit de gallicanisme attira à leur auteur de nombreuses querelles, d son esprit ardent fut loin de se décourager ancien confrère Fouché lui propusa, dit-on, dele faire nommer évêque sous l'empire; ve qui nous paralt douteux, et dans tous les cas il auraiteu ie bon esprit de ne pas accepter une position convenait si peu à son caractère. Mais si Fouche ne put saire de Tabaraud un évêque, il en sit, s 1811, un censeur, chargé spécialement d'exa-miner les livres de théologie.

De tous les ouvrages de Taharaud, cefui qui fit le plus de bruit est celui qui porte le titre de Principes sur la distinction du control et du sacrement du mariage (1803); la première édition était une simple brochure, qui ai produisit guère de sensation. Mais lorsqu'il en donna une seconde, M. Dubourg, (véque de lemoges, lança contre lui, le 18 février 1818, une sentence de condamnation. Il y avait établi la distinction admise par un grand nombre d'aucemigurisconsultes et canonistes français, entre le contrat de mariage et la bénédiction maptiale, distinction en opposition avec la doctrure de la cour de Rome, sans cesse renouvelve et qui vient de l'être encore dans l'Encyclique du 3 décembre 1864. Tabaraud n'était pas homme à reculer,

vant le blame de son évêque, et dans la édition de ce savant ouvrage, il persista elle dans ses opinions surce sujet. Ses oyrages sont tous empreints également trine janséniste : tels sont l'Histoire de Bérulle (1817); De l'appet comme survi d'une dissertation sur les inrbitraires (1820); De l'inamovibilité ceurs de second ordre (1821), et Des Ceurs de Jesus et de Marie (1823). rnère brochure avait pour but de la devotion mystique introduite par Incoque. Ceux des ouvrages de Tabameritent encore d'être signales sont eritique de l'assemblee du clergé re en 1682 (1826), et l'Essai sur l'état des en France (1828). Le premier est de apologie de l'Église gallicane et des dicles qui resument sa doctrine et qui digés par Bossuet; le second est un it trop rapidement de l'histoire de la Webre dont Tabaraud combattit toute sa Uncipes. Enfin, nous mentionnerous enet auteur un opuscule intitulé : De la ne de la Henriade (1805), et dans ritique la partie morale de ce poême. dans la preface que pendant son cours lés chez les jésuites, son régent l'ayant ant la Henriade, la lui arracha des oc indignation, en lui disant que c'était e dangereux et imple; " et afin que la lus d'impression sur moi, ajoute-t-il, il un porrige manum qui ne s'est jaof de mon souvenir ..

ui trace ces lignes a beaucoup connu le suil, dans les dernières années de sa pait passer les étés à Paris, et retourer a Limoges. C'etait un vieillard vif, trême énergie. Il avait l'humeur guerof apportait une excessive passion à la ses opinions; ce qui était du reste le l'école janséniste et notamment de ses eprésentants : le president Agier, Gréjuinais, etc. Aujourd'hui cette école est int éteinte ; mais on ne peut lui refuser , ni bonne foi, ni patriotisme, qualites rencontrent pas toujours chez ses ad-Depuis longtemps Tabaraud no disait esse et ne remplissait aucune fonction que, quoique resté ardent catholique. On n le bruit qu'il s'était rétracté de ses ansénistes avant de mourir ; c'est une moins qu'on ne qualille ainsi quelques s assez vagues contenues dans son

grand nombre des écrits de Tabaraud, derons les suivants : Lettres (deux) Crussol, evêque de La Rochetle; La 1788, in-8°; — Lettres (deux) à y (1) évéque à (sic) Limoges; s. l.,

roon, qui rensit d'être éto evêque comit-

1791, in-12; - Traité historique et critique de l'election des éréques; Paris, 1792, 2 vol. in-8°, et 1811, in-8°; — De la Nécessite d'une religion d'Élat; Paris, 1803, 1814, in-8°; — Principes sur la distinction du contrat et du sacrement de mariage; Linoges, 1803, 1816, in-8°; — De la Philosophie de la Henriade; Paris, 1805, 1824, in-8"; - Histoire critique du philosophisme anglais; Paris, 1800, 2 vol. in 80; — De la Réunton des communions chrettennes; Paris, 1808, in-8"; réimpr. sous ce titre, mieux adapté au sujet : Histoire critique des projets formés depuis trois cents ans pour la réunion des communians chretiennes; Paris, 1824, in-8°; Questions sur l'habit clerical; Limoges, 1809, broch, in-8°; - Lettre à M. de Bausset pour servir de supplément à son Histoire de Fénelon; Paris, 1809, in-8º de 180 p.; une Seconde Lettre adressée au même prélat parut en 1810, in-8° de 245 p; ces lettres ont été reimpr avec additions sous le titre de Supplément aux his-toires de Bossuel et de Fenelon; ibid., 1822, in 8°; - Du Pape et des jésuites; Paris, 1814, in-8'; - Du Divorce de Napoleon avec Josephine; Paris, 1815, in-8°; — Histoire de Pierre de Berulle, fonduteur de la congrégation de l'Oratoire; Paris, 1817, 2 vol. in-8°; Du Droit de la puissance temporelle sur le martage; Paris, 1818, in-8\*; - Lettre à M. Dubourg, évêque de Limoges, sur son décret du 18 février 1818; Limoges, 1818, in-8°; — De l'Appel comme d'abus, survi d'une dissertation sur les interdits arbitraires de célebrer la messe; Paris, 1820, in-8°; — De l'inamoviti-lite des pusteurs du second ordre; Paris, 1821, in-8°; avec un Supplement, 1822, in-8°; Des Sacres Cœurs de Jesus et de Marie Paris, 1823, in-8°; — Histoire critique de l'assemblee de 1682; Paris, 1826, in-8°; — Essai historique et critique sur l'etat des Jesuites en France; Paris, 1878, in 8°; --Vie du P. Lejeune; Limoges, 1830, in 8°. Tabarand a aussi fourni beaucoup d'articles à la Biographie universelle et à la Chronique religieuse (1818 21).

A. T.

Annuaire de la Haule-Fienne, 1822. — Riogr. wan.
et partal, des contemp. — Roy d'serrefitte, dans le Rervo
du Limagian.

TABARI OU THABERI (Abou-Djafar-Mohammed-Ben-Djerir-eth-), historien arabe, ne en 839, à Amol (Tabaristan), mort en 922, à Bagdad. Il eut pour maîtres les plus grands cheiks de son temps, étudia le droit arabe et celui d'Irak en Egypte, à Bagdad et à Rei suivant les differents rites, et explora lui-même les sources les plus importantes des sciences arabes (csunid). Il avait une merveilleuse memoire, et possedait à fond les sciences du Koran, l'histoire, la grammaire et le droit. Comme jurisconsutte, il ne suivit l'opinion d'aucun des legistes anterieurs, mais il funda une éculo spéciale. C'est

pourquoi on lui donne le titre de moudy-tehed. Son principal élève fut Aboul'faradi Moasi, connu sous le nom d'Ebn-Altarrez. De ses nombreux ouvrages de droit, d'histoire et d'evégèse, nons rappellerons un grand ouvrage juridique, el-Basith, qu'il n'acheva cependant pas, mais dont on a conservé plusieurs traites; un excellent Commentaire du Koran, recommande par Aboul feda, et une grande Chronsque arabe, qui s'etend jusqu'en 914. Celte Chronoque, dont l'auteur a fait lui-même un abrège, et qui a en plusieurs continuateurs, a été traduite en persan par le visir Abou-Ali-Abdul-Ghani. La partie de l'abregé qui commence a la mort de Mahomet a vu le jour par les soins de Th. Erpenius, Leyde, 1625, in-fol., avec l'Historia Arabum de Ro-deric de Tolede. Il existe une fraduction fatine de la Chronique de Tabari, par G. Kosegarten (Taberistanensis ; Greifswald, 1831-53, L. La III, in-4°), une traduction française (Paris, 1836, in-4°), fade par M. Dubeux sur une version persane, mais qui n'a point été achevée, et une traduction turque (Constantinople, 1844, 5 part. in-fol.), dent Quatremere a rendu compte dans le Journal des savants (1845, p. 513 et suiv.). Talari est consideré comme un historien vé ridique, et qui a fait pour son livre une étude scrupuleuse des sources les plus authentiques.

Hammer-Purgstall, Literaturgeschichte der Araber.

TABARIN (N...), célebre farceur, né en Lor-raine (1), mort, à ce qu'on croit, vers 1633. Sa vie est completement inconnue jusqu'au mo-ment (1618) on on le trouve associe (2) à l'opératenr Mondor ( roy, ce nom), qui avait son theatre en plein air sor la place Dauphine. Dans le dialogue, c'etait lui qui se chargeait de la partie burlesque, en engageant avec son maître une de ces conversations farcies de quolibets et de coqà l'ane, dont la tradition s'est fidelement perpetuée jusqu'aux pitres de nos jours, et que Mondor rendait plus plaisante encore par le constraste de sa gravite doctorale. Le sujet de ces dialogues ne varie guère plus que le plan. L'espuit de Tabarin a tout juste la delicatesse et l'atticione du celui des cuts de la delicatesse et l'atticione du celui des cettes de l'atticione du celui de l'atticione d l'atticisme de celui des autres farceurs du temps, de Gaultier Garguille et de Bruscambille : il patauge à cœur joie dans les ordures de tous genres, et les trois quarts de ses parades, telles qu'elles ont été recueillies, sont d'une grossièretéou d'une obseémté révoltante, bien que la verve n'y manque pas. La seconde partie du spectacle, destince à allécher le public pour arriver plus sûrement à la vente des drogues, qui était le but, se composait généralement d'une force. On a conservé quelques échantillons de ces fœtus de comédie, qui ressemblent assez aux premières anvres de

Moliere, le Médecin votant et la Julousie de Barbourllé, par la gaiete licencieuse, les tazza et les jeux de scène. Comme elles aussi, censont que des canevas que devait remplir, a hasard du moment, l'imagination de l'acter. Une demi-douzaine de personnages y reparaissal uniformément : outre Tabarin et le capitam Rodomont (Mondor), c'est Isabelle ou Fransquine, représentée par la femme du premer Fristelin, valet du second, le vieux Piphagner Lucas Joffu ou Joufflu, qui a prêté son re-comme éditeur à la publication de plusieurs de pièces bouffonnes relatives à Tabarin. C'était a lui-ci qui composait lui même ses parades e ses larces; au besoin, il pillait sans façon répertoire de l'Hôtel de Bourgogne, qu'il luiss fisait de modifier bien peu pour le rendre des de ses tréteaux. Ce qui demontre encore nu les rapports intimes qui existaient alors e l'Hôtel de Bourgogne et le petit theâtre en ple vent de l'Hê du Palais, c'est que Gaultier (m guille épousa la lille de Tabarin, et qu'il est avec son compagnon Gros-Guillaume, une probation burlesque en tête du Recueil ge des rencontres et questions de son beau per Tabarin figurait généralement dans ses par en pantalon large , le tabar ou manteau su le épaules, l'epite de bois à la ceinture ; il avail d longues moustaches, une barbe, « un trident d Neptune, » dit une pièce contemporaine, et m immense chapeau, qu'il pétrissait sans cess ses doigts pour lui faire prendre mille torres bizarres ; ce chapeau fantastique taisait à lui oul une grande partie de la popularité de son matre, en est question dans un grand nombre d facéties du temps.

A partir de 1625, le nom de Tabarin 🗥 d'occuper au même degré l'attention publique On sait, par l'avertissement de l'Amphile Martin (1637) raconte, que s'etant entre la profession, il avait acheté une seigneune per de Paris, et qu'il fut méchamment tué à la chase par les gentilshommes de son voisinage. On s'étonne que cette mort d'un personnage lonz-temps fameux n'ait pas laissé de trace ailleurs que dans ce livre fort inconnu. Quoi qu'il en sol, semble certain que Taharin ne sucrecut par longtemps à sa retraite, et même, d'après passage de la Rencontre de Coultier Gar-guille et de Tabarin dans l'autre monte

(1634), qu'il était mort en 1633 (2).

Il est probable que Tabarin n'a jumais serd lui-même, et que ses facéties ont été recueilles.

<sup>(</sup>i) Quelques érudits font de Tabario un Italien; les freres Parlaiet l'appellent Tuburion.

[21] Brossette ("Frt poetique, notes") le présente comme le valet de cet empirique : il est probable qu'il a confonda le rôle de valet, toujours rempil par Tabaria dans les parades, avec sa position rècite vis-à-viz de Mundor.

<sup>(</sup>f) If fut remplace pur Padelte on Padel, qui weble d'après un passage du Testament du P. Carage, per satirique publice en 1925, avoir commencé à se litre de natire à Paris queiques sancés augravant.

(2. C'est la date generalement admise et la plus rebable. Les trères Parlatel, dans leur Histoure de Tames (théatre datien, p. 58-9, le lont vivre encore en 1927, sappuyer cette assertion d'aucune preuve.

moins sidèlement, par les amateurs. Le general des rencontres, questions, des et autres œuvres tabariniques, Paris, 1622-23, 2 vol. in-12, chez. Ant. maville, qui en donna trois éditions, b y faire des suppressions et des addia comple jusqu'à seize réimpressions au ce recueil, tant à Paris qu'à Rouen et de 1624 à 1640. Deux autres libraires , Rocollet et Estoc, donnèrent en 1822, à peine après Sommaville, une concur-cette publication, l'Inventaire unides œuvres de Tabarin, in-12, qui ent Itions successives. Outre ses soixantequestions, il contient deux Farces fames, qui ne sont pas les mêmes que celles frouve dans le Recueil de Sommaville. ox pièces bouffonnes relatives à Tabarin, at été souvent réunies à ses œuvres, a tellement innombrables, et leur hiblioest si embrouillée que nous ne nous en vol. in-16), la seconde, par M. Paul (in-12). V. F.

de Tabarin. — Prélaces de sea OEsseres. —
isantes recherches d'un hamme grave sur un
Paris, 1835, 1836, in-16. — V. Fournel, Tableau
Paris. — Brunel, Manuel du libraire, t. V.

RNEMONTANCS (1) (Jacques-Theo-botaniste allemand, né à Berg-Zabern de Deux-Ponts), mort à Heidelberg, Après avoir étudie la botanique sous Tragus, il fut pendant quelque temps dans une pharmacie à Wissembourg, urs excursions scientifiques en France,

le grade de docteur en médecine. De n Allemagne, il fut d'abord médecin de de Worms; l'electeur palatin l'attacha à sa personne. Il mourut dans l'evercice onctions, fort àgé, et laissant dix-huit des trois femmes qu'il avait épousées. aua pendant toute sa vie l'etude de la e, convaincu que Dieu avait mis dans les de chaque pays les vertus appropriées crison des maladies locales; en effet, il ait guère comme remèdes, outre les que la thériaque et le mithridate ; et lorsen 1552, appolé au siège de Metz, il traita a plaies d'armes à feu avec de la poudre e. Il avait reuni pendant trent-six aus hier de plus de trois mille plantes, dont la description sous le titre de Kreuter-Francfort, 1588-90, 2 vol. in-fol., pl.); rage, fait avec beaucoup de soin, fut depuisavec diverses adjonctions (Franc-13, 1625, et Bale, 1664, 1687, 1734,

evait point de nom de famille; celul de sa ville s'il latinisa suivant l'usage, ini en fint lieu.

in-fol.). On a encore de Tabernæmontanus : Neuer Wasser-Schatz (Nouveau Trésor des eaux médicinales); Francfort, 1584, 1593, 1608, in-8": curieux livre où sont décrites les vertus des différentes caux de l'Allemagne, notamment celles de Langen-Schwalbach, qu'il avait découvertes; — Consilium curandæ febris pestilen-

tialis; ilid., 1586, in-8".

Adam. Fitz medicorum, — Kestner, Medicinisches Gelehrten-Lexikon. — Stolle, Hist. der medicinischen Gelehrtent. — Manget, übl. medica.

TABOUET (Julien), en latin Taboetius, jurisconsulte et historien français, né vers 1500, à Chantenay, pres Le Mans, mort vers 1562, à Toulouse. Il fit à Paris une partie de ses études et lut le disciple de Danes pour la langue grecque; puis il s'appliqua au droit, et suivit vraisemhlablement les cours de l'école, alors renommée, de Toulouse. Onne sait rien de sa carrière d'avocat; il dut y prendre une place considérable, puisqu'on le designa comme procureur général du sénat de Chambéry dans l'ordonnance de Moulins (févr. 1537), qui réglait dans la Savoie, récemment conquise, l'administration de la justice. Il s'était acquis de la réputation par de savants écrits, lorsqu'un grave dissentiment survint entre lui et ses collègues. Quelle en fut l'origine, on l'ignore, et le caractère tracassier de Tabouet ne suffit pas à l'expliquer. Quoi qu'il en soit, à la suite de mémoires adressés au roi par Tabouet et plusieurs conseillers, et dans lesquels ils s'accusaient réciproquement de prévarieations judiciaires, ils furent tous mis en accusation (1545); l'enquête dura plusieurs années, et ils ne comparurent qu'en 1551 devant le parlement de Dijon. Tabouet sut renvoyé absous (26 janvier ) ; mais le président Raimond Pellisson (1) fut condamne à l'amende honorable, à une peine pécuniaire, à la confiscation de ses biens et au bannissement ( 27 juillet ). Quatre autres conseillers subirent de moindres peines. Sur l'appel de Pellisson, et grace à l'influence toute-pris-sante du connétable de Montmoreucy, l'affaire est renvoyée devant le parlement de Paris : nonseulement cette compagnie annule la sentence de celle de Dijon, mais elle condamne Tabouet, comme calomniateur, en tous dépens, dommages et intérêts ( 16 mai 1555 ). Celui-cl réclame à son tour, pretendant qu'en démasquant les coupables, même se fût-il trompé, il n'a fait que remplir les devoirs de sa charge. Le parlement de Dijon et celui de Paris éclatent en récrimi-nations l'un contre l'autre. Il faut un ordre exprès du roi pour apaiser une querelle qui s'aigrit chaque jour davantage. Tous les accusés sont entin traduits devant une commission composée, a nombre egal, de magistrats des deux compagnies; par jugement du 15 octobre 1556, Pellisson et ses collègues sont renvoyés de la plainte, mais Tahouet est condamné aux mêmes pemes qu'on avait prononcées contre l'ellisson (2).

(i) Bisatest de Paul Pellisson l'academicien. (2) On peut consulter sur cette curieuse affaire les

- Tant de sentences contradictoires, dit M. Hau- ! réau, laisaèrent plus d'un doute dans les esprits, et les historiens eux mêmes sont partagés entre l'une et l'autre cause. » Banni du royaume, Tabouet ne fut pas détenu à Chambery; mais il vecut quelque temps fort retiré en Savoie. Après la cession de cette province ( 1559 ), il obtint des lettres de rappel, et alla s'etablir a Toulouse, où il tit des cours particuliers sur la jurisprudence. La Croix du Maine, son computitiote, a exagéré son savoir et ses merites, en lui decernant l'épithète de grand en thrologie, en histoire et en philosophie. Les principaux ouvrages de Tabouet sont : Orationes forenses et responsa judicum illustrium; Paris, 1551, in-4"; De quadrupliers monarchiæ primis auctoribus et magistratibus ephemerides historica; Lyon, 1559, In-4° : . c'est, dit le P. Niceron, un veai pot-pourri, ou l'on voit quelque erudition, mais sans ordre et sans exactitude »; il n'en fut pas moins mis à l'index a Rome; — De magistratibus post cataclismum institutts; Lyon, 1559, in-4"; reimpr. sous un nouveau titre: De primigenia magistratiusm dia-thest; Paris, 1562, in-5°: nomenclature des diverses fonctions judiciaires, avec quelques hors-d'œuvre theologiques; — De republica et lingua francica; Lyon, 1559, in-1°; Paris, 1562, in-4°: rien n'est plus pauvre et moins instructif; — Historica regum Francia genesis, duplice dialecto (prose el vers); Lyon, 1560, in-1°; — Sabaudiæ principum genealogia; Lyon, 1560, in-4°, en vers latins; trad. vers français; - Epistolæ christianæ, familiares et miscellanea; ibid., 1561, in-4°; - Fiduciaria christianæ civilis et politicæ jurisprudentiæ methodus; Toulouse, 1561, in-4º. Il avait écrit en français une Histoire de France, dont le manuscrit paratt être

De Thon, Hist. sui temp, non. 1886. — La Croix du Maine, Biblioth. française — Ivon, Singularites hist, L. I'r, p. 438. — Leiong, Bibl. hist — Niceron, Hemoirre, t. XXXVIII. — Haureau, Hist. litter, du Maine, TABOUROT (Elenne), dit le seigneur des

TABOUROT (Elienne), dit le seigneur des Accords, écrivain facétieux et poète français, né en 1549, à Dijon, ou il est mort, en 1590. A douze ans il perdit son père, célèbre avocat au parlement et maltre en la clambre des comptes de Bourgogne; cette mort, en le laissant sons la direction de sa mère, lui donna une liberté dont il usa largement pour suivre la pente de son caractère, qu'il laissa «'égayer « en la source abondante de sa vivacté naturelle ». Placé au collège de Bourgogne à Paris, il s'y fit remarquer par la précocité de son esprit, et composa, à l'imitation des Grees, la Coupe, la Macmutte et autres pièces de vers figurés. En 1566 ou 1567 fi publia, sous le nom de Jean Desplanches, imprimeur de Dijon, un recueil de poesies initulé Synathrisie (Συνάθρισς), et devenu extrême-

Arrests notables de l'apon, et un mémoire du président houtier dans les Remarques sur Dayle, de Joly. ment rare (Dijon, in-4°, et 1579, in-8°). Apres avoir écrit la Defense et la Louange du jon, ensemble celle ilu ciron, en vers français, il mit en vers latina la Fourme de Ronsard et le Papillon de Belleau ( Paris, 157?, m-8"). Celle intine anne il edita le Dictionnaire des times françoises de Jehan Le Fevre, son onele, corigea et augmenta ce truvail, et y subsidui le classement alphabetique au classement paries voyelles. En 1588 il en donna une seconde ele tion, augmentee de près de moitie (Paris, m-8°). Ce ful encore en 1572 qu'etant a Paris, il y il imprimer, par Galiot Du Pre, un Requeil de trente sonnets, introuvable anjourd'hui, et que parut la première édition des Regarrares au seigneur des Accords (Paris, in-12), réunpu-mées, depuis, un grand nombre de fois, avec de nombreuses modifications. Après plus de du annees passees dans les universités de Paris el de Toulouse ainsi que dans des voyages instrutifs, Tabourot prit le bonnet de docteur en droit, et revint dans sa province, où l'attendait me honorable position. Reçu avocat au parlement de Dijon, il fut nommé, dans la suite, procereur du roi au bureau des finances du bachege et de la chancellerie de cette vule, puis ball, juge châtelam de la baronnie de Verdun en Bon gogne (1578). C'est dans cette petite ville, ou la peste qui sévissait alors à Dijon l'avail lat retirer avec sa famille (août 1585), qu'il composa les trois premiers livres de ses Tom ou Epigrammes; imprimees d'abord en las

et 1586 (Paris, in 8°), elles furent augmentes en 1588 de deux nouveaux livres (1). On ne connaît généralement des Touches qu'une faible partie de ce qu'a publié Tabounot, car les éditeurs du dix-septième siècle, non cotents de supprimer les citations latines et o considerations philosophiques et critiques qui encadraient chaque épigramine, n'ont donné le celles-ci qu'un nombre très restreint, tire arbitrairement des deux derniers livres. Ce sont cefragments deligurés qui , reunis, aux Bigarrures, été publiés sous ce titre : Les Bigarrare et Touches du seigneur des Accords, avec les Apophtegmes du sieur Gaulard et les Escrat nes dijonnoises; Paris, 1614, 1615, in-17. Rouen, 1616, 1620, in-12; ibid., 1628, 1010, in-8°; 1647, 1648; Paris, 1662, in-12; c'estua dernière édition, celle qui fut annonce dans la Bibliothèque elzeririenne de Janet en 1856 élant restée à l'état de projet. Ce recueil étrans ent un grand succès, qu'il dut surtout à l'ons nalité de son auteur, incarnation vigoureuse de la gaieté franche et de la naivete mulicieuse de

(f) il y suralt tout un article bibliographique 3 late article neuf, sur l'etat primitif des Touckes du sekonon des Accords; nous alrons schiement fei que les exeplaires complets des editions entrinaires de est aure sont si rares qu'on les caercherait vainement dans les bibliothèques de l'aria. Luly a peut etre, en trasséqu'in seul bibliothèque, le D' Payen, qui ault parsens (former ce petit trésor bibliographique.

rit gaulois. Il y a dans ce pot-pourri une foule de choses amusantes, cu-la même instructives. Dans quelquesses Touches, Tabourot marche de pair petit nombre des poetes du serzième ont le mieux réussi dans l'epigramme. é en poésie des morceaux agréables, qui it la manière facile de Marot. Les contes es des Escraignes dijonnoises abonloyeusetes et en gailtardises pleines de pais un peu debraillées et trop grave-Tabourot a été nommé avec raison le s de la Bourgogne. Malheureusement me du maître se retrouve tout entier disciple : des obscénités grossières et es forcent à chaque instant le lecteur arrures à sermer le livre.

les productions dont nous venons de l'abourot a semé des sonnets en tête des de plusieurs de ses amis, parmi lesquels que particulièrement Montaigne, Pon-Chiard, Jacques Pelletier, Étienne Pas-Remi Belleau. On lui doit deux opusont le plus important a pour titre : Les is des quatres derniers ducs de Boure la maison de Valois, en la in et en (Paris, 1587, in-8°), et il a fait im-n petit volume anonyme de Pontus de Douze Fables de fleuves ou fontaines 1586, in-8"). Il se proposait de publier relle édition de ses poésies et le fruit plus sérieuses, lorsque la mort le surage de quarante et un ans. Disons, pour la silhouette de la curieuse figure de t, qu'il se montra catholique ardent, et l'un des promoteurs de la Sainte-Union n rôle dans la Ligue en Bourgogne. J .- P. Abel JEANDET.

do Maine, Bibl. françuise. — Itu Verdier, the des ant. françuise. — Bullet, Jugements et revus par la Monnoye. t. VI. 209. — Rayle, et critique, art. Acconds. — Payillon, et des anteurs de Bourgoone. — Almanach 1774, l. M. — Almanach bourgutanon, 1877. model, Pantus de Tyurd; 1860, 18-8. — Je Bourol, seioneur des Accords; 1861, 18-89 (1968) for the Almanach bourgutanos, 1877. — Almanach bourgutanon, 1877. — Almanach bourgutanon, 1877. — Partie (Nicord). — Almanach bourgutanon, 1878. — Justin (Nicord). — Almanach bourgutanon, 1878. — Justin (Nicord). — Almanach bistarion, 1878.

DLI (Niccolò, comte ), historien itale 22 mars 1690, à Reggio, où il est puillet 1768. Fils du comte Achille et la Tassoni, il embrassa l'état ecclésias-devint prieur de l'église de Saint-Jac-Majeur. Entiché de son ancienne noblesse atisfait de la généalogie qu'en avait pu-Bome le P. Bacchini, il étudia avec une afstigable les archives publiques et prilivres, les manuscrits et en un mot qui pouvait avoir rapport à l'histoire de e, el publia Appendici tre correlative cendenza de' Taccoli (Modène, 1727, La quantité de matériaux qu'il avait l'entraina à mêler l'histoire de sa paselle de sa famille, comme on peut le is l'ouvrage suivant : Compendio delle

Diramazioni, o siano Discendenze de' Taccoli, ed inoltre alcune Memorie istoriche più rimarcubili di Reggio (Reggio, 1742, in-4°). Il continua ce travail, dont le titre fut ainsi modifié : Parti II e III di alcune Memorie storiche di Reggio (Parme, 1748, et Reggio, 1769, 2 vol. in-4"). Ces documents, entassés sans ordre, sont d'une lecture fastidieuse.

Tiratuschi, Biblioteca modenese, t. V.

TACFARINAS, auteur d'une révolte en Afrique, mort en 24. Il était Numide de nation, el servait dans les troupes auxiliaires de l'empire. Après avoir déserté, il se mit à la tête d'une troupe de maraudeurs. Les Musulamii, nation puissante du Sahara, le reconnurent pour chef; les Maures et les Erithiens se joignment successivement à lui. Cette confédération devint bientôt menaçante pour les Romains. Le proconsul Furius Camillus vainquit Tacfarinas (an 18 de J.-C.); mais celui-ci, ayant rassemble de nouvelles troupes, recommença la lutte et fut defait par le nouveau proconsul d'Afrique, Lucius Apronius (20). Il se contenta alors de harceler les Romains dans l'intérieur du pays, el sut longtemps, de cette manière, éviter un échec. Plus tard, alléché par l'espoir du butin, il s'avança vers la côle; mais Apronius l'attaqua dans son camp, et le força de rentrer dans le Sahara. Tacfarinas revint et osa, après avoir recruté son armée, envoyer à Tibère des ambassadeurs pour le menacer d'une guerre éternelle, s'il ne lui assignait pas à lui et aux siens des terres qu'il promettait de cultiver en paix (22). Tibère, pour toute réponse, donna ordre au proconsul J. Eliesus de poursuivre le chef rebelle jusqu'à ce qu'il se fût emparé de sa personne. Blæsus, ha-bile général, prit le frère de Tacfarinas, et força ce dermer à se retirer dans le désert. Cependant, soutenu par les Maures et les Garamantes, il recommença la guerre, et vintassiéger Umbascum. Le proconsul Dolabella le contraignit de lever le siège, et lui livra bataille; Tacfarinas fut défait, et tué dans l'action, après avoir fait des prodiges de valeur (24).

Tacite, Ann., 11, 52; 111, 20, 21, 73; IV, 23-26.

TACMARD (Gui), missionnaire français, né vers 1650, mort au Bengale, en 1712. A seize ans il entra dans la Compagnie de Jésus, et après avoir fait des études sérieuses, il demanda à suivre la carrière des missions. En 1676, il accompagna le vice-amiral d'Estrées dans ses expéditions contre quelques-unes des îles de l'Amérique méridionale, il se préparait a partir pour la Chine, lorsqu'arriva l'ambassade siamoise chargée de solliciter l'alliance de Louis XIV. Ces avances deculèrent le roi à envoyer le chevalier de Chaumont à Siam, en le faisant accompagner de six jésuites, qui devaient recueillir sur ce pays toutes les observations utiles au commerce, à la politique, et à la religion. Ontre le P. Tachard, ces jésuites étaient les PP. Fontaney, Visdelon, Bouvet, Lecourte et

Gerbillon. Partie de Brest le 3 mars 1685, l'amhas-ade, qui avait l'abbé de Choisy pour historiographe, arriva à Siam le 22 septembre suivant. Le roi de Siam regut l'ambassade française avec les plus grands honneurs, et permit aux ecclesiastiques, sans se convertir lui-même, de précher librement leur croyance. Tachard fut choisi pour aller chercher en Europe des missionnaires, qui, à l'exemple de ceux de la Chine, introduisirent l'Évangile par la science des mathematiques et de l'astronomie. Il se rembarqua avec M. de Chaumont, et fut de refour dans les premiers jours d'octobre 1687, emmenant avec lui l'abbé de Lyonne, nomme évêque de Rosalie, plusieurs autres missionnaires, tous mathématiciens, et deux députes, M. de La Loubère, pour les affaires du roi, et M. Cebret pour celles de la Compagnie des Indes. Comme il y avait bien des choses à concerter pour l'établissement de la religion chrétienne, il fut décidé que Tachard, qui avait appris la langue du pays, accompagnerait en France les trois mandarins siamois envoyés à Louis XIV. Il leur servit en esset d'interprète auprès de ce prince (1688), ainsi qu'à la cour de Rome (1689). Pendant son absence, le ministre europeen, Constance Falcon, avait été massacré avec sa famille; un grand mandarin s'était emparé du trône après la mort de Phra-Chao-Xamphuòk, et avait étouffé tous les germes de civilisation introduits à Siam par ce dernier. La mission etant a peu près ruinée, Tachard se rendit avec la plupart de ses confrères à Pondichèry (1690); i s en furent chassés en 1693 par des Hollandais, et ne purent y rentrer qu'en 1697, par suite du traité qui restituait cette ville à la France. Dans l'intervalle, une mission s'était établie dans le Karnatic; Tachard résolut de pénétrer dans l'empire du Mogol; mais il s'arrêta dans le Bengale, dont il sut un des premiers apôtres. La der-nière lettre qu'on a de lui ( Lettres édifiantes , t. XII, édit. Querheuf) est datée de Chander-nagor, le 18 janvier 1711. On a du P. Tachard : Voyage de Siam des PP. Jésuites, avec leurs observations astronomiques et leurs remarques de physique, de géographie, d'hydrogra-phie et d'histoire (Paris, 1686, in-4°, flg.), et Second voyage de Siam (Paris, 1689, in-4°, flg.) reinpr. ensemble, Amsterdam, 1689, 2 vol. petit-in-8°, ainsi que le Journal de l'abbé de Choisy que l'on y joint fréquemment, L'abbé Prevost en a donné un extrait étendu dans l'Histoire générale des voyages, t. XXIII-XXIV, in-12. Les Voyages du P. Tachard sont rédigés sans ordre et avec une crédulité excessive. Il les a écrits en professeur de rhélorique qui n'a point oublié l'amplification. On lui fit voir une cinquantaine d'éléphants, et l'on n'eut pas de peine à lui persuader que le roi en entretenait au moins vingt mille dans le reste du royaume. On lui montra rapidement le trésor du prince: il crut qu'il contenait des amas d'or, d'argent, de pierreries. Ainsi du reste, Tout en faisant la part de l'exagération, on lit les Voyages de Sum avec interêt, et les observations scientifiques qu'ils contiennent en grand nombre sont exactes. Qua a sous le nom du P. Tachard un Dictionnaire latin-français (Paris, 1687, in-4°) et un Dictionnaire français-latin (Paris, 1681, in-4°), l'un et l'autre compilés à l'usage du de de Bourgogne, et souvent reimprinés; mais es dictionnaires sont moins son ouvrage que reux des PP. Gaudin, Bouhours et Commire, ses savants confrères.

Pallegott, Description dis royanme That on Siam; Parle, 2834, 2 vol. in-12. — Lettres edifiantes

TACITE (M. Claudius TACITUS), empere romain, né à Interampa, en 200, mort le 9 avi 276. Il pretendait descendre du grand histori dont il portait le nom. La noblesse de sa familie, sa fortune, ses goods littéraires, ses vertus po vées, la diguité de consulaire dont il était resèle, le désignèrent au choix du sénat quand telle assemblee dut mettre fin au long interrègue q suivit le meurtre d'Aurélien. Après la mort ce prince l'armée de Thrace, qui l'avait lasse assiner, témoigna de ses remords en s'en re mettant au sénat du choix de son successeur. Le sénat, qui depois le règne de Septime Sé n'avait plus qu'une autorité nominale, reçul sec défiance la mission des soldats et y repondit un refus, laissant aux légions le soin d'étire l empereur. Mais les soldats se piquérent d'abnégation qu'on ne leur connaissait pas de longtemps, et renvoyèrent une seconde foi lection au sénat. Un nouveau refus ne les der ragea pas, et sur leur demande réitèree le sensi fut forcé de nommer lui-même l'empereur. Ce singulier débat avait duré six mois. Le 25 🦇 tembre 275, un vote unanuve désigna Tacite, alors âgé de soixante-quinze ans, pour le rang suprême. Son modeste refus, motivé sur son grand âge et ses infirmites, ne fut pas accueilli, et on le mena au Champ de Mars pour y recessor l'hommage du peuple et des prétoriens. Tacte s'efforça de justifier la faveur dont il était l'objet Il aurait voulu rendre au sénat son ancienne su torité ou du moins rétablir le gouvernement tem péré de Nerva et d'Antonin; mais les circon-tances étaient peu favorables à cette tentative, r Tacite ne put que montrer une bonne volinutile. Ses essais pour réformer les mours et ramener la frugalité dans la manière de vivre m furent pas plus heureux. Ses divers regleme à ce sujet sont datés de l'armée de Thrace, on il s'était rendu en toute hâte. Les légionnaires, g gnés par la promesse d'être payés de leur artir de solde et de toucher le don d'avénement (de nativum) habituel, ne le reçurent pas mal, el laissèrent punic les assassins d'Aurelien. Ils tion sous es ordres une campagne heureuse contr une horde de Goths qui ravageaient l'Asc Mineure; mais bientôt l'indiscipline de l'armés manifesta de nouveau. Tacite était trop vieus c

peu d'autorité militaire pour la réprie chagrin qu'il ressentit des mauvaises lons des soldats hâta sa fin; quelques ns veulent mème qu'il ait péri par leurs On n'est pas plus d'accord sur le heu que cause immédiate de sa mort · les uns le mir à Tarse, les autres à Tyane. Aurelius dit qu'il mourut juste deux cents jours L. J. in avenement.

is, Tacitus, dons l'Historia Augusta. — Eu-5, 10. — Aurelius Victor, De Cæsar., XXVI; XXVI — Zonaras, XII, 28. — Gibbon, Decline of the roman Empire.

TE (Caius Cornelius Tacitus), un des ands historiens de Rome, vécut tonte la a moitie du premier siècle de l'ère chrét pendant une assez grande partie du Les deux dates extrêmes de sa vie sont pres d'incertitude et livrées aux conjecn passage, trop peu corieusement inter-le Pline le jeune, son ami, a décide les après Juste Lipse, à relarder sa nais-plusieurs années. Cette expression « à du même age (1) » ne permet pas, a-t-on mettre une dislance entre eux de plus de șix ans. Or, Pline avait dix-huit ans ), donc Tacite était né en 55 ou 56. Mais marque pas assez que Pline ajoute qu'il même un tout jeune homme (adoles-🍇 / quand Tacite avait dejà de la célébrite ; marque pas, non plus, que la lettre fut rsque les deux amis étaient parvenus à furité assez avancée, époque de la vie où ait été disproportion d'âge entre jeunes est plus qu'une différence peu sensible, s, à la fin du règne de Domitien (96), ntrait dans la vieillesse, nous l'apprenons propre témoignage (3); enfin, dui-même qu'il sut préteur en 88, dignité lois annales interdisaient l'accès avant trente-neuf ans. Ainsi la cinquantième e l'ère chrétienne est la moins reculée dsse lui assigner pour année natale. La interamna (Terni) se flattait, mais sans de le compter au nombre de ses citoyens. ace on nous sommes touchant son origine, et le lieu ou se passèrent les jours de ince, nous prive d'une des plus interesdudes de morale, savoir : quelle a pu fluence de l'education sur un tel génie? , on a pensé, avec quelque vraisem-qu'il était fils de C. Cornelius Tacitus, romain, procurateur dans la Helgique pasien. Ce serait une manière d'expliment il aurait conçu l'idee de sa Ger-In proximité du pays l'ayant invité à un lustructif, et le voyage avant laissé dans it un interêt profond et une sorte d'afour le pays et pour les habitants. Quoi oit, on ne se hasarde pas trop si l'on

propemodum wanales. ( Evist., VII, 20), Ep., VI, 20.

affirme qu'il sortait d'une maison riche, voyant passer par les degrés ordinaires de la carrière des houneurs, qui étaient devenus des gran-deurs onéreuses et vénales même, selon l'ex-pression de Tacite (1), depuis qu'on avait imposé aux titulaires l'obligation de donner des jeux et des spectacles.

L'exactitude et l'habileté dont il fait preuve dans le détail des usages militaires et des batailles ont induit de savants biographes à dire qu'il avait certainement porté les armes dans sa jeunesse. Mais ils oublient qu'alors chez les Romains les professions civiles et la vie des camps etaient entièrement séparées depuis longtemps et à défaut d'autorités nombreuses qu'il serait facile d'alléguer, les paroles de Tacite lui-même suffiraient à soutenir cette assertion (2). Ce qu'il sut du métier et de la tactique de la guerre, il avait pu l'apprendre dans la conversation de son beau-père Agricola (3) et des amis de ce général. Il devait avoir acquis, jeune encore, une bril-lante réputation dans les tribunaux des centumvirs et des préteurs, pour qu'un consul, un commandant en chef de la province et des légions de la Bretagne, lui donnât sa fille en mariage, préférant les espérances d'un beau talent suctout d'un noble caractère, à quelque grande alliance de puissance et de fortune. Su réputa-tion avait formé aussi les premiers liens de cette amitié si tendre et si fidèle entre lui et Pline, qui le rechercha d'abord comme modele (4), et s'attacha à lui comme un frère. Tacite cessa point, pendant les années qui suivirent, de voir ses honneurs croître sous Vespasien, sous Titus et même sous la tyrannie de Domitien (5), lorsque les honnêtes gens pouvaient s'estimer assez heureux d'échapper aux délateurs et aux bourreaux, Il paratt que chez lui la force du genie était gouvernee par une haute raison, qui savait contenir les révoltes d'une indignation généreuse en dédaignant les bassesses de la servitude, et conserver une certaine mesure de dignité sans offonser les persécuteurs. Il se sera peint lui-même dans ce portrait d'Agricola : « N'affectant ni vaine résistance, ni ostentation de liberté, par où il provoquat la renommée et la mort (6). »

Il demeura éloigne de Rome plusieurs années. Quelques-uns ont supposé une condamnation, un exil; conjecture gratuite, sans autre fondement qu'une probabilité tirée de la vertu de Tacite et de la méchanceté de Domitien. Nous accéderions plus volontiers à l'idée d'une commission de gouvernement provincial. En effet, Tacite partit un an après l'exercice de sa préture (7), et

<sup>(1)</sup> Done velut venundarentur. | Ann., XI, 22. |
(2) Credunt plerique milituribus ingentis subtilitatem deesse, quia castrensis jurisdictio... calitatem
fori non.exercent. (Agric., b.)
(3) Il avait epouse an file en 78.
(5) Plin., Ep., VII, 20,
(6) Plin., Ep., VII, 20,
(6) Myrtc., 42.
(7) Quatre ans avant la mort de con besu-père, c'està-dire en 89. (Agric., 53.)

il revint ensuite sièger dans le sénat. Il y avait alors pen de temps que son beau père avait expiré d'une mort qui faisait soupçonner par la rumeur publique un empoisonnement, et accuser par les plus discrets, au moins les vœux criminels de Domitien (93). Ce furent des années de bien douloureuses épreuves que les trois dernières de cette tyrannie, durant lesquelles le senat fut contraint de se rendre complice et quelquefois exécuteur des arrêts de proscription contre ses propres membres, et de se couvrir du sang des premiers citoyens. Enfin arriva, presque en la même année, à quatre mois d'intervalle (sept. 96, janvier 97), la délivrance de Rome, par le meurtre de Domitien et le comble des honneurs pour Tacite, qui, en succedant à Verginius Rufus dans le consulat, entendait les sénateurs confesser que c'efait pour ce vieillard illustre et toujours heureux le couronnement de sa rare fortune, d'avoir rencontre au delà du tombeau un tel successeur pour prononcer son éloge (1).

Tacite n'avait attendu pour se livrer à sa vocation d'Instorien qu'un temps où il fût possible de penser selon sa volonte et de parler selon sa pensée Il cerivit sa Germanie (2) pendant le second consulat de Trajan (98), Nerva regnant encore (3); et sa Vie d'Agricola (1), commencee à la même époque (5), s'achevait peu après quand Trajan régnait seul (6). Les deux grandes compositions de Tacite remplirent le reste de sa vie, qu'il prolongea on ne sait pas jusqu'à quel terme. Seulement, il parait taire allusion à des conquêtes de l'an 115 dans le deuxième livre des An-nales (7); il pouvait avoir alors soixante-cinq ans. On risque peu de se tromper si l'on présume qu'il aura fait encore quelques années l'ornement du senat d'Adrien

Les critiques ont note que les Histoires, qui retracent les évenements de 68 à 96, avaient eté écrites avant les Annales (8), qui remontent à l'an 14, pour finir on les Histoires commencent; mais ils ne se sont pas demandé pourquoi, dans cette division et dans ce choix des deux sujets, l'auteur s'était décidé pour l'inverse de l'ordre chro nologique, et pourquoi ses Histoires s'ouvrent

nologique, et pourquot ses Histoires s'ouvrent
(il Pline, &p., II, 1.
[2] Impr. d'abord à Nuremberg, vers 1872, in-fol, goth,
pais a Bone, vers 1872, pet in 4°, ce livre a cu de nombreuses édit, notamment à l'eipzig, 1809, in-1°; Wittemberg, 1817, pet. In-8°; Strashourg, 1808, in 8°, briancen, 1617, in-1°; Francfort, 1825, in-8°, Ferslau, 1617,
in-8° IBble, 1833-87, in-8°; et Soleure, 1844, in-8°, 1878, en trançais (1800, 1705, in-8°) par Philippe V, roi
d'isspague; Park, 1756, in-18° par Boucher, (ibid., 1828)
in-8° et attas par Ch. tranchouche.
(3° Germ, 37°,
ibi On la trouve pour la première fola avec les édit, de
Tacite, Rome, 1825, in-fol, et Venase, 182°, in-fol, Parmi
les reimpressons partensières, citons celle de Waich,
Recan, 1825, in-18. \*18. \*18. \*2 stationa a cu pour traducteurs français lient Philippe V (1706, Descenades (1727),
Mollevanit 1830, etc.
(4° Nèrro Casar, etc. Agric, 8.
(6) 1876 Casar, etc. Agric, 8.
(6) 1876 Cit, etc.
(8) Il cite les Miss, dans les Annales, XI, 11.

par le règne éphémère de Galba. S'il a donné la priorité à ce dernier période, c'est qu'un plus proche intérêt, une sympathie plus vive s'y attachaient; beaucoup de lecteurs avaient vu, avaient souffert les maux dont il y retraçait la peinture. Son choix arrêté, le commencement de la narration était nécessairement marqué par l'avénement de Galba, de qui datat l'ère nouvel de l'empire, savoir la fin de l'hérédite de la maison Julienne et l'inauguration de la soureramete élective (1). Il serait possible que Tank n'ent obei qu'à un sentiment d'art en se delerminant par la valeur et la facilité relatives des matières à mettre en œuvre, et dans ce cas il a lui-même rendu compte sans le vouloir des motifs de sa préférence : d'un côté, abondance et varieté d'événements militaires et politiques, publics et privés (2); de l'autre, monotonie grate de despotisme et de servilite sangumaires! On a expliqué aussi la difference de noms des deux ouvrages : les Histoires offrent une exposition des fails contemporains plus détaillée, plus développée, telle que le rapport d'un témoin ; les Annales extraient des monuments du passé les principaux souvenirs, chacun à sa date. Sans vouloir appliquer trop rigoureusement ers defnitions étymologiques aux ouvrages de Tacite, et quoique les Annales etalent aussi d'admirables spectacles, des descriptions si animees, si magnifiques, cependant les proportions exterieures (54 ans en XVI livres, XIV livres per 28 années ) suffiraient à justifier la distincier

Le Dialogue sur les Oraleurs (4), henresse distraction au milieu de ses fravaux plus grares, dut être une des productions de sa vieillesse, car il s'y represente lui-même comme un tib-jone homme à une époque où il venait d'attembre sa vingt cinquième année (5). Il avait conçu le double projet d'un tableau de l'empire sous Nerra et sous Trajan, et d'un récit des éveniments antérieurs à Tibère (6); ni l'un ni l'autre ne se res lisa. On a coutume d'ajonter à l'enumeration de ses muvres un recueil de Dits ingenieux, op enle ne de ses loisirs et de ses delassements, que la postérité aurait ignoré sans une citation grammairien Fulgentius Planciades : « Les virtimes ont laissé leur épitaphe dans les mours de leurs enfants. » Nous n'aurions pas cru que " fot la peine d'en faire ici mention, si nous ab-vions voulu profester contre l'erreur commun d'appeler en français ce Liber facettarum w livre de facéties.

(1) Hist., I, 56, Hereddia friman... eligi capa 10: Upus augerdior opimine carities. (1) Ann., IV. 32, 38. Notes in ancho ingloreus nos peca justa, continuas accusationes, ele. (3) Aprec avoit ele reunt son last, arct. de Qui il a ele impr. a part. Tpsai, 1706, in-8°, facture, in-8°, leiping, 1738, in-8°, Paris, 5812, in-8°, Girs, Mancrolt, Bundon de Sigrais, Dareno-Oel Chenier, Panchouele Font rendu en français (8) Dal., I, 12. (9) Hist., I, 1; Ann., III, 36.

TACITE 770

it caractéristique, éminent, des écrits es discours de Tacite, ful toujours une majestueuse, σεμνώς (1); mais à cette qui sontient la noblesse des œuvres de Il joignant une exquise sensibilite, qui en aute, la puissance immortelle. Cepenbaut que soit le rang où son génie l'a n'a pas eté à l'abri de la séverite des chez les modernes. Dans notre opinion, s maîtres de l'art, que tout le monde lit eternellement, soit par gout et avec oit seulement parce qu'il serait honteux pas connaître et même de ne les avoir es, les éloges et les critiques important ur glorre. D'ailleurs les bornes de cette nous permettraient pas de nous livrer reille controverse. Pour contredire les d'impiété et d'athéisme, de prevenneuses contre les juis et les chretiens, nité et de misanthropie dans les juge ar les hommes, d'obscurité dans la de mauvaise latinité, nous nous en rél'apologie de M. Burnouf (2), qui a suivi et Brotier et Daunou. Notre adhésion ne sera pus sans quelque réserve. Il aguer dans le langage de Tacite : pour purement grammaticale, le vocabulaire, s de la syntaxe, on ne saurait nier que porte la marque fortement empreinte de Senèque et des deux Pline, et que e est mêlee d'étranges idiotismes qui ne at point l'analyse, on qui heurtent un t. Mais pour la style, c'est-à-dire la coupouvement, l'harmonie de l'expression, l'Ame, la vie de toute éloquence, il n'y duteur en prose et en vers qui soit su-Tacite. Racine ne l'a pas égale dans le la mort de Britannieus; Virgile peut lus comparer son épisode de la mort de de la désolation de Troie au tableau et de Galha et de la révolution de Rome. pathétique si vrai, si profond qui fait la operiorité de la narration et de la philonatorque de Tacite sur la rapide et videclamation de Salluste. Lisez seulepreambules des deux historiens, vous de quel côle est l'inspiration qui atteint ne de l'art par la vérité des sentiments on victions.

ovrages de Tacite, on se ferait une fausse la situation d'esprit dans laquelle il les la lui avait fulm, il est vrai, endurer penible et dure contrainte et de cruelles a pendant les quinze années de Domitien, pais Trajan que pouvait-il manquer à heur? Sa femme, dans la maturité, ne point saus doute les esperances de la accer 3). Il se vit renaître dans ses enfants; car, un siècle et demi plus tard, l'empereur Tacite se vantait d'être de sa race (1), et un prefet des Gaules, dans le cinquième siècle, avait le même organil (2). Il goûta les plus intimes donceurs de l'auntie dans le commerce de Pline et des bommes qui fui ressemblaient. Et l'anecdote de l'étranger qui, en lui partant sans le connaître au speciacle, et apprenant qu'il le connaissait de nom par ses écrits, s'écria : « Vous êtes donc ou Tacite ou Pline! » cette anecdote prouve qu'il jouissait de son vivant de l'éclat de sa renommee. Ce n'est donc pas dans le fort des emotions, dans la réalité des douleurs, que la faculte de les peindre est plus énergique et plus presente. Il faut que l'âme, sortie de son trouble, ait eu le temps de se remettre et de se recueillir, pour se retracer à elle-même, par la memoire, une image animée qui s'imprime dans le discours.

Si nous entreprenions de donner une énund-ration des éditions de Tacite, ou partielles ou complètes, nous remphrions plusieurs pages. La première est celle de Vindelin de Spire, publice sous ce titre : Annaleum et Historiarum libri superstites; De situ, moribus el populis Germania; Indogus de oratoribus clavis; Venise, 8. d. (1469 ou 1470), in lol.; elle ne contient que les six derniers livres des Annates et les einq premiers des Histoires. Viennent ensuite les éditions de Milan (1475 à 1480), in-fol., qui renferme en plus la Vie d'Agricola, et de Venise, 1497, in-fol. Dans le serzième siècle on cite celles de Rome, 1515, in-fol., revue par Ph. Beroalde, qui a ajonté les cinq premiers livres des Annales; de Milan, 1517, in-4°; de Bale, 1519, in-fol.; de Florence, 1527, in-8°; de Bale, 1519, in-fol.; de Florence, 1527, in-8°; de Venise, les Aldes, 1534, pet. in-4°, avec des notes de Beatus Rhenanus; de Lyon, 1543, in-8°; d'Anvers, 1574, in-8°, revue par Juste Lipse, et de Florence, 1600, in-8°, avec le commentaire de Gruter, qui a été reproduit à Francfort, 1607, in-80, et a Paris, 1608, in-fol. Parmi les edit sorties des presses elzaviriennes, il y en a trois de recherchees : celles de 1634, Leyde, 2 tom, in-12; de 1640, ibid., 2 vol. pet. in 12, annotee par Grotius, et de 1672-73. Amst., 2 vol. iu-8°, revue par Gronovius. Meutionnons encore les editions suivantes de Tacite complet : Paris, 1682-87, (vol. in 4" (in uxum Delphini); Ainst., 1685, 2 vol. in 8"; Leyde, 168", 2 vol. pet, in-8" (due à Th. Ryckius); Leipzig, 1752, 2 vol. in-8° (due à Ernesti); Paris, 1760, 3 vol in-12; ibid., 1771, 4 vol. gr. in-8°, et 1776, 5 10-12; 100d., 17/1, 9 vol. gr. m-5-; es 17/5, 4 vol. in-12 (de G. Brotier); Londres, 1790, 4 vol. in-8e; Leipzig, 1801, 2 vol. in-8e ( revue par Oberlin ); Paris, 1819-20, c vol. in-8e ( coll. Lemaire); ibid., 1826-78, 4 vol. in-fol.; Halle, 1830-31, 4 vol. in-8e; Leipzig, 1831, 2 vol. in-8e (d'Emm. Bekker); Hanovre, 1832-39, 4 vol. in-80 (donnée par Ruperti); Zurich, 1846 48,

Pp. 11, 15.
de Teo. Introd.
d. 5 · egregum kum opel Alfam

<sup>(1)</sup> Vopic., in fac., 10. (1) Siden Apoll, Ep., IV, 14.

BUT. BIOGR. GÉNER. — T. XLIV.

2 vol gr. in-8° (par Oreilia; Cambringe, 1848, 4 vol. im-8°. — Si une tra foction de Tacite paraît nécessaire, les Français ont celle de Franchet (Paris, 1552, in-fol., de Becudon (1019), de Perrot d'Ablancouri (Paris, 1650, 2 vol. in-8°), de La Bietterie (itid., 1799, 7 vol. in-8°), de Dureau-Delamalle (itid., 1896, 5 vol. in-8°), de Tot in-8°), la plus savante; de Fanckoncke (itid., 1830-38, 7 vol. in-8°); de Louandre (itid., 1830-38, 7 vol. in-8°); de Louandre (itid., 1858, 2 vol. in-18. Tacite a passe utalement dans presque toutes les langues de l'Europe; les Italiens louent la precision nerveuse du traducteur Davanzati Fiorence, 1637, in-fol., bonne édit.), les Anglais l'evactitude un peu diffuse de Th. Gordon (Londres, 1728-31, 2 vol. in-fol), les Allemands la fidelité elegante de Woltmann (Berlin, 1811-16, 6 vol. in 8°).

NACHET.

Phoe, Epist. — Malverel, Discorn sopra Tacolo; Venne, 1882, In 40. — In.-W. Vodler, De Tacolo; Venne, 1882, In 40. — In.-W. Vodler, De Tacolo; Storf, 1864, In-40. — Lambreins, Collectured and Tacolo et de Coccon. Paris 1884, In-50. — W. Picticher, De etta, acripto accided Tacolo; Revin 1884, In-50. — W. Picticher, De etta, acripto accided, Paris, 1807, 1806, In-50. — Unbott-Guetan, Tacile et son secile, Paris, 1807, 2 sol. In-50. — Hall, Repartorium — Schweinger, Howald der class. Ringraphy. — Santh, Dict. of accident render the graphy — Bayle, Deet. Aust. et crat. — Dalmon, Gosara d'etures. — Notices des differents traducteurs.

TACONNET (Toursanni: Gasapard), aclour et

TACONNET (Toussaint-Gaspard), acleur et auteur français, né le 4 juillet 1730, à Paris, où il est mort, le 29 décembre 1774. Il fit quelques études, tout en apprenant l'état de son père, qui était mennisier, et ne voyant pas la possi-bilité de satisfaire son goût pour le théâtre, en paraissant sur la scène, il voulut du moins concourir, comme ouvrier, aux représentations, et sollicita à la Comédie-Française une place d'aide machiniste, qu'il obtint. Lorsqu'un l'eut renvoyé pour quelque maladresse ou pour les joviales plaisanteries qu'il puisait dans le vin des cabarets, il mit à profit les études que son naturel caparets, il fint a profit les études que son hauter observateur l'avait porté à faire derrière les coulisses, et il débuta avec succès au théâtre de la Foire. Mais ce spectacle ayant été réuni, en 1762, à celui des Italiens, Taconnet cessa d'être acteur, et reprit ses travaux de menui-acrie. Il eut de l'ouvrage dans les atéliers des Menus-plaisirs, jusqu'au moment où s'éleva un nouveau theatre de la Foire, dont il fit partir. Enfin, il trouva chez Nicolet la véritable scène où devait se développer son talent (1764). On peut dire que la nature fut son maltre : ouvrier et buveur, it représentait les savetiers et les ivrognes, et c'était avec un naturel si parfait que souvent Préville et les autres comédiens allaient l'étudier. Une mort prématurée l'enleva aux applaudissements du public. Porté à l'ho-pital de la Charité à la suite d'une chute, il vit empirer la blessure qu'il s'était faite à la jamhe; l'Acreté de son sang, vicié par les excès, empécha l'effet des remèdes, et il succomba, à la grande douleur de Nicolet, qui n'avait épargné pour lui ni les soins ni l'argent. Des pières de theutr que l'aconnel à composees, au numbre de quatre raightrois, ace qu'on assure, pour les feies a Saint Germain et Saint-Laurent, pour testi tres des houlevards et pour la province, ques-unes servienzent ont ete imprimees diversité de la conception, la grussier maque, les negligences de style a regretter ceiles qui sont perdues. La qu'il lonna fut le Lucyrinthe d'amour parmi les autres, les réus connues sont la late ecosseuse 11760, parcelle de l'Ecous de Voltaire, et la Mort du burnf gras vie tragede pour rire. On a encure de Tocusset prome a formale pour rire. rôme a Fancionette, axec la reponse, ke Paris, 1709, in-8; - Amunich ches on Soirées amusanles; Paris, 1761, Memoires d'un frivolite (sic), par l teur ambulant; Paris, 1761, in-12; — L' de lout le monde, almanach en randen Paris, 1762. in-32; - Stances sur la m Marie, reine de France; Paris, 1768, u Ce joyens acteur a fourni le sujet de jous pièces episodiques, telles que l'Ombre de la connet (1776). Taconnet chez Ramporsess (1807), Taconnet (1811), comedie per Merico ville, et Preville et Taconnet (1817;, vante ville par Merle et Brazier.

TAGONNET (Jacques), son frère aloe, fot au acteur chez Nicolet, et composa le Conje le semestre, comédie en un acte.

J. B. Artaud, Taconnet, ou Memoirre hist, power of it laves de cel homose cestore; Amel. (Bank, 17, 18, 18). — Rion de Taconnet, a la tête ces Mestarin in Joirce et des boulecuruls de Paris, (Ve part. — De la poete, incedules dramatiques.

TACQUET (Andre), mathématicien beier, ne Anvers, le 23 juin 1612, mort dans la mê ville, le 23 décembre 1660. Admis dans le Société de Jésus, il prononça les quatre rom s 1646. Il enseigna d'abord les homanités, pur la mathématiques pendant quinze ans a Louvin d à Anvers. On a de lui : Cylindricorum et on nularium lib. IV, una cum dess. de cucu larium volutatione per planum; Anver, 1651, in-4°, et 1659, in-4°, en cinq livres: fobjet de ce livre, dit Vontucla, est de mesure la surface et la solidité de divers corps qu'es forment en coupant un cylindre de diverse manières par un plan, et celle des differents solides de circonvolution formes par un cer tournant autour d'un axe donne. Il (l'auteur,) examine aussi divers solides formas parla m volution de segments de sections coniques ; . -Elementa geometria, quibus accedunt lectaex Archimede theoremata; Anvers, 1654 1665, in-8°: Whiston en a donne une edita corrigée (Cambridge, 1703, in-8"), devent classique en Angleterre; il faut citer aussi or de Musschenbroek (Amst., 1725, in-8°), et de Boscovich (Rome, 1745, 2 vol. in-8°), reprodule à Venise et à Florence; on a trad, une parte de ce recueil en grec moderne (Vienne, 1895,

Arithmeticz theoria et prazis; , 1665, 1662, in-9°; Bruxelles, 1683, Veterani, élève de Tacquet, a reuni ers ecrits (Auvers, 1669, 1707, in-fol.). Trages élémentaires de Tacquet se reent par une grande clarlé. Hist. des lettres et des sciences en Belyique, h. — Bist. huithemiana.

A (DEL) Voy. FERRECCI.

me (Matteo), dit Matthæus Soletaflosophe italien, né en août 1492, à Sorre d'Otrante), mort vers 1585 (1), à Sa famille était riche et ancienne. Après en les leçons d'un savant humaniste qui de dans les environs de Soleto, il alla la médecine à Naples, se perfectionna ngs voyages qu'il entreprit à travers l'Allemagne et la France, prit à Paris le de docteur, et parcourut encore l'Es-l'Afrique septentrionale, la Perse et l'Aure. De retour dans sa ville natale, il e école, et y enseigna, outre l'art de s langues navantes, la physique et les diques; ses plus brillants élèves furent famo Corrado et Francesco Scarpa, le desquels lui dedia sa Philosophia de (1584, in-10), par ces mots qui résu-vaste érudition du maltre : Ad Allanllosophum salentmum. Faluri mena la re ; recherché des grands, redouté du qui l'accusait de magie, il repoussa la et les honneurs, et resta humble, mo-charitable. Ses écrits sont assez nomtraitent de théologie, de médecine, ie, d'histoire naturelle; le plus con e a pour litre: De ethica, physica, ua, plantis, somnis, artificio insom-mysteriis natura lib. VIII. Onignore eté imprimés en tout ou en partie. Lesco — Comini illustri di Napoli I. V. MRS (Gioran-Berardino), littérateur mé le 1°1 septembre 1695, à Nardo (roy. , mort le 6 (et nom le 24) mai 1760, nême ville. Il appartenait à la descenprécédent. Après avoir passé dans la on sa première jeunesse, il fit, grâce à ce d'un savant coclésiastique, Pietro , de louables efforts pour regagner le enlu, et ses progrès dans l'etude des su droit et de l'histoire furent très-ravie entière, sauf de fréquents voyages , a'écouls dans sa ville natale. Maître rtune todépendante, il ne rechercha rits ou du commerce des principaus de l'Italie. Un caractère vif et genéreux, e des plus beureuses, de l'éloquence, ensibilité, tela etaient les dons qu'il çus de la nature. Après le tremblement jui ruina sa patrie de fond en comble et dans lequel il perdit tous ses livres.

III a fist par erreur cette date au 8 juin 1802.

il s'employa avec un rare désintéressement à secourir ceux qui avaient le plus soufiert du fléau. On a de Tafuri : Vita di san Gregorio Lecce, 1723, in 12; armeno; mento istorico degli antichi studi ed acca-demie di Nurdo, dans la Cronica de' minori demie di Nurdo, dans la Cronica de' minori Osservanti, de Lama, t. il : en 1722 il avait rétabli dans sa ville natale l'academie du Laurier, dite des Infimit; — Delle scienze e delle arti nel regno di Napoli; Nap'es, 1738, In-12: c'est une compilation médiocre; — Istoria degli scriltori nati nel regno di Napoli; Na-ples, 1746-70, 9 vol. in-12: dans ce recueil, bien supérieur à celui de Toppi, l'auteur ne dépasse pas le seixième siècle; il avait préparé, en 3 vol. in-4°, une suite qui n'a-pas vu le jour; — plusieurs Mémoires archeologiques insérés dans la Roccolta Calogerana, t. IV, VIA VIII, X, XI et XXXI.

Soria, Storici napoletani, p. 877. — Uemini illiutri del regno di Napoli, t. 182. TAGLIACARNE (Benedelto), dit Theocrenus, littérateur italien, né vers 1480, à Sarzana ( Etal de Génes), mort le 18 octobre 1536, à Avignon. De noble naissance, il suivit la carrière des emplois, et devint en 1514 secretaire de la république. La prise de Génes par les Impériaux (1527) le réduisit à un fâcheux état : il y perdit la meilleure partie de ses biens, et reçutau genou un coup de seu, qui le rendit boileux. Il passa alors en France avec Federigo Fregoso, protecteur. Sa qualité de poète et de bel esprit le mit bientôt en faveur auprès du roi François Icr, qui le combla de hienfaits; ce prince lui confia d'abord l'education de ses enfants, puis lui donna l'abbaye de Fonfrède, près de Narbonne, et celle de Nanteuil en Vallee, dans le Poitou. A cette époque Tagliacarpe venait d'embrasser l'état ecclésiantique, et, à la demande expresse du roi, il eut du saint-siège les dispenses necessaires, « nonobstant la conjonction qu'autrefois il avait eue par mariage avec une femme veuve (1) ». L'année suivante (1533) il fut nommé évêque de Grasse, à la place de Rene du Bellay. On a de lui : Poemata qua juvents admodum lustt; Poitiers, 1536, inla plupart de ces pièces, odes, épigrammes et élégies, sont insignifiantes et d'un style embarrasse; - Carmen de landibus Aniones, dans une édit. de ce poète, 1551, in-12; - cinq tettres, impr. avec celles de Gr. Cortese, 1573, ia-6°. Il avait composé sur l'histoire de Gênes un ouvrage, qui s'est perdu.

Gustistani, Scrittori Ispuri, — Gallia christiana. Niceroo, Hemoures 1, XXXIII

TAGLIACOZZI (Gasparo), chirurgien italien. né en 1546, à Bologne, ou il est mort, le 7 no-vembre 1599. Il était fils d'un riche fabricant d'etoffes, qui lui fit donner une britante education. Ses progrès dans les lettres furent rapides, à quinze ans il écrivait élégamment en latin et

(i) Lettre de François I<sup>nc</sup> à l'eséque d'An: mbassadeur à Rome (V. avril 1831).

en italien. Après avoir en Cardan pour maître, il suivit à div-neuf ans les cours de médecia If venait d'être en 1570 reçu docteur en philosophie et en médecine, lorsqu'il se mit à professer la chirurgie. La nouve-uté de son enseignement lui attira une foule d'élèves, et sa réputalion s'étendit au delà de l'Italie. Ayant constaté que la peau humaine, celle du bras de prélérence à celle du front et des joues, peut se greller sur une autre partie du corps, il essaya de reconstituer les oreilles, les lèvres et surfout le nez à ceux que des blesaures ou les ravages du mal francese avaient prives de ces parties. Cet art avait deja ete pratique au quinzième sieclo par les deux Brancas en Sicile et Vianeo en Calabre; ceux-ci rabattaient la peau du front tandis que Taghacovzi prenait celle du bras auprès de l'epau'e il laut croire que de son temps le nombre des gens défigurés é ait plus grand qu'aujourd'hui, on il fut appele à Rome, à Venise, à l'adone, à Trevise, à Gênes, à Florence, etc., et partout l'on rétribua largement ses soms. Dans son ouvrage the curtorum chirurgia per insitionem; Venise, 1597, in-fol.; Franciori, 1598, in-8°, il explique sa methode avec des détails minutieux, decrit les instruments et les tigatures necessaires, et en donne les dessins pour plus de clarté. En retranchant une foule de passages superflus, notamment les dixbuit premiers chapitres consacrés, par l'étalage d'une vaine éradition, à prouver l'excellence du nez, on oblienirait sur cette matière un traité complet et fort interessant a consulter. Tel qu'il est pourtant, ce livre a cté réimprimé à Berlin, 1830, in-5°, par le D' Troschel. Les sucrès de Taghacezzi, que des professeurs et des chirurgiens moins habites essayerent plus tard de ré-Vuquer en doute ou de tourner en ridicule, lui valurent la chaire de chirurgie et d'anatonne qu'il occupa jusqu'à sa mort. On voit au theatre anatomique de Bologne sa statue tenant un nez à la main. On lui doit encore : Epistola ad H. Mercurialem de naribus multo unte abscissis refleiendis, inséree dans le traité de Mercuriale de Decoratione; Francfort, 1587, in-8°; -Consilia medica, dans les Italia medicorum considia de Lautenbach. On trouve des details sur la méthode de Tagliacozzi dans le livre de Fyens, son élève, de Præcipuis artis chirur-

gicæ conti oversus; Franci., 1649, in-40.
G Mutto, travio in abitu G. Taltacotii: Bologne,
1899, in-40. — Biogr. med. — Buttol, Hist. de l'anatomie t. 11, p. 148 — Diet des scences med., 1rt. NEZ. —
Fantural. Scrutteri buloanesi.

\* TAGLIONI (Marie), célèbre danseuse, née le 23 avril 1809, à Stockholm, de l'italien Filippo Taglioni, qui y etait mattre de ballets (1), et de Marie Karsten, fille d'un tragédien sué dois. Donée par la nature d'une élégance exquise, elle fit, sous la direction de son père, d'excellentes études choregraphiques, et débuta, le

(1) No a Milan, en 1777, il se marla en 1803, et devint

10 juin 1822, à Vienne, dans un ballet dont il était l'auteur : la Reception d'une nymphe à la cour de Terpsichore. Ce debut fut un triomphe; elle y montra du premier coup toutes les qualités qu'elle devait tard à un si haut point de perfection, et l'es raconte qu'ayant oublie, dans la première enotion causee par la vue du public, un des pas que lui avait enseignés son père, elle en impenna un autre, qui lui valut un succès enthousiaste Sa réputation se répandit aussitôt dans loute l'Altemagne; elle fut appelée à Stuttgard et a Munich, et admise à des visites intimes dans les cours de ces deux capitales. Le 23 juillet 1827 elle se montra à l'Opera de Paris, dans le b do Sicilien. Il est difficile de se faire une ilede l'etonnement et de l'admiration qu'elk souleva. La vieille école des entrechats et de ronds de jambe, qui se perpetuait depuis le dis septieme siècle, fut frappee a mort pur la n veaute de sa danse, à la fois si simple et si not Obligée de retourner à Munich, elle en revol bientôt pour contracter un engagement avec l'Opera de Paris. Elle y reparot le 30 avril 1828, et s'y lit admirer pendant plusieurs anners, dans Cendeillon, Flore et Zephyre, Guillaum Tell, Nathabe, la Revolte au serast, et plus tard dans le Dieu et la Bayadère, la Sylplude et la Fille du Danube, En 1839, elle épousale cointe Gilbert de Voisins. Ce main l'enleva pas à la scène, et sa reputation, toupes croissante, lui attira d'Allemagne, d'Italie, d'A gleterre et de Russie des offres brillantes et se multanées, entre lesquelles elle fut souvent barrassée de choisir. Elle eut à Berlin et à Londres d'immenses succès ; mais c'est a Sa Petershourg que l'enthousiasme fut porte à son comble : aux ovations inouies que lui faran les spectateurs, la cour ajouta des présents de gnes d'une reine. Elle y créa deux hallets de son père, la Gilana et l'Ombre, et spoula en core à l'éclat de son merveilleux tauent par les deux pas du Clair de lune et des Fleurs. En quittant la Russie, elle s'arrêta dans les pur cipates villes d'Allemagne, où el'e donna de triomphales representations, et revint a l'ais-(mai 1844). Le 29 juin suivant elle fit ses adeat au public dans une representation à son beur fice, qui produisit 25,000 francs. a En note gultant, disait alors un critique, elle nous laise is crainte que jamais on ne retrouve une reur plus parfaite des qualités que, dans les reves de l'imagination la plus esthetique, on pourrait exiger pour former une danseuse accomplie. Ces qualites, elle les a possédées toutes, et dans les plus justes proportions du goût et de l'at force, élégance , legéreté, grâce , poese, ma n'y a manqué ; mais surtout on a admire de elle une decence dans ses poses et une la nételé dans sa danse, dont aucune denseure n'avait pu donner une idee. » Un autre co-fique avait éerit dans la Revue des seus (1830) : « L'art des autres danseuses a'apcomme un métier; l'art de Taglioni vient dure. Il y a dans ses pieds, dans ses jarins toute sa personne, une élasticité dont ne ne se rend pas compte; elle danse blinct, comme l'oiseau chante sur la Elle s'enlève, puis retombe, et le sol pt la renvoie de nouveau... Que de soun ses clans, que de fierte dans ses poses, leur souveraine dans son geste! Elle ne e pas son parterre du regard ou du soule le domine, elle l'entraîne par la seule ce de son talent... Ces sylphides, ces e les poetes avaient jusque alors seuls adana le calice des roses on les vapeurs siscule, elle les a révélés au public dans forme native. It n'y avait ou monde pour représenter la Sylphide re admissible au theâtre l'apparition d'un mi-issable. On ne peut parler de ce ballet e le nom de la ravissante danscuse vous masilôt sur les levres, et dans fous les répertoire il n'en est pas que son talent plus souverainement approprié.

i des gens du monde. — Rerue des deux mondes,

DBEAU (Jacques), poële français, né en 1527, mort dans le Maine, en 1555. n juge du Maine et de Marie Tiercelin, ble famille des Tiercelin de La Roche du o Poitou, il comptait parmi ses ancetres du Guesclin. Bien jeune encore, doeile lonté paternelle, il avait pris l'épée et e rejoindre au delà des monts les gentilsfrançais dont Charles Quint éprouva ne fois le courage. Ayant bientôt abancarrière des armes, pour laquelle il ne it pas fait, il se livra à la poésie, adopta la e école dont Ronsard était le maître, et res Paschal, Denisot, Jodelle, Mellin de elais, Jean de la Péruse, Joachim du Heltoine de Baif, etc. Après avoir obtenu les dissements les plus flatteurs à la cour, il se dans une campagne qu'il possédait au et ne maria. Il mourut peu de temps après, de vingt-huit ans. Cet écrivain est moins comme prosaleur que comme poele, Il y a moins réussi que dans le vers enjoué 1. On a de lui : Poésies ; Poiliers, 1554, recueil suivi des Sonnets, Odes et Mies amoureuses de l'Admirée; on ces derniers à part, Lyon, 1574, in-16; rison au Roi, de la grandeur de son et de l'excellence de la langue fran-Paris, 1555, in-40: rare; -Les Dianon moins profitables que facetieux; 1562, in 8"; reimpr. quatorze lois jusan du siècle; - Poésirs mises toutes le; Paris, 1574, petit in-8". On lui at-une traduction en vers français de l'Ecle, et divers autres poèmes manuscrits.

Selon La Croix du Maine, son frère, Pierre Tanuntau, a écrit de « beaux et docles livres de jurisprudence et de vers ». Mais ces divers ouvrages, s'ils ont existé, sont perdus.

Ouvrages, s'ils ont existé, sont perdus.
La troix du Maine, Ilibirolh, Jranç. — Niceron, Memoires, t. XXXIV. — Gouses, Ilibi. Française, t. XII. — B. Hauréau, Hist. III. du Maine. — bante-leuve, Tableau de la poesie française au XVIe niccle.

TAIR ( About Behr Abd-el - Kerim ), abbasside de Bagdad, ne en 927, mort en 1003. Les successeurs du prophète étaient alors le jouet des milices turques. Son père, Mothy-Lillali, ayant été forcé par elles d'abdiquer, il fut nus a sa place (974); elles ne le traitèrent pas avec plus de respect; elles s'emparerent même de sa personne et l'obligèrent à les suivre contre l'emir el omra Bakteiar, qu'elles pretendaient renverser. Heureusement pour Taié, ces barbares furent défaits, et il put proliter du désordre de la batsille pour s'échapper et retourner à Bagdad. Talé continua de porter le titre suprême de catife, qui ne lui conférail aucune autorité réelle, les émirs el-omra exerçant un pouvoir sans limites sous son nom. Plusieurs de ces personnages le traitérent avec beaucoup d'égards et lui laissérent les avantages exterieurs de la dignite suprême. Mais en 989 l'emirat tomba aux mains de Boha-Eddaulah, qui n'imita pas la conduite de ses prédecesseurs, et prétendit réserver pour lui seul les trésors dont on avait laissé la disposition au prince qui portait le titre illusoire de calife. En 994 il lui fit demander une audience, et pendant que le cable n'était pas sur ses gardes, un officier, sous prétexte de lui baiser la main, le saisit violemment et le fit descendre de son trone; le malheureux calife se laissa arracher par la terreur un acte d'abdication, et centra dans la vie prisée, pour laquelle it était fait. Il avait regné dix-huit ans; il en vécut encure douze, tra te avec considération par son successeur, Cader-Billah.

Weil, Gesch, der Khalifen.- Quatremère, Abbasilies. TABLEANDIER (Charles- Louis), érudit français, ne à Arras, en 1705, mort à Paris, en 1786. Admis dans la congrégation des bénedictins de Saint-Maur, if fit profession en 1727 a l'abbaye de Junieges, et se concil a par ses talen s l'estime de ses supérieurs, qui lui firent oblenir un riche bénéfice et le nommèrent abbé régulier in partibus, S'élant consacré à l'étude des antiquités nationales, il fit paraltre en 1738, sous la titre de Projet d'une Histoire générale de Champagne et de Brie (Reims, in-4ª), une excellente dissertation, que Desfontaines a analysée dans ses Observations sur les cerits modernes. L'histoire devait suivre le projet ; mais Taillandier s'etant attiré des desagrements par un éloge des appelants de la bulle Unigenitus, il lui fallut quitter la Champagne et abandonner ses recherches. Il se retira alors aux Blancs-Manteaux, couvent de son ordre, à Paris. On a encore de lui : Lettre sur les differentes translations du corps de saint Maur, abbe de

Glanfeuil; Paris, 1749, in-12; — l'Avertissement et l'Eloge de dom Rivet, en tête du t. IX de l'Hist. litter. de la France, auquel il milla dernière main; — la Prélace du Dictionnaire de la langue bretonne, par dom Le Pelletier; Paris, 1752, in-fol.: savant morceau, dans lequel, après avoir traité de l'origine et des altérations de la langue celtique, il fait connaître comment elle s'est perpetuée en Armorique et dans le pays de Galles; Taillandier a en outre corrige le style de l'ouvrage, abregé les longueurs, et ajouté des remarques. Il a édité le L. Il de l'Histoire de Bretagne, par dom Morice; mais il y a lieu de croire que sa participation à ce volume fut assez restreinte. P. L—T.

Biographie bretonne. TAILLANDIER (Alphonse-Honoré), magistrat et publiciste français, né à Paris, le 10 mars 1797. Il était fils d'un avoué. Il acheva ses études au lycee Napoléon, et fut admis en 1820 au barreau. De bonne heure il cultiva les lettres, et communiqua ses premiers essais au Lyce français; il travailla aussi à la Thémis et à la Revue encyclopedique. Après avoir fait un voyage en Angleterre, pendant lequel il se lin avec Erskine, Mackintosh et Bentham, il devint avo-cat à la cour de cassation (3 déc. 1823). De sérieux travaux, une erudition étendue, sa participation comme rédacteur à l'importante publication du Recueil des anciennes lois françames, ainsi qu'aux debats de la commission chargée de préparer une ordonnance nouvelle sur les conflits en qualité de secrétaire, avaient mis le nom du jeune avocat en évidence, et il figurait en outre avec honneur dans le parti libéral lorsque la révolution de Juillet éclata : sur la proposition de Dupont (de l'Eure), il fut nommé conseiller à la cour royale de Paris (28 sept. 1830). Dans cette qualité, il présida plusieurs fois les assises de la Seine, notamment dans le procès intenté à La Mennais et à Lacordaire (31 janvier 1831) et dans la conspiration de la ruc des Prouvaires (juillet 1832). Élu député d'Avesnes juillet 1831), il siegea dans les rangs de l'opposition constitutionnelle, et s'attacha à la reforme des abus. Le premier il demanda à deux reprises l'abrogation de la mort civile, fiction indigne, que la loi de 1854 a esfacée de nos codes; il fit rendre public le rapport annuel de la cour des comples, et prit une part active à la réorganisation de l'enseignement primaire. La candidature de M. Taillandier, très-vivement combattue par le gouvernement, échous aux élections de 1834; en revanche elle triompha dans celles de 1837, à Cambrai et à Avesnes. Il opta pour le premier de ces arrondissements, qu'il représenta jusqu'en 1842, on on parviotà l'écarter, mais pour peu de temps ; car en février 1943 il obtint le mandat des électeurs de Paris (3° arrond.), et le conserva jusqu'a la ré-volution de Février. Dans ces différentes législatures il porta souvent la parole, soit comme rap-

porteur, soit pour réclamer des améliorations dans les projets d'utilité générale, ou des re-nomics dans le budget. Après avoir refusé les fonctions de procureur général de la cour d'appel de Paris, que lui avait offertes le gouverne ment provisoire, il accepta la présidence di comilé d'organisation des hibliothèques (15 mor 1848); nommé le 25 juillet secrétaire general de ministère de la justice, il résigna ce poste entrer, le 11 nov. suivant, comme conseiller dan la cour de cassation, où il siege encore. M. Tallandier fait partie de la Société des antiqua de Prance et d'autres compagnies savantes. Chevalier de la legion d'honneur le 30 mai 1819, il a ele crée officier le 14 août 1863. Nous die rons de lui : Nouvelles ; Paris , 1823 . in-12 : frois sur huit sont originales ; — Réflezions sur les lois pénales de France et d'Angleferre; Paris, 1824, in-8°; - (avec Mongalys) Recueil general des lois et arrêts concer les émigrés, déportés, condamnés, leurs heriters, etc.; Paris, 1825, 2 vol. in-8°; — Report sur le projet d'un code pénal, lesd. de l'anglais d'Edw. Livingston; Paris, 1825, in-8°, augmenté d'une introduction et de breuses notes; — Traile de la législation concernant les manufactures et ateliers iangereux; Paris, 1825, in-4°; — Commentaire sur l'ordonnance des conflits du 1°° juin 1828, Paris, 1829, in-8°; — (avec MM. O. Barrold Decrusy) Nouveau Manuel de l'electeur, rablié par la société Aide toi le ciel Calders; Paris, 1830, in-8°, tiré à 20,000 exempl et dis-Paris, 1830, in-8°, tre à 20,000 exempl et obtivule; Paris, 1831, in-8°; — Rapport sur la met civile; Paris, 1831, in-8°; — Rapport sur la négociation des effets publics; Paris, 1831, in-8°; — Notice sur Edward Liempiten; Paris, 1836, in-8°; — Documents biographiques sur Daunou; Paris, 1841, 1847, m²; — Notice sur un lableau attribue à Jean van Fresk, qui se voit dans la principale. van Eyck, qui se voit dans la principale salle de la cour royale de Paris; Paris, 1811, Notice sur Berriat Saint-Pris Paris, 1846, in-8°; — Notice sur Andricus, Paris, 1850, in-8°; — Histoire du château d du bourg de Blandy, en Brie; Paris, 1851, in-8°: jugée digne d'une mention frès-bonorable de la part de l'Académie des inscriptions; -Nouvelles recherches sur la vie et les ou-vrages du chancelier de l'Hospital; Pans. in-80. Outre ces nombreux M. Taillandier a publie comme éditeur les L XVII à XXII du Recueil des anciennes lois fror çaises, le Procès d'Étienne Dolet (1836, in:1: et le Cours détudes historiques de laure (1852-49, 20 vol. in-8°.) Il a fourni beaucom d'articles aux journaux et recueils periodiques tels que les Annales de législation, la Revisi des desilégrants de législation. du droit français et etranger, le Dullem-naire de la Conversation. l'Encyclopédie des gens du monde, la Nouvelle Biographi générale, et les Mémoires de la Société des an

res; dans ce dernier recueil il a lait indes mémoires Sur la législation sous la tère race, Sur les institutions de saint Sur l'introduction de l'imprimerie à Sur les registres manuscrits du parde Paris, et diverses notices biogra-

ou, luct, des contemp. -Quérard, France litter. ASSALANDIER (Rene (1) Gaspard-Erhtterateur français, cousin du precedent, to décembre 1817, a Paris. Il est fils d'un auteur de quelques poèsses, li fit au colariemagne les plus brillantes études, et da au concours genéral de 1836 le prix eur de philosophie (diesertation fran-et le second prix de dissertation latine. avoir consacré trois années à suivre les de l'école de droit, il fut reçu en 1839, à sons de distance, licencié en droit et iib lettres. En 1840 il se rendit en Alleet fréquenta l'université de Heidelberg, reste il ne prit aucune explice de grades termediaire de M. Dubois (de la Loire-are), il fut apelé à suppleer M. Génin a chaire de litterature française à Stras-(nov. 1841). En 1843 il fut charge du cours à Montpelher avec le rang de protitulaire depuis 1846. Pendant le long que M. M. Taillandier dans le midi il une active collaboration à la Revue des mondes ; son premier affice y a été in-1" octobre 1843, et depuis il n'a cessé mir des travaux historiques et litteraices l'Atlemagne et ses cerivains, soit sur la Depuis novembre 1863 il supplée B-Marc Girardin dans le cours de poesie se a la Faculte des lettres de l'aris. S'il opeenti a cesser ses relations avec la des deux mondes, comme M. alors munistre, l'avait exigé de lui il y ques années, cet honorable écrivain ne pas reste si longtemps éloigne de Paris. de lui : Beatrice , poême ; Paris, 1840, la deuxième partie a pour titre Dante ; quatre parties; — Des Ecravains sa-u dux-septieme steele, discours d'ou-te; Strashourg, 1812, in-8°; — De a providentia diss. academica; Paris, In-8"; - Scot Erigene et la philosophie ruque; Strasbourg, 1843, in-80; la jeune Allemagne, cludes bitte Paris, 1819, In-8";-- Etudes sur la rém en Allemagne; Paris, 1853, 2 vol.

— Allemagne et Hussie; Paris, 1856, Histoire et philosophie religieuse; 1800, in-18; — Ecrivains et portes mes; Paris, 1861, in-18, — La Comtesse my; Paris, 1862, in-18; - Lettres inedites monds; Paris, 1863, in-18; - Maurice

enom de Saint Rene, sous lequel est connu der, les a éle dunné dans es familie pour le de son pere qui s'appelait acrai deué.

de Saxe; Paris, 1865, 2 vol. in-8°. Il a aussi travaille à la Biographie génerale et aux Dictionnaires d'histoire et des lettres de Dezobry.

TAILLASSON (Jean-Joseph ), peintre et littérateur français, né en 1746, à Blaye, près Bordeaux, mort le 11 novembre 1809, à Paris. Done d'un goût precoce pour les arts, il demanda a étudier la peinture; mais sa famille, qu'avait enrichie le commerce, lui laissa le choix entre la robe et le petit collet. Son opiniatrelé finit par triompher, et en compagnie de Lacour, son ami, il alla en 1764 a Paris, ou ils entrerent tous deux dans l'atelier de Vien. N'ayant pas reussi dans le concours du prix de Rome, Taillasson se rendit en l'alie (1773), et grace aux ressources que lui sournirent ses parents, il put y résider quatre annees. A son retour, il montra que l'étude avait fortifie son talent, et le tableau de la Noissance de Louis XIII le fit recevoir agréé de l'Académie de peinture (30 nov. 1782), dont il devint membre le 27 mars 1784, sur le tableau d'Ulysse enlevant à Philoctete les fleches d'Hercute (au Louvre). Dès lors il ne cessa pas de mener une vie calme, produisant à loisir des onivres estimées, et entouré d'amis nombreux, qu'il s'attirait par une grande douceur de caractère. Il garda jusqu'a son dernier moment une rare sérenité, et l'on rapporte que la veille de sa mort, il rappela un de ses intimes qui, le croyant endormi, quittait sa chambre sans lui parter, et im serrant la main : « Disons-nous done bonsoir, dit-il; demain il ne sera plus temps. - Les œuvres de Taillasson ont de la grandeur et de l'harmonie dans la composition, des physionomies expressives, et surtout une vraie sensibilité, dont l'effet serait plus saisissant si l'on sentait moins souvent l'effort et le travail d'un pinceau trop enclin a chercher par des retouches auperposees le fini des détails. Cilous encare de lui : La Mort de Senèque; Andromaque versant des larmes sur le tombeau d'Hector; Virgile lisant à Auguste ses vers sur la mort de Marcellus; Léandre; Olympias arrélant la fureur des soldats venus pour l'assassiner; une Scène de la tragédie de Rodogune; Timoleon msilé à Syracuse par des étrangers. Taillasson s'est aussi occupé de liltérature; il a composé : Le Donger des règles dans les arts, poeme; Parin, 1785, in-4"; - Traduction libre, en vers, des Chants de Selma d'Ossian, suivie de quelques pièces de vers; Poris, 1802, in-8°; — Observations sur quelques grands peintres; Paris, 1807, in-8°: onvrage qui temoigne d'études sérieuses en ce qui touche l'histoire et les procédés de la peinture.

Funce, dans la Montleur universal, 1811. — Magasin encyclop, 1810. — Rabbe, Biogr. unic. des contemp.

TAILLE (LA). Voy. La TAILLE.
TAILLEPIED (Noel), historien français, né en 1540, en Normandie, mort en 1589, a Angera.

Après s'être engagé dans l'ordre des Cerdeliers, il vint prendre a Paris le grade de docteur en theologie, et fut chargé d'enseigner cette science dans iffusieurs maisons de son ordre. Voulant se préparer à la mort, par des pratiques d'une devotion plus sevère, il passa chez les Capucins. On las doit des ouvrages qui font l'élage de sa perseverance au travail, mais qui marquent une éradition superficielle, un esprit faible et crédule. Les principaux sont : Vies de Luther, de Carlostadtet de P. Martyr; Paris, 1577, in 5°; la vie de Luther fut réimp, par Jerôme Bo'sec, avec celles de Calvin et de Th. de Bèze; Douai, 1616, in-12; --Commentaris in Threnos; Paris, 1582, in-8°: rate; — Abrege de la phi-losophie d'Aristole; Paris, 1583, in-8°; — Histoire de l'état et république des Druides, Enhages, Saronides, Rurdes, Vacies, anciens Français, gouverneurs du pays des tianles depuis le deluge jusqu'à J.C.; Paris, 1585, in-8°; livre qui n'a qu'un interêt de currosité, do à l'etrangelé et au roboule des fables admises L'Antiquete de Pontoise; par l'auteur; -Rouen, 1587, in-8°; - Recuest des antiquites et singularités de la ville de Rouen; Rouen, 1587, 1810, in-8°: on y trouve des recherches utiles; — Traité de l'apparation des esprits, à savoir des omes séparées , fantomes, etc.; 15..., in-12, souvent réimprimé, et nolamment à Paris, 1602, in-12: " il ne composa ce traté, dit Moreri, que pour insinuer que les âmes reviennent. »

belong, Hibl. hist. de la France, 1, 3913. - Moréri, Grand Diet hist - Frère, Hibliographe normand.

TAINE (Hippolyte-Adolphe), écrivain français, né le 21 avril 1828, à Vouziers dennes). Son grand père avait été sous-préfet de Rocroi sous la première restauration. Il était fils d'un avoué de Vouziers, et il eut son père pour premier maître. Après l'avoir perdu en 1842, il accompagna sa mère à Paris, suivit comme externe les cours du collège Bourbon, et remporta le prix d'honneur de rhetorique au concours général. Admis le premier à l'Ecole normale (section des lettres) en 1848, il y eut pour condisciples MM. Weiss, About, Prévost Paradol, qui e sont fait comme lui un rang distingue dans les lettres. Il resta quatre mois en 1852 au college de Nevers en qualité de suppléant de philosophie, et passa en 1853 a Poitiers comme suppléant de rhétorique. Il y resta quatre mois galement; et là se borna sa carrière universitaire. Chargé du cours de sixième au lycée de Besançon, il envoya sa démission et vint se fixer a Paris, où il consacra plusieurs années à l'étude approfondie des mathématiques, des sciences naturelles, de la médecine et de diverses langues modernes. En 1853, il avait aussi passe les examens du doctorat ès lettres avec deux thèses, dont l'une sur les tables de La Fontaine, fut remarquée pour l'originalité des aperçus critiques. Déjà en possession, depuis le mois de mars 1863, des fonctions d'examinateur pour les lettres à l'école de Saint-Cyr, il a été en outre choisi le 26 ocfobre 1864 par le maréchal Vaillant pour en guer l'histoire de l'art et l'esthétique à l'école des Beaux-Arts nouvellement réorganisée. On a de M Taine : De persones platonicis : Paris, 1853, in-8°; - Essar sur les Fables de La Fontaine; Paris, 1853, 1860 in-18; - Essai sur Tele Ine; 1854, in-18 : couronne par l'Aradenne française; — Voyage aux eaux des lycendes; Paris, 1855, 1858, in-18, avec lle: -Philosophes français du dix-neurieme siècle; Paus, 1956, in-18; - Essais de cri tique et d'histoire : Paris, 1857, in-18; - Hutoire de la litterature anglaise; Paris, 140 4 vol. in-8°. Cet ouvrage, qui selon M Sante Beuve, aurast pu être inbitulé : Histoire de la ruce et de la civilisation anglaixes par la li terature, est une étude méthodique des di rences profondes qu'apportent les races, les me lieux, les moments, dans la composition des es prits et dans la forme et direction des talents li souleva des objections et des résistances cha les esprits prévenus et accontumés aux manières de voir anterieures. L'Academie française relus. en 1864, de l'admettre au concours d'éloque comme menaçant la morale, le fibre arbitre et a responsabilité humaine. M. Taine a touve ute psychologie nouvelle, une description exacte da approfondie des facultés de l'homme et des formes de l'esprit. Esclave de la logique, il pratt entier et absolu dans l'exposition de ses procipes. Chez lui tout procède d'une idee première rien n'est donné au hasard. « Il y a dans son talent, dit M. Sainte-Beuve, des masses un peu fortes des suites un peu compactes et continues, et on l'éclat et la magnificence même n'épargne la falique. On admire cette riche végétal cette sève verdoyante, inépuisable, mocile d'un terre généreuse; mais on lui voudrait paries plus d'éclaircies dans ses riches Ardennes Parmi les articles qu'il a donnés au Journal des Debats, à la Revue des deux mondes, à la Rerue nationale, à la Rerue germanique à la Renue de l'Instruction publique, on re-marque ses études sur la philosophie de J. Rei nand, sur La Bruyère, et sur Saint-Simon, S. P. Sainte-Beure, le Constitutionnet, 30 mm, 6 et il juin

TAISAND (Pierre), jurisconsulte français, né à Dijon, le 7 janvier 1044, mont dans la neue ville, le 12 mars 1715. Il était fils d'un conseiller au bailliage de Dijon et parent de Besaul. Ayant fait ses études de droit à Toulouse d'a Oriéans, il plaida sa première cause au jatement de Dijon à Pâge de vingt et un ans. Une un voyage qu'il fit à Paris (1073) les pessores les plus considérables, Bossuel, Colbert, l'acce goon, voulurent en vain le retenir. La fullese de sa santé ne lui permit pas de rester longlume au barreau ; il le quitta en 1080, après courachelé une charge de trésorier de France dans

natale. Ses principaux ouvrages sont : re du droit romain ; Paris, 1678, in-12 ; dume genérale des pays et duché de gne, arec le commentaire de Me Tai-Dijon, 1698, in-fol.; - Les Vies des clèbres jurisconsulles de loutes les ; Paris, 1731, 1737, in-4° : c'est une tion trop succincte et rédigée avec peu de m. La premiere édition en a éte publiée, mort de Pierre, par son fils Claude, teli-6 Citeaux, et directeur à l'abbaye du Pontmes, diocèse de Meaux. Un assez grand d'autres ouvrages laisses par Pierre Taiont pas été imprimés. On en trouvera le pe dans sa vie, écrite par son fils. B. H.
P. Tawand, à la tête des Fies des plus relèbres
pulles. — Bouther, Fles des Commentateurs de
pie de Bourgonne, à la tête des Oburres de Boupopillon, Bibl. des auteurs de Bourgogne.

NIBR (Jean), érudit belge, né en 1509, Hainaut); l'époque de sa mort n'est pas Après avoir étudié les lettres comme les il embrassa l'etat ecclésiastique; et récepteur des pages de Charles V; il Pempereur dans l'expédition de Tunis et passa avec lui en Italie. Son humeur de, et aussi le désir de s'instruire, le a entreprendre de nombreux voyages en Is endroits de l'Europe et même de l'Asie; nte d'avoir donné des leçons, fant en puen particulier, dans les académies de Rome, re, de Bologne, de Padoue et de Palerme. lant de courses, il se retira a Cologne, et ta, vers 1558, la maltrise de la chapelle scopale. Après 1562 on n'entendit plus de lui. Tai-nier avait du savoir, mais core de savoir-faire; il se fit une répusurpée en pillant les ouvrages d'autrui ploitant la crédulité de ses contempoa morgue était excessive, sa vanité sans On a de lui : De usu annuli sphærici 1; Palerine, 1550, in-4"; Anvers, 1560, De usu sphæræ materialis; Co-1559, in-4°; — Isagogica ustrologia: riu et artis divinatricis; ibid., 1559, — De natura magnetis et ejus effectiem de motu continuo; ibid., 1562, in-4º ver traité a été volé à P. Peregrinus, le G.-B. Benedicti; - Opus mathema-VIII lib. complectens, innumeris prom figures idealibus manuum et phynear altisque adornatum; ibid., 1562, a-fol. : il a beaucoup emprunté au mé-Cocles pour cet ouvrage, qui expose içon didactique la chiromancie, la phynonie, les présages , l'astrologie, etc. m. Elogia, t. I., p. 161. — Swerts , Athena bel-Fappens , Bibl. belgica. — Bullart, Academia , Barle, Dict. Aist. — Niceron, Mem., t. XXXIX.

CHON, l'oy. TALOCHON.

DOT (1) ( John ), comte de Serewshury,

ot, dans le français du moyen âge, était un

célèbre capitaine anglais, né vers 1373 dans le Shropshire, tue le 17 juillet 1453, à Castillon (Guienne). Il était d'origine française (1) et descendait des barons normands de Cleuville au pays de Caux. Il siègea dès 1410 au parlement, sous Henri IV, comme héritier, par sa femme, de la pairie de lord Furnival. Il embrassa de bonne heure le métier des armes, passa en Irlande avec un commandement, et en fut nommé gouverneur, après avoir vauncu l'insurrection de Donald Mac-Murghe. En 1417, il suivit Henri V en France, et prit part aux siéges de Caen et de Rouen. En 1424, il passa sous les ordres du duc de Bedford. En 1427, il pénétra dans l'Anjou, dans le Maine et jusqu'en Bretagne, où il s'empara de Pontorson. En 1428 il etait gouverneur du Mans; la ville ayant été reprise en son absence, il réussit, par un coup de main habile, à en chasser presque aussitôt les vainqueurs. Le 28 octobre il rejoignit le gros de l'armée anglaise sous les murs d'Orléans, et s'enferma dans le fort ou bastille appelé Londres; forcé de battre en retraite devant les exploits de la Pucelle, il décampa, le 8 mai 1429, emmenant à la hâte son butin et ses prisonniers, et se dirigea vers Meungsur-Loire. Le 18 juin 1429 il se trouva de nouveau en présence de Jeanne Darc, qui remporta ce même jour, contre lui et Falstalf, la célèbre hataille de Patay. Lord Talbot fut au nombre des prisonniers ainsi que lord Scales et autres grands personnages; il demeura captif durant près de quatre ans, sa rançon ayant élé mise à un prix considérable, et fut échangé, en 1433, contre Ambrois de Loré (voy. ce nom). Au mois de septembre de cette année, il combattit à Passy (Saône-el-Luire). Il demoura dès lors en France, toujours les armes à la main, sauf de rares et brefs séjours dans sa patrie. L'histoire nous le montre successivement à Joigny et Beaumontsur-Oise (1434), à la prise d'Orville, pres Lou-vres, et devant Saint-Donis (1435), à Neufchâtel et à Longueville (1438), aux sièges de Meaux (1439), d'Harfleur (1440), de Pontoise (1441), de Conches (1442), et de Dieppe (1443). Dans cette série de defaites, il trouva l'occasion de déployer ses talents, sa bravoure, et non-seulement de conserver mais d'accroltre sa renommée de capitaine.

Dès 1429 un acte solennel du parlement avait, lorsque Talbot tomba au pouvoir des Français, témoigné du haut intérêt qu'inspirait à ses compatriotes la perte d'un tel homme de guerre. En

nom de chien de chasse, comme Tayaut, Clabant, et Miraut. Il svait pour coenitonce, ou marque personnelle, un chien, avec celle des be: Taibot our pood dagge, (Shaw, Dresses, etc. 1. ll, et Seninces et transuz de Cacad, des sciences morales, 1862, juliethaoût, t. M. p. 273).

(Allehard Talbor, qui accompagna buillaume le Gonquesant en Angleterre, est le chef de celle famille. Sons Henri III, Gilbert acquit de grands domaines dans le pays de failes par son alliance avec la fille unique d'un chef gallois. Son petit-fila la tibert fut convoque au pariement de 1330 parmi les barons du royaume, et ses descendants cantinderent d'y slèger en ectle qualité. condents continuèrent d'y sièger en cette qualité.

1434. Henri VI lui conféss le comté de Clermont en Beauvoisis, alors conquis par les An-glais, et qui formait l'apanage des fils alnes des dues de Bourbon. Pen de temps après, il regut du même roi le titre de marechal (certains actes disent connetable) de France (1). Il fut aussi capitaine de Creil et de Ronen, et obtint diverses gratifications sur les revenus que son gouvernement percevaiten Normandie. Il devint, le 20 mai 1412, comte de Shrewsbury et, le 17 juillet 1416, comte de Wexford et de Waterford, Il eut aussi la baronnie de Dungarvan en Irlande et les seigneuries de Furnival, Verdon, Strange, etc., en Angleterre.

Les trêves de 1444 interrompirent durant quelques années le cours de ses prouesses. Puis la guerre, s'etant raliumee en 1449, Talbot re-parut au premier rang sur la scène. Il defendit Rouen avec devouement et habitele. L'un des articles de la capitulation le designa comme otage; mais Charles VII le traita avec une gepercuse courtoisie, et le mit en liberté sans rancon .juillet 1450). Comble en outre des présents du roi de France, Talbot se rendit en pelerinage à Rome, où affluait un concours immense de tideles, a cause du jubilé et des indulgences

En 1 452, les Bordelais, nouvellement soumis à Charles VII, se soulevèrent. Une deputation tiree de cette capitale et des trois étals de la Guienne, se rendit à Londres, et proposa à Henri VI de reprendre possession de l'Aqui-taine, L'offre acceptee, Talbot fut mis à la lête de l'expédition, et le 27 octobre il entra dans Bordeaux, qui lui ouvrit ses portes,

Cette restauration ne fut pas de longue duree. Au printemps de 133, Charles VII envoya un corps de troupes qui, sous le commandement de Dunois, ne tarda pas à reconquerir le pays. Après avoir soutnis diverses places, les Français avaient pose le siege devant Castillon. Sur la demande des insurges bordelais, Talbot s'avança au secours de la ville avec dix mille hommes, numbre suffisant, à ce qu'il s'était vante, pour avoir raison du roi de France et de ses soldats. Le 17 juillet 1453 cut lieu une sanglante bataille livrée sous les murs de Castillon, entre les deux armees. Les Anglais y furent completement vaincus, et Taibot y mourut, percé de mille coups (2). La

Taibot y mourul, percé de mille coups (2). La 11 la 2º pl. (en noir) reproduite par Shaw ceprésente Taibot recevant l'épée des mains d'ilent vi. (2º le cadavre du capitule naglais rests parmi les morts sans que l'on sût positivement que c'était le sten. Natifiée d'éscouchy, dans un passage carieux et toutant de sa Chronique, raconte comment il fut reconnu par son hérauit d'armes, qui le servait depuis plus de quarante aus. Les Anglais rauencemt dans leur lle les dépoulties mortelles de Taibot, et sa famille lui erigea une sépuiture a Whitechurch, dans le Shropshur, ornée de son effigie soulptée et couchée, selon l'osage du tempa. Gette figure u été provee dans les Monumentul éffigies de Stothord, pl. 127 et 128. On contait un outre portrait de Taibot dans le beau ms du firiths Duscum 13 l-6, reproduit par Shaw, t. 11, pl. 59 et 50. V oy, aussi le catalogue des portraits anglais de Roomley, p. 9.

Audre Thevet (Les profés Portraits des Nommes tilus-

domination augiaise périt avec lui dans cette mémorable journée.

Talbot s'était marié deux fois, avec Mahant Nevil, puis avec Marguerite de Beauchamp, feli de Richard, comte de Warwick; de la première, d eut trois fils, Thomas, John, qui suit, et c'hristophe; de la seconde, morte le 14 juin 1165, trois fils et une fille. Vallet (de Viriville) trois fils et une fille.

Registre du trésor des chartes , J. J. 175 autr 1-2.

8. 56, no 5 ; 10, etc. Mo, latin 6198 le 106 Mo tranquist
fol. 252 Me. Fontanieu 117, etc. etc. - Puggale, Sara
fiscon anatinament, p. 329 et 5. - Anselme, sur Mochaux de France. - I brombjes de Coustant, M.
tet. J. Chartler, Escouchy, etc. - Rolfs et partiem
L. 18, p. 338. - Proceedings, etc., 1834.- ta 15 et mir.
Vallet (s.c. Viraille), Hut. de Chartles & H.

TALBOT (John), comte de Shuewshiki du precedent, tué le 20 millet 1400. Il se aguil aux côtes de son illustre père dans les gams de France. Le roi Henri VI le fit chevalier en 1426, chancelier d'Irlande en 1446, et grand trsorier d'Angleterre en 1457. Dans les divisions qui eclatèrent ensuite, il embrassa le pari de Lancastre, et perit les armes a la main, en néme temps que son frere Christophe, au combat de Northampton. Des sept enfants qu'il laissa, "in d'eux, Gilbert, fonda la branche des seigneuts de Grafton, qui héritèrent en 1617 du titre de comtes de Shrewsbury.

TALBOY (Georges), arrière-petit-fils du prèces dent, mort le 18 novembre 1590, fut defere à la garde de Marie Stuart, lorsqu'elle fut tombe entre les mains d'Elisabeth, et il traita sa pisonnière avec beaucoup d'egards. Il fut pourra de la charge de comte maréchal d'Angleterre

Sanford et Townsend, The great governing tambin England, Lond., 1863, 2 val. in-82.

TALBOT ( Charles), duc de Shrewsbury, & le 25 juillet 1660, mort le 1er sevrier (718, Il était fils de Francis Talbot, 11° comte de Shirme bury, qui perit le 16 mars 1667, dans un der avec le duc de Buckingham (1). Le roi Charlo II lui servit de parrain, et il reçut une éducame libérale dans la maison de son grand-pere m-ternel, qui l'avait recueilli. Pendant sa minorile il adressa au roi une requête pour demanter justice contre celui qui avant tué son père et el-

fees I rapporte que, vers 1880, un armurier de Borteste acquit une victile epée, trouvée dans la Durgore ou portait cette inscription, d'une latinité invraisembane.

Sum l'alboté M. CCCC, MAIII. Pro Americ minico meo

Pro unicere mimico meo
L'article de l'hevet est accompagné d'une estampse reproduit le portrait de Taibot, d'après un manuscure partenant à Louis de Savoje. Talbot, dans crite med tent a la main une épec figurée d'après celle que fitourée dans la Cordogne Sous le règne d'Il suleit cette èpec fut réclamée par le comie de Shrewsent descendant de l'albot.

Au rapport de la chronique Martinienne, après le taitle de Castillon, le gorgerin du capitaine anglus la offert à Charles VII. Au serieme siècle la brigneim (casaque de buffle converte de velours de Taibot se cos servait encure au châleau d'Amboise.

(1) Sa mère, Anna-Maria litudenell, filte du comté d'Cardigan, était devenue la matiresse du due, un rassille qu'elle cut l'andace d'assister au duel sous les habits foi

TALBOT 790

mère; mais la requête n'eut point d'effet, 1 suse de l'indolence naturelle du prince, ce que Buckingham était un trop puis-rsonnage. Les malheurs de sa famille it le jeune comte prudent et résléchi, et rent à ses idees un tour mélancolique; ima vers la religion, entama avec le cé-Motson des controverses théologiques qui deux années, et finit par faire un retour dans le giron de l'Église anglicane. Cette ion, très-sincère de sa part, fut mal a cour, qui penchait alors vers le cathodet le décida à se tenir à l'écart. Il devint sous Jacques II chambellan, puis cocavalerie, mais sans qu'il eut rien soll'ailleurs on lui ota bientôt ces deux emil put sans reproche embrasser l'un des le parti du prince d'Orange. Il n'heà mettre en jeu sa fortune et sa vie, se de porter au prétendant les propositions blesse, et lui rumit en mème temps une de 40,000 liv. st., pour laquelle il avait ane partie de son patrimoine. Le comte prince pleins pouvoirs pour s'entendre amis, et à son retour (sept. 1669), il la revolution qui devait amener un ent de dynastie. Le lendemain même de nent de Guillaume III, il fut nommé r privé et l'un des deux principaux sed'État /14 février 1688). Sa grande jeuson inexpérience des affaires, un esprit ditatif que résolu, le rendirent bientôt le de conserver une position si haute; à re reprises il supplia le roi, qui l'aimait ip (1), d'accepter sa démission. En juin tomba gravement malade, et fut remr le comte de Portland. Après quelques d'une vie très-retirée, il céda aux prescollicitations du rol, et consentit à re-son poste auprès de lui (4 mars 1694). mois suivant, il recut l'ordre de la Jar-(25 avril) et les titres de marquis d'Alde duc de Shrewsbury (30 avril). Il ne durant ce retour aux affaires, aucune lités de l'homme d'État, et quitta pour ode fois le ministère (mai 1090). Il sur le continent pour rélablir sa santé, a long séjour à Rome, où il épousa la la marquis Pallotti. La reine Anne l'admit os ses bonnes graces, et lui donna l'office d chambellan (1710), l'ambassade de (1732), et la vice-royauté d'Irlande son lit de mort elle le nomma grand r de la couronne, charge qu'il conserva corges ler, qui y ajouta celles de grand lan et de vice-roi d'Irlande, ainsi que emplois de cour. Aucun seigneur de ce ne fut plus simple, plus franc, plus probe tewsbury; aucun ne témoigna plus d'éloi-it des honneurs publics, aucun n'en fut

mer teurs relations intimes in Correspondance entre cus et publice par W. Coxe, 2 vul in-4".

plus accablé. Dans sa jeunesse on l'avait surnomme le Roi des cœurs, et durant une longue vie d'agitation il conserva toujours des droits à ce titre. Admirablement doué de la nature, il passa pour un gentilhomme accompli et un érudit des plus remarquables. Son caractère etait si doux, si généreux, ses manières si avenuntes, qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer.

Comme il mourut sans postérité, son titre de duc s'eteignit avec lui, et ce fut son consin germain, Georges, qui continua la ligne des comtes de Shrewsbury. P. L-v.

Coxe, Shrevesbury Correspondence. — Life of Charles uke of Shrevesbury; Loud., 1719, 10-80. — Birch, Life 7 Tillotion. — Ludge, Portruits . 1. VII. — Burke, Pes-age. — Macaulay, Hist. d'Angielerre.

TALBOT ( Peter ), theologien catholique, de la famille des précédents, né en 1620, dans le comté de Dublin, mort en 1880, à Dublin. Emmené fort jeune en Portugal, il fut admis à quinze ans dans la Compagnie de Jésus (1635), alla achever à Rome ses etudes, y recut l'ordination sacerdotale, et fut envoyé a Anvers pour occuper une chaire de théologie morale. Comme il était homme de tête et de courage, il fut chargé de diverses missions secrétes, soit auprès du prince Charles Stuart, qu'il réconcilia, dit-on, à la religion catholique (1656), soit à Londres même, et à la cour de Cromwell, dans les bonnes grâces duquel il s'insinua adroitement. Lors de la restauration il devint chapelain de la reine (1660); mais deux ans plus tard il fut enveloppé dans la disgrâce du duc de Buckingham, son intime ami, et obligé de s'exiler du royaume. Dispensé de ses vœux par le pape Clement IX, et nommé archeveque de Dublin (1669), il deploya un zèle fougueux, et n'obtint, à cause du credit dont jouissait son frère cadet ( roy. ci-après ), qu'une sorte de congé tacite de demeurer en Angleterre. On le comprit en 1678 parmi les personnes accusées de complot ( nou. OATES) : il fut transféré dans le château de Dublin, et étroitement gardé jusqu'à sa mort. Talbot a publié beaucoup d'ouvrages, écrits tous en anglais, un soul excepté; nous citerons dans le poinbre : Traile de la nature de la foi et de l'herésie; Anvers, 1657, in-8°; - Traité de la religion et du gouvernement; Gand, 1670, in-40; - Histoire des iconoclastes; l'aris, 1674. in-8°; - Histoire du manicheisme et du pélagianisme; Paris, 1674, in-8": dirigée contre Thomas White et ses adhérents; — Primatus dubliniensis; Lille, 1674, in-12: réponse au Jus primatiale d'Oliver Plunkett, primat d'Irlande : etc.

Moreri, Grand Diet, Atst., ed. 1789. — S ript. Sac. Josu. — Doda, Church history

TALBOT ( Richard ), duc DE TYRCONNEL, frère cadet du précédent, mort le 25 août 1691, à Limerick. Un des spadassins les plus fameux de Londres dans sa jeunesse, il avait été présenté nu fils de Charles 1es, en Flandre, commo un homme qu'on pouvait charger d'assassiner Cromwell. En 1661, il chercha à gagner les bonnes grâces de la famille royale per un service non moins infame. Le due d'York cherchait un prétexte pour manquer à la promesse de marespe par laquelle il avait obtion les faveurs d'Anne Hyde; Talbot le lui fournit en surant effrontement qu'il avait été l'amant de la dame et en faluiquant font un roman a craujet. Ces mensonges n'empleherent pas le mariage d'avoir lieu, ni Talbut, de rester comme avant, le complaisant des amours du prince Grace à ces services, qu'il savait se faire payer, and hontenses ambassades dont il se chargeait et a ses gams an jeu, il amassa une fortune d'environ 3,000 livres de rente (plus de 200,000 fr). Sous des dehors légers il cachait des projets ambitieux. En 1685 il oblint le commandement militaire de l'Irlande et le titre de comte de Tyrconnel. Le favori, abn de complaire au monarque, entreprit de chasser des emplors publics tous les protestants d'Irlande. Il tinit, à force d'intrigues, par supplanter Clarendon en qualité de vice-roi (8 janv. 1687 ). Devenu duc de Tyrconnel, il se créa de nombreux ennemia par sa brutalité, son arrogance et son caractère despotique; son manque de foi était passé en proverbe. Accusé de trahison par le parlement, il se rendit à Chester, ou il eut une entrevue avec son souverain, et se disculpa sans peine. Le confesseur de Jacques II, le P. Peter, qui souhaitait la vice-royauté d'Irlande pour lord Castlemaine, forma contre Tyrconnel une cabale qui ne réussit pas davantage. Lors de la révolution de 1688, celui-ci tenta de grands efforts pour maintenir l'autorité de Jacques II, et tint la campagne avec ses troupes jusqu'au débarquement de ce prince. Il le reçut à Cork, et l'accompagna jusqu'à Dublin. Après son départ il resta pour défendre les intérêts d'une cause désespérée. On prétend qu'il avait formé le dessein de rendre l'île indépendante, dans le cas où le prince d'Orange triompherait en Angleterre. En dépit de l'injustice dont il crut avoir à se plaindre (on lui avait retiré l'administration des affaires civiles), Tyrconnel n'en continua pas moins à lutter en faveur de Jacques II. Entin, découragé par divers échecs, il offrit sa soumission au nouveau monarque, et mourut peu de temps après, en butte au mépris de ceux dont il avait embrassé la cause et qui le regardaient comme un traitre.

The Popula Champian, or a compleat History of the five and military actions of Richard earl of Tyronnel; handres, 1889, 1040 de 28 p. — Hemoires de Grammont, — Macaulay, Hist. of Bantand.

TALBOT (William), prélat anglais, de la famille des précedents, né en 1659, a Stourton-

Castle (Staffordshire), mort le 10 octobre 1730, Durham. Étudiant et docteur en théologie d'Oxford, il embrassa les ordres sacrés et précha avec éclat en faveur des pauvres, sous Jacques II. Favorable à la révolution de 1688, son avancement fut rapide : doyen de Worcester en avrll 1691, il fut évêque d'Oxford (1699), de Sarum (1715), et de Durham (1722). On a de lui deux Discours proponeés à la chambre des pairs, et des Sermons, in-8°.

TREBOT (Charles), chancelier d'Angleterre, file da précedent, né en 1684, mort le 13 février 1737, à Londres Elevé à Oxford, il fut brusquement détourné de la carrière universitaire vers l'étule des lois, par son mariage avec le petite-fille du celèbre juge Jeakins, Reçu mei de la corporation de Lincoln's una, il ful admis à planter avant d'avoir achevé son stage. Su suices marques le tirent entrer en 1719 ou par lement, comme députe d'un bourg de Como les, il devint solicitor general l'avril 1726, sa science, sa grâce modeste et enfin sa grande réputation d'éloquence ne tardèrent pas à l'elem an plus haut poste judiciaire de l'Angleterni a novembre 1733, Georges II le nonima giand chancelier, et le 5 décembre suivant laros

Son fils, William, créécornte en 1761, mound sans postérite (27 asril 1782), et ent son nerv John-Chetwynd pour heritier de ses titres Chelmers, veneral blogr, diet - Foss, Junger Chalmers, teneral blogs, diet — Fost, Judges of La-ted — Campbell, läres of the chancellors. TALBOT (Catherine), femine auleur 20-

glaise, mèce du chancelier, née en moi 1700, morte le 9 janvier 1770, à Londres. Elle était au berceau lorsque son père mourut; mais grâce a l'amitie que lui témoigna constamment le m. Secker, plus tard archevêque de Canterbun, elle mena une existence paisible, studieuse et a l'abri du besoin. Son éducation fut très-sorges elle apprit le français, l'italien, l'alternand; elle fit de la Bible une étude approfondie; elle recut même quelque teinture des sciences mallemaliques et physiques. De bonne heure elle sap pliqua à la poésie, et surtout à l'exposition des verites de la religion chrétienne. Afin de or point se séparer de sa mère, et aussi par go elle resta dans le celibat. On a vanté ses veiles privées, sa piéte fervente, sa bonté inépuisa Elle mourut d'un cancer, avant d'avoir cinquale ans révolus. Outre un recueil de Poésies, des Allégories, et des Imitations poétiques d'Ossan, elle a publié : Letters to a friend on the future state; Dialogues; Rose pastorals; Essays no various subjects, et Reflections on the seven days of the week, ouvrage souvent reimpro écrits (Vorks; Loudres, 1812, in-80). Miss la bot était l'amie intime d'Elisabeth Carter, avec laquelle elle entretenait un commerce de letters.
Notice, à la tête de ses Works. — Chaimers, Genre
bingr dect.

TALBOT. Foy. Kelley.

TALPOURD (Sir Thomas-Noon), litterated anglais, no le 26 janvier 1795, à Doney, pro Stafford, mort le 13 mars 1854, à Stafford. Il il ses études dans le collège de Reading, ville ou son père avait une brasserie, s'appliqua à la jurisprudence, et commença dès 1817 à plader. En 1822 il se maria avec la fille de John Rutt. l'éditeur des œuvres de Priestley. Sa réputation

eu à peu dans le barreau; on lui accorla facilité, le don d'émouvoir, un caracme et eleve; mais il délaissa la science pour cultiver la littérature, dont il tira plusieurs années son principal revenu. il devint avocat royal (ser jeant) et fut au ressort d'Oxford. Ses principes tibé-Grent envoyer au parlement en 1835 par leurs de Reading; il les représenta jus-14. et de 1847 jusqu'en juillet 1849, où I un siège dans la cour des plaids comnême temps que des lettres de noba carrière politique fut marquée par la tion de deux lois excellentes, l'une sur le des enfants, l'autre sur la proprieté ; cette dernière rencontra une violente o, et ne fut adoptee qu'en 1842, avec des ments. En 1844, Talfourd avait été honoré versité d'Oxford du diplôme de docteur Il venuit d'ouvrir les assises à Stafford n parlant aux jurés il s'arrêta tout à hancela et tomba, frappé d'apoplexie inte. A la tribune Tatlourd deploya un parole remarquable; mais son langage p de recherche pour être persuasif, nagistrature il merita un rang honorable expérience, par son amour du travail, ttachement aux principes. Ses ouvrages nombreux; l'un d'eux, la tragédie d'ion, jouée le 26 mai 1836 à Coventoblint un succès enthousiaste, et entra repertoire classique. Ce triumphe littéut pas de lendemain, et il echona comof dans la tentative d'acracher le théâtre A l'imitation servile des corivains etrantrouve dans ses écrits de l'harmonie gance, mais ils manquent de variete, et d'expression. Outre lon (Londres, 3"), il est auteur de trois autres tra-The Athenian captive (1838), Glencoe et the Custilian (1853), qui n'a pas sentée; et de récits de voyages, Vacanbles and thoughts ( Londres , 1845, 2 , avec un Supplément (1854, in-8°), réfiniels ou on n'apprend pas graud'chose Talfourd a fourni des articles au London ne, an New Monthly Magazine, au in Law Magazine, à l'Edinburgh Re-Quarterly Review, et il a publié editeur: Letters of Ch. Lamb, with a of his life (Lundres, 1837, in-8"), et morials of Ch. Lamb (ibid., 1848,

and's Magazine, avril 1884. - Engluh cyclop.,

DURT (Auguste-Frédéric Bon-Amour, nE), pair de France, né à Rennes, le 1788, mort à Paris, le 12 mars 1842. gea à quinze ans, dans un régiment rie légère et il était sous-officier lorsqu'il l'écule militaire de Fontainchéau, d'où ous-neutenant au 15° de chasseurs. Devena officier d'ordonnance de Napoléon les (1807) et chef d'escadron (1811), il se fit remarquer au siège de Vienne. A la tête de son escadron, il enfonça un bataillon russe à la Moskowa; cette action d'éclat, où il fut blessé, lui valut le rang de colonel (1812). Blessé de nouveau dans la retraite, il était abandonné mourant dans la neige lorsqu'un de ses soldats, lui trouvant encore un reste de vie, le prit sur ses épaules et le porta à une ambulance. Il se rallia au gouvernement des Bourbons, et se tint à l'écart pendant les Cent-jours. Après avoir commandé le 2º de grenadiers à cheval de la garde royale avec te grade de maréchal de camp (sept. 1815), il quitta le service, et le 5 mars 1819 fut éleve à la pairie. Bien qu'ayant toujours voté avec le côle droit, il servit le gouvernement de Juillet. Il etait membre du conseil général de la Sarthe, qu'il présida plusieurs fois. Sa grande fortune lui procura les moyens de suivre l'impulsion de son cœur en faisant la charité sur une large échelle. En 1819, il constitua la Societe pour l'amélioration des prisons, et en 1835 il habilla. ses frais, cent habitants du Lude, hourg ou était situé son magnifique château. En 1817 il avait épousé la fille du comie Roy, morte en 1847.

Son fils. Auguste-Elisabeth-Joseph, né en 1819, siège depuis 1852 au corps législatif.

Eloge de M. de Talhouet par M. Boyer, dans le Mousleur du 28 mars 1843. — Biogr. bretonne.

TALLABT (Camille D'Hostun, due D'Hostun, marquis de La Baune, comte de), maréchal de France, né le 14 février 1852, mort à Paris, le 30 mars 1728. Issu d'une très-ancienne famille du Dauphiné, celle des seigneurs de La Baume d'Hostun, il était fils de Roger d'Hostun, marquis de La Baume, et de Catherine de Bonne, nière du premier maréchal de Villeroi. Pouss de bonne heure à la cour par sa mère, qui, au dire de Saint-Simon, était « fort du grand monde ». et de plus élevé dans l'intime liaison de son cousin Villeroi, ce fut par cette protection toutepuissante, autant que par son esprit, son application et sa bravoure, qu'il parvint aux plus hauts grades de l'armée. Guidon des gendarmes anglais à quinze ans (1667), il prot part à la conquête de la Franche-Comté, et servit comme mestre-de-camp de royal-Cravate, pendant toute la guerre de Hollande (1672-1678), dont il ne manqua pas une seule campagne. Il commanda le corps de bataille aux brillants combats de Mulhouse (29 déc. 1674) et de Turckeim (5 janvier 1675), qui acheverent l'anéantissement de l'armée im périale. Nommé brigadier de cavalerie (1678), et envoyé à l'armée de Créqui, sur le Rhin, il reçut un coup demousquet au combat du pont de Rhinfeld. Lors de la courte guerre de 1686 avec l'Es-pagne, il assista aux siéges de Courtrai, de Dixinude, et de Luxembourg. Fait maréchal de camp le 24 août 1688, il passa à l'armée d'Allemagne, et y servit presque continuellement, jusqu'à la paix de Ryswick. Franchissant le Rhin

sur la glace, il mit à contribution le Bergstrass et le Rhingau, et assista, en 1692, à la victoire de Pforzheim, et en 1093 à cette prise d'Heidelberg, célèbre par tant de cruautés et de devastations hontenses. Il fut élevé au grade de lieutenant général le 30 mars 1693. Par la finesse de son espril, Tallart était diplomate autant qu'homme de guerre, et à la paix il fut envoyé à Londres comme ambassadeur extraordinaire, et eut le merite de conclure les deux traités de partage du 11 octobre 1698 et du 25 mars 1700; par le premier, l'Angleterre et la Hollande assuraient au Dauphin les Deux-Siciles, la Toscane et le Guipuscoa, le surplus de la monarchie espagnole restant au prince de Bavière, sauf Milan abandonné à l'archiduc Charles; par le second, rendu nécessaire par la mort du prince de Bavière, la Lorraine etait ajoutée au lot de la France, et l'archidue prenait la place du prétendant bavarois décédé. C'est cette sage combinaison que le testament de Charles II viut renverser pour le malheur de la France et au grand déplaisir de Tallart, Rappelé d'Angleterre, ce dernier manifesta hautement ses regrets (1) de voir la politique aventureuse du duc d'Harcourt, le négociateur du testament, l'emporter sur celle, plus prudente, dont il avait été à Londres l'habile ouvrier. Lorsque les bostilités commencèrent (1701), Tallart, d'abord placé en Flandre, sous les ordres de Boufflers, en fut bientôt détaché pour secourir Kayserwert, dans l'electorat de Cologne : il arrêta les progrès des alliés; mais, rappele bientôt par Boufflers pour l'appuyer dans sa pointe sur Nimègue, il abannna à elle-même cette ville, qui se rendit le 15 juin 1702. En octobre Marlborough, forçant Boufflers à reculer, mit le siège devant Liège. Tallart recut alors de la cour l'ordre d'operer une diversion sur la Moselle. Cette course sut brillante : il s'empara de Trèves, et rançonna Mayence et le Palatinat, sans pouvoir conjurer toutefois la prise de Liège (31 oct.). Revenu sur la Sarre, il alle occuper Nancy, pour prêvenir les ennemis, dejà maîtres de Landau (3 dec.). Ces succès lui valurent le bâton de maréchal, dans la nombreuse promotion du 14 janvier 1703. Succedant à Catinal à la tête de la pelite armée de la basse Alsace, il seconda Villars au mois d'avril, dans une première tentative de jonction avec l'électeur de Bavière, qui n'échoua que devant la formidable position du prince de Bade dans les lignes de Stolhoffen. Puis, au mois de mai, il tint en échec le prince de Bade et permit à Villars de franchir enfin les défilés de la Foret-Noire. Croyant sa tâche terminée, il laissa le prince se réunir à Styrum au delà du Necker,

(i) Saint-Simon raconte à ce sujet que Tallart, arri-vant encore tout irrite chez Torey, » Jeta son chapean et sa perruque sur des aleges, et se mit à declamer tout haut et tout seul sur l'unitité du traile de pariage, le danger de l'acceptation du testament.». Tout cela accom-pagne de tant de grimaces et de postucen al étraugea qu'à la Du :1 fut ramené à lui par un éclat de tire que n'a-valent pu retenir des assistants, qu'il n'avait pas aperçus ».

et enfermer Villars dans la Souabe; et repassant le Rhin, il alla mettre le siège devant Vieux-Brisach, qui capitula au bout de treize jours, le 17 septembre, sous les yeux du duc de Bourgog Vauhan avait commandé le siège. Au lieu de retablir, en attaquant Fribourg, ses communications avec Villars, qui venait de se sauver p la victoire d'Hochstelt (21 sept.), et qui voulait faire de l'armée d'Aleace sa base d'opération, Tallart redescendit le Rhin et assiègen Land Un mois après, il sortit de ses lignes av trois quarts de son armée, se porta au-derait du prince de Hesse-Cassel, et lui tivra bataite. La victoire fut complète (15 nov.), et il cerird à Louis XIV cette phrase célèbre : « Sire, votre armée a pris plus d'etendards et de drapeaus qu'elle n'a perdu de soldats. « La reddition de Landau (17 nov.), la délivrance de l'Alsace, et, pour Tallart, la renommée un peu premature d'habite général, furent la conséquence de la bataille de Spire.

Chef de l'armée d'Allemagne (1704), Tallart dut frapper de grands coups en opérant sa jonc-tion avec les troupes de l'électeur et celles de Marsin, le successeur de Villars, Il débuts heureusement en conduisant, à travers la Fortt-Noire, un secours de treize mille hommes, à Marsin près de Villingen (19 mai); mais le prince de Bade s'était jeté à sa suite. Tallart alors se replia malencontreusement en Alsace au moment même on Marlborough, quittent les Pays-Bas et mal surveillé par Villero, s'avançait à pas précipités vers le Danube, pour écraser les armées françaises. Lorsque la jonction menaçante des alliés fut opérée à É (22 juin), il reçut l'ordre de voler au seco de Marsin, pendant que Villeroi protege ses derrières en surveillant le prince Euge établi dans les lignes de Buhl. Mais il perdi teropa, ne passa le Rhin, à Kehi, que le totel et, pendant qu'il assiègeait Vi lingen, il mea Marlborough et Louis de Bade pénétrer en la vière. C'est seulement le 21 juillet qu'il alac-donne Villingen, et rejoint à Augebourg Marsn et l'électeur (à août). Ainsi réuni à l'armée bavaroise, Tallart ne tente pas d'accabler Eugène, inférieur en forces et encore isolé entr Rhin et le Danube, et le laisse opérer sa p tion avec Mariborough à Hochstedt, Voyant infériorité, il voulut rester sur la desen L'avis contraire de l'électeur prévalut : l' combinée livra la désastreuse bataille chsteilt ou de Blenheim (13 août 1704).

posé à Marlborough et appuyé au Danub
au village de Blenheim. Tallart formail droite, tandis que, a la gauche et adossée à d hauteurs bonées, Marsin et l'électeur hisan face au prince Eugène. Laissant un vaste «spa vide entre les deux corps d'armée, et c sant mai à propos douze mille hommes de meilleurestroupes dans Blenheim, où il se cropmenacé, Tallart se priva ainai de tout secul

deux côtés. Séparé de sa gauche par rough, qui fit une tronée au centre, il alle droite tournée et cultuiée dans le . En vain il s'adressa à Marsin, en vais anc, quoique déjà bien tard, veut faire et sa réserve, il est fait prisonnier par un d'ennemis, que la faiblesse de sa vue lui sondre pour un corps français. Son fils ambé mortellement blessé à ses côtés. A de cette déroute, Marsin et l'électeur re le Danobe, et font retraite sur Ulm, of que les douze mille hommes de Blenabandonnés, sont obliges de capituler pression de leurs chefs. Se révolênt exte honte, les soldats poussent des cris jur, et refusent de livrer leurs armes ; se-uns les brisent, et coux du régiment arre déchirent leurs drapeaux et les enhu bruit luguêre du tambour. Seize mille sers, douze mille morts, la perte de toute cagme, et même de Landau, tels furent altats de cette bataille, qui ouvrait pour la la triste série des revers.

la triste série des revers. Tre a prétendu que M<sup>me</sup> de Maintonon a annoncer à Louis XIV cette triste nouals Saint-Simon, qui entre dans de grands ne parle pas de ce fait. Au reste, le roi ulut pas au maréchal, qu'il nomma à ce à même gouverneur de Franche-Comté, uit en Angleterre, Tallart ne put rester à . et la ville de Nottingham lui fut asour résidence. Précautions inutiles, car onte que l'habileté diplomatique du prioe fut pas étrangère aux dissensions evèrent entre les whigs et les tories, reine Anne et la duchesse de Mariboet qui hatèrent la paix d'Utrecht (1). premiers actes de la reine Anne qui la chute du ministère whig ( 19 aont fut le renvoi de Tallart en France, sans et sans rançon (novembre). Soit faoit récompense du services réels bien ches, le roi le créa duc d'Hostun (mars Lui-roème accrut encore cette haute fora mariant son fils unique à Marie-Isa-brielle de Rohan, petite-fille d'une des ses de Louis XIV. Pour faciliter cette s union, il n'avait pas exigé de dot, et démis de son duché en faveur de son fils ers 1713). Se mélant ensuite aux cubales iers et aux intrigues de cour, Tallart conbeaucoup à gagner le cardinal de Roban au P. Tellier contre le cardinal de Noailles, Roban devait tout. Cette conduite porta 44. Louis XIV erigea en pairie hérédi-mars 1714) le duché qu'il avait cede à et par son textament nomina le marechal è du conseil de régence. Ce testament, on

qui est certain du moins, c'est que l'ancien ausu murechal à Londres, l'abbé Cauties, lut actiment en 1713 à des négociations secrètes entre la «L'Angleter».

le sait, fut cassé par le parlement (2 sept. 1715); mais de plus Tallart resta le seul de ceux nommés dans cet acte que le régent ne voulut pas em-ployer. Il fut rappelé en 1717, sur les sollicita-tions de Villeroi, au conseil de régence, et fut normé ministre d'État (23 sept. 1726), à l'avénement de Fleury au pouvoir. It figurait à titre de metubre honoraire depnis 1723, dans l'Académie des sciences. Voici le portrait, vivant mais peu flatte, que Saint-Simon a trace de lui ; « C'était un hommo de medlocre faille avec des yeux un peujaloux, pleins de feu et d'esprit, mais qui ne voyaient goutte; maigre, have, qui représentait l'ambition, l'envie et l'avarice; beaucoup d'es-prit et de grace dans l'esprit, mais sans cesse baltu du diable par son ambition, ses vues, ses menées, ses détours, et qui ne pensait et ne res-pirait autre chose... Qui que ce soit ne se fiait en lui, et tout le monde se plaisait en sa compagnie. » En même temps il nous fait connattre, en le comparant au due d'Harcourt, une de qualités militaires de Tallart, que l'histoire doit retenir : « L'application, la suite, l'aisance dans le travail étaient en eux les mêmes. Tous deux accessibles, les meilleurs munitionnaires, se jouant du détait, tous deux adorés de leurs officiers et des troupes sans abandonner la discipline .... tous deux arrivés par le service continucl d'été et d'hiver. »

Outre les dépêches et relations militaires de Tallart qui existent dans les archives du dépôt de la guerre, il a été publié un recueil intitulé : Campagnes du maréchal de Tatlart en Allemagne et celles de Marsin (Amsterdam, 1702, 2 vol. in-12), et qui a été rédige par Ausse

Eng. Aben.

Eng. Aben.

Saint-Simon, Fengineres, Villars, de Soint-Hilaire,
Mémoires, — Quincy, Hist. mit. de Louis VIF. — Peles, Mem. mr. la succession d'Exp. page. c. 111, 119, v. —
Martinotongh. Hespatchen. — Physicyne, I'Art de la querra.

— H. Martin, Hist. de France. — Bruest Moret, Quinza
ans du régne de Louis XII. — Fontenèle, Eliga du
marchal de Tulturt. — De Courcelles, Dict. des générans francess.

TALLEMANT DES RÉAUX (Gédéon), écri vain français, né à La Rochelle, le 7 novembre 1619, mort à Paris, le 10 novembre 1692. Il était fils du second lit de Pierre Tallemant, « partisan que M. Colbert a ruiné, » dit le chanoine Favait dans une de ses notes sur une épitre de Maucroix à notre auteur. A l'âge de dix-neuf ana, il fit un voyage en Italie, avec deux de ses frères, en compagnie de l'abbe de Retz, depuis cardinal. De retour à Paris, il prit ses degrés en droit civil et canonique, mais son amour pour l'indépendance ne lui permit pas d'entrer dans les vues de son père, qui voulait lui acheter une charge de conseiller au parlement. Son maringe avec sa cousine germaine, Elisabeth de Rambouillet (janv. 1646), assura celle indépendance qui lui était chère, et dès lors il put se livrer sans obstacle à la culture des lettres et à son amour pour la société. Il était un des hôtes de l'hôtel de Rambouillet, et ses vers figurent

dans la Guirlande de Julie. Vers 1650, il acheta la terre du Plessis-Rideau, en Touraine, au prix de cent quinze mille livres ,; et obtint à cette occasion des lettres patentes par lesquelles à ce nom de Plessis-Rideau était substitué celui de des Réoux, qu'il portait depuis son son enfance. La vie de Tallemant des Réaux est peu connuc. Il aimait la poésie, et faisait facilement des vers de société; il s'était lié avec la plupart des écrivains de son temps, particulièrement avec Con-rart, Patru, Petrot d'Ablancourt, Rapin, Maucroix, etc. C'est en 1657 qu'on le trouve occupé à rediger ses Historiettes, qu'il écrivit en moins de deux ans, car les faits postérieurs à cette date ont été ajoutés par lui plus tard, sur les marges du manuscrit. Il est probable que vers la même époque aussi il fit on du moins commença des Mémoires sur la régence (d'Anne d'Antriche), auxquels il renvoie souvent; toute trace de cel ouvrage est entierement perdue. Sur la fin de sa vie, Tallemant des Réaux, sous l'influence d'afflictions et de disgraces auxquelles il fait aliusion dans une Epitre à Rapin, sans s'expliquer nettement là-dessus, semble avoir change de caractère et de conduite. Il était né liuguenot; il se convertit au catholicisme en " C'etoit, dit Maucroix, un des plus hommes d'honneur et de la plus grande probité que j'aie jamais connus. Outre les grandes qualites de son esprit, il avoit la mémoire admirable, écrivoit bien en vers et en prose, et avec une merveilleuse facilité. Si la composition lui ent donne plus de peine, elle auroit pu être plus correcte. Il se contentuit peut-être un peu trop de ses premieres pensees, car, du reste, il avoit l'esprit beau et fécond, et peu de gens en out eu antant que lui. Jamais homme ne fut plus exact. Il parloit en bons termes et facilement, et ra-contoit aussi bien qu'homme de France. » Le chanoine Favart ajoute : " Il est glorieux, les louanges le rendroient fou. Il dit qu'il est en esprit ce que Mmc de Montbazon est en beauté, »

Les Uistoriettes de Tallemant des Réaux demeurérent longtemps inédites et inconnues : elles étaient conservers dans les archives de Montigny, propriété des Trudaine, où elles avaient cté apportées par la petite-nièce de des Réaux, Rence-Madeleine de Rambouillet de la Seiglière, qui avait epousé un Trudaine, en 1701. A la vente de la bibliothèque du château, en 1803, le manuscrit original fut acquis à vil prix par M. de Chateaugiron, qui le publia trente ans plus tard, avec l'aide de MM. de Monmerqué et Taschereau ( Paris, 1833-35, 6 vol. in-8°). Pett après, M. de Monmerqué en donna une seconde édition, chez Delloye, 1840, 10 vol. in-12. C'est cette édition qui a eté reproduite, moins les portraits, par les frères Garnier. La meilleure edition des Historiettes est celle que MM. de Monmerque et Paulin Paris ont donnée chez Techener, 1854-60, 9 vol. in-8°. C'est la première qui, sauf la suppression de quelques passages dont le cynisme dépassait toutes les bornes, soit entièrement conforme au manuscrit original, et en reproduise l'orthographe; elle est accompagnée d'un commentaire étendu et d'intéressants appendiers.

M. Sainte-Beuve à jugé le livre de Tallemant des Réaux avec sa finesse habituelle : « Homas d'esprit à la mode de nos pères, écrivait il dans le Moniteur le 19 janvier 1857, curieux conme on ne l'est pas, a l'affot de tout ce qui se ill et se fait à l'entour, informé dans le dernice de tail de tous les incidents et de tous les comme-rages de société, il en tient registre, non pas taut registre de noirceurs que de drôleries et de gaieles Il écrit ce qu'il sait, par plaisir de l'écrin avec le sel de sa langue, qui est une bome langue, et en y joignant son jugement, qui est naturel et fin. Tel quel et amai fait, # est en son genre impayable et incomparable Il redit ce qu'on disait, il enregistre les pro-pos courants; il ne ment pos, mais il molta avec délices et à cœur joie. Cependant co qu'il raconte est fort à prendre en consideration, parce qu'il est naturel et judicieux, véridiquent fin. sans aucune fatuité, sans aucune pretention. Assorement, il faut prendre en consideration que dit Tallemant, mais aussi il faut bien se parder de l'accepter sans contrôle, parce qu'il cucilli lui-même les commérages et les bruite scandaleux sans les contrôler. Sur beaucoup de points il fournit des renseignements intim abondants, précieux, et qui se trousent d'ailleurs genéralement confirmes dans leur euble, sinon dans leurs moindres détails, par autres documents contemporains. Il se même préoccupé de l'exactitude, et il lui arrive de revenir sur ses récits pour les comiger Mais sur certain chapitre, trop cher a sa terre gauloise, le cynisme de son style, l'aboulant et la légèreté de ses accusations, le pan évident qu'il eprouve à les formuler, légitimement suspect. Tallemant des Rism n'écrivait que pour lui et pour ses amis : c'el là une circonstance qui attenue ses turti sun les excuser; mais puisque son livre est devi public, il importe du moins de ne pas perdre le vue l'espritet le but dans lequel il a eté composé et ce serait manquer de critique que d'accus lir les yeux fermés toutes ces malignités con rantes qui faisaient la joie des dehauches de la cour et de la ville, et qu'il recherchait ann empressement pour enrichir son recueil de bou contes. M. Ubicini a publié dans une estim de Voifure (1856, 2 vol.) des notes inédites Tallemant qui ont été découvertes en marge d'u exemplaire de cet écrivain, à la bibliothes l'Arsenal.

Monmerque, Notice, dans la 3º edit. des Historielle. t. VIII. — Sainte-Beuve, Tallemant et Burg, dans Montleur du 19 Janvier 1887.

TALLEMANT (François), litterateur français, frère du précèdent, né en 1620, au château des Réaux, près Jonzac, mort le 6 mai 1693, 4

801

Paris. Ayant embrassé l'état ccolésiastique, il fut aumonier du roi (1669) et de la dauphine, abbé du Vel-Chrétien et prieur de Saint-Irénée de Lyon. Admis le 10 mai 1651 dans l'Académie française, à la place de Montreuil, il n'avait encore rien publié, ni men préparé. Douze ans plus tard it figure sur la liste des gens de lettres commandés par Chapelain, qui parle aiusi de lui : " Il sait assez la langue grecque et latine; et pour la française, ce qu'il écrit est assez pur et naturel. On n'a rien vu de lui qu'il ait fait de son chef, que quelques lettres et quelques préfaces, dont on ne saurait dire ni bien ni mal. » L'abbé Tallemant était doux et sort liant, mais d'un caractère inquiet et d'une péce de mouvements, qui ne le laissait pas un instant en repos. Ses mœurs étaient peu réères, et vers la fin de sa vie il sit appeler le P. Pouget, qui avait déjà travaillé à la conver-sion de La Fontaine et de Mme des Houlières. Ou a de lui : Les Vies des hommes illustres de Plutarque; Paris, 1663-65, 8 vol. in-12; struxelles; 1667 : le style de cette traduction est plet et languissant; on accusa même l'auteur de s'être fort peu mis en peine de l'original, et Boileau l'appela « le sec traducteur du français d'Amyot »; — Histoire de la republique de Venise, trad. de l'italien de B. Nani; Paris, 1679-80, 4 vol. in-12; Cologne, 1682, 4 vol. in-12 : ce n'est que la première partie de cet ouvrage; la seconde a été traduite par Mas-Lettre contre Furetière, dans le Mercure, mai 1688; - quelques pièces de vers français.

Petilisson et d'Olivet, Hist, de l'Acad, française. — Testet, Idem. — Niceron, Mémoires, t. XXII. — Tallemant des Reaux, Historiettes.

TALLEMANT (Paul), littérateur français, nsin des deux précédents, né le 18 juin 1642, , où il est mort, le 30 juillet 1712. C'é tait le fils du conseiller Gédéon Tallemant, qui vait, dit-on, abjuré la foi protestante afin Je Montauron, le fameux linancier. Il fut élevé au sein de l'opulence, et prit de bonne heure le sont des lettres par ses relations et par ses liens de parenté aves ce que la cour complait alors de plus distingué. La ruice complète de son ajeul et les folles prodigalités de son père, ui possédait plus de cent mille livres de rentes, e laissèrent, fort jeune eucore, dans un état oisin de la gêne. Il s'engagea dans les ordres, et d'en cultiva pas moins, grâce à la licence des lemps, la poésie galante; il brilla par de petits vers, par des idylles et des pastorales, par des opéras même; puis il célébra la gloire du roi, et ce sujet inépuisable lui fournit mainte occasion de faire valoir dans des discours publics la souplease et les grâces mignardes de son esprit. A vingt-quatre ans il remplaça Gomband dans l'Aadémie française (1666), sans avoir d'autre titre littéraire qu'un badinage allégorique intitulé : Le

Voyage de l'isle d'Amour. Par intérêt pour les matheurs de sa famille, Colbert procura à l'abbé Tallemant un siège dans l'Académie des médailles, qui forma le noyau de celle des inscriptions (1), et en outre une pension de 500 écus, des gratifications, les prieurés d'Ambierle et de Saint-Albin, l'intendance des devises et inscriptions des édifices royaux, etc. Ce fut pour s'acquitter de cette dernière charge qu'il accompagna de légendes les tableaux que Le Brun composa pour la grande galerie de Versailles : « On les trouva si mauvais, rapporte Furetière, qu'il y eut ordre de les effacer. » On l'avait également chargé de la description des résidences royales, et il en avait fait plusieurs lorsque son protec-teur mourut (1883). Aucun de ses écrits, aujourd'hui oubliés, ne l'a tiré de l'obscurité. C'était un écrivain médiocre; il rachetait par ses qualités le manque de goût et de savoir. « Sa seule présence inspirait la gaieté, dit de Boze; il brillait surtout dans les parties d'un honnête plaisir par d'heureuses saillies et par des impromptus. D'un zèle extrême pour la religion, il avait étudié à fond la théologie et les matières de contro-verse afin de ramener à l'Église romaine ceux de ses parents qui étaient restés attachés aux doctrines de Calvin; il avait aussi composé un grand nombre de sermons, qu'il débitait dans les couvents destinés aux nouveaux convertis, et il compta plus d'une fois la reine et les princes parmi son auditoire. Il mourut d'apoplexie, dans sa soixante et ouzième année. On a de l'abbé Tallemant : Le Voyage de l'isle d'Amour; Paris, 1663, in-12; et dans le Recueil de pièces galantes; Cologne, 1607, in-12 : « allégorie in-génieuse, dit le P. Niceron, où sous la forme d'un voyage ordinaire, il décrit tout le chemin que fait faire une passion aveugle, les piéges qu'elle tend sur la route, le pen de sûreté qu'on trouve dans ses glies, et les différents écueils qui se présentent au bout de la carrière; » - Eloge de Pierre Seguier, chancelier de France; Paris, 1672, in-4°; — Remarques el décisions de l'Académie françoise, recueillies par L. T. (l'abbé Tallemant); Paris, 1698, in-12: il eut ordre de se désigner, seion d'Olivet, parce que la compagnie ne voulait point prendre sur elle des décisions qui ne venaient que d'un bureau particulier; - Discours sommaire, à la tête des Œuvres de Benserade; Paris, 1697, in-12; - Rloge funèbre de Charles Perrault; Paris, 1704, in 4°; — Le Ver luisant, trad. du latin de Huet; Paris, 1709, in 12; — Éloges du duc d'Aumont, de Pavillon, de Duché, de Pouchard et de Barate, insérés dans l'Hist. de l'Acad. des inscr., t. 1°; — des Discours, dans les recuells de l'Acad. française. Il fut l'éditeur de l'Histoire de Louis XIV par médailles (1702, in-fol.), et il y avait joint une préface, qui ne se trouve que dans les 50 premiers

(1) If y exerça, de 1604 à 1706, les fonctions de secretaire.

exemplaires imprimés (1); mais Camusat l'a transcrite dans son Hist. des journaux, t. II, P. L-Y.

De Bore, Hist. de l'Acad. des inser., t. XII. - Messon, Memoires, t. XII. - Pellisson et d'Olivet, Hist. de l'Acad. française. - Tallemant des Beaux, Historiaties.

TALLEYRAND (2) (Blic), cardinal DE PERI-GORD, né a Perigueux, en 1301, mort à Avignon, le 17 janvier 1364. Fils d'Elie VII, comte de Purigord, et de Brunissende de Foix, sa deuxième femme, il fut élevé avec soin à l'école de Suint-Front de Périgueux et destiné à la carrière occlésiastique. Il se distingua par ses connaissances en droit, et devint successivement archidiaca e de Périgueux, doyen de Richmond (diocèse d'York), abbé de Chancelade et, par bulles du 10 oc-tobre 1324, évêque de Limoges; mais il ne fut pas sacré, à cause de son âge. A la recommandation du roi Philippe VI, le pape Jean XXII le transféra en 1328 à Auxerre (3). Laissant les soins de l'administration diocesaine à un vicaire géneral, il alla demeurer au château d'Oudan, pres Varzy, ou il se livra à son gont pour l'etude. Son mérite inspira à Jean XXII le dessein de l'attacher à la cour pontificale, il le crea cardinal le 22 mai 1331. Dès lors Étie parut avec éclat dans les grandes affaires de son temps, et, comme le dit le P. Berthier, l'histoire de l'Eglise gallicane est dans bien des circonstances la propre histoire du cardinal de Périgord. A la mort de Jean XXII (4 décembre 1334), le conclave se partagea en deux factions, dont l'une, toute de Français et la plus nombreuse, avait pour chef Talleyrand. Ce fut à son influence que Benoît XII et après lui Clement VI durent leur élection. En 1343 il fut choisi pour protecteur de l'ordre de Saint-François. En avril de cette même année, Charles de Duras, fils d'Agnès de Périgord, sœur du cardinal, avait enlevé Marie d'Anjou, sœur de Jeanne Ire, reine de Naples. La parenté qui l'umissait à elle ne lui permettant pas de l'epouser sans dispense, il s'adressa à Talleyrand, qui n'eut pas de peine à bien disposer le pape en sa favenr. En 1345 l'odieux assassinat d'André, mari de Jeanne 1re fit planer sur Charles de Duras et le cardinal des soupçons de complicité. L'année suivante, pendant qu'on s'occupait de cherches un successeur à l'empereur Louis V, qui avait élé excommunié, une querelle s'engagea entre les cardinaux français et gascons, qui présentaient un candidat différent; le chef des gascons, le cardinal de Comminges, apostropha Talleyrand en plein consistoire, et l'accusa formellement d'avoir prêté les mains à l'assassinat du roi André. Talleyrand lui répondit avec la

même violence; ils s'accabièrent d'injures, et aen seraient venus aux coups si leurs collègues et Clément VI lui-même ne les avaient sépares, Lorsqu'en 1318, Louis, roi de Hongrie, outvengt, dans Naples même, la mort de son frère par le massacre de Charles de Duras, il demanda j tice contre Talleyrand. La pape chargea le cardo unt Gui de Boulogne de réconcilier la n Jeanne avec son beau-frère et de justiller laleyrand; mais les négociations trainérent p dant quatre ans en longueur, et ce ne fut 1352 que le cardinal, après la paix couclus e Jeanne et Louis, se vit délivre des poursu intentées contre lui. Vers ce même temps, d connaissance avec Pétrarque, se lia d'am avec lui, et devint plus tard son protecteur. le 1352 il fallut donner un successeur a Ument VI. On jeta les yeux sur Joan Birel, es ral des Chartreux, « Si nous faisons co s'ecria Talleyrand, nous pouvons compler qu le nouveau pape, armé de sa rigoureuse ju nous rappellera à l'état primitif, et que no beaux chevaux seront envoyés à la char rue (1) ». Sous le pontificat d'inaccent Vi, il fut nommé, en 1356, légat en France, pré-le roi Jean. Après avoir fait d'inutiles et forts pendant le siège de Breteuil pour oblla liberte du roi de Navarre, il se reudit à l tiers pour s'interposer entre les Anglais et les Français, qui étaient sur le point d'engager une bataille. Il entra dans le camp du prince de Galles et en rapporta des propositions de qui marquaient l'embarras extrême on se tm vait l'armée anglaise (2). Le roi les gouta bord; mais les conseils violents de Reuaud Ci veau, évêque de Châlons-sur-Marme et de ques autres prélats, rendurent inutiles toul démarches du cardinal. Le lendemain, au s levant, celui-ci tit de nouveaux efforts; lui ful nettement déclaré par les França eat à se retirer, et que s'il paraissait dans pourrait se repentir de son emprepour la paix. A peine le cardinal se fet-l gne que commença cette déplorable lutant Poitiers ou faillirent s'engloutir les des de la France. Il essaya, mais sans succès, d'e tamer à Bordeaux des négociations pour la livrance du roi Jean. Puis il se rendit à dans le même but, auprès de l'empereur Ch les IV, et de là à Londres; mais, au lie menager un traité de paix, il ne put obtenir d'E douard III qu'une trève jusqu'au 25 juin 1219

(i) On a prélendu que Talleyrand s'était repetit ampèche liteit d'être étu pape, et que ce repetit schever et deter la chartreuse de Vaurlaire, comé prés de Perigueux, par son frère Archambaud, « Périgord, mais cette allegation est democe de Jama érigord, mais cette allegation est dennée d nisque des 1336 il s'était occupe de l'achèv

punague des res le setale de rendre toutes le (2) Ces propositions étalent de rendre toutes le quêtes faites depuis trois ans, de mettre en liber les prisonniers de guerre, de payer au roi leau, de dommages, une somme de 20,000 nubles, clue a porter les armes contre la France pendant sept si

<sup>(1)</sup> Elle fut supprimer, d'après la conjecture de Daumou, parce que l'auteur s'était permis de parler de la médaitle que fu frapper blane de l'ottiers, maîtresse de Henri II, avec la légende : Omnium victorem riet.

(2) Ce nom se pranonce Taillerand ou Taterand.

(3) Il realgon cet évêché en 1335 el obtiete 1348 celui d'Albano.

alement de rétablir la paix entre le ; Charles le Mauvais, et s'en allant trournier à Meulan, il « su pillé et robé de ir, mais depuis luy su tout rendu ». Arnand de Cervole, dit l'archiprêtre, ef de routiers, se présenta bardiment tignon, et exigea du pape 40,000 cens de a plupart des capitaines de l'archipretre cons et parents de Clément VI ou de Pressés par la famine, les Avignonnais sacrifier les cardinaux allies, ou créace pontife, et suriout Talleyrand, qu'ils t d'intelligences avec les grandes comce ne fut qu'à grand'poine qu'Inno-

arvint à le sauver.

it VI étant mort (12 septembre 1362). d, qui, suivant l'expression de Perouvait plus beau de faire des papes letre lui-même, eut le crédit de faire in V. Peu après, le roi Jean, se trouvignon, Pierre ler, roi de Chypre, viat des secours contre les musulmans. hâta de prêcher la croisade, dont le ance fut déclaré le chef-et Talleyrand mais cette expédition resta à l'état de ce fut le dernier événement de la vie mi, qui avait par avance recueilli des nts circonstanciés sur les pays que hretienne devait parcourir (1). Il laissa rant une fortune immense pour ce car elle representait plusieurs milnotre monnaie. Il en disposa par un fait à Avignon, le 25 octobre 1360, au-louta, la veille de sa mort, un codicille est aussi resté. Duchesne les a donnés Quelques-unes de leurs dispositions z singulières. Le cardinal de Périgord, l'une profonde instruction pour le temps ait, aima et protégea les lettres. Ses revec Pétrarque, la manière dont ce poëte hui, ne permettent de douter ni de fration pour le vrai mérite ni de sa pacité pour les affaires. Les historiens orains qui parlent de lus lont tous ses talents. Il fut en butte à du vives mais les graves accusations portées ne sont rien moins que démontrées; nt plus certain, c'est qu'il aima le plaibase, la dépense, et que pour satis-besoin incessant de somptuosité, il se des spéculations commerciales. Il est nt constant que sa piété n'était pas très-

M. FISQUET.

wes do Saint-Denis. — Froisant, Chroniques.

al et Berthier, Hist. de l'Egitse galic., 1. XIII.

Dessalles, Notice hist. sur le cardinal de

ns manuscrit de la libiliothèque Imperiale, ceté la suite des Fogoges de Marco Polo, on Trause de l'état de la Terre-Sainte et de somposé en 1936, d'après-trordre de Tailerrand, une de l'audeselle, traduit du latin en français e desa Lelong d'Ypres, moine de Saint-Bertinarque, roite autres selles ministures, le portroitair représenté assis.

Perigord, dans l'Annuaire de la Dordopue. — cheshe, Hist. des cardinaux français. — Feison purpurata. — Aubery, Hist. gén. des cardinaux

TALLEYBAND ( Henri DE), comte DE CHA-LAIS, fils de Daniel, prince de Chalais, né en 1599, décapité à Nantes, le 19 août 1626. A vingt ans il était maître de la garde-robe, charge que sa mère, fille du maréchal de Montluc, lui avait achetée de tout le men dont elle pouvait disposer. Avec Schomberg et Barradas, il fut un des pre-miers favoris de Louis XIII. Sa bravoure aux sièges de Montauban et de Montpellie , des duels heureux, des aventures galantes lui avaient acquis, très-jeune encore, une réputation qui, avec influence qu'il avait près du roi et de son frère, Gaston, contribuèrent à le lancer dans des aventures qui devaient lui être funestes. A la fois ambitieux et léger, il conçut des desseins hardis, ou'il n'eut ni l'audace ni la constance de pousse à hout, Richelieu, poursuivant alors l'un des desseins de Henri IV, avait résolu de marier Gaston avec Mile de Montpensier. La cour était partagée en deux partis; Chalais se raugea parmi les opposants au mariage. Il venait de tuer en duel, en pleine rue, le baron de Pontgibaud, neveu du marechal de Schomberg (1). Poursuivi par le duc d'Elbeuf et les Guises, amis du mort, n'avait du sa grâce qu'à la protection de Gaston et du comte de Soissons. La reconnaissance le plaçait de leur côté, et il n'y était pas moins engage par sa liaison amoureuse avec la duchesse de Chevreuse, amie de la jeune reine. L'arrestation du maréchal d'Ornano (2 mai 1626) et l'éloignement du chancelier d'Aligre, qui remit les sceaux à Marillac, irritèrent le parti de Gaston, et le portèrent aux resolutions extrêmes. Dans un conseil tenu entre neuf personnes, l'assassinat de Richelieu fut résolu : le coup devait être fait à Fleury, maison de plaisance du cardinal. Tout le plan de ce complot avait été tracé par Chalais; mais intimidé par le commandeur de Valencey, à qui il avait tout confie, il avertit le cardinal et le roi. Soit faiblesse, soit ambition folle, Chalais promit à Richelieu d'user de son influence sur Gaston pour le décider au mariage projeté. et il reçut en échange l'assurance d'un brevet de mestre de camp. Mais Mme de Chevreuse eut bientôt rengagé son amant dans le parti opposé au mariage. Ce fut lui qui, dans des conferences nocturnes avec Gaston, prépara un plan de rebei-lion armée; le Havre, Laon, Metz devaient être livrés aux conspirateurs. Un des rivaux de Cha-lais auprès de Mmc de Chevreuse, le conte de Louvigny, cut vent du complet, et courut le découvrir au roi. La cour était arrivée à Nantes, et Chalais laissa deviner ses desseins en cherchant maladroitement à reprendre la promesse qu'il avait faite au cardinal. Richelieu, rapporte Rohan, « se ressouvint de l'affaire de Fleury, et crut qu'il était temps de a'en défaire ». Le 8 juillet

<sup>(</sup>t) La cause en fet une chanson fort libre qui courait alors sur New de Chalais.

1626 Chalais fut arrêté. On nomma ensuite, dans un intérêt de célérité et de secret, une commission, qui commençe le procès le 11 août. Chalais était accusé d'avoir excité Monsieur à se retirer de la cour, d'avoir tenté de s'emparer des villes du Havre, Laon et Metz, d'avoir traité avec les huguenots, et enfin d'avoir voulu poi-gnarder le cardinal. Trois témoins seulement furent entendus : Louvigny, cet ami " avec lequel, dit Tallemant, Chalais avait autrefois vécu comme un frère »; un exempt et un cocher, propres gardiens du prisonnier. Quant à Gaston, qui s'était empressé le 5 août d'épouser Mile de Montpensier, il dit tout ce qu'on voulut lui faire dire. Enfin Chalais, ne voyant de salut que dans la soumission la plus entière, confessa tout. Ses aveux ne furent pas sans compromettre la reine, puisque, appelée devant le roi, assisté de sa mère et du cardinal, elle fut placée sur un petit siège pliant « et interrogée comme une criminelle ». En vain MM. de Bellegarde et d'Effiat, et Gaston luimême implorèrent la pitié pour Chalais; en vain celui-ci écrivit au roi deux lettres touchantes (2 aont). Le 18 aont un arrêt de la chambre criminelle, rendu après cinq jours d'examen, le déclara coupable de lèse-majesté, « en réparation duquel crime il était condamné à subir la torture, puis à avoir la tête tranchée sur un échafaud, pour être ensuite cette tête mise sur une pique, le corps coupé en quatre quartiers et attaché à pareil nombre de potences ». Le roi retrancha de cette condamnation tout ce qu'elle avait d'inutilement cruel, n'y laissant que la mort. Mais le hasard rendit encore atroce cette exécution. Les amis du comte avaient fait évader le bourreau. Un criminel, qui allait être pendu, offrit de ra-cheter sa vie en remplissant cet office. Ce ne fut trente-quatre coups d'une mauvaise qu'après épée et d'un instrument de tonnelier que la tête fut séparée du tronc ; au vingtième coup le maiheureux Chalais se plaignait encore (19 août 1626). Sa mère eut le sublime courage de monter avec lui sur l'échafaud et de l'assister jusqu'à sa mort. Bientôt Mmc de Chevreuse fut envoyee Eug. Asse. en exil.

B. de La Borde, Pièces du procés de Chalais; Paris, 1781, In-12. — Cousin, Alme de Chevreuse. — Bazin, Hist. de Louis XIII. — Flobert, Hist. des ducs d'Orteans. — Bichelieu, Fontenny-Marcuil, Bassompierre, Brienno, Roban, Montglat, Memoires:

TALLEYRAND (Gabriel-Marie DE), comte DE PÉRIGORD, général français, né le 1° cotobre 1726, mort en 1795. Fils de Daniel-Marie-Anne, marquis de Talleyrand, comte de Grignols, brigadier des armées du roi, tué le 9 mai 1745, au siège de Tournai, il fit ses premières armes dans le régiment de Normandie, que commandait son père et dont il devint à dix-neuf aus colonel. A la tête de ce corps il assista aux batailles de Fontenoy et de Raucoux ainsi qu'aux siéges de Berg-op-Zoom et de Maëstricht. En 1749 il fut normé menin du dauphin, et en 1752 pourvu du gouvernement de Berri. Brigadier de cavalerie

en 1756, il servit en cette qualité à l'armée d'Allemagne, et combattit avec valeur à Hastemberi, à Crevett et à Lutzeiberg. En 1770 il eut le gouvernement de Picardie et le commandement général du Languedoc, et le 1<sup>er</sup> mara 1780 il fit promu lieutenant général. A la mort du prince de Chalais (1757), il hérita du chef de sa femme le titre de grand d'Espagne. Il habitait en Languedoc lorsque la révolution éclata ; arrêté comme noble sous la terreur, il passa une année entre en prison, et mourut après le coup d'État de thermidor.

TALLEBRAND (Élie-Charles DE), prince te CITALAIS, duc DE PÉRICORD, fils aimé du précident, né le 4 août 1754, à Versailles, mortle 31 janvier 1829, à Paris. Sous-lieutenant de qualerie à seize ans, capitaine à dix-huit, ildrint, sans avoir fait la guerre, mestre de camp du régiment de royal-Normandie en 1785 é maréchal de camp en 1791. Au début de la trollition, il émigra avec une partie de sa familt et fit la campagne de 1792 à l'arroée de Condé Rentré en France en 1800, il se retira dans 10 domaine de province, dont il ne posseidant ple que quelques débris. Au retour des Bourbons, fut compris dans la première liste des pairs (4) par 1814), à raison de sa grandesse et en 1816 un ordonnance royale le créa duc de Périgord. Son frère, Adalbert-Charles, counte 16 françord, né le 1<sup>cr</sup> janvier 1758, à Versailles, a admis en 1817 à la retraite comme maréchel de camp.

TALLEVRAND (Augustin - Marie - Eliz-Charles DE), due de Péricord, fils du provident, né le 10 janvier 1788, à Paris, ou il est mul, en 1862. Il fit ses premières études en Allemans. Nommé, par décret du 30 mars 1809, sous-betenant de hussards, il prit part aux guerrs-1809, 1812, 1813 et 1814, et il était chel dro dron lorsqu'au second retour du roi il se de concel du 1et de cuirassiers de la garde (Anti-1815). Maréchal de camp en 1818, il comme une brigade au camp de Lunéville (1834, 4 siègea en 1830 au comité de cavalerie. Es tri entra dans la chambre des pairs par drois succession; mais son rôle politique a lest terma avec la révolution de Juillet. De son mare avec Marie de Choiseul-Praslin (1807), il 16 tie-Louis-Roger, prince de Chalaste, 26 km nov. 1809, et Paul-Adalbert-René, combu Péricord, né le 28 nov. 1811.

PÉRICORD, né le 28 nov. 1811.

Pinach, Chronol. militaire, t. Vit. — De Camel
Dict. des generaux français. — La Montier

p. 286. — Sarrut et Saint-Edme, Biogr. des Acamel
jour, t. IV, 3º part.

TALLEYBAND (Charles-Daniel, conte

TALLEYBAND (Charles-Daniel, contressor frère consanguin de Gabriel-Marie, né le 16 x 1734, mort le 4 novembre 1788, à Paris. Sirétait petite-fille du ministre Chamillart. De mestre de camp d'un régiment de cavalers son nom, il en devint colonet en 1761, d'un Allemagne toutes les campagnes de la gour Sept ans. Le 1er mars 1784, il parvint au gent de la gour sept ans. Le 1er mars 1784, il parvint au gent de la gour sept ans.

cant general. De ses trois fils le plus lat Charles-Maurice (voy. ci-apres).

EYRAND-PÉRIGORD (Charles-Mau-), prince ne Bénévent, fils alué du L, celèbre homme d'État français, né à 13 février 1754, mort dans la même 17 mai 1838. Un accident qu'il éprouva fun an le rendit boitenx pour le reste et lui ferma la carrière militaire, il était destiné par droit d'alnesse. Il a ses études au collège d'Harcourt, nua au séminaire de Saint-Sulpice et à nne, et les termina à Reims, sous la dile son oncle, qui en occupait le siège copal. Maurice de Périgord revint à ingt aus, et ne se prépara point par une nie à l'exercice du ministère sacré, mbrassait que par contrainte et sans ocation préconçue. La notoriété l.cen-e ses mœurs ne l'empêcha pas d'être 1775) de l'abbaye de Saint-Denis (dio-Reims) et de quelques antres bénéfices. biographes ont parlé de l'empressement nel il rechercha l'occasion de connaître ocher Voltaire, dont l'arrivée à Paris invivement la cour et le clergé (1778). lte n'empêcha pas que deux ans après d ne fût nommé agent général du France (1780), poste important et lu-ll occupa pendant cinq ans et où il comsérieux apprentissage des hommes et res. Il songen aussilót à se ménager un s l'administration des finances. On prédans cette circonstance Mirabeau le ès du contrôleur général de Calonne. Il t, et recueillit dans ce contact avec ax ministériels des notions également a son instruction financière et à sa privée. Ce fut ainsi que Talleyrand déire les affaires, l'agiotage et la galanterie années d'une existence ou la pratique avoirs sacerdotaux tint nécessairement de place. Il se brouilla plus tard beau, qui, dans une lettre adressée d'Entraigues, dépeignit sous les cou-plus noires l'infaine conduite de Perigord. Cette mesintelligence subsista unes de l'Assemblée de 1789, où lous sient apporter, avec le sentiment danune position déclassée, un égal renom d'esprit et d'immoralité. Habituellegents généraux du clerge obtenaient des l'expiration de leur mandat, Louis XVI re trois ans la nomination de Talleyce fut particulièrement à raison de ses ulministratifs qu'il fut promu, le 1er oc-8, à l'éveché d'Autun. Membre de la es notables (nov. 1788), qui précéda ation des états généraux, il s'y fit repar l'abondance de son langage dans le idées nouvelles, et sut député par le

clergé de son diocèse à l'Assemblée mémorable qui devait fixer les destinces de la France. Il s'y montra fidèle à ses antécedents. Dès l'ouverlure des séances, il insista pour la vérification collective des pouvoirs, el, n'ayant pu y réussir, il se prononça, dès le 19 juin 1789, pour la réunion des membres du ciergé à la chambre du tiers, qui avait pris, le 17, la dénomination d'Assemblée nationale. Il provoqua l'annulation des mandats impératifs donnés aux députés par les bailliages, et la suppression des dimes accordées au clergé, en faisant mentionner que le décret qui la prononçait avait été rendu l'unanimité. Ces premières garanties données au parti novateur le tirent élire membre du comité constitution avec Mounier, Sieyès et Lally-Tolendal. Il prit une part active, en cette qualité, à la fameuse Déclaration des droits. Il fit partie de la députation que l'Assemblée désigna, après la prise de la Bastille (14 juillet), pour aller observer les causes et les caractères de ce grand mouvement populaire (t). Ce fut Talleyrand, enfin, qui, dans la séance du 10 octobre, porta à la tribune la première motion relative à l'aliénation des biens du clergé. Il posa en principe que cet ordre n'était pas propriétaire dans le sens réel de ce terme, et que puisque la nation avait le droit incontestable de réduire et même de supprimer les aggrégations religieuses, cette faculté s'étendait au pouvoir de disposer des immeubles ecclésiastiques, à la seule condition d'assurer aux titulaires une subsistance calculée sur les intentions des fondateurs. Il proposait d'appliquer à l'extinction de 110 millions de rentes perpétuelles ou viagères de l'onéreux impôt de la gabelle et à la fondation d'une caisse d'amortissement, le produit de cette opération. Le décret du 13 février 1790, portant suppression des ordres religieux, excita dans le côté droit de l'Assemblée une impression très-vive d'irritation et de méfiance, et plusieurs membres deman-dèrent que la religion catholique fût reconnue comme religion de l'État. Ce vœu fut reponssé par l'Assemblée (13 avril), dont le refus inspira une protestation couragense de la minorité, à laquelle s'associa le clergé des provinces, et nutamment celui du diocèse d'Autun, qui ne put émouvoir l'impassibilité systématique de son pre-mier pasteur. Talleyrand fut élu président trois jours après (16 févr.). Il sournit bientôt à la révolution un gage plus éclatant encore par son concours à la celébration de la messe qui eut lieu le 14 juillet 1790, dans la vaste enceinte du Champ de Mars, à l'occasion de la fédération nationale : cérémonie imposante par l'accord de tant de sentiments et d'espérances, mais qui marqua le terme d'une monarchie de quatorze siècles.

(i) Lorsque les bases présentées par le premier comité de constitut on curent été repoussées par l'Assemblée, il entre dans le nouveau comité, qui proposa successivement fes divers décrets dont se composa la conutution de 1791. TALLEYRAND

Sans figurer parmi les promoteurs de la constitu-non civile du clerge, Talleyrand s'y associa par un assentiment explicite, et le 28 decembre 1790 il prêta serment à cette constitution, dont les consequences devinrent si tunestes. En même temps if se démit de l'évêché d'Aufun. If pressa hautement son clergé de suivre son exemple en déclarant que les décrets de l'Assemblée ne renfermaient rien. « qui dot alarmer la conscience la plus craintive », et qu'ils n'étaient sur presque tous les points « qu'un retour aux lois les plus pures de l'Eglise, que le temps on les passions hu-maines avaient si étrangement allérées » : térnoignage au moins singulier de la part de l'homme qui devait passer tout le reste de sa vie dans le plus complet abandon des lois de l'Église, et qui prouve surabondamment combien les dogmes élémentaires du christianisme sont étroitement liés à l'organisation ecclésiastique. Peu de temps après il sacra de ses mains les évêques élus de l'Aisne et du Finistère (% févr. 1791), et brava ouvertement les brefs pontificaux qui déclarèrent achismatiques tous ceux qui avaient coopéré à ces actes sacriléges. Nous devons ajouter que dans un discours extra-parlementaire, qu'il pro-nonça à tette époque, Talleyrand protesta hau-tement de son attachement au saint-siège; mais la sincerité de cette déclaration ne peut que paraltre suspecte en la rapprochant de sa conduite passée, et cette definnce n'est que trop autorisee par la part plus on moins ostensible qu'il prit à la conversion de l'église de Sainte-Geneviève en on temple profane destiné à la sépulture des hommes illustres de la France, Talleyrand, Adèle au souvenir d'une ancienne atmite, avait visité, pendant sa courte maladie, Mirabeau, qui le choisit, avec le comte de La Marck, pour exéenteur testamentaire. A la suite d'une émouvante allocution, il donna lecture à l'Assemblée de son dernier discours (4 avril 1791), que la mort l'avait empêche de prononcer. Il avait eté élu en janvier précédent membre du directoire du département de la Seine, où il siègea avec Sieyès, Rosderer et La Rochefoucauld. Mais il refusa, à l'exemple de Sieyes, le siege épiscopal de Paris, vacant par le refus de serment de M. de Juigne.

Cette première phase de la vie publique de Talleyrand fut marquée, hâtons-nous de le reconnaître, par des actes beaucoup plus recommandables que quelques-uns de ceux que nous venons de rappeler. Il coopéra utilement à l'élaboration des nombreuses mesures financières dont l'Assemblée constituante eut à s'occuper. Il lui sommit le projet d'un règlement destiné à compléter ou pour mieux dire à remplacer la création d'une caisse d'amortissement, avortée entre les mains du contrôleur général de Calonne, et devoita avec une remarquable sagacité tous les périls attachés à l'émission des assignats. C'est sur sa proposition que fut rendue la loi du 19 décembre 1700, qui sert encore aujourd'hui de base à la perception des droits d'euregistrement.

Entin il prépara les voies à l'adoption du prin-cipe de l'uniformité des poids et mesures et du quart du méridien pour base du nouveau système métrique, et provoqua l'avis favorable de l'ica démie des sciences par un mémoire special qu'il lui adressa à cet effet. Mais de tous les travagt législatifs de Talleyrand, le plus important ful le rapport qu'il iut à l'Assemblée, au nom de co-milé de constitution, dans ses seances des 10 et 11 septembre 1791, sur l'instruction publique rapport conçu dans l'esprit large et liberal d temps, où toutes les branches de l'enseignemen sont étudiées avec une prevoyante sollicitude qui, sans ménager l'ancien régime, fait pourtant à l'instruction religieuse une part à peu pre convenable. Ce travail, où l'on voit poindre la création d'un Institut national comme courons ment de l'éditice intellectuel dont il pose le dements, fut présenté trop tard pour subir l'e-preuve de la discussion; mais on ne sucut donter qu'il n'ait été consulté avec fruit lorque les assemblees postérieures s'occupérent de mettre l'instruction publique en harmonie avec la nouvelle organisation politique de la France. Enfin, ce fut Talleyrand que l'Assemblée constituante chargea, le 10 fevrier 1790, de conger une adresse au peuple français pour gagner sa confiance par un exposé sommaire de ses fra-vaux. Le futur diplomate s'acquitta de cette tâche avec beaucoup d'esprit et d'habiteté. Mais, appre plus tard par le departement de la Seine à la re au roi des représentations sur le choix de ses conseillers, il déposa le 19 avril 1791 eules les mains de Louis XVI une remontrance imporieuse, et, par une insinuation qui sut regardet comme personnelle, il l'exhorta à s'entourer - de plus fermes appuis de la liberté ». Dans la même qualité il participa , le 5 décembre 1701, à une déclaration en faveur de la liberté de concience, au sujet de mesures rigoureuses proposes contre les prêtres insermentés.

Cependant les dangers de plus en plus presants de la famille royale, l'invasion progresive des idées anarchiques et les intrigues de l'émigration déterminaient des préparatifs me naçants de la part des puissances europeante. Le gouvernement entreprit de conjuner les hatilités par des négociations, et Talleyrant fa envoyé à Londres, sans caractère officiel, pou proposer au cabinet de Saint-James une aillant nationale en opposition au pacte de famille ples partisans de la cour cherchaient à former al le continent. Il partit au mois de février 172 avec le duc de Biren (Lauzun), son contident son ami. Il se trouva dès l'abord en face des preventions que suscitait dans les hautes classes dérèglement de ses mours, et dont il accel bientôt la défaveur par la légèreté de ses descent et par ses liaisons plus ou moins directes 194 les meneurs de l'opposition (1). Talleyrand eine

in Lettres de Gouvernear Morris & G. Washington, & d. 17 Jewier 1792.

ne confiance au roi Georges III, ni à rec qui il eut plusieurs conserences, et il sans avoir rien conclu. A l'avénement mouriez au ministère, cette négociation fut et comme Talleyrand, durant les deux qui snivirent sa sortie de l'Assemblée n ne pouvait remplir aucune fonction à la dion du pouvoir executit, M. de Chaumaître de la garde-robe de Louis XVI, amé au poste d'ambassadeur (avrit 1792), et ordre de cooperer sous ce titre officiel marches du véritable négociateur. Talleyappliqua surtout à affaiblir les impressions es que faisait naître dans le cabinet brie l'état intérieur de la France; mais ses furent contrariés par l'attitude ouvertevolutionnaire de son jeune collègue, et il de lord Grenville qu'une note évasive, quelle la cour de Londres se déclarait érente à tout ce qui se passerait, pourvo France respectat les droits des puissances lées. » Il revint à la charge, tenta la conbritannique par l'appAt de quelques avanommerciaux, de certaines concessions bales, et il essaya d'intéresser le cabinet eter médiateur entre la France et les États ntaux (1). Le ministère déclina cette proa ; mais Talleyrand reussit a en obtenir claration formelle de neutralité, que les du gouvernement français célébrèrent un triomphe. Ce résultat ne fut pas en us importance. Il influa sur le sort des tions alors ouvertes avec la Prusse, qui toujours montrée moins animée que l'Auet les autres puissances du Nord. La neudu cabinet anglais disparut hientôt en e de la sanglante péripétie du 10 aont; yrand, à peine de retour en France, se butte aux accusations du parti révolure, qui lui reprocha d'avoir secrètement dans l'intérêt du duc d'Orléans. Il triomus peine de cette première attaque portée l'Assemblée, et demeura quelques jours où ses haisons avec Danton et Lebrun terent à son égard des imputations plus s encore. Un de ses biographes l'a hauaccusé d'avoir conseillé l'incarcération amille royale et même d'être entre dans rte de complicité avec les ordonnateurs acros de septembre (2). L'histoire ne admettre des inculpations aussi graves simples allégations ou de vaines con-Quoi qu'il en soit, Talleyrand pe re-Londres que le 10 septembre 1792, val'un passeport qui donnait a son voyage mace d'une mission diplomatique; mais ous après son départ, it fut décreté d'accuis décembre), par suite de la déconverte

Lires des papiers d'un homme d'Atal, t. 18, Tellegrand dans la 1ºº édition de la Hiographic d'une lettre de M. de Laporte, intendant de la liste civile de Louis XVI, qui le signalait comme disposé à servir ce prince. Il se déshonora en pure perte en repoussant, dans une lettre au président de la Convention (12 dec.), l'inculpation de dévouement qui lui était faite; le décret fut maintenu; il fut porté sur la liste des émigrés, et sa position en Angleterre devint bientôt intolérable entre les proscriptions du parti révolutionnaire et les vexations des émigrés rayalistes, Cependant il continua de negocier au nom de la république française, aun du retarder sinon de prévenir une rupture définitive entre les deux nations. Mais la mort de Louis XVI souleva l'indignation publique, et le ministère anglais répondit à ce sentiment par la proclamation de l'ulien-bill, foi d'expulsion particulièrement dirigée contre certains refugies français.

A la faveur des rapports secrets qu'il catretenait avec le porti tory, Taileyrand parvint pendant une année à faire tête à l'orage; mais l'improbation universelle ayant élé surexcitée par le développement du regime terroriste, le cabinet cessa d'excepter l'ex-constitutionnel de la proscription dirigée contre ses compatriotes. Il s barqua pour les États-Unis le 3 février 1791, avec deux de ses anciens collègues, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt et M. de Beaumetz, sur un bâtiment danois qui les transporta à Philadelphie. Cet exil, sans aucune autre compensation que ses rapports avec ses compagnons de disgrace, demeura l'un des souvenirs les plus pénibles de sa vie. Au bont d'un an de sejour an dela des mers, Talleyrand, las de son inaction, rédigea le 16 juin 1795 une pétition pour faire révoquer la sentence de hanniesement portée contre lui. Il quitta Philadelphie, et vint attendre à Hambourg, puis à Amsterdam, le resultat de ses démarches. Ce fut dans cette dernière ville qu'il apprit qu'un décret de la Convention, rendu le 4 septembre 1795, sur la proposition de Chénier lui rendait la liberté de revoir son pays. Avant de rentrer en France, il travaille à conquerir la faveur du Directoire, qui venait de se constituer, par une mission secrète qu'il obtint auprès du gouvernement prussien, dont il prépara la neutralité par d'adroites manœuvres et par d'utiles decouvertes sur les hommes et les choses. Il avait fait à Hambourg la connaissance de Mmc Grand, née Worthée, jeune auglaise divorcée, d'une grande beauté mais d'un esprit très-médiocre. Il s'attacha publiquement à elle; mais cette liaison ne l'empêcha pas de se livrer à d'autres galanteries, dont l'une eut pour dénouement le sujcide de la victime qu'il avait abandonnée après l'avoir séduite. Talleyrand arriva à Paris avec Mine Grand, au mois de mars 1796. Il s'empressa d'aller voir Mme de Staet, qu'il avait precedemment rencontrée chez son père et dont les instances avaient fortement contribué à la proposition de Chénier et au succès qu'elle avait obtenu. Muc de Stael, donée d'un caprit aussi actif quo brillant, était l'ame d'une coterie alors fort puissante à la petite cour de Barras. Talleyrand s'attacha à elle avec toute la ferveur d'une ambition stimulée par le délabrement de sa fortune, réduite en ce moment à un modeste capital de cinquante mille francs. Ce fut Mme de Stael qui l'introduisit au Cercle constitutionnel, où il rencontra divers personnages appartenant aux sphères élevées de l'opinion républicaine. Il se lia en même temps avec plusieurs femmes recherchées pour l'élégance de leurs manières ou l'importance de leur crédit. Quelques communications opportunes à l'Institut, qui venait d'être établi, et qui l'avait élu parmi ses membres, achevèrent de populariser son nom, et le 15 juil let 1797, par la protection de Barras et malgré la répulsion absolue de Carnot, que révoltait le cynisme de ses principes et de son caractère, il fut nommé ministre des relations extérieures en remulacement de Charles Delacroix. Ce choix fut généralement bien accueilli. Inossensif et réservé, Talleyrand n'offusquait aucun parti, et son habileté connue paraissait un gage en faveur de la paix (1).

Les premiers regards du nouveau ministre se tournérent, avec une sûreté de pressentiment qui ne l'abandonna jamais, vers le jeune général dont le génie avait ramené la victoire sous nos drapeaux. Il annonça au commandant en chef de l'armée d'Italie sa nomination dans des termes flatteurs, et s'appliqua à gagner sa confiance en le tenant exactement au courant de la situation întérieure de la république. Tout se préparait alors pour une réaction violente de la minorité des deux conseils tégislatifs contre une majorité plus bruyante qu'homogène et résolue, mais dont l'influence et les progrès faisaient craindre une contre-révolution. Les impatiences et les excitations des généraux Hoche et Bonaparte déterminèrent le coup d'État du 18 fructidor (4 sept. 1797), où l'on vit le Directoire reproduire au nom de la liberté tous les excès de la tyrannie. Talleyrand, qui n'y avait pris qu'une part inostensible, en accepta le succès par une circulaire diplomatique pleine des griefs imaginaires et des assurances (a)|acieuses par lesquels tous les gouvernements essayent de légitimer les recours à la force brutale : « Vous direz, écrivait le ministre à ses agents, que le Directoire, par son courage, l'étendue de ses vues et le secret impénétrable qui en a préparé le succès, a montré au plus haut degré qu'il possédait l'art de gouverner dans les moments les plus difficiles. » Cette astucieuse apologie du coup d'État de fructidor grossit aux yeux du public la part réelle qu'il y avait prise, et Talleyrand obtint bientôt une importance très-renommée dans l'administration directoriale (2). Les négociations qui aboutirent au traité de Campo-Formio (17 oct. 1797) avaient

(ii M. de Tailegrand, per M. de Villemerest, ch. vill.

- Hist. du Directoire, per M. de Berente, liv. IV.
(3) M. de Tallegrand, per M. de Villemerest, ch. rx.

été conduites par le général Bonaparte nellement et en opposition aux Directoire, qui aurait voulu que le né ir l'affranchissement complet de la Pe italique, tirât un meilleur parti de son succès. Bonaparte fut poussé à cette co pacifique par des considérations milit. politiques, mais surtout par une dépêc tidentielle de Taileyrand (d'où résultait ment que la guerre ou la paix dépe parti qu'il choisirait (1). Le traité de Formio éloignait les États héréditaires tières françaises, cédait Venise à l'Au échange du Milanais et de Mantou donnait à la France les Pays-Bas au et remettait à nos troupes l'important . de Mayence. Ce fut le premier acte de sance solennelle de la république franç posèrent à l'Autriche nos armes vi Cependant le Directoire, dans son pr ment, hésita à le ratifier ; mais il n'osa l'opinion publipue, qui s'y était mont. ble, et Talleyraud écrivit au héros paci a lettre pleine des témoignages d'ada plus emphatiques; c'est, lui manda. paix à la Bonaparte (2) ». Le minis mer le général pténipotentiaire au cons tadt, où les envoyés de la républiq et de l'Empire devaient débattre le la paix. Mais dès les premières conféd'ennui et plain de dépit de la puissa dont lui-même s'était prêté à invest toire, il quitta Rastadt et arriva le 1797 à Paris, où son voyage avait e avec Barras et Talleyrand. Ce fus qui, cinq jours après, présenta le ge parte à l'audience solennelle des aux ministres et aux principaux for de l'État réunis dans la grande cour bourg, en présence d'une foule in déc. ). Le tour ingénieux mais un pe de sa harangue fut plus remarque 📭 il mit heureusement en parallèle les destes et laborieux du jeune héros ave deur personnelle, et prévit délicateme où il faudrait l'arracher aux douceurs de dieuse retraite : « La France entière sen ajoutait l'orateur; peut-être lui ne le sera i telle est sa destinée. » Ce fut encore Talle que les directeurs régicides chargèrent de vier Bonaparte à la cérémonie annivere 21 janvier; mais tout ce qu'on put obtenir d c'est qu'il y assisterait comme simple me de l'Institut, et il n'en fut que plus rem C'était l'époque où l'on se preoccupait sur

ment d'une expédition projetée contre l'ambterre, et le lendemain même du truité de Camp-Formio Bonaparte avait été désigné pour commander. Toujours habile à saistr le coursde l'opinion publique, Talleyrand satisfit à l'in-

(1) Memoires de Napoleon, Guerre d'Italie, ch. 124 (8) Lettre confidentielle du 26 actobre 1797. dominante par une circulaire (4 janv. , où il dénonçait avec beaucoup d'énergie dences et les perfidies du cabinet britan-et prescrivait à tous les agents diplomatia formation d'une ligne active et zéle e le dernier ennemi que la république eût cre ». Mais ni Talleyrand ni Bonaparte vaient sérieusement à la réalisation d'une treprise sous un gouvernement aussi aussi dénué de ressources que le Direc-Bonaparte méditait dès lors une autre don, et ne se servait des préparatifs de ente projetée que pour en changer la des-. Il prolongeait sous le même prétexte our à Paris, dont l'éclat et la durée coment à fatiguer le Directoire. Il n'est pas on que Talleyrand, pour lequel il avait pris up de goût, n'ait été avec Deseix, ami ulier du général, un des premiers confi-de l'expédition d'Egypte. Ce projet, que arte avait embrassé d'abord avec une vive mais dont les difficultés n'avaient pas hii apparaltre, fut conduit dans un secret et toutes les études préliminaires eun sous sa direction exclusive (t). Ce ne siors qu'il en fit part au Directoire, qu'il de peine à entraîner, soit par son as-l personnel, soit parce que ce plan offrait le plus convenable d'éloigner l'impéénéral, qui avait formellement refusé de er à Rastadt. Cependant les complicamenaçantes produites à l'extérieur par lon de la Suisse, par l'occupation de d'où le pape avait été expulsé, et par le départ de la légation française à Vienne, en question pendant quelques jours le fait de l'expédition, et les directeurs virent ent ou, pour conjurer de nouveaux périls, faudrait recourir à l'homme dont l'ambiinspirait tant d'ombrage. Ils se décienfin, et, à la suite d'une scène fort orale genéral reçut l'ordre de partir (3 mai Bonaparte avait espéré dissiper une des tés de l'entreprise en exigeant que Talfot envoyé comme ambassadeur à Consple pour obtenir le consentement de la l'ocupation de l'Égypte; mais le prudent ate n'eut garde de commettre son habileté ette épineuse négociation, et il continua de A Paris la politique tortueuse et passionnn régime plus prolitable à sa fortune considération (2).

syrand avait fortement stimulé par ses mications confidentielles le mouvement mena le renversement du pape (fevrier et préparé la révolution helvétique (mars t) par un rapport sur l'insuffisance des ins-s démocratiques de ce pays. Toutefois implique sa participation directe au détrônedu roi de Sardaigne, Charles-Ernmanuel IV,

dont le territoire continental (le Piémont), entre la France et la république cisalpine, contrariait les vues du Difectoire. Il blama même les procédés, un peu gourmés, de notre envoyé Ginguené (1), qu'il remplaça par M. d'Eymar, ancien coustituant, plus souple. Mais Joubert, général en chef de l'armée d'Italie, ne s'associa point à ces ménagements. sor de n'être pas désavoué, il paralysa, à l'aide des généraux Grouchy et Clauzel, ses lieute-nants, les moyens de défense du Piémont et, moitié par ruse, moitié par violence, il extorqua au loyal monarque (9 déc. 1798) un acte d'abdication contre lequel ce prince éleva quelques jours plus tard one impuissante protestation. Le Directoire voulut aggraver cette dépossession par des rigneurs et de mauvais traitements, auxquels Talleyrand réussit à le soustraire. Les vifs dissentiments qui, depuis l'invasion de la Pénînsule italique, convaient entre le royaume de Naples et la république française, avaient pris, dans le cours de 1798, un caractère plus décidé. Encouragé par les excitations de la reine et de son ministre Acton, le roi de Naples, Ferdinand IV, dirigea sur Rome une forte colonne destinée à relever le trône pontifical. Il s'empara facilement de cette ville (29 nov. 1798); mais les mauvaises dispositions du général Mack, qui commandait ses troupes, préparèrent à Cham-pionnet une brillante victoire, qui lui ouvrit les portes de Naples (23 janv. 1799), d'où la cour et la légation anglaise s'étaient enfuies. Le Directoire consomma l'envahissement de l'Italie par l'occupation de la Toscane et de l'État de Lucques, et sit transférer le pape à Valence, ou il mourut, le 29 août 1799, en pardonnant à ses oppresseurs.

Un incident grave acheva d'édifier l'opinion publique sur la moralité du régime directorial et de son principal ministre. Les ports europeens étaient pour la plupart fermés aux Anglais. Les Américains, devenus rebelles à cette exigence, a'étaient attiré par ce motif l'animadversion du gouvernement français. Les circonstances politiques qui avaient marqué les années 1796 et 1797 disposerent les Americains à plus de condescendance, et trois plentpotentiaires, les généraux Pinkney, Marshall et M. Garry furent députes à Paris (oct. 1797), pour négocier le rétablissement des bons rapports du Congrès avec la France. Mais des agents d'intrigues circonvinrent aussilot ces envoyés, auxquels ils insinuèrent qu'ils n'obtiendraient rien du Directoire ni du ministre sans un sacrifice pécuniaire, évalué au chiffre assez rond de 1,200,000 francs Les plénipotent aires se recrièrent contre cette

(1) If fit plus, en livrant au ridicule le succès de la pre-tention que Ginguene avait elevée, de faire admettre sa femme a la cour de l'arin dans le costume que les femmes portaient alurs en France, et non point en habit de cour. Il répondit à Ginguene, fort exaite de ce triomphe, que le gouvernement français « ciait representé par des ambas-sadeurs et non par des ambassadrices. »

moires de Miol de Meluo, L. I., ch. VIII.

exaction, et la négociation échona avec une publicite fort scandaleuse pour Talleyrand, à l'intimité duquel appartenaient pour la plupart ces corrupteurs éhontes (1). Les mêmes tentatives de corruption se répétèrent à la même époque, avec le même dénouement, mais avec moins d'eclat, auprès des membres du sénat de Hambourg. Le cabinet portugais, alarmé des préparatifs d'une expedition qui menaçait en lui le plus fidèle allie de l'Angleterre, se montra moins indocile aux propositions des agents confidentiels de Barras et de Talleyrand, Six millions forent promis pour prix de la nestralité du gouvernement français. Mais le Directoire ne Carda pas à déclarer l'annolation de son engagement, sous le pretexte vague que l'Angleterre dominait toujours les conseils du Portugal (2). Le traite du 22 juillet 1795 par lequel l'Espagne s'était soumise à payer a la France un subside annuel de soixante millions, pendant la durée de la guerre, devint egalement, quelques années plus tard, la source de graves incupations contre la moralité de Tal-leyrand. Après la bataille de Marengo, le premier consul chargea son ministre de mander au cabinet espagnol que la France n'avait plus besoin de ce subside; mais Talleyrand, qui selon toute apparence, partageait avec Godor un prélèvement illicite sur cette redevance, résista à l'injonction du premier consul, et n'abandonna que graduellement la subvention stipulée (3).

Ces actes de corruption et de vénalité, et plus encore les revers accumulés des armors du Directoire, en ajoutant au discrédit dont il était frappé, amenèrent la sortie de trois de ses membres et son renouvellement partiel, à la suite d'une manifestation du corps législatif (18 juin 1799). Ce changement rendit de l'audace nu parti jacobin. Talleyrand, devenu l'objet particulier de son animosité, offrit, le 20 juillet 1799, sa démission, que Barras et Sieyes accepterent à regret. Lui-même désigna pour son successeur Reinhard, alors ministre en Suisse, en qui les hommes clairvoyants ne virent qu'un intérimaire officieux. Ce fut dans cet état de disgrace que le surprit le brusque retour du général Bonaparte (9 oct.). Il entrevit sans peine dans ce dernier le successeur naturel d'un régime décrié et concourut activement par ses conseils et ses démarches à cette révolution du 18 brumaire, qui devait enfanter l'oppression la plus glorieuse et la plus absolue des temps modernes. Tallevrand fut rappelé au ministère des relations extérieures par les consuls provisoires (22 nov. 1799), et, fort de la position qu'il avait prise, il déclara à Bonaparte que son intention était de travailler avec lui seul.

Ce fut assurément un coup de fortune pour le nonveau régime que la rencontre de ce grand seigneur aux formes élégantes, souple « habile,

a-t-on dit, à deviner les pensées secrètes de son maltre, comme a parer des charmes d'un excellent ton la manifestation des pertidies politi les plus odicuses et à jeter du ridicule sur loute vérilé ennemie par la piquante fertilité de ses bonsmots (1) «. L'exemple et les mamères de Tal leyrand exercerent une influence incontestable sur l'attitude de la nouvelle cour ; la servilite qui d'ordinaire assiège les pouvoirs naissants revell, à son imitation, un caractère de grace et presque de dignité. Ces circonstances ne furent pas étragères à la consideration que le regime consulaire obtint rapidement au dehors, comme à la far lite avec laquelle il s'établit sur une nation le de dix ans d'agitations et avide de gouverneue Le nouveau ministre parvint par d'adroites venances à rétablir la bonne harmonie enfre la France et la Russie, et les deux pays étaint sur le point de contracter une étroite alliane, jon-que la mort tragique de Paul 1<sup>er</sup>, (mars 1861) renversa des projets qui menaçaient l'Angleters de la perte absolue de ses colonies indiennes. Talleyrand avait été moins heureux dans une negociation traitée, pendant l'armistice qui suivit la bataille de Marengo, avec le cornte de Saint-Juhen, envoyé de l'empereur d'Autriche, lequel, n'etant pas muni de pouvoirs suffisants, dep ses instructions. Les actes preliminaire entre eux (28 juill. 1800) ne furent point approvés. François II exila Saint-Julien, et refusa de recevoir Duroc, envoyé du premier consul Les hostilites recommencèrent, et la victoire de Hohenlinden (3 déc. 1800) rendit à la France ma ascendant qui lui permit d'obliger l'Autriche à consentir aux conditions qu'elle avait refuses quelques mois auparavant. Talley rand prit parla l'organisation de la consulte cisalpine, aux trades de Lunéville (9 février 1801), de Florence /24 mars) et de Badajoz (29 sept.), dont l'effet fulde constituer une lique menacante contre l'A lerre, et à la conclusion do concordat, il obtat du pape Pie VII, à cette occasion, le rappel de l'excommunication prononcée contre lui en 1791. et même un bref de sécularisation, en date du 29 juin 1802, qui lui permit d'épouser la bole Mme Grand, avec qui il vivait maritalement de puis plusieurs années. Les traites que nens te nons de mentionner avaient plarme la sécurite de ministère britannique, La parx d'Amiens fut k fruit de ses appréhensions (25 mbrs 1802); mais cette paix ne tarda pas à être troubler le refus de l'Angleterre d'évacuer l'ile de Malle Talleyrand, qui avait contribué à adoucir le sentiment de lord Whitworth, blesse d'une bru que algarade que lui avait faite le pro-consul aux Tuileries, essaya de computer o rupture, soit en proposant de remettre Malico dépôt à l'empereur de Russie jusqu'à la condi-sion de ces différends, soit d'abandonner au Français la possession provisoire du golle &

<sup>(1)</sup> Mem. tires des papiers, etc., 1. VI, p. 1 et suiv. (2) Ind., t. VI, p. 43. (3) Mem. Üs Rovigo, L. VII, chap. 211.

<sup>1)</sup> Mem. tires des papiers, cle., L. VII, 1799.

Tarente. Ces expédients échonèrent devant la résistance obstinée du cabinet auglais, et la guerre reconnocuça presque sans interruption depuis 1803 jusqu'en 1814.

Il ne faut pas s'exagèrer toulefois la participation persounelle de Talleyrand aux traités et aux démarches que nous venons de rappeler. Depourvu d'idées bien arrêtées, généralement ememi du travail, il n'avait aucune des qualités d'un ministre drugeant; mais la souplesse et la pénétration de son esprit, son rare falent pour les négociations en faisaient un instrument précieux sous la main d'un homme aussi ferme et aussi resolu que le premier consul, « auquet il n'imposait ni par la conviction ni par le génée (1) ». Ce fut ainsi qu'il seconda le projet conçu par le chef de l'État, après le complet du 3 nivões, de laire déporter sans jugement, au moyen d'un séuatus-consulte, certain nombre d'ennemis plus on moins dangereux du régime consulaire.

Talley rand joua un rôle plus actif dans la ca-lastrophe qui ensanglanta la fin de ce régime 71 mars 1804). Savary, dans un intérêt facile à comprendre, a entaché sa participation d'un curactère d'initiative, en lui imputant la désigna-lion formelle du duc d'Enghien comme le conjuré de marque qu'avaient entendu signaler les comlices de Cadoudal. Mais en écartant cette exciation surabondante devant une volonté aussi olue que celle de Napoleon, la part de comp icite de son conseiller n'en demeure pas moins odiense. Cette impression s'aggrave encore quand on songe à la haute origine de Talleyrand et aux menagements particuliers qu'elle lui imposait envers la maison de Condé (2). Dans un conseil particulier tenu sous la présidence du premier consul, et auquel assistaient les deux autres consul-, les ministres et Fonché, il opina hautement our l'en'èvement du jeune prince sur le territoire adois; Cambacérès motiva longuement un avis dont opposé, et fut entendu avec impatience, mais sans humeur. Talleyrand se chargea de rédiger un rapport conforme à son opinion, qui avait prévalu. Dans cette pièce, que l'infidélité d'un secretaire (3) livra plus tard à une circulation assez étendue, le ministre justifiait abstraction. divernent et en thèse générale le droit d'extradifion pour fait de complot; puis il insistait sur la nécessité, pour le chef de l'État, de donner dus gages aux hommes de la révolution qui apprehenfacent le retour de l'ancienne dynastie, de fermer la bouche aux royalistes crédules qui prétaient

(i) Hist, du consulat et de l'ampire, par Thiers, t. li.

2º Tallegrand poussa l'oubil des convenances jusqu'à
conser un hai le jour même de la mort du due d'Englien.

(a) il passe pour constant sajourd'hut que le document qui a circuit dans quelques mains n'etalt qu'une
labrication de Perret, accrétaire hulme du ministre, qui
cuellant è contrelaire l'écriture de non mattre. Mais cette
creatistames ue retranche rien à la réalité du ropport,
sont l'original, cerit en entier de la main du ministre,
et echoppe a la destruction des papiers de l'allegrand,
a uto recueilit par le baron de Menesal, qui montionne
ce fait dans ses Souvenirs historiques, t. il), p. 85.

au premier consul le projet de jouer le rôle de Monk, entind'atteindre tous les conspirateurs sans exception. Ce fut Talleyrand qui rédigea la lettre dans laquelle le gouvernement consulaire notifiait au grand-due de Bade l'ordre d'arrestation du matheureux prince, lettre conque dans des termes frautains et remplie d'allégations mensongères et calonnieuses. Peu d'heures avant le jugement et l'exécution de la victime, Joséphine, qui s'était courageusement prononcée contre cette odieuse entreprise, vit avec effroi le premier consul en conversation avec son ministre, et témoigna à son beau-frère Joseph toutes les défiances que lui inspirait ce maudit boiteux (1). Malgré l'irrécusable réalité des circonstences que nons venons de rappeler, Talleyrand ne craignit pas de nier, quelques années plus tard (janv. 1809), tonte participation au meurtre juridique du duc d'Enghien, et ce desaveu lui attira, en plein conseil, une vive apostrophe de Napoléon, accompagnée des inculpations les plus categoriques et des démonstrations les plus inenacantes (2).

Lorsque Bonaparte songea à élever le titre de sa puissance, Talleyrand Py aida activement. Ce fut lui qui, lors de la création de l'empire, proposa d'etablir les grandes charges de la couronne, par imitation de la constitution germanique. Des les premiers mois de son avénement au trône, Napoléon medita cette descente en Angleterre a laquelle le cabinet britannique opposa une diversion formidable dans la coalition de 1805. Talleyrand se rapprocha alors du quartier général, retint par d'astucieuses promesses la Bavière et le Wurtemberg dans l'alliance française, la Prusse dans sa neutralité, et profita de l'éclatant succès qui ouvrit cette campagne pour proposer à l'empercur un plan de paix qui consistait à isoler l'Autriche de l'Italie, de la Suisse et de l'Allemagne méridionale en l'indemnisant par des possessions prises sur la vallee du Danube, à la mettre en rivalite avec la Russie, et à priver le gouvernement anglais du seul allié qu'il pût es-

(1) Sous te consulat Chénier, qui avait contribué à le faire rentrer co France, décocha contre Talleyrand l'épigramme suivante;

Traine suivance;
L'adre t Maurice, en boliant avec grâce,
Aux p us dispos pouvant donner leçons,
A front d'airain univanatemir de glace,
Falt, comme on ut, son théme en deux fayons,
Dans le parti du ponvoir arbitraire
Furtivement II gilse un pied hontenx;
L'outre est toujours dans le parti contraire,
Maia c'est le pied dont Maurice est boiteux.

Mana c'est le pled dont Maurice est boiteux.

(a) « Nadressantà M. de Talleyrand, qui était immobile, debout adossé a une chemunée, il lui dit en gestientant de la nomère la plus vive « Et vous avez pretendu, monsieur, que vous avez été étranger à la mort du dou étagitien?.. Mais oubliez-vous donc que vous me l'avez conseillee par écrit ? Étranger à la guerre d'Espagne! Mais oubliez-vous que vous m'avez conseille dans vou l'étres de recommencer la politique de Louis XIV? oubliez-vous que vous avez eté l'instrument de toutes les negociations qui qui aboutta la guerre actuelle? « Tulera, Hist. du consulat, etc., t. X. p. 13. — F oy aussi le fregment des Memoires du prince Eugene en tête de sa Correspondance.

porer sur le continent. Ce plan habile, qui, dans l'opinion de Talleyrand, devait assurer à l'Eurog une pacification seculaire, n'obtint point l'assentiment de Napoléon. Une autre conception de l'ingénieux ministre, qui instituait à Francfort un conseil amphictyonique européen en permanence, exclusivement composé de representants des puissances continentales, demeura également sans résultat. L'empereur, par le traité de Presbourg (26 dec. 1805), amoindritet humilia l'Autriche sans la dompter, et ne fit que se préparer de nouvelles hostilités (1). Talleyrand déploya un art profondément machiavélique en combinant, sous le nom de Confédération du Rhin, cette association dont Napoléon se déclara le protecteur et qui servit si puissamment ses projets de domination sur le corps germanique. Aidé du baron de Dalberg, alors archichancelier de l'empire germanique, et favorisé par la probabilité d'une paix prochaine avec la Russie, il sut flatter à propos les passions et les espérances des petits princes de la Confédération, évitant soigneusement de réunir leurs plenipotentiaires, attentif à empêcher tout contact des uns aux autres. Il obtint ainsi un acquiescement aveugle et sans réserve aux conditions d'assistance et de subvention qui leur étaient faites, et leur fit signer à tous, le 12 juillet 1806, le traité qui, organisant la Confédération du Rhin, consommait leur séparation d'avec le reste de l'Allemagne. Une de ses clauses les obligeait à souffrir éventuellement la présence de deux cent mille Français sur le territoire d'outre-Rhin, sous le spécieux prétexte de les faire participer aux avantages du traité de Presbourg. L'empereur d'Autriche aut éviter le piége que lui tendit Talleyrand dans la proposition de s'emparer de la Valachie et de la Moldavie, ce qui l'eût infailliblement brouillé avec le czar Alexandre; mais ce monarque ne put refuser de souscrire à la dissolution du corps germanique, et cette adhésion forcée eut pour ré-sultat de tivrer la Prusse à l'action directe de Napoléon, qui rencontrait en elle le seul obstacle à sa domination sur cette partie de l'Europe. En chargeant le ministre de France à Berlin de donner connaissance au roi du traité du 12 juillet, Talleyrand lui recommanda de mettre tout en œuvre pour que ses conseillers ne pussent conserver le temps ni se ménager les moyens d'éclairer l'esprit de leur maltre sur la nature et les effets de l'alliance; ils avaient pour instruction de lui déclarer, en cas d'hésitation, que le protectorat de l'empereur ne devait en aucune façon s'étendre sur d'autres États de l'Allemagne (2). Talleyrand couronna ses artifices en faisant accepter à Frédéric-Guillaume l'électorat de Hanovre, moyen sur d'indisposer contre lui la maison régnante d'Angleterre, qui lui avait alloué un subside de trente-six millions de francs pour le garantir de toute invasion. Ces précautions as-

(1) Notice sur Talleyrand, par Mignet. (2) Mem. Hres des papiers, etc., 1806.

tucieuses retardèrent pendant quelques mois d'inevitables hostilites. Talleyrand fut moins heureux dans ses efforts sincères pour amener Fox. successeur de W. Pitt dans le cabinet anglais, à conclure avec la France un traité de paix qui est réalisé le rêve de sa vie entière : la mort de For mit fin à des négociations dont le succès devenut d'ailleurs de jour en jour plus problematique

Les services de Talleyrand furent récompe par le don, à titre de fief impérial, de la prod-paulé de Bénévent (5 juin 1806), distraite de États pontificaux, et dont le pape ne rentra a possession, lors de la paix de 1814, que par le sacrifice de plusieurs millions. Malgre la cacfiance apparente de Napoléon , qu'il etait von rejoindre à Finkestein et qu'il suivit à Dantog et à Kornigsberg pendant la campagne de Prisse Talleyrand remit son portefeuille au due de Ca dore, le 9 août 1807, un mois après le trate le Tilsit, anquel il n'était pas demeuré ctranger d qui avait élevé à son apegée la puissance ériale. Il fut promu le même jour à la dismité de prince vice grand electeur de l'empire, conserra jusqu'au 20 janvier 1809 celle de grand char bellan, dont il jonissait depuis 1804, et sembla renoncer, pour quelque temps au moins, à la diplomatie active.

Les vues ambitieuses que Napoléon commença à manifester au sujet de l'Espagne (1808) avannt paru à Talleyrand une occasion favorable de rentrer en crédit auprès de lui. Il n'inclinait pont tout à fait au détrônement de la famille regnante, son plan, infiniment plus politique, consistat a faire épouser au futur héritier du trône une poscesse impériale, à imposer à l'Espague de fe concessions territoriales et à en tirer tous les tributs pécuniaires auxquels on pourrait la son mettre. Mais ces exactions, tout oppressives qu'elles pouvaient être, n'allaient point directeme au but de Napoléon, qui voulait rajcunir par la royauté de son frère Joseph la monarchie que de Charles IV. Cependant Talleyrand, qui avait négocié avec le rusé ministre l'aquiente la plupart des arrangements antérieurs aux ou férences de Bayonne, et notamment la confiscation partielle du Portugal, dans l'intérêt apparent de petit-fils de Charles IV, Talleyrand recut pour pris de ses complaisances l'exercice des fonctions d chichancelier d'État (2), qui lui conférait une sui de suprématie dans le département des affair etrangères. Mais Napoleon ne l'appela pas i ces conférences, ou sa place fut occupée pu duc de Cadore. Talleyrand se soumit d'aille de bonne grace à garder dans son chateau Valençay les princes espagnols, et sa presence l'entrevue d'Erfurt, qui eut lieu la même ause (sept. 1808) entre Alexandre et Napoléon, ach de prouver qu'il n'avait point perdu la conha de son maître. Napoleon l'employa aurtus

(1) Bignon, Hist. de France, etc., t. v.
(2) Le titulaire réel de cette charge était le prise.
Bugène, vice-roi d'itaite.

intermédiaire de ses communications dières avec le czar, rôle dont Talleyrand It aucun serupule d'abuser au profit de la e autrichienne (1). Ce fut lui qui porta à dre les premières paroles d'un projet de entre l'empereur, qui méditait depuis nos son divorce avec Joséphine, et la e Catherine Paulowna, serur du czar. dre protesta de sa bonne volonté personmais il opposa la domination absolue que ratrice mère exerçait sur ses filles; et l'indefinitif de ces ouvertures ne fut probables étranger aux hostilités formidables qui, de quatre ans plus tani, éclatèrent entre x souverains. Talleyrand profits adroitede ses rapports avec le czar pour lui der la main de la princesse Dorothée de nde, pour son neveu, Edmond de Péri-

Alexandre présenta lui-même le jeune à la duchesse de Courlande, dont la fille, se comtesse de Périgord et plus tard dude Dino, ne cessa dès lors d'être la grande au salon de son oncle, sur lequel elle prit up d'ascendant, malgré la mésintelligence

unit les deux époux.

qu'eurent lieu les premiers revers des arfrançaixes en Espagne, Talleyrand se proervertement contre celle guerre, qu'il avait llée (2). Il se réconcilia par l'entremise de la Vaudemont avec Fouché, dont il se Moigné dejouis dix ans, et ce rapprochement chéralement augurer une hostilité décidée ue personnelle contre Napoléon, auquel il de plus en plus suspect, et qui ini ôla e grand chambellan (20 janv. 1809). Talleyomprit qu'il s'était trop hâté de prophédécadence du régime impérial. Il s'efl'amortir le courroux de Napoléon par un de contenance dont la nature l'avait larg urvu, et par une souplesse d'attitudé qu'il ait merveilleusement avec la dignité de gneur de l'ancien régime, dont il fut les derniers types et des plus accomplis. Le en plusieurs circonstances des invectives terrible maître, il se contenta de dire un Quel dommage qu'un si grand homme mai élevé! « En sa qualité de grand diil lit partie du comité réuni aux Tuile 21 janvier 1810, pour délibérer sur le e de Napoléon , et se prononça pour une e autrichienne, contrairement à l'avis de rérès. Quoique la fortune de Talleyrand, reinte, comme on l'a vu, en 1795, à son d'Amérique, eut amplement profité ders des diverses négociations auxquelles il pris part, sa situation pécuniaire n'était ins que florissante. Ses habitudes invéde dépense et le fuste de sa représentaitérieure l'avaient constatoment tenu dans

ineval, Souvenies hist., t. 111, p. 190 et suiv. Arc de Talleyrand à Napoléon , à décembre 1800, a. én ône de Rovigo, t. 111, ch. xv. un état de gêne et de dépendance envers un régime dont il condamnait les fautes et dont il pressentait la ruine. L'empereur, qui, malgré son mécontentement, conservait de la reconnaissance pour ses services, consentit, en 1810, sur les instances du duc de Rovigo, à lui acheter son hôtel de Monaco, dans le faubourg Saint-Ge main, an prix énorme de deux millions cent mille francs, Talleyrand fit alors l'acquisition du magnitique bôtel de l'Infantado, rue Saint-Florentin, qu'il possèda jusqu'a sa mort, et dans lequel il recut en 1814 le czar Alexandre, devenu l'arbitre momentané du gouvernement de la France. Mais cette acquisition n'avait pas laissé d'être onéreuse à Talleyrand, dont les embarras financiers s'étaient aggravés par des revers imprévus. lei se placent quelques explications sur les causes particulières de son hostilité contre le gouvernement impérial, explications que n'a point encore pénétrées le jour de l'histoire et qui nous viennent d'une source respectable. Lors du renversement de la république oligarchique de Berne, en 1798, le directoire helvétique s'était emparé de dix à douze millions placés par les Bernois dans les fonds anglais. Ces valeurs furent sequestrées par le gouvernement britannique, pois cédées à vil prix, en 1802, par le directoire en détresse à MM. Gaccon et Saint-Didier, associés ou prête-noms de Talleyrand. Ce dernier a vait eu soin de stipuler la main-levée du A questre dans le traité d'Amiens, dont il fut le principal négociateur; mais le temps s'était écoulé en vaines formalités, la trêve rompue avait fait revivre le sequestre, et Talleyrand, par l'abandon de son portefeuille, en 1807, avait perdu tout moyen de faire liquider une créance dont il cepérait recueillir sept a huit millions. Il comprit que tout rapprochement entre les deux États serait impossible pendant le règne de Napoléon. Cette considération a'ajoutant chez lui au profond ressentiment d'une ambition déque, il ne forma bientôt plus d'autre vœu que celui de son renversement(1).

Les événements correspondaient avec une effrayante rapidité à ses secrètes espérances. Par l'énergie de ses efforts et l'assistance britannique, l'Espagne se dégageait des étreintes de son rude oppresseur: la désastreuse campagne de Russie avait eu lieu, et les lamentables journées de Leipzig venaient d'ouvrir aux armées coalisées les frontières de la France. En ces conjonctures extrêmes, le duc de Rovigo, qui avait eu plus d'une occasion d'apprécier Talleyrand, persunda à Napoléon de recourir à son expérience et à sa

(i) Pour terminer our cet incident, nous ajouterons que Talleyrand est grand aoin de se faire pourroir au congrès de Vienne du transfert dont il avait besoin. Muni de cette pièce, fiaccon se rendit à Paris, dou il compitat ailer à Londres regulariser la realisation des fonds. Mais il y apprit le retour de Napoleon, et cette nouvelle determina chez ini une apopiete fouëropante, à taquelle il auccomba, au bout de quelques heures. Sa seuse recquillit plus tard le tresor bernois, où is part de Talleyrand ne fut sûrement pas oubliés.

dexterité. Talleyrand fut mandé à Saint-Cloud; il se montra disposé a reprendre la direction des affaires étrangères à la seule condition de conserver son tilre de vice-grand électeur, comme un abri contre une nouvelle disgrace et contre les manœuvres de ses ennemis, condition que l'empereur refusa d'accepter. Il pressa Napoléon de conclure la paix à tout prix, et ne fut point écouté (1). L'attitude de Talleyrand pendant l'hiver de 1814 fut celle d'un observateur hostile, mais patient et circonspect, épiant avec soin l'occasion de porter les derniers coups à ce pouvoir chancelant qui le maltraitait, sans le frapper. Ses doléances et ses railleries s'exhalaient au sein d'un cercle de familiers, ennemis déclarés de Napoléon, parmi lesquels on remarquait le duc de Dalberg, le baron Louis, les genéraux Des-solles et Beurnonville, et cet etrange abbe de Pradt, le plus ardent de tous, que Savary, par une brusque apparition, surprit un jour en flagrant délit de conversation séditieuse avec Talleyrand, et qu'il laissa, comme son interlocuteur, fort troublé de cette découverte (2). L'approche des armées étrangères échauffait les esperances de ce petit groupe, qui représentait fidèlement les passions et les antipathies de la France d'alors, profondément dégoutee d'un régime dont ses longues adulations n'avaient que trop encouragé les excès. Il fallait à ce noyau de conspirateurs un émissaire qui persuadat les cheis alliés de la possibilité de mettre fin, par une marche hardie sur Paris, à cette lutte désespérée d'un homme de génie contre l'Europe entière. Un ancien émigre dauphinois, ami du duc de Daiberg, fut cet émissaire agréé plus qu'autorisé par le prince de Bénévent (3). Le baron de Vitrolles aborda les plénipotentiaires étrangers réunis à Châtillon, entretint et entratoa le czar Alexandre, pénetra jusqu'au comte d'Artois, qui attendait à Nancy l'issue des événements, et, par des démarches suivies avec courage et intelligence, prépara activement les voies à la restauration des Bourbons. Talleyrand, qui, dans le conseil de régence, avait opiné pour que l'impératrice Marie-Louise ne s'éloignât pas de Paris, inclinait sans chaleur pour ce dénouement (4), auquel il trouvaitle grand avantage de consonmer la chule du régime qui froissait son ambition et sa cupidité. Il avait trop de pénétration d'ailleurs pour ue pas comprendre que, Napoléon écarté, l'avéne-ment des Bourbons était la seule solution praticable. « La république, dit-il, à cette occasion, est une impossibilité; la régence et Bernadotte sont une intrigue; les Bourbons seuls sont un principe. » Il s'employa ouvertement à faire oublier ses anciens torts envers la royanté, circonvint étroitement l'empereur Alexandre, devenu son hôte, provoqua par d'adroites cajoleries la

desection de Marmont, qui triomplia des desnières résistances du czar, et dieta au sénat l'acte de déchéance du mattre impérieux dont ce corps avili enregistrait la veille encore avec tant d'empressement les moindres volontés. Aucune voix hors des rangs de l'armée ne s'était élever en faveur de sa descendance, évanouie dans la chute de cette souveraineté vingère, qui n'instrait qu'une obéissance sans fidétité. Talleye regut gracieusement, le 12 avril 1814, à son e dans Paris, le princo lieutenant général, de présence consommait cette révolution paulique Il fut le négocialeur de l'armistice du 23 avril, mettait un terme à l'occupation étrangère au de doulonreux sacrifices. Il prit aussi la princi part au traité de paix du 30 mai, qui re limites de l'ancien territoire et mainte la France en possession de ses conquêtes tiques, sans la soumettre à aucune contribu de guerre (1). Talleyrand, président du gour ment provisoire avant l'arrivée de Monsieur partie du premier cabinet de Lous XVIII con ministre des affaires étrangères (12 mai 1814). Il se rendit à la tête de la légation française au congrès de Vienne, ou son attitude, quoique dignect influente, offrit une part a peu près égale au blame des hommes politiques. Il futta mon succès contre l'absorption du royaume de S par la convoitise prussienne et coopéra puisa ment a la restauration de la maison de Bourb sur le trône de Naples; mais on lui a repr d'avoir, par le traité secret du 3 janvier 1813, engage la France dans une alliance sterile av l'Angleterre et l'Autriche, au lieu de l'unir at la Russie, dont elle avait à attendre de tout autre

L'impéritie du gouvernement, les prétentions des royalistes exclusifs, l'indifférence des populations, le mécontentement de l'arruée fav sèrent le retour de Napoléon, que les souverains alliés, par une declaration dont Talleyrand lut le principal promoteur, mirent aussitot au bar de l'Europe. Talleyrand résista pendant les Cent jours à toutes les tentatives de seduction ployées à son égard par le chef éphémère du g rernement imperial. Cependant il montra ap désastre de Waterloo peu d'empressement à rapprocher de Louis XVIII, qui, de son co l'accueillit avec une extrême froideur. Il ne tar pas à recouvrer son ascendant au conseil, inspira au roi, après des débuts oragens proclamation modèree de Cambrai et plusi modifications libérales à la charte de 1814. Qu ques jours plus tard, il reprit son poste min riel (9 juill, 1815) à côté de Fouche, dont le conc avait paru indispensable pour surmonter les tacles plus ou moins réels que rencontrait le du roi. Mai placé dans l'esprit du czar depuis congrès de Vienne, il s'opposa vainement o fois à la poignante spoliation des musées de Para

<sup>(1)</sup> Mem. du duc de Romgo, t. VI, ch. xxt.
(2) Ibid., t. VI, chap. xxxii.
(3) Hist. de dix ans, par L. Bianc, introduction, p. 21.
(4) Louis Bianc, Ibid.

<sup>(1)</sup> Co fut alors que perdant le titre de prine nevent, il prit celul de prince de Tallegrand.

buttit sans succès les réductions territoue d'impito yables vainqueurs s'apprétaient faire subir. Cette diminution de credit et stère menaçant de la réaction royaliste Camenérent, le 28 septembre, la retraite de and (1), que Louis XVIII nomma le même und chambellan avec un traitement de cent ancs. Il fit dédaigneusement place au duc cheu, que le rorpressait depuis longtemps ier un poste ou sa haute probité, son gent à tendre d'éminents services. Tal-I, qui avait cru que sa disgrâce ne serait sagère, en supporta la prolongation avec une, et son dépit s'exhala en sarcusmes et injurieux sur le compte de quelquesanembres du cabinet, que Louis XVIII voir lui interdire l'entrée de la cour. Lo & duc de Richelieu fit révoquer cette au bout de quelques mois ; mais Tal-Pa'en continua pas moins, sous des dehors oucis, ses appréciations sévères et le plus k injustes des actes et de la politique du occurent, épiant avec soin tous les rema-nts de cabinet qui pourraient favoriser sa l'aux affaires, « offrant tour à tour, à la de gouverner avec un coup d'I'tat, ou ustitutionnels une solution libérale avec le Dalberg, le baron Louis, etc., se faisant dispour toute combinaison (2) «. Ces mendes n pure perte. Le pouvoir royal loi prêta ui dans l'attaque qu'il eut à essuyer du Rovigo pour sa participation à l'enlèvedue d'Enghien, et dans l'agression perdont il fut l'objet, le 21 janvier 1817, de de Maubreuil, qui l'inculpait d'une mis-assassinat en 1814, aur la personne de en, mission dont les circonstances n'ont ciè bien échircies. En dehors de ces ments, l'importance politique de Talley-c réduisit sous la restauration au rôle officent qu'il remplit à la chambre des dans plusieurs débats, tels que ceux sur de la presse, et sur la guerre d'Espagno, mbattit en invoquant avec une infidélité sou opposition prétendue à la fatale exa de 1808. Le pouvoir monarchique dévisiblement dans les mains lovales mais imentees du successeur de Louis XVIII. disgrâcié observalt tous ces symptômes esse avec la substaction d'un mecontent, il sérieusement ses regards vers la brandette, et prophétisait son règue dans ce aphoristique qui alguisait encore la made ses appréciations.

la révolution de 1830 , Talleyrand , qui mait depuis longtemps des rapports partiavec le duc d'Orleans , devint l'auxillaire

ettement, Hist. de la Bestaur., t. 111, liv. 11.
Motre de la Bestauration, par M. de Viel-Casp. LAKEY. — Hist. purlementaire, par M. Duge Bauranns, t. VI, p. 71.
p avait ete appele lors de la oréation (t juin 1814).

naturel de sa politique. Il accepta (sept. 1830) l'ambassado de Londres, après avoir sondé les dispositions du corps diplomatique, ef, très-infa-tué du service signalé qu'il rendait au nouveau pouvoir par cet acte de ralliement, il ne craignit pas, dit-on, de s'exprimer fort légèrement, au dela du détroit, sur le compte du gouvernement même qui l'accréditait (1). Cette attitude ne retrancha rien à l'empressement avec lequel le ministère tory Wellington-Aberdeen accueillit le spirituel patriarche de la diplomatic contemporaine. Il parriater la la comme le re-présentant d'une révolution populaire, mais comme le simple continuateur d'un régime qui, mieux compris, ne pouvait inspirer d'ombrage à aucune monarchie européenne. Aussi furent posés les fondements de l'alliance anglo-française, la clef de voûte de la politique extérieure de Louis-Philippe, alliance si célébrée plus tard sons le nom d'entente cordiale. Le refus du trone de Belgique pour le duc de Nemours, conseillé par Talleyrand dans un intérêt pacifique, fut un des corollaires de cette union. Pendant son séjour en Angleterre, il ne cessa d'entretenir avec Louis-Philippe et la princesse Adelaide, sa seorr, une correspondance confidentielle, dont certains fragments, publics par une presse hostile, donnècent lieu, quelques années plus tard, à un procès qui se termina par l'acquittement des pré-venus. L'histoire de l'ambassade de Talleyrand est en quelque sorte tout entière dans l'affiance anglaise, qui ne fut réellement couronnée que par l'accession de l'Espagne et du Portugal au traité

l'accession de l'Espagneet du l'ortogal au tratté du 22 avril 1834, et qui, en assurant la paix en-ropéenne, procura à la France plusieurs années de tranquillité et de prospérité intérieures.

Talleyrand voulut e placer sa renommée sous l'abri de son dernier succès (2) ». Il écrivit nu roi pour demander son rappel (13 nov. 1834), qui dut accepté, et abdiqua dès comorment toute participation au maniement des affeires publiques, Maigré son grand âge, ses facultés un'ellectuelles avaient conservé presque toute leur frafcheur, et sa conversation, pleine de grâce et de souvenirs, son affabilité constante faisaient le charme intarissable de tous ceux qui l'approchaient. On le vit avec intérêt prononcue, le 3 mars 1838, à l'Academie des sciences morales et politiques, où il n'avoit jamais paru depuis 1852, l'étoge de Reinbard, son successeur au ministère en 1799, et caractériser aprituellement, mas non saus calcul, dans cet adieu au public, la carrière qu'il avait parcourug lui-même avec plus de succés que de moralité. Il s'était préoccupé depuis quelque temps de mettre en règle sa considération et sa conscience sous un rapport plus essentiel. Les exhortations des personnes de son entourage et notamment de M. Royer Collard, dont il ambitionnait l'estime, l'avaient pénétré du désir de

<sup>(</sup>i) Do l'altignes anglo-femigales, par Duvergles de Bairanne, Resus des deux mondes, t. XXV, p. 418, [9] Études étogs, de M. de Escante Tamyrand,

se rapposcher de l'Egine, qu'il avait tant cuntratte; l'alde Departure, avec qui il extretepail de persons conferences, les personals d'imprimer a sa demarche, par un certain éclat, l'a tonte d'un grand exemple Les affentes Cone majadie solite et doclogreuse, dont il fat frappé su rovis de mars 1833, foculément ers bunnes dispositions, et il souscrivit, le It de ce mores, une absuration reservee mais extegurique de ses erreurs et de ses égarementa, atjuration qu'il ne signa que le 17 mai morant, le jour même de sa moet, en présence des membres de sa famille et de queiques amis. Cet acte de résigneence fut accompagné d'une lettre de soumission au pape Grégoire XVI qui, comme tout le clerge, attachait à la rétractation de Talleyrand un vif et puissant intérêt. Quelques houres avant d'expirer, il reçut la visde suprême du rui Louis-Philippe et de la princesse Adé-lesde, et se montra fort touche de « cet houneur fait a sa maisinn ».

Talleyrand a laissé des Memoires (1) destinés à ne voir le jour que trente ans après sa mort. Ces mémoires répandront sans doute de vives luméres sor les nombreux événements auxquels il s'est trouvé mélé, mais ils ne seront pas lus sans détiance de la part de celui à qui il a été fait mal à propos honneur, comme de tant d'autres, du célèbre axiome que la parole n'a eté donnee à l'homme que pour deguiser sa pensee (?)

Après avoir exercé, pendant près d'un derni-nièrle, une influence considérable sur les destinées de son pays, Talleyrand a été généralement jugé avec peu de faveur par ses contemporains, M. de Harante rend hommage à la fermeté de son jugement, à la modération de ses idées, et M. Mignet n'oppose qu'un blame très adouci aux explications banales que l'astucieux diplomate donnait de ses transformations et de ses apostasies. Un écrivain plus sensible aux séductions de l'esprit qu'à la valeur do caractère, M. de Lamartine, s'est constitué en toute circonstance le fervent panégyriste de celui qu'il appelle un Mirabeau a demivoix (3). Mais ces appréciations indulgentes n'ont pu défendre la renommée de Talleyrand contre d'ardentes et nombreuses hostilités. M. de Chalcaubriand a parlé de lui dans quelques pages ou l'éloquence atteint jusqu'aux dernières limites de l'invective, et Napoléon, à Sainte-Hélène, n'a pas plus épargné sa moralité privée que sa mora-

(1) Outre plusieurs discours qui ont été réimprimés, nous citerons de Talleyrond : Adresso aux Français; Paris, 1789, in-8°; — Des Loteries; Paris, 1789, in-8°; — Rapport sur l'indruction publique; Paris, 1791, ig-8° et in-8°; — Réinircissements donnes a ses concitoyens; Paris, 1789, in-8°; — Niemoire sur les relations commerciales des États Unis avec l'Angleterre, et Essas sur les avantages di retirer des colonies nouvelles, inacrès donne le t. il des Némoires de l'insiliui national, 1789, et redigés, dit-on, par M. d'itauterire; — Eloge du counte Reinhard; Paris, 1888, in-8°.

(2) Where nature's end of language is declined And mere only talk to conceal their mind. (Young.) (3) Memoires politiques, t. I., p. 287.

has politique. Le compilateur des Pupiers d'un beame d'Etat a servement envisa This day is trade avec use requeur qui l'injustice II. Plus impartal et plus de M. Gound a marque avec une sobre just rentable portée de « cet bumroe de cour diplomatie, non de gouvernement... qui exc à traiter, par la conversation, par l'agrene l'habite emplei des relations sociales, de c tissa consommé dans l'art de plaire, indif aux moyens et presqu'an bul, pourru q trouvait des succès personnels, plus bant predond dans ses vues, a qui le grand air grand your ne convenziont point (2) .. M tement en a porte un jugement plus déreit mais analogue (3). Mais la figure rand a'a pu être un type accidentel et k dans la societé moderne, et, pour extrair son observation un enseignement utile, il c uent d'en généraliser les proportions. Or-que part, en un mot, que les vices de sa u-ture, l'egarement de sa vocation aient à revendiquer dans les déplorables entrainem de sa vie, c'est à son sierle aussi, à ce siede troublé par l'irruption de tant de principes de décomposition et d'anarchie, qu'il faut en de-mander compte. Dans ce prélat déreglé, ambi-tieux et cupide, la posterite signalera l'adepte le moins scrupuleux, sinon le fondateur me cette grande école d'immoralite politique si quemment stigmatisée par Royer-Collard, la théorie consiste à légitimer par d'unit sophismes le succès du fait, sans tenir pl compte des moyens qui le preparent, q droits et des principes aux depens desq s'établit. Doctrine essentiellement exclusive cet esprit de sacrifice sur lequel repose la gnité humaine, qui tend à ramener à la barbarie par l'abus de la civilisation, d contre laquelle l'histoire, cette austère inte

contre laquelle l'histoire, cette austère interpré de la justice éternelle, ne saurait s'elever au trup de persévérance et d'énergie. A. Bout M. Memoires tires des papiers d'un homme d'Eut Memoires l'ers des papiers d'un homme d'Eut Meneval, Napoleon et Marie-Louise.— Rovigo duc o Miot de Melita, Bourienne, Chateaubrand, Guie Mémoires.— Villemain, Les Cent-jours, — Capetre Les Cent-jours; le même, Les Diplomates anesça— Nettement, de Vicl-Castel, Lamartine, Villabel Hist. de la Restauration.— L. Bisane, Hist. de Dir en Thiers, Le Consulat et l'Empire.— P'Hansoorie Hist. de la poittique exterieure du gouvriuse J'angais.— Bignon, Hist de France depuis le vanière.— Barante, Hist. du Directoire, et Eludo la toriques.— Mignet, Notices et portraits.— Salle, l'unière.— Parlande de Praine des prince de Talleyrand; Parls, 1888, a vol. In-8°.— Pufour de la Thullerie. Hist de la res de la mort du prince de Talleyrand; Parls, 1888, a vol. In-8°. — Filon de la mort de prince de Talleyrand; Parls, 1888, a vol. Extraits des Rémouvres (appertiere Talleyrand, Parls, 1888, a vol. 18. C. price a Talleyrand, Parls, 1888, a vol. In 8°. — Sarent et ser Edme, Lomente, Rabbe, etc.

<sup>(1)</sup> Louis Blanc, Hist. de dix ans , t. V, chop. L (2) Mémoires, t. I. p. 27. (3) Hist. de la Restaur., L. I, p. 264.

comte, puis duc de), frere du précéle 1° septembre 1762, mort le 28 avril Saint-Germain en Laye. Après avoir suivi de Chalais dans l'émigration, il revint de ne France; mais il ny joua aucun rôle la restauration, où il recut le grade de al de camp (4 juin 1814), puis celui de sat général honoraire (1817). A celte il lut creé duc par ordonnance du 28 oc-1817. Sa femme, Mile de Viriville, périt chafand révolutonnaire.

TETHAND - PÉRILORD ( Boson - Jacques, ins 1, frère du précédent, né le 3 avril le Paris, servit quelque temps à l'armée noes, et fut en 1814 nommé maréchal de la gouverneur du château de Saint-Ger-

-Laye.

CETTAND - PÉRIGORD ( Alexandre - Edduc de Dino, puis duc de ), prince de fils d'Archambauld, de à Paris, le 17 Entré au service comme aide de camp en 1812 colonel du 8º de chasseors à fut fait prisonnier à l'affaire de Borak 1813), et prit part aux derniers comla campagne de France, Louis XVIII èra le grade de maréchal de camp (26 115 ), et la crorx de commandeur de la Pendant les Cent-jours, F l'éngord (c'était alors le seul titre qu'il ractint à l'écart, et le roi l'appela en seperie de la garde royale. Ferdinand 1º es, avait conferé au prince de Bénévent, e, un titre ducal comme un gage de reconrepour l'habileté avec laquelle ce diplorait soutenu au congrès de Vienne les inde sa dynastie. Par décret du 2 décem-17, er ture fut institué sous le nom de stransferé, sur la demande du prince, au Amond, qui dèx lors s'appela duc de tre qu'il ceda à son second fils, Alexanbuond, lorsque la mort de son pere le litulaire du duché de Talleyrand. Promu flicier de la légion d'Honneur (1er mai I fut employé en 1823 à l'armée d'Esil se distingua particulièrement les 8 lors de la défaite du général Placentia, Vich. Sa conduite lui valut le grade de ant général (12 oct. 1823). En février Charles X érigea en duché la terre de Vaen laveur de son fils ainé. L'année suifut placé dans le cadre de réserve, et mis à la retraite.

on mariage, en 1809, avec Dorothée, fille gre, duc de Courlande, née le 21 août Jucherse de Sagan par l'investiture royale avier 1845, morte en 1862, sont issus . Vapoléon-Louis, duc ne Valençar, né le 1811, pair de France le 19 avril 1845; pa 1829 à Anne-Louise-Alix de Montmorency, morte le 13 mars 1858, il en a eu deux fils: Roson, prince de Sagan, né le 7 mii 1832, et Nicolas-Raoul-Adalbert, né le 29 mars 1837, qui a obtenu par décret impérial d'août 1863 la titre de duc de Montmorency;

uitre de duc de Montmorency;

2º Alexandre-Edmond, trarquis de Talleyrand, duc de Dino, née le 15 décembre 1813;

3º Josephine-Pauline, veuve depuis 1847 de Henri, marquis de Castellane.

De Courcelies, Hist. généal. des pairs de France. — Almanoch de Colha — Docum, part.

TALLETRAND-PÉRIGORD ( Alexandre-Angelique DE), cardinal, frère de Gabriel-Marie et de Charles-Daniel, né le 16 (non le 18) octobre 1736, à Paris, où il est mort, le 20 octobre 1821. Du collège de La Flèche, il passa au séminaire de Saint-Sulpice, ou il fit sa théologie sous la direction de l'abbé Bourlier, devenu évêque d'Évreux en 1802. Dès qu'il est reçu la prêtrise, il devint l'un desaumoniers du roi, puis vicaire général de Verdun, et en 1762 abbe du Gard (diocèse d'Amiens). Il n'avait pas trente ans lorsque, choisi pour coadjuteur par M. de La Roche-Aymon, archevêque-duc de Reims, il fut preconisé à Rome, le 26 septembre 1766, sous le titre d'archevêque de Trajanople in partibus. Pourvu en 1769 de l'abbase de Hautvilliers ( diocèse de Reims), il fut admis, en mars 1770, à suppléer M. de La Roche-Aymon dans ses fonctions de président de l'assemblée du clergé. A la mort de ce prelat (27 oct. 1777 ) il lui succéda de plein droit, et recut en échange de ses deux abbayes celle de Saint-Quentin en l'Ile (diocèse de Noyon). Après avoir renvoyé les chanoines réguliers de son sérninaire, il en confia la direction aux su'piciens, et dota son diocèse de plusieurs établissements de laxe ou d'utilité. Aidé par quelques maisons de commerce, il fonda à Reims une sorte de mont-depiété, dont les prêts étaient gratuits, et contri-bua à diminuer le nombre des toitures en paille, cause de tant d'incendies, en s'engageant pour les campagnes dependantes de ses bénéfic payer la différence du prix du chaume à la tuile. En 1788, il obtint de Charles III, roi d'Espagne, les premiers mérinos qui ont amélioré les races de moutons de la Champagne. Nommé membre de la seconde assemblee des notables et député aux états généraux, il adhéra non-seulement aux principales protestations du côté droit contre les decrets subversifs de l'Église et de la monarchie, et aux instructions pastorales de MM. Asseline et de La Luzerne, mais encore il publia, en son seul nom, divers écrits pour défendre les droits de son siège et éclairer ses diocesains sur les innovations de l'Assemblée nationale. L'archeveque de Reims n'assista point any dernières séances de la Constituante; déjà il avait émigré à Aix-la-Chapelle, d'on il en-voya son adhésion aux dernières protestations du côté droit. Il résida ensuite à Bruxelles, à Weimar et à Brunswick. En 1801 il fut du

nombre des évêques émigrés qui refusèrent de donner leur demission, et envoya, conjointement avec le cardinal de Montmorency-Laval, une réponse dilatoire au bref du pape, à laquelle adherèrent plus de trente prélats; il signa éga-tement les réclamations du 6 avril 1903. La même année, Louis XVIII l'appela à Varsovie, et l'admit dans son conseil. Il anivit ce prince à Mittau, puis en Angleterre, et devint son grand aumonier après la mort du cardinal de Montmorency (1808). De retour en France, il fut, le i juin 1814, nommé membre de la chambre pairs, et pendant les Cent-jours, accompagna le roi à Gand, Jouissant de l'entière confiance Louis XVIII, il exerça dès lors une grande in-fluence sur les affaires ecclesiastiques. Le 13 avril 1816, il ful charge de l'administration générale des coltes; mais le mois suivant le ministère fit révoquer cette mesure. A cette époque, la cour de Rome ayant insisté auprès des évéques émigrés afin d'obtenir d'eux la démission qu'ils avaient refusé de donner en 1801, Talievrand n'y consentit qu'après une longue ré-sistance (8 nov. 1816) (1). Le 11 juin 1817, un concordat fut signé à Rome entre le cardinal Con-alvi et le duc de Blacas : ce concordat, confirme le 27 juillet suivant par la bulle Commissa nitablissait celui de François I' M. de Perigoni, qui avait alors fait tous ses efforts pour triompher des obstacles qu'opposaient les chambres, fut, en récompense de son rele, crés cardinal ( 28 publet ) et le 8 août suivant appelé au siège métropolitain de Paris, L'execufion du concordat ayant rencontré des difficultés insurmontables auprès des chambres, le cardinal de Périgord ne prit possession de l'archeveche qu'en 1819. En entrant en fonctions, il obtint pour coadjuteur avec future succession, M. de Quelen (roy, ce nom) Il exigea alors des prétres de son diocèse, soit la rétractation du serment prété en vertu de la constitut un civile du clerge, soit la signature du formulaire d'Alexandre VII concernant les cinq propositions de Jan-senius. Il rédigea un nouveau breviaire, où il admit les fêtes du Cour de Jésus et de saint Ignace de Loyola, rétablit les retraites pastorales, et donna plus d'extension à l'œuvre des petits sé-minaires. Comme grand aumonier de Prance, il benit le mariage du duc de Berri et baptisa cathedrale le duc de Bondeaux. decembre 1816, il réorganisa le chapitre de Saint-Denis. Il mourut à quatre-vingt-cinq ans, d'un abels à la joue, auquel vint se joindre un ca-

the.

ame de la Religion. L. XXIX., p. 991 — Franciscons
con tenebro du curritin. da I.-P., Paris, 1891, in-80
co lamace. A face histor, sur la card de T.-P., P.
201, in-80 — Craiscon frond de Gradun de T.-P., par u
201, in-80 — Craiscon frond de Gradun de T.-P., par u
201, in-80 — Craiscon frond de Gradun de T.-P., par u
201, in-80 — Flope du card

(l) Clog autres prélats eccalcitrants l'instérent. M de l'hémines, exéque de l'iéle, ful le seut qui jusqu'é la nert persista dons sou refus,

TALLETRAND (Auguste-Louis, comic oc), diplomate français, novem do cardinal, no a Paris, le 10 février 100, mort à Milan, le 10 octobre 1832 Fils de Louis-Marie-Anne, baron de Tallestand-Périgued, maréchal de camp (1) il accompagna en 1788 son père, nommé ambasadeur extraordinaire de France à Naples, else reutra en France que dans la première anse du consulat La haute position de sun curia, l'ancien evêque d'Autun, lui assura de brillada avantages. Napoléou le nomma l'un de ses chim avantages. Napoléon le norma l'un de ses chin-hellans, puis, le 16 mars 1808, ministre plan-potentaire près Charles-Frederic, grant-docale Bade. Le 23 octobre suivant, il regut un sen-blable poste pour la Suisse, où depuis tête pa-qu'en 1820 il représenta Lamis XVIII. Pentant les Cent-jours, il avait été rappele, mais il ré-pondit handiment à la circulaire du moistre Caulancourt : « Toute ha vie, j'ai été filer a mes serments et a mes devoirs ; S. M. Louis-XVIII m'a accredite près la Confederation treftetique, il n'y a que lui qui poisse tre rappeler. « Il fat il n'v a que lui qui puisse the rappeter. - I fel admis, le 17 août 1813, dans la chambre des pair C'est M, de Talleyrand qui prepara et signa les capitulations pour les regiments suisses à la solde de la France. Après la revolution de Juli let il retusa de prêter serment à la nouvelle suparchie, et se unt à voyager. On a de lai . Re-flexions sur le renouvellement intégral et septennal de la chambre des deputes; Pani, 1824, in-8°.

De son mariage avec Mile d'Argy (1801), eutquatre fils, dont l'ainé, Ernest, ne à Orlens, le 17 mars 1807, entra le 26 juillet 1847 dans a chambre des pars à titre le reditaire, bien que son père ent ete decliu par refus de serment.

TALLEYRAND (Alexandre, baron or), fiplomate, frère du précédent, né le 22 ferrer 1776, à Paris, mort le 5 juillet 1839, à Temand (Rhone) Destine à entrer dans les ordres, l'éludia la théologie à Naples, et se fit naturaliser dans ce reynaime lorsque la révolution lui cul ferred les regrés de sa partire. Il paris troine fermé les portes de sa patrie. Il prit tiolte de service dans l'armée napolitaine, et s'y eleva d' rang de major. Profitant en 1802 de la loi d'au nistie, il rentra en France, et résida chez frère Auguste, dans la commune de la Ferir Saint-Aubin (Loiret), dont il fut maire agus l'é-pire. Le 22 avril 1814 il fut appele à la prefe ture the Louvet, et maintint par sa modera in tranquilité dans ce département. Les Cent-jours il suivit Louis XVIII à Gand, recut une mission secréte pour Vienne, L qu'il reprit possession de sa prefecture. Il trouve les Prussions, qui exigèrent de lui me réquisition de quatre millions de francs; sur so reftis, il fut arrête et mis au secret à Saint-Co Le roi le recompensa de sa résistance par le titre de conseiller d'État. Il siègna dans les chambres de 1815 et de 1816 comme deputé da

<sup>(1)</sup> Né le 11 octobre 1788, mort en 1780,

Loiret, qu'il continua d'administrer jusqu'en 1820, où il passa dans l'Alsne. Il occupa ensuite les préfectures de l'Allier (1822-1823), de la Nièvro (1828), de la Drôme (1830) et du Pas-de-Calais (1931). Après avoir été ministre plénipotentiaire à Florence en 1833, puis ambassadeur à Copenhague, il fut rappelé pour entrer le 10 juin 1838 dans la chambre des pairs. L'année suivante il moueut, à Ternand, dans la maison de campagne du éélèbre chanteur Elleviou.

Stone, nouv. des contamp.

TALLIEN (Jean-Lambert), fameux révolutionnaire, né à Paris, en 1709, mort dans cette rille, le 16 novembre 1820. Il était fils d'un re d'hôtel du marquis de Beray, et il dut à a bienvelllance de ce seigneur ce bienfait de ducation sans lequel il n'ent jamais pu s'élever u-dessus de la domesticité. Doué d'une inteligence vive, d'un tempérament passionné, il fait ambilieux, hardi, éloquent à la mode du emps. La révolution le trouva cierc de procuaprès avoir été clerc de notaire, et prêt à tout faire pour changer son sort; il se jeta dans la tempête politique avec une fougue qui le sit bientot distinguer. On lit dans le Moniteur du janvier 1792 ( il était alors prote de l'imprimeie de cette seuille, après avoir été le secrétaire député Brostaret ) un prospectus du journat qu'il publia cinq mois, sous le titre de *l'Ami* des citoyens, digne émule de *l'Ami du peuple*, t aux frais de la société des Jacobius. Non cont de ce prone civique, comme il l'appelait, Il fit parattre un Discours prononcé aux Jacobine sur les causes de la révolution. Le 8 juillet 92 il conduisit à la barre de l'Assemblée législative une troupe de sectionnaires qui réclant la réintégration de Petion, de celui qu'il pelait alors son père. Le 10 août, auquel il it une part signalée, le porta à la Commune in-prectionnelle en qualité de secrétaire greffier. 9 août il vint à l'Assemblée protester contre évocation des municipaux ainsi nommés, disant qu'its ne s'étaient servis de leurs ouvoirs, en ordonnant des arrestations, que our concentrer, de façon à les détroire d'un ol coup, les ennemis de la république. Les ervices de la Conmune, ce furent les masacres de septembre, organisés par ses soins; it se distingua avec Manuel parmi les fau-teurs et enante parmi les apologistes de ces horribles journées. Sa participation fut tellement établie par sa signature au bas de la plupart des ordres d'arrestation, par les fonctions qu'il acpta do dépositaire (et dépositaire peu désinesé) des déponilles des prisons, et par la rédection de la circulaire du 3 septembre, où le la circulaire du 3 septembre, où le la linistère de la justice provoqualt la France à liniter les égargements de Paris, qu'il en garda 4 jamais le surnom de septembriseur. Pen après il fut élu, par le département de Seinect-Oire, député à la Convention. On l'y entendit dès les premiers jours défendre la Connunue

et Marat, provoquer la destitution du general Montesquiou, et dénoucer le ministre Boland. En défendant encore la Commune au sujet des mesures relatives aux prisonniers du Temple, il poussa l'acharnement contre Louis XVI jusqu'à mériter un décret de censure que prononça l'Assemblée, indiguée de la baine et des prétentions de ce représentant d'un pouvoir qui aspirait à rem-placer tous les autres (15 déc. 1792). Dans ce procès il se prononça pour la mort immédiate « par humanité ». Le jour même de l'execution il fot élu membre du Comité de sûreté générale ( 21 janv. 1793 ). Le 30, il se rendit avec Legendre à l'orges-les-Raux pour y constater l'i-dentité de Péris, l'assussin de Michel Le Peletier. Le 26 février il s'opposa de nouveau au décret d'accusation contre Marat, en disant : « Ce sont les hommes de l'appel au peuple qui veutent assassiner l'Ami du peuple. » A la fin d'a-vril il fot chargé d'une mission dans les départements de l'Ouest, mission qui dura peu et dans laquelle il se borna à rendre compte des progrès de l'insurrection rayaliste. Il prit une part active au mouvement du 31 mai, et ce sut sur sa demande que l'on mit hors la loi les députés girondins qui s'étaient soustraits aux poursuites. Après avoir dénoncé un prétendu complot tendant à sauver Custine (21 août), il défendit Rossignol (26 août) et provoqua les murmures de l'Assemblée par cette plirase : « Que m'importent à moi quelques pillages particuliers? » Le 23 nu 24 septembre 1793 Tallien partit pour Bordeaux, en compagnie d'Ysabeau. Chargé d'y exterminer les derniers restes de l'hydre giron-dine, il se montra le digne émule de Carrier et de Collot d'Herbois. La Terreur trouva en lui un représentant implacable, dont l'originalité consista à joindre les réquisitions aux executions, à faire à la fois la guerre au négociantisme, comme il dissit, et au modérantisme, à mêler enfin aux Mehes crusutés d'un proconsul le luxe et la pompe d'un satrape. Un amour imprevu vint l'orefer dans cette carrière sanglante. Il n'avait pu voir impunément Mme de Fontenay, née Cabarrus II résolut de la sauver, y rénssit, et sous cette douce influence il sembla redevaet sous cette douce influence il sembla redeve-nir plus homaio. Mandé à Paris pour y rendre compte d'un changement qu'on attribuait à la corruption, il fut fort mal reçu par le comité. On lui arracha celle qu'on accusait de sa conver-sion, et tandis que Mac de Fontenay attendait la mort en prison, il dut lui-même pour l'éviter affecter une sorte de paroxysme de véhé-mence patriotique et de délire révolutionnaire. Ce plan lui réussit assez pour qu'il (ot nommé le 21 mars 1794 secrétaire, et le 22 président de la Convention.

Cette feinte exaltation de Tattien n'avait point trompé Robespierre, qui l'avait tou-jours tenu à l'écart. Il le dénonça à la sévérité de la Convention (12 juin) et des Jacobina; il parvint à le faire rayer de la liste

de cette dernière société (14 juin) Un pareil arrêt était un brevet de mort. Tallien le savait, et il résolut de prévenir son adversaire en le frappant le premier. Nul doute que, dans ce duel redoutable, les exhortations et les reproches de Mme de Fontenay, dont le salut était le prix de la victoire, n'aient contribué à lui donner les forces et le courage dont il avait besoin. Ralliant à lui ceux que le triumvirat de Robespierre, Couthon et Saint-Just effrayait, et ceux qui voulaient venger Danton en se sauvant eux-mêmes, Tallien devint le chef de ce parti réactionnaire dont le triomphe entratna la chute et la mort de Robespierre (voy. ce nom) et de ses amis (9 thermidor-27 juillet). Victorieux, il devint un des puissants du régime nouveau. Il entra le 31 juillet au Comité de salut public (1); il fut rétabli sur la liste des Jacobins; il épousa celle qu'il aimait (26 déc. 1794). A ce moment de sa carrière, il usa de son influence pour faire supprimer le tribunal révolutionnaire (du 22 prairial-1° août), fermer le club des Jacobins, mettre en accusation et en jugement Carrier. Le Bon et d'autres agents du terrorisme Mais sa popularité devait recevoir un coup fâcheux de cette contradiction entre son présent et son passé, où il y avait plus d'un excès du genre de ceux qu'il poursuivait dans les hommes dont il avait été l'emule. Les 2 et 3 prairial an m (mai 1795) il fallut encore essuyer les tempêtes populaires et repousser les armes à la main le flot des sectionnaires envahissant l'Assemblée avec la complicité de la Montagne. Tallien fut rétabli de nouveau à la tête de la réaction triomphante; il était rentré depuis le 4 avril au Comité de salut public, où il siégea quatre mois. En juillet il arriva à l'armée de l'ouest, en mission au-près de Hoche, à point pour prendre à l'af-faire de Quiberon une part controversée, mais dont les conséquences tachent encore une fois de sang le nom de celui qui organisa les com-missions militaires et qui à la tribune de la Convention insulta les vaincus. Les événements du 13 vendémiaire le placèrent cependant parmi les fauteurs des mesures de rigueur et les défiances du nonveau gouvernement qui allait s'élever et près duquet it espérait acquérir de l'influence. Mais sa réputation flétrie le désignait plus au mépris qu'au pouvoir, et une véhémente philippique de Thibaudeau (23 oct. 1795) résumant sa carrière et l'accusant de perpétuelle vénalité et de trahison, le rejeta dans l'impuissance et l'obscurité. Il passa au conseil des Cinq-cents, où sa voix s'éteignit dans l'indifférence ou l'injure; il y fut attaqué notamment par Dumolard,qui lui jeta son passé à la face (30 août 1795); et il fut forcé de

(a) Il n'y resta qu'un mola, juaqu'au ter seplembre suivant, et en acritt par démission. Ce fut quelques jours plus tard, dans la nuit du 9 au 10 seplembre, qu'un coup de pistolet fut tiré sur lui presque à bout portant. On ne déreuvrit pas l'auteur de cette tentative d'assassinat, que Tailien fut accuse d'avoir provoquée lui-même pour rejever son influence.

faire un aven de ses torts. Obligé de passer sa vie à se défendre, il était désormais incapable d'au-cun emploi. Le 20 mai 1798, il sortit des Cinq-cents, et là se termina sa carrière législa-

Tallien quitta Paris le 5 juin 1798 pour suire en Égypte, en qualité de savant, le général Bouparte, dont il avait été le témoin à son manage il y fut nommé administrateur du droit d'ent frement et des domaines, membre de l'Indit du Caire, et il travailla à la Décade égyptie Après le départ de son tiède protecteur, le sé de l'Égypte lui devint insupportable. La sintelligence entre lui et Menou devint si font que ce dernier finit par l'expedier en Franc Enlevé par des croiseurs anglais, il fut condu à Londres (mars 1801), où l'opposition lui à une ovation et lui donna des fêtes et des presents. Revenu en France, il fut mal accuello par le gouvernement, et encore plus mal reçu par sa femme, à qui son nom était devenu pesant. Il divorça d'avec elle (8 avril 1802), el bout de quelques mois seulement reçut de III. leyrand et de Fouché le poste peu curit de consul à Alicante, où il faillit périr de la fière jaune, qui lui enleva un œil. Il revint en Franc y conserva son traitement. La tolérance sin qu'y ajouta le gouvernement de la restauratio lui permettre quoique régicide le séjour de Para a fail penser qu'il rendait des services occules Il mourut pauvre, n'ayant de le pain de sei derniers jours qu'à la charité des héritiers de Louis XVI.

Sa semme lui avait donné quatre enfants Thermidor-Rose-Thérésia, devenue comtess de Narbonne-Pelet; Clémence-Isaure-Theresia, dame Devaux, née le 1<sup>er</sup> février 1800. Jules-Adolphe-Edouard, né le 18 avril 1801. Clarisse-Gabrielle-Thérésia, dame de la Brunelière, née en 1802. Ces trois derniers enfant ne furent inscrits au moment de leur naissant que sous le nom de Cabarrus, qui appartent à leur mère; mais sur leur réclamation le tritenal de première instance de la Seine décide par jugement du 27 novembre 1835, que chacus des actes de naissance serait rectilie en subsituant le nom de Tallien à celui de Cabarrus

Moniteur. — Les Historiens de la Hévolution — (tols, Rapport des érenements du 9 thérmidor. — vai, Souveniro thermidoriens. — Mahul, Annuaire

TALLIEN (Mme). Voy. CHIMAY

TALMA (François-Joseph), célèbre tragélies français, né à Paris, le 15 janvier 1763, m dans la même ville, le 19 octobre 1828. I famille paternelle était originaire de Croix (P cardie). Il était fils d'un domestique, qui adon plus tard la profession de dentiste. Sa preme education se borna aux éléments de la lecture et de l'écriture. Mais ensuite it fit des états dans la pension Verdier, près du Janiin de Plantes, puis au collège Mazarin, où il eut pour

condisciple feu M. Firinin Didot, avec qui il ctait lie. Le père de Talma, étant allé a'établir dentiste à Londres, manda auprès de lui son fils, pour en faire son aide, et lui fit même faire des etudes chirurgicales dans les hópitaux. Quelques jeunes Français l'invitèrent à se réunir à eux our jouer de petites comédies; il accepta avec plaisir, et se fit remarquer par de brillantes dispositions. La nouveauté de ce speciacle attira le beau monde. Quelques grands seigneurs, et lord Harcourt particulièrement, étonnés des talents du jeune Talma, insistèrent vivement auprès de père pour le faire consentir à un engagement avec le théâtre anglais. Il résista à leurs pressantes sollicitations, et peu de temps après il renvoyait son fils en France. Celui-ci songea sérieusement à s'établir, et il devint aide d'un de ses oncles paternels qui avait un cabinet de dentiste dans la rue Mauconseil. Cependant son clination pour l'art théatral l'emporta : il suivit assiduement les cours professés au Conservatoire par Molé, Fleury et Dugazon, dont il devint surtout l'elève (1), et le 21 novembre il debutait à la Comédie-Française par le role de Seide dans Mahomet. Il reussit, et pourtant deux années se passèrent avant sa réception; encore ne fut-il admis au rang des sociétaires (1er avril 1789) que pour les troisièmes rôles, ses commencements furent ardus et pénibles; quant rarement et ne paraissant jamais que lans des rôles secondaires, il sut du moins utiuser les loisirs forcés que lui faisait la Comedie, en étudiant la réforme du costume : réforme déjà lentée par Leksin et Mile Clairon, quelques années auparavant, mais sans résultat satisfaisant. falma, qui depuis longtemps révait cette révolution si désirable, y avait été d'ailleurs encou-ragé par les conseils du peintre David, dont il était devenu l'aroi. C'est dans la tragédie de Brufus, où il jouait le rôle du tribun Proculus, que audacieux novateur ne craignit pas de substituer an vêtement grotesque en usage jusque alors un costume fidèlement calqué sur les habits romains. Au moment où, encore incertain de l'effet qu'il produirait, Talma entra en hésitant dans le fayer des comédiens revêtu d'une vraie toge romaine, sa vue produisit la surprise la plus elrange, et Louise Contat, faisant sans le vouloir de son camarade le plus hel éloge, ne put s'empêcher de s'ecrier naivement : « Voyez donc Talma, qu'il est ridicule! Il a l'air d'une statue antique. . Cette tentative qui scandidisa l'aréoage comique, ne manqua pas d'etonner le public lui-même tout en attirant l'attention sur son auteur. En effet, tous les costumes adoptés par Talma étaient de la plus rigoureuse exactimée, et il de-cendait aux plus petits détails lorsqu'il s'agissait de les compléter. Nous en citerons un exemple. Au commencement de ce siècle, il croyait avoir terminé ses recherches pour le costume de

(1) Talma est le premier tragedien sorti de cette

Neron, lorsqu'il entendit parler d'une gravure faite d'après un tableau apporté d'Italie en France, à l'époque de la conquête, et dans lequel le peintre. en représentant cet empereur romain, lui avait jeté autour du col une espèce de cravate rouge, dont la vivacité éclairait les yeux du personnage et lui donnait un air terrible. Il adopta bien vite cet ajustement, et l'effet qu'il en atlendait ne fut pas au-dessous de celui que produisait le tableau

original (1). La révolution, en brisant les entraves que lui imposaient les règlements, modifia d'abord sa position, qu'une circonstance fortuite contribua bientôt à changer tout à fait. Le refus apporté parles Comédiens français à la représentation de Charles IX, de Chênier, les débats irritants qui surgirent de leur opposition, les querelles intestines, nées du fait de l'auteur, qui tivra à Talma le rôle de Charles IX, pe tardèrent pas à mettre ce dernier, en évidence Consulant son mettre de dernier en évidence. Cependant, son succès éclatant dans la tragedie de Chénier (4 nov. 1789), ce triomphe remporté de vive force sur ses anciens camarades, l'avaient si fort enivré d'orgueil qu'il prit à leur égard un ton d'arrogance que Naudet, vieux militaire, au sang vif, à la tête chaude, n'ent pas la patience de tolérer. A la suite d'une violente altercation, il survint un duel (juill. 1790) auquel succéda la paix; mais celle-ci n'était qu'apparente, et Talma, dans son for intime, avait trop de reproches à s'adresser pour ne pas se sentir désormais mal à l'aise au sein d'une société que ses procedés avaient outragée (2). Quelques-uns de ses camarades, il est vrai, avaient pris fait et cause pour lui; et bientôt une seis-sion, à la tête de laquelle se trouvaient placés Dugazon et Mine Vestris, devint la conséquence de cet état de choses. L'édifice de la vieille Comédie-Française se détraqua. Les dissidents, de concert avec Talma, frappé d'os-tracisme (3), allèrent fonder au Palais-Royal le Thedtre français de la rue de Richelieu (1st avril 1791), dénommé en 1792 Théâtre de

(i) Cette ancedote, telle qu'elle est racontée par un des biographes de Taima, nous ayant semble apocryphe, ou du moins, attribuer inducement ce tabiena au Titten, nous avons eu sur ce point recours aus lumbères de M. Henri Delaborde. Voici la recitification du savant conservateur du cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale.

« Je ne crois pas qu'il essué de tableau peint par Titen, dans lequei Neron figure aven le detail du costume en question. En revanche, une des peintures à fresque (le sujet de la fresque est la Condamnation de saint Pierre, de Masnecio), dans la chapelle de Brancacei [eglise del farmine, à Florence), représente Néron les épaules et le courntoures d'une soris d'écharge. (Voir la planche gravée par Lasinio.)

(ii) Trois factums furent échanges à ce aujet, initiales l'un Expose de lu conduite et des lorts du sieur Tulma envers les Comédiens français | Pares, 1700, in-8\*), les deux autres Réponse de Pr. Taima an mémaire de la Camédié-Française (Paris, 1700, in-8\*), et Réfexions de M. Talma et puèces justificatives sur un fait qui concorne le Thedère de la Nation (bid., 1720, in-8\*).

(ii) Un arrête des Comedicus français, pris dans le sein de leurs délibérations, suspendait pendant trois mois Taima de l'exercice de ses fonctions.

la République. C'est pendant son passage sur

cette dernière scène qu'il établit les rôles d'Abdelazis, dans Abdelazis el Zuldma 3 oct. 1791). d'Othello dans le Maure de Venise (26 nov 1792), de Necen dans Epicharis et Néron (3 lev. (794), de Pharan dans Abufar (12 avril 1795), d'Egisthe dans Agamemnon (25 avril 1797), etc. Le theâtre de Ducis, dans lequel il retrouvait les premières inspirations du drame anglais, celui où il se montra constamment superieur et ue compta plus de rivaux (1). Il avait joué jusque là ce qu'on est convenu d'appeler les jeunes premiers; mais ce n'était pas dans ce genre de roles qu'il devait atteindre au subiime. La nature de son talent l'appelait à exprimer les passions forles et concentrées, et ce n'est qu'arrive au imlien de sa carrière qu'il s'éleva absolument audossus de ses emules : c'est alors qu'il modifia sa manière et renonça à cette mélopée trainante, a cette sorte de diction gutturale empreinte de monotonie. On n'a pas oublie l'effet que, dans les dermess temps, il produisait, et sans efforts, dans les rôles de Sylla, de Birhard III, de Joad, dans lesquels il etait devenu, a force d'ort, un modèle de simplicité. Il reussissait generalement moins bien dans les rôles en dehors, tels que Vendoine, Tancrede et Achille.

Les succès obtenus par Talma depuis sa sé-paration d'avec la Comedie-Française ne lui suscilèrent pas sendement des enviens, mais des ennemis. Apres le 9 thermidor il fut accusé de s'être montre l'un des persecuteurs les plus ar-dents de son ancienne sociéte. M<sup>the</sup> Emilie Contat, dont-on avait fait intervenir le nom dans ces perfides imputations, crut devoir publier une lettre dans laquelle elle protestat contre cette odieuse calomnie. La Rive prit aussi la défense de Talma, par une lettre inserce dans les journaux. Rien n'y fit; la haine veitlait, et dans la soirée du 21 mars 179a, Talma ayant été interpelle violemment par une portion du public, qui voulait le contraindre à faire amende honorable, il s'avança rapidement sur le devant de la scène, et dans une courte allocution, qui ne fut pas exempte de vehémence, il s'ecria : « Citoyens! tous mes amis sont morts sur l'echafaud (2)! » Ce peu de mots apaisa le tumulte; mais il ne se soustraire à l'obligation de chanter le put Reveil du peuple. Toutefois, a partir de ce moment l'opinion publique cessa de reagir contre lui. Une circonstance de sa vie, etrangère à son mmense talent, dut certainement contribuer à

(i) Euphreune, sœur de Talms, née en 1775, éponsa par la suite un neveu de Ducis, peintre de talent. Il avait une autre sœur, Margarite-Rosalie, née le 18 septembre

1775.

19 Talma assit eté lle avec Verguland, Guadet, Gensonne et d'antres députés de la Gironde, « C'est au milieud'eux, disaitel à M. Aud-bert, que j'ai paise une lumètere nouvelle, que j'ai entrevu la régenération de
mon art... Je travailist a montrer sur la scène, non plus
un manueum monte sur des cohasses, mais un Romain
réet, un Cesar homme, s'entretmant de sa ville avec
on naturel qu'qu met a parier de ses propres affaires; car,
acout prenère, les affaires de Bounciquent un peu celles
le Cesar, »

la popularité qui s'attacha désormais à son nom On sait que Talma possédait les sympathies d Napoléon. L'origine de cette hienveillance du souverain pour le tragédien remontait aux premières années de la révolution. Une sorte tunité elait née de leurs rapports, et dans la suite Napoléon empereur se souvint de Talma, qu'il regut frequenment en particulier, afmant l'entendre disserter sur son art et ne dedaigna pas d'en discuter avec lui. Mais il est inevatel dire, comme on l'a prétendu, qu'il ait jamais et aduis dans sa familiarité. « L'empereur, disa Talma à M. Lemercier, m'a toujours témoga heaucoun de bienvaillance. raims 3 m. Lemercier, ma toujonts temogre beaucoup de bienveillance, parce que j'ai tou-jours su regler ma conduite sur les progrès de sa fortune. Je ne pouvais pas traiter d'écil à égal avec le premier magistrat de la république ou avec l'empereur, ainsi que j'avais fait jadis avec l'officier d'artillerle.

Fort de l'autorité de son talent, Talma entreprit de remettre au courant du répertoire les œures classiques qui en avaient été trop longtemps éloignees (1). Il éprouvait d'ailleurs le besoi d'appliquer à la protique de l'art les theories nouvelles que sa pensée, tonjours tendue vers les idées de rénovation, révelait à son imagination. Il avait, comme nous l'avons déjà dit, relait entièrement sa manière; mais le public, qui n'é tait plus ce parterre éclairé de l'ancienne Co medie-Française, ne le comprenait pas, et la cri fique vulgarre répétait à l'envi que le talent d l'acteur déclinait. Un esprit moins ferme que le sien, avec des idées moins arrêtées, certainement découragé et aurait reculé des la route nouvelle qu'il tentait de s'ouvrir; m Talma, tout à l'amour de son art, perséver. n'eut pas lieu de s'en repentir. Toutefois. qu'ayant la conscience de sa valeur, il rech chaît les conseils des hommes de goût, et les cevait avec deférence. It ne repoussait pas d vantage les jugements de la critique, lorsqu'ils lui étaient présentés sous une forme convenible. Dans une seule occasion son caractère se departit de sa douceur naturelle, et il se donna le tori grave de se venger par une agression, qu'il re-gretta depuis, des ínjustes attaques de Groffror. an dessus desquelles il aurait du se placer (2). Ar nombre des griefs que ce dernier ne cossait de

ii) Tolma, qui s'ciait entoure d'une biblie

(i) Toims, qui s'etait entoure d'une biblichoix des ouvrages attestait la solidité de nourrissait d'une litterature forte. Il ava rement le cinquième acte de Maniliss, et oie manuacrit dans aes papiers après sa moe 3) « Mercredi dernier, 8 décembre, rapplétais dans une petite loge du rez-de-che tout à coup la porte s'ouvre; un homogement. l'air futieux, l'est égaré. Cest cherche, me dit-il en une serrant la main que ne fait un ami... Sordez I — Il s'est mouvement dans la salle; tout le nons Taima a continué à nous battre avec la g des unensecs et des injures, jusqu'au momages se sont emparés de sa personne, caon délire nux regards des curieux, auxques seens de inceur sur un théâtrequel ne le sien... n'(Journal de l'Émpire, 15 décembre... n'(Journal de l'Émpire, 15 décembre...

her au tragédien, il s'en trouvait pourtant -uns qui n'étaient pas dénués de vraisein-Ainsi Talma avait, selon lui, « une voix et caverneuse, qui ne s'accordait pas s avec l'àge ou le caractère du personnage ». res-vrai qu'il laissa à desirer sous le rapdebit; on l'entendait quelquefois à peine à coup les éclats de sa voix, lorsqu'il nit à quelque transport forieux ou que la l'animait, formaient un contraste trop avec l'ensemble de sa recitation. C'est reete, un de ces artifices usités à la soène, tort fut d'avoir peut-être abusé; mais fin de sa carrière Talma avait corrigé operfection, qui faisait tache chez lui. L-ce de cette dernière époque que datent belles créations : Marigny, dans les Tem-(24 mai 1805), Leicester, dans Marié (6 mars 1820), Sylla (27 déc. 1821), Oreste, Olytemnestre de Soumet (5 nov. 1822), las (26 nov. 1825), et enfin cette colossale Mation du rôle de Charles VI (6 mars qui fut son chant du cygne. Un reproche ive que ce grand tragedien encourut, c'est oisme theatral. « Peu lui importait en msemble de la représentation, la médios ouvrages et l'insuffisance de son en-, pourvu qu'il eût la certitude de briller ; loin de suivre en cela les errements denne Comédie, ni l'exemple de Lekain, me au temps de sa grande célébrilé, ne il pas de se charger de rôles accessoires, ssurer la bonne exécution des pieces. a, qui au début de sa carrière avait joué edie, ainsi que tout acteur tragique y streint, voulut, après un tres-grand d'années, reparaître dans un genre abanpar lui. Casimir Delavigne ecrivit à son n le rôle de Danville, dans l'École des rds. Il y obtint beaucoup de succès (6 déc. il fut pourtant facile de s'apercevoir de la e lui imposait un costume auquel depuis emps il était resté étranger sur la scène ourrait croire, on a prétendu même que esse, la melancolie qui assombrissalent de Talma, se reflétaient dans les actes le privée; rien n'est moins exact. Il est que dans le personnage de Tippo-Saib, mple, s'elançant le polgnard à la main et ses bras au-dessus de la tête de ses eun n'aurait jamais soupçonné que le trasublime qui faisait frissonner toute la salle t hémistiche : • ..... Attenda, traitre! u le monde l'homme le plus gai et possénjouement d'un eufant. Tel était néau-Talma. Il assurait même qu'il n'aurait ins réussi dans les rôles comiques que tragédie. On raconte en effet que dans du Dépit amoureux, entre Gros-René melte, qu'il eut la fantaisie de jouer quelquesois en société, il se montrait d'une bouffonnerie parfaite, et était à mourir de rire quand il disait : « Romprous-nous, ou ne romprousnous pas? » Pendant ses deux mariages, Talma recevait une société nombreuse et choisie, comsee principalement de littérateurs et d'artistes ; Julie Carreau et ensuite Charlotte Vanhove faisaient avei: une parfaite distinction les bonneurs de ces réunions

Talma fit de fréquentes excursions dans les départements, ou l'accueil qui l'attendait ne le cedait en rien à celui qu'il recevait à Paris. Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen le fâtaient à l'envi. Comme il n'oublis jamais la bienveillance dont il avait été l'objet en Angleterre, au temps de sa jeune-se, il conçut en 1817 le dessein de revoir ce pays. Pendant le court séjour qu'il fit alors à Londres, il donna deux suirées dramatiques en présence de la haute aristocratie, dont il recut les marques de distinction les plus flatteuses. Son jeu produisit le plus grand effet, et les feuilles anglaises proclamaient « qu'il portait avec une incontestable superiorité le sceptre de la tragédie classique ».

Talma se maria deux fois. Il avait épousé a vingt-huit ans une femme plus âgee que lui de quelques années (1), à laquelle une liaison an-térieure l'unissait déjà. Deux fils jumeaux (2), fruits de cette liaison, naquirent quinze jours après le mariage; trois ans après, un troisième enfant vint au monde; mais aucun d'eux ne vécut au-delà du bas âge. Le 6 février 1801, le divorce intervint entre ces deux époux, et le 20 juin 1802, Talma, convolant à un nouveau mariage, épousait Charlotte Vanhove (1009. ci-après), qui jouissait déja, comme actrice, d'une réputation mérilée

Ainsi que Mile Mars, Tulma recevait exceptionnellement de la Comedie-Française un traitement considérable, qu'augmentaient encore les gratifications qu'il tenait de la munificence impériale. Il ne fut pas moins bien traite, sous la restauration, par Louis XVIII, qui lui acconla sur sa cassette particulière une pension de 30,000 francs. Le roi des Pays-Bas fit aussi a Talma, en 1822, un traitement de 10,000 francs, à la condition que pendant six années consécutives il conancrerait à la scène de Bruxelles la durée de ses congés annuels. Malgré les ressources considerables dont on voit qu'il disposait, Tsima resta toute sa vie étranger à ce qu'on appelle l'administration d'une maison. Il avait contracté de bonne heure l'habitude de la depeuse, et croyait avoir

(i) Le 12 avril 1701, François-Joseph Talma, hourgeois de Paris, rue Clamtereine, no m, et l'ouise-Julie Carrezo, même rue (et sans doute même logis?), âgee de vingting vas, se marient en presence de François-Michel Talma, dentiste, père du tragédient. — Julie Carrean se rajeunissait de dis aps, cell était née en 1756, et mourut le 6 mars 1865. Les personairs qui l'out connue l'out representée comme des plus intéressantes per l'esprit et Parantiète.

et 100 moi 1791, doptéme des deux fils jumeaux, Monri-Castor et Charles-Pollux, nes la vellie, cic.

sour Taims, par Népomucène Lemercles.

de l'ordre parce qu'il écrivait chaque jour, disaitil, les nouvelles dettes qu'il accumulail, et dont Il ne parvint jamais à payer le prenner sou. Une autre manie dont il fut atteint contribua encore à introduire le dérangement dans ses affaires : c'était celle des ouvriers, qu'il posséda au su-prême degré. Sa propriété de Brunoy en offrit

le triste exemple.

Talma était arrivé depuis longtemps à l'apogée de sa carrière théâtrale, lorsqu'il commenç ressentir les premiers symptômes de la maladie qui le conduisit au tombeau. En vain recourutil a tous les moyens dont dispose la Faculté, le mal poursuivit invinciblement ses désastres. Dans l'espoir de recouvrer ses forces épnisees, il avait recherché l'air de la campagne, et se trouvait à Eughien-les-Bams lorsque l'aggravation de son etat le fit ramener à Paris. Peu de jours après, le 19 octobre, à onze heures trente-cinq minutes du matin, il avait cessé de vivre. Il serait difficile de dire combien de témoignages d'intérêt lui furent donnés pendant le cours de sa maladie. L'archevêque de Paris lui-même, mû par son zèle apostolique, se presenta vainement plusieurs fois chez lui. La perte de cet artiste eminent fut un deuil pour l'art dramatique et une véritable calamite pour la Comédie-Française, qui resta longtemps avant de pouvoir se relever du coup dont elle venait d'être frappée. Une foule unmense escorta les dépouilles mortelles de Talma, trans portées directement au cimetière de l'Est, d'après sa volonté, formellement exprimée. Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe, que reconvrait plus fard un monument digne de celui dont elle abritait les cendres.

Talma à la mort de Dazincourt lui avait succedé comme professeur au Conservatoire : sa classe était recherchée; mais il n'a pas, à proprement parler, formé d'eleves partieulierz, et tous ceux qui depuis qu'il n'est plus se sont affublés de ce titre l'ont pris induement. Il a pu leur donner en passant quelques couseils, li n'en etait pas avare, mais rien au dela.

Talma dépassa-t-il Lekain, ou ne fit-il que l'égaler? Voilà la question que nous ne chercherons pas à résoudre. Nous citerons sculement le jugement porte par le poete Lebrun sur ces deux hommes également célèbres : « Talina, disait-il, moins robuste qu'agile, a les passions d'un tigre; Lekain, aussi heureusement articulé que Mirabeau, avait celles d'un lion. . Et pour clore cette notice, nous concluerons comme le fit un jour Molé dans un eloge des talents comparés de Miles Dumesnil et Clairon, sans se prouoncer sur leur supériorité relative :

. Devine, at tu peux, et choisis, si tu l'oses. Ed. DE MANNE.

P. Laiond, Disc. prononce our la tembe de l'alma; Parla, 1888, In-8°. — Tasol, Souvenirs hist, sur l'alma; Parla, 1886, In-8°. — Em Daval, Precis hist, sur l'alma; Parla, 1826, In-8°. — Mureau, Memoires hist, at litter, sur l'alma; Parla, 1885, In-8°. — Langler, Notice sur l'alma; Parla, 1887, In 8°. — N. Lemerciet, Notice biogr.

sur Talma, Paris, 1817, in-4°. — Regnauli-Waris, moires hist, et crit, sur Yalbaa; Paris, 1817, io-1°— chossi, Journal des speciacles.— Meo Talias, Ri theatraies. — Archives de la Comedie-Française.—

TALMA (Charlotte Vanuove, dame), comédienne, femme du precedent, néc à La Haye, le 10 septembre 1771, merte a Paris, le 11 avril 1860. Fille de Charles-Joseph Vanhove, cornecties, cle fut destince au theâtre dès sa plus tendre enface Elle reçut des leçons de Dorival, et debuta quatorzeans, a la Comedie-Française, dans le rôle d'Iphigenie de la tragedie de Racine (8 octo 1785). Sa reussite fut complète. Aussi ses debuts se prolongèrent-ils au dela du terme ordinaire : elle parut dans seize rôles differents, qui tous confirmérent les espérances qu'elle avait donners. Mais il lui fallut expier la renommee de ses de buts, et pendant quelques années elle dut se contenter de rôles secondaires. La retraite maturée de Mile Desgarcins lui permit de s produire de nouveau dans les rôles qu'elle avait été forces d'abandonner; elle créa avec beaug d'éclat les personnages d'Odéide, d'Abufar, et & Cassandre, d'Agamemnon. Dans la comedie, elle avait fait ses preuves depuis longlemps. Cependant, sa stature, peu élevée, laissa o dé-sirer dans l'emploi des grandes coquettes. Mile Vanhove avait eté mariée, peu après débuts, à un musicien de l'orchestre, Louis-SA bastien-Olympe Fetit, qui s'était violem épris d'elle. Cette union ne fut point heureuse, aussi les deux epoux profitèrent-ils avec pressement de la loi du divorce pour se sép (26 avril 1791). Quelques annes après (26 1802), Mile Vanhove epousa Talma, puis longtemps déjà l'aimait. Si jamais unon, fondée sur un amour réciproque et sur une con formite de talent et de jeunesse, dut être lieureuse, ce fut celle-là. Et cependant ce bonheur ne se realisa pas.

A la retraite de Mile Contat. Me Talma pol agrandir le cercle de ses rôles et ajouter us nouvel éclat à celui dont elle brillant desa. Cette actrice, que le public chérissait et qui réunissal tant de sympathies, fut insensiblement amente, par suite de divers incidents, qui viocent tr bler sa vie, à prendre une retraite premature; ce qu'elle effectua le 1er avril 1811. Sa rep sentation à bénefice, donnée seulement le 20 juillet 1818, se composa de la tragédie d'Oid que d'une comedie en trois actes, Laquelle des la dont elle était l'auteur. Youen depuis lors à la me privée, elle cessa d'occuper d'elle le public. Apre la mort de Talma, elle échangea ce pom justement connu, contre celui d'un gentillion belge, le vicomte de Chalot. Dans la nouvelle position où la plaça ce troisième mariage, sut faire avec gout les honneurs de sa mi à une société peu nombreuse, mais choisie. E employait ses loisirs à resumer ses souve dans un livre, qu'elle publia sous le titre d'a tudes sur l'art thédtral (Paris, 1835, in. 8).

en outre, à sa plume deux ou trois codont le succès, a'il ne fut pas retendénota du moins la variété de sou es-DE P. et DE M.

ch des Spectacles. — Journal de Puris. — Hist. -- François pendant la revolution, par Ellenne colle. — Villeneuve, Notice sur Mas T ilma; ist, in-8. — Reuselynements particultura.

ONT. Voy. LA TRIMOUILLE.

CHON (1) (Marie-Vincent), connu sous Père Blysée, chirurgien français, neen 1753, à Thorigny, près Lagny (Seine-et-mort le 27 novembre 1817, à Paris. Entré core chez les frères de la Charité, à Paris, onça ses vœux, le 30 janvier 1774, et prit nom de Père Elysee. Sous la direction Come, il fit d'excellentes études, acquit de dexterité dans les pansements, et de L'abile operateur. Il résida successive-Mort, à l'île de Ré, à Grenoble, comme en en chef et professeur dans les maiervies par son institut, et fut en 1790 le l'organisation des hopitaux militaires d'arniée réuni dans les environs de n'y demenra que trois mois, et revint à on dévouement aux Bourbons le deà émigrer le 8 octobre 1792; il se nuprès des princes, qui le choisirent principal chirurgien de leurs troupes. de Prusse, Fredéric-Guillaume II, avait guéri le favori Bischofswerder, Frederic-Guillaume II, drice Catherine et l'empereur François II, rent en vain à l'attacher à leurs personnes. s en Pologne et en Angleterre le comte vence, qui en 1797 lui donna le cor-Saint-Michel et le nomma son prerurgien. Il eut le bonheur de guérir le egent d'Angleterre d'une maladie rebelle atements de ses médecins; ce prince le à cette occasion d'une tabatière enrichie ints et pleine de billets de banque. Le se se trouva, le 23 mai 1810, à l'examen ps du faineux chevaller d'Eon, mort à , et qu'ou avait longtemps pris à tort pour il lui avait donné des soins et parqu'à sa mort l'erreur générale. Rentré en avec Louis XVIII, if cut son logement leries, un traitement de 10,000 francs, une de 30,000, une table desix couverts, avec chevaux et domestiques entretenus aux l'État. En 1815, il accompagna son maitre Peu après sa pension cessa de lui être Le 1ºr octobre 1815 il fut nomme chien chel du comte d'Artois, et le 9 nosuivant membre d'une commission de l'enseignement de la médecine. « Les ont reconnu unanimement, dit le P. dans son Rapport au roi (1815, in-4°), s autres améliorations, il etait indispene rétablir les corporations des médecins thirurgiens, les coaseils de discipline, la

Tolachon, comme on l'écrit quelquefois.

Société royale de médecine, et l'Académie royale de chirurgie, que l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la chirurgie devaient être séparés. « Ce projet de reforme étonna de la part d'un homme qui avait su réunir les connaissances de ces deux branches de l'art de guérir, et lui suscita des chagrins dont il ne put être consolé que par la bienveillance du roi et de sa famille. Le P. Élysée fut le dernier de ces Frères de la Charite qui se livraient autrefois avec tant de rèle à l'exercice de l'art de guérir, et qui avaient découvert ou perfectionné un graud nombre d'instruments et de pratiques utiles, surtout en ce qui concerne la lithotomie. Le P. Elysée a été l'éditeur d'un recueil intitulé : Les Panégyristes de Saint-Louis (Londres, 1813, in.8")

Rubbe, Biogr. univ. et port. des contemp. — Manieur univ., 38 nov. 1817. — Biogr. medicule.

TALON (Omer), humaniste français, né à Amiens, vers 1510, mort à Paris, en 1562. D'après Moréri, il serait fils d'un officier irlandais nommé Artus Talon, et sa famille aurait possédé de grands biens en Irlande. Très-versé dans les langues savantes et dans la littérature ancienne, il enseigna depuis 1544 jusqu'à sa mort la rhétorique au collège du cardinal Le Moine. Il fut honoré de l'amitié de Ramus (1), et lui prêta son con-cours pour faire admettre par l'université les modifications que ce philosophe proposait d'introduire dans l'enseignement. Il succomba à une cruelle maladie, qui donnerait une idée peu favorable de ses mours; mais il n'est pas sur, dit Moréri, qu'il soit mort curé de Saint-Nicolas du Chardonnet, comme quelques-uns le pré-tendent. Son principal ouvrage, intituté Audo-mari Talai Institutiones oratoria (Paris, 1544, in-8"), est un traite de rhetorique élementaire, qui fut en usage jusqu'à la fin du siècle, et tres estime; de nombreuses reimpressions en furent faites, et Foquelin l'insera dans sa Rhétorique françoise (Paris, 1557, in-8"). On a aussi de Talon des Préfaces et Discours, réunis avec des écrits semblables de Ramus (Paris, 1577, in-8°). On a de plus une édition de ses œuvres; Bale, 1575, in-4°.

Il cut trois frères: Jean, conseiller d'Étaten 1563 et père d'Omer; Artus, qui fonda une branche en Champagne; et Pierre, dont la postérité s'est continuée jusqu'à nos jours (voy.

ci-après ).

La Crots du Maine, Biblioth, française. — Morert, Diet Aust. — lintre, Mist. litter d'Antenne, p. 84 et suiv. TALON (Omer), magistrat, petit-neven du precedent, né en 1595, mort, à Paris, le 29 décembre 1652. Il était fila d'Omer Talon, avocat au parlement de Paris et chancelier de la reine Marguerite, qui se distingua par sa fermeté pendant les troubles de la Lique et avait été nommé conseiller d'État (2). Après avoir étudié

(1) Ce qui autorian Ramus à ecrire sous le nom de Tulon son Admonitio ad Turnebum (Paris, 1886, In-8\*). (8) Il mourut le 8 février 1618, à quaire-ringis ans.

sons le savant Jean Dautruy, docteur de Sorbonne, il fut reçu avocat en 1613, et ne tarda pas à se distinguer dans sa profession. - Il était, dit. Pierre Lallemant, circonspect et prudent dans le conseil, ingénieux dans la discussion, vif et pressant dans la plaidoirie, plein de res-sources dans la dispute, fécond dans l'expression. » En 1630 son frère ainé, Jacques (1) avocat général au parlement depuis dix aus, lui offrit de resiguer sa charge en sa faveur. Après avoir longtemps hésité, il accepta enfin, décidé par cette raison « que cela ne s'executerait pas de si tot, à cause de l'éloignement de la cour ». Il ne fut en effet agréé par Richelieu que le 5 septembre 1631, et reçu par la grand'chambre que le 15 novembre suivant. En entrant au parquet, il y rementra deux hommes que l'histoire n'a pas séparés de lui, le procureur géneral Molé et l'avocat général Jérôme Bignon; mais il leur reprochait de voir en eux « les maximes de sevérite et de courage endormies ». C'était le temps où les parlements se taisaient devant Richelien. « Le gouvernement, dit Talon, était dur. et l'on voulait les choses par autorité et non par concert. » Talon eut ce mérite de sentir cette contrainte et d'y ceder un peu moins que d'autres. La première fois qu'il prit la parole, ce fut pour soustraire à la juridiction extraordinaire commissions un lieutenant géneral du bailli du Palais, Il remplit les fonctions de procureur général aux grands jours de Poitiers (août-décembre 1634). Premier avocat général, après la retraita de Bignon, (1641), il parla, le 21 février, à l'occasion de l'édit qui supprimait les assises des conseillers absents et défendait au parlement de donner son avis autrement que lorsqu'il en serait requis. « Abaissez, s'il vous platt, sire, dit-il, le ciel, lequel vous habitez; et l'exemple du Dieu vivant, duquel vous étes l'image sur la terre, visitez-nous pour nous faire grace et diminuer quelque chose de la rigueur de vos volontés. » Quelle que fat l'humilité de ces remontrances, Louis XIII en fut peu satisfait, trouvant que Talon « l'avait trop pressé ». La mort de Richelieu sembla être pour les parle-ments l'heure de la délivrance, et Talon, qui avait quelquefois contrarié les vues du cardinal, mais que sa réputation avait toujours défendu contre lui , partagea cet esprit d'indépendance qui animait alors les gens de robe. Il espérait, suivant Mmc de Motteville, « être temoin de la restauration entière d'une compagnie dout l'abaissement l'avait souvent fait gémir ». Ces sentiments de Talon expliquent sa conduite. Après avoir requis l'enregistrement de la decla-ration royale par laquelle Louis XIII mourant

(i) Jacques Talon, fait conseiller d'État après sa demission de la charge d'avocat genéral, mourut le 6 maj 1888, il ent deur filles. Marie-Suzanne, qui fut mère du chanceller de Pontchartrain, et Calherine, grand' mère du chanceller Deguescea.

instituait un conseil de régence (21 avril 1643),

il assura la reine de son concours. en sa faveur (18 mai) lorsqu'elle se fil proclamer régente. Dans le lit de justice pour l'enregistrement de six nouveaux édits bursaux (15 janvier 1648), il prononça ces paroles patriolique Vous êles, sire, notre sonversio seigneur puissance de votre majesté vient d'en haut quelle ne doit compte de ses actions, après li qu'à sa conscience; mais il importe à sa g que nous soyons des hommes libres et non des esclaves, » Il terminait, par un tableau thétique des maux de la guerre et de l'état plorable des populations, et conjurait la m de se souvenir le soir dans son oratoire q palmes et les lauriers n'étaient pas des fridont pussent se nourrir des malheureux mi depuis dix ans. Lorsqu'un arrêt du consci (10 juin) cut cassé le fameux arrêt d'union rendu, le 13 mai, par les cours souverant assemblees, Talon, à la fois interprète des n luntes de la régente et des resolutions du parle ment, chercha à pacifier ces deux puissance vales. Un entretien qu'il eut avec Mazarin fit que le confirmer dans ses sentiments, étaient ceux d'un partisan d'une monarc tempérée, et qu'il resumait ainsi : " J'estim l'autorité du parlement doit être perpetuelles interposée pour empécher l'excès de la pussi absolue, pour temperer les volontés des ro de leurs ministres, lesquels souvent par in tuosité veulent que ce qui lui platt soit ene et ne peuvent souffrir la contradiction des lements, qui travaillent pour le soulagemen pauvre peuple... (1). » Pendant la Fronde, piré par l'intérêt seul du pays et par l'es de modération, il parla tour à tour sur la cessité de remettre l'ordre dans la ville et d' surer les approvisionnements; sur celle de mettre fin aux deliberations du parlement, en u temps qu'il réclama la remise d'un cinqui sur la taille. Après l'emprisonnement des princes donnant ses conclusions sur la requête pre-sentée par la princesse de Condé, il s'ecras « Faites réflexion sur l'état de toutes les vinces ruinées,... et, dans cette chaleur si excessive, jugez s'il y a lieu de jeter de l'huile dans ce feu pour l'embraser encore davantage. (7 décembre 1650).

Le duc d'Orlèans, séduit par de Retz, s'étail joint au parti des princes en refusant tout accommodement avec la régente taut qu'elle garderait Mazarin pour ministre, Talon, dans latmeuse séance du 4 février 1651, fit un suprèneffort en fayeur de la paix publique, en cont-

<sup>(1)</sup> Très-soncieux, à la différence de certains parmentaires, de maintenir le principe monarchique « ajoutait » Mais il serait dangereux que l'autorité parciement de rendit auperieure aux voluntés du sparce que pour maintenir l'autorité du principant «las dreit mettre les armes à la main des peuples, cleve «le puiss nec dans l'État, laquelle ceux qui l'auraient «se perpourraient pas la conduire et n'en seraient pas la maitres, »

TALON

duc de se rendre auprès d'Anne d'Au- , Rien ne sut plus éloquent que cette had'Omer Talon : « Accompagnant ses dit le cardinal de Reiz, de tout ce qui ar donner de la force, il invoqua les de Henri le Grand; il recommanda la saint Louis, un genou en terre.... clameur de la chambre des enquêtes cer à s'affaiblir. » Ayant échoué dans tative, il demanda, avec tout le parleéloignement du cardinal (6 février 1651), e se prononça encore (11 janvier 1632) e rappel de Mazarin, dont il croyait la funeste à la France. Talon, par cette ne se rendit pas la cour lavorable, nt devoir adresser à la reine, par l'inter-de Le Tellier, un mémoire justificatit actes. Sa santé s'était a'térée au milieu emotions politiques. Atteint d'une hydromourut le 20 décembre 1652, après avoir rois fois à son fils, Denis: « Dieu te nune de bien. » Durant sa vie il avait barreau une marque singulière d'estime. Mazarin par son opposition aux édits, instant obligé de s'éloigner du Palais; les refusérent de venir aux audiences pente sorte d'exil, et le cardinal sut obligé r Talon à reprendre ses fonctions, De riage avec Françoise Doujat (1625), il un fils, qui suit, et trois filles : Marie, e Daniel Voisin, prévôt des marchands, d'inère du chancelier de Lamoignon; de, mariée à Thierri Bignon, premier t, et Madeleine, semme du conseiller y de Fleury.

Talon a laissé des Mémoires, dont a dit qu'ils étaient « ceux d'un bon mat d'un bon citoyen ». Ils s'étendent de 1053, ayant été rédigés pour cette dermec et la fin de la précédente par le fils Uenis Talon. Publiés pour la première le censeur A.-F. Jolly (La Haye, 1732, 18-12), mais d'une façon incomplète, ils reimprimés depuis dans la collection et dans celle Michaud et Poujonlat. La beque impériale, celle de la ville de Panin celle du corps législatif en possèdent ers manuscrits; cette dernière en a la applet ainsi que les recueils de ses nom-ladoyers, qui, avec ceux de Denis Talorment pas moins de 15 vol. in-forment pas moins d

Eug. Assr.

faion, Mes de Motieville, de Rett, Olivier d'Op L'emotres. Talievant des Reaus, Mistoriettes first, de Louis XIII. — Sainte-Audatre, tess mide. — Latiemant, Elogo & A. Talon (en latin) des Charres.

) M ( Denis), magistrat, fils du précédent, 18. 1628, à Paris, où il est mort, le 2 mars 1698. Élevé avec le plus grand soin par son pere, qui en 1650 le fit recevoir, par survivance, dans sa charge d'avocat général, il commença par être avocat du roi au Châtelet (1648). Il fut reçu en remplacement de son père, le 30 decembre 1652, et créé le même jour conseiller d'État. Il ne resta pas au-dessous de son nom. et se signala dans la cause d'Arnauld contre le examinateurs de son ouvrage sur les propositions de Jansenins (1654), et dans le procès de Mile de Montpensier contre la duchesse d'Aiguillon, au sujet de la terre de Champigny (1657). S'il faut ajouter foi aux éloges d'un plaideur qui a gagné sa cause, Arnauld l'appela « la voix de l'équité
même », et Mademoiselle déclara qu'il « fit des merveilles et que son plaidoyer fut admirable ». Ses conclusions en faveur du prince de Condé, défendeur à la revendication du Clermontois intentée par le duc de Lorraine, ajoutérent encore à sa réputation. Il etait à ce moment assez bien ya du roi pour passer près de trois heures avec lui dans un entretien iutime (18 mars 1661). Nommé, le 15 novembre 1661, procureur général près de la chambre de justice, établie « contre tous ceux qui avaient eu part aux finances », et qui ent à juger Fouquet, il ne tarda pas à être remplacé par Chamillart et Fontenay-Hotman, que le chancelier Seguier lui donna pour successours (27 nov. 1663). La cause de ce remplacement a été diversement appréciée par ses contemporains. Olivier d'Ormesson, bien que du parti favorable à Fouquel, parle des lenteurs de Talon, et de sa passion violente pour la maréchale de l'Hôpital, qui te detournaient des soins et de l'activité de sa charge (1). Gui Patin donne pour motif l'intégrité même de Talon : Fouquet ayant prouvé qu'en avait produit contre lui plusieurs pièces fausses, Talon voulut connaître et faire punir le faussaire, ce qui aurait deplu singulièrement à Colbert (2).

Quoi qu'il en soit à cet égard, Talon avait été auparavant récusé par Fouquet, « parce qu'il était son conemi capital ». Cette récusation ne fut pas admise (30 déc. 1662), et tout prouve que Talon était bien loin d'être l'ennemi declaré du surintendant. Envoyé comme procureur général aux grands jours d'Auvergne (1665), il y connut Domat, et contribuu à faire rentrer cette province sous les règles de la justice criminelle, Fléchier fait encore altusion, à cette époque, à sa haison avec Françoise Mignot, veuve du maréchal de l'Hôpital. De retour à Paris, il

(i) Le recueil de Maurepas contieut à ce sujet le chansot suivante :

Venve d'un illustre époux, Vous nous la donnez bonne, Quand vous faites les peux dou

(No On Oit que voità une marque très-évidente de la faveur de M. Coibert auprès du roi. Il a réusal à faire ce coup. à cause de M. Berrier, son premier comms, qui avait éte menace par M. Taion, pour quelques faux mémoires qu'il 161 avait delivres sontre M. Fouquet. e (201º Lettro).

ages de 1967 et 1670, avec Present, Mana & fact envious signates monre qu'il présenta so me, ser , cette époel dons legaci il investati sur la reformati collèges et universités et l'unitestam des mostes brables continues qui regionnest la France. Hors l'estirle des droits de befs et prat-être cetan da partage des carressimas, ja cais peraté, dicert-il, qu'on parswadrast a étatoir une risprudence uniforme dans tout le revaume. Lors de la querelle entre Louis XIV et lanorent Al su sujet de la franchise des quartiers de l'acnbeseadeur de France à Bome, Talon, uncere gallican comme son pere, donna des concinsions confesieses à la cour de Rome, qui farent réfetées dans de nombreux cerits du temps (1644). On recompensa ses services par une charge de président a mortier (10 janv 1691), et il semble y avoir apposté monta de décision que de scrupele indiciaire. Il mourat de la pierre, aans avoir profert la moundre plainte . C'est un fort bomme de bien, dit Gui l'atin, de grand jugement et d'un esprit fort pénétrant. » Outre la continuation des mémoires de son père. D. Talon a laissé un grand nombre de mercuciales, de plaudoyers et de discours, dont les manuscrits existent sujourd'hu a la tábliothèque du Corps législatif. M. Rives en a public un grand nombre, dans sou Edition des Œucres d'Omer et de fienis Talon (1821). De son vivant un avait publie un Plaidager sur l'Interdit de l'eglise Saint-Louis Rome (Pans, 1668, in-4")

De son mariage avec Elisabeth - Angélique Pavier du Boulay (1671), il eut Omer, marquis du Bonlay, colonel du régiment d'Orléanais, mort en 1709, et dont une file, Angélique-Louise, éponsa le célèbre Montcalm. Le fils d'Omer, Louis-Items, né le 2 levrier 1701, mort le 1°° mars 1744, fut conseiller au parlement (1721), avocat général (1724) et président à mortier (1732); il ne laissa qu'une fille, Françoise-Madeteine, qui épousa le premier président Étienne-

deteine, qui epousa le premier premient ritenne-François d'Aligre.

Mio de Montpensier, d'Ormesson, Saint-Smon, Ma-moless, - (sui Patin, Meo de Acrigoe, Lettres. — Dupin aind, Notice sur D. Taton, à la suite de au Diss. sur Pathier, 1877, 18-18.

TALON (Jacques), écrivain ascétique, né vers 1598, mort à Paris, le 22 feveier 1671. Il était fils de Nicolas Talon, notaire du parlement, et cousin germain d'Omer (voy, ci-dessus), Secrétaire du cardinal de La Valette, il l'accompagna dans sea expéditions, et commença dès lors à coordonner les nutes et documents d'après lenquels il réligea les Memoires de son patron. En 1639, il se retira au séminaire de Saint-Magloire, et il avait à peine terminé ses études de théologie et reçu les ordres, lorsqu'il fit partie de l'Assemblée du clergé de 1645, dont il rédigea les procès serbaux. A l'âge de cinquante ans (1658), il entra dans l'Oratoire, et passa presque tout le reste de sa vie dans la maison de l'inscatechisme du concile de Trente ; Paru, 10-15; — La Vie et les Eurres spirit de asint Pierre d'ilicantara; Pari, in-17. — Nemarces de Louis de Angar dinal de La Valette, années in la et Paris, 1772, 2 vol. m-12. Il à traduit les E sperieueiles de Louis de Grenade Paris, in-sal , buen que cette version ait ete n le zom de Grard, we and; Exercices de sur la me de Jones-Christ (Paris, 1669, el Vue de iran'e Marie-Madeleine de (Perse, 1672 in-12). Il a anant publisc la seconde de P. Senull

TALOS

TALON (Anloine-Omer), magistral, al i Paris, le 20 januier 1 60, mort a Grets, cause de Tournan | Seine-et-Marne |, le 18 août 1911 Apparlenant à la famille des précédents, il els fils de Jean Talon, avocat, payeur des rentes de l'hôtet de ville, et de Marie-Charlotte Radis, s seize ans il fut reçu asocat, et devint avocat da roi au Châtelet (1777), conseiller aux enquête (1781) et lieutenant civil au Châtelet (16 od 1789. Les circonstances étaient difficiles La pri miere procedure qu'il eut à instruire fut contre les auteurs des pornées des 5 et 6 de ce mois. Le procès de Favras le rendit depo de secrets importants. Après avoir rendu m à l'Assemblée nationale des opérations du telet (26 mai 1790), il resigna le 30 juin ses tions pour se consacrer plus particulièrem celles de député à l'Assemblée nationale, entrait comme remplaçant d'un députe du li liage de Chartres. Dans ce même temps, Cam Desmoulins et Du Saulchoy, l'un dans et Révolutions de France, l'autre dans le Journelle de la comme de de la nai républicain, le dénoncèrent comme d juge prévaricateur; mais ils furent contant à la rétractation publique et à douze cents li de dommages-intérêts (6 juillet). A l'Asser il servit la royauté par tous les moyer étaient en son pouvoir, mais ne parut à la tris que pour voter la conservation des offices nisteriels. C'est par ses soins que Mirabes réconcilia avec la cour et le parti roys Toutefois, ce dernier ne lui pardonna jama participation au décret de prise de corpi les juges du Châtelet avaient lancé cont et le duc d'Orléans; aussi se livre-t-il con à de grossières invectives, dans sa correspon avec le comte de La Marck. Comprumi avec le compte de la factor.

La fuite du roi, Talon fut décrété d'arrest et subit une détention d'un mois. Il fit alors de ce comité de serviteurs fidèles qui cur fréquentes réunions aux Tuileries, on its ne maient que la nuit. Son nom, trouvé dans les pl

le l'armoire de fer, le fit décréter d'accusaoe tint pendant quelques mois caché dans sair, s'embarqua ensuite pour l'Amérique, vint en France que sous le Directoire. alors dans une de ses terres près de Tour-Il mattre encore d'une fortune considéil ent le tort de déployer un luxe peu cona a position. On apprit qu'il était l'inllaire de la correspondance des princes ours adhérents de l'interieur. Arrêté en Il fut transporté aux îles Sainte-Marguet n'obtint sa liberté qu'en 1807. La dure e qu'il avait subre affaiblit ses facultés stuelles. Sa famille fut contrainte de pro-son interdiction. Talon ne fit plus que dans une sorte de vieillesse précoce on mariage avec Jeanne-Agnès-Gabrielle, e de Pestre, il eut deux enfants.

nts-Mathteu-Clatre, né le 20 novembre Paris, colonel des lanciers de la garde et maréchal de camp le 22 août 1818, it après juillet 1830, mort à Paris, le 7 mars

\*\*Soe-Victoire\*\*, née au Boullay-Thierry (14-Lour), le 5 noût 1785, marièe, le 3 août à Achille-Pierre-Antoine de Baschi, comte (la , qui le 3 avril 1826 succéda à son pèro de dignité de pair de France et mourut le (la 1851, à Paris. La comtesse du Cayla, de son mari après bien des vicissitudes arcs, se livra à son goût pour les amélionagricoles dans sa charmante retraité de thien, où Louis XVIII avait octroyé la le 1814, et c'est là qu'elle est morte, le 19 1822.

DN (Nicolus), jésuite français, né en Moulins, mort le 29 mars 1691, à Paris. lans la Compagnie de Jésus en 1621, il les bumanités, se livra ensuite à la préa, et passa le reste de sa vie dans la maison de Paris, où il composa quelques ouescétiques, bien écrits pour son époque, ropletement oubliés. On a de lui : L'Hisninte; Paris, 1640 et suiv., 4 tom. in-4°; 565, 2 vol. in-fol. : les événements y sont sans aucun scrupule et accompadétails oiseux et de reflexions quelqu i singulières; - Oraison suncbre de XIII; Paria, 1644, in-4°; - Description pompe suncbre du prince de Condé; 1646, in-4"; — L'Histoire sainte du su Testament ; Paris, 1609, 2 vol. in-fol.; l'ouvrage précédent, mais qui n'eut pas amochs; — Vie de saint François de Paris, 1050, in-4°, à la tête des Œuvres L dont il donna une édition (Paris, 1661, et aussi séparément; Paris, 1000, in-12; Peintures chrétiennes; Paris, 1667, n 8°, avec 200 gravures; — Vie de saint 0 8°, avec 200 gravures; ils de Borgia; Paria, 1671, in-12, elc. Pable des muleurs ocol. du dix-septione siècle.

col. 2712. — A. de Baecker, Sibitoth, de la Comp. de Jesus. — D'Artigny, Nour. mem. de littér., t. 1V.

TALPINO, Voy. SALMEGGIA.

TAMBRONI (Giuseppe), érudit italien, na à Bologne, le 8 septembre 1773, mort à Rome, le 22 janvier 1824. Il suivit les cours de l'université de Bologne. Ses progrès dans l'archéologie lui valurent bientôt des emplois publics. A vingt ans, le sénat lui confia le soin de mettre en ordre les archives générales, et le nomma paléographe de la ville. Plein d'enthousiasme pour les idées françaises, il se rendit à Milan (1797), et fut nominé ecrétaire d'ambassade; il suivit en cette qualité le comte F. Marescalchi, ministre de la république cisalpine, au congrès de Rastadt puis à Vienne, où il revêtit dans la suite le caractère de chargé d'affaires. La guerre qui se ralluma en 1799 le ramena à Milan, et il y était secrétaire du Directoire lorsque l'invasion de Souvorof dana la Lombardie le força de se réfugier à Chambéry, où il se maria. Après Marengo, il fit partie de la légation italienne en France. En mai 1804, il alla réclamer à Vienne l'exécution des traités au sujet de la restitution des archives du royaume Lornbard-Vénitien. De retour à Milan vers la fin de 180a, il y resta attaché au ministère des affaires étrangères jusqu'en 1807, époque où, par ordre du prince Eugène, il travailla à fixer dans la Vénétie les limites de l'Italie et de l'Autriche. On s'occupait alors de la restauration du royaume de Pologne Tambroni, profitant à cette occasion des matériaux recuellis par Pistorio, ac mit à écrire Compendio delle storie di Polonia (Milan, 1807, 2 vol. in-8°). Le t. III est resté inédit. On s'aperçoit dans cet ouvrage que la langue italienne n'avait pas encore cette pureté ni cette élégance qu'elle acquit quelques années plus tard. Nommé consul à Livourne (1809), puis à Civita-Vecchia avec la faculté de résider à Rome, il vécut dans cette dernière ville dans l'intimité du célèbre Canova. Lorsqu'en 1814 il se vit relevé de toute fonction publique, il trouva dans les arts et dans les lettres un dédocmagement suffisant à sa modeste ambition. Il fut un des principaux rédacteurs du Giornale arcadico, dans lequel il publia soixante-huit articles sur les beaux-arts, et il entreprit un voyage à Vienne au sujet de la création à Rome d'une académie pour les jeunes artistes du royaume Lombard-Vénitien, sur le modèle de celle de France. Ce projet ne fut point réalisé. Tambroni s'occupa de la topographie de Rome antique, et d'aprè quelques ruines trouvées dans un domaine des Colonna, sur la voie Appieune, il crut pouvoir déterminer la position de l'ancienne cité de Boville; mais cette opinion fut vivement combattue dans les Effemerids romano de 1823. Il mourut age de cinquante et un aux à peine, membre de plusieurs académics et associé depuis 1804 de l'Institut de France. Parini ses autres ouvrages, nous citerons : Ode; Milan, 1816, in-80; ---Descrisione dei dipinii a buon fresco; eseguill in una galleria del palazzo di Bracciano, a Roma, dal ugnor Palagi, Rome, 1818, in-8°; — Lettere interno alle urae cimerarie disollerrate nel pascolare di Castel-Gandolfo; Rome, 1817, m-9°; — Di Cemnino Cennini Trattato di pilluru, con perfusione ed annoluzioni; Rome, 1822, in-8°; public Taprès un manuscrit de la bibliothèque Valirane; — Interno alla vata di Cancra commentario Venise, 1823, in-8°. Tambomi inissa un mater grant nombre d'ouvrages indiffis : qualoure nouvelles, deux comedies, me traduction d'Entrope, etc.

Motos, Biogr. depli Italiani illustri, L. V.

ramenoni (Clossida), sœur ainée du précédent, née en 1758, a Bologoe, ou elle est morte, le « juin 1817. Dans sa jeunesse elle mon-tra pour l'étude de rares dispositions. Tout en vaquant à ses travaux d'aigniffe, elle assistant aux leçons de latin et de grec que recevait son frère. Cn jour que celui-ci ne savait que répondre à une question de son professeur, elle lui vint en aide, et resolut la difficulté sans le moindre embarras, comme si la langue grecque lui était fa-milière. Surpris de trouver dans une jeune fille une aussi vive intelligence, deux savants jésuites espagnols, les PP. Colomès et d'Aponte, entreprirent de la cultiver. Ses progrès furent rapides, et bientôt elle composa des vers grecs qui la fi-rent admettre à l'Académie des Inestricati. En rent admetire à l'Academe des Inestricati. En 1792 elle composa en vers grecs, à l'occasion du mariage du president de cette compagnie, un Epitalamio gr.-ital. (Parme, m.6°), et que Ode pel parto della contessa Spencer (Bologne, in-4°). Les academies Clementina et Elmisca de Cortone et celle des Arcadi de Rome lui ouvrirent leurs portes. Le senat de Bologne, usant du privilége qu'avait l'université. Bologne, usant du privilége qu'avait l'université de cette ville d'admettre des femmes pour prode cette ville d'admettre des femmes pour pro-fesseurs, lui confia la chaire de grec (1791); mais elle en fut dépossédée en 1798, pour s'être refusée à prêter le serment de haine à la royauté exigé par la république transpadane. Elle fit alors un voyage en Espagne en compagnie de son maltre d'Aponte, pour qui elle con-serva toute sa vie une reconnaissance et un attachement inaltérables. A son retour, elle reprit attachement manterances. A son retour, elle reprit ses fonctions de professeur, par ordre du pre-mier consul Bonaparte; peu après la chaire de grec ayant été supprimée, elle rentra dans la vie privée. Elle possédait également la langue fran-çaise, l'anglaise et l'espagnole, et sa corres-pondance était très-étendue. Villoison disait: all n'y a en Europe que trois hommes capa-bles d'écrire comme elle, et au plus quinze en état de la comprendre. » Si ou l'admirait pour son savoir, on l'aimait pour sa simplicité, sa modestie et la pureté de ses mœurs. Elle laissa à son frère de nombreux manuscrits, car elle écrivit beaucoup et no publia que peu d'ouvrages.

Lombardi, Saggio sulla storia della letter tial. nel secolo XIX. — Rabbe, Biogr. des contemp.

TAMERIAN FOR THOUSALDERS

TANABA (Veneras), Bilérateur italien, ma Boluque, ou il est mort, entre 1603 et 1609. Après avoir tan d'exerciteuses etades à Vacadinaise des Judenti ou del Parto, divigé par le Pères Somusques, il passa sa jeunesse dan les camps, il servit plusieurs princen, et, entail les basards de la goerre, il parassant l'îté et passa même dans le Levant. La riche tribibiliance du cardinai Storra, près duquel il vécut quelque mont de cardinai il revint dans sa patrie (1621), où il épassa Laura Moranii. Il y énerga que ques charges dans la magistrature, et comment in relle (1621), coi il épassa Laura Moranii. Il y énerga que en 1610 à écrire son fromomen del cettoune in relle (1621), de la vie de ciamp en 1610 à écrire son fromomen del cettoune in relle (1621), de la vie de ciamp en Italie, tableau dant les materians et les dinsissons même sont tires en partie du Tardire d'ogriculture d'Oliver de Serres; maigre en détails viseux, il eut plus de dource editions; mile de 1648 renferme un huttièrue levre Dello que latid del caccualore. On a de lui quelques so tres ouvrages dans le mêmo genre, entre autres Lo Soulco (le maitre d'liòtel ), o il gentituono in citta. La vie de Tarara fut loin d'être tranquille : elle fut troublée par des infinités et du procès ainsi que par les chagrins que lui cacerent la mort prématurée de ses enfants et en propres infirmités.

Orlandi, Noticie depli scriftori bolognost. — Partus Scriftori bolognesi, i. VIII.

TANCARVILLE (Jean III, viconte pr Ma LEN, comte pe ), chevalier français, ne vers IIIA mort en 1382. Il appartenait à l'ancienne et d'instre maison de Meinn (voy. ce nom), el chaffis de Jean II, viconte de Meiun, mort en 1347 grand chambellan de France, et de Jeanne, le ritière de la seigneurie de Tancarville, en Normandie. Après avoir fait ses premièrea arme en Allemagne, dans les rangs des chevaliers Teutoniques, il alla combattre les Maures en Espage, puis servit en Guicane sous les ordres de Jean, fils du roi Philippe VI, et se trouva à la prise d'Angoulème (1345). L'année suivante, il teta avec le connétable Raoul de Brienne, de de fendre la ville de Caen contre les Anglais; mu, abandoné des bourgeois, il fut obluge de x rendre prisonnier. Il recouvra sa liberté au pet de plusieurs fiefs qu'il possédait dans le part à Caux. Devenu grand chambellan (1347), il suit de la faveur du roi Jean, qui le fit grand mattre d'hotel, et comte de Tancarville (4 fevrier 1351 Il continua de guerroyer avec les Anglais a Bretagne, puis en Guienne. A la bataille de Petiers (1356), il combatit auprès du roi aver sa fils alué Jean, et son frère, Guillaume de Meir, archevêque de Sens. Fait prisonnier et contes en Angleterre, il y resta jusqu'en 1359, d'hi alors envoyé près du dauphin pour faire après aux étals généraux les conditions de la paix il trouva' Paris bouleversé par l'ambition du not la trouvai paris du deux paris

ree, Charles le Manvain, et par les réformes lireel, le prévôt des marchands. On ne sa du traité de pair qu'en 1360; il fut à lirétimp, et Jean III en fut l'un des art. Le roi, devenu libre, le nomma membre conseil, et grand mattre des caux et foch 1361 il alla prendre possession du du-Bourgogne, qui venait d'echoir à la couet il y fut établi lieutenant. En 1363 il sona, comme geand chambellan, le roi, hournait se constituer prisonnier en Antil ne fut pas moins avant dans la faveur arte V. c'est lui qui reent, en 1366, age du duché de Bretagne, rendu par le la V., et dans le parlement de Paris, 21 mai 1375, le roi l'appeta son parent, cautreus noster.

anvilla (Guilloume IV, vicomio de comie de), deuxieme fis du prévident, 25 octobre 1515. Grand chambellan apres alst, Jean IV, mort en 1385, sans et etmis au comed du roi, il eut part ipaux évenements du règne de Charet son nom se trouve dans presque tous qui nous sont restés du gouvernement rioce. On le voit, en 1382, au siège de urg, en Flandre. Il fut en uite chargé renfes missions : en 1387, près du duc gue; en 1388, dans la Guienne; en 1393, res d'Angleterre, pour demander la tion du traité de Brétigny; en 1395, pape Benull XIII, à Avignon, pour à l'extinction du schisme; en 1396, tat de Génes, qui venait de se mettre protection de la France; en 1397, à et en Chypre, où il conclut d'utiles Il fut nommé, en 1402, grand houteilrance et premier président laie de la des comples; puis, en 1404, capitaine tourg. Au milieu de l'anarchie que fit la cour la folie de Charles VI, il deamelamment attaché su duc de Bourcan sans Peur. Il périt à la hataille d'A-Guillausne ne laissa qu'une fille, Marqui porta dans la maison d'Harcourt é de Melun et le comté de Tancarville. e union naquirent un file et une fille; pousa Dunom.

Grand Dict. Met., edit. 1794, t. X. suppl. — Javensi des Drums, Monstreick

ACMENTO O TANQUELIN, en latin Tantes ou Tandemus, sectoire flamand, né à le mort vers 1115. « Cétait, dit Bayle, un qui avait la langue bien pendue, et qui mant en subditté d'esprit, en éloquence, bien d'autres choses, les plus grands cierca la temps. - Sa doctrine était dirigér contre les sacrements de l'Église catholique, et et contre celui de l'Euchanatie, qu'il prétomme une abomination. Il commença le protévies en ensegnant que les prêtres et ca rien au-dessus des autres fétèles, et

que par conséquent il ne fallait pas leur payer la dime; mais la plus grande cause de son suc-cès, dans ce siècle barbare, fut, dit-on, la liceace de morart qu'il autorina, qu'il prescrivit même. « Il soutenait que ce n'était point une action de sensualité, mais plutôt de spiritualité, que d'avoir affaire avec une fille en présence de sa mère, et avec une femme à la vu son mari; et il mettalt en pratique ce besa dogree. - Lorsqu'il ent formé une secte assez puissante, il cessa ses prédications secrètes, et se fit voir en poblic, tragnifiquement vêtu, précédé d'un étendard, el entouré de gardes, l'épée nue à la main. Son escorte monta jusqu'à 3,000 lionnnes armés, qui soumettaient par la force ceux qui ne se laissalent pas persuader, et qui tuaient ceux qui osaient résister. Il parvint à fanatiser la fonte au point que l'on se distribuait t'eau qui avalt servi à ses bains, et qu'on la huvait comme un préservatif contre tons les maux. Son orgueit finit par n'avoir plus de hornes : il dissit que si Jésus étalt Dieu parce qu'il avait le Saint-Esprit, il devait aussi être reconnu pour Dieu, puisqu'il avait reçu la mêmo plénitude de l'Esprit saint (1). Il infesta de sa doctrine le Brahant, la Flandre, la Zélande, et aurfout les villes d'Anvers, d'Utrecht et de Cambrai. Il cherche à la répandre dans les autres contrées, et vers 1105 il alla jusqu'a Rome, en nabit de moine, préchant partout aur sa route. On croit qu'il voulait y surprendre des lettres de communion; mais il ne réuseit pas, et reprit le chemin des Pays-Bas. Comme il passait par Cologne, ses prédications émurent l'archeveque de cette ville, qui le fit emprisonner. il parvint à s'échapper; mais il ne jouit pas longtemps de la literté : un prêtre, avec lequel Il se prit de dispute dans un batrau, le tua d'un seuf coup sur la tête. L'hérénie de Tanquelin ne périt, pas avec lui; en 1123, saint Norbert préchait à Cambrai pour ramener les populations à la foi. Le tanquelinisme ne fut détruit que plus tard, et il en resta longtemps des traces dans le diocèse de Trèves.

Nayle, Diet. Mist. et crit. - Noteri, Grand Dict. Mist. - Vie de saint Norbert, dans le secueil de Surtus.

TANCREDE, prince sicilien, un des chefs de la première croisade, mort en 1112, à Antioche, On ignore l'époque précise de sa missance. Son père cal désigué, dans la chronique, sous le nom

(ii, a Préchant un jour a une grande louie de peuple, dit Moreit, il dit mettre à côte de usi un tableau de la mainte Neuge, et mettant la mein sur celle de l'image, il ent l'image, et mettant la meire de liteur, a Niengu Marie, je vous preode aujourd'hus pour mon epouse. » Puus, se bourants vest le peuple « Volta, duésil, que j'ed épousé la rainte Vienge; c'est a vous à fournir uns frus des finemanties et des noces. » En même leimps ayant fait placer a rolte de l'image deux trones, l'un à donnée d'autre à gauche. « Que les hommes, dit-li, mettent dans l'un respetit voulent me donnée, et les femues dans l'autre; economires leupes des deux mers a plus d'ammitte pour moi et pour mon épouse, » Les femmes d'orrecherent jusqu'à leure cultiers et leups pendants d'orrecherent jusqu'à leure cultiers et leups pendants d'orrecherent jusqu'à leure cultiers et leups pendants d'orrecherent pour mettre dons le fronce, »

du marquis Endes ou Odon. Par sa mère, Emma, sœur du fameux Robert Guiscard, il descendait du gentilbomme normand Tancrède de Hauteville, et il était cousin de Bohémond, prince de Tarente. On ne le voit pas prendre part, comme ce dernier, aux expéditions qui ont terminé la carrière aventureuse de son oncle Robert. Il faut arriver à la première croisade pour lui voir jouer un rôle qui n'est pas indigne de l'histoire et qui a été embelli par la poésie : « Dès son lescence, dit Raoul de Caen, son biographe, ce héros surpassait les jeunes gens par son adresse dans le maniement des armes, les vieillards par la gravité de ses mœurs. Observateur assidu des préceptes de Dieu, il s'appliquant à recueillir les leçons de la sagesse et à la mettre en pratique; la passion scule de la gloire remplissait son cour. Lorsque la déclaration du pape Urbain II ent assuré la rémission de tous leurs péchés aux chrétiens qui iraient combattre les infidèles, Tancrede fit ses dispositions de départ. » Ayant rejoint Bohémond, il débarqua avec lui sur côtes de l'Épire. Son premier expluit eut lieu au passage du Vardare, lorsqu'avec une poignée d'hommes il mit en fuite une foule de Grees qui voulaient s'opposer à la marche des croisés. Bohémond, appelé à Constantinople, laissa à Tancrède le commandement de son armée. Afin d'échapper aux caresses de l'empereur Alexis, ainsi qu'aux emboches des Grecs, ce dernier partit déguisé, et se rendit en Asie, saus passer par Constantinople. D'autres veulent qu'il y soit allé. Alexis, apprenant que Tancrèdelui avait échappé, s'en prit à Bohémond, qui pour l'apaiser, jura hommage au nom de son cousin. Tancrède refusa d'abord de reconnaître l'engagement pris en son nom; mais après la prise de Nicee, il céda aux conseils de la prudence, et fit lui-même sa soumission à Alexis. Les chroniques parlent ensuite, sans le nommer, d'un combat (Dorylée?) dans lequel il aurait perdu son fils Guillaume. Dans la marche de l'armée sur: Antioche, puis sur Jérusalem, on le voit s'écarter souvent de la route qu'elle suivait. C'est ainsi qu'il s'arrêta au siège de Tarse en Cilicie, où il ent de vifs démêlés avec Baudouin, frère de Godelroi, au sujet de la possession de la ville. L'opinion paralt avoir été pour Tancrède, et luimême ne tarda pas à se réconcilier avec son rival, dont il venait de sauver les jours dans un combat contre les Turcs. Au siège d'Antioche, sa bravoure ne se démentit pas. Il tua, dit-on, dans une embuscade, sept cents insidèles, et il adressa au légat du pape soixante-dix têtes; il recut en échange soixante-dix marcs d'argent, qu'il employa au soulagement de ses soldats. Lorsque l'armée des chrétiens marcha sur Jérusalem, il commanda l'avant-garde. Il arriva avec trois cents hommes, au milieu de la nuit, à Beiliéem, et y planta des premiers l'étendant chrétien. Puis, après avoir repoussé une sortie des assiégés jusqu'aux portes de la ville sainte, il

laissa ses compagnons, et se rendit aeut sur le mont des Oliviers, d'où il contempla pendant plusieurs heures et avec tristesse la cité promise au courage et à la dévotion des croiss

Après le siège de Jérusalem (juillet 1099) Tancrède aurait voulu qu'on épargnat la vie de trois cents Sarrasins qui s'étaient réfugiés sur la plate-forme de la mosquée d'Omar; lui-meme leur avait envoyé son drapeau, comme sauce garde; mais ils furent immolés jusqu'au derme Cependant ce chevalier accompti n'était p l'abri de tout reproche : cette même mos d'Omar renfermait des richesses d'une gra valeur; Tancrède ne craignit pas de se les proprier, à l'exclusion des autres chefs. Le tin etait si considérable qu'il aurait pu su dit-on , à la charge de six chariots. qu'il lit de ces richesses lut, à la vérité, | honorable que l'acte qui l'en avait rendu pos-sesseur; mais il fut une source de querelles entre Tancrède et les autres chels croisés. Leus prétentions à la couronne de Jérusalem a nèrent entre eux des dissensions plus grave. Ce fut Godefror qui l'emporta. Pour dedomn ger Tancrède de son échec, il lui tit dou de quelques villes de la Terre-Sainte et il le crés prince de Galilée ou de Tibériade. Après mort de Godefroi, Tancrède se déclara contre l'election de Baudonn, qui, de son côté, lu cos lestait le titre de prince; mais il ne tarda pat a se réconcilier avec lui. C'est alors que les deputés d'Antioche vinrent le conjurer de prendre la défense et le gouvernement de la ville (11) pendant la captivité de Bohémond; et quand o dernier retourna en Italie, ce fut encore à crède qu'il laissa l'administration de ses tal-(1103). Les dernières années de la vie de l'aucrède sont remplies par une foule de petits con bals, de sièges de villes, de querelles avec princes chretiens. En 1112, lorsque Tancrod mit le siège d'un château-fort appele Vetulum, fut atteint d'une maladie dont il alla mourn Antioche, « laissant dans le monde, dit Guillat de Tyr, le souvenir illustre de ses hauts faits de la sagesse de son administration, et dans 17. glise la mémoire éternelle de ses aumones et sa piété ». Peu de temps avant sa mort, aj le même chroniqueur, « il fit appeler sa fer et le jeune Pons, fils du comte de Tripo leur conseilla de s'unir tous les deux apro mort, ce qui eut lieu, en effet «. Il fut inh sons le portique de l'église du prince des api

On sait que l'auteur de la Jerusalem delevrée a essayé d'adoucir l'énergique figure de Tancrède, en lui prétant des faiblesses qui sai l'âme et le ressort de l'épopée et de la poésie de matique; l'histoire, plus sévere, n'a pas entérment repoussé la vraisemblance de ce type ma par le Tasse.

Raoul de Caen, dans les Memoires aur l'Ant.

France. — Albert d'Aix. — Guillaume de Tyr, et le busriens de la 1ºº croisade. — Muratori. — Michaud, dist
des Croisades. — Michaud et Actoud. — Michaud.

es. — Delburo, Hist. do Tancrédo; Caen, 1929, Schmerbauch, Transres, Furst von Galilies; in-12. - Schme Refuet, 1880, in

TANCARDE, roi de Sielle, mort le 20 février 1194. Il était less d'une union secrète de Ro-ger, duc de Pouille, et fils de Roger, roi de Siavec la comtesse de Lecce. Menacé dans sa rté par le rol Guillaume 1er, son oncle, il se réfugia à Constantinople (1154), où il s'instrui-alt dans les belies-lettres et les sciences. A la mort de Guillaurne (1166), il revint de l'exil, et recut dans une intime amitid avec son cousin, Guillnume II. Celni-cl., ayant cemé de vivre le novembre 1189, sans laisser de postérité, les pobles siciliens et normands, réunis à Palerme, proclamèrent Tancrède roi (janvier 1190). Pendent un règne de quelques années, il montra du courage et de l'habileté militaire. L'empereur llem VI, qui avait épouse Constance, fille du roi Roger, réclama la couronne, et ordonna au eral Testa d'envalur la Pouille (1190). En meine temps Richard Cour de Lion, qui se rendait en Palestine, réclama une somme énorme comme douaire de sa sœur, Jeanne d'Angleterre, seile de Messine. Taucrède se débarrassa de Richard, en épuisant son trésor, et laissa les ma-ladies détruire l'armée de Testa, qui fut obligé de se retirer. En 1191, Henri VI envahit en peronne le royaume de Naples , se faisant appuyer par les flottes des Génois et des Pisans ; il vitson armée de nouveau détruite par les maladies, et l'impératrice Constance tomba entre les mains de Tanrede, son neveu, qui la traita avec magnificence, et la renvoya sans rançon à son époux (1192), Les hoalibiten continuèrent avec des chances diverses entre le roi de Sicile et les généraux de l'empereur, sans e coux-ci fissent heaucoup de progrès. Tinrde cut pour successeur son second fils, Guil-Courne III, sous la tutelle de la reine Sibylle. Muralori, Annales, t. 1. — Sismondi, Mist. des répu-bliques statiennes.

TARDY, Voy. NAPPER.

TANKEGUY. VOY. DO CRATEL.

TAMER (Mathias), biographe allemand, né en 1630, à Pilsen (Bohème), mort vers 1705, à Prague. Admis en 1640 dans la Compagnie de Désus, il professa l'Écriture sainte et la théolo-Prautic. gie, et devint recteur du collège de Prague. Comme procureur, il fit en 1675 le voyage de Rume, et fut élu provincial à son retour (1076). Ses principaux ouvrages sout: Histoire du mont Ottvet, en Moravie (en bohémien); Prague, 1666, in-12; — Socielas Jesu Apostolorum imitatrix, sive Gesta et virtules corum qui er totum orbem specials zelo desudarunt; find , 1075, 1694, in-fol., avec portraits; - Societos Jesu militans, sive Vila et mores cuum qui in causa sides interfecti sunt; ibid., 1675, in-fol., et 1683, in-fol. (en allemand) avec cent suixante-quatorze portraits des plus célébres docteurs et martyrs de l'ordre.

TANNER (Jean), frère du précédent et jésuite

comme lui, né en 1623, à Pilsen, enseigna la rhétorique et la philosophie à Olmutz et l'Écriture à Prague, et sut consesseur de l'archevêque. On a de lui : Trophza S. Vencessai Bohemise patroni; Prague, 1661, in-fol.; — Vestigia nobilitatis Sternbergicæ; ibid., 1601, in-fol.; — Das Leben Alb. Chanowsky; Cologne, 1666, in-f2.

Alegambe et Southwell, Biol. soripi. Sec. Jess. — Babinus. Hahemia docta.

TANNER (Thomas), antiquaire anglais, nó à Market-Livington (Wiltshire), le 26 janvier 1674, mort à Oxford, le 14 décembre 1735. Étudiant distingué, puis agrégé de l'université d'Oxford, il n'avait que dix-neuf aus lorsqu'il forma le projet de publier les ouvrages de John Leland d'après les manuscrits originaux; mais, faute d'encouragements, il dut renoncer à co-dessein, qui fut réalisé dans la suite par Tho-mas Hearnet. Un seul fait permettra de juger quelle réputation précoce lui avait valu sa connaissance approfondie des antiquités britan-niques : ce fut à lui que Wood, mort en 1895, légua le soin de revoir tous ses manuscrite. La même année, le jeune érudit fit paraftre sa Notitta monastica (Oxford, 1695, in-5°), des-cription en anglais des couvents, colléges et ho-pitaux d'Angleterre et de Galles, réimpr. deux fois a Londres, 1744, et à Cambridge, 1787, in-fol., lig. Pois il donna une seconde édition de Athenia oxonienses (Londres, 1721, 2 vol. in-fol.), augmentée de cinq cents notices rédigées d'après les manuscrits de Wood. Mais la réputation littéraire de Tanner repose sur l'ouvrage posthume, intitulé : Bibliotheca britannicohibernica (Londres, 1748, in-fol.), grand tra-vail biographique et bibliographique, fruit de quarante années de recherches et que son exactitude rend très-utile. Ce savant était entré dans les ordres, et l'évêque Moore, dont il épousa la fille, disposa de plusieurs bénéfices ecclésiastiques en sa faveur. Plus tard il devint archidiacre de Norfolk, chanoine d'Ely et d'Oxford, et en janvier 1733 évêque de Saint-Asaph. Il légua à la bibliothèque Bodleyenne une riche collection de chartes, d'actes privés et d'autres documents W. H-8.

authentiques. W. H.-s. Wood, Athense ozon, t. II, — Biogr. britannica. — Nichola et Buwyer, Literary anecdotes. — Chalmers, General biogr. dict.

TANSILLO (Luigi), poête italien, né vera 1510, à Venosa (Basilicate), mort le 1° dé-cembre 1568 à Teano (Terre de Labour). D'une famille patricienne originaire de Nota, it embrassa la carrière des armes, et servit dans les troupes de don Pedro de Toledo, vice-roi de Naples. Sa naissance, son courage et surtout le talent poétique dont il donna de bonne heure des preuves éclatantes, lui gagnérent la pro-tection de don Garcias, fila du vice-rol, qui l'emmens avec lui en Sicile, lors de son mariage (1539). A cette occasion, il composa un intermède (1) qui fut représenté à Messine avec ma-

(1) C'étail, non use pastorale; mate un long dialogue

gnificence. Il suivit aussi don Garcias dans l'expédition de Tunis (1551), et se comporta vall-lamment à la prise de Faradisi. D'un carac-tère affable, de mœura doncea, d'une conduite sur laquelle les contemporains n'élèvent aucun reproche, un seul événement troubla sa vie : c'est la condainnation prononcée par la cour de Rome contre son premier livre (il Vendemmiatore; Naples, 1534, in-4°; Venise, 1549, pet. in-4°, et 1574, in 12, pl.; Paris, 1790, pet. in-8°). Dans ce poeme les intentions licencieuses, relevées par l'esprit et la grace, se laissent deviner plus qu'elles ne s'accuseut; mais s'il n'effarouche jamais la pudeur par des expressions obscènes, il est plein d'allusions transparentes, qui se cachent à peine sous les injures et les raillerles lancées par le paysan vendangeur aux grandes dames napoli-taines aver toute la liberté que l'usage tolérait alors. Il Vendemmatore, quelquefois publié, comme en 1537, sous ce titre : Stanze di col-tura sopra gli orti delle donne, a été trad. en frauçais, par Groinville (Paris, 1792, in-18), et par Mercier (Le dardin d'amour, on le l'en-dangeur; ibid., 1798, in-12, fig.). Tansillo vou-lut racheter le soandale produit par il Vendemmiatore en composant un poeme religieux, intituté: Le Lagrime di san Pietro; il y travailla vingt-quatre ans, et u'en publia que les quarante-deux premières stances (Venise, 1560, in-801, précedees d'un Cansone à Paul IV. Les parties que ce pape avait vues du poème l'avaient déterminé à céder aux supplications de l'auteur, et à faire rayer son nom du catalogue de l'Index. Cet ouvrage n'a été publié qu'ade l'Index. Cet ouvrage n'a ete public qua-près la mort de l'auteur; il a paru d'abord en 13 chants à Vico Equense, 1585, in-1°; puis en entier à Venise, 1502, in-4°. Malherbe, dans sa jeunesse, l'a imité en vers français mé-diocres (Paris, 1587, in-4°, et 1596, in-8°), et il a été trad, en espagnol par L.-G. de Montalvo (1687), et trois fois depuis. Après la mort de Tansillo on a publié de lui : I Due Pellegrin: ; Naples, 1631, în-4°; intermède qu'il donna à Messine, et qui l'a fait ranger mal à propos parmi les inventeurs du drame pastoral; - Rime varie; Bologne, 1711, in-12: il y est harmonieux, coloré, plein de chaleur, d'images ingénieuses, et d'une hardiesse parfois excessive; — La Bolia (la Nourice); Verceil, 1767, in-4°; Venise, 1796, pet. in-4°; gracieux poème en trois chants, annoté par Ranza; c'est une exhortation aux dames nobles pour qu'elles nourrissent elles-mêmes leurs enfants; W. Roscoe a trad. la Balia en vers anglais (Dublin, 1800, in-12); -Il Podere (la Ferme); Turin, 1769, in-12; Parme, 1797, pet. in-4°: poème didactique, en trois chants, donnant en un style brillant des préceptes de culture, mêlés à des descriptions; Capitolo in lode del tingersi'i capelli; Naples,

dramatique, selon Ap. Zeno (vop. sur les détails de cette fête Maurolico. Rerum sicanarum compendium dans Miscell. de Baluze, t. 11, p. 337).

1º 1820, in-4º. On a en outre publi de pièces diverses de Tansillo : Opere (Venise 1738, in-4"), et Poesie (Livourne, 1782, in-17 On lui attribue les Stanze in tode della menta; s. l. n. d., 1538, in 8°; Venise, 1574, in-12. En 1610, Duroneti lut paraltre, sous le nom dupoele, trois comédies licencieuses de l'Arétin. J. Trabosch. Moris della letter., I. VII. part Blogr. degli umini illustri dei regno di Napon - Gongueno, Hist. Illete. d'Italia, c. IX. — Si Memores, t. X VIII.

TANKKA (Clémentine). Voy. Hoffnaka

TANDUCI (Bernardo, marquis), hoi d'État italieu, né en 1698, à Stia en Tosc mort à Naples, le 29 avril 1783. Sa famille pauvre et obscure. Avec l'aide protecteurs, il suivit les cours de l'univ de l'ise, où il fut pourvu en 1725 d'une c de droit. L'année suivante, moins par convi que pour faire parler de lui, il soutint or Grandi une dispute au sujet du manusen Pandectes conservé à Pise, et dont il aff l'authenticité. Les préjugés populaires lui perent raison; mais les témoignages mode celui de Savigny entre autres, lui ont donné Tanucci avait beaucoup d'esprit naturel, une versation variée, des roamères agreables; il au fils de Philippe V. don Carlos, qui traver la Toscane pour aller attaquer le royaume Naples, dont il fut déclaré roi (1734). l'emmena avec lui à Naples, et le nomme s sivement conseiller d'État, surintendant g des postes, et entin premier ministre Les di s'accumulèrent sur sa tête, et pour être sonv il ne lui manqua que le titre de roi. Tanucci lait le bien, mais il n'avait aucune expérienc affaires. Au dire de Duclos, ce n'était qu'un ligiste. Il s'attacha surtout à secouer le joug de la cour de Rome et à lui enlever le fruit de se usurpations. Roturier anobli, il attaqua les priviléges de la noblesse et détruisit les restes d puissance féodate. Il diminua les taxes de la chancellerie romaine, défendit les nouv acquisitions de main morte, et resserra d des bornes très-étroites la juridiction des é ques et des moines. Comptant sur l'Espag négligea de mettre les côtes de Naples en de défense; cette négligence enbardit un anglaise à menacer Naples d'un bombarde et surça le roi, pour éviter cette catast à sa capitale, à signer un acte de ueul (1742). Comme jurisconsulte, Tanucci de une réforme des lois nécessaire, et il choi cet effet, une commission composée d'hor de mérite pour rédiger le projet d'un not code; mais ce monument de son zèle et de mières des magistrats qui y avaient comprimé à un petit nombre d'exemplaire resté presque inconnu au pays qu'il devait Bon nombre de savants vinrent à Naples offici leurs talents à Tanucci; il les protéges, et fif commencer les fouilles de Pompéi et d'Hernisnum. Ajoutons à sa louange qu'il déploya De

Jouable contre l'établissement de l'inqui-Le 6 octobre 1759, don Carlos appelé au d'Espagne, où il régna sous le nom de 111, céda la couronne de Naples à Fer-IV, agé de près de neuf ans. Un conrégence fut institué, et Tanucci chargé résider. On lui a reproché d'avoir voulu itenir au pouvoir en négligeant l'éducajeune prince à qui il donna pour goule prince de San-Nicandro, homine faible e. Quand le roi eut atteint sa majo-Ventoura de plaisirs, afin de l'éloigner ires. Fort de l'appul du cabinet de Ma-bannit les jésuites du royaume (1767), éponse au bref d'excommunication que ment XIII, il fit occuper par des troupes ines Bénévent et Ponte-Corvo (1769), ne furent évacuées qu'en 1773, lorsque XIV ent prononcé la dissolution de la de Jésus. En 1772, il fit valoir sur les de Castro et de Ronciglione les droits de dre comme héritier des Farnèse. Il resensuite les droits des nonces, diminua bre des évêchés, supprima huit monas-pinma en 1775 à l'archevêché de Naples, a Pie VI à donner l'institution canonique ue de Cosenza, pour éviter un schisme vise. Il prépara, entin, la suppression, de ge de la haquence blanche, établi par d'Anjou. Tanucci était trop dévoué aux s pour se maintenir longtemps en farès le mariage de Ferdinand avec une autrichienne. En 1774 la reine Caron au conseil, et y eut voix délibérative. , qui sentit combien elle pouvait abuser it si important, s'efforça de combattre nence, mais en vain; sa disgrâce fut le son zèle. Il fut renvoyé du ministère 76) et remplacé par le marquis de la . On a de Tanucci : Epistola in qua la resutantur ex epistola Guidonis , de Pandectis; Lucques, 1728, in-8°: que le grand-duc de Toscane fit suppri-Difesa seconda dell' uso antico delle le, e del ritrovamento del famoso
pitto di esse in Amalfi; Florence, 1729,
Bpistola de Pandectis pisanis in istana direptione inventis, ad acade-truscos; Florence, 1731, 2 vol. in 4°; crtazione del dominio antico de' Piilla Corsica, dans l'Istoria del regno di par Cambiagi, et dans les Saggi di fazioni etrusche di Cortona, t. VII. in, Morta del regno di Carlo III, Paria, 1784.

Lappi, Annui il Italia dal 1780. – Lastre, il marchane Tanusci, dans les Novelle letter, il; 1782. Colletts, IIII. du roy de Naplas.

18108. Voy. Cemines.

\*\*FA (Amra-ben-Alabad), poete arabe, 550 ou 570, à l'âge de vingl-six ans. Il des auteurs, des Moallakat, c'est-à-dire recueils poétiques qui avaient obtenu d'être suspendus dans la Kaaba à La

Mecque. Celui de Tarafa contient en 103 distiques la description du chameau. Étant chargé de garder les chameaux de son père, il s'amusait à rimer, au lieu de prendre soin de ces animaux, qui lui furent volés. Il vécut ensuite à la cour du prince de Hiré, Amrou-ben-Hind, en compagnie du poète Motelennis. Une épigramme qu'il lui décocha excita le courroux de ce chef, qui le fit enterrer tout vif. Plusieurs vers de Tarafa sont passés en proverbes. Un de ses distiques fut considéré par Mahomet comme une prophétie applicable à sa personne. Reiske a publié la Moallakat de Tarafa (Leyde, 1742, in-8"), avec une traduction latine et de savants commentaires.

the Bammer, Literatur-Geschichte der Araber, --Perron, dans ir Journal astatique, t. 11, p. 86-218.

TARASIUS (Saint), en français Taraise, patriarche de Constantinople, ne vers 745, dans cette ville, où il est mort, le 25 février 806. De race patricienne, il fut étevé sous Constantin V à la dignite de consul, puis à celle de premier secrétaire d'État sous l'impératrice Irène. Le 25 décembre 784, il fut sacré patriarche, en remplacement de Paul, qui s'était retiré dans un monastère. Le 1er aont 786, il fit à Constantinople l'ouverture d'un concile, qui fut bientôt dissous par la violence des iconoclastes, assistés de troupes mutinées, ce qui décida Taraise, de concert avec le pape, à transférer ce concile à Nicée. Le concile fut assemble depuis le 24 septembre jusqu'au 23 octobre 787, et ordonna le rétablissement du cutte des images. Taraise s'empressa de faire exécuter partout cette décision. Plein de zèle pour le maintien de la discipline, il bannit le luxe de sa maison, condamna les simoniaques, et se consacra à l'instruction du peuple. Lorsque Constantin V voulut répudier l'impératrice Marie pour épouser Theodora, Taraise s'opposa à cette union de toutes ses forces et interdit le prêtre Joseph, reonome de son église, qui avait osé marier et couronner Theodora. Cet acte tui altira la baine de l'empereur, dont il eut à supporter beaucoup de mauvais traitements. Son zèle et sa piété ont fait mettre Taraise au nombre des saints, et les Grecs et les Latins célèbrent sa lête le 25 février. Il reste de lui un Discours qu'il fit pour s'excuser d'accepter la dignité patriarcale, quatre Lettres, et une Homélie sur la présentation de

la Vierge au temple.

Fie de Tarutse, par Ignuce, son disciple, évêque de Ricèr, trad. en latin par Hervet et publier par Sarius, Acta
annotorum, 35 février. — Labbe, Conciles, t. VII.

TARAKANOF (Élisabeth), née en 1755, morte à Saint-Pétersbourg en décembre 1777. Elle passe pour être issue du mariage clandestin de l'impératrice Elisabeth avec le feld-maréchal Razoumofski. Élevée au palais d'Anichkof, ello fot transportée, à l'avénement de Catherine II, dans la forteresse de Vereia. On ignore par quel enchalnement de circonstances elle s'en échappa. Ce qui est certain, c'est que le prince Radziviil,

voivode de Vilna, l'amena à Raguse en 1774, dans l'intention de pénétrer avec elle, par la Turquie, en Pologne et d'y détruire l'œuvre du remier partage. Ce projet ayant echoue, la jeune Tarakanol alla à Rome, et y attira l'attention de la diplomatie. Catherine II chargea Alexis Orlos de la délivrer de cette pretendante, qui promettait aux Polonais de leur rendre leur patrie et au pape de faire rentrer ses futurs sujets dans le giron de l'Eglise. A cet effet, Orlof se présenta chez elle sous un faux nom, leignit d'être aussi convaincu de sa legitimité que subjugue par ses charmes très-reels, l'amena à Pise, où un de ses affidés, costume en prêtre, benit leurs amours, et de là à Livourne, sous le prétexte de visiter l'e-ca-fre russe qui y stationnait. A peine l'infortunce eut-elle mis le pied sur le vaisseau amiral que celui-ci leva l'aucre et la conduisit, chargée de fers, à la forteresse de Saint-Pétersbourg. Elle y perit dans l'inondation de 1777 : son cachot etait de ceux qu'on y voit encore, et qui etant au-lessous du niveau de la Néva, se trouvent inondés à la moindre croissance des eaux.

L'histoire de la princesse Tarakanol a fourni un canevas à plusieurs romans, dont le meilleur a paru à Paris, en 1813, sous le titre d'Anna Petrouna, fille d'Elisabeth; in-12. A. G.

Castern, Hile & Ettsaoeth, 10-12. A. G.
Castern, Hie de l'atherine 11. — Freuderreich, Die
Familie Orleff, Merschark, 1883 — La prefondue prancesse Tarakunof, en russet; l'eipzig, 1863. — worant,
Mem. secrets des principaux Etuts de l'Italie, L. 118,
p. 164. Wransil, Mem. hist de mon temps, L. 1, p. 188.
— R. Schutze, Der Wintervarten, L. V. p. 288. — Archenbolt, Engrand und Ralen in marx 1773.

TARATDET de Flassans, poèle provençal, qui vivait en 1354. Il composa un poeme intifué: Enseignements pour éviter les trahisons de Famour. Foulques de Pontevès en fut si charme qu'il fit la fortune de Taraudet, en lui donnant une partie de sa terre de Flassans (dans le diocèse de Fréjus). Le Moine des fles d'or assure que cet ouvrage valait infiniment, mais qu'il fut inutile au poete et au seigneur qui l'achetait, parce qu'ils furent tous deux trompés par celles qu'ils aimaient Le même moine ajoute que Taraudet avait beaucoup d'esprit et de tatent, ce dont nous ne pouvons juger, son poème n'étant pas arrive-jusqu'à nous. Il dit aussi que la reine de Naples, Jeanne 16°, le chargea de composer les remontrances qui furent prononcees de vant l'empereur Charles IV, lors de son passage en Provence, et qu'il s'en acquitta très-bien.

Mouradamus, Hirt. des poètes procençaux. - La Croix du Maine et ou Verdier. Hill française

TARCAGNOTA (Georann:), historien italien, né vers la fin du quinzième siècle, à Gaète, mort en 1566, à Ancône. Lors de l'invasion des Turcs en Morée, sa famiile, alliée à celle des Paléologue, avait quitté Sparte pour chercher un asite en Italie. Il passa la plus grande partie de sa vie à parcount la Sicile et l'Italie, sans jamais rencontrer la fortune. Il séjourna quelque temps à Florence, où l'un de ses ancêtres, Mi-

chele Marulli, avait joui de la faveur de Laurent de Médicas; il y occupa, à ce quo un peut crant, un obscur emploi à la cour de Cosme les Legres lui était familier ainsi que le latin, et d'embrait parfois la poesse italienne. On a de lui : metroduction Delle Cose morali di Platoren; Vinise, 1543, 2 vol. in-8°; réimpr. en 1548 d a 1559; — A che guisa si possono e consume curare la infermità dell'animo; — Le nezi che si possono tenere per conservare lassinità; Veniso, 1549, in-5°, trad. de Gabes; —
L'Adone, poeme; Venise, 1550, pet. in-8°, —
Del sito e lodi della città di Napoli; Nato. 1566, in-8'; cet ouvrage, en forme de diale contient une description de cette ville, de palais, de ses monuments, etc., ainsi qu'u toire abrégée de ses rois; - Dell' istor mondo; Venise, 1562, 4 vol. in-4°; ibid., 1585, 1588, 4 vol., et 1592, 1598, in-4°, y compris le supplement de Diouigi histoire, qui s'arrête à l'an 1513, n'a c importance que celle d'être le premier d'histoire universelle tenté à cette epoc erreurs y foisonnent, le style en est obsru fectueux, et l'on n'y rencontre aucuae i nérale qui puisse guider le lecteur su de faits accumulés sans méthode et sa nement. Dionigi, qui en donna un abrecense, 1650, 2 vol. in 4°), la continna ju 1606. Les trois premières réimpressions o nent la suite de Mambrino Rosco je 1571), et de Cesare Campana ju qui en 1571, et de 1571, e mais elles sont encore plus diffuses et plécrites que l'ouvrage même On attribue cagnota la traduction italienne des deux o ges latins de Biondo : Roma restaur Italia illustrata (Venise, 1547, in-8°), et Ans trionfante (ibid., 1548, in-8°). S. R. Tilun, veritori di Napoli. — Chieccarelli, Di Wal script. Neapolis. — Sona, Storich napolistani.

TARCAGNOTA. Foy. MARULLI.

TARDIEU (Nicolas-Henri), gravent fracais, né le 18 janvier 1674, à Paris, où îl ce mort, le 27 janvier 1749. C'etait le quatriez fits de Nicolas Tardieu et de Marie Heun; no trois frères alnès, Charles, Claude et Jean se signalèrent pas dans la carrière des arts reçut les leçons de Jean Lepautre, et sactod le Gérard Audran, dont il foit un des melleus élèves. Habile, comme ce dernier, à rendre sentiment et à indiquer la couleur des premattres qu'il a traduits, ses neuvres presedune grande variété. Il devint membre de l'andémie de peinture le 29 novembre 1720; ca morceau de réception foit le Portrait du les d'Antin, d'après Rigaud. Parmi ses autres peus d'e, d'après Le Brun; l'Embarquement pur Cythère, d'après Watteau; l'Apparitus le Jésus à Madeleine, d'après Bertin; un philad du Palais-Royal, d'après Coypel; le Reved des tombeaux historiés des hommes illustra

d'Angleterre; le Sacre de Louis XV. On a au ; musée de Versailles son portrait, peint par J.-B. Vanloo.

TARDIEU (Marie-Anne Hortemels, semme du précédent, née en 1882, à Paris, où elle est morte, le 26 mars 1727. Elle se maria le 20 octobre 1712, et laissa de bonnes grarures, comme les portraits du cardinal de Bisdu cardinal de Rohan, et du Régent.

TARDIEU (Jacques-Nicolas), graveur, fils des precédents, né le 'a septembre 1716, à Paris, on il est mort, le 9 juillet 1791. Il fut élève de son père, et fut admis dans l'Académie de peinture le 25 octobre 1749, sur les portraits de Bon Boullogne, d'après Allou, et de Claude Lor-rain, d'après Nonnotte. On cite encore de lui : l'Apparetion de Jesus à la Vierge, d'après le Guide ; les Misères de la guerre et le Déjeuner Aumand, d'après Teniers. Mais il se distingua surtout dans les portraits, dont il a gravé un grand nombre; le plus renommé est celui de Marie-Antoinette, d'après Nattier. Sa première femme, Jeanne-Louise-Françoise Duvivier, tint le trurin comme la seconde, et mourut le 6 avril 1762, à Paris.

TARBET ( Elisabeth-Claire Tournay, seconde femme du précédent, née en 1731, à Paris, où elle est morte, le 3 mai 1773. On remarque parmi ses gravures : le Concert, d'après de Truy , la Vieille Coquette, d'après Dumesnil ; le Jols dormeur, d'après Jeaurat ; la Marchande

de moutarde, d'après Ch. Hulin.

TARDIEC (Jean-Charles), surgommé Tar-dieu-Cochin, peintre, fils des précédents, né le 3 septembre 1765, à Paris, où il est mort, le 3 avril 1830. Il étudia sous Regnault, et eut du succès dans l'histoire et le genre. Ses meilleurs tableaux sont : Jean-Burt à la cour, la Conversion du duc de Joyeuse, la Halte en Egypte, l'Aveugle au marché des Innocents.

TARDIEU (Pierre-François), graveur, ne-reu de Nicolas-Henri, né vers 1714, mort vers 1774. Il eut son oncle pour mattre. S's planches du Jugement de Paris et de Persée et Andromède, d'après Rubens, sont remarquables. Il a gravé une grande partie des dessins d'Ou-dry pour les Fables de La Fontaine. — Sa femme, rie Anne Rousselet, morte en 1826, à Paris, a donné un Saint Jean-Baptiste, d'après Vanluo.

TARDIEU (Jean-Bapliste-Pierre), graveur, autre neven de Nicolas-Henri, né en 1746, à Paris, où il est mort, le 18 septembre 1816. Ce fut le premier de sa famille qui porta le titre de

graveur géographe.

TARDIEU (Pierre-Alexandre), graveur, frère du précédent, né le 2 mai 1756, à Paris, où il est mort, le 3 août 1844. Ses maltres furent Jacques-Nicolas Tardieu et son parrain Wille; ses modèles, Nanteuil et Edelinck. Peu de graveurs ont su se pérétrer aussi complétement du style particulier à chaque peintre, et reproduire avec autant de souplesse et de variété les dé-

tails, la couleur et l'effet général de composi-tions dues à des maltres divers. Il remplaça Bervic à l'Institut (4 mai 1822). « Ses grandes planches, a dit Raoul Rochette, sont de très-bons ouvrages, et presque toutes ses petites pièces des chefs-d'œuvre. » Le plus illustre de ses élèves fut Desnoyers. Ses principales planches sont : Saint Michel (Raphael), Saint Jérôme (le Dominiquin), Judith (Allori), Ruth et Booz (Hersent); les portraits de Ma-rie-Antoinette (M<sup>mo</sup> Vigée-Lebrun), de Montesquieu (David), de Napoléon (Isabey); ceux d'Henri IV, de Voltaire, de Charles XII, et de Stanislas (1). Il a aussi gravé les planches des assignats républicains

TARDIEU (Antoine-François), dit de l'Bstrapade, graveur-géographe, frère du précedent, né le 17 février 1757, à Paris, où il est mort le 14 janvier 1822. On lui doit de très-belles cartes : une partie de l'Atlas de Mentelle, de l'Atlas du commerce, l'Atlas des Guerres des Français en Italie, celui du Voyage de Peron aux terres australes, celui du Voyage d'Ananacharsis, les cartes des Palatinats de Cracovie, Plock, Lublin et Sandomir, pour le roi Stanislas-Auguste, etc. Il signa ses premières planches du nom de son oncle, Pierre-François Tardieu .

11 cut deux autres frères : Jean-Baptiste, né en 1758, mort le 24 décembre 1767, et qui fut graveur géographe; et Louis, graveur, qui périt dans les massacres de septembre 1792.

TARDIEU (Ambroise), graveur, fils du précédent, né le 2 mars 1788, à Paris, où il est mort, le 17 janvier 1841. Il fut graveur du dépôt de la marine, et du dépôt des fortifications, où il avait dirigé de 1811 à 1814 les travaux de son art, de l'administration des forêts, etc., et joiguit à son atelier un commerce d'estampes, livres et de cartes. Il exécutait vite et avec facilité; mais ses œuvres sont pen recherchées. Comme graveur on a de lui : Iconographie universelle, ou Collection des portrails de tous les personnages célèbres; Paris, 1820-28, in-8° et in-4° : elle comprend huit cents por-traits environ , dont chaque serie a été faite pour des ouvrages particuliers; - La Colonne de la grande armee d'Austerlitz; Paris, 1822-23, in-4°, avec 36 pl. Comme géographe il a publié: l'Atlas de géographie ancienne par Rollin, d'après d'Anville: Paris, 1818, in-fol.), celui du Voyage d'Anacharsis (1825, in-8°), celui de l'Histoire universelle de Segur (1836, in-8°), etc. Il est encore l'auteur de la Relation anglaise de la bataille de Waterloo, accom-

<sup>(</sup>i) Il travelllati arce une lenteur qui sons la révolu-tion lui causa des mecomptes. Le Convention, qui en 1783 l'avait charge de reprodutre la Mort de Le Peletter, de David, retura de solute la planche parce qu'il la presenta après le 9 thermidre. Le Directoire ini confis le portrait en pied de liarras, Tardien ne l'achieva que sous le con-sulat, et ne put obtenir de Fouché l'autorisation de l'ex-poser en vente.

pagnée des rapports français et prussiens, d'un plan et d'une carte (1815, in-8°), trad. de l'anglais; d'un Manuel législatif de la garde nationale (1631, in-1?), etc.
Il a laissé deux fils, Ambroise-Auguste, né

le 10 mars 1818, à Paris, nommé en 1861 doyen de la Faculté de médecine; et Amédec-Eugène, né le 18 août 1822, à Paris, bibliothécaire à l'Institut.

Altropadre Tardien, Notice sur les Tardien, les Cochin et les helle, dans les archives de l'art français (Documents, 1, IV). — Raoul Rochette, Éloge de P. d. Tardieu, renonce le à mai 1921, à l'ibustiut. — Nagier, Kansiter-Lexikon. — Le Rine, Nauvel de l'amateur d'estumpes — Huber et Ront, Manuel des curieux et des annéeurs. — Sarqui et Saut-Edunc, Biogr. des hommes du jour, t. VI, 1ºº partie.

TANDIF (Guillaume), littérateur français, né vers 1440, au Puy, mort vers la fin du quinzième siècle Reuchlin parle avec éloge de Tardif, et se felicite d'avoir été son élève au collège de Navarre, ou il enseignait les belles-lettres et l'éloq sence. Florio lui dedia, en 1467, le roman De amore Camilli et Emilia, et, dans la dedicace, loua son écudition et son amour des lettres. Jérôme Baibi eccivit contre lui le Rhetor gloriusus, saure on il attoque sa vanite. Charles VIII le protegea, et le nomma son lecteur ordinaire. On connait de Tardif : Rhetorica artis ac oratorez facultatis compendium; s. L. a. d. (Paris, vers 1475), in-4": recueil de preceptes devenu rare; - Grammatica et shetorsea; s. l. n. d. (vers 1880), in-it, en caract golh.; — Le Liere de l'ert de faulconnesse et des chiens de chasse; Paris, 1492, pel in-fol. oth. : traite composé, par ordre de Charles VIII, d'agres d'anciens manuscrits, et reimpr. à l'aris, 1506, pet. 10-4°; à Lyon (s. d.), pet. in-4°, el à la suite des traites de du Fouilloux et de Francières; — Anto-Bulbica, rel recriminatio Tardiviana in Balbum; Paris, 1495, in-è', goth. Il a cdue le Polyhister de C. Solmos Paris, vers 1472, in-40), et il a trad, do latin de Vala les apologues et fables d'Esope alid. 1490, m-fold

Marchand, Diet. - Labouant, Bill. des phorens

TARESTE | Duc DE . Fog. VICCONILD.

TARGE | Jean-Baptista , historica français é en 1714, a Orleans, ou il est mort, en 1788. Apres aroir fait one partie de ses cludes, il s'adomas a l'horiogène et s'appinqua aon sciences exactes. Lors de la crestion de l'eccle in dire (1751). Il y fut comme profession de matriculatopose et la 1760 l'accidense revele de marine le chuest pour currespondant. Extrémesment la-borieux, il vécut presque toupours dans la retrade, et apres avoir obtenu une pension, alta se iner a Orienna. Cette tule le considére comme na des hientarleurs de sa bibliolòngue pobisses. On a ne un : Hutoure d'angielerer, depres le trende d'Aur-la-Chapelle jusqu'en 1763; Paris, 1768, 3 vol. in 13 : continuation de Smol-Mistore de l'avenement de la mas

son de Bourton au trône d'Espagne; Pau 1772, 6 vol. in-12; — Histoire generale d'Italia depuis la décadence de l'Empire romai jusqu'à present; Paris, 177475, 4 vol. in 12 elle est restée incomplète. Il a trad. de l'auglais PHistoire d'Angleterre (Paris, 1759, 19 min-12), de Smollett; l'Histoire de la guerre Finde depuis 1745 (1-65, 2 vol. in-12), Jor-tne; l'Abrigé des decouvertes faites sui les diverses parties du monde (1-66, 1) su in 12), de Barrow, et l'Histoire mouselle in partiale d'Angleterre jusqu'en 1763 (1771-73)

10 vol. in-12, fig.), du même.
Desenats, Slecles litteraires.
TARGET (Gui-Jean-Bapt (Gui-Jean-B 'ptiste), asocal el homme politique français, né à Paria, le 6 à cembre 1733, mort aux Molières (Seine-et-Out le 9 septembre 1806 (1. Fils d'un avocal, commença l'étude du droit avant quis, et fut reçu en 1752 avocat au parke de Paris, où peu d'années apres il se au premier rang. Ayant adopté les o philosophiques, il attaqua vivement les titutions des Jésuites dans le prucès contre eux par Cazotte et Mile Fouque consultation pour la marquise d'Anglur louce par La Harpe, il attacha son mui des plus importantes reformes, en pro-l'estit de novembre 1787, qui rendit un ét aux profestants français. Lors de la cri parlement Maupeou (1771), Tarzet se concomme la plupart de ses confreres, à rable retraste; il reponssa les mena offres du chancelier, et publia mésne cont cénbre Lettre d'un homme a un quit sur l'extinction de l'ancien parlem sur l'extinction de l'arcien par lement e creation du nouveau; s. l. n. d. Paris, l' in-121 : le meilleur, nu dire de Mirabaux, écrits polémiques de cette époque. Après le tablissement des anciens magistrots, il fut de de les félinter au nom de l'ordre des avoral l'appience de reutres 23 nov. 177 « Il était senter au conveit souverain de Bouul de l'université de Pans, lorsqu'en 1785 il fu à l'unanimate membre de l'Academie fran A cecte epispoe l'asteration de sa sante le o amt de reconcer à la plaidoirie. Depute d' etat de Paris aux etats generaux, dont il président le 18 janvier 1790, Target pr part active aux travoux de cette resenuant crollies, el notamment a la reduction de constitutioned II accord to deliberat que se le tiers etat se constitua e nationale, et lit contioner les in garantir la dette puluique et déclas pement memarchique. Il vota la s l'unite de cerps legislatif, et derai cice du relp lut elemba à deux provincia la suspension des verez appays la suspression des partiente le manufica des buillinges et miner

nussi rendre plusteurs décrets sur l'éligibilité des députés, et fixer les conditions auxqueiles les étrangers domiciliés en Prance pourraient exercer les droits de citoyen. Enfin, il sit régler le cérémonial de la fédération du 14 juillet, et contribua eaucoup à l'adoption de la nouvelle division de la France en départements. Lors de la nouvelle organisation judiciaire, il entra dans la magistrasure et fut d'abord juge, puis président de l'un des tribunaux civils de Paris. Au mois de décembre 1792, Louis XVI désigna pour son défenseur Target, qui, constant adversaire du parti de la cour, n'avait pu s'attendre à ce choix, et qui, par une lettre, falsifiée dans plusieurs feuilles publiques, mais sidèlement reproduite dans le Jour-nat des Débats du 14 décembre, motiva son refus, bientôt prétexte d'odieuses calomnies, sur l'état de sa santé, récemment aggravé par quatre années de travaux excessifs; mais en même temps, et avant que Desèxe ent prononcé ce plandover qui a suffi à sa gloire, il publia des Observations (1), dans lesquelles il présentait tons les motifs qui lui semblaient s'opposer à la conderonation du roi. Target devint juge an tribunal de cassation en 1797. Il y fut nommé de nouveau le 8 avril 1800, et occupa cette place jusqu'à sa mort. Nommé à l'unanimité par ses collegues l'un des commissaires chargés de l'examen du projet de code civil, il fut anssi l'un membres de ce tribunal auxquels le gouvernement confia la rédaction d'un projet de code criminel, et qu'il chargea d'en soutenir la discussion au conseil d'État. It était membre de l'Institut. Outre les écrits déjà cités et un grand nombre de discours, de rapports, et de mé-moires, on a de lui : La Censure, lettre à...; 1775, in-8° : brochure anonyme publiée à l'occasion de la lutte de Linguel contre l'ordre des avocats, qui l'avait rayé de son tableau; l'auteur etablit la nécessité du pouvoir disciplinaire; — Observations sur le commerce des grains, laites en décembre 1789, par M....; Amst. et Paris, 1776, in-12; — Mémoire sur l'état des protestants en France; Paris, 1787, in-8°; -Ma pétition, ou Cahier du bailliage de...; s.). 1788, in-8°; — Cahiers du tiers état de la ville de Paris; 1789, in-8°; — Les États généraux convoqués par Louis XVI, avec deux suites; s. l. n. d. (Paris, 1789), in 8°; — Esprit des cahiers présentés aux états généraux; juin 1789, 2 vol. in-8°; — Projet de déclaration des droits de l'homme en societé; Versailles, 1789, in-8°. Plusieurs de ses œuvres oratoires VII du Barreau fransout insérées dans le t çais et dans le t. III des Annales du Barreau français. Target avait joint des notes aux Ob-servations sur l'importance de la révolu-

(i) Les Observations sur le procès de Louis XPI (1792, in-10, et nov. 1796, in 10) sont devenues d'une extrème careté; on les trouve dans le t. ill des Annairs du Barreau français et dans l'Hist, du procés du ros, de Janstret, t. IV. tion américaine, trad. de Price par Mirabeau.

Tarcer (Louis-Ange-Gui), fils du précédent, né à Paris, le 4 octobre 1792, mort à Caen, le 1st novembre 1842, fut d'abord avocat, et plaida plusieurs causes politiques, notamment dans l'affaire de la conspiration du mois d'août 1820, dont fut saisie la cour des pairs. A sa mort, il était depuis 1830 prefet du Caivados. E. Rechard.

Moniteur unio. — Moraire, Eloge de Target, Paris 1807, in-10. — S. Damon, Notice dans les Annales du Barreau français, t. III. — Cardinal Mury, Disc. de réc. a l'Acad. fr.

TARGIONI-TOZZETTI (Giovanni), naturaliste italien, né le 11 septembre 1712, à Florence, où il est mort, le 7 janvier 1783. C'était le neveu d'un medecin distingué (t), qui surveilla son éducation médicale. Il fut reçu docteur à l'université de Pise (1734); il y consut le fameux botaniste Michieli, qui devint son protecteur et son ami, et auquel il succéda dans la direction du jardin et dans la chaire de botanique (1737). Douze ans plus tard il résigna ces doubles fonctions en faveur de Vanelti (1749), et partagea son temps entre les travaux de cabinet et la santé du grand-due Léopold, dont il était devenu le médecin. Il remplit aussi quelques autres emplois, comme ceux de médecin expert auprès des tribunaux et de commissaire du bureau de santé, et il se rendit utile au pays en propageant l'inoculation de la petite vérole, en encourageant le desséchement des marais, et en s'occupant de restreindre les inundations fréquentes de l'Arno. Il cultiva avec succès les diverses branches de l'histoire naturelle, ainsi que l'agriculture, l'archéologie et les sciences physiques, et il sut, par l'étendue et la variété de son savoir, rendre agreable la lecture de ses ouvrages. Au cabinet que lui avait legué son oncle, Targioni ajouta les zoophytes et l'herbier de Michieli, et une riche collection des minéraux et de fossiles de la Toscane. Il appartint à un grand nombre de sociétés savantes, notamment à l'Académie de la Crusca, à celle des Cu-rieux de la nature et à la Société royale de médecine de Paris. On a de lui : De præstantia et usu plantarum in medicina; Pise, 1734, in-4°; — Lettera sopra una numerosissima specie di farfalle (papillons), vedutusi in Firenze; Florence, 1741, in-4°, fig.; — Lista di notizie d'istoria naturale della Toscana, che si desiderano; ibid., 1751, in-fol.; — Raccolta di osservazioni mediche; ibid., 1751, in-8°; - Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le pro-duzioni naturali e gli antichi monumenti; ibid., 1751-54, 6 vol. in-8"; ibid., 1768-79, 12 vol. in-8° : cette seconde édit., revue et corrigée, est de plus augmentée de mémoires inédits de Michieli; on n'a tradutt en français (1792, 2 vol.

(1) Tangioni (Cipriano-Anfonino), ne le 12 août 1672, mort, le 26 avril 1763, cultiva l'étude de l'histoire naturelle, et fut dans sa patrie on des premiers qui recueltirent un cabinet dans ce gence, auquel il joignit un grand nombre d'instruments de mathématiques et de physique.

in-8º) que la relation du voyage de 1742; — Prodromo della corografia e della lopografia fisica della Toscana; ibid., 1754, in-8°; — Ragionamento sull' agricoltura toscana; Lucques, 1759, in-8°; — Parere sopra l'utilità delle colmate di Bellavista; ibid., 1760, in-fol.: altaqué par le médecin Nenci, l'auteur soutint ses opinions dans deux autres écrits, imprimés la rottoe année; - Ragionamento sopra le cause rimedj dell' insalubrità d'aria della Valdinievole; ibid., 1761, 2 vol. in-4-, fig.; -Sitologia, ovvero Osservazioni sopra la natura de grani e delle farine; Livourne, 1765, 2 vol. in-4°; — Alimurgia, ossia Modo di render meno gravi le carestie, proposto per soltievo de' poveri; Florence, 1767, in-4°: ouvrage inspiré par des sentiments généreux, mais resté inachevé; - Di alcuni progetti fatti nel secolo XVI per salvare Firenze dall' inondazioni del Arno; ibid., 1767, in-8°; — Rac-colta di opuscoli medico-pratici; ibid., 1773, in-13; — Raccolla di teorie, osservazioni e regole per dissipare le assissie; ibid., 1773, in 80; - Notizie degli aggrandimenti delle scienze Asiche, accaduti in Toscana nel corsa di anni sessanta nel secolo XVII; ibid., 1780, 3 vol. in-4°, fig. (le t. 11 est divisé en deux parties) : c'est un vaste répertoire que Targioni se proposait d'étendre aux temps anciens et modernes à la fois, mais il n'en eut pas le loisir; - Raccolla di opuscoli fisico-medici; ibid., 1780, 21 vol. in-8°. On doit encore à ce savant l'édition du Catalogus plantarum horts Cæsarei Aorentini (Florence, 1748, in-fol.), Michieli, et il acheva le catalogue de la bibliothèque de Florence, commencé par Magliabechi et continué par Antonio Cocchi.

Lestre, Elopio di Targioni-Tozzetti, dans Morelle letter, Aorentine, an. 1788. - Vicq d'Azyr, Éloges, L. III.

TABLE AEN ZEYAD, capitaine arabe, né dans la seconde moitié du septième siècle. Il était au pombre des Berbères qui se convertirent à l'islamisme, lorsque l'émir Mousa eut soumis le Magreb. Celui-ci, après lui avoir confié pendant quelques années le gouvernement de Tanger, l'envoya, avec quatre vaisseaux, quatre cents fantassins et cent cavaliers, ravager la côle d'Andalousie (juillet 710); Tarik revint de cette expédition avec beaucoup d'esclaves et de butin. En 711, il reçut le commandement de douze mille Berbères et de quelques centaines d'Arabes, pour commencer la conquête de l'Espagne, débarqua, le 28 avril, à Algésiras, et se fortilia sur le mont Calpé (1), après avoir battu Théodemir. Il rencontra l'armée du roi Roderic sur les bords du Guadalète, à quelques milles de Cadix (25 ou 26 juillet). Ses troupes, très-inférieures en nombre à celles des chrétiens, furent obligées de renouveler le combat pendant plusieurs jours ; s'il faut en croire les écrivains arabes, il tua Roderic de

(i) Son nom est resté à la montagne, qui s'appela moningne de Tarik, Gebai Tarik, dont qui a fait Gibrattar,

sa propre main. Cependant, l'émir, jaloux des succès de son lieutenant, lui ordonna de s'arrêler, el passa en Espagne avec une armée d'Arabei Tarik, qui, malgré les ordres de Mousa poussé ses conquêtes et s'était empare de Cor-doue et de Tolède, alla au-devant de lui (avril 712), lui offrit des joyaux d'un grand prix, et donna pour excuses de sa désobeissance cessités de la guerre et les villes qu'il avaiton quises. Ces sages raisons n'apaisèrent p dinir, qui exigea la restitution du butin, des titus Tarik, et même, selon quelques auteurs fit emprisonner et battre de verges (1). après il fut chargé de diriger les opérations de l'armée dans l'Espagne orientale; mais il refusa de rendre compte de ses actes, et, sur de nou-velles plaintes de Mousa, le calife Walid la les manda tous deux à Damas; ils le trouvérent mourant, et furent jugés par Soliman, son suc-cesseur (voy. Musa). L'émir fut condame à une grosse amende et à l'exposition public pendant un jour ; mais Tarik ne fut plus employé,

et mourus obscur, on ne sait au quelle année. Ch. Romey, Hist. & Espagne. — Rasseuw Saint Illium, Idam. — Bartans, Hist. de España. — hidoro de Bejs, Chron. — Chronique de Lucas de Tuy, dans Flores, L. VI.

TARIN (Jean), humaniste français, né à Beaufort (Anjou), le 3 juin 1586, mort à Paris, le 21 janvier 1666. Pils de simples cultivateurs, il lutta en vain contre ses parents pour obtenir de faire ses études, et ne put les commencer qu'à dix-huit ans, malgré eux, chez les jésuites de Flèche. Il vint en 1615 à Paris, occupa d'al la chaire de rhétorique au collège d'Harcouri, puis celle d'éloquence grecque et latine au C lége royal, et sut recteur de l'université pour années 1625 et 1626. A cette dernière date, il provoqua la condamnation du traité De harest du jésuite Santarelli, traité qui subordonnai au pape le pouvoir des souverains. Cet acte lui valut une lettre de félicitations de Louis XIII, charge de lecteur du roi et la proposition d'un évêché; mais, ne se sentant pas porté à l'état co-clésiastique, il se maria en 1628. Bon et affable, il était aimé pour la douceur de ses mœurs (2' tant qu'estime pour ses talents. On a de Ta-rin : Laudatio funebris P. card. de Gondiaco; Paris, 1616, in-4°; — la traduction latine de Philocalia d'Origène, de De mundi opificio de Zacharie, évêque de Mityleue, de *De hominis* creatione d'Anastase Sinaite, le tout ensemble. Paris, 1618, 1624, in-4°; — des pièces de posie latime.

Un de ses fils fut gouverneur de Saint-Demingue, et périt dans un combat naval contre les Anglais, le 25 janvier 1691.

Moreri. Dict. Aist. - Goujet, Hist. du College rogell TABIN (Pierre), médecin français, né ters

(i) Ce supplice n'était pas infamant chez les grabes (2) Il aliait de temps en temps à Beaufort à piet pur dant les vacances, y mangeait avec simplicité ches so parents, qui etaient vignerous, et s'en extournait de mêms à pied pour l'ouverture des écoles. 1700, à Courtenay, près Montargis, mort en 1761, à Paris. Il étudia la médecine à Paris, et be prit que le grade de bachelier; il se livra à de profondes études anatomiques, et s'applique à crire clairement, dans une forme appropriée au sujet, le résultat de ses travaux. « On lui doit, dit Desgenettes, plusieurs observations, alors nouvelles et intéressantes, sur la structure du Cerveau. Le premier, il vit la bandelette transversale destinée à unir les deux couches opfiques, et les deux prolongements supérieurs du pervelet, qui le joignent aux deux tubercules quadrijumeaux. « C'est lui qui rédigea pour l'Encyclopedie de Dulerot les articles sur l'anatomie et la physiologie. Nous citerons encore de lui : Anthropotomie, ou l'Art de dissequer; Paris, 1750, 2 vol. in-12, fig. : ouvrage estimé; — Adversaria anatomica; Paris, 1750, in-4° : description, avec de bonnes planches, du cerveau et cervelet; — Dictionnaire anatomique; is, 1753, in-4°: rédigé avec le concours de Paris, 1753, Falconet et de l'abhé Sallier, et suivi d'une Bibliothèque anatomique et physiologique, extraite en partie du Methodus studit medici de Haller; — Ostéographie; Paris, 1753, in-4°: compilation assez confuse, dont les planches sont presque tontes tirées d'ouvrages antérieurs; Myographie; Paris, 1753, in-40: reproduction presque complète de l'Historia musculorum hominis d'Albinus, avec les planches de l'original, mais à une échelle tellement réduite qu'elles manquent de clarté; - Observations de médecine et de chirurgie; Paris, 1758, 3 vol. in-12. Tarin a trad. du latin les Elementa physiologia de Haller (1752, in-8°), et la Desmographie de Weitbrecht (1752, in-8°); il a annoté les Eléments de chimie de Boerhaave, trad. par Allamand (1753, 6 vol. in-12).

Desgenettes, dans la Riogr, med. - Etoy, Dict. de la med. - Portal, Hist, de l'anatomie.

TARNOWSKI (Jean Anon, ), surnommé le Grand, guerrier polonais, né en 1478, à Tar-now, où il est mort, le 16 mai 1561. Il élait fils de Jean, palatin de Cracovie; sa mère était petite-fille de Zawiesza le Noir, célèbre sous le règne des premiers Jagellons. Confié de bonne heure aux soins du cardinal Frédéric, puis à ceux de l'évêque Martin Drzewiecki, chancelier de la couronne, il cut occasion d'approcher du roi Jean-Albert, et il obtint la faveur de ce prince, ainsi que celle de ses successeurs, les rois Alexandre-Sigismond ler et Sigismond-Auguste. Doué de grandes dispositions pour l'étude des belles-lettres et pour l'art mililaire, il voulut achever de s'instruire par l'expérience des voyages, et alla visiter les côtes de la mer Noire, la Syrie, la Palestine et les côtes occidentales de l'Afrique, où Emmanuel, roi de Porlugal, alors en guerre avec les Maures, lui contia nn commandement important. Mais Tarnowski ne tarda pas à quitter le service de ce prince, pour continuer ses voyages, à la suite desquels l'empereur Charles-Quint le créa comte de l'empire romain. De retour en Pologne, il recut du roi Sigismond ser la châtellenie de Woyniaz, et, en 1520, le palatinat de la Ruthénie rouge. On étail alors en guerre avec les Russes (1514) : il se rendit à l'armée, où un corps de votontaires nobles le choisit pour chef. Après avoir débuté en défiant le plus brave de l'armée ennemie à un combat singulier, il racheta cette première faute par une conduite pleine de prudence. Lorsque Soliman vint mettre le siège devant Belgrade (1521), Tarnowski fut envoyé, avec six mille hommes de troupes auxiliaires, au secours du roi de Hongrie, neveu de-Sigismond, mais il arriva trop tard : Belgrade venait de capituler. Le roi lui donna en 1527 le bâton de grand général de la couronne. En 1531, il soutint en Pokucie une double attaque des Moldaves, et parvint à les vaincre à Obertyn, quoiqu'ils fussent cinq fois plus nombreux que lui. Cette victoire lui valut un brillant triomphe de la part du roi Sigismond, ainsi que du sénat, du clergé et des habitants de Cracovie. Après avoir chassé, en 1534, les Tatars de la Podolie, il se hâta d'aller prendre le commandement des armées polonaise et lithuanienne menacées par une nouvelte invasion du tsar Ivan Vassiliévitch, qu'il repoussa jusqu'au cœur de la Russie. En 1538, il porta la guerre chez les Moldaves, et força leur hospodar reconnaître la suprématie du roi de Pologne. suite de ce nouveau succès, la diète Piotrkow vota au grand général une récompense considérable, qu'il distribua entre ses compagnons d'armes. En 1548, le jeune Sigismond-Auguste ayant succédé à son père, Tarnowski lui assura, par sa protection tonte-puissante, le concours de la diète, et réussit à rétablir la honne harmonic entre la noblesse et la clergé, dont les divisions menaçaient de devenir sérieuses; puis il conduisit le nouveau roi à Dantzig, qui refusait de reconnaître son autorité, et où le calme fut promptement rétabli par la fermeté et la prudence du grand général. Vers la lin de sa vic, Jean Zapolya, élu roi de Hongrie, et chassé par les Autrichiens, vint demander asile à Tarnowski, qui, malgré les menaces de Ferdinand d'Autriche, lui assigna pour demeure la ville de Tarnow, avec un revenu presque royal. Plus tard, Jean Zapolya, remonté sur le trône, lui envoya un bouclier d'or massif, et un bâton de commandement d'une valeur de 40,000 ducats.-Les dernières années du grand général s'écoulèrent paisiblement dans la ville de Tarnow, au nulieu des jouissances de l'étude; il y mourul, à l'âge de quatrevingt-trois ans. On a de lui : Conseils sur l'art militaire, en polonais; Tarnow, 1558, in-4°; - Statuts du droit domonial, en polonais; ibid., 1558, in-4°; - De bello cum Turcis, dans la Collectio orat. turcicarum de N. Reusner, 1580, in-4°; — et ses Discours les plus importants, prononcés à la diète de Pologne, également en latin.

Oricchowski, Fée de J. Tarmousks, en poi, liadou, 1800. — Bartoszewicz, les Grunds gendraux de la Cou-conne; Varsovie, 1848, in-fol.

TARQUIN l'Ancien (Lucius Tarquinius Priscus), le cinquieme dans la série des rois de Rome. Il etait né en Etrurie. Sur les faits qui le conduisirent à Rome et le portèrent au trône, voici ce que rapportaient les annalistes. Le Cornuthien Demaratus, qui appartenait a la fatuille aristocratique des Bacchiades, avait été chasse de sa patrie par le tyran Cypselus ; il s'enrichit par le commerce et vint s'établir dans la ville étrusque de Tarquinies. Il s'atlia à nue famille aristocratique et sacerdotale du pays, et eut deux fils qui s'appelaient, dit-on, Lucumon et Aruns. Ce Lucumon, qui est notre Tarquin, ne put rester dans sa ville netale, tils d'une mère etrusque, mais d'un père étronger, il n') obtenait pas tous les honneurs auxquels son ambition aspirait. Il se rendit à Rome, on la royauté n'était pas héreditaire et on le pouvoir était accessible au plus habite. Il cut som de signaler son entrée dans la ville par un prodige : un aigle, après avoir plané sur son char, lui enleva son chapeau, le porta au plus haut des airs, puis, redescendant, le lui remit sur la tête. On ne manqua pas de dire dans Rome que le nouveau venn n'etait pas un homme ordinaire et qu'il avait les dieux pour lui. Il oblint sans peine le droit de cite et le rang de senateur. Les nombreux clients qu'il amenait avec lui devinrent citoyens romains et formèrent une tribu nouvelle. Il changea son nom de Lucumon en celui de Lucius (1), mais on l'appela plus volontiers Tarquin, du nom de sa patrie. Ses richesses et sa generosité le rendirent populaire. Sa semme Tanaquil, instruite dans toutes les sciences de l'Étrurie, sachant honorer les dieux, predire l'avenir et guérir les malade, exerça un grand ascendant sur les esprits, et fraya les voies à son époux. A la mort d'Ancus Marc us, Torquin était le personnage le plus marquant de Rome. Le roi mourant l'avait choisi pour tuteur de son fils, esperant peut-être l'enchamer par les devoirs qui étaient attachés à la tutelle. Tarquin n'en tint compte. Le jour ou l'on devait élire un roi, il éloigna les deux fils d'Ancus, se présenta lui-même aux suffrages, et fut élu.

Le règne de Tarquin l'ancien, tel que les historiens le rapportent, paraît le règne d'un réformateur. Il créa cent nouveaux sénateurs, qu'il éleva de l'ordre des plébeiens à celui des patriciens. C'était diminuer l'importance de l'ancienne aristocratie sabine ou latine qui avait dominé sous les règnes précèdents. Il modifia aussi la constitution de l'ordre des chevaliers. La tradition représente Tarquin comme un ennemi de l'aristocratie sacerdotale des patriciens, un esprit indocile, qui ne se laissait pas gouverner par les prêtres, un incrédule, qui ne croyait guère à l'infaillibilité des augures. Les pontifes qui ont écrit les annales y ont inséré l'histoire de l'au-

gure Aævius, qui, coupant avec un rasoir pierre et du même coup la main du roi qui la tenait, appait a Tarquin à ses dépens que les a gures posséduient la science de la divination. Au dehors, Tarquin continua l'agrandissement de possance romaine. Il eut a combattre lous les conemis de Rome, c'est-a-dire tous ses vonas, les Latins, les Sabins, les Etrusques, Il s'unpara d'Apiolæ, de Crustumerium, de Nomenlum de Collaba, de Cormeulum. S'il faut en unire Denys d'Halicarnasse, il eut le dessus sur les douze lucumonies etrusques , et après une guern de neul ans il força toute l'Étrurie à recevou ses lois. Les vainces lui offrirent une coure d'or, une chaise d'ivoire, un sceptre, une loge peinte ou brodée, douze faisceaux. Ces marques de l'autorite chez les Etrusques devincent lors les insignes du commandernent à Rome même la toge prétexte et la buile furent ale tées alors par la jeunesse romaine. Tarquin ce tra à Rome, et institua, dit-on, la ceremonie triouphe en char, ce qui était encure un ceprint fait aux Etrusques. La tradition attribie aussi à Tarquin de grands ouvrages dans Rome Il embelht le Forum en l'environnant de b tiques, rebâtit en pierres taillées les murs de la viile, et fit creuser des égoûts qui portere Tibre les eaux des sept collines et assainirent les quartiers bas. Il commença la construction os cirque entre le Palatin et l'Aventin. Ce fut lu q designa le sommet du mont Capitolin pour être l'emplacement du vaste temple qui devait être le Capitole. Ses guerres, ses reformes, ses o tructions même deplurent apparenment au hicial. Il perit assassine, comme la plupad rois de Rome. Deux hommes de la campage frappèrent pendant qu'il rendait la justice sur son tribunal, et pour donner an crime une rence de justice, on raconta que c'étaient les als d'Ancus Marcius qui avaient poussé le braassassins pour punir un usurpateur. Leur rancune, assurement fort patiente, avait bin Tarquin régner pendant trente-huit ans (6.5-5) av. J.-C.)

Tite Live, 1, 34-51, — Denys d'Halicarnause, III, IV. 1. — Occron, De Rep., III, 29. — Niebulir, rom., t. 1er. — Naill des Vergers, & Etrurge : TAROUNE Le CARON, 1865, gr. In-80.

TARQUIN le Superbe (Lucius Tarquinus Superbus), le septieme et le dernier des rois le Rome. Tite Live le dit fils de Tarquin l'Ancien Denys d'Halicarnasse, avec plus de vramen blance, le croit son petit-fils. Les pontifes pair ciens qui ont écrit son histoire n'ont pas m nage sa reputation. D'abord Tarquin, pour coup d'essai, assassine sa femme, qui était li du roi Servius Tullius. Par une singulière i formité de sceleratesse, l'autre tille du rul et poisonne son époux, qui était le frère même Tarquin, Les deux crimes restent igalement me punis; les deux meurtriers s'unissent mene un mariage, et s'associent pour un nouveau les fait. La vicillesse de Servius était tourneeux

<sup>(1)</sup> Tite Live y ajoute celui de Priscus.

par les agitations de la plèbe nouvellement parvenue au droit de cité et par les rancunes du patriciat, lésé dans ses priviléges. Tarquin profite de cette situation, se fait des partisans et tra-vaille à isoler peu à peu son beau-père. Un jour enfin il se rend au Forum, suivi d'une troupe armee, el se proclame roi. Le vieux Servius accourt sans armes, sans soldats, sans amis. Tar-quin le précipite du haut des degrés, et quelques affidés l'achèvent à coups de poignard. Bien que la royaule fût élective à Rome, Tarquin ne se lit élire ni par le sénat ni par le peuple; il régna sans se soucier des lois et des coutumes. Sun gouvernement ne fut pas du gont des patriciens. Il se dispensa de consulter le senat, fil la guerre et conclut des traites sans lui demander son apconme tous les tyrans des cutés anciennes, il 6t la guerre à l'aristorratie en confisquant ses points. Les historiens racontent une anecdote qui donne une idée de son caractere et de sa politique. Son fils Sextus, mattre de Gabies, lui euroyait demander des conseils. Tarquin, ans repondre, mena le messager dans son jardin, et la, en manière de passe-temps, il abattit avec son bâton les têtes des pavots les plus hautes. Sextus comprit la pensée de son père, et se hâta de faire mourir tout ce qu'il y avait de riche ou de noble dans Gabies. Tarquin se montra d'ailleur aussi jaloux de la grandeur de Rome que de a sienne. Il força la conféderation latine à reunnaître la suprématie de Rome, et contraignit même les Herniques et une partie des Volsques entrer dans cette conféderation sujette. Il fonda les colonies de Signia et de Circeii. succès contre les Sabins, qu'il vainquit deux luis, et qu'il rendit tributaires. Gabies, ville grande et forte, lui résista sept ans ; il s'en empara par un stratagème de son fils Sextus. Dans il fit exécuter de grands ouvrages publics, acheva les égouts commencés par Tarquin l'Ancien, et éleva le Capitole. Ses victoires, ses alliances, ses constructions firent certainement de Rome une grande et puissante ville; tout le Lalium lui obéissait; toute la côte, depuis Terracine jusqu'à Ostie, lui appartenait; l'Étrurie était son alliée; le commerce prenait de l'essor, comme le prouve un traité qui fut conclu avec Carthage. Au mitieu de tout cela, Tarquin était détesté. Pendant quelque temps il s'était fait aimer des plobéiens, et il se serait peut-être maintenu s'il avait conservé leur faveur. Mais il se aissa entrainer, comme la plupart des despotes, des mesures dont ses ennemis tirèrent parti pour briser sa popularité. Tout devint matière à l'accuser, les impôts excessifs, les guerres perpetuelies, les travaux sans relâche auxquels il contraignait la populace. Il fallait entrainer le uple dans la révolution que les grands méditaient. On lui présenta un cadavre de femme qui s'était luée, disait-on, pour venger l'honneut domestique volé par un Tarquin, La foule

s'émut. Tarquin, qui était alors loin de Rome, occupé au siège d'Ardée, n'eut plus dans la ville aucun défenseur; le sénat rédigea contre lui un dècret de déposition, que l'assemblée aristocratique des curies ratifia (510 av. J.-C.).

Tarquin avait régné vingt-cinq ans, et était dans la soixante-quinzième année de sa vie. Il ne désespéra pas de ressaisir sa royauté. Il se rendità Gabies, où régnait son fils, puis a Tarquinies, qui était la patrie de sa famille et d'où il envoya demander à Rome la restitution de ses biens. La preuve qu'il n'était pas aussi généralement detesté que les annalistes patriciens soudraient le faire croire, c'est qu'une conspiration fut ourdie à Rome en sa faveur, et que les fils même de Brutus entrèrent dans le complot. Le sénat punit les coupables, et apaisa pour un moment les murmures du peuple en lui abandonnant en pillage les biens du roi. Tarquin chercha dès lors à rentrer à Rome par la force; et ce qui est remarquable, c'est que ce vieillard sans puissance, sans richesse, seul, trouva pendant quatorze ans des alliés empressés à le servir. Ce furent d'abord les villes de Tarquinies, de Véies, et quelques antres qui lui fournirent des soldats; cette armée fut vaincue par Vaterius Publicola. Ce fut ensuite Porsenna (voy. ce nom), puis les Sabins s'armèrent à leur tour pour sa cause; ils furent vaincus. Il s'adressa alors aux Latins, et trente cités jurèrent solennellement dans un temple de ne pas poser les armes que Tarquin ne fut rétabli dans Rome. En même temps, au sein de Rome même, les plébeiens s'agitaient en sa favour et ne dissimulaient pas qu'ils étaient plus malheureux sous la dure domination des patriciens qu'ils ne l'avaient été sous celle des rois. La conjuration fot découverte et punie. Mais la coalition latine était encore debout; le peuple refusa de s'enrôler pour combattre les alliés de Tarquin. Le sénut fut réduit à imaginer la dictature, parce que les deux consuls en charge étaient soupçonnés d'attachement à Tarquin. bataille du lac Régille (496) abattit la confédération latine: on dit que le vieux roi, malgré ses quatre-vingt-neuf ans, y combattit de sa personne et y fut blessé. Cette défaite brisa sans retour ses esperances; les Latins eux-mêmes durent le chasser de leur territoire. Il se réfugia à Cumes, où le tyran Aristodème l'accueillit, et il mourut peu de temps après. Tite Live et Denys trouvaient dans les vieux aqualistes que Tarquin était un tyran ombrageux, cruel et perfide, qui ne régnait que par la terreur, et qui n'osait confier la garde de sa personne qu'à des mercenaires étraugers; mais Ciceron porte sur lui un remarquable jugement : « Tarquin ne fut, dit-il, ni impie ni cruel; il ne fut que superbe, mais c'en fut assez pour lui faire perdre la royauté. » F. DE C.

The Live, 1, 52-60; II, 1-21 — Denys d'Huitearonsse, IV, 41-18; V, 1; VI, 31. — Pinnarque, Publicoia. — Pinnarque, Ciceron, De Republica, II, 23, 23. — Nicholic Hist, rom. — O. Milite, Etrusker, t. 1. — Decker, Handbuch der rams, Alterthamer, t. 11.

TARQUIN (Sextus), l'un des fils du précédent, l'ainé suivant Denys, le plus jeune suivant Tite Live. Il prit une part active à la plupart des guerres de Tarquin. La ville de Gabies résistant aux armes romaines, il s'y présents comme ayant à se plaindre du roi, s'y fit accueillir, donna quelques marques de sa haine contre Rome, se fit donner le commandement et s'en servit pour livrer la ville à son père. Tarquin la lui ayant laissée à gouverner, il suivit les leçons paternelles, et mit à mort les principaux membres de l'aristocratie. Dans l'histoire, fort peu vraisemblable, de Lucrèce, c'est lui qui joue le rôle du ravisseur. Il suivit son père dans l'exil; d'après Tite Live il essaya de rentrer dans Gables et y fut égorgé; suivant Denys il y vécut encore quatorze ans, se signal dans tous les combats qui furent livrés pour la cause de Tarquin, et fut tué enfin à la bataille du lac Régille.

Tite Live. - Denys d'Hallcarnasse.

TARRAKANOF. Voy. TARAKANOP.

TARTAGLIA (Niccolò), géomètre italien, né à Brescia, vers 1500, mort à Venise, en 1559. Il n'avait que six ans lorsque la mort de son père, simple messager, nommé Michele, le plongea lui, son frère, sa sœur et sa mère, dans un complet dénuement. En 1512, lorsque Gaston de Foix reprit Brescia, les habitants réfugiés dans la cathédrale y furent massacrés par les soldats français. Niccolò y fut affreusement mutilé : le crane brisé en trois endroits, les deux mâchoires fendues, le palais ouvert, il ne pouvait plus ni parler ni manger. Pour le soigner, sa mère s'avisa, dit Niccolò, d'imiter les chiens qui étant blessés se guérissent en se léchant. Il resta longtemps bègue, d'ou lui vint le aurnom de Tartaglia, qu'il devait illustrer un jour. A quatorze ans, il commença presque seul à apprendre à écrire. Puis on le perd de vue, et à trente ans on retrouve l'orphelin de Brescia en possession du procédé de résolution des équations du troisième degré. Par quels prodigieux efforts surmonta-t-il les nombreux obstacles qu'il dut rencontrer? C'est ce qu'il a négligé de nous apprendre dans ses Quesiti ed invenzioni diverse, où il donne un récit très-émouvant des premières années de sa vie.

Au commencement du seizième siècle, l'algèbre se bornait à ce que renferment les écrits de Paccioli; les signes des opérations les plus usuelles n'étaient pas encore inventés; on ne se servait que de quelques abréviations de mots, et on se bornait à la résolution des problèmes numériques ne dépassant pas le second degré. Les géomètres d'alors ignoraient l'existence et l'emploi des quantités négatives, ce qui les obligeait à traiter par des procédés différents des équations que l'on résout actuellement par une formule uniforme. C'est ainsi que Scipione Ferro, qui enseignait les mathématiques à Bologne de 1496 à 1526, parvint à résoudre l'équation

 $x^3 + p x = q$ , sans qu'il lui fût possible de traiter l'équation générale du même degré. A celle époque de tournois scientifiques, lorsqu'un mètre faisait quelque découverte importante, il se gardait bien de la livrer à la publicie-peu soucieux de l'intérêt général, il preferait se réserver exclusivement une arme dont il se servait pour embarrasser ses rivaux. Semose Ferro coufis cependant la pratique de son pro-cédé à un de ses élèves, Maria del Fiore in cédé à un de ses élèves, Maria del Fiore la 1530, Zuano de Torrini da Coi (que Cardan nomine da Colle), qui tenait école d'arithmétique à Brescia, proposa à Tartaglia deux questions, dépendant d'équations du troisième d Tartaglia répondit qu'il possédait une règle générale pour résoudre la première de ces ques-tions; mais, ajouta-t-il, « pour le présent, je veux me taire pour plusieurs raisons »; quant à la seconde question, il avoua ne pas en consultre la solution (elle conduisait à une équation complète). Il serait intéressant de connaître la marche suivie par Tartaglia : tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'était servi d'une construction géométrique qui donne le cube de la somme de de droites. Il professait à Venise lorsque del Fiore vint lui porter un défi (22 février 1535). Tartaglia accepta. Chacun d'eux déposa chez un notaire trente questions et une certaine somme d'argent, sous cette condition que celui des deux qui, au bout de trente à quarante jours, aurait résolu le plus de questions serait déclars vainqueur et gagnerait la somme déposée. Toutes les questions de Fiore se ramenaient à le quation de Scipione Ferro; elles furent re par son adversaire en moins de deux houre et Fiore échoua complétement. Le 10 décemb 1536, Zuano da Coi se rendit à Venise pou prier instamment Tartaglia de lui communi les trente questions qu'il avait proposées. taglia lui donna les quatre premières, mais sant les solutions, dans la crainte qu'elles ne rissul trouver la règle. Après de vaines recherches, Zuano renouvela ses supplications auprès de Tartaglia, qui finit par lui indiquer la solution d'un cas particulier de la première questio sée à Fiore. Réfléchissant sur cette solu Zuano en trouva de semblables. Enflé de 200 succès, il écrivit à Tartagha, le 8 janvier (337, une lettre insolente, ou il loi contestait la permauté de ses découvertes. En 1538, 2 quitta Brescia pour se fixer à Milan, où il extretint Cardan de Tartaglia et de son inventon Cardan écrivait alors son Ars magna; lant enrichir cet ouvrage de la nouvelle verte, il sit prier notre savant de lui en la résolution de l'équation  $x^3 + px$ promettant de l'insérer sous le nom de T glia, ou de garder le secret. Celui-ci s'y ref Cardan, irrité, lui écrivit le 12 février 1539 lettre pleine de reproches; puis, changeau tactique, il ent recours à la flatterie et au m songe, et dans une lettre du 19 mars suiv

exhorta son correspondant à venir le plus tôt possible à Milan, où l'attendait avec une vive impatience le marquis del Vasto, dont il vantait la libéralité. Il est probable que tout cela n'était qu'un stratagème, car forsque, après quelques hésitations, Tartaglia se rendit à Milan, où il se logea ches Cardan ineme, il se trouva que le généreux marquis était parti pour Vigevano. Alors recommencerent les incessantes obsessions de Cardan qui finit par dire : « Je vous jure sur les saints Évangiles que si vous m'enseignez vos inventions, non-seulement je ne les publicrai jamais, mais encore que je les noterai pour moi n chiffres, afin qu'après ma mort personne ne comprendre. » Tartaglia céda, el puisse les communique à Cardan ses règles résumées en huit tercets, dont le dernier donne la date et le heu de la découverte :

Questi troval, et non con passi tardi Net mille cinquencente quotro et trenta Con fundamenti hen saldi e gagliardi, Rel città dal mar intorno centa.

Tartaglia retourna à Venise sans voir le marquis del Vasto. Il reçut encore plusieurs lettres de Cardan au sujet de quelques développements qui lui manquaient; regrettant de s'être laissé arracher son secret, il chercha à lui faire croire qu'il n'avait pas compris ses règles. Au commencement de 1540, leurs relations étaient rompues. Cardan, aidé de son excellent élève Luigi Ferrari, parvint à donner de l'extension aux règles de Tartaglia, à résoudre les équations du quatrième degré et à donner des éclaircissements sur la nature des équations. Il réunit toutes ces connaissances nouvelles, qu'il publia en 1545, sons le titre d'Ars magna. Non content d'être parjure, Cardan se montra injuste envers Tarlaglia, à qui lui et Ferrari adressèrent un dernier défi en 1547. Le rendez-vous avait été fixé u 10 août 1548, dans one église de Milan; Cardan n'y vint pas, et Ferrari soutint seul cette nouvelle lutte, qui eût tourné entièrement à l'a-vantage de Tartaglia si l'attitude hostile des partisans de ses adversaires ne l'avait décidé, par crainte de violences, à s'éloigner en hâte de dilan. La conduite de Cardan dans toute cette affaire a été jugée avec la sévérité qu'elle mérite; mais Tartaglia est loin d'être exempt de tout reproche. Sans le parjure de l'auteur de l'Ars magna, les progrès de l'algèbre se fussent trouvés peut-être retardés de longues années.

Les principaux ouvrages publiés par Tartaglia sont : Nuova scienza, cioè Invenzione nuovamente trovata, utile per ciascuno, speculativo, matematico, bombardiero, ed altri; Venise, 1537, in-4"; ibid., 1550, 1551, 1583, in-4", avec suppl.; trad. en français par Reiffel (Paris, 1845-46, 2 part. in-8°), avec des notes; —

\*\*Euclide, trad. ital.; Venise, 1543, 1546, 1545, in-fol., et 1565, 1569, 1585, in-4°; — Archimedis opera emendata; Venise, 1543, in-4°; — Quesiti ed invensioni diverse; Venise, 1550,

1554, in-4° : ce recueil contient des re cherches sur le service de l'artillerie, la théorie du tir, la fabrication de la poudre (dont l'auteur fait remonter l'invention jusqu'à Archimède), et la défense des places; — La Travagliala in-venzione; Venise, 1551, in 4°: sous ce titre bizarre, qui se rapporte à sa situation d'esprit, Tartaglia propose un procédé pour retirer de l'eau un bâtiment submerge; — Ragionamenti sopra la Travagliata invenzione ne' quali si dichiara il libro d'Archimede, intitolato De insidentibus aquæ; Venisa, 1551, in-4°; — Generale Trattato de' numeri e misure; Venise, 1556, 1560, 2 vol. in-fol., fig.; - Trattato di aritmetica; Venise, 1556, in-4°; trad. en français (Paris, 1578, in-8°, et 1613, in-4°) par Gosselin. If y a quelques écrits posthumes de ce savant, mais sans importance. On a réuni sous le titre d'Opere (Venise, 1600, in-4°) ses E. MERIJEUX. quatre principaux ouvrages.

quatre principaux ouvrages. E. Merilleux. Cossall, Progress dell' algebra; Parme, 1790, 3 vel. In-12. — Fantuszi, Scrittori bolognesi. — Montucla, Hist. des mathem. — Libri, Hist. des mathém. en Italia. — Terquem, Innales da mathém. 1. XV, année 1856.

TARTAROTTI (Girolamo), savant littérateur italien, né le 2 janvier 1706, à Roveredo, où il est mort, le 16 mai 1761. Il était fils d'un savant jurisconsulte. Au collège de Roveredo ses progrès furent lents, et son intelligence pe parut s'éveiller qu'à l'université de Parloue, où il étudia la philosophie, puis la théologie dans le but d'entrer dans les ordres; mais il abandonna ce projet. A son retour il publia le Ragionamento intorno alla poesia lirica toscana (Roveredo, 1728, in-8°), dans lequel it signale les défauts de Marini et de son école, et fonda, à l'exemple des frères Volpi, de Padoue, un cercle, dit des Dodonei, qui répandit le goût de la bonne littérature dans la vallée de l'Adige. Il établit ensuite une imprimerie, dont il se servit lui-même pour mettre au jour l'Idea della logica degli scolastici e moderni (Roveredo, 1731, in-80), où il raille avec esprit les frivoles aubtilités des partisans d'Aristote. Cette attaque lui valut des réponses virulentes, qui, tout en le faisant connaître, développèrent en lui cet esprit de critique et d'animosité avec lequel il se créa tant d'adversaires. Quelques mois passés à Inspruck à enseigner la logique au fils d'un nobie allemand le dégoûtèrent pour loujours de l'enseignement; aussi refusa-t-il une chaire que le roi de Sardaigne lui fit offrir à l'université de Turin. Il avait entrepris l'explication de la Divina Commedia, lorsque l'apparition du commentaire de Venturi le fit renoncer à ce travail. En 1738 il se rendit à Rome, près du cardinal Passionei; mais ses attaques contre Fontanini mécontentèrent ce prélat, et il se retira en 1739 à Bologne, où Marco Foscarini lui proposa de l'aider dans ses recherches sur la littérature vénitienne Tartarotti le suivit à Venise, puis à Turin, où il tit la connaissance de Maffei, de Carli et d'an-tres lettrés. Ce fut alors qu'il découvrit dans la

bibliothèque d'Apostolo Zeno le manuscrit original de Giovanni Sagornino, le plus ancien chro-niqueur de Venise. Cette bonne fortune excita la jalousie de Foscarini : les deux collaborateurs se séparèrent bientôt, non sans s'être accablés l'un l'autre d'épigrammes dans des pamphiets anonymes. Tartarotti retourna dans sa ville natele (1752), et partagea son temps entre tous ses nombreux travaux littéraires et la polémique ardente qu'il entretint jusqu'à son dernier souffle avec plusieurs de ses confrères. Dans sa jeunesse il avait assisté à l'exécution de deux femmes condamnées pour surcellerie; ce spectacle avait produit sur lui une vive impression, et le souvenir qu'il en conserva l'amena sans donte à combattre cette croyance au sabbat, qui fit périr en Europe taut de semmes sur les bûchers. Son livre resté célèbre, Del Congresso notturno delle lammie, con Il dissertazioni sopra l'arte magica (Roveredo, 1749, in-4°), traite des origines du sabbat, de l'impossibilité de ces pratiques et de ses suites funestes. Cependant, par une inconséquence qui ne peut s'expliquer que par la crainte où il était de se trouver en contradiction avec certains passages de la Bible, il admit la magie, et loin de se rendre aux observations de Carli, il reproduisit dans une Apologia del Congresso delle lammie (Venise, 1751, in-80), tous les arguments inventés pour établir la réalité des oracles, des pectres, des possédés, des esprits follets, etc. Maffei s'éleva avec force contre ces étranges conclusions dans l'Arte magica dileguata, et la Magia annichilata, admetiant néanmoins qu'avant le Christ les hommes avaient pu commercer avec le diable. Le merveilleux a toujours exerce une grande influence sur les esprits, et par ce qui se passe de nos jours on ne doit pas s'étonner qu'à cette époque quatorze écri-vains aient plaidé pour ou contre le diable. Tar-tarotti légna sa bibliothèque à l'hôpital de Roveredo, qui la céda dans la suite à la ville. On lui érigea dans cet établissement une statue de marbre. Critique judicieux autant qu'archéologue éclairé, il écrivait avec une grande pureté la langue latine et surtout l'italienne, sur laquelle il il avait fait de profondes études ; et,, chose singulière, dans la crainte d'altèrer cette pureté de il ne voulut pas apprendre le français. Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerous encore: Ragionamento delle disfide letterarie, o sia publiche difese di conclusioni; Roveredo, 1735, in-8°; — De origine ecclesiæ tridentinæ; Venise, 1745, in-4°; — Memorie tridentinæ; Venise, 1745, in-4°; — Memorie istoriche intorno alla vita e morte de' santi Sistnio ed Alessandro; Vérone, 1745, in-4°; - De versione rufiniana d'Eusebio di Cesarea; Trente, 1748, in 4°; — De Episcopatu sabionensi S. Cassiani martyris, deque S. Ingenuini, ejusdem urbis episcopi, actis; Venise, 1750, in-4°; — Memorie antiche di Roveredo; Lucques, 1754, in-4°: il profita pour cet ouvrage des nombreux documents que son frère avait reunis; — Dell' origine dello chiesa di Aquilaja; Milan, 1759, in-4°; — La Conclusione de Francescani riformati; Venise, 1765, in-8°; petit poeme burlesque, reimpr. per Vannetti dans ses Rime scelle; Boverdo, 1785, in 8°, avec portrait.

TARTAROTTI (Giacomo-Antonio), frère di précédent, né le 25 février 1708, à Roveredo, où il est mort, le 18 mai 1737. Il exerça la charge de notaire, qui cependant n'était guère en har-monie aven ses goûts. Ayant conçu le projet d'écrire une histoire de sa province, il se mit à en rassembler les matériaux avec ardeur. Il fouilla les archives publiques dont il avait la surintendance, et decouvrit à Chiusole l'impor-tante chronique de Giovanni Discono, de Verone. La mort le surprit, à peine âgé de ving!neul ans. On a de lui : Saggio della biblioteca tirolese; Roveredo, 1737, in-8°, réimpr. par Todeschini, en 1777, à Venise, avec des additions, une notice sur l'auteur et deux petits poeme

Raccolla di orasioni funebri in lode di C. Turnavotti, Reveredo, 1763, in-10. – C. Lurenti, De vila Her. Tartavotti, lib. 111; Lelpzig, 1803, in-10. – Tipoleo, Biogr. degli Italiani illistra, i. 182.

TARTINI (Giuseppe), violoniste et compositeuritalien, né le 12 avril 1692, à Pirano (Istèle), mortle 16 février 1770, à Padoue, Confié d'abord aux soins des oratoriens de sa ville natale, il ter mina ses études un collège dei Padri delle scurle à Capo d'Istria, ou il reçut en même temps premières leçons de musique et de violos. famille, qui le destinait à entrer dans un c monastique, n'ayant pu vaincre sa résistan décida à l'envoyer à Padoue pour y étudier la jurisprudence (1710). Il fréquenta les salles d'armes, se rendit habile dans l'escrime, el la conscience de sa force jointe à une but bouillante et querelleuse lui attira plusieurs d qui eurent du retentissement. S'étant épris d jeune parente du cardinal George Cornam. évêque de Padoue, il l'avait épousée secrètem mais cette union n'avait pas tardé à être con nue. Le cardinal mit la justice à la pour ui de Tartini, sous l'accusation de séduction et de rapt. Celui-ci s'enfuit à la hâte sous l' d'un pélerin, et trouva asile à Assise auprès de ses parents, qui le cacha dans le couvent minorites dont il était sacristain. Tartini meura dans cette retraite pendant deux an qu'il mit à profit en se livrant à une étude cessante du violon et en prenant aussi des cons d'accompagnement et de composition P. Boemo, organiste du couvent II arriva qu' jour de fête, tandis qu'il exécutait un so violon dans le chœur de l'église, le vent soule font à coup le rideau qui le dérobait aux gards du public. Un Padouan, qui l'aperçut, s'e pressa de divulguer le tieu de sa retraite. He reusement le temps avait fini par calmer colère du cardinal Cornaro: l'artiste obtint s

e, vint rejoindre sa femme à Padoue, et bientôt avec elle pour Venise. Ayant en-dans cette ville le violoniste Veracini. s jeu plein de hardiesse lui révélait des ces qu'il n'avait pas soupçonnées, il se Ancône pour s'adonner à de nouvelles , qui ne tardérent pas à porter leur fruit. 21, il devint à la fois violon solo et chef estre à Saint-Antoine de Padoue, une des eres chapelles de l'Italie. A l'exception engagement de trois aus qu'il passa en oe au service du comte Kinsky (1723-25), n'éloigna jamais de Padoue, malgré les les plus avantageuses. En 1728, il avait dans cette ville une école de violon qui célèbre dans toute l'Europe par les nomvirtuoses qu'elle a produits : on cite, otres, Nardini, Pasqualino Bini, Alberghi, ico Ferrari, Carminati, Capuzzi, Mme de i (Maddalena Lombardini), et les Fran-Pagin et La Houssaye. Tartini conserva sa mort la place de premier violon à intoine. Les émoluments de cette place, ons et quelque bien qu'il tenait de sa fa-lui permettaient de vivre dans une cer-nisance. Parvenu à l'âge de soixante-dix-0s, il mourut d'une attaque de scorbut. virtuose, que ses observations condui-à poser les principes fondamentanx du ment de l'archet, qui depuis lors ont le base à toutes les écoles d'Italie et de n'a pas moins contribué au perfectionnt de l'art de jouer du violon par ses comas pour cet instrument que par les clèves formés. Le style de Tartini est genérale-Mevé; ses idees out de la varieté, son sie a de la pureté sans sécheresse. Le is de ses concertos publiés on manuscrits l à près de cent cinquante. On a aussi de quante sonates, parmi lesquelles est la e Sonate du Diable, dont voici l'ori-one nuit de l'année 1713, Tartini, pensommeil, rêva qu'ayant le diable à son all lui donna son violon sur lequel celuimit à exécuter la plus admirable des so-Réveille en sursaut, Tartini saisit son ins l, espérant retrouver une partie de ce qu'il d'entendre, mais ce fut en vain. Il n'en conpas moins à la pièce qu'il écrivit alors le titre inte du Diable (1). Outre les travaux déjà on a encore de lui le recueil de l'Arle arco (Amst., in-4"), et un Miserere à et à cinq voix, avec le dernier verset à ui fut exécuté, en 1768, dans la chapelle cale de Rome. Tartini occupe également see dans l'histoire de l'art par ses traor la théorie et particulièrement sor l'har-En 1714, il avait eté frappé du phénodu troisième son, ainsi appelé parce que

dande, qui tenelt estte anesdote de Tarlini inforapportes dans son Voyage en Italia (t. 1%, in les diographes l'ent puises.

des tierces parfaitement justes exéculées sur le violon font entendre un son grave à la tierce insérieure de la note la plus basse des deux, et forme avec elles un accord parfait. Ce phénomène, qui plus tard a été remarqué par Rameau et par Sorge, devint l'objet de ses méditations, et il le prit pour base d'un nonveau sysd'harmonie qu'il exposa dans son Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia (Padoue, 1754, in-4°). Malgré les aperçus ingénieux de l'auteur, les conséquences qu'il en tirait manquaient de solidité. Son systême était précisement l'opposé de celui de Rameau, car il partait des harmoniques pour remonter au grave, au moyen du phénomène du troisième son, tandis que Rameau suit une marche inverse. Il suit de là, ainsi que le fait observer M. Fétis, que le système de Tartini manque de base pour la génération des accords, et qu'il ne peut parvenir à la belle théorie du renversement, découverte par l'harmoniste français. Cela seul suffirait à démon-trer la supériorité des travaux de Rameau, sous le rapport de la didactique pratique. Tartini essaya de répondre aux observations et aux critiques que son système avait soulevées, dans deux écrits intitulés, le premier : De' principii dell' armonia musicale contenuta nel diatonico genere (Padoue, 1767, in-4°), l'autre: Risposta alla critica del Trallalo di musica di Le Serre di Ginevra (Venisc, 1767, in-8°). On a aussi de Tartini un écrit concernant les principes de l'art de jouer du violon, sous ce titre: Letteru alla signora Maddalena Lombardini, inserviente ad una importanta lezione per i suonatori di violino (Venise, 1770, in-8º), trad. en p'usieurs langues, et Trattato delle appoggiature si ascendenti che discendenti pe violino, trad. en français (Paris, 1782. in-8°). Il a laissé en manuscril un ouvrage Delle ragioni e delle proporzioni lib. VI. D. DENNE-BARON.

L'abbé Fanzago, Ordatone delle lodi di G. Tartini, Padoue, 1770, in-19. — Vallotti, Elogi di G. Tartini, ibid., 1798, in-19. — Vallotti, Elogi di G. Tartini, ibid., 1798, in-19. avec le discours précedent. — Hiller, dans ses Lebensbeschreibungen beruhmter Musikyelchrem, 1784, in-29. — C. Ugoni, dans sa Letter, Itali, 1, 1, p. 1-29, et dans Blogr, droit Ital de Tipalto, t. II. — Fayolle, Notices sur Corelli, Tartini, etc., Paris, 1819, in-29. — Prony, Mecanique analytique, 29 part., § 1237. — Cartier, Itali, Rogr, unito, des Musiciens.

TASCHER (Maison), l'une des plus anciennes de l'Orléanais. Elle était connue sous le roi Louis le Jeune, ainsi qu'on le voit par une charte datée de 1176; mais la filiation n'en est soivie que depuis 1408. Au commencement du dernier siècle, elle se divisait en deux branches : la cadette resta en France; l'alnée avait pour chef Joseph, qui ajoutait à son nom patronymique celui de la Pagerie, d'une terre située près de Blois. Il passa aux Antilles en 1726, et s'établit à la Martinique, où il epousa Mile de La Chevalerie; il en eut deux fils, qui suivent, et plusieurs filles, dont l'alnée, Marie-Ruphémie-Désirée, épousa

d'abord M. de Benaudin, puis le marquis de Beauharnais, et consournt beaucoup à la fortune de l'impératrice Joséphine.

Taschum de la Pausnie (Joseph-Gaspard), né le 5 piillet 1735, au Carbet (Martinique), mort le 6 novembre 1790, aux Trois-llets (même colonie). D'abord page de la dauplime Marie-Joséphie, puis sous-lieutemant dans une compagnie franche de la marine, il retourna en 1755 à la Martinique, et se distingua dans les campagnes contre les Anglais. Après la paix de 1703, il de s'oucupa plus que de ses plantations. De Rose-Claire des Vergers de Sannois, sa femme, nén le 27 soût 1736, à la Martinique, que elle mouruit le 2 juin 1807, il eut trois tilles. Marie-Joseph-Rose, qui devint l'impératrice Josephine (roy. ce nom. t. XXXVII); Catherine-Desiree, née le 11 décembre 1764, morte le 16 octobre 1777; Marie-Françoise, née le 3 septembre 1766, morte le 4 novembre 1701.

Tysenen de la Pacenia (Robert-Marquerito, chevalier, puis baron), frère du précédent, né en 1740, a la Martinique, ou il est mort, le 25 fevrier 1806. Il fut, comme son frère, au nombre des pages de la dauphine. Nomme garde de la marine, il fit huit ann de service actif, et alla ensuite se fixer a la Martinique, ou il devint lieutenant de vaisseau et directeur des ports. De Jeanne le Roux-Chapelle, il eut Louis, qui souit, et Stéphanie, qui épousa, le 1<sup>ex</sup> février 1808, le prince duc d'Arenberg, et, en 1819, le marquis de Chaumont-Quitry, après annulation de son premier mariage.

TABCHER DE LA PAGERIE (Louis-Robert-Pierre-Claude, comte), senateur, fils du précédent, né le 1° avril 1787, à Fort-Royal (Martinique). mort le 3 mars 1861, à Paris. Napoléon le fit venir en France, et le plaça en 1802 à l'école de Fontainebleau; nommé sous-lieutenant d'infanterie (1806), chef d'escadron (1809), il se distingua à Eylau, en Portugal avec Junot et en Italie soux le prince Eugène, dont il fut l'aide de camp; il s'attacha à sa personne, le suivit dans toutes ses compagnes et l'accompagna en Bavière, on il vécut avec lui dans l'intimité. Il reçut dans ce pays le grade de major genéral. Le décret du 31 décembre 1852 alla le chercher dans sa retraite, et l'appela à sièger dans le nouveau sénat. Le 27 janvier 1853, il fut nommé grand-maltre de la maison de l'impératrice, et prit sa résidence aux Tuileries. Il était grandcroix de la Légion d'honneur. Il avait épousé, le 26 janvier 1810, la princesse de Leyen. En 1808, il avait reçu le titre de comte de l'empire.

\* TASCHEN DE LA PAGERIE (Robert-Charles-Émile, comte, puis duc), fils du précédent, né le 4 octobre 1822, en Bavière. Admis en 1841 à l'école de Saint-Cyr, il en sortit dans l'infanterie de marine comme sous-lieutenant (1843), et y devint lieutenant en 1847, capitaine en 1851, et chef de bataillon le 30 juin 1859. Nommé officier d'ordonnance du prince président (17 fév. 1852), il fot attaché, en décembre 1852, à la maissa de Napotéon III comme marechat des logis, et en janvier 1853 à la maissou de l'impératrise Empénie avec le titre de premier chambellam. De 1857 à 1861 il mégea pour une des circonscriptions du Gard au corps legislatif, et passa dans le sénat le 6 mai 1861. Il a et entorisé, par décret du 2 mars 1859, à porter le titre-le duc, titre qui, dit le Moniteur, a lui ed dévolu d'après les lettres patentes des 8 juillet 1810 et 16 mai 1811, et par suite du déces du duc de Daiberg, mort le 27 avril 1853, suis descendance directe dans la ligne masculine.

Son feère, Charles-Robert-Joseph, est apitaine an 2° de spahis (10 juillet 1851).

TASCHER (Pierre-Alexandre), seigneur de Prouvay et de la Saile, chef de la brancie cadette de ra maison, fut lieutenant des maréchaux de France à Chartres, et mourut en 1767. Il eut trois fils: Pierre, qui suit; Charles-François, capitaine de cavalerie; Philibert-Louis-Alexandre, chevalier Taschen, deputé au corps législatif en 1810, et dont le fils, Charles-Alexandre-Anedde, eut une plan d'auditeur au conseil d'État (12 fév. 1809), et devint maire du Mans en 1812.

TASCHER ( Pierre-Jean-Alexandre, comte), pair de France, fils ainé du précédent, né en 1745, mort le 3 septembre 1822, au château de Prouvay (Orne). Il fit ses premières arunes àla bataille de Berghen (1759), devint captuine aux dragons de Penthièvre, reçut la créi de Saint-Louis, et quitta le service en 178). Il se rallia aux principes de la Revolution, et n'emigra pas. En septembre 1792, il semit à la tête d'un corps de volontaires à cheval de la ville d'Orléans, et repoussa les bandes qui naient de Paris pour égorger les prisonniers de la haute cour nationale. Cependant il ne fut par inquiété et vécut retiré à la campagne. Sa par avec l'impératrice Joséphine le fit appeler nat (22 oct. 1804), nommer comte et officier de la Légion d'honneur. Le 1er avril 1814, il solt la déchéance de Napoléon, et passa le 4 juin dans la chambre des pairs. La « séduction des Cent jours, comme dit le Journal des Débats, le trouva fidèle », et il reprit sa place parmi les pairs dévoués à la restauration. Il eut plusieurs enfants, entre autres : Ferdinand, qui sul; et Henri, chef de bataillon en 1807, colond et ai le de camp du roi Joseph, après la bataille d'Espinosa (nov. 1808), et général de bagok (17 février 1814).

TASCHER (Ferdinand-Jean-Samuel, comir. fils ainé du précédent, né à Orléans : le 22 decembre 1779, mort à Paris, le 14 décembre 1826. Élève de l'École polytechnique en 1799, i lu auditeur au conseil d'État (1805), et commasaire spécial de police en Westphatie (1812). Appelé à la pairie, après la mort de son père (187), il se rallia au gouvernement de Juillet, et s'hétint lors du proces de Louis-Napoléon (1810). De

Als il vécut dans la retroite. Ayant appria, il etait en Westphalie, l'extrémité a lale trouvaient réduits ses deux frères, qui il servi dans l'expédition de Russie, il a teur aide; mais il n'arriva qu'après la le dernier soupir de l'ainé. Il a public ion funchre de Maurice et d'Eugène de ler (Paris, 1814, in-89).

Alles, Hist. geneal. des Pairs, t. VIII. — Arnault, c., Blior. nouv des contemp. — Rabbe, Biogr. d portat. des contemp. — Docum. part.

SCHEREAU (Jules-Antoine), littéraroçais, ne à Tours, le 19 décembre 1801 (1). fils d'Antoine Taschereau, licutenant parau bailliage de Tours, pois juge au tribuminel d'Indre-et-Loire, et conseiller à la mperiale d'Orléans depuis le 8 mars 1811. avoir fait ses études à Orléans, il vint, 18, snivre à Paris les cours de droit, et, une personne influente dont il fut alors ure, trouva un acces facile dans les lettres tresse périodique. Ami d'Armand Carrel, des redacteurs du National, il devint a 1830 secrétaire général de la préfecture Seine, et cessa de remplir cette place écembre suivant. Il rentra dans la presse inte, collatiora an Courrier français, da , en 1833, la Revue rétrospective, exrecueil compose de documents originaux matières d'histoire et de littérature. Elu député de Loches, il siègea sur les de la gauche; mais il ne put en 1842 renouveler son mandat, parce qu'à la suite vers de fortune, il ne payait plus le cens bilité. En mars 1848, il reprit la publication terue retrospective (31 nos gr. in-8'). On y quait, outre des listes de parties prenantes ads secrets, une piece qui produisit une ensution; elle était intitulée : Déclarations par \*\*\* dévant le ministre de l'inté-Auguste Manqui, suffisaroment désigné auteur de ce rapport de police sur l'édu 12 mai 1839, ayant prétendu, dans une publice par les journaux, qu'il avait éte é pour le perdre, l'auteur de la Revue répar une plainte en diffamation. Envoyé département d'Indre-et-Loire à l'Assemonstituante, M. Taschereau se prononça gauche pour le bannissement de la fad'Orléans; mais il vota d'ailleurs constamavec la droite, notamment pour les deux se, et la proposition Rateau. Il adopta mins l'ensemble de la constitution, et apmême aupres des électeurs de son déparla capilidature presidentielle du general

appartient à la familie de Taschereau de flauaitre des requêtes, qui fait, de juillet 1780 à avril ratenant general de police. L'était un homme init generalement estime, anquel on doit plusieurs ancesaulles, coltre autres celle du 24 acpieunive 1720, journele des habitants de Parls. Cavaignac. Membre de l'Assembles législative, il attaqua souvent le parti républicain, et lors de la lutte qui précéda le coup d'État, il se rallia au président. Nommé administrateur adjoint à la Bibliothèque impériale, le 24 janvier 1852, il en est devenu, en 1858, administrateur général à la place de M. Naudet (30 janvier), puis directeur (14 juillet). On a de lui : Histoire de la vie et des ouvrages de Molière; Paris, 1825, in-8°; 3° édit., Paris, 1844, in-18; re-produite en 1863 en tête des Œurres completes de Molière, 6 vol. in-x°; — Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille; Paris, 1829, in-80; 2° édit. augmentée, Paris, 1835, in-18, formant le l. 1° des Œuvres complètes de P. Corneille, de la Bibl. elzevirienne; -Revue rétrospective, ou Bibliothèque histo-rique contenant des mémoires et documents authentiques, inedits et originaux; Paris, 1833-1837, 20 vol. in-8". formant deux séries, de 10 vol. chacune. Chargé de diriger la redaction des Catalogues de la Bibliothèque impériale, il a commencé en 1855 cette vaste entreprise, qui comptait en 1865 11 vol. in-4° imprimés. Il a mis au jour comme éditeur : Œuvres complètes de Molière (Paris, 1823-21, 8 vol. in-80); Correspondance de Grimm et Diderot (1829-30, 8 vol. in-8"); Memoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot (1830, 4 vol. in-R"); Historiettes de Tallemant des Reaux (1833-31, 6 vol. in-80), en société avec Monmerqué, et Promenades dans la Touraine, par Alexis Mon-teil (1801, pel. in-5°), pour la Société des bibliophiles de Touraine. Il a fourni des articles au Courrier français, à la Revue française, au Siècle, à l'Illustration, à la Revue de Paris, a la Gazette littéraire, à la Revue universellclassique, à la Riographie universelle et portative des contemporains, etc. E. Recoard.

Monteur univ. - Lugr. univ. et port. des contemp.

- Biogr. des 200 represent. a la Constituante, etc. Quirord, la France (III. - Journal de la librairie. -Docum. partic.

TASMAN (Abel-Janssen), navigateur hollandais, ne vers 1600, à Horn, mort après 1645. On ignore quels furent ses débuts, et comment il se forma dans la carrière qu'il parcourut avec tant d'eclat ; l'origine de sa famille est également inconnue. Ce qu'il y a de certain, c'est que van Diemen, gouverneur des Indes hollandaises, fut le premier à reconnaître son mérite. La vie nautique de Tasman commence à son départ de Batavia, le 2 juin 1639. D'après de nouveaux documents, il se serait d'abord dirigé sur les lles Philippines, et après avoir reconnu des récits dangereux à 178 milles de Spirito-Santo, il aurait explore l'ocean Pacifique, et, conjointement avec son compagnon Matthien Quast, il aurait visité les fles Bonin. Ne les eut-il pas vues le premier, il les visits plus complétement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors (1). Commandant dé-

<sup>(</sup>il Ces terres étalent renommées slors sous les neme

sormais en chef, Tastoan quitta Batavia le 14 août 164? pour se diriger vers les régions vaguement designees sous le nom de Zuidland (Terre du Sud). Sa première découverte fut celle de cette grande de (21 nov.), à laquelle il donna le nom de van Diemen (1 ,son protecteur, Les reconnaissances qu'il en fit ne furent ni exactes ni nombreuses; car le découvreur avpoait lui-même qu'it ignorait si cette tle , située au sud-ouest de la Nouvelle-Hollande, se confondait ou non avec elle Apres avoir visité le groupe de Tonga-Tabon et les Fidge, puis Outong-Java, Tasman se trouva, le 13 décembre 1642, en vue des mon-tagues de Tavar-Pounamou, c'est-à-dire près du pays qu'on appela plus fard Nouvelle-Zélande. Il fit de vains efforts pour gagner la conhance des sauvages; ils l'empêchèrent d'aborder, se procipitérent sur une de ses embarcations et luacent quatre hommes. Bien que mouille dons le detroit de Cook, qu'il prenaît pour un golfe, l'asman ne put debarquer, et la baie où l'attaque avait en lien reçut le nom funeste de Moordenour's bay. Se dirigeant an nord et prolongeant la côte occidentale, il decouvrit les flots Manawa-Tawi (4 janvier 1613); mais sur une etendue de côtes de 200 lieues qu'il avait reconnucs, il ne put descendre une fois à terre pour y renouveler les provisions d'eau. En quittant ces terres inhospitalieres, il crut avoir découvert une partie du Continent inconnu du sud, la chimere des géographes d'alors; selon lui, ces régions se joignaient an Staten-Land, signale ngea pas à propos de changer cette appellation bicaire. Van Diemen confia peu après une nouvetic expedition a son protegé. Elle se composail eurore de deux navires, le Zechaan et le Brunk. Tasman devait examiner la partie nordest dant il avait vu seulement l'extremite méridionnle, puis, tournant à l'ouest, il devait reconnaître exactement l'He de van Diemen. Ces instructions nautiques datees de 1644, que signale M. Major, lui ordonnaient également de poursuivre sa reconnaissance le long de la côte ouest de la Nouvelle-Guince jusqu'a ce qu'il eût atteint le 17º de lat. Sud. en insistant pour qu'il ne negligeat rien afin d'obtenir la certitude si cette côte était separec ou non du grand continent connu. Tasman n'accomplit pas, à ce qu'il semble, cette partie de ses instructions. Par malheur tout est demeure vague, en raison de la perte des journaux de l'expedition. Ainsi que l'a prouvé M. Mapor, ils etaient connus, au début du dernier siècle, du bourgmestre Wilsen (2). On ne sait

initastiques d'iles d'erret d'ergent, en fait, elles ne fuinitasiques d'Iles d'Or et d'Arquet, en fait, elles ne fai-rent conlemned visiters; celles suamelles on a impose les nouse d'Auget et de Aracht (ses dem pairies de l'expe-dition : d'irent un point de relache. A l'issue de ce voyage, un bluments holloudais afterent jeter l'ancre devant hompose, et les chels se separerent. On trouver, 1884 (made commandant le blocus de tion, et l'arman croisant deurn (authodia. 11 On lui a substitue à juste ratson le nous de Tamannia. 3. Ca magistrat, dans un livre qu'it à public en 1704 sur

plus rien des faits qui out marqué la fin de la carrière de Tasman; il y a bien une sorte de légende en crédit qui lui donne pour épons ta propre fille de van Diemen, mais ancune preuse de cette union ne peut être administrée

Exploy. Hemoire sur Traiman, in a l'Acad or par Walchenger. Ainterin de la Societé de geome. L'AIX et XX.— Dumont d'Urville, Faginge de labe, partie hist.—B. H. Maior, Enrip Faginge de labe, partie hist.—B. H. Maior, Enrip Faginges et Amiratis nove culled Australia; Londres, 1850—Valcolvin, Beschryging von Onten oustandien. Browner, ins for — There in, indication de Relatio Faginges, part. U., Paris, 1866.

TASHE (Le), Toy, Tasso

TANNEL (Richard', pointre français, no ver-1580, a Laugres, ou il est mort, le 12 octobre 1660. Il était fils d'un pointre, Pierre Tasal. qui lui donna les premières leçons de son art A peine eut-il dix-huit ans que, revêtant le conto d'un pelerin, il traversa la France en mendiani et passa en Hafie, on l'attirait un violent des de perfectionner ses études. A Bologne d 22tacha an Guide, et demeura quelques am-dans son atelier. De la il se rendit à Rome, co à Venise, entin il revint en France, laissant fout sur son passage des preuves de son trotalent dans l'architecture, la statuaire et la peteture. « A Lorette, dit son épitaphe, tu le verripèlerin, à Rome peintre en tout; Venise avi qu'il ctait sculpteur, et Lyon a suivi les imbo de son architecture. . Malgré les sollicitats reiterees de Le Suenr et de Le Brun, ses au Tassel ne voulut plus quitter sa ville natale, & il fot echevin. C'était un artiste adroitet expe il imita le Guide et le Caravage, et excella 45 le coloris, dans la richesse de la comp et dans la grace des draperies. Ses couvers nombreuses; nous citerons de lui : au muse Langres, la Mort de saint Joseph, le Mar de saint Martin, une Sainte Familte, le viniement de saint Pierre, et Saint Metterrassant le démon; — an musée de Trass Saint Jean dans le desert, la Généalogue la Vierge, la Mort de Cléopatre, le Just d'Horace; — au mosée de Dijon, le Trional de la l'ierge, le portruit du peintre en pri

Varney, Vollee, donn les Meon, de lo societo de l' Haule-Varne da XI. — Luquet, Societe, ages l'do nuaire du dincese de Langres, 1800.

TASSIN (Rene-Prosper), érudit fraccis, et le 17 novembre 1097, à Lonlay l'Abbase, per Domfront, mort le 10 septembre 1777, à fire Avant fait ses humanités au collège de Saul Germer, il sut reçu novice chee les benevat de Jumeges et y fit profession (1718). Ce qu'il connut François Toustain, et ils se le tous deux d'une si gran le amitié qu'ils separerent plus qu'a la mort. Comme la ce de ses confrères, il s'engages ilans les in

les; mais il abandonna la polemique, les superieurs le chargérent de priparer a Toustain une edition de Théodore Pour mener a honne fin ce travail, les is allèrent se confiner dans l'abbaye de en à Rouen (1739). Vers cette (poque vit contester l'authenticité de ses priar celle de Saint-Victor en Caux. Tassin sin entreprirent de la défendre, puis ils passer trois mois a Saint-Wandrille, communiquer à Mabillon les notes qu'il andait pour ses Annales de l'ordre de noût La nécessité de vérifier les titres discussion de Saint-Ouen leur suggéra composer une histoire des bulles pondes actes ecclesiastiques, de tous les nts anciens de la jurisprudence contenson de sonmettre à des règles fixes la ces actes. Ils travaillaient à ce reand ils surent appelés à Paris par le P. supérieur général de la congrégation, et aux Blancs-Manteaux (1747). Ils reprirs leur travail diplomatique, dont ils it le t 1er en 1750. Pendant l'impression Toustain mourut : ce sut une mort bien pour l'ami survivant; cependant Tassin epris, avec le concours de J.-B. l'œuvre interrompue, publia le t le t. VI et dernier, en 1765. On lui ore : Notice des manuscrits de la Bique de l'eglise metropolitaine de par l'abbe Saas, revue et corrigée; 747, ia-13 : c'est une critique très-vive eur de la Notice ne laissa pas sans ré-Nouveau Traité de diplomatique, benedectins; Paris, 1750-65, 6 vol. : c'est un trésor d'érudition et la prinoire de Tassin, qui eut seul part aux erniers volumes, il a éte traduit en al-Lettre touchant le prospectus listoire synoplique du royaume et de son de France, dans le Journal de n, 2001 1751; — Lettre sur le nouvel chronologique de l'histoire de France; 1753; - Lettre sur les dimes, en au Mémoire pour les cures à por-mgrue, par M. Leclerc; Paris, 1766, - Histoire litternire de la congréga-Saint-Maur; Paris et Bruxelles, 1770. de beaucoup supérieure à celle de dom cette histoire est un modele en son rexactitude et de méthode à la fois ; elle d. en allemand / Francfort , 1773, 2 vol. vec des additions de Meusel. Dom Tassin en mss. l'Histoire des abhayes de Vandrille et de Saint-Ouen, et la suite stoire de l'ordre de Saint-Benatt, par A. H.

Walfly, Élements de Paleographie. — B. Haoel. litter du Maine, t. IV.

o ( Bernardo), poête italien, né le 11 ne 1103, à Bergame, mort le 1 septembre

1569, à Ostiglia (duché de Mantone). Il se ratio chait par son pere et par sa mère à l'ancienne famille des Tassi, connue des le treizieme siecle pour avoir organise et dingé le service des postes en Italie, en Espagne et en Allemagne, où la maison princière de la Tour et Taxis n'a pas d'autre origine. Comme son fils, il cultiva avec succès la poésie et l'eloquence; comme lui, il rechercha, aux dépens de son bonbeur et de sa liberte, les bonnes graces des grands seigneurs et des nobles dames. Bernardo perdit ses rents comme il ctaît jeune encore. L'évêque de Recanati, Luigi-Alessandro, son oncle, se chor gea de pourvoir à son éducation, et lui fit continuer dans un collège ses études, commencees sous le grammairien J.B. Piu, de Bologne, « Biented, di Guguené, il fit de grands progres dans le latin et dans le grec. Il composa en italien des pieces de vers, où l'on distinguait deja cette douceur de style et cett secon lite de sentiments et de pensées qui lui est propre. » Il avait vingtsept ans lorsque le prelat qui lui tenait heu de père fut assassiné (1520). Resté sans appui, il quitta Bergame, et promena pendant plusieurs annees à Padoue, à Venise, à l'errare, sa des-tinée errante et nécessiteuse, demandant des consolations à la muse, à la philosophie et même à l'amour. Son sonnet sur la belle Ginevra Malatesta, qu'un noble mariage vint enlever aux hommages du poete, courut alors dans toute l'Italie, et il n'était houche de femme ou d'amoureux qui ne le répétat :

Porche la parte men perfetta e bella, etc.

Après 1525, Bernardo s'attacha a plusieurs princes et seigneurs : Guido Rangone, genéral des troupes pontificales, qui le chargea de diverses missions & Rome, aux Pays-Bas et en France (1), Renée de France, duchesse de Ferrare, et surtout Ferrante San-Severino, prince de Salerne, près duquet il accepta l'emploi de secrétaire, et qu'il snivit dans l'expédition de Tunis (1534). En 1537, il fut chargé d'une mission politique pour l'Espagne; an retour, il s'attarda quelque temps à Venise, où le retenait une liaison amonreuse avec la savante Tulta d'Aragon. En 1539 il épousa à Salerne une jeune dame de Sorrente, Porzia de' flossi, qui jougnait un mente solide aux avantages de la paissance, de la fortune et de la beaute; il en eut un fils. Torquate (roy, ci-apres). En 154", le prince de Salerne tomba dans la disgrâce de Charles-Quint, et passa au service de la France. Bernardo le suivit, laissant derrière lui ses biens confisqués et sa famille fugtive. Pendant ce temps (sept. 1552). il s'efforçait de décider Henri II à une entreprise sur Naples, qu'il appelait son antique tri-

<sup>(1)</sup> C'est à cette persode que se rapportent les premières lettres de Bernardo certies de France, Queiquesunes sont dutées: de l'armée francoise devant Paris, d'antres de Paris de Saint-Deris, de Saint-vermain, et-La mellieure édition de cette correspondance inférensante est celle de l'adone, 1782-1781, 3 soi in-se.

butter i copira tributaria antica ; el sites cast des vers lemanments au nes de France, a la reme Catherine, a Mirguer te de Vassa, secur du ros, faisant ain in service la lent du paste à l'envre do semicialeur (). Mais le fiest ectionis (benque de resulatees, il rejugnit en Italia na també La Il est escore à Souleur de partie la fen que. La privance de son fils apparts un pre mer a harrissement a ses chagrins. Umn'it fourtainets, duc d'I rien, et Giu ausne, die de Manti-ie, se diegebterest i hounear de l'attirer à leur cour l'e detfint le a mina gouverneur de la ville d'Ostiglia, ou il tresurui.

Outre ses Lettres filont une partie, troi en français, parul a Paris, 1551, 2-51, Bernando Torse a ecrit . Expenamente della socia, descentra lu à l'Académie de Ven consequin y fut all a, et que le desnier editeur des Lettres à more dans on recueil, — Rime, Venise, 1551, 1534, in-o";— I fre tites depti tmore; Venue, 1537, 1555, in 8'; — tale e su mi; Venue, 150, in-12; ces diverses preses unt et réunies, Bergame, 1749, 2 vol. m-12, jur les mins de P .- A. Serassi; - L'Amadigi, poema; Venise, 1560, in-s\*, et 1581, 1583, in-s\*; Bergane, 1755, 4 vol. in-12; — Il Floridante, poema; Mantoue 1587, in-5°; Bologne, 1587, in-5°ct in-8", Mantoue, 1585, in-12 : des XIX chants que renferme ce poeme, dont on ne parle plus guére, les huit premiers sont presque en colles extraits de l'amadage. Celus-ci a surveru, bien que Ludovico Boice atteste dans la préface qu'il fut compose par l'auteur » en grande partie à cheval, au milieu du bruit des armes et de la preoccupation des affaires ». Nous n'entrerons pas dans la question controversée de savoir si l'auteur primité de l'Amadis n'est pas français (2), comme le héros lor-même; bornons-nous à constater que la version espagnole de Montalvo, fréquemment reimprimee de 1519 à 1535, était à l'apogée de sa popularité lors de la mission de Bernardo Tasso en Espagne. Sans partager l'enthousiasme de Speroni, ami de l'auteur, qui n'hésitait pas à mettre son poeme au-dessus de celui de l'Arioste, on peut dire que l'Amadigi, défectueux dans le plan, est écrit avec beaucoup de douceur et d'elegance, et que le poête excelle dans les descriptions et les comparaisons. E.-J.-B. RATHERY.

Morques d'honneur de la maison des Tassis; An-vers, 1628, in-101. — Tassis (Comité 5-2, . Centadopse de la maison de Tassi [en Ital.); 1738. — Septiezs, Notice, la fête de son edit. des Lettere — Serassi, Notice, à la

l'un des plus grands poetes de l'Italie, fils du

tête des litme. - Crasso, Elogi. TASSO (Torquato), en français le Tasse,

(i) Pinsieurs de ces pocules de circonstance, insurées dans l'édition des Rime de 1835, ne se trauvent plus dans celle de 1870. Sur ce second sciour de Benardo en France, voyez ses Lettere, t. II, p. 66-180 en Cetatt l'opinion de Bernardo : « Non è dubbio, ditti dans une lettre à G. Ruscelli, che lo scrittore di questa legglader e vaga iovenzione. În în parte cavala da qualche historia di Bretagna. » Lettere, t. II, p. 93 et 186.

proceedings, as he is more issue, a Somethic consumer to Kapine, much be 2: assol 1910, a there, we fore, frete dut send has maken , on co-design , estign par croies des jeuns Naçios le piece Torquato, que à l'âge de dix ime se presari et recitarit par cerar les partes pars et laten. D'arleurs le tambresa de l'orgin petat par los de terrose de Tasse, et d'estè que, pour la apparter auspiration surgi eracar were to lead ced, ou tren ne parassal change depots in temps d'Auguste, l'étade de l'artiquite semillert une tradition toujours vivante, et la presse de la nature ne se séparait pas des enseignements de l'écuie. Après l'end de son pers (154",, le soin de continuer son education reposa sur sa n'ere Porcia, refigire à Naples, dans une cituation voisine de la paurrett M. de Lamartine nous la represente agre duns une petite masson peu cloignée de celle des je suites, et condusant elle-même avant le lever de jour, une lanterne a la main, le jeune Torquis jusqu's la porte du collège. A dix ans il resogni son pere a Rome ( oct. 1554 ), laissant dans m convent de Naples cette mère chierre, qu'il prele vait plus revoir. Il poursuivit ses études à Ron à Bergame, à Urbin, à l'esaro et à Venise. Bernar lo, qui s'était reudn dans cette dernière pour y laire imprimer l'Amadegi, employait set fils à cop et, à corriger, quelquefois même à co pleter son poème. Cette occupation et la sicilli des poetes de Veuise déciderent de plus en plus la vocation du jeune homine pour la pe a Torquato, dit son père dans une lettre de celle époque, s'applique a ses etudes, et dans un 40 encore tendre (il avait alors seize ans) se noulm le digne fils de sa mère, tellement que si, comme je l'espère, je vis assez pour lui faire terminer son education, je ne doute pas qu'il ne devienne un grand homme. " Mars bientôt la triste expe rience qu'il avait faite lui-même du métier poete l'effraya pour son fils : il crut, et ce ne fel pas la moindre de ses illusions, qu'il pouvait in-punément l'arracher de ce milieu littéraire ou l l'avait place, pour le lancer dans le positif de la vie. Il l'envoya a l'universite de Padone etuder le droit sous le célèbre Panciroli. Le jeune homm parut se soumettre, passa un an à Padone, a à dix-sept ans, dit Ginguené, il avait fait.... poemeepique ». C'était celui de Rinaldo :156 Le héros de ce poeme en douze chants, qu fut composé en douze mois, est Renaud, lils l'Atmon et cousin de Roland. Son amour pour la belle Clarice, les premiers faits d'armes entrepm pour l'obtenir, les obstacles qui les séparent, et entin leur union, en sont le sujet, le nœud el le dénoument. L'épilogue donne la date de la composition : « Ainsi, dit-il, je célébrais en me , all les ardeurs de Renaud et ses douces souffrance lorsque, encore dans le quatrième lustre de me jeunes années, je pouvais dérober un jour d'autres études, où j'étais soutenn par l'esperanc

TASSO 906

parer les mairs que ma faits la fortune; sugrat a dont le poids maccabant, et dans les je languissais, inconnu aux autres el que a rosa-méine. - D'abord grande colere le contre aon fils, qui avait suivi son exemple que ses conseils; mais continent se facher appe contre a cette ouvre étonnante d'un t de des sept ans? - C'est lui-même qui la le ainau dans une de ses lettres. L'auteur adus pouvait-il garder ran une a calui de ma ? Bentôt il conventit à l'impresson du (1), et autorisa son fiis à renoncer a l'é-lui droit pour se livrer tout entier à celle dres et de la philosophie.

moromée naivante dont la publication du de Rinoldo enfoura le nom du Tasse, le der par l'université de Bologne, qui scusit rouveir, a venir l'honorer de sa présence n concours. Il se rendit a cette invitation, dans les exercices universitaires, soit arateries ou téunions privées, montra ante produgiense pour la discussion des a les plus élevées et les plus atribuites. ital n'avait pas pour l'etute de la pluiode même éloignement que pour celle de la stence, et la première de ces sciences fot près la poesie, ce qu'il anna te miens, lant il quitta Bologne par auto des desato que im causa une satire dont on t'actre l'auteur, bien qu'il n'y fût pas épasyné c. Aprex avoir visité quelques aints à tro, a Modene et à Correggio il revint à sur l'invitation de son ancien camarade Senono de Conzague, de uns cardina), um an de ses amis les plus libeles. Conzegue ablidans son propre palais une academie Eleres, dont le Ta-se devint membre nom de Pentilo (repentant), en signe de cororne le syntient Serain , d'avoir ur Bologne, qui ne lui avait faises que venirs pen agreables, cette ville amie ou sail de si bons anns et un si graviens . Il y étudia Platon, son plutocophe favori, impata trois Inscorse del poema eroico 1547, in-5"), on I'un voit questes clatent eropationa latteraires. A la forme virgiqui arait ete chez lui comme un produit erament of du climat, avant d'être dépar l'étude de l'antoputé, il pignart le promos eteraleresques du movem age, discurrencement it studiant, non pas dans e primilire et rigoureuse, mais dans ers erhos tels etaient l'Amadic de Guan le Courfus, que les verad'Alui avaient fait aimer, et même l'insirimalma de Grece.

retemps de era sejone à Paloue, il asait

monaide public a Ventur, 1905, in un, even desticardered Lecon Chica, et risoppe, 1986, 1883, 88 feet, favou fice nom française rison, 1890, pet 50, 2 col. 65-57, et 1913, in-1975.

conquête de Jérosalem par les chrétiens sous le commandement de Godefroi de Bouillon. Dans le chars d'un pareil sujet, outre l'opportunité, au moment on la defaite des Turca allait camener l'Europe à des projets de crossade outre l'interet romanesque de ces vieux poémes d'aventures dont Arroste avent exploité avant lui le côte piquant, le Tame voyait une épopée chrétienne parlant à la fin du monde chrét " Torquato, dit M. de Lamartine, était sincèrement et tendrement religieux ; il se centait poussé vers son sujet non sentement par la muse, mais par la pieté; c'était le croisé du genie poétique, aspirant à égaler par la glore et la samble de ses chants, les croises de la tance qu'il atlant celebrer. Les noms de toutes les fatailles voldes et sous raines de l'Occident devaient revivre dans ce catalogue épique de leurs exploite, et affirer sur l'autour la reconnaissance et la faveur des châteaux et des cours. Les croisades étaient le nobilisaire de l'Europe ; le poete serail l'arlatee et le dispensaleur de l'itofonctalité parmi les descendants de ces familles..... Entin ce porte riait en même temps chevaner, un sang noble contait dans ses veines; célebrer des exploits guerriers in semblait associer son nom à nelni des héros qui les avaient accomplis our les champs de bataine ; la religion, la chevalene et la poésie, la gloire du ciel, cette de la terre, celle de la posterite, se reunissaient pour lui conseiller cette orace. - On conserve parmi les manuscrite d'Urbin, au Vatican, trois chants de cette premiere elauche de la Jerusalem délicree, ou plubit du Godefroi (Goffredo ou Gottifredo) car telest le nom que l'auteur lui donna d'abord. lis etaient dedies au duc d'Urben, sous la protection duquel l'anteur vivait alors a Bologne, et furent publies pour la première fois dans l'edition générale des inuites du Tasse donnée à Venise en 1727. Son pere, qu'il avait rejoint à Mantoue, recut la contrience du grand projet qui avait ames reju un commoncement d'execution, et le viens poete sentil ses entrailles tressaille de juie en reconnaissant dans son his un genie digne du SEED, Superious an Alen

Cependant le l'asse aliait se trouver appelé à vivre dans un minieu favorable à l'acherement de son poeme : il appril que le cardinal Enuis d'Este, a qui était desté um Rinaldo, venait de le nommer l'un de ses gentilshotomes, et qu'il était attendu à la cour de l'errare, ou régnait avec tent d'erlat le duc Alphonse II, son frère, Le To se ce bata de se rendre a cette invitation; il arriva à l'errate le dermer jour d'octobre 1565, qui fut pour oui, det un de ses biographes, le premier d'une longue suite d'années de glorre et de misere. La cour des duca d'Este disputait à celle des Médicis la palme de la maginticence, de la galantene, des encouragements pendignés à la litterature et aux arts. Montaigne, à l'occasion de na visile à Ferrare, s'extane aux le pointée des courtisans, sur l'éclat des fêtes et des costumes.

Le merdeni de fin fin Talifi a di filico. Dias och men bemin berick bille billiosienner i a o elementos o transcristante, mare atribaterett, passinne bour a gove bet ettes, han and in member of ingues, be taumed to their Timeral introduction arrains that found is stronged and or complete and or complete the agreement of the control of the contro tivities approisitedante, sem agree aux armines, sense: Apertus manuem om bud amet Zames sie de l'engement Fertinant IV den Lotal . Le Personne de l'entre de me Lectur dema. on forme femilie disablement to beju ut best demaile de luie du colorem e transmissement de marconne e Mais et est sant et dull fit Monte Lammaumiel e respielle le preminal de Anagelaes (Floristal e geniae et fact la ver un timbol de seus Carle de recibert), da feite variale du bieralier ». Lade, les blamie to be included at the investment Equipment to some under gemeine wenne is bieben be Fermene. Die bitie Parque Les Konnelles ne Seaschaat, de Salu de Le nomble date consellençaise Medal Lessona estern six entre sincerens prema permant salas The second of th o como posto em tologramas qui un destinadament o mono em cologicamente. Mais a late melloce na tinania un ficacios produziose, a las zbencesque a livilitativa in alla malandames par procuratione i il nocht in tilt kin kun hkudes spelgreitsztőt la bene in history a beard dye, tactés la charnacia da uno l'ephanaras parkila mémbro, ume de-a promina los el faire mesenatre ses bodintames tivita i live istrato a fast escude de palada iság asa Canada de la procesa a antella . Lafa, e la consta de la canada de la Chite, the improvable assignings, par les to to the Bethe on France, lear mere, the edutal in the late. In a softalt are graces matu-\*\* > teleure put L'albes, Locrezia, avait alors frente et un ann, ef fut maries en 1676 a Franya. - Manis, c. a. (Crim; la seconde, Leonora, en analistische sin-talitären tanierze mitte, gia ar vias ula eleginità i doct Soșbroole est, au Als trant de la Jerusalem, le poétique em-biense, li une manté plus idéale, d'un esprit plus poetique que sa sieur, elle resta plus partiruilerement l'objet des hommages du Tasse, et les requit comme une femule de son rang et de sa reputation pour sit accueufir des galanteries autorisées par les mosurs élegantes des cours d'I-

Telle élait la situation du Tasse à la cour de l'arrare. Huit chants de son poëme étaient achevés et répandus par des copies qui circulaient de main en main, lorsqu'il suivit à la cour de i rance le cardinal Louis d'Este, chargé d'une mission du pape Pie V aupres de Charles IX. Son départ de l'errore ent lieu le 18 janvier 1571.

tale, de la part d'un écrivain qui promettait sajouter un rayon de plus a la gloire de leur

Indians.

relieri dode e franceske Trevillans a sas ĝo ten eur en munes er fans es infuelleries de France La Traffina vent mill y au spane m terment terrutire de Cambies tions de richte sécure

te Dalaisa di marenare e sue perme. G-

tentant a renomines ou poète l'avait precée en l'unes Charles I, un annet les vers m'àsart accueil. Catherine de Medicos im demonisio portratt, a surveix as cour a Richard a Tours, a Chemanicater. E de lit das mouds hara agracili DAT LES PRINCIPE DE 18. ÎCHARACURE : Deus les pous

te a perade. Zonsurt bleur 1996, fan er-od a febr athour be eur cambrere en goese. Man lane our moments a merchanismic sont e Inse. vo. jeur comine de cingrice, esca

tud le meminiscimentation de sam patricia. On édit autre à la reule de la Sant-Barrabelleury; le catien. ELECOL: un mitigue : L'hend pour is Lengeruments . et Thiele, 2006 t**uilledigne gu**e l'es-Tipe do jane, se alies eller, paraded, ance-torrements d'un une moment à l'archive le sei es le culture les decreciques, **et gorrait seu t**a

theat. Lieutica in faint repartir pour l'Itale a minute equipage of a metric vide. • Bush message cour, six Backet, ou M. Lamparter offsit the address pour un connect. Temporab Tasses es bescho d'un esco et l'a demande paramete a une name de la commissance de mon perco Gui Peus fit qu'il élemesse a un amé, et cele anesiste, traitée d'apocrephe, se trouve o mee jan la mention suivante, consigne come epoque, de la main du Yasse lui sub us mentrondum an des d'un somet : « L a Rome au seigneur Maurice , pour l'émis

sime seigneur Binsard, deux eems (1) ». Cookconstances out po influences le jugement qui le Thise, duis in Leitre ou comite Hercule le Contrare 2.. porte sur la France et sur Paris ôunt il destit l'aspect, la vie et les mours aux un accompagnement de critiques à poine lorperses par queiques eloges. Habita soiei d'Italie, vivant dans ces paints de marke coi embellissent Naples et Florence, il n'est pa elonnant que l'enfant de Surrente ait été tristment affecte de ce ctimat de brouillards, de co-

maisons etroites et de ces escaliers tortaen di

viers. Paris de cette époque :3.

Au hout de pres d'un an de sejour en Franc. le Tasse revint a Ferrare jouir d'une vie pis facile. Sur les instances de ses sœurs, Alphone II l'attacha definitivement a son service persons! et lui donna une pension de seize couronnes de par mois (mai 1572). Ce fut pendant les leisin que lui fit cette position nouvelle que le poit écrivit l'Aminte :4), qui est à la Jérusies

evrape, qu'on aurait dà tradaige en pote 🌬 nur per f. Amyn'as , a pour tirre : Amiata, fareis im

<sup>3</sup> Manoscritti încăiti di T. Tasso, p. et et cl. 2 Lettera nella çvale si parapona FItalia alla lin-c.a (operc. t. XIV. p. 221). 3, On petend que le Tasse occupa à Paris ul lip-ment rue de Savole, à l'endroit sis se trouve assaullis ment ru

delurce ce que les Egloques de Virgite aont à l'Encide, et qui représenté à la cour de Ferrore, au printemps de 1573, avec un éclat inout, enfanta un si grand nombre de pastiches. La duclusse d'Urbin, l'ancienne amie du Tasse, voulut connaître à son tour cette pastorale, dont on parlait tant. Le sépour que le poete fit auprès d'elle à Pesaro et à Castel-Durante fut peut-être le moment le plus heureux et le plus hrilant de sa vie. Il revint à Ferrare comblé de présents, de bijoux, d'honneurs de foute espèce. Ce fut peu de temps après, et à la suite d'un voyage à Venise, ou le due Alphonse était allé avec une suite nombreuse au devant de Henri III, que l'auteur de la Jérusalem termina enfin cespoème, fruit de tant de fravaux et source de lant d'infortunes (avril 1575).

En effet, les premiers chagrins que ses ennemis et lui-même devaient conspirer a repandre sur la dernière moitié de sa vie, se produisirent à l'occasion de l'œuvre qui devait assurer à son nom immortalite. Le duc de Ferrare en pressait la anbheation, impatient qu'il était de recueillir le runt de ses bienfaits, et de voir se propager dans toute l'Italie les louanges que le poète avait prodiguées au magnanimo Alfonso. Mais celuici voulnit avant tout assurer à son poeme l'approbation des savants et celle des dévots, bien plus difficile à obtenir. Or la critique littéraire ne lui causa guère moins de tracas que la censure ecclesiastique. D'ailleurs chacune d'elles affectait d'empieter sur le domaine de l'autre ; c'est ainsi qu'une espèce de counte de lecture, renni a Rome par Scipion de Gonzague pour examiner le poeme, dont une copie lui avait ete envoyée de Ferrare à cet effet , non content d'émettre sur le sujet, le plan, les épisodes, le style, etc., des avis contradictoires qui mettaient le panvre auteur à la forture, se donna aussi la mission de l'examiner au point de vue de Porthodoxie. Le Tasse, quoique sincerement ca-Inoloque, métait à ses croyances ce platonisme chretien des Marsile Ficin et des Pic de la Miandole, ce culto de l'antique et du beau que professaient alors des hommes de cour comme Castiglione, des artistes comme Raphael, des cardinaux même comme Sadoleto, mais qui aux

caregoia; it parut pour la première fois a Venise. Aide. 1801, pet. in-8°. Les réimpressions isolées en sont fort nombreuses (un pourrait en citer une cinquantaine.); voit les plus remarquables : Venise, Aine, 1300, in-8°, u.2°; Baris 1055, in-4°, avec des notes de Menage. Aust., Livevier. 1870. in-4°, avec des notes de Menage. Aust., Livevier. 1870. in-4°, avec des notes de Menage. Aust., Livevier. 1870. in-4°, avec des notes de Menage. Aust., Livevier. 1870. in-4°, 190, in-10°, edite par securit sième estit. 1904., 190, in-10°, et 1796, pet. In-4°; Paris, 1800. in 12°, ibid., 1811, in-3°, fig., Florence. 1820. 2° In-10°, ipid., 1811, in-10°, et 1796, pet. in-4°; Paris, 1800. in 18°, ibid., 1811, in-10°, et dans la nôtre, aust en vers soit en prose, par les soins de seize ou des est fraducteurs. Tela que P. de Brach (Bordeaux. 1808., in-4°), de La Brosse (Tours, 1891, Iu-12), liel-sed (Paris, 1808., in-18), etc., La Croix du Mante parie d'une version l'empage de E. Luniale (ek meuree monuverite) faite vers 15°2 par la princesse Henrette de Glèves.

yeux des rigoristes passait aisément pour du paganisme et de l'implété. Les successeurs de Léon X avaient rompu avec l'esprit de la Renaissance; l'inquisition s'érigeait en juge des œuvres de l'art et de l'esprit; les temps etaient durs pour la poésie, et le Tasse devait faire une triste expérience de cette strettezza des temps, comme il l'appelait. Parmi les membres de la consulta réunie par Scipion de Gonzague, à côte des litterateurs comme Sperone Speroni, etc., figurait un homme d'église, Silvio Antoniano. qui résumait son programme dans cette plusse : L'auteur doit viser a être lu non pas tant par les gens du monde que par les religions et les nonnes. » Que devenaient en présence d'un pareil juge Armide et Renaud, Clorinde et Herminie? Le pauvre poète essayait quelquefois de se révolter contre les podants et les puntains, de revendiquer l'indépendance de la muse, le droit de ne pas mutiler son œuvre, etc. Mais bientôt il sentait la necessité de courber la tête : « Faro il collo torto, terivaital à un de ses amis, Scalabrino, et, à l'aide de ce bouclier, j'espère protéger fant bien que mal les amours et les enchantements, a Ailleurs, dans une lettre à Scipion de Gonzague, après avoir fait observer qu'on ne tolérait dans un certain monde les amours de son poeme que parce qu'ils finissaient mat, « les amours d'Herminie, ajoutait-il, semblent senis avoir un heureux denouement; je voudrais leur donner aussi une fin edifiante, et l'amener nonseulement à se faire chrétienne, mais à prendre le voile. Je sais que cela ne pourra se faire qu'aux dépens de l'art; mais peu m'importe de plaire un pen moins aux connaisseurs, pourvu que je déplaise un peu moins aux scrupuleux. » Fautil s'étonner de le voir écrire quelque temps après : « Je ne peux plus vivre ni écrire.... Il me roule je ne sais quoi dans l'esprit. » Ces tortures morales d'un écrivain reduit sinsi à mutiler de ses propres mains les créations de son genie ne suffiraient-elles pas à expliquer un égarement momentané de son esprit, sans qu'on ait besoin d'en chercher une autre explication dans de mauvais traitements matériels?

A la cour de Ferrare une ligue des vontés et des ambitions mécontentes s'était formée contre cet étranger, qui absorbait à son profit la faveur capricieuse du duc et les bonnes grâces persévérantes de ses deux sœurs. Peu à peu les ensemis du Tasse levérent la tôte, et l'objet de ces inimitiés ne les seconda que trop par sesimprudences, et par les violences d'un caractère qui s'aigrissait de plus en plus. C'est ici le lieu d'exammer en quelques mots l'opinion qui pretend expliquer les rigneurs dont le Tasse fut l'objet par une passion insensée affichée dans ses vers et même dans ses actes : c'est ce que l'on a appelé le système des amours. Il a été soutenu avec talent par Rosini (1), mais re-

(\$1 Sappin sugit amort di f. Tasso e tulin e insu di sun prigionia; 1950, 1832, in-5°, reprodutt dans les mustes de sieurs critiques, et entre autres par l'auteur d'un onvrage recent ou, dans un cadre segerement romanesque, sont étudiées avec talent et exposees avec verve toutes les questions esthétiques et physiosoziques que souleve la biographie du

poète matheureux 1 . Et d'abord qu'est-ce qu'un scandaie dont l'objet n'est pas même connu d'une manière certaine? Depuis l'epouse de son souverain jusqu'aux caméristes du palais, qui n'a-t-on pas nommé comme objet de la pas du poete ? trois Leonora, deux Lucrezia, deux Vittoria, et combien d'autres! Quant aux deux prin-

cesses severs, sur lesquelles se sont concentrees les suppositions avec le plus de vraisemblance, il serait difficile de dire sur laquelle des deux en definitive se sont arrêtes les soupçous. Leonora, diront les uns, est nommée plus souvent dans les vers du poéte; Lucrezia, répliqueront les autres, etait plus tendre et moins imposante. Qu'on s'accorde donc sur le nom de sa maîtresse avant de denoncer l'indiscretion de ses amours. Le

Tasse, comme l'a dit M. Cherbuliez, était à la fois un homme de plaisir et un esprit platonique. Dans ses Rime amorose que l'on a interrogées avec une curiosité si ingenieuse, on trouve des arguments pour tous les systèmes ; l'amour s'y exprime sur tous les tous, et l'on peut y rencontrer le ton d'une adoration respectueuse, les accents d'un épieureisme tout byronien, ou le jargon d'une galanterie purement poetique. Nul doute que les lieux communs et les Iris en l'air

n'y tiennent une large place. Si l'on veut s'attaer aux noms propres, on s'aperçoit bien vite que l'auteur ne parle pas du même ton aux Philis et aux fellé qu'aux Lucrezia et aux Leonora, et quand même, dans plus de cent odes, sonnets, cansoni et madrigaux qu'un patient biographe a comptés comme adressés à cette dernière, on signalerait trois ou quatre pièces un pen vives, où la licence poétique paraltrait avoir dépassé les hornes, ces rares hardiesses doivent-

elles prévaloir contre la déclaration solennelle et

tant de fois répétée? Non m'accese già la vaga luce Nel petto alcun pensier lascivo e vile, etc.

« Non jamais sa beauté n'alluma dans mon sein une pensée impure et honteuse. » Nous pensons donc avec Manso, qui connaissait bien les im-munités accordées aux poêtes par les mœurs des cours italiennes à cette époque, que le duc Alphonse ne put sérieusement s'offenser des hommages adressés par le Tasse à ses sœurs, et que pour sauvegarder leur honneur, que personne n'a mis en cause, contre des indiscré-tions qui dans tous les cas auraient été des calomnies, il n'eut jamais besoin de chercher dans

Fauteur, f. VII, et dans l'édition qu'il a donnée de celles du Tasse, f. XXXIII. (1) Le prince Filale, par V. Cherbullez ; Paris, 1864,

la folie un prétexte pour le retenir en prison.

Un autre systeme indiqué par Serassi, Fab broni et Mallei, mais que le marquis Gaetan Capponi a remitt sien et a longuement développé

dans un ouvrage interrompu par sa mort (1) est celui qu'il a intitule lini-même sistema del

trattato mediceo, et qu'il a formulé en ces termes : « La cause des maiheurs du Tasse intie traité qui lui fut proposé en mars 1575, par l'intermédiaire de Scipion de Gonzagne, et auque il donna son adhésion , pour abandonner le service du duc de Ferrare et passer à celui de la famille des Medicis. » Il parait certain en eflet que le

Tasse songea un moment à accepter les offres liberales que lui tit faire François-Marie, grand-duc de Toscane, pour le decider à venir à sa cour. Notre poète, maigré les égards dont on n'avait pas cessé de le combier à Ferrare, n'anzait pas élé faché de trouver des avantages plus substantiels.

« Certainement le duc est très-bon pour moi, terivait-il vers cette époque, mais je vondrais des fruits et non des fleurs (Il d'uca mi he fatto molti favori, ma vorrei frutti e m fori ). « Des lettres interceptées par les enne du Tasse, et citées par Serassi, avaient fait onnaître « qu'il pensaît à une autre servitude », d

lui-même, dans son Apologie, adressée à Scip

de Gouzagne, reconnaît, presque dans les mêmes termes, qu'il a pu mécontenter le duc Alphonse

in trattar mutazione di servitit. On n'avait

et celui-ci

pas manqué d'en informer le prince,

pouvait voir dans ce procédé du Tasse sosseulement une violation des conventions qui l'altachaient à son service, une ingratitude enters sa famille, qui l'avait comblé d'honneurs et de bienfaits, et qui venait encore d'y ajouter le fine d'historiographe de la maison d'Este, mai escore la perte d'un panégyriste illustre, sur legel cette maison fondait l'espoir de l'immortalité que donnent les vers du poête. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en définitive le Tasse n'ac-

cepta pas les offres qui lui étaient faites, et qu'en

janvier 1577 il écrivit de Modène : « Je suis de

plus en plus décidé à ne pas quitter le service du duc ; car, outre que mes obligations envers

lui sont telles que, quand je lui sacrifierais mi vie, ce ne serait pas encore assez pour payer ma dette, je crains bien de ne pas trouver à une autre cour plus de repos que dans ses États; les maux que je subis sont de telle nature qu'ils m'atteindront partout ailleurs autant qu'à Ferrare. » Le traité projeté avec les Médicis a donc pu être l'une des causes, mais non la cause unique, des changements qui survinrent plus tard dans les dispositions du prince, et il ne faut pu le séparer des autres sujets de mécontentement qui purent se produire de 1575 à 1579. La conduite d'Alphonse jusqu'à ce jour ne pe-

raissait nullement changée à l'égard du Tasse:

(i) Sulla causa finora ignola delle sventure di f. Lusso; Florence, 1840, in-8». Ca volume avalt etè picche (1857-29) de lettres, repliques, délis changés entre l'a-teur, florin'. L. Cavedoni, Defendente, Sacolsi, etc.

TASSO 914

menait souvent avec lui a sa villa de Belrdo, et se plaisait à lui entendre réciter des Leonora le traitait avec sa bonte ordinaire, nitait a son frere la societe du poete dans ours qu'elle faisait de son côte a Casana muison de campagne. Enlin Lucrezia, fice assez brutalement par le jeune duc lo, son spoux, venait d'être rendue à la le Ferrare ; elle reprenait aven le Tasse des nas qui n'avaient Jamais cessé d'être araiet qui devinrent alors plus intimes, en t tonjours affectuenses d'une part et resuses de l'autre. Elle voulait aussi l'avoir ille aux eaux ou sa santé l'appelait. C'est que le Tasse écrivait ces lignes ou nous ne s pas que la malignité ait rien à voir : u lis mon fivre, et j'ai tous les jours avec lusieurs heures de conversation intime ogni giorne molte ore con lei in secre-

endant plusicurs faits survincent qui, en ant son esprit, troublèrent cette tranquillité ate. D'abord ce fot la trahison d'un ami. usa de sa confiance pour ous rir avec de clés ses cassettes et pour épier ses sel'amour et ses vers. Le Tasse lui reprotrahi-on en plein jour, au toilleu de la n parais, et, sur le démenti qu'il en reçut, nna un soufflet et le provoqua en duel. straftre, au heu de repondre en gentifent recours a l'assassinat : il fondit mointravec quelques brave sur son adverqui se promenait dans la ville sans dé-Le poete, atteint de quelques légeres res, tira sa dague, para les coups, fondit Lour sur ses assassins, en blessa quelquescontraignit les autres a la fuite. Vers la épaque (décembre 1576), il reçul l'avis o poeme, auquel il n'avait pas encore fait les corrections desirables, et pour lequet avons vu si jaloux d'obtemr les suffrages entique et de la censure religieuse, paraisns son aveu dans plusieurs villes d'Italie. ressa au duc de Ferrare pour prevenir in de sa gloire et de sa fortune. Celui-ci à tous les souverains d'Italie et même pe pour profesier contre cette infidelité pergaquement, dit M. de Lamartine, qu'il pu le faire contre l'envalussement d'une rovinces. Mais cette circonstance avait dans l'esprit du poete les acrupules que fiques de Silvio Antoniamo y avaient fait quelque temps auparavant. La crainte des es de l'Eglise devint chez la une idee fixe, andant pluviours annees ne le quiltera sono quasi scaccitato dal seno della serivait il encore longtemps apres à degli Coldi. Il s'imagine que des persés unvisibles l'ont dénoncé a l'inquisition quelques irrégularités de sa foi, ou pour s allusions mythologiques semées, à son dans ses vers. En voin le duc de Ferrare

et ses sœurs s'empressent de calmer ces craintes imaginaires, en vain ils lui font cerire par les inquisiteurs qu'après une lecture attentive de son poeme on l'almotrait de toute faute et de toute peine encourue devant l'Église. Sa melancolie maladive s'exalte jusqu'à la fureur; il craint d'être empoisonne ou assassiné. Un soir (17 juin 1577), dans les appartements de la duchesse d'Urbin, il tire son poignard pour en frapper un des domestiques de la princesse, qu'il croit reconnaître pour un ennemi. On s'empare de lui, et un l'enfertne dans une des dependances de la cour du palais « plutôt dons l'interêt de sa guerison que pour le ponir » : c'est ce qu'atteste un témoin non suspect, Mallio Veniero, correspondant des Medicis a la cour d'Este. Cette detention d'ailleurs ne dura que quelques jours, Sur une lettre d'excuses que lui écrivit le Tasse, le duc s'empressa de le faire remettre en liberte, l'envoya à sa maison de campagne, et s'elforça de guerir son corps et son esprit, exigeant qu'il suivit le traitement d'habiles médecins et qu'en allant à Bel-Rignardo il passat par Ferrare et se présentat au Soint-Office, qui, après un nouvel examen, lui reitera l'assurance qu'il n'avait rien à cramitre des censures de l'Eglise. Mais le malade résistait à ce double traitement : d'une part il manife-tait toujours la crainte de n'être pas régulièrement absous, et en appelait de son absolution même au tribunal de l'inquisition a Rome; de l'autre il ne se sonniettait qu'avec repugnance au trailement des me lecins, temoignant l'apprehension qu'on ne mélat du poison à ses reinedes Cependant il envoyait au duc A'phonse message sur message. Dans une de ses lettres, il reconnaissait qu'il avait eu le tort d'exprimer sur le compte du prince des soupçons injurieux, et que c'etait une folie qui méritait position; mais sur tout le reste « il affestait les entrailles de Jesus-Christ qu'il était moins fou que S. A. n'etait trompée ». Le duc offense de ces expressions cessa de répondre a ses lettres. Le l'asse, qui avait été transporte, sur sa demande, au convent de Saint-François, s'echappa une nuit 20 juillet 1577), sans argent, presque sans vétements de cette ville, ou sa faveur avait tait fant d'envieux. Le mai du pays l'avait saisi : fuvant les cours, évitant les villes qui se trouvaient sur son passage, il voulut revoir Sor-rente, ou il esperant retrouver l'obscurité et la para de con herceau. Il se dirigea de ce côté a travers l'Abruzze, et, deguisé en pâtre de ces montagnes, il arriva amsi chez sa ment Cornelia, qu'il n'avait pas revue depuis son enfance, mais pour laquelle il avait conservé une affection payée de retour. Il faut lire dans le Manso, qui le tenait de la bouche même du Tasse, le recit séritablement homerique de cette reconnais sance. Il passa tout l'été dans cetté paisible retraite, suivant, comme à Ferrare, un traitement approprie a sa maladie, mais secondé les par l'air natal, la securité, la sollicitude d'une seur.

L'inquictule d'esprit lui revint avec la sunté. Il se lassa de cette vie douce, mais monotone. Cette fièvre de la vie des cours qu'il avant fuie avec horreur fur clait redevenue necessaire. Il cervit, à l'insu de Cornena, des lettres de repentir an due Afphonse, à la duchesse d'Urbin, a Leonora. Enfin, malgré les instances de sa serur, il se rendit a Rome, cher l'agent du duc de l'errare, et fit ecrire a ce dernier par le cardinal Albant pour demander la permission de reparattre b la cour d'Este, on la restitution de ses manuscrits qu'il y avoit laisses. Alphonse fit une reponse assez seche, lui donnant le choix soit de rester à Rome, auquel cas il renvermit ses papiers, soit de revenir à Lerraire, ou il voulait bien le ricevoir en oubliant le passe, mais a la condition qu'il reconnaltrait que ses forts etaient le resultat d'une disposition maiadive et qu'il consentuait a se bisser soigner, sinon des ordres seraient donnés pour qu'il fut expulsé definitivement des Litals de berrare, avec défense d'y jamais rentrer. Le Tasse se soumit à tout, et reprit sa chaîne. Ce un fut pas pour longtemps : malgre un premier accueil assez favorable, il crut bientôt s'apercevoir que le duc etad refroidi a son egard, et qu'il n'avait plus un aussi libre accès auprès de ses sœurs. Les lettres du poete a cette epoque sont remplies de griefs réels on imaginaires, souvent contradictoires. 11 accuse le duc, tantôt de retenir ses manuscrits et de lui ôter les moyens d'acquérir la g'oire littéraire, fantôt de vouloir le réduire à n'être qu'un amuseur de cour, un poete épienrien; et en même temps il avoue qu'il se livre à des excès de table qui peuvent compromettre sa santé et sa vie. l'ientôt nouvelle fuite, nouvelle vie errante à Mantoue, à Padoue, à Veuise, dans les Etats du duc d'Urbin, entin en Piémont. Le récit qu'il fait de son voyage à travers les campagnes de ce dernier pays, dit M. de Lamartine, « est digne de l'auteur de la pastorale héroique de l'Aminte, et rappelle les voyages pédestres de J.-J. Rousseau à travers le Chablais, retracés avec tant de charme dans les Confessions ». Il arrive enfin aux portes de Turin dans un costume délabré, qui lui fait refuser l'entree de la ville; mais il est reconnu par un ancien ami, qui le conduit au marquis d'Este, fière de Leonora, commandant de la cavalerie dans l'armée de Charles-Emmanuel, duc de Savoie. Ce prince accueille avec empressement l'illustre et malheureux voyageur. Une lettre du cardinal Albani, qui cherche à dissiper les terreurs imaginaires dont son âme est tronblee, contribue à donner quelque trêve à ses agitations. Le séjont de Turin luis semble donc pendant quelque temps sinon heureux, du moins supportable; mais ces jours moins sombres ducent peu; la fatalité qui l'entraine ne le laisse pas longtemps respirer. Ferrare est toujours le lieu où ses désirs le rappellent. Il saisit, pour y reparattre, l'occasion du deuxième mariage d'Alphonse avec Marguerite de Gonzague (21 tévrier 1579).

Le Tasse arriva à Ferrare la veille même du jour ou fon attendait la nouvelle spouse, de meme que, treize ans auparavant, il y clait entre pour la premiere fois au moment ou se pi rail la veremonie du premier mariage. Um quelle différence dans l'accueit fait au poetr su milieu de la préoccupation de ces têtes, du ouscours des princes et princesses accourus del ste l'Italie pour y assister, son retour pussa inspequ. Le bruit de sa démence eloignant de lur les indifferents. La duchesse d'Ubin, Leonora elemême semblaient refroidies pour leur prolegsans doute le retour continuel des tuêmes seems avait lassé leur longue bienveillance. Le Twe oublis qu'il avait a se faire pardonner des plutôt qu'à exiger des faveurs. Il éclata entin, et se repandit en injures et en menaces conti duc, contre sa famille, contre sa maison. On or anit pas au juste de quelles expressions il servit; mais lui-même, dans une requête a !! phonse, les qualifie de paroles fausses, folle d téméraires (delle false e passe e temerant parole); il dit encore dans une autre supplique adressée aux deux sœurs : « Je failtis, je failts, je le confesse; coupable fut ma langue, mais mon curur la désavoue et se proclame innocent (rea fit la lingua, il cor si scusa e nega). Quoi qu'il en soit, la mesure était comble, d Alphonse, à qui ces outrages furent rapportes. fit emprisonner le Tasse « soit comme untale, soit comme criminel d'Elat, dans l'hopital Sante Anne de Ferrare, maison qui servait à la fins d'hospice aux julirmes, de prison aux coupables, de refuge aux insenses (1) ..

Quels que fussent les ordres du maître, il est certain que dans les premiers moments la solitude, la honte, l'appareil de la force, on ajeute même les mauvais traitements du prieur de l'hôpital, aggravèrent l'état mental du prieur de l'hôpital, aggravèrent jusqu'à la trenésie Sant doute cet état se modifia, comme la captisite ellemème. Le Tasse, qui avait dit dans un souret au duc de Mantoue:

Chiaro Vincento, io pur languisco a morte in carcer tetro e sotto aspro governo,

le Tasse, disons-nous, put écrire plus tard au marquis Buoncompagni : « Le duc ne ne ne hent pas en prison, mais dans un hôpital, ou les prêtres et les moines peuvent me visiter à leur gré, et personne ne les empécine de me faire de bien. » Mais quelle qu'ait ête la longanimité déphonse avant d'en ven-t à ce trailement 1000 reux, quelque tempérament qu'il y aut fail de porter par la suite, la postérité aura peure » U pardonner cet attentat à la mejesté de group Durant cette longue réclusion, le Tasse republisieurs visites, entre autres celles du randou Scipion de Gonzague, d'Alde le jeune, de More

taigne. " J'eus, dit celui-ci, plus de despit encore que de compassion de le voir à l'errare en si niteux estat, survivant à soy-mesme, mescoi-gnoissant soy et ses ouvrages, lesquels sans son secu, et toutefois à sa veue, on a mis en lu-mière, incorrigés et informes (1) ». En effet des éditions subreptices de la Jérusalem (2) se succédaient à Venise, à Casal-Maggiore, à Ferrare, a Parme et en France. « L'Académie de la Crusca choisit ce moment pour donner son coup de pied au lion enchaîné (3). « Elle publia de son poetne une critique où l'absurdité le disputait l'hypocrisie religieuse, Celui-ci refrouva au fond de sa prison assez de force d'esprit pour répondre par une justification digne, judicieuse et'sans ameriume de sa personne et de ses

Cependant l'Italie s'était émue : le pape Gré-Fre XIII, les ducs de Toscane, d'Urbin et de Mantone pressent le duc de Ferrare d'accorder la liberte a celui dont la gloire était le patrimoine commun de toute l'Italie. Enfin, Vincent de obtint de l'emmener dans ses États, et le Tasse sortit enfin de Sainte-Anne après une réclusion de sept ans deux mois et quelques jours (5 ou

10 Execus, 1.11, c. 12.

12. Lette epopee parut d'abord sons le ture d'Il Cofficie d'Aconse, 1888, 1.1-21, 0'apres une copie taconopole et sans l'acce de l'auteur. On en publia cinq reimptersonne 1881, 1 entitone d'Ermanbonne Ilberain, actero d'Affredn; on y trouve les arguments d'Orazio Ariosto et sans l'acce de l'auteur. On en publia cinq reimptersonne 1881, 1 entitules Cernachemne Ilberain, actero d'Affredn; on y trouve les arguments d'Orazio Ariosto et sacres de Bonat. Angeli, elle a etc reproduite a L'ougait, 10-21. Parmi les autrantes nous citerons: Mantouc, 554, un-12. Catimee, mais mal imprimée; Génes, 1890, gr. ---, avec Bg. n'Aug. Carrache et de J. Franco y Venus, 1911, in 12. avec Bg. n'Aug. Carrache et de J. Franco y Venus, 1911, in 12. avec Bg. n'Aug. Carrache et de J. Franco y Venus, 1911, in 12. avec Bg. n'Aug. Carrache, 1801, 1802, 1878, 2 vol. -21. Loodene, 1724, 2 vol. gr. n-82, 1802, 1818, 2 vol. -21. Loodene, 1724, 2 vol. gr. n-82, 1802, 1818, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819,

6 juillet 1586), sans avoir pu obtenir d'Alphonse une audience de congé,qu'il désirait ardemacnt. Leonora était morte (1581) pendant sa captivité, et, s'il faut en croire la marquise Canonici-Facchini, son dernier soupir fut un soupir de douleur et de compassion pour l'illustre captif. A Mantoue, le Tasse se reprend un peu aux joies du monde. Il compose sa tragedie de Torrismondo (1),qu'il dédie a Vincent de Gonzague, aiusi qu'un pent poeme sur la généalogie de cette maison, où il decrit en vers non indignes du chantre de Gudefroi la descente de Charles VIII en Italie et la bataille de Fornoue. Mois le climat de Man-toue lui est funeste; il cherche un sejour plus favorable. « Rome, la ville des rumes, est d'abord le lieu vers lequel ses sympathies l'en-trainent. Il sollicite vainement du pape Sixte-Quint une entrevue que Leon X n'aurait pas resusée au chantre de la Jerusalem; pois il se rend à Naples, afin d'y poursuivre la restitution des biens de sa mere, et les magnificences de cu pays exercent sur son ame un charme facile a comprendre : Naples est désormais sa residence habituelle et préférée. On le voit bien encore errer par l'Italie, visiter Florence, sur les pres-sontes sollicitations du grand-duc Ferdinand, retourner à Rome et faire une halte à Bergame; mais a Naples sculement il tronve dans les émanations de cette terre embaumée, dans la doucenr du climat, un calmant inespéré pour ses souffrances (2) ». L'asile qu'il choisit est le mo-nastere du Monte-Oliveto, pieux souvenir des guerres saintes et de la tombe du Christ, qu'il a chantees. Non content de chercher dans cette sevère retraite l'apaisement religioux, il crut pouvoir y retrouver l'inspiration poetique. Ce bit la qu'il composa la Jerusalem conquise, pâleecho de la Jerusalem délierée, et qui dans la ponsee du poete n'était rien de moins qu'une amende honorable pour son chef-d'œuvre. « Puisse ma nouvelte trompette aux sons angeliques reduire au silence celle dont le fracas remplit encore le monde! » (3) Il avait dédié son poeme au cardinal Cintio Aldobrandini, qui, reconnaissant de cet hommage, engagea le pape Clément VIII à rendre au chantre de Godefroi les mêmes honneurs que le chantre de Laure avait reçus. Le pape acqueillit favorablement cette demande, et le Tasse fitt-mande à Rome pour recevoir au Capitole cette couronne, ornement des empereurs et des poetes. Entraine par ses amis, il y fait une entrec triomphale; le souverain pontife l'accueille en lui disant : Venez recevoir une couronne qui sera autant honorée par vous qu'elle a jusqu'ici honoré

(i) linge, à Bergame, 1587, pet, in-8°, fig., elle cut dans la meure onnée au mons fait editions; celar de Venise, 1588, in-1°, aute corrigee par l'auteur. Il y en a une matation françoise : le Forrismon du Fosse, trage lie par l'altibray; Parts, 1636, in-1°.

(3) A. Desplaces, Ibid.

(a) I. d'augelien suon conora frontha Faccia quella facer ch'uggi rimbomba.

les autres. • En alternant la céremonie, il est loge au Vancan et comble de distinctions flatteuses; mais il était trop tant : deja ruine par
une fievre lente, il se fait transporter au consent
de Santo-Onotrio, sur le mont Janicule. « Mes
frères, dif-il d'une voix éteinte aux religieux
accurrus pour le récevoir, je viens mourir au
milien de vous! « Son état empire de jour en
jour, et le 25 avril 1595 son toédecie lui déclare qu'il touche à ses dérniers mothents. Le
l'asse révoit cette nouvelle avec la joie d'un
homme qui apprend sa délivrance, et quelques
heures après il avait rendu son âme a Dieu.
L'in mausoiée qu'on voit encore dans la petite
egitse de Santo-Onofrio fut étère à sa toémoire
pur le cardinal Bevilacqua, On y lit cette mscrip-

D. O. M.
Torquati Tossi
Usua
Uic jacent.
Uic jacent.
Unc ne usucinu
Esses, bosper,

Outre les ouvrages dont nous avons parlé, le Tasse est auteur des suivants : Le Differenze poetiche, per risposta ad Orazio Ariasto; Verone, 1581, in-8°; — Il Forno, ovvero della Aolultà, dialogo; Vicence, 1581, in-8°; trad. en français (Paris, 1584, pet. in-8°) par A. Le Fevre de La Boderie, - Rime, insieme con altri componimenti; Venise, 1581, in-8°: on y trouve l'Aminte, ainsi que plusieurs pièces detachées; — Lettera nella quale si para, ona l'italia alla Francia; Mantone, 1581, in 8°; — Il Romeo, ovvero del Grucco, dialogo; Venise, 1581, in-6°; — Il Gonzaga; il Messaggiero; della Virtu eroica e della Virtu femminele; Venise, 1582, in 4°; — Il Padre de fameglia, dealogo; Venise, 1583, 1825, in-12; - Apologia in difesa della Gerusatemme liberata; Ferrare, 1585, in-8"; — Risposta aila lettera di B. de' Rossi; Fervenice, 1585, in-8°; — Dialoghi e Discorsi; Venice, 1586-87, 2 voi. in-12 : ce recueil contient seize morceaux inedits; trad. par Bau-doin ( Les Morales du Tasse; Paris, 1632, 3 vol. in-8°); — Parere sopra il discorso di Lombardelli; Mantoue, 1586, in-12; - Il Manso, ovvero dell' Amierzia, dialogo; Na-ples, 1586, in-1°; — Lettere familiari; Berples, 1588, 1847; game, 1588, 2 vol. in-4°: on peut ajouter à ces lettres celles qu'ont publices Giulio Sens, Bologne, 1616, in-4°; Mazzuchelli, Milan, 1822, in-8°, et Rosini, Pise, 1827, in-8°; le requeil le plus complet dans co genre a été donné par C. Guaste; Florence, 1850, 5 vol. in-16; — Rime: Brescia, 1592-93, 2 vol. in-80; - Lagrime di Maria Vergine, poeme; Rome, 1593, in-io; — Gerusalemme conquistata, poene en XXIV chants; Rome, 1593, in-io; Pavie, 1591, in-io; Milan, 1595, in-io; Paris, 1595, pel. in-io; [cette derniere édit. fut supprimee

por arrêl du pariement (1et sept. 1595) « comme renfermant des diffamations contre le défaut roi Henri III et le roi regnant, contre l'autorile du prince et le bien du royaume », suroid ilans les stances 75 a 77 du XXº chant ; Vense, 1000, in 21 ; cette pouvelle Jerusalem n'i trousé de traducteurs dans aucune langue. H Montoliveto, poeme; Ferrare, 1605, 10-2; — Le Sette Giornale del mondo cicalo, poeme; Viterbe, 1607, in-40 : les leux preuners clivats avaient paru séparement à Venise, 1605, in-10; — Nuovo Discorso nel quale si ha nolizia di molti accidenti della vita del Tasso; Padoue, 1629, in 40, public par l'abbe Sandelli. – Delle sedizioni di Francia; Res-Milan, 1829, in-8°: — Versi e Lettere medite; Milan, 1821, in-8°. — Les œuvres du Tasse ont donne freu a plusieurs recuests; le premier, de Foppa, date de Rome, 1606, 3 vol. in-4°, puis viennent ceux de Boltari, Flurence, 124, 6 vol. in fol.; de Colina et Seghezzi, Vense, 1722-42, 12 vol. in 40; de Rusini, Pise, 1821-32, 33 vol. in-80, le meilleur et le plus compte Il y a une bonne edition des Opere scelle (Milan, 1823-25, 5 vol. in-8"). On a attribue an Tasse quelques opuscules qui ne sont pas de E.-J.-B.RATHERY.

lui.

1. Gircomini, Orazione in lode del Fairo; Florene, 1861 In-12. — L. Pellegroli, Orazio en obseum T. Loui, Rome, 1957, in-12. — Manso, Frin de F. Pairo, Nobellegroli, Orazio en obseum T. Loui, Rome, 1957, in-12. — Manso, Frin de F. Pairo, in T. Pairo, 1869, in-15. — Charnes Fie de Faire, Paris, 1860, in 13. abrege de Musso. — Jaroni, Filia del Fairo, 1860, in 15. — Sergane, 1750, 2 vol. in 15. — Taris, 1861 ingue, 1753, in-15; Bergame, 1759, 2 vol. in 15. — 1stron, Elegio del Jusso Parme, 1860, in 16. — Bisch, Ule J. Taiso; Edombourg, 1860, 2 vol. in 15. — 1stron, 1860 in 16. — Bisch, Ule J. Taiso; Edombourg, 1860, 2 vol. in-15. — Bisch, 1860, insure — Cappool, Sairo, Inguis, 1860, in-16. — Strocklass, Fairos, Indea, Berlin, 1860, insure — Cappool, Sairo, especial fairo, 1860, 1861, 2 vol. in-19. — Immediate Soil, Husstratione in 1861, alphanetic freditists of Taiso; Bergame, 1865, 2 vol. in-19. — Numerical fairo, New-York, 1852, 2 vol. in-19. — Aug. Desplaces, I to de Taiso; Londres, 1850, 3 vol. in-19. — Aug. Desplaces, I to de Taiso; Torin, 1862, 1862, 1862, 1863, 1864, 1863, 1863, 1864, 1863, 1864, 1863, 1864, 1863, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 186

TASSONI (Alessandro), littérateur italien, né le 28 septembre 1565, à Modène, ou il est murt, le 25 avril 1635. Sa famille était noble et considerée; mais, reste orphelin dès ses prenoters années, il fut bienfôt presque abandonné à lumème. Heureusement, il sentit se développere lui le goût qu'il garda jusqu'à la fin pour le lettres, et il fit de bonnes etudes à Modenr II alla, en 1555, se perfectionner à Bologue, ous Aldrovandi, pois à Ferrare, où il appert la jumprudence. Arrivé à Rome, en 1597, il devuit, o 1599, premier secrétaire du cardinal Ascus Colonna. Celui-cien partant pour l'inspagne (1600), se fit accompagner par Tassoni, et l'envoys, sa

près de Clément VIII, pour en obtenir ui était offerte. Bien accueille du pape, ai prit la tonsure, dans l'espoir d'un bénépo il n'obtint januis, et retourna auprès du al, qui le fit repartir pour Rome en 1603, douna la direction de ses domaines avec ension de 600 écus d'or. A la mort de son (1608), il se trouva sans emploi; il rela, des 1613, la faveur du duc de Savoie, es-Emmanuel, qui, après lui avoir donné urs marques de sa protection, le nomina, 18, secrétaire d'ambassade à Rome, et genme ordinaire de son fils, avec une pension 00 écus, qui ne fut jamais payée. Appelé a en 1620, il espérait de prendre pied à la lorsque le duc se réconcilia avec l'Espagne. al, qui en plus d'une occasion s'etait attiré s paroles et ses écrits la haine des Espafut obligé de s'effacer devant ce changele politique, et il prit du service auprès du al de Savoie; mais ce nouveau Mécene ne pas à montrer au satirique écrivain qu'il u tort de se mêler des affaires d'Etat, et rof d'Espagne était plus à craindre et a der qu'un faiseur de vers. Accusé d'avoir gravement le cardinal, il le quitta, dans la nale recevoir son congé, acheta une petite a de campagne près de Rome (1623), et y trois ans dans le repos et l'etude. En 1626, dinal Ludovisi, neveu de Gregoire XV, auprès de lui, et le traita constamment menité. Ludovisi étant mort (1632), Tasocut de François les, duc de Modène, le le conseiller, une pension et un logement on palais. Son bonheur ne fut pas de longue il mourut au hout de trois ans (1).

Passoni ne réussit guère amprès des grands, qu'il ne tardait pas à détruire par sa causpar son caractère irritable et ses impru-, le bon effet qu'avaient produit dès l'apa physionomie ouverle et l'enjouement p esput. Il fut surtout la victime des inique lui créèrent ses satires sanglantes

he montra burlesque jusque sur son lit de mort, manuent commence alus; e Premierement le laise, de, le chese la plus precleuae de mon être, à son y principe, qui la crea invisible, ineffable et instance, equant a mon corps, le voudrais qui l'id brûlé ésujet à la corcuption; mais cela étant contraire de la religion où je suis né, le prie les mattres de la religion où je suis né, le prie les mattres disson dans taquelle je mourrat, d'en ayant aucune de mienne, ou, si je viens a mourir sous te toit in qui ent le ciel, je prie les voisins et anté de la a mon enterrement d'autres depenses que celles que ta'un porteraix pour me porter sur ses epaules, se, secompagne d'un seul prêtre avec la croix et dice chandelle, etc.

the estandille, ric...
legue, dit-ti pius foin, à l'eglise où je seral enseuse écus d'or, aans obligation aucune; une si petite
à de me paraissant mériter aucune récompense,
equand je ne la donne que parce que je ne puis

sper age moi.

Jement, je lêgue à un certain Marrio, enfant d'une
frafagnina, tenu pour mon file naturel, et comme
tare par na mère, cent écus corlini, pour qu'il
ine faire honneur au cabaret.

contre un grand nombre d'écrivains et de courtisans. On doit à la vérité de dire qu'il fut le premier attaqué. Les plus vives injures accueil-lirent ses Questéi (Modène, 1601, 1608, in-5"), ouvrage contenant des solutions hardies, mais souvent erronées, sur des sujets de philosophie, d'histoire, de littérature, de physique, de geographie, et où il déclarait la guerre au périphtetisme. Il désavous l'édition de 1608, et en donna une autre, sous le tilre de l'arretà di pensieri ( Modène, 1612, in-4°; Carpi, 1620, et Venise, 1646, in-8°), augmentée d'un divième livre ; nonseulement il y mettait les modernes au-dessus des anciens, mais il y faisait l'éloge du bour-reau, et un examen sérieux de la fatale influence du mois deseptembre et des malheurs inévitables qu'amène sur la terre la conjonction du Soleil et de la Balance. Un autre ouvrage déchaina les lettrés contre Tassoni; c'est sa critique de Pétrarque, Considerazioni sopra le rime del Petrarea (Modène, 1609, in-8°), qui fut suivie bientôt de sa reponse aux attaques d'Aromatari, sous ce titre : Avvertiments di Crescencto Pespe a Giuseppe degli Aromatari (ibid., 1611, in-8°). Il avait commencé sa vengeance dans ce petit livre, il ta poursuivit dans le pamphlet intitulé, Tenda rossa, risposta di Girolamo Nomisenti ai dialoghi di Falcidio Melampodio (Francfort [ Modene ], 1813, in-8"); mais il ne la fit complète que dans le poeme, qui est reste son titre de gloire devant la posterité : La Secchia rapita, poema eroi-comico d'Androvinci Melisone (Paris, 1622, in-12). Le sujet de cette épopée badine et parfois burlesque est la lutte survenue, vers le commencement du quatorzième siècle, entre les habitants de Modène et ceux de Bologne, au sujet d'un seau de bois enlevé dans Bologne par les Modenais, et suspendu dans une tour comme un monument triomphal. Sous le voile des incidents de la guerre, et sous des noms à peine dissimulés, le poête fait jouer à ses ennems, lettrés, savants, grands seigneurs, des rôles grotesques ou odieux, révèle leurs défauts physiques ou moraux, trace des portraits aussitôt reconnus par les contemporains, et leur inflige le supplice du ridicule. Des notes, rédigées sous le nom de Gasparo Salviani, donnaient dans une forme piquante la clef des passages obscurs. La crudité de quelques tableaux licencieux pouvait faire craindre les rigueurs de la cour de Rome; mais Urbain VIII aimait la poésie, il pardonna en faveur du talent, et se contenta d'exiger quelques changements, condition que l'auteur accepta et qu'il exécuta avec adresse. en faisant corriger sculement les exemplaires qu'il adressa au pape, Bien des traits de ce poème ne pouvaient être compris qu'à l'époque où il fut publié, et sont perdus pour ceux qui le bsent aujourd'hui; mais il lui ceste le monvement, la bonne humeur et l'élégance. Voltaire a donc été injuste, lorsqu'il a dit : . La Seç-

chia rapita est un très plat puvrage, sans intention, sans imagination, sans variete, sans espect et sans grace, et il a'a eu cours en Italie que parce que l'anteur y nomme un grand nombre de familles aux ruelles co s miéressait. » Des crituques italiens out été non moins injustes, ilans un cens oggové, en mettant le Seun entere au-lesses du Lutrin. Le poeme de Tassoni a ele sonrent rempriene, la plus belle edition est celle qu'en a donnée Muraton Moiene, 1741 ). Il a ete traduit en français par P. Perrsolt : Preris, 1678, 2 vol. in-12], et par M. de Ceciuls, ou plutot par Dumourez, le père du general ( Paris, 1759, 3 vol. in-13). Il a cie imite ca vers par Creute de Lesser | Paris, 1798, in-18, et 1798, 1812, 2 vol. m-18). A la sunte de la plupart des editions de la Secrhia se trouve l'Oceano, fragment d'un poeme sur Christophe Colomb. Tassoni est probablement l'auteur des Filippiche (s. l. n. d. [1615], in-4", pam-phiet contre le roi d'Espagne, Philippe III, et des Esequie della monarchia di Spugna, il a laissé en manuscrits une Historre de la guerre de la i alleline, qui est pentue, et un Abreçe des Annaies ecclésiastiques de Baroneus. On regardant de son temps Tassoni comme un des hommes les plus savants sur les questions littéraires et grammabcales; il avait annote le Vocabulaire de la Crusca, et ses notes furent publices a Venise, en 1698, par Apostolo Zeno. Tassoni etail membre de l'Academie des l'impriste, et de celle des Lincei, a la creation de taquelle il avait concouru. E.-J.-B. B.-5.

Norstori, Filla di Aless. Tarponi, à la tère de la Gena, esti. Una — Impara-Jonanche, Jar de Juerardin et d'elex. Jussimi Pana, 1768. Inst. — J. Walker, Memorisof, diess Farsoni; linders, 1818, 15-1. Allect dans informe. — Traboolel. Norsta del letteratura stal. L. III. — Crescimbeni, Storia della pessa nolper, L. III.

TASSONI (Alexandro-Maria), théologica italien, nea Collalto, dans la Sabine, le 24 octobre 1749, mort a Rome, le 31 mai 1818. Ses an-cetres, issus de la famille du précedent, s'etaient fixes depois longtemps à Fermo, où ils tonterent dans un état de fortune qui ne leur permit plus de se prevaloir de leur antique noblesse. Le docteur Florido Tassoni, son pere, gouverneur de Collalto, l'autorisa à suivrela carrière ecclésiastique, pour laquelle il avait montre un gout decidé. Minoré à onze ans, il fut envoyé à Rome pour y terminer ses cludes. A vingt et un ans, reçu docteur, après de brillants examens, il acquit la pratique du droit canonique avec l'évêque Herzan, qui, à son élevation au cardinalat, le fit admettre au nombre des avocats. Dans l'exercice de cette charge, il acquit une grande célébrite et des richesses considérables. Les villes de Ferrare et de Fermo s'empressèrent alors de le réintegrer dans toutes les prerocatives de sa poble origine. La republique romaine (1798) le trouva coadjuteur du comte Aventi; mais, adversaire déclaré des idees nou-

veiles, il vécut a l'éract à Françati, dans la villa Prevoleccini, ob il compana la Religione demostrata e difesa (Rome, 1800-06, 3 vol. in n ouvrage remarquable par l'eloquence et la date reimpt. piosivurs fois et trad. en français par A. Robinot . Valence. 1638, in-1°). Apresilera-coation de Rome : 1799; d'ot menute page mprême pour reviser les arrêts des tribunous, taesabre de la commission charge de juer accusations portiers contre ceux qui avaient jurticige an goovernement republicain. Pie VII, es 1802, l'élut autiteur de roir, et l'afinit au realm de ses protats onlinaires Tassant int ordinaire prêtre à cette éposse. On a encore de loi : fousertates de collegiis: Rome, 1792, in-6'.

Bacall, Pala de de M. Fassen; Pace, 1887, beite Tipates, Baccalla deple Haisen; startes, L. V.

TASTE (La). Foy. La Taste. TASTE (Sabine l'astmure-Amable Vinere, dame), semme auteur française, née à Metr. le 31 août 1793. Elle était title d'un administrateur general des vivres, et d'une sour de ministre Bouchotte, qui unissait un caracter trè-serme à une faculté poétique naturelle. A sept ans et demi elle perdit sa mère. Elle se me à lire avec passion, ne quittant ses livres q pour une réverie, plus absorbante que la lecte Une maladie grave fut, à onze ans, le résu de cette existence concentrée. Entourée de veau des soins de l'amour maternel par la j personne intelligente qu'épousa son père (! Voiant \, elle sentit s'épanouir en etle les gen de possie qu'elle nourrissait depuis son en Une de ses idylles, le Réseda, merita les es de l'impératnce Josephine, à qui elle lui prentée en 1809. Une autre, le Narcesse, me à son insu dans le Mercure, amena son mari avec Joseph Tastu (1), imprimeur à Pe (1316). Elle alla habiter pendant plus de ans le Roussillon, L'Academie des Jeux fl lui decerna deux fois le lys d'argent (182 1823), l'amaranthe d'or en 1821, et le m d'argent. Ce qui loi fit d'abord un nom da monde littéraire, ce fut la pièce de l'useaux sacre, qu'elle composa à l'occasion du sacre Charles X, et qui se distinguait pur une ori lité naive et touchante. Son premier recuest parot l'année suivante (1826), contensit autres pièces l'Ange gardien, le Dernie de l'annee, et les Femilles de saule. Sa trer dans les questions polémiques, alors et mençantes, dit M. Sainte-Berre, Mer Taste rattachait à l'école nouvelle par un grant sitment de l'art dans l'exécution. Cette pen réveuse et tendre aume à revêtur le rhytfu

resteurs, On a de lot : Ten-recife, l'aris, 187°, in-19°; dure catalane. Cons les ; secrifs, t. XIC

peus exact, à la façon de Béranger, que par cet endroit elle imite un peu. » En 1829 elle publia les Chromques de France. Ce volume présentait par places de vraies émotions lyriques; mais le sujet et le genre étaient en somme trop lourds pour ce talent élégiaque et intime. L'auteur, éprouvee dans son amour-propre par un premier succès, qu'exagéra encore la critique, fut hientot profondément atteinte par de poignantes adversités dans sa vie mivee d'La crise commerciale qui suivit la revolution de Juillet porta la uine dans les affaires de son mari. Elle se vil obligée de s'assujettir à des emplois retribues, et de renoncer au commerce de la muse. Elle recivit alors des ouvrages en prose, surtont d'excellents ouvrages d'éducation, dans lesquels elle tenta avec bonheur de mettre quelquefois la poésie à la portee de l'enfance et de lui faire parter le langage de la morate ou de la prière. Les mêmes qualites distinguent la suite des pubications de More Tasta, et principalement son Elege de More de Serigné, que l'Académie fran-çaise conconna en 1840. On a de More Tastu : in Chevalerie Française; Paris, 1821, in-18, ; - (avec Mme Dufrenoy), Le Livre des femmes, choix de morceuux extraits des medleurs derivatns français, etc.; Paris, 1923, 2 vol. in-18; — Pudsies; Paris, 1520, in-18, fig.; ibid., 1827, 1832, in-18; — Chroniques de France: Paris, 1829, in-18; — Soirees litteraires de Paris; Paris, 1832, in-12; - Poestes nouvelles; Paris, 1834, in-18; - Education maternelle, simples leçons d'une mre à ses enfants; Paris, 1835, 1848, gr. in 8", fig.; — Prose; Paris, 1836, 2 vol. in-8"; recued de nouvelles, contes, etc., qui avaient d'abord paru dans diverses publications; -Cours d'histoire de France; Paris, 1830-37, 7 vol. in-18; - La Livre des enfants, contes de fires choisis par Mines E. Voiart et A. Tasfu; Paris, 1836 37, 8 vol. in-16, fig. ; - Olures poétiques ; Paris, 1837, 3 vol. in-32 : réimpression des poésies de l'auteur avec quelques additions; - (avec Mme E. Voiart), Les Enfants de la vallce d'Andlau; Paris, 1837, vol in-12; - Lectures pour les jeunes nlles , ou Leçons et modèles de litterature, en prose et en vers; Paris, 1840-11, 2 vol. in-12; - Des Andelys au Haere; Paris, 1812, in-8°, flg.; — Kaqusase biographique sur L des Roys; Paris, 1843, in-8°; — Tableau la litterature statienne; Tours, 1853, in-n°; — Tableau de la litterature allemande; Tours, 1844, in-8°, fig. — Voyage en France; Tours, 1845, in-8°; — des traductions l'ouvrages anginis, entre autres colle de bitivon Crusoé (1835), etc. Elle a edite les Lettres choisses de Mme de Sevigné (1862, in-12), precéders de son cloge. On lui doit encore des prélaces, des notes critiques, des let-tres, et beaucoup d'articles insérés dans les recuella destinés à la jeunesse, dans le Musée

des familles, le Dict. de la Concersarion, etc. Après la mort de son mari (1849), M<sup>me</sup> Tastu a fait un séjour de quelques années en Chypre, ou son fils, Eugène, était consul.

Sante-Bruve, Portraits contemp., t. 1. — Rabbe, Biogr, univ et port, des contemp. — Regin, Biogr. de la Moseille, 1, IV. — Mine Segalas, dans la Riogr. des bennies auteurs, p. 17.

TATICHTCHEF ( Bastle-Nilitich ), historien russe, në le 19 avril 1686, mort le 15 juillet 1750, à Boldino, près Moscou. Il appartenait à la branche de la maison de Rurik qui regna à Smolensk, Ilfut un des jeunes gens que Pierre ter envoya, en 1704, faire leurs études à l'étranger; il en rapporta le goût des recherches historiques et la connaissance de l'allemand et du polomais. Il fut chargé d'inspecter, en 1720, les mines de l'Oural, et en 1724 celles de la Suède. Catherine let l'employa aux monnaies. En 1730, Tatich tchef, plus studieux que sagace, empêcha les Galitzin et les Dolgorouki d'établir en Russie le régime constitutionnel; l'impésatrice Anne le récompensa par les emplois de conseiller privé, de grand mattre de la cour et de directeur général des mines de la Sibérie, Gouverneur d'Astrakan en 1741, il y eut avec l'administrateur du kan-nat des démélés qui lui attirérent injustement la disgrace de l'imperatrice Elisabeth et le releguérent dans son patrimoine, où il termina ses jours, sous la surveillance étroite de la police. C'est dans cette retraite forcée qu'il composa son Histoire russe depuis les temps anciens, L'historiographe Muller en publis les 1-1 à fit (Moscou, 1764-73-74, in-4e); le 1, IV parut à Pétersbourg, 1784, et le 1, V et dernier, qui s'arrête au règne d'Ivan le Terrible, seulement en 1848, à Moscou. Cet ouvrage, assurément d'un grand mérite, est loin d'être irréprochable, selon la remarque du P. Martinof, au point de rue critique et surtout à cause des préjuges religieux. Tatiehtchef a laisse un grand nombre d'écrits qui ont été dévorés par un incendie; cependant on possède encore de ce patron des curioux russes : des Remarques sur le droit de l'ancien code russe; Moscou, 1768 et 1786; - un Dictionnaire historique, politique et civil de la Russie; Snint-Petersbourg, 1793, in-4" : il s'arrête à la lettre L; - un remarquable Testament, trad. en 1860 en français et en anglais : les instructions que Tatichtchef a laissees sous cette forme à son tils font honneur au caractère du Russe de l'ancieune roche.

Brittelick stretch, Diet, hast, suppl. - Gretch, Essai d'histoire de la litter, reuse - Memoirer carants, Sant Petersbourg, 1886, t. Il, lis. 1, - Memoirer bibliographiques de Moncou, 1888, m. 7, - Le l'abint blistorique, mal 1888, - Il émi de la Religion, 6 juitet 1860.

TATICHTCHEM (Alexis-Daniloratch), parent du précédent, mort le 21 septembre 1768. Favori de Pierre les, chambellan de sa femme, exile par son petit-fils, il fut spécalement chargé sons l'impérature Anne de veiller à ses annoements, et ce fut lui qui imagina, en 1730, co palais de gloce qui servit aux noces d'un sci-

gneur, illustre par sa naissance, force de devemir le louison de la cour en punit on de ce que dans seconyages dans les pays étrangers, il avait embrasse la foi catholique. De la direction des menus-plaisers Talichtchef passa, sous Hisabeth, à celle de la police. A. G.

Memores de Surtain et de Manstein. — hraft, fracriptina de la massim de clace, Saint-Vetersboorg, 1° st. — ( n Missionnaire russe, Patis, 1852

TATIEN (Tariavec), electeur et apologiste chretien, ne vers 120, mort probablement a la fin du rèune de Marc-Aurele ou au compiencement de celui de Commode (1'. Il était Assyrien. C'est dans le seul de ses ouvrages qui soit venu jusqu'a nous qu'on trouve le peu de renseignements qu'on possede sur Tatien. Ne dans le sein du paganisme, mais done d'une imagination ardente, et tourmente du desir de savoir, il interrogea avidement les divers interpretes de la religion et de la philosophie profanes. La Syrie mus ce rapport offrait une ample matière à sa euriosite. Il n'y demeura pas cependant; il lit de nombreux voyages, entendit les philosophes, se tit initier à lous les my sières, s'associa aux pratiques les plus secretes de la religion, godta enfin a tous les enseignements sans nulle part se satisfaire. Après avoir essayé de plusieurs systèmes, il tomba sur les saintes Ecritures (192221 226220021), et la lumière se tit dans son âme. « Le tou simple et um du récit, l'explication si claire et si facile à comprendre de la création, la prévision des choses futures, l'excellence des préceptes et le caractère monotheiste si fortement empreint partout », voila, d'après ce qu'il raconte lui-même, ce qui le séduisit et lui ouvrit les yeux (2). En devenant chretien, il rompit avec les traditions du passe et montra contre les mattres de la sagesse humaine la violeuce d'un neophyte dont le zèle est plus vif qu'éclaire (3). Talien nous apprend qu'il eut part a la polemique que Justin engagea avec le pliilosquie cynique Crescentius, et que, comme Justin, il fut en butte à sa haine et a ses accusasions (i). Après le martyre de Justin, il prit la direction de son école. C'est alors qu'il se laissa, dit-on, entraîner à des nouveaules que son mailre n'avait pas connues et qui confinaient à le doctrine des Valentiniens. Epris d'un sain ideal de perfection et de spiritualité, il inclina en theologie au gnosticisme, mant l'humanite sensible du Christ, son contact avec la matière,

et reducant l'incarnation a je ne aux quelle spparition fantastique et sans realité; en morale l'ascetisme, proscrivant le marrage comme un impurete et une invention du demon, et mi damnant l'usage de la viande et du vin. Pour etablir ces opinions, il republicit comme and cryphes quelques-unes des lettres de saint f'art, rejetait les Actes des apôtres , tenturait on mi-tilant plusieurs textes des Excitures pour s'en lier une autorite, et escayait d'étaser ses opinion et certains passages des prophètes librement aupretes. Il avait compose dans un but polemen et dogmatique tout à la fois son Dialeureme (Harmonie des quatre Evangiles), il y sup-primait les deux genealogies de Jesus (1), L'eneignement de Tatien donna naissauce à la secte des Encratites on continents Execusio

Au reste, ce serait se tromper singulierensat et meconnaître l'esprit de cette epoque que de croire qu'au deuxieme siècle la doctrine chire come Int constituee en toutes ses parties. Au denvirce et au troisième secle, c'est une science en trasel et en voie d'élaboration. A l'époque de l'ales rien dans la métaphysique chrétienne u est de termine. Pour sontenir que le symbole de Note est téja connu et que les docteurs qu'en pelle orthodoxes, saint Justin. Athenage Throphile d'Antioche l'out enseigne precisen il faut mettre bien des textes à la tintore et fi rendre à bien des mots plus qu'ils ne coi nent. Pour ce qui regarite Tatten, son Bus ari aux Grecs ne nous paralt pas d'une perlat-orthodoxie. Sa theorie de la nature chime per exemple, assez differente de ceile de sont la lin, penche dejà vers le gnosticisme. De p lui est l'être absolu. De lui est isso le verte, qui a créé la matière et produit le mocide. D'a part, on serait been embarrassé pour clabir no Tatien a enseigné la personnalite independ du Saint-Esprit, ou même qu'il ait avoge à tinguer le Saint-Esprit du Père et du Füx encore une pensée que l'orthodoxie n'acone pas « L'âme, 6 Grecs, n'est pas immortelle de si nature, mais mortelle (2). « Soint Justin ne penpa- autrement. Au reste, ce qui dornin- dans c discours, c'est la polémique, ou plusse une si-tire violente de la philosophie et de la relipaisunes. Tout y est outré, suporticiel ; los y dénote un esprit étruit et partial. Ce ducour (Aproc 200; Eddress la été publie par Jean Procos, à Lurich, 1546, in-ful. Conrad Gener, la même année et dans la même ville, en densa t traduction latine, qui a ete piusieurs for- proprimee. W. Worth revit et ameliora celle la duction (Oxford, 1700, in-5". En 1712, de Maran donna l'ourrage de Tatien avec cen-Cette edition, qui parut a Paris et a Venir il

spi insophe que d'un riviteur, outre que le sivie du primer duc évecs n'annuece pes un bonime très-verse le fact d'éceire. 6 Oraf ud firme. § 19,

a Lusebe, H. E. IV, D. - Frespet, Les Aparelle chreitens au nermis surie, p. 42. [11] Obs Essen administer, analyse "Elliques, p. 498

Rall Imerity from the street, as new 11 10,

ccompagnée de notes, de commentalres et de d'excellentes recherches critiques el giques, a fait oublier toutes les autres. M. Otto a donne a fena, en 1851, dans le du Carpus spologeturum christianoroult sceundi, le discours de Tatien enprotegomènes et de notes. La traducenquise de Tatien est comprise dans le des Peres de l'Eglise, de Genoude 3). Tatien avait, an rapport d'Eusèbe, comne multitude d'ouvrages (πολυ τι πλήθος upármy). Quelques titres el de trespassages cités par Clement d'Alexandrie, grome, frenée et Origène et inseres lidélear M. Otto à la suite de son edition de subsistent sculs. Mentionnons cestifres : moorde des IV Evangeles dea renouvari); la perfection schon le Sauveur Mest 2003 or amenda napakrahaa )! -- nu liste qu mes sur les Ecretures (Noobiquaron Biet un Commentatre sur les Epitres de at Parel. B Atm.

of Pasti.

Adv. her., 1, 21, 30. — Clement Alexandrie,
All, 19. — Origine, De oratione, Mill. La
M. eccl., 1V, 39. V, 12. — S. Lpiph. Adv. hav.,
S. Jeffone, Comm. the U.E. have valutes, VI.
Sain. De have, 32. — Throdoret, Havel, fab.,
Bracker, Hist exit de la pait, 9, 381. — Dans
— Themoort. Dupon, Millioth, des aut cecles,
Alist de la phil, cheek. Les Analogistes cheek.
Amo tibele, par l'ithe breppel, 1860. — B. Aube,
directione cheekenine an deuxième mede et 3.

IUM, Voy. ROBBLES.

IFS (Achille). Toy. Achillas.

I Jacopol. Voy. SANSOVINO.

BMANN Frédéric), philosophie allemand, onsees (Franconie), le 15 mai 1505, mort imberg, le 24 mars 1613. Ne pauvre, il té pour subsister pendant ses années de de gagner quelque argent en allant chanorte en porte. Admis comme pensioncollege de Helibronn (1582), li obtint près, par l'entremise de P. Meliseus, le poetique. Apres avoir étudié pendant à l'université de Wittemberg, il y ob-4595, la chaire de poesie et de belleset l'occups jusqu'à en mort avec le plus cots, « Son crudition protonde foi atti-time des savants, dit Niceron ; la vivaon esprit, l'enjouement de sa converit see waither aparitueltes to faisaient repar phiseurs princes, qui l'honoraient matte, . De tes hops toots on a fait un intitule Taubmanniann et public avec les latines (Franctort, 1702, 1713, in-12; 1831, in-12). Partil ses poéses on estout les pieces lyriques, écrites avec faelegance, dans ses poesies budines ma'est permis plusieurs fois d'employer instaronique. On a de lui : Melodae Epalum Masaum; beiprig, 1597, 022, in 8": recueil de poesies; — De atina; Wittemberg, 1602, in 8"; — De

vita Georgii-Friderici, marchionis Brandenburgenses; Gressen, 1609, in-4"; - Schediusmata partica; Wittemberg, 1604, 1610, 1619, in 8"; -Posthama schediasmata; ibid., 1616. 1624, in-8°. Taubmann a ausst edite Plante (Francfort, 1605, in-4"), livre plein de fautes d'impression, mals accompagné d'un bon commen-taire; et Virgile (Wittemberg, 1618, in-4"). public par son fils Chretien, professeur de droit à Wittemberg et auteur d'une vingtaine de disseriations.

Willen, Memoriae philosophorum, — Adami Pitar philosophorum, Niceron, Hematres, t. AVI - litend, Nachricht von John Indonehm, Lopenhague, 1972, ln-20 - libert, John und Forsenst Tradenomis; 13 ambang, 1812, ln-20. — Piwyel, Genehichte der Hof-

TAULER (Jean), célèbre mystique allemand, në en 1290, a Strasbourg, on if est mort, le 16 pin 1361. De parents aixes, il entra à dixbuit ans dans l'ordre de Saint Dominique en même temps que son ami Jean de Doubach, avec lequel il alla pen après à Paris pour étudier la théologie (1), il gonta peu la scolastique qu'on y enseignait, et s'anonna de la des auteurs mystiques, saint Bernard, saint Au-des auteurs mystiques, saint Bernard, saint Auenseignait, et s'adonna des lors à la lecture gustin, Proclus et surtout des écrits apocryphes de Denis l'Arcopagite. Cette tendance fut encore noorrie chez lui lorsqu'après son retour a Strashourg il frequenta Eckart, Nicolas et autres prédicateurs qui faisaient entendre à leurs auditeurs des paroles graves et empreintes d'un sentiment profond de l'amour de la distnité. Il fit partie de la confrérie des Amis de Dieu (2), formée dans les contrées rhénanes de prêtres, de moines et de langues, qui voyaient dans les maiheurs de l'epoque une punition de la licence genérale, et demandaient une severe réforme des mœurs. Il commença à précher dans ce sens avec un succès qui répandit son nom dans toute l'Allemagne et même en Italie; sex sermons, d'une intelligence plus prataque que ceux qu'il prononça plus taid, attiraient autour de sa chaire une foule d'auditeurs. Il fit de fréquents voyages à Bâle, à Novemberg, à Cologne, et, dit-on, en Hollande, ou il alla visiter le célèbre Ruysbrock, qui cependant n'exerça pas beaucoup d'influence sur son esprit. En 1340 Nicolas, chef des Vandois de Bâle 3., vint à Strabourg pour entrer en relation avec Tauler; s'il ne le convertit pas à ses croyances, il exerça sur lui un grand ascendant, et le persuada de fairo une retraite absolue de deux annees. Tauler persévéra jusqu'au bout dans cette résolution; loraquil repacut en chaire, en 1342, l'altention publique, excitée par son lung silence, dont les motifs étaient restés secrets, s'attacha plus que jamuis à ses predications, ou il censura vivement les mieurs relachées du clergé. Ausai se

Il est peu probable que l'auler peil dans cette tille by grade of descript, one form or settlines possure le registres de la lecada de Paris, no de celle de Cologne. (1 On y comptait Henri Sano, Henri de Louyajd, se parté de Stefingane, l'Oldeane Christine d'Elmer, etc pi ll'fut brûle vers 1280, a Vicane en Rouphine.

vit-il en hutte à beaucoup d'attaques; un essaya, mais en voin, de le faire passer pour hérétique. Durant la peste qui desola l'Alsace (1348), il montra un courage et un devouement admirables Peu après il se vit exiler par l'éveque Berthold, qui l'avait jusque-la protegé, mais qui à la demande du pape le bannit ainsi que Thomas de Strasbourg et Ludolphe de Saxe, en même temps qu'il fit broler leurs écrits. Il s'enferma dans un couveut de chartreux. Lors du passage de l'empereur Charles IV à Strasbourg, il fut cité devant lui, et maintint fermement ses doctrines. Ensuite Tauler se rendit 2 Cologne, où il résida plusieurs années, occupe toujours à précher une réforme générale des mours. Il combattit aussi la secte des beguards, mais saus pousser contre eux à des mesures violentes. On n'a presque aucun détail sur ses dernières années; au commencement de 1361 nous le retrouvons a Strasbourg pris d'une grave maladie, a laquelle il succomba quelques muis plus tard.

Moins speculatif que Richard et Hugues de Saint-Victor, qui avaient réduit le mysticisme en système philosophique, moins metaphysique aussi que Eckart, accordant d'un autre cole beaucoup moins à l'imagination que Su-on, Tauler s'attacha a conduire l'nomme à la connaissance de Dieu et à une union intime avec le Créateur, par la pur lication du cœur, par un renoncement absolu a tout desir, à toute volonté propre, ce qu'il appelle la pourreté parfaite. Ce côté pratique, qui lui a valu les éloges de Bossuet, est un de ses principaux mérites; et c'est par la qu'il a contribue à préparer les es-prits aux fdées de la reforme. Lui-même ne s'écarta jamais de l'enseignement littéral de l'Église; il n'avait pas conscience que les consequences extrêmes de son système étaient plus ou moins bosides à plusieurs dogmes catholiques; autre côte, il ne s'apercut pas non plus que son principe de n'accorder d'existence réelle qu'à la Divinite menait à l'anéantissement de la personnalité et de la liberté humaines et pouvait conduire à des excès d'immorablé qu'il fletrissait. Quoiqu'il n'eat pas l'éloquence entrainante de Berthold, Tauler peut être regardé comme le premier orateur sacré de son temps en Al emagne; son langage plein de force, de simplicité et aussi d'une onction pénétrante, abonde en images saisissantes; souvent il cite des proverbes populaires. Quelquefois sa diction s'eleve; il ne sait pas alors toujours éviter l'emphase et le mauvais goût. Ses Sermons, répandus par un grand nombre de copies, furent imprimes pour la première fois à Leipzig, 1498, in-1º, édition qui est restée une des plus correctes, bien que le dialecte de Sonabe, dont se servait Tauler, y fût remplacé par celui de la Saxe. La plupart des éditions suivantes en effet sont remanices ou augmentées de sermons et de traités apocryphes. Elles parurent à Augsbourg, 1508, in-fol; Bâle,

1521, in-fol.; Haiberstadt, 1623; Colone, 1543, in-fol.; Hambourg, 1621, in-fol. D'autres ne sont que des retraductions faites sur la leaduction latine, souvent inexacte, des Entres de Tauter donnée en 1548, in-fol., par Surius, si reimpr. à Cologne, 1649, 1690, in-6°, etc. lea éditions, en alternand moderne, de Frantist, 1825, 3 vol. in-8°, et de Berlin, 1841, in-8°, ent très-bonnes.

Parmi les écrits attribués à Tauler, il ny a d'authentique que : l'on der Nachfolgung d armen Lebens Christi (De l'Imitation de la me de pauvreté du Christ); 1621, m-8°; Franchet. 1670, in-12; ibid., 1833, in-8°, édit de Schloser, qui y a joint un excellent Lexicon Lude. rianum : ce résumé des idees de Tauler a ete tra duit en français par Lomenie de Brunne ( Pans, 1665, in-4°) et en italien (Venise, 1584, w-12) - Prophecien von vil Playen und Ketze rien (Prophetics sur les nombreux floias hérésies); — Drie kurtze moterien (Trus petits traités); - une Lettre à des religieur Parmi les Lettres spirituelles publices somia nom de Tauler, il n'y en a que quelques ma qui emanent de lui; quant aux Invenz indi-tutiones, se souvent imprimées dans les diverses langues de l'Europe, ce n'est qu'une complaise mal faite de passages extraits de ses ecots et de ceux d'antres mystiques. Entin, la meilleure tion critique des thurres de Tauler a ele dunne par Kasseder (Francfort , 1822-24; Lec. 1823. 2 vol., in-8°).

par Kasseder (Francfort , 1822-24; Lucke, 1823, 2 vol., in-8°).
Febard, Semplores and Præd., t. t.—Bayk Get—Touron, Hust, de l'andre de 3.-brananique, t. d.—nespet. Memoria. Taulers; Wittenberg, 1983, v. v.—Oberlen, De Taulers dictions. Strasbourg, 1983, v. v.—Arnd, Die Historia Taulers; Lunebourg, 2003, v. —Arnd, Die Historia Taulers; Gotha, 1923, and Meisler, dans Lubinger theologische (pa via v. v. v.)—Ch. Schmiel, Johannes Tauler; Hande ang 1981, v. v.—Pedening, Tauler und die Amis de Discu; (tau vir., 1982, in-3°. — W. Edel, Tauler; Strasbourg, v. — Hee Winkworth, Life of J. Taurer; Lo, drn. 32° in-8°.

TAUNAY (Nicolas-Antoine), peintre francas né le 11 février 1755, à Paris, ou îl est nort le 20 mars 1830. Fils de Pierre-Henri Tauray, peintre émailleur à la manufacture de Serres, à suivit la carrière des arts, pour laquelle il numbresta un penchant décide, et eut pour natire Brenet, Casanova et Lépicié. Grâne à la potection de M. d'Angivilliers, il acheva son éducale à Rome en quelité de pensionnaire du collen qu'illetété agrégée l'Aca lémie royale de pension, le 31 juillet 1784, il n'en devint jamais mentre, mais en 1795 il fut appelé à faitre partie de l'estitut. A l'époque de la terreur, il se retien 13 campagne, et passa plusieurs années à Montrency Mont-Louis], dons une tonison pade le bitée par J.-J. Rousseau. En 1815, Jean VI o soint de créer au Bresil une académie de le carte. L'idée de cette fon lation apparteca a comte d'Abarca, ministre des affuires et als qui en tit part à l'anobassaleur du Poetant of France, marquis de Marialva. Sur les instances de

ce dernier, plusieurs artistes français, entre autres J. Lebreton, Montigny, Taunay et son frère Auguste, s'embarquèrent pour le Brésil (mars 1816). le gouvernement ne sut tirer aucun profit des efforts de Taunay et de ses collègues, et l'académie ne produisit point les résultats qu'on avait attendus; lorsque, après la mort du comte d'A-barca, on eut substitué les Portugais aux Français dans les principaux emplois de cette institution, Tannay revint à Paris (1819). Il a laissé un grand nombre de tableaux remarquables par une habile composition, la fermeté de la touche et la beauté de l'architecture; nous citerons : au musée du Louvre, Hôpital militaire en Ita-lie; Prédication de saint Jean; Pierre Fermite préchant la première croisade ; Prise d'une ville; - dans les galeries de Versailles, Bataille de Nazareth; le Passage du mont Baint-Bernard; Halte sur le versant des Alpes (effet de neige); Entrée de Napoléon Ier dans la ville de Munich; Bataille d'E-bersberg; Visite du champ de bataille de Lodi par le général Bonaparte; - dans les résidences royales du Portugal et du Brésil, les Oies du frère Philippe; une Joute de bergers se disputant le prix de la flûte de Pan en Arcadie; l'Acclamation de don Henri de Bourgogne pour premier roi de Portugal; Clorinde chez les pasteurs; le Lion d'Androclès. Il y a aussi des toiles de ce peintre au château de Fontainebleau et dans les musées des départements. La plupart de ses compositions ont eté reproduites en France par la gravure.

Taunay a eu cinq fils : Auguste Marie-Charles, Thomas Marie-Hippolyte, Aimé-Félix-Émile, Marie-Théodore, et Adrien, qui se sont distingués dans les lettres et les beaux-arts.

Castellan, Disc. prononce aux funérailles de Taunay,
cans le Moniteur, 1830, p. 840. — Nagier, Künstler-Lexibon. — Hist. des peintres de toutes les écoles, livr. 318.

— Documents particuliers.

TAUNAY (Auguste), statuaire, frère du précédent, né à Paris, en 1769, mort à Rio-Janeiro, en 1824. Il fut élève de Moitte, et fit de tels progrès sous sa direction qu'on lui décerna, en 1792, le grand prix de Rome. En 1816 il accompagna son frère au Brésil, où il devint membre de l'Académie des heaux-arts de Rio de Janeiro. Au nombre de ses ouvrages il faut citer: la statue de Lasalle (1810), au musée de Versailles; le buste de Ducis, au foyer du Théâtre-Français; une statuette fameuse de Napoléon représenté debout et les bras croisés; les deux Renommées, qui décorent l'arc de triomphe du Carrousel, du côté des Tuileries; le Cuirassier, placé à l'un des attiques du même monument. La statue de Camoens est le meilleur travail qu'il ait exécuté pendant son séjour au Brésil. Nagler, Kanstler-Lexicon. — Docum. part.

TAUVRY (Daniel), anatomiste français, né en 1669, à Laval, mort en février 1701, à Paris. Ambroise Tauvry, son père, après lui avoir apprit le latin et la philosophie, lui enseigna aussi

la pratique de son art dans l'hôpital de Laval dont il était médecin. Il l'envoya à Paris pour se persectionner, et Daniel s'appliqua avec tant de succès que la faculté d'Angers le reçut docteur, lorsqu'il avait à peine quinze ans. De retour à Paris, il se livra à l'étude de l'avatomie, et ouvrit des cours publics. Fontenelle s'empressa de le choisir pour son élève à l'Académie des sciences (1697), puis il l'y fit admettre comme associé (1699). Bientôt après Tauvry s'engagea contre Méry dans la fameuse dispute de la circulation du sang dans le fœtus. Cette dispute contribua peut-être à la maladie dont il est mort, car pour tenir tête à son rude adversaire, il sit de grands efforts de travail qui lui occasionnèrent une phthisie à laquelle il succomba à trente-un ans et demi. Il avait certainement beaucoup d'esprit et de pénétration, mais on doit avouer qu'il passa sa courte vie à enfanter des systèmes. On a de lui : Anatomie raisonnée; Paris, 1690, 1693, 1698, in-12, sig., et 1721, in-8°; trad. en latin, Ulm, 1694, in-8°; — Traité des médicaments; Paris, 1690, 1711, 2 vol. in-12, et 1699, 2 vol. in-8°; — Nouvelle pratique des maladies aiguës et de toutes celles qui proviennent de la fermentation des liqueurs; Paris, 1698, 2 vol. in-8°, et 1706, 1720, 2 vol. in-12; — Traité de la génération et de la nourriture du fœtus; Paris, 1700, in-12.

Fontenelle, Hist. de l'Acad. des sciences. — Éloi, Dict. de la medecine. — Biogr. médic. — Bauréau, Hist.littér. du Maine, t. III.

## TAVANNES. Voy. SAULX.

TAVERNIER (Melchior), graveur flamand, né en 1544, à Anvers, mort en 1641, à Paris. Il était, à ce qu'on croit, le second fils d'un artiste huguenot nommé Gabriel, qui passa en France vers la fin du seizième siècle, et qui établit à Paris un commerce de cartes géographiques et une imprimerie en taille-douce. Selon Nagler, Melchior profita dans son pays des leçons du savant Ortelius. Nommé en 1618 graveur et imprimeur du roi pour les tailles-douces, il ouvrit une boutique sur un des quais de la Cité, à l'enseigne de la Sphère. Il mourut presque centenaire, et pour ainsi dire le burin à la main. Les cartes qu'il exécuta sont recherchées pour leur mérite réel autant que pour leur rareté. On n'en peut dire de même de ses estampes originales, qui sont peu nombreuses du reste, à savoir : les portraits du duc d'Alençon, et du cardinal Fr. Barberini, la Statue équestre de Henri IV (1627), le Christ en croix, et deux suites, l'une des Gardes françoises, 8 pl., et l'autre des Chevaliers du Saint-Esprit, 57 pl. pet. in-fol.

TAVERNIER (Melchior), graveur, neveu du précédent, né en 1594, à Paris, où il est mort, en 1665. Confondu par plusieurs auteurs avec son oncle, de qui il prit probablement des leçons, il eut aussi le titre de graveur du roi, et dans la suite devint contrôleur de la maison du duc d'Oreach for toutain to an elect turber groups of a comment of an including Taxibelia, Taxibelia Le Angele et affector of Formation of the Comment of the Commen

eponis e incipion della Sintemat.

Seneri d'amiere ecolomie e la la l'eni cio pranent e ella finite d'amiere productione.

TARRESTER OF A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T To be a consistent of the control of bureasty areams tone the journ even some permeter are mattered or geographie on It area de redutefundi de trea esteadore, es que tous jeune jeule. Na elemento passero se fuebromento de longre despre ie centent ce suit the perte perse present communication talent incremente talle en existe lini je se solithe the assert to jumpe on your A. Box to the ceus ans jaran fu les prix delles remotas de Bartine, a France, Anderers, on Especial, Callentamini a Scare, la Fronte, la Hourre et una leuret je dahlaskim kommanement es ammes gou acest like o calibeache as real est pour y cost un gross electo la Apresiante parellenti. Augmente est les Prontores-Colles, Directoration tres de Novemleng e ils di montement de Vienne. Hans Brenze, commel de caracerne. Il servit sons ses se tres à la catal le de Practie : 8 nov. 1651 : et dans conerses reconstres avec les Tores. Puis il entra comme, page so servite do vide-rol de Binome, y resta quatre ana et demi, et se rem-dit mome presioù don de Mamtone, qui se piaga can la compagnia è enformament, communicies par le cod de Guidhe. Dans une recomaissance qui lit lors du siège de Maztone par les Imperiant (1830), in profit da grand deager, et de dut en el 11 quis la poute de la guirales, a l'egregate tes lieues. Attes la prise de cetterille, Taresnur reforma en France. Son séjour a Paris se fut cas de licane durée; il traversa la Suisse, La Pragne, la Schéme, la Scésie, la Pologue, et se reje rochant du theâtre de la guerre, il repcontra les Impensos qui se dirigenient sur Stet-tin. Il neralt d'entrer dans le régiment du colone formal's faction quantifies ravisa pour aller a Propodorf assister an consequenceat du rei des Roma de 1996 de precionira le fameux P.Jo-see de l'historoposa d'accommazcer en Palestine Table: «Charmet M. de Saint Lieban, Laecuelliis and entresection catte production; make a Control copie in lakes, see deux compagnous continuer leur voyage, et après une attente de onze mo's partit lunnième pour la Perse a la en le diche ramanere. Il en exprenta des tissue et des cierres fices, et le proditiqu'il en retira licitit resonable in available que l'on pouvait espe-

15 Et non a Moserre, comme un l'a régété souvent.

PRINCE 180 F TERMINERY WAS READ ADDES COM puntier minne Sause, tant I egonisi à Me, et 1441 . par recommissance, fact diffiche Cappeuer en merren premennen. Dans en vergen ur enregentannnenvententen et die 1442,464, it." et i feld it parmorar a Perse. le Magat, le una grance partie des Endes piscullars fra-terre de la Chine, et vieita les Ses Celes, Sumante et a summe un'appeare de **Bat**er**ia L**a tionrivillamen aven aquielle I Set regir par les marene arealme at proper de grades à-STEM. SIST I SMISTE SIGNAL ASSESSED A entrattetete, right ethiore gover recinetier anelie Se 2040, diat en a begins recenius l'exactione, sur Tusaner, it gesgregatet es penductions, is PURRAME, LES TRESUTES, LES TRESUTS et les mans de ces divers pays. An retheter de son texten voyage Teversier evan a formme et la celebrit. Le 4 becembre 1669, Lem-XIV be avait schie pour trois millions de élements, et Briliese ent

La ham been as serve he one plus our source. Le bess at en mu allemes de recome augustraliss. Le fine e me princip presente. Les sine recontraces the estima enfante, Le forme resource de se rare que les.

mis en has de son portreil een vers fintienre:

ll staft regul a la sour, et le roi lei dit supéiler des lettres de middense deutret 1659 en récou pense des services qu'il svait rendessas et merce français dans Hade. En effet Tarenie n'evait pas travaille que pour les semi; il aud indiqué avec soin les cruies roules possible à cette epoque pour penétrer dans l'interior de cette epoque pour penétrer dans l'interior le l'Asie, et dans son dernier voyage, il avait enmené avec lui son neves d'Uzes pour le primter exempe son successeur à ses correspondants. Mallieurensement sa vanité, flatiée par les té-moignages de considération et par la carioilé dont il etait l'objet, se laisen affer un fiche, dont il avait en tant d'exemples dans les cours oriestales et dient il retronvalt de spectacle sons ser yent. Il s'en pressa d'acheter la harocole d'inbonne en Suisse, eut un bôtel à Paris, et men la vie d'un grand seigneur. Ses depenses excecives diminuerent rapidement sa fortune. La trabiscon de son neven d'Unes le ruina complétement. Il l'avait envoye en Perse avec une riche cargaison qui devait produire un milion de léneboe: mais l'indiche mandataire vendit pour son propre comple toutes les marchadises d se fixa a Ispahan. Tavernier, poursoivi par so créanciers, consólia ses gens, vendit son hôle d

ce-la sa baronnie au celchre Duquesne. Lors de la revocation de l'édit de Nantes, il aurait été.

selon la France profesionte, enfermé à la

mais on sait d'une maniere positive qu'en puile

l'sre-, un passeport pour la Suisse, où il se rendi- en tout- hâte avec sa femme. Un mois spris

il était à Berlin, où l'électeur de Brandebe

e caution de 50,000

Darf lie. Ce n'est pent-être qu'une parsompti

1687, il obtint, recycanant 🖷

l'accueillit avec bienveillance. Ce prince lui accorda même le titre de directeur de la compa-goie des Indes qu'il se proposait de fonder, et Tavernier, malgre son âge avance, se préparait à partir en cette qualité pour les Indes, en passant par la Moscovie et le Cancase, lorsque la mort le surprit à Copenhague, dans la maison de Henri de Moor, un de ses coreligionnaires Tavernier manquait d'instruction; ses manières brusques et gro-sières, son caractère irritable le rendaient d'un commerce pen agréable; mais il avait un sens droit, une volonte énergique, des prodigieuse. Ses noles, rédigées par Chappuzeau, partirent sous le litre : Les Six l'oyages de J.-B. Tavermer, qu'il a faits en Turquie, en Perse et aux Indes pendant l'espace de quarunte ans el par toutes les routes que l'on peut lenir ; Paris , 1676-77, 2 vol. in-4°, tig. En 1679 parut le t. III, rédigé par La Chapelle, secretaire de Lamoignon, et comprenant avec des considérations génerales sur le commerce des Indes, une Nouvelle Relation de l'interieur du serail du Grand Seigneur, dejà publice separément (Paris, 1675, in-4°); une Histoire du Japon, et un Mémoire sur la conduite des Hollandais dans les Indes, qui le brouilla avec Jurien. Les Voyages de Tavernier ont été rempr. à Paris, 1679, 1692, 3 vol. in-12; 1724, 6 vol. iu-12; et 1810, 7 vol. in-18; ils ont été trad. en anglais (1678, 1684, 2 vol. in-fol.), en hollandais, 1682, in-4°), et en allemand (1684, in-fol.). S. R. Rayle, Dict. - Hang freces, France profestante.

TAVERNIER (Nicolas), érudit français, no ca 1620, à Beauvais, mort le 23 avril 1638, à Paris. Élève du collège de Navarre à Paris, il y devint professeur de rhétorique, puis sous-principal. Il remplaça, en 1608, dans la chaire de langue grecque, au Collège royal, Ph. Dubois, dont il avait éte d'abord le suppleant. Il fut élu à trois reprises recteur de l'université, il a publié : Rhetorici canones; Paris 1667, 1691, in-24 : petit recueil de preceptes litteraires; — des picces de vers latins, où la puete, d'après Goujet, s'allie à la poésie; la plus importante, dédice a l'archevêque de Harlay, a pour titre : Septem legis novæ sacramenta versibus descripta; Paris, 1689, in-8°. Tavernier a édité Velleurs Paterculus (Paris, 1658, in-12).

Gonjet, Hist. du College royal. - Morert, Grand Diet. Asst.

TAYLOR (John), poéte anglais, né en 1580, à Gloucester, mort en 1654, à Londres. Son éducation fut très-négligée. Bien jeune encore, it se reudit à Londres, ou il devint l'apprenti d'un batelier de la Tamise. C'est à cette profession qu'il emprunta le surnom bizarre de Water poet, dont il se décora lui même, et elle lui fournit des moyens d'existence durant une partie de sa vie il occupa pendant une quinzame d'années dans la Tour quelque petit emploi (on ignore au juste lequel), et plus lard il tint une

taverne aux environs d'un des pares de la capitale. Après l'exécution de Charles 1er, il adopta pour enseigne la Couronne en deuil, et la remplaça par son propre portrait. Il ne se contentait pas de la notoriete taut soit peu ridicule que lui valaient ses écrits en prose et en vers; il aimait à fixer l'attention publique par des exploits qui au moins ne manquaieut pas d'originalité. Un jour il entreprit de naviguer de Londres à Rochester dans un canot de papier; mais l'eau envalut son fragile esquif avant qu'il eût atteint le but, et ce ne sut pas sans peine qu'il gagna sain et sauf le rivage. Il décrit dans une de ses nombreuses brochures un second voyage qu'il accomplit à pied en 1618; voici le titre de cette singulière production : Le Pélermage d'un pauvre diable, ou la Promenade economique de John Taylor, dit le poète batelier de Sa Majeste; comme quoi il voyagea à pied de Londres à Édimbourg en Ecosse, sans argent pour l'alter ni le retour, ne mendiant ni n'empruntant, ne demandant ni viande, ni boisson, ni logis. Il executa dans l'eté de 1641 un autre voyage, qui semblait présenter en-core plus de difficultés et dont il a cerit le recit. A l'en croire il aurait franchi en bateau une distance de douze cents milles; mais la verité est qu'il ne fit par eau qu'une partie de cette longue excursion. Ses écrits, dont une partie a eté réimprimée en 1630 ( Works of John Taylor; Londres, in folio), s'élèvent à plus de quatrevingts, tantôt en prose, tantôt en vers, quel-quefois en prose mêlée de vers. Sa poésie ne sort pas du genre burlesque; sa prose est celle d'un écrivain qui ne manque pas d'observation, mais dont l'instruction est presque nulle. Ses œuvres toutefois ne sont pas sans valeur au point de vue historique. Taylor a encore donné au theâtre une sorte d'intermède intitulé le Triom. phe de l'Honneur et la Renommée (Londres, 1634, in-40).

Boker, Biogr. dramatica. - Kaigin, Cyclopedia of Biography - Census a literaria.

TAYLOR (Jeremy), theologien anglais, à Cambridge, en août 1613, mort à Lisbuen (Irlande), le 13 août 1667. Il clait fils d'un pauvre barbier, et fut éleve gratuitement à Camil ridge. Après avoir été ordonne prêtre, il se rendit à Londres, et obtint de l'archevêque Laud one place de repétiteur à l'université d'Oxford, Deux ans plus tand il fut nomme, sur la recommandahon de l'évêque Juxon, pasteur d'Uppingham, dans le comte de Rutland (1638) et chapelain ordinaire de Charles ter En 1642 ce prince le crea, avec plusieurs autres personnes restées fidètes à sa cause, docteur en theorogie. Cette favour lui fit perdre sa cure, qui fut sequestrée par ordre du parlement. En 1645, il se retira dans le pays de Galles, et ouvrit une crole à Newton pour faire subsister sa famille. Pendant la guerre civile, Taylor fut plus d'une fois mis en prison comme rosaliste, mais tomones pour

989

en Irlande et sut placé par celui-ci comme ministre à Portmore, résidence de ce lord ; mais ses

TAYLOR

appointements étaient si restreints, qu'il dut accepter une pension de son ami John Evelyn. 11 y souffrit une nouvelle persécution, à cause de ses opinions religieuses. Le rétablissement des Stuarts lui permit de revenir à Londres, et à la fin de 1660 il devint évêque de Down et Connor. Le 21 juin 1661, il fut chargé en outre de l'administration du diocèse de Dromore, « à cause, selon les termes du décret, de sa vertu, de ses connaissances et de son zèle ». Dans la même année il fut élu vice-chancelier de l'université de Dublin, dignité qu'il garda jusqu'à sa mort. Après la mort de sa première femme, qui lui avait donné sept enfants, Taylor épousa une tille naturelle de Charles 1er; sa fille cadette se maria plus tard avec Francis Marsh, archevêque de Dublin. Il se distingua surtout par ses sermons, dans lesquels on admire une riche imagination, une grande chaleur et un ton de douce piété. Hallam les regarde comme supérieurs à tous ceux qui avaient été prêchés avant lui dans l'église anglicane, quoiqu'il les trouve d'un style trop oriental, à cause de l'abondance des métaphores. Parmi les écrits qui valurent à Taylor la réputation d'un des plus savants théologiens de son temps, il faut citer : Episcopacy asserted, against the Acephali and Erians new and old; Oxford, 1642; -- Of the sacred orders and offices of episcopacy by divine institution, apostolical tradition and catholic practice, asserted; ibid., 1642; Londres, 1649, in-40; - An Apology for authorised and set forms of liturgy against the pretence of the spirit; Londres, 1644, in-4°; — A new and easy institution of grammar; ibid., 1647, in-8°: ouvrage publié par Taylor, Nicholson et Wyatt; — Liberty of prophesying; ibid., 1647, in-4°; — Holy living and holy dying; ibid., 1651; 8e édit., 1668; - Discourse on Baptism; ibid., 1652, in-4°; — The great exemplar of sanctity, or the life of Christ; ibid., 1653, 3 vol. in-fol.; la 6º édit. a paru sous le titre Antiquitates christianæ et avec les Antiquitates apostolicæ de Cave; - The real presence and spiritual of Christ in the blessed sacrement; ibid., 1654, in-80 : c'est une défense de l'art. 28 de la Confession anglicane contre la doctrine de la transsubstantiation; - The golden Grove, or a manual of daily prayers and litanies; ibid., 1654, in-12; 14e édit., 1683; — Unum necessarium, or the doctrine and practice of repentance; ibid., 1655, in-8°. ouvrage a rapport à la doctrine du péché originel, et sut complété plus tard par deux autres controverses sur le même sujet, en réponse aux attaques de Warner, évêque de Rochester; - A Collection of polemical and moral discourses; ibid., 1657, in-fol.; - A Collection of offices

and forms of prayer; ibid., 1658, in-8°; -

Ductor dubitantium, or Rule of conscience: ibid, 1660, in-fol.; 3° édit., 1676, dédié à Charles II; — A Dissuasive from popery; ibid, 1664: violente diatribe contre les jésuites. Tous les ouvrages de Taylor ont été réunis en 4, pais en 6 vol. in-fol., et en dernier lieu par l'évêque Heber (Londres, 1820-22, 15 vol. in-8°).

G. Rust, Funeral sermon on bishop Taylor, 1887.

H. Bonney, Life of Taylor; Londres, 1815, lu-8°.—A. Reber, Idem; Ibid., 1823, 2 vol. in-8°.—R. Willmod, Bishop. J. Taylor, his predecessors; contemporaries and successors; ibid., 1848, in-12.—Wood, Atlease oxon.—Chaufeplé, Nouveau Dict. hist.

TAYLOB (Brook), célèbre géomètre anglais,

né le 18 août 1685, à Edmonton (village da Middlesex), mort le 29 décembre 1731, soit à Bisrons (Kent), soit à Londres, où il set en-terré. Son grand-père, Nathaniel Taylor, était un des puritains que Cromwell choisit, par lettre du 14 juin 1653, pour représenter le comté de Bedford dans le Parlement. Son père, John, lui ît donner une brillante éducation : en même temps qu'il lui donnait un professeur chargé de dirigerses études classiques et mathématiques, il lui faisit cultiver les arts d'agrément, principalement la musique. Brook Taylor fit en tout des progrès rapides : il aurait pu devenir un musicien distingué ou un peintre de mérite; son goût pour les sciences l'emporta. Dès 1701, admis au collége de Saint-John, à Cambridge, il se lia avec les principaux disciples de Newton. En 1708, il composa un mémoire Sur les centres d'oscillation; en 1764, il se fit recevoir docteur en droit, et la même année il devint secrétaire de la Société royale de Londres, dont il avait été élu membre en 1712 : honneurs dont il s'était rendu digne par ses mémoires Sur l'ascension de l'eau entre deux surfaces planes, et Sur le problème de la corde vibrante. Ces mémoires ont été insérés dans les Transactions philosophiques, qui contiennent encore un travail de Taylor Sur les lois de l'attraction magnétique, un autre Sur le thermomètre, et un trailé intitulé Nouveaux principes de perspective linéaire, qui a été trad. en français (Amst., 1757, in-8°). En 1713, il avait aussi présenté à la Société royale un travail sur la musique, dont il est question dans une de ses lettres à Keil, mais dont il n'existe aucune trace imprimée. Dans les dernières années de sa vie, il s'occupa de spéculations philosophiques et religieuses. Divers écrits de cette nature ont été trouvés parmi ses papiers; mais ils n'avaient sans doute pas plus de valeur que les élucubrtions apocalyptiques de Newton. C'est en 1715 que parut le plus important ouvrage de Taylor: Methodus incrementorum directa et inversi (Londres, in-40). L'anteur y expose la théorie des incréments (c'est-à-dire des différences) dont Newton avait jeté les bases dans le Me thodus differentialis. On y trouve le chibre théorème de Taylor, dont la formule de li-nôme de Newton et la série de Maclaurin se

sont que des cas particuliers. Le théorème de Taylor, l'une des conquêtes les plus précieuses du culcul infinitésimal, a pour but de développer en série le changement que subit que fonction quelconque lorsqu'on fait crottre les variables. Lugrange en a donne, en 1772, une analyse trèselegante, complétée depuis par Poisson, dans la Correspondance sur l'heole Polytechnique, E. M.

(halmers, Riogr. Diet - Montlerier, Diet. do ma-them. - Knight, Cyclopedia. TAYLOB (John), erudit anglais, né à Shrewsbury, eu 1703, mort à Londres, le 4 avril 1756. Son père ctait, suivant les uns, un pauvre cordonnier, suivant d'autres, barbier. Après avoir reçu sa première instruction dans sa ville natale, il entra au collège de Saint-John de Cambridge, où il fut agregé en 1730. La grande réputation qu'il acquit comme hellémiste le fit nommer en 1732 bibliothécaire à l'Université, emploi qu'il échangea en 1734 contre celui de grettier. Il s'adonna aussi à l'étude de la juris-prudence, et prit le double titre d'avocat et de docteur. Que ques années plus tard il embrassa l'état ecclesiastique et fut nommé successive-ment archidiacre de Buckingham et recteur à Lawford (comté d'Essex). En 1757 il fut pourvu d'un canonicat à Saint Paul de Londres. On a de Comm. ad legem decemviralem de inope debitore in purtes dissecando; Cambridge, 1712, in-1°; — Marmor Sandvicense, cum commentario et notis; ibid., 1743, in-8°: il y explique les inscriptions de ce marbre, vapporté d'Athenes par lord Sandwich en 1739; ments of civil law; Londres, 1755, 1769, in-42: il y a beaucoup d'érudition dans ce livre, dont on a fait un abregé en 1773 ; il fut écrit a la requête de lord Carteret, qui avait confié à l'auteur l'education de ses petits-lils. Ce savant s'est rendu surtout recommandable par d'excellentes editions d'auteurs grecs, tels que Lystæ orationes et tragmenta (Lond., 1739, in-4°), Demosthenis, Eschmis, Dinarchi et De-madis orationes (Cambridge, 1748 57, 2 vol. in-49), edit recherchee bien qu'inschevée, et dont les notes ont eté reproduites dans l'Apparatus criticus de Reiske. Taylor etait égaiemeut poête, et quelques-unes de ses pièces de vera se trouvent dans le Gentleman's Magazine et dans la Select collection of Poems de Nicholson.

Akkin, ceneral biography.—Relake, Prefatio ad De-mortheurn.—Raught, English cyclopædia. TAYLOB (Thomas), helleniste anglais, né le 15 mai 1748, à Londres, mort le 1<sup>ee</sup> novembre 1835, a Walworth. Sa famille élait honorable, mais sans fortune. Après avoir fréquenté l'école de Saint-Paul durant trois années, il fut confie aux soins d'un parent qui avait un emploi à Sheerness, dans le chantier de la marine, et se livra avec ordeur à l'étude des mathematiques et de la chimie; puis il se perfectionna dans la fitterature classique avec le rev. Worthington, savant humaniste. Il avait alors l'intention d'aller prendre ses degrés universitaires à Aberdeen et d'entrer dans les ordres; mais un mariage prématuré et le besoin de se créer des ressources l'obligerent à quitter ce projet pour accepter un modeste emploi dans une maison de banque. Il consacrait ses moments de loisir à la lecture de Platon et d'Aristote, ses auteurs favoris, et de leurs commentateurs. La chimie l'occupait aussi, et ce fut la tentative de résoudre un problème insoluble, celui d'une lampe perpétuelle, qui le fit sortir de l'obscurité : il ent des amis et des protecteurs; on l'aida à ouvrir un cours sur la philosophie platonicienne; on lui procura des leçons de langues et de mathématiques, ainsi que le poste de secrétaire adjoint de la Société pour l'encouragement des arts industriels. quitta alors la banque, et put vivre des ressources qu'il tirait à la fois de l'enseignement prive et de ses travaux d'érudition. Il mourut d'une maladie de la vessie, à soixante-dix-sept ans. La plus grande partie de sa longue et laborieuse carrière appartint, on pent le dire, aux écrivains de l'antiquité : Taylor les relisait sans cesse; il poussait l'admiration pour quelques-uns d'entre cux jusqu'au fanatisme; il s'était fait des idées de Platon et d'Aristote une philosophie à son usage, et il avait épousé même les rancunes des auteurs alexandrins contre le christianisme. En propageant les œuvres de la littérature ancienne, il a rendu des services au progrès des lettres; mais comme érudit il manque souvent de justesse et pèche par excès de partialité. Ses écrits originaux sont peu nombreux; ils ont pour titres : Elements of a new method of reasoning in geometry; Londres, 1780, in-4°; — On the eleusinian and bacchic mysteries; On the eleusinian and bacchic mysteries; ibid., 1788, in 8°; — The Rights of brutes; ibid., 1792, in 12: parodic du traité des Rights of men de Paine; — Miscellanes in prose and verse; ibid., 1805, 1820, in 12; — Collectanea; ibid., 1806, in 8°; — Theoretic arithmetres; ibid., 1816, in 8°: contenant ce qui a été écrit sur ce sujet par Théon de Smyrne, Nico-maque, Jamblique et Boèce; — beaucoup d'articles dans le Classical Journal et autres recueils, entre autres la série de ceux qui traitent des gracles de la Chaldée. C'est surtout comme humaniste que Taylor s'est acquis une réputation humaniste que Taylor s'est acquis une reputation honorable; on remarque parmi ses traductions les suivantes: Hymnes d'Orphée; Londres, 1787, in-8°; — Commentaires de Proclus sur Buclide; 1792, 2 vol. in-8°; — Description de la Grèce, de Pausanias; 1794, 1824, 3 vol. in-8°; — L'Amour et Psyché, d'Apulce; 1795, in-8°; — Dissertations de Maxime de Tyr; 1804, 2 vol. in-12; — Œuvres de Platon; Landres, 1804, 5 vol. in-4°; le duc de Norfolk pourruit aux fesis de cette publication; et mand pourvut aux frais de cette publication; et quand elle fut achevée, cédant a un caprice inexplicable, il s'en fit livrer tous les exemplaires et les garda sous clef jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à

la fin de 1815; il n'en resta pas moins l'ami de Taylor, qui fut en maintes occasions son hôte au château d'Arundel. Pour cette version de Platon, Taylor laisea presque intact- les divers traites que Sydenbam avait traduits et profita, en lui en reconnaissant le merite, des travaux de cet infortune savant; — Les Arquiments de Julien. d'après Cyrille; 1809, in-se; — Œueres d'Aristole; Londres, 1812, 9 vol. 1848, ires a 50 exempt, seutement : cette edition fot faite aux frais de M. Mercdith, riche negociant retiré des affaires, qui gratifia en outre l'autour d'une pension viagere de 2,500 fr; - Six livres de Proclus sur la théologie de Platon; 1816, 2 vol. in-4"; - (Luvres choisies de Plotin; 1817, in-8"; - Vie de Pythagore, par Jamblique; 1818, in-8"; — Commentaires de Proclus sur le Timée; 1820, 2 vol. in-4°; — Métamorphoses et œuvies philosophiques d'Apulce; 1822, in-8"; - Œuvres choisses de Porphyre; 1823, in-8°; - Du Suicide, par Plotin; 1834, in-80, avec des extraits d'Olympiodore, etc. On doit aussi à Taylor la reimpression du Dictionnaire grec d'Hederic (Lond., 1803, in-4°).

J. Weish, Brief notice of Thomas Taylor; Lond., 1831, in-80.

TAYLOR (Zachary), président des États-Unis, né le 24 septembre 1784, dans le comté d'Orange (Virginie), mort le 9 juillet 1850, à Washington. Il était le troisième tils du colonel Richard Taylor, qui s'etait distingué dans la guerre de l'indépendance, et qui, en 1785, alla se fixer dans le Kentucky, alors à peine peuplé. Cette circonstance donna plus tard au fils le cachet d'un homme de l'Ouest, ce qui ne fut pas inutile a sa popularité. En 1808, celui-ci obtint de Jefferson, alors président, le brevet de heutenant d'infanterie. La plus grande partie de sa vie se assa sur les frontieres, à guerroyer avec les Indiens on à les surveiller. En 1812, il commandart, comme capitaine, le fort Harrison, sur la rivière Wahash; en 1816, comme major, au poste de Green Bay (Michigan :, Sous le président Jackson, il parvint au grade de colonel (1833), il servit avec honneur dans la celèbre guerre contre Black Hawk, chef de tribus indiennes. L'insurrection générale des Séminoles en Floride vint lui ouvrir un plus large horizon. Il fut fait général en chef en 1838, s'y distingua par son activité et ses succès, et y resta jusqu'en 1-40, où il fut chargé du commandement de la division du Sud-Onest. A l'annexion du Texas (1845), il eut ordre de concentier ses troupes à Cuerpo del Cristo, et y resta jusqu'en mars 1846. Les Mexicains ayant commencé les hostilites, Taylor s'avança vers le Rio-Grande avec une petite armée de réguliers et de volontaires, remporta les deux victoires de Palo Alto et de Resaco de la Calma (8 et 9 mai), et prit en deux jours Monterey, qui était bien fortifié, et défendu par des forces supérieures (23 sept.). Mais la victoire décisive,

et qui lui fait le plus grand honneur, c'est celle de Buena Vista (23 fev. 1847). Il etait dans une situation très critique, avec 6,000 hommes seviement. Santa-Anna, qui en avait 20,000 et crosat le tenir, tui adressa une ongue lettre pour finuler à se rendre. Taylor repondit : " Je refue respectueusement de faire ce que vous demandez. » Il mit en déroute complète Santa Anna et l'armée mexicaine; son artillerie et l'ardeur des volontaires tirent merveilles. Cette victoire e les succès posterieurs du genéral Scott amenerent des negociations; il en resulta un traite, en vertu duquel la Californie et le Nouveau-Mexique étaient cedes aux États Unis. Taylor revint a «a résidence de Bâton-Rouge en Louisiane, et acheta une plantation. Mais ses amis du parti whig avaient les yeux sur lui. Il y avait là une gioire et une influence à exploiter pour la politique. L 1er juin 1848, la convention des whigs, siegeant à Philadelphie, le désigna pour la presidence, et quand vint l'élection populaire de novembre, re choix fut sanctionné par une forte majorite Taylor fut inauguré président le 4 mars 1849. Il était dirigé par son cabinet plus qu'il ne le dirigeait. Il ne jouit pas longtemps de ses nouvelles grandeurs. Il était usé par les rudes fatigues de sa vie militaire, et succomba à une dyssenterie. Il ent pour successeur M. Fillmore, vice-presi-dent. Il laissait un fils et deux filles. Ce fils, devenu colonel dans l'armée confédérée, a eté tué dans un des nombreux combats de la guerre civile (1864). J. CHANET.

11. Monigomery, Life of general Taylor; New York, 1893, In-8? — Enlony on general Taylor; Philips, 1895. — Lives of american presidents. — Encyclopada americans, 1893.

TAYLOR (Isidore-Justin-Severin, baron), littérateur et artiste français, né à Bruxelles, k 15 août 1789. Son père, d'origine anglaise, se fit naturaliser français; sa mère descendait de l'ancienne famille irlandaise des Walvein, qu'on trouve établie dans la Flandre occidentale demis le freizième siècle. Ruines par les éveneme politiques, les parents du jeune Taylor s'appliquèrent à lui donner une belle éducation, à defaut de patrimoine, et le placèrent dans un pensionnal à Paris. Il s'appliqua surtout au dessin, sous la direction de Suvée, et fut capable à l'age de dohuit ans de se créer des ressources en travaillant pour les libraires. Dès 1811 il commença une suite de voyages artistiques dans la Flandre. l'Allemagne et l'Italie. De retour en France à la fin de 1813, il se vit aussitot enrole dans les gardes nationales mobiles, on, comme neveu du genéral Taylor, il eut le grade de sous licute-nant Après la restauration, il entra dans la garde royale, et fot nommé au concours lieute nant dans la compagnie d'artillerie dite de Wagram. Les loisirs de la vie de garnison lui permirent de cultiver les lettres et les arts. Il donne en 1821 au théâtre, avec Ch. Nodier, une tra-duction de la célèbre tragédie de Maturin, infitulee Bertram, qui cut deux cents represen-

l'Allemagne, et dans les années suivantes il parcourut la Hollande et l'Angleterre. Attaché comme aide de camp au general d'Orsay, il prit part à l'expédition de 1823 en Espagne, fut porté plusieurs fois à l'ordre du jour, et quitta le service après la guerre, avec le grade de chef Le talent, en même temps artistique et littéraire, du baron Taylor, lui mérita bientôt une place importante dans le monde des arts : nommé, en 1825, commissaire royal près du Théâtre-Français, il s'honora par une grande largeur d'idees et une impartialité bien iare au milieu des querelles littéraires, en ouvrant notre première scène à l'ecole romantique. C'est lui qui tit representer Hernani, et qui remit le Made Figaro au répertoire. En même temps il ne renonçait pas à son goût pour l'archeologie. Il obtint, comme dessinateur, une médaille d'or au salon de 1827. Nous le voyons aussi rédiger des pétitions pour signaler les vieux monuments qui tombent en ruines et les soustraire au marleau de la bande noire. Il forma aussi le projet de transporter en France quelque monument égyptien qui consacrat à Paris le souvenir de la domination française. Son rapport désignait spécialement les obélisques de Louqsor. Dans une première excursion rapide qu'il entreprit, sur l'ordre de Charles X, M. Taylor constata la possibilite d'accomplir son projet; reparti le 17 mars 1830, il apprit en arrivant que les obélisques venaient d'être accordés à l'Angleterre; mais, après une lutte longue et difficile, il finit par l'emporter, et le 23 décembre 1833, l'un des deux obélisques était débarqué à Paris. Il faut constater à la louange de M. Taylor que sur cent mille francs qui lui avaient été confiés pour cette mission, il n'en dépensa que dix-sept mille et rendit le reste au tresor. En 1835, il alla en Espagne, chargé par Louis Philippe de racheter les toiles des maltres espagnols que le musée avait possédées sous l'empire; il depensa, avec le tact d'un homme de goot, un million à ces achais. Revenu d'Espagne, il fut envoyé à Londres pour y recueillir le musée Standish, legué au roi des Français (2). En 1836 il fut nommé inspecteur général des beaux arts. Le reste de la vie de M. Taylor se partage entre des voyages dans l'Orient, d'où il rapporta des fragments précieux de l'art antique, et la fondation de sociétés de secours mutuels qu'il finit par établir, malgré l'indifférence des uns et les épigrammes des autres, et qu'il dota avec le produit des fêtes des concerts, des loteries de bienfaisance qu'il organisait L'association des artistes dramatiques, qu'il organisa la première, fut suivie par

tations (1). Dès 1816, il avait visité de nouveau ; celle des musiciens, celle des peintres et celle des inventeurs industriels. M. Taylor est président de toutes ces sociétes; il est en même temps président honoraire de la Societé des gens de lettres, à laquede il préta fraternellement, dans un jour d'embarras pecuniaire, la secours de la caisse commune des societés qu'il avait fondées. M Taylor est commandeur de la Légion d'honneur depuis 1837, et is a été élu en 1847 membre libre de l'Académie des beaux-

La principale publication de M. de Taylor est intitulée : Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France ; Paris, 1820-63, 24 vol. gr. in fol., avec planches lithogr. Le texte de cet ouvrage, encore inachevé, contient l'historique des monuments, les légendes et les traditions curieuses qui s'y rattachent pour les provinces de Normandie, Franche-Comté, Auvergne, Languedoc, Roussillon, Querci, Picardie, Bretagne, Dauphiné, Champagne et Bourgogne. Les nombreux dessins qui illustreut le texte, et qui furent le premier exemple des illustrations lithographiques, sont dus à Isabey, Géricault, Ingres, Horace Vernet, Fragonard, Viollet-le-luc, Ciceri, Dauzata, etc., et à M. Taylor luimême. La rédaction est en partie, pour les premiers volumes, de Ch. Nodier et d'A. de Caiheux (1). M. Taylor a écrit le reste; son style est élégant, quelquefois pittoresque, et l'on remarque surtout, dans l'arrangement de l'ouvrage, un esprit méthodique. On a encore de lui : Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, de Tanger à Tétouan; Paris 1826-32, 3 vol. gr.in-8°, avec 110 pl.; - (avec L. Reyband) la Syrie, l'Egypte, la Palestine et la Judee; Paris 1835-39, 3 vol. gr. in-4°, avec 150 pl.; — Fé-lerinage à Jérusalem; Paris, 1841, in- ; l'oyage en Suisse, en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Allemagne, etc.; Paris, 1843, ; - Les Pyrénées; Paris, 1843, in-8º.

Rabbe, Biogr. univ. des contemp - B. de Mir Le Baron Taylor. - Querard, France litteraire

TCHANDRAGOUPTA, en latin Sandracottus, roi indien, vivait vers la fin du quatrième siècle

(2) Des critiques ayant accusé M. Taylor de signer des pages écrites par une autre plume et des dessins dus à un ersyon etranger. Nodier et Douasis répondirent chaenn par une tettre qui rétablissait in vérité. « J'al travaille, dit Nodier, à la rédaction des Voyages pitto-resques, que nous avans signés en commun, et J'al même fourm la plus grande parl des deux premiers volumes, mais non toutefois la meilleure; car les chapitres de M. Taylor, relatifs aus arts, out obtenu et dovent obtenir beaucoup plus de succès que les niens termin. M. Taylor a redige et public seul les oft ou dance volumes de cet immense ouvrage qui ent paru jusqu'et; et, si l'on m'y atribue encore quelque partenation. C'est que M. Taylor a eu la politiesse de conserver sur les frontisplees le nom de ses anciens collaborateurs. « [1818]. M. Dauasia cerivit de son nôte que « M. Taylor avant jamais signe une aquarelle de lut », MM. Amédée de Cescha, Degaulte et Adrica Decourcelle ont eu part à la rédaction des derniers volumes de cet ouvrage.

is il fit encore jouer à la même epoque le Délateur, moit et Marie, le Chevoller d'Assas, et Amour et

Etourderie.

2. Du salt que le mosée espagnol et le mosée Stag-dish ont etc vendus l'un et l'autre en 1818.

avant J. C. On sait que les Indiens n'aut pas d'histoire, et qu'ils pe mous out transmis les souvenirs de leur passe que sous la forme confuse de la legende. Veici celle qui nous est parvenue au sujet de Tehandragoupta, A. Patalipoulra regnard un prince nomine Nanda, tils d'une femme de la caste des sondras, et constdere lui même par conséquent comme soudra. C'etait un roi puissant, mais cruel et avate, et, par ses vices autant que por sa basse naissance, il excita la haine des Brahmanes, Il eut d'une de ses femmes huit lits, qui avec leur pere furent connua sous le nom des neuf Nandas. Survant une tradition d'autant plus douteuse qu'elle n'est pas confirme par les Pouranas, il eut d'une autre femme de busse caste un tits nomme Tchandragoupta. Mais, que celui-ci fut ou ne fut par le fils de Nanda, il devint son competiteur au trône, et trouva dans les Brahmanes des auxilianes zeles et puissants. La lutte se terroma par la destruction de Nanda et de ses bint fils. Dans cette guerre l'chandragoupta avait en pour allié un prince du nord auquelal avait promis un accroissement de territoire; loin de tenir promesse, il fit assassiner cet auxiliaire, devenu genant. Son fils Malayekaton essaya de le venger, et avec le secours des Yavanes (probablement les Ioniens, c'est-à-dire les Grees), il envalut les États de Tchandragoupta; mais cette entreprise echoua. Tchandragoupla regna vingt-quatre ans, et laissa son toyantne a son his Bindusara on Varisora. L'histoire de ce prince est le sojet d'un draine hindou intitute Musica Rakshasu, traduit en anglais par Wilson dans ses Select specimens (1835, † 11). Tels sont les faits que l'on peut recuendir dans les écrivains indiens

Les ht-toriens grees nous parlent d'un roi Sandracuttus qui da temps de Seleucus Nicatir regna sur les puissantes nations des Gangarides et dei Prasiens, aux bords du Gange. Il était fils de Xandrames, ou Agrammes, homme de basse naissance, qu'une reme épousa et plaça sur le trône après avoir fué son mari. Xandrames envoya a Alexandre le Grand, qui etait arrivéjusqu'a l'Hyphase, Sandracottus, un de ses fils, on simplement un de ses officiers (car Justin ne dit rien de la naissance royale de Sandracottus). Celor ci, ayant offensé Alexandre par des réponses trop hardies, fut obligé de s'enfuir pour éviter la mort. Il se mit a la tête d'une troupe de brigands, et détrona Xandrames. Il profita des troubles qui suivirent la mort d'Alexandre pour reconquérir sur les Grecs une partie du nord de la peninsule indienne. Seleueus, devenu mattre a partir de 311 de l'Asie orientale, fit une expetition contre lui, mais il choua, et il fut force de ceder à Sandracottus tont le l'enjab et même les contrees situées sur la rive droite de l'Indus jusqu'au Paropamisus. Il recut en cehange cinq cents élephants. L'his-torien et geographe grec Megasthènes séjourna pendant plusieurs années à la coux de Sanimcutlus comme ambassaileur de Seleucus. Sa capitale etait Palibothra.

L'identite de Tetrandragoupta et de Sandracollus ou Sandra-couptos, comme l'appelle Aloenée, n'est pas douteuse; on peut donc rapporter
au successeur de Nanda ce que les Grees racontent du his de Landrames, et plan er sonnaixe
de 512 avant J.-C. a 288, epoque qui tous
fourrut une date importante pour la chrosoluge
si incertaine de l'Inde ancienne.

L. J.

81 Intertaine de Villote ancienine. L. J.
Platarque, Alexand., El. - Justin, XV, 4 - Sepre.

397. 32 - Straben, XV. - Athenee, f. p. 12 - corea
Antib., V. C. - Pline, Hut. nat., VI, 17. - Lanca, in
Participationna. - Dreysen, Hellentsonato, I, p. 115,
E. II, p. vs.

TCHREEBI, Voy, HARH-KHALFAH,
TCHREBATOFF, Voy, CHICARRATOR,
TCHINALIZERMAN, EMPLOYMENTAL

TCHINGUIZ-KHAN. Voy. TCHITCHAGOF ( Paul-Vasilievitch i, am ral russe, ne en 1767, mort à Paris, le 10 se tembre 1849. Il etait fils d'un amiral qui se tingua contre les Suedois sous Catherine dont on a un volume de recherches dans lauer Glaciale (1). Elevé en Angleterre, il puisa dans ce grand pays des idees ithérales auxquelles il deineura toujours fidele ; ses idees lui valurest d'être plus d'une fois emprisonne sous Paul !" qui ne put toutelois refuser à ses merites le grade de contre-amiral. Un des premiers autes d'Alexandre I<sup>et</sup> fut de nommer Tchitchagol imral et ministre de la marine, poste où il ren sa patrie les plus éminents services jus qu'en tsu, epoque ou il reçut le commandement de l'aru de Moldavie. Il en fut rappele pour barret a tetraite des Français revenant de Moscou, Malseconde, il ne put empêcher Napoléon de traverser la Bérésina, le 29 novembre 1812; ses ennemis (sa roideur, sa franchise et surtout sa reele supérionte lui en avaient beaucoup attire, profilerent de cet insuccès pour le goireir aup l'empereur. L'amiral, devenu commandant l'armee, lui offrit sa demission; Alexandre fusa d'abord, mais ne tarda pas cependant a la accorder un conge illimite avec l'autorisation voyager on et autant que bon lui semblerad. Il etait en Italie en 1834 lorsque l'empereur Nauaenjoignit à tous ses sujets de rentrer dans leur pays, sous peine de sequestration et de comucation de leurs biens. L'amiral ne crut pas que la position particuliere où l'avait eleve l'empereur Alexandre, où l'avait maintenn l'emperenr Nicolas, put être atteinte par cette mestre exorbitante; pourtant il ne tarda pas à être e forme que ses biens avaient été confisques et que ses traitements loi étaient supprimes. Froi par cet acte arbitraire, il rompit avec so gouvernement et « afin, dit-il, de reconser les droits de l'homme, » il s'associa a la stion, dont il avait deja adopté la crossic qui a su conserver le plus de liberte raisonulet se naturalisa sujet anglais Depuis foro, il a

(1) Reise nuch dem Eumeer; Petersbung, 1788, to-

vécu dans la retraite en France, occupé à rassembler ses souvenirs, pleins de piquants détails sur l'empereur Paul. Ses Mémoires ont été publiés à Berlin en 1855, plus tard et plus completement à Paris (t) par les soins de son gendre, le comte du Bourzet, qui les a fait pré-

ceder d'une notice biographique.

Tchitchagof etait une tête extraordinaire, violent, en même temps rigide dans ses mœurs et d'un désintéressement extrême. Le comte de Maistre, avec lequel il etait intimement lié, l'a saist au vif dans ces lignes : « Il a été élevé en Angleterre, où il a appris surtout à mépriser son pays et tout ce qui s'y fait. Ses discours sont d'une hardiesse qui pourrait prendre un autre nom. Comme il a beaucoup d'esprit et d'originalifé, ses traits aigus et polis s'enfoncent profondément. Il passe pour être extrêmement français, mais la chose est moins vraie qu'on ne le croit, car il est certain qu'il a contracté en Angleterre une admiration pour ce pays qui est très-visible. Je crois bien qu'il a bon nombre d'idées françaises dans la tête; cependant il est difficule de savoir a quoi s'en tenir, car il contredit tout, uniquement pour se divertir. Je l'appelle le gentilhomme de l'autre côte. .

hastern Europe and the emperor Nicholas; Lond., 1886, I. 123. — J. de Maistre, Correspondance. — Lettre de Ame de Bourset au comte Rod. de Maistre; Paris, 1883. — Schorteler, Hist. entime de la Russie.

TEBALDEO ou TIBALDEO (Antonio), poëte italien, né a Ferrare, le 4 novembre 1463, mort à Rome, en 1537. Il exerça la médecine et porta quelque temps l'épée au service de François de Gonzague, marquis de Mantoue. Mais se laissant aller à son penchant naturel, il employa ses loisirs à composer une foule de poésies legères, qu'il chantait lui-même en s'accompagnant de la guitare. Son nom était dejà connu à Rome quand il se rendit dans cette ville. Ses premiers essais poeliques pararent en 1499 (Sonelli e Capitoli; Modène, in-i"), et furent souvent reimprimés, tantot sous le titre d'Opere volgare, tautot sous celui l'Opere amorose. Les pensées n'en sont pas toujours justes, ni les expressions toujours élégantes. Pour éviter ces défauts, il cultiva la poesie latine, et il parvint a s'y exprimer avec tant de finesse que pour une seule épigramme le pape Léon X lui donna 500 écua d'or. En 1527, lors du sac de Rome par les soldats du connetable de Bourbon, il se vit depouille de tout; Bembo hi lonna 30 florins pour subvenir à ses premiers besoins. Ce poête eut les defauts de son siècle, l'enfluce, la recherche et l'affectation, mais à un degre moindre que la plupart de ses rivaux, comme on peut le voir par ses Stanze nuove; Veuise, 1520, in-8. Parisotti publia de lui quatre Capitoli et une Egloque dans le recueil de Calogera, et l'abbé Serassi, une lettre et quelques sonnets dans son edition des Lettres de Castiglione. On trouve ses epigrammes dans les

M dibliothèque russe, chez Franck, nouvelle série, VII.

Delicia poetarum ital. de Gruter. Un choix de ses poésies se trouve egalement dans les Poesie pustorali et rusticali (Milan, 1808, in-8°). S. R.

Giornale de' letter, d'Italia, t. 111. — Barnffath, Diss, de Poets ferrar. 1789. — Notizie de' Poets ferrar. — Thraboschi, Vioria detta letter, stat. — Barotti, Memoris degli ultistri Ferraresi.

TEDESCHI (Niccolo), dit le Panormilain, canoniste italien, né à Catane, en 1386, mort a Palerme, le 15 juillet 1445. A quatorze ans, il prit l'habit de Saint-Benolt, et ses heureuses dispositions le firent envoyer à l'université de Bologue; il s'y distingua surfout dans la juris-prudence canonique, et revint dans sa patrie, où il professa cette science. En 1419, il ouvrit à Sienne des cours qui y attirérent un grand nombre d'auditeurs. Le 10 Janvier 1425 le pape Martin V le nomma abbé de Sainte-Marie de Maniago (diocèse de Messiue), le désigna pour professer le droit à Parme, puis à Bologne, et l'appela à Rome comme auditeur géneral de la Rote et de la chambre apostolique. Après la toort de ce pontife (1431), Tedeschi devint refe-rendaire d'Engène IV, son successeur, et Al-phonse V, roi d'Aragon, lui donna le titre de conphonise v. foi a Aragon, in comia reture decon-sciller d'État, loi confia diverses autres fonc-tions, et en 1/34 obt of pour loi l'archevêché de Palerme. Les bienfaits de ce prince lui firent un peu perdre de vue ceux qu'il tenaît du saintsiege, et il se prononça en sa faveur contre Eugène IV, qui lui refusait l'investiture du royaume de Naples. Alphonse le députa au concile de Bâle, où son savoir et l'habitude des affaires lui acquirent une grande influence. En septembre 1437, Eugene IV le délégna pour veiller a la dissolution du concile; mais Tedeschi n'en tint aucun compte, et prit part à quelques-unes des mesures violentes adoptées contre l'autorité pontificale. Bien qu'il fut d'avis que le concile avait le droit de faire le procès à Eugène IV, il se prononça vivement le 25 juin 1439 contre sa déposition, et ses efforts etant restés impuissants, il revint a Palerme. Bientôt après, embrassant avec le roi d'Aragon et de Sicile la cause de l'antipape Felix V, il s'empressa de se rendre de nouveau à Bâle, et cet acte de soumission lui valut la pourpre dont ce dernier le decora, par reconnaissance, le 12 novembre 1440. L'antipape le fit son légat à latere en Allemagne, et à son retour, Tedeschi presida les ctats genéraux de Sicile ou Alphonse confirma les fiefs que possédaient les evêques et les barons du royanne. Quelques années après, il s'opposa vigoureuse-ment aux pretentions de ce prince, qui, pour subvenir aux frais de la guerre, s'arrogeait le droit de disposer des biens ecclésiastiques, Il mourut de la peste. Il existe plusieurs éditions des ouvrages de ce célebre canoniste : la plus complete est celle de Venise, 1617, 9 vol. m-fol. Les divers ouvrages qui s'y trouvent sont : In decretalium libros commentaria (Venise, 1475-78, 4 vol. in-fol.), premiere édition com-

plète; Glossa in Clementinos (Rome, 1474, 1 nante facilité une grande habileté dans ce in fal.); Qualidiana consilia sen allegationes (Ferrare, 1174 75, in-fol.); Disputationes et allegationes subtilisame (Naples, 1474, in-fol ). Son traite De Concilio Basillensise trouve dans l'édition de Lyon, 1547, et dans la Pragmatique sanction. Forster lui attribue un traite De potestate Concilie, pontificis, imperatoris, mais nous ne pensons pas que ce traite se soit encore trouvé.

Aurita, Annaies de la conronne d'Aragon. — Mot tore libbl sicula, t. 11. — Beltiemin. De script ecc — Tiremocht, storia della letter stat, t. VI p 512

TRGAGLIANO (Marcello), deuxième doge de Venise, mort en 720, ctait natif d'Heraclee, en Asie mineure Il succeda en 717 Anafesto, sons lequel il avait exercé la charge de général de la milice. On fait l'eloge de sa prodence. Aucun événement remarquable n'illustra son règne. Il laissa Venise florissante et

tranquille a Orso, son successeur. Sabellico, Hatt., Venet., lib 1. TRGRL ( Eric Garransson), historien sucdois, mort à Stockholm, en 1638. Son père était Goran Pehrsson, favori d'Eric XIV et instigateur de presque tous les actes de cruanté dont ce roi se rendît coupable. Le duc Charles (depuis Charles IX), dans sa révolte contre son frère Erik, s'empara du favori, et le fit exécuter à Stockholm le 28 septembre 1568. Le fils de Pehrsson fut élevé par les soins de ce dernier prince et employe par lui dans plusieurs missions importantes. Dans le procès intenté à huit sénateurs, accuses de haute trahison, il fut chargé de lire l'acte d'accusation devant la diéte de Linkœping (3 mars 1600). En 1614 Gustave-Adolphe le nomma historiographe du royaume, Tegel etait un homme d'un grand talent, mais il partagea les vices de sa famile, et persécuta cruellement le professeur Sigfried Forsius et l'historien Messenius. On a de lui : Généalogies des rois de Suède, de Pologne et de Danemark; celle de Charles IX est accompagnée de son portrait et de celui de ses deux fernmes; - Kon. Gustafs I Historia (Histoire de Gustave Icc); Stockholm, 1622, 2 vol in-fol.; abrége par Christian Grabb; Linkaping, 1671, in-4°; - Kon. Erchs XIV Mistoria ( Histoire d'Eric XIV); Stockholm, 1751, in-4°, avec des notes de Hiernmann.

TEGLATE - PHALASAR. Voy. TIGEATPILE-

TEGNER (Isnue), célèbre poête suédois, né le 13 novembre 1782, a Kyrkerud, mort le 2 novembre 1846, à Wexier. Son grand père était un paysan. A dix ans il perdit son père (1), dont il était le quatrième fits. Recueilli par un de ses parents, le percepteur Branting, il eut a tenir les ecritures et les comptes de son protecteur; en quelques semaines il acquit avec une eton-

(1) il s'appeiali isale, et en entrant dans les ordres il avait pris le surnom de Tegner, de son lieu natal, le vil-lage de Tegnaby (diocése de Wester).

de travail, qui semblait devoir être antipallique à son esprit, dès lors porté vers la poèsie. Il lut avidement les fivres qui tombérent entre ses mains, entre autres un recueil d'anciennes sagas islandaises, qui frappèrent fortement son ma-gination, et où il puisa le poeme de Frithiof. Un soir il discourut avec tant d'aisance sur le ciel el les étoiles, que le percepteur, émervelle d'un savoir si précoce, ne voulut pas quavec de telles dispositions pour l'étude l'enfant restal confiné dans un obscur bureau; il s'empressi d'écrire au capitaine Lewenhielm (mars chez qui le frère aine de son protègé était pré cepteur, et obtint de lui que ce dermer litt admin en commun a profiter des leçons. En peu de temps Tegner repara les lacunes de sa premie instruction, et apprit comme en se jouant le grec, le latin, l'anglais et le français il passa hientôt maltre, et entra l'année suivante (1797), en même temps que son frère, dans la famille d'un riche maltre de forges de Remen, nommé Myrhman, qui lui confia l'édocation de ses trois plus jeunes fils. Une belle bebliothèque lui fournit les moyens de satisfaire ses gouls littéraires. Homère et Ossian étains alors sa lecture favorite : il etudia aussi le seul livre allemand qu'il trouva chez Myrtiman, un mauvaise grammaire de cette langue, dont style inculte lui inspira contre l'idiorne germanique une antipathie qu'il ne put jamais vaincre. Apres avoir passé avec distinction les examens preparatoires pour son admission à l'université de Lund (1799), il écrivit une dissertation sur anscreon, qui le signala à l'attention du professur Norberg; cédant aux conseils de ce savant, il renonça alors à la carrière administrative pour se livrer aux études scientifiques et litten Ayant alors, d'après l'organisation des unversites du Nord, à passer en revue toutes les connaissances humaines, il s'appliqua surtout avec ardeur aux mathématiques, et son genie lui faisait trouver des solutions inattendues des plus difficiles problèmes. Après un an, ne vou-lant plus être à charge à Branting et à Myrhma. qui l'avaient jusque-la soutenu de leurs libera-lités, il donna des leçons particulières, ce qui lui permit de pourvoir seul aux frais de se éludes à Lund. Après avoir passé avec le plus grand éclat son examen definitif, il deviat soubibliothecaire de l'université (1805), puis professeur suppléant d'esthétique. En 1806 il épo une fille de Myrhman Sa réputation d'helkniste, plus encore que celle de poète, lui fit conférer comme une sorte de droit la chaire grec fondée à Lund en 1812. Dans la même année il s'engagea dans les ordres et reçut le consecration sacerdotale Prêtre pieux et convaincu. Tegner ne s'illustra pas moins dans la carrière ecclésiastique que dans celle de la poesit et du professorat. En 1824 il devint évêq Wexia, et receptit ces fonctions avec un zele qui

l'admiration de toute l'Église suedoise. Il s'adonna aux études théologiques, prêcha le peuple, consacra trente et une eglises nouvelles En 1839 il figura sur la liste dans son diocèse des trois candidats présentés pour le siège archiepiscopal d'Upsal. L'année suivante il fut atteint d'alienation mentale, et obligé d'aller pa-ser plusieurs mois dans une maison de sante du Slesvig. Rendu en 1841 a ses devoirs, il s'en acquitta avec une ardeur tonte juvenile; mais il eprouva en juin 1845 une rechute assez grave, et depuis cette époque il ne sortit plus de ses appartements. Une attaque de paralysie l'emporte au tombeau, dans la nuit du 2 novembre 1846, et durant l'apparition d'une ma gnitique aurore boreile. Il laissa six enfants, lont une fille est mariée au professeur Bæltiger, d'Upsal. L'Academie royale de Stockholm, apprenant sa mort, décida de prendre le deuil de Tegner pendant un mois, de faire frapper une médaille en son honneur, et de faire exécuter son buste en marbre.

Tegner occupe le premier rang parmi les poétes de la Suède. On le regarde avec raison comine le chef de la renaissance littéraire dans ce pays. Il prépara la fusion du génie antique avre le genie moderne, et se montra dans cette tache glorieuse le digne émule d'Œhlenschlæger, à qui il offrit de sa main, en 1829, le laurier poetique. Il expliqua et fit goûter ses théories dans une foule de dissertations savantes, de discussions académiques, d'articles de journaux, de pièces de vers detachées. Mais c'est par la Saga de Frithiof qu'il frappa le coup décisif, A l'exemple d'Œhlenschlæger dans son poëme de Helge, Tegner mit en scène dans celui de Perthief la vie héroique des hommes de Nord; il se penètra si profondément de son sujet, et en même temps il le nuança avec tant de bonheur que, sans rien lui ôfer de sa verdeur et sa spontanéité originelles, il réussit à le faire accepter tout d'abord par ceux-la même que son esthétique avait trouvés le plus récalcitrants, « Dans les creations si variées de son génie, dit M. Léouzon-Leduc, bouilloune une sève qui leur communique une indicible originalité. Le sentiment s'y épanche en nuances influies, suivant le caractère particulier du sujet, tour à tour simple et sublime, ingénieux et naif, délicat et profond, léger, spleudide, sombre, mysterieux, éclatant. Cette poesie transporte tellement que l'on s'aperçoit à peine de ce luxe d'images qui s'y rencontre quelquefois jusqu'à l'abus, et de cette allure prétentionse qu'y revêt en certains endroits le sentiment, « Les ceuvres de Tegner ont éte recueillies par son gendre Battiger (Samlade Skrifter; Stockholm, 1847-48, 6 vol. in-8"), qui les a accompagnées d'uns notice étendue. Les principales sont le chant de querie des milices scandinaves (1808). Pett et Nelson, Svea (1811), Nativardsbarnen (La première communion, 1812), le puème l d'Axel (1821), et celui de Frithiof (1825); ce dernier a été réumpr. en Suède une vingtaine de fois, et il a éte trad. cinq fois en anglais, en allemand (1842, in-16), et trois ou quatre fois en français, notamment par Desprez (Paris, 1843, in-8) et par Léouzon-Leduc (ibid., 1850, in-8).

Bosttiger, Notice. — Frances, Aminnelse-tal offer Tenner, Stockholm (\$46, m-8c. — Geyes, Idem; [ psal, 1846, in-8c. — Leonzon-Leduc, Hol. litter, du Nord — Retue des deux mondes, 18 dec, 1837.

TEGORORSEI (Louis), économiste polonais, né en 1792, a Varsovie, mort le 11 avril 1857, à Saint-l'étersbourg. D'abord comptable à la cour des comptes de Varsovie, puis attaché au gouvernement de la Pologne (1815), il devint en 1818 maître des requêtes au conseil d'État. En 1820 il accompagna à Paris le prince Lubeçki, ministre des finances, qui avait été charge de régler les comptes de l'ancien-duché de Varsovie avec le gouvernement français, et il deploya dans ces arides travaux une pénetration et une sureté de coup d'ent qui attirérent sur lui l'attention de ses superieurs. Peu après il passa dans les bureaux du ministère des affaires etrangères. En 1830 il fut nominé consul general de Russie à Dantzig. En 1834 il revint à Paris avec le prince Lubecki afin d'achever le règlement des liqui dations; mais ses vues ne s'accordant pas avec celles du prince, il donna sa démission, et se retira a Vienne. Rappelé en Russie en 1846, il prit place au conseil de l'empire, et plus tard au conseil privé. En 1857 il sontint les interêts de la Russie aux conférences de Copenhague convoquées pour résoudre la question des péages du Sund. A peine de retour à Petersbourg, mourut presque subitement, usé avant l'âge par l'excès du travail. Son principal ouvrage a pour titre : Etudes sur les forces productives de la Russis (Paris, 1852-1854, 4 vol. in-8°). Cet ouvrage est le plus complet de ceux qui traitent des ressources si peu connues de cette contrée. Dans la première partie l'auteur passe en revue les forces et les produits du sot ainsi que la population; dans la seconde il étudie l'agriculture, l'industrie et le commerce. Les autres ouvrages de Tegoborski sont : De l'instruction publique en Autriche; Paris, 1841, in 8"; - Des finan-ces et du credit public de l'Autriche; Paris, 1843, 2 vol. in-80; - Vebersicht des Esterreichs Handel (Coup d'ail sur le commerce de l'Autriche); Vienne, 1844. in-8°; — Essai sur le crédit mobilier; Bruxelles, 18... in-8°; — Essai sur les conséquences éventuelles de la découverte des gites auriferes en Californie et en Australie; Paris 1953, in 8º. Il a clé l'un des principaux fundateurs du journal le Nord.

Garbinski, Notice, a la tete de la traduction polonaise de son l'issat sur le credit mobilier; Varsaric, 198", in-sa, - Journaux polonais contemporains.

TERA, dernier roi des Ostrogoths en Italie, mort près du Vesuve, au printemps de 553 Après la mort de Totila, les Goths échappés du com-

hat se rendirent à Pavie, et y proclamèrent roi : dans l'artillerie, et servit à l'armée d'Italie leur vaillant chef Teia, tils de Tridigerne (552). Il travailla aussitot à mettre sur pied une nouvelle armée, et sollicita, quoique inutilement, l'alliance des Francs d'Austrasie. Pendant que Narsès continuait sa marche victorieuse vers le midi de l'Italie, Teia se porta à marches forcées au secours de la forteresse de Cumes, dans laquelle Totila avait renfermé la plus grande partie de ses trésors, et pénétra en Campanie par le Picenum et le pays des Samnites. Narsès rassembla alors toutes ses forces, et se rendit au pied du Vésuve, où Teia avait établi son camp (janvier 553). Les deux adversaires restèrent deux mois en présence sans en venir aux mains; mais la flotte chargée de ravitailler les Goths s'étant rendue, ceux-ci, pris par la faim, se ruèrent sur l'ennemi. La bataille fut des plus acharnées; Teia y perdit la vie après avoir déployé une bravoure extraordinaire. Avec lui s'éteignit la domination des Ostrogoths en Italie, après soixante ans de durée.

Le Beau, Hist, du Bas Empire. TEICHMEYER ( Hermann-Frédéric ), médecin allemand, né le 30 avril 1685, à Minden, mort le 5 février 1746, à Iéna. Fils d'un praticien de mérite, il étudia la médecine à Leipzig et à Iéna sous Rivinus, Bohn, Slevogt et Wedel; reçu docteur en 1707 et mattre en philosophie, il fit des cours libres à l'université d'Iéna. En 1717 il y obtint la chaire de physique, qu'il échangea en 1727 contre celle d'anatomie, de chirurgie et de botanique. Il pratiqua beaucoup d'opérations heureuses, et cultiva avec quelque succès la médecine légale et la chimie. Il sit partie de l'Académie des curieux de la nature et de l'Academie des sciences de Berlin. Parmi ses nombreux ouvrages, peu utiles du reste aux progrès de la science, on remarque : Institutiones philosophix naturalis experimentalis; Iéna, 1712, in-4°; — Elementa anthropologiæ; ibid., 1718, in-4°; — Institutiones medicinæ legalis et forensis; ibid., 1723, 1762, in-4°; trad. en allemand; - Vindiciæ quorumdam inventorum anatomicorum in dubium revocatorum; ibid., 1727, in-4°; — Institutiones chemix practice et experimentalis; ibid., 1729, in-4°; — De cerebro cogitationum instrumento; ibid., 1729, in-4°; — Institutiones materiæ medicæ; ibid., 1737, in-4°; — Fundamenta botanica; ibid., 1738, in-8°;

— Institutiones medicinæ pathologicæ et practicæ; ibid., 1741, in-4°;

— De melancholia atonica raro litteratorum affectu;

Gætten, Jetztlebendes gelehrtes Europa, t. II et III. – Biogr. med.

ibid., 1741, in-4°.

TEIL (Jean-Pierre, baron DU), général français, né en 1722, au château de Pommiers, près la Côte-Saint-André (Dauphiné), mort le 22 février 1794, à Lyon. Issu d'une famille ancienne, originaire du contat Venaissin et portant autrefois le nom de Tillia, il entra comme cadet

(1733-1735), à celle de Bohême (1741-1748), et à celle d'Ailemagne ( 1757-60 ). A la bataille de Crevelt, où il était capitaine, il parvist à force d'énergie et de sang-froid à ramener ses pièces, dont les attelages et les canonniers avaicat été tués pour la plupart, et que l'ennemi menaçait d'enlever. Il fut nommé colonel du réciment de La Fère en 1776, maréchal de campen 1784, puis lieutenant général. Il avait eté appelé, des 1779, au commandement de l'école d'artillerie d'Auxonne. C'est là qu'il eut sons ses ordres le lieutenant Bonaparte. Frappé des qualités transcendantes du jeune officier, il le distingua, et saisit toutes les occasions de le faire briller. L'empereur n'onblia pas l'affection et l'estime que son ancien général lui avait m trées. On lit dans le 4° codicille du testament de Napoléon Ier : « Nous léguons aux fils ou petitsfils du baron du Teil, lieutenant général d'artillerie, ancien seigneur de Saint-André, qui a commandé l'école d'Auxonne avant la révolution, la somme de cent mille francs comme souvair de reconnaissance pour les soins que ce brave général a pris de nous, lorsque nous étions con lieutenant et capitaine sous ses ordres. » Du Teil s'était fait remarquer, dès les premiers moments de la révolution, par son dérose-ment au souverain, et par son énergie dans la répression d'insurrections militaires, qui écletèrent principalement en Bourgogne, en 1739 et en 1790. Dans l'une de ces occasions difficies, à Auxonne en 1789, le général du Teit avait pri pour aide de camp le lieutenant Bonnerle, qui lui fut très-utile. Dans une autre consist des émeutiers le menaçant de mort en crist: « Tuons le général! ce sera un aristocrate de moins; » il leur imposa silence en disant : « Tuczmoi, ce ne sera qu'un aristocrafe de mo mais vous, vous serez douze cents misérable de plus. » Les fils de du Teil prirent place dans les rangs de l'armée de Condé, où l'un d'eux fet tué au combat de Berstheim, le 22 décembre 1793. Le général néanmoins avant voulu rester en France, sut arrêté sous la terreur, et condamné à mort par la commission militaire de

Tell ( Jean, chevalier DU ), général, frère de précédent, né en 1738, en Dauphiné, mort le 25 avril 1820, à Ancy-sur-Moselle. D'abord sume-maire dans l'artillerie (1747), il devint lieut-nant-colonel en 1785, après avoir fait les campagnes de 1748 en Flandre, de 1758 à 1762 en Allemagne, et de 1779 sur mer. Il se pronona pour les idées nouvelles, et fut fait maréchil de camp en 1792 et général de division en 1792. C'est en cette qualité qu'ît commandait, das les premiers jours du siège, l'artitlerie devail Toulon (1). Envoyé sur sa demande à l'armée

Lyon. Son portrait figure dans les galeries de

Versailles.

<sup>(1)</sup> On lit dans les *Mémoires du duc de Beltune -- le* natérial de l'artificale était considérable, et cuses ét

des Alpes, il eut pour successeur dans son emploi le commandant Bonaparte. Sons le consulat il commanda la piace de Matz (1800). Il fut nommé, en juin 1804, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Il fut admis à la retraite en 1813. On a de lui : Manœuvres d'infanterie pour resister à la cavalerie et l'attaquer avec succes; Metz, 1787, in 8°; — Esage de l'artillerie nouvelle dans la guerre de campagne: Metz, 1788, in 8°. Son portrait a été placé dans les galeries de Versailles.

A. DU CASSE.

Pinerd, Chronol. milst. — Docum. particuliers. TRIL (DE). Voy. DUTEIL.

TRISSIES (Antoine), littéraleur français, é à Montpellier, le 28 janvier 1632, mort à Berlin, le 7 septembre 1715. Son pere, receveur général de Languedoc, et protestant, ayant ete contraint de remettre au duc de Montmorency tout ce qu'il possedait en caisse, fut, une fois la rebellion clouisce, depouille non-seulement de son ofuce, mais d'une partie de ses biens; il mourut sans avoir pu en obtenir la restitution, et la veuve, retirec à Nimes au sein de sa famille, destina son fils unique au ministère évangerique. Apres avoir fait ses humanites a Lunel, a Orange et à Andure, Antoine ctudia a Nimes l'hebren et la théologie, passa ensuite quelque temps à l'academie de Montauban et enfin a celle de Saumur. Des maux d'estomac, qu'il garda toute sa vie, le fireut renoncer à la carrière pastorale; il alla donc a Bourges suivre des cours de droit, y fut reçu docteur, et revint à Nimes exercer parmi les avocats au présidial. Sa santé rette profession; il vint en 1659 à Paris, s'y lia avec plusieurs savants tels que Pellisson, Conrart et Ménage, et de retour dans sa patrie aliandonna le harreau pour ne s'occuper que de la culture des lettres. Il reprit alors l'étude de la langue grecque, qu'il avait longtemps negligee, devint en 1682 l'un des fondateurs de l'Académie royale de Mmes et se maria en 1683 avec une veuve. La revocation de l'édit de Nantes l'obligea de quitter Nimes (24 sept. 1685 ). sans pousoir même commener son enfant au berreau. Il s'etablit à Zurich, où, par les soins o un dene bourgmestre, il vécut d'une pension annuelle et du produit de quelques leçons de droit. Vainement alors, Louis XIV lui fit offrir de revenir en France, en lui promettant la restitution de ses biens et une pen-En 1689, il traita avec quelques sénateurs de

at, etc. Or, ese passants moyens cisient dirigés per Romanete; eve le general du Teil, consperille de la jussetae et de la superioraté de ses tues, s'était completement efface de ant lim, noble et raire abacartion! « Le
censeral du Teil errist à cette occasion au ministre de
la unerre hourhoite : » le manque d'expressions pour le
prindre de nerrie de Bonaparte : benueur de science,
netant d'intelligence, et trep de bestoure, voils une
table caquase des vertus de ce rare officier. C'est à toi,
ministre, de le consacrer a la giotre de la république, «

Berne pour rédiger en cette ville une gazette française; en août 1692, il se refugia dans Brandebourg, après avoir reçu du magistrat de Zurich une medaille d'or (amicilia et honoris monumentum) et des lettres de recommandation pour l'électeur. A son arrivée à Berlin, Frédéric-Guillaume lui donna les titres de conseiller d'ambassade et d'historiographe, auxquels était attachée une pension que ce prince augmenta à plusieurs reprises. Teissier a laissé un nom honorable; ce n'était point un génie supérieur, comme le dit M. Nicolas, mais il possedait de la sagacité et de la pénétration, un juzement sain, des connaissances étendues. On a de Ini : Éloges des hommes savants, tirés de l'Histoire de M. de Thou, avec des additions; Geneve, 1683, 2 vol. in-12; Utrecht, 1696, 2 vol. in-12; Leyde, 1715, 4 vol. in-12 (avec les Additions nonvelles; Berlin, 1704, in-12 ,, ouvrage pesamment écrit, et aujourd'hui peu en usage, mais qui a joui longtemps d'une grande estime; - Cotalogus auctorum qui librorum catalogas, indices, bibliothecas, virorum litteratorum elogia, vilas aut orationes funebres scriptis consignarunt; Genève, 1686, in-4"; refonte de la Bibl. du P. Labbe avec de nombreuses additions, et à laquelle Teissier fit encore un supplement; Genève, 1705, in-4°; -Traite de la concorde ecclesiastique des protestants; Amst. (Genève), 1687, inf-12; - Historre de l'ambassade envoyée en 1686 par les Sursses au duc de Savoye; Berne, 1690, in-12; - Instructions morales et politiques; Berlin, 1700, in-12; - Abrege de l'Histoire des quatre monarchies du monde, de Sieidan; Berlin, 1700, in-12; - Abrege de l'Histoire des clecteurs de Brandebourg; Berlin, 1705. in-12; - Abrege de la vie de divers princes ellustres; Amst., 1710, in-12. Teissier a laissé en outre divers manuscrits relatifs à l'histoire de la maison de Brandebourg, conserves à Berlin, et à la vie de quelques hommes illustres. Il a aussi beaucoup traduit, du grec et du latin, entre autres : Les Vies de Culem et de Th. de Bèse | Genève, 1681, in-12 ), de Beze et de La Fave; Epitre de S. Clement aux Corinthiens (Avignon, 1685, in-12); Fraité du martyre de la consolation des martyrs et de la chule des saints (Geneve, 1687, in-12), de Heidegger; Traite de la religion chictienne (Utrecht, 1690, in-12 ) et des Devoirs des hommes Berlin, 1696, in-12), lous deux de Putfendorff; Vies des electeurs de Brandebourg (ibid., 1707, in fol.), de Cernitius; Vie d'Ernest le Pieux (ibid. 1707, in 121, d Eyring; et Traité sur la douleur (ibid., 1710, in-12), de S. Chrysostome.

Necton, Monutes, t. V. - Nouvelles litter., t. IV. -Hang livres. France protest. - Nicolas, Hist. litter. de Mines

TEASSIER (Guillaume-Ferdinand), archéologue français, pé lo 29 août 1779, à Marly-la-

1814, il administra durant les Cent-jours l'arrondissement de Toul. Lors du rétablissement des Bourbons, il reprit sa première place à Metz, et fut réintegre en 1816 dans les fonctions de conseiller. Le 14 fevrier 1819 il fut nommé sous prefet de Thionville; en 1831 il passa dans la même qualité à Saint Étienne, et le 30 octobre 1832, il devint préfet du département de l'Aude. Aux lumières de l'administrateur il joignait l'amour des lettres et des antiquités natio-nales. Il était membre de la Société royale des antiquaires et de la Société royale d'agricul-ture Ou a de lui : Notice sur l'introduction et les progrès de la reformation à Metz; Metz, 1806, in-8°; — Moreau et sa dernière campagne, trad. de l'allemand; ibid., 1814, in-8°; — Direction sur les recherches à faire dans l'arrondissement de Thionville; ibid., 1820, in-8° de 16 p.; - Mémorial du narde champêtre; ibid., 1825, 1829, in-12; — Essai philologique sur les commencements de la typographie à Metz et sur les imprimeurs de cette ville ; ibid., 1828, in-8° ; -Histoire de Thionville, suivie de notices biographiques, de chartes et actes publics; ibid., 1828, in-8°: ouvrage estimé qui a remporté un des prix de l'Institut dans le concours de 1829; - des Mémoires, dans le recueil de la Société des antiquaires. Il a aussi participé à la rédaction des Éphémérides mosellanes (1829) et de l'Annuaire de l'Aude ( 1833, in-12 ). Parmi ses ouvrages inédits on remarque une savante traduction d'Ausone, un traité complet De la Numismatique nationale, et des Recherches sur les monnaies de Metz. Ladoucette, Notice dans les Mém. de la Soc. des an-tiquaires, t. II, nouv. série. — Daniel, Biog. de Seine-et-

Carcas-onne. Amené en 1786 a Metz, il y fit son

éducation chez les bénédictins, puis avec des

mattres particuliers. Atteint à dix-sept ans par la

réquisition, il servit comme employé dans la ré-

gie des substances militaires. Admis en 1800

dans les bureaux de la préfecture de la Moselle,

il v devint chef de division en 1803. Couseiller de prefecture dans ce departement depuis juillet

## TEISSIER. Voy. MARGUERITTES.

Oise, t. II.

TEIXEIRA (Pedro), voyagenr portugais, né au seizième siècle, mort au dix-septième. On ignore l'époque de sa naissance et celle de sa mort ainsi que les premiers événements de sa vie Il partit, à ce qu'il paratt, fort jeune pour l'Orient, et se rendit d'abord à Ormuz, où un long séjour lui permit à la fois de réunir de précieux documents historiques, et d'acquérir dans le negoce une fortune considérable. Ce fut précisément la perte de ces richesses qu'il avait confiées à des mains infidèles, qui l'obligea à exécuter un long voyage dans l'extrême Orient. Parti de Malacca pour l'Europe, en 1600, et

ayant mis dix-huit mois à opérer la traversée,

dont il faisait partie eût éte attaquée et pillée par une horde de trois cents Arabes, il arriva sain et sauf à Alep, d'où il partit le 5 avril 1605 pour rentrer en Europe. Teixeira écrivit alors la relation de son voyage, et peut-être alla-t-il à Anvers pour la faire imprimer chez Verdussen. En vo ci le titre : Reluciones de Pedro Teixeira

qu'on ignorait ce qu'etaient devenus ses fonds.

Il s'embarqua alors de Lisbonne pour Goa, puis

de là, pour Ormuz (1604). Sans s'y arrêter

longtemps, il se rendit à Bassora par le Tigre

et par l'Euphrate, et gagna Bagdad. Il quitta celle

ville le 12 décembre 1604. Bien que la caravane

dei origen, descendencia y succession de los Reyes de Persia y de Hormuz y de un viage hecho por el mismo autor desde la Indie oriental hasta Italia, por tierra; Auvers, 1610, 2 vol. in-8°. Pour s'excuser des nombress défants du style, l'auteur avoue qu'il a écrit dass une langue (l'espagnol) qui lui est étrangère. Il se vante avec raison d'avoir puisé aux sources

des rois de Perse (Paris, 1681, 2 vol. in-12). Sarbosa Machado, Bibl. lusitana. — lnn. & Mw., Diccion. bibliogr. portugues.

nationales pour écrire cette histoire sommain de la Perse, qu'on lit encore avec fruit; il est certain qu'il possédait fort bien le persan, et

qu'il a puisé presque tous les faits qu'il analyse

dans le Rouzat al Safa de Mirkhond (voy. ce

nom). Lorsque Cotolendi traduisit ce livre en

français, il ne manqua pas pour lui donace plus de chances d'être lu, d'en altérer ainsi le titre : Voyages de Texeira (sic), ou Histoire

TEIXEIRA. Voy. TEXBIRA.

TERELI. Voy. TORGELY. TELESILLA (Τελεσίλλα), poëtesse greque, née à Argos, vivait vers la soixante septième olympiade (510 av. J.-C.). Quoiqu'elle appat-

tienne à une période historique, sa vie nous est parvenue sons une forme légendaire. On raconte qu'elle était de famille noble, que dans une maladie elle consulta l'oracle, qui lui recommanda de servir les Muses. En conséquence elle s'adonna à la poésie et à la musique, et re-

couvra bientôt la santé en même temps qu'elle

acquérait la gloire. Dans une guerre d'Argos contre Sparte, non contente d'encourager

compatriotes par des chants belliqueux, elle prix

les armes elle-même, combattit à la tête d'une troupe de femmes et contribua à la victoire des Argiens contre les Spartiates. La fête des Hybristica, où les femmes paraissaient avec des habits d'hommes et les hommes avec des habits de femmes, était, dit-on, une commémoration des exploits de Telesilla. A part ces details légesdaires, on a très-peu de renseignements sur cette femme célèbre. Ede cultiva uniquement la poésie lyrique, le seul genre où les Doriens aiest excellé, et il semble qu'à la différence de la

grande poëtesse éolienne Sappho, elle donna dans

ses vers peu de place aux sentiments personnels. Les seules œuvres que l'on cite d'elle sont des odes à Apollon, a Artémis. Il ne reste de ses préssies que des vers probablement tirés d'une ode à Artémis. Ce court fragment et quelques autres indications relatives aux poésies de Tetesilla ont eté recueillis par Bergk (Poeta tyriel grace 742, 743), et par Neue (De Telestita reliquité; Dorpat, 1843. in-8°). L. J.

Phylarque, De mutier, virl., p. 266. – Pausania, II., 26. – Maxime de Tyr, Dissert, xxxvii, 5. – Hie Dower, 1.3. – Folyius Ursiaus, Carmana IX ideatr feminacium, Austre, 1588, In-82. – Wolf, Poetrarum Fragmenta; Uamburg, 1704, In-92. – Schneide vin, De lactus pusseon graces, p. 375. – Fabricius, Bibl. grace, U. II., 457. – Bose, Gesch. des hellen, Dichtkunst, U. II.

TELESIO (Antonio), en latin Telesius, écudit lalien, ne en 1482, à Cosenza, où il est mort, en 1534. Sa famille était ancienne et illustre. Après avoir eu pour premier maître dans les études ciassiques Taddeo Acciarini et pour condisciple Giano Parrasio, il parcourut l'Italie, et fut chargé a Milan d'expliquer au collège des nobles les poètes grecs et latins. Il proclama le libre examen dans l'enseignement de la philosophie, et fut des premiers, suivant un biographe, à mener le triomphe de la tyronnie du peripatétisme. La guerre le chassa de Milan, et il s'établit à Rome 1525); par l'intermédiaire du cardinal Giberti, il obtint divers bénefices ecclésiastiques et la haire de poesie latine au gymnase romain. Après le sac de Rome (1527), il alla professer les lettres a Venise, et retourna en 1529 dans sa patrie. Telesio avait du savoir et écrivait dans un style élegant et gracieux. On a de lui : Poemata varia; Ronw, 1521, 1533, in-4"; - De coronis apud onliquos; Rome, 1525, in-4°; Cologne, 1531, in-4°; — De coloribus; Venise, 1528, in-4"; Bâle, 1545, in-8°, avec le traité procedent : il y parle des couleurs moins en phyvicien qu'en grammairien; — Imber aureus, tragadia; Nuremberg, 1530, in-8°; — Idyllia, stre VII Poemata; Bale, 1545, in-80, plus les traités qui précèdent; - des poésies italiennes, inscrees dans Delicia poetarum ital. Ses iruvres ont et reunies par Daniele (Naples, 1762, 1808, in-17). On doit au même savant des notes sur Horace, dans l'edit. de Venise, 1559, in-fol.

6a I ie, par Daniele. - Toppi, Itbl. napoletina. -Lotter, Devita E. Telesti. - Niceron. Memotres, t. XXX. - Maria eta Biogr. degli nomini illustri di Napoli, i. XI

TELESIO (Bernardino), crustit, neveu du precedent, né en 1569, à Cosenza, où il est mort, en 1588. Il dit de bonnes études à Mitan, sous la direction de son oncle, et refusa l'emploi de precepteur de l'infant Philippe, que lui official l'empereur Charles-Quint, pour suivre en 1525 son parent à Rome. A l'époque du pillage de cette ville, il perdit tout ce qu'il possédail, et sobit noeme deux mois de prison. Puis d'se renut à Padoue, et se livra assiduement à l'étude de la philosophie et des mathematiques. Doué de beaucoup d'esprit, rapporte Ginguené, mais dominé par un caractère ardent, il se signala

d'abord par la véhèmence qu'il déployait dans les disputes. L'amour de l'indépendance l'engagea à combattre les opinions des anciens philusophes, et surtout celles d'Aristote, qui regnait en maître dans les écoles de son temps. La prevention qu'il avait conçue contre les théories de ce philosophe s'étendit même à sa personne, et il finit par lui imputer non-seulement l'obscurité de ses écrits, laquelle est le plus souvent l'ou-vrage de ses commentateurs, mais son ingratitude envers Platon, la destruction des cerits des anciens philosophes, et jusqu'à la mort d'Alexandre, son bienfaiteur. « Après avoir été reçu docteur en philosophie (1535), Telesio alla passer quelques années à Rome dans la compagnie des savants, Chaldino Bandinelli et Giovanni della Casa, entre antres. S'étant retire dans sa patrie, il y rannon les travaux de l'academie fondee par Parrasio. Des malheurs immérités accablèrent sa longue et vigoueeuse vieillesse. Il vit mourir sa femme et deux de ses enfants, l'un d'eux de la main d'un assassin; ses ennemis, enflummés du desir de venger Aristote, lui suscitèrent mille embarcas et employèrent même contre lui les armes de la religion. Il en mourift de chagrin, et presque stupide. Les maximes et la methode de Telesio exercèrent sur la marche des idees une influence remarquable. Ennemi de la tyrannie, des traditions et des écoles, il osa préférer aux senti-ments de Piaton et d'Aristote les règles de l'obet sur les ruines des systèmes qu'il avait combattus il tenta d'en élever un en preuant pour guide les sens et la nature, « cette nature, dit-il, qui, toujours d'accord avec ellemême, agit loujours survant les mêmes lois et produit les mêmes resultats a. Mais il a échoné dans cette tâche; il a vonlu saisir trop d'objets à la fois, et il n'a donne qu'un système imaginaire, où l'on trouve quelques aperçus ingénieux et hardis. Suivant lui le monde est livré a l'action de deux principes actifs et contraires, à savoir la chaienr et le froid ; celui-la a produit et dominé le ciel, celui-ci la terre. C'est par leur lutte continuelle que s'explique la formation du monde, et ensuite tous les phenomènes de la nature, dont la différence et le développement ne sont que l'effet des divers degrés de chaud et de froid. Idée bizarre, qui existait déjà chez les Gress, que Parménide avait modifiée, et dont les traits épars ont été recueillis par Plutarque. Bacon la repoussait surtout en ce qu'elle lui sem-blait fondee sur la croyance de l'éternité de la raatière. Telesio montre plus de sagacaté lorsqu'il entreprend de developper le système outologique et central de l'homme; à ses yenx la raison n'est qu'un résultat de la sensibilite de plus en plus développee, et des sensations rapprochées et comparées entre elles naissent les idees abstraites et generales. Malgre ses imperfections, la doctrine sensualiste de Telesio se propagea rapidement en Europe; Patrizi en adopta beau oap

d'opinions; Gassendi l'améliora et l'agrandit; mais celui qui contithua le phis a l'etablir fut Campanella (voy. ce nom).

Les ouvrages de Telesio sont : De natura recum juxta propi a principia lib. 11; Rome, 1565, m 4°; Naples, 1570, m-4°; rempr. en IX livres, à Naples, 1586, in-fol, et à Genève, 1588, in-fol.; on a un excellent abregé de la doctrine de Telesio (Naples, 1589, 10-89), cerit par Quattromani, son compatriole; - De his quæ in aere hunt, at de terra motibus; Naples, 1570, in-40;— De mars; ibid., 1570, in-40; — De colorum generatione; ibid., 1570, in-40; — Varii de naturalibus rebus libelli; Venise, 1590, in-40 ; recueil contenant, outre les trois precedents, des opuscules De cometis et lacteo circulo, De tride, Quod animal universum ab unica anima substantia gubernatur. De usu respirationis, et De somno. Le médecia Chiocco et le jurisconsulte Marta prirent la plume, l'un pour défendre Galien , l'autre Aristote, également maltrailes par Telesio.

Son frère, Taussio (Tommaso), sul élevé en

Senza, el mouru en 1868. P. Louise.

G. P. d'Aquino, Grassana funcire da morte da D. Telesta; Caronia, 1808, in-br. — Lotter, De vita el philocophia 7 Telesti; Leipig, 182, a br. — Spirill, Acritosi casculus — Nicean Memoire, i VX. — Papatosi casculus — Nicean Memoire, i VX. — Papatosi casculus — Nicean Memoire, i VX. — Papatosi casculus — Nicean Memoire, i VI. — Papatosi casculus — Nicean Memoire, i VI. — Papatosi casculus — Nicean Memoire, i VI. — Papacasculus — Nicean Memoire — Nicean Memoi tost casentim - Ricerun Memoires, t XXX. - Papa-dopoli, Hist. gymnasii pataetiis - Tirabuschi, Storta delio Inter. otal - Gonguene, Hist. litter. d'Itate, t. VII. - Dict. dei actences philosoph. - Degerando, Hist compurée des systèmes philos

TREESPHONUS, pape, né en Grèce, ou dans la Grande-Grèce, mort à Rome, le 2 janvier 139. Son père avait, dit-on, embrassé la vie érémitique, et lui-même fut d'abord anachorète. On place son election au 5 avril 127 comme successeur de Sixte I"; mais rien n'est moins certam. Il passe pour l'auteur de l'hymne Gloria in excelsis, attribuce aussi à saint Hilaire, Au dire d'trence et d'Eusèbe, il souftrit le martyre, sous Adrien. Hygin lui succédu.

Tiliemant, Mem eccl., t. 11. — Acts sanctorum. Anostese, Plotina, De vitis pontificum.

TELIGNY (Charles or), capitaine protestant,

tue le 21 aont 1572, à Paris. D'une bonne maison du Rouergue, il fut elevé dans la maison de Coligny, qui réussit à en faire, dit Brantome, « un si accompli gentilhomme en lettres et en armes que pen de sa volce y a-t-ii qui l'ont supassé ». Le Laboureur confirme net éloge, et ajoute qu'il « avoit le don d'une prudence et d'une expression si forte et si agreable tout ensemble, qu'il étoit le Mercure de l'Étal et le perpétuel négociateur de tous les traites de paix. » C'est en effet dans ce dernier rôle qu'il se manifeste dès In seconde guerre religieuse (1567); avant la bataille de Saint-Denis il porta de la part de Conde des propositions de paix à la reine mère, qui les repoussa; en 1568 il assista aux conférences de Châlous, et signa, aiusi que Bouchavannes, la paix de Longjumeau. Cette paix fut de courte dure , .... troisième guerre éclata. Teligny s'y conduisit en capitaine prudent et brove à la fois : Il occupa CuAtellerault, assista au sego de Poitiers, tenta sur le château de Nantes u coup de main qui ne reussit pas, et combatut à Moncontour sous les ordres immédiats de Coligny. Il fut ensuite employé aux négociations qui aboutirent au traite de Saint-German (8 aunt 1570), après quoi il se retira à La Ro-chelle, où il épousa Louise de Coligny (1571). Dans la même année il prit part, avec Briquemault et Lafin, aux conferences qui s'ouverrentà Paris au sujet des récriminations du parli ré-forme. Charles IX le combla de caresses; il se emmeller qu'il n'avoit en la laissa si bien a bouche que la fldelite du roi ». Il fut une des premières victimes du massacre qu'il n'avait pas su prevoir. Sa femme se temaria avec Guillaume de Nassau, prince d'Orange, qui fut assassiné en 1384, et par son fils Henri-Frédéric elle est la bismenie de Guillaume III, voi d'Augleterre

De Thou, Hist. - La Popelinière, Brantome. - Le Loureur, odoit aux Mem. de Castelaur. - Riogitete boureur, adult :
France protest.

TELA (Guillaume), l'un des libérateurs de la Suisse, et le heros populaire de la revolutoa du quatorzième siècle contre la maison d'Autriche. Plusieurs circonstances de sa vie, son existence même ont été mises en doute ; mais il paraifareie, pourtant, qu'il a reellement participe aux lattes et à la délivrance de son pays (1). Selon la kgende, il naquit à Burghen, dons le canton d'Uri, et épousa la fifte de Walter Furst d'altinghausen, qui avait jure (7 septembre 1307) au Gruffli avec Arnold de Melchthal et Wemer de Stauffacher, d'affranchir sa patrie. La mai de Habsbourg prétendait exercer des droits de suzeramete sur les Waldstetten, et Gesslende Brunock, bailli de ces cantons (2) pour l'imperent Albert, essaya de ramener par la for habitants sons le joug autrichien. Ses violence et ses exactions exampérèrent ces rudes montagnards ; il fit alors elever sur la place d'Allou un chapeau (le chapeau ducal, selon Jean Muller), en ordonnant aux Suisses de se prosterner devant lui. Tell, indigné, refusa de se sou mettre à cette humiliante demarche. Ce tyrn furieux l'obligea, sous peine de moit, à abate. à la distance de cent vingt pas, une placée sur la tête du plus jonne de ses colons (18 novembre 1307). Tell tira si juste qu'il Mal tit la pomme sans faire de mal à son fits 60 ler apercevant alors une autre flèche cache les vétements de Tell lui demanda ce qu'il voilait en faire, « Je l'avais prise, répondit afin de t'en percer si j'avais eu le malbour de tuer mon enfant. » Gessler le lit charge de fers, et dans la crainte qu'il ne l'ût dehvre pa

(a) Tell est un surnom. Ce mot vient, comme l'all actuel Foll, du vient allemand Fallen, parter, con ne savoir passe laure, et il sagmile le mes avise, le le rèvene. Il a cie appique aux teux conjunes au d (? On ne trouve pas le nom dessessier paries les

ses compatriotes, il résolut de le conduire luimème au château fort de Kussnacht. Ils s'emharqueal sur le lac des Quatre-Cantons; à poine etaient-ils arrivés en face du Gruttli que 1. jocher, vent impetueux du midi qui souffle souvent dans ces regions, souleve une violente tempete. Tell assure qu'il pourra diriger l'esquif et le faire aborder en shiele. Gessler, effraye, consent a lim ôter ses chaines, et lui confie l'aviron. Tell amène le bateau près d'une plateforme qu'on nomine encore aujourd'hui le saut de Tell, et qui est situee sur le rivage de schwitz. Là, il s'élance bors de l'esquif, le repousse du pied, laissant ainsi son ennemi exposé à la fureur des flots, Cependant Gessler avait échappe de son côté et continue sa route par terre vers Kussnacht. Tell l'attendait nu passage, et, l'ayant aperçu engagé dans un chemin creux, il int décocha une flèche qui le blessa mortelement. Après cet exploit, la vie de Tell centre dans l'obscurité. On dit seniement qu'il assista A la bataille de Morgarten (1315) et qu'il mournt à Bingen, receveur de l'église de ce bourg en 1354. Sa mort fut encore un acte de devouement, car il périt en voulant sauver un enfant se noyait dans un torrent. La landesgemeinde d'Un décreta, l'annee même de sa mort, que tous les ans on prononcerait un sermon dans le treu où est la maison de Tell, a notre cher concitoyen, et le premier restaurateur de la liberté, » en memoire éternelle des bientaits de Dien et des heureux coups du héros. Trentehort ans plus tard, on bâtit une chapelle sur le sol qu'avait occupé cette maison.

On objecte à ce récit : 1° l'absence de tout ténoignage contemporain : il n'est pas fait mention de Tell dans les chroniques avant la fin du quinzième siècle; 2" des differences dans la parration des faits, des contradictions morales dans le caractère du héros ; 3º de graves invraisemblances aux points de vue géographique et chronologique; 4º l'invraisemblance de l'histoire de la pomme et l'analogie de cette histoire avec des histoires plus anciennes (1), tirces surfout du Nord, que des montagnards d'origine septentrionale auraient appliquée à Tell pour augmenter sa gloire à l'aide du merveilleux. Ces daticuités sont serieuses, mais aucune n'est insoluble, à condition qu'on fera quelques changements a la tradition. Ainsi, il faut reporter l'insurrection à dix ans en arrière, vers 1290; le gouverneur doit avoir conduit son prisonnier non à Kussmacht, mais dans un château situé sur le lac de Lowerz, et il fut tué non dans le chemm creux entre Kussnacht et Immervée, mais au moment oft il sortait du bateau. La ressemblance de la le-gende ausse avec les légendes scandinaves 'expliquerait par celle des faits eux-mêmes D'ailleurs, la première renferme des traits qui

révèlent si parfaitement le caractère du heros qu'ils ne peuvent avoir été formés que par lo souvenir d'une réalite vivante et individuelle.

Parmi les ecrivains qui ont rejeté l'authenticité de l'Instoire de Tell, il faut citer au dix-buitième siècle de Haller fils (Dissertation pour prouver la fanssele de l'histoire de Tell) et l'auteur du pamphlet intitule : Guillaume Tell, table danoise (Berne, 1760) qu'on croit être d'Urie) Frendenberger (1). Voltaire entin, Zurfauben et Bulthasar de Lucerne ont defendu cette authenticité dans le même temps. L'origine de cette legende se trouve dans la chronique de Motelnor Russ, secretaire d'État de Luceine au quinzième siècle. J. de Muller et Schider l'ont consacrée en l'adoptant. Rossini l'a popularisée dans l'opera de Guittoume Tell. G. R.

Ideier, the Sape com Schwise der Tell; Beilin, 1886. — J. of Maller, Hist de la Suisse. Len, thet de la Suisse, 1886. I II. — Just Ollvier, dans la Reine des deux mondes, it mai 1846. — 4. Hænner, the Saye con Test; Beldelberg, 1840.

TELLES (Leonor) Voy. ELEGNORE,

TELLEZ (Balthazar), historien portugais, ne en 1595, à Lisbonne, où il est mort, le 20 avril 1675. Il appartengit à la meilleure poblesse du Portugal, et il était du côté maternel l'arrièrepetit-fils de Francisco de Moraes, auquel on a conteste à tort selon nous l'honneur d'avoir donne en wiginal le Polmerin d'Angleterre, Il entra en 1610 dans l'ordre des Jesuites. Pendant vingt aus il professa les belles-lettres dans les colleges de Braga, d'Evera, de Lisbonne et de Combre; il consacra ensuite deux années à l'enseignement de la philosophie (on ne dit pas dans quel endroit), et huit années à celui de la théologie au collège de Saint-Autoine à Lisbonne. Vers la lin de sa vie il fut nommé provincial, puis principal de la maison de Saint Roch. Tellez ecrivit beaucoup sur l'ordre auquel il appartenait. Ses principaux ouvrages sont : Summa universic philosophia; Lisbonne, 164?, in-tol., et 16.2, 4 vol. in-8°; — Chronica da Com-panhia de Jesus na provincia de Portugal e nas conquistas deste renno; ibid., 1615 47, 2 part in-fol. : le style en est d'une remarquable elégance; la seconde partie renferme, outre des notices biographiques sur les trasaux des jesuites portuguis, la vie du roi Jean III et du 101 Henri. Un décret de Jean IV, en date du 8 octobre 1651, fit effacer de cette chronique certains passages qui attaquaient l'ordre de Saint-Benoft; — Historia geral da Ethiopia a Alta, ou Preste Jodo; Combre, 1660, in-fol., avec une carte : il est probable que Teller a ecul ce livre aur les renseignements fournis par le P. Manoel d'Almeida; il a eté traduit et abrégé par Theyenot, qui l'a introduit dans la IV partie de sa collection. F. D.

Barbora Bachado , fibl. luxiliana. - inn. da Sylva , Diccionario bibliografico puringera.

<sup>(1)</sup> file a été contre d'un soldat guth nummé l'ocho ou l'un (roy, Sazo Grammaticus)

it) L'auteur fut condamné à mort par confumace.

TRULES DA SYLVA (Mannel), marmis D'ALBURETE, comte de Villarmayor, littersleur portugais, né en 1682, a Lisbonne, ou il est mort, le 8 janvier 1"36, Issu de l'une des premieres familles du royaume et clira laqueile le good des lettres semblatt hereditaire 1), il se voua a l'étude des langues, sans neguger celle des mathematiques et même la gyninastique; il fut, dit-on, l'un des premiers ecusers de son temps. Il accompagna le roi Pierre II dans la campagne de la Beira (1704), et se distingua aux sieges de Valença et d'Albuquerque L'Arademie d'histoire venait d'Alre fin lee (1721) lursqu'il en fut nommé secretaire perpetuel. C'est dans les actes de cette compagnie 1721-32, 11 vol in-fol ; qu'on peut consulter ses prinestudos academicos (1727): la notice sur le medecin Jacobo de Castro Sarmento (1. X), et l'eloge d'Antonio Rodriguez da Costa (1. XI). Citous encore de lui . Poemata; Lisbonne 1722, in-4°; — Historia da Academia real da historia portugueza; ibid., 1727, gr. in-4°. Parmi ses livres restés manusc, on conserve un Epitome da historia de Portugal ale o remado del rey João III, in-fol.; et un Arte de cavalteria, trad, du français avec des notes d'un grand merite.

Son petit-fils, Manael, ne en 1727, mort en 1789, fut aussi membre de l'Academie d'histoire. Poete et litterateur erudit, il fonda l'academie dos Ocultos, dont il devint le secrétaire. On a de lui: Elogio funebre do P. Jose Barbosa F. D. (Lisbonne, 1731, in-4°).

Burbosa Machado, Bibl. lusitana. occionario bibliogr. portuguez, t. VI. - Inn. da Sylva,

TELLEZ. Voy. TIRSO DE MOLINA TRULIER (LE). Voy. LE TELLIER.

TELLO DE PORTUGAL ( José DE ESPINOS A , voyageur hydrographe espagnol, né à Sé sille, en 1763, mort le 6 septembre 1815. Il était fils du comte del Aguila. Admis au service en 1778, comme garde-marine, il prit part aux campagnes navales contre l'Angleterre, et passa en 1783 à l'observatoire de Cadix. Après avoir pris part à la levée des cartes hydrographiques depuis Fontarable jusqu'au Ferrol, il rejoignit en 1790 le navigateur Alessandro Malaspina en Amérique. Il détermina la position géographique de la Vera-Cruz, de Mexico, d'Acapulco et d'autres points importants, et continua ses observations astronomiques dans la grande Cordillère des Andes, au Chili, dans l'Ocean Pacitique, dans les mers de l'Inde et aux Philippines. A son retour (1794), il fut promu au grade de premier adjudant du géneral Mazarredo, sur

(t) Son aleul, Manoel, mort le 13 septembre 1709, est auteur d'ouvrages historiques, tels que De rebus ges-lus Jonnus II, Iussi, regis (Lisbonne, 1699, 18-40). Son père, Fernando, ne en 1962 a l'isbonne, mort le 1 juillet 1735, fut censeur de l'Academie royale d'his-toire il a cultive la poèsie et a rédigé quelques mémoires

l'escadre de l'Ucess, el en 1796 à ceile de serrétaire de la direction hydrographique génerale. Des 1765, on avait institué à Madrid un établissement pour le depôt des planches de l'Allas maritime de l'Espagne, dresse sous les ordres de Vicente Tofino. En 1797, on Songea A les corriger, d'après les observations des derniers voyageurs. Espinosa, alors capitaine de fregate et l'un des plus laborieux savants collaborateurs de Totruo, fut charge de cette importante revision avec l'aule du lieutenant l'elipe Bauga il d'antres officiers. Il s'y fivra avec fant de dili-gence et de familité qu'en 1799 il avait termine ce grand ouvrage et même la révision de tous les autres ouvrages mantimes qui se tronvaient au depot. Un pareit succes lui vatut, en 1800, le grade de capitaine de vaisseau et la direction de l'établissement hydrographique. Il ne se dis tingua pas moins par l'economie financière qu'il mit dans sa gestion que par la science et l'acti-vité qu'il montra dans ses publications, si nombreuses qu'elles rapportèrent à l'Estat plus de trois indicos de reaux. Il venait d'être nomme ministre secretaire de l'amiraute (1807) lorsque ent lieu l'invasion française. Il refusa son adhésiau roi Joseph, et passa à la junte de Séville, qui l'envoya à Londres continuer ses savants tr vaux. Au retour de Ferdinand VII, il fut retabli dans sa charge. Outre une carte en six feuilles, qu'il publia à Londres, de la mer du Sud et une sutre des Antilles, on a de los : Carta ede-rica que comprehende las castas del seno mexicano, 1799 et 1805; — Memorias sobre las observaciones astronomicas hechas por los navegantes españoles, en distintos lugares del globo; Madrid, 1809, in-4°; - Des Me-moires sur le commerce et la pêche, sur les diverses machines à l'usage des arsenaux, sur les hotels des monnaies et autres etablissements.

Navarrete, Notice.

TELUCCINI (Mario), dit le Bernin, poele italien contemporain du Tasse. Il verut a la cour d'Alphonse II, duc de Ferrare, et ne no est connu que par de médiocres romans de chovalerie: Artemidoro, dove si contengono la grandezze degli Antipodi; Venise, 1560, in-4°: poeme en 43 chants, dont le heros supposé est le fils d'un empereur de l'Amerique qui serait né vers l'an 220; — Evasto; l'essro, 1560, in-4": c'est une imitation do Dolopathos es du roman des Sept Sages; - Le Pazzie amorose di Rodomonte secondo, Parine, 1568, in-4°: • ce poeme en 20 chants, dit Ginguene, ne pouvait interesser qu'Alexandre Faraèse, à qui il est dellé et desta qui il est dedié, et dont la gloire est encadre avec celle de toute sa race dans une vision ou dans une prophétie, selon le noble et uniforme usage de tous ces romans; v - Innamora mento di doi fidelissimi amanti Paris e Vienna; Génes, 1571, in-4°; Vienne, 1577, in 8°, 6g.: ce poéme, en dix chants, est la fa-

duction d'un vieux roman français déja traduit en proce italienne, sous le titre de Paris e l'tenna (Ventse, 1549, in-6"); Angelo Albani, d'Orvieto, le mit en octaves au siecle suivant (Rome, 1626, in-17).

Gingurpe, Hist. litter. & Halie.

TEMANEA (Tommaso), architecte et biogra phe italien, ne le 9 mars 1705, à Venise, où il est mort, le 14 juin 1789. Fils d'un architecte, embrassa la même carrière, fit de honnes études à l'adone, et entra en 1727 dans le service des caux, dont à la lin de sa vie il devint surintendant. Après avoir visité Florence, Rome et Naples, il fot invité par Clément XIII à faire partie d'une commission chargée de régler les cours d'eau dans les légations de Bologne, de Ferrare et de Ravenne (1766); il se tira avec bonneur de cette tâche difficile, au jugement du P. Lecchi, son collègue. Il n'était pas seulement hab le dans son art, comme le prouvent ses ouvrages, tels que la loçade de Sainte-Marquerile, à Padoue, el l'église de Sainte-Marie-Madeleine, à Venise; il avait aussi la passion de l'étule, et il a laissé de nombreux écrits qui se recommandent par des recherches érudites. Il fut en correspondance avec Algarotti, Bottari, Mariette, Patriarchi et Milizia. Nous citerons de lui : Delle Antichità di Remini; Venise, 1741, in-fol., fig. : ouvrage estime; Vita di Jacopo Sansorino; ibid., 1752, in-4°; Vila di Andrea Palladio; ibid., in-4°; - Parere sopra la controversia intorno al soffitto del teatro. Olimpico de Vicenza, dans la Raccolta Mandelliana, an. 1765, ; — Vila di Vincenzo Scamozzi; 1770, in-4°; — Dissertazione sopra diocesi di Olivolo; ibid. 1771, in-fol, tig. : il y accusait les Padouana d'avoir detourné les caux de la Brenta, errent que releva l'abbé Genuari dans sa téponse Dell'antico corso de' fumi in Padova (1777, in-4°); - Vile de' pru celebri architelli e scullori venesiani che fiorunno nel secolo XVI; ibid., 1778, in-4°: recneil exact et methodique, et qui mérite les éloges que lui a donnés Tiraboschi; Degli scamilli impari di Vitruvio; ibid., 1750, 10-8°. — Dell' antica pianta di Vene-zia (XII° s.); ibid., 1781, io-1°, fig.; — Degli archi e delle volte, e regole generali dell' acchitettura civile; libid., 1811, in-8°: ou-vrage mediocre, dent l'éditeur supprima un grand nombre d'exemplaires.

f. formule di Modena, t. XVI. — Mochial, Letter, reneziona, t. VI. — Graba, Calleria dei letterati ed ortisti. — Regri, Noticie informa alla persona e alle opere di T. Temanza. Venise, 1870, in-19. — Tipaldo, mogr. den ital illustri, t. V. — Cam ill, libitogr. dell'architetura cicile.

TENEDE 1ºº / Demetrius), roi de Géorgie, de ta dynastie des Bagrafides, mort en 1158 Il se distingua itans le Chirwan et tailla en pièces les troupes de l'emir de Khiath Lo 1126 il succèda à

David III le Reparateur, son père, et perdit presque aussitôt la ville d'Ani. En 1128 il s'empara de Khounan et de Dmanis, et battit les Tures dans la p'aine de Gag. Il profita, en 1139, d'un tremblement de terre pour s'emparer des portes de Gandja et les transporter à Gelath, ou l'on en voit encore une aujourd'hui. En 1157 il céda la couronne à son fils David IV, et s'enferina dans un monastère.

TENEOR II, roi de Georgie, de la dynastie des Bagratides, mort en 1289. Il succéda en 1273 a David V, son père, qui l'avait place sous la tutelle de Sempad, chef de la puissante famille des Orpétians; celui-ci le maintint sur le trone malgré l'opposition de plusieurs chefs. Temedr combattit a Emèse (1277), ou Abaka, roi des Mogols, fut battu par Bibars. Le fils et successeur d'Abaka, Arghoun reconnut les services que Temedr lui avait rendus, en lui accordant presque toute l'Arménie au nord de l'Arave et la suzeraineté sur tous les petits princes chrétiens des pays voisins. Mais accusé d'avoir pris part à la révolte de Bougatchin, en 1288, il fut invité a se rendre à Tauris pres d'Arghoun-Khan, qui s'empara de tontes ses richesses et le fit mettre a mort, dans la plaine de Moughan. Il avait plusieurs femmes, dont il eut sept enfants, entre autres David VI, son successeur, et Georges V, dit le Brillant.

Tchismtchism, Hist. de Georgie. - Beoiset, Idem

TEMPESTA, Voy. Molyn.
TEMPLE (Sir William), homme d'Etat anglais, ne en 1328, à Londres, mort le 27 janvier 1699, a Moor-Park (Surrey '. Son père clait maître des rôles en Irlande et auteur d'une History of the irish rebellion of 1611 (1646, Il fut élevé par son oncle, Hammond, savant theologien, et entra au college Emmanuel (Cambridge); mais il ne subit point d'examens, et ne laissa de son passage à l'université que le souvenir d'un ceober viveur et paresseux. A dixneufans (1618), il commeuça es voyages, passa deux annees en France, visita la Flandre, la Holiande, l'Allemagne, et rapporta en Angleterre, avec la connai-sance des langues française et espagnole, un jugement formé par ses observations dans les divers pays qu'il avait parcourus. Lors de son depart pour le continent, il avait rencontre dans l'île de Wight la fille de sir Peter Osborne, gouverneur de Guernesey, dont les qualités aimables et solides l'avaient captivé. Le manque de fortune et aussi la volonte des parents tinrent les amants longtemps séparés : ne s'unirent qu'en 1651. Temple se retira en Irlande, aupres de sa famille ; le séjour qu'il y fit Int marqué par de sérieuses études littéraires et par la naissance de cinq enfants, qui moururent fous en bas âge. Dejà membre en 1660, pour le comte de Carlow, de la Convention irlandaise, il sut élu député de la même province (1) au pre-

ill Il avail pour collègues son pere et son frère endet

mier parlement d'Irlande convoqué apres la restauration Il y deploya de l'aptitude et du zele. En 1661, il fut un des commissaires envoyes près du roi pour appuyer diverses mesures dans l'intérêt de l'Irlande A la prorogation du parlement (and 1663), il alla resider en Angieterre Le duc d Ormand le recommanda aux deux principaux ministres de Charles II, les courtes Clarendon et Arlungton; ce dernier, qui avait dans son departement les affaires etrangères, reconnut les qualités d'un diplomate dans Temple, qui des fors, et pendant vingt ans, fut mèle a toutes les negociations de ce règne. Une première mission auprès de l'évêque de Munster (1665) lui valut le titre de baronet. Il fut ensuite envové comme resident à Bruxelles (1667), poste important, terrain neutre entre deux grandes puissances alors en guerre avec la Grande-Bretagne. La preponderance toujours crossante de Louis XIV donnait de serieuses inquietudes à l'Europe; l'Angleterre cherchart à former une ligue qui sut en clat de s'opposer aux conquêtes de ce prince. Les Pays-Bas, qu'il inenaçait, ne pour aient être sauves que par l'intervention de la Holiande, et la Hollande était l'alnée de la France. La mission de Temple avait pour objet de rompre cette alliance : il parvint a y determiner le grand pensionnaire Jean de Witt, qu'il avait deja vu et sonde l'année precedente, lors d'un voyage secret, et le traite de la triple alliance fut conclu entre l'Angleterre, la Hollande et la Suède (23 janv. 1668). Cette negociation memorable, qu'on a qualifice « la seule grande et bonne me sure prise par le gouvernement anglais entre la restauration et la contre-revolution, « ne dura par sa cour, par ses alliés et par la France ellemême, l'heureux negociateur repondait a Gourville, avec non moins d'esprit que de modestie : On fait beaucoup d'honneur à mon habilete de ce prompt et grand resultat, mais je vais vous en dire le secret : il faut dépenser beaucoup de force et d'adresse pour mettre les choses hors de leur centre; mais quand il ne s'agit que de les y replacer, il n'y a que le premier mouve-ment à donner. - Peu après, Temple eut le litre d'ambassadeur extraordinaire auprès des États géneraux, qui lui firent rendre de très-grands honneurs. Il se lia etroitement avec Jean de Witt, et sut captiver toute la contiance du prince d'Orange, depuis Guillaume III. Maistan-des qu'envoyé à Aix-la-Chapelle comme mediateur, il travaillait à poursuivre les conséquences du traité qui était son ouvrage, le comte d'Estrades et la duchesse d'Orleans parvennient à changer les dispositions de Charles II et à s'assurer sa connivence aux projets hostiles que Louis XIV méditait contre la Hollande. Brisquement rappelé en Augleterre (1671), on l'instraisit des nouveaux engagements pris avec la France, et on voulait qu'il retournôt à La Haye pour declarer la rupture, c'est à-dire pour defaire ce qu'il avait fait aux applaudissements de l'Europe; mais il se refusa a ètre l'instrument d'une politique si contratre à ses convictions, il se tetira dans son manour de Sheen (Surrey). Lorsque Charles It fut las d'une guerre l'Angleterre perdait des vaisseaux sans acqueur beaucoup de consideration, Temple redesint l'homme pécessaire pour renouer une paix separce avec la Hollande. Le traite fut conclu en trois jours, et signe le 19 fevrier 1676. Temple etait alors au comble de la faveur : l'ambass d'Espagne et une place de secretaire d'Etal lui furent successivement offertes; mais il reluu l'une et l'autre pour reprendre son poste favori d'ambassadeur en Hollande; il y participa a deux actes importants : le mariage du prince d'Orange avec la princesse Marie, pièce de Charles II, et les négociations qui amenerent la paix de Nimègue, en 1678. Après avoir rendu de si importants services au pays, Temple lit de nouveau sollicité d'accepter une place dans le ministère; mais, au bout de trois jours de réflexion, il refusa, disant « qual ne se sentant pas propre à figurer sur la scene dans la situal donnec. » Il annonça même sa détermination de renoncer entierement aux affaires publiques, et, sauf une courte apparition au parlement en 1680 comme représentant de l'université d'Oxford, il resta fidèle à cette resolution, sort durant les années critiques qui s'ecoulèrent jusqu'a la mort de Charles II et pendant le court regne de Jacques II, soit même à l'époque de la cerolution de 1688, malgre ses anciennes liaisons arcc le prince d'Orange, qui du reste rechercha ton-jours ses conseils et l'autorité de son nom.

Sir W. Temple partagea son temps entre ses domaines de Sheen et de Moor-Park, entre les soins du jardinage, qu'il avait toujours aime et sur lequet il a composé un traité estine, et la colture des lettres, qu'il sut constamment allier aux préoccupations de la politique. C'est pendant ces dernières années qu'il écrivit ses Memoires et son Essai sur le savoir des nacients et des modernes, qu'i fut un épisode assez important de la grande querelle engagée à ce sujet (1). Johnson parlant de Temple comme écrivain a dit « qu'il avait le premier donnée du nombre à la prose anglaise ». Saint-Simon l'appelle « un des plus beaux ornements de l'Angleterre », et il ajoute : « C'elait un homme d'esprit, d'insimuation et d'adresse, un homme simple d'ailleurs, qui ne cherchait point à paraltre, et qui aimait à se rejouir en vial Anglais, sans aucun souci de l'elevation de bien ni de fortune. « Macsulay lui a rendu monta de justice : il a tracé de lui un portrait sprintel, mais dédaigneux, dans lequel il le représente comme un égoiste habite à saisir le moment de du succès, nuis se dérobant dans les occasions.

(i) Rigauli lu) a consecté un chapitre de l'Hut, de la querelle des anciens el des modernes, p. 332.

difficiles, et se continual dans con jardin quand il aurait failu payer de sa personne à la tête des con als du gouvernement

On a public : Works of sir William Temwith some account of the life and writings of the author that I. Swift, got avait ete son secretaire s Moor-Park); Londres, 1720, 1731, 2 vol. in-fol, et 1757, 1770, 1814, 5 vol. in-8". La plupatt des ouvrages de Temple ont eté traduits en français : Remarques sur Vetat des Provinces-Unies (1674, in-8°); Lucres métees (Circht, 1693, in-12); Introduction a l'histoire d'Angleterre (Amat., 1695, in 12); Lettres écrites pendant ses ambussades [1700-25, 6 vol. in-12]; Memoires de 1672 à 1679 (Amst., 1708, in-12), reproduits lans la collection Petitot; Nouveaux Memoires La Haye, 1729, in-12). E -J .- B. R-Y.

Natives for anciennes editions — Biogr. brit. —
Smit Books index — Bianet. Una times — thing.
Led of England — Chainness, treneral biagr. disc.
- Vacanias, trivial essays — Abel Nover, Memoris of the tife and negrostations of its If Temple, and, 1718, 1828. — Leven von der Ridder Temple;
Line, 172. — 12. Luden, six IF. Temple's Biographic, contingue, 1808, 18-80. — Th. Concleans, Memoria of the life, works and correspondence of ne I Temple, 1801, 1838, 1 vol. 18-80.

TEMPLE (John), fils du precédent, mort le La avril 1689. Jeune encore, mais dejà distingué par son merite et par son caractère, il avait été employe dans les affaires publiques. Apres la revolution de 1688, nommé secretaire de la guerre car Guillaume III, il exerçait ces fonctous depuis huit jours à peine lorsqu'il se noya volontarrement, sous le pont de Londres. On treuva dans le bateau, d'on il s'était jete à l'eau, ra billet, écrit de «a main . « Ma folie en entrepresant ce que je n'etais pas capable de faire a au e un grand préjudice au roi et au royaume Je lai contente fontes sortes de prospérités et des ery-leurs plus habiles que John Temple, « Le ven motif de ce suicide paraît, avec une grande casemblance, avon été la trainson de Richard Historiton, dont le malheureux Temple s'était porte garant, et qui, envoyé aupres de lord Extennel en Irlande, pour l'engager à se sounuttre, passa dans les rangs de l'armee jacobite. Il avait épouse une protestante, Marie, fille du manairer trançais Paul Ramboutilet du Plessis, et en ent deux his, qui firent les heritiers de teur grand pere. Il faut eiter les paroles du chevalor Temple en apprenant la mort de son fils et on milien même de sa profonde douleur : « Un horance sage, dit-il, est le maltre de disposer de un même, et il est en droit d'abrèger sa vie autont qu'il mi plait. « Si W. Temple était convaince en parlant auni, il était au moins en rela sussi audacieux, pour un Anglais de ce temps qu'il élast original lorsque dans son lestament il defendait à ses petits-fils de prendre tomme en l'rance, et ce par une raison dont l'his-tore pout cependant fince son profit : « Ayant toujours eu, dit Boyer, une grande haine pour cette nation, a cause de son caractere her et impérieux, si peu assortissant avec la dependance servile ou elle est chez elle. Lamberti, Hist. do la revol. de 1888, 1 III. — Boyce, Mirmones of the tije of W. Temple. — Chaulepie, Nauvenu Incl. had

TEN-KATE. Voy. KATE.

TEN-RHYNE, Voy. RUYAR.

TRACIA (Pierre Guinn DE), prelat et homme d'Etat français, né à Grenotsle, 22 août 1650, murt a Lyon, le 2 mass 176b. " Guerin, dit Saint-Simon (1), etait zon nom, et Tencin celui d'une petite terre qui servait à toute la famille, » fasu d'une famille de robe originaire de Romans, it etait un des cinq enfants d'Antoine Guérin, mort en 1705, président du coneil superieur de Chambery, et de Louise de Buffevant. . Destine à l'Eglise, il fit à l'Oraloge des études qui ne durent pas être fortes si l'op en croit ses contemporains, qui s'egayerent souvent sur son ignorance. Envoyé tres-jeune à Paris, il devint docteur de norbonne, puis grand archidiacre de Sens, enfin abbé de Vezelay (1702). A cette époque il s'attacha aux jésuites et aux sulpiciens, ce qui lui fit refuser, au dire de Maurepas, une prélature par le cardinal de Noanies, leur adversaire. Ce fut, comme on sait, à la faveur qu'acquit bientôt sa sœur prés du ministre Dubors, qu'il fut redevable d'une haute fortune, Charge de préparer ou plutôt de recevoir l'ab. juration premeditée de Law, il accomplil a Melon, c'est-a-dire prudemment à l'ecart, cette œuvre méritoire (17 sept. 1719). Violemment attaque par les jansenistes, mais défendu avec non moins d'ardeur par les jesuites, il su vit récompenser par Law en actions du aystème (2) el conpluyé aux affaires secretes de l'agio. Un procès en simonie que lui intenta, en 1721, au sujet de l'abbaye de Vezelay un nommé Valssière, clerc tonsuré du diocèse de Sisteriu, augmenta encore le acandale autour de Tencin. Il s'appostant, à la borre du parlement, a préter serment qu'aucun marché n'avait etc possé par lui, lorsque l'avocat de son adversaire l'arrêta en plaçant sous les yeux de la cour le traite même (3). Très-bien seconde par sa sour, « qui, selon Duclos, ne famait qu'une âme et qu'un cour avec lui, et reportait sur lui toute l'ambition qu'elle aurait eue si son sexe la lui côt permise, « Tencio elait devenu l'homne d'exprelient et de conflance de Dubois. Il fut donc charge par celui-ci d'une négociation qui lui tenait a cœur, celle du chapeau de cardinal, que poursuivait alors à Rome Laffiteau avec plus de

<sup>(</sup>i) Il prétend que le livaleul du cardinal était offerre.
(b) houlavie, Mein de Richelteu.
(b) houlavie, Mein de Richelteu.
(b) Memoire de Me duberg pour l'abbe de Tonein.
(bria, 150), 1524, in 8. — Il fait remarquer copendant que cet imblient du faux serment, racouste par suint-blimin, in figure pas dans le resit de thattinen blassae, et qui subers, qui dans saint-blimin et l'armatide l'advernable de Tonein, devient dans Barbier l'arocat de fessein lat mire.

cardinal de Rohan, qui le choisit pour conclaviste, dans l'election qui allait suivre la mort du pape Clément XI (mars 1721), Tencia exploita habilement la faiblesse du cardinal Conti, a l'exaltation duquel il contribua, et lui arracha la promesse signee du chapeau, puis la nomination de Dubois, maigre les scrupules tardifs du nouveau pape. Il resta à Rome avec le titre de chargé d'affaires; mais en 1724, sous l'admimistration du duc de Bourbon, il fut remplacé dans ce poste par le cardinal de Poligna nommé archevêque d'Embrun (2 juillet). Il semblait rejeté dans l'ombre, comme beaucoup des créatures de Dubois, lorsque, à propus de l'Ins-truction pastorale (28 août 172), de Sonnen, évêque de Senez, son suffragant, il attira sur lui un nouvel et assez triste éclat en ranimant : la lutte entre les jansénistes et les partisans de la bulle Unigenitus. En déployant ce zèle constitutionnaire, le hut de Tencin était de agner le chapeau. Président du concile assentblé a Embron (16 août 1727-, il pronnonça un discours d'ouverture qui, d'après Voltaire, était l'œuvre de La Motte-Houdart. Une premiere consultation de vingt avocats du parlement

de Paris ( ter ju:liet ) et un pamphlet virulent, sous le titre de Questions diverses, en prenant la defense de Soanen, attaquerent sans pitié le passé trop vulnerable de l'archevêque. Soanen, condamné le 20 septembre, en appela comme d'abus au parlement de Paris, qui reçut son appel 2. En 1728, une nouvelle consultation en sa faveur fut signée de cinquante avocats, à laq elle Tencin répondit par un mandement violent (26 janv. 1731), où il traitait ses adversaires « de schismatiques et d'hérétiques , » et dont le parlement ordonna la suppression (24 sept. 1731) en même temps que la cour en empêchait la circulation. C'est au milieu de cette polemique que parurent Six lettres adressées par Teocin a l'évêque de Senez. Engagé désormais dans une opposition declarée aux idée- jansénistes et philosophiques, Tenein pu-hia, le 1<sup>er</sup> sept. 1732, une lettre pastorale contre les Memoires sur divers points de l'histoire de France (1732, in-8°), ouvrage de Mezeray, publié par Camusat, puis des avertissements contre les ecrits de Colhert, évêque de Montpellier, et l'Hutoire du concile de Trente, par Le Courayer. Flatieur adroit du cardinal de Fleury, il obtiat entin par son influence, et surfout par celle des Stuarts, d'être décoré de la pourpre remaine (23 fév. 1739). Ce n'avait pas été sans une vive opposition de la part du ministre Chauveiin, et cette faveur couta à Tencin, suivant Barbier et Voltaire, plus de 600,000 livres. En

pour le conclave, avec le secret de la cour et la mission de lutter contre l'influence des prélats jansénistes; il y réussit en faisant nommer Benoît XIV (17 août). L'archeveché de Lyon, vacant depuis le 28 février 1740 , par la m nt de M. de Rochebonne, fut la récompense de ses ervices diplomatiques. Après un séjour de plus d'un an à Rosse, et qui fut abrégé par u saccord survenu entre lui et le duc de Sa Aignan, notre ambassadeur, il vint prendre possession de son nonveau diocèse (20 juillet 1742), et le 30 août suivant il eut le titre le ministre d'Étal. « Avant qu'il vint à la cour, dit le président Henault, on lui croyait plus d'esprit qu'il n'en avait, et puis dans la mi lui en accorda trop peu. On disait qu'il était subline dans une intrigue de feurene de chambre. Il était doux, insinuant, faux comme un jetes, ignorant comme un predicateur, ne sacha un mot de nutre histoire, en géographie plaçat le Paragnay sur la côte de Coromandel, » D'abord favorable à la cause du prétendant Charles Édouard, il le poussa, en 1744, à une descrite hardie en Écosse, puis il l'abandonna, et lit accusé d'avoir contribué à la résolution impelitique du jeune duc d'York, d'accepter la pe romaine (1747) et de s'être prononcé da conseil pour le renvoi, même par la visient, du prétendant (déc. 1748). Élu provincer de Sorbonne, le 3 août 1749, il semblait au quille la forme de sorbonne de s de la faveur, et passait pour devoir succider à l'évêque de Mirepoix, qui était chargé de la feuille des bénéfices. Mais, en janvier 1750, il se broilla avec d'Argenson, très-apprécié du roi, et en se prononçant fortement avec le cardinal de La Rochefoucauld, contre les mesures financières de Machault, qui portaient atteinte aux hiens de clergé, il acheva de se compromettre. Il se retira alors dans son diocèse « pour se mésagr, disait-il, un intervalle entre la vie et la m (juillet 1751) (1). Toutefois il demeura en enrespondance avec le roi, et dénonça en 1753 le Siècle de Louis XIV, de Voltaire. Après ladifaite de Rosbach (5 nov. 1757), des pourpariers de paix s'étant engagés entre la margrave de Barcuth, sœur de Frédéric II, et Voltaire, Toncia, qui avait toujours été contraîre à l'alliance antrichienne, se chargea de les faire purvenir à la cour de France. Ces ouvertures ne fureit pas accueillies, et il mourut hientit apo soivante-lix-boit ans. Voltaire s'exagérai

doute l'importance de cette affaire, où il avait

aguré, lorsqu'il écrivait : « Il mounut de ch an hout de quinze jours. Mon dessein avait été de me moquer de lui, stais pas de le faire mouris.

<sup>(</sup>t) il employat l'argent de Dubois à travailler pour son prouve excepte. 3- Un ort! de Beneit XIII, du 27 décembre 1727, ap-penus à la écrison du concile, dont les actes furest pu-blies a Grenchie , 1729, in-5°.

<sup>(</sup>f) à cette occasion fe pape lui derivit une lettre écture un côté du rôle politique de Teache: « li y a au moins, disuit-II, dans le cutoril du rui un excitinusti parfaitement au fuit de sou affaires, aum personni pape, attaché a la religion, à son chef ,... qui exite a furcille du roi. » (19 m).

Ontre les divers écrits que nous avons cités, a été publié une Correspondance du cardinal de Tencin avec le duc de Richelieu (Paris, 1790, in-8°). A. ASSE.

Saint-Simon, Ductos, d'argenson, de Luynes. Maure-pas. Memoires. Diemoires pour servir à l'hist, du cardenal de Teucu, puqu'en 1733, l'arts, 1759, 11-12. — Voltaire, Carreip. — Revue du Lyonnais, t. l, p. 147.

TENCIN (Claudine-Alexandrine Goenin, marquise DE), sœur du précédent, née à Gre noble, en 1681, morte à Paris, le 4 décembre 1749. Destinée, par suite du mince patrimoine paternel, à la vie religieuse, elle prononça ses vœux au convent des Augustines de Montfleury, près Grenoble. Mais d'un esprit avantureux et d'une nature galante, qu'elle tenait un pen de samille, à en juger par ses deux sieurs, Macs de Ferriol et de Grolée, et usant largement de la liberté qu'on faissait aux religieuses, elle attira bientôt à son couvent, par son esprit, nes propos et aussi ses façons légères, la plus brillante société de la ville. Après cinq ans de profession, elle protesta contre ses voux et employa son directeur, a un bon ecclésiastique fort borné, qui devint amoureux d'elle », à appuyer sa protestation. E.le oblint alors de passer comme chanoinesse au chapitre de Neuville, près de Lyon, où elle eut sans doute toutes les commodités désirables, puisque, s'il faut en croire les Mémoires de Richelieu, par Soulavie, « sa grossesse engagea son frère à la faire enlever ». C'est là une bien grosse accusation sans doute, mais contre laquelle ne protestent cependant ni la conduite uttérieure de la femme, ni les habi-tudes littéraires de l'écrivain qui, dans ses rornans (1), a placé bien souvent au milieu même des clottres les peintures de l'amour et de ses conséquences les moins occultes. Quoi qu'ilen soit, Moe de Tencin quitta, vers 1714, Neuville, et vint à Paris, où son frère l'abbé la mettait à la tête de sa maison. C'est à ce moment que commence cette étroite liaison entre la sœur et le frère, qui n'a pas été à l'abri d'imputations odieuses, mais qui est après tout le côté le plus original de cette femme célèbre. « Elle aimait, dit Duclos, passionnément son frère, dont l'avancement devint presque l'objet de toutes ses intrigues. » Ses moyens de rénssir furent un esprit supérieur et des mœurs dont elle voulut se faire une facilité et jamais un obstacle. Sa première conquête fut Fonteneile. Il s'intéressa aux instances qu'elle fit alors pour être relevée de ses vœux, et il obtint de Rome le rescrit qui la dégageait de tout lien religieux, mais qui cepen-dant ne fut pas fubniné. Les chroniques secrètes du temps lai donnent ensuite pour amants le lieutenant de police d'Argenson, Bolingbroke, qui chez elle se rencontra avec le jeune Arouet, le chevalier Destouches, dont la liaison avec elle devait donner bientôt au monde d'Alembert, ahandonné sur les marches de l'église Saint-

Jean-le-Rond (16 nov. 1717). " Maie de Tencin, dit Duclos, était très-jolie étant jeune; v et il est à penser que vers 1715, c'est-à-dire à trentequatre ans, elle avait encore conservé une partie de sa beauté; mais elle ne la mettait plus guère qu'au service de sa politique. « Elle n'était plus, dit Saint-Simon, débauchée que par intérêt et par ambition, avec un reste d'habitude. » Le gouvernement du régent était celui qui convenait le mieux à une pareille femme. Un instant seulement exilée, avec son frère, à Orléaus, à cause des opinions constitutionnaires, dans lesquelles ils s'etaient trop engagés, elle revint bientot à Paris, capta vite et à fond la faveur de Dubois, fut sa mattresse publique, et « domina chez lui à découvert, tenant une cour chez elle comme étant le véritable canat des grâces et de la for-Dubois trouva en elle et en son frere, lune ». dont il sit la sortune, des auxiliaires actifs et habiles de son élévation. Aussi reconnut it libéralement leurs services par une ample part dans les prodigieuses largesses de Law et de son système. Mais elle regardait l'argent comme un simple moyen de parvenir, et ce fut vers la politique qu'elle tourna toute son activité. Un inslant elle fut l'une des innombrables maltresses du régent; écartée par son ambition même (1), elle contribua, dit-on, aux plaisirs du prince, en inventant cette fête des Flagellants (2), qui fut un raffinement de débauche, et en composant une Chronique scandaleuse du genre humain (3). Vers la même époque on la voit traverser la mélancolique existence de Mus Aïssé, jeune Grecque achetée par M. de Ferriol, beaufrère de sa sœur.

La mort du cardinal Dubois (10 août 1723) et celle du régent (2 déc.) mettent fin à ce qu'on pourrait appeier la vie poi tique de Mme de Tencin, sinon à sa vie galante. Celle-ci se termina, un peu plus tard, par la tragique aventure de La Fresnaye, conseiller au grand conseil et son amant, qui se tua chez elle d'un coup de pistolet (mars 1726). Quelques mots du lestament de La Fresnaye ayant fait croire à un crime (4),

(1) • Je n'aime pas, disait le duc d'Orieans, les personnes qui parient d'affaires entre deux draps, »

(2) Soula-rie, Mem. de Richelieu.

(3) Houreusement pour sa mémoire, le manuscrit n'en a jamais éte produit, et qui permet de revoquer en doute l'existence de cet ouvrage.

a jamais ete priouit, ce qui permet de revoquer en doute l'existence de cet convage.

4) Voici quelques passages de ce testament de La Fresnaye, qui du reste e clai agio teur de son métier à et se meaces que m'a faites depuis longtemps sines de l'es meaces que m'a faites depuis longtemps sines de l'encet de m'assassiner, ce que j'ai même eru qu'elle exécuteroit il y a quelques jours, sur ce qu'elle m'empranta un de mes pistolets de poche, j'ai eru que la precasition de faire mon testament était raisonnable... (Suit l'énumeration de sommes importantes passées au nom de Mms de Tencin !. Quand j'ai voutu retirer mes effets d'entre ses mains, j'ai été aurreit de trouver une scelerate qui m'a dit qu'elle ne me rendrait rien que je ne lui cuase payé le biliet de 80,000 i vres; que c'était le maindre payement qu'elle pût recevoir pour avoir conche avec moi... Sa grande haine est venue de ce que je l'ai surprise, il y a un an, me faisant iniidélité avec

<sup>(1)</sup> Voir le Siège de Calais et les Malheurs de l'amour.

elle fut arrêtee et conduite au Châtelet, ou elle ! subit un premier interrogatoire. Le crédit de son frère, alors archevêque d'Embron, enteva la connaissance de cette affaire au Châtelet, M<sup>ine</sup> de Tencin fut transferee a la Bastille, le 12 avril 1726, d'où elle sortit bientot, apres que le grand conseil, invoquant la procédure, ent condamné a memoire de La fresnaye et mis a néant l'ac-usation. Des lors M<sup>me</sup> de Teucin sembla se consacrer tout entière à ses relations de société, et sa maison devint le centre des gens de lettres. Son salon fut le premier en date, comme peut-être en éclat, de ces reunions litteraires qui furent une des glorres et aussi une des puissances du dix huitieme siècle. Un court exil de quatre mors à Abion, en 1731, dont les motifs sont peu connus, fut le seul incident qui troubis sa vie. L'heure de la retraite, au moins apparente, avait sonne pour elle. Louis XV avait de Mes de Tencui une sorte de crainte instructive, et - il lui venait, dit d'Argenson, presque peau de poule quand on parlait d'elle e. Ce ne lut donc que tres-souterrainement qu'elle our it plus tard quelques intrigues soit autour du marechal de Richeiieu (1), soit autour de M<sup>me</sup> de Pompadour, dans l'interêt de son frère. Si grande affaire fut son salon (2), où se rencontraient les esprits les plus divers : Fontenelle, qui en était l'oracle, Montesquieu, Mairan, Mariyanx, Bernis, Helvetius, Astruc, Tressan, La Popelinère, et ses deux aimables neveux, d'Argental et Pont de Veyle. Elle recevait à diner deux fois par semaine les gens de lettres, qu'elle appelait fa-milierement ses bêles, et leur envoyant plaisamment à chacun deux annes de velours au nouvel an. D'un esprit fin et sense, ses bons mots, qui sont souvent des conseils, ont été retenus. « Matheur, disait-elle a Marmontel, à qui at-tend tout de sa plume? rien de p'us casuel. L'homme qui fait des sonliers est sûr de son sedaire; l'homme qui fait un livre n'est jamais out de rien. » Et encore : « Faites-vous des amies plutôt que des amis. « Elle disait en general : Les gens d'esprit font beaucoup de fautes, parce qu'ils ne croient jamais le monde assez bête, aussi bête qu'il est; « et à l'ontenelle : « Ce n'est has un cœur que vons avez la , mon cher, c'est de la cerselle. » Elle contribua au succès de l'Esprit des lois de Montesquieu, en achetant une partie de l'édition, qu'elle distribua avec de grands éloges à ses amis. Ce fut au milieu de ces relations agreables qu'elle mourut, à l'âge de

soivante-buit ans. Mme Geoffria, qui déjà depuis quelque temps se choisissait un solon dans le sien, lui succeda dans ce tôle de protetrice des lettres, • mais, dit M. Villemain, comme une bourgeoise auccède a une princesse ».

Très-décribe dans la première partie de sa vie, Mare de Tencia n'a guere dans la seconde teçu de ses contemporains que des éloge " kile était très-serviable, dit Duclos, quand elle n'avait pas d'interêt contrairé. E bitionnait la réputation d'être amie trais el ennemie déclarée. - De son vivant, elle aval publié presque tous les romans qui ont fuit a reputation littéraire. On les a attribues en grande partie à la collaboration de ses neveux; ce point, comme beaucoup d'autres, est encore à relaireir dans la vie de cette femme célebre M. Villemain a caractérisé ainsi son talent : « C'est l'élégance et l'imagination sensible de Mee de La Fayette, mais quelque chose de moins réservé, de moins sage. Pour le gout, la passion, le naturel, rien ne surpasse les Mémoires de Comminges. " M. Sainte-Beuve rattache, par style, ses cerits à ceux du dix-septième siècle lls ont pour titres : Les Memoires du comte Comminges; La Haye (Paris), 1735, in-12; Paris, historique; La Haye (Paris), 1735, 18-12; Paris, 1815, in-18; — Le Siege de Calass, noutelle historique; La Haye (Paris), 1739, 1740, 2 vol. in-12; Paris, 1815, in-18, el 1849, in-4°, lig.: ces deux romans ont été réimpr. plusieurs fois ensemble; — Les Matheurs de l'amour; Amsl. (Paris), 1747, 2 vol. in-12; réimpr. sous le litre de Louise de Valrose; Paris, 1789, in-12; — Anecdotes de la cour et du regne d'Édouard II, ros d'Angleterre; Paris, 1776, in-12 : ouvrage termine par Muc Elle de Beanmont. Ces divers écrits ont ete réunis (Paris, 1812, 4 vol. in-18 , et avec ceux de Mue de La Fayette (Paris, 1786, 8 vol petit. in-12; 180i, 5 vol. in-8°; 1820, 4 vol. in-8°; et 1835 on 1831, 5 vol iu-8°). Sa Correspondance see le cardinal de Tencia (Paris, 1700, 2 vol. in a été éditée par J.-B. de La Borde; un a aussi d'elle : Lettres (neuf) au duc de Richelie (Paris, 1806, in-12).

On ne saurait oublier la famille de Mes de Tencin, qui forme avec elle un groupe a pariel corieux. C'etaient ses deux sururs : Marie-Angelique, femme d'Augustin, comte de Fernal, mére de Pont de Veyle et de d'Argental, morte le 2 sévrier 1736, et la comtesse de Grote, dont la première, fort galante, fut la mattress du marechal d'Uxelles, et la seconde est app par d'Argenson - une bête bavarde; - sea fre (outre le cardinal), François, president a mortier au parlement de Grenoble. E. Asse.

Lemonter Hitt. de la Regence. — Saint-Sim clor, d'Argenson , Matth. Morats, de l'nynes, t Maurepas, Richelmo, Memoures — Notices, pir Jav et luger. — Villen am, Litterature du tième siècle — Abbe Barthelemy, Memoures d Mme de Teneta; Genoble, 1730, 2 part. tu-se

TENDE ( René DE SAVOIE , comite de ), ill it

Funtenelle, son vieil amant, et de ce que j'al decouvert qu'elle avait avec son neveu d'Argental le même com-merce qu'avec mui? »

mere qu'avec moi? «

(to En 17sa, elle lui cerivait ; « A moins que Dieu n'y
mette visiblement la main, il est physiquement imposable que l'i tat ne cultante. «

(il) « Langatotre était respectable, dit Marmo del ; c'etait
des gens de lettres not des avivants, et 20 milleu d'eux
une temme d'un esprit et d'un sens profont, aust qui,
enveloppee dans son extérieur de booloonie et de sinplicate, avait plui ot l'air de la ménagère que de la maitresse de la maison. «

Grand Raturd de Savote, mort en 1525. 8 Pavie Il etait un des fils naturels de Philippe II, duc de Savoie, et de Boune de Romagne, dame memontaise, et reçin de son pere les comtes de Viliars et de Tende avec plusieurs autres sei-gneuries en apanage. Le duc Philibert II, son frere, lui accorda des lettres de legatimation ainsi que la charge de lientenant général de ses Etals (1.00); mais il la pershi bientôt par soite de l'aversion que lui portail Marguerite d'Autriche, temmo de Plulibert, et alla prendre du service à la cour de France (juin 1502). Après avoir accompagne Louis XII a Génes, il fot mis en possession du gouvernement de Provence, Sous François 1º7 con credit augments, par l'appui de su sœur Louise de Savoie, mère de ce prince. Il prit part à la nouvelle invasion de l'Italie, combutiit à Mangnan, et conduisit, de concert avec Trivulce, des renforts considérables an secours des Venitions. Nominé en 1519 grand-mattre de France, il assista en cette qualité a plusieurs conseils tenus a Paris, et fut chargé, après la révolte de Charles de Hourbon, de faire rentrer le Bourbountais sous l'obensance royale. A la Biroque il usa de tous les moyens de modérer l'impatience des Suisses, qui perdirent la bataille, Blisse davant Pavis (2) février 1525) et fait prisonnier, il monint a quelques jours de là. " On le tenait, det Brantome, pour un fort suge

Texas (Claude Dr. Savon., comte ne.), illa du presedent et d'Anne de Lascaris, né le 17 mars 1507, mort le 6 avril 1566, a Cadranache (Provence). A peine âge de quatorze ans, il fut pours u, en survivaure de son père, des charges de consedler et chambeibin du rot, de gouverneur de Provence, de grand senéchal et de lieutenant general et amiral des mers du Levant (1520). Il se trouva à la bataille de Pavie, devint a son retour colonel general des Suisses, et accom-pagna Lautrec dans l'expédition de Naples. En Provence il rendit de grands et loyaux services : non-sculement if parsint a repousser les agressions des troupes impériales, mais il sut agir, au milien des guerres religienses, avec autant de prudence que d'in partiale fermeté, refusant dédalgneusement de s'associer aux fureurs des partis et sevissant auctout contre les hommes qui musquoient sous les dehors du zèle des projets d'ambition et de cupidité, « Il était bon, dil l'abbe Papon, droiturier, aimant justice et raison, conemi l'oppression et de tyrannie, indélexerviteur du roi et am du pauvre peuple. « La vigueur qu'il déploya contre les catholiques fanatiques le rendit suspect à la cour; rependant on u'osa le destituer, et un en contenta de lus opposer son fils Honoré, catholique longueux, qui int resétu des blies el pouvoirs de gouverneur de la Pravence. La guerre se ralluma avec fureur entre les deux gonverneurs : le père eut d'abord l'avantage, s'empara de tontes les villes au dela de la Durance, et as aeges celle de Perthuis, ou son fils

s'éjait enferme; mais au moment de livrer l'assaut il voulut épargner le rebelle, et se refira. Ce dermer, rendu plus audiereux par cette tourque d'affection, qu'il traitait de faiblesse, eut la principale part au massacre d'Orange et à la prise de bisteron Lors de la para de 1563, le comte de Tende fut un des commissaires désignes pour en assurer le retablissement en Pro-On venait de le mander à Paris pour vence. y rendre compte des desordres qui vennient de renouveler lorsqu'il mourut subitement. Il cut deux fils, Hanore et René, celui-la de Maris de Chabannes , celui-ci de Prançoise de Foix , qui avait embrassé la reforme. Son fils naturel, Annibal de Tende, commanda une compagnie de cavalerie durant les guerres civiles, et demeura fidele au parti du roi

Il avait un frère cadet, qui devint maréchal de

France (voy. VILLANS).

There ( Honore de Savoir, comte de), fils aimé du precedent, né en octobre 1538, à Marseille, mort le 8 octobre 1572, à Art en Provence. Il porta d'abord le titre de comte de Sommerive. Comme on l'a vu, il fut très dévoué aux Guises et l'ennemi personnel de son père; il lui succéda dans la charge de gouverneur, et fit une guerre acharnée aux protestants, sur les-quels il remports plusieurs sanglantes victoires. St en 1572, après la Saint-flacthélemy, il so niguala ainst que Bertrand de Sinnane, Saint-Herem, d'Orthez, de Carces, La Guiche, par le refus de faire massacrér les huguenots, il avait desbonoré sa mémoire en laissant poignarder dans un guot-apens son frere cadet, Bund de Cipières, par le baron des Ares, un de ses officters (30 juin 1568); ce meurtre resta impuni, ce qui justifia le soupçon que le puissant gonverneur n'y avait pas etc cleanger. Au rapport des écrevains catholiques, c'était un prince sail lant, genéroux, liberal et de facile acces.

Bouche, Pspon , 18tst, de Provence. Conchema , list de vorous — Brantôme , Enpulaines feunçais. — Davila, d'Aubigne, etc

TENDE (Gaspard on), littérateur français, ne le 3 juin 1618, 3 Manne (Provence), mort 1697, h Paris, Il clait petit fils d'Annibal, enfant naturel de Claude de Savoie, comte de Tende. Après avoir zervi en volontaire dans le régiment d'Aumont, il passa dans la cavale-rie, et se distingua au siège de Landau (1645). Étant silé 5 la com de Pologne, il y fit telle-ment estimer ses falents et son caractère, que Casmir V et la reme l'unise-Manie de Conzagne le choistrent pour infendant de feur maison, il occupa cette, place jusqu'a l'abdication de Castmir, qu'il accompagna en France (1669). L'eu après (1674), il refourna en Fologne avec M. de Forbin-Janson, notre ambassadeur, qui l'avait pris pour secretaire. On a de lui : Traide de la traduction, on Regles pour apprendre a tra-duire la langue latine en la langue fran-çaise ( sous le nom de l'Estang ; Paris, rom, in-80 : cet ouvrage, qui a été bien essaré par des cerits plus recents, ctait regardé par Guu-jet comme le meilleur et le plus complet sur cette matière. L'abbé de Marolles, qui avait traduit d'une façon pitoyable les auteurs latins, fut très-irrité de voir que l'auteur citait plusieurs passages de sex livres, précisément pour donner au public des exemples de mauvaises traductions; il publia donc, en tête de son Virgile, des observations contre le traité du sieur de l'Estang; mais les bons juges la déclarèrent inferieura dans ces récriminations, à celui qu'il critiquait; - Relation historique de Pologne, contenant le pouvoir de ses rois, leurs élections, les privileges de la noblesse, la religion, la justice, les mœurs et les inclinations des Polonais (sous le nom de Hauteville); Paris, 1688, 1697, in-12 . ouvrage utile à con-

Goujet Bibl. française, t. 1, p. 196. — Wartigav, Mc-maires, t. 1, p. 381. — Achard, Diet hist. de la Provence, t. 11.

TENIERS (David), det le vieux, peintre flamand, né à Anvers, en 1582, mort dans la même ville, en 1649. Il fut élève de Rubens, chez lequel il demeura plusieurs années. Lorsqu'il crut pouvoir se passer de maître, il se rendit en Italie, et se dirigea vers Rome; il se lia dans cette ville avec le peintre Adam Elzheimer, et subit pendant quelque temps l'influence de cet artiste. Après un sejour de dix ans à Rome, pendant lequel il chercha à s'identifier avec la manière des grands mattres, il revint dans sa patrie, et exécuta un certain nombre de tableaux qui permettent de penser que la vue des chefs d'œuvre rassemblés en Italie l'avait peu impressionne. Les toites connues de David Teniers representent de petites scènes pleines d'esprit et de gaieté, et se rapprochent tellement du genre qu'adopta son fils que les productions de ces deux artistes sont presque toujours confondues. M. Siret cite, dans son Dictionnaire des peintres, comme ouvrages de Teniers le père, les Œucres de miséricorde, au Musée d'Anvers, la Tentation de soint Antoine à Berlin, Pan dansant avec une nymphe et Vertumne et Pomone, dans la galerie du belvédère à Vienne.

Descamps, Pies des peintres flamands, t. I. p. 349. — Hirt. des peintres de toutes les ecoles, livr. 218.

TEXIERS (David), le jeune, peintre flamand, fila du précédent, né à Anvers, en 1610, mort à Bruxelles, le 11 février 1685. Son père lui donna les premières leçons de dessin; il le plaça ensuite dans l'atelier d'Adrien Brauwer. Bientôt, grâce aux leçons que voulut bien lui donner Rubens, le jeune Teniers devint assez uzitre de son talent pour pouvoir voler de ses propres aites. Il adopta le même genre que son père, mais il se fit promptement un nom bien plus cé èbre. L'archiduc Léopold ayant eu l'occasion de voir quelques tableaux de cet artiste les trouva si fort de son gré, qu'il lui en com-

manda un certain nombre, et qu'il tui donna le litre de son premier valet de chambre. Le ros d'Espagne voulut un instant accaparer tout ce que Teniers produirant, et il fit construire dans son palais une galerie destince à ne content des œuvres de cet artiste; Christine Suède envoya au peintre pour le remercier d'un tableau qu'il avait terminé à son intention une chaine d'or à laquelle ctait suspendu son por-trait. En 1644 il fut nominé directeur de l'académie d'Anvers. Entin il vint un moment ou Teniers ne pouvait plus suffire aux comman qu'il recevait de tous côtés. Cette vogue excessive ne nuisit nullement à son talent; tous ses tableaux, kermesses, intérieurs de cabaret, chaumières de paysans ou guinguettes, reve une facilité produceuse : chaque composito est sagement agencee, chaque groupe agil et meut avec aisance, chaque personnage est spirituellement indiqué et simplement campé L'exécution ne laisse rien à désirer; elle est tou jours large et facile, et, malgré la petite dime sion des figures, celles-ci sont modelees are une ampleur surprenante. Teniers le jeune fut marié deux fois; il avait épousé d'abord la fille du peintre Breughel de Velours; il se marie en secondes noces (1856) à la fille d'un conseiller à la cour du Brabant, nommée leabelle de Frène; il eut un fils, dont le portrait fut peint par don Juan d'Autriche. Ce prince, élèse et ami de Teniers, ne sut mieux reconnaître l'hou pitalité qu'il avait reçue chez le peintre qu'en faisant le portrait du fils de celui qui clait venu son ami. David Teniers, voulant etudier sur place la vie des paysans, et surprendre tous les jours les habitudes de la campagne, s'était fixé dans une maison qu'il possédait sur envirous de Malines; c'est là qu'il passa la plus grande partie de sa vie, prenant part, de lois il est vrai, à la vie des campagnards, tantét assistant à leurs fêtes, tantôt se glissant dons leur modeste intérieur. Smith, dans son Calatoque raisonné, a consacré un demi-volume a Teniers le jeune; il a décrit avec soin six cent quatre-vingt-cinq tableaux de cet artiste, et a mentionné le plus souvent dans quelles mains ils ont successivement passé et où ils se trouvent anjourd'hui.

Le musée du Louvre en possède quinte, entre autres les Geures de miséricorde, l'Emfant prodique, la Tentation de saint Antone, la Chasse au héron, le Joueur de cornemut, et la Noce de village. La plupart des compositions de Teniers ont été gravées, et lui nême en a reproduit quelques-unes à l'eau forte. Ou doit à ses dessins le recueil de 245 planches intitulées Theatrum pictoricum (Bruvelles, 1660, in-fol.; Auvers, 1684, in-fol.; Amst., 1755, in-fol.; le consacré au cabinet particulier de l'archidue Léopold.

Son frère, Abraham, né en 1608, à Anre, où il est mort, en 1671, fut élève de son per,

et s'éleva rarement au dessus de la médio-G. D.

heacamps, I'ves des peintres, II, 113. — Smith, Ca-taloque ruisonne of the works of dutch, flemish and french punkers, I III. — Lecaspentier, David Tenners; 1996, 19-5. — Hist, des peintres de toutes les écoles, Ilur, 18-19. — Kagter, Allgem, Künstler-lexikon.

TEXISON (Thomas), prelat et théologien près Cambridge, mort le 14 décembre 1715, à Londres. De l'école, alors renommée, de Norwich, il passa dans l'université de Cambridge, dont il fut agrégé en 1662. Après avoir suivi malgré lui, un cours de médecine, il revint à l'étude de la théologie, qu'il avait commencée, reçut en secret l'ordination sacerdotale (1659), à rause de ses sentiments royalistes, et pendant vingt ans divers bénéfices des plus modiques. Ce ne fut qu'en 1680 qu'il fut nominé vicaire de l'importante paroisse de Saint-Martindes Champs, à Londres. Au milieu des exagérations du clergé anglican, qui, dans son zèle pour la dynastie des Stuarts, soutenait en ma-jorité la doctrine absolutiste de la non-resistance. Tenison s'etait signalé par sa modera-Il s'était fait connaître par les écrits suiants : The Creed of Hobbes examined Londres, 1670, in-8"); Discourse of idolatry (1878, in-4°), et Baconiana, ou Œuvres posthumes de Fr. Bacon (1879, in-8°). Vrai ministre de l'Evangile, il se signala durant le rigoureux hiver de 1683 par des charités qui ne s'elevèrent pas à moins de 300 livres sterling, et fonda dans sa paroisse une école ainsi qu'une bibliothèque publiques. Un événe-ment important de sa vie fut l'assistance qu'il peeta an duc de Monmouth à ses derniers moments ( 25 millet 1085 ). Comme l'avaient déjà fait les évêques d'Ely et de Bath, mais avec plus de douceur, il condamna, comme folle et coupable, la rébellion du duc, ainsi que sa liaison avec lady Wentworth, et ne crut pas devoir administrer l'Eucharistie au condamné. Sous Jacques II, il compta parmi les ministres modéres qui combattirent le papisme et les projets de restauration catholique du roi. C'est à cette pensée qu'il faut rattacher les ouvrages suivants : Six Conferences concerning Eucharist (1687 in-i"), et Incurable scepticism of the Church of Rome (1688, in-4"), traduits de La Placette; Infference between the Church of England and the Church of Rome (1687, in-4°), the Protestant ona popish ways of interpreling Scripture compared (1658, in-4°), etc. Approbateur de la révolution de 1688, et trèsbien su par le roi Guillaume, il fut un des com-missaires ecclesiastiques designés pour l'asaemblée du clergé de 1689. Archidiacre de Londosa, le 26 octobre 1689, puis évêque de Lincoln, le 25 novembre 1691, il succeda le 8 decembre 1694 à Tillotson sur le siège archiepiscopal de Canterbury. Très-avancé dans la conflance de Guillaume III, il fut toujours au

nombre des régents que ce monarque nommait pour gouverner pendant ses absences hors du royaume. Après la mort de la reine Anne, il fut un des régents de la Grande-Bretagne jusqu'à l'arrivee de Georges ler, qu'il couronna à West-minster. Il était très-estimé de ce prince, qui, non sans quelque ironie, admirait ce vieillard, « qui avait passé plus d'une heure avec lui sans lui demander rien pour lui ni pour ses amis «. Par son testament il légua des sommes considérables an Benet-Collège (Cambridge), à la bibliothèque de l'eglise Saint-Paul, el à la société pour la propagation de l'Évangile.

Comme politique Tenison se rapprocha du parti whig, ce qui lui valut cette boutade de Swift, a qu'il était lourd et chaud comme un fer de tailleur, « et quelques autres traits de satire qu'il fournit au célebre pamphlet de Steele.

intitulé the Crisis.

Memours of the tife and times of archb. Tension; Land, 1716, In-6° — Godwin and Blehardson. Mers of the bishops. — Clarendon. Diary. — W. Kennet. Com-plete hist. of England. — Batterl, Hitt of his own time. — thaulepie. Nouceau Dict. hist.

TENIVELLE ( Carlo ), biographe italien, no à Turin, en 1756, fusiblé à Moncalieri (Piemont), le 17 mai 1797. Il se fit remarquer dès ses plus jeunes années par une singulière aptitude pour les études sérienses. Un de ses professeurs à l'université de Turin, Denina, lui inspira le gont de l'Instoire Il fut-nominé professeur de rhétorique an collège de S.-Giorgio, puis à Moncalieri. Dans le but de continuer les collections historiques de Muratori, il parcourut l'Italie et visita les principales bibliothèques. La confiance que le peuple avait en sa loyauté lui conta la vie. En 1795 la cherté des vivres avait mis la ville en pleine insurrection Arraché de sa demeure et entrainé sur la place publique, Tenivelli calma l'émeute par son éloquence et taxa lui-même les denrées. Il se retira satisfait d'avoir retabli l'ordre et persuadé d'avoir servi l'autorité ; mais dans un voyage qu'il fit peu de temps après à Turin, il fut arrêté et traduit devant la cour martiale, qui le condamna comme révolutionnaire à être fusillé. La Biografia premontese (Turin, 1784-92, 5 vol. in-8") est le seul ouvrage qu'il ait publié; elle contient qua-rante notices biographiques écrites avec autant d'elégance que d'exactitude.

Botta, Hist. d'Italie.

TENNANT (Smithson), chimiste anglais, né le 30 septembre (761, à Selby (Yorkshire), mort le 22 fevrier 1815, à Boulogne-sur-Mer. Il était fils d'un ministre protestant, agrégé de l'univer-sité de Cambridge. Attiré des l'enfance vers les sciences naturelles, il les étudia avec ardeur, la chimie aurtout, répétant les expériences consignées dans les livres et en cherchant de nouvelles. Il côt vivement souhaite de recevoir, au sortir de l'école, les leçons de Priestley; mais sa demando ne put être agréce, et il nila à Lilimbourg suivre les cours de médecine (1781). Malgré la presence

de s'adonner à sa vocation pour la chimie. Pendant qu'il était étudiant, il avait entrepris deux voyages, l'un en Suède pour connaître Scheele, dont les découverles lui avaient inspiré une ardente admiration, l'autre en France et dans les Pays-Bas; à la même époque il commença ses travaux sur la chaleur, et reçut à titre d'encou-ragement le brevet de membre de la Société royale (1785). Cette compagnie le compta depuis 1791 parmi ses meilleurs collaborateurs aux Transactions qu'elle publiait, et elle lui décerna, le 30 novembre 1804, la médaille d'or de Copley. Nommé en 1813 professeur de chimie à Cambridge, Tennant venait de terminer avec

bridge. A peine admis au baccalauréat (1788), il s'établit à Londres, et prit en 1796 le diplôme

de docteur, sans s'affilier toutefois au Collège des médecins; la fortune qu'il avait héritée de son père lui permettait de renoncer à la pratique et

succès son premier cours, lorsqu'il périt d'une chate de cheval durant une excursion qu'il faisait, en compagnie du baron Bülow, à la colonne de la grande armée, près de Boulogne, C'était un savant d'un rare bon sens, d'une pénétration extrême, d'un jugement sain et droit. L'un des premiers il adopta les réformes de Lavoisier, et analysa exactement l'acide carbonique; il entrevit les effets de l'électricité voltaïque, et on loi doit d'avoir trouvé dans une dissolution de platine deux autres métaux, l'osmium et l'iridi Ses expériences (celle sur le diamant entre autres) sont intéressantes et des plus simples. On a de lui huit mémoires dans les Philos. Transac-tions : Sur la décomposition de l'air fixe (1791); De la nature du diamant (1797); De l'action du nitre sur l'or et le platine (1799); Sur les variélés de pierres à chaux en usage en Angleterre (1799); Sur l'émeri (1802); De l'osmium et de l'iridium (1801); Sur un pro-

cédé plus facile d'extraire le potassium; Sur un moyen propre à obtenir une double dis-

tillation par la même chaleur (1814); et un

mémoire Sur l'acide boracique (1811), dans le

recueil de la Société géologique. Annuls of philosophy, t. VI. TENNEMANN (Guillaume-Gottlieb),

tembre 1819. Fils d'un pasteur protestant, il étudia la théologie et la philosophie à Erfurt et à Iéna; en 1788 il commença dans cette dernière ville des cours libres sur la philosophie, et l'enseigna officiellement depuis 1798; en 1804 il passa dans la même qualité à Marbourg. Partisan des doctrines de Kant, il y a puisé une grande liberté et une souplesse d'esprit qui l'a fait pénétrer, mieux que Brucker et Buhle, les principes émis par les diverses écoles philosophiques, et que son érudition lui permettait d'étudier dans les sources. On a de lui : Lehren und Meinungen

1791, in-8°; - System der Platonischen Philosophie (Système de la philosophie de Platon); Leipzig, 1792-94, 4 vol. in-8°; — Geschichte der Philosophie (Histoire de la philosophie); Leipzig, 1798-1811, 11 vol. in-8° : cet excellent

Seele (Doctrines et opinions des disciples de Socrate sur l'immortalité de l'âme); léna,

ouvrage, qui s'arrête au début de la philosophie scolastique, a préparé les travaux de Ritter. L'auteur l'a abrégé sous le titre de Grundriss der Geschichte der Philosophie; Leipzig, 1812, in-8°; ce résumé très-remarquable des diverses

phases de la pensée humaine a reçu en Allemagne un grand nombre d'éditions ; la cinquième fut donnée à Leipzig, 1828, par Wendt; il en a paru une traduction française, due à M. Comin, Paris, 1829, 1839, 2 vol. in-8°. Tenneman a traduit en allemand : les Recherches sur l'esprit humain, de Hume, l'Essai sur l'esprit humain, de Locke, et l'Histoire compa-rée des systèmes de philosophie, de Degi-rando. Il a travaillé à la Gazette littéraire

Dict. des sciences philosoph., t. VI. — Cousin, Cours de philos., 1828, XIIº leçon.

TENNYSON (Alfred), poëte anglais, né ca

1810, à Somershy, village du comté de Lincola. Sa famille est des plus anciennes et se rattache à la famille normande des barons d'Eyncourt; son oncle paternel, Charles Tennyson, mort vers

1860, siégea plus de quarante ans dans la chambre des communes, où il seconda avec ardeur toutes les mesures du parti libéral. Il est le troisième des sept fils de Georges Tennyson, ministre anglican, et a reçu sous ses yeux son éducation première. On peut dire qu'à peine il sut se servir d'une plume, ce fut pour écrire des vers. Euvoyé à Cambridge avec ses deux

ainés, Frédéric et Charles, il y sit de bonnes

études classiques, et remporta en 1829 un prix

pour son poême de Timbuctoo. Un recueil de

vers, auquel son frère Charles avait fourni la

(Poems; 1830, iu-8°), reçu, malgré les éloges de

meilleure part, fut publié vers la même époqu

Coleridge, avec une indifférence qui le détermin à en racheter les exemplaires. Un second ouvrage (Poems, chiefly lyrical; 1830, in-8") n'obtint pas plus de succès. Lui-même semble avoir partagé jusqu'à un certain point l'avis de public, car il n'a pas fait entrer toutes ses prelosophe allemand, né à Brenbach, près d'Erfurt, le 7 décembre 1761, mort à Marbourg, le 30 sepmières poésies dans le recueil qu'il donns es 1842 (Poems; Londres, 2 vol.). Cette réinpression de ses meilleures pièces produisit un revirement dans le goût du public, dont il de

vint dès lors le poëte favori. Dans ce choix, qui doit nous faire négliger tout ce que l'auteur a a repoussé comme indigne de lui, nous travons réunis tous les genres qu'il a cultivés : des ballades, où il s'essaye à ce style naïf et schaique que personne n'a manié avec plus de honheur que Scott (les Deux sæurs, etc.), des

allégories (la l'ision du péché, le l'alais de l'art), des légendes et des récits chevaleresques (le Réve en plem jour, Godina, la Mort du roi Arthur), des idylles (la Reine de mal, la Fille du jardinier), enfin des poésies philosophiques, ou l'on retrouve la tendance méditative de Wordsworth tempérée par plus de sobriété et de goût (Locksley-Hull, les Deux roix). Le poerne de la Princesse parut en 1847 (the Princess, a medley; Lond., in 8°). Une analyse rapide du sujet montrera qu'il n'y faut pas chercher le mérite de l'œuvra. L'ne princesse du Midi conçoit le dessein de relever la condition dépendante de la femme. Pour cela, elle sépare les deux sexes, et sonde une sorte d'université destinée à donner aux femmes les connaissances qui doivent les élever au niveau des hommes. Un jeune prince, son fiancé, pénètre dans la re-traite ou elle vit, entourée de ses compagnes, loin du sexe ennemi. Une guerre éclate; du haut d'une terrasse, la princesse assiste à un combat dans lequel son fiancé reçoit une blessure mortelle. La pitié triomphe de la résolution qu'elle a formée; elle ouvre son palais au blessé, l'entoure de ses soins et se laisse entin toucher et valuere par son ennemi désarmé. La suite d'élegies intitulée In memoriam (1850, in-8°) a été inspirée par la mort d'Arthur Hallam, fils de l'historien et ami intime du poète (1). Jamais pent-être l'analyse d'un sentiment n'a été pousée aussi loin que dans ce livre, qui décrit toutes les phases de la douleur, mais de la douleur qui déja n'ôte plus à l'esprit le calme nécessaire pour observer et pour réfléchir. A la suite d'une visite que lui fil la reine, Tennyson reçut le titre de poète lauréat (1851), qui appartenait précé-deminent a Wordsworth. L'année suivonte il composa une Ode sur la mort de Wellington (1852). Purs il fit parattre Moud and other poems (1855), où l'on admire un sentiment muun éclat de coloris qu'envieraient un peintre et un musicien, mais qui cont impuissants à dissimuler la chaleur factice de certains passages. Ses derniers recueils, King's Idyls (1858, in-8°) et Enoch Anden (1895, in-8°), sont remarquables par les mêmes qualités de facture et surtout par une tendance à l'archaisme.

Tennyon est un héritier des lakistes : c'est d'eux qu'il tient ce goût pour les considérations générales et philosophiques, cet espuit d'analyse morale qu'il porte dans ses élans les plus passionnes, cette recherche de l'archaisme, ce et le plein d'expressions, d'images empruntées aux détaits funiliers de la vie. Son scepticisme, tempéré par une vague espérance, n'est pas amer et désespéré comme celui de Byron et de Shelley Ceux même qui contestent la sincérité de un inspiration reconnaissent son imagination riche, sa versitication harmonieuse. On peut

i) Ce joune homme, de grande espérance, élait mort à Vanue, le 15 septembré 1833, c'est-è-dire depuis d'aacpt ans. dire qu'il est le représentant le plus brillant et le plus goûté de la poésie anglaise contemporaine, G. F.

Men of the time. - Taine, Hist, de la litter, anglaise, 1. IV. - Revue des deux mondes, 13 Juiil. 1881, et 12 fev.

TENON (Jacques-René), chirurgien fran-çais, né le 21 février 1724, à Seppeaux, près Joigny, mort le 16 janvier 1816, a Paris. Il était fils d'un médecin, et l'ainé de onze enfants. Son principal mattre, dit-il, fot la détresse de la maison paternelle. A dix-sept ans il vint a Paris avec une lettre de recommandation pour un parent, l'avocat Prevost, qui le recueillit chez lui. Délicat et craintif, il ne se décida qu'avec une extrême répugnance à embrasser la carrière qu'il devait illustrer un jour; la chirurgie aurtout, telle qu'il la vit pratiquer à l'hôtel-Dieu, lui inspira une vraieterreur. Ses exercices particuliers d'anatomie (il avait recours aux animaux plutôt qu'aux corps humains) lui procurérent l'amitié de Winslow, qui l'admit bientôt à partager les travaux de son laboratoire. Les réformes opérées sous l'influence de La Peyronie dans l'enseignement de la chirurgie, en particulier celle de 1743, qui imposait aux élèves la mattrise ès arts, obligèrent Tenon à agrandir le champ de ses études. A peine était-il alors capable d'écrire quelques lignes correctement; pourtant, à force de zèle et de volonté, il lui suffit de quinze mois pour parler le latin, entendre le grec, et se distinguer dans les classes de philosophie. Nommé en 1745 chirurgien militaire, il fit une campagne en Flandre, et obtint en 1749 au concours la place de chirurgien principal à la Salpétrière, et fonda près de cet hospice une maison d'inoculation. Après six ans de ce service il rentra dans Paris, et fut l'un des praticiens les plus occupés de son temps. Agrege au Collége et à l'Académie de chirurgie, il y remplaça. Andouitle dans la chaire de pathologie (1757), et réunit autour de lui un nombreux auditoire. En 1759 il prit dans l'Académie des sciences la place du célèbre Petit, vacante depuis neuf ans. Ce fut lui qui suggéra à La Martinière l'idee d'annexer au Collége de chirurgie une clinique pour les accidents ausceptibles de une talle par les mothodes nouvelles. Dans son dévouement au bien public il alla plus loin encore, et lorsque Louis XVI ordonna, en 1785, à l'Académie des sciences de lui faire un rapport sur les hopitaux, ce fut Tenon qui, voué depuis quarante aus à la réforme de ces établissements, exposa dans un mémoire célèbre (1788), et avec la dernière précision, l'état de l'hôtel-Dieu et des autres hôpitaux, et démontra les vices de l'un ainsi que l'insuffisance de tous. L'Academie le désigna pour aller en Angleterre visiter les hô-pitaux les plus renommés. A son retour il trouva la France en pleine révolution. Député de Seine et Oise à l'Assemblée legislative, il y présida le comité de secours. En 1793 il se re-tira au village de Massy, où il possedail une maison de campagne, et charma sa solitude par de solides recherches sur l'anatomie. Il ne lisait aucun journal et ignorait si bien ce qui se passait autour de lui qu'en recevant l'avis de sa nomination à l'Institut national (1795), il hésita longtemps à se rendre au sein d'une compagnie qu'il avait prise pour un club politique. lage de sa bibliothèque et de ses collections par les soldats russes en juillet 1815 l'obligea de se réfugier à Faris; il y mourut quelques mois plus tard, à l'age de quatre-singt-douze ans. Tenon a écrit de nombreux memoires et a traité les sujets les plus variés; nous citerons: De catoracta; Paris, 1757, in-4°; — Observations sur les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'anatomie; Paris, 1785, broch. in-4";— Mémoire sur les hopitaux de Paris ; 1788, in-4"; - Mémoires et observations sur l'anatomie, la pathologie et la chirurgie, et sur l'organe de la vue; l'aris, 1806, in-8", pl.;

— Offrande aux vicillards de quelques mayens pour prolonger leur vie; Paris, 1813, in-8° de 10 p.; — quinze memoires dans le re-cueil de l'Institut. Il a laissé en outre un grand nombre d'observations et de notes ma-P. L.

Curier, Eloges, t. II. - Blage, medicals. - Silvestre, A otices bloge.

TENS (Du), Voy. De Tens. TENTERDEN, Voy. ABGOTT, TEOTOGHI, Voy. ALBRIZZI.

TERAMO (Jacopo Paltavino, dit ne), ou d'Ancaramo, prélat et écrivain italien, né en 1349, à Teramo (Abrozzes), mort en 1417, eu Pologne. Après avoir étudié le droit à Padoue, il fut successivement chanoine dans sa vilte natale, archidiacre d'Aversa, secrétaire des brefs et de la pénitencerie à Rome, évêque de Monopoli en 1391, archevêque de Tarente en 1400, archevêque de Florence en 1401, et enfin évêque de Spolète et administrateur de ce duché en 1410. Destitué de cette fonction par Grégoire XII, il y fut réintégré par le concile de Constance, auquel il assista. En 1417 il fut envoyé en Pologne comme légat du saint siège; mais il mourut quelques mois après. Il a écrit : In Clementinas ; ques mons apres. Il a certi: In Clementidas; Monarchialis, id est de pontificis romani monarchia dialogus; De remediis converso-rum; Comm. in lib. Sententiarum P. Lombardi: tous ces ouvrages sont restés manuscrits. Il dut la célébrité à une composition bizarre, intitulée Processus Luciferi contra Jesum, et aussi Belinl, on Consolatio peccalorum; imprimée d'abord plusieurs fois sans date, elle parul à Augsbourg, 1472, in-fol.; Gouda, 1481, in-fol.; Augsbourg, 1487; Vicence, 1506, in fol. On la reproduisit dans le Processus juris joco-serius (Hanau, 1611, in 3°), et elle a été traduite en allemand (Bamberg, s. d., in-fol.; Augsb., 1472, 1473, 1493, in fol., fig.; Francfort, 1600, 1650, in-4°, avec un commentaire d'Ayrer), en français (Lyon, 1481, 1487, 1490, in-fol.; Paris, 1503,

1526, in 4°, fig.), en flamand (Harlem, 1484, in-fol.), en italien, etc. Le Processus Lucifers devait dans l'idée de son auteur servir à faire connattre sous une forme moins aride que d'ordinaire les secrets de la procédure; aussi a t-il été generalement modifié selon les formes judiciaires du pays et de l'epoque ou on l'imprimait. Teramo suppose que lorsque Jésus après sa descente aux enfers veut emmener les ames qui y étaient re tenues, Lucifer s'y oppose par exploit; la cause est portée devant Salomon; Moise est l'avoral de Jésus; le diable plaide lui-même, car il est plus fort en chicane que tout le barreau. On fait une enquête, on entend des témoins : David, Isaie, Jean-Baptiste sont du nombre; ils sont la vorables à Jésus. Cependant Bélial se détend comme un diable; on plaide sur le possessoire d le pétitoire. Entin Salumon prononce en faven du Fils de Dieu, Lucifer en appelle à Dieu le Père, qui nomine trois arbitres, Aristote, le-rémie et Isaie. Enfin le Diable perd definitivement; les juifs et les paiens qui sont intervenus son également condamnés. On a reproché à l'auteur de faire à Behal la plus brillante part dans la discussion et de le laisser maltraiter Moise, qui répond généralement par des raisons très faille ou seulement par des injures. Le style de ce livre singulier est assez inculte; lorsqu'il le termina, Jacques de Teramo n'avait que trentetrois ans.

Marchand, Dict., V. PALLADINO.

TERBURG (Gérard), peintre hollandais, né à Zwoll, en 1608, mort à Deventer, en 1681. Son père, peintre lui-même, lui donna les pre-mières leçons de dessin et lui fit faire ainsi les premiers pas dans la carrière. Gérard eut à Harlem, assured on, un autre mattre, dont on ignore le nom; il ne demeura pas longtemps sous la discipline de cet artiste, et voyagea des qu'il se sentit capable de profiter de ses voyages; il visita l'Allemagne et l'Italie, mais, comme presque tous les artistes hollandais, il ne se laissa influencer par aucune école étrangère, et ne dut rien à ses excursions lointaines. Il trouveit à Munster lors de la conclusion de la paix de 1648, et, grâce à l'estime que le coule de Pigoranda, ambassadeur d'Espagne, avaitcorçue de son talent, il put peindre tous les ambas sadeurs pour le congrès, tableau capital qui se trouve aujourd'hui chez le prince Demidoff, dans son palais de San-Donato aux environs de Florence. Terburg passa ensuite en Espagne, où d nouveaux honneurs l'attendaient. Le roi se !! peindre par lui, et le créa chevalier en récompense de son mérite; les grands seigneurs vou lurent à leur tour avoir leur portrait de sa man Mais quelque motif secret le força à prendre la fuite; il se dirigea vers Londres, où il séjourn plusieurs années pendant lesquelles il fit a nombre considérable de portraits et de tableson. qu'il vendait facilement, malgré le grand proqu'il en demandait. Il passa ensuite en France,

et au bout de peu de temps retourna dans sa p patrie; il se maria dès son arrivée avec une de es parentes, qui ne lui donna pas d'enfants. Il devint bourgmestre de Deventer, où il mourut. Terburg fut, parmi les petits maîtres de la Hollande, un des plus habiles et des plus vrais. Il et les vétements de toutes sortes ; il possède le don d'exprimer simplement ce qu'il veut dire et groupe ses personnages avec une habileté rare; son dessin est correct et souvent agreable, son coloris est blond et harmonieux. Enfin, ceux qui ont été à même de voir le tableau de la Paix de Munster s'accordent à reconnaître à Terburg un talent de portraitiste qui n'a guère eté dépassé. Le musée du Louvre possède de la · la Leçon de musique, le Concert, un Militaire officant de l'argent à une jeune Dame, et une Assemblée ecclesiastique. G. D. inscamps, I ies des printres, l. II, p. 123. - Smith.

TERCIER (Jean-Pierre), diplomate français, ne le 7 octobre 1701, à Paris, ou il est mort, le 21 janvier 1767. Il était fils d'un citoyen suisse, Après avoir terminé ses études au collège Mazarin, il fit son cours de droit sons la direction de Baizé, avocat au conseil, qui, touché de ses heurenses dispositions et de son excellent caractère, lui temoigna bientôt une affection paternelle, et le fit accepter comme secretaire par le marquis de Monti, ambassadeur de France en Pologne. Tercier partit le 25 mai 1729, et arriva le 4 juillet à Varsovie. L'ambassadeur et son secrétaire vaient pour mission de preparer les esprits des Polonais à rendre la couronne à Stanislas, lorsque la mort d'Auguste II lui permettrait de faire valoir ses droits; ils s'en acquittèrent avec zèle et habileté. Quand le moment fut venu, Tereier disposa tout pour que Stanislas put traverser le pays saus être reconnu et arrivat au milieu de la muit à la porte du jardin de l'ambassade, on il l'attendait. Il le tint ensuite caché pendant plusieurs jours dans sa chambre. Lorsque Stanislas n'eut plus d'autre asile que Dantzig, Terever s'y réfugia avec lui, et prépara son evasion à travers les postes de l'armée russe, et le déguisa en paysan, Munnich, averti de cette fuite, condamna au supplice de la roue tous ceux qui y avaient concouru; ayant ensuite exigé, contre le droit les gens, qu'on lui livrât Monti et Tercier, il les fit enfermer à Elbing, près de Mariem-bourg, puis à Thorn, ou Tercier resta dix-huit mois an secret, dans une chambre étroite et malanne. Lorsqu'il put revenir en France (1736), a santé était gravement alterée, et les caux de Plombières qui lui furent commandées ne purent la retablir complétement. Stanislas et la reine, sa fille, le récompensèrent de son dévouement en lui servant une pension et en l'enfourant d'une protection constante. En 1748, il accompagna M de Saint-Severin aux conférences d'Aix-la-Chapelle, et fut chargé de dresser les

articles préliminaires du traité de paix. A son relour, il reçut des lettres de noblesse (2 juin 1749), et fut nomme premier commis au ministère des affaires étrangères et censeur royal. Il ne tarda pas à pendre ces deux places, pour avoir laisse impruner le livre De l'Esprit pas Helvétius (1758). Ce permis d'impraner ne fut, de sa part, que le résultat d'une madvertance, amsi qu'il le declara dans sa requête au parle-ment Cependant Louis XV, loin de lui retirer sa confiance, le chargea de diriger sa correspondance secrète, et spécialement celle qu'il entre-tenait avec le chevalier d'Eon, à l'insu du duc de Choiseul; de plus, il lui donna 6,000 fr. de pension, et lui assura 4,000 fr. de rente, reversibles sur sa femuoe et ses enfants. Tercier passa les dernières années de sa vie dans l'étude. A la connaissance les langues anciennes il joignait celle de l'arabe, du polonais, de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol; il était de l'Académie des inscriptions depuis 1747, sait partie des Académies de Namy et de Munich. Aimable et d'une gaieté presque constante, il plaisantait volontiers sur ses deceptions et sur son pued boiteux; cette infirmite lui vennit d'une chute qu'il avait faite en jouant avec ses enfants. Il mourut subitement, d'une altaque d'apoplexie. On trouve de lui dans le recueil de l'Academio des inscriptions des Dissertations sur la conquête de l'Egypte par Sélim, sur la dynastie des sophis, sur la prise de Rhodes, etc. Il a public des Extraits dans la Ribliotheque varionnée et dans d'autres journaux, mais sans les signer. Il a taisse en manuscrit à la bibliothèque des atfaires etvangères des Mémoires historiques el politiques sur divers sujets

Sulignae, Liogo hist de Terrere; Nancy, 17-57, 16-12.

— Le Rosa, dans les Mem. de Casad ousce, L'ANNY.

TÉRENCE (Publius Tenentus), poète comique latin, surnommé Afer, né vers 196 av.

J.-C., à Carthage, mort vers 158 (1). Sa naissance se rencontre avec le second consulat de Scipion l'Africain. Amené à Rome esclave en bas âge, il devait être l'auxiliaire des Scipions dans cette lutte intérieure ou l'attiersme allait vaincre la vieille rusticité sabine. Il trouva un père dans son maître, le sénateur Terentius Lucanus, qui, channe de sa ligure et de son esput, le fit elever avec soin, et l'affranchit de tresbonne heure. Cependant les biens ne lui vincent pas avec la liberté. Il fallait vivre; que faire 2 Vendre ses témoignages dans les trounaux et ses menées dans les cameses. Se mettre à la suite d'un riche, comme flatteur et complassant? Telles étaient communement les restources des affranchis; ou bien, une place de scribe dans

til l'espace de sa vie est compris entre les deux errandices guerres poniques, depuis la limitique anuec après la clurie d'Annibal Jusqu'a la trenceure, et peut etre no ins, avent la tuine de Cartinge, ha recie la charanague de Terente est fort dissure, et la critique moderne n's pu, faute de documents authentiques, y porter que de faibles lamières.

tes bureaux des édiles ou des questeurs. Son genie le fit poete; l'imitation, plutôt qu'un instinet naturel, le lit poete comique. Si l'on s'en tenait à la chronologie des programmes (1) co servés par les grammairieus, il ne se serait avisé de sa verve qu'a l'âge de vingt-huit ans. Mais comment alors ajunter cetto date au récit de sa première entrevue avec Cascilius, qui etait mort deux années auparavant (168 )? Et pourtant l'anecdote est garantie par Suétone, et la substitution du nom d'Acilius à celui de Cacilius est un expedient plus commode que légitime. Aussi de bons exprits ont-ils pense que le programme se rapportait à une seconde, peutêtre a une troisième représentation. L'auteur de CAndrienne n'avait probablement pas encore vingleing ans lorsqu'il offrit, pour la première fors, son œuvre d'essat aux édites. Les Aenobarbus, les Lentalus ne se piquaient point d'être fins connaisseurs en ouvrages d'espett; mais ils ne vontaient pos acheter sans savoir la valeur de la marchan lise du jeune et pauvre inconnu : ils le rensoyèrent au vieux Cœcilius, qui avait partagé avec Plante la suprême autorité sur la scène comique. Térence se presente à l'heure du souper, mal vêtu, l'air assez piètre et timide ; son teint basage, sa taille petitoet grélene prevensient pas en sa laveur. On le fait asseoir sur un escabeau, et il lit pendant que le juge se met à table. Mais il n'était pas au vingtième vers, que Carcilius reconnaît son égal ; plus généreux encore s'il a pressenti le talent qui devait effacer le sien, il l'interrompt et l'invite à partager son souper. La pièce fut acceptée par les édiles.

Dès l'apparition de son premier chef-d'œuvre (166), l'envie s'acharnait apres lui, et elle ne cessa plus de le poursuivre. Tous ses prologues en gardent le triste ressentment; il s'y plaint continuellement des cabales d'un vieux poete, bien diff-rent du bon Cascilius. Autre chagrin : l'Hécyre, la même année et l'annee suivante (165), tomba deux fois, désertée pour des fu-nambules et pour des athlètes. Mais il prit une brillante revanche, en 163, par le succes de l'Heautontimorumenos. Deux ans après (181), l'Eunuque, représenté deux fois en une seule journée, et le Phormion l'élevaient à l'apogée de sa gloire, et en même temps une troisième tentative obtenait enfin justice pour l'Hecyre. Sa renommée l'avait fait rechercher par la moblesse lettree de Rome, les Galba, les Sulpicius, les Ladius, les Scipion, tous ceux qui auraient voulu adoucir les mœurs farouches des plébélens et dérober leur appui aux hommes nouveaux, qui se faisaient un honneur et un mérite de désendre l'ancienne discipline. La sensibilité du poéte, peut-être la vanite de l'affranchi, était flattée de l'empressement, de la faveur, surtout de l'émulation de ces patriciens, qui se rapprochaient de lui et l'égalaient à eux par le commerce de la pensée et le cuite commun de la poésie. Le bruit même courait que ses illustres amis n'avaient pas dédaigné de mettre la main à ses comédies; et il ne s'en détend qu'autaut qu'il faut pour leur donner une satisfaction d'amour-propre sans les exposer aux reproches de la gravite romaine (1). Le vrai, c'est que leurs conseils, et principalement leur gont, le sentiment de ce qui devait leur plarre on blesser leur délicatesse, out une grande influence sur s positions, sur sa manière d'enrire. Havait lien pu, n'ayant pas encore contracté ces liamons, au début de l'Andrienne, décocher un trait de soire contre les philosophes et les savants de la Grec quelques années avant l'édit qui les expulsa de Rome (161) : " Il faut que la jeunesse samuse; elle aime la chasse, les chevaux, les chiene, les discours des philosophes (2). « On ne trouvent plus rien de pareil dans aucune autre de ses juèces. Quoiqu'il ambaionnat les suffrages du peuple, il y avail entre lui et le peuple un tribunal de critique élégante, qui le dominant. Cofait en vue de cette critique, et non de la fouk iles speciateurs, qu'il travaillait ses évrits. Rien et marque mieux l'antagonismo des antiques les tudes et des nouvelles doctrines, des vieilles prèventions populaires et de la civilisation empri tée, que le theâtre de Plaute comparé a celui de Térence.

La cumpagnie de ses nobles patrons contribuait beaucoup à perfectionner son style, mas n'accommoda pas du tout sa fortune. Il se mêlait à leurs fêtes, il les suivait dans leurs villa, à titre de familier sans donte; sa fierté, nous aitmons à le croire, ne lui permettait pas d'être leur parasite gagé. A la fin il se trouva rune si l'on en croyait un narrateur, plus malin que sérieux (3); mais on sait que la fille de Terent épousa un chevalier romain après la mort de son père, et lui apporta en dot un jardin 20 arpents, qui bordait la voie Appienne Peutêtre aussi les dégoûts que lui causaient ses envieux, plus encore que les craintes et les humiliations de la pauvreté, triumphèrent-its de son conrage. Les chagrius, surtout ceux qui touchent la gloire, prennent si fortement sur ces âmes tendres! Les applandissements que requrent les Adelphes, dans les solennités des fonérailles de Paul-Émile (160), ne le convier pas plus qu'ils ne retablirent ses affaires, il resolut de s'éloigner de Rome, pour quelque tença du moins; il allait chercher des inspiration nouvelles dans la Grèce : il y trouva la mort au bont de quelques mois, dit-ou, n'avant poencore atteint sa trente-sixième année, un re conte qu'il périt dans un naufrage avec les tre

<sup>(1)</sup> Prol. des Adeiphes et de l'Heautontimor

<sup>(2)</sup> Quied plerique emnes faciant adolescentos).

Ut animum ad alliqued studium adjungant a
Atere, aut canes ad venandum, and ad plant
(3) Dum se amari abblace credit, crebro in altere
ipans. Rd suppurm
Inapiam redartus est.

doctans de cent huit comédies de Ménandre qu'il venuit d'achever; d'autres assurent que la douleur d'avoir perdu, avec son bagage expédié en avant sur un varsseau, plusieurs comedies qu'il avait composees, le jeta dans une maladie dont il ne se releva point. Il serait difficile d'accorder de si longues études avec un retour si prompt. On aura pris la date de son départ de Rome, qu'il ne devait plus revoir, pour celle de sa mort. Mais à travers ces obscurités, ce qu'on peut demèler de plus vraisemblable, c'est qu'au moment ou il s'apprétait à rentrer dans Rome, riche d'esperance, l'imagination rafratchie par un lossir savamment occupe, il périt dans la vi-

gueur de son âge et de son taient. Six comedies, traduites ou imitées de Mé-nandre et d'Apollodore, sont tout ce qu'il a Lussé. On ignore ce que son voyage y unrait pu ajouter. Ces six comedies ont suffi pour l'elever au premier rang parini les maîtres, et pour ncer la renommee des cent singt pièces de Plaute, la surpasser même au jugement de la plupart des lecteurs et de plusieurs critiques de profession, principalement ches les modernes, et dejà chez les Romains. Si l'ou s'en etonne, qu'on demande aussi pourquoi il est le senl, avec Plaute, dont les ouvrages se soient conservés? Le simple basard ne rendrait pas raison de ce bonheur. Quand les spectateurs decidarent du succes des poetes, Carcilius, qui en-tendait mieux que personne les combinaisons et ses effets dramatiques, Plaute avec sa verve intarissable de bonne humeur et de spirituelle bouttonnerie, Nævius, plem de chaleur et de hardiese, durent l'emporter avec éclat. Mais les le rome d'Auguste les mimes avaient contraint les comediens à leur ceder la place, comme la pompe et la bruyante musique des panlomimes avaient chassé les tragediens. Desormais in comédie et la tragédie proprement dites claient des poemes de lecture et non plus de theatre. Ce furent uniquement les hommes instruts, sensibles aux beautés, aux delicatesses de l'art d'ecure, qui apprécierent avec reflexion, soit dans des assemblees d'elite, soit dans le stlence du cabinet, cette ancienne litterature scenique. Presque tous les auteurs que le pédant Volcatius Sedigitus mettait ausdessus de Terence tombeient dans l'oubli (1). Cæcilius, au dire de Ciceron, avail un mauvais langage, Nævius était trop incuite et trop suranne; Atilius écorchait les orcilles; personne, après Volcatius, n'a parle de Licuius, si cu n'est Bonat, pour nous apprendre qu'il désola Térence par ses intrigues et ses cabales. Plante et Térence sontiennent victorieusement l'epreuve de la lecture Lus et relus sans cesse, la piume des copistes ne cesas point de les reproduire; c'est ausi que, plus habites et mieux inspirés, ils

furent plus heureux que les autres pour se sauver du grand naufrage de l'antiquite. Térence a encouru justement le reproche de manquer de force comique, et de n'avoir que la moitié du génie de Menandre, l'éthopée avec le doux parler, mais sans la veine de gaieté. Toutefois on se tromperait fort si l'on s'attendait à ne rencontrer chez lui que des acteurs dorents ou refrognés, et point d'agréable enjouement. Qu'on voie les bons tours de Syrus, qui engage le grandeur Chremès à recevoir dans sa progremaison, sans le savoir, la maltresse de son fils (Heautontimorumenos); et le persillage d'un autre Syrus depistant par ses feintes sympathies un vieillard en courroux, dont il faut se débarrasser (Adelphes); et la joviale effronterie du parasite Phormion; et la curiosité si inquiète et continuellement déçue de Parmenon (Hecyre); et les ruses et les tribulations de Dave tourmente, menacé par le père de son jeune mattre et par le jeune homme même au service duquel il met ses fourberies (Andrienne). Mais le poete ne se scat ni la puissance d'enfoncer assez avant la pointe du ridicule, ni la résolution de charger la peinture des personnages vicieux, de saisir très-vivement les mauvais côtes du cœur humain Trop souvent ses rôles d'esclaves, de vieillards, de matrones, de courtisanes interessent par de généreux sentiments. On diract qu'il a peur de faire grimacer les masques et de plaisanter pour le peuple. Sa débonnairete émousse les traits de la malice rieuse, Ame de la comédie, et la mesure qu'il s'impose allanguit un peu sa muse : voilà ses defauts; mais ils tienment à des qualités qu'on ne saurait trop louer. Nul poete ne s'est montré plus scrupuloux observateur de la nature des caractères, des convenances d'é-tat et de mours, de la vraisemblance des dis-cours et de l'action; jusque la qu'un de ses herns ayant à exposer dans un récit ce qui vient de se passer derrière la scène, il recoplace le long monologue de Menandre, son modèle, par un dialogue ou il tait intervenir un personnage de son invention, afin d'instruire le spertaleur sans en trahir l'intention et le besoin it. Jamais ses acteurs ne sortent de leur situation et de leur emptoi pont s'échapper en digressions burlesques, en moralités verbeuses. Nul n'est plus fin et plus judicieux moraliste; nut precepteur plus discret : aussi est-il cite par les plus ingemeux autant que par les doctes comme exemple d'un art accompli (2). Toutefois, nons n'admettrons pas l'eloge sans quelques reserves, ne fut-ce que pour les nœuds toujourdoubles (un jeune homme opris d'une courtirane avec un autre engage dans un honnele amour ) (3); ne fût-ce cucore que pour les de-

<sup>(</sup>b) have in justice errors to dissoit att. (the

<sup>(</sup>i) I. Eunuque, act. III, ac. 5.
(b) Vincere . Terentius arte. Hongar.
Pacts artificiosissimus Ibraar.
(c) C. Eunuque. I ttermioniencommensos, ace dir n/-5,
Phormion; deux mariages aussi dam f. Andrenue.

notinents amenés par d'etranges accidents (1) et un peu brusques dans la forme (2) Mais son art, ent-il ete sans reproches, ne l'aurait point doue d'immortalité. C'est le style qui l'a fait vivre et le fera vivie encore, toujours jeone d'ele-gance et de grâce, tant qu'il y aura des nations polies et lettrees; toujours étudié avec interêt et avec fruit. Et qui pourrait mienx enseigner que Terence le secret de celte correction naturelle ou n'atteint pas la science du grammairien, de cette exquise et pudique élégance, brillante de pureté, non de parure; de cette prec sion ne retranche rien au charme du sent-ment on de l'idée; de cette grâce familière et reterme, qu'attendrit quelquefois, sans l'attrister, une légère ombre de mélancolie? Terence est le Virgile de la comédie latine. Il offre encore dans ses ecrits un phenomène plus singulier. Presque contemporain de Plaute et d'Ennuis, sa diction paralt plus moderne que celle de Lucrèce; il avait devine plus de cent ans d'avance la langue du sicole d'Auguste.

Les éditions de Térence se comptent par centaines (pins de 400 jusqu'a notre siècle). La première, à ce qu'on éroit, sans date certaine, est supposée de 1459, in-fol.; elle est enrethe des notes de Donatus. D'autres à peu près contempor, mes, on publidées sans date, parurent à Strasbourg, à Cotone, à Rome, à Naples, etc. Les prin "upales éditions avec dates sont dans le quinzième slècle celles de Venise, 1474, pet, in-fol.; Rome, Sweynheim et Pannartz, 1472, on-fol.; Mian, 1474, pet, in-fol.; Venise, 1476, in-fol., avec le con mentaire autour du texte : Naples, 1478, in-fol.; Parme, 1481, in fol.; Mian, 1481, in-fol.; Lyon, Trechsel, 1495, gr. in-4°, fig.; Strasbourg, 1496, in-fol., fig.; Londres, Penson, 1487, in-fol.; hyon, Trechsel, 1495, gr. in-4°, fig.; Strasbourg, 1496, in-fol., fig.; Londres, Penson, 1487, in-fol.; hyon, Trechsel, 1495, in-fol.; Mayence, le sezième siècle viennent les recensions critiques, entre autres celles de Venise, 1514, pet, in-8°, 'Venise, Alde, 1517, in-8°, par Miclauchthon; Patis, R. Estienne, 1536, in-fol, par Érasme; Venise, P. Able, 1535, in-8°, par Murel; Lyon, 1560, in-4°, par Antesignan, Florence, 1563, in-8°, par Faerne, Dans le dix-septieme slecle on distingue quatre éditions de Térence: Leyde, Elsevier, 1635, pet, in-fo, par Guyet; Leyde, 1662, in-8°, par Schrevelius; Paris, ad usum Delphint, 1675, in-fo, pet, in-fo, par Guyet; Leyde, 1662, in-8°, par Schrevelius; Paris, ad usum Delphint, 1675, in-fo, de Hare; La Haye, 1726, 2 vol. in-fo, de Vesterhovius, une des plus amples; Anist., 1727, in-4°, de Bunnek; Berlin, 1806, in-fo, le Bothe; Halle, 1811, 2 vol. in-8°, de Brune; Bale, 1797, gr. in-4°, de Bunnek; Berlin, 1806, in-8°, le Bothe; Halle, 1811, 2 vol. in-8°, de Brune; Londres, 1820, 2 vol. in-8°, de Brune; Londres, 1820, 5, tom. in-8°, de Brune; Londres, 1820, 5, tom. in-8°, de Brune; Londres, 1820, 2 vol. in-8°, de Brune; Lepizig, 1830-51, 6 vol. in-8°, de Collect, Lemaire; Lepizig, 1830-51, 6 vol. in-8°, de Perlet; Paris, 1827-28, 5 tom. in-8°, de Stallbaum, ave

it Des files enlevees an aban lennées, pur refrom ées. 2 L'Andrieune en parlientier Terence a passé dans toutes les langues modernes de l'Europe. En francaia il a cu pour interpretes deux cerivaius meonins il abord (Pauls, vers 1500, in fol, goth, et 1539, in-fol, goth, et 1539, in-fol, goth, et 1539, in-fol, goth. lig sur bous), dont fun pourrait bien etre, si fou en croit du Vertier, Octavien de Saint-Gelais : puis Jean Bourtier (Anvers, 1866, in-8°, et trois fois plus tard). Lancelot, Sicole et Le Maistre de Saici (Paris, 1647, in-12), de Marollis (ibid., 1660, 2 vol. in-12), Il Sibour (Strasbourg, 1684, in-12), Nuc Dacier i Paris, 1688, 3 vol. in-12, Amst., 1717), travail instruct, de 1 préceux, tant par les notes que par la correction du frate i le Monnier (Paris, 1771, 3 vol. in-80), cacellente traduction, plus élégante, mais plus libre que la précèdente, réimpre, en 1825, 6 vol. in-18; Amar ibid., 1850-51, 3 vol. in-8°), dans la collect. Pancheucke, Eug. Taibot (ibid., 1860, 2 vol. gr. in-18), Queques traducteurs ont tenté de mettre Tércace en vers français, comme Duchesue (1896), Pergenn (1821), Tannay (1858), et M. de Belloy (1862, gr. in-18).

Helmbold, Pita Terentit; s. l. 1539 in 45-6, Sign. tarius, De vita et scriptis Planti, Terentis et exercus. Altendourg, 1671, in 25-6. Schopen. De Terentis et Donalo ejus interprete; fonn, 1821, in-45-8. Ruinken, Dictata in Terentis conzedua; fonn, 1828, in-45-8, - Bischl, Parerga Plantina et Terentiana; Leipzig 1848, in-65-8 Brunel, Manuel du Libraire.

TERENTIA, femme de Ciceron, vivait dans le premier siècle avant J.-C. Comme elle mourut centenaire, sa vie doit avoir rempli ce siecle tout entier. Elle épousa Ciceron vers 80 avant J.-C., et eut de lui une fille, Tultin, célèbre p l'affection que lui portait son père, et un bis. Après une union de plus de trente ans, Cicero répudia sa femme, en 46. Le motif allegue par lui c'est que Terentia s'était montrée mauvaise ménagère de la fortune de son mari, qui avait l'Italie pour aller rejoindre Pompée; mais les contemporains pensèrent que l'illustre orateur, se voyant fort endetté, avait quitte sa première femme afin d'épouser une jeune fille, Pu-blina, qui lui apportait une fortune considérable. Quoi qu'il en soit, en renvoyant Terentia. Ciceron élait tenu de lui restituer sa dot, et il paralt qu'à l'epoque de sa mort il n'avait pas encore rempli cette obligation. Saint Jerome pretend que Terentia se remaria avec l'historien Sallusle, et plus tard avec Messala Corvinus; mais cette assertion doit être fondée sur quelque méprise, car à l'époque de son divorce Terentia aent plus de cinquante ans : rien n'est donc moins probable que le double ou même triple mariage que lui attribuent quelques historiens apri cette époque. Il est vrai que Dion Cassius parle d'une veuve de Cicéron qui épousa Vibius Ru-fus sous le règne de Tibère, mais il s'agit sans doute de Publilia.

Onomasticon Tultanum, art. Terretta. - Plice, Hist. nat., VII, 18. - Valère Maxime, VIII, 18. - S. Icrome, In Jovin. - Deumann, Gesch. Homs, 2, VI, p. 28.

TERESTIANUS. Voy. MAURUS.

TERENTIUS (Jean), missionnaire allemand, né à Constance, en 1580, mort en Chine, en 1630. Après avoir exercé pendant quelques années la médecine dans sa patrie, il fit un voyage d'acceptant de la constant de la const

grement en Italia. Le prince Federigo Cesì, séduit par ses profondes connaissances en histoire naturelle, le determina à se fixer à Rome, l'admit en 1612 à l'académie des Lincer, et lui proposa de travailler à l'edition du résume que Becchi avait fait des nombreux materiaux recueillis au Mexique par Hernandez, Terentius étudia toutes les plantes du recueil de Recchi, et chercha à determiner les rapports que chacune d'elles ponvait avoir avec celles connues à celle époque. Il tomba dans de fréquentes erreurs ; neammoins, lans ses descriptions et dans ses propres apprecantions, il montra autant d'habilete que de ré-serve et de modestie Cet ouvrage ne parut ne parut qu'en 1651 : Fr. Hernandez, Plantarum animalum et mineralium Mexicanorum histo-

ria ( Rome, in fol. ).

Terentius entra en 1620 dans l'ordre des Jésurtes, et partit pour les missions de la Chine. Au milieu de ses travaux apostoliques, il cul-tiva l'étude des plantes, correspondit avec ses anciens collègues, et feur tit des envois de graines rares. G. Bauhin parle en effet ( Pinax, p. 342 ) d'une silicule étroite que Terentius lui avait envoyée comme le fruit de l'anil ou de l'indigo, et J. Faber inséra de lui dans ses Annotationes in Fr. Hernandez thesaurum, elc.,

une lettre datée d'avril 1622.

Haller, Bibl botanica, t. VI. — Manget, Bibl medica. — turker. Hast des selences naturelles. — Albaveneira, Bibl seript. Soc. Jesu

TERION (Hugues, chevolier ne.), négocia-leur français, ne vers 1620, à Toulouse, mort vers 1690. Fils d'un conseiller au parlement de sa ville natale, il se rendit fort jeune à Paris, on il devint gentilhomme du cambinal Mazarin, qui le chargea, en 1655, d'aller complimenter sur on mariage le roi de Suède, auquel il plut tellement qu'après la mort du baron d'Avaugour, amba-sadeur de France à Stockholm, Charles-Gustave demanda que cet emploi lui fût confié. Terlon accompagna ce prince lors de son expédition dans l'ile de Serland, et presida, comme médiateur, aux negociations qui amerèrent des preliminaires de paix avec le Danemark (16a8), Les hostilites ayant recommence entre ce pays et la Suède, il assista aux conferences qui, reprises au mois d'août 1659, se terminérent par le traité de Copenhague (27 mai 1660), il conclut encore, entre la France et la Suède, le traité de Stockholm (21 dec. 1662) qui renouvela l'alliance de Fontainebleau, puis il revint en l'rance et fut nommé conseiller d'Etat. Charge par Louis XIV, en 1661, d'amener les régents de la Suède à acceder au traité d'alliance conclu l'année précédente, entre la France et le Danc-mark, il ne put obtenir que la neutralité de la Suede Il quitta Stockholm pour se remire à Copenhague en qualité d'ambassadeur extraor-dinaire (1667), el conserva ces fonctions jus-qu'à la fin de 1675. Il entreteuait avec la reine Christine une correspondance qui ne cessa qu'a la mort de cette princesse. On a de lui : Mémoires du chevalter de Terion, pour rendre comple au roy de ses negociations, depuis 1656 jusqu'en 1661; Paris, 1681, 1682, 2 vol. in-12. En terminant cet ouvrage, fort mal écrit. l'auteur en annonce une suite, qui n'a point parn.

troogr toutousaine. - Nouvelies de la republ des lires moi 1886, p. 828 ; juin 1886, p. 226

tres mai 1886, p. 229 ; jum 1886, p. 728 TKRUINIO (Marcantonio), litterateur ilalien, no vers 1525, à Contursi ; roy, de Naples ), mort à Gênes, vers 1580. Il jouissait deja d'une certaine celebrité comme poete, lorsque Francesco Lercari la cominisit à Genes pour continuer aux frais de cette république les annules interrompues par la mort tragique de Bonfadio. On a de lui : Tropheum Ant. Granvelie cardinalis; Naples, 1571, in-1°; — Apologia de' tre seggi illustri di Napoli; Venise, 1581, in-4°; Naples, 1633, in-4°. Cet éloge de quel-ques belles vues de Naples fut impr. aux frais et par les soins de P.-Fr. di Tolentino ; - trois opuscules poetiques dans les Rime spirituali de F. Caraffa, marquis de San-Lucido (1559, in-4°). On trouve quelques-uns de ses vers latins dans un recueil publie par Giolito ( Venise, 1554, in-8"), et d'autres poéstes italiennes dans un second recueil de Giolito (Stanze de deversi; Venise, 1501, in-12).

Taluri, Scritter unti net regno de Ampoli. — Timbos-chi, Storia de da letter ital.

TERNAUX (Guillaume-Louis, baron), cé-lèbre manufacturier français, ne le 8 octobre 1763, à Sedan, mort, le 2 avril 1833, à Saint-Ouen, près Paris. Il fit son apprentissage des affaires commerciales sous les yeux de son père, qui, forcé de lui laisser la direction de sa fabrique de draps, lorsqu'il sortait à peine de l'enfance, n'eut à s'en repentir ni pour son fils ni pour lui-même. Il cinit en pleine voie de prosperite quant eclata la revolution, qu'il sa'ua d'abord avec enthousiasme. En vue des interêts du commerce, il s'eleva contre l'emission des assign its, dans une brochure intitulee : Vo-u d'un patriote ( Paris, 1790, in-80). Cette manifestation attiva l'attention sur lui; il fut elu membre du conseil municipal de Sedan; mais compromis, après le 10 août, dans l'inutile mouvement de La Fayette en faveur du roi, il chercha un refuge en Allemagne, et mit ses années d'exil à profit pour étudier les meilleures méthodes fabrication. Sous le Directoire il revint se fixer à Paris, où il ne tarda pas à être élu membre de la chambre de commerce et du conseil genéral des manufactures. Il fonda plusieurs fatriques dans les Ardennes, sur la Marne, à Louviers, etc. Malgre ses travaux multipliés, il ne resta pas etranger à la politique. Il avait refuse son adhésion su consulat à vie, et plus taid il se prononça contre l'empire; mais Napoléon ne lui garda pas rancune, et lorsqu'un jour, à Lou-viers, après une tournée dans les departements, il visitait les derniers ateliers de Ternaux, il lui

dit avec bienveillance : « Je vous trouve donc " partout? » Et aussitôt, détachant sa croix, il l'attacha sur la poitrine de l'habile fabricant ( 4 juin 1810). Cependant Ternaux, croyant voir dans la restauration de plus grandes garanties pour la sécurité du commerce, se rallia sans hésiter aux Bourbons ; et pendant les Cent-jours il crut devoir les suivre dans l'exil. Au retour de Louis XVIII, il fit partie (jusqu'en 1822) du conseil général de la Seine, ainsi que de plusieurs commissions, où il rendit d'eminents services à l'industrie. A la suite des malheurs occasionnés par la disette de 1816, il adressa au rui un Mémoire sur l'approvisionnement de la capitale. Président du collége électoral du départ, de l'Eure, il refusa de se laisser porter à la chambre, et ce ne fut qu'en 1818 que, soutenu par le ministère, il l'emporta sur Benjamin Constant. Mais les preuves d'indépendance qu'il donna pendant deux sessions le brouillèrent avec le pouvoir, qui s'opposa à sa réélection en 1823. En même temps, la guerre d'Espagne apportait dans son commerce une grande perturbation.
Tout en présidant une société d'encouragement
pour l'instruction par l'enseignement mutuel, il s'appliqua à perfectionner la fabrication des laines et à introduire une grande variété dans les tissus, dont plusieurs ont même été inventés par lui. Non content des immenses débouchés que lui avaient ouverts ses comptoirs de Livourne, de Naples, de Cadix et de Saint-Pétersbourg, il fit venir à grands frais du Thibet un troupeau de bêtes à laine, dont il voulut opérer le croisement dans le midi de la France, afin que le commerce des châles, qu'il avait porté à une si grande perfection, cessat d'être tributaire des Orientaux. De notables améliorations qu'il introduisit dans les procédés de fabrication lui permirent de baisser le prix de ses produits, en même temps qu'elles lui valurent à différentes reprises d'honorables récompenses, Il conquit encore de nouveaux titres à la reconnaissance de ses concitoyens par l'établissement des silos, espèces de souterrains dans lesquels se conservent les grains avec une économie des neuf dixièmes dans les frais, et par l'invention d'une substance alimentaire, qu'il nomma terouen, et qui se compose d'une combinaison du gruau de pomme de terre avec le bouillon d'os, la gélatine et le jus de carotte. Réélu député de Paris en 1827, et de la Haute-Vienne en juin 1830, il se rapprocha du parti libéral, signa la fameuse adresse des 221, et prit une part active aux événements de Juillet. Mais une fois la révolution consommée, il oublia les orages parlementaires pour saire sace, avec une admirable constance, aux revers de la fortune dont ses dernières années surent assligées. Il trouva d'ailleurs moyen de satisfaire à tous ses engagements avant sa mort. Une souscription publique fut ouverte en faveur de ses trois petites-filles. Louis XVIII lui avait conféré le titre de

baron par ordonnance du 17 novembre 1819. On a de Ternaux plusieurs discours et écrits d'utilité publique, entre autres : Mémoire sur les moyens d'assurer les subsistances de le ville de Paris; Paris, 1819, in-4°, deux édil.: Mémoire sur la conservation des grains dans les silos; Paris, 1824, in-8°; — Essais sur la fabricacion de la polenta et du terouen; Paris, 1825, in-8°; — Notice sur l'a-mélioration des troupeaux de moutons en France; Paris, 1827, in-80. Arnault, Jay, etc., Biour. nour. des contemp. — Ch. Dupin, Discours dans le Moniteur, du 6 avril 1833.

TERPANDRE (Tépravôços), célèbre poète lyrique, un des créateurs de la musique grecque, vivait dans le septième siècle avant J.-C. 700-650). Il était né à Autiesa, dans l'ile de Lesbos. La tradition recontait que lorsqu phée fut mis en pièces par les Ménades thraces, elles jetèrent sa tête dans les flots, qui la portèrent dans l'île de Lesbos, où elle reçut les hosneurs funéraires. On montrait à Antissa l'endroit où elle avait été ensevelie, et là, disait-on, les rossignols thantaient plus mélodieusement. Quoiqu'il soit toujours délicat de chercher des faits historiques dans les légendes, il est per-mis de voir dans celle-ci l'exposition mythique d'un fait réel : l'émigration des bardes de Piérie, qui portèrent dans l'île de Lesbos le cuite des Muses et la poésie. On sait que cette lle fut colonisée par les Écliens de la Béctie, de me race que les Piériens. Il ne faut donc pas s'étonner que Lesbos ait été un des pris foyers de la poésie lyrique. Terpandre, déjà célèbre, quitta son pays natal pour Sparle, où il remporta le prix de musique à la fète des Car-néades, dans la 26° olympiade (676). On croit qu'il passa dans cette ville le reste de sa vie; on rapporte aussi qu'il remporta quatre feis le prix aux setes de Delphes, où il existait dei des concours musicaux, quoique les luttes d'athlètes et les courses de chars ne fussent pes encore instituées. Contemporain de Callinus et d'Archib

plus jeune que tous les deux, Terpandre as aux premiers développements de la poésie lyrique, et il comprit qu'à de nouvelles combi-naisons rhythmiques il fallait de nouvelles combinaisons musicales. Jusque-là la lyre à quatre cordes avait suffi aux rhapsodes qui chantaient les poëmes épiques ; Terpandre doubla la porte de cet instrument en y ajoutant trois nouvelles cordes, de manière à obtenir une octave on dispason (διὰ πασῶν). Chacune de ces cordes avait un nom, et les intervalles étaient d'un los, un ton et demi, un ton, un ton, un ton, demi-fon (1, 1 1/2, 1, 1, 1, 1/2). L'heptachorde de Terpandre (cithare ou phorminx) fut en une pendant plus de deux siècles, jusqu'à ce qui les progrès de la musique réclamèrent des interests. truments plus puissants. Déjà le barbiton on magadis, inventé sinon par Terpandre bimente, du moins par l'ecole musicale qu'il avait | tache comme chef de division, adjoint aux réfonder, depassait l'heptarburde.

Après avoir crée un tiouvel justrument, Tercan be dut s'appliquer suit au chant, jusque-là tressimple, des poetes épiques, soit aux poésier lytiques compasses par lut-mome on par d'antres poetes contemporains. Ce travail cons-Ulm reellement la musique greeque. Terpandre recombit des motifs melo liques, des airs qui charat co usage depuis longiemps, les perfectionna, les nota. Il est viai que son mode de potation nous est inconnu, miss le tait toême n'est pas douteux. Plusieurs temoignages anciens attestent que le premier il atlacha des airs notes ( juky ) any poemes, et l'on sait que les plus importants, appeles nomes, so conservaient par cetti, tandis que les nomes des anciens burdes, Olen, Philammon, ne se conservaient que par tradition. Deux des numes du musicien ite Lesbus a appelaient l'orthemet le trochatque, lu nom des deux genres de chythmes auxquels its s'adoptaient. Il reste de lui deux vers comosea de apondrea, dont la gravite convenait aux hymnes religioux .

Leus, principe de toutes choses, gouverneur de toutes | choses, | Zeus, à tot p'adresse ce debut de mes hymnes,

it est probable que Terpandre ne se servait pas sentement de la cithare et qu'il composa aussi de la nousique pour la flôte. Mais les renseignements à cet égard, comme pour fout ce qui concerne l'ouvre de ce musicien, sont rares et obscurs. Fout ce qu'on peut affirmer, c'est que son influence fot grande. Ses nomes restèrent imptemps la base de la musique religieuse. Son cole fleurit pendant plusieurs generations à sparte, à Lesbos et dans d'autres pays de la Greco. Aux fêtes des Cameades, ou il avait le premier reimporte la victoire, le prix fut constaminant obtenu par des musiciens de son école jusqu'à Périclite, vers a so avant J.-C. L. J.

Nuttee - Pletin, Leaburge, Mittee, Hard of the filerature of uncount tracer, p. 148-150. Berekh, De unfers Pindurt, 1. 111, 2. - Ulrus, trace des helem. Direcht. I li. p. 34 - Bole, trace fyrate grace, p. 12 28 - Latts, Stoge, univ. des musicieux.

TRRQUEM (Oli 9), mathematicien français, ne a Meta, le 16 juin 1782, mort à Paris, le 6 mai 1862. Sa famille, qui professait la religion israetite, le plaça d'abord dans une école consacta à l'enseignement ecclosif de la langue hebraique. A donze ions, it commenca l'etude du Taltund, ansi que de la langue alternande. Il partait dors tres mai le français; aussi eprouva-1-il de grandes difficultes, lorsqu'a la fendation de l'École centrale, il ce mit à en suivre les cours. Cela ne l'empécha pas de taire remarquer sa race aplatude pour les lettres et pour les aclonces. A dividuit ans, il rencontra a Metz le savant i usheim, el des forma entre cur une de ces liai uns durables, fondees sur un egal amont des choses de l'esprit. En 1801, Terquem entra à l'École polytechnique, et il y resta ensuite at-

petiteura d'analyse de mecanique jusqu'en 1804, on il alla occuper la chuire de mathematiques franscendantes au lycce de Mayence. En 1811, il fut nomme professeur a l'Es de d'artillerie de la même ville, d'ou il fut detache en 1814 pour venir remphr à Paris l'emploi de bibliothécaire du Depôt central d'artiflerie. La bibliothèque du Dépôt ne se composait alors que de troiscents ouvrages. If y avait done là plus à creer qu'à conserver. Grace a son hibbothecaire, qui ini consacra des soins incressants jusqu'à son dernier jour, cet établissement est aujourd'hui l'un des plus complets en son genre , les livres les plus y out ele patienment amassés pendant près d'un demi-siècle avec une sagacité et une perséverance qui temoignent assez de la sollicitude dont ils étaient l'objet. Terquem n'était pas seulement un géomètre distingue; il possedait, entre les langues semitiques, grecque et latino, celles d'origine germanque. Aussi le comité d'artiflerie le chargea-t-il de nombreux rapporta sur des livres d'art militaire de nos voisins d'outre-Rhin. Cels us l'empéchait pas de contimier à se livrei à ses recherches de preditec-tion et de publier d'interessants memoires, dont les principaux ont paru dans le Journal de mathemotiques de Liouville, sous les titres suivants : Sur les lijnes conjointes dans les coniques (1838); Theoremes sur les pulygones reguliers consideres dans le cercle et dans l'ellipse (1838); sur le nombre de normales qu'on peut mener par un point donne à une surface algebrique (1839), et Notice sur un manuscrit hebreu, ou Traile d'artitué-tique d'Ibn-Esra (1851), bu 1851, de con-cert avec M. Gerono, il fonda les Nouvelles Annales de mathématiques, precioux recuell auquel il joignit en 1855 un Bulletin d'histoire, de hographie et de lost ographie mathematiques, ou il put mettre à profit su vaste crudition, en repandant le jour sur une foule de questions unises ou mal comues par ses prodocesseurs. Terquem a public plusiours ouvrages elementaires et de nombreux articles dans la Correspondance sur l'Ecale l'oty-technique, les Annales de Geroonne, le Builefin de Ferussie, etc. Il a l'usse ments des Commentaires sur la Mecanique celeste de Laplece, aujourd'hui conserves à la Ili-bliothèque de l'Institut. En outre il est l'auteur des célèbres Lettres tsurphotiques (1), pat-blices de 1801 à 1832 [Paris, 9 boch, in 80], et qui soulevérent une polenique si aidente dans les journaux Israelites. Ces lettres avaient pour objet la reforme du culte judanque. L'in-

of En 1891 if donna some le jornalonne de l'acredata un trojet de realement conservant la circonession jundo un 21.1 les la tenum de Letters to replatiques, que plus trad intent continuees per leur entrur, dans la hentenelle fuire.

tolérance rabbinique en fut alarmée. Vouloir, dans un but de conciliation entre les diverses parties de la population, vouloir faire transporter le sabbat du samedi au dimanche, était une entreprise trop revolutionnaire pour qu'il y cut quelque chance de reussite. Si Terquem echona sur ce point, s'il ne put obtenir la translation de l'École rubbinique de Metz à Paris, il ent du moins la satisfaction de contribuer à l'abolition de la mesisah (ou succion, troisième partie de la circoncision), repugnante contume maintenue par l'ignorance. Il soutint la lutte qu'il avail entreprise, dans diverses feuille- speciales, notamment dans les Archeres israelites de France. Aux injures de ses adveranires il opposait un bon sens imperturhable, se permettant bien cependant les tines qui chez lui coutnient de source. railleries, Pour lui tous les honnêtes gens étaient orthodoxes et tous les coquins herefiques. Un renegat juif avant abusé de l'état d'un israelite mourant pour lui administrer subrepticement le baptôme, Terquem protesta avec dignité contre ret acte scandaleux commis sur la personne de son propre frère. On a encore de lui : Manuel d'algebre; Paris, 1827, 1834, in-18; muel de géometrie; Paris, 1828, 1835, in-18; — Manuel de mécanique; Paris, 1828, 1835, in-18: ces trois ouvrages fent partie de la collection des Manuels Roret; - Exercices de mathematiques elementaires; Paris, 1882, in-5°. Terquem a trad. divers ouvrages de l'angiais, de l'allemand et de l'italien. E. MERLIEUX.

Elliniers tsracite, levier et mars 1825. — Archites de frame, 200. 1821. — De Bressoltes, Discurs prononce un la tombe de M. Terquem; Paris, 1822. 16-59. — Pr. Promiet, dans les Aone Ann. de malliem., 1802. — Chasles. même recueil, 1803. — Documents purise.

TERRATE (DU). Voy. BAYARD.

TRRBASSON (Andre ), prédicateur français, né en 1669, à Lyon, mort le 25 avril 1723, à Paris. Sa famille était noble et ancienne. Il était l'aine des quatre fils de Pierre Terrasson, conseiller au presidial de Lyon. Admis dans la congregation de l'Oratoire, il s'adonna à la prédication, et y eut du succès, soit à la cour, soit dans les églises de Paris. « Son éloquence, dit Pernetty, était douce, naturelle et juste; elle était soutenue d'une belle declamation et d'une physionomie frappante. » Son zele depassart sos forces : le dernier carême qu'il prêcha dans la cathédrale de Paris lui causa un épuisement dont il mourut. Ses Sermons ont paru à Paris, 1726, 1736, 4 vol. in-12; quelques-uns ont eté reimpr. dans les Orateurs chretiens (1820).

Tunnassan (Gaspard), prédicateur, frère du précédent, né le 5 octobre 1680, à Lyon, mort le 2 janvier 1752, à Paris. A dix-huit ans, il entra dans l'Oratoire; ce fut seulement après avoir passé par la carrière de l'enseignement dans les maisons de l'ordre qu'il aborda le muistère de la chaire; l'étude approfondie

qu'il avait faite de l'Écriture et des Peres aurait do l'y porter plus tôt s'il n'avait eu de se pres forces une défiance excessive. Il debuts à Troyes en 1711, et prononça l'oraison finebre du grand dauphin. Malgre les encouragements les plus flatteurs, il se remit à professer la philosophie, et ne consentit à remonter en chare qu'après la mort de son frère Amiré, auquel il se montra bientôt supérieur. Ses sentiments jansénistes et son opposition aux décrets de l'Église l'obligérent de quitter en roème temps l'Oratoire et la chaire. Nommé alors curé de Tresigny (diocèse d'Auxerre), il résigno se fonctions en 1744, et s'établit à Paris. Ses Sermons (Paris, 1749, 4 vol. in-12) sont recom-mandables par une noble simplicité et une touchante éloquence. Il ne faut pus confondre o recueil, publié, dit-on, par le P. Terrasson, et qui est peut - être l'œuvre de son frère, avec celui qui parut à l'Irecht sous les titre de Newveoux Sermons d'un predicateur célébre (1733, 1739, in-12); il differe completement du précédent. On a donné sussi à cet oratoire la paternité douteuse des Lettres a un ecclestastique sur la justice chretienne (Pana, 1733, iu-12), qui furent censurées par la Sorbonne.

Un troisième frère fut aussi prêtre de l'Ora-

toire, et monut en 1763, b Lyon.

Pernetty, Lyonnais dignes de memoire, - Biographie. - Dief, des prédicateurs, - Curay (Abbe de l. Memoire sur les sacaules de la famille de Terraum; Trècoux, 1761, In-12.

TERRASSON (Jean), littérateur et éruid, febre des précédants na à Lyon en 1976.

frère des précédents, né à Lyon, en 1670, mort à Paris, le 15 septembre 1750. Après avoir lut ses études à Lyon, il entra comme ses frères dans l'institution de l'Oratoire, un il reçul le sous diaconat; mais après la mort de son père, qui l'avait destiné à l'Église sans consulter son gout, il quitta l'Oratoire, et se trouva sans lor-tune et sans position. L'abbé Bignon, qui ce plaisait à aider les jeuries erudits, le prit sons sa protection, et le fit admettre dans l'Academie des sciences, à titre d'associé (1707). Les qu'il donna à l'éducation de son cousin Antoine (voy. ci-après) ne l'empéchèrent pas de prendre part aux questions qui s'agitaient dans le monde. Il se mela à la querelle des anciens et des mudernes, et se rangea du côlé de ces derniers, plaçant le Tasse au-dessus d'Homère et de Virgile. Il participa aussi aux discussions financières de la regence, et se déclara pour Law. D'une nature simple et sintère, il ne pouvoi donner que des louanges au système qui venue de l'enrichir. On le vit en effet passer subte-ment de la gène à l'opulence. » Je réponds de moi jusqu'a un million, disait-il alora. Man les calculs n'allaient point à son esprit, et este d'agrements; aussi, lorsque le système lorda, peu de temps après qu'il l'eut démontre isbranlable, et que du coup il se trouva rume, 4

traoquilité d'âme ne se démentit pas : « Me voità tiré d'affaire, dit-il, je revivrai de peu ; cela me sera plus commode. » En 1721, il fut nominé professeur de philosophie grecque et latine au Collège de France; le 29 mai 1732, l'Académie française le reçut dans son sein à la place de M. de Morville, et environ un an avant sa mort le roi de Prusse lui envoya des lettres de membre honoraire de l'Académie de Berlin. Des 1741, sentant ses facultes decroftre, il avait demandé et obtenu la véterance à l'Académie des sciences. Vers la fin de sa vie, it perdit absolument la mémoire. Quand on lui faisait quelque question, il répondait : « Demandez à Mile Luquet, tha gouvernante. » Le prêtre qui le confessa dans sa dernière maladie, et qui l'interrogeait sur les péchés qu'il avait pu commettre, ne tira pas de lui d'autre réponse : " Demandez h Mile Luquet. " D'Alembert, qui rapporte cette anecdote, cite beaucoup de mots Terrasson, les uns spirituels, les autres naifs (1). C'était dans le commerce de la vie une espèce de La Fontaine; on a dit qu'il n'é-tait homme d'esprit que de profil, et Mme de Lassay ajontait a qu'il n'y avait qu'un homme de beaucoup d'esprit qui pût être d'une pareille imbécillité ». Comme érudit et philosophe pratique, Terrasson a plus de valeur que comme ocrivain; son goût est loin d'être pur, et son style a des rudesses mélées à la déclamation. On connaît le vers technique:

Quis, quid, ubt, quibus auxilifs, enr, quomodo, quando. Il le traduisit ainsi:

Qui, quoi, pourquoi, comment, ca, quand et par quelle Et il disait ingénuement que ce vers lui paraissait aussi bon qu'un autre. Son ouvrage principal est Sethos, histoire ou vie turée des nunuments, anecdotes (non encore connus) de l'ancienne Égypte; Paris, 1731, 3 vol. in-12; 4° edit., ibid., 1813, 6 vol. in-18. Cette lusfoire, conque sur le plan qu'adopta plus tand Barthelemy, en l'améliorant, pour son Voyage d'Anacharsis, contient des details sur les morars égyptiennes et sur les initiations, des preceptes de morale et de politique, des disserlations scientifiques, et d'interminables discours, dont la pompe de mauvais goût a été admirée anx epoques on l'emphase paraissait une quanté. On a encore de Terrasson : Dissertation retique sur l'lliade d'Homere, où, à l'occa-sion de ce poême, on cherche les règles d'une poélique fondée sur la roison el sur

On lut demandait un jour ce qu'il pensait d'une (4) On lat demandait un jour ce qu'il pensait d'une agrangue qu'il devait prunoncer : a Eile est nonne, c'it-il, frès-hanne; fant le mande ne la jugera pas atust, mals je m'en inquiete pou. a il dissut de son pere, quit avait nuis ses deux forres, comme lat, a l'irratoire: a il assit forme le projet d'accelerer par accoltenta în qui morare, autunt qu'il dependait ar lui, a Clest de lui celte pensec « Parter beaucaup et fine est alumbré esprit, pen et bien, d'un sage; heaucaup et mal, d'un fait peu et uni, d'un sot »

les exemples des anciens et des modernes; Paris, 1715, 2 vol., in-12: dans le t. I" il pre-sente les fautes d'Homère, dans le t. Il une poétique; il trouva dans Dacier ( Manuel d'Epictèle, préface) un violent adversaire, et fit réponse dans une Addition au précedent livre; ibid , 1716, in-12; - Trois Lettres sur le nouveau système des finances; Paris, 1720, in-40 : c'est, d'après Lenglet-Dufresnoy, un roman des finances; - Mémoire pour justifier la Compagnie des Indes contre la censure des casuistes qui la condamnen'; Paris, s. d. ((720), in-12; — Histoire de Diodore de St-cile; Parts, 1737-44, 1777, 7 vol. in-42: tra-duction pleine d'inexactitudes; — La Philo-sophic applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison, avec des Reflexions par d'Alembert; Paris, 1754, in-8°: d'après Goujet, il n'est pas certain que cet ouvrage soit de Ter-rasson; mais l'abbé de Cursay, dont les rela-tions d'amitié avec la famille Terrasson rendent ici la parole plus croyable, l'affirme sans réticence.

relicence.

J. M.

D'Alembert, Melanges de littérature, t. II, et Hist.
des membres de l'Academie fr., t. II, — Monerit,
Lettre sur la personne et les ourrages de l'abbe Terrasson; Parle, 1784, in-8°. — Grondjean de Foochy,
Eloges. — Cursay (Abbe del, Memoire sur la fumilla
ferrasson. — Goujet, Bibl. française, t. VIII; et
Hist. du collège royal. — Sabauer, les (rois stècles.
TERRASSON (Matthew), iuvisconsulta.

TERRASSON (Matthieu), jurisconsulte, cousin des précédents, né à Lyon, le 13 août 1669, mort à Paris, le 30 septembre 1734. Il était fils de Jean Terrasson, avocat au présidial de Lyon. Ayant achevé ses études littéraires chez les Jésuites, qui tirent de vains efforts pour le retenir dans leur Société, il fut envoyé par son père à Valence, puis à Paris, ou il étudia le droit civil. Il fut reçu avocat an parlement de Paris, le 27 mars (et non mai) 1691. Ses debuts furent brillants : il s'exprimait avec plus de grace que de chaleur, avec plus d'élégance que de force ; mais anjourd'hui même, où l'on goûte peu les rassinements de l'art oratoire, ses plaidoiries sont estimees, qu'elles portent la marque d'un véritable talent. Marié, le 12 septembre 1691, à Catherine Tuffier, fille d'un avocat, il eut trois fils, Bertrand, Pierre et Antoine. On a de lui : Œuvres, contenant plusieurs discours, platdoyers, memoires et consultations; Paris, 1737, in-40 : c'est un recueil formé par Antoine, son tils, mais it est incomplet. plusieurs de ses discours on mémoires dans les Annales du Barreau français, t. II, et dans le Barreau français, t. 11. Il avait écrit sur Claude Henrys des remarques qui ont été insérées dans la dernière édition des Œuvres de ce jurisconsulte (1772, 4 vol. in-fol.). Terrasson fut en outre associé au travail du Journal des Savants, de 1706 à 1714, et il exerça les fonctions de censeur royal avec une bienveillance inarquée pour les gens de lettres. B. H. Abbe de Cucray, Mémoire sur les savants de la fa-

mille Terrasson. — .danales du Barreau, t. li. — Barreau français, t. ll. — Notes ms. de Bianchard, à la Bibl. des avocats de Paris. TERRASSON (Antoine), érudit, fils du prédent, né le 1er novembre 1705, à Paris, où il est mort, le 30 octobre 1782. Elevé sous les yeux de son pèrc et destiné au barreau, il fut pularité pour lui, et son nom égala un instant en reçu en 1727 avocat au parlement; mais il re-nonça bientòt à la plaidoirie pour suivre son célébrité celui des philosophes du dix-huitième siècle. Cette campagne lui valut l'abbaye de Molesmes de 18,000 livres de rentes (1764). goût, qui le portait aux travaux d'érudition. Il e rendit recommandable par son savoir et par Quand parut l'édit de juillet 1764 sur la liberté l'intégrité du caractère, et reçut sans les avoir sollicitées diverses marques de l'estime publique, comme les emplois de censeur royal (1750), d'avocat du clergé de France (1753), de professeur de droit canon au Collége de France (1754) et de vice-chancelier de la principauté de Dombes (1760). Outre les éditions qu'il a données des Œuvres de son père (1732) et de Henrys (1738), il a publié: Diss. historique sur la vielle; Paris, 1741, in-12; - Histoire de la jurisprudence romaine; Lyon et Paris, 1750, in fol.; Toulouse, 1824, in 4°; abrégée par Fozier, Béziers, 1824, in 8°: cet ouvrage, dont Daguesseau accepta la dédicace, a perdu de la cour; mais, soutenu par le parlement, qui vint lui saire visite en corps, il conserva a place, tout en restant populaire, cumulant ainsi beaucoup de son prix depuis les grands trales avantages de la soumission et de la résisvaux entrepris sur le même sujet; - Mélanges; Paris, 1768, in-12; — Histoire de l'emplacement de l'ancien hôtel de Soissons; tance. Choisi alors par le prince de Condé pour chef de son conseil, il devint bientôt contrôlsar général, à la chute de Maynan d'Ynvau (23 déc. Paris, 1771, in-4°; — Réfutation d'un Mé-moire (de Bucquet) sur la topographie de 1769). C'était l'influence prépondérante de Marpeou qui avait fait nommer Terray ; il est donc Paris; s. l., 1772, in-4°.

Breghot du Lut et Péricaud, Catal. des Lyonnais. tout d'abord Choiseul pour adversaire. Très-TERRAY (Joseph-Marie), contrôleur général des finances, né à Boen (Forez), en décembre 1715, mort à Paris, le 18 février 1778. éloigné de toute idée théorique, concentré dans la pratique des choses, exclusivement préoccapé Fils de Jean Terray, tabellion suivant les uns, fermier général suivant les autres, il sut appelé à Paris par son oncle, premier médecin de la mère du régent et fort enrichi par le système, ment. et acheva ses études au collège de Juilly. Reçu

dans la charge de conseiller clerc au parlement ( 17 févr. 1736 ), que son oncle lui avait achetée, , il se signala d'abord par une grande application, une vie austère, et une compréhension trèsprompte des affaires. Relégué à Pontoise, avec le parlement, dont il partageait alors les opinions (11 mai 1753), ce sut au retour de cet exil que la riche succession de son oncle vint, avec la richesse, changer ses mœurs en licence et son application laborieuse en active ambition. Se faisant le courtisan de M<sup>me</sup> de Pompadour, il fut le seul magistrat qui, dans le conflit élevé entre le roi et le parlement après le lit de justice du 13 décembre 1756, ne donna pas sa dé-mission. La soumission des parlements ayant suivi l'attentat de Damiens (5 janvier 1757), la

justice reprit son cours, et Terray devint rap-porteur de la cour pour toutes les grandes af-faires. De concert avec le ministre de la marine

Berryer, l'abbé de Chauvelin et Lavordy, il prit une part active à l'expulsion des jésuites. Le

parlement ayant, à la suite de l'affaire La Va-

ciété, Terray, le 8 juillet 1761, présenta aux chambres assemblées un rapport dans lequel il émettait les assertions les plus accablantes. Enfin, il fut chargé de recevoir le serment d'abjeration des ex-jésuites. Ce fut l'heure de la po-

des grains, Terray en usa pour devenir le principal organisateur de cette vaste entreprise d'accaparement, qui se réalisa dans le traité Malisset (1). Fort apprécié du roi, mais décudans ses espérances en voyant Maynam d'Ynvau appelé au contrôle général (21 sept. 1768), il se retourna du côté des parlementaires, leur prétass plume pour rédiger les remontrances de janvier 1769 contre des édits bursaux. Sur les vifs reproches que lui adressèrent à Versailles d'Ynvan et Choiseul, il offrit sa démission de rapporter

du possible. Terray prit pour règle de conduite celle de ne s'astreindre à aucun principe, et de ne prendre en considération que l'utilité du mo-La situation financière était déplorable (2). La dette exigible était de 110 millions, les anticipations sur les revenus dépassaient 161 millions, en sorte que l'année 1770 et les deux premiers mois de 1771 étaient dévorés d'avance; enfin, la dépense excédait le revenu de 63 millions, et même de 76,774,000 fr. d'après Terray. De plus tous les expédients financiers alors en usage, tailles, capitation, octroi, cautionnements des fermiers généraux, emprunts, loteries, ton-tines, etc., avaient été épuisés dans les annés

(t) Le ministre Bertin vendit pour douze ans le mon-pole des grains à une société à la tête de l'aquelle se trouvaient Le Ray de Chaumont, grand maître des cant et forêts, Ronsseau, receveur des domaines du cauté de Blois, Perruchot, monitionnaire, et Maitseet, le hon-langer banqueroutier. C'est ce qu'on détrit du sous de pacie de famine. Par ce moyen Terray porta sa farinte pacie de famine. Par ce moyen Terrny porta sa serm à 50,000 écus de rente. (2) Ce qui faisait dire aux plaisants que les finases étaient bien mai, puisqu'un prêtre aliait les administra

précédentes. Terray songea pout-être, en entrant en sonctions, au remède le plus honnête comme le plus essicace : celui de l'économie, de la ré-

duction des dépenses et de l'allégement de l'im-

pot (f); mais, avec plus de hardiesse que de probite financière, il entama une serie d'opéra-tions sur la dette, que Voltaire appelait « les operations de housard de l'abbé Terray », et qui farent en réalité une banqueroute partielle. Le janvier 1770, it suspend l'amortissement pour huit ans, et en fait servir le fonds (18 millions par an) à rembourser les annuités. Cette mesure, imitée du reste depuis, pouvait s'expliquer par cette raison que « c'etait, dit M. P. Clément, pousser la fiction des chiffres au dela des limites raisonnables, que d'affecter tons les ans une pareille somme à l'amortissement, alors que le budget presentait un déficit annuel de 63 milflons .. Le 18 janvier, il convertit les fontines, dont les revenus s'augmentaient en proportion des extinctions, en simples rentes viagères à arrerages immuables (2). Le résultat pour l'État fut un gain de 150 millions réparti en un assez grand nombre d'années, mais pour les tontines il fut d'avoir placé leur argent en viager à un taux plus bas qu'ils auraient pu le faire en conservant le capital. Dès lors, et à peu près chaque mercredi, se succèdent de pareils edits, que l'éternelle gaiclé française appela les mercuriales du contrôleur. Le 20 janvier, il réduit à 4 et à 5 ; p. 100 les arrérages des rentes tant viagères que perpetuelles, les actions des fermes générales, et les arrérages des rentes échues. Cette banqueronte partielle était accrue par le fameux edit du 18 fevrier qui suspendait le payement des assignations et rescriptions, sorte de bons du tresor, qui jonissaient d'une grande faveur, et qui ne s'elevaient pas à moins de 200 millions (3). Les effets pendirent immé-dratement 35 à 40 p. 100. L'émoi et le scandale furent enormes, et un nommé Billard ayant fait à ce moment banqueroute, on écrivit au-dessus de la porte de Terray : « lei on joue le noble jeu de Billard. " Voltaire, qui se trouvait compromis pour 200,000 livres, criait bien haut contre l'abbe qui « le mettait au régime », et en caractérisait l'administration financière par ce vers :

Volla comme on travallle un royaume en finances ! Le résultat de l'opération consola sans doute Terray de ces épigrammes : l'échéance de ces

(1) a Si le roi, écrivalt il dans son Memoire de 1770, donnait ordre de retrancher sur les différentes parties soit de sa maison, soit de la finance, quebjues militions, quel honheur pour l'Etat!. Deut ou trois années posses sons impanais féraient baisser le bais de l'organt, et le crédit public deviendrait aussi florissant qu'it est languissant.

guisant. "In our a, dit a co sujet lebran (due de Plaisance"), que les actionaires vivalent trop longtemps, et tla menaçalent de vivre encore, « la l'unitague ebseure du due de Cholseut contre Terray ne fut pas etragére à cette fusaire. Les banquiers de la cour, la Barde et Magon la baine, ses creatures, apres avoir obtenu de Terray une lettre publique qui l'engaçeait pour l'avenir au pavenent de ces effets, lui declarecent peu après qu'ils clarent dans l'impossibilité d'y aut surce, d'etait forer l'etra à vicer sa promesse un a donner sa demission, ce ne fut pas ce dernier parti qu'il choisti.

200 millions ne pesait plus sur l'Etat. En 1781 les assignations, non encore acquittées, figuraient pour 84,145,000 fr. dans la dette publique, et, en 1785, 32 millions de ces effets atlendaient encore one liquidation définitive. Quant aux billets de ferme, ils avaient éte transformés d'office en rente 4 p. 100.

L'arbitraire et l'odieux de cette dernière mesure ne furent égales que par l'obligation imposée aux villes de livrer à l'État les fonds destinés à l'acquittement de leurs dettes ( 25 fevrier), et par la violation des dépôts judiciaires, dont on remplaça les espèces par le papier décrié du trésor. Puis vinrent la taxe de 6 millions sur les anoblis depuis conquante ans, et l'emprunt force de 25 millions sur les receveurs genéraux, et de 28 millions sur tous les officiers royaux (février). Enfin, un emprunt voluntaire de 160 millions à 4 p. 100 fut ouvert sur l'hôtel de ville; mais Terray s'était presque ferme la ressource du crédit, par l'arbitraire et l'improbité de ses opérations, et le public, sous son administra-tion, répondit presque loujours mal à ce genre d'appel. Une mesure plus légiture fut la réduc-tion proportionnelle des pensions.

Ces diverses operations produisirent 100 mil-lions environ, et à la fin de 1770 la dépense était diminuée de 36 millions, la recette aug-mentée de 15; dix millions d'économie auraient achevé de rétablir l'équilibre (1). Un fait qu'il faut remarquer, c'est le concours qu'apporta à ces mesures si impopulaires ce même parlement qui plus tard devoit, par ses résistances, faire avorter les honnêtes reformes de Turgot. L'énergie de Terray fut sans doute pour quelque chose dans cette facilité des parlementaires, mais peutêtre aussi la faveur dont furent l'objet les rentes perpétuelles, dont ils étaient en grande partie les détenteurs. Elles farent reduites d'un quinzième sculement. Le 8 avril 1770 la Compagnie des Indes, frappée dejà par l'arrêt du conseil du 13 nout 1769, qui lui enlevait son monopole. ayant fait au roi cession de ses biens, Terray, en sus de cette cession d'une valeur de 100 millions, exigea encore des actionnaires, sons prétexte d'augmenter leurs rentes, un versement de 15 millions, alors qu'en réalité l'Etat leur en restevait 20. Il prit une grande port au coup d'Esat Maupeon (voy. ce nom) contre les parlements, et ce fut lui qui redigea l'édit du 27 novembre 1770, qui proscrivait les termes d'unite et de clusses, interdisait loute correspondance entre les parlements, toute suspension de service, tonte resistance, a peine de suppression d'office, Le 24 decembre Choiseul avait éte disgracié; Manpeou et Terray, qui s'etaient unis avec Mme du Barry pour perdre ce ministre, devinrent toutpuissants. Mais la victoire à peine obtenue, une rivalite sourde s'eleva contre le chancelier et le controleur general, et le bruit courut que Terray

<sup>(1)</sup> Comples renitus des Anances; Lausanne, 1789.

travaillait à renverser Maupeou, a prendre sa place, et à se faire nommer cardinal. C'ent cté un second Dubois.

La suppression des parlements donna à Terray libre carrière pour ses expédients financiers. Ce fut aux impôts qu'il ent recours, et cela sans plan de réforme, uniquement preoccupe du résultat dans l'heure presente. Il augmenta d'un cinquième l'impôt de la gabelle, déja trop lourd; la contrebambe devint alors si active que le produit de l'impôt diminua. Il éleva le prix des péages, sans considération pour le coup fatal dont le commerce se trouvait frappé. Il rendit la justice très-onéreuse, malgré le principe de gratuite proclainé par Maugeou, en augmentant enormement les droits de greffe, etc. Il créa une multitude de petits offices nouveaux, la plupart inutiles (1). Il rétablit pour les charges municipoles la vénalité qu'on venait de supprimer pour uelles de judicature. Le renouvellement du bail des fermes lui offrit une occasion dont il usa largement. Il augmenta ce bail de 3 millions au prolit de l'État, en le portant à 135 millions; et de plus il greva les fermiers de 2 millions de croupes, ou pensions de cour, qu'ils étaient obligés de servir, chacun d'eux portant ainsi en croupe le fardeau de plusieurs de ces pensions. Pour forcer la resistance des fermiers, il employa un moyen aussi énergique que nouveau, celui de les menacer de retenir et de capitaliser leurs avances à l'Etat ainsi que feur cantionnement, En même temps il fit arbitrairement évaluer les offices, et les taxa à 1 p. 100 du capital. Enfin il mit cette administration révolutionnaire hors de tout contrôle, en ôtant à la chambre des comptes, qui avait essayé quelques remontrances, la connaissance de la validité des pièces qui constatalent les remboursements faits au nom du roi, puis la counaissance de la comptabilité des receveurs de tailles. A la même époque Terray, pressé par la clameur populaire, guidé aussi par certaines arriere pensees, suspendit la libre exportation, mais a pour travailler, suivant l'expres-sion de Choiseul, tout à son aise la matière des bles en finance ». La libre circulation n'exista plus qu'à l'intérieur, et encore nominalement (2). Maniant alors habilement, et tour à tour, la prohibition et la libre circulation, il défendit la sortie des grains dans le Languedoc, qui en regorgeait, et ouvrit les ports de la Bretagne à ces mêmes grains achetés à vil prix. Ce fut l'époque la plus active de la société Malisset, à laquelle la participation du roi se revela publiquement par cette ligne insérée dans l'Almanach royal de 1774 : Mirlavoud, trésorier des grains pour Sa Majesté.

A l'arbitraire et au scandale de ces expédients financiers s'ajoutaient des éclats de libertinage,

i dont Terray semblait se soucier fort pen. En 131 l'aventure d'une certaine baronne de La Garde, mattresse du contrôleur géneral, fit grand bruit Elle avait reçu de l'abbé, puis revendu une p cession de domaines royaux, dont elle ne soule pas rendre le prix lorsque la propuide en et été contestée. Terray accrut le scandale es la faisant arrêter à la fin d'un souper galant, ou l'avail invitée. Grossièrement amoureux, • il avait, dit Montyon, des maftresses, mals lement pour en jouir... content pourvu qu'elles occupassent ses nuits, et que le jour elles lis du bruit dans sa chambre, pour le preser de l'ennui, du silence et de l'isolement. Une payait pas, mais if leur faisait faire des affaire

Le contrôleur avait pour se défendre pres rol sa facilité a satisfaire les besoins d'argen Louis XV (7 millions consacrés à sa mai civile et à divers apanages), et surtout des ré-sultats financiers incontestables. Suivant son compte rendu de juillet 1772, la recette étad essluée'à 205,016,000 fr., la dépense à 199,590,8 fr.; en sorte que l'excédant de recette étail de 5,025,200 fr. De plus les anticipations, ou empronts sur l'avenir, avaient die reduits de 154 à 30 millions , et 18,500,000 fr. étaient ca re serve pour l'amortissement. Toutefois il avou pour 1778 une augmentation de 6 millions dans la dette exigible (116 au lieu de 110 millions). Si les moyens avaient éte durs et arbitranes, le résultat était favorable à Terray; cela suffisit a Louis XV (1). La mort de ce prince (10 nai 1774) amena seule sa chute. Il tenta cependant de se faire accepter de Louis XVI. Dans no comple rendu qui, il faut le dire, avait été pre senté au roi défunt dès le 20 mars 1776, i avouait franchement un déficit : la recette s'etait accrue de 5 millions, mais les dépenses avaient augmenté de 26 (2). En même truje il remit au roi mémoire sur mémoire (six), et signa l'edit qui faisait remise du droit de joneux avenement. Rien ne put cependant lutter contre son impopularité, et le 24 août 1774 il fut congédié ainsi que Maupeou. Turgot lui success « Il n'y a vien de nouveau ici, écrivait Mes du Desland, si ce n'est la joie immodérée que le public a fait paraltre du renvoi du chanceller el de l'abbé Terray. On a fait leurs effigies, on les a brûlees, rouées, pendues. . Les choses allérent même plus loin, et, en se retirant à sa terre de Lamothe-Tilly, on on le reléguait, il tailit élie jeté à l'eau en passant la Seine au bac de Chois Mais il n'était pas résigné à son exil, et, foi dant l'espoir de son rappel sur de secrétes in-trigues, il passe pour n'avoir pas été en agra aux pamphlets qui assaillirent l'administration de Turgot et à la guerre des farincs de 1775

<sup>(</sup>i) Exceptons cependant de cette critique la création des et uservateurs des hypothèques, dont la règle rap-porta dès 1772 à millions à l'État. (2) Bèglements de déc 1770 et jans, 1771.

<sup>(</sup>i) Nommé, en 1773, directeur des bâtiments etacse mies, il fut le premier qui affecta les graleries du Leuw aux expositions de peinture. (3) Les maisons de la Dauphine et des frères de Louis III y cutraient pour 10 millions.

Ces attaques contribuèrent à la chute de Turgot, sans rendre le pouvoir à Terray, qui mourut à Paris, le 18 février 1778. Il laissait une fortune considérable, qui passa à un de ses neveux, intendant de Lyon.

Surnommé le grand houssoir par ses contemporains, l'abbé Terray a été tour à tour l'objet de blames et de lovanges exagérés. Altaqué à outrance par ses contemporains, et avec plus de modération par Georgel et Montyon, il a été défendu par Linguet, Senac de Meilhan (qui lui donne, dans un dialogue piquant, Semblançay pour interlocuteur), le duc de Plaisance, et MM. Dupont et Marcast (Fastes de la Rév., CLIX). La vérité est sans doute que Terray n'ent pas une moralité plus haute que celle de toute son époque, et que si ses moyens financiers sont entachés d'arbitraire et de durete, il eut du moins le mérite de diminuer le déficit et de conjurer momentanément une des causes les plus actives de la grande révolution qui aliait éclater.

Voici le portrait qu'a fait Montyon de l'abbé Terray : « Son extérieur était dur, sinistre et même effrayant : une grande taille voûtée, une figure sombre, l'œil hagard, en dessous, les manières disgracieuses, un ton grossier, une conversation sèche, point d'épanouissement de l'âme, point de confiance; un rire rare et caustique... Sa plaisanterie ordinaire était une franchise grossière sur ses procédés les plus répréhensibles... Ses idées, sans être élendues, encore moins élevées, étaient sagement ordonnées dans la sphère où elles étaient concentrées; son jugement était d'une grande rectitude... Il avait le laleut de saisir la véritable difficulté des choses, » Il serait superflu de rappeler ces innombrables anecdotes dont les procédés financiers et les inœurs de l'abbé Terray ont été le thème iné-puisable au dix-huitième siècle. Il existe de lui un beau portrait peint par Roslin, en 1774, et qui est au musée de Versailles. Eug. Asse.

Memoires de l'ubbe Terray, Londres, 1778, 2 vol. 10-18: couve apocryphe de l'avocat Coquercan, ou le laux se mêle à beaucoup de vral.— Lebrun due de Plakance, Elope de l'abbe Terray, Poris, 1786, In-8:.— Georgel, Memoires, t. l., p. 21. — Montyon, Particularités sur les munistres des finances.— Bailly, Hist. financière de la Frence.— Modlen, Memoires d'un ministre du Tresor.— L'appurt. Annaires pointiques.— Senac de Methan, Considerations sur la richesse et le luxe.— Lettres de alme du beffand.— Voltaire, Corresp.— Calicetion des comptes rendus de 1759 a 1781, par Mathon de la Cour, Lauxanne, 1788.— Mercure Mist., t. I, 168.— Bachaumont, Memoires.— Necker, Mem. pour la Comp. des Indes.— P. Clément, Portraits hist.; Paris, 1888, in-8:

TERRIBR. Voy. MONCIEL.

TEBBIN (Claude), antiquaire français, né vers 1640, à Arles, où il est mort, le 30 juin 1710. Doué d'un esprit sagace et appuyé sur de bonnes éludes classiques, il se fit connaître par des écrits à la fois ingénieux et solides sur queiques questions difficiles d'archéologie et de nunismatique. Fort estimé de ses contemporains, no-

tamment de J. Spon et du P. Jobert, il partages sa vie entre la culture des lettres et les devoirs de sa charge de conseiller à la sénéchaussée d'Aries, et se forma une bibliothèque, ainsi qu'un cabinet d'antiques ; mais dans ses dernières années des revers de fortune l'obligèrent à vendre l'un et l'autre. On a de lui : Lu Venus et l'obélisque d'Arles, ou Entretiens de Musée et de Callisthène; Arles, 1680, in-12. Il y soutenait que la statue découverte en 1600 près d'Arles, sur les bords du Rhône, était une Vénus, non une Diane; son avis fut confirmé par les savants lorsque la statue eut été transportée à Versailles. Attaquée par le P. D'Auguières, il répondit par les Lettres de Musée à Callisthène sur les réflexions d'un censeur. On a encore du même des mémoires sur des sujets d'archéologie et de numismatique, insérés dans le Journal des savants et les Mémoires de Desmolets (1)

Lelong, Bibl. hist. — Bougerel, Hommes illustres do Provence. — Acuard, Diet hist. de la Provence.

TERSAN (Charles-Philippe Campion DE), autiquaire français, né en 1736, à Marseille mort le 11 mai 1819, à Paris. Il embrassa l'état ecciésiastique. Indépendant par fortune et par position, libro de suivre ses goûts pour l'ar-chéologie et les beaux-arts, il commença de bonne heure une collection d'antiques et de medailles, qui devint la plus considérable et la plus belle de Paris. Il l'avait installée dans l'Abbaye au Bois, où elle occupait plusieurs sales, les unes affectées aux médailles, aux cartes et aux estampes, les autres aux curio-sités de la Chine, de l'Inde, de la Gaule, etc. Dans sa vieillesse il fut obligé, pour se créer des ressources, de vendre beaucoup d'objets d'un baut prix. L'abbé de Tersan n'était pas seulement un amateur passionné : il posséduit aussi un savoir profond et étendu, et il avait amassé des matériaux considérables pour un recueil sur les Arts et métiers des anciens ; mals cet ouvrage dont il avait fait graver 130 planches fut cédé par tui à un libraire, qui le pub la sons la direction de Grivaud (Paris, 1819, in-fol.). Tout ce qu'on a de lui se borne au Catalogue des medailles antiques et modernes du cabinet de M. d'Ennery (Paris, in-4°), rédigé de concert avec Gosselin et Romé de Lille.

Grivand, Catalogue des objets d'antiquité et de curiasité composant le cubinet de M. de Fersan; Paris, 1819, In-8°, avec une notice.

TERTRE (Jacques | en religion Jean-Baptiste | ou ), missionnaire français, né à Calais , en septembre 1610, mort à Paris, en 1687. Fils

(5) C'est dans ce dernier requeil (1.1, p. 48) qu'on frouve sa curieuse Dissertation sur le diras Per, il y prouve, en s'appuyant sur les autorités de saint Clement d'Alexandrie, saint Jerôme, saint Cèsaire, etc., que ce deu etant alore par les Egyptieus, et il Justide plaisamment ce calle, en estant ce passage de Petrone; Primus in orte dens fecit timor.

d'un médecin, il abandonna ses études pour prendre du service sur un vaisseau hollandais, à bord duquel il fit divers voyages dans des contrées lointaines, notamment en Gruenland. Il s'enrôla ensuite dans les troupes du prince d'Orange, et se trouva en 1633 au siége de Maestricht. Plusieurs dangers sérieux auxquels il échappa lui firent faire des réflexions qui le décidèrent à entrer dans l'ordre de Saint-Dominique; il fit profession à Paris en 1635. En 1610, ses supérieurs, mettant à profit son expérience des voyages, l'envoyèrent en mission dans les Antilles françaises; il y travailla avec fruit pendant dix-huit années, revint à Paris, et fut attaché en 1666 au couvent de Toul, où il demeura jusqu'en 1683. On a de lui : Histoire générale des iles de Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres de l'Amérique; Paris, 1654, in-4°, ou-vrage qu'il remahia et augmenta sous le titre d'Histoire générale des Antilles habitées par les Français; Paris, 1667-71, 4 vol. in-40 : cet ouvrage renferme tout ce qui a trait à l'his-toire naturelle des colonies et à l'histoire des établissements français dans les Indes; il est rédigé avec beaucoup d'exactitude; - Vie de sainte Austreberte, vierge; Paris, 1659,

Échard, Script. ord. Prædic., t. IL - Moréri, Dict.

TERTULLIEN (Quintus Septimius Florens TERTULIANUS), illustre docteur de l'Église, né à Carthage, vers 160, mort vers 240 (1). Il était fils d'un centurion du proconsul d'Afrique, De son enfance on ne sait rien, et fort peu de chose de sa jeunesse. Les écrits qu'il a composés, et dont un grand nombre étaient déjà perdus du temps de saint Jérôme, attestent un esprit très-actif et très-cultivé et une imagination à la fois forte et subtile. Mais qu'il ent embrassé dans ses études l'ensemble entier des connaissances humaines, qu'il ent approfondi toutes les doctrines philosophiques, on en peut donter malgré le témoignage de Vincent de douter malgré le témoignage de Lerins ; l'anathème sommaire qu'il lance contre les philosophes prouve assez que sa science, si étendue qu'elle ait été, fut plus superficielle que profonde. Il paraît s'être arrêté plus longtemps à la science du droit, indispensable aux orateurs; il apprit aussi la langue grecque, et dans son livre Du baptéme, il rappelle qu'il avait écrit dans cette langue. Il s'exerça d'abord par des amplifications oratoires. L'opuscule qu'on cite de lui sur les Embarras du mariage était probablement un morceau de cette espèce. Saint Jérôme en parle comme d'un badinage de jeune homme, badinage innocent sans doute puisqu'il en conseille la lec-

ture à la vierge Eustochia (1). Ce n'était pas par goût de chasteté que Tertuilien écrivait sur un tel sujet, ni pour recommander la virginité comme un état supérieur, car il s'accus même d'avoir en une jeunesse assex désordonnée (2), et de plus, s'il n'était pas marié escore à cette époque, il se donna un démenti à lui-même en se mariant hientôt après. Tertuilien a-t-il enseigné la rhétorique? A-t-il exercé la profession d'avocat à Carthage? Plusieurs auteurs l'ont rapporté; peut-être est-il sage de dire avec Tillemont qu'il n'y a pas de raison solide qui permette de l'assurer, et le passa do De Pallio que cite à ce propos Pamelius a'a rien de décisif (3). Ce qui est hors de doute, c'est que Tertullien naquit dans le sein du polyth et y demeura longtemps. Il rappelle qu'il a partagé les préjugés vulgaires sur les chrétiens et qu'avec la foule il a ri, lui aussi, et de la résurection de la chair et des flammes éternelles. « Nos avons été des vôtres, » dit-il aux païens (4). Il est vraisemblable qu'il visita Rome dans sa jeunesse et avant sa conversion; les rapports de Rome avec l'Afrique proconsulaire étaient faciles et fréquents, et un esprit aussi remuant que celui de Tertullien devait se trouver un peu à l'étroit dans une ville où la culture intellectuelle se paratt avoir été développée en aucun temps. On ignore l'époque exacte de sa conversion et les motifs qui la déterminèrent; elle eut lieu proba-blement vers 195; il était alors sans doute marié. Les deux livres qu'il écrivit plus tard à sa femme prouvent qu'elle était chrétienne, soit qu'il l'ait prise dans le sein du christianisme, lorsqu'il était encore païen, soit qu'elle ait embrassé la foi en même temps que lui. Il y a lieu de croire, quand on connuit le caractère de Tertullien, que sa conversion eut quelque chose de soudain et de brusque. La valeur métaphysique des dogmes y eut sans doute moins de part que le spectacle d'une minorité opprimée mais ferme, protestant couragense-ment contre les brutalités de la force. Tertuilien est en effet une de ces âmes droites, roides et, si je puis le dire, violentes dans le bien, que l'injuste soulève et révolte, qui inclinent, comme d'un mouvement naturel, du côté des faibles, et que toute minorité attire à soi, surtout une mi-norité qu'on persécute. Dès le lendemain de sa conversion il entra dans la lice, et commença cette vie d'apre lutte qui dura toute sa vie.

Depuis Trajan le christianisme était légalement interdit dans l'empire. Il se développait sourdement, échappant le plus souvent aux rigueurs de la loi, grâce au silence et au mystère dont il s'enveloppait et aussi grâce à l'indiffé-

<sup>(</sup>i) Ces dates ne sont pas conques avec certitude; asint Jérôme rapporte seniement  $\alpha$  qu'il parvint, dit-on, à une viciliesse très-avancée ».

<sup>(</sup>i) Ad Bustock., ép. 22. Adv. Jorin., I. (2) Ego me scio neque alla carne adulteria cos (De resur. earn., 23.) (3) De Pallio, S. (4) Hec et nos risimus aliquando; de vestris funt, non nascentur, christiani. (Apok XVIII.) ( Apologetic

rence des magistrots, qui la piupart du temps

Cassius et des auteurs de l'Histoire Auguste, au sujet de la proscription des chrétiens autorise à croire qu'elle ne fit pas alors plus de bruit que n'en laisaient dans l'empire la condannation et l'exécution des criminels vulgaires et qu'elle n'ent pas du tout le caractère d'une mesore d'exception. Jusqu'à l'an 312, c'est-àdire jusqu'à l'édit de Milan, le christianisme the hors la loi dans l'empire, mais les violences qu'il eut à supporter, en exceptant la persécution de Dioclétien, surent intermittentes et locales, et le conseil donné par Trajan à Pline de fermer l'oreille aux denonciations anonymes et de ne pas rechercher les chrétiens fut la politique généralement suivie (2). Les cinq ou six apologies pour les chréliens écrites de 125 à 180 ne répondent pas à autant d'édits

de persécution promulgués par les Antonins. La situation extra-légale du christianisme et le spectacle de certaines violences locales suscitèrent ces énergiques protestations adressées aux empereurs, au sénat ou à l'opinion pu-

blique. Il paratt que vers la fin du deuxième siècle on sevit en Afrique contre les chrétiens : plusieurs d'entre eux furent jetés en prison. Tertultien, nouveau venu dans l'Église, leur adressa une épttre pour les fortifier dans les épreuves qu'ils avaient à soutenir pour la foi : c'est sa Lettre aux martyrs (Ad Martyres), le premier ou le second de ses écrits. Peut-être avait-il composi déjà son petit traité sur l'Orasson dominicale ( De Oratione ), espèce de paraphrase qui contient sur la prière chrétienne et ses effets intérieurs quelques considérations pleines de purelé et d'élévation. Si la Lettre aux martyrs n'était pax en quelque sorte datée, par une allusion assex claire aux proscriptions qui suivirent la victoire de Septime Sévère sur ses rivaux, on pourrait encore y reconnaître une

des premières œuvres de Tertultien. Les antithèses et les souvenirs classiques qu'on y trouve sentent un peu l'élève des rhéteurs. Au reste, dans ses plus belles œuvres, au milieu de ses emportements et de ses invectives, il y a toujours un peu de rhétorique; sa fougue est sincère sans doute et sa chaleur vraie; mais on sent parfois que cette fougue et cette chaleur viennent de l'imagination plus que du cœur. C'est la même année ou l'année suivante (198) que Tertullien écrivit son traité De Spectaculis. Il s'y élève avec énergie contre les représentations de toutes espèces, et proscrit avec une égale sévérité les combats sanglants de l'amplithéatre, les jeux du cirque et les di-vertissements de la scène. Le premier sur ce dernier point, il fonde dans l'Église la tradition que saint Augustin continuera plus tard et que Bossuet au dix-septième siècle defendra dans ses Muximes et reflexions sur la comédie. Il faut lire le dernier chapitre, où il décrit le jour du dernier jugement; le sentiment et le plaisir farouche de la vengeance remplissent et enivrent son Ame.

a Le voilà venu ce jour suprème, surprise et raillerie des nations, ce jour où le vieux monde et toutes ses productions seront englouties et conquel immense spectacle! Ob! comme fadmirerai, comme je riral! Quels transports, quelle jouissance pour moi de voir tant et de si grands rols, doit on nous disait qu'ils avanent été reçus dans le cial désignants. dont on nous disait qu'ils avaient été reçus dans le ciel, gémissant cusemble dans les témètres mérieures avec leur Jupiter et leurs courtisans : de voir les magistrats persécuteurs du nom du Christ dévorés par un feu vengeur plus cruel que celui où ils out eux-mêmes jeté les chrétiens : de contempler les sages philosophes brûtant pèle-mète avec leurs ducèples et forcés de rouge devanteux, après leur avoir assuré que Dieu ne s'occupe pas du monde, que l'âme n'est rien de réel ou qu'elle ne peut retrouver son enveloppe terrestre : et les poètes éperdus et paluitants, non pas devant le poëtes éperdus et palpitants, non pas devant le tribunal d'un Minos et d'un Rhadamanthe, mais aux pieds du Christ, qu'ils n'attendaient pas? Alors il landra entendre les tragédiens poussant de vrais cris dans leur propre détresse; alors on verra les come diens vraiment amolts se fondre au uniten des flammes, et les cochers sur un char de feu rouges de la tête aux pieds.. (1).

Le traité De Idololatria, qu'il composa un peu plus tard, a le même caractère. C'est la meme rhétorique subtile et enflammée, le même ton d'invective et de sarcasme. C'est un livre de discipline. L'auteur y examine ce qui est permis ou défendu au chrétien dans ses rapports avec les paiens, et il incline dans ses décisions pour la plus extrême severite. Il ne s'altaque pas seulement aux cérémonies du cutte;

<sup>(</sup>i) Teriullien au ch. V de l'Apologetique témoigne de la ouseur des Antonins à l'égard des chretières. (§) Conquirendi non sunt... Sins auctore propositi il-elli autio crimine tocam habere debeat. (Plinc le jeune,

<sup>(</sup>i) De Speel., 30. Aucane traduction ne peut rendro Fenergie sauvage de ce morceau et l'accent de triom-phante trouie qui y resonne comme un rire antanique. Bossuet à trouvé une fois ce fon pour parier de Mo-lière dans ses Maximes sur la comedia.

il condamne encore toute industrie, tout art, tout commerce qui de près ou de loin touche à l'idolâtrie. La statuaire, la peinture ne sont pas épargnées. Il ne fait pas même grâce aux lettres, et refuse aux chrétiens le droit de les enseigner par les mêmes raisons (1) que l'empereur Julien invoquera plus tard pour le leur retirer, on sait au milieu de quelles protestations. Cependant, par une heureuse inconséquence, il recommande ailleurs de les apprendre (2).

C'est dans les deux livres Ad Nationes, c'est-à-dire aux paiens, et dans l'Apologeticus qu'on peut étudier la polémique de Tertullien contre le paganisme. De ces deux ouvrages le premier est venu jusqu'à nous dans un état de mutilation qui le rend trop souvent illisible, surtout pour la seconde partie. On croit généralement qu'ils virent le jour avant l'édit de persécution de Septime Sévère, qu'on place en 202 (3). Tertullien, dans ses Livres aux nations, prend chaque chef d'accusation élevé contre les chrétiens et le relance rudement à la face de ses adversaires. Le retour perpétuel de cet argument ad hominem serait un peu monotone sans le souffle ardent qui anime presque toujours ces pages enslammées et les curieux détails qui les relèvent. Plus d'un passage de ce traité se retrouve dans l'Apologétique, si bien que quelques-uns ont pu voir dans les Livres aux nations l'ébauche et pour ainsi dire le canevas de l'Apologétique. Il n'y a pas d'analyse qui puisse donner une juste et complète idée de l'Apologétique (4). Une âme puissante circule dans le livre, où tous les tons et toutes les couleurs se heurtent, et qui forme cependant un corps vivant et harmonieux. Les considé-

(1) Sine dubio dum docet, commendat; dum tradit, affirmat; dum commemorat, testimonium diest; deoi ipaos hoc nomine obsignat, cum lex prohibeat deos promunitari, et nomen hoc in vano collocari. Hino prima Diabolo fides ædificatur ab initiis eruditionis. (De idol.,

e. x.)
(2) Quomodo repudismus sæcularia studia sine quibus
divina non possunt? ( lbtd., ch. x.)
(3) Les altusions aux dernières poursuites dirigées
contre les restes des partisans de Niger et d'Albinus

(3) Les aliusions aux dernières poursuites dirigées contre les restes des partisans de Niger et d'Albinus sont les indices qui ont fail supposer sux critiques que les Deux livres aux nations et l'Apologétique ont été composés avant l'année 200, le ne sais si ces aliusions ne s'expliqueraient pas aussi bien en reculant la composition de ces deux ouvrages jusqu'à l'an 202 ou 200. On a contesté l'authenticité de l'ouvrage Ad Nationes, mais, à ce qu'il semble, sans de bonnes raisons.

(4) A qui l'Apologétique a-t-elle été adressée? Cû a-telle été écrite? Deux questions controversées. Les premiers mois de l'Apologétique contiendralent la réponse à la première de ces deux difficultés si l'on savait bien ce qu'il faut entendre par ces trois mois : Romani imperii antistités. Sont-ce les empereurs, les ponities, ou seulement les magistrats des provinces, préteurs et proconsuls? Pourquoi ce mot au pluricl, si l'ouvrage est adressé à l'empereur? Les pontiés ne sont pas des personnages sous l'empire. Il s'agit, croyons-nous, des gouverneurs de province. Pour la seconde question on hésite entre Carthage et Rome : nous croyons que c'est à Carthage que Tertuillen a écrit.

Ce n'était pas la première fois qu'on mettait en paralièle la pureté et la piété chrétiennes avec la dissolution effrénée et l'extravagante superstition des païens ; la liberté complaisante ac-cordée aux philosophes de se moquer des croyances populaires avec la lourde intolérance qui pesait sur les chrétiens. Mais ce qui était nouveau, c'était la vigueur que Tertullien déployait dans la défense et dans l'attaque, la tierté souveraine avec laquelle l'accusé se faisait juge et accusateur, l'accent d'indignation commu cative qui faisait partout explosion et l'entralnante logique avec lesquelles il poussait ses adversaires jusque dans leurs derniers retranchements. D'autres avaient été et seront plus politiques et, disons-le, plus équitables en cher chant des alliés dans les philosophes, et en reconnaissant que la doctrine chrétienne achevait et couronnait l'œuvre laborieuse de la raison humaine. Tertullien se platt au contraire à élever un mur de séparation entre la philosophie et la foi, et s'il invoque le témoignage de l'âme humaine, il ne s'agit pas de l'âme exercée par la méditation et dirigée par la dialectique, mais de l'âme simple, ignorante, grossière, qui dans son essor naïf avoue la vérité et se tourne spontanément vers son créateur. L'esprit de Tertullien n'a ni la culture ni la largeur de ceiui de Justin, de Clément d'Alexandrie et d'Origène. Très-logique et très-passionné en même temps, il est, pent-être à cause de cela même, très étroit et très-exclusif. Il y a dans l'Apologé-

tique plus d'un détail dont la critique a fail à bon droit justice. Par exemple l'histoire du procès-verbal de la condamnation de Jésus envoyé

par Pilate à l'empereur Tibère, qui, après ea avoir pris connaissance, proposa au sénat d'ad-mettre Jésus au nombre des dieux et s'irrita de

la résistance des sénateurs (1), doit être reléguée parmi les légendes. De même le fameux passage : « Nous sommes d'hier et déjà nous remplissons l'empire. Sans nous révolter ou vertement, nous pourrions vous combattre simplement en nous séparant de vous.... Nul donts qu'épouvantés de votre solitude, à l'aspect de ce silence universel, devant cette immobilité d'un monde frappé de mort, vous chercheriez à qui commander : if vous resterait plus d'ennemis que de citoyens (2). » Il ne faut voir autre chose là qu'une hyperbole. Les chrétiens étaient, il est vrai, disséminés partout, plus nombreux dans

rations et les raisonnements qu'on y trouve

avaient sans doute été présentés déjà. Ce n'était pas la première fois qu'on réclamait contre l'é-

trange procédure suivie à l'égard des chrétiens

dans les jugements; qu'on protestait contre des

rumeurs odieuses; qu'on relevait pour les ré-

futer les accusations d'apostasie, de nouveauté,

de rébellion, de vie oisive et stérilement isolée,

<sup>(1)</sup> *Apologet.*, ch. XXI. (2) *Ibid.*, ch. XXVII.

certaines parties de l'Empire que dans d'autres; mais ils ne formaient au temps de Tertullien qu'une très-infime minorité. Deux slècles plus tard le sénat de Rome en comptait à peine quelques uns dans son sein. Le christianisme avait commencé par gagner les rangs inférieurs. Dans la seconde mortie du second siècle, il s'insinuait dans les classes moyennes; l'aristocratie, à Rome surtout, résista longtemps. Au temps de Symmaque presque toutes les grandes familles de Rome étaient restées païennes,

Parmi les ouvrages de cette époque, c'est-àdire anterieurs à l'an 202 ou 203, il faut mettre vraisemblablement (1) les traites De Testimonio anime, De Patientia, De Baptismo, et De Præscriptionibus adversus hæreticos (2). Dans le premier, Tertullien pretend trouver dans l'ame en dehors de toute étude des livres profanes ou de l'Ecriture le fondement de la foi chrétienne innée en l'homme (3). C'est le déve-loppement de la phrase célèbre de l'Apologélique: . O lestimonnom anima naturaliter christianæ! - On avait le droit de s'étonner de l'entendre prêcher la patience, lui le plus impétueux des hommes; mais le sincère aveu par lequel il débute était fait pour désarmer la raitlerie : « Je confesse devant le Seigneur que c'est avec témérité, pour ne pas dire avec impudence, que j'ose parler de la patience, moi pecheur sans vertu, qui suis si loin de la pratiquer. Ce sera au moins une espèce de consolation que de m'entretenir d'un bien que je souhaite et que je ne possède pas, comme ces malades languissants qui, privés de la santé, parlent sans cesse du bonheur d'en jouir. » C'est l'accent vrai de l'humilité; toutefois la nature est plus forte que les meilleures résolutions, et le temperament impétueux de Tertullien perce encore cà et là et comme à son insu, dans plus d'une page de son traite De la Patience (4). Celm du Baptéme est rempli de subtilités assez puériles sur les vertus mysterieuses de l'eau et ses graces sanctifiantes. Le livre Des Prescriptions est dirigé contre l'hérésie en géneral. L'hérésie est nouvelle, et quand elle remonterait an temps des apôtres, elle est sans droits étant sans titres et sans racines légitimes. Les herétiques alléguent en vain la parole divine : Cherches et vous trouveres. « Nous ne devons plusavoir de curiosité après Jesus-Christ ni faire de recherches après l'Évangile. Quand nous croyons, nous ne desirons rien croice au delà. Nous faisons même profession de croire qu'il n'y a plus rien à croire (1). » Ainsi les hérétiques sont pour Tertullien des intrus et des envahisseurs. Rien ne peut prévaloir contre la possession d'etat qui appartient à l'Église seule.

Nous citerons encure parmi les ouvrages de cette periode, sans aftirmer neanmoins qu'on ne puisse en avancer on en reculer la composition, les deux livres de Tertullien à sa femme (Ad uxorem ) (2). Tertullien était-il alors prêtre de l'Église de Rome ou de l'Église de Carthage ?de l'Eglise de Rome, c'est plus que douteux; de l'liglise de Carthage, saint Jérôme le rapporte : c'est sans doute une autorité considerable, on ne saurait en alléguer aucune autre, et peut être pourrait-on opposer à ce témoignage quelques expressions de Tertullien lui-même (3). Il s'en faut, comme on sait, que les docteurs et les champions de la foi chrétienne eussent tous à cette époque un rang dans la hiérarchie ecclésiastique. La mission d'enseigner et de consoler les fidèles appartenait parmi les chrétiens à tous les hounnes de bonne volonte. Ni Justin, ni Athenagore, ni Clément d'Alexandric ne furent éleves au sacerdoce.

L'Église de Rome, dans les premières années du troisième siècle, était plus troublée par des divisions intérieures que par les périls du dehors. Quelques passages du livre des Philosophumena, recemment decouvert, ont jelé un triste jour sur ces désordres. En haut un ciergé dont les seules passions n'étaient pas l'amour du vrai et du bien, et dont le chef hesitait entre Praveas et Montanus. En bas des fidèles éperdus dans la mélée des controverses et l'obscurité des enseignements les plus divers, et trop souvent ou-blieux des traditions et de la pureté evangeliques. La doctrine se cherchait, les inœurs avaignt dejà flechi (4). Tertultien vint à Roine sur ces entrefaites. Il se jeta au plus fort de la lutte et y porta sans doute cette logique absolue, ca caraclère violent et agressif qui lui étaient propres. Entre les tendances relachées des uns et

n) Nous dia us craisemblablement, car il parait impossible de fiere avec certifiule la chrouologie des crivers de Tertullin, Les critiques ne sont d'accord sur la dite d'aucun ouvrage. Il semble qu'ou peut affirmer avec un peu plus d'assurance que Tertuillen composa ces divers traités avant sa chute, une pas qu'on n'y puisse (pouver quelque semence de montaniste, fretuillen est en quelque sorte né montaniste, ma s'e montanisme n'y est qu'à l'est de tendamen, il n'est pas ecistant comme dans quelques certs posteriours.

(2. Le traite de l'auntientia pourrait être rapport. A la meme epoque a'it était de Tertullen, units creat doutrus.

(2. Te simplicem et rudem, et impolitam et idioticam compello, qualem habent qui les solam habent, il lam ipsam de compito, de trivio, de teatrino totam ( De Test, anamer, 1).

(4) Pe Pattent, VIII.

<sup>(1</sup> De Priveripi., VII. Plus tard il sembla desavoner on tout au moins admettre l'innovation en matière de ductipline. On ut en effet dans son luvre De Pripunduir vellundis a Haresim non tam novitas quain teritas resincit (modenimque viversus vertatem aspit, hoc erit hereals, citim vetus consuctuto. • (ch. l.)

17 M. Grune considere cet ouvrage comme le premier qu'ait cerit Tertollien après son bapteme, mais il n'en donne pas les rations l'itil. de l'Egitse de Rome sons les poutséraits de saint l'stor, de saint Zephirin et de saint Cathiste, p. 1161.

13 De Gruttone, XIV. De Monagamia, XII. De Ex. Aurt. carl., VII.

salui Calaire, p. 1184.

(2) De Gratione, XIV. De Vonagamán, XII. De Sp.
Anri. cott., VII.

(4) An inclins stillant en croire Textullien. Les traites
De Fidoldirie, Des Speciacles, De la Farure des femmes, sans parter des derniers on l'invective déborde,
continuent nombre de passages qui prouvent que tous
les chrétiens na rulent pas été sanctifics et régénéres par

la rigidité austère des autres, son choix ne pou-vant être douteux : il se déclara pour les principes du montanisme. C'est ce que les historiens de l'Eglise ont appelé la chute de Tertullien. Fut elle determinée par les outrages qu'il essuya de la part du clerge de Rome? Saint Jérôme le dit expressement : « La jalousie et les mouvais traitements du clergé de Rome le jetérent dans les dogmes de Montanus (1). » Il semble qu'on a le droit de dire que son humeur impatiente de toute règle, sa nature rude, enthousiaste sans douceur et exeltée sans tendresse, l'inclinait naturellement vers le rigorisme atorque de cette serte. Il y glissa plus qu'il n'y tomba. Ce fut l'eclosion spontanée des germes qu'il portait en lui et qu'il avait cultivés depuis sa conversion. Dès le commencement il avait saisi la doctrine nouvelle par ses parties les plus sévères. Le côlé doux et tendre de la religion du Christ lui échappa, ou lui parut un relâchement et, si je puis dire, un énervement de la tradition. Au reste il ne se courba pas servilement sous le joug du montanisme; il n'adopta que quelques unes de ses opinions. A la fin mètre, d'hérétique, comme on dit, il se lit heresiarque, et donna son nom à une secte, aux tertullianistes. Il est si vini que la défection de Tertullien le changea peu, qu'à part un ton plus spre, et quelques invectives a ceux qu'il appelle psychiques, par opposition aux pucumatiques, aux spirituels, il n'y a presque aucune difference entre les ouvrages qu'il écrivit avant son schisue et ceux qu'il derivit après.

Quatre ouvrages ont été écrits à propos de la persecution: De Corona militis, De Fuga in persecutione, Scorpiace adversus gnosticos, dont l'authenticité a été suspectée, et la lettre Ad Scapulam. Les deux premiers contiennent une potémique dirigée contre le parti des chrétiens qui estimaient qu'il était d'une sage politique de ne pas allumer la colère des persecuteurs par de téméraires et inutiles bravades, et d'autre part que c'était suivre fidelement l'enseignement du Christ de se dérober au martyre par la fuite ou la retraite. Est-il besoin de dire que ce parti dont Tertullien gourmande la tiédeur formait cette majorile de laquelle il s'élait séparé? Dans le De Corona il reprend la these qu'il a touchee déja dans le traite De l'Idoldtric, et répudie pour le chretien le metier des acines. Dans le De Fuga in persecutione, il se place à un point de vue non pas seulement antisocial, mais antihumain. La persecution selon lui est une épreuve qui vient de Dieu, c'est une arène où Dieu invite au combat les athities de la foi. Foir ce combat, c'est désubeir à Dieu, c'est apostasier. « Si vous reniez votre foi au milieu des tourments, dit-il, vous aurez au moins la gloire d'avoir engagé la lutte. J'anne mieux avoir à vous plaindre que d'avoir à ron-

gir de vous. Il vant mieux succomber pendant la bataille que de se sauver par la fuite 1,. • Le Scorprague contient les mêmes idees, les gnostiques essayaient dans les temps de percution d'entratuer les Ames timides, leur per-usdant de se cacher et de funt, leur répétant que Dieu, qui dédaigne les sacrifices sanglants, ne peut avoir soil du sang des chrétieus. A venin Tertullien oppose comme antidate es iace) l'obligation d'attendre et de souffru Fille faut en confessant la foi. La Lettre à Scapule proconsul d'Afrique, est une protestation contre les violences qu'un fait suleit aux chrétiens. Il p a su commencement de belles paroles sur la li-berte de conscience (2). C'est surtout contre l'hérésie que Tertullien montra son zele spins sa chule dans le montanisme. Les traite de versus Praxeam, Adversus Mermogenem, Adversus Marcionem libri V, Adversus Volentmanos, les livres De Anima, De Urra Christi, De Resurrectione carnès, témoignest de sa fécondite et de sou aidem infatigable bans cette polemique contre le gnosticisme Tertolles prend tous les tous. Il est amer, ogressif, med-tant à l'égand de ses adversaires (Praveus, Hermogène, Marcion); il déploie contre tenta il ries une dialectique pressante, incisive, pteine vigueur, d'habileté et d'ingenieuse adrisse. au milieu de la discussion des éclats l'élogy el parlois même des échappees de poesse Pour le fond des idees, fous ces tivres ont caractère commun. En effet, soit qu'il t'en contre la doctrine antitunitaire de Prate soit qu'il réfute le dualisme d'Hermogène et Marcion, soit qu'il revendique contre les g christ, et la saintete de la chair qui dent resciter intégralement, soit qu'il attaque la fifrine de la préexistence de l'âme et maiste son elroite union avec le corp-, qui est re-ses yeux une pure consubstantialité, Tertu semble n'avoir d'autre souci et d'autre test d'opposer a une theologie vague et alune doctrine essentiellement pratique t même si loin dans cette voie périlleuss qu'il fine parfois au matérialisme on tout au co en parle le langage. Dans le De Avenne II tient en effet la corporalité essentielle le au même seus et par les mêmes raisors que épicutiens ; et lui, qui traite ordinairement et les philosophes (4), il ne craint pas de les 12

1028

(1 De Fuga in pers , X.

(i) Adv. Marcion , I. 13, to De Besservet carin il it, fpu illi septentile professores de que en el comple breeste animalre ! Adv. Marc. 1 :33 Pro-

<sup>(</sup>I), Homani Juris et naturalis potratatis est que, quod putavent cotere nec alto cheet aus per elle alterius religio. Sed nec religiosis est copere religio. Sed nec religiosis est copere religios ponte euselpi debeat, nan at, cum et a cas a animo lebenti esposiniente. Ils, eta ison compairement aconfigantimo, mili prescabilis dito sentrate; et alterium accufici non desiderabent. Ad Secondam.

Dans l'Appliagatique, il avait experime la colore più son que forme plus sine encere i Colat alian Desalis forme, etc. XVIV.

peler ici en témoignage et d'emprunter leurs arguments afin de fortifier ceux qu'il prétend tirer de l'Écriture pour établir que rien n'est réel que ce qui est corporel (ce qui va loin, car il faut dire alors que Dieu même est corps, et Tertullien ne s'effraye pas de cette conséquence) et que la substance de l'âme est de la même nature que celle du corps. Il ne faut pas dire que Tertullien parle d'une manière figurée ; il n'y a pas la de métaphore. L'âme a, selon lui, des organes corporets, et pour ce qui est de sa substance, elle a les trois dimensions comme tous les corps (1). Un ou deux textes vagues où il parle de substances spirituelles peuvent-ils prévaloir contre vingt passages du De Anima où sa pensée n'a tien d'obscur (2)? Ainsi il réagissait à outrance contre l'esprit des gnostiques, et leur idealisme immodéré. Les gnostiques identificient la matière et le mal : ils considéraient la matière comme la source et la marque de la corruption. Tertullien la réhabilite, la sanctifie; il en fait le type unique et la condition nécessaire de toute existence et de toute réalite.

Les tendances montanistes de Tertullien sont visibles dans ses ouvrages de polémique; mais elles éclatent dans les hivres de morale et de discipline religieuses, dont voici les titres : De Habitu muliebri; De Cultu feminarum (3); De Virginibus velandis; De Exhortatione cartitutis; De Monogamia; De Jejuniis; De Pudicitia : De Pallio. Le caractère commun de ces différents écrits c'est une sévérité qui va jusqu'à l'ascétisme, une tolérance décidée à l'égard des choses memes que l'Église accordait aux fidèles; un radicalisme absolu, sombre, étroit. Tertullien semble considerer le monde comme une association monastique, et le christianisme appliqué à la conduite de la vie non comme une règle, mais comme une lutte de chaque instant evec la nature. Etre vraiment chretien pour Tertullien, c'est abdiquer sa raison, detruire en soi les plus profonds instincts, les plus legitimes passions, mutiler sa nature, aspirer à la souffrance, se mortifier, faire sa joie de toutes

phis, pairiarchis, ut its dizerim, hareticorum (De Antema, 114). Nishi phidosophia veritati infensius; oishi omat errorum genere abundantus (Ade. Hermoy., VIII).
(3) De Antema, V. VI. VII.—Non ireconstanter profite-indux solemnia quaque et omnino debita corputantue, adesse anima quoque: ut habitum, ut terminum, ut ilind trifarte distantivum, longuidhem dico et intitudicem et aubitunitatem, quibus metantur corpora philosophi (De Antem. IV.) Voir du ceste sur cette question apeciale une dissertation de M. bonéaron., Quita senserta de naturo autum Tertulliumus, Nantes. 1861, 10-27.

2) M. Freppel après saint Augustin présend que Tertui-

(2) tes deux errous l'accions l'alterner. (2) tes deux obserges, qui traitent du même sujet, or quelquefois été réguls en un seul dont le titre con mun est De Cultu feminarium, en deux bires, c'est sin que l'edition Migne a procédé, sur l'autorité d'ancienn mpressons.

les privations et de toutes les peines. Une vraie chrétienne répudiera la parure et l'élégance des vêtements comme une souillure; « ce qui convient à la femme, c'est le deuil, car c'est par elle que le péché est entré dans le monde (1) ». Un vrai chrétien ne sera ni père ni mari. La loi aucienne a été abolie par la nouvelle, et avec elle l'antique précepte : Croissez et multipliez (2). a Eli quoi t des chrétiens qui ne devraient pas penser au lendemain, veulent une postérité! Les serviteurs de Dien veulent avoir des héritiers, eux qui se sont déshérités des jouissances du monde (3). " Le mariage n'est qu'one fornication tolerée. « La différence entre le mariage et la fornication ne porte que sur la permission donnée ou refusée, et non sur la chose même (4). » Quant any secondes noces, c'est une polygamie veritable. Et qu'on ne dise pas : Puisqu'il est défendu aux prêtres par exception de se marier deux fois, cela est donc permis aux antres fidèles. « C'est une grande erreur de croire que ce qui n'est pas permis aux prêtres est permis aux laiques. Est ce que nous ne sommes pas tous prêtres? Nonne et laici sacerdotes sumus (De Exh. cast., VII) " Même rigueur, même intolérance dans le De Pudicitia et dans le De Jejuniis. Dans le premier de ces deux traités, il s'agit de la pénitence plutôt que de la chasteté, comme on le croirait par le titre. Tertultien, fidèle en cela aux principes du montanisme, s'y montre inflexible envers cepx qui se sont rendus coupables de péchés mortels (tels que l'apostasie pendant la persécution , l'adultère et le meurtre). Pour ceux-là nulle penitence n'est efficace, nulle rémission ne peut leur être accordée ici-bas. C'est à la justice de Dieu d'en décider. Dans le traité Des Jeunes l'esprit d'ascélisme monastique dont nous avons parlé est très-visible. Il s'agit de certaines pratiques de mortification que le montauisme avait introduites et recommandées. Tertullien prend la defense de ces pratiques, nécessaires selon lui au salut et conformes à la tradition biblique. Il ne restait à Tertullien qu'à ceindre ses reins de la bure du moine. Il l'avait fait autant qu'il dépendait de lui, depuis longtemps. Se séparant volontairement de la foule pour s'occuper de son sa-lut (5), et se donnant à quelques sectaires, qui

(1) De Cultu femin., 1, 1.
(2) Alla vos supervents... utique continentism indicens et composeens execublism, sem antium generis, abulefect treastic titud et multiplicamini ( De Exhortat. cast., VI).

VI).

(8) De Erhort, cast, XI.

(8) Leges videntur matrimonli et stupri differentiam facere per diversitatem alletit, non per conditionem religious [16, IX). Deux passages de ce traite prouvent que le celluat metait pas impose que fretres más sentement la monogamie, votel le plus caracteristique. Apud nos plenius atque instructios preseribitur unios matrimonii esce oportere qui salegundar in ordinon saccadistatem. Usque a les quossam menint il gamos loco depertos (VII).

(8). Secesal de pengal» in me unicum negatium mildi ext initi situd non curo quam me curem.

Nemo alti nascitur, moriturus sibi (De Palito, V).

épris de l'idée d'une perfection chimerique la cherchaient dans la voie d'un rigorisme minoderé, il avait laissé la toge, l'habit de tous, et pris, non sans arrogance, le pallium, comme le rétement de l'humilité et de la méditation. Le traite un'il écrivit à cette occasion et qu'il douns dans les dernières anuées du réune de Severe (1) est un badinage sophistique, ou les questions religieuses n'ont nulle part; il est enjoue et prquant, mais encore plus frivole assurement. On ignore les évenements qui signalèrent les decuieres années de la vie de Tertullieu. Il était séparé de l'Église depuis les premières années du troisième siècle, et on suit avec quelle fougue et quelle violence il se déchatnait contre elle (2). Il s'eloigna, dit-on, bientit des montanistes, mais non pour se réconchier avec l'Eglise 3/. Au temps de saint Augustin il restait encore en Afrique quelques rares adeptes du tertullia-

L'Église compte des intelligences plus hautes et plus larges, mais peu de caractères plus vimux et d'individualités aussi tranchées que Terfullien. Sorti du paganisme assez tard, il le rejeta tout entier avec horreur, et enveloppa d'un égal mépris tout ce que la civilisation antique avait produit, sans distinguer entre le bon grain et l'ivraie. Dès ce jour il mit au service de sa foi nouvelle un génie actif, passionné jusqu'à l'emportement, âpre et subtil en même temps, impatient de contradictions et inhabile aux compromis; un langage rude, heurté, parfois obscur et incorrect, souvent traversé d'eclairs d'eloquence, et toujours animé et vivant. Ne à la fin de la République, il eut été du parti de Caton parmi ces stoiciens militants qui enseignèrent la liberté, non dans les écoles, mais au forum, au sénat et, lorsqu'il le fallut, sur les champs de bataille, et surent protester contre la fortune en donnant leur vie pour leur cause. Avec le même désintéressement et plus de fougue encore, Tertultien se porta le champion de la cause chrétienne, faisant front de toutes parts contre ceux

(i) De Pattio, II.
(2) M. Cruice, dans le livre que nons avons déjà cité
(p. 33-484), pretend que le pape Zephyrin évoqua a Rome
Francei, des nouveautés montanties, charges le prêtre
Cains de defendre la doctrine et les traditions de l'Egièse Cains de defendre la doctrine et les traditions de l'Egilse de Rome, et, après une longue controverse, fruppa d'excommunication Procius, Tertuillen et leurs disciples. De cette condamantion l'auteur tire les plus belles consequences à propos de la primauté du stège de Rome. Sur quel document serieux repose l'histoire de cette excommunication, prononcée, dit-on, en 214.º Tillemont, si scrupuleux à citer tous les témoignages, n'en dit rien.

dit rien.

(a) Voici à ce sujet les paroles de Tillemont: « Quelques-uns ont prétende qu'il était enfin revenu dans le sein de l'Égilse et y était mort. Nous voudrions qu'ils en cussent de bonnes preuves. Mais on ne trouve rien ni dans ses écrits ni dans ceux des autres qui porte à le croire ou qui en dooite sculement le moindre inilice. Au contraire, tous les anciens l'ont regarde comme un homme mort hors de la communion catholique, Et la secte formée par lui, qui a subsisté sous son nom, en est un ficheux préjugé. « Mém. pour servir à l'hist, eccl., t, III, p. 533.)

qui l'atlaquaient ou lui poraissaient la mettre . au dehors, contre l'autorité politique d cet insalsissable ennemi qu'on appelle topinion; au dedans, contre les réveries du gnosticisme et ausai contre les complaisances, les teleurs les relachements, l'esprit litteral et phorisaque de ceux qu'il appelait les psychiques. Dans cette lutte, c'est-a dire dans sa vie, Tertollieu mit l'esprit roide et inflexible d'un stoicien des premiers temps l'e christianisme fut pour la moins une philosophie qu'one vie, nouve le apportee au monde, moins une revolution dinles idees et dans les doctrones qu'une nonvele discipline morale. Il en saisit surtout le pratique, et dans le cate pratique, le caractere sèvere De la ces exagerations antisocules, cette condamnation non-sentement uns secondes noces, mais du mariage; cette multiplication des jonnes et des pratiques ascetiques; ces defenses de fuir la persecution, cette soif du martyre, cet ellort stagulier pour faire de la term un sejour de douleur et de deuil, de la en un mot le montanisme, car le voilà fout eutler du divise ordinairement la vie de Tertullien en deux parts et on distingue en lui deux homme l'orthodoxe et l'hérétique, le chrétien fidele el le chretien infidèle, Tertuilien avant sa chute Tertulien après sa chute On admire l'un, on condamne l'autre : chez le premier, dit on, tout est sain, pur, excellent; chez le second presque tout est fany, mauvars, dangereux, au more suspect: l'un est un enfant soumis de l'Eglise, l'autre un enneux, un rebelle. Cette distinction est, à notre avis, arbitraire et mal fondée. Il n'y pas de vie qui ait en plus d'unite que la sienn peu de caracteres dont on ait plus le droit de dire qu'il fut d'une seule pièce. Dans les premiers ecrits échappés de sa plume on trouve les mêmes tendances, le même esprit que dans les derniers, le même défaut de mesure ; seulement, tandis que chez beaucoup l'expérience adoucit le aspérités, la pratique des hommes et des chessapprend l'indulgence; chez Tertutlien, ce futte contraire. Il s'endurcit en vieillissant, la lutte ne fit que l'aigrir, l'irriter et le précipiter plus avant dans la voie d'exagération on sa nature le avant dans la voie d'exagération on sa nature le poussait. En y regardant de près le ruoutansme est tout entier chez lui dès le commencement, enveloppé si l'on veut, mais fort apparent les outrages du clerge de Rome, dont parle sant Jérôme, ne l'ont pas eté hors des voies où d'avait marché jusqu'alors, tout au plus om de avancé une crise inévitable et hâté la pleue elflorescence d'une nature qui avait plus d'une les dejà trahi ses invincibles instincts. En some Tertullien est de ces hérétiques dont pent : lie norer l'Eglise. Il est le chef de cette familie d'esprits rigides qui ne péchèrent que pareres d'austérité et furent sévères pour eux mêmes re même temps qu'ils l'étaient pour les sulre. C'est un des ancêtres du jansénisme.

On a un assez grand nombre d'ouvrages de

Tertullien (nous en avons donné les titres), mais tous ne sont pas venus jusqu'à nous dassement de ces ouvrages est assez difficile à etablit, car les sentiments montanistes sont un pen partout, et il n'y a sous ce rapport dans les divers traites de Tertullien qu'une difference de de ré. D'autre part la polémique et l'enseigne-ment dogmatique sont en géneral mélés. Il nous paralt rependant plus légitime de prendre pour base de classification la nature même de ces traites, dont les uns sont consacrés à l'apologétique, les autres à la controverse, les autres ont cette liste déjà longue il faut ajouter celle des ouvrages dont nous ne connaissons que les litres et quelquelois une ou deux courtes citations: De Angustus nuptiarum, ouvrage de la jeunesse de Tertullien eité par saint Jérôme, De Falo, cité par Fulgence; De mundis et immundes et animalibus, Ad Damasum, et De circumcisione, cites par saint Jerhnie; De Censu anima, mentionne par Tertullien, dans le De Anima, ch. I., 3, 22 et 24; Adversus Appelletionos, cité par Tertullien dans le De carne Christi; De Paradiso, cité par Tertullien dans le De Anima, 55; De spe fidelium, cite dans le livre III , contre Marcion, ch. 25, De Ecstasi VI libri , cite par saint Jérôme; Adversus Apollonium , cité par saint Jerôme et Nicephore; De Execrandis gentium dis, fragment tiré de la biblioth, valicane par Suarez. En grec Tertullien avait écrit un traité Des Spectacles, mentionne dans son De Corona, ch. 6; un traite Sur le devoir des Viciges d'être roilees, cité indirectement dans son De Felandis virginibus, ch. I, et un Tratte du dapteme, qu'il mentionne au ch. 15, du De Baptismo. Parmi les ouvrages apocryphes qui portent le nom de Tertulien, outre le traite Adversus Judicos, on cite des trailes De Trinttate; De Cibis judaicis; De Definitionibus fides et dogmatum ecclesiasticocum; cufin un recueil de petits poèmes assez mediocres . De Des unico; De Concordia veteris et nova Legis: De Marcionis autithesibus, etc. (1).

L'édition princeps des œuvres de Tertullien parent à Bêle en 1521, in-fol., donnée par Beatus Ricenanus. Avant cette époque en avait imprime plusieurs fois l'Applopértique, la première fois en 1483 à Venise chez Bernardin Benalius, en 1493 à Milan, en 1494 à Venise avec Lactance, en 1500 à Paris, etc. Pamedius donna une nouvelle édition complète à Anvers, 1579, in fol. Avec un volumineux commentaire; Rene de La Barre a Paris, 1580, in foi La meilleure est celle due à Rigault, Paris, 1635, 1651, in-fol., et ceproduite, thid., 1664, 1675, in-fol., avec des corrections de Le Prieur. Citons encore les edit. de Venise, 1746, in fol., par Havercamp; de Halle, 1770, 6 part. in-87, par Semler et Schutz (in-

il les curieux trouveront ces poddes dans l'édition bigne, 2 II, p. 1030 1114.

complète); de Paris, 1844, 2 vol. gr. in-8° à 2 col., dans la *Patrologie* de l'abbe Migne; et de Leipzig, 1851-1853, 3 vol. in-8°, et 1854, in-8°, par Fr. Œhler.

La plupart des ouvrages de Tertullien ont été publiés séparément, mais surtout l'Apologetique. Les traductions française, anglaise, espagnole, allemande de ce dernier traite sont assez nombreuses. Le volume du l'anthéon littéraire intitule : Chous des monuments primitits de l'Église chretienne, amsi que la Collection des auteurs latins, dirigés par M. Nisard, contient la traduction en français d'une partie des œuvres de Tertullien. Elles ont ete presque entièrement mises en français par M. de Genoude (Paris 1824, 2 vol. in 8.9.). B. Atmé

parlie des couvres de Tertulien. Elles ont ete presque enlièrement mises en français par M. de Genoude (Paris, 1841, 3 vol. in-8°). B. Aubl. Easebe, Hist. eccles., H. 2.—Lactance, Inst. die. V. 1.—Saint Jecòme, De. F'(r. illust. 81.—Saint Augustin, Cité de Bien, VII. 1; Epri, 187. Hist., 88.—Vincent de Lerins, Commentor — Phottus, Biblioth.—Remarquet et Comment. de Panchins, de La Barre, de Rigautt, de Semler dans leurs editions — Georges, Tertuliaum restitium; 1848, 8 vol.—Baronius, Innales.—Mosheim, Hat. recies, p. 100.—Fleury, Hist. celles., Inc. IV et 4.—Lenain de Tillemont, Mem. pour servir a l'Assi. evel., L. III., p. 187. et autes.—Ellies im Pin.—Cellier. litist. L. III., p. 187. et autes.—Ellies im Pin.—Cellier. litist. 2. III., p. 187. et autes.—Ellies im Pin.—Cellier. litist. 2. III., p. 188. et autes.—Ellies im Pin.—Cellier. litist. 2. III., p. 189. et autes.—Ellies im Pin.—Cellier. Partolispe, trad. Cohen, t. II.—Alha, De Tertulitani vida et rerultier, cheliforeme, Paris, 1878 in-80.—L.-II., Blumcabach. De jurise. Testulitano, Lelpaig, 1785, 10-80.—Neander, Antionostikus. Tests des Lectulitanus und Enteltung in dessen Nebritien. Berlin, 1885., 10-80.—A. de Marquete, De peris et Testulitano; Orleans, 1881, in 80.—P. Roueden, (pud senserti de naturna ominar Tertulitania; Nantes, 1871, in 87.—Pe Pressense, titst des trou premiers succles de Tegitus chert., 3º serie.—Abbe Preppel, Tertulitans.—cours professe à la feculte de theologie de 1881 à 1863; Paris, 1881, 2 vol. in 82.

\*\*TESSÉ Mans-Jean-Buptiste-René de Frou-

TESSÉ Mans-Jean-Rapfiste-René De Froe-LAY, conde ux), marechal de France, né en 1651, mort, le 30 mai 1725, aux Camaldules, près Grosbois (Seine-et-Marne). Issu d'une famille ancienne du Maine, il etait fils de René. heutenant genéral, et de Madeleine de Beanmanoir. Il fit ses premières armes, en 1669, sous le maréchal de Créqui, charge d'envahir la Lorrame et qui l'avait pris pour son aide de camp. Puis il se signala au passage du Bhin, fut employe à l'armee de Roussillon, et commanda la cavalerie dans l'expédition de Sieile (1075 ). A peine de reloui en France, il rejoignit Crequi sui le Rhin, et fut blessé a la batadle de Rhinfeld et au passage de la Kintzig (1078), Laborioux états de services qui doivent de beaucoup modifier cette assertion de Saint-Simon que Tessé « se bornait à se trouver à côté des actions et de presque tous les sièges «. Nommé gouverneur du Maine (1680), puis du Dauphine (1681), il assists en 1684 à la prise de Luxembourg. Devenu l'affié 1684 à la prise de Luxembourg. Devenu l'allie de Saint-Pouange, ami et aux liaire de Louvols, il fut bientôt dans l'intimité du fout-puissant ministre, qui dès lors avança rapidement sa fortune, Le 17 decembre 1684 le roi creait pour lui la charge de mestre de camp general des dragons. Après la revocation de l'edit de Nantes,

fut charge des conversions militaires dans la principauté d'Orange, et rencontra, à ce qu'il aembie, peu de résistance. Maréchal de camp et chevaller du Saint-Esprit en 1688, il passa à l'armée de Duras en Allemagne, et y fut l'im-placable executeur des ordres que donna Louvois pour l'incendie du Palatinat. Sous Catinal, il coopera à la prise de Villefranche et de Nice, et fut chargé du siège de Veillane, à la suite duquel il fut nommé lieutenant général (1691). L'année auvante Tessé, inclinant vers la diplomatic, se fit de la citadelle de Pignerol dont il était gouverneur, l'actif intermédiaire de ces longues et secrètes negociations entre le duc de Savoie et Louis XIV, qui aboutirent au traité du 29 noût 1696, par lequel Victor-Amédée devenait l'allie de Louis XIV, mais recouvrait la Sa-vole, gagnait Pignerol, et envoyait en France sa fille, Marie-Adélaide, pour y épouser le duc de Bourgogne. Ce traité, désavantageux à la France mais qui aida a la paix de Ryswick, fut l'origine de la haute fortune de Tesse, en lui donnant la dauphine pour protectrice infatigable. Pendant le cours de ces négociations, il soutint co long siège de Pignerol (24 juili-2 oct. 1693), qui conta à l'ennemi plus de 6,000 hommes et qui se termina par la victoire de la Marsaille, à inquelle il contribua en se jetant avec sa garnison sur la gauche des Piémontais (4 oct.). Après avoir fait en Flandre la campagne de 1697, il accompagna jusqu'aux Pyrences le due d'Anjou qui allait prendre possession des terres d'Espagne (1700), et commands l'armée d'Halie jusqu'à l'arrivée de Catinut (1701). Il devina les Intentione hostiles de Victor-Amédée, dont il instruixit le roi, travailla à une alhance avec le due de Mantoue, qu'il avait son-eillée, et tenta, mais vainement, de gagner à la France la république de Venise. Ces services reels, qu'il com-plets par l'occupation de Mantone, du Modennis el du Parmesan, furent malheureusement compenses par les sourdes menées qu'il diriges alors, de concert avec le prince de Vaudemont, contre Catinat qu'il espérait de remplacer à la tête de l'armée (1). Ces menées réussirent : Vilteroi rempluça Catinat, et Tessé revint dans Mantone, où il fut bientôt assiegé par le prince Eugène; sa vigoureuse défense sauva cette place après cinq mois de siège (10 déc. 1701-23 mai (702). Il contribua ensulte à la victoire de Luzzara, où il commanda l'aile gauche. Ces succès lui volurent le bâton de marechal de France (14 jany, 1703). Après la défection du duc de Savoic, Tessé

Après la défection du duc de Savoie, Tessé penetra dans la Savoie, et y occupa Chambéry. La mésintelligence qui existait en Espagne entre llorwick et la jeune femme de Philippe V amena

(i) » Je sula nu deacspoir, derivait-il à Chamillart; je auty fou de tout cert, le marcelait n'y eat plus; il e'y a plus personne au logis. Pircovez-nous un autre general, quel puil esti, et nous lui leruns encore faire une belle campagne, a (10 acut; 1701.)

son remplacement par Tesse, meilleur courtism que lui. La reine comptuit sur tui pour l'aider à faire rappeler en Espagne la princesse des Ursina, et en France le duc de Grammont, noire ambassadeur. Les choses se réalisèrent air en esset. Quant à Tessé, acrivé à Madrid le 10 novembre 1704, il alla prendre le commande-ment du siège de Gibraltar. La défaite de la flotte de Pointis (21 mars 1705), le força de s'é-loigner : il se porta sur le Tage, mennée par lord Galloway, et mit l'Estramadure à l'abri de ses incursions. Ayant reçu l'ordre de reconquerir Calalogne sur l'archiduc, il conduisit son armée aur l'Ébre, après la marche la plus rude. force par dix-but mille hommes, verus du Rou-silton. Il assiegea Barceloue (5 avril), en se conformant au plande Louis XIV (1). Le siègefu terrible; les habitants combattirent avec acharnement. Au bout de six semaines l'arrives de la flotte anglasse et les renforts considérables introduits dans la place forcèrent Tessé à la retraite (12 mai); il abandonnait 220 canons, La retraite (12 mar); il abandonnate 220 canons, 1,500 blessés, tous ses approvisionnements. La retraite se fit vers les Pyrénees, que l'on n'atteignit qu'après quinze jours de combats et avec une perte de 3,000 hommes. Il racheta cette campagne désastreuse par l'activité qu'il déploya à armer et à défendre les côtes de la Provincie constitue une les desertes en la constitue qu'il des constitues qu'il des constitues qu'il des constitues qu'il des constitues qu'il de les côtes de la Provincie constitue qu'il de les côtes de la Provincie constitue qu'il de la constitue Provence, envahies par le due de Savoie et le prince Eugène (1707). Mais, par une indécision qui lui etait habituelle, il n'osa pas attoquer l'ennemi dans su retraite, et laissa le due de Savoie s'emparer de Suze. En 1708, après avoir remis à Torcy un projet de ligue stalienne il fut nommé plénipotentiaire à Rome, et parvint pas à détacher le pape de la custit non plus que les autres princes italiens. I non puis que les autres princes trattens fou-jours en faveur, il devint général des galères : la nort de Vendome (7 déc. 1712). Peu am du régent, il se contina dans une retraite asset bizarre : il prit un bel appartement aux locu-rables, un autre aux Carnaldules près Gruston, et partages son temps entre con deux residens. et partagea son temps entre ces deux mois En 1724, on se servit de son credit augres Philippe V pour l'envoyer en Espagne com ambassadeur extraordinaire; il contribua bei coup à décider ce prince à reprendre la courons après la mort de son fils Louis, et couclet le mariage d'une infante avec Louis XV. Deux mois après son retour, il mourut à l'age de soivante-treize ans.

Voici le portrait, peu flatté, que Saint-Since

(i) C'est à ce sujet qu'il écrivait « Si l'ea jens le consistoire pour décider de l'infaithmillé du recommend en la tenu on pour celle du pape, je déciders » « celle de Sa Majoraté. Ses ordres ont comfoude sons se deures de le confoude sons se deures paradires et deures de l'acceptance de l'acceptance

13 Il est curieux de rappeler quel était ce para la faut que l'Italie, dissit resse, sont mise en étai de le ter elle-même. Or, eilr est table parce qu'ée entre tagée entre une loute de princes rivant d'interes au augit de fonder l'auscréation il altenne, de rease les lorces sons un seul étaitant, et de reconsitier motion avec foutes ces provinces descendances.

a fait de lai : « C'était un grand homme, bien fait, doux, Bant, poli, flatleur, voulant plaire à tout le monde, fin, adroit, ingrat à merveille, fourbe et artificieux de même. Sa douceur et son accordice le firent aimer; sa fadeur et le tuf qui se trouvait bientôt, le firent mépriser. » Co

fut un général habile mais indécis. Ce qu'il faut surtout signaler en lui, c'est la finesse du diplomate, et l'esprit du conteur et de l'écrivain; nul doute que ses lettres, qui existent en grand

nombre, ne soient un jour publiées et ne le montrent sous ce côlé nouveau autant qu'agréable. Grimoard a donné, sous ce titre : Mémoires el lettres du maréchal de Tessé (Paris, 1806, 2 vol. in-8°), une vie fort sèche de Tessé, mais où se trouvent de lui des lettres et des mémoires intéressants sur les affaires d'Italie en 1698, sur le blocus de Mantoue, sur la cour d'Espagne et sur l'Italie en 1708; mais c'est à tort qu'on lui a attribué diverses pièces conte-

Choisy. Eng. Asse. Saint-Philippe, Berwick, Villars, Catinat, Nosilles, Saint-Simon, Mémoires. — Moreri, Grand dict. Aist. — B. Haureau, Hist. littér. du Meine. — Brn. Moret, Oninze ans du règne de Louis XIV. — Quincy, Hist. militaire du règne de Louis XIV. — De Courcelles, Dict. Aist. des genéraux français.

nues dans le recueil A. B.; elles sont de l'abbé de

TESSIER (Alexandre Henri), agronome français, né à Angerville, près d'Etampes, le 16 octobre 1741, mort à Paris, le 11 décembre 1837. Fils d'un notaire qui avait dix enfants, il obtint, par la protection de l'archevêque de Paris, une bourse gratuite au collége de Montaigu. Il prit le petit collet et porta le titre d'abbé, qui se lit en tête de ses premiers ouvrages, mais il ne reçut point les ordres. Après avoir terminé ses classes, il se livra à l'étude des sciences naturelles, devint docteur régent de la faculté de médecine de Paris, et fut nommé membre de la Société royale de médecine, en 1776, époque de sa fondation. Il fut ensuite chargé par Necker, alors ministre, d'aller étudier les maladies causées par l'ergot du seigle qui faisait de grands ravages en Sologne. L'Académie des sciences l'admit, en 1783, au nombre de ses membres, et bientôt, par suite de ses rela-tions avec Malesherbes et d'Angivilliers, il ob-

étrangers qu'il put se procurer, et des essais sur un grand nombre de semences diverses qu'il reçut de la Chine, des îles Canaries et de la Morée. On lui dut aussi les plus sages dispositions pour la conservation et la multiplication du beau troupeau de mérinos qui, en 1786, fut envoyé à Louis XVI par le roi d'Espagne, Ce fut à ses sollicitations que l'on inséra dans le traité signé à Bâle, en 1795, une clause portant que l'Espagne laisserait sortir de son terri-

toire, pour la France, 1,000 mérinos et 4,000

tint la direction de l'établissement rural de Ram-

bouillet. Il y fit des expériences sur la culture

des prairies artificielles, sur la culture comparée

de toutes les variétés de froments français et

brebis. La révolution l'ayant éloigné de Rambouillet, il se rendit à Fécamp, où il fut employé comme médecin de l'hôpital militaire; il rencontra dans cette ville Cuvier, dont il reconnut les hautes facultés, et qu'il adressa à la So-

ciété philomatique de Paris. La Convention nationale créa un bureau d'agriculture, et y appela Tessier; il fut nommé inspecteur général des bergeries nationales, devint membre de l'Institut

des sa création, et sit aussi partie de l'Académie royale de medecine et de la Société centrale d'agriculture. Il était chevalier des ordres de Saint-Michel et de la Légion d'honneur. Nous

1038

el d'économie rurale; Paris, 1787-1816, 6 vol. in-4°: à la tête de cet ouvrage, fait en société avec Fougeroux de Bondaroy, André Thouis, Bosc et Parmentier, Tessier a placé une His-toire de l'agriculture chez les différents

citerons de lui : Dictionnaire d'agriculture

peuples, et un Discours sur les principes de la végétation relativement à l'agriculture;

— Instruction sur la culture du coton en France; 2º édit., Paris, 1808, in-8º; — Instruction sur les bétes à laine, et particulièrement sur la race des mérinos; Paris, 1810-1811, in-8°; — Instruction sur la manière de cultiver la betterave (par Tessier), et sur les procédés à suivre pour l'extraction

du sucre contenu dans cette racine (par Deyeux); Paris, 1811, in-8°; - Histoire de l'introduction et de la propagation des mérinos en France : l'auteur élait arrivé à sa quatre-vingt-quatorzième année lorsqu'il rédigea ce travail, que la Société centrale d'agriculture a fait imprimer dans ses Mémoires, année 1838. En 1791, Tessier avait commencé la publication du Journal d'agriculture, à l'usage des ha-bitants de la campagne. Il a donné un grand

nombre d'articles à divers recueils scientifiques, dont les plus importants sont l'Encyclopédie méthodique (partie rurale), le Jour-nal des savants, les Mémoires de l'Académie des sciences, les Mémoires de la Société royale de médecine, les Mémoires de la Société royale d'agriculture, les Annales de l'agriculture française (il en a été l'éditeur, avec Bosc, depuis 1792 jusqu'en 1828, et avec plusieurs autres agronomes, de 1828 à 1833) ; le Bulletin de la Société philomatique, le Thédtre d'agriculture d'Olivier de Serres, édition de 1804; le Dictionnaire des sciences naturelles, par des professeurs du Muséum d'histoire na

Paris, 1791, in-8°. E R.

Moniteur unio., 25 déc. 1237. — Silvestre Notice dans
les Mémoires de la Societé centrale d'agris., 1230,
p. 106. — E. Menault, Hommes remarquables d'Angerle; Éta TESTA ( Pietro), dit le Lucchesino, pcintre.

turelle ; le Noureau Cours d'agriculture, de

Rozier, édit. de 1821. Enfin, il a rédigé en par-

tie les Observations de la Société d'agricul-

ture sur l'usage des domaines congéables;

né à Lucques, en 1617, mort à Rome, en 1650.

Il vint jeune à Rome, où il fréquenta plusieurs ateliers et en dernier celui de Pierre de Cortone. Il prit pour modèle le Dominiquin et aussi Poussin, avec lequel il était lié. On a de lui : à Rome, la Mort du B. Ange (S. Martino ai Monti), peinture pleine d'énergie, et le Massacre des innocents (palais Spada), composition singulière, mais d'une expression saisissante; à Lucques, la fresque de la Liberté (palais public), et le Miracle de saint Théodore

Il prit pour modèle le Dominiquin et aussi un peintre d'un talent réel, mais son caractère méprisant et hautain lui fit heaucoup d'ennemis. Il se noya dans le Tibre. On lui doit encore un grand nombre d'eaux-fortes justement estimées.

Passerl, File de pittori. — Orlandi, Abbecedario. — Ticozzi, Disionario. — Mazzarosa, Guida di Lucca.



FIN DU QUARANTE-QUATRIÈME VOLUME.

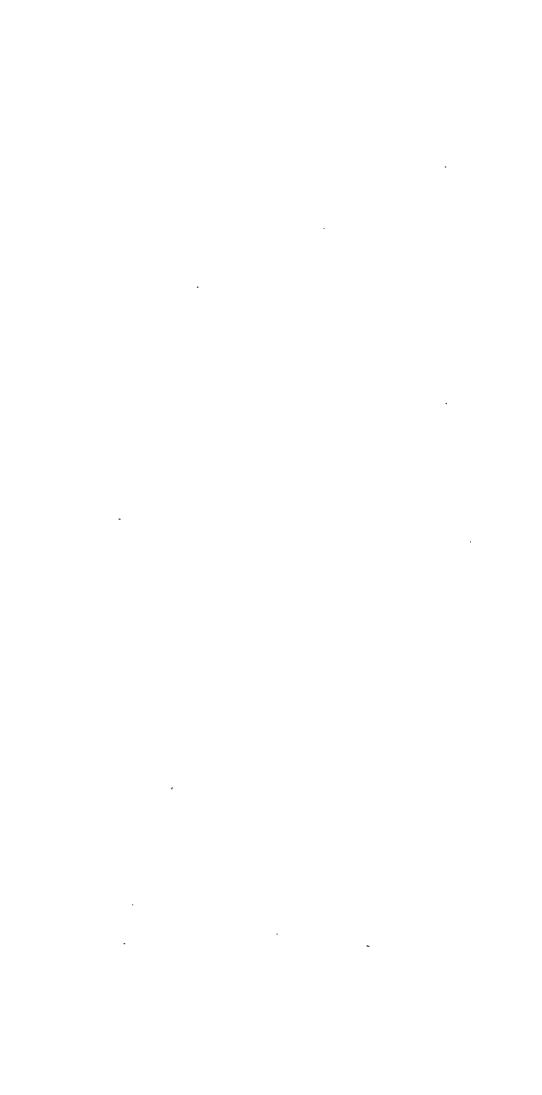

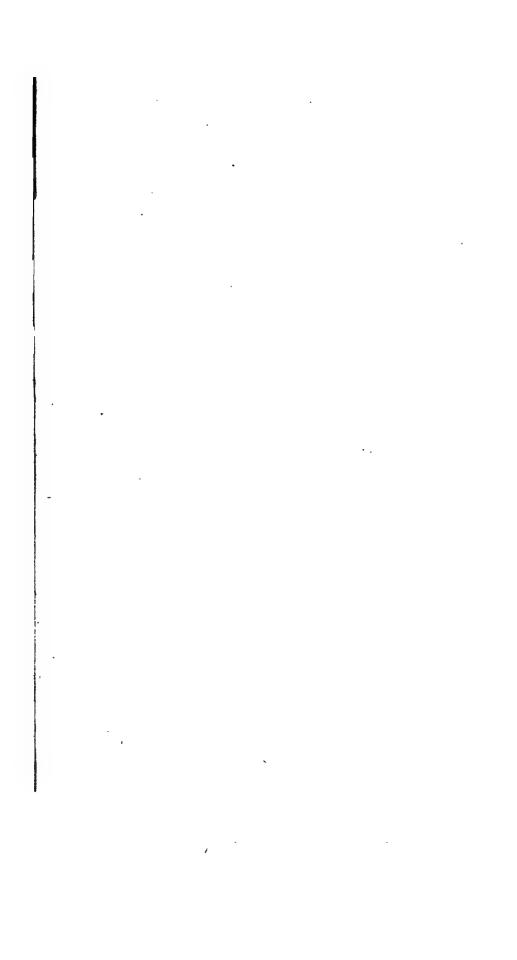

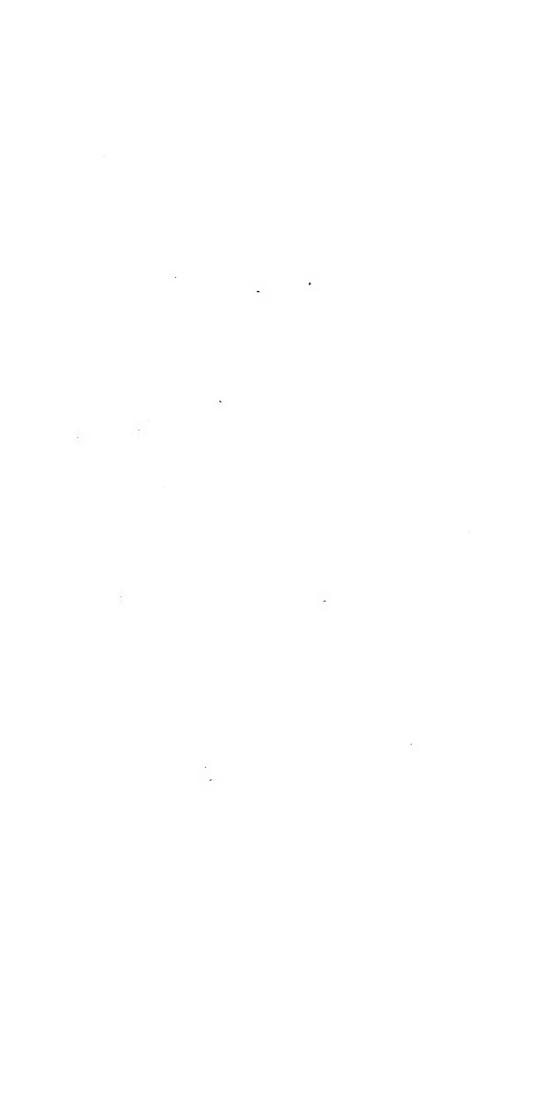





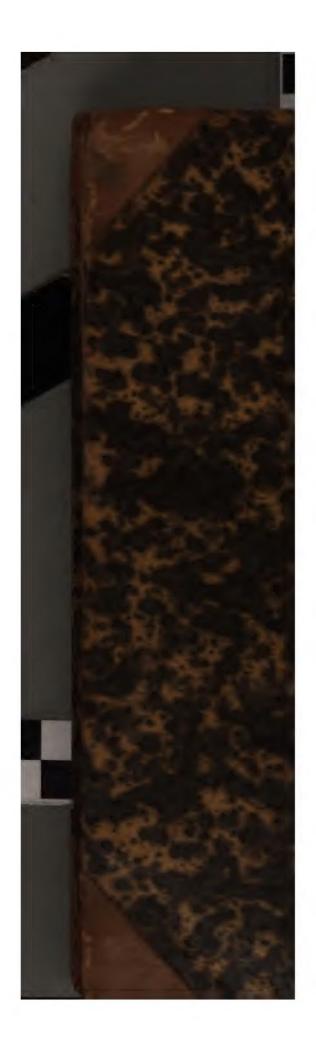